



.

# OEUVRES

DE

# M. MICHELET.



# **OEUVRES**

DE

# M. MICHELET

MEMBRE DE L'INSTITUT.

PROFESSEUR B'RISTOIRE AU COLLÉGE ROYAL DE FRANCE, "

## TOME SECOND.

PRÉCIS DE L'HISTOIRE MODERNE.

MÉNOIRES DE LUTHER ÉGRITS PAR LUI-MÉMA. PRIGINES DU DROIT FRANÇAIS CHERCHÉES DANS LES SYMBOLES DU DROIT UNIVERSEI PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE FRANCE JUSQU'A LA REVOLUTION FRANÇAISE.





# Bruxelles.

MELINE, CANS ET COMPAGNIE.

LIBRÁIRIE, IMPRIMERIE, FONDERIE.

40.00

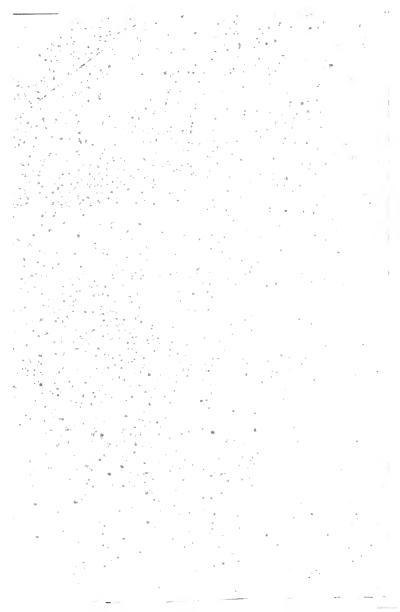

PRÉCIS .

DE

# L'HISTOIRE

MODERNE.

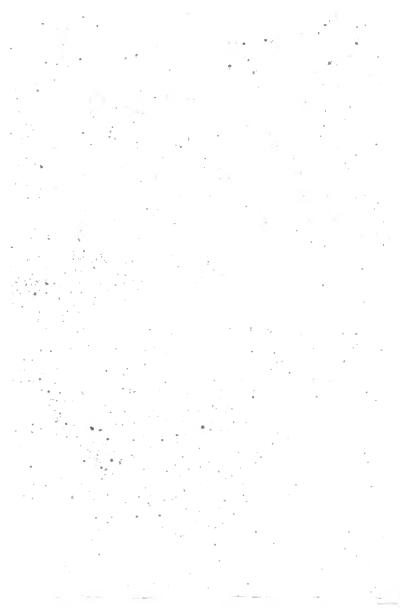

## PRÉFACE.

C'est surtout dans la composition d'un abrégé, qu'il faut considérer pour qui l'on écrit. Celui qu'on va lire s'adresse au jeune public de nos colléges; il est destiné à être appris par œur, et à servir de texte aux leçons des professeurs de l'université.

Si pourtant il tombait entre les mains de cet autre public pour lequel nous n'écrivons point, nous croirions devoir le prévenir sur le but et la forme de notre *Précis*, de erainte qu'il n'y cherchât, ee qui ne doit pas s'y trouver.

D'abord nous avons insisté sur l'histoire des événements politiques, plus que sur l'histoire de la religion, des institutions, du commerce, des lettres et des arts. Nous n'ignorons pas que la seconde est plus importante encore que la première; mais c'est par l'étude de la première qu'on doit commeneer.

Les Saits, les dates nesont point en grand nombre dans ee petit livre. C'est un, abrégé, et non point une table, comme celles que nous avons publiées. Les Tableaus chronologiques et synchroniques étaient une espèce de dépôt où l'on pouvait chercher une date, rapprocher et comparer des fails. Dans le Précis, nous nous proposious tout autre

chose: laisser, s'il était possible, dans la mémoire des élèves qui l'apprendront par eœur, une empreinte durable de l'histoire moderne.

Pour atteindre ce bût, il aurait fallu premièrement marquer, dans une division large et simple, l'unité dramàtique de l'histoire des trois derniers siècles; ensuite, représenter toutes les idées intermédiaires, non par des expressions abstraites unais par des faits caractéristiques qui pussent saisir de jeunes imaginations. Il les eût fallu peu nombreux, mais assez bien eliosis pour servinde symboles à tous les autres, de sorte que les mêmes faits présentassent à l'enfant une suite d'images, à l'homme mûr une chaîne d'idées. Nous disons ee que nous aurions voulu faire, et non ee que nous avons fait.

L'histoire des peuples du nord et de l'orient de l'Europe occupe relativement peu de place dans eet abrégé. Les limites étroites dans lesquelles nous étions obligés de nous renfermer ne nous permetaient pas de lui donner les mêmes développements qu'à-celle des peuples qui ont marché à la tôte de la civilisation européenne.

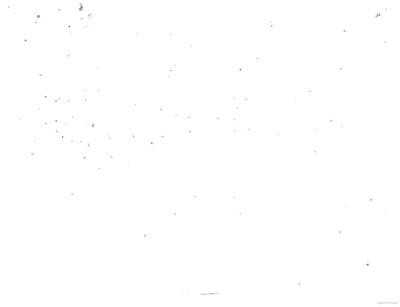

•

.

.

# L'HISTOIRE MODERNE.

## INTRODUCTION.

Dans l'histoire ancienne de l'Europe, deux peuples dominateurs occupent la scène tour à tour; il y a généralement unité d'action et d'intérêt. Cette unité, moins visible dans le moyen âge, reparaît dans l'histoire moderne, et s'y manifeste principalement dans les révolutions du Système d'équilibre.

L'histoire du moyen âge et l'histoire moderne ne peuvent être divisées avec précision. Si l'on considère l'histoire du moyen âge comme terminée avec la dernière invasion des Barbares (celle des Tures Ottomans), l'histoire moderne comprendra trois siècles et demi, depuis la prise de Constantinople par les Tures, jusqu'à la révolution francaise, 1453-1769.

L'histoire moderne peut se partager en trois grandes périodes: L. Depuis la prise de Constantinople jusqu'à la réforme de Luther, 1483-1817.—
11. Depuis la Réforme jusqu'au traité de Westphaile, 1317-1648.— III. Depuis le traité de Westphaile jusqu'à la révolutiou française, 1648-1789.— Le Système d'équilibre, préparé dans la première période, se forune dans la seconde, et se maintient dans la troisième. — Les deux dernières périodes se subdivisent elles-mêmes en cinq âges du 'Système d'équilibre: 1317-1339, 1359-1603, 1603-1648, 1648-1718, 1713-1789.

Principaux caractères de l'histoire moderne.

1º Les grands États, qui se sont formés par la

réunion successive des flefs, tendent ensuite à engloutir les petits États, soit par la conquete, soit par des mariages. Les républiques sont absorbées par les monarchies, les États électifs par les États héréditaires. Cette tendance à l'unité absolue est arrêtée par le Systèmed équilibre. — Les mariages des souverains entre eux mettent dans l'Étrope les liaisons et les rivaités d'une famille.

2º L'Europe tend à soumettre et à civiliser le reste du monde. La domination coloniale des Européens ne commence à être ébranlée que vers la fin du dix - huitième siècle. — Importance des grandes puissances maritimes. Communication commerciales de toutes les parties du globe (les nations avaient communiqué plus souvent par la guerre que par le commerce). La politique, dominée, dans le moyen âye et jusqu'à la fin du seizième siècle, par l'intérêt religieux, est de plus en plus dominée chez les modernes par l'intérêt commiercial.

5º Opposition des races méridionales (de langueş et de civilisation latines), et des races septentionales (de langues et de civilisation germaniques). Les peuples occidentaux de l'Europe développent a civilisation et la portent aux nations les plus éloignées. Les peuples orientaux (la plupart d'origine slave) sont longtemps occupés de fermer l'Europe aux Barbares; aussi leurs progrès dans les arts de la paix sont-ils plus leuts. Il en est de même des peuples scandinaves, placés à l'extrémité de la sivilisation européenne.

Première réniode. — Depuis la prise de Constantinople par les Turcs, jusqu'à la Réforme de Luther, 1453-1517.

Cette période, commune au moyen âgé et à l'âge moderne, est moins caractérisée que les deux suivantes; les événements y présentent un intérêt moins simple, une l'aison moins facile à saisir. C'est encore le travail intérieur de chaque État qui tend à faire un corps avant de se lier aux États voisins. Les premiers essais du Système d'équilibre datent de la fin de ette période.

-Les peuples déjà civilisés au moyen âge doivent étre assujettis par ceux qui ont conservé le génie tout militaire des temps barbares. Les Provençaux et Languedociens l'ont été par les Français; les Mores le sont par les Espagnols; les Grees, par les Tures; les Italiens, par les Espagnols, les Français et les Allemands.

Situation intérieure des principaux États.

Peuples d'origine germanique, peuples d'origine
slave. Chez les premiers, sounis seuls au régime
féodal proprement dit, une hourgeoisie libre s'est
élevée à la faveur des progrès de l'aisance et de l'industrie; elle soutient les rois contre les grands.

Au milieu du quinzième siècle, la féodalité a triomphé de l'Empire; elle humilie les rois en Castille; elle prolonge son indépendance dans le Porlugal, occupé des guerres et des découvertes d'Afrique; dans les trois royaumes du Nord, livrés à l'anarchie depuis funion de Calmar; en Angleterre, à la faveur des guerres des Roses; à Naples, au milieu des querelles des maisons d'Aragon et d'Anjou. Mais les rois l'attaquent déjà en Écoses; en France, Charles VII, vainqueur des Anglais, en prépare l'abaissement par ses institutions; et, avant la fin du siècle, les règnes de Ferdinand le Catholique et de Ferdinand le Bátard, de Jean II (de Portugal), de Henri VII et de Louis XI, élèveront le pouvoir roval sur les ruines de la féodalité.

Trois États se détachent de ce tableau. Lorsque les autres États tendent à l'unité monarchique, l'Italie reste divisée. La puissance des ducs de Bourgone parvient au comble et s'écroule, tandis que s'élève la république militaire des Suisses.

Les deux grands peuples slaves présentent une

opposition qui nous révèle leur destinée. La Russie devient une, et sort de la harbarie. La Pologne, tout se en modifiant sa constitution, reste fidèle aux formes anarchiques des gouvernements barbares.

Relations des principaux États entre eux. -La république européenne n'a plus cette unité d'impulsion que la religion lui donna à l'époque des eroisades; elle n'est pas encore nettement divisée comme elle le sera par la Réforme. Elle se trouve partagée en plusieurs groupes qui suivent la position géographique des États autant que leurs relations politiques : l'Angleterre avec l'Écosse et la France; l'Aragon avec la Castille et l'Italie; l'Italie et l'Allemagne avec tous les États (directement ou indirectement); la Turquie se lie avec la Hongrie; celle-ci avec la Bohême et l'Autriche; la Pologne forme le lieu commun de l'Orient et du Nord, dont elle est la puissanee prépondérante. Les trois royaumes du Nord et la Russie forment deux mondes à part.

Les États occidentanx, la plupart agités au dedans, se reposent des guerres étrangères. — Au nord, la Suède, euchannée depuis soixante ans au Danemark, rompt l'union de Calmar; la Russie s'affranchit des Tartares ; l'ordre Teutonique devient vassal de la Pologue. — Tous les États orientaux sont menacés par les Tures, qui n'ont plus rien à eraindre derrière eux depuis la prise de Constantinople, et ne sont arretés que par les Hongrois. L'Empereur, occupé de fonder la grandeur de sa maison, l'Allemagne de réparer les maux des guerres politiques et religieuses, semblent oublier le danger.

Nous pouvons isoler l'histoire du Nord et de tout de la contre de la cocidentaux. Nous voyons alors l'Angleterre, le Portugal, mais surtout l'Espagne et la France, preudre une grander imposante, soit par leurs conquêtes dans les pays récemment découverts, soit par la réunion de tout le a puissant la main des rois. C'est dans l'Italie que ces forces nouvelles doivent se développer par une lutte opiniâtre. Il faut donc observer comment l'Italie fut ouverte aux étrangers, avant d'assister aux commencements de la lutte dont elle doit être le théâtre dans eetle période et dans la suivante <sup>2</sup>.

1 Nous suivrons, pour ce mot, l'orthographe préférée par M. Abel Rémusat, dans là préface des Recherches sur les langues des Tartares.

En littérature, l'enthousiasme de l'érudition áiritée quelque temps le développement du génie moderne...
Invention de l'imprimerie (1450, 1452)... Usage plus fréquent de la poudre à canon et de la boussole... Découvertes des Portugais et des Espagnols... Le commerce maritime, jusque-là concentre dans la Baltique (ligue hausscatique) et dans la Méditerranée (Yeuise, Gênes, Florence, Barcelonne, Marseille), est étendu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les limites de ce tableau ne nous permettent pas de faire marcher l'histoire de la civilisation de front avec l'histoire politique. Nous nous contentences d'en marquer iei le point de départ au quinzième siècle. Essor de l'esprit d'invention et de découverles.

Seconde Periode. — Depuis la Réforme jusqu'au traité de Westphalie, 1517-1648.

La seconde période de l'histoire modernes ouvre par la rivalité de François I\*, de Charles-Quint et de Soliman; elle est surtout caractérisée par la Réforme. La maison d'Autriehe, dont la puissance colossale pouvait seule fermer l'Europe aux Turcs, semble ne l'avoir défendue que pour l'asservir. Mais Charles-Quint rencontre une triple barrière. François Is\* et. Soliman eombattent l'Empereur pour des motifs d'ambition particulière, et sauvent l'indépendance de l'Europe. Lorsque François Is\* et épuisé, Soliman le seconde, et Charles trouve un nouvel obstaele dans la ligue des protestants d'Allemagne. C'est le premier âge de la Réforme et du Système d'équitibre. 1817-1850.

1550-1600. Second dge du Système d'équilibre et de la Réporme. — Elle s'est déjà répandue dans l'Europe et partieulièremen en France, en Angleterre, en Écosse et aux Pays-Bas. L'Espagne, le seul pays occidental qui lui soit resté fermé, s'en déclare l'adversaire; Philippe II veut ramener l'Europe à l'unitè religieuse, et étendre sa domination sur les peuples occidentaux. Pendant toute la seconde période, et surtout dans cet âge, les guerres sont à la fois étrangères et eiviles.

1600-1648. Troisième áge du Système d'éguitibre et de la Réforme.—Le mouvement de la Réforme amène en dernier lieu deux résultats simultanés, mais indépendants l'un de l'autre: une révolution dont le dénoment est une guerre civile, et une guerre qui présente à l'Europe le caractère d'une révolution, ou plutôt une guerre civile européenne. — En Angleterre, la Réforme vietorieuse se divise et lutte coutre elle-même. — En Allemagne, elle ettire tous les peuples dans le tourbillon d'une guerre de trente années. De ce chaos sort le système régulier d'équilibre qui doit subsister dans la période suivante.

Les États grientaux et septentrionaux ne sont plus étrangers au système occidental, comme dans la période précédente. Au premier âge, la Turquie entre dans la balance de l'Europe, au troisième, la Suède intervient d'une manière plus décisive encore dans les affaires de l'Occident. — Dès le second, la Livouie met les États slaves en contact avec les États scandinaves, auxquels ils étaient jusque-là étrangers.

Au commencement de cette période, les souverains réunissent dans leurs mains toutes les forces

à toutes les mers, par les voyages de Colomb, de Gama, etc., et passe entre les mains des nations occidentales vers la fin de cette période.—Commerce par terre; nationales, et présentent aux peuples le repos intérieur et les conquêtes lointaines en dédommagement de leurs priviléges. — Le commerce prend un immense développement, malgré le système de monopole qui s'organise à la même époque.

TROISIÈME PÉRIODE. — Depuis le traité de Westphalie jusqu'à la révolution française, 1648-1789.

Dans cette période, le principal mobile est purement politique : c'est le maintien du Système dépautière. Elle se divise en deux parties d'environ soixante et dix ans chaeune : avant la mort de Louis XIV, 1648-1713; depuis la mort de Louis XIV, 1718-1789.

I. 1648-1718. Quatrième âge du Système d'équilibre.—Au commencement de la troisième période, comme au commencement de la seconde, l'indépendance de l'Europe est en danger. La France occupe le rang politique que tensit l'Espagne, et exerce de plus l'influence d'une civilisation supérieure.

Tant que Louis XIV n'a pour adversaires que l'Espagne, déjà épuisée, la Hollande, puissance tour maritime, et l'Empire, divisé par ses négociations, il dicte des lois à l'Europe. Enfin l'Angleterre, sous un second Guillaume d'Orange, reprend le rôle qu'elle a joué du temps d'Élisabeth, celui de principal antagoniste de la puissance prépondérante. De connect avec la Hollande, elle anéantit les prétentions de la France à la domination des mers. De concert avec l'Autriche, elle la resserre dans ses limites naturelles, mais no peut l'empécher d'établir en Espagne une branche de la maison de Bourbon.

La Suède est la première puissance septentrionale. Sous deux, conquérants, elle change deux fois la face du Nord, mais elle est trop faible pour obtenir une suprématie durable. La Russie l'arrête. et prend eette suprématie pour ne point la perdre. — Le système des États du Nord tient peu à celui des États du Midi, si ce n'est par l'ancienne ailiance de la Suède avec la France.

II. 1718-1789. Cinquième áge du Système d'équilibre. — L'élévation des royaumes nouveaux de Prusse et de Sardaigne marque les premières années du dix-huitième siècle. La Prusse doit être avec l'Angleterre l'arbitre de l'Europe, pendant que la France est affaiblie, et que la Russie n'a pas atteint toute sa force.

Il y a au dix-huitième siècle moins de dispropor-

négociants lombards; Pays-Bas et villes libres d'Allemagne, entrepôts du Nord et du Midi. — Industrie manufacturière des mêmes peuples, surtout des Pays-Bas.

tion entre les puissances. La nation prépondérante étant insulaire et essentiellement maritime, n'a d'autre intérêt, relativement au continent, que de maintenir l'équilibre. Telle est aussi sa condulte dans les trois guerres continentales entre les États de l'Occident, - L'Autriche, mattresse de la plus grande partie de l'Italie, pouvait emporter la balance; l'Angleterre, son alliée, la laisse dépouiller de Naples, qui devient un royaume indépendant, - La France veut anéantir l'Autriche; l'Angleterre sauve l'existence de l'Autriche, mais n'empêche pas la Prusse de l'affaiblir et de devenir sa rivale. -L'Autriche et la France veulent anéantir la Prusse ; l'Angleterre la secourt comme elle a secouru l'Autriche, directement par ses subsides, indirectement par sa guerre maritime contre la France.

Sur mer et dans les colonies, l'équilibre est rompu par l'Angleterre. Les guerres coloniales, qui sont un des caractères de ce siècle, lui donnent l'gecasion de ruiner la marine de la France et celle r'de l'Espague, et de s'arrogér sur les neugres une® juridiction vexatoire. La révolution la moins atteudue ébranle cette puissance colossale. Les plus importantes colonies de l'Angleterre lui échappent : mais elle fait face à tous ses ennemis, fonde dans l'Orient un empire aussi vaste que celui qu'elle perd dans l'Occident, et reste mattresse des ment

La Russie grandit, et par son développement intérieur, et par l'anarchie de ses voisins. Elle agite longtemps la Suède; dépouille la Turquie, engloutit la Pologne, et s'avance dans l'Europe. Le système des États du Nord se mête de plus en plus à celui des États du Midi et de l'Occident. Les révolutions et les guerres sanglantes qui vont éclater à la fiu de la troisième période confondront dans un seul système tous les États européens.

## PREMIÈRE PÉRIODE.

[1453 - 1517.]

### CHAPITRE PREMIER.

ITALIE. - GUERRE DES TURCS. 1453-1494.

Splendeur de l'Italie: Venise, Florence, Rome, etc.—
Sa décadence réelle: Condottieri, lyrannies et conspirations, politique machiavélique.—Conquête imminente: Turca, Espagnols, Français. — Prise de
Constantinople, 1485. Tentaive de Jean de Calabre
sur le royaumo-de Naples, 1460-1464. — Diversions
de l'Albanais Scandiérbeg, de Hunide et de Mathias
Corvin en Hougrie,—Projet de croisade, qui avorte
par la mort de Pie II, 1404. — Venise appelle les
Turca; prise d'Otrante, 1480.—Les Vénitiens appellent René d'Anjou. Le pape appelle les Suisses. —
Savonarole prédit la conquête de l'Italie.

[ Italie. - Venise. ] Au milieu de la barbarie féodale dont le quinzième siècle portait encore l'empreinte, l'Italie offrait le spectacle d'une vieille eivilisation. Elle imposait aux étrangers par l'autorité antique de la religion et par toutes les pompes de l'oputence et des arts. Le Français ou l'Allemand qui passait les Alpes admirait dans la Lombardie cette agriculture savante, ees innombrables canaux qui faisaient de la vallée du Pô un vaste jardin. Il voyait s'élever des lagunes cette merveilleuse Venise, avec ses palais de marbre, et son arsenal qui, disait-on, occupait einquante mille hommes. De ses ports sortaient chaque année trois ou quatre mille vaisseaux, les uns pour Oran, Cadix et Bruges ; les autres pour l'Égypte ou Constantinople. La dominante Venises comme elle s'appelait elle-même, commandait par ses provéditeurs dans presque tous les ports que l'on rencontre depuis le fond de l'Adriatique jusqu'à celui de la mer Noire,

[Florence. — Rome.] Plus loin, c'était l'ingénicuse Florence, qui, sous Côme ou Laurent, se croyaittoujoursunerépublique.Princes éteitoyens, marchands et hommes de lettres, les Médicis rece-

vaient par les mêmes vaisseaux les tissus d'Alexandrie et les manuscrits de la Grêce. En même temps qu'ils ressuscitaient le platonisme par les travaux de Fiein, ils faisaient élever, par Brunelleschi, cette coupole de Sainte-Marie, en face de laquelle Michel-Ange voulait qu'on plaçat son tombeau. Même enthousiasme pour les lettres et les arts dans les cours de Milan, de Ferrare et de Mantoue, d'Urbin et de Bologne. Le conquérant espagnol du royaume de Naples imitait les mœurs italiennes, et ne demandait, pour se réconcilier avec Côme de Médicis, qu'un beau manuscrit de Tite-Live. A Rome enfin, on trouvait l'érudition elle-même assise dans la ehaire de Saint-Pierre avec les Nicolas V et les Pie II. Cette culture universelle des lettres semblait avoir humanisé les esprits. Dans la plus sanglante bataille du quinzième siècle, il n'y avait pas eu mille hommes de tués 1. Les combats n'étaient plus guère que des tournois.

[Condottieri, ] Cependant, un observateur attentif s'apercoit aisément de la décadence de l'Italie. Cette douceur apparente des mœurs n'était autre chose que l'affaiblissement du caractère national. Pour n'être point sanglantes, les guerres n'en étaient que plus longues, plus ruineuses. Les condottieri promenaient à travers l'Italie des troupes indiseiplinées, toujours prêtes à passer sous le drapeau opposé pour la moindre augmentation de solde; la guerre était devenue un jeu lucratif entre les Piccinino et les Sforza, Partout de petits tyrans, loués par les savants et détestés des peuples. Les lettres, dans lesquelles l'Italie plaçait elle-même sa gloire, avaient perdu l'originalité du quatorzième siècle; aux Dante, aux Pétrarque, avaient succède les Philelphe et les Pontanus, La religion n'était nulle part plus oubliée. Le népotisme affligeait l'Église et lui ôtait le respect des peuples. L'usurpateur des terres du saint-siège, le condottiere Sforza datait ses lettres : è Firmiano nostro, invito Petro et Paulo?.

<sup>1</sup> Machiavelli, Storie Fiorentine, t. VII.

<sup>2</sup> Machiavelli, Storie Fiorentine, liv. v.

[Conspirations.] Le génie expirant de la liberté italienne protestait encore par de vaines conspirations. Porcaro, qui se cegvait prédit par les vers de Pétrarque <sup>1</sup>, essaya de rétablir dans Rome le gouvernement républicain. A Florence, les Pazzi, à Milan, le jeune Olgiati et deux autres, poignardernt dans une église Julien de Médicis et Galcas Sforza [1476-87]. Les insensés avaient eru que la liberté de leur patrie dégénérée tenait à la vie d'un homme!

[ Laurent de Médicis. - Inquisiteurs d'État, 1454.] Deux gouvernements passaient pour les plus sages de l'Italie, ceux de Florence et de Venise. Laurent de Médieis faisait chanter ses vers aux Florentins, conduisait lui-même, dans les rues de la ville, de pédantesques et somptueuses mascarades 2, et se livrait en aveugle à cette munificence royale qui faisait l'admiration des gens de lettres, et préparait la hangueroute de Florence. A Venise, au contraire, le plus froid intérêt semblait l'unique loi du gouvernement. Là, point de favoris, nul eaprice, nulle prodigalité, Mais ce gouvernement de fer ne subsistait qu'en resserrant de plus en plus l'unité du pouvoir. La tyrannie des Dix ne suffisait plus ; il fallut créer, dans le sein même de ce conscil, des Inquisiteurs d'État [1454]. Cette dietature faisait prospérer au dehors les affaires de la république en tarissant les sources intérieures de sa prospérité. De 1423 à 1453, Venise avait augmenté son territoire de quatre provinces, tandis que ses revenus diminuaient de plus de cent mille ducats. En vain elle essayait de retenir, par des mesures sanguinaires, les ressources qui lui échappaient 3: le temps n'était pas loin où l'Italic allait perdre à la fois et son commerce, et sa richesse, et son indépendance. Il fallait une nouvelle invasion des Barbares pour lui arracher le monopole du commerce et des arts qui allaient être désormais le patrimoine du monde.

[Turca, Fránçais, Espagnots.] Quel devait étre te conquérant de l'Italie? le Turc, le Français ou l'Espagnoi? C'est ec qu'aucune prévoyance ne pouvait déterminer. Les papes et la plupart des Itation redoutaient avant tout les Turcs. Le grand Sforza et Alphouse le Maguanime ne songeaient

Machiavelli, Storie Fiorentine, liv. v.

<sup>2</sup> Ginguené, Hist. litt. d'Italie, t. III.

qu'à fermer l'Italie aux Français qui revendiquaient Miples et pouvaient réclamer Milan <sup>4</sup>. Venise, se croyant invincible dans ses lagunes, traitait indifféremment avec les uns, avec les autres, sacrifiant quelquefois, à des intérêts secondaires, son honneur et la syrieté de l'Italie.

[Constantinople, 1453,] Telle était la situation de cette contrée, lorsqu'elle entendit le dernier cri de détresse de Constantinople [1453]. Séparée déjà de l'Europe et par les Tures, et par le sehisme, cette malheureuse cité voyait sous ses murs une armée de trois cent mille Barbares. Dans ce moment eritique, les Occidentaux, habitués aux plaintes des Grees, y firent encore peu d'attention, Charles VII achevait l'expulsion des Anglais ; la Hongrie était agitée; l'impassible Frédérie III s'occupait d'ériger l'Autriche en archiduché. Les possesseurs de Péra et de Galata, les Génois et les Vénitiens, calculérent la grandeur de leur perte, au lieu de la prévenir. Genes envoya quatre vaisseaux ; Venise délibéra si elle renoncerait à ses conquêtes d'Italie pour conserver ses colonies et son commerce 5. Au milieu de cette hésitation funeste. l'Italie vit débarquer sur tous ses rivages les fugitifs de Constantinople. Leurs récits remplirent l'Europe de honte et de terreur; ils déploraient Sainte-Sophie ehangée en mosquée, Constantinople saecagée et déserte, plus de soixante mille chrétiens trainés en eselavage; ils décrivaient les prodigieux canons de Mahomet, et ce moment où les Grees virent à leur réveil les galères des infidèles naviguer sur la terre 6. et descendre dans leur port.

(Jean de Calabre. 1460-64.) L'Europe s'émut enfin: Nicolas V prècha la croisade; tous les États italiens se réconcilièrent à Lodi (14851). Dans les autres pays, une foule d'hommes prirent la croix. A Lille, le duc de Bourgogne fit apparattre, dans un banquet, l'image de l'Église désolée, et. selon les rites de la chevalerie, jura Dieu, la Vierge, les dames et le faizan, qu'il irait combattre les infidèles?. Mais cette ardeur dura peu: neuf jons après avoir signé le traité de Lodi, les Vénitiens en firent un avec les Tures; Charles VII ne permit point que l'on préchât la croisade en France; le duc de Bourgogne resta dans ses États, et la nou-

6 On dit que le sultan transporta sa flotte en une unit, dans le port de Constantinople, en la fissant glisser, sur des planches enduites de graisse, Voyez Cantimir, et Saadud-din, Histoire olfonane, traduction manuscrite de M. Galland, citée par M. Daru, Histoire de Venise, 3º edition; Pièces justificatives, t. VIII, p. 194-0.

7 Olivier de la Marche, t. VIII de la collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, édition de M. Petitot,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si l'on en croyait le manuscrit publié par M. Daru (t. VII), comme renfermant les Statuts des Inquisiteurs d'État, ces Inquisiteurs faisaient poignarder l'ouvrier qui transportait ailleurs une industrie utile à la république.

<sup>4</sup> Sismondi, Hist. des Répub. italiennes, t. X, p. 28.

Daru, Hist. de Venise, t. II, liv. xvi; et Pièces justificatives, t. VIII.

velle tentative de Jean de Calabre sur le royaume de Naples, occupa toute l'attention de l'Italie [1460-64].

[Scanderbeg.] Les véritables, les seuls champions de la chrétienté étaient le Hongrois Huniade et l'Albanais Scanderbeg. Ce deruier, dont l'héroïsme barbare rappelait les temps de la fable, abattait, dit-on, d'un seul coup la tête d'un taureau sauvage. On l'avait vu, comme Alexandre, dont les Turcs lui donnaient le nom, sauter seul dans les murs d'une ville assiègée. Dix ansi après a mort, les Turcs se partagèrent ses ossements, eroyaut devenir invincibles!. Encore aujourd'hui, le nom de Scanderbeg est chanté dans les montagnes de l'Épire.

[ Huniade. 1456. - Mathias Corvin. ] L'autre soldat de Jésus-Christ , le Chevalier blanc de Valachie, le Diable des Turcs, arrêtait leurs progrès tandis que les diversions de Scanderbeg les ramenaient en arrière 2. Lorsque les Ottomans attaquèrent Belgrade, le boulevard de la Hongrie, Huniade traversa l'armée des infidèles pour se jeter dans la place, repoussa pendant quarante jours les plus furieux assauts, et fut eélébré comme le sauveur de la chrétiente [1456]. Son fils, Mathias Corvin, que la reconnaissance des llongrois éleva sur le trône, opposa sa garde noire, première infanterie régulière qu'ait cue ee peuple, aux janissaires de Mahomet II. Le règne de Mathias fut la gloire de la Hongrie. Pendant qu'il combattait tour à tour les Turcs, les Allemands et les Polonais, il fondait dans sa capitale université, deux académies, un observatoire, un musée d'antiques, une bibliothèque, alors la plus considérable du monde 5. Ce rival de Mahomet II parlait, comme lui, plusieurs langues; comme lui, il aimait les lettres en eonservant les mœurs des Barbares. Il avait aeeepté, dit-on, l'offre d'un homme qui se chargeait d'assassiner son beau-père, le roi de Bohème; mais il rejeta avec indignation la proposition de l'empoisonner : Contre mes ennemis, dit-il , je ne veux employer que le fer. C'est à lui toutefois que les Hongrois durent leur grande charte (Decretum majus, 1485. Voy. le ch. III). Un proverbe hongrois suffit à son éloge : Depuis Corvin, plus de justice.

[ Pie II. 1481.] Le pape Bie II et Venise se liguèrent avec ee grand prince lorsque la Servie et
la Bosnie, conquises par les Tures, leur ouvrirent
le chemin de l'Italie. Le pontife était l'âune de la
croisade; il avait indiqué le rendez-vous d'Ancôneceux qui voudraient aller avec lui combattre l'ennemi de la foi. L'habite secrétaire du concile de
Rèle, l'esprit le plus poli du siècle, le plus subtil
des diplomates, devint un héros, sur la chaire de
Saint-Pierre, La grande pensée du salut de la chrétienté semblait fui avoir donné unê men nouvelle 4,
Mais ses forces n'y suffirent pas. Le vicillard expira
sur le rivage, à la vue des galères vénitiennes qui
aliaient le porter en Gréce [ 1464].

[Paul II.-Venise tributaire des Turcs, 1479.] Son successeur, Paul II, abandonna cette politique généreuse. Il arma contre les Bohémiens hérétiques le gendre de leur roi, ce même Mathias Corvin, dont la valeur n'eût dù être exercée que contre les Tures. Pendant que les chrétiens s'affaiblissaient ainsi par leurs divisions, Mahomet II jurait solennellement dans la mosquée, qui fut Sainte-Sophie, l'extermination du christianisme. Venise, abandonnée de ses alliés, perdit l'île de Négrepout, conquise par les Turcs à la vue de sa flotte. En vain Paul II et les Vénitions allèrent chercher des alliés jusqu'au fond de la Perse; le schah fut défait par les Tures, et la prise de Caffa ferma pour longtemps aux Européens toute communication avec les Persans. Enfin, la cavalerie turque se répandit dans le Frioul jusqu'à la Piave, brûlant les récoltes. les bois, les villages et les palais des nobles vénitiens : la nuit, on vovait de Venise même les flammes de eet incendie 5. La république abandonna la lutte inégale qu'elle soutenait seule depuis quinze ans, saerifia Scutari, et se soumit à un tribut [1479].

[Mort de Mahomet II. 1480-81]. Le pape Sixte IV et Ferdinaud, roi de Naples, qui n'avaient point secouru Venise, l'accusérent d'avoir trahi la cause de la chrétienté. Aprés avoiréavorisé la conjuration des Pazzi, et fait ensuite une guerre ouverte aux Médieis, ils tournaient contre les Vénitiens leur politique inquiéte. La veogeance de Venise fut cruelle. En même temps que Mahomet II faisait attaquer Rhodes, on apprit qu cent vaisseaux turcs, observés, ou plutôt escortés par la flotte

a. 4.9

<sup>1</sup> Barlesio, de Vitá Georgii Castrioti, etc., 1537, pas-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le premier titre est celui que prenait toujours Scanderbeg, le second désignait ordinairement Huniade chez ses contemporains (Comies, t. VI, e. k. x. x. y.); le troisième lui était donné par les Tures, qui le nommaient à leurs canfants pour les effrayer (M. de Savy, dans liographie universetle, art. Huniade), comme les Sarra-

sins menaçaient autrefois les leurs de Richard Cœurde-Lion.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bonfinius , Rerum Hungaricarum decades. 1508 , passim.

<sup>4</sup> Commentarii Pii secundi (1610), p. 300-400. Voyez aussi ses lettres dans les OEuvres complètes.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sismondi, *Répub. Ital.*, t. XI, p. 141; d'après Sabellico, témoin oculaire.

vénitienne, avaient passé en Italie, que déjà Otrante était prise, et le gouverneur seié en deux. L'effroi fut au comble, et l'événement l'eut justifié peutêtre, si la mort du sultan n'avait arrêté pour quelque temps le cours de la conquête mahométane [1480-81].

[Savonarole, ] Ainsi les Italiens faisaient intervenir les étrangers dans leurs querelles, Après avoir attiré les Tures, les Vénitiens prirent à leur service le jeune René , duc de Lorraine , héritier des droits de la maison d'Anjou sur le royaume de Naples, Dès 1474, Sixte IV avait appelé les Suisses. Les Barbares s'habituaient à passer les Alpes, et ils allaient raconter dans leur pays les merveilles de la belle Italie; les uns célébraient son luxe et ses richesses, les autres son climat, ses vins, ses fruits délicieux 1. Alors s'éleva dans Florence la voix prophétique du dominicain Savonarole, qui annoncait à l'Italie les châtiments de Babylone et de Ninive : «O Italie, ò Rome, dit le Seignéur, je vais yous livrer aux mains d'un peuple qui vous effacera d'entre les peuples. Les Barbares vont venir, affamés comme des lions... Et la mortalité sera si grande, que les fossoyeurs iront par les rues, criant : Qui a des morts? Et alors l'un apportera son père, et l'autre son fils... O Rome, je te le répète, fais pénitence : faites pénitence, o Venise! o Milan 2! »

Ils persévèrèrent. Le roi de Naples prit ses barous soulevés au piège d'un traité perfide. Gênes resta en proie aux factions des Adorni et des Fregosi. Laurent de Médieis, au lit de mort, refusa l'absolution à laquelle Savonarole mettait pour condition l'affranchissement de Florence. A Milan, Ludovic le Morc enferma son neveu, en attendant qu'il Proisonnât. Roderie Borgia eeignit la tiare sous le nom d'Alexandre VI. Le moment inévitable était venu.

### CHAPITRE II.

OCCIDENT. — FRANCE ET PAYS-BAS, ANGLETERRE ET ÉCOSSE, ESPAGNE ET PORTUGAL, DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XV° SIÈCLE.

Avant de se disputer la possession de l'Italie, il

1 Voy. La très-joyeuse, plaisante et récréative histoire, composée par le loyal serviteur du bou Chevalier sans paour et sans reproche, t. XV de la collect. des Mémoires, p. 506, 334, 355.

<sup>2</sup> Savonarola, Prediche quadragesimali (1544, in-12); predica vigesima prima, p. 211-212. Voy. aussi Petri Martyris Anglerii epistol. cxxx, cxxx1, etc. • Malheur à toi, mère des arts, ò belle Italie... etc. 1495. • fallait que les grandes puissances de l'Occident sortissent de l'anarchie féodale, et réunissent toutes les forces nationales dans la main des rois. Le triomphe du pouvoir monarchique sur la féodalité est le sujet de ce chapitre. Avec la féodalité périssent les priviléges et les libertés du moyen age. Ces libertés périssent comme celles de l'antiquité, parce qu'elles étaient des priviléges. L'égalité civile ne pouvait s'établir que par la victoire de la monarchie <sup>5</sup>.

Les instruments de cette révolution furent des hommes d'Église et des légistes. L'Église, ne se recrutant que par l'élection, au milieu du système universel d'hérédité quis établit au moyen âge, avait éve' les vaineus au-dessus des vainqueurs, les fils des bourgeois et ceux même des serfs, au-dessus des nobles. C'est à elle que les rois demandèrent des ministres dans leur dernière lutte contre l'aristocratie. Duprat, Wolsey et Ximénès, tous cardinaux etpremiers ministres, sortaient de famillesobscures. Ximénès avait commencé par enseigner le droit dans sa maison '. Les hommes d'Église et les légistes étaient limbus des principes du droit romain, bien plus favorable que les coutumes féodales au pouvoir monarchique et à l'égalité civile.

La forme de cette révolution présente quelques différences dans les divers États, En Angleterre, elle est préparée et accélérée par une guerre terrible qui extermine la noblesse; en Espagne, elle est compliquée par la lutte des croyances religieuses. Mais partout elle offre un caractère commun : l'aristocratie, déjà vaineue par le pouvoir royal, essave de l'ébranler en le déplacant, en renversant les maisons, les branches régnantes, pour leur substituer des maisons ennemies, des branches rivales (Voy. le 1er de nos tableaux synchroniques). Les moyens employés par les deux partis sont odieux et souvent atroces. La politique, dans l'enfance, ne choisit encore qu'entre la violence et la perfidie; voyez plus bas la mort des comtes de Douglas, des ducs de Bragance et de Viseu, surtout celle du comte de Mar et des ducs de Clarence et de Guienne. Cependant la postérité, trompée par le succès, s'est exagéré les talents des princes de cette époque (Louis XI, Ferdinand le Bâtard, Henri VII, Iwan III, etc.). Le plus habile de tous, Ferdinand

. 3 L'égalité fait des progrès rapides au moment même où périsseut les libertés politiques du môyén âge. Celles de l'Espagne sont vaincues par Charles Quint en 1921, et en 1928 les cortès de Castille permettent à tout le monde de porter l'épée, afin que les bourgeois puissent es défendre contre les robles. Voy. Ferreras, aru partie,

Gomecius, fol. 2. — Giannone remarque que, sous Ferdinaud le Bătard, les lois romaiues prévalurent à le Catholique, n'est qu'un fourbe beureux aux veux de Machiavel 1.

\* § 1. - France, 1452-1494 2.

Fin des guerres des Anglais. - Féodalité : maisons de Bourgogne, Bretagne, Anjou, Albret, Foix, Armagnac, etc. Grandeur du duc de Bourgogne. - Avantages du roi de France : première taille perpétuelle, première armée permanente, 1444. - Mort de Charles VII , avénement de Louis XI , 1461. - Mort de Philippe le Bon , duc de Bourgogne , avénement de Charles le Téméraire, 1467. - Ligue du bien public. - Traités de Conflans et de Saint-Maur, 1465, -Entrevue de Péronne et captivité du roi , 1468. -Seconde ligue des grands vassaux, dissoute par la mort du duc de Guienne, frère de Louis, 1472, Invasion d'Édouard IV, Traité de Péquigny, 1475. -Charles le Téméraire se tourne contre l'Allemagne, puis contre les Suisses; ses défaites à Granson et à Morat , 1476, Sa mort , 1477, - Marie de Bourgogne épouse Maximilien d'Autriche, - Louis XI, maitre de l'Anjou , du Maine , de la Provence , de l'Artois et de la Franche-Comté, 1481-82. - Sa mort; régence d'Anne de Beaujeu, 1483. Prétentions des états, 1484. Abaissement des grands. - Charles VIII se prépare à l'expédition d'Italie.

[État de la France.] Lorsque la retraite des Anglais permit à la France de se reconnaître, les laboureurs descendant des châteaux et des villes fortes où la guerre les avait enfermés, retrouvaient leurs champs en friche et leurs villages en ruine. Les compagnies licenciées continuaient d'infester les routes et de ranconner le paysan. Les seigneurs féodaux, qui venaient d'aider Charles VII à chasser les Anglais, étaient rois sur leurs terres, et ne reconnaissaient aueune loi divine ni humaine. Un comte d'Armagnac s'intitulait comte par la grâce de Dieu, faisait pendre les huissiers du parlement, épousait sa propre sœur, et battait son confesseur quand il refusait de l'absoudre 3. L'on avait vu pendant trois ans le frère du due de Bretagne demander du pain aux passants par les barreaux de sa prison, jusqu'à ce que son frère le fit étrangler.

[Puissance des grands vassaux.] C'est vers le roi que se tournaient les espérances du pauvre peuple, c'est de lui qu'il attendait quelque soulagement à sa misère. Le système féodal qui, au

Naples sur les lois lombardes , par l'influence des professeurs qui étaient en même temps magistrals et avocats. (Liv. xxvm , chap. v.)

1 Voy. Machiavel, Lettres familières, avril 1515, mai 1514.

<sup>2</sup> Sources principales : t. IX, X, XI, XII, XIII, XIV. de la collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de dixième siècle, avait été le salut de l'Europe, en ctait devenu le fléau. Cesystème semblait reprendre son ancienne force depuis les guerres des Auglais. Sans parler des comtes d'Albret, de Foix, d'Armagnae et de taut d'autres seigneurs, les maisons de Bourgogne, de Brctagne et d'Anjou le disputaient à la maison royale de splendeur et de puissance.

Le comté de Provence, héritage de la maison d'Anjou, était une espèce de centre pour les populations du Midi, comme la Flandre pour celles du Nord ; elle joignait à ce riche comté l'Anjou, le Maine et la Lorraine, entourant ainsi de tous côtés les domaines du roi. L'esprit de l'antique ehevalerie semblait s'être réfugié dans cette famille héroïque : le monde était plein des exploits et des malheurs du roi René et de ses enfants. Pendant que sa fille Marguerite d'Anjou soutenait dans dix batailles les droits de la Rosc rouge , Jean de Calabre , son fils, prenait, perdait le royaume de Naples, et mourait au moment où l'enthousiasme des Catalans le portait au trône d'Aragon. Des espérances si vastes, des guerres si lointaines, annulaient en France la puissance de cette maison. Le caractère de son ehef était d'ailleurs peu propre à soutenir une lutte opiniatre contre le pouvoir royal. Le bon René, dans ses dernières années, ne s'occupait guère que de poésie pastorale, de peinture et d'astrologie. Lorsqu'on lui apprit que Louis XI lui avait pris l'Anjou, il peignait une belle perdrix grise, et n'interrompit point son travail.

Le véritable chef de la féodalité était le due de Bourgogne. Ce prince, plus riche qu'aucun roi de l'Europe, réunissait sous sa domination des provinces françaises et des États allemands, une noblesse innombrable, et les villes les plus commerçantes de l'Europe. Gand et Liège pouvaient mettre chaeune quarante mille hommes sur pied. Mais les éléments qui composaient cette grande puissance étaient tros divers pour bien s'accorder. Les Hollandais ne voulaient point obéir aux Flamands, ni eeux-ci aux Bourguignons. Une implacable haine existait entre la noblesse des châteaux et le peuple des villes marchandes. Ces fières et opulentes cités mélaient avec l'esprit industriel des temps modernes la violence des mœurs féodales. Dès que la moindre atteinte était portée aux priviléges de Gand, les dovens des métiers sonnaient la cloche de Roland.

France, édit. de M. Pétitot, particulièrement les volumes qui contiennent les Mémoires de Comines ; Histoire des ducs de Bourgogne , par M. de Barante , t. VII

<sup>5</sup> Pièces du procès de Jean IV, comte d'Armagnac, citées par les auteurs de l'Art de vérifier les dates, C'est Jean V qui épousa sa sœur.

et plantaient leurs bannières dans le marché. Alors, le due montait à cheval avec sa noblesse, et il fallait des batailles et des torrents de sang.

[ Forces du roi.] Le roi de France, au contraire , était généralement soutenu par les villes. Dans ses domaines, les petits étaient bien mieux protégés eontre les grands. C'était un bourgeois, Jacques Cœur, qui lui avait prèté l'argent nécessaire pour reconquérir la Normandie. Partout le roi réprimait la licence des gens de guerre. Dès 1441, il avait débarrassé le royaume des compagnies, en les envoyant contre les Suisses, qui en firent justice à la bataille de Saint-Jacques. En même temps, il fondait le parlement de Toulouse, étendait le ressort du parlement de Paris, malgré les réclamations du duc de Bourgogne, et limitait toutes les justices féodales. En voyant un d'Armagnae exilé, un d'Aleneon emprisonné, un bâtard de Bourbon jeté à la rivière, les grands apprenaient qu'aucun rang ne mettait au-dessus des lois, Une révolution si heureuse faisait aceueillir avec eonfiance toutes les nouveautés favorables au pouvoir monarchique. Charles VII eréa une armée permanente de quinze cents lanees, institua la milice des francs archers, qui devaient rester dans leurs foyers et s'exercer aux armes les dimanehes; il mit sur les peuples une taille perpétuelle sans l'autorisation des états généraux, et personne ne murmura [1444].

Les grands eux-mêmes concouraient à augmente le pouvoir royal, dont ils disposaient tour à tour. Ceux qui ne gouvernaient point le rois e contentaient d'intriguer auprès du Dauphin et de l'exciter contre son père. Tout changes de face lorsque Charles VII succomba aux inquiétudes que lui donnait son fils. Petir de Bourgogne [1461]. Aux funérailles du roi, Dunois dit à toute la noblesse assemblée : « Le roi notre maîtreest mort; que chacun songe à se pourvoir. »

[Louis XI, 1461, ] Louis XI n'avait rien de ec caractère chevaleresque en faveur duquel les Français pardonnaient tant de faiblesses à Charles VII. Il aimait les négociations plus que les combats, s'habillait pauvrement, et s'entourait de petites gens. Il prenait un laquais pour héraut, un barbier pour gentilhomme de la chambre, appelait le prévôt Tristan son compère. Dans son impatience d'abaisser les grands, il renvoie, dès son arrivée, tous les ministres de Charles VII; il ôte aux seigneurs toute influence dans les élections ecclésiastiques, en abolissant la Pragmatique; irrite le due de Bretagne, en essavant de lui ôter les droits régaliens ; le comte de Charolais, fils du due de Bourgogne, en rachetant à son père les villes de la Somme, et en voulant lui retirer le don de la Normandie ; enfin il mécontente tous les nobles en ne tenant nul compte de leurs droits de chasse, l'offense la plus sensible peut-ètre pour un gentilhomme de ce temps.

[ Lique du bien public. ] Les grands n'éclatèrent pas avant que l'affaiblissement du due de Bourgogne eut mis toute l'autorité entre les mains de son fils, le comte de Charolais, depuis si célèbre sous le nom de Charles le Téméraire. Alors le due Jean de Calabre, le due de Bourbon, le due de Nemours, le comte d'Armagnae, le sire d'Albret, le comte de Dunois, et beaucoup d'autres seigneurs, se liguérent pour le bien public avec le duc de Bretagne et le comte de Charolais. Ils s'entendirent, par leurs envoyés, daus l'église de Notre-Dame de Paris, et prirent pour signe de ralliement une aiguillette de soie rauge. A cette ecalition presque universelle de la noblesse, le roi essaya d'opposer les villes, et surtout Paris. Il y abolit presque toutes les aides, se composa un conseil de hourgeois et de membres du parlement et de l'université; il confia la reine à la garde des l'arisiens, et voulut qu'elle fit ses eouches dans leur ville, la ville du monde qu'il aimait le mieux, il y eut peu d'ensemble dans l'attaque des confédérés. Louis XI cut le temps d'aecabler le due de Bourbon. Le due de Bretagne ne joignit l'armée principale qu'après la bataille de Montlhéri. On avait si bien oublié la guerre depuis l'expulsion des Anglais, qu'à l'exception d'un petit nombre de corps, chaque armée s'enfuit de son côté 1. Alors le roi entama des négociations insidieuses, et la dissolution imminente de la ligue décida les confédérés à traiter (à Conflans et à Saint-Maur, 1465). Le roi leur accorda toutes leurs demandes; à son frère, la Normandie, province qui faisait à elle seule le tiers des revenus du roi ; au comte de Charolais, les villes de la Somme; à tous les autres, des places fortes, des seigneuries et des pensions. Pour que le bien public ne parût pas entièrement oublié, on stipula, pour la forme, qu'une assemblée de notables y aviserait. La plupart des autres artieles ne furent pas exécutés plus sérieusement que le dernier; le roi profita d'une révolte de Liège et de Dinant contre le due de Bourgogne, pour reprendre la Normandie, fit aunuler par les états du royaume (à Tours, 1466) les principaux articles du traité de Conflans, et força le due de Bretagne à renoncer à l'alliance du comte de Charolais, devenu due de Bourgogne.

(Entreue de Péronne, 1468.) Louis XI, qui espérait encore apaiser ee dernier à force d'adresse, alla lui-même le trouver à Péronne [1468]. Il y était à peine que le due apprit la révolte des Liégeois soulevés coutre lui par les agents du roi de France. Ils avaient emmené prisonnier Louis de

<sup>1</sup> Comines, liv. 1, ch. 1v.

Bourbon, leur évêque, massacré l'archidiaere, et, par un jeu horrible, s'étaient jeté ses membres les uns aux autres. La fureur du duc de Bourgogne fut telle, que le roi eraignit un instant pour sa vie. Il voyait dans l'enceinte du châteud de Péronne la tour où le comte de Vermandois avait fait autrefois périr Charles le Simple. Il en fut quitte à meilleur marché. Le duc se contenta de lui faire confirmet et traité de Conflans, et de l'emmener devant Liége pour voir ruiner cette ville. Le roi, de retour, ne manqua pas de faire annuler encore par les états tout ce qu'il venait de jurer.

[Mort du duc de Guienne. 1472.] Alors se forma contre lui une confédération plus redoutable que celle du bien public. Son frère, à qui il venait de donner la Guienne, et les ducs de Bretagne et de Bourgogne, y avaient attiré la plupart des seigneurs auparavant fidèles au roi. Ils appelaient le roi d'Aragon. Juan II. qui réclamait le Roussillon, et le roi d'Angleterre, Édouard IV, beau-frère du due de Bourgogne, qui sentait le besoin d'affermir son règne en occupant au dehors l'esprit inquiet des Anglais. Le duc de Bretagne ne dissimulait point les vues des confédérés. « J'aime tant le bien du » royaume de France, disait-il, qu'au lieu d'un » roi j'en voudrais six. » Louis XI n'avait pas à espérer d'être soutenu cette fois par les villes, qu'il écrasait d'impôts. La mort de son frère pouvait seule rompre la ligue : son frère mourut. Le roi, qui se faisait instruire des progrès de la maladie, ordonnait des prières publiques pour la santé du duc de Guienne, et faisait avancer des troupes pour s'emparer de son apanage. Il étouffa la procédure commencée contre le moine qu'on soupconnait d'avoir empoisonné le prince, et fit répandre que le diable l'avait étranglé dans sa prison.

[ Descente. Édouard IV. 1478.] Déharrassé de son frère, Louis XI repoussa Juan II du Rous sillon, Charles le Téméraire de la Picardie, et s'assura de tous les ennemis qu'il avait dans le royaume '. Mais le plus grand danger n'était point passé. Le roi d'Angleterre déharqua à Calais, en réclamant, comme de coutume, son royaume de France. La nation anglaise avait fait de grands efforts pour cette guerre. Le roi, dit Comines, avait dans son armée dis ou douzo hommes, tant de Londres que d'autres villes, gros et gras, qui étaient les principaux entre les communes d'Angleterre, et qui avaient tenu ta main à ce passage, et à lerer cette puissante armée. Au lieu de rece-

[Guerre de Charles le Téméraire contre l'Allemagne.] Dès cette époque, il n'eut plus rien à craindre de Charles le Téméraire. Ce prince orgueilleux avait coucu le dessein de rétablir dans de plus vastes proportions l'ancien royaume de Bourgogne, en réunissant à ses États la Lorraine, la Provence, le Dauphiné et la Suisse. Louis XI se garda bien de l'inquiéter; il prolongea les trèves, et le laissa s'aller heurter contregces Allemagnes. En effet, le duc ayant voulu forcer la ville de Neuss de recevoir un des deux prétendants l'archeveché de Cologne, tous les princes de l'Empire vinrent l'observer avec une armée de cent mille hommes. Il s'obstina une année entière, et ne quitta ce malheureux siège que pour tourner ses armes contre les Suisses.

Défaite de Granson, 1476. - Défaite de Morat.] Ce peuple de bourgeois et de paysans, affranchis depuis deux siècles du joug de la maison d'Autriehe, était toujours hai des prinecs et de la noblesse. Louis XI, encore Dauphin, avait éprouvé la valeur des Suisses à la bataille de Saint-Jacques, où seize cents d'entre eux s'étaient fait tucr plutôt que de reculer devant vingt mille hommes. Néanmoins, le sire d'Hagenbach, gouverneur du duc de Bourgogne dans le comté de Ferrette, vexait leurs alliés et ne craignait pas de les insulter eux-mêmes. Nous écorcherons l'ours de Berne, disait-il, et nous nous en ferons une fourrure. La patience des Suisses se lassa : ils s'allièrent avec les Autrichiens, leurs aneiens ennemis, firent décapiter Hagenbach, et battirent les Bourguignons à Héricourt. Ils essayèrent d'apaiser le duc de Bourgogne; ils lui exposaient qu'il n'avait rien à gagner contre eux : Il r a plus d'or, disaient-ils, dans les éperons de

<sup>1</sup> Du duc d'Alençon, en l'emprisonnant (1472); du roi René, en lui enlevant l'Anjou (1474); du duc de Bourbon, en donnant Anne de France à son frère (1473-74), et en le nommant lui-même son lieutenant dans

plusieurs provinces du Midi (1475); enfin du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret (1475), du duc de Nemonrs et du connétable de Saint-Pol (1475-77), en les faisant mettre à mort tous les quatre.

voir les Anglais à leur arrivée, et de les guider dans ce pays où tout était nouveau pour eux, le due de Bourgogne s'eu était allé guerroyer en Al-lemagne. Cependant, le temps était mauvais; quoique Édouard edit soin de faire loger em bonne tente les hommes des communes qui l'araient suici, en l'étail point la vie qu'ils araient accoutumée, ils en Jurent bientôt las; ils acaient accoutumée, ils en Jurent bientôt las; ils acaient enc qu'ayant une fois passè la mer. Ils auraient une bataille an bout de trois jours (Comines, I. Iv., ch. XI). Louis trouva le moyen de faire accepter au roi et à ese favoris des présents et des pensions, traita tous les soldats à table ouverte, et se s'éticia de s'être ainsi défait, pour quelque argent, d'une armée qui venait conqueir la Brance.

vos chevaliers, que vous n'en trouverez dans tous nos cantons. Le duc fut inflexible. Avant envahi la Lorraine et la Suisse, il prit Granson, et fit noyer la garnison qui s'était rendue sur sa parole. Cependant, l'armée des Suisses avançait : le duc de Bourgogne eut l'imprudence d'aller à sa rencontre, et de perdre ainsi l'avantage que la plaine donnait à sa cavalerie. Placé sur la colline qui porte encore aujourd'hui son nom, il les vit fondre du haut des montagnes, en criant : Granson! Granson! En même temps on entendait dans toute la vallée ces deux trompes d'une monstrueuse grandeur, que les Suisses avaient, disaient-ils, recues autrefois de Charlemagne, et qu'on nommait le taureau d'Uri et la vache d'Underwalden. Rien n'arrêta les confédérés. Les Bourguignons essayèrent toujours inutilement de plonger dans cette forêt de piques qui s'avancait au pas de course. La déroute fut bientôt complète. Le camp du due, ses canons, ses trésors, tomhèrent entre les mains des vainqueurs. Mais ceux-ci ne savaient pas tout ce qu'ils avaient gagné. L'un d'eux vendit pour un écu le gros diamant du duc de Bourgogne ; l'argent de son trésor fut partagé sans compter, et mesuré à pleins ehapeaux. Cependant, le malheur n'avait point instruit Charles le Téméraire, Trois mois après il vint attaquer les Suisses à Morat, et éprouva une défaite bien plus sanglante. Les vainqueurs ne firent point de prisonniers, et élevèrent un monument avec les ossements des Bourguignons. Cruel comme à Morat, fut longtemps un dicton populaire parmi les Suisses [ 1476].

[Défaite de Nanci. 1477.] Cette défaite fut la ruine de Charles le Téméraire. Il avait épuisé ses bonnes villes d'hommes et d'argent; depuis deux ans il tenait ses gentilshommes sous les armes. Il tomba dans une mélaucolie qui approchait du délire, laissant croftre sa barbe et ne changeaut plus de vêtement. Il s'obstinait à vouloir chasser de Lorraine le jeune René qui venait d'y rentrer. Ce prince, qui avait combattu pour les Suisses, qui se plaisait à parler leur langue, qui prenait quelquefois leur costume, les vit bientôt venir à son secours. Le duc de Bourgogne, réduit à trois mille hommes, ne voulut point fuir devant un enfant, mais il avait lui-même peu d'espérance. Au moment de combattre, l'Italien Campo-Basso, auprès duquel Louis XI marchandait depuis longtemps la vie de Charles le Téméraire, arraelia la eroix rouge, et commença ainsi la défaite des Bourguignons [ 1477 ]. Quelques jours après, on retrouva le corps du prince; ou l'apporta en grande pompe à Nanci; René vint lui jeter de l'eau bénite, et lui prenant la main : Beau cousin , lui dit-il , Dieu ait votre âme! rous nous arez fait moult maux et douleurs. Mais le peuple ne voulut pas croire à lai mort d'un prince qui depuis si longtemps occupair la renommée. On assurait toujours qu'il ne tarderait pas à reparattre; et, dix ans après, des marchands livraient gratuitement des marchandises, sous condition qu'on les leur payerait le douhle au retour du grand due de Bourgogne.

La chule de la maison de Bourgogue affermit pour loujours celle de France. Les possesseurs des trois grands fiefs, Bourgogue, Provence, Bretagne, étant morts sans enfants mâles, nos rois démembrèrent la première succession [1477], recueillirent la seconde en vertu d'un testament [1481], et la troisième par un mariage [1491].

[Guerre contre Maximillem.] D'abord, Louis XI espérait acquérir tout l'héritage de Chartes le Téméraire, en mariant le Dauphin à sa fille, Marie de Bourgogne. Mais les états de Flaudre, las d'obéir aux Français, dounérent la main de leur souveraine à Maximilien d'Autriche, depuis Empereur et graud-père de Charles-Quint. Ainsi commença la rivalité des maisons d'Autriche et de France. Malgré la défaite des Français à Guinegate, Louis XI resta d'u moins mattre de l'Artois et de la Franche-Comté, qui, par le traité d'Arras [1481], devaient former la dot de Marguerite, fille de l'archidue, promise au Dauphin (Charles VIII).

[Charles VIII.] Lorsque Louis XI laissa le trône à son fils encore enfant [1483], la France, qui avait tant souffert en silence, éleva la voix. Les états, assemblés en 1484 par la régente, Anne de Beaujeu, voulaient donner à leurs délégués la principale influence dans le conseil de régence ; ne voter l'impôt que pour deux ans, au bout desquels ils seraient de nouveau assemblés; enfin, régler euxmêmes la répartition de l'impôt. Les six nations entre lesquelles les états étaient divisés, commencaient à se rapprocher, et voulaient se former toutes en pays d'états, comme le Languedoc et la Normandie, lorsqu'on prononça la dissolution de l'assemblée. La régente continua le règne de Louis XI par sa fermeté à l'égard des grands. Elle accabla le due d'Orléans qui lui disputait la régence, et réunit la Bretagne à la couronne, en mariant son fils à l'héritière de ce duché [1491]. Ainsi fut aecompli l'ouvrage de l'abaissement des grands. La France atteignit cette unité qui allait la rendre redoutable à toute l'Europe. Aux vieux serviteurs de Louis XI succède une génération jeune et ardente comme son roi. Impatient de faire valoir les droits qu'il a hérités de la maison d'Aniou sur le royaunre de Naples, Charles VIII apaise, à force d'argent, la jalousie du roi d'Angleterre, rend le Roussillon à Ferdinand le Catholique, à Maximilien l'Artois et la Franche-Comté; il n'hésite point à sacrifier

trois des plus fortes barrières de la France. La perte de quelques provinces importe peu au conquérant futur du royaume de Naples et de l'empire d'Orient.

#### SUITE

#### DII CHAPITRE II.

§ 11. - Angleterre, 1454-1509; Ecosse, 1452-1513.

Angletere, Mariage de Henri VI avec Marguerite d'Aujou; mort de Glocester, pert edes provinces de France,
— Richard d'York, Warwick; condamnation des ministres, protectorat de Richard, 1475. — Batailles de
Northampton, de Wakefield; mort de Richard, son
file Édouard IV, 1461. Défaites des Lancastriens à
Towton et à Exham, 1462. — Revers d'Édouard IV à
Nottingham, 1470. Bataille de Tewkesbury, défaite
et mort de Henri VI, 1471. — Mort d'Édouard IV 1485.
Richard III. — Henri Tudor; bataille de Boswortli;
Henri VII, 1485. Accroissement du pouvoir royal.
Ecoses. Lutte de Jacques II contre l'aristocrajle. Soi
alliance avec la maison de Lancastre. — Jacques III,
1460. Jacques IV, 1488. Réconciliation du roi et del
noblesse, Bataille de Flowden, Jacques V, 1515.

[Henri VI. - Warwick.] Toujours battus depuis un siècle par les Anglais, les Français avaient enfin leur tour. A chaque campagne, les Anglais, chassés de nos villes par Dunois ou Richemont, revenaient dans leurs provinces, couverts de honte, et s'en prenaient à leurs généraux, à leurs ministres; c'étaient tantôt les querelles des oncles du roi, tantôt le rappel du duc d'York, qui avaient causé leurs défaites. Au vainqueur d'Azincourt avait succédé le jeune Henri VI, dont l'innocence et la douceur étaient si peu faites pour ces temps de troubles, et dont la faible raison acheva de s'égarer au commencement de la guerre civile. Tandis que le revenu annuel de la couronne s'étendait à 5,000 livres sterling 1, plusieurs grandes familles avaient réuni des fortunes royales par des mariages ou des successions. Le seul comte de Warwick , le dernier et le plus illustre exemple de l'hospitalité féodale, nourrissait, dit-on, dans ses terres jusqu'à trente mille personnes 2, Quaml il tenait maison à Londres, ses vassaux et ses amis consommaient six bœufs par repas 3. Cette fortune colossale était soutenue par tous les talents d'un chef de parti. Son intrépidité était étrangère au point d'honneur chevaleres-

Lingard, t. V de la traduction française, p. 259,

que; cel homme, qu'on avalt vu attaquer une flotte double de la sienne 4, fuyait souvent sans rougir 8 lorsqu'il voyait plier les siens. Impitoyable pour les nobles, il épargnait le peuple dans les batailles. Comment s'étonner qu'il ait mérité le surnom de Raiseur de rois?

[ Marquerite d'Anjou. ] La cour, déjà si faible contre de tels hommes, aggravait encore, comme à plaisir, le mécontentement du peuple, Lorsque la haine des Anglais contre la France était aigrie par tant de revers, on leur donna une reine francaise. La belle Marguerite d'Anjou, fille du roi René de Provence, devait porter en Angleterre l'esprit héroïque de sa famille, mais non ses douces vertus. Henri achète sa main par la cession du Maine et de l'Anjou; au lieu de recevoir une dot. il en donne une. Un an s'écoule à peine depuis ce mariage, et l'oncle du roi, le bon duc de Glocester. que la nation adorait parce qu'il voulait tonjours la guerre, est trouvé mort dans son lit. Les mauvaises nouvelles arrivent de France coup sur coup: on s'indigne encore de la perte du Maine et de l'Anjou, et l'on apprend que Rouen, que la Normandie entière est aux Français; leur armée ne trouve en Guienne aucune résistance. Pas un soldat n'est envoyé d'Angleterre, pas un gouverneur n'essaye de résister, et, au mois d'août 1451, l'Augleterre n'a plus sur le continent que la ville de

[ York protecteur. 1455. ] L'orgueil national, si cruellement humilié, commença à chercher un vengeur. Les regards se tournérent vers Richard d'York, dont les droits, prescrits, il est vrai, depuis longtemps, étaient supérieurs à ceux de la maison de Lancastre, A lui se rallièrent les Nevil et une grande partie de la noblesse. Le duc de Suffolk, le favori de la reine, fut leur première victime, Un imposteur souleva ensuite les hommes de Kent, toujours prêts à commencer les révolutions, les conduisit à Londres, et fit tombér la tête de lord Say, autre ministre de Henri, Enfin, les partisans de Richard lui-mênie vinrent en armes à Saint-Albans, demander qu'on leur livrât Sommerset, qui, après avoir perdu la Normandie, était devenu premier ministre. Voilà le premier sang versé dans cette guerre qui doit durer trente ans, qui doit coûter la vie à quatre-vingts princes, et exterminer l'ancienne noblesse du royaume. Le duc d'York fait son roi prisonnier, le reconduit en triomphe à Londres , et se contente du titre de protecteur [1455].

<sup>2</sup> Hume.

<sup>3</sup> Lingard, t. V, p. 284.

<sup>9.</sup> MICHELET

<sup>4</sup> Lingard, t. V. p. 282.

<sup>5</sup> Comines , liv. m , chap. vn.

[Sa mort.] Cependant Marguerite d'Anjou arme les comtés du nord, ennemis constants des innovations. Elle est battue à Northampton, Henri tombe de nouveau entre les mains de ses ennemis. et le vainqueur, ne dissimulant plus ses prétentions, se fait déclarer par le parlement héritier présomptif du trône. Il touchait ainsi au but de son ambition, lorsqu'il rencontra, près de Wakefield. l'armée que l'infatigable Marguerite avait encore rassemblée. Il accepta le combat, malgré l'infériorité de ses forces, fut vaineu, et sa tête, ornée par la reine d'un diadéme de papier, fut plantée sur la muraille d'York. Rutland, son fils, à peine âgé de douze ans, fuvait avec son gouverneur, lorsqu'on l'arrête au pont de Wakefield. L'enfant tombe à genoux, incapable de parler, et le gouverneur l'avant nommé : « Ton père a tué mon » père, s'écrie lord Clifford, il faut que tu meures. » aussi, toi et les tiens, » et il le poignarde. Cette barbarie sembla avoir ouvert un abime entre les deux partis; les échafauds furent désormais dressés sur les champs de bataille, et attendirent les vaincus.

[ Edouard IV. 1461. - Marguerite, en France. 1463. ] Alors commença d'une manière plus régulière la lutte de la Rose rouge et de la Rose blanche, tels étaient les signes de ralliement d'York et de Lancastre. Warwiek fait proclamer roi, par la populace de Londres, le fils du duc d'York, sous le nom d'Édouard IV [1461]. Enfant de la guerre civile, Édouard versait volontiers le sang; mais il intéressait le peuple par le malheur de son père et de son frère ; il n'avait que vingt aus, il aimait le plaisir, et c'était le plus bel homme du siècle. Le parti de Lancastre n'avait pour lui que la longue possession du trône et les serments du peuple. Lorsque la reine entrainait vers le midi la tourbe effrénée des paysans du nord, qui ne se payaient que par le pillage 1. Londres et les plus riches provinces s'attachaient à Édouard comme à un défenseur. Bientôt Warwick conduisit son jeune roi contre elle jusqu'au village de Towton. C'est là que pendant tout un jour, sous une neige épaisse, combattirent les deux partis avec une fureur peu conimune même dans les guerres civiles. Warwick voyant plier les siens, tue son cheval, baise la eroix qui formait la garde de son épée, et jure qu'il partagera le sort du dernier des soldats. Les Lancastriens sont précipités dans les eaux du Cock. Édouard défend de faire quartier aux vaiucus;

trente-huit mille hommes sonfuoyés ou massacrés. La reine, ne ménageant plus rien, s'adressa aux étrangers, aux Français; déjà elle avait livré Berwick aux Écossais; elle passa en France, et promit à Louis XI de lui donner Catais en gage pour en obtenir un faible et odieux secours. Mais a flotte qui portait ses trésors fut brisée par la tempête; elle perdit la bataille d'Exham et ses dernières espérances (1463). Le malheureux Henri retonta bientôt au pouvoir de ses ennemis. La reine parvint en France avec son fils à travers les plus grands dangers.

Après la victoire vint le partage des dépouilles. Warwick et les autres Nevil eurent la part principale. Mais bientôt ils virent succéder à leur crédit les parents d'Élisabeth Widewile, simple lady, que l'imprudentamour d'Édouard avait élevéeau trone?. Alors le faiseur de rois ne songea plus qu'à détruire son ouvrage; il négocia avec la France, souleva le nord de l'Angleterre, attir dans son part le frère même du roi, le due de Clarence, et se rendit maître de la personne d'Édouard. L'Angleterre ent un instant deux rois prisonniers. Mais Warwick se vit bientôt obligé de fuir avec Clarence, et de passer sur le continent.

[ Édouard IV chasé, 1470.] On ne pouvait reinverser York que par les forces de Lancastre. Warwick se réconcilie avec cette même Marguerite d'Anjou qui avait fait décapiter son père, et repasse en Angleterre sur les vaisseaux du roi de France. En vain Charles le Téméraire avait avert l'indolent Édouard; en vain le peuple chantait dans ses ballades le nom de l'exilé, et faisait allusion, dans les spectacles informes de cet dge, à son infortunc et à ses vertus 8. Édouard ne se réveilla qu'en apprenant que Warwick marchait à lui avec plus de soixante mille hommes. Trahi par les siens à Nottingham, il se sauva si précipitamment qu'il aborda presque seul dans les États du due de Bourgogne [1470].

gogne (1470).

[Mort de Warwick. — Henri VI. 1471. —

Édouard IV. 1485.] Pendant que Benri VI sort de la tour de Londres, et que le roi de France célèbre, par des fêtes publiques, le rétablissement de son allié, Clarence, qui se repent d'avoir travaillé pour la maison de Lancastre, rappelle son frère en Angleterre. Édouard part de Bourgogne avec les secours que le duc fournit secrètement, et débarque à Ravenspur, au lieu même où Henri IV aborda autrefois nour reuverser Richard II. II s'a-

<sup>1</sup> Hume, Lingard , p. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après une tradition généralement suivie, Warwick aurait négocié en France le mariage du roi d'Angleterre avec Bonne de Savoie, belle-sœur de Louis XI,

pendant qu'Édouard épousait Élisabeth Widewile. Cette tradition n'est point confirmée par le témoignage des trois principaux historiens contemporains (Lingard). 5 Lingard, p. 508.

vance sans obstacle; et déclare sur la route qu'il réclame seulement le duché d'York, héritage de son père. Il preud la plume d'autruche i et fait crier par les siens : Longue vie au roi Henri! Mais, dès que son armée est assez forte, il lève le masque et vient disputer le trône aux Lancastriens dans la plaine de Barnet. La trahison de Clarence, qui passa à son frère avec douze mille hommes, et l'erreur qui fit confondre le soleil que portait ce jour-là dans ses armes le parti d'Édouard avec l'étoile rayonnante du parti opposé, entraînèrent la perte de la bataille et la mort du comte de Warwick. Marguerite, attaquée avant d'avoir réuni les forces qui lui restaient, fut vaincue et prise avec son fils à Tewkesbury. Le jeune prince fut conduit dans la tente du roi : « Qui vous a rendu si hardi, » lui dit Édouard, pour entrer dans mes États?-» Je suis venu, répondit fièrement le jeune prince, » défendre la couronne de mon père et mon propre "» héritage. » Édouard, irrité, le frappa de son gantelet au visage, et ses frères, Clarence et Glocester, ou peut-être leurs chevaliers, se jetérent sur lui et le percèrent de coups. Le même jour de l'entrée d'Édouard à Londres, on dit que Henri VI périt à la Tour, de la main même du duc de Glocester [1471]. Dès lors le triomphe de la Rose blanche fut assuré, Édouard n'eut plus à craindre que ses propres frères. Il prévint Clarence en le faisant mourir sous de vains prétextes; mais il fut empoisonné par Glocester, si l'on doit en croire le bruit qui courut [1483]. Voyez plus haut son expédition en France.

[Richard III.] A peine Édouard laisse-t-il le trône à son jeune fils Édouard V, que le duc de Glocester se fait nommer protecteur. La reine mère, qui savait trop quelle protection elle avait à attendre de cet homme, dont l'aspect seul faisait horreur, s'était réfugiée à Westminster; le respect du lieu saint n'arrêtant point Richard, elle lui remit en tremblant ses deux fils, Mais il ne pouvait rien entreprendre contre eux avant d'avoir fait périr leurs défenseurs naturels, lord Hastings surtout, l'ami personnel d'Édouard IV. Richard entre un jour dans la salle du conseil avec un air enjoué; puis changeant tout à coup de visage : « Ouelle » peine, s'écrie-t-il, méritent ceux qui complotent » la mort du Protecteur? Voyez dans quel état la » femme de mon frère et Jeanne Shore (c'était la » maitresse d'Hastings) m'ont réduit par leurs sor-» tiléges? » Et il montrait un bras desséché qu'il

[Mort de Richard III. 1485.] Cependant le trone de Richard III était mal affermi; il restait au fond de la Bretagne un rejeton de Lancastre. Henri Tudor de Richemont, dont les droits à la couronne étaient plus que douteux 2. Il était, par son afeul Owen Tudor, d'origine galloise. Les Gallois l'appelèrent 3. Si l'on excepte les comtés du nord, où Richard avait beaucoup de partisans 4, toute l'Angleterre attendait Richemont pour se déclarer en sa faveur. Richard, ne sachant à qui se fier, précipita la crise, et s'avança jusqu'à Bosworth. A peine ces deux armées étajent en présence, qu'il reconnut dans les rangs étrangers les Stanley, qu'il croyait pour lui, Alors il s'élance, la couronne en tête, en criant: « Trahison, trahison! » tue de sa main deux gentilshommes, renverse l'étendard enuemi, et se fait jour jusqu'à son rival 5; mais il est accablé par le nombre. Lord Stanley lui arrache la couronne et la place sur la tête de Henri. Le corps dépouillé de Richard fut mis derrière un cavalier, et conduit ainsi à Leicester, la tête pendante d'un côté et les pieds de l'autre [1485].

[Henri VII (Twdor).] Henri réunit les droits des deux maisons rivales par son mariage ave Elisabeth, fille d'Édouard IV. Mais son règne fut longtemps troublé par les intrigues de la veuve d'Édouard et de la sœur de ce prince, duchesse douairière de Bourgogne. Elles suscièrent d'abord contre lui un jeune boulanger, qui se faisait passer pour le comte de Warwick, fils du duc de Clarence. Henri, ayant défait les partisans de l'imposteur à la bataille de Stoke, l'employa comme unarmiton dans ses cuisines; et peu après, en récompense de au-oudre de la charde de faut donna la charge de fau-

avait dans cet état depuis sa naissance. Ensuite, s'adressant à Hastings : « C'est vous qui êtes l'insti-» gateur de tout cela. Par saint Paul! je ne dinerai » pas qu'on ne m'ait apporté votre tête. » Il frappe sur une table; des soldats fondent dans la salle. entrainent Hastings, et le décapitent dans la cour. sur une pièce de charpente qui se trouvait là. Alors le parlement déclare les deux jeunes princes bàtards et fils de bâtard. Un docteur Shaw prêche au peuple que les rejetons illégitimes ne profiteront pas; une douzaine d'ouvriers jettent leurs bonnets en l'air en criant : Vive le roi Richard! et il accepte la couronne pour se conformer aux ordres du peuple. Ses neveux furent étouffés à la Tour, et longtemps après, l'on trouva deux squelettes d'enfants sous l'escalier de la prison.

<sup>&#</sup>x27; Que portaient les partisans du prince de Galles, fils de Henri VI. Lingard, p. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lingard , p. 597.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, t. 1et de la 2e édit.

<sup>4</sup> Lingard, p. 386, 396, 408.

<sup>5</sup> Id., p. 411.

eonuier 1. Un rival plus redontable s'éleva ensuite eontre lui. Ce personnage mystérieux, qui ressemblait à Édouard IV, prenait le nom de second fils de ee prinee. La duehesse de Bourgogne le reeonnut pour son neveu, après un examen solennel. et le nomma publiquement la Rose blanche d'Angleterre 2. Charles VIII le traita en roi; Jaeques III, le roi d'Écosse, lui donna en mariage une de ses parentes: mais ses tentatives ne furent point heureuses. Il euvahit sueeessivement l'Irlande, le nord de l'Angleterre, le comté de Cornouailles, et fut toujours repoussé. Les habitants de ce comté, trompés dans les espérances qu'ils avaient conçues à l'avénement d'un prince de race galloise 3, refusèrent de mourir pour le Prétendant. Il n'en fut pas moins fait prisonnier, et foreé de lire, ilans la salle de Westminster, une confession signée de sa main, Il y reconnaissait qu'il était né à Tournay, d'une famille juive, et qu'il s'appelait Perkin Warbeck. Un nouvel imposteur ayant pris le nom de comte de Warwiek, Henri VII voulut terminer ces troubles, et fit mettre à mort le véritable comte de Warwick, prince infortuné dont la naissance faisait tout le erime, et qui, dès ses premières années, était enfermé à la tour de Londres.

[ Aristocratie anglaise. ] Telle fut la fin des troubles qui avaient eoûté tant de sang à l'Angleterre. Oui fut vaineu dans cette longue lutte? ni York ni Lancastre, mais l'aristoeratie anglaise, décimée dans les batailles, dépouillée par les proscriptions. Si l'on en croyait Fortescue, près du einquième des terres du royaume serait tombé par confiscation entre les mains de Henri VII. Ce qui fut plus funeste eneore à la puissance des nobles, e'est la loi qui leur permit d'aliéner leurs terres en eassant les substitutions. Les besoins eroissants d'un luxe inconnu jusque-là les firent proliter avidement de cette permission de se ruiner. Ils quittèrent, pour vivre à la cour, le séjour de leurs châteaux antiques, où ils réguaient en sonverains depuis la Conquête. Ils renoneèrent à cette hospitalité somptueuse par laquelle ils avaient si longtemps entretenu la fidélité de leurs vassaux. Les hommes des barons trouvaient déserte la salle des plaids et celle des festins; ils abandonnaient ceux qui les avaient abandonnés, et retournaient ehez enx hommes du roi. (Abolition du droit de maintenance.)

[Règne de Henri VII.] Le premier souci de Henri VII pendant son règne fut l'accumulation d'un trésor : on comptait si peu sur l'avenir après tant de révolutions ! Exigence des dettes féodales . rachat des services féodaux, amendes, confiscations, tous les moyens lui furent hons pour atteindre son but. Il obtint de l'argent de son parlement pour faire la guerre à la France, il en obtint des Français pour ne point la faire, gagnant sur ses sujets par la guerre, et sur ses ennemis par la paix (Bacon). Il ehercha aussi à s'appuver sur des allianees avee des dynasties mieux affermies, donna sa lille au roi d'Éeosse, et obtint pour son fils l'infante d'Espagne [1502-5]. Sous lui, la marine et l'industrie prirent leur premier essor, Il envoya à la recherche de nouvelles contrées le Vénitien Sébastien Gabotto, qui découvrit l'Amérique du Nord [1498]. Il accorda à plusieurs villes l'exemption de la loi qui défendait au père de mettre son fils en apprentissage à moins d'avoir vingt schellings de rente en fonds de terre. Ainsi, au moment où Henri VII fonde la toute - puissance des Tudors sur l'abaissement de la noblesse, nons voyons eommeneer l'élévation des communes, qui, dans un siècle et demi, renverseront les Stuarts.

[ Ecosse, ] Le temps était loin eneore on l'antre royaume de la Grande-Bretagne parviendrait à un ordre aussi régulier. L'Écosse contenait bien plus d'éléments de discorde que l'Angleterre. D'abord le sol plus montagneux avait mieux favorisé la résistance des races vainenes. La souveraineté des gens des basses terres sur les montagnards, des Saxons sur les Celtes 4, était purement nominale. Ceux-ci ne connaissaient guère de souverains que les ehefs héréditaires de leurs clans. Le principal de ces ehefs, le lord des îles, comte de Ross, était, à l'égard des rois d'Écosse, sur le pied d'un souverain tributaire plutôt que d'un snjet ; e'était l'ami secret ou déclaré de tous les ennemis du roi, l'allié de l'Angleterre contre l'Écosse, celui ile Douglas contre les Stuarts. Les premiers princes de cette dynastie ménagèrent les montaguards, faute de pouvoir les réduire ; Jacques Ier les exempte expressément d'obeir à une loi, attendu, dit-il, que c'est leur usage de se piller et de se tuer les uns et les autres b. Ainsi la civilisation anglaise qui envahissait peu à peu l'Écosse, s'arrêtait aux monts Grampian.

[Douglas.] Au midi même de ces monts, l'autorité royale trouvait d'infatigables adversaires dans les lords et les barons, dans les Douglas surtont; cette famille héroique, qui avait disputé le trône

Lingard , p. 441.

<sup>2</sup> Id., p. 467.

<sup>5</sup> Thierry, Hist. de la conquête d'Angleterre par les Normands, 1re édit., t. III.

<sup>4</sup> Les montagnards appellent toujours Saxons les autges Écossais.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pinkerton, History of Scotland, from the accession of the house of Stuart to that of Mary, with appendices of original papers, In-4-, 1797, 1, 1, p. 155.

aux Stuarts des l'avénement de leur dynastie, qui depuis était allée combattre les Auglais en France, et qui avait rapporté pour trophéele titre de comtes de Touraine. Dans la famille même des Stuarts, les rois d'Écosse avaient des rivaux; leurs frères ou leurs cousins, les dues d'Albany, gouvernaient en leur nom, ou les inquiétaient de leurs prétentions ambitieuses. Qu'on ajoute à ces causes de troubles la singularité d'une suite de six minorités [1457-1878], et l'on comprendra pourquoi l'Écosse fut le dernier royaume qui sortit de l'anarchie du moyen âge.

Après les guerres de France, la lutte contre les Douglas devint plus terrible. Les rois y déployèrent plus de violence que d'habileté. Sous Jacques II. William Douglas, attiré par le chancelier Crichton au château d'Édimbourg, y fut mis à mort avec quelques formes d'une justice dérisoire [1440]. Un autre William Douglas, le plus insolent de tous ceux qui portèrent ce nom, ayant été appelé par le même prince à Stirling, le poussa à bout par des paroles outrageantes, et fut poignardé de sa main 1452]. Son frère, Jacques Douglas, marcha contre le roi à la tête de quarante mille hommes ; le força de s'enfuir dans le nord, et l'eut vaincu s'il n'eut insulté les Hamiltons, jusque-là attachés à sa famille, Douglas, abandouné des siens, fut obligé de s'enfuir en Angleterre, et les guerres des Roses, qui commencaient, empêchèrent les Anglais de se servir de ce dangerenx exilé pour troubler l'Ecosse. Les comtes d'Angus, branche de la maison de Douglas, recurent le comte de Douglas, et ne furent guère moins redoutables aux rois. Peu après les Hamiltons s'élevèrent aussi, et devinrent avec les Campbell, comtes d'Argyle, les plus puissants seigneurs de l'Écosse aux seizième et dix-septième siècles.

(Jacques III. 1460.) Sous Jacques III [1460]. IÉcoses é'étendit au nord et au midi par l'acquisition des Orcades et de Berwick; la réunion du comté de Ross à la couronne abattit pour toujours la puissance du lord des flee, et pourtant nul règne ne fut plus honteux. Jamais prince ne choqua, comme Jacques III, les idées et les usages de son peuple. Quel laird écossais etit daigné obéir à un roi toujours caché dans un château fort, étranger aux amusements guerriers de la noblesse, entouré d'artistes auglais, décidant de la paix et de la guerre d'après les conseils d'un mattre de musique, d'un maçon et d'un tailleur? Il avait été jusqu'à défendre aux nobles de parattre armés à sa cour, comme s'il ett craint de voir une épée.

Encore s'il se fût appuyé de l'amour des communes ou du clergé contre la noblesse : mais il se les aliéna en ôtant aux bonrgs l'élection de leur alderman, au elergé, la nomination de ses dignitaires.

[Sa mort. 1488.] Jacques III, qui se rendait justice, craignit que ses deux frères, le duc d'Albany et le comte de Mar, ne voulussent supplanter un roi si méprisé. La prédiction d'un astrologue le décida à les enfermer au château d'Édimbourg. Albany se sauva, et le làche monarque crut assurer son repos en faisant ouvrir les veines à son icune frère. Les favoris triomphaient, le maçon et architecte Cochrane osa se faire donner la dépouille de sa victime, et prendre le titre de comte de Mar. Telle était sa confiance dans l'avenir, qu'en mettant en circulation une monuaie de faux aloi, il avait dit : « Avant que ma monnaic soit retirée, je serai » pendu. » Il le fut en effet. Les nobles saisirent les favoris sous les yeux du roi, et les pendirent au pont de Lawder. Quelque temps après, ils s'attaquèrent au roi même, et formèrent une confédération, la plus vaste qui cut jamais menacé le trone d'Écosse [1488]. Jacques avait encore pour lui les barons du nord et de l'ouest, mais il s'enfuit au premier choc, et tomba de cheval dans un ruisseau. Porté dans un moulin voisin, il demanda un confesseur; le prêtre qui se présenta était du parti ennemi; il recut sa confession et le poignarda 1.

[Jacques IV, sa mort. 1513.] Jacques IV, que les mécontents élevèrent sur le trône de son père, eut un règne plus heureux. Les barons lui obéirent moins comme à leur roi que comme au plus brillant chevalier du royaume. Il consomma la ruine du tord des fles en réunissant les Hébrides à la conronne : il établit des cours de justice royale dans tout le nord du royaume. Négligé par les Français, Jacques IV s'était allié au roi d'Angleterre, Henri VII. Lorsque Henri VIII envahit la France, Louis XII réclama le secours des Écossais; Annc de Bretagne envoyasou anneau à leur roi, le désignant pour son chevalier. Jacques se serait accusé de déloyauté s'il n'eût secouru une reine suppliante. Tous les lords, tous les barons d'Écosse le suivirent dans cette expédition romanesque. Mais il perdit un temps précieux près de Flowden, dans le château de mistress Heron, où il resta comme enchanté. Réveillé par l'arrivée de l'armée anglaise, il fut vaincu malgré sa valeur, et toute sa noblesse se fit tuer avec lui [1313]. La mort de douze comtes, de treize lords, de cinq fils atnés de pairs, d'une foule de barons et de dix mille soldats, livra pour tout le siècle l'Écosse épuisée aux intrigues de la France et de l'Angleterre.

Pinkerton , t. I, p. 335.

#### SUITE

### DU CHAPITRE II.

§ III. - Espagne et Portugal. 1454-1521.

Henri IV, roi de Castille, 1454; révolte des grauds au nom de l'Infant; déposition de lleuri; bataille de Medina del Campo, 1465. — Juan II, roi d'Aragon; révolte de la Catalogue, 1402-72. — Mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, 1469. — Gaerre contre les Mores, priss de Grenade, 1481-92. — Ferdinand et Isabelle répriment les grauds et les villes, en Cappayant sur l'inquisition, fondée en 1480. — Expulsion des juifs, 1492. Conversion forcée des Mores, 1499. — Mort d'Isabelle, 1504. — Ministère de Ximénès. Conquête de la Navarre, 1512. — Mort de Ferdinand, 1518. Son saccesser Charles d'Autriche, Révolte de Castille, Murcie, etc., 1516, 1521.

C'est en Espagne que les Barbares du Nord et du Midi, que les Gotlus et les Arabes se sont rencontrès. Arrètés par l'Océan dans la péninsule espaguole, ils y ont combattu comme en champ clos, durant tout le moyen âge. Ainsi, l'esparit des croisades, qui a agité passagèrement tous les autres peuples de l'Europe, a formé le fond même du caractère espagnol, avec sa farouche intoléraine et son orgueil chevaleresque, exalfés par la violence des passions africaines. Car l'Espagne teint à la barharie, malgré le détroit. On retrouve de ce côté les productions, les races de l'Afrique et même ses déserts !. Une seule bataille livra l'Espagne aux Mores, et il a fallu huit cents aus pour la leur culever.

[Mores.—Espagnots.] Depuis le treizième siècle, les chrétiens avaient prévalu; au quinzième, la population musulmane, concentréedans le royaume de Grenade, et comme adossée à la mer, ne pouvait plus reculer; mais on voyait déjà auquel des deux peuples appartenait l'empire de l'Espagne: du côté des Mores, une foule de marchands, curtassés dans de riches cités, amoltis par les bains et par le climat 2; des agriculteurs paisibles, occupés alans leurs délicieuses vallées du soin des mûries du travail de la soie 2; une nation vive et ingé-

[Résistance aux rois.] Ces hommes si redoutahles à l'emnemi ne l'étaient guère moins à leursrois. Pendant longtemps, les rois n'avaient été, pour ainsi dire, que les premiers des barons; celui d'Aragon poursuivai quedquefois ses sujets au trihunal du justiza on grand justicier du royaume 8. L'esprit de résistance des Aragonais avait passé en proverbe, comme la fierté castillane: Donnes un clou à l'Aragonais, il l'enfancera avec sa téle plutit qu'arec un marleux. Leur serment d'obissance était hautain et menaçant : Nous qui, séparément, sommes autant que cous , et qui, réunis , poucons davantage, nous cous faisons notre roi, à condition que rous garderez nos prieiléges; sinon,

[Juifs, ] Aussi, les rois d'Espagne aimaient mieux se servir des nouveaux chrétiens, c'est ainsi qu'on appelait les juifs convertis et leurs enfants. Ils trouvaient en eux plus de lumières et d'obéissance. La tolérance des Mores les avait autrefois attirés en Espagne, et, depuis l'an 1400, plus de cent mille familles de juifs s'étaient converties. Ils se rendaient nécessaires au roi par leur habileté dans les affaires, par leurs connaissances en médecine, en astrologie: ce fut un juif qui fit, en 1468, au roi d'Aragon l'opération de la cataracte 7. Le commerce était en leurs mains; ils avaient attiré par l'usure tout l'argent du pays; c'était à eux que les rois confiaient la levée des impôts. Que de titres à la haine du peuple! Elle éclata plusieurs fois d'une manière terrible dans les cités populeuses de Tolède, de Ségovie et de Cordoue 8.

[Grands.] Les grands, qui se voyaient peu à peu écartés par les nouveaux chrétiens, et en général

nieuse, qui ne respirait que pour la musique et la dause, qui recherchait les vétements éclatants, et parait jusqu'èses tombeaux ; de l'autre, un peuple silencieux, vêtu de brun et de noir, qui n'aimait que la guerre, estaimait sanglante; qui, laissant aux juifs le commerce et les sciences, ne connaissait pas de plus beau titre que cetui de fils des Goths, race altiere dans son indépendance, terrible dans l'amour et dans la religion. Là, tout le peuple se tenait pour noble; le bourgeois n'avait pas payé ese franchiscs b; le paysau, qui portait aussi l'épée contre les Mores, sentait sa dignité de chrétien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est un adage dans plusieurs parties de la vieille Castille: L'aloueile qui ceut tracerser le pays, doit porter curce clie son garia. Bory de Saint-Vincent, l'intérnire, p. 281. Sur la stérilité et la faible population de l'Aragou, même au moyen âge, eog. Blucus, cité par Hallam, t. l'ed e la trad. p. 456.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Çurita, Secunda parte de los Anuales de la corona de Aragon, 1610, in-4°, t. IV, liv. xx, fol. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Çurita, t. IV, liv. xx, fol. 354. Comecius, de rebus gestis à F. Ximenes (1569), in-fol., p. 60.

<sup>4</sup> Voy, plus bas le règne de Charles-Quint,

<sup>5</sup> Hallam , t. I , p. 390-1.

 <sup>6</sup> Id., p. 463.
 7 Mariana, liv. xxiv, auno 1468.

<sup>8</sup> Id., liv. xxii , xxiii , anno 1446, 1463 , 1475.

par les hommes d'un rang inférieur, devenaient les ennemis de l'autorité royale, dont ils ne nouvaient disposer à leur profit. Ceux de Castille armerent l'infant don Henri contre son père Juan II, et parvinrent à faire décapiter le favori du roi, Alvaro de Luna. Ses biens immenses furent confisqués, et, pendant trois jours, un bassin, placé sur l'échafaud près de son cadavre, recut les aumônes de ceux qui voulaient bien contribuer aux frais de sa sépulture 1.

[Henri IV, roi de Castille. 1454. - Bataille de Medina del Campo, 1465.] Henri IV., devenu roi [1454], essava de se soustraire au joug des grands qui l'avaient soutenu lorsqu'il était infant : mais en même temps il irritait les villes en levant des impôts de sa propre autorité, et en osant nonmer lui-même des députés aux cortès 2. Il était d'ailleurs avili par sa connivence aux débauches de la reine, et par sa lâcheté; les Castillans ne pouvajent obéir à un prince qui se retirait de l'armée au moment d'une bataille 3. Les chefs des grands. Carillo, archevêque de Tolède, don Juan de Pacheco, marquis de Villena, et son frère, qui possédaient les grandes mattrises de San-Iago et de Calatrava, opposèrent au roi son frère don Alonzo, encore enfant; ils déclarèrent illégitime l'infante dona Juana qu'on croyait fille de Bertrand de la Cueva, amant de la reine : exposèrent sur un trône l'effigie de Henri, dans la plaine d'Avila, et l'avant dépouillée des ornements royaux, la précipitèrent pour mettre don Alonzo à la place. Aurès une bataille indécise (Medina del Campo, 1465), le malheureux roi, abandonné de tout le monde, errait au hasard dans son royaume, au milieu des châteaux et des villes qui lui fermaient leurs portes. sans que personne daignat l'arrêter. Un soir, après nne course de dix - huit lieues, il s'était hasardé à entrer dans Tolède; on sonna le tocsin, il fut obligé de sortir, et l'un des eavaliers qui l'accompagnaient ne voulut pas même lui prêter un cheval 4.

[Juan II d'Aragon.] L'Aragon et la Navarre n'étaient pas plus tranquilles. Juan II, qui succéda depuis à son frère Alfonse le Magnanime dans les royaumes d'Aragon et de Sicile, retenait à son propre fils, don Carlos de Viana, la couronne de Navarre, dont ce jeune prince devait hériter de sa mère (depuis 1441). Une marâtre excitait le père contre le fils au profit de deux enfants du second lit (Ferdinand le Catholique et Léonore, comtesse de Foix ). Les factions éternelles de la Navarre. les Beaumont et les Grammont, suivaient leurs haines particulières sous le nom des deux princes. Deux fois le parti le plus juste fut vaincu en bataille rangée; deux fois l'indignation des sujets de don Juan le forca de mettre en liberté son malheureux fils. Don Carlos étant mort de poison ou de chagrin [1461], dona Blanca, sa sœur, héritait de ses droits. Son père la livra à Léonore, sa sœur cadette, qui l'empoisonna au château d'Orthez. La Catalogne était déjà soulevée, l'horreur de ce double parricide exalta les esprits ; les Catalans n'avaient pu avoir don Carlos pour roi : ils l'invoquèrent comme un saint 5; ils appelèrent successivement le roi de Castille, l'infant de Portugal, et Jean de Calabre, et ne se soumirent qu'au bout de dix ans de combats [1472].

[ Ferdinand et Isabelle, 1469-79, ] Pendant que Juan II risquait la Catalogne, Ferdinand son fils gagnait la Castille. Le frère de Henri IV étant mort. les grands avaient substitué à ses prétentions sa sœur Isabelle. Pour l'appuyer contre le roi, ils la marièrent à l'infant d'Aragon, qui se trouvait après elle le plus proche héritier du trône [1469]. Henri IV mourut bientôt à la suite d'un repas que lui donnèrent ses ennemis réconciliés [1474]. Mais en mourant il avait déclaré que dona Juana était sa fille légitime. La Galice et tout le pays depuis Tolède jusqu'à Murcie s'étaient déclarés pour elle 6. Le roi de Portugal, son onele, Alfonse l'Africain, l'avait fiancée, et venait soutenir sa cause avec ses chevaliers qui avaient conquis Arzile et Tanger, Les Portugais et les Castillans se rencontrèrent à Toro [1476]. Les premiers eurent le dessous, et les armes d'Almeyda, que portait leur drapeau, furent suspendues dans la cathédrale de Tolède 7. Cet échec suffit pour décourager les Portugais; tous les seigneurs castillans se rangèrent du côté de Ferdinand et d'Isabelle : la couronne de Castille fut affermie sur leurs têtes; et la mort de Juan II. qui leur laissa l'Aragon [1479], leur permit de tourner toutes les forces de l'Espagne chrétienne contre les Mores de Grenade.

[1481-1492.] C'était un bruit qui courait chez les Mores, que le terme fatal de leur domination en Espagne était arrivé 8. Un faquir troublait Grenade de ses prédictions lamentaliles, et elles étaient assez motivées par l'état du royaume. Déjà, sous

<sup>1</sup> Mariana, liv. xxn, anno 1451.

<sup>2</sup> Id., Teoria de las cortes , cité par Hallam , t. I , p. 416, 424.

<sup>5</sup> Id., liv. xxm, anno 1467.

<sup>4</sup> Id., ibid., anno 1468.

<sup>5</sup> Curita, t. IV, liv. xx, fol. 97.

<sup>6</sup> Mariana , liv. xxiv.

<sup>7</sup> Id., ibid.

<sup>8</sup> Curita, t. IV, liv. xx, fol. 332.

Ilenri IV, ils avaient perdu Gibraltar. Des villes fortes d'assiette, mais sans fossés, sans ouvrages extérieurs, et défendues senlement par un mur peu égais; une brillante eavalerie exercée à lancer la zagaie, prompte à charger, prompte à fuir: telles étaient les ressources du peuple de Grenade <sup>1</sup>. Il n'avaît point à compter sur l'Afrique. Ce n'était plus le temps où les hordes des Almohades et des Almoravides pouvaient inonder la péninsule. Le soudand'Égypte se contenta d'envoyer à Ferdinand le gardien du Saint-Sépulcre, pour lui parler en leur faveur, et fut bientôt distrait de cette affaire lointaine par la crainte que lui inspiraient les Ottomans.

Prise de Grenade, 1492, 1 Quoique tous les ans les chrétiens et les Mores courus sent alternativement les pays ennemis, brûlant les vignes, les oliviers et les orangers, un accord singulier existait entre eux : la trève ne devait pas être considérée comme rompue, lors même qu'un des deux partis anrait pris une place, pourvu qu'elle eût été occupée sans appareil de guerre, sans bannières ni trompettes, et en moins de trois jours 2. Zahara, emportée de cette manière par les Mores, fut le prétexte de la guerre. Les Espagnols envahirent le royaume de Grenade, encouragés par leur belle reine, à laquelle scule les Castillans voulaient obèir. On vovait déjà dans cette armée les conquérants futurs de la Barbarie et de Naples, Pedro de Navarre et Gonzalve de Cordoue. Dans le cours de ouze années les chrétiens se rendirent mattres d'Alhama, le boulevard de Grenade 5, prirent Malaga, l'entrepôt du commerce d'Espagne avec l'Afrique; Baça, à laquelle on donnait cent einquante mille habitants; et vinrent enfin, avec quatre-vingt mille hommes, mettre le siège devant Grenade elle-mème. Cette capitale était en proie aux plus furieuses discordes. Le fils s'y était armé contre le père, le frère contre le frère. Boabdil et son onele s'étaient partagé les restes de cette souveraineté expirante, et le dernier avait vendu sa part aux Espagnols pour un rielte comté. Restait Boabdil, qui s'était reconnu vassal de Ferdinand, et qui suivait l'opiniâtre furenr du peuple plutôt qu'il ne la dirigeait. Le siège dura neuf mois; un More essaya de poignarder Ferdinand et Isabelle : un incendie détruisit tout le camp; la reine, que rien ne découragea, ordonna qu'une ville fut construite à sa place, et la ville de Santa-Fé, élevée en quatre-vingts jours, montra aux

musulmans que le siège ne serait jamais levé <sup>4</sup>. Enfin, les Mores ouvrirent leurs portes, sur la promesse qu'on leur fit de leur laisser des juges de leur nation, et le libre exercice de leur enlte [1492]. [Colomb. 1] Dans la même aunée Christophe Co-

[ Colomb. ] Dans la même année Christophe Colomb domait un monde à l'Espagne 5.

Les royaumes de l'Espagne étaient réunis, à l'exception de la Navarre, proje certaine de deux grandes monarchies, entre lesquelles la nature ellemême semblait la diviser d'avance. Mais il s'en fallait que ces parties assemblées par force composassent un corps. Les Castillans observaient d'un œil jaloux les Aragonais, les uns et les autres vovaient toujours des ennemis dans les Mores et les juifs qui vivaient au milieu d'eux. Chaque ville avait ses franchises, chacun des grands ses priviléges. Il fallait vainere tontes ees résistances, accorder ees forces hétérogènes avant de les tourner vers la conquête, Malgré l'habileté de Ferdinand, malgrè l'enthousiasme qu'inspirait Isabelle, ils n'atteignirent ce but qu'après trente ans d'efforts. Les moyens forent terribles, proportionnés à l'énergie d'un tel peuple; le prix fut l'empire des deux mondes au seizième siècle.

[ Cortès. - Sainte Hermandad. ] Les cortès espagnoles, qui pouvaient seules régulariser la résistance, étaient les plus anciennes assemblées de l'Europe; mais ces établissements, formés dans l'anarchie du moyen age, n'avaient point l'organisation qui cut pu scule en assurer la durée. En 1480, dix-sept villes de Castille étaient seules représentées; en 1520, la Galice entière n'envoyait point de députés aux cortès 6, Ceux de la seule Guadalaxara votaient pour quatre cents bourgs ou villes. Il en était à peu près de même en Aragon. La rivalité des villes perpétuait cet abus; en 1506 et en 1512, les villes privilégiées de Castille repoussèrent les réclamations des autres 7. Ainsi, pour demeurer le mattre. Ferdinand n'avait qu'à laisser le champ ouvert aux prétentions rivales. Il obtint par la sainte hermandad des villes et par les révoltes des vassaux, la soumission des grands; par les grands, celle des villes; par l'inquisition, celle des uns et des autres 8. Les violences des grands déterminèrent Saragosse à lui laisser changer ses anciennes constitutions municipales, qu'elle avait toujours défendues. L'organisation de la sainte hermandad ou fraternité des cités d'Aragon, qui aurait terminé les guerres privées des seigneurs, fut en-

Curita, t. IV, liv. xx, fol. 352.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Curita, t. IV, fol. 314. Mariana, liv. xxv.

<sup>5</sup> Curita, ibid.

<sup>4</sup> Petri Martyris Angleri epistolæ, 73, 91, etc. L'auteur fut témoin oculaire de ces événements.

<sup>5</sup> Épitaphe de Colomb.

Sépulvéda, t. I, liv. n, p. 59.
 Hallam, t. I, d'après Mariana.

<sup>8</sup> Dans la scule Galice, il fit démolir quarante-six châteaux. (Hernando de Pulgar.)

travée par eux [1488], et le roi fut obligé, aux curtés de 1495, d'en proroger l'établissement pour dix années; mais le peuple de Saragosse en fut si irrité, que pendant longtemps le justiza d'Aragon, qui ràvait pas volul jurer l'hernandad, viosa plus entrer dans la ville 1. Dès lors, la royauté dut hériter en grande partie de l'attachement des peuples pour cette magistrature, considérée depuis longtemps comme le rempart des libertés publiques contre les empiétements des rois.

Cependant Ferdinand et Isabelle n'auraient jamais aequis un pouvoir absolu, si l'indigenee de la couronne les ent laisés dans la dépendance des cortés. Ils révoquèrent par deux fois les concessions de Henri IV, eelles par lesquelles ils avaient cuxmèmes acheté l'obéissance des grands [1480, 1506]. La réunion des trois grandes mattrises d'Aleantae, de Calatrava et de San-lago, qu'ils curent l'adresse de se faire défèrer par les chevaliers, leur dorma à la fois unearmée et des biens inmenses [1405, 1494]. Plus tard, les rois d'Espagne, ayant obtenn du pape la vente de la bulle de la Crazada et la présentation aux évéchés [1308, 1322], devirent les plus riches souverains de l'Europe, avant même de tirer aucune somme considérable de l'Amérique.

[Portugal.] C'était par des moyens semblables que les rois ile Portugal fundaient leur puissance. Ils s'attribuérent les mattrises des ordres d'Avis, de San-lago et du Christ, afin de mettre la noblesse dans leur dépendance. Dans uue même dite ( à Évora, 1482). Juan II, successeu d'Alfonse l'Africain, révoqua les concessions de ses prédécesseurs, ôta aux seigneurs le droit de vie et de mort, et soumit leurs domaines à la juridiction royale. La noblesse indignée prit pour chef le duc de Bragance, qui appela les Castillans; le le fit juger par une commission et décapiter: le le fit juger par une commission et décapiter:

duc de Viseu, cousin germain de don Juan, et son beau-frère, conspira contre lui, et le roi le poignarda de sa propre main.

[Inquisition en Espagne.] Mais ee qui assura le triomphe du pouvoir absolu en Espagne, c'est qu'il s'appuva sur le zèle de la foi, qui était le trait national du caractère espagnol. Les rois se liguèrent " avee l'inquisition, cette vaste et puissante hiérarchie, d'autant plus terrible qu'elle unissait la force régulière de l'antorité politique à la violence des passions religienses. L'établissement de l'inquisition rencontra les plus grands obstacles de la part des Aragonais. Moins en contact avec les Mores que les Castillans, ils étaient moins animés contre cux: la plupart des membres du gouvernement d'Aragon descendaient de familles juives. Ils réclamèrent fortement contre le secret des procédures et contre les eonfiscations, choses contraires, dirent-ils, aux fueros du royaume. Ils assassinèrent même un inquisiteur, dans l'espoir d'effrayer les autres. Mais le nouvel établissement était trop conforme aux idées religieuses de la plupart des Espagnols pour ne pas résister à ces attaques. Le titre de familier de l'inquisition, qui emportait l'exemption des charges municipales, fut tellement recherché que, dans certaines villes, ees privilégiés surpassèrent en nombre les autres habitants, et que les cortès furent obligées d'y mettre ordre 2.

[Juife chauses, 1492.] Après la conquete de Greade, l'inquisition ne se borna plus à des perséeutions individuelles. Il fut ordonné à tous les juifs
de se convertir ou de sortir d'Espague sous quatre
mois, avec défense d'emporter ni or ni argent
[1492]. Cent soixante-dix mille familles, formant
une population de huit cent mille ânnes, vendirent
leurs effets à la hâte, et s'enfuirent en Portugal, en
Italie, en Afrique et Jusque dans le Levant. Alors
on sti donner une maison pour un fine, une c'apne

hominum fere millia in suis hæresibus obstinatorum posteá jure prævio ignibus tradila sunt et combusta. Domini nostri imperatoris jussu et impensis licentiatus do La Cueva poni jussit, A. D. MDXXIV.

Il est digne de remarque que plusieurs papes réprouèrent les rigueurs de l'inquisition d'Espague. Dès 1445, Nicolas V avait défendu de faire aueune différenceentre les anciens et les nouveaux chrétiens. Sixte IV, Innocent VIII et Léon X aceucilliernet les nombreux appels que l'ou fit à leur tribunal, et rappelèrent aux inquisiceurs espaguois la parabole du bou pasteur. En 1546, lorsque Charles-Quint voulait introduire l'inquisition proposition de la proposition de la résistance des Napoliains, reprochant à l'inquisition d'Espagne de ne pas profiter des exemples de douceur que lui donnait celle de Rome.

<sup>1</sup> Curita, t. IV, liv. xx, fol. 251-356.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inscription mise par les inquisiteurs, peu après la foudation de l'inquisition, au château de Triana, dans un faubourg de Séville : Sanctum Inquisitionis Officium contrà hærelicorum pravitatem in Hispaniæ regnis initiatum est Hispali, anno MCCCCLXXXI, etc. Generalis inquisitor primus fuit Fr. Thomas de Torquemada. Faxit Deus ut in augmentum fidei usque sæculi permaneat, etc. Exxurge, Domine; judica causam tuam. Capite nobis rulpes. - Autre inscription mise en 1524, par les inquisiteurs, à leur maison de Séville : Anno Domini MCCCCLXXXI, sacrum Inquisitionis Officium contrà hæreticos judaisantes ad fidei exaltationem hic exordium sumpsit; ubi, post Judæorum ac Saracenorum expulsionem ad annum usque MDXXIV, divo Carolo, etc., regnante, etc., viginti millia hæreticorum et ultra nefandum hæreseos crimen adjurárunt; nec non

pour un morceau de toile ou de drap. Un contemporain nous raconte qu'il vit une foule de ces maiheureux débarquer en laile, et mourir de faim et de misère auprès du môle de Gênes, seul endroit de cette ville où on leur permit de se reposer quelques iours.

Inquisition en Portugal, 1526, 1 Les juifs qui se retirèrent en Portugal, n'y furent reçus qu'eu payant huit écus d'or par tête; encore devaientils, dans un temps marqué, sortir du royaume, sous peine d'être esclaves, ce qui s'exécuta rigoureusement. On prétend cependant que les premiers qui arrivèrent, écrivaient à leurs frères d'Espagne : « La terre est bonne, le peuple idiot; l'eau est à " nous: your pouvez venir, car tout nous appar-» tiendra. » Don Maquel, successcur de don Juan, affranchit eeux qui étaient devenus esclaves. Mais, en 1496, il leur ordonna de sortir du royaume, en laissant leurs enfants au-dessous de quatorze aus. La plupart aimèrent mieux recevoir le baptème, et, en 1507. Manuel abolit la distinction des anciens et des nouveaux chrétiens. L'inquisition fut établie en 1526 à Lisboune, et de là elle s'étendit jusqu'aux Indes orientales, où les Portugais étaient abordés en 1498, (Vor. plus bas.)

[Mores de Grenade.] Sept ans après l'expulsion des juifs [1499-1301], le roi d'Espagne entreprit, d'une manière non moins violeute, de convertir les Mores de Grenade, auxquels la capitulation garantissait le libre exercice de leur religion. Ceux de l'Albayein (quartier le plus élevé de Grenade) se révoltèrent d'abord, et furent imités par les sauvages habitants des Alpuxarras. Les Gandules d'Afrique vinrent les soutenir, et le roi, ayant éprouvé la difficulté de les réduire, fournit des vaisseaux à ceux qui voulurent passer en Afrique; mais la plupart restèrent, feignant de se faire chrétiens .

[Mort d'Isabelle, 1304. — Ximénès.] La réduction des Mores fut suivie de la conquête de Naples [1801-1303] et de la mort d'Isabelle [1304]. Cette grande reine était adorée du peuple eastillan, dont elle représentait si bien le noble caractère 3, et dont elle défendait l'indépendance contre son époux. A sa mort, les Castillans n'eurent que le choix des mattres étrangers. Il leur fallait obéir au roi d'Aragon ou à l'archiduc d'Autriehc, Philippe le Beau. souverain des Pays-Bas, qui avait épousé dona Juana, fille de Ferdinand et d'Isabelle, héritière du royaume de Castille. Telle était leur antipathie pour les Aragonais, et particulièrement pour Ferdinand, que, malgré toutes les intrigues de ce dernier, qui voulait la régence, ils se rallièrent à l'archiduc dès qu'il aborda en Espagne, La conduite de Philippe fut d'abord populaire ; il arrêta les violences de l'inquisition, qui allaient exciter un soulèvement général 3; mais il déposa tous les corrégidors, tous les gouverneurs de villes, pour donner lours places à ses Flamands; enfin il voulut faire renfermer, comme folle, dona Juana, dont la faible raison était égarée par la jalousie, Philippe mourut bientôt [1306]. Cependant Ferdinand n'eut pu encore gouverner la Castille, s'il n'eut été appuyé par le confesseur et le ministre d'Isabelle, le célébre Ximénès de Cisucros, archevêque de Tolède, en qui la Castille admirait à la fois un politique et un saint. C'était un pauvre moine que l'archevêque de Grenade avait donné à Isabelle pour confesseur ct pour conseiller. L'étonnement avait été grand à la cour lorsqu'on y vit parattre cet homme du désert, dont la pâleur et l'austérité rappelaient les Paul et les Hilarion 4. Au milieu même des grandeurs, il observait rigourcusement la règle de saint François, voyageant à pied et mendiant sa nourriture. Il fallut un ordre du pape pour l'obliger d'accepter l'archeveché de Tolède, et pour le forcer à vivre d'une manière convenable à l'opulence du plus riche bénéfice de l'Espagne. Il se résigna à porter des fourrures précieuses, mais par-dessus la serge; orna ses appartements de lits magnifiques, et continua de coucher sur le plancher. Cette vie humble et austère lui laissait dans les affaires la grandeur hautaine du caractère espagnol; les nobles, qu'il écrasait, ne pouvaient s'empêcher d'admirer son courage. Un acte aurait brouillé Ferdinand et son gendre. Ximénès osa le déchirer. Comme il traversait une place pendant un combat de taureaux, l'animal furieux fut laché, et blessa quelques-uns des siens, sans lui faire hâter le pas 5.

tendait le latin, tandis que Ferdinand savait à peine signer \*\*\*. Elle avait armé malgré lui la flotte qui décourrit l'Amérique. Elle défendit Colomb accusé, cousola Gonzalve de Cordoue dans sa disgrâce, ordonna l'affranchissement des malheureux Américains.

Mariana, liv. xxvn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans la gloire de ce règne, la part principale doit revenir à la reine Isabelle. Elle montra le plus grand courage dans les traverses de sa jeunesse : lorsque Ferdinand fuyait de Ségorie, elle osa y rester \*; elle voulut qu'on gardat Allama, aux portes de Gernade, Jorsque ses plus vaillants officiers proposaient la retraite \*\*. Elle ue souserivit qu'à regret à l'établissement de l'inquisition. Elle aimait les lettres et les protégent; elle ensition. Elle aimait les lettres et les protégent; elle ensite ne de l'inquisition.

<sup>&</sup>quot; Mariana , liv. xxiv.

<sup>&</sup>quot; Çurita, liv. xx.

<sup>5</sup> Mariana, liv. xxviii.

<sup>4</sup> Petri Martyris Anglerii epist.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Gomecius, de Rebus gestis a Fr. Ximenio Cisnerio. 1509, fol. 2, 5, 7, 13, 61, 66.

<sup>&</sup>quot; Mariana, liv. xxm. xxv.

[ Mores d'Afrique. - Navarre. ] Ainsi les Castillans, retrouvant dans Ximénès l'esprit héroïque de leur grande reine, oublièrent qu'ils obéissaient à Ferdinand, et les dernières années de ce prince furent marquées par la conquéte de la Barbarie et de la Navarre. La guerre des Mores ne semblait pas terminée tant que ceux d'Afrique, fortifiés par une multitude de fugitifs, infestaient les côtes d'Espagne, et trouvaient un refuge assuré dans le port d'Oran, au Penon de Velez, et dans tant d'autres repaires. Ximénès proposa, défraya et conduisit lui-même une expédition contre Oran. La prise de eette ville, emportée sous ses veux par Pedro de Navarre, entraina celle de Tripoli, et la soumission d'Alger, de Tunis et de Trémecen [ 1509-1510 ]. Deux ans après, la réunion de la Navarre, enlevée par Ferdinand à Jean d'Albret, compléta celle de tous les royaumes d'Espagne [1512]. La comtesse de Foix, Léonore, avait joui un mois de ce trône qu'elle avait acheté au prix du sang de sa sœur. Après la mort de Phébus, son fils, la main de sa fille Catherine, demandée en vain pour l'infant, fut donnée par le parti français à Jean d'Albret. que ses domaines de Foix, de Périgord et de Limoges, attachaient invariablement à la France. Dés que les deux grandes puissances qui luttaient en Italie commencerent pour ainsi dire à se prendre corps à corps, la Navarre se trouva partagée entre elles, par la nécessité de sa position géographique entre Ferdinand et Louis XII.

Ximénès avait quatre-vingts ans, lorsque le roi, près de mourir, le désigna pour régent jusqu'à l'arrivée de son petit-fils Charles d'Autriche [1516]. Il n'en fit pas moins face aux ennemis du dehors et du dedans. Il empêcha les Français de conquérir la Navarre par un moven aussi nouveau que hardi. c'était de démanteler toutes les places, excepté Pampelune, et d'ôter ainsi tout point d'appui à l'invasion. En même temps, il formait une miliee nationale, il s'assurait des villes en leur accordant la faeulté de lever elles-mêmes les impôts (Gomeeius, f. 25), il révoquait les concessions que le feu roi avait faites aux grands. Lorsque ceux-ci vinrent réclamer, et témoignèrent des doutes sur les pouvoirs qui lui avaient été donnés, Ximénès leur montrant d'un baleon un train formidable d'artillerie : Vous voyez, dit-il, mes pouvoirs!

[Charles-Quint roi. 1316.] Les Flamands choquèrent l'Espagne dès leur arrivée. D'abord, ils disgracièrent Ximénès expirant, et nommèrent un étranger, un jeune homme de vingt ans, pour le remplacer dans le premier siège du royaume. Ils

établirent un tarif de tous les emplois, et mirent, pour ainsi dire, l'Espagne à l'encan. Charles prit le titre de roi, sans attendre l'aveu des cortès. Il convoqua celles de Castille dans un coin de la Galice, demanda un second subside avant qu'on eût payé le premier, l'arracha par la force ou la corruption, et partit pour prendre possession de la couronne impériale, sans s'inquiéter s'il laissait une révolution derrière lui. Tolède avait refusé d'envoyer à ces cortès; Ségovie et Zamora mirent à mort leurs députés ; et telle était l'horreur qu'ils inspiraient, que personne ne voulut piller leurs maisons, ni se souiller du bien des trattres. Cependant le mal gagnait toute l'Espagne. La Castille et la Galice entières, Murcie et la plupart des villes de Léon et de l'Estramadure, étaient soulevées. La révolte n'était pas moins furieuse à Valence; mais elle avait un earactère différent. Les habitants avaient juré une hermandad contre les nobles, et Charles, mécontent de la noblesse, avait eu l'imprudence de la confirmer. Majorque imita l'exemple de Valence, et voulut même se livrer aux Français. Dans ees deux royaumes, des tondeurs de draps étaient à la tête de l'hermandad 1.

[Juan de Padilla.] D'abord, les communeros de Castille s'emparèrent de Tordésillas, où résidait la mère de Charles-Quint, et firent tous leurs actes au nom de cette princesse. Mais leurs succès durérent peu. Ils avaient demandé, dans leurs remontrances, que les terres des nobles fussent soumises aux impôts. La noblesse abandonna un parti dont la victoire lui cut été préjudiciable. Les villes ellesmèmes n'étaient point d'accordentre elles. La vieille rivalité de Burgos et de Toléde se réveilla; la première se soumit au roi, qui lui assurait la franchise de ses marchés 2. Les communeros divisés n'avaient plus d'espoir que dans le secours de l'armée française qui avait envahi la Navarre. Mais, avant d'avoir pu opérer leur jonetion avec elle, ils furent atteints par les leales, et entièrement défaits [1521]. D. Juan de Padilla, le héros de la révolution, chercha la mort dans les rangs ennemis : mais il fut démonté, blessé, pris et décapité le lendemain. Avant de mourir, il envoya à sa femme, D. Maria Pacheco, les reliques qu'il portait au cou, et écrivit sa fameuse lettre à la ville de Tolède : « A toi, la couronne de l'Espagne et la lumière du » monde, à toi, qui fus libre dès le temps des Goths, » et qui as versé ton sang pour assurer ta liberté » et celle des cités voisines, ton fils légitime, Juan » de Padilla, te fait savoir que par le sang de son » eorps tes anciennes vietoires vont être rafratchies

Ferreras, xue par., 1, X de la traduction, p. 579,609,

<sup>2</sup> Sepulveda, t. 1, p. 53.

et renouvelées, etc. !. » La réduction de la Castille entraina celle du royaume de Valence et de toutes les provinces révoltées. Mais Charles-Quint, instruit par une telle leçon, respecta dés lors l'orqueil des Espagnols, affectant de parler leur langue, résidant le plus souvent parmi eux, et ménageaut, dans ce peuple héroique, l'instrument avec lequel il voulait soumettre le monde.

#### CHAPITRE III.

ORIENT ET NORD. — ÉTATS GERMANIQUES ET SCANDINAVES
DANS LA SECONDE MOITIÉ DU OUINZIÈME SIÈCLE.

Empire d'Allemagne; prépondèrance et politique intéressée de l'Autriche. — Élévation de la Suisse; décadence de l'ordre Teutonique. — Villes du Rhin et de Souabe; prépondèrance et décadence de la Lique Hanséatique. Élévation de la Hollande. — Guerres de Dauemark, Suède et Norwège. Affranchissement de la Suède, 1435-1520.

[Estat germaniques.] Si l'on consulte l'analogie des mœurs et des langues, l'on doit compter au nombre des États germaniques l'Empire, la Suisse, les Pays-Bas et les trois royaumes du Nord, l'Augleterre même à plusieurs égards; mais les rapports politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre avec la France nous ont forcé de placer l'histoire de ces puissances dans le chapitre précédent.

[Allemagne.] L'Allemagne n'est pas seulement le centre du système germanique; c'est une petite Europe au milieu de la grande, où les variétés de population et de territoire se représentent avec des oppositions moins prononcées. On y trouvait au xv siècle toutes les formes du gouvernement, depuis les principautes héréditaires ou électives de Saxe et de Cologne, jusqu'aux démocraties d'Uri et d'Underwald; depuis l'oligarchie commerçante de Lubeck, jusqu'à l'aristocratie militaire de l'ordre Teutonique.

Ce corps singulier de l'Empire, dont les membres étaient si hetérogènes et si inégaux, dont le chef était si peu puissant, semblait toujours prèt à se dissondre. Les villes, la noblesse, la plupart même des prinese étaient presque étrangers à un empereur que les seuls électeurs avaient choisi. Cependant la communauté d'origine et de langue a maintenu pendant des siècles l'unité du corps germanique; joignez-y la nécessité de la défense, la crainte des Tures, de Charles-Quint, de Louis XIV.

[ Autriche. ] L'Empire se souvenait toujours qu'il avait dominé l'Europe, et rappelait de temps en temps ses droits dans de vaines proclamations. Le plus puissant prince du xve siècle. Charles le Téméraire, avait paru les reconnaître en sollicitant la dignité royale de l'empereur Frédéric III. Ces prétentions surannées pouvaient devenir redoutables, depuis que la couronne impériale était fixée dans la maison d'Autriche [ 1438]. Placée entre l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie, au véritable point central de l'Eurone . l'Autriche devait prévaloir sur ces deux dernières contrées, au moins par l'esprit de suite et l'obstination. Joignez-y cette politique plus habile qu'héroïque, qui, au moyen d'une suite de mariages, mit dans les mains de la maison d'Autrielle le prix du sang des autres peuples, et lui soumit les conquérants avec leurs conquêtes : elle acquit ainsi d'un côté la Hongrie et la Bohème [1326], de l'autre les Pays-Bas [1481], et par les Pays-Bas , l'Espagne , Naples et l'Amérique [ 1506-1316], par l'Espagne, le Portugal et les Indes orientales [ 1581 ].

[Puissance impériale dans la maison d'Autriche.] Vers la fin du quinzième siècle, la puissance impériale était tellement déchue que les princes de la maison d'Autriehe oublièrent le plus souvent qu'ils étaient empereurs pour ne s'occuper que des intérets de leurs États héréditaires, Rien ne les écarta de cette politique qui devait tôt ou tard relever dans leurs mains la puissance impériale elle-même. Ainsi Frédérie III, toujonrs battu par l'électeur palatin ou par le roi de llongrie, ferme l'oreille aux eris de l'Europe alarmée par les progrès des Tures. Mais il érige l'Autriche en archiduché ; il lie les intérêts de sa maison à ceux des papes, en sacrifiant à Nicolas V la pragmatique d'Augsbourg ; il marie son fils Maximilien à l'héritière des Pays-Bas[1481]. Maximilien lui-même devient, par son inconséquence et sa pauvreté, la risée de l'Europe, courant sans cesse de la Suisse aux Pays-Bas, et d'Italie en Allemagne, emprisonné par les gens de Bruges, battu par les Vénitiens, et nolant exactement ses affronts dans son livre rouge. Mais il recueille les successions du Tyrol, de Goritz, et une partie de celle de Bavière. Son fils. Philippe le Beau, souverain des Pays-Bas, épouse l'héritière d'Espagne [1496]; un de ses petits-fils [traité de 1515] doit épouser la sœur du roi de Bohème et de Hougrie,

[ématitution de l'Empire. 1495-1591.] Peudant la maison d'Autriehe prépare ainsi sa future grandeur, l'Empire essaye de régulariser sa constitution. Le tribunal désormais permanent de la Chambre impériale [1495] doit faire cesser les guerres privées, et substituer un état de droit à que ress privées, et substituer un état de droit à

<sup>1</sup> Sandoval, in-fol., 1681, liv. 1x , § 22 , p. 556.

l'état de nature qui règue encore parmi les meunbres du eorps germanique. La division des Cereles doit faeiliter l'exerciee de cette juridiction. Un conseil de régence est destiné à surveiller et à suppléer l'empereur (1300). Les électeurs refusent longtemps d'entrer dans cette organisation nouvelle. L'empereur oppose le conseil Aulique à la Chambre impériale [1301], et ees institutions salutair®s sont affaiblies dès leur naissance.

Cette absence d'ordre, ee défaut de protection avaient obligé successivement les parties les plus dioignées de l'Empire à former des confédérations plus ou moins indépendantes, ou à chereher des protections étrangères. Telle fut la situation de la Suisse, de l'ordre Teutonique, des ligues du Rhin et de la Souabe. de la ligue Hanséatique.

[Prusse.] La même époque voit l'élévation des Suisses et la déeadence de l'ordre Teutonique. La seconde de ees deux puissances militaires, espèce d'avant-garde que le génie helliqueux de l'Allemagne avait poussée jusqu'au milieu des Staves, fut obligée de soumettre au roi de Pologne la Prusse, que les chevaliers Teutons avaient eonquise et convertie deux siècles auparavant [traité de Thorn. 1466].

[ Suisse, ] La Suisse, séparée de l'Empire par la vietoire de Morgarten et par la ligue de Brunnen, avait confirmé sa liberté par la défaite de Charles le Téméraire, qui apprit à l'Europe féodale la puissance de l'infanterie. L'alliance des Grisons, l'accession de einq nouveaux eantons [Fribourg, Soleure, Bale, Schaffhouse, Appenzel, 1481-1513], avaient porté la Suisse au plus haut point de grandeur. Les bourgeois de Berne, les bergers d'Uri, se voyaient caressés par les papes et eourtisés par les rois, Louis XI substitua les Suisses aux francs archers [ 1480]. Ils eomposèrent, dans les guerres d'Italie, la meilleure partie de l'infanterie de Charles VIII et de Louis XII. Dés qu'ils eurent passé les Alpes à la suite des Français, ils furent accueillis par le pape, qui les opposait aux Français euxmêmes, et dominérent un instant dans le nord de l'Italie (sous le nom de Maximilien Sforza). Après leur défaite de Marignan [ 1313], les discordes religieuses les armèrent les uns contre les autres, et les renfermèrent dans leurs montagnes.

Les deux puissances commerçantes de l'Allemagne ne formaient pas un corps assez compacte pour initer l'exemple de la Suisse, et se rendre indépendantes.

[Villes du Rhin et de Souabe.] La ligue des villes du Rhin et de Souabe se composait de riehes eités entre lesquelles celles de Nuremberg, de Ratis-bonne, d'Augsbourg et de Spire tenaient le premier rang. Ce sont elles qui faisaient le principal com-

merce par terre entre le Nord et le Midi. Arrivées à Cologue, les marchandises passaient entre les mains des Hanséatiques, qui les distribuaient dans tout le Nord.

Lique Hanséatique, | La lique Hanséatique. eomposée de quatre-vingts villes, occupait tous les rivages septentrionaux de l'Allemagne et s'étendait sur ecux des Pays-Bas. Elle fut jusqu'au seizième siècle la puissance dominante du Nord. La salle immense de Lubeek, où se tenaient les assemblées générales de la Hanse, atteste eneore la puissance de ees souverains. Ils avaient uni, par d'innombrables canaux, l'Oeéan, la Baltique et la plupart des fleuves du nord de l'Allemagne. Mais leur prineipal commèrce était maritime. Les comptoirs hanséatiques de Londres, de Bruges, de Bergen, de Novogorod, étaient analogues sous plusieurs rapnorts aux factoreries des Vénitiens et des Génois dans le Levant; e'étaient des espèces de forts. Les eommis ne pouvaient s'y marier, de peur qu'ils u'enseignassent le commerce et les arts aux indigenes 1. Ils n'étaient recus dans certains comptoirs qu'après des épreuves eruelles qui garantissaient leur eourage. Le eommerce se faisait eneore presque partout les armes à la main. Si les gens de la Hanse apportaient à Novogorod ou à Londres du drap de Flandre trop grossier, trop étroit ou trop cher, le peuple se soulevait, et souvent en assommait quelques-uns. Alors les marchands menaçaient de quitter la ville, et le peuple alarmé eu passait par où ils voulaient. Les habitants de Bruges ayant tué quelques hommes de la Hanse, elle exigea, pour rétablir son comptoir dans cette ville, que plusieurs bonrgeois fissent amende honorable, et que d'autres allassent en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et à Jérusalem. En effet, la punition la plus terrible que les Hauséatiques pussent infliger à un pays, c'était de u'y plus revenir. Lorsqu'ils n'allaient point en Suède, les habitants manquaient de drap, de houblon, de sel et de hareng; dans les révolutions, le paysan suédois était tonjours pour eeux qui lui fournissaient le hareng et le sel. Aussi la Hanse exigeait-elle des privilèges excessifs; la plupart des villes maritimes de trède laissaient occuper au moins la moitié de leut magistratures par des Hanséatiques.

Cependant cette vaste puissanee ne portait point sur une base solide. La longue ligne qu'occupaient les villes de la Hanse, depuis la Livonie jusqu'aux Pays-Bas, était partout étroite, partout rompue par des États étrangers ou ennemis. Les villes qui

<sup>1</sup> Voy. passim Mallet , Histoire de la Ligue Hanséatique, Genève, 1805, L'auteur a souvent profité des travaux de Santonius

la composaient, avaient des intérêts divers, des droits inégaux : les unes étaient alliées , d'autres protégées, d'autres sujettes. Leur commerce même, qui faisait toute leur existence, était précaire, N'étant ni agricoles, ni manufacturières, ne pouvant que transporter et débiter des produits étrangers, elles se trouvaient dépendre de mille accidents naturels ou politiques qu'aucune prévoyance ne pouvait prévenir. Ainsi, le hareng, qui, vers le xive siècle, avait quitté les côtes de Poméranie pour celles de Scanie, commença, au milieu du xve, à émigrer des côtes de la Baltique vers celles de l'Océan du Nord, Ainsi la soumission de Novogorod et de Pleseow au ezar Iwan III [ 1477], la réduction de Bruges par l'armée de l'Empire [vers 1489], fermèrent aux Hanséatiques les deux sources principales de leurs richesses, En même temps les progrès de l'ordre publie rendaient la protection de la Hanse inutile à un grand nombre de villes continentales, surtout depuis que la constitution de l'Empire se fut affermie, vers 1493. Celles du Rhin n'avaient jamais voulu s'unir à elles; Cologne, qui était entrée dans leur ligue, s'en sépara et demanda la protection de la Flandre, Les Hollandais, dont le commerce et l'industrie avaient grandi à l'ombre de la llanse, n'eurent plus besoin d'elle quand ils devinrent sujets des puissantes maisons de Bourgogne et d'Autriche, et commencèrent à lui dispnter le monopole de la Baltique. A la fois agriculteurs, manufacturiers et commercants, ils avaient l'avantage sur une pnissance tonte commerçante. Pour défendre les intérêts de leur trafie contre ces dangereux rivaux, les Hanséatiques furent obligés d'intervenir dans toutes les révolutions du Nord.

[ Danemark. - Suède. - Norwège. ] Le christianisme et la civilisation étant passés d'Allemagne en Danemark, et de là en Snède et en Norwège, conservèrent longtemps au Danemark la prépondérance sur les deux autres États. Les évêques suédois et norwégiens étaient les plus puissants seigneurs de ces contrées, et ils étaient également dévoués aux Danois. Mais les rois de Dancmark ne purent faire valoir eette prépondérance que par des efforts continuels, qui les mettaient dans la dépendance des nobles danois, et les obligeaient de leur faire des concessions fréquentes : ces concessions ne se faisaient qu'aux dépens du pouvoir royal et de la liberté des paysans, qui peu à peu tombèrent dans l'esclavage. En Suède, au contraire, les paysans s'éloignèrent peu de l'ancienne liberté des peuples scandinaves, et formèrent même un ordre politique. Cette différence de constitution explique la vigueur avec laquelle la Suède reponssa le joug des Danois. Quant aux Norwégiens, soit que le clergé ent encore plus d'influence chez eux que chez les Suédois, soit qu'ils craignissent d'obéirà la Suède, ils montrérent ordinairement moins de rénugnance pour la domination danoise.

Révolutions du Nord, 1453-1420. La fameuse union de Calmar, qui avait semblé promettre aux trois royaumes du Nord tant de gloire et de puissance, n'avait fait que soumettre la Suède et la Norwège au joug des princes danois et des Allemands dont ils s'entouraient. La révolution de 1433. eomme celle de 1321, commença par les paysans de la Dalécarlie : Engelbreeht en fut le Gustave Wasa; la première comme la seconde fut soutenue par les villes hauséatiques, dont le roi de Danemark (Érie le Poméranien , neveu de Marguerite de Waldemar) combattait le monopole en favorisant les Hollandais. L'union fut rétablie quelque temps par Christophe le Bayarois, le roi de l'écorce. comme l'appelaient les Suédois, obligés de vivre d'écorce d'arbre. Mais après sa mort [1448], ils chassèrent les Danois et les Allemands, se donnèrent pour roi Charles Canutson, maréchal du royaume, et refusérent de reconnaître le nouveau roi de Danemark et de Norwége, Christiern, premier de la maison d'Oldenbourg (d'où sortent, par la branche de Holstein-Gottorp, la dernière dynastie de Suède et la maison impériale de Russie aujourd'hui régnante). Les Danois, fortifiés par la réunion du Sleswick et du Holstein [1439], rétablirent deux fois leur domination sur la Suède, par le secours de l'archevêque d'Upsal [1437, 1465], et furent deux fois chassés par le parti de la noblesse et du peuple.

A la mort de Charles Canutson, en 1470, la Suède se donna successivement pour administrateurs trois seigueurs du nom de Sture (Stenon, Swante et Stenon). Ils s'appuyèrent sur les laboureurs, et les rappelèrent dans le sénat, Ils hattirent les Danois devant Slockholm [1471], elleur prirent le fameux drapeau de Danebrog, qui était comme le palladium de la monarchie. Ils fondèrent l'université d'Upsal, en même temps que le roi de Danemark instituait celle de Copenhague [1477-1478]. Enfin, si l'on excepte une courte période pendant laquelle la Suède fut obligée de reconnattre Jean 11, successeur de Christiern 197, ils la maintiment indépendante jusqu'en 1890.

# CHAPITRE IV.

ORIENT ET NORD. — ÉTATS SLAVES ET TURQUE, DANS LA SECONDE MOITIÉ DU QUINZIÈME SIÈGLE.

Progrès des Tures , 1411-1582. — Podiebrad , roi de Bohème, Mathias Corvin, roi de Hongrie, 1458. Wladislas de Pologne réunit la Hongrie et la Bohème. — Pologne, sous les Jagellons, 1586-J506. — Lutte de la Russie contre les Tartares, les Lithuaniens et les Livoniens, 1462-1505.

[États slaves.] La conquête de l'empire grec par les Turcs-Ottomans peut-être considérée comme la dernière invasion des Barbares et le terme du moyen àge. C'est aux peuple d'origine slave, placés sur la route des Barbares de l'Asie, qu'il appartient de leur fermer l'Europe, ou du moins de les arrèter par de puissantes diversions. La Russie, qui a déjà épuisé la fureur des Tartares au quatorzième siècle, va leur redevenir formidable sous Iwan III [1462]. Contre l'invasion des Turcs, une première ligue, composée de Hongrois, Valaques et Moldaves, couvre l'Allemagne et la Pologne, qui forment comme la réserve de l'armée chréticune. La Pologne, plus forte que jamais, n'a plus d'ennemis derrière elle; elle vient de soumettre la Prusse et de pénétrer jusqu'à la Baltique [1454-1466].

[Causes des progrès de la Turquie.] I. Les progrès rapides de la conquête ottomane pendant le quinzième siècle, s'expliquent par les causes suivantes: 1º esprit fanatique et militaire; 2º troupes réglées, opposées aux milices féodales des Européens et à la cavalerie des Persans et des mameluks; institution des janissaires : 3º situation particulière des ennemis des Turcs : à l'orient , troubles politiques et religieux de la Perse, faibles fondements de la puissance des mameluks; à l'occident, discordes de la chrétienté; la Hongrie la défend du côté de la terre. Venise du côté de la mer: mais elles sont affaiblies, l'une par l'ambition de la maison d'Autriche, l'autre par la jalousie de l'Italie et de toute l'Europe; héroïsme impuissant des chevaliers de Rhodes et des princes d'Albanie.

[ Bajazet II. 1481.] Nous avons vu, dans le chapitre ler, Mahomet II achever la conquête de l'enspire gree, échouer contre la Hongrie, mais s'emparer de la domination des mers, et faire trembler la chrétienté, A l'avénement de Bajazet II [1481], les rôles changérent; la terreur passa du côté du sultan. Son frère Zizim, qui lui avait disputé le trone, s'étant réfugié chez les chevaliers de Rhodes, devint, entre les mains du roi de France, et ensuite du pape, un gage de la sureté de l'Occident. Bajazet pava à Innocent VIII et à Alexandre VI des sommes considérables pour qu'ils le retinssent prisonnier. Ce prince impopulaire, qui avait commencé son règne par faire périr le vizir Achmet, l'idole des janissaires, le vieux général de Mahomet II, suivit, malgré lui, l'ardeur militaire de la nation. Les Turcs tournérent d'abord leurs armes contre les mameluks et les Persans. Défaits par les pre-

miers, à Issus, ils préparérent la ruine de leurs vainqueurs, en dépeuplant la Circassie, où les mameluks se recrutaient. Après la mort de Zizim, n'ayant plus à craindre une guerre intérieure, ils attaquèrent les Vénitions dans le Péloponèse, et menacèrent l'Italie [1499-1503]; mais la Hongrie, la Boltéme et la Pologne se mirent en mouvement, et l'avénement des Sophis renouvela et régularisa la rivalité politique des Persans et des Turcs [1501]. Après cette guerre, Bajazet indisposa les Turcs contre lui par une paix de huit années, voulut abdiquer en faveur de son fils Achmet, et fut détrôné par son second fils Sélim, qui le fit périr, L'avénement du nouveau prince, le plus cruel et le plus belliqueux de tous les sultans, jeta l'Orient et l'Occident dans les mêmes alarmes [1512] : on ne savait s'il foudrait d'abord sur la Persc, sur l'Égypte, ou sur l'Italie (Cantimir, passim),

[ Hongrie et Bohême. ] II. L'Europe n'eût eu rien à craindre des Barbares, si la Hongric, unie à la Bohême d'une manière durable, les eut tenus en respect. Mais la première attaqua la seconde dans son indépendance et dans sa croyance religicuse. Ainsi affaiblies l'une par l'autre, elles flottèrent, au quinzième siècle, entre les deux puissances esclavone et allemande, qui les environnaient (Pologne et Autriche), Réunies, de 1453 à 1458, sous un prince allemand, quelque temps séparées et indépendantes sous des souverains nationaux (la Bohême jusqu'en 1471, la Hongrie jusqu'en 1490), elles furent de nouveau réunies, sous des princes polonais, jusqu'en 1526, époque à laquelle elles passèrent définitivement sous la domination autrichicune.

[ Podiébrad et Mathias, 1458. ] Après le règne de Ladislas d'Autriche, qui avait reçu tant de gloire des exploits de Jean Huniade, George Podiébrad s'empara de la couronne de Bohême, et Mathias Corvin, fils de Iluniade, fut élu roi de Hongrie [ 1438]. Ces deux princes combattirent avec succes les prétentions chimériques de l'empereur Frédéric III. Podiébrad protégea les Hussites, et encourut l'inimitié des papes; Mathias combattit les Turcs avec gloire, et obtint la faveur de Paul II, qui lui offrit la couronne de Podiébrad, son beaupère. Ce dernier opposa à Mathias l'alliance du roi de Pologne, dont il fit reconnaître le fils ainé de Wladislas pour son successeur. En même temps Casimir, frère de Wladislas, essayait d'enlever à Mathias la couronne de Hongrie. Mathias, ainsi pressé de tous côtés, fut obligé de renoncer à la conquête de la Bohême, et de se contenter des provinces de Moravie, de Silésie et de Lusace, qui devaient revenir à Wladislas, si Mathias monrait le premier [1475-1478].

Le roi de Hongrie se dédommagea aux dépens de l'Antriche. Sons le prétexte que Frédéric III lui avait refusé sa fille, il envahit par deux fois ses États, et s'en maintint en possession. Avec ce grand prince, la chrétienté perdit son principal défenseur, la Hongrie ses conquêtes et sa prépondérance politique [1490]. La civilisation, qu'il avait essayé d'introduire dans ce royaume, fut ajournée pour plusieurs siècles. Nous avons parlé (chapitre ler) de ce qu'il fit pour les lettres et les arts. Par son Decretum majus, il régularisa la discipline militaire, abolit le combat judiciaire, défeudit de parattre en armes aux foires et marchés, ordonna que les peines ne seraient plus étendnes aux parents du coupable, que ses biens ne seraient plus confisqués, que le roi n'accepterait point de mines d'or, de sel, etc., sans dédoinmager le propriétaire, etc. 1.

[Władisłas.] Władisłas (de Pologue), roi de Bohéme, ayant été élu roi de Hongrie, fut attaqué par son frère Jean Albert et par Maximilien d'Autriche, qui tous deux prétendaient à cette couronne. Il apaisa son frère par la cession de la Silésie [1491], et Maximilien, en substituant à la maison d'Autriche le royanne de Hongrie, en cas qu'il manquât lui-même de postérité mêle. (Poy. 1826.)

— Sous Władisłas, et sous son fils Louis II, qui lui succèda, encore cufant, en 1316, la Hongrie fut impunément ravacée oar les Tures.

[ Pologne. ] III. La Pologne, réunie depuis 1386 à la Lithuanie, par Wladislas Jagellon, premier prince de cette dynastie, se trouvait au xve siècle, la puissance prépondérante entre les États slaves. Couverte du côté des Turcs par la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie, rivale de la Russie pour la Lithuanie, de l'Autriche pour la Hongrie et la Bohême, elle disputait à l'ordre Teutonique la Prusse et la Livonie. Le principe de sa faiblesse était la jalousie des deux peuples de langues différentes dont se composait le corps de l'État. Les Jagellons, princes lithuaniens, auraient voulu que leur pays ne dépendit point des lois polonaises, et qu'il recouvrât la Podolie. Les Polonais reprochaient à Casimir IV de passer l'automne, l'hiver et le printemps en Lithuanie 2.

Tratté de Thorn. 1166.) Sous Casimir, second fils de Wladislas Jagellou (cinquième du non), ses Polonais protégèrent les Slaves de la Prusse contre la tyrannie dos chevaliers teutous, et imposèrent à ceux-ci le traité de Thorn [1466], par lequel l'ordre perdait la Prusse occidentale, et devenait vassal-de la Pologne pour la Prusse orientale. Qui dt dit alors que la Prusse démembrerait un jour et dit dit alors que la Prusse démembrerait un jour

la Pologue? Eir meine temps, les Polonais domaient nr oi à la Bohème et à la Hongrie [1471-1490]. Les trois frères de Wladislas, Jeau Albert, Alexandre, et Sigismond 1er, furent élus successivement rois de Pologne [1492, 1301, 1306], firent la guerre aux Valaques et aux Turcs et remportèrent de brilants avantages sur les Russes. La Lithuanie, séparée de la Pologne à l'avénement de Jean Albert, lui fut définitivement révuie par Alexandre.

[Gouvernement de Potogne.] Vers 1466, la continuité des guerres ramenant les mêmes besoins, introduisit en Pologne le gouvernement représentatif; mais la fierté de la noblesse, qui seule était représentée par ses nonces, maintint les formes anarchiques des temps barbarers : on continua d'exiger le consentement unantme dans les déiblérations. Bien plus, dans les occasions importantes, les Polonais restèrent fidèles à l'ancien usage, et l'on vit, comme au moyen âge, l'unnombrable puspolite délibérer daus une plaine le sabre à la main.

[Russie.] IV. Au xvº siècle, la population russe nous présente trois classes: les enfants boyards, descendants des conquérants, les paysans libres, fermiers des premiers, et dont l'état approche de plus en plus de l'esclavage; enfin les esclaves.

Le grand-duché de Moscou était sans cesse menacé : à l'occident , par les Lithuaniens et les Livoniens, à l'orient , par les Tartares de la grande horde, de Kasan et d'Astrakan; il se trouvait resserré par les républiques commerçantes de Novogorod et de Plescow, et par les principautés de Twer, de Véréia et de Rézan. Au nord, s'étendairent beaucoup de pays sauvages et de peuples païens. La nation moscovite, encore barbare, mais au moins attachée à des demeures fixes, devait absorher les peuplades errantes des Tartares. État héréditaire, le grand-duché devait prévaloir tot ou tard sur les États électifs de Pologue et de Livonie.

1469-1508, Iwau III. — Il opposa à la grande horde l'alliance des Tartares de Crimée, aux Lithuaniens celle du prince de Moldavie et de Valachie, de Mathias Corvin et de Maximilien. — Il divisa Plescow et Novogorod, qui ue pouvaient lui résister qu'en faisant cause commune; affaiblit successivement cette dernière république, s'en rendit maître en 1477, et l'épuis a en culevant ses principaux citoyens. Fort de l'alliance du kan de Crimée, il imposa un tribut aux Kazanais, refusa celui que payaient ses prédécesseurs à la grande horde, qui fut bientôt détruite par les Tartares Nogal (1480). I wan réunit Twer, Vérécia, Rostof, Yaro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bonfinius, Rerum hungaricarum decades, 1568, in-fol., p. 649.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diugossi, seu Longini, Historia Polonica, 1. II, 1712, p. 1141-60.

slaf. Il dit longtemps la gnerre aux Lithuaniens, mais Alexandre, ayant réuni la Lithuanie à la Po-logne, s'allia avec les chevaliers de Livonie; et le ezar, qui, depuis la destruction de la grande horde, avait moins ménagé ses alliés de Moldavie et de Crinée, perdit tout son ascendant : il fut hattu à Plescow par Plettemberg, mattre des chevaliers de Livonie (1801), et l'année même de sa nort (1805), Kasan se révolta contre les Russes.

[Item IV.] Iwan prii le premier le titre de ezar. Ayant obtenu du pape la main de Sophie Paléologue, réfugiée à Rome, il mit dans ses armes le double aigle de l'empire grec. — Il attira et retint par force des artistes grece et italiens. — Le premier, il assigna des ficfs aux enfants boyards, sous la condition d'un service militaire; il introduisit quelque ordre dans les finances, étabii les postes, réunit dans un code [1497] les anciennes institutons judiciaires, et volute ur vain distribuer aux enfants boyards les domaines du clergé. — Iwan avait fondé bamgorod en 1492 (où fut depuis Pétersbourg), lorsque les victoires de Plettemberg fermèrent aux Russes pour deux siècles le chemin de la Baltique (V. Karamanin, passim.)

### CHAPITRE V.

#### PREMIERES GUERRES D'ITALIE, 1494-1516.

Louis Ic More appelle les Français, Charles VIII envahit l'Italie. Ligue contre les Français, Bataille de Formovo, 1495, — Louis XII envahit le Milanais, 1499, Guerre avec les Espagnols de Naples, Défaite des Français au Garigliano, 1595. — Alexandre VI, et César Borgia; Jules II. Révolte de Génes contre Louis XII. 1507. L'Italie, FEmpire, la France, la llongrie conspirent contre Venise. — Sainte Ligue contrela France, 1511-12, — Victoires et mort de Gaston de Poix, Mauvais succès de Louis XII, 1512-14, — François Ire envahit le Milanais, Bataille de Marignan, 1515. Traité de Noyon, 1516.

Lorsqu'on traverse aujourd'hui les Maremmes de Sienne, et que l'on retrouve en Italie lant d'autres traces des guerres du xvr siècle, une tristesse inexprimable saisit l'âme, et l'on maudit les Barbares qui ont commencé cette désolation 1. Ce désert des Maremmes, c'est un général de Charles-Quint qui l'a fait; es ruines de palais incendiés

2. MICBELET.

sont l'ouvrage des landsknechts de François Irv. Ces peintures dégradées de Jules Romain attestent encore que les soldats du connétable de Bourbon établirent leurs écuries dans le Vaticau. Ne nous hátons pas cependant d'accuser nos pères. Les guerres d'Italie ne furent le caprice ni d'un roi ni d'un peuple. Pendant plus d'un demi-siècle; une impulsion irrésistible entralna au delà des Alpes tous les peuples de l'Occident, comme autrefois ceux du Nord. Les calamités furent presque aussi cruelles, mais le résultat fut le même: les vainqueurs furent élevés à la civilisation des vaincus.

[Louis le More appelle les Français.] Louis le More, alarmé des menaces du roi de Naples, dont la petite-fille avait épousé son neveu, Jean Galéas (Voy. le chap. Ier), se détermina à soutenir son usurpation par le secours des Français. Mais il était loin de savoir quelle puissance il attirait dans l'Italie. Il fut lui - même saisi d'étonnement et de terreur, lorsqu'il vit descendre du mont Genèvre (septembre 1494) cette armée formidable, qui, par la variété des eostumes, des armes et des langues, semblait à elle seule l'invasion de toutes les nations de l'Europe : Français, Basques, Bretons, Suisses, Allemands, et jusqu'aux Écossais; et eette invineible gendarmerie, et ces pesants canons de bronze que les Français avaient rendus aussi mobiles que leurs armées. Une gnerre toute nouvelle commencait pour l'Italie. L'ancienne tactique, qui faisait succéder dans les batailles un escadron à l'autre, était vaineue d'avance par l'impétuosité française, par la froide fureur des Suisses. La guerre n'était plus une affaire de taetique. Elle devait être terrible, inexorable; le vainqueur ne comprenait pas même la prière du vaineu. Les soldats de Charles VIII, pleins de défiance et de haine contre un pays où ils craignaient d'être empoisonnés à chaque repas, massacraient régulièrement les prisonniers 2.

Sommers - [Saronarole.] A l'approche des Français, les vieux gouvernements d'Italie s'écraulent d'eux-mémes. Pise se délivre des Florentins; Florence, des Médicis. Savonarole reçoit Charles VIII comme le fléau de Dieu, envoyé pour punir les péchés de l'Italie. Alexandre VI, qui, jusque-là, négociait à la fois avec les Français, avec les Aragonais, avec les Tures, entend avec effroi les mots de concile et de déposition, et se cache dans le château de Saint-Ange. Il livre en tremblant le frère de Baiatet II, dont Charles VIII eroit avoir besoin pour

Bodard, Lyon, 1802; 2 vol. in-8°, 1er vol. passim jusqu'à la page 278.

2 A Montefortino, au mont Saint-Jean, à Rapallo, à Sarzane, à Toscauella, à Fornovo, à Gaëte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commentaires de Blaise de Moutluc, t. XXI de la Coll., p. 267-8.

Voy. aussi divers Voyages, et surtout Voyage au Montamiata et dans le Siennois, par Santi, traduit par

conquerir l'empire d'Orient; mais il le livre empoisonné. Cependant, le nouiveau roi de Naples, Alphonse II, s'est sauvé dans un eonvent de Sicile, laissant son royaume à défendre à un roi de dixhuit aus, Le jeune Ferdinand II est abandonné à San Germano, et voit son palais pillé par la populace de Naples, toujours furieuse contre les vaineus. Les geus d'armes français, ne se fatiguant plus à porter d'armures, poursuivent cette conquéte pacifique en habit du matin, sans autre peine que d'envoyer leurs fourriers devant eux pour marquer les logements 1. Bientôt les Tures voient flotter les fleurs de lis à Otrante, et les Grecs achétent des armes 2.

Les partisans de la maisou d'Anjou, dépouillés depuis soixante ans, avaient eru vainere avec Charles VIII. Mais ce prince, qui se souciait peu des services qu'ils avaient pu rendre aux rois provonçaux, n'exigea aucune restitution du parti opposé. Il mécontenta toute la noblesse, en annonçant l'intention de restreindre les juridictions féodales, à l'exemple de celles de France 3. Il nomma des Français pour gouverneurs de toutes les villes et forteresses, et décida ainsi plusieurs villes à relever les bannières d'Aragon. Au hout de trois mois, les Napolitains étaient las des Français, les Français étaient las de Naples; ils avaient oublié leurs projets sur l'Orient. Ils étaient impatients de revenie conter aux dames leurs brillantes aventures.

[Fornoro. 1495.] Cependant une ligue presque universelle s'était fornée coutre Charles VIII. II fallait qu'il se hâtat de regagner la France, s'il nevoulait étre enfermé dans le royaume qu'il était venu conquérir. En redescendant les Apeninis, il rencontra à Fornovo l'armée des confédérés, forte de quaranté mille hommes; les Français n'étaient que neuf mille. Après avoir demandé inutilement le passage, ils le forcèrent, et l'armée ennemie, qui essaya de les arrêter, fut mise en fuite par quelques charges de cavalerie. Ainsi le roi rentra glorieusement en France ayant justifié tontes ses imprudences par une victoire.

(Mort de Savonarole.) Les Italiens, se croyant délivrés, demandèrent eonpte à Savonarole de ses sinistres prédictions. Son parti, celui des Piagnoni (Pénitents), qui avait affranchi et réformé Florence, vit tomber tout son crédit. Les amis des Médicis, qu'ils avaient poursuivis avec acharnement, le pape Alexaudre VI, dont Savonarole attaquait les excès avec une extréme liherté, saisirent Poceasion de perdre une faction qui avait lassé l'enthousiasme mobile des Floreutius. Un moine franthousiasme mobile des Floreutius. Un moine franthousiasme mobile des Floreutius.

ciseaiu, voulant, disait-it, prouver que Savonarole était un imposteur, et qu'il n'avait le don ni des prophèties ni des miracles, offrit de passer avec lui dans un bucher ardent. Au jour marqué, lorsque le bucher était dressé, et tout le peuple dans l'attente, les deux partis firent des difficultés, et une grande pluic qui survint mit le comble à la mauvaise humeur du peuple. Savonarole fut, arrété, jugé par les commissaires du pape, et brûlé vif. Lorsqu'on lui lut la sentence par laquelle il était retranché de l'Église! De la militante, réponditit, espérant apparteiri dès lors à l'Église triomplante [1488].

L'Italie ne s'aperçut que trop de la vérité de ses prophéties.

Louis XII. 1498. - Partage du royaume de Naples, l'Le jour même de l'épreuve du bûcher. Charles VIII mourait à Amboise, et laissait le trône au due d'Orléans, Louis XII, qui joignait aux prétentions de son prédécesseur sur Naples, celle que son aïcule. Valentine Visconti, lui donnait sur le Milanais. Dès que son mariage avec la veuve de Charles VIII eut assuré la réunion de la Bretagne, il envahit le Milanais de concert avec les Vénitiens. Les deux armées ennemies étaient en partie composées de Suisses; ceux de Ludovie ne voulurent point combattre contre la bannière de leur canton. qu'ils voyaient dans l'armée du roi de France, et livrèrent le due de Milan. Mais en reprenant le chemin de leurs montagnes, ils s'emparèrent de Bellinzona, que Louis XII fut obligé de leur céder. et qui devint pour eux la clef de la Lombardie. Le Milanais conquis, Louis XII, qui n'espérait pas conquérir le royaume de Naples malgré les Espaguols, partagea ce royaume avec eux par un traité secret. L'infortuné don Frédérie, qui régnait alors, appelle les Espagnols à son secours, et lorsqu'il a introduit Gonzalve de Cordoue dans ses principales forteresses, le traité de passage lui est signifié [ 1301 ]. Cette odieuse conquête n'engendra que la . guerre. Les deux nations se disputèrent la gabelle qu'on levait sur les troupeaux voyageurs qui passent, au printemps, de la Pouille dans l'Abbruzze ; c'était le revenu le plus net du royaume. Ferdinand amusa Louis XII par un traité, jusqu'à ce qu'il cut envoyé des forces suffisantes à Gonzalve bloqué dans Barlette. L'habileté du grand capitaine et la discipline de l'infanterie espagnole l'emportèrent partout sur le brillant courage des gens d'armes français. La vaillance de Louis d'Ars et de d'Aubigny, les exploits de Bayard qui, disait-on, avait défendu un pont contre une armée, n'empêchèrent

Comines, liv. vii, chap. xiv.

<sup>2</sup> Id., ibid., chap. xvn.

<sup>5</sup> Giannone, liv. xxx, chap. 1.

pas les Français d'être battus à Séminara, à la Cérignola, et d'être chassés pour une seconde fois du royaume de Naples par leur défaite du Garigliano [déc. 1803].

[Mort d'Alexandre VI. 1805.] Cependant Louis XII était encore mattre d'une grande partie de l'Italie; souverain du Milanais et seigneur de Génes, allié de Florence et du pape Alexandre VI, qui ne s'appuysient que sur lui ', 'il étendait son influence sur la Toscane, la Romagne et l'État de Rome. La mort d'Alexandre VI et la ruine de son fils ne lui furent guére moins funestes que la défaite du Garfgliano. Cette puissance italienne des Borgia, qui s'élevait entre les possessions des Français et celles des Espagnols, était comme la garde avancée du Milanais.

César Borgia mérita d'être l'idéal de Machiavel. non pour s'être montré plus perfide que les autres princes de cette époque : Ferdinand le Catholique cut pu réclamer; non pour avoir été l'assassin de son frère et l'amant de sa sœur : il ne pouvait surpasser son père en dépravation et en eruauté; mais pour avoir fait une science du crime, pour en avoir tenu école et donné lecons 2. Cependant le héros même du système lui donna, par son mauvais succès, un éclatant démenti. Allié de Louis XII et gonfalonnier de l'Église, il déploya pendant six ans toutes les ressources de la ruse et de la valeur. Il eroyait travailler pour lui; il avait tout prévu, disait-il à Machiavel; à la mort de son père, il espérait faire un pape au moyen de dix-huit cardinaux espagnols nonimés par Alexandre VI; dans les États romains il avait gagné la petite noblesse, éerasé la haute; il avait exterminé les tyrans de Romagne; il s'était attaché le peuple de cette province, qui respirait sous son administration ferme et habile. Il avait tout prévu , hors le cas où il se trouverait malade à la mort de son père, et ce cas arriva. Le père et le fils, qui avaient, dit-on, invité un cardinal pour s'en défaire, burent le poison qu'ils lui destinaient. « Cet homme si prudent semble avoir perdu la tête, » écrivait alors Machiavel [14 novembre 15051. Il se laissa arracher par le nouveau pape, Jules 11, l'abandon de toutes les forteresses qu'il occupait, et alla ensuite se livrer à Gonzalve de Cordoue, eroyant que la parole des autres caudrait mieux que la sienne (lettre du 4 novembre).

[Jules II.] Jules II poursuivit les conquêtes de Borgia avec des vues moirs personnelles. Il voulait faire de l'État pontifical l'État dominant de l'Italie, délivrer toute la péninsule des Barbares, et constituer les Suisses gardiens de la liberté italienne. Employant tour à tour les armes spirituelles et temporelles, ee pontife intrépide consuma sa vie dans l'exécution de exprojet contradictior; on ne pouvait chasser les Barbares qu'au moyen de Venise, et il fallait abaisser Venise pour élever l'Église au rang de puissance prépondérante de l'Italie.

D'abord Jules 11 voulut affranchir les Génois ses eompatriotes, et encouragea leur révolte contre Louis XII. Les nobles, favorisés par le gouvernement français, ne eessaient d'insulter le peuple; ils marehaient armés de poignards, sur lesquels ils avaient fait graver : Castiga villano. Le peuple se révolta. et prit un teinturier pour doge. Louis XII parut bientôt sous leurs murs avec une brillante armée : le chevalier Bayard gravit saus peine les montagnes qui couvrent Genes, et il leur criait ; « Ores, mar-» chands, défendez-vous avec vos aulnes, et laissez » les piques et lances, lesquelles vous n'avez ac-» coutumées 8, » Le roi ne voulant pas ruiner une ville si riche, fit seulement pendre le doge et quelques autres, brula les priviléges de la ville, et fit construire à la Lanterne une forteresse qui commandait l'entrée du port [1507].

[Ligue de Cambrai. 1508.] La même jalousie des monarchies contre les républiques, des peuples pauvres encore wontre l'opulence industrieuse, arma bientôt la plupart des princes de l'Occident contre l'ancienne rivale de Gênes. Le gouvernement de Venies avait su profiler des fautes et des malheurs de toutes les autres puissances; il avait gagné à la cliute de Ludovic le More, à l'expulsion des Français de Naples, à la ruine de César Borgia. Tant de succès excitaient la erainte et la jalousie des puissances italiennes elles-mêmes, qui auraient du souhaiter la grandeur de Venies. « Vos seigneu» ries, écrivait Machiavel aux Florentins, m'ont noujours dit que c'étaient les Venitiens qui me-nagaient la liberté de l'Itlaie (\*, » Dès 191 1805.

Mais le général de Ferdinand le Catholique, qui disait « que la toile d'honneur doit être d'un tissu « lâche, » l'envoya en Espagne, où il fut enfermé dans la citadelle de Medina del Campo.

<sup>1</sup> Cisur Borgia de France, par la gráce de Dieu, due de Romagne et de Valentinois, etc. (sauf-conduit du 19 octobre 1502). — Il disait à l'ambassadeur de Florence: Le roi de France, notre matire commun... (10 janvier 1505, Légation de Machiavel auprès de César Bor-(gia-)

<sup>2</sup> Machiavel dit quelque part : Il a enroyé un de ses

élères... Hugues de Moncade, général de Charles Quint, s'honorait d'être sorti de cette école.

<sup>3</sup> Champier, les Gestes, ensemble la Vie du preux chevalier Bayard, etc.

<sup>4</sup> Légation auprès de l'empereur, 1508, février. Voyez aussi sa Légation à la cour de France, 1505, 13 février.

M. de Chaumont, lieutenant du roi dans le Milanais, disait au même ambassadeur. « On fera en » sorte que les Vénitiens ne s'occupent plus que » de la pêche; quant aux Suisses, on en est sur » [22 janvier], » Cette conjuration contre Venise, qui existait des 1504 (Traité de Blois), fut renouvelée en 1508 (Ligue de Cambrai, 10 décembre), par l'imprudence de Jules II, qui voulait à tout prix recouvrer quelques villes de Romagne. Le pape. l'empereur et le roi de France offrirent au roi de Hongrie d'entrer dans la confédération pour reprendre la Dalmatie et l'Esclavonie. Il n'y eut pas jusqu'aux dues de Savoie et de Ferrare, jusqu'au marquis de Mantoue, qui ne voulussent aussi porter un coup à ceux qu'ils avaient craints si longtemps. Les Vénitiens furent défaits par Louis XII à la sanglante bataille d'Aignadel [1509] et les boulets des batteries françaises volèrent jusqu'aux lagunes. Dans ce danger, le sénat de Venise ne démentit pas sa réputation de sagesse. Il déclara qu'il voulait épargner aux provinces les maux de la guerre, les délia du serment de fidélité, et promit de les indemniser de leurs pertes au retour de la paix. Soit attachement à la république, soit haine des Allemands, les paysans du Véronais se laissaient pendre plutôt que d'abjurer Saint-Marc, et de crier vive l'empereur. Les Vénitiens battirent le marquis de Mantoue, reprirent Padoue, et la défendirent contre Maximilien, qui l'assiègea avec cent mille hommes. Le roi de Naples et le pape, dont les prétentions étaient satisfaites, se réconeilièrent avec Venise, et Jules II, ne songeant plus qu'à chasser les Barbares de l'Italie, tourna sa politique impétucuse contre les Français.

[Sainle Ligue, ] Les projets du pape n'étaient que trop favorisés par l'économie mal entendue de Louis XII, qui avait réduit les pensions des Suisses, et qui ne leur permettait plus de s'approvisionner dans la Bourgogne et le Milanais. On sentit alors la faute de Louis XI, qui, en substituant aux francs archers l'infanterie mercenaire des Snisses, avait mis la France à la discrétion des étrangers. Il fallut remplacer les Suisses par des landsknechts allemands, qui furent rappelés par l'empereur la veille de la bataille de Ravenne. Cependant le pape avait commencé la guerre; il appelait les Snisses en Italie, et faisait entrer dans la sainte lique contre la France, Ferdinand, Venise, Henri VIII et Maximilien [ 1511-1512]. Tandis que Louis XII, ne sachant s'il peut sans pécher se défendre contre le pape, consulte des docteurs, et assemble un concile à Pise, Jules II assiège la Mirandole en personne, se loge sons le fen de la place, au milieu de ses eardinanx tremblants, et y fait son entrée par la brèche.

[Gaston de Foix.] L'ardeur de Jules II, la politique des alliés, furent un instant déconcertées par la conrte apparition de Gaston de Foix, neven de Louis XII, à la tête de l'armée française. Ce ieune homme de vingt-deux ans arrive en Lombardie, remporte trois victoires en trois mois, et meurt, laissant la mémoire du général le plus impétueux qu'ait vu l'Italie. D'abord il intimide ou gagne les Suisses et les fait rentrer dans leurs montagnes; il sauve Bologne assiégée, et s'v jette avec son armée à la faveur de la neige et de l'ouragan [7 février]; le 18, il était devant Brescia reprise par les Vénitiens; le 19, il l'avait forcée; le 11 avril, il périssait vainqueur à Ravenne. Dans l'effrayante rapidité de ses succès, il ne ménageait ni les siens ni les vaineus. Breseia fut livrée pendant sept jours à la fureur du soldat ; les vainqueurs massacrèrent, dit-on, quinze mille personnes, hommes, femmes et enfants. Le chevalier Bayard eut bien peu d'imitateurs.

Gaston, de retour en Romagne, attaqua Ravenne, pour foreer l'armée de l'Espagne et du pape à accepter la bataille <sup>1</sup>. La canonnade ayant commencé, Pedro de Navarre, qui avait formé l'infanterie espagnole, et qui comptait sur elle pour la victoire, la tenait conchée à plat ventre, attendant de sang-froid que les boulets eussent haché la gendarmerie des deux partis. Les gens d'armes italiens perdirent patience, et se firent battre par les Français. L'infanterie espagnole, après avoir soutenu le combat avee une valeur opiniàtre, se retirait lentement, Gaston s'en indigna, se précipita sur elle avec une vingtaise d'bomme d'armes, pénétra dans les rangs et y trouva la mort [1812].

Dès lors rien ne réussit plus à Louis XII. Les Sforza furent rétablis à Milan, les Médieis à Florence. L'armée du roi fut battue par les Suisses à Novarre, par les Anglais à Guinegate. La France, attaquée de front par les Espagnols et les Suisses, prise à dos par les Anglais, vit ses deux alliés d'Écosse et de Navarre vaincus on dépouillés (poyez le chap. II). La guerre n'avait plus d'obiet. Les Suisses régnaient à Milan sous le nom de Maximilien Sforza; la France et Venise étaient abaissées, l'emperenr épuisé, Henri VIII découragé, Ferdinand satisfait par la conquête de la Navarre qui déconvrait la frontière de France. Louis XII conclut une trève avec Ferdinand, abjura le concile de Pise, laissa le Milanais à Maximilien Sforza, et éponsa la sœur de Henri VIII [1514]. (Voy., plus bas son administration.)

[François I'r. 1315, - Marignan.] Pendant que

1 Foy, la lettre de Bayard à son oncle, t. XVI de la collection des Mémoires.

l'Europe croit la France abattue et comme vieillie avec Louis XII, elle déploie des ressources inattendues sous le jeune François les qui vient de lui succéder [1ºr janvier 1515]. Les Suisses, qui pensent garder tous les passages des Alpes, apprennent avec étonnement que l'armée française a débouché par la vallée de l'Argentière. Deux mille eing cents lances, dix mille Basques, vingt-deux mille landskneehts ont passé par un défilé qui n'avait jamais été pratiqué que par les chasseurs de chamois. L'armée française avance en négociant jusqu'à Marignan : là, les Suisses, qu'on avait erus gagnés, viennent foudre sur les Français avec leurs piques de dix-huit pieds et leurs espadons à deux mains, sans artillerie, sans eavalerie, n'employant d'antre art militaire que la force du corps, marchant droit aux batteries, dont les décharges emportent des files entières, et soutenant plus de trente charges de ces grands chevaux de bataille couverts d'acier eomme les gens d'armes qui les montaient. Le soir, ils étaient venus à bout de séparer les corps de l'armée française. Le roi, qui avait combattu vaillamment, ne voyait plus autour de lui qu'une poignée de

gens d'armes 1. Mais, pendant la nuit, les Français se rallièrent, et le eombat recommença au jour, plus furieux que jamais. Enfin, les Suisses entendent le eri de guerre des Vénitiens, alliés de la France : Marco! Marco! Persuadés que toute l'armée italienne arrivait, ils serrèrent leurs rangs, et se retirèrent, mais avec une contenance si fière, qu'on n'osa pas les poursuivre 2, Avant obtenu de François Ier plus d'argent que Sforza ne pouvait leur en donner, ils ne reparurent plus en Italie. Le ." pape traita aussi avee les vainqueurs, et obtint de lui le traité du Concordat qui abolissait la Pragmatique sauction. L'alliance du pape et de Venise semblait ouvrir à François Ier le chemin de Naples. Le jeune Charles d'Autriche, souverain des Pays-Bas, qui venait de succéder en Espagne à son aïeul Ferdinand le Catholique, avait besoin de la paix pour recueillir ce vaste héritage. François Ier jouit de sa vietoire au lieu de l'achever. Le traité de Novon rendit un instant de repos à l'Europe, et donna aux deux rivaux le temps de préparer une guerre plus terrible [1516].

1 Fleuranges , XVI e vol. de la Coll. des Mémoires.

2 Lettre de François Irr à sa mère : « Toute la nuit demeurasmes cul sur la selle, la lance au poing, l'armet à la tête... et pour ce que j'étois le plus près de nos ennemis, m'a fallu faire le guet, de sorte qu'ils ne nous out point surpris au matin... et croyez, madame, que nous avons été vingt-huit heures à cheval, sans boire

ni manger... Depuis deux mille ans en çà n'a point die vue si fière ni si cruelle batsille, ainsi que dissut ceux de Ravenne, que ce ne fut au prix qu'un tiercelet... et ne dire-t-on que les gendarmes sont lièvres armés, car... Écrit au camp de Sainte-Brigide, le vendredy 14- jour de septembre mil cinq cent quinze.» XVIIe vol. de la Coll, des Memoirse.

# SECONDE PÉRIODE.

[1517-1648.]

A ne voir que la suite des guerres et des événements politiques, le seizième siècle est un siècle de sang et de ruincs. Il s'ouvre avec la dévastation de l'Italie par les troupes mercenaires de François Ier et de Charles-Onint, avec les affreux ravages de Soliman qui dépeuple annuellement la Hongrie. Puis viennent ces luttes terribles des croyances religieuses, où la guerre n'est pas seulement de peuple à peuple, mais de ville à ville et d'homme à homme, où clle s'introduit jusqu'au fover domestique, et jusque entre le fils et le père. Celui qui laisscrait l'histoire dans cette crise, croirait que l'Europe va tomber dans une barbarie profonde. Et loin de là. la fleur délicate des arts et de la civilisation grandit et se fortifie au milieu des chocs violents qui semblent près de la détruire. Michel-Ange peint la chapelle Sixtine l'année de la bataille de Ravenne. Le jeune Tartaglia sort mutilé du sac de Brescia pour devenir le restaurateur des mathématiques 1. La grande époque du droit chez les modernes, l'âge de l'Hòpital et de Cuias, est celui de la Saint-Barthélemy.

Le caractère du scizième siècle, ce qui le distingue profondément de ceux du moyen âge, c'est la puissance de l'opinion; c'est alors qu'elle devient véritablement la reine du monde. Henri VIII n'ose point répudier Catherine d'Aragon avant d'avoir consulté les principales universités de l'Europe. Charles Quint cherche à prouver sa foi par persécution des Morés, pendant que ses armées preunent et rançonneût le pape. François le dève les premiers bûchers où soient montés les protestants de France, pour excuser, aux yeux de ses sujets et aux siens, ses liaisons avec Soliman et les tultèriens d'Allemague. Ces actes même d'intolérance étaient autant d'hommages rendus à l'opinion. Les princes courtisaient alors les plus indigues ministres de la renommée. Les rois de France et d'Espagne enchérissaient l'un sur l'autre pour obtenir la faveur de Paul Jove et de l'Arétin.

Pendant que la France suit de loin l'Italie dans les plus ingénieux développements de l'intelligence, deux peuples, d'un caractère profondément sérieux. leur laissent les lettres et les arts, comme de vains jouets ou de profanes amusements. Les Espagnols, peuple conquérant et politique, tirent leur force ; ainsi qu'autrefois les Romains 2, de leur attachement aux vieilles maximes, aux anciennes crovances. Occupés de vaincre et de gouverner l'Europe, ils se reposent en toute matière spéculative sur l'autorité de l'Église. Tandis que l'Espagne tend de plus en plus à l'unité politique et religieuse, l'Allemagne, avec sa constitution anarchique, se livre à toute l'audace des opinions et des systèmes. La France, placée entre l'une ét l'autre, sera, au seizième siècle, le principal champ de bataille où lutteront ces deux esprits opposés. La lutte y sera d'autant plus violente et plus longue que les forces sont plus égales.

<sup>2</sup> Giannone, d'après Bodin et de Thou, Hist. civ., liv. xxx, ch. n.

Daru. Hist. de Venise, t. 111, p. 558. liv. xxx, ch. n.

#### CHAPITRE VI.

. LEON X , FRANÇOIS I'T ET CHARLES-QUINT.

Fraugois I-r, 1815. Charles-Quint empereur, 1819. Première guerre contre Charles-Quint, 1521. Défection du due de Bourbon, 1828. — Bataille de Pavie, 1828; captivité de François I-r, traité de Madrid, 1820. — Seconde guerre, 1827. — Pixi de Cambrai, 1829. — Alliance publique de François I-r avec Soliman, 1834. — Troisième guerre, 1835. Trève de Mêre, 1838. Reprise des hostilités, 1841. Bataille de Cérisoles, 1844. Traité de Crépy. Mort de François I-r et de llenriVIII, 1847. — Situation intérieure de la France et de l'Espague. — Réforme. — Premières persécutions, 1855. — Massare des Waudois, 1845.

[François Ir et Charlos Ir.] Avec quelque sévirité qu'on doive juger François Ire et Léon X, il faut se garder de les comparer à cette ignoble génération de princes qui a fermé l'âge précédent (Alexandre VI, Louis XI, Ferdinand le Catholique, Jacques III, etc.). Dans leurs fautes mêmes il y a au moins quelque gloire, quelque grandeur. Ils n'ont pas fait leur siècle, sans doute, mais ils s'en sont montrés dignes; ils ont aimé les arts, et les arts parlent encore pour eux aujourd'hui, et demandent grâce pour leur-mémoire. Le prix des induigences dont la vente souleva l'Allemague, paya les pointures du Vatican et la construction de Saintl'ierre. Les exactions de Duprat sant oubliées; : 'Imprimerier royale. Le Collège de France subsistent.

Charles-Quint se présente à nous sous un aspect plus sévère, entouré de ses hommes d'État, de ses généraux; entre Lannoy, Pescaire, Antonio de Leyva, et tant d'autres guerriers illustres. On le voit traversant sans cesse l'Europe pour visiter les parties dispersées de sou vaste empire, parlant à chaque peuple sa langue, combattant tour à tour. François l'er et les prôtestants d'Allemagne, Sotiman et les Barbaresques; c'est le véritable successeur de Charlemagne, le défenseur du monde chriten. Cependant l'homme d'État domine en lui le guerrier. Il nous offre le premier modèle des souverains des temps modernes; François l'er n'est qu'un héros du moyen âge.

Lorsque l'Empire était vacant par la mort de Maximifien l'er [1819], et que les rois de France, d'Espague et d'Angleterre demandaient la couronne impériale, les électeurs, craignant de se donger un maître, l'offrirent à l'un d'entre eux, à Frédéric

<sup>1</sup> On nomma ladite assemblée le Camp de Drap d'or... tellement que plusienrs y portèrent leurs moulins, leurs forêts et leurs prez sur leurs espanles. Martin du Bellay, xvu, p. 285. te Sage, électeur de Saxe. Ce prince la fit donner au roi d'Espagne, et mérita son surnom. Charles-Quint était des trois candidats celui qui pouvait menacer le plus la liberté de l'Allemagne, mais cétait aussi le plus capable de la défendre contre les Tures. Sélim et Soliman renouvelaient ajors les craintes que l'Europe avait éprouvées du temps de Mahomet II. Le matire de l'Espagne, du royaume de Naples et de l'Autriche, pouvait seul fermer le nonde civilisé aux Barbares de l'Afrique et de l'Asie.

Ainsi éclata, avec leur concurrence pour la conronne impériale , la sanglante rivalité de Francois le et de Charles-Quint. Le premier réelamait Naples pour lui, la Navarre pour Henri d'Albret; l'empereur revendiquait le fief impérial du Milanais et le duché de Bourgogue. Leurs ressources pouvaient passer pour égales. Si l'empire de Charles était plus vaste, il n'était point arrondi comme la France, Ses sujets étaient plus riches, mais son autorité plus limitée. La gendarmerie française n'avait pas moins de réputation que l'infanterie espagnole. La victoire devait appartenir à celui qui mettrait le roi d'Angleterre dans son parti, Henri VIII avait raison de prendre pour devise : Qui je défends est maître. Tous deux sont des peusions au cardinal Wolsey, son premier ministre; tous deux demandent Marie sa fille, l'un pour le Dauphin, l'autre pour lui-même. François le obtient de lui une entrevue près de Calais, et, ne se souvenant plus qu'it a besoin de le gagner, il l'éclipse par sa grâce et sa magnificence 1. Charles-Quint, plus adroit, avait prévenu cette entrevue en visitant luimeine Henri VIII en Angleterre. Il avait gagne Wolsey en lui faisant espérer la tiare. La négociation était d'ailleurs bien plus facile pour lui que pour François Iet. Henri VIII en voulait déjà au roi de France, qui gouvernait l'Écosse par le duc d'Albany, son protégé et son sujet 2, au préjudice de Marguerite, veuve de Jacques IV et sœur du roi d'Angleterre. En s'unissant à Charles - Quint, il avait la chance de recouvrer quelque chose des domaines que ses ancêtres àvaient autrefois possédés en France.

Tout réussit à l'empereur. Il mit Léon X de son côté, et eut ensuite le crédit de faire élever à la papauté son précepteur, Adrien d'Utrécht, Les Français, qui pénétrèrent en Espagne, arrivèrènt trop tard pour donner la main aux insurgés [1321]. Le gouverneur du Milanais, Lautrec, qui, dissit

<sup>2</sup> Pinkerton, t. II, p. 155. Le régent lui-même, dans ses dépèches, appelait le roi de France mon maître. Il tenait beaucoup plus aux grands biens qu'il avait en France qu'à la régence du royaume d'Écosse.

on, avait exilé de Milan près de la moîtié des habitants, fut chassé de la Jombardie. Il le fut eucore l'année suivante; les Suisses, mal payés, demandèrent congé ou bataille, et se firent battre à la Bicoque. L'argent destiné aux troupes avait été détourné par la reine mère, en haine du général.

[ Le connétable de Bourbon. ] Au moment où François le songeait à rentrer en Italie, un ennemi intérieur mettait la France dans le plus grand danger. Il avait fait un passe-droit au connétable de Bourbon, l'un de ceux qui avaient le plus contribué à la victoire de Marignan, Charles, comte de Montpensier et dauphin d'Auvergne, tenait de son épouse, petite-fille de Louis XI, le duché de Bourbon, les comtés de Clermont, de la Marche et d'autres domaines, qui faisaient de lui le plus grand seigneur du royaume. A la mort de sa femme, la reine mère, Louise de Savoie, qui avait voulu se marier au connétable, et qui en avait éprouvé un refus, voulut le ruiner, ne pouvant l'épouser. Elle lui disputa cette riche succession, et obtint de son fils que provisoirement les biens seraient mis en séguestre 1. Bourbon, désespéré, prit la résolution de passer à l'empereur [ 1523]. Un siècle auparavant, la révolte n'emportait aucune idée de déloyauté. Les chevaliers les plus accomplis de France étaient entrés dans la tique du Bien public. Récemment encore, on avait yn en Espagne don Pedro de Giron, mécontent de Charles-Quint, lui déclarer en face qu'il renonçait à son obéissance, et prendre le commandement des communeros 2. Mais iei il ne s'agissait point d'une révolte contre le roi : en France, elle était impossible à cette époque, C'était une conspiration contre l'existence même de la France que Bourbon tramait avec les étrangers, Il avait promis à Charles-Quint d'attaquer la Bourgogne dès que François Ier aurait passé les Alpes, desoulever eing provinces, où il se crovait le maître; le royaume de Proyence devait être rétabli en faveur du connétable, et la France, partagée entre l'Espagne et l'Angleterre, cut cessé d'exister comme nation. Il put jouir bientôt des malheurs de sa patrie. Devenu général des armées de l'empereur, il vit fuir les Français devant lui à la Bigrasse; il vit le chevalier Bayard frappé d'un coup mortel et couché au pied d'un arbre, le visage devers l'ennemi, et dit audit Bayard « qu'il avait grand pitié

Bourbon croyait qu'à sa première apparition en France, ses Vassaux viendraient se ranger avec lui sous les drapeaux de l'étranger. Personne ne remua. Les Impériaux furent repoussés au siège de Marseille; et ils ne sauvèrent leur armée épuisée que par une retraite qui ressemblait à une fuite. Au lieu d'accabler les Impériaux en Provence, le roi aima nieux les devancer en Italie.

[ Pavie, 1525, ] A une époque de science militaire et de tactique, François ler se croyait touiours au temps de la chevalerie. Il mettait son bouueur à ne point reculer, même pour vaincre. Il s'obstina au siège de l'avie [1525]. Il ne donna point le temps aux Impériaux, mal navés, de se disperser d'eux-mèmes. Il s'affaiblit en détachant douze mille hommes vers le royaume de Naples. Sa supériorité était dans l'artillerie; il voulut décider la vietoire par la gendarmerie, comme à Marignan; se précipita devant son artillerie et la rendit inutile. Les Suisses s'enfuirent : les landsknechts furent écrasés, avec la Rose Blanche, leur colonel 4. Alors tout le poids de la bataille tomba sur le roi et sa gendarmerie. Les vieux heros des guerres d'Italie, la Palisse et la Trémonille, furent portés par terre ; le roi de Navarre, Montmorency, l'Aventureux 5, une foule d'autres, furent faits prisonniers, Francois le se défendait à pied : son eheval avait été tué sous lui : son armure, que nous avous encore, était toute faussée de coups de feu et de coups de piques. Heureusement, un des gentilshommes francais qui avaient snivi Bourbon, l'apercut et le sauva; mais il ne voulnt point se rendre à un trattre, et fit appeler le vice-roi de Naples, qui recut son épée à genoux, il écrivit le soir, selon la tradition, un seul mot à sa mère: Madame, tout est perdu, fors Phonneur 6.

[ Captivité du roi.—Traité de Madrid.] Charles-Quint savait bien que tout n'était point perdu, il ne s'exagéra point son succès; il sentit que la France était entière et forte, malgré la perte d'une armée. Il ne songea qu'à tirer de son prisonnier un traité

a de lui, le voyant en cest estat, pour avoir esté si » vertueux chevairer. Le capitaine Bayard lui fit » réponse : Monsieur, il n'y a point de pitié en moy, car je meurs en homme de bien. Mais j'ai » pitié de vous, de vous veoir servir contre vostre » prince et vostre patrie et vostre serment.<sup>3</sup>, »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. la lettre du connétable à François Icr, dans les Mémoires de du Bellay, t. XVII, p. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sépulveda, t. I, p. 79.

<sup>8</sup> Du Bellay, xvii, p. 451.

<sup>4</sup> Le due de Suffoik.

<sup>5</sup> Le maréchal de Fleuranges.

<sup>6</sup> Poy. la lettre par laquelle Charles-Quint apprend

au marquis de Denia la captivité de François I<sup>10</sup> (Samdoval, L. I, liv. xm., Şu. p. 487, in fol. Anvers. 1581); celle que Louise de Savoie érevir la l'emperur, en faveur de son file; celle de François Jr. aux différents ordres de l'État, et l'acte d'abdication. T. XXII de la Coll. des Mémoires, p. 60, 71 et 84.

avantageux. François let était arrivé en Espagne. crovant, d'après son cœur, qu'il ini suffirait de voir son bon frère pour être renvoyé honorablement dans son royaume. Il n'en fut pas ainsi. L'empereur maltraita son prisonnier pour en tircr une plus riche rancon. Cependant l'Europe témoignait le plus vif intérêt pour ce roi soldat 1, Érasme, sujet de Charles - Quint , osa lui écrire en faveur de sou captif. Les nobles espagnols demandèrent qu'il fut prisonnier sur parole, s'offrant eux-mêmes pour caution. Ce ne fut qu'au bout d'un an , lorsque Charles craignait que son prisonnier ne lui échappat par la mort, lorsque François Ier eut abdiqué en faveur du Dauphin, qu'il se décida à le relâcher, en lui faisant signer un traité honteux. Le roi de Brance renoncait à ses prétentions sur l'Italie, promettait de faire droit à celles de Bourbou , de céder la Bourgogne, de donner ses deux fils en otage. et de s'allier par un double mariage à la famille de Charles-Quint [1526].

A ce prix, il fut libre. Mais il ne sortit pas tout entier de cette fatale prison : il y laissa cette bonne foi, cette confiance héroïque, qui, jusque-là, avaient fait sa gloire. A Madrid même, il avait protesté secrètement contre le traité. Redevenu roi , il ne lui fut pas difficile de l'éluder. Henri VIII, alarmé de la victoire de Charles-Quint, s'était allié à la France, Le pape, Venise, Florence, Génes, le duc même de Milan, qui, depuis la bataille de Pavie, se tronvaient à la merci des armées impériales, ne voyaient plus dans les Français que des libérateurs. François les fit déclarer, par les états de Bourgogne. qu'il n'avait pas le droit de céder aucune partie de la France, et lorque Charles-Quint réclama l'exècution du traité, en l'accusant de perfidie, il répondit qu'il en avait menti par la gorge, le somma d'assurer le camp, et lui laissa le choix des armes 2.

[ Prise de Rome. 1827.] Pendant que l'Europe s'attendait à une guerre terrible, François Ir ne songeait qu'à compromettre ses alliés pour effrayer Charles-Quint, et améliorer les conditions du guerre la plus hideuse qui pût déshonorer l'humanité; c'ètait moins une guerre qu'un long supplice nifigé par une soldatesque féroce à un peuple désarmé. Les troupes mal payées de Charles-Quint n'étaient point à lui, n'étaient à personne; elles commandaient à leurs géneraux. Dix mois ettlères, Milan fut abandounée à la froide barbarie ses Espagnols. Dès qu'on su dans l'Altemague que l'Italie ciati ainsi livrée au pillage, tryize on quatorze mille

Allemands passèrent les Alpes sous George Frondsberg, luthérien furicux, qui portait à son cou une chaine d'or destinée, disait-il, à étrangler le pape, Bourbon et Leyva conduisaient, ou plutôt suivaient, cette armée de brigands. Elle se grossissait, sur sa route, d'une foule d'Italiens qui imitaient les vices des Barbares, ne pouvant imiter leur valeur. L'armée prit son chemiu par Ferrare et Bologne ; elle fut sur le point d'entrer en Toscané, et les Espagnols uc inraient que par le sac glorieux de Florence 8 : mais une impulsion plus forte entrainait les Allemands vers Rome, comme autrefois les Goths leurs aïeux. Clément VII, qui avait traité avec le vice-roi de Naples, et qui voyait pourtant approcher l'armée de Bourbon, cherchait à s'aveugler lui-même, et semblait comme fasciné par la grandeur même du péril. Il licencia ses meilleures troupes à l'approche des Impériaux, crovant peut-être que Rome désarmée leur inspirerait quelque respect. Dès le matin du 6 mai, Bourbon donna l'assaut [1527]. Il avait mis une cotte d'armes blanche pour être mieux vu des siens et des ennemis. Dans une si odieuse entreprise, le succès pouvait seul le relever à ses propres yeux: s'apercevant que ses fantassius allemands le secondaient mollement, il saisit prie échelle, et il v montait, lorsqu'une balle l'atteignit dans les reins : it sentit bien qu'il était mort, et ordonna aux siens de couvrir son corps de son manteau et de cacher ainsi sa chute. Ses soldats ne le vengèrent que trop. Sept à huit mille Romains furent massacrés le premier jour ; rien ne fut épargné, ni les couvents. ni les églises, ni Saint-Pierre même : les places étaient jonchées de reliques, d'ornements d'autels, que les Allemands jetaient, après en avoir arraché l'or et l'argent. Les Espagnols, plus avides et plus cruels encore, renouvelerent tous les jours gendant près d'une année les plus affreux abus de la victoire; on n'entendait que les cris des malheureux qu'ils faisaient périr dans les tortures pour leur faire avoner où ils avaient caché leur argent. Ils les liaient dans leurs maisons, afin de les retrouver quand ils voufaient recommencer leur supplice.

(Lautree, Doria.) L'indignation fut au comble dans l'Europe, quand on apprit le sac de Rome et la espivité du pape. Charles-Quint ordouna des prières pour la délivrance du poutife, prisonnier de l'armée impériale plus que de l'empereur. Frapçois l'er ent le moment favorable pour faire entrer en Italie les troupes qui, quelques mois plus tôt, auraient sauvé Rome et Milan. Lautrec marcha sur Apples, pendant que les généraux impériaux né-

<sup>1</sup> Expression de Montlue, parlant à François Ier luimême, t. XXI, p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Do Bellay, xvm, p. 38.

<sup>5</sup> Sismondi, xv, d'après Lettere de' principi, t, II, fol. 17.

gociaient avec leurs soldats pour les faire sortir de Rome; mais on le laissa manquer d'argent, comme dans les premières guerres. La peste eonsuma son armée. Cependant rien n'était perdu, tant que l'on conservait des communications par mer avec la France. François 1er eut l'imprudence de mécontenter le Génois Doria, le premier marin de l'époque. Il sembloit, dit Montluc, que la mer redoutast cet homme 1. On lui avait retenu la rancon du prinee d'Orange, on ne payait point la solde de ses galères, on avait nommé à son préjudice un amiral du Levant; ce qui l'irritait encore davantage, c'est que François Ier ne respectait point les privilèges de Gênes, et voulait transporter à Savone le commerce de cette ville. Au lieu de le satisfaire sur ces divers griefs, le roi douna ordre de l'arrêter. Doria, dont l'engagement avec la France venait d'expirer. se donna à l'empereur, à condition que sa patrie serait indépendante, et dominerait de nouveau dans la Ligurie. Charles -Quint lui offrit de le reconnaître pour prince de Génes, mais il aima mieux ètre le premier eitoven d'une ville libre.

[ Traité de Cambrai. 1529.] Cependant les deux partis souhaitaient la paix. Charles-Quint était alarmé par les progrès de la Réforme, et par l'invasion duterrible Soliman, qui vint camper devant Vienne. François Ier, épuisé, ne songeait plus qu'à s'arranger aux dépens de ses alliés. Il voulait retirer ses enfants, et garder la Bourgogne. Jusqu'à la veille du traité, il protesta à ses alliés d'Italie qu'il ne séparcrait point ses intérêts des leurs. Il refusa aux Florentius la permission de faire une paix particulière avec l'empereur 2, et il signa le traité de Cambrai, par lequel il les abandonnait, eux, et les Vénitiens, et tous ses partisans, à la vengeanee de Charles-Quint [1529]. Cet odieux traité bannit pour toujours les Français de l'Italie. Dès lors le principal théâtre de la guerre sera partout ailleurs, en Savoie, en Picardie, aux Pays-Bas, en Lorraine.

[Charles-Quint en Afrique. 1353.] Tandis que la hérétienté espérait quelque repos, un fléau jusquelà ignoré dépeuplait les rivages de l'Italie et de l'Espagne. Les Barbaresques commencèrent vers cette époque à faire la traite des blancs. Les Turcs dévastaient d'abord les contrées qu'ils voulaient envahir; c'est ainsi qu'ils firent presque un désert de la Hongrie méridionale et des provinces occidentales de l'ancien empire grec. Les Tartares et les Barbaresques, ces enfants perdus de la puissance ottomane, la secondaient, les uns à l'orient, les autres au midi, dans ce système de dépopulation. Les chevaliers de Rhodes, que Charles-Quint avait établis dans l'île de Malte, étaient trop faibles pour purger la mer des vaisseaux innombrables dont la couvrait Barberousse, dey de Tunis et amiral de Soliman. Charles - Quint résolut d'attaquer le pirate dans son repaire [1535]. Cinq eents vaisseaux transportèrent en Afrique une armée de trente mille hommes, composée en grande partie des vicilles bandes qui avaient fait les guerres d'Italie. Le pape et le roi de Portugal avaient grossi cette flotte. Doria y avait joint ses galères, et l'empereur y était monté lui-même avec l'élite de la noblesse espagnole. Barberousse n'avait point de force capable de résister à l'armement le plus formidable que la chrétienté cut fait contre les infidèles depuis les eroisades. La Goulette fut prise d'assaut, Tunis se rendit, et vingt mille chrétiens, délivrés de l'esclavage et ramenés dans leur patrie aux frais de l'empereur, firent bénir dans toute l'Europe le nom de Charles-Ouint.

[Alliance de François Ier avec Soliman.] La conduite de François Ier présentait une triste opposition. Il venait de déclarer son alliance avec Soliman [1534]. Il négociait avec les protestants d'Allemagne, avec Henri VIII, qui avait répudié la tante de Charles-Quint et abandonné l'Église. Il ne tira d'aucun d'enx les secours qu'il en attendait. Soliman alla perdre ses janissaires dans les plaines sans bornes de l'Asie. Henri VIII était trop occupé chez lui par la révolution religieuse, qu'il opérait avec tant de violence. Les confédérés de Smalkalde ne pouvaient se fier en un prince qui caressait les protestants à Dresde et les faisait brûler à Paris. François ler n'en renouvela pas moins la guerre en faisant envahir la Savoie et menaçant le Milanais [1338]. Le due de Savoic, alarmé des prétentions de la mère du roi de France (Louise de Savoie), avait épousé la bellesœur de Charles-Quint. Le due de Milan, accusé par l'empereur de traiter avec les Français, avait essayé de s'en disculper en faisant décapiter, sous un vain prétexte, l'ambassadeur de François Ier. Charles-Quintannonca dans Rome, en présence des envoyés de toute la chrétienté, qu'il comptait sur la vietoire, et déclara que, « s'il n'avait pas plus de res- . » sources que son rival, il irait à l'instant, les bras " liés, la corde au eou, sc jeter à ses pieds et im-» plorer sa pitié. » Avant d'entrer en campagne, il partagea à ses officiers les domaines et les grandes charges de la couronne de France.

[Légions provinciales.] En effet, tout le monde croyait que François le était perdu. On ne savait pas quelles ressources la France avait en elle-inème. Depuis 1853, le roi s'était enfin décidé à placer la

<sup>1</sup> Montluc, t. XX . 570.

<sup>2</sup> Fr. Guiceiardini . lib. xix.

force militaire de la France dans l'infanterie, et dans une infanterie nationale. Il se souvenait que les Suisses avaient fait perdre la bataille de la Bieoque, et peut-être celle de Pavie; que les landskneehts avaient été rappelés par l'empereur la veille de la bataille de Ravenne. Mais donner aiusi des armes au penple, c'était, disait-on, courir un grand risque 1. Dans une ordonnance sur la chasse, rendue en 1517, François Ier avait défendu le port d'armes sous des peines terribles. Néanmoins, il se décida à créer sept légions provinciales, fortes chaeune de six mille hommes, et tirées des provinces frontières. Ces troupes étaient encore peu aguerries, lorsque les armées de Charles-Quint entrèrent à la fois en Provence, en Champagne et en Picardie. Aussi François Ier, ne se reposant pas sur leur valeur, résolut d'arrêter l'ennemi en lui opposant un désert. Toute la Provence, des Alpes à Marseille, et de la mer au Dauphiné, fut dévastée avee une inflexible sévérité par le maréchal de Montmoreney: villages, fermes, moulins, tout fut brûlé, toute apparence de culture détruite. Le maréchal, établi dans un eamp inattaquable entre le Rhône et la Durance, attendit patiemment que l'armée de l'empereur se fut consumée devant Marseille. Charles-Quint fut contraint à la retraite, et obligé de consentir à une trève dont le pape se fit le médiateur (trève de Nice, 1538). Un mois après, Charles et François se virent à Aigues-Mortes, et ces princes, qui s'étaient trailés d'une manière si outrageante, dont l'un accusait l'autre d'avoir empoisonné le Dauphin, se donnèrent toutes les assurances d'une amitié fraternelle.

[Epuisement de Charles-Quint.] L'épuisement des deux rivaux était pourtant l'unique cause de la trève. Quoique Charles-Quint eût tâché de gagner les eortès de Castille, en autorisant la députation permanente imitée de celle d'Aragon, et en reuouvelant la loi qui excluait les étrangers des emplois, il n'avait pu obtenir d'argent ni en 1327, ni en 1335, and avait pris les armes plutôt que de payer un nouvel impôt. L'administration du Mexique n'était pas encore organisée; le Pérou n'appartenaitencere qu'à éeux qu'i avaient conquis, et qui le désolaient par leurs guerres civiles. L'empereur avait été obligé de vendre une grande partie des domaines royaux, avait contracté

<sup>1</sup> Au premier remuement de guerre, le roy François dressa des légionaires, qui fut une très-belle invention, si elle eust été bien suivie; car c'est le vray moço d'avoir tonjours une bonne armée sur pied, comme faisoient les Romains, et de tenir son peuple aguerry, combien que je ne squi si eela est bon ou mau-vais. La dispute n'en est pas petite; si s'apmerois-je mieux

une dette de sept millions de ducats, et ne trouvait plus à emprunter dans aueune banque à 15 nià 14. Cetté pénurie excita, vers 1859, une révoltepresque universelle dans les armées de Charles-Quint. Elles se soulevèrent en Sicile, pillèrent la Lombardie, et menacèrent de livrer la Goulette à Barberousse. Il fallut trouver à tout prix de quoi payer leur solde arrièrée, et en licencier la plus grande partie.

[ Épuisement de François Ier. ] Le roi de France n'était guère moins embarrassé. Depuis l'avénement de Charles VIII, la richesse nationale avait pris un développement rapide par l'effet du repos intérieur; mais les dépenses surpassaient de beaueoup les ressources. Charles VII avait eu dix-sept cents hommes d'armes. François ler en eut jusqu'à trois mille, sans compter six mille chevau-légers, et souvent douze ou quinze mille Suisses, Charles VII levait moins de deux millions d'impôts : Louis XI en leva einq, François Ier près de neuf. Pour subvenir à ces dépenses, les rois ne convoquaient point les états généraux, depuis 1484 2. Ils leur substituaient des assemblées de notables [1526], et le plus souvent levaient de l'argent par des ordonnances qu'ils faisaient enregistrer au parlement de Paris : Louis XII, le Père du peuple, diminua d'abord les impôts, et vendit les offices des finanees [1499]; mais il fut contraint, vers la fin de son règne, d'augmenter les impôls, de faire des emprunts, et d'aliéner les domaines royaux [1311, 15141. François Ier établit de nouvelles taxes (partieulièrement en 1525), vendit et multiplia les " charges de judicature [1515, 1522, 1524], fonda les premières reutes perpétuelles sur l'hôtel de ville. aliéna les domaines royaux [1532, 1544], enfin institua la loterie royale [ 1539].

Il avait une sorte d'avantage sur Charles-Quint daus eette facilité de ser uiner. Il en profita, jour l'empereur eut échoué dans sa grande expédition contre Alger [1841-42]. Deux ans auparaut, Charles-Quint, passant par la France pour réprimer la révolte de Gand, avait amusé le rôi de la promesse de donner au due d'Orléans, son second fils, Finestiture du Milanais. La duchesse d'Étampes, qui gouvernait le roi, le voyant s'affaiblir, et craignant la haine de Diane de Poitiers, maîtresse du Dauphin, s'Colorçait de procurer au maîtresse du Dauphin, s'Colorçait de procurer au

me fier aux miens qu'aux estraugers. (Montlue, t. XX, p. 585.) — On voit, dans les Mémoires de Montlue et de Tavanes, qu'on mettait des gentilshommes dans chaque légion, et que les plus vaillantes étaient celles où il y en avait le plus.

<sup>2</sup> Une scule fois à Tours, en 1506, et sculement pour annuler le Traité de Blois. due d'Orléans un établissement indépendant, où elle put trouver un asile à la mort de François Ier. Joignez à cette cause principale de la guerre l'assassinat de deux envoyés français, qui, traversant l'Italie pour aller à la cour de Soliman, furent tués dans le Milanais par l'ordre du gouverneur impérial, qui voulait se saisir de leurs papiers. François les comptait sur l'alliance des Turcs et sur ses liaisons avec les princes protestants d'Allemagne, de Danemark et de Suède; il s'était attaché partieulièrement Guillaume, due de Clèves, en lui faisant éponser sa nièce. Jeanne d'Albret, qui fut depuis mère de notre Henri IV. Il envahit presque en même temps le Roussillon, le Piémont, le Luxembourg, le Brabant et la Flandre. Soliman joignit sa flotte à celle de France; elles bombardèrent inutilement le château de Nice. Mais l'odieux spectacle du eroissant uni aux fleurs de lis indisposa toute la chrétienté contre le roi de France. Ceux même qui jusqu'iei l'avaient favorisé, fermèrent les yeux sur l'intérêt de l'Europe pour s'unir à Charles-Onint, L'Empire se déclara contre l'allié des Tures. Le roi d'Angleterre, réconcilié avec Charles depuis la mort de Catherine d'Aragon, prit parti contre François Ier, qui avait donné sa fille au roi d'Écosse. Henri VIII défit Jacques V [1545], Charles-Quint accabla le due de Clèves [ 1345], et tous deux, n'avant plus rien à craindre derrière eux, se concertérent pour envaluir les États de Franeois Ier. La France, seule contre tous, déploya une vigueur inattendue : elle combattit avec cinq armées, et étonna les confédéres par la brillante vietoire de Cérisoles ; l'infanterie gagna cette bataille", perdue par la gendarmerie 1. Charles-Quint, mal secondé par Henri VIII, et rappelé par les progrès de Soliman en Hongrie, signa, à treize lieues de Paris, un traité par lequel François renoncait à Naples, Charles à la Bourgogne; le due d'Orléans devait être investi du Milanais [1545]. Les rois de France et d'Angleterre ne tardèrent pas à faire la paix, et moururent tous deux la même année [ 1547 ].

La longue lutte des deux grandes puissances de l'Europe est loin d'être terminée; mais elle se complique désormais d'intérèts religieux, qu'on ue peut comprendre sans connaître les progrès de la Réforme en Allemagne. Nous nous arrêterons ici pour regarder derrière nous, et pour examiner quelle avait été la situation intérieure de l'Espagne et de la France pendant la rivalité de François le et de Charles-Ouist.

[ Espagne. ] En Espagne, la royanté marchait à

grands pas vers ce pouvoir absolu qu'elle avait atteint en France. Charles-Quint imita l'exemple de son père, et fit plusieurs lois sans l'autorisation des cortès. En 1338, les nobles et les prélats de Castille ayant repousse l'impot général de la Siea, qui aurait porté sur la vente en détail des denrées, le roi d'Espagne cessa de les convoquer, allégant qu'ils n'avaient pas le droit de voter des impots qu'ils ne payaient point. Les cortés ne se compoèrent plus que de trente-six députés envoyés par les dix-luit villes qui seules étaient représentées. Les nobles se repentirent trop tard de s'être joints au roi pour acabler les communerox. en 1921.

Le pouvoir de l'inquisition espagnole faisait des progrès d'autant plus rapides que l'agitation de l'Allemagne alarmait de plus en plus Charles-Quint sur les suites politiques des innovations religieuses. L'inquisition fut introduite aux Pays-Bas en 1822; et, sans la résistance opinitaire des Napolitains, elle l'ent été chez eux en 1346. Après avoir retiré quelque temps aux fribunaux de l'inquisition le droit d'exercer la juridiction royale [en Espagne 1835-345], en Gint par le leur rendre. Depuis 1359, l'inquisiteur général Tabera gouverna l'Espagne, en l'absence de l'empereur, sous le nom de l'Infant, depuis Philippe II.

Le règne de François Ier est l'apogée du pouvoir royal en France avant le ministère du cardinal de Richelieu. Il commença par concentrer dans ses mains le pouvoir ecclésiastique par le traité du concordat [1515], restreignit les juridictions ecclésiastiques [ 1539], organisa un système de police 2, et imposa silence aux parlements. Celui de Paris avait été affaibli sous Charles VII et Louis XI, par la eréation des parlements de Grenoble, Bordeaux et Dijon [1451, 1462, 1477]; sous Louis XII, par celle des parlements de Rouen et d'Aix [1499, 1501]. Pendant la captivité de François Ier, il essava de reprendre quelque importance, et commença des poursuites contre le chancelier Duprat. Mais le roi, de retour, lui défendit de s'occuper désormais d'affaires politiques, et lui ôta encore de son influence en rendant les charges vénales et en les multipliant.

François le s'était vanté d'avoir mis désormais les rois hors de pages. Mais l'agitation croissante des esprits, qu'on remarquait sous son règne, annonçait de nouveaux troubles. L'esprit de liberté se plaçait dans la religion, pour rentre un jour, avec des forces doublées, dans les institutions politiques. D'abord les réformateurs s'en tinrentà des attaques contre les mours fui clergé; les Colloquia attaques contre les mours fui clergé; les Colloquia

<sup>1</sup> Montluc, liv, xx1, p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Instructions de Catherine de Médicis à son fils,

d'Érasme, tirés à vingt-quatre mille exemplaires, forent épuisés rapidement. Les Psaumes, traduits par Marot, furent bientôt chantés sur des airs de romanees par les gentilshommes et par les dames, tandis que l'ordonnance en vertu de laquelle les lois devaient être désormais rédigées en français, mettaient tout le monde à même de connaître et de diseuter les matières politiques [ 1558]. La cour de Marguerite de Navarre et celle de la duchesse de Ferrare, Renée de France, étaient le rendezvous de tous les partisans des nouvelles opinions, La plus grande légéreté d'esprit et le plus profond fanatisme, Marot et Calvin, se rencontraient à Nérae. François Ier avait d'abord vu sans inquiétude ee mouvement des esprits. Il avait protégé contre le elergé les premiers protestants de France [1523-1524]. En 1534, lorsqu'il resserrait ses liaisons avec les protestants d'Allemagne, il invita Mélanehton à présenter une profession de foi conciliante. Il favorisa la révolution de Genève, qui devint le foyer du ealvinisme [1535]. Cependant, depuis son retour de Madrid, il était plus sévère pour les protestants de France. En 1527 et en 1534 , la fermentation des nouvelles doctrines s'étant manifestée par des outrages aux images saintes, et par des plaeards affiehés au Louvre, plusieurs protestants furent brûlés à petit feu, en présence du roi et de tonte la cour. En 1535, il ordonna la suppression des imprimeries, sous peine de la hart, et, sur les réclamations du parlement, révoqua la même année cette ordonnance pour établir la cen-

La fin du règne de François Ier fut marquée par un événement affreux. Les Vaudois, habitants de quelques vallées inaccessibles de la Provence et du Dauphiné, avaient conservé des doctrines ariennes, et venaient d'adopter celles de Calvin. La force des positions qu'ils occupaient au milieu des Alpes inspirait des inquiétudes. Le parlement d'Aix ordonna, en 1540, que Cabrière et Mérindol, leurs principaux points de rénnion, fussent incendiés. Après la retraite de Charles-Quint [ 1545 ], l'arrêt fut exéeuté, malgré les réclamations de Sadolet, évêque de Carpentras. Le président d'Oppède, l'avocat du roi Guérin et le capitaine Paulin, l'aneien agent du roi ehez les Tures, pénétrèrent dans les vallées, en exterminérent les habitants avec une cruauté inouïe, et changèrent toute la contrée en désert. Cette effroyable exécution peut être considérée comme l'une des premières causes de nos guerres

### CHAPITRE VII.

LUTHER. - RÉFORME EN ALLEMAGNE. - GUERRE DES TURGS. 1517-1555,

Luther attaque la vente des indulgences, 1317. Il brâte la bulle du pape, 1350. Ditte de Worms, 1321. — Sécularisation de la Prusse, 1325. Guerre des payans de Souabe, 1324-5. Analaptisme. — Ligues catholique, 1354 et protestante, 1326. — Guerre des Tures; Soliman, 1321. — Invasion de la Hongrie, 1339; siège de Vienne, 1329. — Diète de Spire, 1330. Confession d'Augsbourg, 1530. — Ligue de Smalkalde, 1531. — Révolte des anabaptistes de Westphalie, 1354; troubles et guerres intérieures de l'Allemague, 1354-60. — Concile de Trente, 1545. — Guerre de Charles-Quint contre les protestants; balaille de Mahlberg, 1547. — Révolte de Maurice de Saxe, 1551. Paix d'Angsbourg, 1535. — Mort de Charles Quint, 1358.

Tous les États de l'Europe avaient atteint l'unité monarchique, le système d'équilibre s'établissait entre eux, lorsque l'ancienne unité religieuse de l'Occident fut rompue par la Réforme. Cet événement, le plus grand des temps modernes avec la révolution française, sépara de l'Église romaine la moitié de l'Europe, et amena la plupart des révolutions et des guerres qui eurent lieu jusqu'an traité de Westphalie. L'Europe s'est trouvée, depuis la Réforme, divisée d'une manière qui coincide avec la division des races. Les peuples de race romaine sont restés catholiques. Le protestantisme domine chez ceux de la race germanique, l'Église grecque chez les peuples slaves.

La première époque de la Réforme nous présente en opposition Luther et Zwingle, la seconde Calvin et Soein. Luther et Calvin conservent une partie du dogme et de la hiérarchie. Zwingle et Soein réduisent peu à peu la religion au déisme. La monarchie pontificale étant renversée par l'aristocratie luthérienne, celle-ci est attaquée par la démocratie calviniste; c'est une réforme dans la Réforme. Pendant la première et la seconde époque, d'anciennes sectes anarchiques, composées en partie de visionnaires apocalyptiques, se relèvent, et donnent à la Réforme l'aspect formidable d'une guerre contre la société; ce sont les anabaptistes dans la première période, les indépendants et les niveleurs dans la seconde.

Le principe de la Réforme était essentiellement mobile et progressif. Divisée dans son bereeau même, elle se répandit à travers l'Europe sous cent formes diverses. Repoussée en Italie, en Espague, en Portugal (1326), en Polopen [1325], elle s'étabilit en Bohéme à la faveur des privilèges des Calixtins; elle s'appuya en Angleterre de souvenirs de Wicléf; elle allait se proportionnant à tous les degrés de civilisation, se conformant aux besoins politiques de chaque pays. Démocratique en Susitoratique en l'astocratique en Damemark [1327], elle s'associa en Suède à l'élévation du pouvoir royal [1329]; dans l'Empire, à la cause des libertés germaniques.

# § I. - Origine de la Réforme.

[ Réforme, 1517. - Léon X, ] Dans la mémorable année 1517, à laquelle on rapporte ordinairement le commencement de la Réforme, ni l'Europe, ni le pape, ni Luther même ne se doutaient d'un si grand événement. Les princes chrétiens se lignaient coutre le Ture. Léon X envahissait le duché d'Urbin, et portait au comble la puissance temporelle du saint-siège. Malgré l'embarras de ses finances, qui l'obligeait de faire vendre des indulgences en Allemagne et de créer à la fois trente et un cardinaux, il prodiguait aux savants, aux artistes, les trésors de l'Église avec une glorieuse imprévoyance. Il envoyait jusqu'en Danemark et en Suède rechercher les monuments de l'histoire du Nord 1. Il autorisait par un bref la vente de l'Orlando furioso2, et recevait la lettre éloquente de Raphaël sur la restauration des antiquités de Rome. Au milieu de ces soins, il apprit qu'un professeur de la nouvelle université de Wittemberg, nommé Martin Luther, dějà connu pour avoir, l'année précédente, hasardé des opinions hardies en matière de foi , venait d'attaquer la vente des indulgences. Léon X, qui correspondait lui-même avec Érasme, ne s'alarma point de ces nouveautés; il répondit aux accusateurs de Luther que c'était un homme de talent. et que toute cette dispute n'était qu'une querelle de moines 3.

- 1 1517.
- <sup>2</sup> Publié en 1516.
- 5 Che fra Martino areva bellissimo ingegno, e che coteste erano invidie fratesche.
- 4 Bosenet 5 Luther, Préface de la Captieité de Babylone. « Que » je le venille ou nou, je suis foree de devenir plus sa-» vant de jour en jour, lorsque des maîtres si renommés " m'attaquent , tantôt ensemble , tautôt séparément. » J'ai écrit il y a deux ans sur les indulgences; mais » je me repens fort aujourd'hui d'avoir publié ce petit » livre. J'étais encore irrésolu, par un respect super-» stitieux pour la tyrannie de Rome : je croyais alors » que les indulgences ne devaient pas être condamnées; » mais depuis, grâce à Sylvestre et aux autres défena seurs des indulgences, j'ai compris que ce n'était a qu'une invention de la cour papale pour faire perdre \* la foi en Dieu et l'argent des hommes. Ensuite sont » venus Eccius et Emser, avec leur bande, pour m'enseio guer la suprématie et la toute-puissance du pape. Je

[Luther, ] L'université de Wittemberg, récemment fondée par l'électeur de Saxe, Frédérie le Sage, était, en Allemagne, une des premières où le platonisme cut triomphé de la scolastique, et où l'enseignement des lettres fût associé à celui du droit, de la théologie et de la philosophie. Luther, particulièrement, avait d'abord étudié le droit, puis, avant pris l'habit monastique dans un accès de ferveur, il avait résolu de chercher la philosophie dans Platon, la religion dans la Bible. Mais ce qui le distinguait, c'était moins sa vaste science qu'une éloquence vive et emportée, et une facilité alors extraordinaire de traiter les matières philosophiques et religienses dans sa langue maternelle: c'est par où il enlevait tout le monde 4. Cet esprit impétueux, une fois laucé, alla plus loin qu'il n'avait voulu 8. Il attaqua l'abus, puis le principe des indulgences, ensuite l'intercession des saints, la confession auriculaire, le purgatoire, le célibat des prêtres, la transsubstantiation, enfin l'autorité de l'Église, et le caractère de son chef visible. Pressé en vain par le légat Cajetan de se rétracter, il en appela du légat au pape, du pape à un concile général; et lorsque le pape l'eut condamné, il osa user de représailles, et brûla solennellement, sur la place de Wittemberg, la bulle de condamnation et les volumes du droit canonique [13 juin 1520].

[Zwingle.] Un coup si hardi saisit l'Europe d'étonnement. La plupart des sectes et des hérésies étaient formées dans l'ombre, et seseraient tenues heurenses d'être ignorées. Zwingle lui-même, dont les prédications enlevaient, à la même époque, la motité de la Snisse à l'autorité du saint-siège, ne s'était pas anuoncé avec cette hanteur f. On soupquena quelque chose de plus grand dans celui que se constituait le juge du chef de l'Église. Luther

» dois reconnaître , pour ne pas me montrer ingrat en-» vers de si savauts hommes , que j'ai beaucoup profité

- de leurs écrits. Je mais que la papauté fut de droit
  divin; mais j'accordais encore qu'elle était de droit
  humain, Après avoir entendu et lu les subtilités par
- o lesquelles ces pauvres gens voudraient élever leur nidole, je me suis convaince que la papauté est le n royaume de Babylone, et la puissance de Nemrod le
- \* fort chasseur. \*

6 Zwingle, curé de Zurich, commeura ses prédications en 136 i les cautons de Zurich, de Bâte, de Schafflouse, de Berne, et les villes alliées de Saint-Gall et de Nulhauser mbrasèrents adoctrine. Ceux de Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwalden, Zug., Fribourg, Soleure et le Yalais, restèrent fidèles la religion catholique. Glaris et Appenzel furent partagés. Les Inbiants des cantons catholiques, gouvernés démocratiquement et habitant presque tous hors des villes, teanistr à leurs ancieus usages et recevaient toujours des pensions du pape et du roi de France. François Ires porte au vain lui-même donna paur un miracle son audaee et son succès.

[Ce qui favorisait la Réforme, ] Cependant il était aisé de voir combien de circonstances favorables encourageaient le réformateur. La monarchie pontificale, qui seule avait mis quelque harmonie dans le chaos anarchique du moyen âge, avait été successivement affaiblie par les progrès du pouvoir royal et de l'ordre eivil. Les scandales dont un grand nombre de prêtres affligeaient l'Église, minaient chaque jour un édifice déjà ébranlé par l'esprit de doute et de contradiction. Deux circonstances contribuaient à en déterminer la ruine. D'abord . l'invention de l'imprimerie donnait aux novateurs du seizième siècle des moyens de communication et de propagation, qui avaient manqué à ceux du moyen âge pour résister avec quelque ensemble à une puissance organisée aussi fortement que l'Église. Ensuite, les embarras financiers de beaucoup de princes leur persuadaient d'avance toute doctrine qui mettait à leur disposition les trésors du clergé. L'Europe présentait alors un phénomène remarquable : la disproportion des besoins et des ressources, résultat de l'èlévation récente d'un pouvoir central dans chaque État. L'Église paya le déficit. Plusieurs souverains catholiques avaient déjà obtenu du saint-siège d'exercer une partie de ses droits. Les princes du nord de l'Allemagne, menacés dans leur indépendance par le mattre du Mexique et du Pérou, trouvèrent leurs Indes dans la sécularisation des biens ecclésiastiques.

[L'Allemagne, patrie nécessaire de la Réforme.] Déjà la Réforme avait été tentée plusieurs fois, en Italie, par Arnaud de Brescia, par Valdus en France, par Wiclef en Angleterre. C'était en Allemagne qu'elle devait commencer à jeter des racines profondes. Le clergé allemand était plus riche, et par conséquent plus envié. Les souverainetés épiseopales de l'Empire étaient données à des cadets de grandes familles, qui portaient dans l'ordre ecclésiastique les mœurs violentes et scandaleuses des séculiers. Mais la hainc la plus forte était contre la cour de Rome, contre le clergé italien, dont le génie fiscal épuisait l'Allemagne. Dès le temps de l'empire romain, l'éternelle opposition du Midi et du Nord s'était comme personnifiée dans l'Allemagne et dans l'Italie. Au moyen âge, la lutte se

pour médiateur entre les Suisses ; les eautons catholiques n'acceptant point la pacification proposée, eeux de Zurieb et de Berne leur retranchaient les vivres. Les eatholiques envahirent le territoire de Zurieh, et gagnèrent sur les protestants une bataille où Zwingle fut tué cu combattant à la tête de son troupeau (bataille de régularisa; la force et l'esprit, la violence et la politique, l'ordre féodal et la hiérarchie catholique. l'hérédité et l'élection, furent aux prises dans les querelles de l'Empire et du sacerdoce ; l'esprit critique, à son réveil, préludait par l'attaque des personnes à l'examen des opinions. Au quinzième siècle, les Hussites arrachèrent quelques concessions par une guerre de trente années. Au seizième, les rapports des Italiens et des Allemands ne faisaient qu'augmenter l'ancienne antipathie. Conduits sans cesse en Italie par la guerre, les hommes du Nord voyaient avec seandale les magnificences des papes, et ces pompes dont le culte aime à s'entourer dans les contrées méridionales. Leur ignorance ajoutait à leur sévérité : ils regardaient comme profane tout ce qu'ils ne comprenaient pas ; ct lorsqu'ils repassaient les Alpes, ils remplissaient d'horreur leurs barbares concitoyens, en leur décrivant les fêtes idolátriques de la nouvelle Babylone.

[ Diète de Worms: 1521 .- Luther à Wartbourg.] Luther connaissait bien cette disposition des esprits. Lorsqu'il fut cité par le nouvel empereur à la diète de Worms, il n'hésita point de s'y rendre. Ses amis lui rappelaient le sort de Jean Huss. « Je suis sommé légalement de comparattre à Worms, répondit-il, et je m'y rendrai au nom du Seigneur, dussé-je voir conjurés contre moi autant de diables qu'il y a de tuifes sur les toits. » Une foule de ses partisans voulurent du moins l'accompagner, et il entra dans la ville escorté de cent chevaliers armés de toutes pièces. Ayant refusé de se rétracter, malgré l'invitation publique et les sollicitations particulières des princes et des électeurs, il fut mis au ban de l'Empire peu de jours après son départ. Ainsi, Charles-Quint se déclara contre la Réforme, Il était roi d'Espagne; il avait besoin du pape dans ses affaires d'Italie; enfin son titre d'empereur et de premier souverain de l'Europe le constituait le défenseur de l'ancienne foi. Des motifs analogues agissaient sur François Ier; la nouvelle hérésie fut condamnée par l'université de Paris, Enfin, le jeune roi d'Angleterre, Henri VIII, qui sc piquait de théologie, écrivit un livre contre Luther, Mais il trouva d'ardents défenseurs dans les princes d'Allemagne, surtout dans l'électeur de Saxe, qui semble même l'avoir mis en avant. Ce prince avait été vicaire impérial dans l'interrègne, et c'est alors que Luther avait osé brûler la bulle du pape. Après

Cappel, 1351). Les estholiques, plus barbares, plus belliqueux et moins riehes, devaient vaincre, mais ne pouvaient soutenir la guerre aussi longtemps que les cantons protestants. Sicidan. Muller, Hist. sanie. Bruxelles, édition Meline, t. II, p. 150. (Vay. pour Genève le chapitre suivant.)

la diéte de Worms, l'électeur, pensant que les choses n'étaient pas mûres encore, résolut de préserver Luther de ses propres emportements. Comme il s'enfoncait dans la forét de Thuringe en revenant de la diéte, des eavaliers masqués l'enlevèrent et le cachèrent dans le château de Wartbourg. Enfermé près d'un an dans ce donjon, qui semble dominer toute l'Allemagne, le réformateur commenca sa traduction de la Bible en langue vulgaire, et inonda l'Europe de ses écrits. Ces pamphlets théologiques, imprimés aussitôt que dietés, pénétraient dans les provinces les plus reculées; on les lisait le soir dans les familles, et le prédicateur invisible était entendu de tout l'Empire. Jamais écrivain n'avait si vivement sympathisé avec le peuple. Ses violences, ses bouffonneries, ses apostrophes aux puissants du monde, aux évèques, au pape, au roi d'Angleterre, qu'il traitait avec un magnifique mépris d'eux et de Satan, charmaient, enflammaient l'Allemagne, et la partie burlesque de ces drames populaires n'en rendait l'effet que plus sur. Érasme, Mélanchton, la plupart des savants pardonnaient à Luther sa jactance et sa grossièreté en faveur de la violence avec laquelle il attaquait la scolastique. Les princes applaudissaient une réforme faite à leur profit. D'ailleurs , Luther , tout en soulevant les passions du peuple, défendait l'emploi de toute autre arme que celle de la parole : « C'est la parole, disait-il, qui, pendant que je dormais tranquillement, et que je buvais ma bière avec mon eher Mélanchton, a tellement ébranlé la papauté, que jamais prince ni empereur n'en a fait antant. »

[Albert de Brandebourg, 13285] Mais il se flattait en vain de contenir les passions, une fois soulevées, dans les bornes d'une discussion abstraite. On ne tarda pas à tirer de ses principes des conséquences plus rigoureness qu'il n'aurait vodu. Les princes avaient mis la main sur les propriétés ecclésiastiques; Albert de Brandebourg, grand maitre de l'ordre Teutonique, sécularisa un État entier; il épousa la fille du nouveau roi de Danenark, et se déclara'due héréditaire de la Prusse, sous la suzeraineté de la Pologne; exemple terrible dans un empire plein de souverains ecelésiastiques, que pour vait tenter l'appat d'une parcille surpration [1828].

[Conséquences de la Réforme dans le peuple. 1324. Anabaptistes.] Cependant ce danger n'était pas le plus grand. Le bas peuple, les paysans, endormis depuis si longtemps sous le poids de l'oppression féodale, entendirent les savants et les princes parler de liberté, d'affranchissement, et s'appliquérent ce qu'on ne disait pas pour eux. La réclamation des pauvres paysans de Souabe, dans sa barbarie naïve, restera comme un monument de modération cou-

rageuse?. Peu à peu l'éternelle haine du pauvre contre le riche se réveilla, aveugle et furieuse, comme dans la Jacquerie, mais affectant déjà une forme systématique, comme au temps des Niveleurs. Elle se compliqua de tous les germes de démocratie religieuse qu'on avait cru étouffés au movenage. Des Lollardistes, des Béghards, une foule de visionnaires apocalyptiques se remuèrent. Le mot de ralliement était la nécessité d'un second baptone, le but une guerre terrible contre l'ordre établi, contre toute espèce d'ordre; guerre contre la propriété, c'était un vol fait au pauvre; guerre contre la science, elle rompait l'égalité naturelle, elle tentait Dieu qui révélait tout à ses saints; les livres, les tableaux, étaient des inventions du diable. Le fougueux Carlostadt avait déjà donné l'exemple, courant d'église en église, brisant les images et renversant les antels. A Wittemberg, les écoliers brûlérent leurs livres sous les yeux mêmes de Luther. Les paysans de Thuringe, imitant ceux de la Souabe, suivirent l'enthousiaste Muncer, bouleversèrent Mulhausen, appelèrent aux armes les ouvriers des mines de Mansfeld, et essavèrent de se joindre à leurs frères de la Françonie [1324]. Sur le Rhin, dans l'Alsace et dans la Lorraine, dans le Tyrol, la Carinthie et la Styrie, le peuple prenait partout les armes. Partout ils déposaient les magistrats, saisissaient les terres des nobles, et lenr faisaient quitter leur nom et leurs habits pour leur en donner de semblables aux leurs. Tous les prinees catholiques et protestants s'armèrent contre eux; ils ne tiurent pas un instant contre la pesante eavalerie des nobles, et furent traités comme des bétes fauves.

## § II. - Première lutte contre la Réforme.

La sécularisation de la Prusse, et surtout la révolte des anabaptistes, donnaient à la Réforme le caractère politique le plus nenaçant. Les deux opinions averties devinrent deux partis, deux ligues (catholique à Ratisbonne, 1524, et à Dessan; protestante à Torgau, 1526). L'empereur observait le noment d'accabler l'une par l'autre, et d'asservir à la fois les catholiques et les protestants. Il crut l'avoir trouvé, lorsque la victoire de Pavie mit son rival entre ses mains. Mais, dès l'année suivante, une ligue universelle se forma contre lui dans l'Occident. Le pape et l'Italie entière, Henri VIII, son allié, lui déclarèrent la guerre. En même temps l'élection de Ferdinand au trône de Boleème et de

Die zwalf artikel der Bauerschaft, Voy, à la fin de Sartorius, Bauernkrieg, et dans les œuvres allem. de Luther, Wittemberg, 1569, 2 B. f. 64. Hongrie entralnait la maison d'Autriche dans les guerres civiles de ce royaume, découvrait, pour ainsi dire, l'Allemagne, et la mettait face à face avec Soliman.

[Sélim, - Soliman, 1521, - Siège de Vienne, 1529.] Les progrès de la barbarie ottomane, qui se rapprochait chaque jour, compliquaient d'une manière effravante les affaires de l'Empire. Le sultan Sélim. ce conquérant rapide, dont la férocité faisait frémir les Turcs eux-mêmes, venait de doubler l'étendue de la domination des Osmanlis. Le tigre avait saisi en trois bonds la Syrie, l'Égypte et l'Arabie. La brillante cavalerie des mameluks avait péri au pied de son trône dans l'immense massacre du Caire 1. Il avait juré de dompter les têtes rouges 2, pour tourner ensuite contre les ehrétiens les forces des nations mahométanes. Un caneer le dispensa de tenir son serment. L'an 926 de l'Hègire [1521], sultan Sélim passa au royaume éternel, laissant l'empire du monde à Soliman 5, Soliman le Magnifique ceignit le sabre à Stamboul, la même anuée on Charles-Quint recevait à Aix-la-Chapelle la conronne impériale. Il commença son règne par la conquête de Belgrade et par celle de Rhodes, les deux éeueils de Mahomet II [1521-2]. La seconde assurait aux Turcs l'empire de la mer dans la partie orientale de la Méditerranée; la première leur ouvrait la Hongrie, Lorsqu'ils envahirent ce royanne en 1526, le jeune roi Louis n'avait pu rassembler que vingt-eing mille hommes contre cent cinquante mille. Les Hongrois, qui, selon l'ancien usage, avaient ôté les éperons à celui qui portait l'étendard de la Vierge 4, n'en furent pas moins défaits (à Mohacz). Louis fut tué dans la déronte, avec son général, Paul Tomorri, évêque de Coloeza, et un grand nombre d'autres évêques qui portaient les armes dans les périls continuels de la Hongrie. Deux rois furent élus en même temps, Ferdinand d'Autriche et Jean Zapoly, vayvode de Transylvanie. Zapoly, n'obtenant aucun secours de la Pologue, s'adressa aux Turcs eux-mêmes. L'ambassadeur de Ferdinand , le gigantesque Hobordanse , célébre pour avoir vaincu, en combat singulier, un des plus vaillants pachas, avait osé braver le sultan, et Soliman avait juré que, s'il ne trouvait pas Ferdinand devant Bude, il irait le chercher dans Vienne. Au mois de septembre 1529, le cercle noir d'une armée innombrable enferma la capitale de l'Autriche, Heureusement une foule de vaillants lionines, allemands et espagnols, s'v étaient jetés. On distinguait don Pedro de Navarre et le comte de

Salms, qui, à en croire les Allemands, avait pris François Itr à Pavie. Au bout de vingt jours et de vingt assauts, Soliman prononça un anathème contre le sultan qui attaquerait de nouvean cette ville fatale. Il partit la nuit, rompant les ponts derrière lui, égorgeant ses prisonniers, et, le cinquième jour, il était de retour à Bude. Il eonsola son cugueil en couronnant Zapoly, prinee infortuné, qui voyait en même temps, des fenêtres de la citadelle le Pesth, emmener dix mille llongrois que les Tartares de Soliman avaient surpris dans la joie des fêtes de Noël, et qu'ils chassaient devant oux par troupeaux è.

Que faisait l'Allemagne, pendant que les Tures franchissaient toutes les anciennes barrières, pedant que Soliman répandait ses Tartares au delà de Vienne? Elle disputait sur la transsubstantiation et sur le libre arbitre. Ses guerriers les plus illustres siégaeient dans les diètes et interrogacient des docteurs. Telétaitle flegme intrépide de cette grande nation, telle sa conflance dans sa force et dans sa masse.

Confession d'Avasbourg, 1530, - Lique de Smalkalde, 1530. La guerre des Tures et celle des Français, la prise de Rome et la défense de Vienne occupaient tellement Charles-Quint et son frère, que les protestants obtinrent la tolérance jusqu'au prochain coneile. Mais, après la paix de Cambrai, Charles-Quint, voyant la France abattue, l'Italie asservie, Soliman repoussé, entreprit de juger le grand procès de la Réforme. Les deux partis comparurent à Augsbourg, Les sectateurs de Luther, désigués par le nom général de protestants, depuis qu'ils avaient protesté contre la défense d'innover [Spire, 1529], voulurent se distinguer de tous les autres ennemis de Rome, dont les exeès auraient calomnié leur cause, des Zwingliens républicains de la Suisse, odieux aux princes et à la noblesse; des anahantistes surtout, proscrits comme ennemis de l'ordre et de la société. Leur confession, adoueie par le savant et paeifique Mélanchton, qui se jetait, les larmes aux yeux, entre les deux partis, n'en fut pas moins repoussée comme hérétique. Ils furent sommés de renoncer à leurs erreurs, sous peine d'être mis au ban de l'Empire [Augsbourg, 1530]. Charles-Quint sembla même prêt à employer la violence, et fit un instant fermer les portes d'Augsbourg. La diète fut à peine dissoute, que les princes protestants se rassemblèrent à Smalkalde et y conclurent une lique défensive par laquelle ils devaient former un mênie corps [31 décembre 1550]. Ils

<sup>1 «</sup> Hi! c'est sultan Sélim!... « Allusion d'un poëte arabe à ce massacre, dans Kantimir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Persans sont appelés ainsi par les Tures.

<sup>2.</sup> MICHELET.

<sup>3</sup> Épitable de Sélim.

<sup>4</sup> Istuanfi , p. 194-7.

<sup>5</sup> Id., p. 173.

protestèrent contre l'élection de Ferdinand au titre de rui des Romains. Les contingents furent fixés; on s'adressa aux rois de France, d'Angleterre et de Danemark, et l'on se tint prêt à conflattre.

[U-Attemagne réanie par Soliman.] Les Tures semblaient s'être chargés de réconcilierencore l'Allemagne. L'empereur apprit que Soliman venait d'entrer en llongrie à la tête de trois cent mille hommes, tandis que le pirate Khaïr Eddyn Barberousse, devenu capitan-pacha, Joignait le royaume de Tunis à celui d'Alger, et tenait toute la Méditerranée en alarme. Il se hâta d'offiri aux protestants tout ce qu'ils avaient demandé, la tolérance, la conservation des biens s'écularisés jusqu'au prochain contile, l'admission dans la chambre impériale.

[ Défaite des Turcs. ] Pendant cette négociation, Soliman fut arrêté un mois par le Dalmate Juritzi. devant une bicoque en ruine. Il essaya de regagner du temps en passant à travers les chemins impraticables de la Styrie, lorsque déjà les neiges et les glaces assiégeaient les montagnes : mais l'aspect formidable de l'armée de Charles-Quint le décida à se retirer. L'Allemagne, réunie par les promesses de l'empereur, avait fait les plus grands efforts, Les troupes italiennes, flamandes, bourguignonnes, hohémiennes, hongroises, se joignant à celles de l'Empire, avaient porté ses forces à quatre-vingtdix mille fantassins et treute mille cavaliers, dont un grand nombre étaient couverts de fer 1, Jamais armée n'avait été plus européenne depuis Godefroi de Bouillon, La cavalerie légère des Turcs fut enveloppée et taillée en pièces. Le sultan ne se rassura qu'en sortant des gorges où coulent la Murr et la Drave, et en rentrant dans la plaine de Waradin.

[Anabaptistes de Munster. - Jean de Leyde.] François Ier et Soliman se relavaient pour occuper Charles-Onint. Lc sultan, ayant envahi la Perse, était alle se faire couronner dans Bagdad : l'emperenr respirait (voyez l'expédition de Tunis dans le chapitre précédent); le roi de France l'attaqua en attaquant la Savoie, son alliéc. Cette nouvelle guerre différa de douze ans la rupture décisive entre les catholiques et les protestants d'Allemagne, Cependant l'intervalle ne fnt point une paix. D'abord l'anabantisme éclata de nouveau dans Munster, sous une forme plus effrayante. Des mêmes fureurs anarchiques sortit un gouvernement bizarre, mélange monstrucux de démagogie et de tyrannie. Les anabaptistes de Munster suivaient exclusivement l'Ancien Testament; Jésus-Christ étant de la race de David, son royaume devait être d'une forme judaïque. Ils reconnaissaient deux prophètes de Dieu, David et Jean de Levde, leur chef, et deux pro[Concile de Trente, 1345.] Les catholiques et les protestants, rémis un instant contre les anapatistes, ne furent ensuite que plus emmenis. On parlait toujours d'un concile général; personne neu voulait sérieusement. Le pape le redoutait, les protestants le récusaient d'avance. Le eoncile fréuni à Trente, 1343] pouvait resserrer l'unité de la hiérarchie catholique, mais non rétablir celle de l'Église. Les armes devaient seules décider. Déjà des protestants avaient chassé les Autrichiens du Wurtemherg, Ils dépouillaient llenri de Brunswick, qui exécutait à son profit les arrèis dela chambre impériale. Ils encourageaient l'archevèque de Cologne à imiter l'exemple d'Albert de Brandebourg, ce qui eur ent donné la majorité dans le conseil électoral.

Bataille de Muhlberg, 1547, Lorsque la guerre de France fut terminée, Charles-Quint et son frère traitèrent avec les Turcs, et s'unirent étroitement avec le pape pour accabler à la fois les libertés religieuses et politiques de l'Allemagne. Les luthériens, avertis par l'imprudence de Paul III, qui annoncait la guerre comme une croisade, se levèrent sous l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse, au nombre de quatre-vingt mille. Ahandonnés de la France, de l'Angleterre et du Danemark, qui les avaient excités à la guerre, séparés des Suisses par leur horreur pour les blasphèmes de Zwingle, ils étaient assez forts s'ils fussent restés unis. Pendant qu'ils pressent Charles-Quint retranché sous le canon d'Ingolstadt, le jeune Maurice, duc de Saxe, qui avait traité secrètement avec lui, trahit la cause protestante et envahit les États de l'électeur, son parent, Charles-Quint n'avait plus qu'à accahler les membres isolés de la ligue. Dès que la mort de Henri VIII et celle de François ler [ 28 janvier, 31 mars 1347] eurent ôté aux protestants tout espoir de secours, il marcha contre l'électeur de Saxe, et le défit à Mulilberg [24 avril].

Les deux frères abusèrent de la victoire. Charlesquint fit condamner l'électeur à mort par un conseil d'officiers espagnols que présidait le duc d'Albe, et lui arracha la cession de son électorat, qu'il transféra à Maurice. Il retiut prisonnier le landgrave de l'lesse, trompé par un fache stratagème, et montra qu'il n'avait vaincu ni pour la foi catholique, ni pour la constitution de l'Empire.

Ferdinand imitait son frère. Dès 1343, il s'était déclaré feudataire de Soliman pour le royaume de Hongrie, gardant toutes ses forces contre la Bohème et l'Allemagne. Il avait rétabli l'archevèché

phètes du diable; le pape et Luther. Jean de Leyde était un garçon tailleur, jeune hemme vaillant et féroce dont ils avaient fait leur roi, et qui devait étendre par toute la terre le royaume de Jésus-Christ. Les princes le prévinrent.

<sup>1</sup> P. Jove, témoin oculaire,

de Prague, si formidable aux angiens Hussites, et était déclaré souverain héréditaire de Bohême. En 1347, il essaya de lever une armée, sans l'autorisation des états, pour attaquer les luthériens de Saxe, alliés des Bohêmiens. Elle se leva, cette armée, mais contre le prince qui violait ses serments. Les Bohémiens se liguérent pour la défense de leur constitution et de leur langue. La bataille de Muhlherg les livra à Perdinand, qui détruisit leurs priviléges.

[Martinuzzi.] La Hongrie n'eut pas moins à se plaindre de lui. La funeste lutte de Ferdinand contre Zapoly avait ouvert ce royaume aux Turcs. Tout le parti national, tous ceux qui ne voulaient pour mattres ni des Turcs ni des Autrichiens, s'étaient rangés autour du cardinal George Martinuzzi (Uthysenitsch), tuteur du jeune fils de Zapoly. Cet homme extraordinaire, qui, à vingt ans, gagnait encore sa vie en entretenant de bois les poéles du palais royal de Bude, était devenu le mattre véritable de la Transylvanie. La reine mère appelant les Turcs, il traita avec Ferdinand, qui au moins était chrétien; il fit pousser partout le cri de guerre 1, rassembla en quelques jours soixante et dix mille hommes, et emporta, à la tête de ses heiduques, la ville de Lippe, que les Autrichiens ne pouvaient reprendre sur les infidèles. Ces succès, eette popularité, alarmaient le frère de Charles-Quint. Martinuzzi avait autorisé les Transylvains à repousser par les armes la licence des soldats allemands. Ferdinand le fit assassiner, mais ee crime lui couta la Transylvanie. Le fils de Zapoly y fut rétabli, et les Autrichiens ne conservèrent ce qu'ils possédaient de la Hongrie qu'en payant tribut à la Porte Ottomane.

[Charles-Quint.] Cependant Charles-Quint opprimait l'Allemagne, et menaçait l'Europe. D'un coté, il exceptait de l'alliance qu'il proposait aux Suisses, Bâte, Zurich et Schaffhouse, qui, disait-il, appartenaient à l'Empire. De l'autre, il prononçait la seutence du ban contre Albert de Brandebourg, devenu feudataire du roi de Pologne 2; il indisposait Ferdinant même, et séparait les intérêts des deux branches de la maison d'Autriche, en essayant de transporter de son frère à son fils la succession à l'Empire. Il avait introduit l'inquisition aux Pays-Bas. En Allemagne, il voulait imposer aux cathoiques et aux protestants son Inhalt (intérim), arrangement conciliatoire qu'in ne les réunit qu'en un noint, la haim de l'enupereur, On comparait l'Intérim aux Établissements de Heuri VIII, et ce n'élait pas sans raison: l'empereur aussi tranehait du pape; Jorsque Maurice de Saxe, gendre du laudgrave, réelama la liberté de son beau-père qu'il vavait juré de garantir, Charles-Quint lui déclara qu'il le déliait de son serment. Parfout il tratnait à sa suite le laudgrave et le vénérable électeur de Saxe, comme pour triompher en leurs personnes de la liberté germanique. La vieille Allemague voyait, pour la première fois, les étrangers violer son territoire au nom de l'empereur: elle était traversée en tous sens par des mercenaires italiens, par de farouches Espagnols, qu'i mettaient à contribution les caholiques et les protestants, les amis et les ennemis.

[ Maurice de Saxe. - Pacification d'Augsbourg. 1555. Pour renverser eette puissance injuste, qui semblait inébranlable, il suffit du jeune Manrice, le principal instrument de la victoire de Charles-Quint. Celui-ci n'avait fait que transférer à un prince plus habile l'électorat de Saxe et la place de ehef des protestants d'Allemagne. Mauriee se voyait le jouet de l'empereur, qui retenait son beau-père; une foule de petits livres et de peintures satiriques. qui circulaient dans l'Allemagne<sup>5</sup>, le désignaient comme un apostat, comme un traitre, comme le fléau de son pays. Une profonde dissimulation couvrit les projets de Maurice : d'abord il fallait lever une armée sans alarmer l'empereur; il se charge de soumettre Magdebourg à l'intérim et joint les troupes de la ville aux siennes. En même temps il traite seerètement avec le roi de France. L'empereur, ayant refusé de nouveau de rendre la liberté au landgrave, recoit à la fuis deux manifestes, l'un de Maurice, au nom de l'Allemagne, pillée par les Espagnols, outragée dans l'histoire officielle de Louis d'Avila 4 ; l'autre du roi de France, Henri II, qui s'intitulait le protecteur des princes de l'Empire, et qui placait en tête de son manifeste un bonnet de liberté entre deux poignards 5. Pendant que les Français s'emparent des Trois-Évêchés, Maurice marche à grandes journées sur Inspruck [1332]. Le vieil empereur, alors malade et sans troupes, partit la nuit, par une pluie affreuse, et se fit porter vers les montagnes de la Carinthie. Sans une sédition qui retarda Maurice, Charles-Quint tombait entre les mains de son ennemi. Il fallut céder. L'empéreur eonelut avec les protestants la convention de Passau, et le mauvais succès de la guerre qu'il soutint contre la France changea eette convention en une paix définitive [Augsbourg, 1555]. Les protestants

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Béchet, Histoire de Martinusius, p. 524. Un homme à cheval, armé de toutes pièces, et un homme à pird, tenant une épèc ensauglantée, parcouraient le pays en poussant le cri de guerre, selon l'ancien usage de Trans, Ivanie.

<sup>2</sup> Sleidan, l. xx1.

<sup>3</sup> Id., l. xxni.

<sup>4</sup> Id., l. xxiv.

<sup>5 1</sup>d., ibid.

professèrent librement leur religion, conservèrent les biens ecclésiastiques qu'ils possédaient avant 1832, et purent entrer dans la chambre impériale. Telle fut la première victoire de la liberté religieuse; l'esprit critique, ayant ainsi reçu une existence légale, suivit dés lors une route déterminée à travers les obstacles qui ne purent le retarder. (Voyez plus bas les germes de guerre que contenait cette naix.)

[ Abdication de Charles-Quint.] L'empercur, abandonné de la fortune, qui n'aime point les réciliards l', laissa l'Empire à son frère, ses royaumes à ses fils, et alla cacher ses derniers jours dans la solitude de Saint-Just. Les funérailles qu'il se fit dire de son vivant n'étaient qu'une image trop fidèle de cette gloire éclipsée à laquelle il survivait.

## CHAPITRE VIII.

LA RÉFORME EN ANGLETERBEET DANS LE NORD DE L'EUROPE,

§ I. - Angleterre et Écosse, 1527-1547.

Divorce de Henri VIII.— L'Augleterre se sépare de l'Égliss romaine, 30 mars 1554. — Pélerinage de gráce. — Persécution des catholiques et des protestants, 1340. — Teutative sur l'Écosse, 1542. — Soumission et organisation administrative du pays de Galles et de l'Irlande.

Les États germaniques du Nord, l'Angleterre, la Suède et le Danemark, suivirent l'exemple de l'Allemagne; mais en se séparant du saint-siège, ces trois États, dominés par l'esprit de l'aristocratie, conservèrent en partie la hiérarchie catholique.

[Henri VIII.] La révolution opérée par Henri VIII ne doit pas être confondue avec la véritable réforme d'Angleterre. Cette révolution ne fit que séparer l'Angleterre de Rome, que confisquer le pouvoir et les biens de l'Église au profit des rois. Faite sans conscience ni convietion, par le prince et l'aristocratie, elle ne fut que le dernier terme de la toute-puissance auquel les Anglais portients la couronne depuis un demi-siècle, en haine de l'anarchie des Roses. La propagation des anciennes doctrines d'Oceann et de Wielef rendait les classes élevées in-différentes aux innovations religieuses. Cette réforme officielle n'avait rien à voir avec celle qui s'opérait en même temps dans les rangs inférieurs du peuple, par l'enthousiasme spontané des luthé-

riens, des calvinistes, des anabaptistes, venus en foule de l'Allemagne, des Pays-Bas et de Genève. Celle-ci domina sur-le-champ en Écosse, et finit par vaincre l'autre en Angleterre.

[ Anne Boleyn. - Schisme. 1534.] L'occasion de la réforme aristocratique et royale d'Angleterre fut petite : elle parut tenir à la passion éphémère de Henri VIII pour Anne Boleyn, dame d'honneur de la reine Catherine d'Aragon, tante de Charles-Ouint. Au bout de vingt ans de mariage, il se souvint que la reine avait été pendant quelques mois l'épouse de son frère. C'était le moment où la victoire de Pavie, rompant l'équilibre de l'Occident, effravait Henri VIII sur le succès de l'empereur. son allié; il passa du côté de Francois et demanda son divorce à Clément VII. Le pape, menacé par Charles-Quint, cherchait tous les moyens de gagner du temps; après avoir remis le jugement à des légats, il évoqua l'affaire à Rome. Les Anglais ne voyaient pas le divorce avec plus de plaisir : outre l'intérêt qu'inspirait Catherine, ils craignaient qu'une rupture avec l'Espagne n'arrétat le commerce des Pays-Bas. Ils refusaient de fréquenter les marchés de France, par lesquels on aurait voulu remplacer ceux de la Flandre. Cependant des conscillers plus hardis, qui avaient succédéau cardinallégat Wolsey, le ministre d'État Cromwell, et Cranmer, docteur d'Oxford, que Henri avait fait archevêque de Cantorbéry, détruisaient ses serupules en lui achetant l'approbation des principales universités de l'Europe. Le roi éclata enfin, et le elergé du royaume fut juridiquement accusé d'avoir reconnu pour légat le ministre disgracié. Les députés du clergé n'obtinrent leur pardon qu'en faisaut au roi un présent de cent mille livres, et en le reconnaissant pour le protecteur et le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Le 30 mars 1534, cette déclaration, passée en bill dans les deux chamhres, fut sanctionnée par le roi, et tout appel à Rome fut défendu. Le 25 du même mois, Clément VII s'était prononcé contre le divorce, d'après l'avis presque unanime de ses cardinaux : ainsi l'Angleterre fut séparée du saint-siège.

[ Protigalité du roi. — Pélerinage de grâce.] Ce changeneut, qui semblait terminer la révolute n'en était que le commencement. D'abord le roi déclara tous les pouvoirs ecelésiastiques suspendus; les évêques devaient, au bout d'un mois, présente pétition pour recouvrer l'exercice de leur autorité. Les monastères furent supprimés, et leurs biens, équivalant à sept millions de notre monnaie, réunis à la couronne. Mais le roi eut bientot tout dissipé: il donna, dit-on, à un de ses enisiniers une terre pour un bon plat. Le précieux mobilier des couvents, leurs chartes, leurs bibliothèques, furent

<sup>1</sup> Mot de Charles Quint lui-même.

enlevés, dispersés. Les âmes pieuses étaient indiguées; les pauvres ne trouvaient plus leur subsistance à la porte des monastères. La noblesse et les propriétaires des campagnes prétendaient que, si les couvents ecsaient d'exister, leurs terres ne pouvaient retombre à la couronne, mais revenir aux représentants des donateurs. Les habitants de cinq comtés du nord coururent aux armes, et marchérent sur Londres, pour accomplir e equ'ils appelaient le péterinage de grâce; mais on négocia avec eux; on promit beaucoup, et quand ils se dispersérent, on les pendit par centaines.

[Bill des six articles.] Les protestants, qui affluaient alors en Angleterre ; avaient cru pouvoir s'y établir à la faveur de cette révolution; llenri VIII leur apprit combien ils se trompaient. In rêcht voulu pour rien au monde renoucer à ce titre de Défenseur de la foi, que lui avait valu son livre contre Luther. Il maintint done l'ancienne foi par son bill des six articles, et poursuivil es deux partis avec une impartiale intolérance. L'on vit, en 1340, les protestants et les eatholiques tranicé le la Tour à Smithfield sur la même claie; les premiers étaient brûlés comme hérétiques, les seconds pendus comme traîtres, pour avoir nié la suprématie.

[Lambert. ] Le roi ayant en tout point remplacé le pape, établit solennellement son infaillibilité religieuse et politique : il fit décréter par le parlement que ses proclamations auraient la même force que les hills passés dans les deux chambres. Ce qu'il y eut de plus terrible, e'est qu'il erut luimême à cette infaillibilité, et regarda comme sacrés tous les caprices de ses passions : des six femmes qu'il eut, deux furent chassées, deux décapitées sous prétexte d'adultère, la dernière faillit l'être pour avoir soutenu les opinions des protestants. Il exerca dans sa famille un despotisme à la fois sanguinaire et tracassier, et traita toute la nation comme sa famille. Il fit faire une traduction de la Bible, et défendit toutes les autres; encore, à l'exception des chefs de famille, toute personne était passible, chaque fois qu'elle ouvrait la Bible, d'un mois d'emprisonnement. Il écrivit lui-même deux livres pour l'instruction religieuse du peuple (l'Institution et l'Érudition du chrétien). Il alla jusqu'à disputer en personne contre les novateurs. Un mattre d'école, nonimé Lamhert, poursuivi pour avoir nié la présence réelle, avant appelé du métropolitain au chef de l'Eglise, le roi argumenta contre lui, et, au bout de eing heures de dispute, il lui demanda s'il voulait eéder ou mourir : Lambert ehoisit la mort, et fut brûlé à petit feu. Une seène plus bizarre encore fut le jugement de saint Thomas de Cantorhéry, mort en 1170. Il fut cité à Westminster comme aceusé de trahison, et, au bout du délai ordinaire de trente jours, condamné par défaut; les reliques du contumace furent brûlés, et et ses propriétés, c'est-à-dire sa chásse et les offrandes qui la décoraient, confisquées au profit du rei.

(E-Ecosee.) Henri VIII aurait voulu étendre sur l'Écoses a tyrannie religieuse; mais le parti français, qui y dominait, était attaché à la religiou catholique, et toute la nation avait horreur du joug anglais. Sir Goorge Douglas écrivait, en parlant du roi d'Augleterre: «In ya pas jusqu'aux plus petits garçons qui ne lui veuillent jeter des pierres, les femmes y briseront leurs quenouilles. Tout le peuple mourrait plutôt pour l'empêcher; la plupart des hommes nobles et tout le elergé sont contre lui.»

La jeune reine d'Écosse (Marie) resta sous la garde de Jacques Hamilton, comte d'Arran, fils de celui dont ou a parlé, nonmé gouverneur par les lords, quoique le testament du feu roi désignât pour régent le earliail Reaton; et l'Écosse fut comprise dans le traité conclu entre l'Angleterre et la France en 1846 (Poy. le chapitre VIII). Le roi d'Angleterre mourat un an après.

[Servilité du parlement anglais.] Pendant les dernières années de son règne, Henri, ayant dépensé les sommes prodigieuses qu'il avait tirées de la suppression des monastères, chereha de nouvelles ressources dans la servilité de son parlement. Il l'avait discipliné de bonne heure; et, à la moindre résistance, il réprimandait les varlets des communes. Dès 1543, c'est-à-dire quatre ans après, il lui avait demandé un énorme subside. Il avait arraché de nouvelles sommes sous toutes les formes, impôts, don gratuit, emprunt, altération des monnaies. Enfin le parlement, sanetjonnant la banqueroute. lui abandonna tout ee qu'il avait emprunté depuis la trente et unième année de son règne. On prétendait qu'avant la vingt-sixième, les recettes de l'échiquier avaient surpassé les sommes de toutes les taxes imposées par ses prédécesseurs, et qu'avant sa mort cette somme s'était plus que doublée.

[Payrade Gallasetti Irlande.]Cefutsous HenriVIII que le pays de Galles fut assujetti aux formes régulières de l'administration anglaise, et que l'Irlaude connut quelque ordre civil. Les innovations de Henri VIII avaient été mal reçues dans eette ile, et des colons anglais et de la population indigène. Le gouvernement du pays était remis ordinairement à des Irlandais, aux Kildare ouaux Ossory (Osmouds), chefs des familles rivalesdes Fitz-Gérald et des Butlers. Le jeune fils de Kildare, a yant cru son père tué à Londres, se présenta au conseil, et déclara la guerre en son nom à Henri VIII, roi d'Angleterre; les sages conseils de l'archevêque d'Armagh

ø,

dais, qui, dans la langue nationale, excitait le héros à venger le sang de son père. Sa valeur ne put rien contre la discipline anglaise : il stipula pour lui et les siens un plein pardon, et fut décapité à Londres. Ainsi le calme se rétablit; les ehest irlaudais sollicitèrent eux-mêmes la pairie. O'Neal, le plus célèbre de tous, reparattra plus tard sous le nom de conte de Troue.

§ II. - Danemark , Suède et Norwége. 1515-1560.

Christian II tourne contre lui la noblesse danoise, la Suede, 1820, et la Hanse, 1817. — Gustave Wasa; insurrection de la Dalécarlie, Christian II remplacé en Suède par Gustave Wasa, 1925; en Danemark et en Norwège par Frédéric de Holatein, 1525. — Indépendance de l'Églisc danoise, 1527; de l'Églisc suédoise, 1520. — Mort de Frédérie l're, guerre civile, 1535. — Christian III abolit le culte catholique, 1356; et incorpor la Norwège au Danemark, 1537.

Tandis que l'Allemagne protestante cherehait dans la liberté politique la garantie de son indépendanee religieuse, le Danemark et la Suède confirmaient leur révolution par l'adoption de la Réforme.

[ Christian 11.] Christian II avait irrité également la noblesse danoise, contre laquelle il protégeait les paysans; la Suède, qu'il inondait de sang [1320]; les villes hanséatiques, auxquelles il avait fermé les portes du Danemark par des prohibitions [ 1517]. Il se trouva hieutôt puni du mal et du bien qu'il avait faits. Gouverné par le prêtre allemand Slagheek, autrefois barlier, et par la fille d'une aubergiste hollandaise, il suivait avec moins d'adresse la route qui avait conduit les princes du midi de l'Europe au pouvoir absolu. Il voulait écraser la noblesse de Danemark et conquérir la Suède. Il avait soudoyé des troupes en Allemagne, en Pologne et en Écosse; il avait obtenu quatre mille hommes de François Ier. Une bataille le rendit mattre de la Suède, déchirée par la querelle du jeune Stenon Sture, administrateur, et de l'archevèque d'Upsal, Gustave Troll. Il fit juger par une commission eeclésiastique tous eeux des évêques et des sénateurs qui avaient opiné pour la déposition de Troll. En un même jour, ils furent décapités et brûlés à Stockholm, au milieu d'un peuple en larmes. Dans toutes les provinces de Suède où Christian passa, les potences et les échafauds s'élevaient. Il outrageait les vaineus, il se déclarait roi héréditaire, et proclamait qu'il ne faisait point de chevaliers parmi les Suédois, parce qu'il ne devait la Sucde qu'à son épée.

[ Gustave Wasa.] Cependant le jeune Gustave Wasa, neveu de l'ancien roi Charles Canutson, par-

vint à s'échapper de la prison où le retenait Christian. Les Lubeckois, qui voyaient dans celui-ci le beau-frère de Charles - Quint, souverain des Hollandais, leurs ennemis; qui savaient qu'il avait demandé à l'empereur de lui faire don de leur ville, firent passer Gustave Wasa en Suède. Découvert par les Danois, Gustave se sauva de retraite en retraite, et fut un jour atteint par les lauces de ceux qui le cherchaient dans une meule de paille. On montre encore à Falhun, à Ornay, les asiles du libérateur. Il parvint en Dalécarlie, chez cette race dure et intrépide de paysans par lesquels ont toujours commencé les révolutions de la Suède. Il se méla aux Dalécarliens de Copparberg (pays des mines de cuivre), adopta leur costume, et se mit au service d'un d'entre eux. Enfin, aux fétes de Noël 1521, saisissant l'occasion du rassemblement qu'amenait la fête, il les harangua dans la grande plaine de Mora. Ils remarquèrent avec joie que le vent du nord n'avait pas cessé de souffler pendant qu'il parlait : deux cents d'entre eux le suivirent; leur exemple entraina tout le peuple, et au bout de quelques mois, les Dauois ne possédaient plus en Suède qu'Abo, Calmar et Stockholm,

[ Frédéric de Holstein.] Christian avait précisément choisi ee moment critique pour tenter en Danemark une révolution capable d'éhranler le trône le mieux affermi. Il publiait deux codes qui allaient armer contre lui les deux ordres tout-puissants dans ce royaume, le clergé et la noblesse. Il supprimait la juridiction temporelle des évêques, défendait de piller les effets naufragés, ôtait aux seigneurs le droit de vendre leurs paysans, et permettait au paysan maltraité de quitter la terre de son seigneur. La protection des paysans, qui avait fait en Suède la nopularité des Stures, perdit le roi de Danemark. Les nobles et les évêques appelèrent au trône son oncle Frédéric, duc de Holstein. Ainsi, le Danemark et la Suède lui échappèrent en mėme temps.

(D'Égliae suédoise.) Après avoir conquis la Suède sur les étrangers, Gustave la conqui sur les évêques suédois. Il ota u clergé ses dimes et sa juridiction, encouragea les nobles à revendiquer les terres ecclésiastiques sur lesquelles ils pouvaient avoir quel-que droit; enfin, il enleva aux évêques les ela-teaux et les places fortes qu'ils avaient entre les mains, et, par la suppression des appels à Rome, l'Église suédoise se trouva indépendante, sans alandonner la hiérarchie et la plupart des cérémonies eatholiques [1329]. On fait monter à treize mille le nombre des terres ou fermes dont le roi s'empara. Ayant ainsi abattu dans le pouvoir épiscopal la téte de l'aristoeratie, il eut meilleur marché de la noblesse. imposa sans oltsade les terres féodales,

et fit déclarer la couronne héréditaire dans la maison de Wasa.

(Etata d'Odensée, 1827.) Les évêques de Danmark, qui pourtant avaient contribué à la révolution, ne furent pas plus heureux que ceux de la Suède. Elle ne se fit qu'au profit des nobles, qui exigèrent de Frédérie fre la droit de vie et de mort sur leurs paysans. La prédication du luthéranisme fut ordonnée; les états d'Odensée [1327] décrétèrent la liberté de conscience, abolirent le célibat des cedésiastiques, et brisèrent tout lien entre le clergé danois et le siège de Rome.

Captivité de Christian. ] Les pays les plus éloignés du nord, moins accessibles aux idées nouvelles, ne recurent pas sans résistance cette révolution religieuse. Les Dalécarliens furent armés par le clergé contre le roi qu'ils avaient fait eux-mêmes. Les Norwégiens et les Islandais ne virent dans l'introduction du protestantisme qu'une nouvelle tyrannie des Danois. Christian II, qui s'était réfugié aux Pays-Bas, erut pouvoir profiter de cette disposition. Cet homme, qui avait autrefois chassé avec des dogues un évêque fugitif, associait alors sa cause à celle de la religion catholique. Avec le secours de plusieurs princes d'Allemagne, de Charles-Quint et de quelques marchands hollandais, il équipa une flotte, débarqua en Norwége, et pénétra de là en Suède. Les Hanséatiques armèrent contre les Hollandais, qui amenaient Christian, Repoussé, et obligé de se renfermer dans Opslo, il se rendit aux Danois, qui lui promirent la liherté, et le tinrent enfermé vingt-neuf ans dans le donjon de Sænderbourg, sans autre compagnie qu'un nain,

[Lubeck. Christophe d'Oldenbourg.] A la mort de Frédéric Ier [ 1834], les évêques tentèrent un effort pour prévenir leur ruiue imminente. Ils essayèrent de porter au trône le plus jeune fils de ce prince, àgé de huit ans, qui n'était pas encore prévenu en faveur du luthéranisme, comme son atné (Christian III); on faisait valoir que cet enfant, étant ne en Danemark , parlait des le berceau la langue du pars, au lieu que son frère était considéré comme un Allemand. Cette lutte des évêques contre la noblesse, de la foi catbolique contre la nouvelle doctrine, du patriotisme danois contre l'influence étrangère, encouragea l'ambition de Lubeck, Cette république avait peu profité de la ruine de Christian II. Frédéric avait créé des compagnies, Gustave favorisait les Anglais. L'administration démocratique, qui avait remplacé à Lubeck l'ancienne oligarchie, était animée de l'esprit de conquête plus que de celui de commerce. Les hommes nouveaux qui la conduisaieut, le bourgmestre Wullenwever et le commandant Meyer, naguère serrurier, conçurent le projet de renouveler dans un royaume la révolution démocratique qu'ils avaient faite dans une ville, de conquérir et de démembrer le Danemark. Ils confièrent la conduite de cette guerre révolutionnaire à un aventurier illustre, le conite Christophe d'Oldenbourg, qui s'était signalé contre les Turcs; il n'avait que son nom et son épée, mais il se consolait, dit-on, de sa pauvreté en lisant Homère dans l'original. Il entra dans le Danemark en soulevant les classes inférieures au nom de Christian II, nom magique qui ralliait toujours les catholiques et les paysans. Tout était tromperie dans cette guerre machiavélique : les démocrates de Lubeck nommaient au peuple Christian II, et ne pensaient qu'à eux-meines; leur général Christophe ne travaillait ni pour Christian ni pour Lubeck, mais pour ses propres intérêts. Les calamités de cette révolution furent telles , que la guerre du comte est restée une expression proverbiale en Danemark. L'effroi général rallia tous les esprits à Christian III. Le sénat, retiré dans le Jutland, qui senl lui restait, l'appela du Holstein, où il s'était retiré ; Gustave lui prêta des secours. Le jeune roi assiègea Lubeck elle-même, et la forca de rappeler ses troupes. Les paysans, partout battus, perdirent l'espoir de la liberté. Christian III entra à Copeuhagne après un long siège. Le sénat fit arrêter les évêgues, les dépouilla de leurs biens, et lenr substitua des surintendants chargés de propager la religion évangélique. Ainsi s'éleva le ponvoir absolu de la noblesse par la défaite du clergé et des paysans. Christian III reconnut le trône électif, promit de consulter le grand mattre du royaume, le chancelier et le maréchal, qui devaient recevoir les plaintes contre le roi. La noblesse danoise décida que la Norwège ne serait plus qu'une province du royaume. Le protestantisme y fut établi. Le puissant archevěché de Drontheim était devenu un simple évêché, l'ancien esprit de résistance cessa de se manifester, si l'on excepte les troubles excités à Bergen par la tyrannie des facteurs hauséatiques, et le soulèvement des paysans, que l'on forcait de travailler aux mines, sous les ordres des mineurs allemands.

[L'Istante.] La pauvre Islande, entre ses neiges et ses voleans, essaya aussi de repousserla nouvelle foi qu'un voulait Ini imposer. Les Islandais avaient punr la domination danoise la même répugnance que les Danois pour l'influence allemande. Les évêques Augmont et Arneson résistérent à la tête de leur peuple, jnsqu'à ce que les Danois eussent tranché la tête au second. Arneson n'étaitpoint estimé pour la régularité de ses mœurs; mais il fut pleuré comme l'homme du peuple et comme un poête national : c'est lui qui, dès 1528, avaiintroduit l'imprimerie dans cette (le reculée. La révolution religieuse et politique du Danemark s'affernit àinsi partout, malgré une nouvelle tentative de Charles-Quint en faveur de l'étécteur palatin, mari de sa nièce, fille de Christian II. Enfin, l'alliance de Christian III avec les protestants l'Allemague et avec François I « décida l'empereur à le reconnattre. Il obtint pour ses sujets des Pays-Bas la liberté de naviguer dans la Baltique; dernier coup porté à la ligue banséatique, et dont elle ne devait point se relever.

# CHAPITRE IX.

CALVIN. — LA RÉFORME EN FRANCE, EN ANGLETERRÉ, EN ÉCOSSE, AUX PAYS-BAS, JUSQU'A LA SAINT-BAR-THÉLEMI, 1555-1572 <sup>I</sup>.

Calvin à Genève, 1855.—Le calvinisme passe en France, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Écosse. — Opposition de Philippe II. — Son mariage avec Marie, reine d'Angleterre, 1535. — Paix entre le roi d'Espagne et le roi de France Ileuri II, 1359. — Constitution de l'inquisition, 1561. — Mariage de Marie Stuart avec François II, 1560. — Lutte de l'écosse et de l'Angleterre, 1559-1567. — Avènement de Charles IX, 1561. — Massace de Vassi; guerre civile, 1562. — Paix d'Amboise, 1565; de Longjumeau, 1568. — — Batailles de Jarnac et de Moncontour, 1569. — Persécutions dans les Pays-Bas. — Conseil des troibles, 1567. — Révolte des Moresques d'Espagne, 1571. — Saint-Barthélemi, 1572.

Philippe II, fils et successeur de Charles-Quint, ne joignait pas comme lui l'Empire à la couronne d'Espagne, mais il disposait en grande partie de l'Angleterre par son mariage [ 1354] avec Marie, fille de Henri VIII. Le roi de France avait à combattre en lui le mattre de l'Espagne et des Pays-Bas, le dominateur de l'Italie et de l'Augleterre, le possesseur des mines d'Amérique. Il attaqua pourtant le premier. Les Guises, branche cadette de la maison de Lorraine, revendiquaient, comme héritiers de René d'Anjou, le royaume des Deux-Siciles; its obtinrent de conduire une armée en Italie. La route semblait frayée: Brissac, mattre du Piémont, avait entamé le Milanais; le Gaseon Montlue défendait opiniâtrément la ville de Sienne. Mais personne en Italie ne eroyait plus aux succès durables des

<sup>1</sup> Séparer dans la seconde moitié du seizième siècle, Phistoire de l'Espagne et des Pays-Bas, de la France, de l'Augleterre et de l'Écosse, ce serait se condamner à de continuelles répétitions. Cependant, pour faciliter l'enseignement, nous reuroyons au chappire XII du Français; aucune puissance italienne ne se déclara pour Guise. Leduc d'Albe, qui l'attendait dans les Ahbruzzes, usa l'impétuosité des Français. Guise lui-même demanda son rappel, et vint réparer par la prise de Calais la défaite de Saint-Quentin [1357]. La France rassurée crut voir en loi un sauveur. Le connétable de Montmorency, prisonnier des Espagnols, négocia la paix de Cateau-Cambresis [1359]. Ilenri II ne garda de ses conquêtes que Calais (pour huit ans), les trois évéchés et quelques places de Savoie. Cétait pertur l'espoir des conquêtes lointaines; mais le royaume se trouvait fermé aux invasions étrangéres; ce traité lui assurait ses trois portes d'Alugleterre. d'Allemagne et d'Italie.

La réconciliation des rois de France et d'Espagne n'était qu'une ligue contre la Réforme, qui prenait chaque jour un caractère plus alarmant.

La Réforme, à son premier àge, u'avait guère fait que détruire; dans le second, elle essaya de fonder. A son début, elle avait composé avec la puissance civile; la réforme luthérienne avait, sous plusieurs rapports, cél "Ouvrage des princes auxquels elle soumettait l'Église. Les peuples attendaient une réforme qui fut à eux; elle leur fut donnée par Jean Calvin, protestant français réfugié à Genève. La première avait conquis l'Allemagne du nord, la seconde bouleversa la France, les Pays-Bas, l'Angleterre el l'Écosse. Partout elle rencontra un opinitatre adversaire dans la puissance espagnole, que partout elle vainquit.

[Catvin. 1555.] Lorsque Calvin passa de Nérae à Genève [1555], il trouva cette ville affranchie de son évêgne et des ducs de Savoie, mais entretenue dans la plus violente fermentation par les complots des mamelus (serviles), et par les insultes continuelles des gentilshonimes de la Confrérie de la Cuiller. Il en devint l'apôtre et le législateur [1541-64], se portant pour juge entre le paganisme de Zwingle et le papisme de Luther. L'Eglise fut une démocratie, et l'État s'y absorba. Le calvinisme eut, comme la religion catholique, un terrain indépendant de toute puissance temporelle. L'alliance de Berne et de Fribourg permettait au réformateur de prêcher à l'aise derrière les lances des Suisses. Posté entre l'Italie, la Suisse et la France, Calvin ébranla tout l'Occident. Il n'avait ni l'impétuosité, ni la bonhomie, ni les facéties de Luther. Son style était triste et amer, mais fort, serré, pénétrant, Conséquent dans ses écrits plus

Tableau chronologique (roy. t. 1er, p. 515 à 520), qui contient le programme de ces diverses histoires. On y trouvers beaucoup de dates et de faits de détail, qui ne pouvaient entrer dans un tableau général de cette période,

que dans sa conduile, il commença par réclamer la tolérance auprès de François let 1, et finit par faire brûler Servet.

[ Progrès de ses doctrines. ] D'abord les Vaudois, et toutes les populations ingénieuses et inquiètes du midi de la France, qui avaient les premières essayé de secouer le joug au moyen âge, se rallièrent à la nouvelle doctrine. De Genève et de la Navarre, elle s'étendit jusqu'à la ville commerçante de la Rochelle, jusqu'aux cités alors savantes de l'intérieur, Poitiers, Bourges, Orléans; elle pénétra jusqu'aux Pays-Bas, et s'associa à ees baudes de Rederikers qui couraient le pays en déclamant contre les abus. De là , passant la mer , elle vint troubler la victoire de Henri VIII sur le pape, elle s'assit sur le trone d'Angleterre avec Édouard VI [ 1347], taudis qu'elle était portée par Knox dans la sauvage Écosse, et ne s'arrétait qu'à l'eutrée des montagnes, où les Hightanders conservérent la foi de leurs aucètres avec la haine des Saxons hérè-

[ Assemblées de Paris, 1550, ] Les assemblées furent d'abord secrètes. Les premières qui eurent lieu en France se tinrent à Paris, rue Saint - Jacques [vers 1550]; bientôt elles se multiplièrent. Les bûchers n'y faisaient rien; c'était pour le peuple une trop grande douceur d'entendre la parole de Dieu dans sa langue, Plusieurs étaient attirés par la curiosité, d'autres par la compassion, quelquesuns tentés par le danger même. En 1350, il n'y avait qu'une église réformée en France; en 1561, il y en eut plus de deux mille. Quelquefois ils s'assemblaient en plein champ au nombre de huit ou dix mille personnes; le ministre montait sur une charrette ou sur des arbres anioncelés, le peuple se placait sous le vent pour mieux recueillir la parole, et ensuite tous ensemble, hommes, femmes et enfants, entonnaient des psaumes. Ceux qui avaient des armes veillaient alentour, la main sur l'épée. Puis venaient les colporteurs qui déballaient des catéchismes, des petits livres et des images contre les évêques et le pape 2.

Ils ne s'en tinrent pas longtemps à ces assemblées. Non moins intolérants que leurs persécuteurs, ils voulurent exterminer ce qu'ils appelaient l'idotâtrie. Ils commencérent à reuverser les autels, à brûler les tableaux, à démolir les églises. Dés 1361, ils sommèrent le roi de France d'abattre les images de Jésus-Christ et des saints 3.

[Philippe II. 1856.] Tels étaient les adversaires que Philippe II entreprit de combattre et d'anéantir. Partout il les rencontrait sur son chemiu; en Angleterre, pour l'empécher d'épouser Élisabeth [1858]; en France, pour balancer la puisance des Guises ses allies [1361]; aux Pays-Bas, pour appuyer de leur fanatisme la cause de la liberté publique 4.

Au caractère cosmopolite de Charles-Quint avait succédé un prince tout Castillan, qui dédaignait toule autre langue, qui avait en horreur toute croyance étrangère à la sienne, qui voulait établir partout les formes régulières de l'administration, de la législation, de la religion espagnole. D'abord il s'était contraint pour épouser Marie, reine d'Angleterre [1555], mais-il n'avait pas trompé les Anglais. Le verre de bière qu'il but solennellement à son débarquement , les sermons de son confesseur sur la tolérance, ne lui donnérent aucune popularité. On en crut plutôt les bûchers élevés par sa femme. Après la mort de Marie [1538], il ne dissimula plus, il introduisit des troupes espagnoles aux Pays-Bas, y maintint l'inquisition, et à son départ déclara en quelque sorte la guerre aux désenseurs des libertés du pays dans la personne du prince d'Orange 5. Enfin il s'unit avec Henri II contre les ennemis intérieurs, qui les menaçaient également, en épousant sa fille, Élisabeth de France [ paix de Cateau - Cambresis, 1559]. Les fêtes de cette paix menacante furent marquées d'un caractère funèbre, Un tournoi fut donné au pied même de la Bastille, où le protestant Anne Dubourg attendait la mort. Le roi fut blessé, et le mariage se fit la nuit à Saint-Paul pendant son agonie 6. Philippe II, revenu dans ses États pour n'en plus sortir, fit construire, en mémoire de sa victoire de Saint-Ouentin, le monastère de l'Escurial, et y consacra cinquante ntillions de piastres. De sent lieues on découvre le sombre édifice, tout bâti de granit. Nulle sculp-

le bénissait et disait : Voici mon fils bien-aimé. Mémoires de Condé, 11, 656 ; et Schiller, Histoire du soulécement des Pays-Bas, liv. 11, chap. 1, trad. par M. de Châteaugiron.

- 5 Mém. de Condé, livre 111, p. 101.
- 4 Surtout depuis 1563.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Præfutio ad christianiasimum regem quá hic ei liber pro confessione fidei offertur. Ce morceau éloquent ouvre sou livre de l'Institution chrétienne, publié en 1356, qu'il a traduit lui-même.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'itait, par exemple, le cardinal de Lorraine tenant dans un sac le petit François II, qui tâchait de passer la tête pour respirer de temps en temps. Aux Pays-Bas, ou vendait le cardinal Granvelle, principal ministre de Philippe, couvant des œufs d'où sortaient des évêques en rampant, tandis que le diable planait sor sa tête,

b Le roi en s'embarquant dit au prince d'Orange, qui sc rejetait sur les états : No, no los estados, ma ros, ros, ros. Van der Vyncht.

<sup>6</sup> Mem. de Vieillerille , t. XXVIII , p. 417.

ture n'en pare les murailles. La hardiesse des vontes en fait toute la beanté. La disposition des bâtiments présente la forme d'un gril 1.

[Jésuites.] A cette époque, les esprits étaient parvenus en Espagne au dernier degré d'exaltation religieuse. Le progrès rapide des hérétiques dans toute l'Europe, la vietoire du traité d'Augshourg qu'ils avaient remportée sur Charles-Quint, leurs violences contre les images, leurs outrages aux saintes hosties, que les prédicateurs retraçaient aux Espagnols épouvantés, avaient produit un redoublement de ferveur. Ignace de Loyola avait fondé l'ordre des jésuites, tout dévoué au saint-siège [1454-40]. Sainte Thérèse de Jésus réformait les carmélites, et embrasait toutes les âmes des feux d'un amour mystique. Les carmes, les ordres mendiants, suivirent bientot la même réforme. La constitution de l'inquisition fut fixée en 1561. Si l'on excepte les Moresques, l'Espagne se trouva unic, comme un seul homme, dans un violent accès d'horreur contre les mécréants et les hérétiques. Étroitement liée avec le Portugal, que les jésuites gouvernaient, disposant des vieilles bandes de Charles-Ouint et des trésors des deux mondes, elle entreprit de sommettre l'Europe à son empire et à sa foi.

[ Elisabeth, 1559.] Les protestants disperses se rallièrent au nom de la reine Élisabeth, qui leur offrit asile et protection. Partout elle encouragea leur résistance contre Philippe II et les catholiques. Absolus dans leurs États, ees deux monarques agirent au dehors avec la violence de deux chefs de parti. La dévotion fastueuse de Philippe, l'esprit chevaleresque de la cour d'Élisabeth se concilièrent avec un système d'intrigue et de corruption; mais la vietoire devait rester à Élisabeth : le temps était de son parti. Elle ennoblissait le despotisme par l'enthousiasme qu'elle inspirait à la nation. Ceux même qu'elle persécutait étaient pour elle, en dépit de tout. Un puritain condamné à perdre la main. l'eut à peine compée, qu'il prit son chapean de l'autre, et le faisant tourner en l'air, il s'écria : Vive la reine!

Il fallut trente ans avant que les deux adversaires se prissent corps à corps. La lutte cut lieu d'abord en Écosse, en France et aux Pays-Bas.

[ Marie Stuart.] Elle ne fut pas longue en Écosse [1859-1867]. La rivale d'Élisabeth, la séduisante Marie Stuart, veuve à dix-huit ans de François II, se voyait comme étrangère au milieu de sessujets, [Guillaume d'Orange.] Mais c'était surtout dans la France et dans les Pays-Bas qu'Elisabeth et Phiilippe se faisaient une guerre secrète. L'âme du 
parti protestant était dans ces deux contrées le 
prince d'Orange, Guillaume le Taciturire, et son 
beau-père l'amiral Coligni, généraux nalheureux, 
mais politiques profonds, génies tristes, opiniatres, animés de l'instinct démocratique du calvimisme, malgré le sang de Nassau et de Montmorency. Colonel de l'infanterie sons Henri II, Coligni 
rallia à lui toute la petite noblesse, il donna à la 
Rochelle une organisation républicaine, tandis que 
le prince d'Orange encourageait la confédération 
des Gueux, et jetait les fondements d'une république plus durable.

(Fr. de Guise.) Le grand Guise et son frère, le cardinal de Lorraine <sup>2</sup>, gouvernaient la France sous François II, époux de leur nièce Marie Stuart (1360). Guise était l'idole du peuple depuis qu'il avait pris Calais en huit jours sur les Anglais. Mais il avait trouvé la France ruinée. Il s'était vu obligé de reprendre les domaines aliénés et de supprimer l'impôt des cinquante mille hommes, c'est-à-dire de désarmer le gouvernement au moment où la révolution éclatait. Des milliers de solliciteurs assiégeaient Fontainebleau, et le cardinal de Lorraine, ne sachant que leur répondre, faisait afficher que l'on pendrait ceux qui n'auraient pas vidé la ville dans les vingr-quatre heurej.

[Conspiration ul'Amboise, 1360.] Les Bourbous (Antoine, roi de Navarre, et Louis, prince de Condé), qui ne voyaient pas volontiers la chose publique entre les mains des deux cadets de la maison de Lorraine, profitèrent du mécontentement

qui détestaient en elle les Guises, ses oncles, chefs du parti catholique en France. Ses barons, soutenus par l'Angleterre, s'unirent avec Darnley, son époux, et poignardèrent sous ses yeux le musicien italien Riccio, son favori. Peu après, la maison qu'habitait Darnley, près d'Holyrood, sauta en l'air; il fut enseveli sous ses ruines, et Marie, enlevée par le principal auteur du crime, l'épousa de gré ou de force. La reine et le parti des barons se renvoyèrent mutuellement l'accusation. Mais Marie fut la moins forte. Elle ne trouva de refuge que dans les États de sa mortelle ennemie, qui la retint prisonnière, donna à qui elle voulut la tutelle du jeune fils de Marie, régna sons son nom en Écosse, et put dès lors lutter avec moins d'inégalité contre Philippe II.

I Instrument du martyre de saint Laurent; la bataille de Saint-Quentin fut gagnée par les Espagnols le jour de sa fête.

<sup>2</sup> Voy., dans les Mémoires de Gaspard de Tayannes.

la comparaison des avantages qu'avaient obtenus de Blenri II les maisons rivales de Guise et de Montmorency, t. XXIII, p. 410.

giural. Ils s'associèrent aux calvinistes, à Coligni, aux Anglais, qui venaient la nuit négocier avec enx à Saint-Denis. Les protestants marchèrent en armes sur Amboise, pour s'emparer de la personne du roi. Mais lis furent dénoncés aux Guises, et massacrés sur les chemins. Quelques-uns, qu'on avait réservés pour les exécuter devant le roi et toute la cour, trempèrent leurs mains dans le sang de leurs frères déjà décapités, et les levèrent au ciel contre ceux qui les avaient trabis. Cette seène funchre sembla porter malheur à tous ceux qui en avaient cé témoins, à François II. à Marie Stuart, au grand Guise, au chancelier Olivier, protestant dans le ceur, qui les avait condamnés et qui en mourut de remords!

[ Charles IX. - L'Hôpital. ] A l'avenement du petit Charles (IXo du nom, 1560), le pouvoir appartenait à sa mère, Catherine de Médicis, si elle cut su le garder; elle ne fit que l'ôter aux Guises, chefs des catholiques, et le gouvernement resta isolé entre les deux partis. Ce n'était pas une Italienne, avec la vicille politique des Borgia, qui ponvait tenir la balance entre les hommes énergiques qui la méprisaient : elle n'était pas digne de cette époque de conviction, et l'époque elle-même ne l'était pas du chancelier de l'Hôpital 2, noble image de la froide sagesse, impuissante entre les passions. Guise ressaisit, comme chef de parti, le pouvoir qu'il avait perdu. La cour lui fournit un prétexte, en adoueissant les édits contre les réformés, par ceux de Saint-Germain et de Janvier, et en admettant leurs docteurs à une diseussion solennelle dans le colloque de Poissi. En même temps que les ealvinistes se soulevaient à Nimes, le due de Guise passant par Vassi en Champagne, ses gens se prirent de querelle avec quelques huguenots qui étaient au préclie, et les massacrèrent [ 1562]. La guerre civile commença. César, disait le prince de Condé, a passé le Rubicon.

[Première guerre cicile. 1362-1365.] A l'approche d'une lutte si terrible, les deux partis n'hésitèrent pas à appeler l'étranger <sup>3</sup>. Les vieilles barrières politiques qui séparaient les penples tombèrent devant l'intérét religieux. Les protestants demandèrent secours à leurs frères d'Allemagne; ils livrèrent le Havre aux Anglais, tandis que les Guises entraient dans un vaste plan formé, disaiton, par le roi d'Espagne pour écraser Genève et la Navarre, les deux sièges de l'hérésie, pour exterminer les calvinistes de France, et dompter ensuite les luthériens dans l'Empire 4. De tons eôtés les partis s'assemblaient 5, avec un farouche enthousiasme. Dans ces premières armées, ni jeux de hasard, ni blasphème, ni débauche 6; les prières se faisaient en commun le matin et le soir. Mais sous eette sainteté extérieure, les eœurs n'étaient pas moins eruels. Montlue, gouverneur de Guienne, pareourait sa province avec des bourreanx : On pouvoit cognoistre, dit-il lui-même, par où il étoit passé, car par les arbres sur les chemins on en trouvoit les enseignes 7. Dans le Daupliné c'était un protestant, le baron des Adrets, qui précipitait ses prisonniers du haut d'une tour sur la pointe des piques.

[ Mort de Fr. de Guise. 1363. ] Guisc fut d'abord vainqueur à Dreux 8 : il fit prisonnier Condé, le général des protestants, partagea son lit avec lui, et dormit profondément à côté de son ennemi mortel. Orléans, la place principale des religionnaires, ne fut sauvée que par l'assassinat du duc de Gnise, qu'un protestant blessa par derrière d'un coup de pistolet [1363], Quelles qu'aient été son ambition et ses liaisons avec Philippe II, la postérité pardonnera beauconp à l'homme qui disait à son assassin : «Or cà, je veux vous montrer combien la reli-» gion que je tiens est plus donce que celle de quoi » vous faites profession : la vôtre vous a conseillé » de me tuer sans m'ourr, n'ayant reeu de moi an-» eune offense; et la mienne me commande que je » vous pardonne, tout convaineu que vous êtes de » m'avoir vonlu tuer sans raison. »

[Traité d'Amboise, 1365; — de Longjumeau, 1368; — de Saint-Germain, 1370.] La reine mère, délivrée d'un maltre, traita avec les protestants [à Amboise, 1363], et se vit obligée, par l'indignation des eatholiques, de violer peu à peu tous les articles du traité. Condé et Coligni essayèrent en vain de s'emparer du jenne roi; défaits à Saint-Denis, mais toujours redoutables, ils imposèrent à la cour la paix de Longjumeau [1888], aurnommée boi-

<sup>1</sup> Vicitleville, t. XXVII, p. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le chancelier l'Hôpital, qui avait les fleurs de lis dans le cœur... L'Étoile, t. XLV, p. 57.

dans ic cœur... L'Etoile, t. XLV, p. 57.

S Lanoue, t. XXXIV, p. 123-157. Les étrangers ouvroient les yeux et frétilloient pour entrer en France.

<sup>4</sup> Mem. de Condé, t. 111, p. 210.

<sup>5</sup> Lanouc, t. XXXW, p. 125. La plupart de la noblesse délibéra de venir à Paris, imaginant comme à l'aventure que ses protecteurs pourroient avoir besoin

d'elte... avec dix, vingt ou trente de teurs amis, portant armes couvertes, et logeant en hosteleries ou par tes champs, en bien payant.

<sup>6</sup> Lanoue donne les mêmes éloges aux catholiques et aux protestants, t. XXXIV, p. 154.

<sup>7</sup> Montluc, t. XX.

<sup>\*</sup> Voy. dans les Mém. de Condé, t. tV, les relations de la bataille de Dreux, attribuées à Coligni, p. 178, et à François de Guise, p. 688.

teuse et malassise, laquelle confirma celle d'Amboise. Une tentative de la cour pour saisir les deux chefs décida une troisième guerre. Toute modération sortit des conseils du roi avec le chancelier l'Hôpital. Les protestants prirent la Rochelle pour place d'armes, au lieu d'Orléans; ils se cotisèrent pour payer leurs auxiliaires allemands, que le duc de Deux-Ponts et le prince d'Orange leur amenaient à travers toute la France. Malgré leurs défaites de Jarnac et de Moncontour [ 1369], malgré la mort de Condé et la blessure de Coligni, la cour n'en fut pas moins obligée de leur accorder une troisième paix [Saint-Germain, 1370]. Leur culte devait être libre dans deux villes par province; on leur laissait pour places de sureté la Rochelle, Montauban, Cognae et la Charité. Le jeune roi de Navarre devait épouser la sœur de Charles IX (Marguerite de Valois). On faisait même espérer à Coligni de commander les secours que le roi voulait, disait-on, envoyer aux protestants des Pays-Bas. Les catholiques frémirent d'un traité si humiliant après quatre victoires; les protestants eux-mêmes, y eroyant à peine, ne l'acceptérent que par lassitude 1, et les gens sages attendaient de cette paix hostile quelque épouvautable malheur.

[ Persécution en Flandre. ] La situation des Pays-Bas n'était pas moins effravante, Philippe II ne comprenait ni la liberté ni l'esprit du Nord, ni l'intérêt du commerce; tous ses sujets, Belges et Bataves, se tournèrent contre lui, et les calvinistes, persécutés par l'inquisition; et les nobles, désormais sans espoir de rétablir leur fortune ruinée au service de Charles-Quint; et les moines, qui craignaient les réformes ordonnées par le coneile de Trente, ainsi que l'établissement de nouveaux évéchés dotés à leurs dépens ; enfin, les bons eitoyens, qui vovaient avec indignation l'introduction des troupes espagnoles et le renversement des vieilles libertés du pays. D'abord l'opposition des Flamands force le roi de rappeler son vieux ministre, le eardinal Granvelle [1365]; les plus grands seigneurs forment la confédération des Gueux, et pendent à leur eol des écuelles de bois, s'associant ainsi au petit peuple [ 1566]. Les calvinistes lèveut la tête de tous côtés; impriment plus de cinq mille ouvrages contre l'ancien culte, et, dans les seules provinces du Brabant et de la Flandre, pillent et profanent quatre cents églises <sup>2</sup>.

Ce dernier excès combla la mesure, L'âme barbare de l'hitippe II couvait déjà les pensées les plus sinistres : il résolut de poursuivre et d'exterminer ees ennemis terribles, qu'il rencontrait partout, et jusque dans sa famille. Il enveloppa dans la même haine et l'opposition légale des nobles flamands, et les fureurs iconoclastes des calvinistes, et l'opiniâtre attachement des pauvres Moresques à la religion, à la langue et au costume de leurs pères. Mais il ne voulut point agir sans la sanction de l'Église : il obtint de l'inquisition une condamnation secrète de ses rebelles des Pays-Bas 3, il interrogea même les plus célèbres docteurs, entre autres Oraduy, professeur de théologie à l'université d'Alcala, sur les mesures qu'il devait prendre à l'égard des Moresques : Oraduy répondit par le proverbe: Des ennemis toujours le moins 4. Le roi, confirmé dans ses projets de vengeance, jura de donner un exemple dans la personne de ses eunemis de manière à faire tinter les oreilles de la chrétienté, dût-il mettre en péril tous ses Etats 5.

Les conseils sanguinaires qu'il avait fait donner à la cour de France par le duc d'Albe 6, il commenca à les suivre, sans distinction de personne, avec une atroce inflexibilité. Son fils, don Carlos, parlait d'aller se mettre à la têle des révoltés des Pays-Bas; Philippe fit aceélérer sa mort par les médeeins [ 1568 ]. Il organise l'inquisition en Amérique [ 1370. ] Il désarme en un même jour tous les Moresques de Valence, défend à ceux de Grenade la langue et le costume arabes, prohibe l'usage des bains, les zembras, les leilas, et jusqu'aux rameaux verts dont ces infortunés couvraient leurs tombeaux : leurs enfants de plus de cinq ans doivent aller aux écoles pour apprendre la religion et la langue castillane [ 1565-68 ]. En même temps marchait d'Italie en Flandre le sanguinaire due d'Albe, à la tête d'une armée fanatique comme l'Espagne et corrompue comme l'Italie 7. Au bruit de sa marche, les Suisses s'armèrent pour couvrir Genève. Cent mille personnes, imitant le prince d'Orange, s'enfuirent des Pays-Bas8. Le duc d'Alhe établit dès son

L'admiral dit qu'il désireroit plutôt mourir que de retomber en ces confusions, et voir devant ses yeux commettre tant de maux. Lanoue, tome XXXIV, page 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller, tome I, page 255, et tome II, premières

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schiller, d'après Meteren, fol. 54.

<sup>4</sup> Ferreras, t. IX, p. 525.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lettre de l'envoyé d'Espagne à Paris , adressée à la

duchesse de Parme, gouvernante des Pays-Bas, citée par Schiller, vol. II.

<sup>6</sup> Entrevue de Bayonne, 1566. On y entendit le duc d'Albe dire à la reine mère, Catherine de Médicia, que la téte d'un saumon valait mieux que celle de cent grenouilles.

<sup>?</sup> Voy. les détails dans Meteren, liv. m , p. 52.

<sup>8</sup> Rien n'est fait , disait Granvelle , puisqu'on a laissé échapper le Taciturne.

arrivée le conseil des troubles, le conseil de sang. comme disaient les Belges, qu'il composa en partic d'Espagnols [1567]. Tous ceux qui refusent d'abjurer, tous eeux qui ont assisté aux prêches, fussent-ils eatholiques, tous ceux qui les out tolérés. sont également mis à mort. Les Gueux sont poursuivis comme les hérétiques : ceux même qui n'ont fait que sollieiter le rappel de Granvelle sont reeherchés et punis: le comte d'Egmont, dont les vietoires à Saint-Ouentin et à Gravelines avaient honoré le commencement du règne de Philippe II, l'idole du peuple et l'un des plus lovaux serviteurs du roi, périt sur un échafaud. Les efforts des protestants d'Allemagne et de France, qui forment une armée à Louis de Nassau, fils du prince d'Orange, sont déconcertés par le due d'Albe; et, pour mieux insulter ses victimes, il se fait élever dans la citadelle d'Anyers une statue de bronze, qui foule aux pieds des esclaves, et qui menace la ville.

Même barbarie, même succès en Espagne ; Philippe saisit avec joie l'occasion de la révolte des Moresques pour accabler ce malheureux peuple. An moment de teurner ses forces au dehors, il ne voulait laisser aucune résistance derrière lui. La pesanteur de l'oppression avait rendu quelque conrage aux Moresques : un fabricant de carmin, de la famille des Abencerrages, s'entendit avec quelques autres ; d'épaisses fumées s'élevèrent de montagne en montagne; le drapeau incarnat fut relevé; les femmes elles-mêmes s'armèrent de longues aiguilles d'emballeurs pour percer le ventre des chevaux : les prêtres furent partout massacrés, Mais bientôt arrivèrent les vieilles bandes de l'Espagne. Les Moresques reçurent quelques faibles secours d'Alger: ils implorèrent en vain ceux du sultan Sélim. Les vicillards, les enfants, les femmes suppliantes furent massaerés sans pitié. Le roi ordonna qu'au-dessus de dix aus tous ceux qui restaient deviendraient esclaves [1571]1.

[Saint-Barthétemi, 1372.] Le faible et honteux gonvernement de la France ne voulut pas rester en arrière. L'exaspération des catholiques était devenue extrême, lorsqu'aux noces du roi de Navarre et de Marguerite de Valois, ils virent arriver dans

Paris ces hommes sombres et sévères qu'ils avaient souvent reneontrés sur les changs de bataille, et dont ils regardaient la présence comme leur honte. Ils se comptèrent et commencèrent à jeter des regards sinistres sur leurs ennemis. Sans faire honneur à la reine mère ni à ses fils d'une dissimulation si longue et d'un plan si fortement concu. on peut croire que la possibilité d'un tel événement avait été pour quelque chose dans les motifs de la paix de Saint-Germain. Cependant un erime si hardi ne serait pas entré dans leur résolution, s'ils n'eussent eraint un instant l'ascendant de Coligni sur le jeune Charles IX. Sa mère et son frère, le duc d'Anjou, qu'il commençait à menacer, ramenèrent à eux par la peur cette âme faible et capricieuse, où tout se tournait en fureur, et lui firent résoudre le massacre des protestants aussi facilement qu'il aurait ordonné eelui des principaux catholiques, Le 24 août 1572, sur les deux ou trois heures de la nuit, la eloche de Saint-Germainl'Auxerrois sonna, et le jeune Henri de Guise, crovant venger son père, commença le massacre en égorgeant Coligni. Alors on n'entendit plus qu'un eri : Tue! Tue! La plupart des protestants furent surpris dans leurs lits. Un gentilhomme fut poursuivi, la hallebarde dans les reins, jusque dans la chambre et dans la ruelle de la reine de Navarre. Un catholique se vanta d'avoir racheté des massacreurs plus de trente hugnenots pour les torturer à plaisir. Charles IX fit venir son beau-frère et le prince de Condé, et leur dit : La messe ou la mort! On assure que, d'une fenètre du Louvre, il tira avec une arquebuse sur les protestants qui fuyaient de l'autre côté de l'eau. Le lendemain une aubépine avant refleuri dans le eimetière des Innocents, le fanatisme fut ranimé par ee prétendu miracle, et le massaere recommença. Le roi, la reine mère et toute la cour allèrent à Montfaueon voir ce qui restait du corps de l'amiral 2. Il faut ajouter l'Hônital aux vietimes de la Saint-Barthélemi; lorsqu'il apprit l'exécrable nouvelle, il voulait qu'ou ouvrit les portes de sa maison aux massacreurs qui viendraient; il n'y survéeut que six mois, répétant toujours : Excidat illa dies avo 3 !

Majesté à Cracovie, des causes et motifs de la Saint-Barthélemi, 496-510.

»... Or, après avoir reposè seulement deux heures la nuiet, a insi que le jour commençoit à poindre, le » roy, la royne ma mère et moi allasmes au portail du » Louvre, joignant le jeu de paulme, en une chambre qui regarde sur la place de la basse court pour voir » le commencement de l'exécution; où nous ne fusmes » pas longtemps, ainsi que nous considérions les événements et la çonséquence d'une si grande entre-nements et la çonséquence d'une si grande entre-

<sup>1</sup> Ferreras, t. IX et X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, t. XXXVII, p. 233.

Scallect. des Mém., t. XXXVII, Marguerite de Valois, 40-50, et de Thou, 250-5; XXXV. Avis du maréchal de Tavannes, donnés au roi sur les afláires de son royaume aprês la paix de Saint-Germain; XLV, L'Étoite, 75-8; 1er vol. (de la seconde série), Sully, 225-246; roy. aurtout dans le t. XLIV (de la première série), Discours du roi Henri III à un personnage d'honneur et de qualité (Miron, son médecin), étant près de Sa

l'emporta [1574].

Une chose aussi horrible que la Saint-Barthéneni, c'est la joie qu'elle excita. On en frappa des médailles à Rome, et Philippe II félicita la cour de France. Il croyaît le protestantisme vaigeu. Il associait la Saint-Barthélmi et les massacres ordonnés par le due d'Alhe au glorieux évênement de la bataille de Lépaute, dans laquelle les flottes d'Espagne, du pape et de Venise, eommandées par don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles-Quint, avaient. Pannée précédente, anéant la marine ottomane. Les Tures vaincus sur mer, les Moresques réduits. Es hérétiques exterminés en France et aux Pays-Bas, semblaient frayer la route au roi d'Espagne vers cette monarchie universelle à laquelle son père avait en vain aspiré.

## CHAPITRE X.

SUITE JUSQU'A LA MORT DE HENRI IV, 1572-1610. COFP D'OEIL SUR LA SITUATION DES PUISSANCES BELLIGÉRANTES APRÈS LES GUERRES DE RELIGION.

Mort de Charles IX, 1574. — Insurrection des Pays-Bas, 1572. Union d'Utrecht, 1579. — Formation de la Ligue en France, 1577. Puissance des Guises. Bataille de Coutras, 1587. Barricades, états de Blois, 1588. Assassinat de Henri III, 1589. Avlenment de Henri UV. — Mort de Maric Stuart, 1587. Armement et mauvais succès de Philippe II, 1588. Grandeur d'Élisabeth.

[Mort de Charles IX. 1874.] « Le roi Charles, o oyant, le soir du même jour et tout le lendemain, « conter les meurtres et tueries qui s'y étoient faits » des vicillards, femmes et enfants, tira à part mattre Ambroise Paré, son premire rhierurgieu, « qu'il aimoit infiniment quoiqu'il fust de la relisgim, et lui dit : Ambroise, je ne sega ee qui m'es survenu depuis deux ou trois jours, mais je me » trouve l'esprit et le corps grandement esmeus,

» prise, à laquelle, pour dire vray, nous n'avions jusques alors guire bien penes, nous ententismes à l'instant tirer un coup de pistolet; et ne seaurois dire en quel cudroict ni v'il offence quelqu'un i bien seayje que le son seulement nous blessa tous trois si avant en l'esprit qu'il offença nos seus et noire jugement, espris de terreur et d'apprehension des grands désordres qui s'alloient lors commettre; et pour y obvier envoyames soudainement et en toute difigence un gentilhomme vers M. de Guise, pour luy dire et expressement commandre de noutre part qu'il se retirant en son logis, et qu'il se gardast bien de rien entreprender sur l'admiral, ce seul gonnaudement blant à tout moment, aussi bien veillant que dors mant, que ces corps massacrez se présentent à moy les faces bydeuses et couverles de sang; je voudrois que l'on n'y eust pas compris les imbéseiles et innocents !. Dès lors il ne fit plus que languir, et dix-buit mois après un flux de sang

voire tout ainsi que si j'avois la fièvre, me sem-

[Henri III.] Le erime avait été inutile. Dans plusieurs villes les gouverneurs refusérent de l'exècuter. Les calvinistes, se jetant dans la Rochelle, dans Sancerre, et d'autres places du midi, s'y découlirent en désespérés. L'horreur qu'inspirait la Saint-Barthélemi leur donna des auxiliaires en créant parmi les catholiques le parti modéré, qu'on appelait cetul des politiques. Le nouveau roi. Henri III, qui revint de Pologne pour succéder à son frère, était connu pour un des auteurs du massacre. Son propre frère, le due d'Alengon, s'enfuit de la cour avec le jeune roi de Navarre, et réunit ainsi les politiques et les calvinistes.

[Philippe perd la moitié des Pays-Bas.] Aux Pays-Bas, la tyrannie du due d'Albe n'avait pas mieux réussi. Tant qu'il se contenta de dresser des échafauds, le peuple resta tranquille; il vit, sans se révolter, tomber les têtes les plus illustres de la noblesse. Il n'existait gu'un moyen de rendre le mécontentement commun aux catholiques et aux protestants, aux nobles et aux bourgeois, aux Belges et aux Bataves, e'était d'établir des impôts vexatoires, et de laisser le soldat mal payé ranconner les habitants : le due d'Albe fit l'un et l'autre. L'impôt du dixième, établi sur les denrées, fit intervenir dans les moindres ventes, sur les marchès, dans les bontiques, les agents du fise espagnol. Les amendes innombrables, les vexations continuelles irritèrent toute la population. Pendant que les bontiques se ferment, et que le due l'Albe fait pendre les marchands eoupables d'avoir fermé, les queux marins (e'est ainsi qu'on désignait les fugitifs qui vivaient de piraterie), chassés des ports de l'Angleterre sur la réclamation de Philippe II,

 faisant cesser tout le reste<sup>®</sup> Mais tost après le gentilhomme retournant nous dit que ™. de Guise luy avoit répondu que le commandement estoit venu trop tard, et que l'admiral estoit mort, et qu'on commençoit à exècuter par tout le reste de la ville. 'Ainsi retournasmes à notre première délibération, et pen après

nous laissasmes suivre le fil et le cours de l'entreprise
 et de l'exécution. Voilà, monsieur, la vraye histoire
 de la Sainet-Barthélemy, qui m'a troublé ceste nuiet
 l'entendement, «

<sup>1</sup> Sully, 1er vol. de la Coll. des Mém. (deuxième série), p. 245.

s'emparent du fort de Brielle en Hollande [1372], el commencent la guerre dans ce pays coupé par tant de bras de mer, de fleuves et de eanaux. Une foule de villes chassent les Espagnols. Peut-être restait-il eneore quelque moyen de pacification; mais le dne d'Albe apprit aux premières villes qui se rendirent qu'elles n'avaient ni elémence, ni bonne foi à espérer. A Rotterdam, à Malines, à Zutphen, à Naarden, les capitulations furent violées, les habitants massacrés, Harlem, sachant ec qu'elle devait attendre, rompit les digues, et euvoyadix têtes espagnoles pour payement du dixième denier. Après une résistance mémorable, elle obtint son pardon, et le due d'Albe confondit dans un massacre général les malades et les blessés. Les soldats espagnols eurent eux-mêmes quelques remords de ee manquement de foi, et en expiation, ils consacrérent une partie du butin à bâtir une maison aux jésuites de Bruxelles.

Sous les successeurs du due d'Albe, la licener des troupes espagnoles, qui pillèrent Anvers, forca les provinces wallones de s'unir , dans la révolte, à celles du nord [1576]; mais eette alliance ne pouvait être durable. La révolution se consolida en se concentrant dans le nord par l'union d'Utrecht, fondement de la république des Provinces-Unies [1579]. L'intolérance des protestants ramena les provinces méridionales sous le joug du roi d'Espagne. La population batave, toute protestante, tout allemande de caractère et de langue, toute composée de bourgeois livrés au commerce maritime. attira ce qui lui était analogue dans les provinces du midi. Les Espagnols purent reconquerir dans la Belgique les murs et le territoire; mais la partie la plus industrieuse de la population leur échappa.

Les insurgés avaient offert successivement de se soumettre à la branche allemande de la maison d'Autriche, à la France, à l'Angleterre. L'archiduc Mathias ne leur amena aueun secours. Don Juan, frère et général de Philippe II, le due d'Anjou, frère de Henri III. Leieester, favori d'Élisabeth. qui voulurent successivement se faire souverains des Pays-Bas, se montrèrent également perfides [1577, 1582, 1587]. La Hollande, regardée comme une proie par tous ceux à qui elle s'adressait, se décida enfin, faute d'un souverain, à rester en république. Le génie de eet État naissant fut le prince d'Orange, qui, abandonnant les provinces méridionales à l'invincible due de Parme, lutta contre lui par la politique, jusqu'à ee qu'un fanatique, armé par l'Espagne, l'eût assassiné [1584],

[La Ligue. 1877.] Pendant que Philippe perdait la moitié des Pays-Bas, il gagnait le royaume de Portugal. Le roi don Sébastien s'épait jeté sur la côte d'Afrique avec dix mille hommes, dans le vain espoir de la conquérir et de percer jusqu'aux Indes. Ce héros du temps des eroisades ne fut, au seizième siècle, qu'un aventurier. Son oncle, le cardinal hallenri, qui lui suecéda, étant mort peu après, Philippe II s'empara du Portugal, malgré la France et les Portugais eux-mêmes [1880].

[ Bataille de Contras, 1587.] En France tout lui réussissait. La versatilité de Henri III, celle du duc d'Alençon, qui se mit à la tête des protestants francais etensuite de ceux des Pays-Bas, avaient décidé le parti eatholique à chercher un chef hors de la famille royale. Par le traité de 1576, le roi avait aecordé aux calvinistes la liberté du culte dans tont le royanme, excepté Paris : il leur donnait une chambre mi-partie dans chaque parlement, et plusieurs villes de sûrcté ( Augoulème , Niort, la Charité, Bourges, Saumur et Mézières), où ils devaient tenir des garnisons payées par le roi. Ce traité détermina la formation de la Ligue [ 1577]. Les associés juraient de défendre la religion, de remettre les provinces aux mêmes droits, franchises et liberlés qu'elles avaient au temps de Clovis, de pracéder contre eeux qui persécuteraient l'Union, sans acception de personne, afin de rendre prompte obéissance et fidèle service au chef qui serait nommé 1. Le roi crut devenir le maître de l'association en s'en déclarant le chef. Il commençait à entrevoir les desseins du duc de Guise; on avait trouvé dans les papiers d'un avocat, mort à Lyon en revenant de Rome, une pièce dans laquelle il disait que les descendants de Hugues Capet avaient régné jusquelà illégitimement et par une usurpation maudite de Dieu, que le trône appartenait aux princes lorrains, vraie postérité de Charlemagne, La mort du frère du roi encourageait ces prétentions [1584]. Henri n'ayant point d'enfant, et la plupart des catholiques repoussant du trone le prince hérétique auquel revenait la couronne, le duc de Guise et le roi d'Espagne, beau-frère de Henri III, s'unirent pour détrôner le roi, sauf ensuite à se disputer ses dénouilles. Ils n'eurent que trop de facilités pour le rendre odieux. Les revers de ses armées semblaient autant de trahisous : le faible prince était à la fois battu par les protestants et aecusé par les eatholiques. La victoire de Coutras, ou le roi de Navarre s'illustra par sa valeur et par sa elémenee envers les vaineus [1587], mit le comble à l'irritation des catholiques. Pendant que la Ligue s'organisait dans la capitale, Heuri III, partagé entre les soins d'une dévotion monastique et les exeès d'une débauche dégoûtante, donnait à tout Paris le speetaele de sa prodigalité scandaleuse et de ses goûts

<sup>1</sup> Premier vol. de la Coll. des Mém. (deuxième série),

puérils. Il dépensait douze cent mille francs aux noces de Joycuse, son favori, et n'avait pas de quoi payer un messager pour envoyer au duc de Guise une lettre de laquelle dépendait le salut du royaume. Il passait le temps à arranger les collets de la reine et à friser lui-même ses cheveux. Il s'était fait prieur de la confrérie des pénitents blancs, « Au » commencement de novembre, le roy fit mettre » sus par les églises de Paris, les oratoires, autre-» ment dit les paradis, où il allait tous les jours » faire ses aumones et prières en grande dévotion, » laissant ses chemises à grands godrons, dont il » était auparavant si eurieux, pour en prendre à » collet renversé à l'italienne. Il allait ordinaire-» ment en coehe avec la reine sa femme, par les » rues et maisons de Paris, prendre les petits chiens " damerets, se faisait lire la grammaire et apprenait à décliner 1, n

Ainsi la crise devenait imminente en France et dans tout l'Occident [1385-1588]. Elle semblait devoir être favorable à l'Espagne : la prise d'Anvers par le prince de Parme, le plus mémorable fait d'armes du seizième siècle, complétait la réduction de la Belgique [1385]. Le roi de France avait été obligé de se mettre à la discrètion des Guises [même annéel, et la Ligue prenait pour fover une ville inimense, où le fanatisme religieux se fortifiait du fanatisme démocratique [1588]. Mais le roi de Navarre résista, contre toute vraisemblance, aux forees réunies des catholiques [1586-7]; Élisabeth donna une armée aux Provinces-Unies [1585], de l'argent au roi de Navarre [1585] : elle déjoua toutes les conspirations [1384-5-6] ; et frappa l'Espagne et les Guises dans la personne de Marie Stuart,

[Mort de Murie Stuart. 1587.] Longtemps Élisabeth avait répondin aux instances de ses conscillers: Puisée tuer l'oiseau qui s'est rétydié dans mon sein? Elle avait accepté des broderies et des robes de Paris que lui offrait sa eaptive. Mais l'irritation croissante de la grande lutte européenne, les craintes qu'on inspirait sans cesse à Élisabeth pour sa propre vie, la puissance mystérieuse du jésuite Persons, qui, du continent, remuait l'Angleterre, portèrent la reine aux dernières extrémités?

1 L'Étoile, t. XLV, p. 123.

2 Un prêtre catholique ayant êté pendu sous sec coisées mêmes. Marie comprit son sort et demanda la vie à toute condition : elle écrivait à Élisabeth : -le vous - supplie, madame, les mains jointes, de me délivrer de cette longue et misérable captivité... Vous seve dit - à mon secrétaire que vous ne vouliez persécuter personne à eaux de as religion seulement. Pour Bamour et de Dieu, madame, persistez dans cette sainte réconition, digme de vous, digme de votre sang. Le siècle iton, digme de vous, digme de votre sang. Le siècle.

Malgré l'intervention des rois de France et d'Écosse, Marie fut condamnée à mort par une commission, comme coupable d'avoir conspiré avec les étrangers pour l'invasion de l'Angleterre et la mort d'Élisabeth. Une salle avait été lendue de noir dans le château de Fotheringay; la reine d'Écosse y parut couverte de ses plus riches habillements; elle consola ses domestiques en pleurs, protesta de son innocence et pardonna à ses eunemis. Élisabeth aggrava l'horreur de cette résolution cruelle par des regrets affectés et des dénégations hypocrites [1387].

[Barricades, 1388.] La mort de Marie ne fut nulle part plus ressentie qu'en France. Mais qui l'aurait vengée? Son beau-frère, Henri III, tombait du trône : son cousin, Henri de Guise, eroyait y monter. La France était folle de cet homme-là, car c'est trop peu dire amoureuse. Depuis ses suceès sur les Allemands, alliés du roi de Navarre, le peuple ne l'appelait plus que le noureau Gédéon . le nouvéau Machabée; les nobles le nommaient notre grand. Il n'avait qu'à venir à Paris pour en être le mattre; le roi le lai défend, et il arrive: toute la ville court au-devant de lui en eriant : Vire le duc de Guise! Hosanna filio David! Il brave le roi dans son Louvre, à la tête de quatre cents gentilshommes. Dès lors les Lorrains croient avoir cause gagnée : le roi sera icté dans un couvent. la duchesse de Montpensier, sœur du due de Guise, montre les eiseaux d'or avec lesquels elle doit tondre le Valois. Le peuple élève partout des barricades, désarme les Suisses que le roi venait de faire entrer dans Paris, et les cut tous massacrés sans le duc de Guise. Un moment d'irrésolution lui fit tont perdre : pendant qu'il diffère d'attaquer le Louvre, la vieille Catherine de Médieis l'amuse par des propositions, et le roi se sauve à Chartres. Guise essava en vain de se rattacher au parlement, C'est grand' pitié, monsieur, lui dit le président Achille de Harlai, quand le valet chasse le maître; au reste, mon âme est à Dieu, mon cœur au roi, mon corps entre les mains des méchants.

[États de Blois.] Le roi, délivré, mais abandonné de tout le monde, fut obligé de cèder : il approuva tout ee qui s'était fait, livra au due un

» présent a suffisamment prouvé, dans tonte l'étendue de la chrétienté, que la force humaine ne peut l'em» porter sur l'algonscience. En ce qui me concerne, si
» ma religion socié but où visent mes ennemis, je suis
» prète, grâce à Dieu, à courber mon con sous la
hache, et à verser mon sang à la face des nations
chrétiennes : je regarderai comme un bonheur
» d'être la première victime; ce n'est pas une vaine
» ostentation, yous savez que je ne suis pas liors de
» danger. »

graud nombre de villes, le nomma généralissime des armées du royaume, et convoqua les états généraux à Blois. Le duc de Guise voulait un plus haut titre: il abreuva le roi de tant d'outrages, qu'il arraeha au plus timide des hommes une résolution hardie, celle de l'assessimer.

« Le jeudi 22 décembre 1388, le duc de Guise se mettant à table pour d'îner, trouva sous sa serviette un billet dans lequel était éerit : « Bonnez» vous de garde, on est sur le point de vous jouer un mauvais tour. » L'ayant lu, il écrivit au bas : On n'oserait ; et il le rejeta sous la table. « Voilà, » dit-il, le neuvième d'aujourd'lui. » Malgré ces avertissements, il persista às e rendre au conseil ; et comme il traversait la chambre où se tenaient les quarante-cinq gentilshommes ordinaires , il fut égorgé !.

[Destruction de l'armada,] Pendant ettle tragédie, qui favorisait plutôt qu'elle ne contrariait les desseins de l'Espagne, Philippe II entreprenait la eonquête de l'Angleterre et la vengeanee de Marie Stuart. Le 5 juin 1388 sortit de l'embouehure du Tage le plus formidable armement qui ett jamais effrayé la chrétienté : cent treute-cinq vaisseaux d'une grandeur jusque-là inoute, huit mille matelots, dix-neuf mille soldats, la fleur de la noblesse espagnole, et Lope de Vega sur la flotte pour chauter la victoire. Les Espagnols, ivres de ee spectaele, décorèrent cette flotte du nom d'invincible armada, Elle devait rejoindre aux Pays-Bas le prince de Parme, et protéger le passage de treutedeux mille vieux soldats; la forêt de Waes en Flaudre s'était changée en bâtiments de transport. L'alarme était extrême en Angleterre : on montrait aux portes des églises les instruments de torture que les inquisíteurs apportaient sur la flotte espagnole. La reine parut à cheval devant les milices assemblées à Tewkesbury, et promit de mourir pour son peuple. Mais la force de l'Angleterre était dans sa marine, Sous l'amiral Howard servaient les plus grands hommes de mer du siècle. Drake. Hawkins, Frobisher. Les petits vaisseaux anglais harcelèrent la flotte espagnole, déjà maltraitée par les éléments; ils la troublèrent par leurs brûlots; le prince de l'arme ne put sortir des ports de Flandre, et les restes de cet armement formidable. poursuivis par la tempête sur les rivages d'Écosse et d'Irlande, vinrent se caeher dans les ports de

Le reste de la vie d'Élisabeth ne fut qu'un triomphe : elle rendit inutiles les entreprises de Philippe II sur l'Irlande, et poursuivit sa victoire

a Le 23, à quatre heures du matin, le roy demanda à son valet de chambre les elefs des petites cellules qu'il avoit fait dresser pour des capucius. Il descendit, et de fois à autres il alloit lui-même regarder en sa chambre si les quarante-cinq y étoient arrivés, et à mesure qu'il y en trouvoit, les faisoit monter et les enfermoit ... Et peu après que le due de Guise fut assis au conseil. « J'ai » froid, dit-il, le co:ur me fait mal; que l'on fasse du « feu ; » et s'adressant au sieur de Morfontaine, trésorier de l'épargne : « Monsieur de Morfontaine, je vous prie » de dire à M. de Saint-Prix, premier valet de chambre o du roy, que je le prie de me donner des raisins de » Damas ou de la conserve de roses... » Le duc de Guise met des prunes dans son drageoir, jette le demeurant sur le tapis, « Messieurs , dit-il , qui en veut? » et se lève. Mais, ainsi qu'il est à deux pas près de la porte du vieux eabinet, prend sa barbe avec la main droite et tourne le corps et la face à demi pour regarder ceux qui le suivoient, fut tout soudain saisi au bras par le sieur de Montsery l'ainé, qui étoit près de la cheminée, sur l'opinion qu'il eut que le due voulut se reculer pour se mettre en défense; et tout d'un temps est par lui même frappé d'un coup de poignard dans le sein, disant : " Ah! traitre, tu en mourras, " Et en même temps le sieur des Effranats se jette à ses jambes, et le sieur de Saint-Malines lui porte par le derrière un grand coup de poignard près de la gorge, dans la poitrine, et le sieur de Loignac un coup d'épée dans les reins. Et bien qu'il eust son épée engagée de son manteau, et les jambes saisies, il ne laissa pas pourtant (tant il

etoit puissant) de les catraîner d'un hout de la chamre à l'autre, jusqu'au pied du lit du roy, oi il tomba... Lequel étant dans son cabinet, leur ayant demandé s'ils avoient fait, en sortit et donn un coup de pied par le visage à ce pauvre mort, jout ainsi que ledit due de Guise en avoit donné au feu amira!: elous remarquable, avec une, que le roi l'ayant un peu contrasplé, dit tout has : « Mon Dieu, qu'il est grand! il paroit enocre plus grand mort que vivant. »

\* Le sieur de Beaulieu, apercevant en ee corps quelque petit mouvement, il lui di : \* Monsieur, eependant
• qu'il vous reste quelque peu de vie, demandez par• don à Dieu et au roy. \* Alors, sans pouvoir parler,
• jetant un grand et profond soupir, comme d'une voix
enrouée, il rendit l'àme, fut couvert d'un maniteau
gris, et au-dessus mis une croix de paille. Il demeura
bien deux heures durant en cette façon, puis fut livré
entre les mains du sieur de Richelieu, grand prévost
de France, lequel, par le commandement du roy, fit
brûler le corps par son exécuteur en cette première
salle, qui est en bas, à la maiu droite en entrant dans
e château; et à la fin jete les condres en la rivière, «
Relation de la mort de NM, le due et le cardinal de

Relation de la mort de MM. le due et le cardinal de Guise, par le sieur Miron, médecin du roy Henri III, XLV- volume de la Collection des Mémoires; L'Étoile, même volume; Palma Coyet, XXXVIII; et Sully, Ier vol. p. 100-8.

Sur les Barricades, voy. les mêmes mémo res, et particulièrement le procès-verbal de Nico'as Poulain, lieutenant de la prévosté de l'Ile-dr-France, XLV-vol.

sur toutes les mers. L'enthousiasme de l'Europe, exalté par de tels succès, prit la forme la plus flatteuse pour une femme, celle d'une ingénieuse galanteric. On oublia l'âge de la reine (55 ans). Henri IV déclarait à l'ambassadeur d'Angleterre qu'il la trouvait plus belle que sa Gabrielle. Ŝhakspeare la proclamait la belle vestale assise sur le trône d'Occident; mais aucun hommage ne la touchait plus que ceux du spirituel Walter Raleigh et du jeune et brillant comte d'Essex : le premier avait commencé sa fortunc en jetant son mantcau sous les pieds de la reine qui traversait un endroit fangeux; d'Essex l'avait charmée par son héroïsme. Il s'était sauvé de la cour, malgré ses ordres, pour prendre part à l'expédition de Cadix : il y sauta le premier à terre, et, si on l'eut cru, Cadix serait peut-être resté aux Anglais. Son ingratitude et sa fin tragique attristèrent scules les derniers jours d'Élisabeth.

§ II. — Jusqu'à la mort de Henri IV. Conp d'œil sur la situation des puissances belligérantes.

Mayenne, — Combat d'Arques, — Bataile d'Ivri, 1590. — États de Paris, 1595. — Albjoration et absolution de Henri IV, 1598-1595. — Édit de Nantes, — Paix de Vervins, 1598. — Époisement de l'Espagne; expulsion des Mores de Valence, 1609. — Administration de Henri IV; richesse de la France. — Assassinat de Henri IV, 1610.

Philippe II, repoussé de la Hollande et de l'Angleterre, tournait toutes ses forces contre la France; le due de Mayenne, frère de Guise, non moins habile, mais moins populaire, ne pouvait balancer l'or et les întrigues de l'Espague.

[ Assassinat de Henri III. 1589. ] Dès que la nouvelle de la mort de Guisc parvint à Paris, le peuple prit le deuil, les prédicateurs tonnérent; on tendait de noir les églises; on plaçait sur les autels les images du roi en circ, et on les percait d'aiguilles. Mayenne fut créé chef de la Ligue, les états nonimèrent quarante personnes pour gouverner. Bussi-Leclere, devenu, de mattre d'armes et de procurcur, gonverneur de la Bastille, y conduisit la moitié du parlement. Henri III n'ent d'autre ressource que de se jeter dans les bras du roi de Navarre : tous deux vinrent assiéger Paris. Ils campaient à Saint-Cloud, lorsqu'un jeune moine, nommé Clément, assassina Henri III d'un coup de conteau dans le bas-ventre. La duchesse de Montpensier, sœur du duc de Guise, qui attendait la nouvelle sur laroute, l'apporta la première, presque folle de joie. On offrit dans les églises l'image de Clément à l'adoration du peuple ; sa mère, pauvre paysanne de Bourgogne, étant venue à Paris, la foule se porta au-devant d'elle en criant: Heureux le sein qui vous a porté et les mamelles qui vous ont allaité! [1389.]

[Henri IV.— Arques.— Ierr.] Henri IV. abandonné de la plupart des catholiques, fut bientot serré de près par Mayenne, qui se faisait fort de l'amener aux Parisiens, pieds et poings liés. Déjà on louait des fenêtres pour le voir passer. Mais Mayenne avait affaire à un adversaire qui ne dormait pas, et, qui usait, comme disait le prince de Parme, pione de bottes que de souliers!: il attendit Mayenne près d'Arques en Normandie, et combattit avec trois mille hommes contre treute mille. Henri, fortifié d'une foule de gentilshommes, vint à son tour attaquer Paris et pilla le faubourg Saint-Germain.

L'année suivante [1390], nouvelle victoire à lyri sur l'Eure, où il battit Mayenne et les Espagnols. On sait les paroles qu'il adressa à ses troupes avant la bataille : Mes compagnons, si vous coures ma fortune, je cours aussi la rôtre. Je reux vainere et mourir avec vous ... Gardez bien vos rangs, le vous prie, et si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ne perdez point de vue mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire (Péréfixe). D'Ivri, il vint bloquer la capitale : cette malheureuse ville, en proie aux fureurs des Seize et à la tyrannie des soldats espagnols, fut réduite aux dernières extrémités de la famine : on v fit du pain avec les ossements des morts; des mères y mangèrent leurs enfants. Les Parisiens, opprimés par leurs défenscurs, ne trouvaient de pitié que dans le prince qui les assiégeait. Il laissa passer une grande partie des houches inutiles : Faudra-t-il done , disait-il , que ce soit moi qui les nourrisse? Il ne faut point que Paris soit un clmetière : je ne veux point régner sur des morts. Et encorc : Je ressemble à la vraie mère de Salomou ; j'aimerais mieux n'avoir point de Paris, que de l'avoir déchiré en lambeaux. Paris ne fut délivré que par l'arrivée du prince de Parme, qui, par ses savantes manœuvres, força Henri de lever le siège, et retourna ensuite aux Pays-Bas.

[Abjuration de Henri IV. 1394.] Cependant le parti de la Ligue s'affaiblissait de jour en jour. Le lien de ce parti était la haine du roi : il avait préparé sa propre dissolution en assassinant llenri III. Il s'était divisé alors en deux factions principales : celle des Guises, appuyée surtout par la noblesse et le parlement, et celle de l'Espagne, soutenue

1 Satire Ménippée, 1712, p. 40. — Le duc de Mayenne élait dormeur et chargé d'embonpoint. par d'obseurs démagogues. La seconde, concentrée dans les grandes villes, et sans esprit militaire, se caractérisa par la persécution des magistrats [1589-91]: Mayenne la réprima [1591], mais en ôtant à la Ligue son énergie démocratique. Cependant les Guises, deux fois battus, deux fois bloqués dans Paris, ne pouvaient se soutenir sans l'appui de ces mêmes Espagnols dont ils proscrivaient les agents. Les divisions éclatèrent aux états de Paris [1593]; Mayenne y fit échouer les prétentions de Philippe II, mais non pas à son profit. La Ligue, véritablement dissoute dès ce moment, perdit son prétexte, par l'abjuration et surtout par l'absolution de Henri IV [1393-98]; son principal point d'appui. par l'entrée du roi dans la capitale [1594]. Il pardonna à tout le monde, et fit, le soir même du jour de son entrée, la partie de madame de Montpensier. Dès lors, la Ligue ne fut plus que ridieule, et la satire Ménippée lui porta le coup de grâce. Henri racheta son royaume pièce à pièce des mains des grands qui se le partageaient.

Paix de Vervins, 1598, | En 1595, la guerre civile fit place à la guerre étrangère. Le roi tourna contre les Espagnols l'ardeur militaire de la nation. Dans la mémorable année 1388, Philippe II fléchit enfin; tous ses projets avaient échoué, ses trésors étaient épuisés, sa marinc presque ruinée, Il renonca à ses prétentions sur la France (2 mai), et transfèra les Pays - Bas à sa fille (6 mai). Élisabeth et les Provinces-Unies s'alarmèrent de la paix de Vervins. ct resserrèrent leur alliance ; Henri IV avait mieux vu que rien n'était plus à craindre de Philippe II (mort le 13 septembre). Le roi de France termina les troubles intérieurs en même temps que la guerre étrangère, en accordant la tolérance religieuse et des garanties politiques aux protestants (Édit de Nantes, avril).

[Épuisement de l'Espagne.] La situation des puissances belligérantes, après ces longues guerres, présente un contraste frappant. C'est le mattre des deux Indes qui est ruiné. L'épuisement de l'Espagne ne fait que s'accroître sous le règne du car-

1 - Si je voulois acquérir le titre d'orateur, disaitii dans l'assemblée des notables de Rouen, p'aurois
appris quelque belle harangue, et la prononcerois
avec assez degravité. Mais, messicurs, mon désir tend
à des titres bien plas glorieux, qui sont de m'appeler
libérateur et restaurateur de cet fint : pour à quoi
parvenir je vous ai assemblés. Vous sçavez à vos dépens, comme moi aux miens, que lorsque Dieu m'a
appelé à cette couronne, j'ai trouvé la France, nonseulement quais riuniée, mais presque perdue pour les
François. Par grâce divine, par les prières, par les
bons conseils de mes serviteurs qui ne font profession
des armes, par l'èpeé de ma brave et glenéreus no-

dinal de Lerna et du comte-due d'Olivarès, favori de Philippe III et de Philippe IV. L'Espagne na produisant plus de quoi acheter les métaux de l'Amérique, ils cessent de l'enrichir. De tout ce qu'on importe en Amérique, un viugitème au plus est manufacturé en Espagne. A Séville, les seize cents métiers qui travaillaient la laine et la soie en 1336 sout réduis à quatre cents vers 1621. Dans une même année [1309], l'Espagne chasse un million de sujets industrieux (les Mores de Valence), et se voit forcée d'accorder une trêve de douze ans' aux Provinces-Unies. \*\*

Au contraire, la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies prennent un accroissement rapide de population, de richesse et de grandeur.

(Prospérité de l'Angleterre, des Pays-Bas, et de Arrance.) Dès 1393, Philippe II, en fermant aux Hollandais le port de Lisbonne, les avait forcés de chercher aux Indes les denrées de l'Orient, et d'y fonder un empire sur les ruines de celui des Portugais. La république fut troublée au dedans par les querelles du stathouder et du syndic (Maurice d'Orange et Barnevelt), par la lutte du pouvoir militaire et de la liberté civile, du parti de la guerre et de celui de la paix (Gomaristes et Arminiens); mais le besoin de la défense nationale assura la vietoire au premier de ces deux partis. Il en coûta la viet au vénérable Barnevelt, décapité à soixante et dix ans (1619).

A l'expiration de la trève de douze ans, ce ne fut plus une guerre civile, mais une guerre régulère, une guerre savante, une école pour tous les militaires de l'Europe. L'habiteté du général des Espagnols, le célèbre Spinola, fut balancée par celle du prince Frédérie Henri, frère et successeur de Maurice.

Cependant la France était sortie de ses ruines sous Henri IV. Malgré les faiblesses de ce grand roi, malgré les fautes même qu'un examen attentif peut faire découvrir dans son règne, il n'en mérita pas moins le titre auquel il aspirait, celui de resteurateur de la France 1. « Il mit tous ses soins à

blesse (de laquelle je ne distingue pas mes princes, pour être notre plus beau titre, foy de gentilhomme), par mes peines et labeurs, Je l'ai sauvée de perte. Sauvons-la à cette heure de ruine; participez, mes sujets, à cette seconde gloire avec moi, comme vous avez fait à la première. Je ne vous ai point appelez, comme fesoient mes prédécescurs, pour vous faire approuver mes volontez ; le vous ai fait assembler approuver mes volontez ; le vous ai fait assembler our recevoir vos conseils, pour les croire, pour les suivre; bref, pour me mettre en tutelle entre vou mains; envie qui ne preud guêres aux roys, aux barbes grises et aux victorieux. Mais le violent amour que l'appropet à mes aujets, l'extérde désir

policer, à faire fleurir ce royaume qu'il avait conquis : les troupes inutiles sont licenciées : l'ordre dans les finances succède au plus odieux brigandage; il pave peu à peu toutes les dettes de la couronne sans fouler les neuples. Les paysans rénètent encore aujourd'hui qu'il voulait qu'ils eussent une poule au pot tous les dimanches, expressions triviales, mais sentiment paternel. Ce fut une ehose hien admirable que, malgré l'épuisement et le brigandage, il cut, en moins de quinze aus, diminué le fardeau des tailles de quatre millions de son temps; que tous les autres droits fussent réduits à la moitié : qu'il eut pavé cent millions de dettes. Il acheta pour plus de cinquante millions de domaines : toutes les places furent réparées, les magasins, les arsenaux remplis, les grands chemins entretenus : c'est la gloire éternelle de Sully et celle du roi qui osa choisir un homme de guerre pour rétablir les finances de l'État, et qui travailla avec son ministre.

[Administration.] > La justice est réformée, et. ce qui était beaucoup plus difficile, les deux religions vivent en paix, au moins en apparence. L'agriculture est encouragée, le labourage et le pâturage (disait Sully), voilà les deux mamelles dont la France est alimentée, les praies mines et trésors du Pérou. Le commerce et les arts, moins protégés par Sully, furent cependant en honneur; les étoffes d'or et d'argent enrichissent Lyon et la France, Henri établit des manufactures de tapisseries de haute lice en laine et en soie rehaussée d'or : on commence à faire de petites glaces dans le gout de Venise. C'est à lui seul qu'on doit les vers à soie, les plantations de muriers, malgré les oppositions de Sully, Henri fait creuser le canal de Briare, par lequel on a joint-la Seine et la Loire, Paris est agrandi et embelli : il forme la Place Royale; il restaure tous les ponts. Le faubourg Saint-Germain ne tenait point à la ville, il n'était point pavé, le roi se charge de tout. Il fait construire ce beau nont où les peuples regardent aujourd'hui sa statue avec tendresse, Saint-Germain, Mouceaux, Fontainebleau, et surtout le Louvre, sont augmentés et presque entièrement bâtis. Il donne des logements dans le Louvre, sous cette lougue galerie qui est son ouvrage, à des artistes en tout genre, qu'il encourageait souvent de ses regards comme par des récompenses. Il est enfin vrai fondateur de la Bibliothèque royale, Quand don Pèdre de Tolède fut envoyé par Philippe III en ambassade auprès de Henri, il ne reconnut plus cette ville qu'il avait vue autrefois si malheureuse et si languissante : C'est qu'alors le père de la famille n'y était pas,

» que j'ai d'ajouter deux beaux titres à celui de roy , « me fait trouver tout aisé et honorable. Mon chan-

lui dit Henri; et aujourd'hui qu'il a soin de ses enfants, ils prospèrent. » (Voltaire).

[ Projets du roi, ] La France était devenue l'arbitre de l'Europe. Grace à sa médiation puissante. le pape et Venise avaient été réconciliés [1607]: l'Espagne et les Provinces-Unies avaient enfininterrompu leur longue lutte [1609-1621]; Henri IV allait abaisser la maison d'Autriche; si nous en eroyons son ministre, il prétendait fonder une paix perpétuelle, et substituer un état légal à l'état de nature qui existe encore entre les membres de la grande famille européeune. Tout était prêt, une nombreuse armée, des approvisionnements de tout genre, la plus formidable artillerie du monde, et quarante-deux millions dans les caves de la Bastille. Un coup de poignard sauva l'Autriche. Le peuple soupconna l'empereur, le roi d'Espagne, la reine de France, le duc d'Épernon, les jésuites. Tous profitèrent du crime; mais il suffit, pour l'expliquer, du fanatisme qui noursuivit, pendant tout son règue, un prince que l'on soupconnait d'être toniours protestant dans le eœur, et de vouloir faire triompher sa religion dans l'Europe. Le coup avait été tenté dix-sent fois avant Ravaillac.

[Sa mort, 1610.] «Le vendredi 14 du mois de may 1610, jour triste et fatal pour la France, le roy, sur les dix heures du matin, fut entendre la messe aux Feuillants : au retour, il se retira dans son cabinet, où le due de Vendôme, son fils naturel, qu'il aimoit fort, vint lui dire qu'un nommé La Brosse, qui faisoit profession d'astrologie, lui avoit dit que la constellation sons laquelle Sa Maiesté étoit née le menacoit d'un grand danger ee jour-la : . ainsi, qu'il l'avertit de se bien garder. A quoi le roy répondit en riant à M. de Vendônie : « La Brosse » est un vieil matois qui a envie d'avoir de votre » argent, et vous un jeune fol de le croire. Nos » jours sont comptez devant Dieu. » Et sur ce le duc de Vendôme fut avertir la reine, qui pria le roy de ne pas sortir du Louvre le reste du jour. A quoi il fit la même réponse.

"

"Après diné, le roy s'est mis sur son lit pour dormir, mais ne pouvant recevoir de sommeil, if s'est levé triste, inquiet et rèveur, et a promené dans sa chambre quelque temps, et s'est jété de rechef sur le lit. Mais ne pouvant dormir encore, il s'est levé, et a demandé à l'exempt des gardes quelle heure il étoit. L'exempt des gardes lui a répondu qu'il étoit quatre heures, et a dit: "Sire, je " vois Yotre Majesté friste et toute pensive; il vaudrir inieux prendre un peu l'air; cela la réjonir roit. — C'est bien dit. Ilé bien, faites apprèter

<sup>«</sup> celier vous fera entendre plus amplement ma vo-

monearrosse; j'irai à l'Arsenal voir le due de Sully,
 qui est indisposé, et qui se baigne aujourd'hui,

" Le earrosse étant prêt, il est sorti du Louvre, accompagné du due de Monthazon, du due d'Espernon, du maréchal de Lavardin, Roquelaure, La Force, Mirebeau et Lianeourt, premier écuyer. En même temps il chargea le sieur de Vitry, capitaine de ses gardes, d'aller au palais faire diligenter les apprêts qui s'y faisoient pour l'entrée de la reine. et fit demeurer ses gardes au Louvre. De facon que le roy ne fut suivi que d'un petit nombre de gentilshommes à cheval, et quelques valets de pied. Le carrosse était malheureusement ouvert de chaque portière, parce qu'il faisoit beau temps, et que le roy vouloit voir en passant les préparatifs qu'on faisoit dans la ville. Son carrosse entrant de la rue Saint-Honoré dans celle de la Ferronnerie, trouva d'un côté un chariot chargé de vin, et de l'autre côté un autre chargé de foin, lesquels faisoient embarras : il fut contraint de s'arrêter, à cause que la rue est fort étroite, par les boutiques qui sont bâties contre la muraille du cimetière des saints lumocents.

» Dans eet embarras, une grande partie des valets de pied passa dans le eimetière pour courir plus à l'aise, et devancer le carrosse du roy au bout de ladite rue. De deux seuls valets de pied qui avoient suivi le carrosse, l'un s'avanca pour détourner cet embarras, et l'autre s'abaissa pour renouer sa jarretière, lorsqu'un scélérat sorti des enfers, appelé François Ravaillae, natif d'Angoulême, qui avoit eu le temps, pendant eet embarras, de remarquer le eôté où étoit le roy, monte sur la roue dudit carrosse, et d'un couteau tranchant de deux côtez. lui porte un coup entre la seconde et la troisième côte. un peu au-dessus du eœur, qui a fait que le roy s'est écrié : « Je suis blessé! » Mais le scélérat. sans s'effrayer, a redoublé et l'a frappé d'un second coup dans le cœur, dont le roy est mort, sans avoir pu jeter qu'un grand soupir. Ce second a été suivi d'un troisième, taut le parrieide étoit animé contre son roy, mais qui n'a porté que dans la manche du due de Montbazon.

» Chose surprenante! nul des seigneurs qui étoient dans le carrosse n'à vu frapper le roy ; si ce monstre d'enfer ettl jeté son couteau, on n'eût sçu à qui s'en prendre. Mais il s'est tenu là comme pour se faire voir, et pour se glorisser du plus grand des assassinats!.

## CHAPITRE XI.

#### RÉVOLUTION D'ANGLETERRE, 1605-1649 7.

Jacques Iv., 1605. — Charles Iv., 1628. Guerre contre la France, 1627. — Le roi essaye de gouverner sans parlement, 1650-1658. — Procès d'Hampden, 1650. Co-senont d'Écosse, 1658. Long Parlement, 1640. — Commencement de la guerre evivic; 1642. — Covenant d'Augleterre et d'Écosse, 1643. — Succès des Parlementaires. Le pouvoir passé aux Indépendants. Cromwell. — Le roi se livre aux Écossais, qui le vendent, 1645. — Révolte et prédoimance de l'armée. — Procès et exécution de Charles Iv., Abolition de la monarchie, 1649.

[Jacques Ier. 1603.] Lorsque Jacques Ier succéda à Élisabeth. le long règne de cette princesse avait fatigué l'enthousiasme et l'obéissance de la nation. Le caractère du nouveau prince ne pouvait diminuer cette disposition. L'Angleterre vit de mauvais œil un roi écossais, entonré d'Écossais, appartenant par sa mère à la maison de Guise; du reste, plus versé dans la théologie que dans la politique 5, et pâlissant devant une épée. Tout déplaisait en lui aux Anglais, et ses imprudentes proclamations en faveur du droit divin des rois, et son projet d'unir l'Angleterre et l'Écosse, et sa tolérance envers les catholiques qui conspiraient contre lui [conspiration des poudres, 1603]. D'un autre côté, l'Écosse ne voyait pas avec plus de plaisir ses tentatives pour la soumettre au culteanglican. Jacques. livré à des favoris, se mettait par sa prodigalité dans la dépendance du parlement, en même temps qu'il l'irritait par le contraste de ses prétentions et de sa faiblesse.

La gloire d'Élisabelh avait été d'élever la nation à ses propres yeux; le malheur des Stuarts fut de Plunniller. Jacques abandonna le rôle d'adversaire de l'Espagne et de chef des protestants en Europe. Il ne déclara la guerre à l'Espagne qu'en 162%, et malgré lui. Il fit épouser à son fils une princesse eatholique (Henriette de France).

Charles 1<sup>st</sup>. 1628.; A Tavénement de Charles I<sup>st</sup> [1628.], le roi et le peuple ne savaient pas eux-mêmes à quel point ils étaient déjà étrangers l'un à l'autre. Tandis que le pouvoir monarchique triomphait sur le continent, les communes auglaises avaient aenquis une importance intennéliable avec

zure, quoique le sujet de son ouvrage soit généralement étranger à celui de ce chapitre. ( Hist. de la Révol., de 1688.)

<sup>1</sup> L'Étoile, t. XLVIII, p. 447-450.

<sup>2</sup> Si ce ehapitre présentait quelque intérêt, il le devrait aux ouvrages de MM. Guizot et Villemain, que nous avons extraits et souvent copiés. Nous avons puise aussi de précieux renseignements dans celui de M. Ma-

<sup>5</sup> Henri IV l'appelait Maître Jacques.

l'aucien gouvernement. L'abaissement de l'aristocratie sous les Tudors, la division des propriétés, la vente des biens ecclésiastiques, les avaient enrichies et enhardies par le sontiment de leur force. Elles cherchaient des garanties politiques. Les institutions qui pouvaient les leur donner existaient déjà; elles avaient été respectées par les Tudors, qui s'en faisaient un instrument. Mais il fallait un mobile aussi puissant que l'intérêt religieux pour rendre la vie aux institutions. La réforme presbytérienne, ennemie de la réforme anglicane, trouvait le trône entre elle et l'épiscopat. Le trône fut attaqué.

[ Pétition des droits. ] Le premier parlement chercha à obtenir, par le retard des subsides, le redressement des griefs publics [ 1623]. Le second en accusa l'auteur dans la personne du duc de Buckingham, favori du roi [1626]. Pendant la durée de ces deux assemblées, les guerres malheureuses d'Espague et de France ôtèrent au gouvernement ee qui lui restait de popularité. La seconde avait pourtant été entreprise pour secourir les protestants et délivrer la Rochelle [échec de Buckingham dans l'île de Rhé, 1627]. Le troisième parlement, ajournant toute contestation particulière. demanda, dans la pétition des droits, une sanction explicite de ces libertés publiques, qui devaient être reconnues soixante ans après dans la déclaration des droits. Charles, voyant toutes ses demandes rejetées, fit la paix avec la France et avec l'Espagne, et essaya de gouverner sans convoquer le parlement [ 1630 - 1638 ].

[Strafford et Laud.] Il ne voyait plus de résistance. Son seul embarras était d'accorder les deux partis qui se disputaient le despotisme, la reine et les ministres. la cour et le conseil. Le conte de

avait met
rotesvin,
kinglevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinlevinle

" « ... Ils furcut condamnés au pilori, à perdre les oreities, à 5,000 liv, sterling d'amende, et à un emprisonnement perpétuel. Le jour de l'exécution, une foule immense se pressait sur la place; le bourreau voulut l'écarter : « Ne les repoussez pas, dit l'un d'eux, nommé » Burton, il faut qu'ils apprennent à souffrir. » Et le bourreau trouble n'insista point. Un jeune homme palit en le regardant : « Mon fils, lui dit Burton , pourquoi » es-tu pale? Mon cœur n'est point faible, et si j'avais » besoin de plus de force Dieu ne m'en laisscrait pas » manquer. » De moment en moment la foule se serrait de plus près autour des condamnés; quelqu'un donna à Bastwick un bouquet; une abeille vint s'y poser : « Voyez, dit-il, cette pauvre abeille; sur le pilori même " elle vient sucer le miel des fleurs ; et moi done, pour-· quoi n'y pourrais-je pas goûter le miel de Jésus-" Christ?" - " Chrétiens, dit Pynn, si nous avions fait » eas de notre propre liberté, nous ne scrious pas ici; » c'est pour voire liberté à tous que nous avons com-» promis la nôtre : gardez-la bien , je vous en conjure, Strafford et l'archeveque Laud, qui auraient voulu gouverner au moins dans l'intérêt général du roi. furent ictés dans une foule de mesures violentes et vexatoires. On vendit le monopole de la plupart des deurées; les impôts illégaux furent soutenus par des juges serviles et des tribunaux d'exception: des amendes inouïes devinrent le châtiment de la plupart des délits. Le gouvernement, mal appuvé par la haute aristocratie, recourut au clergé anglican, qui envahit peu à peu le pouvoir civil. Les non-conformistes furent persécutés 1. Une foule d'hommes, qui ne pouvaient plus supporter un gouvernement si odieux, passèreut en Amérique. Au moment où un ordre du conseil interdit les émigrations, huit vaisseaux prêts à partir étaient à l'ancre dans la Tamise : sur l'un étaient déià montés Pynn, Hampden et Cromwell.

[ Procès de Hampden. - Long Parlement. 1640.] L'indignation publique éclata à l'occasion du procès de Hampden : ce gentilhomme aima mieux se laisser mettre en prison que de paver une taxe illégale de vingt schellings. Un mois après sa condamnation, l'évêque d'Édinibourg ayant essayé d'introduire la nouvelle liturgie d'Angleterre, un tumulte affreux éclata dans la cathédrale. l'évèque fut insultė, les magistrats poursuivis. Les Écossais jurèrent un covenant par lequel ils s'engageaicut à défendre contre tout péril le souverain, la religion, les lois et les libertés du pays. Des messagers qui se relevaient de village en village, le portèrent dans les lieux les plus reculés du pays, comme la croix de feu était portée dans les montagnes pour appeler à la guerre les vassaux du même seigneur. Les covenantaires recurent des armes et de l'argent du cardinal de Richelieu : et l'armée anglaise avant refusé de combattre contre ses frères, le roi

r tenez ferme, soyez fidèles à la cause de Dieu et du s pays; autrement yous tomberez, yous et vos enfants, a dans une éternelle servitude. » Et la place retentit de solennelles acclamations.

» Quelques mois après , les mêmes seènes se renouvelèrent autour de l'échafaud où , pour la même cause , Lilburne subit un traitement aussi cruel, L'exaftation du condamné et du peuple parut même plus ardente. Lié derrière une charrette, et fouetté par le bourreau à travers les rues de Westminster, Lilburne ne cessa d'exhorter la multitude qui se précipitait sur ses pas. Attaché au pilori , il continua de parler ; on lui enjoignit de se taire, mais en vain; on le baiflonna. Tirant alors des pamphlets de ses poches, il en jeta au peuple qui s'en saisit avidement; on lui garrotta les mains. Immobile et silencieuse, la foule qui l'avait écouté demeura pour le regarder, Quelques-uns de ses juges étaient à une fenètre , comme curieux de voir jusqu'où irait sa persevérance; elle lassa leur curiosité, » Guizot, Révolution d'Angleterre , t. Ict.

fut obligé de se mettre à la discrétion d'un einquième parlement [long parlement, 1640].

Guerre civile, 1642. La nouvelle assemblée, chargée de tant de vengeances, poursuivit avec acharnement tous ceux qu'on appelait les délinquants, Strafford, surtout, qui avait irrité la nation, moins par des crimes réels que par la violence d'un caractère impérieux. Il sollicita luimême le roi de signer le bill de sa condamnation. et Charles eut la déplorable faiblesse d'y consentir. Le parlement prit possession du gouvernement, dirigea l'emploi des subsides, réforma les jugements des tribunaux, et désarma l'autorité royale en proclamant sa propre indissolubilité. L'épouvantable massaere des protestants d'Irlaude donna au parlement l'oecasion de s'emparer du pouvoir militaire : les catholiques irlandais s'étaient soulevés contre les Anglais établis parmi cux, ctavaient fait partout main-basse sur leurs tyrans, juvoquant le nom de la reine, et déployant une fausse commission du roi. Charles, poussé à bout par une menaçante remontrance, se rendit lui-même à la chambre pour arrêter cinq membres des communes. Il échoua dans ce coup d'État, et sortit de Londres pour commencer la guerre civile [11 janvier 1642 1].

Le parti du parlement avait l'avautage de l'enthousiasme et du nombre : il avait la capitale, les grandes villes, les ports, la flotte. Le roi avait la plus grande partie de la noblesse, plus exercée aux armes que les troupes parlementaires. Dans les comtes du nord et de l'ouest, les royalistes dominaient; "les parlementaires, dans eeux de l'est, du centre et du sud-est, les plus peuplés et les plus riches. Ces derniers comtés, contigus les uns aux autres, formaient comme une ceinture autour de Londres.

[Edge-Hill. — Newbury. 1643. — Marston-Moor.] Le roi mareha bientol sur la capitale; mais la bataille indécise de Edge-Hill sauva les parlementaires. Ils eurent le temps de s'organiser. Le colouel Cromwell forma, dans les comtés de l'est, des escadrons de volontaires, qui opposèrent l'enhousiasme religieux aux sentiments d'honneuir qui animaient les cavaliers. Le parlement vainquit eneore à Newbury, et s'unit avec l'Écosse par un coceannt solennel [1643]. Les intelligences du roi avec les Montagnards du nord et avec les catholiques irlandais accélérbern etette union innattendue de deux peuples jusque-là ennemis. On assurait qu'un grand nombre de papietes irlandais étaient mélés aux troupes rappelées de leur le par le roi;

que les femmes même, armées de longs couteaux, et sons un accontrement sauvage, avaient été vues dans leurs rangs. Le parlement ne voulut point recevoir les lettres de celui que le roi avait convoqué à Oxford, et poussa la guerre avec une nouvelle vigueur. L'enthousiasme avait porté quelques familles à se priver d'un repas par semaine pour en offrir au parlement la valeur ; une ordonnance convertit cette offre en une taxe obligatoire pour tous les habitants de Londres et des environs. Le neveu du roi, le prince Robert, fut défait à Marston-Moor, après une lutte acharnée, par l'invineible obstination des saints de l'armée parlementaire, des eavaliers de Cromwell, qui recurent sur le champ de bataille le surnom de côtes de fer; ils auraient pu envoyer au parlement plus de cent drapeaux ennentis, si, dans leur enthousiasme, ils ne les avaient mis en pièces pour en orner leurs bonnets et leurs bras. Le roi perdit York et tout le nord. La reine se sauva en France [1644].

(Seconde bataille de Newburg,) Ce desastre sembla un instant réparé. Le roi avait fait capituler ; dans le comté de Cornouailles : le comte d'Essex ; général du parlement. Les bandes irlandaises évaient débarque en Écosse, et Montrose, l'un des plus vaillants Cavaliers, ayant paru tout à coup dans leur camp, en costume de montagnard, avait gagne deux batailles, soulevé les claus du nord, et semé l'effroi jusqu'aux portes d'Édimbourg. Dejà le roi marchait sur Londres : le peuple fermait les boutiques, priait et jeunait, lorsqu'on apprit qu'il avait été défait à Newbury (pour la seconde fois ). Les Parlementaires avaient fait des prodiges : à la vue des canons qu'ils avaient perdus naguère dans le comté de Cornouailles, ils se précipitèrent sur les batteries royales, ressaisirent leurs pièces, et les ramenèrent en les embrassant avec transport.

[Acte de renonciation.] Alors, la mésintelligence édata entre les vainqueurs. Le pouvoir échappa aux Presbyteines pour passer aux Indépendants. Ce dernier parti était un mélange d'enthousiastes, de philosophes et de libertins; mais il tirait son unitéd'un priucipe, le droit à la liberté degroyance. Malgré leurs crimes et leurs réveries, ce priucipe devait leur donner la vietoire sur des adversaires moins énergiques et moins conséquents. Pendant que les Presbytériens croient préparer la paix par de vaines négociations avec le roi. les Indépendants s'emparent de la guerre. Cromwell déclare que les puissants la prolongent à dessein, et fa chambre, entrainée par le désintéressement, ou

sion, qui quitte sa place la perd. » M. Mazure, Pièces justificatives.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La reine sollicitait un asile en France. v Faut répondre à la reine d'Angleterre, écrivit le cardinal de Richelieu au résident de France, qu'en pareille occa-

par la crainte de perdre sa popularité, décide que chaeun renoncera à soi-même, et que les membres du parlement n'exerceront plus aueune charge eivile ni militaire.

· [Nasebr. - Le roi livré aux Anglais.] Cromwell trouva le moven, par de nouveaux succès, de se faire exempter de la règle commune, et les Indépendants défirent l'armée royale à Naseby, près de Northampton, Les papiers du roi, trouvés après la victoire, et lus publiquement à Londres, prouverent que, malgré ses protestations mille fois répétées, il appelait les étrangers et particulièrement les Irlandais catholiques. En même temps, Montrose, abandouné par les montagnards qui allaient enfouir chez eux leur butin, avait été surpris et défait. Le prince Robert, jusque-là connu pour son courage impétueux, avait rendu Bristol à la première sommation. Le roi erra longtemps de ville en ville, de château en château, changeant sans cesse de déguisement : il s'arrêta sur les hauteurs de Harrow, hésitant s'il ne rentrerait pas dans sa capitale, qu'il apercevait de loin. Enfin, il se retira par lassitude, plutôt que par choix, dans le camp des Écossais, où le résident de France lui faisait espérer un asile, et où il s'apercut bientôt qu'il était prisonnier. Ses hôtes ne lui épargnèrent pas les outrages. Un ministre écossais, prèchant devaut lui, à Neweastle, désigna aux chants de l'assemblée le psaume at qui commence par ces mots : « Tyran, pourquoi te glorifies-tu dans ta maliee, et te vantes-tu de tes iniquités? » Le roi, se le-

» ennemis m'ont foulé aux pieds tout le jour, et il » yen a beaucoup qui me font la guerre; » et d'un commun' dlan, toute l'assistance se joiginit à lui. Cependant, les Écossais, désespérant de lui faire accepter le covenant, le livrèrent aux Anglais, qui offraient de leur payer les frais de la guerre. Le malheureux priuce ne fut plus qu'un instrument que se disputèrent les Indépendants et les Presbytériens, jusqu'à ce qu'ils le brisassent. La

vant tout à coup, entonna, au lieu de ce verset, le

psaume Ly1 : « Aie pitié de moi, mon Dieu, car mes

Le malheureux prince ne fut plus qu'un instrument que se disputèrent les Indépendants et les Presbytériens, jusqu'à ce qu'ils le brisassent. La mésintelligence était au comble entre l'armée et la chambre. On enleva le roi du lieu où le gardaient les commissaires du parlement, et, sans prendre l'ordre du général en chef Fairfax, Cromwell le fit amencr à l'armée !

[Cromoett.] Cependant une réaction avait lieu en faveur du roi. Des bandes de hourgeoise et d'apprentis, d'officiers réformés, de mariniers, forcèrent les portes de Westminster, et contraignirent la chambre à voter le retour du roi. Mais soixante membres se réfugièrent à l'armée, qui marcha sur Loudres. Sonentrée dans la capitale fut letriomphe des Indépendants. Cromwell, voyant les Preshytériens éclipsés, ayant peur de son propre parti, dista un instant s'il net ravaillerait point au rétablissement du roi. Mais, voyant bien qu'il n'y avait pas moyen de se fier à lui, il commença à viser plus haut <sup>2</sup>, et songea à soustraire le roi à l'armée, comme il l'avait enlevé au parlement. Charles, épouvanté par des avis mencants, s'échappa, et

1 Cromwell, solennellement aceusé dans la chambre des communes, tomba à genoux, fondant en larmes, avec une véhémence de paroles, de sauglots et de gestes qui saisit d'émotion ou de surprise tous les assistants : it se répandit en pieuses invocations, en ferventes prières , appelant sur sa tête , si quelque homme de tout le royaume était plus que lui fidèle à la chambre, toutes les condamnations du Seigneur, Puis se relevant, il parla plus de deux heures du parlement, du roi, de l'armée, de ses amis, de ses ennemis, de lui-même, abordant et mélant toutes choses, humble et audacieux, verbeux et passionné, répétant surtout à la chambre qu'on l'inquiétait à tort , qu'on le compromettait sans motif, que, sauf quelques hommes dont les regards se tournaient vers la terre d'Egypte, officiers et soldats, tous lui étaient dévoués et faciles à retenir sous sa loi. Tel fut enfin son succès, que, lorsqu'il se rassit, l'ascendant avait passé à ses amis, et que, « s'ils l'eussent vouln , disait trente aus après Grimstone lui-même , la chambre nous cut envoyés à la Tour, mes officiers et moi , comme calomniateurs, \*(Guizot.)

<sup>2</sup> Cromwell provoqua une conférence entre quelques meneurs politiques, la plupart officiers généraux comme lui, et les républicains. Il fallait bien, dit-il, qu'ils cherchassent de concert quel gouvernement convenait le micux à l'Angleterre, puisque maintenant c'était à eux de le regler; mais au fond, il vonlait surtout savoir lesquels, parmi cux, seraient intraitables, et ce qu'il en devait attendre on redouter, Ludlow, Vane, Hutchinson, Sidney, Haslerig se déclarèrent hautement, repoussant toute idée de monarchie, comme condamnée par la Bible, la raison et l'expérience, Les généraux furent plus réservés; à leur avis, la république était désirable, mais d'un succès douteux; il valait mieux ne se point engager, consulter l'état des affaires, le besoin des temps, obeir chaque jour aux directions de la Providence. Les républicains insistèrent pour qu'on s'expliquat sans détour : la discussion s'échauffait, Ludlow. entre autres, pressait vivement Cromwell de se pronoucer, car ils voulaient, dit-il, connaître leurs amis; Cromwell éludait , ricanait et , poussé de plus en plus , se tirant ensin d'embarras par une bouffonnerie, il gagna la porte de la chambre et sortit brusquement en jetant à la tête de Ludlow un coussin que celui-ci lui renvoya sur-le-champ avec plus d'humeur. (Guizot, t. II, p. 311.)

— Ludlow comprit plus tard, en voyant agir Cromwell, que, des l'époque de cette conversation, il méditait la tyrannie, et qu'il avait cherché à lui tâter le pouls. (Villemain, t. 1-r, p. 125.)

passa dans l'île de Wight, où il se trouva à la disposition de Cromwell.

[Les Nireleurs.] La ruine du rni fut le sceau de la réconciliation de Cromwell avec les républicains. Il avait été forcé de réprimer dans l'armée la faction anarchique des Nireleurs, il avait sais un d'entre eux au milieu d'un régiment et l'avait fait sur-le-champ condamner et exécuter en présence de l'armée; mais fl n'avait garde de se brouiller pour toujours avec un part is énergique.

[Condamnation du roi, 1649.] Il les regagna en battant les Écossais, dont l'armée venait seconder la réaction en faveur du roi. Le parlement d'Angleterre, effrayé d'une victoire si prompte, qui devait tourner au profit des Indépendants, se hâta de négocier de nouveau avec le roi. Pendant que Charles dispute avec les députés du parlement et repousse avec lovauté les moyens d'évasion que ses serviteurs lui préparent . l'armée le fait enlever de l'île de Wight, et purge le parlement. Le colonel Pride, la liste des membres proserits à la main, occupe la porte des Communes à la tête de deux régiments, et repousse outrageusement ceux qui persistent à réclamer leur droit. Dès lors, le parti des Indépendants fut le mattre, l'enthousiasme des fanatiques monta au comble 1. Le roi fut soumis au jugement d'une commission présidée par John Bradshaw. cousin de Milton 2. Malgré l'opposition de plusieurs membres, et entre autres du jeune et vertueux Sidney, malgré la récusation de Charles, qui soutint que les Communes ne pouvaient exercer une autorité parlementaire saus le concours du roi et des lords, malgré l'intervention des commissaires écossais et des ambassadeurs des États-Généraux . le roi fut condamné à mort. Au moment où le juge prononcait le nom de Charles Stuart, amené pour répondre à une accusation de trahison et autres grands crimes présentés contre lui au nom du peuple d'Angleterre... « Pas de la moitié du peuple, s'écria une voix : Où est le peuple? Où est son consentement? Oligier Gromwell est un traître! p L'assemblée entière tressaillit : tous les regards se tournèrent vers la galerie : « A bas les femmes! s'écria le colonel Axtell : Soldats, feu sur elles! » On reconnut lady Fairfax.

Avant, après la sentence, on refusa d'entendre le roi. On l'entralna au milieu des outrages des soldats et des cris : Justice ! exécution ! Quand il fallut signer l'ordre du supplice, on eut grand' peine à rassembler les commissaires, Cromwell, presque seul gai, brayant, hardi, se livrait aux plus grossiers accès de sa bonffonnerie accoutunée : après avoir signé le troisième, il barbouilla d'encre le visage de Henri Martyu, assis près de lui, et qui le lui rendit à l'instant. Le colonel Ingolsby , soncousin, inscrit au nombre des juges, mais qui n'avait point siégé à la cour, entra par hasard dans la salle : « Pour cette fois , s'écria Cromwell , il ne nous échappera pas, » et s'emparant aussitôt d'Ingolsby avec de grands éclats de rire, aidé de quelques membres qui se tronvaient là, il lui mit la plume entre les doigts, et lui conduisant la main, le contraignit de signer. On recueillit enfin cinquante-neuf signatures, plusieurs noms tellement griffonnés, soit par trouble, soit à dessein, qu'il était presque impossible de les distinguer 3.

[Exècution de Charles I". 1648.] L'échafaud avait été dressé contre une feuêtre de Whitehall. Le roi, après avoir béni ses cufants, y marcha la tête haute, le pas ferme, dépassant les soldats qui le conduisaient. Beaucoup de geus trempérent leurs mouchoirs dans son sang. Cromwell voulut voir le corps déjà enfermé dans le cercueil, le considéra. attentivement, et, soulevant de ses mains la tête comme pour s'assurer qu'elle était bien séparée du trone: « Cétait là un corps bien constitué, dit-il, et qui prometait une longue vie. »

La chambre des lords fut aholie deux jours après. Un grand sceau fut gravé avec cet exergue: L'an 1erde la liberté restaurée par la bénédiction de Dieu. 1648 4.

I lugh Peters, chapelain de Fairfax, disait aux geincaux, en préchant devant les échris des deux chambres: « Comme Moise, vous êtes destinés à tirer le peuple de » la servitude de l'Égypte; comment s'accomplira ce « dessein ? c'est ce qui ne m'a pas encore été révété, « Il mit sa tête dans ses mains, se baissa sur un coussin placé devant lui, et se relevant tout à coup; « Voici, « voici maintenant la révélation! je vais vous en faire

<sup>»</sup> part : Cette armée extirpera la monarchie , non-seu» lement ici , mais en France et dans tous les autres

<sup>»</sup> royaumes qui nous entourent ; c'est par là qu'elle vous » tirera d'Égypte. » (Guizot.)

<sup>2</sup> La première fois qu'on parla de l'accusation du roi dans la chambre des communes, Cromwell se leva et

dit que, si quelqu'un avait fait une telle proposition de dessein prémédité, il le régarderait comme un traitre; mais que, puisque la Providence les avait conduits elle-même jusque-là, il priait Dieu de bénir leurs consseils. » Dernièrement, dit il, comme je me disposais à » présenter une demande pour le rétablissement du roi, l'ais sent im alaugue se coller à ma bouche, ct j'ai eru

voir, dans cette impression surnaturelle, une réponse
 que le ciel, qui a rejeté le roi, envoyait à mes prières.
 (Guizot.)

<sup>-</sup> L'armée laissa au parlement cette sale et hideuse besogne. (Villemain, d'après Whitelocke.)

<sup>5</sup> Guizot.

Vieux style. Cette date répond au 9 février 1649.

#### CHAPITRE XII.

GUERRE DE TRENTE ANS , 1618-1648 1.

Maximilien II , 1564-1576, - Rodolphe II , 1576-1612. - Mathias, empereur, 1612-1619. - Insurrection de la Bohême, commencement de la guerre de Trente aus, - Période palatine, 1619-1623. - Ferdinand II. - Guerre contre les protestants, Bohème, Palatinat. - Triomphe de Ferdinand. - Période danoise, 1625-1629. - Ligue des États de basse Saxe. -Succès de Tilly et Waldstein. - Intervention du Danemark et de la Suède. - Période suédoise, 1650-1655. - Gustave-Adolphe envahit l'Empire, - Bataille de Leipsick, 1651. - Invasion de la Bavière. - Bataille de Lutzen, mort de Gustave-Adolphe, 1632. - Assassinat de Waldstein, 1634. - Paix de Prague, 1655. - Période française, 1655-1648. - Ministère de Richelieu, etc. - Bataille des Dunes, 1640. -Bataille de Leipsiek , 1642 ; de Fribourg , Norlingen , Lens , 1644-1645-1648 , etc. - Traité de Westphalie , 1648.

La guerre de Trente ans est la dernière lutte soutenuè-par la Réforme. Cette guerre, indéterminée dans sa marche et dans son objet, se compose de quatre guerres distinctes, où l'électeur palatin, le Danemark, la Suède et la France jouent successivement le principal rôle. Elle se complique de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle ait embrassé l'Europe entière. — Plusieurs eauses la prolongent indéfiniment: 1º l'étroite union des deux branches de la maison d'Autriehe et du parti catholique; je parti contraire n'est point homogène; 2º l'inaction de l'Angleterre; l'intervention tardive de la Frauce, la faiblesse matérielle du Danemark et de la Scuéde, etc.

Les armées qui font la guerre de Trente ans ne sont plus des milices féodales; ce sont des armées permanentes, mais que leurs souverains ne peuvent entretenir. (For. plus haut les armées de Charlesquint dans les guerres d'Italie.) Elles vivent aux dépens du pays, et le rouinent. Le paysan ruiné se fait soldat, et se vend au premier venu. La guerre, se prolongeaut, forme ainsi des armées sans patrie, une force militaire immense, qui flotte dans l'Allemagne, et encourage les projets les plus gigantes-ques-des princes, et même des particuliers.

L'Allemagne redevient le centre de la politique européenne. La première lutte de la Réforme eoutre la maison d'Autriche s'y renouvelle, après soixante aus d'interruption. Toutes les puissances y prennent part.

[Résultate,] L'Europe semble devoir être bouleversée; cependant on n'aperçoit qu'un changement important: la France a suecédé à la guprématie de la maison d'Autriche; mais l'influeuce de la Réforme n'est plus sensible désormais, et le traité de Westphalie commence un nouveau monde.

[ Maximilien II. - Rodolphe II. ] Soit erainte des Turcs, soit modération personnelle des prinees, la branche allemande de la maison d'Autriche suivit, dans la seconde moitié du xviº siècle, une politique tout opposée à celle de Philippe II. La tolérance de FERDINAND I'r et de MAXIMILIEN Il favorisa les progrès du protestantisme dans l'Autriche, dans la Bohême et dans la Hongrie; on soupconna même Maximilien d'être protestant dans le eœur [1555-1576]. Le faible Rodolphe II, qui lui succéda, n'eut ni sa modération ni son habileté. Pendant qu'il s'enfermait avec Tycho Brahé pour étudier l'astrologie et l'alchimie, les protestants de Hongrie, de Bohême et d'Autriche, faisaient cause commune, L'archidue Mathias, frère de Rodolphe, les favorisa, et forca l'empereur de lui céder l'Autriehe et la Hongrie [1607-1609].

[Succession de Juliers.] L'Empire n'était pas moins agité que les États héréditaires de la maison d'Autriche, Aix-la-Chapelle et Donawerth, où les protestants s'étaient rendus les maîtres, furent mises au ban de l'Empire. L'électeur-archevêque de Cologne, qui voulait séculariser ses États, fut dépossédé. L'ouverture de la succession de Clèves et de Juliers compliqua encore la situation de l'Allemagne. Des princes protestants et catholiques, l'électeur de Brandebourg , le duc de Deux-Ponts et d'autres encore, y prétendaient également. L'Empire se partagea en deux ligues. Henri IV, qui favorisait les protestants, allait entrer en Allemagne et profiter de cet état des esprits pour abaisser la maison d'Autriche, lorsqu'il fut assassiné [1610]. Pour être différée, la guerre de Trente aus n'en devait être que plus terrible.

[Mathias, empereur. — Bataille de Prague. 1621.]
Mathias, après avoir forcé Rodolphe de lui cèder la
Bolième, lui succéda dans l'Empire [1612-10],
mais aussi dans tous les embarras de sa position.
Les Espagnols et les Hollandais envahissent les duchés de Clèves et de Juliers. Les Bolémiens, dirigés par le comte de Turn, se soulèvent pour la
défense de leur religion. Turn, à la tête d'une partie des états, se rend dans la salle du conseil, et
précipite les quatre gouverneurs dans les fossés du
château de Prague [1618]. Les Bohémiens prétendirent que c'était une coutume antique de leur
pays de jeter par la fenêtre les ministres prévaricateurs. Ils levèrent des troupes, et ne voulant point
reconnaître pour le successeur de Mathias l'élève

Pour connaître la situation de l'Europe avant la guerre de Trente ans, on peut étudier les xive, xve et xvie de nos Tableoux synchroniques.

des fésuites, Ferdinand II, ils donnérent la couronne à Frédéric V, électeur palatin, gendre du roi d'Angleterre et neveu du stathouder de Hollande. [ Période palatine de la guerre de Trente ans, 1619-1625]. En même temps les Hongrois élurent roi le vayvode de Transylvanic, Betlem Gabor. Ferdinand, un instant assiégé dans Vienne par les Bohémiens, fut soutenu par le duc de Bavière, par la ligue catholique d'Allemagne, par les Espagnols. Frédéric, qui était calviniste, fut abandonné de l'union luthérienne : Jacques Ier, son beau-père, se contenta de négocier pour lui. Attaqué dans la capitale même de la Bohême, il perdit la bataille de Prague par sa négligence ou sa làcheté. Il dinait tranquillement dans le château pendant qu'on mourait pour lui dans la plaine [1621]. Malgré la valeur de Mansfeld et d'autres partisans qui ravagcaient l'Allemagne en son nom, il fut encore chassé du Palatinat; l'union protestante fut dissoute et la dignité électorale transférée au duc de Bavière.

[Waldstein.] Période danoise [1625-1629]. Les États de la basse Saxe, menaces d'une restitution prochaine des biens ecclésiastiques, appelèrent au secours de l'Allemagne les princes du Nord qui leur étaient unis par l'intérêt de la religion. Le jeune roi de Suède, Gustave-Adolphe, était alors occupé par une guerre glorieuse contre la Pologne, alliée de l'Autriche, Le roi de Danemark, Christian IV. prit leur défense. A l'approche de cette guerre nouvelle, Ferdinand II souhaitait ne pas dépendre de la ligue catholique, dont le duc de Bavière était le chef, et dont le célèbre Tilly commandait les troupes. Le comte de Waldstein 1, officier de l'empereur, offrit de lui former une armée, pourvu qu'il lui fût permis de la porter à cinquante mille hommes. Il tint parole, Tous les aventuriers qui voulaient vivre de pillage accoururent autour de lui, ct il fit également la loi aux amis et aux ennemis de l'empereur. Christian IV est défait à Lutter. Waldstein soumet la Poméranie, recoit de l'empereur les États des deux ducs de Mecklembourg et le titre de général de la Baltique. Sans un secours que les Suédois jetèrent dans la place, il prenait la puissante ville de Stralsund [1628]. Tout le nord tremblait. L'empercur, pour diviser ses ennemis, accorda au Danemark une paix humiliante [1629]. Il ordonna aux protestants la restitution de tous les biens sécularisés depuis 1535. Alors l'armée de Waldstein retomba sur l'Allemagne et la foula à plaisir : plusicurs États furent frappés de contributions énormes; la détresse des habitants fut portée au comble; quelques-uns déterraient les cadavres pour assouvir leur faim, on trouvait des morts ayant la bouche encore pleine d'herbes crues. [Gustave-Adolphe, 1630. — Bataille de Leipsick. 1651.] Période suédoise [1630-1635]. Le salut vint de la Suède et de la France. Le cardinal de Richelieu dégagea les Suédois en leur ménageant une trêve avee la Pologne. Il désarma l'empereur en lui persuadant qu'il ne pouvait faire élire son fils roi des Romains, s'il ne sacrifiait Waldstein au ressentiment de l'Allemagne. Et dès qu'il se fut ainsi privé de son meilleur général, Gustave-Adolphe entra dans l'Empire [1630]. Ferdinand s'effraya peu d'abord; il disait que ce roi de neige allait fondre en avançant vers le midi. On ne savait pas encore ce que c'était que ces hommes de fer, cette armée héroïque et pieuse, en comparaison des troupes mercenaires de l'Allemagne. Peu après l'arrivée de Gustave - Adolphe, Torquato Conti, général de l'empereur, lui demandant une trève à cause des grands froids, Gustave répondit que les Suédois ne connaissaient point d'hiver. Le génie du conquérant déconcerta la routine allemande par une tactique impétucuse qui sacrifiait tout à la rapidité des mouvements, qui prodiguait les hommes pour abréger la guerre. Se rendre mattre des places fortes en suivant le cours des sleuves, assurer la Suède en fermant la Baltique aux Impériaux, leur enlever tous leurs alliés, eerner l'Autriche avant de l'attaquer, tel fut le plan de Gustave, S'il eût marché droit à Vienne, il n'apparaissait en Allemagne que comme un conquérant étranger; en chassant les Impériaux des États du nord et de l'occident qu'ils écrasaient, il se présentait comme le champion de l'Empire contre l'empereur. Tilly, qui lui fut d'abord opposé, n'arrêta point le torrent; il ne fit qu'attirer sur les armes impériales l'exécration de l'Europe par la destruction de Magdebourg, La Saxe, lc Brandebourg, qui auraient voulu rester neutres, sont entraînés dans l'alliance de Gustave par la rapidité de ses succès. Il défait Tilly à la sanglante bataille de Leipsick [1631]. Tandis que les Saxons se préparent à attaquer la Bohême, il bat le duc de Lorraine, pénètre en Alsace, et soumet les électorats de Trèves, de Mayence et du Rhin, auxquels Richelieu aurait voulu permettre la neutralité: mais il fallait à Gustave des amis ou des cnnemis. Enfin la Bavière est envahle en même temps que la Boheine ; Tilly meurt en défendant le Lech ; l'Autriche est découverte de tous côtés.

Il fallut bien alors que Ferdinand recourût à cet orgueilleux Waldsteinqu'il avaitchasé. Longtemis il vit comme à ses picds l'empercur et les catholiques : il se trouvait, disait-il, trop heureux dans la retraite. On ne put vainere cette modération philosophique qu'en lui donnant dans l'Empire uu pouvoir à peu près égal à celui de l'empereur.

<sup>1</sup> Il signait Waldstein, et non point Wallenstein.

a [Lutzen. 1632.] A ce prix, il sauva la Bohême et marcha sur Nuremberg pour arrêter les armes de Gustaves Ce fut alors un grand étonnement dans l'Europe, lorsque l'on vit pendant trois mois ces deux hommes invincibles camper en face l'un de l'autre sans profiter d'une occasion tant attendue. Waldstein se mit enfin en mouvement, et fut rejoint près de Lutzen par le roi de Suède. Gustave attaqua, voulant défendre l'électeur de Saxe. Après plusicurs charges, le roi, trompé par le brouillard, se jeta devant les rangs ennemis et tomba frappé de deux balles. Le duc de Saxe-Lauenbourg, qui passa ensuite aux Impériaux, se trouvait derrière lui au moment fatal, et fut aecusé de sa mort. On envoya à Vienne le justaucorps de buffle que portait le héros suédois [1632]. L'Enrope plenra Gustave; mais pourquoi? Peut-être mourut-il à temps pour sa gloire. Il avait sauvé l'Allemagne et n'avait pas eu le temps de l'opprimer. Il n'avait point rendu le Palatinat à l'électeur dépouillé; il destinait Mayence à son chancelier Oxenstierna; il avait témoigné du goût pour la résidence d'Augsbourg, qui serait devenue le siège d'un nouvel empire.

[ Assassinat de Waldstein. ] Pendant que l'habile Oxenstierna continuait la guerre et se faisait déclarer à Heilbron chef de la ligue des eercles de Franconie, de Souabe et du Rhin. Waldstein restait en Bohème dans une formidable inaction. C'était pour lui que Gustave semblait avoir travaillé en abattant par toute l'Allemagne le parti impérial. Il l'avait servi et par ses victoires et par sa mort, L'Allemagne, avait dit Waldstein, ne peut contenir deux hommes comme nous. Depuis la mort de Gustave, il était seul. Enfermé dans son palais de Prague, avec un train royal, entouré d'une fonle d'aventuriers qui s'étaient adonnés à sa fortunc, il épiait l'occasion. Cet homme terrible, qu'on voyait peu, qui ne riait jamais, qui ne parlait à ses soldats que pour faire leur fortune ou prononcer leur mort, était l'attente de l'Europe. Le roi de France l'appelait son cousin, et Riehelieu l'engageait à sc fairc roi de Bohême. Il était temps que l'empereur prit une décision : il prit celle de Henri III pour le duc de Guise. Waldstein fut assassine à Égra, et Ferdinand, se souvenant des services qu'il lui avait autrefois rendus, fit dire trois mille messes pour le repus de son âme [ 1634].

Cependant l'électeur de Saxe avait fait sa paix avec l'empereur. Les Suédois n'étaient pas assez forts pour tenir seuls en Allemagne. Il fallut que la France descendit à son tour sur le champ de bataille.

[Richelieu, 1633.] Période française (1635-1648). Richelieu, qui la gouvernait alors, l'avait trouvée

livrée à l'influence espagnole, troublée par les princes et les grands, par la mère du roi, par les protestants [gouvernement de Marie de Médieis, 1610-1617; du favori de Luynes, 1617-1621]. Ce grand ministre avait repris contre ceux-ci le système de Henri IV, avec cet avantage qu'aucun engagement antérienr, aucun motif de reconnaissance ne l'obligeait d'avoir pour eux de dangereux ménagements. Il leur avait pris la Rochelle en jetant dans la mer une digue de 800 toises, comme autrefois Alexandre au siège de Tyr, les avait vaincus, désarmés, et pourtant rassurés par une politique magnanime [ 1627-8]. Puis, il s'était tourné contre les grands, avait chassé de France la mère et le frère du roi, et fait tomber sur l'échafaud la tête d'un Marillac et d'un Montmoreney [1650 - 52]. Il avait ses prisons à lui dans sa maison de Ruel; il y faisait eondamuer ses ennemis, sauf à se moquer ensuite des juges. Il ne lui restait qu'à honorer ces victoires odicuses sur les ennemis intérieurs par des conquêtes sur l'étranger [ 1633 ].

[ Bernard de Weimar. ] D'abord il achète Bernard de Weimar, le meillenr élève de Gustave-Adolphe, avec son armée. Il s'allic anx Hollandais pour partager les Pays-Bas espagnols, tandis qu'à l'autre bout de la France il reprendra le Roussillon : l'alliance du duc de Savoie lui assurc les passages de l'Italie. Entamée du côté des Pays-Bas, la France gagna en Italic plus de gloire que d'avantage réel. Mais les Hollandais ses alliés détruisirent la marine espagnole à la hataille des Dunes [1639]. Bernard de Weimar prit les quatre villes forestières, Fribourg et Brisaeli, sous les murs desquelles il remporta quatre victoires. Il oubliait que la France lui avait aeheté d'avance ses conquêtes. Il allait se rendre indépendant, lorsqu'il mourut aussi à propos pour Riehelieu que Waldstein pour Ferdinand.

[Succès des Français.] Tout devint favorable aux Français du moment que le soulèvement de la Catalogne et du Portugal réduisit l'Espagne à une guerre défensive [1640]. La maison de Bragance nonta sur le trône de Portugal aux applaudissements de l'Europe. Les Français, vainqueurs en Italie, prirent aux Pays-Bas Arras et Thionville. Le grand Condé gagna la bataille de Rocroi ciuq jours après l'avénement de Louis XIV; heureux présage de ce grand règne, qui rassura la França près la mort de Richelieu et de Louis XIII.

[Bataillo de Leipsick. 1642.] La guerre avait alors changé de caractère pour la seconde fois. Au au geine révolutionnaire des Waldstein et des Weimar, avaient succédé d'habiles tacticiens, un Piccolomini, un Merci, généraux de l'empereur, et les élèves de Gustave-Adolphe, Banner, Torsten-

son, Wrangel. La guerre étant un métier pour taut de gens, la paix devenait de plus en plus difficile. La Frauce, tout occupée de couvrir ses conquêtes de Lorraine et d'Alsace', refusait de se joindre aux Suédois pour accabler la maison d'Autriehe. Torstenson erut un instant vaincre sans le secours des Français. Ce général paralytique, qui étonnait l'Europe par la rapidité de ses manœuvres, avait renouvelé à Leipsiek la gloire de Gustave-Adolphe [1642]; il avait frappé dans les Danois les amis secrets de l'empreeru; Falliance du Transylvain lui permettait de pénètrer enfin en Autriehe [1643]. La défection du Transylvain et la mort de Torstenson sauvéent l'empereur.

[ Ferdinand III. 1637. - Condé. - Traité de Westphalie. 1648.] Cependant des négociations étaient ouvertes depuis 1656 : l'avénement de Ferdinand III à l'Empire semblait devoir les favoriser [1637]. Quoique la médiation du pape, de Venise, des rois de Danemark , de Pologne et d'Angleterre cut été rejetée, les préliminaires de paix furent signés en 1642. La mort de Richelieu releva l'espoir de la maison d'Autriche, et recula la paix. Il fallut les victoires de Condé à Fribourg, à Norlingen et à Lens [1644-45-48], celle de Turenne et des Suédois à Sommershausen, enfin la prise de la petite Prague par Wrangel [1648], pour décider l'empereur à signer le traité de Westphalie. La guerre ne continua qu'entre l'Espagne, la France et le Portugal. Prineipaux artieles : 1º La paix d'Augsbourg [1353] est confirmée et étendue aux calvinistes. 2º La souveraineté des divers États de l'Allemagne, dans l'étendue de leur territoire, est sanctionnée, ainsi que leurs droits aux diètes générales de l'Empire ; ces droits sont garantis, à l'intérieur, par la composition de la chambre impériale et du conseil aulique, où les protestants et les catholiques entrent désormais en nombre égal; à l'extérieur, par la médiation de la France et de la Suède, 3º Indemnités adjugées à plusieurs États ; pour les former, un grand nombre de biens ecclésiastiques sont sécularisés; la France obtient l'Alsace, les Trois-Évèeliés, Philipsbourg et Pignerol, les elefs de l'Allemagne et du Piémont; la Suède, une partie de la Poméranie, Brême, Werden, Wismar, etc., trois voix aux diètes de l'Empire, et cinq millions d'écus : l'électeur de Brandebourg, Magdebourg, Halberstadt, etc.; la Saxe, le Mecklembourg et Hesse-Cassel, sont aussi indemnisés. - 4º Le fils de Frédéric V recouvre le bas Palatinat du Rhin (le haut Palatinat demeure à la Bavière); une huitième dignité électorale est créée en sa faveur. - 5º Les Provinces-Unies sont reconnues indépendantes de l'Espagne; les Provinces-Unies et les cantons suisses, de l'empire germanique.

#### CHAPITRE XIII.

L'ORIENT ET LE NORD AU OUINZIÈNE SIÈCLE.

§ 1. - Turquie , Hongrie , 1566-1648.

[Soliman le Magnifique.] Le règne de Soliman le Magnifique avait été l'apogée de la grandeur ottomane. Sous lui, les Turcs ne furent pas moins redoutables sur terre que sur mer; ils entrèrent dans le système de l'Europe par leur alliance avec la France contre la maison d'Autriche. Soliman essava de donner une législation à ses peuples, il réunit les maximes et ordonnances de ses prédéeesseurs, remplissant les lacunes et fixant la hiérarehie eivile. Il embellit Constantinople en rétablissant l'ancien aquedue, dont l'eau se partage en huit cents fontaines ; il funda la mosquée Souleimanieh, qui renferme quatre collèges, un hospiee pour les pauvres, un hôpital pour les malades, une bibliothèque de deux mille manuscrits. La langue turque s'ennoblit par le mélange de l'arabe et du persan; Soliman lui-même faisait des vers en ces langues. Dans sa vieillesse, le sultan fut entièrement gouverné par Rousehen (Roxelane), qu'il avait épousée, et qui lui fit mettre à mort ses enfants d'un premier lit. L'empire, épuisé par tant de guerres, sembla vicillir avec lui sous l'influence d'un gouvernement de sérail. Soliman en prépara la décadenee en ôtant le commandement des armées aux membres de la famille impériale.

[Lépante, 1371.] Sous son indolent successeur, sélim II [1560-74], les Turcs eulevèrent Chypre aux Vénitiens, mal secondés par l'Espagne; mais ils furent définits dans le golfe de Lépante par les flottes combinées de Philippe II, deVenise et du pape, sous les ordres de don Jūan d'Antriche. Depuis cet échee, les Turcs avouèrent que Dieu, qui leur avait donné l'empire de la terre, avait laissécelui de la mer aux infidéles.

Sous Amurat III., Mahomet III., et Achmet I' 1874-1617], les Tures soutinrent, avec des suecès divers, de longues guerres contre les Persans et les Hongrois. Les janissaires, qui avaient 4roublé de leurs révoltes les règues de ees princes, mirent à mort leurs suecesseurs Mustapha et Othman (1617-253]. L'empire se releva sous Amurat IV l'Intrépide, qui oceupa au dehors l'esprit turbulent des janissaires, prit Bagdad et intervint. dans les troubles de l'Inde. Sous l'imbéeile Ibrahim (1645-49), les Tures, suivant toujours l'impulsion donnée par Amurat, enlevèrent Candie aux Vénitiens.

Hongrie. Ce royaume était partage entre la maison d'Autriche et les Turcs, depuis 1362. De ce partage résultait une guerre continuelle. La suzeraineté de la Transylvanie était une autre cause de guerre entre l'Autriche et la Porte. - Dans l'intérieur, la Hongrie n'était pas plus trauquille. Les princes autrichieus, espérant augmenter leur pouvoir en rameuant la Hongrie à que eroyance uniforme, persécutaient les protestants et violaient les priviléges de la nation. Les Hongrois se soulevêrent sous Rodolphe II. Ferdinand II et Ferdinand III: les princes de Transylvanie, Étienne Botschkaï, Betlem Gabor, George Ragotzi, se donnérent successivement pour chefs aux inécontents. Par les pacifications de Vienne [1622], et de Lintz [1645]; par les décrets des diètes d'OEdenbourg [1622], et de Presbourg [1647], les rois de Hongrie furent forces d'accorder l'exercice public de la religion protestante, et de respecter les priviléges nationaux.

## 6 II. - Pologne, Prusse, Russie, 1505-1648.

La Pologne prévaut sur l'ordre Teutonique, puissance allemande avanéée hors de l'Allemague milieu des États slaves, et mal soutenue par l'Empire; mais en récompense, elle néglige de protéger les Bohémiens et les Hongrois dans leurs révoltes contre l'Autrielie.

Les deux grands peuples d'origiue slave avaient de fréquents rapports entre eux, mais en avaient peu avec les États scandinaves, avant que les révolutions de la Livonie les engageassent daus une guerre commune, vers le milieu du seizième siéele. La Livonie devint alors, pour le nord de l'Europe, ce qu'avait été le Milanais pour les États du Midi.

[Prusse, 1525.] État de la Pologne et de la Russie, dans la première motité du seizième siècle. Avénement de Wasti: IV Jeanosciele, 1805.], et de Susissons I\*\* (1806). Le faible Wasili ent l'imprudence de rompre avec les Tartares de la Crimée, qui avaient servi si utilement I wan III; il acheva l'assujettissement de Plescof, enleva Smolensk aux Lithuaniens, mais il fut battu par eux la même année (1814). Il s'allia avec l'ordre Teutonique contre les Polonais, sans pouvoir empécher la Prusse de se soumettre à la Pologne. Le grand maltre, Albert de Braudebourg, embrassa le luthéranisme (1825), sécularisa la Prusse teutonique, et la reçut en fiet de Sigismoud I\*\*.

[Iwan IV. 1533-84.] 1533, Avénement d'Iwan IV Wasiliewitch, en Russie; 1548, de Sigismond II, dit Auguste, en Pologne.

Pendant la minorité d'Iwan IV, le pouvoir passe des mains de la régente Hélène à plusieurs grands qui se supplantent tour à tour. — 1347, Sous l'influence de la ezarine Anastasie. Iwan IV modéra d'abord la violence de son caractère. Il compléta l'abaissement des Tartares par la réunion définitive de Kasan, et nar la conquête d'Astrakan [1552-54].

Livonie, 1958-85.] 1353-1585, Guerre de Liconie. — L'ordre des chevaliers Porte-Glaive, wainqueur des Russeen 1309, a li médpendant de l'ordre
Teutonique depuis 1321. Mais vers cette époque,
toutes les puissances du Nord élevèrent des prétentions sur la Livonie. I wan IV l'ayant envahie
en 1358, le grand maître Gotthar Kettler aima
mieux la réunir à la Pologne par le traité de Wilna
(1361), en se créantlui-meme due de Courlande. Le
roi de Danemark, Frédérie II, maître de l'Ile d'Oßsel
et de quéques distriets, et le roi de Suède, Éric XIV,
appelé par la ville de Revel et par la noblesse d'Esthonie, prirent part à la guerre, qui se poursuivit
sur lerre et sur mer.

Le ezar rencoutra deux obstaeles daus ses projets de conquêtes : la jalousie des Russes contre les étrangers qu'il leur préférait, et la crainte que sa cruauté inspirait aux Livoniens. Il écrasa tout ce qui pouvair résister parmi ses sujets dans la bourgeoisie commerçaute et dans la noblesse (1370), et euvahit ensuite la Livonie au nom d'un frère du roi de Danemark (1373). Mais la Pologne et la Suède s'unirent contre le ezar, qui fit la paix avec la Pologne, en lui abandonnant la Livonie, et conclut une trève avec la Suède, qui resta en possession de la Carélie (1882-83). Il mourut en 1384.

[Code d'Iwan IV, 1530, présentant un système de toutes les anciennes lois. Justice gratuite. Tous les possesseurs de terre assiptetis au service militaire. Établissement d'une solde. Institution de la milice permanente des strélitz.— Commerce avec la Tartarie, la Turquie et la Lithuanie. Les guerres de Livonie et de Lithuanie fernant aux Russes la Baltique, ils ne communiquent plus avec le reste de l'Europe qu'en tournant la Suède par les mers du Nord. 1338, L'Anglais Chanceller, envoyé par la reine Marie pour trouver un passage aux Indes par le Nord, aborde au lieu où l'on fonda depuis Archangel; commerce régulier entre la Russie et l'Angleterre jusqu'aux guerres civiles de la Russie; 1608. — 1377-81, Découverte de la Sibérie.]

[Successions de Pologne, 1872; de Russie, 1893.] La dynastie des Jagellons s'éteignit en 1872, par la mort de Sigisnjoud-Auguste; celle de Rurik, en 1998, par-la mort du czar Feson Ir-, fils et successeur d'Iwan IV. De ces deux événements résultèrent, médiatement ou immédiatement, deux guerres longues et sanglautes, qui mirent de nouveau aux prises toutes les puissances du Nord; l'une cut pour objet la succession de Suède, l'autre celle de Russie. La première, qui dura soixantesept ans (1995-1660), fut interrompue deux fois, d'abord par la seconde [ 1609-1619], ensuite par la guerre de Trente ans [1629-1635].

[ Faux Démétrius.] Le trone de Pologne devint purement électif. 1573-1575, HENRI DE VALOIS fi'apparut en ce royaume que pour signer les premiers Pacta conventa. - 1575-1587, l'avénement d'É-TIENNE BATTHORI, prince de Transylvanie, différa le moment où la Pologne devait perdre sa prépondérance. Il contint ses sujets [Dantziek, Riga, 1578. 1586]; il humilia la Russic et le Danemark [1582-85]. - 1587, Sigismond III, fils de Jean III, roi de Sucde, élu roi de Pologne, se trouva, à son avénement au trône de son père, dans une position difficile : la Suède était protestante, la l'ologne eatholique; toutes deux réclamaient la Livonie. L'oncle de Sigismond (Charles IX), chef du parti luthérien en Suède, prévalut sur lui et par la politique [1595] et par les armes [1598]. De là une guerre entre les deux peuples, qui ne s'interrompit qu'au moment où ils prirent la Russie pour champ de bataille. L'usurpation de Boris-Godunow, et l'imposture de plusieurs faux Démétrius, qui se portaient pour héritiers du trône de Moscou, faisaient espérer aux Polonais et aux Suédois, ou de démembrer la Russie, ou de lui donner pour maître un de leurs princes. - Leurs espérances furent trompées. Un Russe [1615-1645], MICHAIL FEBROWITSCH, fonda la maison de Romanow. 1616-1618, La Russie céda à la Suède l'Ingrie et la Carélie russe ; à la Pologne les territoires de Smolensko, de Tschernigow et de Nowgorod-Sewerskoi, ct perdit toute communication avec la Baltique.

1620-1629, La guerre recommença entre la Pologne et la Suède, jusqu'à l'époque où Gustave-Adolphe prit part à la guerre de Treute ans. [1629, Trève de six ans, renouvelée en 1635 pour vingtsix.]

Sigismond III, et son successeur Wladislas VII [1652-1648], soutinrent de longues guerres contre les Tures, les Russes, et les Cosaques de l'Ukraine.

La Pologne céda à la Suède le rôle de puissance dominante du Nord; mais elle conserva sa supériorité sur la Russie, dont le développement avait été retardé par ses guerres civiles.

Prusse. 1305. Joachim II, électeur de Brandebourg, obtint du roi de Pologne l'investiture simultanée du fiel de Prusse. 1618, A la mort du duc Albert-Frédéric (fils d'Albert de Brandebourg), l'électeur Jean Sigismond, son gendre, lui succéda. — 1614, 1666, La branche électorale recueilit aussi une partie de la succession de Juliers, en vertu des droits d'Anne, fille du due de Prusse, Albert-Frédéric, et femme de l'électeur de Brandebourg, Jean Sigismond.—Le fils de ce dernier, Frédéric, Guillaume, fonda la grandeur de la Prusse. § III. - Danemark et Suède

Au scizième siècle, ces deux États furent en proie à des troubles intérieurs, et soutinrent de longues guerres. Les forces des deux peuples se développèreut, et ils arrivèrent préparés à la guerre de Trente ans. La Suède préludait alors au rôle héroique qu'elle devait jouer dans tout le dix-huitième siècle.

(Paix de Stetim. 1870.) La lassitude du Danemark et les troubles intérieurs de la Suède terminérent, par la paix de Stettin (1870), la longue querelle qui durait entre ces royaumes depuis la rupture de l'union de Calmar. Le Danemark fut dès lors paisible sous les longs règnes de Frédérie II (1859-1888) et de Christiern IV, jusqu'à l'èpoque où ce dernier, plus habile administrateur que grand général, compromit le repos du Danemark en attaquant Gustave-Adolphe [1611-15], et en prenant part à la guerre de Trente ans (1623).

L'indigne fils de Gustave Wasa, Éric XIV [1860-68], avait été dépossédé par son frère Jean III [1868-1892], qui entreprit de rétablir en Suède la religion catholique. Le fils de Jean, Sigismond, roi de Suède et de Pologne, fut supplanté par son oncle Charles IX [1604], père de Gustave-Adolphe. Poy:, plus haut l'article Pologne.

# CHAPITRE XIV.

DÉCOUVERTES ET COLONIES DES MODERNES. — DÉCOUVERTES ET ÉTABLISSEMENTS DES PORTUGAIS DANS LES DEUX INDES, 1412-1582.

### § I. - Découvertes et colonies des modernes.

Principaux motifs qui ont déterminé les modernes à chercher de nouvelles terres et à s'y était d'acdifir. 1º Espri guerrier et aventureux, désir d'acquérir par la conquéte et le pillage; 3º esprit de comuerce, désir d'acquérir par la voie légitime des échanges; 5º esprit religieux, désir de conquérir les nations idolâtres à la foi chrétienne, ou de se dérober aux troubles de religion.

La fondation des principales colonies modernes est due aux cinq peuples les plus occidentaux, qui ont eu successivement l'empire des mers : aux Portugais et aux Espagnols (xvº et xvº siècle); aux Hollandais et aux Français '(xvº et iècle); cuflin, aux Anglais (xvir et xviir siècles). — Les colonies des Espagnols current, dans l'origine, pour principal objet l'exploitation des mines; celles des Portugais le commerce et la levée des tributs imposés

aux vaineus; celles des Hollandais furent essentiellement commerçantes; celles des Anglais, à la fois commercantes et agricoles.

La principale différence entre les colonies anciènnes et les modernes, c'est que les anciennes ne restaient unies à leur métropole que par les liens d'une sorte de parenté; les modernes sont regardées comme la propriété de leur métropole qui leur interdit le commerce avec les étrangers.

Résultata tirecta des tiéconcertes et les établisaments des modernes. — Le commerce change de forme et de route. Au commerce de terre est généralement substitué le commerce marilime; le commerce du monde passe des pays situés sur la Méditerranée aux pays occidentaux. — Les résultats indirects sont innombrables; l'un des plus remarquables est le développement des nuissances maritimes.

Principales routes du commerce de l'Orient pendant le moyen âge. — Dans la première moitié du moyen âge, les Grecs faisaient le commerce de l'Inde par l'Égypte, puis par le Pont-Euxin et la mer Caspienne; dans la seconde, les Italiens le faisaient par la Syrie et le golfe Persique, enfin par l'Égypte. — Croisades. — Voyages ile Rubruquis, de Marco-Paolo, et de John Mandeville, du xr au xrv siècle. — Au commenement du xrv siècle, les Espagnols déconvrent les Guaries.

# § 11. - Découvertes et établissements des Portugais.

L'infant don Henri encourage les navigateurs. — Découvertes de Madère, des Açores, du Congo, 1412-1484, du cap de Nonne-Espérance, 1486. — Voyage de Vasco de Gama, 1497-1498. — Découverte du Frésil, 1500. — Almeida et Albuquerque, 1503-1515. — Soumission de Geyhn, 1518. — Premières relations avec de Clinie et le Japon, 1517-1542. — Decadence des colonies portugaises. — Atarde et Jean de Castro, 1545-1572. — Domination des Espagnols, 1582.

[L'infant don Henri, ] Il appartenait an penple le plus occidental de l'Europe de commencer cette suite de découvertes qui ont étendn la civilisation européenne sur tout le monde. Les Portugais, resserrés par les puissances de l'Espagne et toujours en guerre avec les Mores, sur lesquels ils avaient conquis leur patrie, devaient tourner leur ambition du côté de l'Afrique. Après eette croisade de plusieurs siècles, les idées des vainqueurs s'agrandirent : ils conçurent le projet d'aller chercher de nouveaux peuples infidèles pour les subjuguer et les convertir. Mille vieux récits enflammaient la euriosité, la valeur et l'avarice : on voulait voir ces mystérieuses contrées où la nature avait prodigué les monstres, où elle avait semé l'or à la surface de la terre. L'infant don Henri, troisième fils de Jean Ier. seconda l'ardeur de la nation. Il passa sa vie à Sagres, près du cap de Saint-Vincent; là, les veux fixés sur les mers du Midi, il dirigea les audacieux pilotes qui visitérent les premiers ces parages ineonnus. Le eap Non, borne fatale des navigateurs antiques, avait déjà été franchi; on avait trouvé Mailère [1412-15]. On passa encore le cap Bojador, le cap Vert; on découvrit les Açores [1448]; on franchit cette ligne redoutable où l'on eroyait que l'air brulait comme le feu. Lorsqu'on eut pénétré au delà du Sénégal, on vit avec étonnement que les hommes, de couleur cendrée au nord de ce fleuve, devenaient entièrement noirs au midi. L'on apercut, en arrivant au Congo, un nouveau ciel et de nonvelles étoiles [1484.] Mais ce qui encouragea plus puissamment l'esprit de découvertes, c'est l'or que l'on avait trouvé en Guinée.

[Cap de Bonne-Espérance. 1486.] On commença alors à moins mépriser les récits des anciens Phénieiens, qui prétendaient avoir fait le tour de l'Afrique, et l'on espéra qu'en suivant la même route, on pourrait arriver aux Indes orientales. Pendant que le roi Jean II envoyait par terre deux gentilshommes aux Indes (Covillam et Payva), Barthélemi Diax touchait le promontoire qui borne l'Afrique au sud, et le nommait le cap des Tempétes; mais le roi, sur dès lors de trouver la route des Indes, l'Appela le cap de Bonne-Espérance [1486].

C'est alors que la découverte du nonveau monde vint étonner les Portugais et redoubler leur émulation. Mais les deux nations auraient pus et disputer l'empire de la mer, son recourut au pape; Alexandre VI divisa les deux nouveaux mondes : tout ee qui était à l'orient des Açores devait appartenir au Portugal; tout ee qui était à l'orient des Açores devait appartenir au Portugal; tout ee qui était à l'orient des Açores devait appartenir au Portugal; tout ee qui était à l'occillent fut donné à l'Espagne. On traea nen ligne sur le globe, qui marqua les limites de ces droits réciproques, et qu'on appela la tigne de démarcation. De nouvelles découvertes dérangérent bientôt cette ligne.

[Vascode Gama.1497-8.] Enfin le roi de Portugal, Emmanuel le Fortuné, donna le commandement d'une flotte au fameux Vasco de Gama [1497-1498]. Il reçut du prinee la relation ilu voyage de Covillam ; il enimena dix homines condamnés à mort, qu'il devait risquer dans l'occasion, et qui, par leur audace, pouvaient mériter leur grâce. Il passa une nuit en prières dans la chapelle de la Vierge, et s'approcha de la sainte table la veille de son départ. Le peuple le conduisit tout en larmes au rivage. Un couvent magnifique a été fondé au lieu même d'où Gama était parti.

La flotte approchait du terrible cap, lorsque l'équipage, épouvanté par cette mer orageuse, et redoutant la famine, se révolta eontre Gama. Rien ne put l'arrêter; il mit les chefs aux fers, et, prenant lui-meme le gouvernait, il doubla la pointe de l'Afrique. De plus grands dangers l'attendaient sur cette côte orientale, qu'aueun vaisseau européen n'avait encore visitée. Les Mores, qui faisaient le commerce de l'Afrique et de l'Iude, dressèrent des piéges à ces nouveaux venus, qui allaient partager avec eux. Mais l'artillerie les épouvants, et Gama, traversant le golfe de sept cents lieues qui sépare l'Afrique de l'Inde, alorda à Caljeut, treize mois après son départ de Lisbonne.

En descendant sur ec rivage inconnu, Vasco défendit aux siens de le suivre et de venir le défendre s'in apprenaient qu'il fût en danger. Malgré les emplots des Mores, il fit accepter au Zamorin l'alliance du Portugal.

[Ataràs Cabrat.] Une nouvelle expédition suivit bientôt la première, sous les ordres d'Alvarès Cabrai: l'amiral avait reçu des mains du roi un chapeau bénit par le pape. Après avoir passé les lles du cap Vert, il prit le large, s'éloigna beaucoup à l'occident, et vit une terre nouvelle, riche, fertile, ou régnait un printemps éternel : c'était le Brésil, la contré de tout le continent américain la plus voisine de l'Afrique. Il n'y a que trente degrés de longitude de cette terre au mont Atlas : c'était le celle qu'on aurait du découvrir la première [1800].

[Albuquerque.] [1303-1315]. L'habileté de Cabral, de Gama et d'Almcida, premier vice-roi de Indes, déconcerta les efforts des Mores, divisa les naturels du pays, arma Gochin contre Calicut et Cananor. Quiloa et Sofala, en Afrique, reçurent la loi des Européens. Mais le principal fondateur de l'empire des Portugais dans les Indes fut le vaillant Albuquerque: il prit, à l'entrée du golfe Persique, Ornus, la ville la plus brillante et la plus polie de l'Asie [1307]. Le roi de Perse, dont elle avait dépendu, demandait un tribut aux Portugais; Albuquerque montre aux ambassadeurs des boulets et des grenades: «Voilà, dit-il, la monnaie des tributs que pave le roi de Portugal.»

[Les Vénitiens.] Cependan Venise voyait tarir les sources de sa richeses; la route d'Alexandrie commençait à être négligée. Le soudan d'Égypto ne percevait plus de droit de passage sur les denrées de l'Orient. Les Vénitiens, ligués avec lui, euvoyèrent à Alexandrie des bois de construction qui, transportés à Suez, servirent à former une flotte [1308]. Elle eut d'abord l'avantage sur les Portugais dispersés; mais elle fut ensuite battue, ainsi que les autres armements qui continuèrent à desendre la mer Rouge. Pour prévenir de nouvelles attaques, Albuquerque proposait au roi d'Abyssinie de détourner le Nil, ee qui eut changé l'Egypte en désert.

Il fit de Goa le chef-lieu des établissements por-

tugais dans l'Inde (1810). L'occupation de Malace et de Ceylan rendit les Portugais mattres de la vaste mer qui tempine au nord le golfe du Bengale [1811-1818]. Le conquérant mourut à Goa, pauvre et disgracié. Avec lui disparurent chez les vainqueurs toute justice, toute humanité. Longtemps après sa mort, les Indiens allaient au tombeau du grand Albuquerque lui demander justice des vexations de ses successeurs.

[ Empire des Portugais, ] Les Portugais s'étant introduits à la Chine et au Japon [1317-42], eurent quelque temps entre les mains tout le commerce maritime de l'Asie. Leur empire s'étendait sur les côtes de Guinée, de Mélinde, de Mosambique et de Sofala, sur celles des deux presqu'iles de l'Inde, sur les Moluques, Ceylan et les fles de la Sonde. Mais ils n'avaient guère dans cette vaste étendue de pays qu'une chaine de comptoirs et de forteresses. La décadence de leurs colonies était aecélérée par plusieurs causes : 1º l'éloignement des conquêtes; 2º la faible population du Portugal, peu proportionnée à l'étendue de ces établissements : l'orgueil national empéchait le mélange des vainqueurs et des vaincus; 3º l'amour du brigandage, qui se substitua bientôt à l'esprit du commerce : 4º le désordre de L'administration; 5º le monopole de la couronne; 6º enfin, les Portugais se contentaient de transporter les marchandises à Lisbonne, et ne les distribusient pas dans l'Europe. Ils devaient tot ou tard être supplantés par des rivaux plus industrieux.

[Jean de Castro.] La décadence de leur empire fut retardée par deux héros, Jean de Castro [1343-48] et Ataide [1368-72]. Le premier eut à combattre les Indiens et les Tures réunis. Le roi de ¿Cambaie avait requ'du grand Solimar des ingénieurs, des fondeurs, et tous les moyens d'une guerre européenne. Castron'ne délivra pas moins la citadelle de Diu, et triompha dans Goa à la manière des généraux de l'antiquité. Il manquait de fonds pour répare les fortifications de Diu ; il fit un emprunt en son nom aux habitants de Goa, en leur donnant ses moustaehes en gage. Il expira entre les bras de saint François Xavier, en 1348. On ne trouva que trois réaux chez cet homme, qui avait manié les trésors des Index.

[Afaide.] Le gouvernement d'Ataide fut l'époque d'un soulèrement universel des Indes contre les Portugais i il fit face de tous coîtés, battit l'armée du roi de Cambaie, forte de cent mille hommes, défit le Zamorin et lui fit jurer de ne plus avoir de vaisseaux de guerre. Lors même qu'il était encorressé dans Goa, il refusa d'abandonner les possessions les plus éloignées, et fit partir pour Lisbonne les vaisseaux qui y portaient tous les ans les tributs des Indes.

Après lui, tout tomba rapidement. La division de l'Inde en trois gouvernements affaiblit encore la puissance portugaise. A la mort de Sébastien et de son successeur, le cardinal Henri [1381], l'Inde portugaise suivit le sort du Portugal, et passa entre les mains inhabiles des Espagnols [1382], jusqu'à ce que les Hollandais vinssent les débarrasser de ce vaste empire.

#### CHAPITRE XV.

DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE. — CONQUÉTES ET ÉTABLIS-SEMENTS DES ESPAGNOLS AUX QUINZIÈME ET SEIZIÈME

Christophe Colomb. — Découverte de l'Amérique, 12 octobre 1492. — Second voyage, 1495. — Troisième, 1498. — Découverte de la mer da Sud, 1513. — Cortez, conquête du Mexique, 1518-1521. — Pizarre, conquête du Pérou, 1524-1535. — Découvertes et établissements divers, 1560-1567.

- « C'est ici le plus grand événement de notre globe, dont une moitié avait toujours été ignorée de l'autre. Tout ce qui a paru grand jusqu'ici semble disparattre devant cette espèce de création nouvelle.
- " [Christophe Colomb.] Colombo, frappé des entreprises des Portugais, concut qu'on pouvait faire quelque chose de plus grand, et par la seule inspection d'une carte de notre univers, jugea qu'il devait y en avoir un autre, et qu'on le trouverait en voguant toujours vers l'oecident. Son courage fut égal à la force de son esprit, et d'autant plus grand qu'il eut à combattre les préjugés de tous les princes. Gênes, sa patrie, qui le traita de visionnaire, perdit la seule occasion de s'agrandir qui pouvait s'offrir pour elle. Henri VII, roi d'Angleterre, plus avide d'argent que capable d'en hasarder dans une si noble entreprise, n'écouta pas le frère de Colombo; lui-même fut refusé en Portugal par Jean II, dont les vues étaient entiérement tournées du côté de l'Afrique. Il ne pouvait s'adresser à la France, où la marine était toujours négligée, et les affaires autant que jamais en confusion sous la minorité de Charles VIII. L'empereur Maximilien n'avait ni ports pour une flotte, ni argent pour l'équiper. Venise eut pu s'en charger; mais, soit que l'aversion des Génois pour les Vénitiens ne permit pas à Colombo de s'adresser
- 1 Codico diplomatico Colombo-Americano, ossia racrolta di documenti inediti, etc. Genova, 1823, p. LIV, LV. L'oy. dans le même recueil, la lettre de Colomb à la

- à la rivale de sa patrie , soit que Venise ne conçait de grandeur que dans son commerce d'Alexandrie et du Levant, Colombo n'espèra qu'en la cour d'Espagne. Ce ne fut pourtant qu'après huit ans de sollicitations que la cour d'Isabelle consentit au bien que le citoyen de Génes voulait lui faire. La cour d'Espagne était pauvre : il fallut que le prieur Pérez et deux négociants, nommés Pinzone, avançasent dix-sept mille ducats pour les frais de l'armement. Colombo eut de la cour une patente, et partit enfin du port de Palos en Andalousie avec trois petits vaisseaux et un vain titre d'amiral.
- Découverte de l'Amérique, 1492. Second royage, 1493.1 Des fles Canaries, où il mouilla. il ne mit que trente-trois jours pour découvrir la première fle de l'Amérique [12 octobre 1492], et pendant ce court traiet, il eut à soutenir plus de murmures de sou équipage qu'il n'avait essuyé de refus des princes de l'Europe. Cette tle, située environ à mille lieues des Canaries, fut nommé San-Salvador. Aussitot il découvrit les autres tles Lucaves. Cuba, et Hispaniola, nommée aujourd'hui Saint-Domingue. Ferdinand et Isabelle furent dans une singulière surprise de le voir revenir au bout de sent mois avec des Américains d'Hispauiola, des rarctés du pays, et surtout de l'or qu'il leur présenta. Le roi et la reine le firent asseoir et couvrir comme un grand d'Espagne, le nomnièrent grand amiral et vice-roi du nouveau monde : il était regardé partout comme un homme unique envoyé du ciel. C'était alors à qui s'embarquerait sous ses ordres. Il repart avec une flotte de dix-sept vaisscaux [1493]. Il trouve encore de nouvelles îles. les Antilles et la Jamaïque, Le doute s'était changé en admiration pour lui à son premier voyage; mais l'admiration se tourna en envie au second.
- » Il était amiral, vice-roi et pouvait ajouter à ces titres celui de bienfaiteur de Ferdinand et d'Isabelle. Cepeudant des juges, envoyés sur ses vaisseaux mêmes pour veiller sur sa conduite, le ramenèrenten Espagne. Le peuple, qui entendit que Colombo arrivait, courvut au-devant de lui comme au-devant du génie tutélaire de l'Espagne: on tira Colombo du vaisseau, il parut, mais avec les fers aux pieds et aux mains.
- » [Troisième vorage, 1498.] Ce traitement lui avait été fait par l'ordre de Fonseca, évêque de Burgos, intendant des armements!. L'ingratitude était aussi grande que les services. Isabelle en fut honteuse: elle répara cet affront autant qu'elle le put; mais on retint Colombo quatre années, soit

nourrice du prince D. Juan , lorsqu'il revenait prisonnier en Espagne , p. 297. qu'on eraignit qu'il ne prit pour lui ee qu'il avait découvert, soit qu'on voulût seulement avoir le temps de s'informer de sa conduite. Enfin, on le renvoya encore dans son nouveau monde [1498]. Ce fut à ce troisième voyage qu'il aperçuit le continent à dix degrés de l'équateur, et qu'il vit la côte où l'on a bâti Carthagène <sup>1</sup>.

» [Americo Fespueci.] La cendre de Colombo es s'intéresse plus à la gloire qu'îl eut pendant sa vie d'avoir doublé les œuvres de la création; mais les hommes aiment à rendre justice aux morts, soit qu'ils se flattent de l'espérance qu'on la rendra mieux aux vivants, soit qu'ils aiment naturellement la vérité. Americo Vespueci, négociant florentin, jouit de la gloire de donner son nom à la nouvelle moitié du globe, dans laquelle il ne possédait pas un pouce de terre: il prétendit avoir le premier découvert le continent. Quand il serait vrai qu'il eut fait cette découverte, la gloire n'en serait pas à lui; elle appartient incontestablement à celui qui eut le génie et le courage d'entreprendre le premier voyage. » (Volaire.)

[Les Espagnols aux Antilles. — Las Casas.]
Tandis que de hardis navigateurs poursuivent l'ouvrage de Colombo, que les Portugais et les Anglais

<sup>1</sup> Dass un quatrième voyage [1801-1504], l'infortuné
Colomb se vit refuser un abri dans les ports qu'il avait
découverts. Il échoun sur la côte de la Jamaique, et y
resta un au dénaé de tout secours : il écrivit de la une
lettre pathétique à Ferdinand et à lasbelle. Il reviut en
Espagne, épuisé de fatigues, et la nouvelle de la mort
d'Isabelle, as protectire du livortal ederaire coupt[1806].

a Que m'ont servi, dit-il dans cette lettre, vingt an-» nées de travaux, tant de satigues et de périls? Je n'ai » pas aujourd'hui une maison en Castille, et si je veux » diner, souper ou dormir, je n'ai pour dernier refuge » que l'hôtellerie; encore le plus souvent l'argent me » manque-t-il pour payer mon écot... A moins d'avoir " la patience de Job, n'y avait-il pas de quoi mourir » désespéré, en voyant que dans un pareil temps, dans » l'extréme péril que je eourais, moi et mon jeune fils, » et mon frère et mes amis, on me fermait eette terre » et ecs ports que j'avais, par la volonté divine, gagnés » à l'Espagne, et pour la découverte desquels j'avais » sué du saug..., Cependant je montai le mieux que je " pus au plus haut du vaisseau, poussant des eris d'a-» larme, et appelant les quatre vents à mon secours; et rien ne me répondit... Épuisé, je m'endormis, et » j'entendis une voix pleine de douceur et de pitié, qui » prononçait ees paroles : « Homme insensé, homme » lent à eroire et à servir ton Dieu ! quel soin n'a-t-il » pas en de toi depuis ta naissance? a-t-il fait davana tage pour Moise et pour David son serviteur? Les " Indes, cette partie du monde si riche, il te les a don-» nées pour tiennes : tu en as fait part à qui il t'a plu. . Les barrières de l'Océan , qui étaient fermées de chai-» nes si fortes, il t'en a donné les elefs... » Et moi.

découvrent l'Amérique du Nord, et que Balboa apercoit, des hauteurs de Panama, l'Océan du Sud [1515], l'aveugle eupidité des colons espagnols dépeuplait les Antilles. Ces premiers conquérants du nouveau monde étaient la lie de l'aneien. Des aventuriers impatients de retourner dans leur patrie ne pouvaient attendre les lents bénéfices de l'agriculture ou de l'industrie. Ils ne connaissaient d'autres richesses que l'or. Cette erreur coûta dix millions d'hommes à l'Amérique. La race faible et molle qui occupait le pays, succomba bicutôt à des travaux excessifs et malsains. La population d'Hispaniola était réduite, en 1507, d'un million d'hommes à soixante mille. Malgré les ordres bienfaisants d'Isabelle, malgré les efforts de Ximénès et les réclamations pathétiques des dominicains, la dépopulation s'étendit entre les tropiques. Personne n'éleva la voix en faveur des Américains avec plus de courage et d'opiniatreté que le célèbre Barthélemi de Las Casas, évêque de Chiapa, le proteeteur des Indiens. Par deux fois il passa en Europe, et plaida solennellement leur cause devant Charles-Quint. Le eœur se brise, lorsqu'on lit dans sa Destrurcion de las Indias les traitements barbares que souffraient ees malbeureux 2.

o comme à demi mort, j'entendais pourtant toute chose; · mais jamais je ne pus trouver de réponse; seulement · je me mis à pleurer mes erreurs. Celui qui me par-· lait, quel qu'il fût, termina par ees paroles : « Ras-» sure-toi, prends confiance; ear les tribulations des » hommes sont éerites sur la pierre et sur le marbre. » ... S'il plaisait à Vos Majestés de me faire la grace o d'envoyer un vaisseau de plus de soixante-quatre ton-. neaux avee des biseuits et quelques autres provisions, n il suffirait pour me porter en Espagne, moi et ces » pauvres gens. Que Vos Majestes m'accordent quelque » pitié. Que le eiel, que la terre pleurent pour moi. Qu'it » pleure pour moi , quiconque a de la charité , quicon-· que aime la vérité et la justice. Je suis resté iei dans » ees îles des Indes , isolé , malade , en grande peine , » attendant chaque jour la mort, environné d'innom-» brables sauvages, pleins de ernanté, si loin des sacre-» ments de notre sainte mère l'Église! Je n'ai pas un » maravédis pour faire une offraude spirituelle. Je sup-» plie Vos Majestés que , si Dieu me permet de sortir » d'iei, elles m'accordent d'aller à Rome et d'accomplir » d'autres pèlerinages. Que la sainte Trinité leur eou-» serve la vie et la puissance! Donnée aux Indes dans » l'ile de la Jamaïque, le 7 juillet de l'an 1503, » Lettre de Colomb , réimprimée par les soins de l'abbé Morelli , à Bassano , 1810.

2 Las-Casas, Brevissima refacion de la destruycion de las Indias, éd. de Venise, 1645. Les femmes étaient attachées au travail de la terre, les hommes à éculides mines. Les générations perissaient, Une foule d'Indiens s'étranplicent. Je connais un Espagnol dont la cruanté a décidé plus de deux cents ludiens à se tuer. — P. 29. Il y de deux de deux cents ludiens à se tuer. — P. 29. Il y

[Fernand Cortez.] On ne sait si on doit admirer davantage l'audace des conquérants de l'Amérique, ou détester leur féroeité. Ils avaient découvert en quatre expéditions les côtes de la Floride, du Yucatan et du Mexique, lorsque Fernand Cortez partit de l'île de Cuba pour de nouvelles expéditions dans le continent [1519], « Ce simple lieutenant du gouverneur d'une ile nouvellement découverte, suivi de moins de six cents hommes, n'ayant que dixhuit chevaux et quelques pièces de campagne, va subjuguer le plus puissant État de l'Amérique. D'abord il est assez heureux pour trouver un Espaguol qui, ayant été neuf ans prisonnier à Yucatan, sur le chemin du Mexique, lui sert d'interprète. Cortez avance le long du golfe du Mexique, tantôt earessant les naturels du pays, tantôt faisant la guerre. Il trouve des villes policées où les arts sont en honneur. La puissante république de Tlaseala, qui florissait sous un gouvernement aristocratique, s'oppose à son passage; mais la vue des ehevaux, et le bruit seul du eanon, mettaient en fuite ces multitudes mal armées, Il fait une paix aussi avanlageuse qu'il le veut; six mille de ses nouveaux alliés de Tlascala l'accompagnent dans son voyage du Mexique. Il entre dans cet empire sans résistance, malgré les défenses du souverain : ce souverain commandait cependant, à qu'on dit, à trente vassaux dont chaeun pouvait parattre à la tête de eent mille hommes armés de flèches et de ces pierres tranchantes qui leur tenaient lieu de fer.

» [Mexico.] La ville de Mexieo, bâtie au milieu d'un grand lac, était le plus beau monument de l'industrie américaine; des chaussées immenses traversaient le lac tout couvert de petites barques

avait un officier du roi qui recut trois cents Indiens; au bout de trois mois il lui en restait trente : ou lui eu rendit trois cents; il les fit périr; on lui en donna encore, jusqu'à ce qu'il mourût et que le diable l'emportât. - Sans les frères franciscains et une sage audience qui fut établie, ils auraient depeuplé le Mexique comme Hispaniola, - 142. Au Pérou, un Alonzo Sanchez rencontre une troupe de femmes chargées de vivres, qui ne s'enfuient point et les lui donneut ; il prend les vivres et massacre les femmes. - 58. Ils creusaient des fosses, les remplissaient de pieux, et y jetaient pêle-même les Indiens qu'ils prenaient vivants, des vieillards, des femmes enecintes, de petits enfants, jusqu'à ce que la fosse fut comblée. - 61. Ils trainaient des Indiens après eux pour les faire combattre contre leurs frères, et les forcaient de manger de la chair d'Indien. - 83. Quand les Espagnols les trainaient dans les montagnes et qu'ils tombaient de fatigue, on leur cassait les dents avec la pomme de l'épée : alors les Indiens disaient : « Tuez-· moi ici , ici je veux rester mort. · - 72. Un Espagnol allant à la chasse ne trouve rien à donner à ses chiens. Il rencontre une femme avec un petit enfant , prend

faites de troncs d'arbres. On voyait dans la ville des maisons spacieuses et commodes, construites de pierres, des marehés, des boutiques qui brillaient d'ouvrages d'or et d'argent, ciselés et seulptés, de vaisselle de terre vernissée, d'étoffes de coton et de tissus de plumes qui formaient des dessins éclatants par les plus vives nuances. Auprès du grand marché était un palais où l'on rendait sommairement la justice aux marchands. Plusieurs palais de l'empereur Montézuma augmentaient la somptuosité de la ville : un d'eux était entouré de grands jardins où l'on ne cultivait que des plantes médicinales; des intendants les distribuaient gratuitement aux malades : on rendait compte au roi du succès de leurs usages, et les médecins en tenaient registre à leur manière, sans avoir l'usage de l'écriture. Les autres espèces de magnificence ne marquent que le progrès des arts ; celle-là marque le progrès de la morale. S'il n'était pas de la nature humaine de réunir le meilleur et le pire, on nc comprendrait pas comment cette morale s'accordait avec les sacrifices humains dont le sang regorgeait à Mexico devant l'idole de Visiliputsli, regardé comme le dieu des armées. Les ambassadeurs de Montézuma dirent à Cortez, à ec qu'on prétend, que leur mattre avait sacrifié dans ses guerres près de vingt mille ennemis chaque année dans le grand temple de Mexico : e'est peut-être une exagération ; on aura voulu colorer par là les injustiecs du vainqueur de Montézuma; mais enfin, quand les Espagnols entrèrent dans le temple, ils trouvèrent parmi ses ornements des erânes d'hommes suspendus comme des trophées. Leur police, en tout le reste, était humaine et sage : l'éducation de la

l'enfant, le taille en pièces, et distribue la chair entre ses chiens. - 116, J'ai vu de mes yeux les Espagnols couper les mains , le nez et les oreilles à des hommes et à des femmes, sans autre motif que leur caprice; et cela dans tant de lieux et tant de fois , qu'il serait trop long de l'énumérer. Je les ai vus dresser des dogues à chasser et mettre en pièces les Indiens. Je les ai vus arracher des enfants à la mamelle de leur mère et les laucer en l'air de toutes leurs forces. Un prêtre nommé Ocagna tira un enfant du feu où on l'avait jeté; un Espagnol survint, qui le lui arracha et l'y rejeta. Cet homme est mort subitement le lendemain, et j'ai été d'avis qu'on ne devait point l'enterrer. - 132. Je proteste sur ma conscieuce et devant Dieu que je n'ai point exagéré de la dix-millième partic tout ec qui s'est fait et se fait encore. - 154, Terminé à Valence, 1642, 8 décembre. - Voy, aussi l'ouvrage intitulé : Aqui se contiene una disputa, o controversia, entre el Obispo don fray Bartolomé de Las Casas, Obispo que fué de la ciudad réal de Chiopa , y el doctor Gines de Sepulveda , Chronista del emperador nuestro , sobre que el doctor contendia que las conquistas de las Indias eran licitas, 1550 , Valladolid.

jeunesse formait un des plus grands objets du gouvernement. Il y avait des écoles publiques établies pour l'un et pour l'autre sexe : nous admirons encore les anciens Égyptiens d'avoir connu que l'année est d'environ trois cent soixante-cinq ¡jours : les Mexicains avaient poussé jusque-là leur astronomie. La guerre était ehez eux réduite en art : ce qui leur avait donné tant de supériorité sur leurs voisins. Un grand ordre dans les finances maintenait la grandeur de cet empire, regardé par ses voisins avec crainte et avec envie.

- » [Réception des Espagnols.] Mais ces animaux guerriers sur qui les principaux Espagnols étaient montés, ce tonnerre artificiel qui se formait dans leurs mains, ees châteaux de bois qui les avaient apportés sur l'Océan, ce ser dont ils étaient couverts, leurs marches comptées par des victoires, tant de sujets d'admiration joints à cette faiblesse qui porte les peuples à admirer, tout cela fit que, quand Cortez arriva dans la ville de Mexico, il fut reçu par Montézuma comme son mattre, et par les habitants comme leur dieu. On se mettait à genoux dans les rues quand un valet espagnol passait. On raconte qu'un cacique sur les terres duquel passait un capitaine espagnol, lui présenta des esclaves et du gibier : « Si tu es dieu, lui dit-il, voilà des hommes, mange-les; si tu es homme, voilà des vivres que ces esclaves t'appréteront.
- » [ Montézuma. ] Peu à peu la cour de Montézuma, s'apprivoisant avec leurs hôtes, osa les traiter comme des hommes. Une partie des Espagnols étaient à la Vera-Cruz, sur le chemin du Mexique ; un général de l'empereur, qui avait des ordres secrets, les attaqua, et quoique ses troupes fussent vaincues, il y eut trois ou quatre Espagnols de tués: la tête d'un d'eux fut même portée à Montézuma. Alors Cortez fit ce qui s'est jamais fait de plus hardi : il va au palais, suivi de einquante Espagnols, emmène l'empereur prisonnier au quartier espagnol, le force à lui livrer ceux qui ont attaqué les siens à la Vera-Cruz, et fait mettre les fers aux pieds et aux mains de l'empereur même, comme un général qui punit un simple soldat; ensuite il l'engage à se reconnattre publiquement vassal de Charles-Quint. Montézuma et les principaux de l'empire donnent, pour tribut attaché à leur hommage, six cent mille mares d'or pur, avec une ineroyable quantité de
- 1 » Je leur déclarai que, s'îls s'obstinaient, je me marretierais que quand il o resterais plus de vestiges de la ville et des habitants. Ils répondirent qu'ils étaient tous déterminés à mourir pour nous achever; que je pouvais voir les terrasses, les rues et les places pleines de monde; et qu'ils avaient calculé qu'en perdant vingtiqui mille coutre un, nous finitions les premiers. » literiqui mille coutre un, nous finitions les premiers.». s'expenses par les productions de premiers. » l'expenses par les productions de la premiers. » l'expenses par les productions de premiers. » l'expenses par les productions de premiers. » l'expenses par les productions de premiers.

- pierreries, d'ouvrages d'or, et de tout ce que l'industrie de plusieurs siècles avait fabriqué de plus rare. Cortez en mit à part le cinquième pour son mattre, prit un cinquième pour lui, et distribua le reste à ses soldats.
- » On peut compter parmi les grands prodiges, que les conquérants de ce nouveau monde se déchirant eux-mêmes, les conquêtes n'en souffrirent pas. Jamais le vrai ne fut moins vraisemblable : tandis que Cortez était près de subjuguer l'empire du Mexique avec cinq eents hommes qui lui restaient, le gouverneur de Cuba, Velasquez, plus offensé de la gloire de Cortez, son lieutenant, que de son peu de soumission, envoie presque toutes ses troupes, qui consistaient en huit cents fantassins, quatre-vingts cavaliers bien montés et deux petites pièces de canon, pour réduire Cortez, le prendre prisonnier, et poursuivre le cours de ses victoires. Cortez, ayant d'un côté mille Espagnols à combattre, et le continent à retenir dans la soumission, laissa quatre-vingts hommes pour lui répondre de tout le Mexique, et marcha, suivi du reste, contre ses compatriotes : il en défait une partie, il gagne l'autre. Enfin, cette armée, qui venait pour le détruire, se range sous ses drapeaux, et il retourne au Mexique avec elle.
- » L'empereur était tonjours en prison dans sa eapitale, gardé par quatre-vingts soldats ; celui qui les commandait, sur un bruit vrai ou faux que les Mexicains conspiraient pour délivrer leur mattre, avait pris le temps d'une fête où deux mille des premiers seigneurs étaient plongés dans l'ivresse de leurs liqueurs fortes; il fond sur eux avee cinquante soldats, les égorge eux et leur suite sans résistance, et les dépouille de tous les ornements d'or et de pierreries dont ils s'étaient parés pour cette fête. Cette énormité, que tout le peuple attribuait avec raison à la rage de l'avarice, souleva ees hommes trop patients; et quand Cortez arriva, il trouva deux cent mille Américains en armes contre quatre-vingts Espagnols occupés à se défendre et à garder l'empereur. Ils assiégèrent Cortez pour délivrer leur roi : ils se précipitèrent en foule contre les canons et les mousquets. Les Espagnols étaient fatigués detuer, et les Américains se succédaient en foule sans se décourager 1. Cortez fut obligé de quitter la ville, où il eut été affamé;

nando Cortez, Historia de la Nueva-Espania por su conquistador. I e lettre à Charles-Quint, 50 octobre 1520. — « Ils me demandaient pourquoi, fils du soleil, qui fail le tour du monde en vingt-quatre heures, j'en mettais davantage à les externiare, à astisfaire le désir qu'ils avaient de mourir et de rejoindre le dieu du repos. « Ile lettre. mais les Mexicains avaient rompu toutes les chaussées. Les Espagnols firent des ponts avec les corps des ennemis; dans leur retraite sanglante ils perdirent tous les trésors qu'ils avaient ravis pour Charles - Ouint et pour eux. Vainqueur à la sanglante bataille d'Otumba, Cortez entreprit d'assiéger cette ville immense. Il fit faire par ses soldats et par les Tlascaliens qu'il avait avec lui, neuf bateaux, pour rentrer dans Mexico par le lae même qui semblait lui en défendre l'entrée. Les Mexicains ne craignirent point de donner un combat naval : quatre à eing mille eanots chargés chaeun de deux hommes, couvrirent le lae, et vinrent attaquer les neuf bateaux de Cortez, sur lesquels il avait environ trois cents hommes. Ces neuf brigantins, qui avaient du canon, renversèrent hientôt la flotte ennemie. Cortez, avec le reste de ses troupes, combattait sur les chaussées. Sept ou huit Espagnols faits prisonniers furent sacrifiés dans le temple du Mexique. Mais enfin, après de nouveaux combats, on prit le nouvel empereur. C'est ee Gatimozin, si fameux par les paroles qu'il prononça lorsqu'un receveur des trésors du roi d'Espague le sit mettre sur des charbons ardents, pour savoir en quel endroit du lae il avait fait ieter ses richesses : son grand prètre, condamné au même supplice, jetait des eris; Gatimozin lui dit : « Et moi , suis-je sur un lit de roses? n

[Prise de Mexico, 1321.] Corter fut mattre absolu de la ville de Mexico [1821], avec laquelle tout le reste de l'empire tomba sous la domination espagnole, ainsi que la Castille d'or, le Darien et toutes les contrées voisines. Quel fut le prix des services inouis de Cortez? Celui qu'eut Colombo; il fut persécuté. Malgré les titres dont il fut décoré dans sa patric, il y fut peu considéré; à peine putil obtenir une audience de Charles-Quint. Un jour il fendit la presse qui entourait le coehe de l'empercur, et nonta sur l'étrice de la portière. Charles demanda quel était eet homme : « C'est, répondit Cortez, celui qui vous a donné plus d'États que vos pères ne vous ont laisée de villes.»

[Pérou.] Cependant les Espagnols cherchaient de nouvelles terres à conquérir et à dépeupler. Magalhaens avait tourné l'Amérique méridionale, traversé l'Océan Pacifique et fait le premier le tour du monde. Mais le plus grand État américain, après le Mexique, restait eucore à découvrir. Un jour que les Espagnols pesaient quelques parcelles d'or, un Indien, renversant les balances, leur dit qu'à six soleils de marche vers le midi, ils trou-craient un pays où l'or état assez commun pour servir aux plus vils usages. Deux aventuriers, Pizarre et Almagro, un enfaut trouvé et un gardeur de pourceaux devenu soldat, entreprirent la dé-

couverte et la conquête de ces vastes contrées que les Espagnols ont désignées par le nom de Pérou.

"Du pays de Cusco et des environs du tropique du Capricorne jusqu'à la hauteur de l'île des Perles, un seul roi étendait sa domination absolue dans l'espace de près de trente degrés : il était d'une race de conquérants qu'on appelait Incas. Le premier de ees Incas, qui avait subjugué le pays, et qui lui imposait des lois, passait pour le fils du Soleil. Les Péruviens transmettaient les principaux faits à la postérité par des nœuds qu'ils faisaient à des eordes. Ils avaient des obélisques, des gnomons réguliers pour marquer les points des équinoxes et des solstiees. Leurs années étaient de trois cent soixante-cing jours. Ils avaient élevé des prodiges d'architecture et taillé des statues avec un art surprenant. C'était la nation la plus policée et la plus industrieuse du nouveau monde.

» L'Inca Huescar, père d'Atabalipa, dernier Inca, sous qui ce vaste empire fut détruit, l'avait heau-coup augmenté et embelli. Cet Inca, qui conquit tout le pays de Quito, avait fait, par les mains de ses soldats et des peuples vaineus, un grand ehemin de cinq cents lieues, de Cuseo à Quito, à travers des précipices comblès et des montagues aplanies. Des relais d'hommes, établis de demi-lieue en demi-lieue, portaient les ordres du monarque dans tout son empire. Telle était la police; et si on veut juger de la magnificence, il suffit de savoir que le roi était porté, dans ses voyages, sur un trôue d'or qu'on trouva peser viugt-cinq mille du-cats, et que la litière de lames d'or sur laquelle était le trône, était soutenue par les premiers de l'État.

» [ Pizarre, 1532. ] Pizarre attaqua ect empire avec deux eent cinquante fantassins, soixante cavaliers, et une douzaine de petits canons. Il arriva par la mer du Sud à la hauteur de Quito par delà l'équateur, Atabalipa, fils d'Huesear, régnait alors [1552]; il était vers Quito avec environ quarante mille soldats armés de flèches et de piques d'or et d'argent, Pizarre commenca, comme Cortez, en offrant à l'Inca l'amitié de Charles-Ouint, Ouand l'armée de l'Inca et la petite troupe eastillane furent en présence, les Espagnols voulurent encore mettre de leur eôté jusqu'aux apparences de la religion. Un moine, nomme Valverde, s'avance avec un interprète vers l'Inea, une Bible à la main, et lui dit qu'il faut eroire tout ce que dit ce livre. » L'Inca l'approchant de son oreille, et n'entendant rien, le jeta par terre, et le combat commença.

» Les canons, les chevaux et les armes de fer firent sur les Péruviens le même effet que sur les Mexicains: on n'eut guère que la peine de tuer; et Atabalipa, arraché de son trône d'or par les vainqueurs, fut chargé de fers. Pour se procurer une tilierté prompte, il s'obligea à donner aulaut d'or qu'une des salles de ses palais pouvait en contenir jusqu'à la hauteur de sa main, qu'il élèva en l'air au-dessus de sa téte. Chaque cavalier espagnol eut deux cent quarante marcs en or pur; chague fantassin en eut cent soixante. On partagea dix fois environ autant d'argent dans la même proportion. Les officiers curent des richesses immenses; et on envoya à Charles-Quint trente mille marcs d'argent, trois mille d'or non travaillé, et vingt mille marcs pesant d'argent, avec deux mille d'or en ouvrage du pays. L'infortuné Atabalipa n'en fut pas moins mis à mort.

» Diego d'Almagro marche à Cusco, à travers des multitudes qu'il faut écarter; il pénêtre jusqu'au Chili. Partout on prend possession au nom de Charles-Quint. Bientôt après, la discorde se met entre les vainqueurs du Pérou, comme elle avait divisé Vélasquez et Fernand Cortez dans l'Amérique septentrionale.

» [Guerres civiles.] Almagro et les frères de l'izarre font la guerre civile dans Cusco mème, la capitale des lucas: toutes les recrues qu'ils avaient reçues de l'Europe se partagent et combattent pour le chef qu'elles choisissent. Ils donnent un combat sanglant sous les murs de Cusco, sans que les Péruviens osent profiter de l'affaiblissement de leur enneui commun. Eufin, Almagro fut fait prisonnier, et son rival lui fit trancher la tête; mais bientot après il fut assassiné lui-même par les amis d'Almagro.

» Déjà se formait dans tout le nouveau monde le gouvernement espagnol: les grandes provinces avaient leurs gouverneurs; des tribunaux appelés audiences, étaient établis; des archevéques, des évéques, des tribunaux d'inquisition, toute la hiérarchie ecclésiastique exerçait ses fonctions comme à Madrid, lorsque les capitaines, qui avaient conquis le Péron pour l'empereur Charles/quint, voulurent le prendre pour eux-mêmes. Un fils d'Almagro se fit recounaître gouverneur du Pérou; mais d'autres Espagnols, aimant mieux obéir à leur matre qui deneurait en Europe qu'à leur compagnon qui devenait leur souverain, le firent périr par la main du bourreau. » (Voltaire.)

Une nouvelle guerre civile fut de même étouffée. Charles-Quint, cédant enfin aux réclamations de Las Casas, avait garanti aux Indiens la liberté persounelle, en déterminant les tributs et services auxquels ils restaient assujettis [1842]. Les colons espagnols prirent les armes et se donnèrent pour chef Gonzalo Pizarre. Mais le nom du roi était si respecté, qu'il suffit, pour rétablir l'Ordre, d'envoyer un vieillard, un inquisiteur (Pedro de la Gasca). Il rallià à lui la plupart des Espagnols, aggna les uns, battit les autres, et assura à l'Espagne la possession du Pérou (1346).

[Empire espagnol en Amérique.] Tableau de l'empire espagnol en Amérique. — Si Ton excepte le Mexique et le Pérou, l'Espagne ne possédait récllement que des côtes. Les peuplès de l'intérieur ne pouvaient être soumis qu'à mesure qu'ilsétatient convertis par les missions, et attachés au sol par la civilisation.

Découvertes et établissements divers. — 1540, Entreprise de Gonzalo Pizarre pour découvrir le pays à l'est des Andes; Orellana traverse l'Amérique méridionale, par une navigation de deux mille lieues. — Établissements : 1397, province de Vénézuela; 1353, Buenos-Ayres; 1356, province de Grenade; 1340, Sant-Iago; 1330, la Conception; 1358, Carthagène et Porto-Bello; 1367, Caraccas.

Administration.—Gouvernement politique: en Espagne, conseil des Indes, et cour de commerce et de justice; en Amérique, deux vice-rois, audiences, municipalités. Caciques, et protecteurs des Indiens. Gouvernement ecclésiastique (eutièrement dépendant du roi): archevêques, évêques, curés ou doctrinaires, missionnaires, moines. Iuquisition étable en 1870 par Philippe II.

Administration commerciale, Monopoleo Ports privilégiés : en Amérique, la Vera-Cruz, Carthagène et Porto-Bello ; en Europe, Séville (plus tard Cadix); foste et galions. L'agriculture et les manufactures sont négligées en Espagne et en Amérique pour l'exploitation des mines ; lent accroissement des colonies, et ruine de la métropole avant 1600¹. Mais dans le cours du seizième siècle, l'énorme quantité de métaux précieux que l'Espagne doit tirer de l'Amérique contribue à en faire la puissance népondérante de l'Eurone.

## CHAPITRE XVI.

DES LETTRES, DES ARTS ET DES SCIENCES, DANS LE SEIZIÈME SIÈCLE. LÉON X ET FRANÇOIS I<sup>er</sup>.

Le quinzième siècle a été celui de l'érudition 2;

zième siècle appartient tout entier au moyen âge. Pour la moitié de ce siècle, voyez le Précis de l'Histoire du moyen âge, par M. Desmichels.

<sup>1</sup> Pour la suite, voir l'excellente dissertation de M. Weiss sur la Décadence de l'industrie et du commerce en Espagne au dix-septième siècle.

<sup>2</sup> Sous le rapport de la culture des lettres, le quin-

l'enthousiasme de l'antiquité a fait abandonner la route ouverte si heureusement par Dante, Boccace et Pétrarque. Au seizième siècle, le génic moderne brille de nouveau pour ne plus s'éteindre.

14

La marche de l'esprit humain à cette époque présente deux mouvements très-distincts : le premier, favorisé par l'influence de Léon X et de Francois Ier, est particulier à l'Italie et à la France; le second est européen. - Le premier, caractérisé par les progrès des lettres et des arts, est arrêté en France par les guerres eiviles, ralenti en Italie par les guerres étrangères; dans cette dernière contrée, le génie des lettres s'éteint sous le joug des Espagnols; mais l'impulsion donnée aux arts s'y prolonge jusqu'au milieu du siècle suivant. -Le second mouvement est le développement d'un esprit audacieux de doute et d'examen. Dans le dix-septième siècle, il doit être en partie arrêté par un retour aux eroyanees religieuses, en partie détourné vers les seiences naturelles ; mais il reparattra au dix-huitième.

# § 1. - Lettres et Arts.

Indépendamment des causes générales qui out aunené la renaissance des lettres, telles que les progrès de la sécurité et de l'opulence, la découverte des monuments de l'antiquité, etc., plusieurs causes particulières ont du leur donner un nouvel essor chez les Raliens du seizième siècle : 1º les livres sont devenus communs, grâce aux progrès de l'inprimerie; 2º la nation italienne, ne pouvant plus influer sur son sort, cherche une consolation dans les jouissances de l'esprit; 3º une foule de prinees, et surtout les Médieis, encouragent les savants et les artistes; les écrivains illustres profitent moins de cette protection.

[Hatie. Poèsie.] La poèsie, qui, avee les arts, fait la principale gloire de l'Italie au seizème siècle, allie le goût et le génie dans la première partie de cette période. — La muse épique élève deux monuments immortels. — La comédie et la tragédie présentent des essais, à la vérité, médiocres. — Les genres les plus opposés, la satire et la pastorale, sont cultivés. C'est surtout dans ce dernier genre que l'on remarque la décadence rapide du goût.

|             | m | ort | en | 1490 Le Trissin, mor | l e | n | 155  |
|-------------|---|-----|----|----------------------|-----|---|------|
| Machiavel.  |   |     |    | 1529 Le Tasse        |     |   | 1596 |
| L'Arioste . |   |     |    | 1533 Le Guarini      |     |   | 161  |

[Prose.] L'éloquence, production tardive des littératures, n'a point le temps de se former. Mais plusieurs historiens approchent de l'antiquité.

| Machiavet, mort en | 1529 Paul Jove, mort en. | 1552 |
|--------------------|--------------------------|------|
| Fr. Guichardin     | 1540 Baronius            | 1607 |
| Bembo              | 1547                     |      |

[Érudition.] Les langues anciennes sont eultivées autant que dans l'age précédent, mais cette gloire est éclipsée par tant d'autres.

| Pontanus, mort  | en | 1503 Sadolet, mort en  | 1547 |
|-----------------|----|------------------------|------|
| Alde Manuce.    |    | 1516 Fracastor         | 1553 |
| Jean Second     |    | 1523 J. C. Scaliger, . | 1558 |
| Sannazar        |    | 1550 Vida              | 1563 |
| A. J. Lascaris. |    | 1535 P. Manuce,        | 1574 |
| Bembo           |    | 1547 Alde Manuce       | 1597 |

[Arts.] La supériorité dans les arts est en Italie le trait caractéristique du scizième siècle. Les anciens resteut sans rivaux dans la sculpture, mais les modernes les égalent dans l'architecture, et dans la peinture ils les surpassent peut-être. — L'école romaine se distingue par la perfection du dessin, l'école vénitienne par la beauté du coloris.

| Giorgion, mort en | 1511 | Le Primatice, mort en | 1564 |
|-------------------|------|-----------------------|------|
| Bramante          |      | Palladio              | 1568 |
| Léonard de Vinci  | 1520 | Le Titien             | 1376 |
| Raphael           | 1518 | Le Véronèse           | 1588 |
| Le Corrège        | 1534 | Le Tintoret           | 1594 |
| Le Parmesan       | 1554 | Angustin Carrache .   | 1601 |
| Jules Romain      | 1546 | Le Caravage           | 1609 |
| Michel-Ange       |      | Annibal Carrache .    | 1609 |
| Jean d'Udine      | 1564 | Louis Carrache        | 1619 |

France, La France suit de loin l'Italie, L'historien Comines est mort en 1509. - François ler fonde le Collége de France et l'Imprimerie Royale. Il eneourage le poëte Marot [1544], et les frères du Bellay [1543, 1560], négociateurs et historiens. Sa sœur, Marguerite de Navarre [ 1549], cultive elle-même les lettres. François les honore le Titien, attire en France le Primatice et Léonard de Vinei. Il bâtit Fontainebleau, Saint-Germain, Chambord, et commence le Louvre. Sous lui fleurissent Jean Cousin [1589], dessinateur et peintre; Germain Pilon, Philibert de l'Orme, Jean Goujon [1572], seulpteurs et architectes; les érudits Guillaume Budée [1540], Turnèbe [1565], Muret [1585], Henri Étienne [1598], célèbre imprimeur; enfin, les illustres jurisconsultes Dumoulin [1566], et Cujas [1590]. - Après le règne de François ler, le poëte Ronsard [1585] jouit d'une estime peu durable; mais Montaigne [1592], Amyot [1593], et la Satire Ménippée donnent un nouveau earactère à la langue française.

[ Allemagne . Espagne . etc.] Les autres pays moins riches en taleuts illustres. Cependant l'Allemagne eite son Luther, le cordonnier poëte Hans Sachs, et les peintres Albert Durer et Lucas Cranach. Le Portugal et l'Espagne ont leurs écrivains illustres, le Camodius, 1. ope de Vega et Cer-

vantès; les Pays-Bas et l'Écosse, leurs érudits et leurs historiens, Juste-Lipse [1616] et Buchanan [1382].—Sur les quarante-trois universités fondées au seixième siècle, quatorze le furent par les seuls rois d'Espagne, dix par Charles-Quint.

#### § II. - Philosophie et Sciences.

[Philosophie.] La philosophie dans le siècle précédent n'a été cultivée que par les érudits. Elle s'est bornée à atlaquer la scolastique et à lui opposer le platonisme. Peu à peu, entraînée par un mouvement plus rapide, elle porta l'examen sur tous les objets. Mais on a trop peu d'observations; nulle méthode; l'esprit humain cherche au hasard. Beaucoup d'hommes découragés devienment les plus audacieux secutiques.

```
Érasme, mort en 1533 Montaigne . 1599
Vivès . 1540 G. Bruno, mort en 1600
Rabelais . 1535 Charron . 1603
Cardan, mort en 1876 koèhm, mort en . 1624
Telesio . 1688 Campanella . 1639
```

[ Politique.] La théorie de la politique natt avec Machiavel; mais au commencement du seizième siècle, les Italiens n'ont pas fait assez de progrès dans cette science pour voir qu'elle se concilie avec la norale.

```
Machiavel, mort en 1529 Bodin, mort en . . 1590
Thomas Morus . . 1533
```

[Sciences naturelles.] Les sciences naturelles quittent les vaius systèmes pour entrer dans la route de l'observation et de l'expérience.

| Paracelse | mor | t e | n | 1541   Gessner, mort en | 1565 |
|-----------|-----|-----|---|-------------------------|------|
| Copernic  |     |     |   | 1543 Paré               | 1592 |
| Fallope.  |     |     |   | 1562 Viète              | 1603 |
| Vésale .  |     |     |   | 1564 Van Helmont        | 1644 |

#### CHAPITRE XVII.

TROUBLES DES COMMENCEMENTS DU RÈGNE DE LOUIS XIII.

— RICHELIEU. 1610-1645.

Louis XIII. — Régence, Concini, Luynes, 1610-21. — Richelieu. — Siége de la Rochelle, 1927. — Guerre de Trente ans. Richelieu appuie les Suédois. — Guerre contre l'Espagne, 1636. — Conspiration de Cinq-Mars. — Mort de Richelieu et de Louis XIII, 1642-45.

Le caractère général du dix-septième siècle, c'est le progrès commun de la royauté et du tiers état. Le progrès de la royauté n'est suspendu que deux fois par les minorités de Louis XIII et de Louis XIV. Celui du tiers état ne s'arrête que vers la fin du règne de Louis XIV. A cette époque le roi n'ayant depuis lougtemps rien à eraindre de la noblesse, lui livre l'administration. Jusque-là lous les ministres, Concini, Luynes, Richelieu, Mazarin, Cohert, Louvois, sortaient de la roture, tout au plus de la petite noblesse. Quelques-uns des amiraux et des officiers supérieurs des armées de Louis XIV appartenaient aux derniers raugs' du peuple.

Dans la première partie de ce siècle l'action politique est pour ainsi dire négative. Il s'agit d'anpuler ce qui fait obstacle à la centralisation monarchique, les grands et les protestants; e'est l'œuvre de Richelieu. Dans la seconde moitié, il y a sous Colbert une tentative d'organisation législative, et surtout administrative; la production industrielle prend l'essor. La France agit puissamment au dedans et au debors, elle produit, elle combat. Mais la production ne marche point du même pas que la consommation. La France s'épuise à compléter son territoire par des conquêtes nécessaires et glorieuses. Le cours de sa prospérité intérieure est aussi retardé par la grandeur des guerres et des eonquêtes; elle l'est par la réaction aristocratique. La noblesse s'empare du pouvoir monarchique, se place partout entre le roi et le peuple, et communique à la royauté sa propre décrépi-

[Louis XIII. - Marie de Médicis, règente, -Concini.] Henri IV avait eu grand'peine à se tenir entre les protestants et les catholiques. Lorsqu'il mourut, cette indécision ne pouvait plus continuer: il fallait se jeter d'un côté, et c'eut été du côté protestant. La grande guerre d'Allemagne qui eommençait, lui offrait le rôle magnifique de chef de l'opposition européenne contre la maison d'Autriehe, le rôle que prit vingt ans plus tard Gustave-Adolphe. Le roi mort, un enfant, Louis XIII, une régente italienne, Marie de Médieis, son ministre italien. Concini, ne pouvaient continuer Henri IV. Cet enfant, cette femme, ne pouvaient monter à cheval pour aller guerrover contre l'Autriehe. Ne pouvant combattre l'Autriehe, il fallait l'avoir pour amie. Ne pouvant mener les grands et les protestants en Allemagne à une eroisade protestante, il fallait, s'il était possible, gagner les grands et affaiblir les protestants. Cette politique de Concini, tant blamée des historiens, reçoit sa justification du premier juge en cette matière, de Richelieu lui-même, dans un de ses écrits. Les grands à qui Henri IV n'avait pu ôter leurs places fortes, un Condé, un d'Épernon, un Bouillon, un Longueville, se trouvaient tous armés à sa mort, ils exigèrent de l'argent, et il fallut, pour éviter la guerre civile, leur livrer le trésor de Henri IV (douze millions, et non trente, selon Richelieu). Puis ils demandèrent les états généraux [1614]. Ces états qui du reste ne firent rien, répondirent peu à l'attente des grands; ils se montrèrent dévoués à la couronne, le Tiers réclama une déclaration de l'indépendance de la couronne à l'égard du pape. Les grands n'ayant rien pu tirer des états, eurent recours à la force, et s'allièrent aux protestants [1615]: bizarre alliance du vieux parti féodal avec la réforme religieuse du seizième siècle. Concini, lassé des moyens termes, fit arrêter le prince de Condé, chef de la coalition ; cette démarche hardie annonçait une nouvelle politique; il venait de s'attacher le jeune Richelieu [1616].

[De Luynes. 1617.] Une intrigue de cour renversa Concini au profit du jeune Luynes, domestique favori du petit roi, qui lui persuada de s'affranchir de son ministre et de sa mère [1617]. Concini fut assassiné, sa veuve Léonora Galigaï exécutée comme sorcière. Leur vrai crime était le brigandage et la vénalité. Luynes ne fit guère que continuer le ministère de Concini. Il avait un ennemi de plus, la mère du roi, qui par deux fois fit craindre une guerre civile. Les protestants se montraient chaque jour plus menaçants. Ils réclamaient, les armes à la main, l'exécution de ce dangereux édit de Nantes qui laissait subsister une république dans le royaume. Luynes les poussa à bout en réunissant le Béarn à la couronne, et déclarant que dans cette province les biens ceclésiastiques seraient rendus aux eatholiques. C'est précisément ce que l'empereur voulait faire en Allemagne, et ce qui fut la cause principale de la guerre de Trente ans. Richelieu s'y prit mieux plus tard. Il n'inquiéta point les protestants pour les biens usurnés, il ne toucha qu'à leurs places fortes. Leur assemblée de la Rochelle, en 1621, publia une déclaration d'indépendance, partagea en huit cereles les sept cents églises réformées de France, régla les levées d'argent et d'hommes, en un mot organisa la république protestante. Ils offraient cent mille écus par mois à Lesdiguières pour qu'il se mit à leur tête et organisat leur armée. Mais le vieux soldat ne voulut point, à quatre-vingts ans, quitter sa petite royauté du Dauphiné pour accepter la conduite de ce parti indisciplinable. Luynes, qui avait pris le commandement des armées, et le titre de connétable, échoua honteusement devant Montauban, où il avait conduit le roi. Il mourut dans cette campagne [1621].

[Richelieu.—Guerre contre le pape et les protestants.— Intrigues de Gaston.] Ce ne fut que deux ans après que la reine mère parvint à introduire au conseil sa créature, Richelieu [1624]. Le roi avait de l'antipathie pour cet homme, dans lequel il semblait pressentir un mattre. La première pensée de Richelieu fut de neutraliser l'Angleterre, seule alliée des protestants de France. Cela fut fait de deux manières. D'une part, on soutint la Hollande, on lui prêta de l'argent pour en obtenir des vaisseaux : de l'autre, le mariage du roi d'Angleterre avec la belle Henriette de France, fille de Henri IV, augmenta l'indécision naturelle de Charles Ier et la défiauce des Anglais pour son gouvernement. Le cardinal commençait ainsi par une alliance avec les Anglais et les Hollandais hérétiques, et une guerre contre le pape; on put juger d'après cela quelle liberté d'esprit il portait dans la politique. Le pape, livré aux Espagnols, occupait pour eux le petit canton suisse de la Valteline, leur gardant la porte des Alpes, par où leurs possessions d'Italie communiquaient avec l'Autriche. Richelieu achète des troupes suisses, les envoie contre celles du pape. et rend la Valteline aux Grisons, non sans s'être . assuré, par une décision de la Sorbonne, qu'il peut le faire en sureté de conscience. Après avoir battu le pape, il bat l'année suivante [1525] les protestants qui ont repris les armes; il les bat et les ménage, ne pouvant encore les écraser. Il était entravé dans l'exécution de ses grands projets par les plus méprisables intrigues. Des femmes excitaient des jeunes gens ; les domestiques de Gaston, due d'Orléans, aiguillonnaient sa paresseuse ambition. Ils voulaient lui donner un appui au dehors en lui faisant épouser une princesse étrangère. Richelieu essava d'abord de les gagner. Il donna le bâton de maréchal à d'Ornano, gouverneur de Gaston. Ils s'enhardirent par là, et complotèrent sa mort. Richelieu fit encore venir leur principal complice, le jeune Chalais, et n'obtint rien. Alors, changeant de moyens, il livra Chalais à une commission du parlement de Bretagne, et le fit décapi ter [1626]. Gaston, pendant qu'on coupait la tête à son ami, épousa, sans mot dire, mademoiselle de Montpensier. D'Ornano, enfermé à la Bastille, y mourut bientôt, sans doute empoisonné. Les favoris de Gaston étaient sujets à mourir à la Bastille [Puylaurens, en 1635]. Telle était la politique du temps, telle nous la lisons dans le Machiavel du xvue siècle, Gabriel Naudé, bibliothécaire de Mazarin. La devise de ces politiques, telle que la donne Naudé, c'est : Salus populi suprema lex esto. Du reste, ils s'accordent sur le choix des movens. C'est cette doctrine atroce qui inspira nos terroristes de 93. Elle semble n'avoir laissé à Richelieu ni doutes ni remords. Comme il expirait, le prêtre lui demanda s'il pardonnait à ses ennemis. « Je n'en ai jamais cu d'autres, répondit-îl, que ceux de l'État. » Il

avait dit à une autre époque ces paroles qui font frémir : « Je n'osc rien entreprendre sans y avoir bien pensé; mais, quand une fois j'ai pris ma résolution, je vais droit à mon but, je renverse tout, je fauche tout, et ensuite je couvre tout de ma robe rouce.»

[Prise de la Rochelle.] Effectivement, il marcha en ligne droite, avec une inflexibilité terrible. Il supprima la charge de connétable. Celle d'amiral de France, il la prit pour lui sous le titre de surintendant général de la navigation. Ce titre voulait dire d'avance : destructeur de la Rochelle, Sous prétexte d'économic, il ordonna la réduction des pensions et la démolition des forteresses. La forteresse du protestantisme, la Rochelle, fut enfin attaquée. Un fat qui gouvernait le roi d'Angleterre. le beau Buckingham, s'était déclaré solennellement amoureux de la reine de France; on lui ferma l'entrée du royaume, et il fit déclarer la guerre à la France, L'Anglais promit des secours à la Rochelle. elle se souleva, et tomba sous la serre de Riebelieu [ 1627-28 ]. Buckingham vint avec guelques mille hommes se faire battre dans l'île de Rhé, Charles Ier cut cusuite bieu d'autres affaires. Avec la fameuse pétition des droits [1628] commença la révolution d'Angleterre; Richelieu n'y fut rien moins qu'étranger. Cependant la Rochelle, abandonnée des Anglais, se vit isolée de la mer par une prodigieuse digue de quinze cents toises; on en distingue encorc les restes à la mer basse. Le travail dura plus d'un an, la mer emporta plus d'une fois la digue. Richelicu ne lacha pas prise, L'Amsterdam française dont Coligni avait cru se faire le Guillaume d'Orange, fut saisic dans ses eaux, et méditerranisée; isolée de son élément, elle ne fit plus que languir. Le protestantisme fut tué du même coup, au moins comme parti politique. La guerre tratua encore dans le Midi. Le fameux duc de Rohan luimême finit par s'arranger pour cent mille écus.

Guerra l'Italie. 1629-50.] Après avoir brisé le parti protestant en France, Richelieu battit le parti catholique en Europe; il força les Espagnols dans leur Italie où ils régnaient depuis Charles-Quint. Il trancha par une vive et courte guerre le nœud de la succession de Mantoue et de Montferrat, petites possessions, mais grandes positions militaires. Le dernier duc les avait léguées à un prince francais, au duc de Nevers. Les Savoyards, fortifiés au Pas de Suze, se croyaient inexpugnables; Richelieu lui -même le pensait ainsi. Le roi emporta de sa personne cette terrible barrière; le duc de Nevers fut affermi, la France eut un avant-poste en Italie, et le duc de Savoie sut que les Français passaient che lui quand ils voulaient [1630].

[Journée des dupes.] Pendant cette belle guerre,

la mère du roi, les courtisans, les ministres même en faisaicut une sourde et lâche à Richelieu. Ils crurent l'avoir détrôné. Il revit Louis, lui parla un quart d'heure, et se retrouva roi, Cette journée fut appelée la journée des dupes. Ce fut une comédie. Le cardinal fit ses paquets le matin, et ses ennemis en firent autant le soir. Mais la pièce eut son côté tragique. Le cardinal fit prendre les deux Marillac. le maréchal et le surintendant, tous deux ses créatures, qui avaient tourné contre lui. Sans parler du crime de péculat et de concussion, si commun à cette époque, ils étaient coupables d'avoir essavé de faire manquer la guerre d'Italie, en retenant les sommes qui y étaient destinées. L'un d'eux eut la tête tranchée. Ce qu'il y eut d'odieux, c'est qu'il fut jugé par unc commission, par ses ennemis personnels, dans une maison particulière, dans le palais même du cardinal, à Ruel.

[Révolte de Gaston, -- Montmorence décapité.] La reine mère, plus embarrassante, avait été arrêtée, intimidée. On l'avait décidée à s'eufuir à Bruxelles avec son fils Gaston, Celui-ei, aidé par le duc de Lorraine, dont il avait épousé la fille en secondes noces, rassemble quelques troupes de vagabonds, et se jette en France. Il y était appelé par les grands, entre autres par Montmorency, gouverneur du Languedoe, Les grands voulaient cette fois jouer quitte ou double. Pour aller joindre Montmorency. il fallait traverser le royaume. Les soldats mal payés de Gaston se payèrent de leurs mains sur la route. Partout les villes fermèrent leurs portes à ces brigands. La jonetion eut licu à Castelnaudari, et ils n'en furent pas moins battus [1652]. Gaston jeta les armes et fit encore la paix en livrant ses amis; il jura expressement d'aimer les ministres du roi, en particulier M. le cardinal, Montmorency, blessé et pris, fut impitoyablement décapité à Toulouse. On plaignit ce dernier représentant du monde chevaleresque et féodal. Déià sou parent le duc de Bouteville, père du célèbre Luxembourg, avait eu la tête tranchée en 1627, pour s'être battu en duel. Lorsque de pareilles têtes tombaient, les grands commençaient à comprendre qu'il ne fallait plus se jouer de l'État et de la loi.

[Guerre de Trente ans.] Cétait alors le plus fort de la guerre de Trente ans. Richelieu ue pouvait y interveuir directement, taut qu'il avait les grands sur les bras. L'empereur avait alors frappé le parti protestant; le Palatiu était ruiné (1625), le roi de Danemark quittait la partie [1629]. Les armées eatholiques avaient à leur tête les plus granufs genéraux, le tactiein Tilly et ce démon de la guerre, Waldstein. Pour relever les protestants, pour remuer cette lourde Allemagne, il fallait un mouvement du dehors. Richelieu fouilla le Nord au delà

du Danemark, et de Suide il tira Gustave-Adolphe. Il le débarrassa d'abord de la guerre de Pologne; il lui donna de l'argent, lui ménagea l'alliance des Provinces-Unies et du roi d'Angleterre. En même temps, il fut assez adroit pour décider l'empereur à désarmer. Le Suédois, pauvre prince qui avait plus à gagner qu'à perdre, se lança dans l'Allemagne, fit une guerre à coups de foudre, déconcerta les fameux tacticiens, les battit à son aise pendant qu'ils étudiaient ses coups; il leur enleva d'un revers tout le Rhin, tout l'occident de l'Allemagne. Richelien n'avait pas prévu qu'il irait si vite. Heureusement, Gustave périt à Lutzen, heureusement pour ses ennemis, pour ses alliés, pour sa gloire. Il mourut pur et invaincu [1632].

[Période française, 1633-48. — Bernard de Weimar. | Richelieu continue les subsides aux Suédois, ferme la France du côté de l'Allemagne en confisquant la Lorraine, et déelare la guerre aux Espagnols [1635]. Il croyait la maison d'Autriche assez matée pour pouvoir entrer en partage de ses dépouilles. Il avait acheté le meilleur élève de Gustave-Adolphe, Bernard de Saxe-Weimar, Cependant cette guerre fut d'abord difficile. Les Impériaux entrèrent par la Bourgogue et les Espagnois par la Picardie. Ils n'étaient plus qu'à trente lieues de Paris. On déménageait, le ministre lui-même semblait avoir perdu la tête. Les Espagnols furent repoussés [1636]. Bernard de Weimar gagna, au profit de la France, ses belles batailles de Rhinfeld et de Brisach; Brisach, Fribourg, ces places imprenables, furent prises ponrtant. La tentation devenait forte pour Bernard; il souhaitait, avec l'argent de la France, se former une petite souveraineté sur le Rhin; son maître, le grand Gustave, n'en avait pas eu le temps; Bernard ne l'eut pas davantage. Il mourut à trente-six ans, fort à propos pour la France et pour Richelieu (1639).

Catalogne et Portugal, 1640. - Cing - Mars. L'année suivante [1640], le cardinal trouva moyen de simplifier la guerre. Ce fut d'en créer une à l'Espagne chez elle, et plus d'une. L'est et l'ouest, la Catalogne et le Portugal, prirent feu en même temps. Les Catalans se mirent sous la protection de la France, L'Espagne voulait faire comme Richelieu, lui ménager chez lui une bonne guerre intérieure. Elle traitait avec Gaston, avec les grands. Le comte de Soissons, qui fit feu avant l'ordre, fut obligé de se sauver chez les Espagnols, et fut tué en combattant pour eux près de Sedan [1641]. La faction ne se découragea pas; un nouveau complot fut tramé, de concert avec l'Espagne. Le jeune Cinq-Mars, grand écuyer et favori de Louis XIII, s'y jeta avec l'étourderie qui avait perdn Chalais. Le discret de Thou, fils de l'historien, sut l'affaire et ne dit mot. Le roi lui-même n'ignorait pas qu'on tramait la perte du ministre, Celui-ci, qui était alors bien malade, semblait perdu sans ressource. Ayant pourtant réussi à se procurer une copie de leur traité avec l'étranger, il eut encore le temps de faire le procès à ses ennemis avant de mourir. Il fit couper la tête à Cinq-Mars et à de Thou; le duc de Bouillon, qui avait déjà le couteau sur la gorge, se racheta en rendant sa ville de Sedan, le fover de toutes les intrigues. A l'autre bout de la France, Richelieu prenait en même temps Perpignan aux Espagnols. Ces deux places furent un legs du cardinal à la France, qu'elles couvrent au nord et au midi. La même année mourut le grand homme

# TROISIÈME PÉRIODE.

[1648 - 1789.]

PREMIÈRE PARTIE DE LA TROISIÈME PÉRIODE.

1648-1715

#### CHAPITRE XVIII.

TROUBLES SOUS MAZARIN, COMMENCEMENT DE COLBERT. LOUIS XIV. 1645-1661.

Administration de Mazarin, — Bataille de Rocroi, 1645. Victoires de Condé; traité de Westphalie, 1648. — La Fronde, 1648-55. — Traité des Pyrénées, 1659. — Louis XIV gouverne par lui-même, 1661. Administration de Colbert.

[Louis XIV. 1643 .- Mazarin. ] La mort de Richelieu fut une délivrance pour tout le monde, On respira. Le peuple fit des chansons. Le roi les chanta lui-même, tout mourant qu'il était. Sa veuve, Anne d'Autriche, fut régente au nom du nouveau roi, Louis XIV, alors âgé de six aus. La France, après Richelieu et Louis XIII, se trouvait, comme après Henri IV, sous une molle main de femme qui ne savait résister ni retenir. Il n'y avait plus, dit un contemporain, que trois petits mots dans la langue française : « La reine est si bonne! » Le Concini de cette nouvelle Marie de Médicis fut un Italien de beaucoup d'esprit, le cardinal Mazarin, Son administration, aussi déplorable au dedans que gloricuse au dehors, fut troublée par la ridicule révolution de la Fronde, et couronnée par les deux traités de Westphalie et des Pyrénées ; le premier est resté la charte diplomatique de l'Europe jusqu'à la révolution française. Le bien , le mal, c'était également l'héritage de Richelieu. Richelieu avait tendu à l'exeès le ressort du gouvernement ; il se détendit tout naturellement sous Mazarin. Richelieu, avant à rendre chaque jour quelque combat à mort, avait vécu, en finances, d'expédients tyranniques. Il avait

mangé le présent, l'avenir même, en tuant le crédit. Mazarin, recevant les choses en cet état, augmenta le désordre, laissa prendre et prit lui-même, Il laissait à sa mort deux cents millions de biens, Il avait toutefois trop d'esprit pour ne pas sentir le prix de l'ordre. Au lit de la mort, il dit à Louis XIV. qu'il erovait s'acquitter de tout envers lui , en lui donnant Colbert. Du reste, une partie de cet argent volé fut employé honorablement. Il envoya Gabriel Naudé par toute l'Europe pour acheter à tout prix des livres précieux; il forma ainsi son admirable bibliothèque Mazarine, et il l'ouvrit au public. Ce fut la première bibliothèque publique à Paris. En même temps il faisait donner à Descartes, retiré en Hollande, une pension de mille écus, qu'il lui fit paver exactement.

[Rocroi, 1645.] Le nouveau règne fut inauguré par des victoires. L'infanterie française prit pour la première fois sa place dans le monde par la bataille de Rocroi [1643]. Cet événement est bien autre chose qu'une bataille, c'est un grand fait soeial. La cavalerie est l'arme aristocratique, l'infanterie l'arme plébéienne. L'apparition de l'infanterie est celle du peuple. Chaque fois qu'une nationalité surgit, l'infanterie apparatt. Tel peuple, telle infanterie. Depuis un siècle et demi que l'Espagne était une nation, le fantassin espagnol réguait sur les champs de bataille, brave sous le feu, se respectant lui-même, quelque déguenillé qu'il fût, et faisant partout respecter le senor soldade; du reste, sombre, avare et avide, mal payé, mais sujet à patienter en attendant le pillage de quelque bonne ville d'Allemagne ou de Flandre. Ils avaient juré autemps de Charles-Quint, «par le sae de Florence»; ils avaient pillé Rome, puis Anvers, puis je ne sais combien de villes des Pays-Bas. Parmi les Espagnols, il y avait des hommes de toutes nations, surtout des Italiens. Le caractère national disparaissait. L'esprit de corps, et le vieil honneur de l'armée les soutenaient encore, lorsqu'ils furent portés par terre à la bataille de Rocroi. Le soldat

qui prit leur place, fut le soldat français, l'idéal du soldat, la fougue disciplinée. Celui-ci, loin encore à cette époque de comprendre la patrie, avait du moins un vif sentiment du pays. C'était une gaillarde population de fils de laboureurs, dont les grands-pères avaient fait les dernières guerres de religion. Ces guerres de partisans, ces escarmouches à coups de pistolet, firent toute une nation de soldats; il y cut dans les familles des traditions d'honneur et de bravoure. Les petits-fils, enrôlés, conduits par un jeune homme de vingt ans, le grand Condé, foreèrent à Rocroi les lignes espagnoles, enfoncèrent les vicilles bandes aussi gaiement que leurs descendants franchirent, sous la conduite d'un autre jeune homme, les ponts d'Arcole et de Lodi.

Depuis Gustave-Adolphe, la guerre s'était inspirée d'un plus libre génie. On croyait moins à la force matérielle, davantage à la force morale. La tactique était, si je puis dire, devenue spirituaniste. Dès qu'on sentait le dieu en soi, on marchait, sans compter l'ennemi. Il fallait en tête un homme audacienx, un jeune homme qui crût au succès. Coudé à Fribourg jela son báton dans les rangs en emis; tous les Français coururent le ramasser.

[Trailé de Westphalie. 1648.] La victoire engendre la victoire. Les lignes de Rocroi forcées, la barrière de l'honneur espagnol et allennand fut forcée pour jamais. L'année suivante [1644], l'habile et vieux Mercy laisse emporter les ligues de Thionville, Condé prend Philipsbourg et Mayence, la position centrale du Rhim. Mercy est de nouveau battu, et complétement, à Nordlinguet [1643]. En 1646, Condé prend Dunkerque, la clef de la Flandre et du détroit. Enfin, le 20 août 1648, il gagne dans l'Artois la bataille de Lens. Le 24 octobre fut signée la paix de Westphalie. Condé avait simplifié les nécociations.

[Condé.] Ces einq années de succès inouis furent peuple qui avait gagné ses victoires; il les prit pour lui même, et tout le monde, il est vrai, peusait comme lui. Voilà ee qui lui fi jouer dans la Fronde ee role de matamore, de héros de théâtre; puis trompé, désappointé, impuissant et ridicule, il se fâcha, passa à l'enneni; mais il fut hattu dès qu'il ne commanda plus à des Francais.

[La Fronde.] L'année même de ce glorieux traité de Westphalie, qui terminait la guerre européenne et donnait l'Alsace à la France, éclata la plus ridicule des révolutions. La Fronde (cette guerre d'enfants, nommée fort bien du nom d'un jeu d'enfant) fut sans doute comique dans ses événements, mais bien plus dans son principe: c'était, au fond, la révolte des légistes contre la loi. Le parlement

s'arma contre l'autorité royale, dont il procédait. Il prit pour lui le pouvoir des états généraux, et se prétendit le délégué de la nation qui n'en savait rien. C'était le temps où le parlement d'Angleterre, véritable parlement dans le sens politique du mot, coupait la tête à son roi [1649]. En récompense, la populace de Naples se faisait un roi d'un pécheur [Masaniello, 1648]. Notre parlement, composé de gens de loi qui achetaient leur charge, n'en voulait pas à la dynastie, à la royauté, mais seulement au pouvoir royal. Leur conduite depuis deux siècles ne faisait prévoir rien de semblable. Ils avaient montré pendant les guerres de religion beaucoup de frayeur et de docilité. Favorables pour la plupart aux idées nouvelles, ils avaient pourtant enregistré la Saint-Barthélemi, Sous Richelieu, même docilité; les parlements lui avaient fourni des commissions pour ses justices sanguinaires, et n'en avaient pas moir été maltraités, violentés, interdits [Paris, 1633; Roden, 1640]. Ils portaient alors la tête bien basse. (hand ils la relevèrent, qu'ils la sentirent encore sur leurs épaules, et virent que le maître était bien mort, ils se sentirent braves, ils parlèrent haut. Ce fut une gaie et vive échappée d'écoliers entre deux mattres sévères, entre Richelieu et Louis XIV, entre la violence et la force.

[Molé. - Retz.] Dans cette tragi-comédie, les plus amusantes figures après celles du Mars francais, comme on appelait Condé, ee sont les chefs opposés des deux partis du parlement: l'immobile président Molé, simple barre de fer, qui ne mollissait contre aucun homme ni aucune idee; d'autre part, la mobilité elle-même personnifiée dans le coadjuteur, le fameux cardinal de Retz. Ce pétulant jeune homme avait commencé par écrire à dix-sept ans une histoire de la conjuration de Fiesque; puis, pour joindre la pratique à la théorie, il était entré dans une conjuration contre le cardinal de Richelieu. Sa joie était de s'entendre appeler le petit Catilina. Quand il entrait au sénat parisien, il laissait passer un poignard de sa poche. Ayant su que César avait eu des dettes, il eut des dettes. Comme César, il a laissé des Commentaires. Il ne lui manquait que Pharsale.

L'extrémemisère du peuple ne permettant guère de nouvel impôt, Mazarin vivait de ressources fortuites, de vextions. Son surineutant des finances, Émeri, autre Italien, ayant retranché quatre années de traitement aux compagnies souveraines en compensation d'un droit ouéreux, il exempla le parlement. Le parlement ne voulut pas être exemplé seul, et refusa l'enregistrement des édits. Il déclara son union avec les compagnies souveraines, en invitant les autres parlements à y accèder [13 mai, 15 juin 1648]. Mazarin crut frapper

uu grand eoup en faisañt arrêter quatre couseillers, pendant qu'on apportait dans Notre-Dame les drapeaux pris à la,bataille de Leus, et qu'on chantait le Te Deum. Ce fut le commencement de l'insurrection. Des quatre prisonniers, le plus cher au peuple était un vieux conseiller inbécile, qui plaisait par sa rudesse et ses beaux cheveux blanes. Il s'appetait Broussel. Le peuple s'ameute devant sa porte. Une vicille servante pérore. Peu à peu le bruit gague. Cent mille âmes se mettent à crier : « Liberté et Broussel! »

[La cour à Saint-Germain.] Les princes, les grands, le parlement, le petit peuple, tout le moude se trouve d'accord contre le Mazarin. La reine est obligée de sortir de Paris avec son fils enfant. Ils couchent à Saint-Germain sur la paille. C'était un mauvais temps pour les rois. La reine d'Angleterre, réfugiée à Paris, restait l'hiver au lit, faute de bois. Cependant le parlement lève des troupes, les proeureurs montent à cheval, chaque porte cochère fournit un laquais armé. Le vicomte de Turenne, qui était de cette intrigante maison de Bouillon, croit le moment venu de recouvrer Sedan, et se fait un instant le général de la Fronde. Cet homme, froid et grave, faisait aussi en cela sa eour à madame de Longueville ; tout général , tout ehef de parti, tout vrai héros de roman ou d'histoire, devait alors nécessairement avoir une dame de ses pensées, et être amoureux.

Arrestation des princes, 1650. - Traité des Prrénées. 1639.] Les Espagnols, qui entrèrent en France pour profiter de cette erise [1649], réconeilièrent un moment les deux partis par la crainte. Condé, jusque-là resté fidèle à la cour, sentit qu'on ne pouvait se passer de lui, et devint d'une exigence insupportable. C'est alors que fut eréé pour lui et les jeunes gens qui l'environnaient le noni de petits-maîtres. Il se faisait marchander par les deux partis en même temps; il fallut l'arrêter [1650]. Ce fut un prétexte pour Turenne, qui venait de passer aux Espagnols, et qui déclara combattre pour sa délivrance. Le parti des princes, celui des frondeurs, se trouvant unis et soutenus de l'Espagne, Mazarin dut céder. Il se mit de côté, laissa passer l'orage; l'année suivante il revint, gagna Turenne, et essaya en vain de ramener le roi dans Paris [combat de la Porte Saint-Antoine , 1632]. Un an de plus, et la lassitude des partis étant devenue complète, ce furent les Parisieus eux-mêmes qui pressèrent le roi de revenir [1633]. Les frondeurs s'étouffaient dans les antiehambres de Mazarin, Condé et les Espagnols furent battus par l'armée royale, alors commandée par Turenne. Mazarin, s'alliant sans serupule avec la république d'Angleterre, avec Cromwell, accabla les Espagnols. Turenne gagna sur eux la bataille des Dunes [1638], qui donna Ďunkerque à l'Anglais, et à la France la paix des Pyrénées [1639]. Le traité de Westphalie lui avait garanti ses barrières de l'Artois, de l'Alsace et du Roussillon; celui des Pyrénées lui donna de plus Gravelines, Landreey, Thionville, Montmédy. Le jeune roi de France épousa l'infante avec einq cent mille écus de diqui ne furent point payès. L'infante renonçait à toute succession aux États d'Espagne. Mazariu ne disputa pas, il prévit ee que vaudraient les renonciations (1699).

Il y cut alors le plus complet triomphe de la royauté, le plus parfait accord du peuple en un homme, qui se soit trouvé jamais. Richelieu avait brisé les grands et les protestants; la Fronde avait unié le parlêment en le faisant connaître. Il ne resta dehout sur la Francequ'un peuple et un roi. Le premier vécut dans le second; il ne pouvait vivre encore de sa vie propre. Quand Louis XIV dit: «L'État, c'est moi, » il n'y eut dans cette parole ni enflure ni vanterie, mais la simple énonciation d'un fait.

[Louis XIV.] Le jenne Louis était tout à fait propre à jouer ce rôle magnifique. Sa froide et so-lennelle figure plana cinquante ans sur la France avec la même majesté. Dans les treute premières aunées, il siégeait huit heures par jour aux conseits, conciliant les affaires avec les plaisirs, écoutant, consultant, mais jugeant lui-nême. Ses ministres changeaient, mouraient; juit, toujours le même, il accomplissait les devoirs, les cérémonies, les fêtes de la royauté, avec la régularité du soleil qu'il avait choisi pour emblème.

[Colbert.] L'une des gloires de Louis XIV, c'est d'avoir gardé vingt-deux ans pour ministre l'un des hommes qui ont fait le plus pour la gloire de la France; je parle de Colbert. C'était le petit-fils d'un marchand de laine de Reims, à l'enseigne du Long-vêtu; un esprit quelque peu pesant et dur, mais solide, actif, invincible au travail. Il réunissait les attributions de l'intérieur, du commerce, des finances, celles même de la marine qu'il placa entre les mains de son fils; il ne lui manquait que les ministères de la guerre et de la justice pour être roi de France. La guerre était dirigée [depuis 1666] par Louvois, exact, violent, farouche administrateur, dont l'influence balança celle de Colbert. Louis XIV semblait placé entre eux, comme entre son bon et son mauvais génie; et toutefois , l'un et l'autre étaient nécessaires ; à eux deux, ils formèrent l'équilibre du grand règne 1.

1 Voy. t. Ier, p. 550, Tableaux chronologiques, le § relatif à l'administration de Louis XIV.

Lorsque Colbert entra aux affaires, en 1661, les impôts étaient de quatre-vingt-quatre millions , et le roi en touchait à peine trente-deux. En 1670. malgré les guerres, il avaitélevé le revenu à soixantedix millions. Sa première opération financière . la réduction des reutes, donna une grave atteinte au erédit. Ses règlements industriels furent singulièrement vexatoires et tyranniques. Mais il porta sur le commerce le regard le plus éclairé. Il créa des comités consultatifs de marchands, établit des entrepôts franes, fit des routes, assura le comnicree de mer par la destruction des pirates. En même temps il portait dans l'administration politique une main hardie. Il défendait de rien vendre on léguer à fonds perdu aux communautés [1661]. Il restreignit les exemptions d'impôts que les ecclésiastiques, les nobles et les bourgeois des villes franches étendaient à lours fermiers, en les présentant comme simples valets. Il révoqua en 1664 toutes les lettres de noblesse expédiées depuis 1650. Il déclara easuels tous les offices comptables, afin de les supprimer peu à peu. On reproche à Colbert d'avoir encouragé le commerce plus que l'agriculture. Cependant il défendit de saisir pour payement de la taille les lits, habits, ehevaux, bœufs et outils des laboureurs, et seulement le einquième du bétail. Il maintint le blé à bas prix en défendant l'exportation. Il faut considérer que la plus grande partie des terres étant alors entre les mains des grands et de la noblesse, les cneouragements donnés à l'agriculture auraient moins profité au peuple qu'à l'aristocratie. Au contraire le commerec était entre les mains de la classe movenne qui commencait à s'élever.

Cet homme, sorti d'un comptoir, avait le sentiment de la grandeur de la France. Il oubliait son économie pour toutes les dépenses glorieuses. « Il faut, écrivait-il à Louis XIV, épargner cinq sols aux choses non nécessaires, et jeter les millions quand il est question de votre gloire. Un repas inutile de 3000 livres me fait une peine incrovable, et lorsqu'il est question de millions d'or pour la Pologne, je vendrais tout mon bien, j'engagerais ma femme et mes enfants, et j'irais à pied toute ma vie pour y fournir. » Les principaux monuments de Louis XIV, ses plus beaux établissements, Observatoire, Bibliothèque, Académies, reviennent en grande partie à Colbert. Il fit donner des pensions aux gens de lettres, aux artistes de France et même des pays étrangers, « Il n'y avait point de savant distingué, dit un contemporain, quelque éloigné qu'il fût de la France, que les gratifications n'allassent trouver ehez lui. »— « Quoique le roi ne soit pas votre souverain, éerivait-il au Ilollandais Isaac Vossius. il veut néanmoins être votre bienfaiteur, »

Ouelques reproches qu'on puisse faire à Louis XIV. ce sont de belles justifications que de telles lettres. Joignez-v les Invalides, Dunkerque, et le canal des deux mers. Joignez-v encore Versailles, Ce prodigieux monument, auguel aueun pays du monde n'a rien à opposer, est le symbole de eette grandeur de la France, unifiée pour la première fois au dixseptième siècle. Ces merveilleux entassements de verdure et cette hiérarchie de bronzes, de marhres, de jets et de cascades échelonnés sur la montagne royale, depuis les monstres et les tritons qui rugissent au bas le triomphe du grand roi , jusqu'aux belles statues antiques qui couronnent la plate-forme de la paisible image des dieux, il v a dans tout cela une image grandiose de la monarchie elle-même. Ces eaux qui montent et descendent avec tant de grâce et de majesté, semblent exprimer la vaste circulation sociale qui eut lieu alors pour la première fois, la puissance et la riehesse montant du peuple au roi, pour retomber du roi au peuple, en gloire, en bon ordre, en sécurité. La mère d'Apollon, la charmante Latone, en laquelle est l'unité du jardin , fait taire de quelques gouttes d'eau les insolentes clameurs du groupe qui l'assiège ; d'hommes ils deviennent grenouilles eoassantes; n'est-ce pas la régente triomphant de la Fronde?

## CHAPITRE XIX.

SUITE DU RÉGNE DE LOUIS XIV. 1661-1715 1.

Guerre d'Espague. Conquête de la Flandre et de la Franche-Comté. Triple alliance courte la France. Traité d'Aix-la-Chapulle, 1607-1068. — Invasion des Provinces - Unies, 1672. — Ligue contre la France, 1078-75. Victoires et mort de Turenne, 1074-75. Paix de Nimègue, 1078. — Révocation de l'édit de Navies, 1085. — Louis XIV déclare la guerre à presque toute l'Europe, 1080. Guerre de la succession d'Angeletrer, 1688. Luxembourg et Catinat. Paix de Ryswick, 1608. — Guerre de la succession d'Espague, 1098-1175. Ligue de l'Europe contre la France, 1701. Victoires des confédérés. Paix d'Utrecht et de Rastadt, 1712-13. Mort de Louis XIV, 1715.

Une et forte, quand la plupart des États faiblis-

Colonies des Européens pendant le xvue siècle. — États méridionaux. Empire d'Allemagne, 1648-1715. — États du Nord. Charles XII et Pierre le Grand, 1648-1725.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. t. Ier, p. 350 à 555, Tableaux chronologiques, les chap. XVIII, XIX et XX, relatifs aux Révolutions de l'Angleterre et des Provinces-Unies. 1619-1715.—

saient. La France réclama, obtint la suprématic. Le pape ayant laissé insulter d'une manière grave l'ambassadeur 'de France', et violer son hôtel, Louis XIV exigea la plus éclatante réparation. Le pape fut obligé de chasser son propre frère, et d'é-lever une pyramide pour perpétuer son humiliation (1664). En nême temps qu'il traitait si sévèrement le chef spirituel de la chrétienté, il défendait sur merat sur terre l'intérêt chrétien; il purgeait la mer des pirates barbaresques (1664). Il envoyait à l'empereur Léopold, engagé, dans une guerre contre les Tures, des troupes qui prigent la part la pus brillante à la bataille de Sains Gothard.

[Espagne.] Cette force que la France annonçai aiusi, contre qui allait-elle la déployer? Deux puissances étaient seules en Occident, l'Angleterre étant annulée par le retour des Stuarts. Il y avait l'Espagne et la Hollande, les vaincus et les vainqueurs. L'Espagne était encore ce prodigieux eaisseau dont la proue était dans la mer des Indes, et la poupe dans l'océan Mtlantique; mais le vaisseau avait été démâté, désagréé, échoné à la côte, dans la tempete du protestantisme. Un coup de vent lui avait emporté sa chaloupe de Hollande, un second lui avait enlevé le Portugal et découvert son flanc, un troisième avait détaché les Indes orientales. Ce qui restait, vaste et imposant, mais inerte, immobile, attendait sa ruine avec dignité.

[Hollande.] D'autre part, il y avait la Hollande, ce petit peuple dur, avare, taciturne, qui fit tant de grandes choses sans grandeur. D'abord ils vécurent malgré l'Océan, ce fut le premier miracle; puis ils salèrent le hareng et le fromage, et transmutèrent leurs tonnes infectes en tonnes d'or; puis ils rendirent cet or fécond par la banque, leurs pièces d'or firent des petits. Au milieu du dixseptième siècle, ils avaient recueilli à plaisir les dépouilles de l'Espagne, lui avaient pris la mer, et les Indes par-dessus. Les Pays-Bas éspagnols étaient tenus en état de siège, en vertu d'un traité. L'Espagne avait signé la fermeture de l'Escaut, et la ruine d'Anvers [1648]. Il était défendu aux Belges de vendre les produits de leur sol. La Hollande ctait déjá un vampire couché sur la Belgique, suçant sa vie, engraissant de sa maigreur.

[Conquête de Flaudre.] Telle était la situation de l'Occident, quand la France atteignit le point de sa force. La terre était encore à l'Espagne, la mer à la Hollande. L'œuvre de la France au dixseptième siècle devait étre le démembrement de l'une, l'affaiblissement de l'autre. La première chose était plus facile que la seconde. La France avait des armées, pas encore de vaisseaux. On commença donc par l'Espagne. D'abord la France s'allia en apparence avec la Hollande contre l'Espagne et

l'Angleterre, qui se battaient pour la domination des mers. La France promet secours aux Hollandais, mais elle laisse les trois puissances heurter leurs vaisseaux, user leur marine dans les batailles navales les plus obstinées qui se fussent encore livrées. Puis, Philippe IV élant mort [1667], Louis XIV, alléguant la loi civile des Pays-Bas, prétendit que sa femme, fille ainée du défunt, devait succèder de préférence au fils cadet (droit de dévolution), Elle avait, il est vrai, renoncé à la succession, mais la dot promise n'avait pas été payée, L'armée française entre en Flandre dans toute la pompe du nouveau règne : Turenne en tête, puis le roi, les ministres, les dames dans les carrosses dorés de la cour; puis Vauban, qui, à mesure qu'on avance, s'établit dans les places et les fortifie. La Flandre fut prise en deux mois, et nous l'avons gardée, L'hiver même, quand on croyait la guerre suspendue [janvier 1668], les troupes filent par la Champagne en Bourgogne, et tombent sur la Franche-Comté, L'Espagne ne s'attendait à rien. Les autorités du pays étaient achetées d'avance. Tout fut fini en dix-sept jours. La cour d'Espagne indignée écrivait au gouverneur « que le roi de France aurait dù envoyer ses laquais prendre possession de la province au lieu d'y venir lui-même. »

[Paix d'Aix-la-Chapelle, 1668.] Ces succès rapides réconcilient l'Espagne et la Hollande. Celle ci ne se souciait pas d'avoir pour-voisin le grand roi. Voità les Hollandais qui s'intéressent à l'Espagne, qui la défendent, qui s'unissent en sa faveur avec l'Angleterre et la Suède ; les Hollandais ont l'adresse de se faire demander cette union par l'Angleterre. Trois États protestants s'arment pour défendre l'Espagne catholique contre la France catholique. Ce curieux événement montre à quelle distance nous sommes dèjà du scizième siècle et des guerres de religion [triple alliance de la Ilaye, 1668], Il fallut que Louis XIV se contentât de la Flandre française et rendtt la Franche-Comté.

La Hollande avait protégé l'Espagne, et fait reculer la France. Un bourgeois, un échevin d'Amsterdam était yenu signifier au roi au milieu de toute sa gloire qu'il n'irait pas plus loin. Des médailles outrageantes avaient été frappèes. On prétendait que l'échevin d'Amsterdam s'était fait représenter avec un soleil, et cette devise : « In conspectu mes otetis sol. »

Le débat était des lors en Europe entre la France et la Hollande. La première ne pouvait plus avancer d'un pas sans rencontrer la seconde. D'abord, le roi achète argent comptant l'alliance de l'Angleterre et de la Suède. Charles II, qui avait déjà trahl l'Angleterre en vendant Mardick et Dunkerque à la France, vend encore une fois l'intérêt du pays.

2. MICHELET.

On promet à la nation quelques-unes des tles hollandaises, au roi de l'argent pour ses fêtes et ses mattresses. La jeune et séduisante duchesse d'Orléans, belle-sœur de Louis XIV, sœur de Charles II, négocia dans un voyage triomphal là honte de son frère. C'est celle qui mourut si jeune, si regrettée, pour qui Corneille et l'acine firent chacun une Bérénice, et Bossuet la fameuse oraison funèbre.

Création d'une marine. | Cependant l'armée de Louis XIV avait été portée à cent quatre-vingt mille hommes. Elle recevait de Louvois la plus formidable organisation. Pour la première fois la baïonnette, cette arme si terrible entre des mains françaises, fut mise au bout du fusil, L'infatigable génie de Colbert avait créé une marine. La France, obligée naguère d'emprunter des vaisseaux à la Hollande, en eut cent en 1672. Eing arsenaux de marine furent bâtis, Brest, Rochefort, Toulon, Dunkerque, le Havre. Dunkerque est malheureusement ruiné, mais Toulon, mais Brest avec ses vastes constructions, avec ses montagnes écartées pour faire place aux vaisseaux, témoignent encore de l'effort herculéen que fit alors la France, de l'immortel défi qu'elle porta à la Hollande pour la domination des mers.

La Bollande tenait la mer, et croyait tout tenir. Le parti de la mer gouvernait, les de Witt au conseil, et Ruyter sur les Bottes; les de Witt, hommes d'État, géomètres, pilotes, ennenis jurés du parti de la terre, de la maison d'Orange, du stathoudérat. Ils semblaient oublier que la Hollande tient au continent; ils n'y voyaient qu'une fle. Les forteresses tomlaient en ruiues, la Hollande avait vingteinq mille mauvais soldats, et cela lorsque la frontière française s'avançait et touchait presque la leur.

[Conquête de la Hollande, 1672.] Tout à coup cent mille hommes s'ébranlèrent de la Flandre vers la Hollande [1672]. « Ce fut, dit Temple, un coup de fondre dans un ciel serein.» Ils laissent derrière eux Maestricht sans s'amuser à le prendre, s'emparent de la Gueldre, d'Utrecht, d'Over-Yssel; les voilà à quatre lieues d'Amsterdam. Rien ne pouvait sauver la Hollande. Ses alliés d'Espagne et de Brandehourg, les seuls qu'elle eut, n'auraient pas fait låcher prise à Louis XIV. Le vainqueur seul pouvait la sauver par ses fautes, et il le fit. Condé et Turenne voulaient qu'on démantelat les places, Louvois qu'on y mit des garnisons, c'est-à-dire qu'on dispersat l'armée. Le roi crut Louvois. On se fia aux murailles, on crut prendre la Hollande en mettant la main sur des-pierres à la Hollande échappa. Dans le premier moment, la république amphibie voulut se jeter à la mer, et s'embarquer pour Batavia avec son or. Puis la guerre se ralentissant, elle reprit l'espoir de résister sur terre, le peuple se jeta furieux sur les chefs du parti de la mer, les de Witt; ils furent mis en pièces; Ruyter pensa être traité de même. On confia toutes les forces de la république au jeune Guillaume d'Orange.

[Guillaume d'Orange.] Ce général de vingt-deux ans qui, pour son coup d'essai, entreprit, presque sans armes, de faire tête au plus grand roi de la terre, avait dans un corps faible et comme mourant, la froide et dure obstination de son aïeul le Taciturne, l'adversaire de Philippe II. C'était un homme de bronze, étranger à tout sentiment de nature et d'hurganité. Élevé par les de Witt, il fut leur ruine; Stuart par sa mère, il renversa les Stuarts; gendre de Jacques II, il le détrôna, et cette Angleterre qu'il avait prise aux siens, il la laissa à ceux qu'il haïssait, aux princes de la maison de Hanovre, Il n'eut qu'une passion, mais atroce : la haine de la France; on assure qu'à la paix de Nimègue, quand il essaya de surprendre Luxembourg, il avait déjà connaissance du traité, mais il avait encore soif du sang français. Il n'v gagna pas plus qu'à l'ordinaire. Chose remarquable, ce grand et intrépide général fit presque toujours la guerre à reculous, mais ses retraites admirables valaient des victoires.

[L'Europe liguée contre Louis XIV. 1674.] D'abord pour défendre la Hollande, il la noya, il ouvrit les écluses, pendant que Ruyter assuraitla mer en battant les Français et les Auglais, et venait ranger as flotte triomphante dans la plaine inoudée d'Amsterdam. Puis Guillaume arma coutre la France, l'Espagne et l'Autriche. Il détacha l'Angleterre de Louis XIV; Charles II fut forcé par son parlement de signer la paix. Les voisins catholiques de la Hollande, l'évêque de Munster, l'électeur de Cologne, puis le Brandebourg, puis le Danemark, puis l'Empire, l'Europe entière, se déclarèrent contre Louis XIV [1674].

Il fallut bien alors abandonner les places de Hollande, il fallut reculer. Les dédommagements furent pris, comme à l'ordinaire, aux dépens de l'Espagne. Louis XIV s'empara de la Franche-Cointé. qui depuis est restée à la France. Aux Pays-Bas. Condé plus faible de vingt mille hommes, livrait au prince cette furieuse bataille de Senef. Condé vainquit, mais c'était une victoire pour le prince d'Orange d'avoir, à perte égale, tenu devant Condé. Sur le Rhin, Tureune, qui, selon Bonaparte, crut toujours d'audace en vieillissant, tenait en échec tout l'Empire. Deux fois il sauva l'Alsace, deux fois il pénétra en Allemagne. C'est alors que, sur un ordre de Louvois, le Palatinat fut incendié. Le Palatin était secrètement allié avec l'empereur ; on vonlut ne laisser qu'un désert aux Impériaux.

[Mort de Turenne, 1675.] Turenne, rentrant en Allemagne, allait porter un coup décisif, lorsqu'il fut tué à Saltzbaeh [1675]. Condé malade se retira la même année.

[Duquesne. 1677.] On vit alors que le destin de la Frânce ne tenait point à un homme. Les alliès qui la croyaient désarmée par la retraite des deux grands généraux, ne purent entamer la frontière du Rhin, et perdirent dans les Pays-Bas les places de Condé, Bouehain, Aire, Valenciennes, Cambrai, Gand, Ypres. Duquesne envoyé au secours de Messine, révoltée contre l'Espagne, livra à Ruyter une terrible bataille navale en vue de l'Etna; les alliés seuls y perdirent douze vaisseaux, six galères, sept mille hommes, sept cents pièces de canou, et, ce qui valait plus que tout cela, Ruyter. Duquesne aneàntit leur flotte dans une seconde bataille (1677).

[Paix de Ninègne. 1678.] Les alliés souhaitérent la paix alors; la France et la Hollaudé étaient également épuisées, Colhert voulait se retirer, si la guerre ne finissait point. Cette paix de Nimègne tut encore avantageuse pour la France. Elle garda la Franche. Comfé et douze places des Pays-Bas, elle ent Fribourg pour Philipsbourg. Le Dancmark et le Brandebourg restituérent ce qu'ils avaient pris à la Suède alliée de la France. La Hollaude soule ne perdit rien, et la grande question européenne resta tout entière [1078].

C'est iei l'apogée du règne de Louis XIV. L'Europe s'était armée contre lui, et il avait résisté, il avait grandi encore. Alors il se laissa douner le nom de grand. Le duc de la Feuillade alla plus loiu. Il entretint un luminaire devaut sa statue, comme devant un autel. On croit lire l'histoire des empereurs romains.

[Littérature.] La brillante littérature de cette époque n'est autre chose qu'un livinue à la royauté. La voix qui couvre les autres, est celle de Bossuet. C'est ainsi que Bossuet lui-même, dans son Discours sur l'histoire universelle, représente les rois d'Égypte loués par le prêtre dans les temples en présence des dieux. La première époque du grand règue, celle de Deseartes, de Port-Royal, de Pascal et de Corneille, n'avait pas présenté cette unanimité; la littérature y était animée encore d'une verve plus rude et plus libre. Au moment où nous sommes parvenus, Molière vient de mourir [1673], Raeine a donné Phèdre [ 1677], la Fontaine publie les six derniers livres de ses Fables [1678], madame de Sévigué éerit ses Lettres, Bossuet médite la Connaissance de Dieu et de soi-même, et prépare le Discours sur l'histoire universelle [1681]. L'abbé de Fénélon, jeune encore, simple directeur d'un couvent de filles, vit sous le patronage de

Bossuet, qui le croit son disciple. Bossuet mène le chœur triomphal du grand siècle, en pleine sécurité du passé et de l'avenir, entre le jansénisme éclipsé et le quiétisme imminent, entre le sombre Pascal et le mystique Fénélon. Cependant le cartésianisme est poussé à ses conséquences les plus formidables; Malebranche fait rentrer l'intelligence humaine en Dieu, et tout à l'heure dans cette Hollande protestante en lutte avec la France catholique, va s'ouvrir, pour l'absorption commune du catholicisme, du protestantisme à de la liberté, de la morale, de Dieu et du monde, le gouffre sans fond de Spinosa.

[ Chambre de réunion. ] En attendaut, Louis XIV règne en Europe. Le signe de la royauté, c'est la juridiction. Il veut que les puissances reconnaissent les décisions de ses parlements. Les chambres de réunions interprètent le traité de Nimègue et réunissent les dépendances des places qui lui ont été cédées. L'une de ces dépendances n'était rien moins que Strasbourg [1681]. On hésite à obéir; il bombarde Luxembourg [1684]. Il bombarde Alger [1685], Tripoli [1685]; il bombarde Genes; il l'aurait éerasée dans ses palais de marbre, si le doge n'était venu demander grâce à Versailles [ 1684 ]. Il achète Casal, la porte de l'Italie; il bâtit Huningue, celle de la Suisse. Il intervieut dans l'Empire; il veut faire un électeur de Cologne [1689]. Il réclame, au nom de sa belle - sœur, duchesse d'Orléans, une partie du Palatinat, invoquant dans cette affaire, comme dans celle de la Flaudre, le droit civil contre le droit féodal. Les décisions de droit étaient soutennes par la force, l'Europe avait désarmé, et Louis XIV restait armé; il portait sa marine à deux cent trente vaisseaux; vers la fin de son règne, ses armées montèrent à quatre cent einquante mille hommes.

Déclaration du clergé, 1682. A la même époque, la monarchie atteignait la plus haute centralisation. Les deux obstacles furent brisés : la puissance pontificale, et l'opposition protestante. Dès 1673, un édit avait déclaré tous les évéchés du royaume sujets à la régale. En 1682, une assemblée de trente-eing évêques, dont Bossuct était l'âme , décida « que le pape n'a autorité que dans les choses spirituelles, que dans ces choses mêmes les couciles généraux lui sont supéricurs, et que ses décisions ne sont infaillibles qu'après que l'Église les a acceptées. » Le pape refusa dès lors des bulles à tous les évêques et abbés que le roi nomma, de sorte qu'en 1689, il y ent vingt-neuf diocèses en France dépourvus d'évêgues. On parlait de faire un patriarche. En 1687, le pape ayant voulu abolir le droit d'asile dont les ambassadeurs jouissaient à Rome pour leurs hôtels et leurs quartiers, Louis XIV refusa scul; l'ambassadeur français entra à Rome à la tête de huit cents hommes, et maintint son privilége à main armée.

[Révocation de l'édit de Nantes. 1685. — Madame de Maintenon.] Ce qui rassurait en cette affaire la conscience religieuse de Louis XIV, c'est que pendant qu'il humiliait le pape, il écrasait les protestants. Richelieu les avait anéantis comme parti politique; mais il leur avait laissé leurs voix dans les parlements, leurs synodes, enfin une partie de leur organisation intérieure. Il se flattait vainement de les ramener par la persuasion. Louis XIV y employa l'argent, et erut avoir fort avancé l'onvrage : on lui annoncait chaque matin qu'un canton, une ville, s'étaient convertis; il ne fallait plus, disait-on, qu'agir avec un peu de vigueur, et il allait accomplir l'unité de l'Église et de la France [ Révocation de l'édit de Nantes, 1685 ]. C'était la pensée des plus grands hommes du temps, en particulier de Bossuet. L'emntoi de la violence en matière de foi, l'application d'un mal temporel pour procurer un bien éternel, ne répugnait alors à personne. Il faut dire encore qu'à cette époque, il y avait une grande exaspération contre les protestants. La France, bornée dans ses succès par la Hollande, sentait une autre Hollande en son sein, qui se réjouissait des succès de l'autre. Tant que Colbert véeut, il les défendit; exclus des charges, ils avaient tourné leur activité du côté de l'industrie et du commerce ; ils ne troublaient plus la France, ils l'enrichissaient. Après Colbert, Louis XIV fut gouverné par Louvois, l'ennemi de Colbert, et par madame de Maintenon qu'il épousa secrètement vers 1685. Née calviniste et petite-fille du fameux Théodore Agrippa d'Aubigné, l'un des chefs de l'opposition protestante contre Henri IV, cette discrète et judicieuse personne avait abjuré elle-même et aurait voulu faire abjurer ses coreligionnaires; ame froide, que la misère de ses premières années semblait avoir endurcie et séchée, elle avait été la femme de l'auteur de l'Énéide trarestie, de Scarron, le cul-de-jatte, avant d'être femme de Louis le Grand. Elle n'eut point d'enfants, elle ne connut point l'amour maternel. C'est elle qui conseilla la plus odieuse mesure de cette persécution, d'enlever les enfants à leurs parents pour les convertir. Les eris des mères out monté au ciel.

La puissance de Louis XIV avait rencontré sa line au dehors dans l'opposition protestante de la Hollande. Au dedans, il la trouva dans la résistance des ealvinistes. Désobéi pour la première fois, le gouvernement montra une violence farouche qui rétait point dans l'âme de Louis XIV. Les vexations de tout genre, les confiscations, les galères, les roues, les gibets, tout fut employé. Les dragons mis à discrétion chez les eafrisites aidaient

les missionnaires à leur manière. Le roi ne sut que la moindre partie des excès qui furent commis. Aussi l'on eut beau fermer le royanme, confisquer les biens des fugitifs, envoyer aux galères eeux qui favorisaient leur évasion, l'État perdit deux cent mille sujets, selon d'antres einq cent mille. Ils échappèrent en foule, ils s'établirent en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, surtout en Prusse. Ils furent désormais pour la France des ennemis acharnés. Guillaume chargea plus d'une fois les Français à la tête d'un régiment français. Il dut en grande partie le succès de la guerre d'Irlande au vieux maréchal de Schomberg, qui avait préféré sa crovance à sa patrie. La machine infernale qui faillit faire sauter Saint-Malo en 1693, avait été inventée par un réfugié.

[Expulsion de Jacques II. 1688.] C'est précisément à ce moment que la plupart des puissances européennes formèrent la ligue d'Augsbourg [1686]. Catholiques et protestants, Guillaume et Innoeent XI, Suède et Savoie, Danemark et Autriche, Bavière, Saxe, Brandebourg, tout le monde était d'accord contre Louis XIV. On l'accusait, entre autres choses, d'avoir, par ses intelligences avec les Hongrois révoltés, ouvert l'Allemagne aux Tures, et amené eette effroyable invasion dont Vienne fut sauvée par Jean Sobieski. Louis XIV n'avait pour lui que le roi d'Angleterre, Jacques II; une révolution imprévue renversa Jacques, et mit l'Angleterre entre les mains de Guillaume. La seconde et définitive catastrophe des Stuarts, préparée depuis si longtemps par l'indigne gouvernement de Charles II, éclata sous son frère. Celui-ei n'imita pas les tergiversations hypocrites de Charles; Jacques était un homme de cœur, brave, borné, opiniâtre; il se déclara catholique et jésuite (ceci était littéralement exact), il fit tout ce qu'il fallait pour tomber, et tomba. Son gendre Guillaume, appelé de Hollande, prit sa place sans coup férir f 1688 1.

Louis XIV accucillit magnifiquement Jacques II, et prit sa cause en main; il jeta le gant à l'Europe, il dédara la guerre à l'Anglectre, à la flollaude, à l'Empire, à l'Espagne, au pape. Pendant que les calvinistes français fortifiaient les armées de la ligue, une foute d'hommes de toutes nations vinrent prendre parti dans les armées de Louis XIV. Il eut des régiments de Hongrois, d'Irlandais. Un jour qu'on le complimentait sur les succès de l'armée française: Dites plutot, répliqua-il, l'armée de France. »

Cette seconde période du règne de Louis XIV va étre remplie par deux guerres de successions : la succession d'Angleterre, la succession d'Espagne. La première guerre se termine honorablement pour la France, par le traité de Ryswick [1698]. et eependant le résultat est contre elle, elle reconnaît Guillaume. Dans la seconde [terminée par les traités d'Utrecht et de Rastadt, 1712-4], elle éprouve les plus humiliants revers, et le résultat lui est favorable. L'Espagne, assurée à un petit-fils de LouisXIV, est désormais ouverte à l'influence française. L'Angleterre, l'Espagne, agguent à cette double révolution. L'ère de la liberté auglaise est l'avénement de Guillayme [1688]; depuis celui de Philippe V [1701], la population, décroissante en Espagne, y a toujours augmenté.

Ajoutez à ces résultats l'élévation de deux États secondaires, désormais indispensables à l'équilibre européen: la Prusse et le Piémont, qu'on peut définir la résistance allemande et la résistance itaienne. La Prusse, allemande et slave à la fois, agglomère peu à peu l'Allemague du Nord et contre-balance l'Autriehe. Le royaume de Savoie-Piémont gardera les Alpes et les fermera, italien contre la France, français contre l'Italie.

On a besoin de marquer d'avance ces beaux et utiles résultats pour se consoler de tant de revers de la France qui restent à raconter.

Luxembourg., JE an 1689, elle porte à l'Allennague un eruel défi. Elle met un désert entre elle et ses ennemis. Tout le Palatinat est brollé pour la seconde fois ; Spire, Worms, plus de quarante villes et vilages sont incendiés. Deux généraux font tête en Elandre et aux Alpes, Luxembourg et Catinat; c'est encere Condé et Turenne. Luxembourg, général d'inspiration et de mouvements soudains, faisant la guerre en grand seigneur, souvent surpris, jamais vaincu. Après ses belles batailles de Fleurus, Steinkerque et Neerwinden [1600-92-03], d'où il remporta tant de drapeaux, on l'appelait le Topissier de Notre-Dame. Ce brillant général était disgracié de la nature. Guillaume disait toujours : « Ne pourrai-je done battre ce petit hossu? »

[Catinat.] Catinat prenait la guerre comme science. C'était un officier de fortune, sorti d'une famille de robe, d'abord avocat, premier exemple du général plébéien. Il vavait en cet homme quelque chose d'antique. Il fit son chemin lentement, à force de mérite; il commanda tard et ne fut jamais en faveur. Il ne demandait rien, recevait peu, souveut refusait. Les soldats, qui aimaient sa simplicité et sa bonhomie, l'appelaient le Père la Pensée. La cour s'en servait à regret. Quand il eut battu le due de Savoie à Staffarde, pris Saluees et foreé l'ennemi à Suze [1690], Louvois lui écrivait : « Ouoique vous ayez fort mal servi le roi cette campagne, Sa Ma-, jesté veut bien vous conserver votre gratification ordinaire. » Catinat ne se rebutait de rien ; il endurait, avec la même patience, les rudesses de Louvois et les difficultés de cette dure guerre des Alpes.

[La Hoque, 1692.] Les plus grands coups se portèrent en Irlande et sur mer. Louis XIV voulait ramener l'Angleterre sous l'influence française. Il fit passer Jacques en Irlande; il lui envoya renfort sur renfort, flotte sur flotte, Jacques échoua, Le secours odieux des Français et des Irlandais confirma les Anglais dans leur haine contre lui. Au lieu de soulever l'Écosse qui l'attendait, il resta en Irlande, s'amusa aux siéges, et fut battu à la Boyne. Louis XIV ne se rebuta pas; il lui donna de quoi armer et équiper trente mille hommes, et il tenta d'en envover vingt mille : Tourville et d'Étrées devaient les escorter avec soixante-quinze vaisseaux. Le vent arrêtant d'Étrées, Tourville se trouva avec quarantequatre vaisseaux contre quatre-vingts. Il demanda des ordres à la cour. Louis XIV erut à sa fortune, et ordonna de foreer le passage. Cette terrible bataille de la Hogue ne nous coûta que dix-sept vaisseaux, mais l'assurance, la fierté de notre marine y périt. Elle était réduite, en 1707, à trente-einq vaisseaux; elle ne s'est relevée qu'un instant sons Louis XVI. La bataille de la Hogue est pour les Auglais l'ère de la domination des mers [1692]. Louis XIV avait mis sur une de ses médailles un Neptune menaçant, avec le mot du poëte : « Quos ego... » Les Hollandais en frappèrent une qui portait pour légende : « Maturate fugam, regique hæc dicite vestro : Non illi imperium pelagi...»

[ Paix de Ryswick, 1698, ] Les ravages terribles de nos corsaires, des Jean-Bart, des Duguay-Trouin, la sanglante bataille de Neerwinden gagnée par Luxembourg, celle de Catinat à la Marsaille [1693], devaient peu à peu rendre les alliés plus traitables. Le due de Savoie céda le premier. La guerre était finie pour lui : toutes les places fortes étaient entre les mains des Français. On lui offrait restitution. et pour sa fille l'expectative du trône de France; elle devait épouser le due de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, héritier de la monarchie. La défection de la Savoie [1696] décida peu à peu les autres. La France garda le Roussillon, l'Artois, la Franche-Comté et Strasbourg; mais elle reconnut Guil- « laume. Au fond, e'était être vaineu [ paix de Ryswick, 1698].

[Testament de Charles II. 1700.] Cette paix n'était qu'une trève accordée aux souffrances peuple. Une grande affaire occupait l'Europe. Il ne s'agissait plus de telle ou telle province d'Espague, mais de la monarchie espagnole tout entière, avec Naples, les Pays-Bas, les Indes. On sait que Charles-Quint s'étaiteouché vivantdans son cercueil, et qu'il avait assisté à ess funérailles ; Charles II, le dernier de ses déscendants, assistait à celles de la monarchie. Ce vicillard de trente-neufans, gouverné par sa femme, jur sa mère, par son confesseur, in-

fluencé par tout le monde, faisait et défaisait son testament. Le roi de France, l'empereur, le prince électoral de Bavière et le due de Savoic, tous sortis de princesses espagnoles, se disputaient d'avance ses dépouilles. On s'accordait tantol pour le Bavaroris, tantol pour l'Autrichien, on parlait aussi de démembrement. Le pauvre roi voyait vivant tout cela; il en était indigné. Tout ce qu'il savait, ignorant et incertain qu'il était, c'est qu'il voulait garantir l'unité de la monarchie espagnole. Il s'arrèta au prince le plus capable de maintenir cette unité; il choisit un petit-fils de Louis XIV; puis faisant ouvrir les tombeaux de l'Escurial, il exhuma son père, sa mère, sa première femme, et baisa leurs os. Il ne tarda pas à les réjoindre (1700).

Louis XIV accepta le legs et le péril. Il envoya en Espagne le second de ses petits-fils, le duc d'Anjou, qui fut Philippe V; il lui adressa au départ cette noble parole, qui de siècle en siècle paattra plus vraie et plus profonde : « Il n'y a plus de Pyrénées. » La conséquence immédiate était une guerre européenne. Aussi, malgré l'avis de son conseil, se décida-t-il à reconnattre le fils de Jacques II comme prince de Galles, et à soutenir à la fois la succession d'Espague et celle d'Angleterre.

[Affaiblissement de la France.] Il était pourtant bien tard pour commencer une telle guerre. Il y avait cinquante-sept ans qu'il régnait. Il avait vieilli, tout avait vieilli. La France semblait pâlie de la vieillesse de son roi. Toutes ses gloires finissaient peu à peu. Colbert était mort, Louvois était mort [1682, 1691], Arnaud aussi, et Boileau, et Raeine. et la Fontaine, et madame de Sévigné; tout à l'heure va tomber et s'éteindre la grande voix du siècle, Bossuet [1704]. La France, au lien de Colbert et Louvois, avait Chamillart, qui cumulait leurs ministères; Chamillart était dirigé par madame de Maintenon, madame de Maintenon par Babbien, sa vicille servante. Chose bizarre, une autre femme gouvernait l'Angleterre après le roi Guillaume ; je parle de la reine Anne, fille de Jacques II, et petitefille, par sa mère, de l'historien Clarendon, comme madame de Maintenon l'était d'Agrippa d'Aubigné.

Pour être placé entre les mains de bourgeois anoblis (Chamillart, le Tellier, Pontchartrain, etc.), le gouvernement n'en était que plus favorable à la noblesse. Prodigieusement multipliée dans les derniers temps, étrangère aucommerce et à l'industrie, dédaigneuse et incapable, elle avait envahi l'antichambre, l'armée, et surtout les bureaux. Lespetis nobles étaient à leur choix officiers ou commis. Il y avait bientôt autant d'officiers, que de soldats, autant de commis que d'administrés. Les grandé seigneurs acteiueurs en-

fants en bas âge, commandaient les armées, et se faisaient prendre à Cremone, à Hochstedt.

[Marlborough et Eugène.] Il y avait alors à la tête des armées alliées deux hommes capables de profiter de tout cela. Un Anglais et un Français, Marlborough et Eugène. Cc dernier, eadet de la maison de Savoie, mais fils du comte de Soissons et d'une nièce de Mazarin, peut être appelé Francais. Marlborough, le bel Anglais, était un esprit froid et fin, qui avait étudié sous Turenne, et qui nous rendait nos propres leçons, Eugène, quoique Vendôme l'appelat un maurais finassier, était un homme d'un taet extraordinaire, qui s'inquiétait médiocrement des règles, mais qui savait à fond les licux, les choses et les personnes, connaissait le fort et le faible, et profitait du faible. Ses plus éclatants et plus faciles succès furent sur la barbarie ottomane. Cet homme d'esprit, qui vint toujours à point, alterna ses victoires aux deux bouts de l'Europe, sur le grand roi et sur les Turcs, et il eut l'air d'avoir sauvé la liberté et la chrétienté.

Ces deux généraux avaient une chose commode pour la guerre, c'est qu'ils étaient rois dans leur pays ;ils combattaient l'été, et l'hiver gouvernaient; négociaient. Ils avaient carte blanche, et n'avaient pas besoin, la veille d'une batailte, d'envoyer à Versailles pour ohtenir l'autorisation de vaincre.

(Filleroi. — Fendôme.) En 1701. Catinat céde Farmée au magnifique Villeroi, quele prince Eugène prend dans son, lit à Crémone. Eugène n'y gagna pas. Villeroi fut remplacé par Vendôme, petit-flis de llenri IV, et vrai soldat, avec les mœurs d'une femme. Vendôme, comme son frère le grand prieur, restait couché jusqu'à quatre heures après midi. C'était l'un des plus jeunes généraux de Louis XIV; il n'avait que cinquante ans. Les soldats Tadoraient aussi pour ses mauvaises qualités. Il y avait peu d'ordre, de prévoyance, de discipline dans cette armée; mais heaucoup d'audace et de gaieté. On réparait tout à force de courage gaieté. On réparait tout à force de courage .

(Fillars.) Catinat commandait du côté de l'Allemagne, et sous lui Villars. Celui-ei, impatient de la prudence de son chef, gagne témérairement la bataille de Fridlingen (1702); puis, perçant dans FAllemagne, il gagne encore, malgré l'électeur de Bavière, allié de Louis XIV, la bataille de Hochstedt (1705). Villars excitait l'enthousiasme des soldats par sa bravoure, ses vanteries, sa belle figure militaire. A Fridlingen, ils le proclamèrent maréchal de France sur le champ de bataille.

La route de l'Autriche était ouverte, lorsqu'on apprit que le duc de Savoie venait de prendre parti contre la France et l'Espagne, contre ses deux gendres [1703]. Jusqu'à cetteépoque, les alissen àvaient en aucun avantage signalé sur la France. Elle con-

battait pourtant sur toutes ses frontières et au ledans, contre tout le monde et contre elle-même. Les calvinistes des Cévennes, exaspérés par les ri-gueurs de l'intendant Basville, étaient en armés, depuis 1702. On euroya contre eux, entre autres généraux Villars et Berwiek. Ce dernier était un Stuart, un fils naturel de Jacques II, qui devint un des premiers taeticiens du siècle.

[Défaite de Hochstedt, 1704; - de Turin, de Ramillies, 1703-1706.] Villars était éloigné en Lauguedoe, Catinat retiré, lorsque l'armée d'Allemagne, confiée à MM. de Marsin et Tallard, éprouva à Hoehstedt, sur le théâtre même de la victoire de Villars, une des plus eruelles défaites qu'ait essuyées la France. Ils s'étaient jetés à l'aveugle dans l'Allemagne, sur la route de Vienne, lorsque Marlborough et Eugène leur coupérent le chemin. Les dispositions étaient faites de sorte qu'indépendamment des morts il y eut quatorze mille hommes qui se rendirent sans avoir pu combattre [1704]. Villars accourut à temps pour couvrir la Lorraine, tandis que Vendôme gaguait l'avantage sur Eugène à la sauglante affaire de Cassano [1705], En 1706, Vendôme est remplacé par la Feuillade en Italie. La France éprouve deux grandes défaites, Par celle de Turin, Eugène lui enlève l'Italic entière; par eelle de Ramillies, Marlborough l'expulse des Pays-Bas espagnols.

[Défaite d'Oudenarde, 1708. - Misère de la France.] En 1707, les allies pénétrèrent en France par la Provence, en 1708 par la Flandre (défaite d'Oudenarde). 1709 fut une année terrible ; d'abord un hiver meurtrier, puis la famine. La misère se fit sentir à tous. Les laquais du roi mendièrent à la porte de Versailles, madame de Maintenon mangea du pain bis. Des compagnies de cavalerie tout entières désertaient enseignes déployées, pour gagner leur vie par la contrebande. Les recruteurs faisaient la chasse aux hommes. L'impôt preuant toutes les formes pour atteindre le peuple, les actes de l'état civil furent taxés, on paya pour nattre et mourir. Les paysans, poursuivis dans les bois par les traitants, s'armèrent et prirent d'assaut la ville de Castres. Le roi ne trouvait plus à emprunter à quatre cents pour eent ; la dette monta, avant la mort de Louis XIV, à près de trois milliards.

Les alliés souffraient aussi. L'Anglelerre se ruinait pour roiner la France. Mais l'Europe était conduite par d'eux hommes qui voulaient la guerre, et c'était d'ailleurs un trop doux spectacle que l' l'humiliation de Louis XIV. Ses ambassadeurs ne recevaient pour réponse que des propositions dérisoires. Il fallait, disait-on, qu'il défit lui-même son ouvrage, qu'il détroût l'hhilppe V. Il descendit jusqu'à offri de l'argent aux alliés pour entretenir la guerre contre son petit-fils. Mais non, ils voulaient qu'il le chassat lui-même, qu'une armée française combattit un prince français.

[Victoire de Malplaquet, 1709.] Le vieux roi déclara alors qu'il sei mettrait à la tête de sa noblesse, et qu'il irait mourira la frontière. Il s'adressa pour la première fois à son peuple, il le prit pour juge et se releva par son humiliation mêue. La manière dont les Français combattirent cette année [1709], indique assez combien la guerre était devenue nationale. C'était le 9 septembre, près du village de Malplaquet; le soldat qui avait manqué de vivres un jour entier, venait de recevoir son pain, il le jeta pour combattre. Villars, grièvement blessé, est emporté du champ de bataille; l'armée se retire en bon ordre, n'ayant pas perdu huit mille hommes, les alliés en laissaient sur la place quinze ou vingt mille.

[Victoire de Denain. 1712. - Traité d'Utrecht. 1712.] En Espagne, le trône de Philippe V, fondé par Berwick à Almanza [1707], fut affermi à Villaviciosa par Vendôme [1710]; il fit eoucher le jeune roi sur un lit de drapeaux. Cependant l'élévation de l'archiduc Charles à l'Empire [1711] faisait craindre à l'Europe la réunion de l'Empire et de l'Espague. Ce n'était pas la peine d'abaisser Louis XIV pour élever un Charles-Quint. L'Angleterre se lassait de payer, elle voyait Marlborough, gagné par les Hollandais, faire la guerre à leur profit. Enfin la victoire surprisc par Villars à Denain, faisait tort à la réputation du prince Eugène [1712]. Cette guerre terrible, dans laquelle les allies avaient ern demembrer la France, ne lui ôta pas une province [Traités d'Utrecht et de Rastadt, 1712; de la Barrière, 1715].

Elle ne céda que quelques colonies. Elle maintint le petit-fils de Louis XIV sur le trône d'Espagne. La monarchie espagnole perdit, il est vrai, ses possessions en Italic et aux Pays-Bas ; elle céda la Sicile au duc de Savoic, les Pays-Bas espagnols, Naples et le Milanais à l'Autriche; mais elle gagnait à se resserrer en soi , à perdre l'embarras de ces possessions lointaines qu'elle ne pouvait ni dé-. 9 fendre ni gouverner; les Deux-Sieiles devaient d'ailleurs bientôt revenir à une branche des Bourbons d'Espagne. La Hollande eut plusieurs places des Pays-Bas, pour les défendre à frais communs avec l'Autriche. L'Angleterre fit reconnaître sa nouvelle dynastie; elle prit pied à Gibraltar et à Minorque, à la porte de l'Espagne et dans la Méditerranée. Elle obtint pour elle et pour la Hollande un traité de commerce désavantageux pour la France. Elle exigea la démolition de Dunkerque, et empécha la Francc'd'y suppléer par le canal de Mardick. Elle entretint, et ce fut là le plus houteux, un commissaire anglais pour s'assurer, par ses yeux, si la France ne relevait pas les ruines de la ville de Jean-Barf. « On va travailler, dit un contemporain, à la démolition de Dunkerque; on demande huit eent mille livres pour en démolir le tiers seulencent. » Aujourd'hui encore on ne peut lire sans douleur et indignation la triste supplique adressée par les habitants de Dunkerque à la reine d'Angletere elle-même.

[Mort de Louis XIV. 1715.] Telle fut la fin du grand règne. Louis XIV survécut peu au traité d'Utrecht [mort en 1713]. Il avait vu presque tous ses enfants mourir en quelques années, le Dauphin, le duc, la duchesse de Bourgogne, et un de leurs fils. Il ne restait dans ce palais désert qu'un vieillard presque octogénaire, et un enfant de einq aus. Tous les grands hommes du règne avaient précéde, un nouvel âge commençait. Dans la littérature, comme dans la société, les ressorts allaient se détendre. Cette époque de relachement et de mollesse s'annonce de loin par le doux quiétisme de madame Guyon, qui réduit la religion à l'amour. Dans ses discours, l'habile et éloquent Massillon effleure le dogme, et s'attache à la morale. Les hardiesses politiques de Fénélon appartiennent déjà au dix-huitième siècle.

## CHAPITRE XX.

DES LETTRES, DES SCIENCES ET DES ARTS, AU SIÈCLE DE LOUIS XIV.

Le génic des lettres et des arts brille encore daus les États du Mid pendant la première moitié du dix-septième sédet. Le génie de la philosophie et des sciences éclaire les États du Nord, surtout dans la seconde. La France, placée entre les uns et les autres, réunit seule cette double lumière, étend sur tous les peuples policés la souveraineté de sa langue, et se flace désormais à la tête de la civilisation européenne.

#### √ I. - France.

La France, comme l'Italie, a sou grand siècle littéraire après de longues agliations. — Un monarque, objet de l'enthousiame national, anime et encourage le génie. — L'esprit religieux est, à cette époque, la première inspiration des lettres. La religion, entre les atlaques du seizème siècle et celles du dix-huitième, anime ses défenseurs d'une force toute nouvelle. — Les lettres reçoivent en outre une impulsion particulière de l'esprit social. naturel aux Français, mais qui ne peut se développer que par les progrès de l'aisance et de la sécurité; ç'est à ce caractère que la littérature française doit sa supériorité dans la poésie dramatique, et dans tons les genres de peinture de meurs. — Une capitale, une cour, sont l'arbitre du mérite littéraire; il y a moins d'originalité, mais l'on atteint la perfection du gont.

Le dix-septième siècle présente deux périodes distinctes. En France, la première s'étend jusqu'en 1661, époque à laquelle Louis XIV commence à régner par lui-même, et à excreer quelque influence sur les lettres. Les écrivains qui ont vécu, ou qui se sont formés dans cette période, ont encore pour la plupart quelque chose de l'apreté du scizième siècle : la pensée est plus hardic et souvent plus profonde. Le goût est encore le privilège de quelques hommes de génie. A cette période appartiennent (outre les peintres le Poussin et le Sueur) un grand nombre d'écrivains : Malherbe, Racan, Brébœuf, Rotrou ct le grand Corneille; Balzac et Voiture; Sarrasin ct Mezerai: Descartes et Pascal, La Rochefoucauld, le cardinal de Retz et Molière marquent le passage de la première période à la seconde.

La France, au siècle de Louis XIV, ne produisit pas d'épopée; son grand poëme est écrit en prose, - Éclat de la poésie dramatique. La tragédic atteint d'abord la noblesse, la force et le sublime, elle y ioint ensuite la grace et le pathétique. - La comédie de caractère, sans rivale chez les autres nations. Trois ages de la comédie française : philosophie profonde ct gaieté naïve, gaieté sans philosophie, intérêt sans gaieté. - L'opéra s'élève au rang des ouvrages littéraires. - Élégance et sagesse de la poésie didactique. - La satire attaque les ridicules plus que les vices, et surtout les ridieules littéraires. -L'apologue devient un petit poëme dramatique.-La poésie lyrique ne flenrit que tard, et déploie plus d'art que d'enthousiasme. - La pastorale reste faible, ou trop spirituelle. - La poésie légère est plus gracieuse que piquante. -

## Poētes dramatiques.

| Rotrou, mor  | t e   | n. | 1630 | Th. Corne | ille | , n | ort | en | 1709 |
|--------------|-------|----|------|-----------|------|-----|-----|----|------|
| Motière      |       |    | 1675 | Regnard   |      |     |     |    | 1709 |
| Picrre Corne | eille | ٠. | 1684 | Brueys.   |      |     |     |    | 1723 |
| Quinault .   |       |    |      | Campistre | n    |     |     |    | 1723 |
| Racine       | . "   | ٠. | 1699 | Dancourt  |      |     |     |    | 1726 |
| Boursault.   |       |    |      | Crébillon |      |     |     |    | 1762 |

#### Autres poëtes.

| Malherbe, mort en | 1628 Segrais, mort en . | 1701 |
|-------------------|-------------------------|------|
| Bréhænf           | 1661 Boilean            | 1711 |
| Racan             | 1670 La Fare            | 1713 |
| Benserade         |                         | 1720 |
| Mme Deshoulières  | 1694 JB. Rousseau       | 1741 |
| La Fontaine       | 1695                    |      |

L'éloquence du barreau ne peut prendre l'essor [Le Maistre, 1638; Patru, 1681; Pélisson, 1693]. — L'éloquence de la chaire surpasse tous les modèles de l'antiquité. L'oraison funèbre reparalt sons une forme inconnue aux anciens.

#### Orateurs.

| Cheminais, r | no | rt e | n. |      | Fléchier, | m | ort | en | 1710 |
|--------------|----|------|----|------|-----------|---|-----|----|------|
| Mascaron .   |    |      |    | 1703 | Fénélon   |   |     |    | 1713 |
| Bourdaloue   |    |      |    | 1704 | Massillon |   |     |    | 1748 |
| Rossmot      |    |      |    | 1704 |           |   |     |    |      |

L'histoire peu fidèle et froidement éléganle, ou bien de pure érudition. Le Discours sur l'Histoire universeile ouvre à l'histoire une route nauvelle. — D'abondanis matériaux sont déposés dans les emémoires et dans les correspondances des négociateurs. — Une fouled'autres genres sont cultivés avec succès. — Le roman de caractère rivalise avec la comédie. — Les femmes rencontrent, dans la négligence d'une correspondance intime, la perfection du style familier. — La traduction fait quelques prêts. — Enfin la critique l'ittéraire prend naissance.

#### Historiens.

| Sarrasin, mort en .  | 1654 Amelot de la Houssaie |      |
|----------------------|----------------------------|------|
| Péréfixe             | 1670 Boulainvilliers       | 1722 |
| Le eardinal de Retz. | 1679 Fleurl                | 1725 |
| Mézerai              | 1683 Rapin de Thoiras .    | 1725 |
| Le P. Maimbourg      | 1686 Daniel                | 1728 |
| Mme de Motteville .  | 1689 Vertot                | 1735 |
| Saint-Réal           | 1692 Dubos                 | 1742 |
| Varillas             | 1696 Saint-Simon           | 1755 |
| Le P. d'Orléans      |                            |      |

#### Historiens érudits.

| Th. Gode | froi | ,m | ort | en | 1648 | Herbelot, | me | ort | en | 1693 |
|----------|------|----|-----|----|------|-----------|----|-----|----|------|
|          |      |    |     |    |      | Tillemont |    |     |    | 1698 |
|          |      |    |     |    |      | Consin.   |    |     |    | 1707 |
|          |      |    |     |    |      | Mabillon  |    |     |    | 1707 |
| Valois . |      |    |     |    | 1676 | Ruinard   |    |     |    | 1709 |
| Moréri.  |      |    |     |    |      | Baluze .  |    |     |    | 1718 |
| Godefroi |      |    |     |    |      | Basnage   |    |     |    | 1725 |
|          |      |    |     |    |      | Le Clerc  |    |     |    | 1736 |
| Pagi .   |      |    |     |    | 1693 | Montfauce | on |     |    | 1741 |
|          |      |    |     |    |      |           |    |     |    |      |

#### Littérateurs en dirers genres.

| Volture, mort en   |   | 1648 | Bouhours, mort e | n. | 1709 |
|--------------------|---|------|------------------|----|------|
| Vaugelas           |   | 1649 | Perrault         |    | 1703 |
| Balzac             |   | 1654 | Saint-Evremont.  |    | 1702 |
| Du Ryer            |   | 1656 | Fénélon          |    | 1713 |
| Scarron            |   | 1660 | Tourreil         |    | 1713 |
| D'Ablancourt       |   | 1664 | Mme de Maintenoi | ъ. | 1719 |
| Arnault d'Andilly  |   | 1674 | Hamilton         |    | 1720 |
| Le Bossu           |   | 1680 | Dufresni         |    | 172  |
| De Saei            |   | 1684 | La Motte Houdar  | ١. | 1731 |
| Chapelle           |   | 1586 | Mme de Lambert.  |    | 1733 |
| Ant. Arnaud        |   | 1694 | Duhos            |    | 174  |
| Lancelot           |   | 1695 | Mongault         |    | 1747 |
| Mme de Sévigné .   |   | 1696 | Le Sage          |    | 1747 |
| Mile de la Fayette |   | 1699 | Fontenelle       |    | 1737 |
| Bachaumont         | i | 1702 |                  |    |      |

La métaphysique donne une impulsion nouvelle à l'esprit humain. — Les moralistes accumulent les observations saus essayer de donner à la morale un ensemble, une forme seientifique. — On commence à porter l'esprit philosophique dans les seiences naturelles. — Quelques sceptiques , isolés dans ce siècle, forment la liaisofi du Reizième siècle avec le dix-huitième.

#### Philosophes.

| Descartes, mort en . | 1650 Bayle, mort en 170 |    |
|----------------------|-------------------------|----|
| Gassendl             |                         | 15 |
| Pascal               | 1662 linet 179          | 21 |
|                      | 1672 Buffier 17         |    |
| La Rochefoucauld .   |                         |    |
| Nicole               |                         | 57 |
| La Bruyère           | 1696                    | ٠. |
|                      |                         |    |

Les sciences ne sont pas négligées. — Essor des mathématiques. — Naissance de la géographic. — Commencement des voyages scientifiques.

#### Savants et Mathématiciens.

| Descartes | , n | nort | en | 1650 L'Hôpital, mort en . | 1704 |
|-----------|-----|------|----|---------------------------|------|
| Fermat.   |     |      |    | 1652 Jacques Bernouilli . | 1705 |
| Pascal .  |     |      |    | 1662 Nieolas Bernouilli . | 1726 |
| Perquet   |     |      |    | 1674 Jean Bernouilli      | 1748 |
| Rohault   |     |      |    | 1675                      |      |

#### Géographes et Voyageurs.

| Samson, mort en | 1667 Tournefort, mort en 1708 |
|-----------------|-------------------------------|
| Bochard         | 1669 Chardin 1713             |
| Bernier         | 1688 Dc L'Isle 1726           |
| Vaillant        | 1706                          |

L'érudition classique n'est pas moins cultivée qu'au seizième siècle; mais elle est moins remarquée.

#### . Érudits et poêtes latins.

| Sammaise  | ,  | mc | r | t er | ì. | 1653 Jouvenei, mort en . 1716             |
|-----------|----|----|---|------|----|-------------------------------------------|
| Lefèvre   | ٠, |    |   | ٠.   |    | 1672 Mme Dacier 1729                      |
| Rapin .   |    |    |   |      |    | 1687 Daeier 1722                          |
| Furetière |    |    |   |      |    | 1688 De la Rue 1729                       |
| Ménage    |    |    |   |      |    | 1688 De la Rue 1728<br>1691 De la Monnate |
| Santenil  |    | ٠. |   |      |    | 1697 Le cardin, de Polignac, 174          |
| Commire   |    |    |   |      |    | 1702 Brumol 1745                          |
| D         |    |    |   |      |    | 4700                                      |

Quoique la culture des arts du dessin ne fasso pas le earaetère principal du siècle de Louis XIV, ils contribuent aussi à la splendeur de cette brillante époque. L'architecture y jette le plus grand éclat. La peinture, cultivée d'abord avec génie, éprouve une décadence qui doit s'accélèrer dans le siècle suivant.

#### Peintres

Le Sueur, mort en . 1655 Le Poussin, mort en. 1665

|   | Le Brun , mort en .<br>Mignard   | 1690 Jouvenet, mort en .<br>1695 Rigaud  | 1717<br>1744 |
|---|----------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| * |                                  | Sculpteurs.                              |              |
|   | Puget, mort en<br>Girardon       | 1695 Coysevox, mort en .<br>1715 Coustou | 1720<br>1735 |
|   |                                  | Architectes.                             |              |
|   | Fr. Mansard, mort en<br>Le Nôtre |                                          | 1703<br>1708 |
|   |                                  | Graveurs.                                |              |
|   | Callot, mort en<br>Nantenil      | 1655 Audran, mort en<br>1678             | 1703         |
|   |                                  | Musicien.                                |              |

§ II. — Angleterre, Hollande, Allemagne. — Italie, Espagne.

Lulli, mort en . . 1687.

L'Angleterre, l'Italie et l'Espague suivent immédiatement la France dans la carrière des lettres; les deux premières (avec la Hollande) la devancent dans celle des sciences. — Malgré l'apparition de quelques hommes supérieurs, le développement de l'Alemagne ne commence pas encore. — L'Italie, dans la première moitié du dix-septième siècle, conserve la gloire de la peinture, que la Flandre parlage avec elle.

Il Littérature. — Les noms de Bacou et de Shakspeare marquent le premier essor du génie anglais. Mais les guerres religieuses arrêtent longtemps toute spéculation; c'est cependant à elles que l'on doit rapporter le phénomène du Paradis perdu (malgré la tardive apparition de ce poême, 1669]. Sous Charles II, l'Augleterre est soumise à l'influence littéraire comme à l'influence politique de la France; et eet esprit d'imitation subsiste dans toutella période classique de la littérature anglaise (de l'àvénement de Charles II à la mort de la reine Anne, 1661-1714). Danseette période, l'Augleterre produit trois grands poêtes (Dryden, Addison et Pope), beaucoup de poêtes ingénieux, et plusieurs prosateurs distingués.

#### Poēles anglais.

| Shakspear | e,  | m | ort | en | 1616 | Walter, n | oor | t e | n. | 1687 |
|-----------|-----|---|-----|----|------|-----------|-----|-----|----|------|
| Denham    | . ′ |   |     |    | 1666 | Dryden.   |     |     |    | 1701 |
| Cowley.   |     |   |     |    | 1667 | Rowe .    |     |     |    | 1718 |
| Mitton .  |     |   |     |    |      | Addison   |     |     |    | 1719 |
| Rochester |     | ÷ |     |    | 1680 | Prior .   |     |     |    | 1721 |
| Butter .  |     |   | ٠   |    | 1680 | Congrève  |     |     |    | 1729 |
| Roscomm   | 911 |   |     |    |      | Gay       |     |     |    | 1732 |
| Otway .   |     |   |     |    | 1685 | Pope .    |     |     |    | 1744 |

#### Prosateurs anglais.

| Clarendor |  |   | 1674 Addison, mort en . | 1719 |
|-----------|--|---|-------------------------|------|
| Tillotson |  |   | 1694 Steele             | 1729 |
| Temple.   |  |   |                         | 1745 |
| Burnet.   |  | ٠ | 1715 Bolingbroke        | 1751 |

La littérature italienne a perdu son éclat. Un penseur original et profond (Vice, nort en 1744) fonde à Naples la philosophie de l'histoire; quelques historiens estimables se font remarquer; mais la poésie est envahic par le bel esprit et l'affectation.

#### Poètes italiens.

| Marini, | mor | e | n. | 1625 Salvator, mort en | 1673 |
|---------|-----|---|----|------------------------|------|
| Tassoni |     |   |    | 1655                   |      |

#### Historiens italiens.

| Sarpi,<br>Davila | me | ort | en |  | 1625 Bentivoglio | , 1 | nc | rt |      |
|------------------|----|-----|----|--|------------------|-----|----|----|------|
| Davila           |    |     |    |  | 1634 Nani        |     |    |    | 1678 |

La littérature espagnole offre un prodige de philosophie et de gaieté; après les noms de Cervantès et de deux grands poëtes tragiques, viennent ceux de plusieurs historiens.

#### Écrivains espagnols.

| Cervantès | ١, | mort | en | 1616 Lope de Vega, mort en | 1635 |
|-----------|----|------|----|----------------------------|------|
| Mariana   | ,  |      |    | 1624 Solis                 | 1686 |
| Herrera   |    |      |    | 1625 Calderone             | 1687 |

2º Philosophic. — L'Anglelerre, préparée par les controverses théologiques et politique des routes nuclaphysique et à la science politique des routes nouvelles. — L'Allemague oppose un seul homme à tous les métaphysiciens, comme à tous les savants anglais (Leibnitz). — Un Hollandais érige l'athéisme en système (Spinosa); mais un autre philosophe de la même nation (Grotius) donne à la morale une forme scientifique, et mourte qu'elle doit régir les rapports des sociétés, comme ceux des individus. La nouvelle science, appuyée d'abord sur l'érudition, l'est ensuite sur la philosophie.

### Philosophes et politiques anglais.

| Bacon, m | ort | en |  | 1626 | Locke, mort | en |  | 1704 |
|----------|-----|----|--|------|-------------|----|--|------|
| Hobbes.  |     |    |  | 1679 | Shaftesbury |    |  | 1713 |
| Sidney.  |     |    |  | 1683 | Clarke      |    |  | 1729 |
| Cudworth | ١.  |    |  | 1688 |             |    |  |      |

#### Philosophes et politiques hollandais.

| į | Grotius, | mo | rl | en | 1645 S'Gravesande, mort en 1742 |
|---|----------|----|----|----|---------------------------------|
| į | Spinosa  |    |    |    | 1677                            |

#### Philosophes et politiques allemands.

| Puffendorf, mort en | 1694 Wolf, mort en |  | 1754 |
|---------------------|--------------------|--|------|
| Leibnitz            | 1716               |  |      |

3º Sciences. — Elles ont eu dans Baeon leur législateur et comme leur prophète; mais elles ne reçoivent leur direction véritable que de Galilée et de Newton. A la suite de ces grands hommes se rangent une foule de savants.

#### Savants anglais.

| Bacon, m | ort | en |  | 1626 | LesGrégo | ri. | 164 | 6.1 | 675 | .1708 |
|----------|-----|----|--|------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Harvey   |     |    |  | 1657 | Newton   |     |     | -   |     | 1726  |
| Barrow   |     |    |  | 1677 | Halley . |     |     |     |     | 1741  |
| Boyle .  |     |    |  | 1691 |          |     |     |     |     |       |

#### Savants italiens.

| Aldovrandi, mort en |              | 1679 |
|---------------------|--------------|------|
| Sanctorius, vers.   | 1636 Viviani | 1703 |
| Galilée             | 1642 Cassini | 1712 |
| Toricelli           | 1647         |      |

#### Savants hollandais.

Huvgens, mort en . 1702 Boerhaave, mort en. 1758

#### Sarants allemands et danois.

| Kepler, mort en. |   | 1630 Kirkher, mort en |   | 1680 |
|------------------|---|-----------------------|---|------|
| Tycho-Brahé      | • | 1636 Stahl            | • | 1735 |

4º Erudition. — Elle s'exerce sur des objets plus variés. Les autiquités du moyen âge et de l'Orient parlagent les travaux des érudits, jusqu'alors exclusivement occupés del antiquité classique. — Erudits anglais : Owen, Farnabe, Userius, Bentley, Marsham, Stanley, Hyde, Pocock. — Erudits de Holtande et des Pays-Bas : Barkens, Schrevelius, Heinsius, les Vossius. — Erudits allemands : Freinshemius , Gronovius, Morhof, Fabrius, Spanheim. — Erudits italiens : Muratori, etc.

Bo Arts. — Les arts suivent en Italie la décadence des lettres. La peinture seule fait exception. École lombarde. École slamande,

#### Peintres italiens.

| Le Guide, mort en . 1642 Le Guerchin, mort en 16 | 360 |
|--------------------------------------------------|-----|
| L'Albano 1647 Salvator Rosa 16                   | 373 |
| Laufrane 1647 Le Bernin, sculpteur,              |     |
| Le Dominiquin 1648 architecté et peintre. 16     | 380 |

<sup>1</sup> Fog. t., 1er, p. 535 à 545, Tableaux chronologiques, les chap. XX1 à XXV, État des principales puissanees après la paix d'Utrecht. Geuerre de la succession d'Autriche. 1741-1748; et guerre de Sept ans. 1756-1763.

#### Peintres flamands.

| Van Dyek 1641 Le jeu<br>Le vieux Teniers 1649 | ne Teniers | 1694 |  |
|-----------------------------------------------|------------|------|--|

#### DEUXIÈME PARTIE DE LA TROISIÈME PÉRIODE.

1715-1789.

#### CHAPITRE XXI.

DISSOLUTION DE LA MONARCHIE, 1715-1789 1.

Louis XV. Régence du due d'Orléans, 1715. Ministère de Bourbon, 1735 ; de Fleure, 1720-1745. Guerre de la succession d'Autriche, 1740. Revers des Français. Victoires de Fontenoi et de Raucoux, 1743-46. Paix d'Àix-18-Chapelle, 1748. — Guerre de Spit ens, 1750. Pacte de famille, 1761. Abolition des jésuites, 1764. et du parlement, 1771. — Louis XVI, 1774. — Turgot, Necker. — Calonne; assemblée des notables, 1787. — États généraux, 1789.

Entre Louis le Grand et Napoléon le Grand, la France descendit sur une pente rapide, au termé de laquelle la vicille monarchie, rencoutrant le peuple, se brisa, et fit place à l'ordre nouveau qui prévaut encore. L'unité du dix-huitième siècle est dans la préparation de ce grand événement. D'abord la guerre littéraire et philosophique pour la liberté religieuse, puis la grande et sanglante bafaille de la liberté politique, une victoire ruineuse sur l'Europe, et malgré une réaction passagère, l'affermissement définitif de l'ordre constitutionnel et de l'égalité civile.

Au point de départ, au terme, apparaît la maison d'Orléaus.

a Orieaus.

[La régent. — Law.] Pendant que le feu roi s'en va tout seul et sans pompe à Saint-Denis, le duc d'Orléans fait casser son testament par le-parlement. La politique du régent, sa vie, ses mœurs, toute sa personne, était un démenti pour le règne précédent. Toutes les vieilles barrières tombent; le régent invite les particuliers à donner leur avis sur les affaires, il proclame les maximes de Fénédon, il fait imprimer le Tèlémaque à ses frais, il ouvre au public la bibliothèque du roi. Les traitants qui, sous le dernier rêgne, ont engraissé des

Colonies des Européens pendant le xyme siècle. —
Histoire intérieure des États occidentaux. 1715 - 1789.

 États du Nord et de l'Orient. 1725-1789.

maux de la France, sont jugés par une chambre | ardente, ranconnés, condamnés à tort et à travers ; eette terreur contre les financiers ne fait qu'ajouter à la popularité du prince, Cependant il ne suffit pas de les condamner, il faut les remplacer par d'autres moyens, faire face à cette dette de trois milliards que laisse Louis XIV. Alors une grande chose est tentée; un banquier écossais, nommé Law, disciple, à ce qu'il dit, de Locke et de Newton , vient faire en France la première énreuve des ressources du crédit. Il ouvre une banque, substitue les billets à l'argent, hypothèque ses hillets sur l'entreprise immense de la perception des impôts du royaume, sur les richesses coloniales d'un monde inconnu. Il crée la compagnie du Mississipi. L'on voit, pour la première fois, les hommes repousser l'or; la valeur des billets eroit d'heure en heure. On s'étouffe dans la rue Quineampoix, aux portes des bureaux où l'on échange pour du papier ee métal incommode. Le régent devient un des directeurs de l'entreprise, et se fait banquier. Cependant la confiance s'ébranle, cette religion du papier a ses incrédules : il tombe rapidement. Malheur aux derniers possesseurs ; d'étranges bouleversements s'opèrent, le riche devient pauvre, le pauvre riche. La fortune qui jusque-là tenait au sol et s'immobilisait dans les familles, s'est, pour la première fois, volatilisée; elle suivra désormais les besoins du commerce et de l'industrie. Un mouvement analogue a lieu par toute l'Europe; les esprits sont, pour ainsi dire, détachés de la glèbe. Law, s'enfuyant au milieu des malédictions, a du moins laissé ee bienfait [1717-1721].

[ Alberoni. ] Le régent, dans sa facilité pour les idées nouvelles, dans sa euriosité scientifique, dans ses mœurs effrénées, est un des types du dix-huitième siècle. Il impose la Bulle par égard pour le pape, mais n'en est pas moins impie. Ses roués sont des nobles; mais son homme, son ministre, le vrai roi de la France est ce drôle de cardinal Dubois. fils d'un apothicaire de Brives-la-Gaillarde. Le régent est naturellement uni avec l'Angleterre, qui, sous la maison de llanovre, représente aussi le principe moderne, comme en Allemagne la jeune royauté de Prusse, dans le Nord la Russie créée par Pierre le Grand, L'ennemi commun est l'Espagne, aux dépens de laquelle s'est faite la paix d'Utrecht. L'Espagne et la France, d'autant plus ennemies qu'elles sont parentes, se regardent d'un œil hostile. Le ministre espagnol, l'intrigant Alberoni enf treprend de relever le vieux principe par toute l'Europe. Il veut rendre à l'Espagne tout ee qu'elle a perdu, et donner la régence de France à Philippe V; il veut rétablir le prétendant en Angleterre. Pour cela Alberoni compte louer la meilleure épée du temps, prendre à sa solde le Suèdois Charles XII; ee roi aventurier sera payé par l'Espagne, comme Gustave-Adolphe le fut par la France. Cet immense projet manqua partout : Charles XII fut tué, le prétendant échoua, l'ambassadeur espagnol en France fut pris en flagrant délit de conspiration avec la duchesse du Maine, femme d'un fils légitime de Louis XIV; la petite et spirituelle princesse avait cru, de son académie de Sceaux, changer la face de l'Europe. Les Mémoires de la Fronde. qui venajent de parattre, lui avaient donné de l'émulation. Le régent et Dubois, qui n'avaient ni haine ni amitié, trouvèrent eda si ridieule, qu'ils ne punirent personne, sauf quelques pauvres gentilshommes bretons qui s'étaient mis en avant [1718], La France, l'Angleterre, la Hollande et l'empereur, unis contre Alberoni, forment la quadruple allianee. Cependant, en 1720, l'Espagne obtient pour consolation la Toscane, Parme et Plaisance, et l'empereur, en lui donnant l'investiture de ces États, force le duc de Savoie de prendre la Sardaigne en échange de la Sieile. L'Europe était obstinée à la paix, et l'on s'arrangeait à tout prix.

Ministère du duc de Bourbon et de Fleury. 1723-43. Le dur et maladroit ministère du due de Bourbon, qui gouverna après la mort du régent [1723-1726], fut bientôt remplacé par celui du prudent et circonspect Fleury, ex-précepteur du jeune roi, qui, sans hruit, s'empara et du roi et du royaume [1726-1745]. Louis XV, qui jusqu'à sent aus marchait à la lisière, qui jusqu'à douze ans porta un corps de baleine, devait être mené toute sa vic. Sous le gouvernement économe et timide du vieux prêtre, la France ne fut troublée que par l'affaire de la Bulle, les convulsions du jansénisme, et les réclamations des parlements. La France, endormic sous Fleury, était unie à l'Angleterre endormie sous Walpole; union inégale, où la France n'avait l'avantage en aueun sens, L'Angleterre était alors l'admiration des Français; ils allaient étudier auprès des libres penseurs de la Grande-Bretagne, comme autrefois les philosophes grees auprès des prêtres égyptiens. Voltaire y allait chercher quatre mots de Locke, de Newton, et sa tragédie de Brutus [1730]. Le président de Montesquieu, devenu plus eireonspeet, après le brillant seandale des Lettres Persanes [publiées en 1721], prenait en Angleterre le type qu'il devait proposer à l'imitation de tous les peuples. Personne ne songeait à l'Allemagne, où Leibnitz était mort, ni à l'Italie, où vivait Vico.

Il y avait tant de eauses de guerre au milieu de ce grand calme, qu'une étincelle partie du Nord mit l'Europe en l'ammes.

La France soutient Stanislas .- Stanislas obtient

la Lorraine. | Sous le duc de Bourbon, une intrigue de cour avait par hasard marié le roi de France à la fille d'un prince sans État. Stauislas Lescziuski. ee palatin que Charles XII avait fait un instant roi de Pologne, et qui s'était retiré en France. A la mort d'Auguste II [1733], le parti de Stanislas se réveilla, en opposition à celui d'Auguste III, électeur de Saxe, fils du feu roi. Stanislas réunit jusqu'à soixante mille suffrages. Villars et les vieux généraux poussaient à la guerre ; ils prétendaient qu'on ne pouvait se dispenser de soutenir le beaupère du roi de France. Fleury se laissa forcer la main. Il en fit trop peu pour réussir, assez pour compromettre le nom français. Il envoya trois millions et quinze cents hommes contre cinquante mille Russes. Un Français, qui se trouvait par hasard à l'arrivée de nos troupes, le comte de Plélo, ambassadeur en Danemark, rougit pour la France, se mit à leur tête, et se fit tuer.

L'Espagne s'était déclarée pour Stanislas contre l'Autriche, qui soutenait Auguste, Cette guerre lointaine de Pologue était pour elle un prétexte de recouvrer ses possessions d'Italie; elle v-réussit en partie par le secours de la France. Pendaut que Villars envahissait le Milanais, les Espagnols reprenaient les Deux-Sieiles, et y établissaient l'infant don Carlos [1734-5]. Ils gardèrent cette conquête au traité de Vienne [1758], Stanislas, en dédommagement du trône de Pologne, recut la Lorraine, qui, à sa mort, dut passer à la France: le due de Lorraine, François, gendre de l'empereur, époux de la fameuse Marie-Thérèse, eut en échange la Toscane, comme fief de l'Empire. Le dernier des Médicis étant mort saus postérité, Fleury s'empressa de traiter pour assurer les Deux-Siciles aux Bourbons d'Espagne, malgré la jalousie des Anglais. Ajoutez que dix mille Russes étaient parvenus jusqu'au Rhin. On s'apercut, pour la première fois, que cette Asie européenne pouvait, par-dessus l'Allemagne, étendre ses longs bras jusqu'à la France.

Ainsi, la France decrépite avec Fleury et Villars, sous un ministre octogénaire et un général octogénaire, avait pourtant gagné la Lorraine. L'Espagne, renouvelée par la maison de Bourbon, avait gagné deux royaumes sur l'Autriche. Celle-ci, encore sous la maison de Charles-Quint, représentait le vieux prineipe européen, destiné à périr pour faire place au prineipe moderne. L'empereur Charles VI, inquiet, comme Charles II d'Espagne en 1700, avait, au prix des plus grands sacrilites, essayé de faire garantir ses États à sa fille Marie-Thérèse, épouse du due de Lorraine, devenu due de Toscane.

[Force croissante de la Prusse. — Frédéric II.] En face de la vieille Autriche, s'élevait la jeune Prusse, État allemand, slave, français, au milieu de l'Allemagne; aucun n'avait recu plus de réfugiés après la révocation de l'édit de Nantes. La Prusse était destinée à renouveler l'ancienne opposition saxonne contre les empereurs. Cet État. pauvre et sans barrière naturelle, qui n'opposait à l'ennemi ni les canaux de la Hollaude ni les montagnes de la Savoie, n'en a pas moins erù et grandi, pure création de la politique, de la guerre, c'està-dire de la volonté, de la liberté humaine triomphant de la nature. Le premier roi, Guillaume, dur et brutal soldat, avait passé trente ans à amasser de l'argent et à discipliner ses troupes à coups de canne : ce fondateur de la Prusse concut l'État comme un régiment. Il craignait que son fils ne continuât pas sur le même plan, et il eut la tentation de lui faire couper la tête, comme fit le ezar Pierre pour son fils Alexis. Ce fils, qui fut Frédéric II, plaisait peu à un père qui n'estimait que la taille et la force, qui faisait enlever partout des hommes de six pieds pour composer des régiments de géants. Le jeune Frédérie était petit, avec de grosses épaules, un gros œil dur et perçant, quelque chose de bizarre. C'était un bel esprit, un mueisien, un philosophe avec des gouls immoraux et ridicules; grand faiseur de petits vers français, il ne savait pas le latin, et méprisait l'allemand; pur logieien qui ne pouvait saisir ni la beauté de l'art antique. ni la profondeur de la science moderne. Il avait pourtant une chose, par quoi il a mérité d'être appelé le Grand : il roulait. Il voulut être brave ; il voulut faire de sa Prusse l'un des premiers États del'Europe; il voulut être législateur; il voulut que ses déserts de Prusse se peuplassent. Il vint à bout de tout. Il fut l'un des fondateurs de l'art militaire. entre Turenne et Napoléon. Quand celui-ci entra à Berlin, il ne voulut voir que le tombeau de Frédéric, prit pour lni son épée, et dit : « Ceei est à moi. »

La Prusse, État nouveau, qui devait ses plus industricux citoyens à la révocation de l'édit de Nantes, devait tôt ou tard devenir le centre du philosophisme moderne, Frédérie II comprit ce rôle : il se déclara eu poésie , en philosophie , disciple de Voltaire; c'était faire sa cour à l'opinion : les goûts futiles de Frédérie servirent en cela ses projets les plus sérieux. L'empereur Julien avait été le singe de Marc-Aurèle, Frédérie fut celui de Julien. D'abord, en l'honneur des Antonins que Voltaire lui proposait pour modèle, il écrit un livre sentimental et vertueux contre Machiavel. Il ne régnait pas encore. Voltaire, dans son naîf enthousiasme, revoit les épreuves, exalte le royal auteur, et promet au monde un Titus. A son avénement, Frédéric voulut faire détruire l'édition.

[Marie-Thérèse et Frédéric. 1740.] La même

année, l'empereur Charles VI meurt, et Frédérie devient roi [1740]. Tous les États qui ont garanti sa succession à sa fille Marie-Thérèse, prenuent les armes contre elle. Le moment semble venu de dépecer le grand corps de l'Autriche; tous accourent à cette curée. Les droits les plus surannés sont ravivés. L'Espagne réclame la Bohème et la Hongrie; le roi de Sardaigne, le Milanais; Frédérie, la Silésie; la France ne demande rien, sinon l'Empire même pour l'électeur de Bavière, client de nos rois depuis plus d'un demi-siècle. L'électeur, élu empereur sans difficulté, est nommé en même temps généralissime du roi de France.

Les frères Belle-Isle, petits-fils de Fouquet, remuent la France de leurs projets chimériques. Fleury fait, pour la seconde fois, la guerre malgré lui, et, connue la première, il la fait manquer. L'armée française, mal payée, mal nourrie, se disperse, après de faciles succès, partout où elle peut vivre. Elle laisse Vienne de côté et s'enfonce en Bohéme. D'autre part, Frédérie, vainqueur à Molwitz, met la main sur la Silésie [1741].

Marie-Thérèse était seule; sa cause semblait perdue. Enceinte alors, elle croyait « qu'il ne lui resterait pas une ville pour y faire ses couches, » Mais l'Angleterre et la Hollande, ne pouvaient voir de sang-froid le triomphe de la France. Le pacifique Walpole tombe, des subsides sont donnés à Marie-Thérèse, une escadre auglaise force le roi de Naples une unetralité. Le roi de Prusse, qui a ce qu'il veut, fait la paix. Les Français se morfondent en Bohème, perdent Prague, et reviennent à grand'peine à travers les neiges. Belle-Isle en fut quitte pour se comparer à Xénophon (1742).

Les Anglais, descendus sur le continent, se mettent, à Dettingen, entre les mains de l'armée française, qui les lâche et se laisse battre [1745]. Voilà nos troupes rejetées en deçà du Rhin, et notre pauvre empereur de Bavière abandonné à la vengeance de l'Autriche.

Ce n'était pas là le compte du roi de Prusse. Marie-Thérèse, redevenue si forte, n'aurait pas manqué de lui reprendre la Silésie. Il se met du coté de la France et de la Bavière, revient à la charge, entre en Bohème, s'assure de la Silèsie par trois victoires, envahit la Saxe, et force l'impératrice et les Saxons de signer le traité de Dresde. Le Bavarois étant mort, l'Autrichienne avait fait son époux empereur Francois lev. 1748].

Cependant les Français avaient l'avantage en lalie. Secondès par les Espagnols, le roi de Naples et les Génois, ils établissent l'infant don l'hilippe dans les duchés de Milan et de l'arme. Aux l'ayslas, sous le maréchal de Saxe, ils gaguent les batailles de Fontenoi et de Raucoux [1743-6]. La

première, tant célébrie, était perdue sans remède, si l'Irlandais Lally, inspiré par sa haine contre les Anglais, n'eût proposé de rompre leur colonne avec quatre pièces de canon. Un courtisan adroit, le duc de Richelieu, s'appropria l'idée et la gloire du succès. L'Irlandais entra le premier dans la colonne anglaise, l'épèc à la main. La même année, la France lançait sur l'Angleterre son plus formidable ennemi, le Prétendant, Les Highlanders de l'Écosse l'aceueillirent, fondirent des montagnes avec un irrésistible élan, enlevant les canons à la course, et démolissant les escadrons à coups de poignard. Il eut fallu que ces succès fussent soutenus par la France. Notre marine était réduite à rien. Lally obtint quelques vaisseaux, mais les Anglais gardaient la mer, ils empéchèrent les Écossais de recevoir aucun secours. Ils avaient sur les Écossais l'avantage du nombre, de la richesse, une bonne cavalerie, une bonne artillerie. Ils vainquirent à Culloden [1743-6].

[Paix d'Aix-la-Chapelle, 1748.] Les Espagnols er etirent de l'Italie. Les Frauçais en sont chassés. Ils avanecut dans les Pays-Bas. L'Angleterre craint pour la Hollande, et y rétablit le stathoudérat. Les succès de la France courte la Hollande servirent du moins à décider la paix. Elle avait perdu sa marine, ses colonies; les Russes paraissaient pour la seconde fois sur le Rhin. La paix d'Aix-la-Chapelle rendit à la France ses colonies, assurra la Silésie à la Prusse, Parme et Plaisance cau Bourbons d'Espagne. Courte toute espérance, l'Autriche subsista [1748].

[ La France philosophique et littéraire.] La France avait fait une dure expérience de sa faiblesse, mais elle ne pouvait en profiter. Au gouvernement du vieux prêtre avait succédé celui des maîtresses. Mile Poisson, marquise de Pompadour, régna vingt années. Née bourgeoise, elle eut quelques velléités de patriotisme. Sa eréature, le contrôleur Machaut, voulaitimposer le clergé; d'Argenson organisait l'administration de la guerre avec le talent et la sévérité de Louvois. Au milieu de la petite guerre du parlement et du clergé, le philosophisme gagnait. A la eour même, il avait des partisans; le roi, tout ennemi qu'il était des idées nouvelles, avait sa petite imprimerie, et imprimait lui-même les théories économiques de son médecin, Quesnay, qui proposait un impôt unique, portant sur la terre; la noblesse et le clergé, qui étaient les principaux propriétaires du sol, cussent enfin contribué. Tous ces projets n'aboutissaient qu'à de vaines conversations; les vicilles corporations résistaient; la royauté, caressée par les philosophes qui auraient voulu l'armer contre le clergé, éprouvait un vague effroi à l'aspect de leurs progrès. Voltaire préparait une histoire générale antichrétienne [ Essai sur les

Mœurs, 1756]. Pen à peu la philosophie nouvelle sortait de cette forme polémique à quoi Voltaire la réduisait. Dès 1748, le président de Montesquieu, fondateur de l'Académie des Sciences naturelles à Bordeaux, donna, sous forme, il est vrai, décousue et timide, une théorie matérialiste de la législation. déduite de l'influence des climats; telle est du moins l'idée dominante de l'Esprit des lois, ce livre si ingénieux, si brillant, quelquefois si profond. En 1749, apparut la colossale Histoire Naturelle du comte de Buffon; en 1731, les premiers volumes de l'Encyclopédie, monument gigantesque où devait entrer tout le dix-huitième siècle, polémique et dogmatique, économie et mathématiques, irréligion et philanthropie, athéisme et panthéisme, d'Alembert et Diderot. Le tout fut dit par Condillac en un mot, qui contint le siècle : Traité des Sensations, 1754. Cependant la guerre religieuse était continuée par Voltaire, qui venait de se poster en observation au point central de l'Europe, entre la France, la Suisse et l'Allemagne, aux portes de Genève, au ehcf-lieu des aneiens Vaudois, d'Arnaldo de Brescia, et de Zuingle, et de Calvin.

[ Guerre de Sept ans, 1736.] C'était l'apogée de la puissance de Frédéric. Depuis sa conquête de Silésie, il avait perdu tout ménagement. Dans son êtrange cour de Postdam, ce bel esprit guerrier se moquait de Dieu, des philosophes et des souverains, ses confrères; il avait maltraité Voltaire, le principal organe de l'opinion; il désolait de ses épigrammes les rois et les reines; il ne croyait ni à la beauté de madame de Pompadour, ni au génie poétique de l'abbé Bernis, principal ministre de France. L'occasion parut favorable à l'impératrice pour recouvrer la Silésie; elle ameuta l'Europe, les reines surtout ; elle entraina celle de Pologne et l'impératrice de Russie : elle fit sa cour à la maitresse de Louis XV. La monstrucuse alliance de la France avec cette vieille Autriche contre un sonverain qui maintenait l'équilibre de l'Allemagne, réunit contre lui toute l'Europe, L'Angleterre seule l'aida et lui donna des subsides. Elle était gouvernée alors par un avocat gouttenx, le fameux William Pitt, depuis lord Chatam, qui s'éleva à force d'éloquence, à force de haine contre les Français. L'Angleterre vonlait deux choses : le maintien de l'équilibre européen, et la ruine des colonies francaises et espagnoles. Ses griefs étaient graves : les Espagnols avaient maltraité ses contrebandiers , et les Français voulaient l'empêcher, au Canada, de bătir sur leur territoire, Aux Indes, La Bourdonnaie et son successeur Dupleix menaçaient de fonder une grande puissance, en face de la puissance anglaise. Les Anglais, pour déclaration de guerre, nous confisquérent trois cents navires [1756].

Ce fut une merveille, dans cette guerre, de voir l'imperceptible Prusse, entre les masses de l'Autriche, de la France et de la Russie, conrir de l'une à l'autre et faire face de tous côtés. C'est la seconde énoque de l'art militaire. Les ineptes adversaires de Frédéric crurent qu'il devait tous ses succès à la précision des manœuvres des soldats prussiens, à leur habileté à faire l'exercice et à tirer cinq coups par minute. Frédéric avait certainement perfectionné la machine-soldat. Cela pouvait s'imiter : le ezar Pierre III, et le comte de Saint-Germain. formèrent des automates-gnerriers à coups de bâton. Ce qu'on n'imita pas c'est la célérité de ses manœuvres, l'heureuse disposition de ses marches, qui lui donnait une grande facilité de mouvoir, de concentrer des masses rapides, de les porter au défaut de l'armée ennemie,

Dans cette chasse terrible que les grandes et grosses armées des alliés faisaient à l'agile Prussien, on ne peut s'empécher de remarquer l'annusante circonspection des tacticiens autrichiens, et la fatuité d'ourdie des grands seigneurs qui conduisaient les armées de France. Le Fabius de l'Auriche, le sage et pesant Daun, se bornait à une guerre de position; il ne trouvait pas de camps assez forts, de montagnes assez inaccessibles; Frédérie battait toujours ces armées paralytiques.

[ Rosbach. 1757.] D'abord, il se débarrassa des Saxons. Il ne leur fit pas de mal, il les désarma seulement. Puis il frappa un coup en Bohême. Repoussé, délaissé de l'armée anglaise qui convient à Closterseven de ne plus se battre, menacé par les Russes vainqueurs à Jægerndorf, il passe en Saxe, et y trouve les Français et les Impériaux combinés. Quatre armées entouraient la Prusse. Il se croyait perdu, il voulait se tuer; il l'écrivit à sa sœur et à d'Argens. Il n'avait peur que d'une chose, c'est que, lui mort, le grand distributent de la gloire, Voltaire, ne poursnivit son nom ; il lui écrivit une épître, pour le désarmer; ainsi Julien, blessé à mort, tira de sa robe et débita un discours qu'il avait composé pour cette circonstance. « Pour moi, disait Frédérie,

> Pour moi , menacé du naufrage , Je dois , en affrontant l'orage , Penser, vivre et mourir en roi. »

L'épttre faite, il battit l'ennemi. Le prince de double, croyant le voir fuir, se met étourdiment à sa poursuite; alors les Prussiens démasquent leurs troupes, tuent trois mille hommes, et en prennent sept mille. On trouva dans le camp une armée de cuisiniers, de comédiens, de perruquiers, quantité de perroquets, de parasols, je ne sais combien de caisses d'eau de lavande, etc. [1737]. Le tacticien seul peut suivre le roi de Prusse dans cette série de belles et savantes batailles. La guerre de Sept ans, quelle que soit la variété de ses événements, est une guerre de pulitique et de stratégie; elle n'a pas l'intérêt des guerres d'idées, des guerres de la religion et de la liberté au seizième siècle et au notre.

[Pacte de famille, 1761.] La défaite de Rosbaeh renouvelée à Crevelt, de grands revers balancés par de petits avantages, la ruine totale de notre marine et de nos colonies, les Anglais mattres des mers et conquérants de l'Inde, l'épuisement, l'humiliation de toute la vieille Europe en face de la jeune l'Insse, voilà la guerre de Sept ans. Elle se termina sous le ministère de M. de Choiseul. Ce ministre, homme d'esprit, erut frapper un grand coup en ménageant le pacte de famille entre les diverses branches de la maison de Bourbon [1761].

Au milieu des humiliations de la guerre de Sept ans, et par ces humiliations mêmes, le drame du siècle s'acheminait rapidement vers sa péripétie. Oui avait été vaincu dans cette guerre et dans la précédente? la France? Non, mais la noblesse, qui scule fournissait les officiers, les généraux. Les ennemis de la France ne pouvaient nier la bravoure française après Chevert et d'Assas. N'avait-on pas vu, au combat d'Exiles, nos soldats, escaladant les Alpes sous la mitraille, s'élancer aux eanons ennemis par les embrasures, pendant que les pièces reculaient. Quant aux généraux, les senIs qu'on ose nommer à cette époque, Saxe, Broglie, étaient des étrangers. Celui qui s'appropria la gloire de Fontenoi, le grand général du siècle, au dire des femmes et des courtisans, le vainqueur de Mahon, le vieil Aleibiade du vieux Voltaire, Richelieu, avait suffisamment prouvé, pendant einq campagnes de la dernière guerre, ce qu'on devait penser de cette réputation si habilement ménagée, Ces campagnes furent du moins lucratives ; il en rapporta de quoi bâtir sur nos boulevards l'élégant pavillou de Ha-

[J.-J. Rousseau.] Vers la fin de cette ignoble guerre de Sepl ans, où l'aristocratie était tombée si bas, éclata la grande pensée plébéienne. C'était comme si la France eût crié à l'Europe : Ce n'est pas moi qui suis vaineue. Dès 1730, le fils d'un horloger de Genève, Jean-Jacques Roussean, vagabond, scribe, laquais tour à tour, avait maudit la science, en haine du philosophisme et de la caste des gens de lettres; puis maudit l'inégalité, en haine d'une noblesse dégénérée [1754]. Cette fièvre de dissolution invieluse coula par torrents dans les lettres de la Nouvelle Héloise [1759]. Le natura-lisme fut posé dans l'Émile, le déisme dans la Profession de foi du vieaire savoyard [1762]. Enfin,

dans le Contrat social apparurent les trois mots de la Révolution, tracés d'une main de féu.

La Révolution, elle § avançait tellement irrésistible, que le roi, qui l'entrevoyait avec épouvante, travaillait pour elle en dépit de lni, el lui frayait la voie. En 1763, il lui fonda son temple, le Panthéon, qui devait recevoir Ronsseau et Vollaire. En 1764, il aboit les jésuites; en 1771, le parlement. Instrument docile de la nécessité, il abattait d'une main indifferente ce qui restait encore debout des ruines du moyen dec.

[ Abolition des jésuites. 1764.] La société des jésuites, qu'on eroyait si profondément enracinée, fut ancantie sans coup férir dans toute l'Europe. Ainsi avaient péri les Templiers au quatorzième siècle, quand le système auquel ils appartenaient eut fait son temps. On livra les jésuites aux parlements, leurs ennemis acharnés. Mais de même que les pierres de Port-Royal étaient tombées sur la tête des jésuites, la chute de eeux-ci fut fatale aux parlements. Ces corporations, entrainées par leur popularité eroissante et par leur récente victoire, voulaient sortir de leurs auciennes voies. L'imparfaite balance de la vieille monarchie tenait à l'élastique opposition des parlements qui remontraient, ajournaient, et finissaient par céder respectueusement. Quelques têtes hardies et dures, entre autres le Breton la Chalotais, entreprirent de les mener plus loin. Dans le procès du due d'Aiguiflon. ils tiurent ferme, ils farent brisés [ 1771 ]. Ce n'était pas aux juges de Lally, de Calas, de Sirven et de Labarre, qu'il appartenait de faire la Révolution, encore moins à la coterie qui les renversa. Le spirituel abbé Terray et le facétieux chancelier Maupeou, allies du duc d'Aiguillon et de madame du Barry, n'étaient pas assez honnêtes gens pour avoir droit de faire le bien. Terray, qui eut les finances, remedia un peu au désordre, mais par la banqueroute. Maupeou abolit la vénalité des charges, rendit la justice gratuite; mais personne ne voulut eroire qu'elle fut gratuite entre les mains des créatures de Maupeou. Tout le monde se moqua de leur réforme, personne plus qu'eux-mêmes. Un rire inextinguible éclata à l'apparition des Mémoires de Beaumarchais, Louis XV les lut comme tout le monde, et y prit plaisir. L'égoïste monarque distinguait mieux que personne le péril eroissant de la royauté, mais il jugeait avec raison qu'après tout, elle durerait encore plus que lui [mort en 1774].

[Louis XVI. 1774]. Son infortuné successeur, Louis XVI, héritait de tout cela. Beaucoup de gens avaient conçu de tristes présages à l'occasion des fêtes de son mariage, où plusieurs centaines de personnes furent étouffées. Cependant l'avénement de l'honnéte jeune roi, s'asseçaut avec sa gracieuse épouses ur letrôue purifié de Louis XV, avait rendu au pays un immense espoir. Ce fut pour cette vieille société une époque de bonheur et de naîf attendrissement; elle picurait, s'admirait dans ses larmes, et se croyait rajeunic. Le geure à la mode était l'idylle; d'abord, les fadeurs de Florian, l'innoceuce de Gessner, puis l'immortelle églogue de Paul et Virgiuic. La reine se batissait dans Trianon un hameau, une ferme. Les philosophes conduisaient la charrue, par écrit, « Choiseul est agriecle, et Voltaire est fermier. » Tout le monde s'intéressait au peuple, aimait le peuple, écrivait pour le peuple; la bienfaisance était de bon ton, on faisait de petites aumônes et de grandes fétes.

Pendant que la haute société jouait sincèrement cette comédie sentimentale, continuait le grand mouvement du monde, qui dans un moment allait tout emporter. Le vrai confident du public, le confident de Beaumarchais, devenait plus âcre chaque jour; il tournait de la comédie à la satire, de la satire au drame tragique. Royauté, parlement, noblesse, tout chancelait de faiblesse; le monde était comme ivre. Le philosophisme lui-même était malade, de la morsure de Rousseau et de Gilhert. On ne croyait plus ni à la religion, ni à l'irréligion; on aurait voulu croirc pourtant; les esprits forts allaient ineognito chercher des croyanees dans la fantasmagorie de Cagliostro et dans le baquet de Mesmer. Cependant retentissait autour de la France l'éternel dialogue du scepticisme rationnel : au nihilisme de Hume répondait le dogmatisme apparent de Kant, et par-dessus, la grande voix poétique de Goëthe, harmonieuse, immorale et indifférente. La France, éniue et préoceupée, n'entendait rich de tont cela. L'Allemagne poursuivait l'épopée scientifique; la France accomplissait le drame social.

[ Turgot. - Necker. ] Ce qui fait le triste comique de ces derniers jours de la vieille société, c'est le contraste des grandes promesses et de la complète impuissance. L'impuissance est le trait commun de tous les ministres d'alors. Tous promettent et ne peuvent rien. M. de Choiseul voulait défendre la Pologne, abaisser l'Augleterre, relever la France par une guerre curopéenne, et il ne pouvait suffire aux dépenses de la journée ; s'il eut voulu exéeuter ses projets, les parlements qui le soutenaient l'auraient abandonné. Maupcou et Terray ôtent les parlements, et ne peuvent rien mettre à la place; ils veulent réformer les finances, et ils ne s'appuient que sur les voleurs du trésor public. Sous Louis XVI, le grand, l'honnête, le confiant Turgot [1774-1776] propose le vrai remède : l'économic et l'abolition du privilége. A qui les proposc-t-il? aux privilégiés, qui le renversent. Cependant la nécessité les

oblige d'appeler à leur aide un babile banquier, un étoquent étranger, un second Law, mais plus honnéte. Necker promet merveille, il rassure tout le monde, il n'amonee point de réforme fondamentale, il va procéder tout doucement. Il inspire conflance, il s'airesse au crédit, il trouve de l'argent, il emprunte. La conflance, la bonne administration vont étendre le commerce, le commerce va créer des ressources. De rapides emprunts sont hypothéqués sur des ressources fortuites, lentes, chiutaines. Necker fluit par jeter les cartes sur la table, et revenir aux moyens proposés par Turgot, l'économic, l'égalité d'impôt. Son compte rendu est un aveut riomphaut de son impuissance [1781].

[Guerre d'Amérique. 1778-84.] Necker avait un il faut l'avouer, à soutenir un double combat. Il lui fallut, par-dessus les dépenses de l'intérieur, suffire à celles de la guerre que nous faisions en faveur de la jeune Amérique [1778-1784]. Nous aidâmes alors à créer contre l'Angleterre une Angleterre rivale. Quoique celle-ci ait prouvé qu'elle en gàrdait peu de souvenir, janais argent ne fut mieux employé. On ne ponvait trop payer les dernières vietoires navales de la France, et la création de Cherbourg. Cétait alors un eurieux noment de confiance et d'enthousiasme. La France enviait Franklin à l'Amérique; notre jeune noilesse s'embarquait aux croisdes de la liberté.

[Notables, 1787.] Le roi ayant essayé en vain des ministres patriotes, de Turgot et de Necker, il crut la reine et la cour, il essava des ministres courtisans. On ne pouvait trouver un ministre plus agréable que M. de Calonne, un guide plus rassurant pour s'enfoncer gaicment dans la ruinc. Quand il eut épaisé le crédit que la sage conduite de Neeker avait créé, il ne sut que devenir et assembla les notables [1787]. Il fallut leur avouer que les emprunts s'étaient élevés en peu d'années à un milliard six cent quarante-six millions, et qu'il existait dans le revenu un déficit annuel de cent quarante millions. Les notables, qui appartenaient eux-mêmes aux classes privilégiées, donnérent, au lieu d'argent, des avis et des accusations. Brienne, élevé par eux à la place de Calonne, eut reconrs aux impôts; le parlement refusa de les enregistrer, et demanda les états généraux, e'est-à-dire sa propre ruine et celle de la vieille monarchie.

[Étatsgénéraux.1789.] Les philosophes avaient céchoué avec Turgot, les banquiers avec Neeker, les courtisans avec Moeker, les courtisans avec Moeker, les eventisans verte de la rieme. Les privilégiés ne voulaient point payer, et le peuple ne le pouvait plus. Les états généraux, eomme l'a dit un éminent historien, ne firent que décréter une révolution déjà faite [ouverture des états généraux, 5 mai 1789]. 5 mai 1789].

# LIVRES A CONSULTER 1

Princisofrie de l'histoire. — Bossuet; Voltaire; Montesquieu; Turgot (second volume des œuvres complètes); Condoreet; Guizot et Cousin (Cours de 1828); Michelet (Introduction à l'Histoire universelle), —Vico (Science nouvelle); Herder (Idées); Kant (quelques opuscules); Lessing (Éducation du genre humain).

Secours: Géographie, Malle-Brun; Balbi; ptquet (Dictionnaire); Brué (Alas). — Géographie de la France: D'Anville, Valois, d'Expilly, Bailleul, etc. — Chronologie, Art de vérifier les dates; Krusse (Allas géographique et demonologique (traduit par Ansart et Lehas); Koch (Révolutions de l'Europe). — Biographie: Moreri (édit. de 1739); Biographie universelle de Michaud. — Glossaires: Dueange, Laurière, Raynougrd, Roquefort, etc.

EUROPE: HISTOIRES GENERALES. — Schiell; Desmichels (Histoire du moyen âge, et Précis de l'histoire du moyen âge); Hallam (l'Europe au moyen âge); Heeren (Manuel-de l'histoire moderne).

Empire: Schmidt, Pfeffel. — Saisse: Müller.
— Angleterre: Hune, Lingard, Hallam, Augustin
Thierry. — Halie: Sismondi, Giamone, Daru,
Saint-Marc. — Espagne: Mariana, Ferreras, Gonde;
Sismondi (Littérature). — Empire Ottoman: Haminer. — Nord: Abrégé de Lacombe, Ampère (Littérature et religion). — Russie: Levesque, Karamsin.
— Danemark: Mallet.

FRANCE. — Histoires générales : Sismondi, Guizot (Essais et Cours), Aug. Thierry, Michelet.—Abrégès : Hénault, Cayx et Poirson, Michelet.

HISTORIES SPECIALES. — Église: L'ecoinic. — Droit: Fleury, Bernardi, Ilenrion de Pausey. — Littérature: D. Rivet et ses continuateurs, Villemain, Sismondi (1<sup>rt</sup> vol. des Littératures du midi de l'Europe), Raynouard, Roquefort, etc. — Art: De Caumont, etc. — Histoires de provinces et de villes. Bretagne: D. Morice, Lobineau. Languedoc: D. Vaissette, Béarn: Marca, Oihenart. Provence:

1 Cette liste étant dressée pour les jeunes élèves de nos écoles, on a cru ne devoir y admettre parmi tes ouPapon, Bourgogne: D. Plancher, Alsace: Schæpflin, Lorraine: D. Calmet, Paris: Félibien ét Lobineau, etc.

COLLECTION D'ECRIVAINS ORIGINAEX: D. BOUQUET (Seriptores rerum franciearum, jusqu'aux nurs siècle, en partie traduits par Guizot). — Buchon et Daeier (Chroniques françaises, xive et xvr siècles), — Petitot (Collection des Mémoires, etc. du xine au xvine siècle). La plupart des Chroniques et Mémoires, aux quels nous renverrons plus bas, sont contenus dans cette grande collection et dans les deux précèdentes. — Marten (Thesauras anecdotorum, etc.), — Collections d'actes oficiels. Baluze (Capitulaires des rois de la première et de la seconde race), Recueil des ordonnances des rois de France de la troisième race, édité par Laurière, Secousse, etc.

Ouvrages particulers aux diverses périodes de L'Histoire de France: Chapitre I et II. Gaule celtique et romaine. — Strabon, César, Suétone, Tacite, Historia augusta, Codex Theodosianus. Gallia christiana; Amédée Thierry.

Chapitre III. Invasion des barbares. Mérovingiens. — Priscus, Procope, Jornandès, Sidonius Apollinaris. Gregorius Turonensis, Fredegarius, Annales Metenses, etc. Guizot (Cours, Essais); Aug. Thierry (Lettres).

Chapitres IV, V, VI. Carlovingiens. — S. Bonifacii Epistolæ, Eginhard, Poeta saxo, Annales Fuldenses, Monaehus Saucti Galli, Theganus, Astronomus, Nithardus, Frodoardus, Hinemarus. Guizot (Cours, Essais); Aug. Thierry (Lettres).

Chapitre VII. Premiers Capetiens. — Raoul Glaber, Gerberti Epistolæ, Helgaldus, Ordericus Vitalis, Guizot, Thierry.

Chapitre VIII.—Bongars, Gesta Dei per Francos. Michaud (Histoire des Croisades, avec notes de Reinaud) Hammer (Histoire des Assassins). Gibbon, Guizot, Thierry.

Chapitres IX et X. De Louis VI à saint Louis.

vrages écrits en langues modernes que ecux qui out été traduits en français. — Suger; Abelardi et saneti Bernardi opera; Rigordus; Villehardooin; Guillaume de Tyr; Pierre de Yaux-Sernay; Chronique languedocienne. Guizot; Thierry (Conquète de l'Angleterre, et Lettres).

Chapitre XI. Saint Louis. — Joinville; le Confesseur; Mathieu Paris; Guillaume de Nangis; Établissements. Guizot, Thierry.

Chapitre XII. De Philippe III à Philippe VI.—
Chroniques de Saint-Denis; les continuateurs de
Nangis; le Chanoine de Saint-Victor; Drpuy (Preuves du différent, Condamnation des Templiers);
Mathieu de Westminster; Meyer et Oudegberst
(Chroniques de Flandre). Consulter aussi la collection anglaise des Acia publica, de Rymer.

Chapitree XIII et XIV. De Philippe VI à Louis XI.

— Froissart; les eontinuateurs de Nangis; Thomas
Walsingham; Anonyme de Saint-Denys; Juvénal
des Ursins; le religieux de Saint-Denys; Monstrelet; Journal d'un bourgeois de Paris; Le Laboureur, (Histoire de Charles VI); Théodore et Denys
Godefroy (Histoire de Charles VI et de Charles VII);
Secousse (Histoire de Charles Ie Mauvais); Barante
(Histoire des dues de Bourgogne).

Chapitres XV et XVI. De Louis XI à François Ier,

— Comines; Jean de Troyes; Jean d'Auton; Mémoires de la Trémoille; Amelgard; Bureltard (Diarium Alexandri VI); Belearius; Guichardin; Machiavel; Théodore Godefroy (Histoire de Louis XII); le Bibliophile Jacob (Histoire de Louis XII)

Chapitres XVII, XVIII. XIX. De François Ist à Louis XIII. — Martin Dubellay; Guillaume Champier; les Gestes de Bayard; Fleuranges; Blaise de Montlue; Sandoval; La Place; La Planehe; La Popelinière. Mémoires de Vielleville, Condé, Tavannes, l'Étoile, Lanoue, Marguerite de Valois, Miron, Palma Cayet, Sully, d'Aubiguê; Satire Ménippée. Bossuet (Les Variations), Giannone, Paul Jove, Meteren, Ferreras, Davila, Bentivoglio. Mahiteu; de Thou, Robertson (Ilisioire de Carles V).

Chapitres XX, XXI, XXII. De Louis XIII à Louis XV. — Richelieu; madame de Motteville, le ce cardinal de Retz; Saint-Simon, Dangeau. Voltaire, Lémontey, Forbonnais, etc.

Chapitre XXIII. Louis XV et Louis XVI. — Voltaire, Lémontey, Laeretelle, Frédéric (OEuvres du roi de Prusse); Chatam (Discours); Franklin (OEuvres), etc.



# MÉMOIRES

# DE LUTHER,

ÉCRITS PAR LUI-MÈME;

TRADUITS ET MIS EN ORDRE

PAR M. MICHELET.



# INTRODUCTION.

Ce qu'on va lire n'est point un roman historique sur la vie de Luther, pas davantage une histoire de la fondation du luthéranisme. C'est une biographie, compôsée d'une suite de traductions. Sauf les premières années, que Luther ne pouvait racouter lui-même, le traducteur a eu rarement besoin de prendre la parole. Il n'a guère fait autre chose que choisir, dater, ordonner les textes épars. C'est eonstamment Luther qui parle, toujours Luther raconté par Luther. Qui serait assez hardi pour mêter ses paroles à celles d'un tel homme? Il fallait se taire, et le laisser dire. C'est ee que l'on a fait, autant qu'il était possible.

Ce travail, publié en 1833, a été fait presque entièrement dans les années 1828 et 1829. Le traducteur de la Scienza nuora sentait vivement à cette époque le besoin de redescendre des théories aux applications, d'étudier le général dans l'individuel, l'histoire dans la biographie, l'humanité dans un homme. Il lui fallait un homme qui est été homme à la plus haute puissance, un individu qui fût à la fois une personne réelle et une idée, de plus, un homme complet, de pensée et d'action; un homme enfin dont la vie fût connue tout entière, et dans le plus grand détail, dont tous les actes, toutes les paroles, eussent été notés et recueillis.

Nous avons suivi pour les œuvres allemandes Pédition de Wittemberg, en 12 vol. in-folio, 1559-1559; pour les œuvres laires, celle de Wittemberg, en 7 vol. in-folio, 1545-1558, quelquefois celle d'léna, 1600-1012, en 4 vol. in-folio; pour les Tiehreden, l'édition de Francfort, 1568, in-folio. On trouvera à la finde l'ouvrage des renvois qui permettent de vérifier chaque passage.

Si Luther n'a pas fait lui-même ses mémoires. il les a du moins admirablement préparés 1. Sa correspondance n'est guère moins volumineuse que celle de Voltaire. De plus il n'est aucun de ses ouvrages dogmatiques on polémiques où il n'ait, sans y songer, déposé quelque détail dont le biographe peut faire son profit. Ajoutez que toutes ses paroles ont été avidement recueillies par ses disciples. Le bon, le mauvais, l'insignifiant, ils ont tout pris; ce que Luther laissait échapper dans la conversation la plus familière, au coin du feu. au jardin, à table, après souper, la moindre chose qu'il disait à sa femme, à ses enfants, à lui-même, vite ils l'écrivaient. Un homme, observé et suivi de si près, a du à chaque instant laisser tomber des mots qu'il eut voulu ravoir. Plus tard les futhériens v ont eu regret. Ils auraient bien voulu raver telle ligne, arracher telle page. Quod scriptum est, scriptum est.

C'est done iei le vrai livre des Confessions de Luther, confessions uégligées, éparses, involontaires, et d'autant plus vraies. Celles de Rousseaus sont à coup sûr moins naïves, celles de saint Augustin moins complètes et moins variées.

Comme biographic, celle-ci se placerait, s'il l'eut écrite lui-même en entier, entre les deux autres dont nous venons de faire mention. Elle présente

Quant aux citations tirées des Lettres, elles ont été exactement datées dans le texte. La date rend tout renvoi superflu; elle suffit pour faire retrouver aisément ees passages dans l'excellente édition de M. de Wette, 5 vol. in-8», Berlin, 1895. Indépendamment des œuvres de Luther, nous avons mis à profit quelques autres ouvragres: ¿'kert. Scekendorf, Marvineke, etc. réunies les deux faces qu'elles offrent séparées. Dans saint Augustin, la passion, la nature, l'individualité humaine, n'apparaissent que pour être immolées à la grace divine, C'est l'histoire d'une crise de l'âme, d'une renaissance, d'une Vita nuora: le saint eut rougi de nous faire mieux connaître l'autre vie qu'il avait quittée. Dans Rousseau, c'est tout le contraire; il ne s'agit plus de la grâce; la nature règue sans partage, elle triomphe, elle s'étale; cela va quelquefois jusqu'au dégout, Luther a présenté, non pas l'équilibre de la grâce et de la nature, mais leur plus douloureux combat. Les luttes de la sensibilité, les tentations plus hautes du doute, bien d'autres hommes en ont souffert; Pascal les eut évidemment, il les étouffa et il en mourut. Luther n'a rien caehé, il ne s'est pu contenir. Il a donné à voir en lui, à sonder, la plaie profonde de notre nature. C'est le seul homme peut-être où l'on puisse étudier à plaisir eette terrible anatomie.

Jusqu'ici on n'a montré de Luther que son duel contre Rome. Nous, nous donnons sa vie entière, ses combats, ses doutes, ses tentations, ses consolations. L'homme nous occupe ici autant et plus que l'homme de parti. Nous le montrons, ce violent et terrible réformateur du Nord, non pas seulement dans son nid d'aigle à la Warthourg, ou bravant l'Empereur et l'Empire à la diète de Worms, mais dans sa maison de Wittemberg, au milieu de ses graves amis, de ses enfants qui entourent la table, se promenant avec eux dans son jardin, sur les bords du petit étang, dans ce clottre mélancolique qui est devenu la demeure d'une famille; nous l'entendons révant tout haut, trouvant dans tout ce qui l'entoure, dans la fleur, dans le fruit, dans l'oiseau qui passe, de graves et pieuses pensées. (Voy. t. II, liv. IV, chap. I.)

Quelque sympathie que puisse inspirer cette aimable et puissante personnalité de Luther, elle ne doit pas influener notre jugement sur la doetrine qu'il a enseignée, sur les conséquences qui en sortent nécessairement. Cet homme qui fit de la liberté un si énergique usage, a ressuseité la théorie augustinienne de l'anéantissement de la liberté. Il a immolé le libre arbitre à la gráce, l'homme à Dieu, la morale à une sorte de fatalité providentielle.

De nos jours les amis de la liberté se recommandent volontiers du fataliste Luther. Cela semble bizarre au premier coup d'œil. Luther lui - même croyait se retrouver dans Jean Huss, dans les Vaudois, partisans du libre arbitre. C'est que ees doctrines spéculatives, quelque opposées qu'elles paraissent, se rencontrent toutefois dans leur prineipe d'action, la souveraineté de la raison individuelle, la résistance au prineipe traditionnel, à l'antorité.

Il n'est done pas inexaet de dire que Luther a été le restaurateur de la liberté pour les derniers siècles. S'il l'a niée en théorie, il l'a fondée en pratique. Il a, sinon fait, au moins eourageusement signé de son nom la grande révolution qui légalisa en Europe le droit d'examen. Ce premier droit de l'intelligence humaine, auquel tous les autres sont rattachés, si nous l'exerçons aujourd'hui dans sa plénitude, c'est à lui en grande partie que nous le devons. Nous ne pouvons penser, parler , écrire, que ect immeuse bienfait de l'affranchissement intellectuel ne se renouvelle à chaque instant. Les lignes mêmes que je trace ici, à qui dois-je de pouvoir les publier, sinon au libérateur de la pensée moderne?

Cette dette payée à Luther, nous ne eraindrons pas d'avouer que nos sympathies les plus fortes ne sont pas de ce côté. On ne trouvera point ici l'énumération des causes qui rendirent la victoire du protestantisme inévitable. Nous ne montrerons pas. après tant d'autres, les plaies d'une Église où nous sommes né, et qui nous est chère, Pauvre vieille mère du monde moderne, reniée, battue par son fils, certes, ce n'est pas nous qui voudrions la blesser encore. Nous aurons occasion de dire ailleurs combien la doctrine eatholique nous semble, sinon plus logique, au moins plus judicieuse, plus féconde et plus complète que celle d'aucune des sectes qui se sont élevées contre elle. Sa faiblesse, sa grandeur aussi, c'est de n'avoir rien exelu qui fût de l'honime, il'avoir voulu satisfaire à la fois les principes contradictoires de l'esprit humain. Cela seul donnait sur elle des succès faciles à ceux qui réduisaient l'homme à tel ou tel principe, en niant les autres. L'universel, en quelque sens qu'on prenne le mot, est faible contre le spécial. L'hérésie est un choix, une spécialité. Spécialité d'opinion, spécialité de pays. Wiclef, Jean Huss,

ctaient d'ardents patriotes ; le Saxon Luther fut l'Arminius de la moderne Allemagne. Universelle dans le temps, dans l'espace, dans la doctrine, l'Église avait contre chacun l'infériorité d'une moyenne communc. Il lui fallait lutter pour l'unité du monde contre les forces diverses du monde. Comme grand nombre, ellc contenait, elle tratnait le mauvais bagage des tièdes et des timides. Commo gouvernement, elle reneontrait toutes les tentations moudaines. Comme centre des traditions religieuses, elle recevait de toutes parts une foule de eroyances locales contre lesquelles elle avait peine à défendre son unité, sa perpétuité. Elle se présentait au monde telle que le monde et le temps l'avaient faite. Elle lui apparaissait sous la robe bigarrée de l'histoire. Ayant subi, embrassé l'humanité tout entière, elle en avait aussi les misères, les contradictions. Les petites sociétés hérétiques, ferventes par le péril et la liberté, isolées, et nartant plus pures, plus à l'abri des tentations, méconnaissaient l'Église cosmopolite, et se comparaient avec orgueil. Le picux et profond mystique du Rhin et des Pays-Bas, l'agreste et simple Vaudois, pur comme l'herbe des Alpes, avaient beau jeu pour accuser d'adultère et de prostitution celle qui avait tout reçu, tout adopté. Chaque ruisscau pourrait dire à l'Océan, sans doute : Moi, je viens de ma montagne, je ne connais d'eau que les miennes. Toi, tu recois les souillures du monde. - Oui. mais je suis l'Océan.

Voilà ce qu'il faudrait nouvoir dire et développer. Aueun livre plus que celui - ci n'aurait besoin d'unc introduction. Pour savoir comment Luther fut obligé de faire et subir ce qu'il appelle lui-même la plus extrême des misères; pour comprendre ce grand et malheureux homme qui remit en marche resprit humain à l'instant même où ît eroyait le reposer sur l'orciller de la grâce; pour apprécier cette tentative impuissante d'union entre Dieu et l'homme, il faudrait connaître les essaît plus conséquents que firent, avant et après, les mystiques, les rationnalistes, c'est-à-dire esquisser toute l'histoire de la religion etrétienne. Cette introduction si nécessaire, peut-être dans quelque temps me déciderai-je à la donner.

Pourquoi donc ajourner encore ceci? pourquoi commencer tant de choses et s'arréter toujours en chemin? Si l'on tient à le savoir, je le dirai volontiers.

A moitié de l'histoire Romaine, j'ai reneontré le christianisme naissant. A moitié de l'histoire de France, je l'ai rencoutré vieillissant et affaissé; ici, je le retrouve encore. Quelque part que j'aille, il est devant moi, il barre ma route et m'empèche de passer.

Toucher au christianisme l ceux-là sculs n'hesiteraient point qui ne le connaissent pas.... Poutmoi, jc me rappelle les nuits où je veillais une mère malade; elle souffrait d'être immobile, elle démandait qu'on l'aidât à changer de place, et voulait se retourner. Les mains fijiales hésitaient; comment remuer ses membres endoloris?....

Voilà bien des années que ces idées me travaillent. Elles font toujours, dans cette saison d'orages, le trouble, la réveric de ma solitude. Cette conversation intérieure qui devrait améliorer, elle m'est douce au moins, je ne suis pas pressé de la finir, ni de me séparer encore de ces vieilles et chères pensées.

Aoút 1835.

\* \* s. . • 

# MÉMOIRES

# DE LUTHER.

## LIVRE PREMIER.

1485-1521.

#### CHAPITRE PREMIER.

1483 - 1517.

NAISSANCE, ÉDUCATION DE LUTHER, SON ORDINATION, SES TENTATIONS, SON VOYAGE A ROME.

« I'ai souvent conversé avec Mélanchton, et lui ir aconté toute ma vie de point en point. Je suis fils d'un paysan; mon père, mon grand-père, mon aïœul, étaient de vrais paysans. Mon père est allé à Mansfeld, et y est devenu mineur. Moi, i'y suis né. Que je dusse être ensuite bachelier, docteur, etc., cela n'était point dans les étoiles. N'ai-je pas étonné les gens en me faisant moine? puis en quittant le bonnet brun pour un autre? Cela vraiment a bien chagriné mon père, et lui a fait mal. Ensuite je me suis pris aux eheveux avec le pape, j'ai épousé une nonne échappée, et j'en ai eu des enfants. Qui a vu cela dans les étoiles? Qui m'aurait annoncé d'avance qu'il en dut arriver ainsi? »

Jean Luther, père de celui qui est devenu si cèlèire, était de Mœra ou Mœrke, peţit village de Saxe, près d'Eisenach. Sa mère était fille d'un bourgeois de cette ville, ou, selon une tradition que j'adopterais plus volontiers, de Neustadt en Franconie. Si l'on en eroyait un auteur moderne qui ne eite point ses autorités, Jean Luther aurait un le malheur de tuer, dans une prairie, un paysan qui y faisait pattre ses troupeaux, et ett été forcé de se retirer à Eisleben, plus tard dans la vallée de Mansfeld. Sa femme l'avait suivi enceinte; elle aeconcha, en arrivant à Eisleben, de Martin Luther.

Le père, qui n'était qu'un pauvre mineur, avait bien de la peine à soutenir sa famille, et l'on vera tout à l'heure que ses enfants furent obligés quel-quefois de vivre d'aumône. Cependant, au lieu de les faire travailler avec lui, il voulut qu'ils allassent aux écoles. Jean Luther paraît avoir été un homme plein de simplicité et de foi. Lorsque son pasteur le consolait dans ses derniers moments: « Pour ne pas croire cela, dit-îl, il faudrait être un homme bien tiède. » Sa femme ne lui supvécut pas d'une année (1831). Il s'avaient alors une petite fortune, qu'ils devaient sans doute à leur fils. Jean Luther laissa une maison, deux fourneaux à forge, et environ mille thalers en argent comptant.

Les armes du père de Luther, car les paysans en prenaient à l'imitation des armoiries des nobles, étaient tout simplement un marteau. Luther ne rougit point de ses parents. Il a consacré leur nom dans sa formule de bénédiction nuptiale « Hans. reus-su prendre Grethe (Jean, Marguerite). ».

« C'est pour moi un devoir de piété, dit-il à Mélanchton, dans la lettre où il lui annonce la mort de Jean Luther, de pleurer celui duquel le Père de miséricorde m'a fait nattre, celui par les travaux et les sueurs duquel Dieu m'a nourri et m'a formé tel que je suis, quelque peu que je sois. Certes, je me réjouis qu'il ait vécu jusqu'aujour-d'hui pour voir la lumière de la vérité. Béni soit Dieu pour l'éternité dans tous ses conseils et ses décrets ! Amen! »

Martin Luther ou Luder, ou Lother (car il signe quelquefois ainsi), naquit à Eisleben, le 10 novembre 1483, à onze heures du soir. Envoyé de bonne heure à l'éeole d'Eisenach (1889), il chantait devant les maisons pour gagner son pain, comme faisaient alors beaucoup de pauvres étudiants en Allemagne. C'est de lui que nous tenons cette particularité. « Que personne ne s'avise de mépriser devant moi les pauvres compagnons qui vont chantant et disant de porte en porte : Panem propler Deum! vous savez comme dit le psaume Les princes et les rois ont chanté. Et moi aussi, j'ai été un pauvre mendiant, j'ai reçu du pain aux portes des maisons; particulièrement à Eisenach, dans ma chère viile! »

Il trouva enfin une subsistance plus assurée et un asité dans la maison de la dame Ursula, femme ou veuve de Jean Schweiekard, qui eut pitié de voir errer ce jeune enfant. Les secours de cette femme charitable le mirent à même d'étudier quatre ans à Eisenach. En 1301, il entra à l'université d'Erfurth, où il fut soutenu par son père. Luther rappelle quelque part sa bienfaitrice par des mots pleins d'émotion, et il en a gardé reconnaissance aux fenmes toute sa vie.

Après avoir essayé de la théologie, il fut décidé, par les conscils de ses amis, à embrasser l'étude du droit, qui conduisait alors aux postes les plus lucratifs de l'État et de l'Église. Mais il ne semble pas s'y être jamais livré avec goût. Il aimait bien micux la belle littérature, et surtout la musique. C'était son art de prédilection. Il la cultiva toute sa vic, et l'enseigna à ses enfants. Il n'hésite pas à déclarer que la musique lui semble le premier des arts après la théologie. « La musique est l'art des prophètes; c'est le scul qui, comme la théologie, puisse calmer les troubles de l'âme et niettre le diable en fuite, » Il touchait du luth, jouait de la flute. l'eut-être eut-il réussi encore dans d'autres arts. Il fut l'ami du grand peintre, Lucas Cranach. Il était, ce semble, adroit de ses mains, il apprit à tourner.

Ce goût pour la musique et la littérature, la leeture assidue des poëtes, qu'il mélait aux études de la dialectique et du droit, tout ecla n'aunoncait point qu'il dut bientôt jouer un rôle si sérieux dans l'histoire de la religion. Diverses traditions porteraient à croire que, malgré son application, il partageait la vie des étudiants allemands de cette époque : cette gaieté dans l'indigence, ees habitudes bruyantes, cet extérieur belliqueux avec une ame douce et un esprit pacifique, l'ostentation du désordre avec des mœurs pures. Certes, si quelqu'un avait rencontré Martin Luther, voyageant à pied sur la route d'Erfurth à Mansfeld, dans la troisième fête de Pâques de l'an 1503, l'épée et le couteau de chasse au côté, et se blessant lui-même de ses propres armes, il ne se serait point avisé que

le maladroit étudiant dût sous peu renverser la domination de l'Église catholique dans la moitié de l'Europe.

En 1308, un accident donna à la vie du jeune homme une direction toute nouvelle. Il vit un de ses amis tué d'un coup de foudre à ses côtés. Il ponssa un cri, et ce cri fut un vœu à sainte Anne de se faire moine, s'il échappait. Le danger passé, il ne chercha pas à éluder un engagement arraché par la terreur. Il ne sollicita point de dispense. Il regardait le coup dout il s'était vu presque atteint, comme une menace et un ordre du ciel. Il ne différa que de quatorze jours l'accomplissement de son vœu.

Le 17 juillet 1305, après avoir passé gaiement la soirée avec ses amis à faire de la musique, il entra la nuit dans le clottre des Augustins, à Erfurth. Il n'avait apporté avec lui que son Plaute et son Virgile.

Le lendemain, il écrivit un mot d'adieu à diverses personnes, informa son père de sa résolution, et resta un mois sans se laisser voir. Il sentait comhien il tenait encore au monde; il craignait le visage respecté de son père, et ses ordres et ses prières. Ce ne fut, en effet, qu'au bout de deux ans que Jean Luther le laissa faire et consentit à assister à son ordination. On avait choisi pour la cérémonie le jour où le mineur pouvait quitter ses travanx. Il vint à Erfurth avec plusieurs de ses amis, et donna au fils qu'il perdait, ee qu'il avait pu mettre de côté, y'ingt florius.

Il ne faut pas eroire qu'en prenant ces engagements redoutables, le nouveau prêtre fût poussé par une ferveur singulière. Nous avons vu avec quel bagage de littérature mondaine il était entré dans le clottre. Écoutons-le lui-même sur les dispositions qu'il y apportait : « Lorsque je dis ma première messe à Erfurth, j'étais presque mort : car je n'avais aucune foi. Je voyais sculement que l'étais très-digne. Je ne me regardais point comme un pécheur. La première messe était chose fort eélébrée et dont il revenait beaucoup d'argent. On apportait les horas canonicas avec des flambeaux. Le cher jeune seigneur, comme les paysans appelaient leur nouveau curé, devait alors danser avec sa mère, si elle vivait encore, et les assistants en pleuraient de joic. Si elle était morte, il la mettait, disait-on, sous le calice, et la sauvait du purgatoire, n

Luther ayant obtenu ce qu'il voulait, étant devenu prêtre, moine, tout étant consommé, et la porte elose, alors commencèrent, je ne dis pas les regrets, mais les tristesses, les perplexités, les tentations de la chair, les mauvaises subtilités de l'esprit. Nous ne savons guêre anjourd'hni ce que c'est que cette rude gymnastique de l'ame solitaire. Nous donnons bon ordre à nos passions. Nous les tuons à leur naissance. Dans cette énervante distraction d'affaires, d'études, de jouissances faciles, dans cette satiété précoce des sens et de l'esprit, comment se représenter les guerres spirituelles que se livrait en lui-même l'homme du moven âge, les douloureux mystères d'une vie abstinente et fantastique, tant de combats terribles qui ont passé sans bruit et sans mémoire entre le mur et les sombres vitraux de la pauvre cellule du moine? Un archeveque de Mayence disait souvent : « Le eœur humain est comme la meule d'un moulin. Si l'on y met du blé, elle l'éerase et en fait de la farine; si l'on n'en met point, elle tourne toujours, mais s'use elle-même. »

«... Lorsque j'étais moine, dit Luther, j'écrivais souvent au docteur Staupitz, Je lui écrivais une fois: Oh i mes péchés i mes péchés i mes péchés l A quoi il me répondit : « Tu veux être sans péché, et tu n'en as pourtant auœun véritable. Christ a été le pardon des péchés, »

"". Je me confessáis souvent au docteur Staupitz, non d'affaires de femmes, mais de ce qui fait le nœud de la question. Il me répondait ainsi que tous les autres confesseurs: Je ne comprends pas. Enfin il vint me trouver à table et me dit: Comnent donc étes-vous si triste, frater Martine?— Ah! oui, je le suis, répondis-je.— Vous ne savez pas, dit-il, qu'une telle tentation vous est bonne et nécessaire, mais ne serait bonne qu'à vous. Il voulait dire seulement que j'étais savant, et que sans ces tentations, je deviendrais fier et orgueilleux; mais j'ài compris plus tard que c'était une voix et une paroole du Saint-Esprit. »

Luther raconte ailleurs que ces tentations l'avaient réduit à un tel état, que pendant quatorze jours il n'avait ni bu, ni mangé, ni dormi.

« Ah! si saint Paul vivait aujourd'hui, que je voudrais savoir de lui-même quel genre de tentation il a éprouvé. Ce n'était point l'aignillon de la chair, ee n'était point la bonne Técla, comme le révent les papistes. Oh! non, ee n'était point là un péché qui lui cut déchiré la conscience. C'est quelque chose de plus haut que le désespoir eausé par les péchès; c'est plutôt la tentation dont il est parlé dans le psaume: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu délaissé? Comme s'il voulait dire : Tu m'es ennemi sans cause; et comme dans Job : Je suis pourtant juste et innocent. Je suis sûr que le livre de Job est une histoire véritable dont on a fait ensuite un poëme... Jérôme et antres Pères n'ont pas senti de telles tentations. Ils n'en ont connu que de puériles, celles de la chair, qui ont pourtant bien aussi leurs ennuis. Augustin et Ambroise ont eu aussi des tentations et ont tremblé devant le glaive; mais ce n'est rien en comparaison de l'ange de Satan qui frappe des poings... Si je vis encore un peu, je veux écrire un livre sur les tentations, sans lesquelles un homme ne peut ni comprendre la sainte Écriture, ni connatire la crainte et l'amour de Dieu. »

a... J'étais malade à l'infirmerie. Les tentations les plus eruelles épuisaient mon corps et le martyrisaient, de sorte que je pouvais à pein respirer et haleter. Aueun homme ne ne consolait: tous ceux auxquels je me plaignals, répondaient : Je ne sais pas. Alors je me disais : Suis-je done le seul qui doive être si triste en esprit?... Oh! que je voyais des spectres et des figures horribles!... Mais il y a dix ans, Dieu me donna une consolation par ses ehers anges, celle de combattre et d'écrire.

Il nous explique lui-même longtemps après, l'année même qui précéda celle de sa mort, dequelle nature étaient ces tentations si terribles." « Dès les écoles, en étudiant les épttres de saint Paul, j'avais été saisi du plus violent désir de savoir ee que saint Paul voulait dire dans l'épitre aux Romains. Un seul mot m'arrêtait : Justitia Dei revelatur in illo. Je haïssais ce mot, justitia Dei, parce que, selon l'usage des docteurs, j'avais appris à l'entendre de la justice active, par laquelle Dieu est juste, et punit les injustes et les pécheurs. Moi qui menais la vie d'un moine irrépréhensible, et qui pourtant sentais en moi la conseience inquiète du pécheur, sans parvenir à me rassurer sur la satisfaction que je pouvais faire à Dieu, je n'aimais point, non, il faut le dire, je haïssais ee Dieu juste, vengeur du péché. Je m'indignais contre lui. C'était en moi un grand murmure, si ee n'était blasphème. Je disais : « N'est-ee donc pas assez que les malheureux pécheurs, déjà perdus éternellement par le péché originel, aient été aecables de tant de calamités par la loi du décalogue; il faut eneore que Dicu ajoute la douleur à la donleur par son Évangile, et que dans l'Évangile même il nous menace de sa justice et de sa colère?... » Je m'emportais ainsi dans le trouble de ma conscience, et je revenais toujours frapper au même endroit de saint Paul, brûlant de pênétrer ce qu'il voulait dire.

» Comme je méditais nuit et jour sur ces paroles (La justice de Dieu se rérète en lui, comme il est écrit : Le juste ett de la foi), Dieu eut enfin pitié de moi; je compris que la justice de Dieu, c'est celle dont vit le juste, par le bienfait de Dieu, c'est-à-dire la Foi; et que le passage signifiait : l'Évangile révèle la justice de Dieu, justice passive, par laquelle le Dieu misérieordieux nous justifie par la foi. Alors je me sentis comme rené, et il me sembla que j'entrais, à portes ouverted, dans le paradis... Je lus plus tard le livre de saint Augustin, De la lettre et de l'esprit, et je trouvai, contre mon attente, qu'il entend aussi par justice de Dieu, celle de laquelle Dien nous revét en nous justifiant. Je m'en réjouis, quuique la chose soit dite encore imparfaitement dans ce livre, et que ce Père ne s'explique pas complètement ni avec clarité sur la doetrine de l'imputation...»

Il ne manquait à Luther pour se confirmer dans la doctrine de la grâce, que de visiter le peuple chez lequel la grace avait défailli. C'est de l'Italie que nous parlons. On nous dispense de peindre cette Italie des Borgia. Il y avait certainement à cette époque quelque chose qui s'est vu rarement ou jamais dans l'histoire : une perversité raisonnée et seientifique, une magnifique ostentation de scélératesse, disons tout d'un mot : le prêtre athée, se eroyant roi du monde. Cela était du temps. Ce qui était du pays, ce qui ne neut changer, c'est cet invincible paganisme qui a toojours subsisté en Italie. Là, quoi qu'on fasse, la nature est païenne. Telle nature, tel art. C'est une glorieuse comédie, drapée par Raphaël, chantée par l'Arioste. Ce qu'il y a de grave, d'élevé, de divin dans l'art italien, les hommes du Nord le sentaient peu. Ils n'y reconnaissaient que sensualité, que tentations charnelles. Leur meilleure défense, c'était de fermer les yeux, de passer vite, de maudire en passant.

Le côté austère de l'Italie, la politique et la jurisprudence, ne les choquaient pas moins. Les nations germaniques ont tonjours instinctivement repoussé, maudit le droit romain. Tacite raconte qu'à la défaite de Varus, les Germains se vengèrent des formes juridiques auxquelles il avait essayé de les soumettre. L'un de ees barbares clouant à un arbre la tête d'un légiste romain, lui perça la langue, et il lui disait : Siffle, vipère, siffle maintenant. Cette haine des légistes, perpétuée dans tont le moyen âge, a été, comme on verra, vivement exprimée par Luther; et il en devait être ainsi. Le légiste et le théologieu sont les deux poles; l'un croit à la liberté, l'autre à la grace; l'un à l'homme, l'autre à Dien. La première eroyance fut toujours celle de l'Italie. Son réformateur, Savonarole, qui parut peu avant Luther, ne proposait rien autre qu'un changement dans les œnvres, dans les mœurs, et non dans la foi.

Void Luther en Italie, C'est un moment de joie, d'immense espoir, que celui où l'on descend les Alpes pour entrer dans cette glorieuse contrée. Il espérait certainement raffermir sa foi dans la ville sainte, laisser ses doutes anx tomheanx des saints apôtres. La vieille Rome anssi, la Rome classique l'attirait, ee sanctuaire des lettres, qu'il avait cultivées avec tant d'ardeur dans sa pauvre ville de Wittemberg.

D'abord il est reçu à Milan dans un couvent de marbre. Il continue de couvent en couvent, c'est-dire de palais en palais. Partout grande chère, tables somptueuses. Le candide Allemand s'étounait un peu de ces magnificences de l'humilité, de ses splendeurs royales de la pénitence. Il se ha-sarda une fois à d'îre aux moines italiens qu'ils feraient mieux de ne pas manger de viande le veudredi. Cette parole faillit lui coûter la vie; il n'échappa qu'avec peine à leurs embûches.

Il continue, triste, désabusé, à pied dans les plaines brûlantes de la Lombardie. Il arrive malade à Padoue; il persiste, il entre mourant à Bologne. La pauvre tête du voyageur avait été trop rudement frappée du soleil d'Italie, et de tant d'étranges choses, et de telles mœurs, et de telles paroles. Il resta alité à Bologne, dans la ville du droit romain et des légistes, croyant sa mort prochaine. Il répétait tont bas, pour se raffermir, les paroles du prophète et de l'apôtre: Le juste rit de la foi.

Il exprime naïvement dans une conversation combien l'Italie faisait peur aux bons Allemands. «Il suffit aux Italiens que vous regardiez dans un miroir pour qu'ils puissent vous tuer. Ils peuvent vous ôter tous les sens par de secrets poisons. En Italie, l'air est pestilentiel. La nuit on ferme exactement les fenètres, et. l'on bouche les fentes, » Luther assure qu'il fut maldec, ainsi que le frère qui l'accompagnait, pour avoir dormi les croisées ouvertes, mais ils mangérent deux grenades par lesquelles Dieu leur sauva la vic.

Il continua son voyage, traversa seulement Florence, et entra enfin dans Rome. Il descendit au couvent de son ordre près la porte du Peuple. « Lorsque j'arrivai, je tombai à genoux, levai les mains au eiel, et je m'écriai : Salut, sainte Rome, sanctifiée par les saints martyrs, et par leur sang qui v a été versé!... » Dans sa ferveur, dit-il, il courut les saints lieux, vit tout, crut tout. Il s'apercut bientôt qu'il croyait seul. Le christianisme semblait oublié dans cette capitale du monde chrétien. Le pape n'était plus le seandaleux Alexandre VI; c'était le belliqueux et colérique Jules II. Ce père des fidèles ne respirait que sang et ruine. On sait que son grand artiste Michel - Ange, le représenta foudroyant Bologne de sa hénédiction. Le pape venait de lui commander pour lui-même un tombeau grand comme un temple; c'est le monument dont il nous reste le Moïse, entre autres

L'unique pensée du pape et de Rome, c'était



alors la guerre contre les Français. Luther cût été in reçu à parler de la grâce et de l'impuissance des œuvres, à ce singulier prêtre qui assiégeait les villes en personne, qui récemment encore n'avait voulu entrer à la Mirandole que par la brèche. Ses cardinaux, apprentis officiers, étaient des politiques, des diplomates, ou bien des gens de lettres, des savants parvenus, qui ne lisajent que Cicéron, qui auraient eraint de compromettre leur latinité en ouvrant la Bible. S'ils nommaient le pape, c'était de grand pontife; un saint canonisé était dans leur langage relatus inter Diros, et s'ils parlaient encore de la grâce, ils disaient : Deorum immortalium beneficis.

Si notre Allemand se réfugiait aux églises, il n'avait pas même la consolation d'une bonne messe. Le prêtre romain expédiaît le divin sacrifice de telle vitesse, que Luther était encore à l'évangile quand l'officiant lui disait : Ite, missa est. Ces prêtres italiens faisaient souvent parade d'une seandaleuse audace d'esprit fort. Il leur arrivait en consacrant l'hostie de dire : Panis es, et panis manebis. Il ne restait plus qu'à fuir en se voilant la tête. Luther quitta Rome au bout de quatorze iours.

Il emportait en Allemagne la condamnation de l'Italie, celle de l'Église. Dans ce rapide et triste voyage, le Saxon en avait vu assez pour condamner, trop peu pour comprendre. Certes, pour un esprit préoccupé du côté moral du christiauisme, il eat fallu un singulier effort de philosophie, un sens historique bien précoce pour retrouver la religion dans ce monde d'art, de droit, de politique, qui constituait l'Italie.

« Je ne voudrais pas, dit-il quelque part, je ne voudrais pas pour cent mille florins ne pas avoir vu Rome (et il répète ces mots trois fois). Je serais resté dans l'inquiétude de faire peut-être injustice au pape. »

#### CHAPITRE II.

1517 - 1591

LUTHER ATTAQUE LES INDUIGENCES. IL BRULE LA BULLE DU PAPE. — ÉRASNE, HUTTEN, PRANZ DE SICKINGEN. — LUTHER COMPARAIT A LA DIÈTE DE NORMS. — SON RALÈVEMENT.

La papauté était loin de soupçonner son danger. Depuis le treizième siècle on disputait, on aboyait contre elle. Le monde lui paraissait définitivement endormi au bruit uniforme des eriailleries de l'É- cole. Il semblait qu'il n'y cût plus grand' chose de nouveau à dire. Tout le monde avait parlé à perdre haleine, Wiclef, Jean Huss, Jérôme de Prague, persécutés, condamnés, brûlés, n'en avaient pas moins eu le temps de dire tout ee qu'ils avaient en pensée. Les docteurs de la très-catholique université de Paris, les Pierre d'Ailly, les Clémengis, le doux Gerson lui-même, avaient respectucusement souffleté la papauté. Elle durait pourtant, elle vivotait, patiente et tenace. Le quinzième siècle s'écoula ainsi, Les eoneiles de Constance et de Bâle eurent moins d'effet que de bruit. Les papes les laissèrent dire, firent révoguer les Pragmatiques. rétablirent tont doucement leur domination en Europe et fondérent une grande souveraineté en Italie.

Jules II conquit pour l'Église; Léon X pour sa famille. Ce jeune pape, mondain, homme de lettres, homme de plaisir et d'affaires, comme les autres Médicis, avait les passions de son âge, ct eelles des vieux papes, et celles de son temps, Il. voulait faire rois les Médieis. Lui-même jouait le rôle du premier roi de la chrétienté, Indépendamment de cette conteuse diplomatic qui s'étendait à tous les Etats de l'Europe, il entretenait de lointainés relations scientifiques. Il s'informait du Nord même, et faisait recucillir jusqu'aux monuments de l'histoire scandinave. A Rome, il bâtissait Saint-Pierre, dont Jules II lui avait légné la construction. L'héroïque Jules II n'avait pas ealeulé ses ressources, Onand Michel-Ange apportait un tel plan, qui pouvait marchander? Il avait dit, comme on sait, du Panthéon : Je mettrai ee temple à trois cents pieds dans les airs. Le pauvre État romain n'était passide force à lutter contre le génie magnifique de ces artistes, dont l'ancien Empire, mattre du monde, aurait à peine été capable de réaliser les conceptions.

Léon X avait commencé son pontificat par vendre à François Ier ee qui n'était pas à lui, les droits de l'Église de France, Plus tard, il avait fait pour finance trente eardinaux en une fois. C'étaient là de petites ressources. Il n'avait pas, lui, les mines du Mexique. Ses mines, c'étaient la vieille foi des peuples, leur crédule débonnaircté. Il en avait donné l'exploitation en Allemagne aux domimeains. Ils avaient succèdé aux augustins dans la vente des indulgenees. Le dominicain Tetzel, effronté saltimbanque, allait à grand bruit, grand appareil, grande dépense, débitant cette denrée dans les égliscs, dans les places, dans les eaharets. Il rendait le moins qu'il pouvait, et empochait l'argent; le légat du pape l'en convainquit plus tard. La foi des acheteurs diminuant, il fallait bien enfler le mérite du spécifique; il y avait longtemps qu'on en vendait; le commerce baissait. L'intrépide Tetzel avait poussé la rhétorique aux dernières limites de l'amplification. Entassant hardiment les pieuses menteries, il éuuunérait tous les maux dont guérissait cette panacée. Il ne se contentait pas des péchés connus, il inventait des crimes, inaginait des infamies, étranges, inouïes, auxquelles personne ne songea jamais; et quand il voyait l'auditoire frappé d'horreur, il ajoutait froidement: « Eh bien, tout ecla est expié, dès que l'argent sonne dans la caisse du pape! »

Luther assure qu'alors il ne savait pas trop ee que c'était que les indulgences. Lorsqu'il en vit le prospectus fièrement décoré du nom et de la protection de l'archeveque de Mayence, que le pape avait chargé de surveiller la vente des indulgences en Allemagne, il fut saisi d'indignation. Jamais un problème de pure spéculation ne l'ent mis en contradiction avec ses supérieurs ecclésiastiques. Mais eeci était une question de bon sens, de moralité. Docteur en théologie, professeur influent à l'université de Wittemberg, que l'électeur venait de fonder, vicaire provincial des Augustins, et chargé de remplacer le vicaire général dans les visites nastorales de la Misnie et de la Thuringe, il se erovait sans doute plus responsable qu'un autre du dépôt de la foi saxonne. Sa conscience fut frappée. il risquait beaucoup en parlant; s'il se taisait, il se erovait damné.

Heommença dans la forme légale, s'adressa à son évêque, eclui de Brandebourg, pour le prier de faire taire Tetzel. L'évêque répondit que c'était attaquer la puissauce de l'Église, qu'il allait se faire bien des affaires, qu'il valait mieux se teni tranquille. Alors Luther s'adressa au primet, archevêque de Mayence et de Magdebourg. Ce prélat était un prince de la maison de Braudebourg, ennemie de l'électeur de Saxe; Luther lui euvoyait des propositions qu'il offrait de soutenir contre la doctrine des indulgences. Nous abrègeons sa lettre, extrémement longue dans l'original (31 octobre 1317).

« Père vénérable en Dieu, prince très-illustre, veuille votre grâce jeler un œil favorable sur moi qui ne suis que terre et eeudre, et recevoir favorablement ma demande avee la douceur épiscopale. On porte par tout le pays, au non de votre grâce et seigneurie, l'indulgence papale pour la construction de la eathédrale de Saint-Pierre de Rome. De blâme pas tant les grandes elanueurs des prédicateurs de l'indulgence, lesquels je n'ai point entendus, que le faux sens adopté par le pauvre, simple et grossier peuple, qui publie partout hautement les imaginations qu'il a conçues à ce sujet. Cela me fait mal et me rend malade... Ils eroient

que les âmes séront tirées du purgatoire, dès qu'ils auront mis l'argent dans les coffres. Ils eroient que l'indulgence est assez puissante pour sauver le plus grand pécheur, eclui (tel est leur blasphème) qui aurait violé la saiute mère de notre Sauveur!... Grand Dieu! Ils pauvres âmes seront donc, sous le secau de votre autorité, enseignées pour la mort et uon pour la vie! Yous en rendrez un compte ter rible, dont la gravité va toujours eroissant...

» Qu'il vous plaise, noble et vénérable père; de lire et de considérer les propositions suivantes, où l'on montre la vanité des indulgences que les prédicateurs proclament comme chose tout à fait certaine. »

L'archevêque ne répondit pas. Luther, qui s'en doutait, avait le même jour, 51 octobre 1817, veille de la Toussaint, à midi, affiché ses propositions à l'église du château de Wittemberg, qui subsiste encore.

- « Les thèses indiquées ci-dessous, seront soutenues à Wittemberg, sous la présidence du révérend Martin Luther, etc. 1317:
- » Le pape ne veut ni ne peut remettre aueune peine, si ee n'est celles qu'il a imposées de son ehef ou d'après les eanons.
- Les eanons pénitentiaux sont pour les vivants; ils ne peuvent charger d'aucune peine l'âme des morts.
- Le changement de la peine canonique en peine du purgatoire, est une ivraie, une zizanie; évidenment les évêques dormaient quand on a semé cette mauvaise herbe.
- Le pouvoir de soulager les âmes du purgatoire, que le pape peut exercer par toute la eltrétienté, chaque évêque, chaque curé le possède dans son diocèse, dans sa paroisse... Qui sait si toutes les âmes en purgatoire voudraient être raeltécés? on l'a dit de saint Séverin.
- —Il faut enseiguer aux chrétiens qu'à moins d'avoir le superflu, ils doivent garder pour leur famille le nécessaire, et ne rien dépenser pour leurs péchés,
- Il faut enseigner aux chrétieus que le pape, quand il donne-des pardons, a moins besoin d'argent que de bonne prière pour lui, et que c'est là ce qu'il demande.
- Il faut enseigner aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des précheurs de pardous, il aimerait mieux que la basilique de Saint-Pierre tombât en cendres, plutôt que de la construire avec la chair, la peau et les os de ses brebis.
- Le pape doit vouloir que si les pardons, chose petite, sont célébrés avec une cloche, une cérémonie, une solennité, l'Évangile, chose si grande, soit préché avec eent cloches, eent cérémonies, eent solennités.

- Le vrai trésor de l'Église, c'est le saero-saint Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu.
- On a sujet de haïr ce trésor de l'Évangile, par qui les premiers deviennent les dernièrs;
- On a sujet d'aimer le trésor des indulgences, par qui les derniers deviennent les premiers.
- Les trésors de l'Évangile sont les filets avec lesquels on pêchait les hommes de richesses;
- Les trésors des indulgenees sont les filets avec lesquels on pêche les richesses des hommes.
- Dire que la croix, mise dans les armes du pape, équivaut à la croix du Christ, e'est un blasphème.
- Pourquoi le pape, dans sa très-sainte charité, ne videt-til pas le purgatoire oût tant d'âmes sont en peine? Ce serait la exercer plus dignement son pouvoir, que de délivrer des âmes à prix d'argent (cet argent porte malheur); et pourquoi encore? pour élever une église.
- Quelle est cette étrange compassion de Dien et du pape, qui, pour de l'argent, changent l'âme d'un impie, d'un ennemi de Dieu, en une âme pieuse et agréable au Seigneur?
- Le pape, dont les trésors surpassent anjourd'hui les plus énormes trésors, ne peut-il done, avec son argent plutôt qu'avec celui des paurres fidèles, élever une seule église, la basilique de Saint-Pierre?
- Que remet, que donne le pape à ceux qui, par la contrition parfaite, ont droit à la rémission plénière?
- Loin de nous tous ces prophètes, qui disent au peuple de Christ: La paix, la paix; et ne donnent point la paix.
- Loin, hien loin, tous ces prophètes qui disent au peuple de Christ: La croix, la croix; et ne montrent point la croix.
- Il faut exhorter les chrétiens à suivre Christ, lenr chef, à travers les peines, les supplices et l'enfer même; de sorte qu'ils soient assurés que c'est par les tribulations qu'on entre dans le ciel, et non par la sécurité et la paix, etc. »

Ces propositions, négatives ou polémiques, trouvaient leur complément dans les thèses dogmatiques que Luther publia presque en même temps:

- « L'homme ne peut pas naturellement vouloir que Dieu soit Dieu. Il aimerait mieux être Dieu lui-même, et que Dieu ne fût pas Dieu.
- Il est faux que l'appétit soit libre d'aller dans les deux sens ; il n'est pas libre, mais captif.
- Il n'y a en la nature, par devant Dieu, rien
- Il est faux que cette concupiscence puisse être réglée par la vertu de l'espérance. Car l'espérance est contraire à la charité qui cherche et désire seu-2. MICHELE.

- lement ce qui est de Dieu. L'espérance ne vient pas de nos mérites, mais de nos passions qui effacent nos mérites.
- La meilleure, l'infaillible préparation et l'unique disposition à recevoir la grâce, c'est le choix et la prédestination arrêtés par Dieu de tonte éternité.
- Du côté de l'homme, rien ne précède la grace, que la non-disposition à la grace, ou plutôt la rébollion
- Il est fanx qu'on prisse trouver exeuse dans une ignorance invincible. L'ignorance de Dieu, de soi, des bonnes œuvres, c'est la nature invincible de l'homme, etc. »

La publication de ces thèses et le sermon en langue vulgaire que Luther prononca à l'appui, furent comme un coup de tonnerre dans l'Allemagne, Cette immolation de la liberté à la grâce, de l'homme à Dien, du fini à l'infini, fut reconnue par le peuple allemand, comme la vraie religion nationale, la foi que Gottschalk avait professée dès le temps de Charlemagne, au berceau même du christianisme altemand, la foi de Tauler, et de tous les mystiques des Pays - Bas. Le peuple se jeta avec la plus apre avidité sur cette pature religieuse dont on l'avait sevré depuis le quatorzième siècle. Les propositions furent imprimées à je ne sais combien de mille, dévorées, répandues; colportées. Luther fut lui-même alarmé de son succès, « Je suis fâché, dit-il, de les voir tant imprimées, tant répandues; ce n'est pas là une bonne manière d'instruire le peuple. Il me reste moi-même quelques doutes. J'aurais prouvé certaines choses, j'en aurais omis d'autres, si j'avais prévu cela. »

Il semblait alors fort disposé à laisser tont, et à se sommettre, « Je veux obéir, disait-il; j'aimerais mieux obéir que faire des miracles, quand même j'aurais le don des miracles. »

Tetzel chrania ces résolutions pacifiques, en briliant les propositions de Luther. Les étudiants de Wittemberg usèrent de représailles pour celles de Tetzel, et Luther en exprime quelque regret. Mais lui-même fit parattre ses Résolutions, à l'appui des premières propositions, a Vous verrez, écrit-il à un ami, mes Resolutiones et responsiones. Peut-étre en certains passages les trouverez - vons plus libres qu'il ne faudrait; à plus forte raison, doivent-elles parattre intolérables aux flatteurs de Rome. Elles étaient déjà publiées; autrement, j'y aurais mis guelque adoucissement. »

Le bruit de cette controverse se répandit hors de l'Allemagne et parvint à Rome. On prétend que Léon X crut qu'il ne s'agissait que de jalonsie de métier entre les angustins et les dominicains, et qu'il aurait dit : « Rivalités de moiases! Fra Luther est un beau génie 1 » De son côté, Luther protestait de son respect pour le pape même. Il écrivit en même temps deux lettres, l'une à Léon X, par laquelle il s'abandonnait à lui sans réserve, et se soumettait à sa décision. « Très-saint père, disait-il en finissant, je n'offre et me jette à vos pieds, moi et tout ce qui est en moi. Donnez la vie ou la mort, appelez, rappelez, approuvez, désappronvez, je reconnais votre voix pour la voix du Christ qui règne et parle en voux. Si j'ai mérité la mort, je ne refuserai point de mourir; car la terre et la plénitude de la terre sont au Seigneur qui est béni dans les siècles : puisse-t-il vous sauver éternellement! Amen. » (four de la Trinité, 1318.)

L'autre lettre était adressée au vicaire général Staupitz, qu'il priait de l'envoyer au pape. Dans celle-ci. Luther indiquait que sa doctrine n'était antre que celle qu'il avait recue de Staupitz luimême, « Je me souviens, mon révérend Père, que parmi vos doux et salutaires discours, d'où mon Seigneur Jésus fait découler pour moi de si merveilleuses consolations, il y eut aussi mention du sujet de la pénitence : et qu'alors émus de pitié pour tant de consciences, que l'on torture par d'innombrables et insupportables préscriptions sur la manière de se confesser, nous recumes de vous, comme une voix du ciel, cette parole : Qu'il n'y a de praie pénitence que celle qui commence par l'amour de la justice et de Dieu; et que ce qu'ils donnent pour la fin de la pénitence en doit être plutôt le principe. - Cette parole de vous resta en moi comme la flèche aiguë du chasseur. J'osai engager la lutte avec les Écritures qui enseignent la pénitenee : joute pleine de charme, où les paroles saintes iaillissaient de toutes parts et voltigeaient autour de moi en saluant et applandissant cette sentence. Autrefois il n'y avait rien de plus amer pour moi dans toute l'Écriture que ce mot de péniteuce, bien que je fisse mes efforts pour dissimuler devant Dieu, et exprimer un amour de commande. Aujourd'hui rien comme ce mot, ne sonne délicieusement à mon oreille. Tant les préceptes de Dieu deviennent suaves et doux, lorsqu'on apprend à les lire, non dans les livres seulement, mais dans les blessures mêmes du doux Sauveur!»

Cos deux lettres du 30 mai 1318, sont datées d'Heidelberg, où les augustins tenaient alors un synode provincial, et où Luther s'était rendu pour soutenir ses doctrines et combattre à tout venant. Cette fameuse université à deux pas du Rhin, et par conséquent sur la route la plus fréquentée de l'Allemagne, était certainement le théâtre le plus éclatânt où 10 n put présente la nouvelle doctrine.

Rome commençait à s'émouvoir. Le maître du sacré palais, le vieux dominicain Sylvestre de Prie-

rio, écrivit contre le moine augustin en faveur de la doctrine de saint Thomas, et s'attira une foudrovante réponse (fin d'août 1318). Luther recut immédiatement l'ordre de comparattre à Rome dans soixante jours. L'empereur Maximilien avait inutilement demandé qu'on ne précipitât pas les choses. promettant de faire tout ce que le pape ordonnerait au sujet de Luther. Mais à Rome on n'était pas saus quelque méfiance sur le zèle de Maximilien. Il arrivait de lui certains mots qui sonnaient mal aux oreilles du pape : « Ce que fait votre moine n'est pas à mépriser, avait dit l'empereur à Pfeffinger, conseiller de l'électeur de Saxe: le jeu va commencer avec les prêtres. Prenez soin de lui, il pourrait arriver que nous en eussions besoin, » Plus d'une fois il s'était plaint amèrement des prêtres et des clercs. « Ce pape, disait-il en parlant de Léon X, s'est conduit avec moi comme un misérable. Je pnis dire que je n'ai trouvé dans aucun pape ni sincérité ni bonne foi : mais l'espère bien . s'il platt à Dieu, que celui-ei sera le dernier, » Ces paroles étaient menaçantes. L'on se rappelait d'ailleurs que Maximilien, pour réconcilier définitivement l'Empire et le saint-siège, avait songé à se faire pape lui-même. Aussi Léon X se garda bien de lui remettre la décision de cette guerelle, qui prenait chaque jour une nouvelle importance.

Luther n'avait d'espérance que dans la protection de l'électeur. Ce prince, soit par intérêt pour sa nouvelle université, soit par goût pour la personne de Luther, l'avait toujours protégé spécialement. Il avait voulu faire les frais de son doctorat. En 1317. Luther le remercie dans une lettre de lui avoir envoyé, à l'entrée de l'hiver, du drap pour lui faire une robe. Il se doutait bien aussi que l'électeur ne lui savait pas mauvais gré d'un éclat qui faisait tort à l'archevêque de Mayence et de Magdebourg, prince issu de la maison de Brandebourg, et par conséquent ennemi de celle de Saxe. Enfin, et c'était un pnissant motif de se rassurer, l'électeur avait annoncé qu'il ne connaissait de règle de foi que les propres paroles de l'Écriture. Luther le lui rappelle dans le passage suivant (27 mars 1519) : «Le docteur J. Staupitz, mon véritable père en Christ, m'a rapporté que causant un jour avec votre altesse électorale sur ces prédicateurs qui, au lieu d'annoucer la pure parole de Dieu, ne préchent au peuple que de misérables arguties ou des traditions humaines, vous lui dites que la sainte Écriture parle avec une telle majesté et une si complète évidence, qu'elle n'a pas besoin de tous ces instruments de disputes, et qu'elle force de dire : « Ja-» mais homme n'a ainsi parlé; là est le doigt de » Dieu; celui-ci n'enseigne point comme les scribes » et les pharisiens, mais comme ayant la toute» puissance.» Staupitz approuvant ces paroles, vous lui dites : « Donnez-moi donc la main, et promettez-moi, je vous prie, qu'à l'avenir vous suivrez cette nouvelle doctrine, » La continuation naturelle de ce passage se trouve dans une vie manuscrite de l'électeur, par Spalatin. « Avec quel plaisir il écoutait les prédications, et lisait la parole de Dieu, surtout les évangélistes, dont il avait saus cesse à la bouche de belles et consolantes sentences! Mais celle qu'il répétait sans cesse, c'était cette parole de Christ dans saint Jean : Sans moi vous ne pouvez rien. Il se servait de cette parole pour combattre la doctrine du libre arbitre, avant même qu'Érasme de Rotterdam eut osé soutenir dans plusieurs écrits contre la parole de Dieu cette misérable liberté. Il me disait souvent: Comment pouvons - nous avoir le libre arbitre, puisque Christ lui-même a dit : Sans moi vous ne pouvez rien, Sine me nihil potestis facere?

Toutefois on se tromperait si l'on croyait, d'après ceci, que Staupitz et son disciple ne furer que l'instrument de l'électur. La Réforme de Luther fut évidenument spontanée. Le prince, comme nous le verrons ailleurs, s'elfraya plutôt de l'audace de Luther. Il aima, il embrassa la Réforme, il en profita; jamais il ne l'eût commencée.

Luther écrit le 13 février 1318 à son prudent ami , Spalatin , le chapelain , le secrétaire et le confident de l'électeur : « Voilé ces rénilleurs qui vont disant , à mon grand chagrin , que tout ceci est l'ouvrage de notre très-illustre prince; à les eu croire , c'est lui qui me pousserait pour faire dépit à l'archevèque de Magdebourg et de Mayence. Esaminez , je vous prie , s'il est à propos d'en avertir le prince. Je suis vraiment désoié de voir son altesse soupçonuée à cause de moi. Deveuir une cause de discorde entre de si grands princes, il y a de quoi trembler et frémir. » Il tient le même langage à l'èlecteur lui - même dans sa relation de la conférence d'Augsbourg (novembre).

21 mars, à J. Lange (depuis archevêque de Saltzbourg): « Notre prince nous a pris sous sa protection, moi et Carlostad, et cela sans en avoir été prié. Il ne souffrira pas qu'ils me trainent à Rome. Ils le savent, et c'est leur chagrin. » Ceci ferait croire qu'alors Luther avait reçu de l'électeur des assurances positives. Cependant, le 21 août 1818, dans une lettre plus confidentielle, à Spalatin, il dit : « Je ne vois pas encore comment éviter les censures dont je suis menacé, si le prince ne vient amon secours. Et pourtant, j'aimerais mieux toutes les censures du monde plutôt que de voir son altesse blâmée à cause de moi... Voici ce qui a paru le mieux à nos doctes et prudents amis, c'est que je demande au prince un sauf-conduit (auleum, ut

vocant, conductum per suum dominium). Il me le refusera, j'en suis şûr, et j'aurai, disent-lis, une bonne excuse pour ne pas comparattre à Rome. Veuillez done faire en sorte d'obtenir de notre trèstilustre prince un rescript portant qu'il me refuse le sauf-conduit, et m'abandonne, si je me mets en route, à mes risques et périls. En cela vous me rendrez un important service. Mais il faut que la chose se fasse promptement; le temps presse, le jour fixé approche. »

Luther ent pu s'épargner cette lettre. Le prince, sans l'en avertir, le protégeait activement. Il avait obtenu que Luther serait examiné par un légat en Allemagne, dans la ville libre d'Augshourg; et à ce moment il était de sa personne à Augsbourg, où sans doute il s'entendait avec les magistrats pour garantir la sûreié de Luther dans cette d'augereuse entrevue. C'est sans doute à cette providence jugisible de Luther qu'on doit attribuer lessoins inquiets de ces magistrats, pour le préserver des embûches que pouvaient bui dresser les Italiens. Pour lui, il allait droit devant lui dans son courage et sa simplicité, sans bien savoir ce que le prince ferait ou ne ferait pas, en sa faveur (2 septembre).

a Je l'ai dit, et je le répète, je ne veux pas que du cela flaire notre prince, qui est innocent de tout cela, fasse la moindre chose pour défendre mes propositions... Qu'il tienne la main à ce que je ne sois exposé à aucune violence, s'il peut le faire sans compromettre ses inféréts. S'il ne le peut, j'accepte mon péril tout entier. »

Le légat, Caietano de Vio, était certainement igue peu suspect. Il avait écrit lui-même qu'il était permis d'interpréter l'Écriture, sans suivre letorrent des Pères (contrà torrentem SS. Patrum). Ces hardiesses l'avaient rendu quelque peu suspect d'hérésié. Homme du pape dans cette affaire que le pape le chargeait d'arrauger, il prit la chose en politique, n'attaqua dans la doctrine de Luther que ce qui ébranlait la domination politique et fiscale de la cour de Rome. Il s'en tint à la question pratique du trésor des indulgences, sans remonter au principe spéculatif de la gráce.

« Lorsque je fus cité à Augsbourg, j'y vins et comparus, mais avec une forte garde et sous la garantie de l'électeur de Saxe, Frédérie, qui m'avait adressé à ceux d'Augsbourg et m'avait recommandé à eux. Ils eurent grande attention à moi, et m'avertirent de ne point aller avec les Italiens, de ne faire augune société avec eux, de ne point me fier a eux, car jo ne savais pas, disaient-ils, ce que c'était qu'un Welche. Pendant trois jours entiers, je fus à Augsbourg sans sauf-conduit de l'Empereur. Dans cet intervalle, un Italien vengit souvent m'inviter à aller chez le cardinal. Il insistait sans se

décourager. Tu dois te rétracter, disait-il; tu n'as qu'un mot à dire: Revoco. Le cardinal te recommandera au pape, et tu retourneras avec houneur auprès de ton prince.

Il lui citait, entre autres exemples, celui du fameux Joachim de Flores, qui, s'étant soumis, n'avait pas été hérétique, quoiqu'il eut avancé des propositions hérétiques.

- « An hout de trois jours, arriva l'évêque de Trente, qui montra au cardinal le sauf-conduit de l'Empereur. Alors j'allai le trouver en toute humilité. Je tombai d'abord à genoux, puis je m'abaissai jusqu'à terre et je restai à ses pieds. Le ne me relevai que quand il me l'eut ordonné trois fois. Cela lui plut fort, et il espéra que je prendrais une meilleure pensée.
- » Lorsque je revins le lendemain et que je relusai absolument de rien rétraeter, il me dit : Penses-tu que le pape s'embarrasse beaucoup de l'Allemagne? Crois-tuque les princeste défendront avec des armes et des gens de guerre? Oh! non! Où veux-tu rester?... — Sous le ciel, répondis-je.
- » Plus tard le pape baissa le ton et écrivit à l'Église, même à mattre Spalatin, et à Pfeffinger, afin qu'ils me fissent livrer à lui, et insistassent pour l'exécution de son décret.
- » Cependant mes petits livres et mes Resolutiones allérent, ou plutôt volèrent en peu de jours par toute l'Europe. Ainsi, l'électeur de Saxe fut confirmé et fortifié; il ue voulut point exécuter les ordres du pape et se soumit à la connaissance de l'Écriture.
- n Si le cardinal ent agi à mon égard avec plus le raison et de discrétion, s'il m'eut reçu lorsque je tombai à ses pieds, les choses n'en seraient jamais venues où elles sont. Car dans ce temps je ne voyate necro que bien peu les creurs du pape; s'il s'était tu, je me serais tu aisément. C'était alois le style et l'usage de la conr de Rome, que le pape dit dans les affaires obscures et embrouillées: Nous rappelons la chose à nous, en vertu de notre puissance papale, annulons le tout et le mettons à néant. Alors il ne restait plus aux deux parties qu'à pleurer. Je tiens que le pape donnerait trois cardinaux pour que la chose fut encore dans le sac. »

Ajoutunsquelques détails tirés d'unelettre qu'écrivit Luther à Spalatin (c'est-à-dire à l'électeur), lorsqu'il était à Augsbourg, et pendant les conférences (14 octobre): « Voilà quatre jours, que le légat confére avec moi, disons micux, contre moi... Il refuse de disputer en public ou meime en partieulier, répétant sans cesse: Rétracte-toi, réconnais tou erreur, que tu le croies ou non; le pape le veut ainsi... Enfin on a obtenu de lui que je pourrais m'expliquer par écrit, et je l'ai fait en présend du seigneur de Féilitsch, représentant de l'électeur. Alors le légat n'a plus vonlu de ce que j'avais écrit, ils'est remis à crier rétractation. Il est allé chercher je ne sais quel long discours dans les romans de saint Thomas, croyantalors m'avoir vaineu ctréduit au silence. Dix fois je voulus parler, autant de fois il m'arrétait, il tounait, il régnait tyranniquement dans la dispute.

" Je me mis enfin à crier à mon tour : Si vous pouvez me montrer que votre décret de Clément VI dit expressément que les mérites du Christ sont le trésor des indulgences, je me rétraete. — Dieu sai alors comme ils ont tous éclaté de rire. Lui il a arraché le livre et l'a feuilleté hors d'haleine (ferrens et anhelans) jusqu'à l'endroit où il est écrit, que Christ par sa Passion a acquis les trésors, etc. Je l'arrétai sur ce mot a acquis... — Après le diner, il fit venir le révérend père Staupitz, et par ses caresesse l'engaga de m'amener d'une rétractation, ajoutant que je trouverais difficilement quelqu'un qui me voulut plus de bien que luimème. 3"

Les disputants suivaient une méthode différente; la conciliation était impossible. Les amis de Luther craignaient un guet-apens de la part des Italiens, Il quitta Augsbourg en laissant un appel au pape mieux informé, et il adressa une longue relation de la conférence à l'électeur. Nous y apprenons que, dans la discussion, il avait appuyé ses opinions relatives à l'autorité du pape, sur le concile de Bâle, sur l'université de Paris et sur Gerson. Il prie l'éleeteur de ne point le livrer au pape : « Veuille votre très-illustre altesse faire ce qui est de son honneur, de sa conscience, et ne pas m'envoyer au pape, L'homme (il parle du légat) n'a certainement pas dans ses instructions une garantie pour ma sureté à Rome, Parler en ce sens à votre trèsillustre altesse, ce serait lui dire de livrer le sang chrétien, de devenir homicide. A Rome! le pape lui-même n'y vit pas en sûreté. Ils ont là-bas assez de papier et d'enere ; ils ont des notaires et des scribes sans nombre. Ils peuvent aisément écrire en quoi i'ai crré. Il en coûtera moins d'argent pour m'instruire absent par éerit, que pour me perdre présent par trahison, »

Ces eraintes étaient fondées, La cour de Rome allait s'adresser directement à l'électeur de Saxe, Il lui fallait Luther à tout prix. Le légat s'était déjà plaint amèrement à Frédéric de l'audace de Luther, le suppliant de le renvoyer à Augsbourg ou de le chasser, s'il ne voulait souiller sa gloire et celle de ces ancêtres en protégeant ce misérable noine, «l'ai appris hier de Nuremberg que Charles de Miltitz est en route, qu'il a trois brefs du pape (au dire d'un témoin oculaire et digne de foi), pour me prendre au corps et me livrer au pontife. Mais

j'en ai appelé au futur concile, » Il était nécessaire qu'il se hâtât de récuser le pape, car, comme le légat l'avait écrit à Fréderie, Luther était déjà condamné à Rome. Il fit cette nouvelle protestation en observant toutes les formes juridiques. déclara qu'il se soumettrait volontiers au jugement du pape bien informé; mais que le pape pouvant faillir, comme saint Pierre lui-même a failli, il en appelait au concile général, supérieur au pape, de tout ce que le pape décréterait contre lui. Cepeudant il eraignait quelque violence subite; on pouvait l'enlever de Wittemberg, « L'on t'a trompé, écrit-il à Spalatin, je n'ai point fait mes adieux au peuple de Wittemberg; il est vrai que j'ai parlé à peu près comme il suit : Vous le savez tous, ie suis un prédicateur variable et peu fixe. Combien de fois ne yous ai-je pas quittés sans vous saluer! Si la même chose arrivait encore et que je ne dusse point revenir, prenez que je vous ai fait mes adienx d'avance. »

(2 décembre.) « On me conseille de demander au prince qu'il m'enferme, comme prisonnier, dans quelque chieau, et qu'il écrive au légat qu'il me tient en lieu sûr, on je serai forcé de répondre.»

« Il est hors de doute que le prince et l'université sont pour moi. L'on me rapporte une conversation tenue sur mon compte à la cour de l'évêque de Brandebourg. Quelqu'un dit : Érasme, Fahricius et autres doctes personnages le soutiennent. Le pape ne s'en soucierait guère, répondit l'évêque, si l'université de Wittemberg et l'électeur n'étaient aussi de son côté. » Cependant Luther passa dans de vives craintes la fin de cette année 1518. Il songeait à quitter l'Allemagne. « Pour n'attirer aucun danger sur votre altesse, voici que j'abandonne vos terres; j'irai où me conduira la miséricorde de Dieu, me confiant à tout événement dans sa divine volonté. C'est pourquoi je salue respectueusement votre altesse; chez quelque peuple que j'aille, je conserverai une éternelle reconnaissance de vos bienfaits. » (19 novembre.) La Saxe pouvait en effet lui paraître alors une retraite peu sure. Le pape cherebait à gagner l'électeur. Charles de Miltitz fut chargé de lui offrir la rose d'or, haute distinction que la cour de Rome n'accordait guére qu'à des rois, comme récompense de leur piété filiale envers l'Église, C'était pour l'électeur une épreuve difficile. Il fallait s'expliquer nettement, et peut-être attirer sur soi un grand péril. Cette hésitation de l'électeur paraît dans une lettre de Luther. « Le prince m'a tout à fait détourné de publier-les actes de la conférence d'Augsbourg, puis il me l'a permis, et on les imprime... Dans son inquiétude pour moi, il aimerait mieux que je fusse partout ailleurs. Il m'a fait venir à Lichtenberg, où j'ai conféré longtemps avec Spalatin sur ce sujet. Si les censures vienneut, ai-je dit, je ne resterai point. Il m'a pourtant dit de ne pas taut me bâter de partir pour la France, »

Ceci était écrit le 15 décembre. Le 20, Luther était rassuré. L'électeur avait répondu, avec une froideur toute diplomatique, qu'il se reconnaissait pour fils très-obéissant de la très-sainte mère Église, qu'il professait un grand respect pour la saintelé pontificale, mais demandait qu'on fit examiner l'affaire par des juges non suspects. C'était un moyen de la faire tratuer en longueur; pendant ce temps il pouvait survenir tel incident qui diminuerait, qui ajournerait le danger. C'était tout de agner du temps. En effet, au mois déjauvier 1519, l'Empereur mourut, l'interrègue commença, et Frédérie se trouva, par le choix de Maximilieu, vieaire de l'Empire dans la vacence.

Le 3 mars 1319, Luther rassuré écrivit au pape une lettre altière sous forme respectueuse. « Je ne puis supporter, très-saint père, le poids de votre courroux; mais je ne sais comment my soustraire. Gréee aux résistances et aux attaques de mes ennemis, mes paroles se sont répandues plus que je n'espérais, et elles ont descendu trop profondément dans les cœurs pour que je puisse les rétracter. L'Allemagne fleurit de nos jours en érudition, en aison, en génie. Si je veux honorer Rome par devant elle, je dois me garder de rien révoquer. Ce serait souiller eucore plus l'Église romaine, la livrer aux accusations, au mépris des hommes.

» Ceux-là ont fait injure et déshonneur à l'Église romaine en Allemagne, qui, abusant du nom de Votre Sainteté, n'ont servi par leurs absurdes prédications qu'une infâme avarice, et qui ont souillé les choses saintes de l'abomination et de l'opprobre d'Égypte. Et comme si ce n'était assez de tant de maux, moi qui ai voulu combattre ces monstres, c'est moi qu'ils accusent.

» Maintenant, très-saint père, j'en atteste Dieu et les hommes, je n'ai jamais voulu, je ne veux pas davantage anjourd'hui toucher à l'Église romaine ni à votre sainte autorité. Je reconnais pleinement que cette Église est au-dessus de tout; qu'on ne lui peut rien préfèrer de ce qui est au ciel et sur la terre, si ce n'est Jésus-Christ, Notre Seigneur.»

Luther avait des lors pris son parti. Déjà un mois ou deux auparavant il avait écrit : « Le pape n'a pas voulu souffrir un juge, et moi je n'ai pas voulu du jugement du pape. Il sera done le texte, et moi la glose, » Ailleurs il dit à Spalatin (13 mars) : « Je suis en travail pour l'épitre de sajnt Paul aux Galates. J'ai en pensée un sermon sur la Passion; outre mes lecons ordinaires, l'enseigne le soir les

petits enfants, et je leur explique l'oraison dominicale. Cepeudant, je retourne les décrétales pour ma nouvelle dispute, et j'y trouve Christ tellement altéré et crucifié, que je ne sais trop (je vous le dis à l'oreille) si le pape n'est pas l'Autechrist lui-même, ou l'apôtre de l'Antechrist, de

Quels que fussent les progrès de Luther dans la violence, le pape avait désormais peu de chance d'arracher à un prince puissant, à qui la plupart des électeurs déféraient l'Empire, son théologien favori. Miltitz changea de ton. Il déclara que le pape voudrait bien encore se contenter d'une rétractation. Il vit familièrement Luther. Il le flatta. il lui avoua qu'il avait enlevé le monde à soi, et l'avait soustrait au pape. Il assurait que dans sa route il avait à peine trouvé, sur cinq hommes, · deux ou trois partisans de la papauté. Il voulait lui persuader d'aller s'expliquer devant l'archevêque de Trèves, Il ne justifiait pas autrement qu'il fût autorisé à faire cette proposition ni par le pape, ni par l'archeveque. Le conseil était suspect. Luther savait qu'il avait été brulé en effigie à Rome [ papyraceus Martinus in campo Floræ publice combustus, execratus, devotus]. Il répondit durement à Miltitz, et l'avertit qu'un de ses envoyés avait inspiré de tels soupçonsà Wittemberg, qu'on avait failli le faire sauter dans l'Elbe. « Si, comme vous le dites, vous êtes obligé, par mon refus, de venir vous-même, Dieu vous accorde un heureux voyage. Moi, je suis fort occupé; je n'ai ni le temps, ni l'argent nécessaire pour me promener ainsi. Adieu, homme excellent, » [17 mai.]

A l'arrivée de Miltitz en Allemague, Luther avait dit qu'il se lairait, pourvu que ses adversaires se tussent aussi. Ils le dégagérent de sa parole. Le docteur Eck le défia solennellement de venir disputer avec lui à Leipzig. Les faeultés de Paris, de Louvain, de Cologne, condamnèrent ses propositions.

Pour se rendre décemment à Leipzig, Luther fut obligé de demander une robe au pareimonieux électeur, qui, depuis deux ou trois ans, avait oublié de l'habiller. La lettre est eurieuse :

« Je prie votre Grâce électorale de vouloir bien n'acheter une chape blanche et une chape noire. La blanche, je la demande humhlement. Pour la noire, votre altesse me la doit: ear il y a deux ou trois ans qu'elle me l'a promise, et l'feflinger délie si difficilement les cordons de sa bourse, que j'ai été obligé de m'en procurer une moi-même. Je prie humblement votre altesse, qui a pensé que le Psautier méritait une chape noire, de vouloir bien ne pas juger le saint Paut indigne d'une chape blanche. »

Luther était alors si complétement rassuré, que

non content d'aller se défendre à Leipzig, il prit l'offensive à Wittemberg. El losa, dit son biographe cathalique, Coehleus, il osa, avec l'autorisation du prince qui le protégeait, citer soleunellement les inquisiteurs les plus habiles, ceux qui se croiraient capables d'avaler le fer et de fendre le caillou, pour qu'ils vinssent disputer avec lui; on leur offrait le sauf-conduit du prince, qui de plus se chargeait de les héberger et de les défrayer.

Cependant, le priucipal adversaire de Luther, le doeteur Eek, s'était rendu à Rome pour solliciter sa condamnation. Luther était jugé d'avance. Il ne lui restait qu'à juger son juge, à condamner luimème l'autorité par-devant le peuple. C'est ce qu'il fit dans son terrible livre de la Captivité de Baby-loue. Il avançait que l'Église était captive, que Jésus-Christ, constamment profané dang l'idolátrie de la messe, méconnu dans le dogme de la trans-substantiation, se trouvait prisonnier du pape.

Il explique dans la préface, avec une audacieuse franchise, comment il s'est trouvé poussé de proche en proche par ses adversaires : « Que je le veuille ou non, je devieus chaque jour plus habile, poussé comme je suis, et tenu en haleine par tant de mattres à la fois. J'ai écrit sur les indulgences, il va deux ans, mais d'une facon qui me fait regretter vivement d'avoir donné mes feuilles au publie. J'étais encore prodigiousement engoué, à cette époque, de la puissance papale; je n'osai rejeter les indulgences entièrement. Je les voyais d'ailleurs approuvées par tant de personnes; moi , j'étais seul à rouler ee rocher (hoc volvere saxum). Mais depuis, grâce à Sylvestre et autres frères qui les défendirent vaillamment, j'ai compris que ce n'était rien autre chose que des impostures inventées par les flatteurs de Rome, pour faire perdre la foi aux hommes et s'emparer de leur bourse. Plaise à Dieu que je puisse porter les libraires et tous eeux qui out lu mes écrits sur les indulgences à les brûler sans en laisser trace, en mettant à la place de tout ce que j'ai dit, eette unique proposition : Les indulgences sont des billeresées inventées par les flagorneurs de Rome,

"Après cela, Eck, Emser et leur baude virrent m'entreprendre sur la question de la suprématie du pape. Je dois reconnatire, pour ne pas me montrer ingrat envers ces doetes personnages, que la peine qu'ils se sont donnée n'a pas été perdue pour mon avancement. Auparavant, je uiais que la paputé fot de droit divin, mais j'accordais encorqu'elle était de droit humain. Après avoir entendu et lu les subtilités ultrà-subtiles sur lesquelles ces pauvres gens fondent les droits de leur idole, j'ai fini par mieux comprendre, et je me suis trouvé convaineu, que le rêgne du pape est celui de Babytone et de Nemrod, le fort chasseur. Cest pourquôt

je prie instamment les libraires et les lecteurs (pour que rien ne manque aux succès de mes bons amis), de brûler également ce que j'ai écrit jusqu'ici sur ce point, et de s'en tenir à cette proposition: Le pape est le fort chasseur, le Nemrod de l'épiscopat romain.

En même temps, pour qu'on sût bien qu'il s'âttaquait à la papauté plus qu'au pape, il écrivit dans les deux langues une longue lettre à Léon X, où il s'excusait de lui en vouloir personnellement. « Au milieu des monstres de ce siècle, contre lesquels je combats depnis trois ans, il faut bien qu'une fois pourtant, très-honorable père, je me souvienne de toi. Ta renommée tant célébrée des gens de lettres, ta vie irréprochable te mettrait audessus de tonte attaque. Je ne suis pas si sot que de m'en prendre à toi, lorsqu'il n'est personne qui ne te loue. Je t'ai appelé un Daniel dans Babylone. l'ai protesté de tou innocence... Oui, cher Léon, tu me fais l'effet de Daniel dans la fosse, d'Ézéchiel parmi les scorpions. Que pourrais-tu, seul contre ces monstres? Ajoutous encore trois ou quatre cardinaux savants et vertueux. Vous seriez empoisonnés infailliblement si vous osiez entreprendre de remédier à tant de maux... C'en est fait de la cour de Rome. La colère de Dieu est venue pour elle à son terme; elle hait les conciles, elle a horreur de toute réforme. Elle remplit l'éloge de sa mère, dont il est dit : Nous arons soigné Babylone ; elle n'est pas quérie; laissons Babylone. O infortuné Léon, qui sièges sur ce trône maudit! Moi je te dis la vérité parce que je te yeux du bien. Si saint Bernard avait pitié de son pape Eugène, quelles seront nos plaintes, lorsque la corruption a augmenté trois cents ans de plus... Oui, tu me remercierais de ton salut éternel, si je venais à bout de briser ce cachot, cet enfer, où tu te trouves retenu, »

Lorsque la bulle de condamnation arriva en Allemagne, elle trouva tout un peuple soulcyé. A Erfurt, les étudiants l'arrachèrent aux libraires, la mirent en pièces, et la jetèrent à l'eau en faisant cette mauvaise pointe: " Bulle elle est, disaient-ils, comme bulle d'eau elle doit nager. » Luther écrivit à l'instant : Contre la bulle exécrable de l'Antechrist. Le 10 décembre 1520, il la brûla aux portes de la ville, et le même jour il écrivit à Spalatin, son intermédiaire ordinaire auprès de l'électeur. « Aujourd'hui 10 décembre de l'année 1520, la neuvième heure du jour, ont été brûlés à Wittemberg, à la porte de l'Est, près la sainte croix, tous les livres du pape, le Décret, les Décrétales, l'Extravagante de Clément VI, la dernière bulle de Léon X, la Somme angélique, le Chrysoprasus d'Eck et quelques autres ouvrages d'Eck et d'Emser. Voilà des choses nouvelles! » Il dit, dans l'acte même qu'il fit dresser à ce sujet : « Si quelqu'un me demande pourquoi j'en agis ainsi , je lui répondrai que c'est une vicille coutume de brûler les mauvais livres. Les apotres en ont brûlé pour cinq mille deniers, »

Selon la tradition, il aurait dit, en jetant dans les flammes le livre des Décrétales: « Tu as affligé le saint du Seigneur, que le feu éternel t'afflige toi-même et te consume. »

C'étaient bien là, en effet, des choses nouvelles, comme le disait Luther. Jusqu'alors la plupart des sectes et des hérésies s'étaient formées dans l'ombre, et se seraient tenues heurenses d'être ignorées ; mais voici qu'un moine traite d'égal à égal avec le pape, et se constitue le juge du chef de l'Église. La chaine de la tradition vient d'être rompue, l'unité brisée, la robe sans couture déchirée. Qu'on ne croic pas que Luther lui-même, avec tonte sa violence, ait franchi sans douleur ce dernier pas. C'était d'un coup arracher de son eœur tout un passé vénérable dans lequel on avait été nourri. Il croyait, il est vrai, garder ponr soi l'Écriture. Mais enfin . c'était l'Écriture autrement interprétée qu'on ne faisait depuis mille ans. Ses ennemis ont dit souvent tout cela; aucun d'eux plus éloquemment

« Sans doute, écrit-il à Érasme au commencement de son triste livre De servo arbitrio, sans donte, tu te sens quelque peu arrêté en présence d'une snite si nombreuse d'érudits, devant le consentement de tant de siècles où brillèrent des hommes si habiles dans les lettres sacrées, où parurent de si grands martyrs, glorifiés par de nombreux miracles. Ajoute encore les théologiens plus récents, tant d'académies, de conciles, d'évenues, de pontifes. De ce côté se trouvent l'érudition , le génie , le nombre, la grandeur, la hauteur, la force, la sainteté, les miracles; et que n'y a-t-il pas? Du mien Wiclef et Laurent Valla (et aussi Augustin, quoique tu l'oublies), puis Luther, un pauvre homme, në d'hier, scul avec quelques amis qui n'ont ni tant d'érudition, ni tant de génie, ni le nombre, ni la grandeur, ni la sainteté, ni les miracles. A eux tous , ils ne ponrraient guérir un cheval boiteux ... Et alia quæ tu plurima fanda enumerare vales. Que sommes-nons, nous autres? Ce que le loup disait de Philomèle : Tu n'es qu'une voix ; Vox est , prætereaque nihit ...

» Je Pavoue, mon cher Erasme, c'est avec raison que tu hésites devant toutes ces choses; moi aussi, il y a dix ans, Jai hésité... Pouvais-je croire que cette Troie, qui depuis si longtemps avait victorieusement résisté à tant d'assauts, pat tomber un jour? J'en atteste Dieu dans mon âme, j'eusse persévéré dans ma crainte, j'hésilerais eucore aujourd'hui, s'un conscience, si la vérité, ne m'a-

vaient contraint de parler. Je n'ai pas , tu le penses bien , un eœur de roche ; et quand je l'aurais, battu par lant de flots et d'orages, il se serait brisé , ce œur, lorsque toute cette autorité venait fondre sur ma tête, comme un déluge prét à m'accabler. »

Il ditailleurs: «... Jai appris par la sainte Éeriture que c'est chose pleine de péril et de terreur d'élever la voix dans l'église de Dieu, de parler au milieu de ceux que vous aurez pour juges, lorsque arrivés au dernier jour du jugement, vous vous touverez sous le regard de Dieu, sous l'œil des anges, toute eréature voyant, écoutant, et d'essant l'oreille au Verbe divin. Certes, quand j'y songe, je ne désirerais rien plus que le silence, el l'éponge pour mes cerits... Avoir à rendre compte à Dieu de loute parole oiseuse, cela est dur, est effroyable! 1 »

(27 mars 1519.) « J'étais seul , et jeté dans cette affaire sans prévoyance : j'accordais au nape heaucoup d'articles essentiels; qu'étais-je, pauvre, misérable moine, pour tenir contre la majesté du paper, devant lequel les rois de la terre (que dis-je? la terre meme, l'enfer, et le ciel) tremblaient?... Ce que i'ai souffert la première et la seconde année: dans quel abattement, non pas feint et supposé, mais bien véritable, ou plutôt dans quel désespoir je me trouvais, ah! ils ne le savent point ces esprits confiants qui, depuis, ont attaque le pape avec tant de fierté et de présomption... Ne pouvant trouver de lumière auprès des mattres morts ou mucts (je parle des livres des théologiens et des juristes), je souhaitai de consulter le conseil vivant des églises de Dieu, afin que, s'il existait des gens pieux qu'éclairât le Saint-Esprit, ils prissent compassion de moi, et voulussent bien donner un avis bon et sur, pour mon bien et pour celui de toute la chrétienté. Mais il était impossible que je les reconnusse. Je ne regardais que le pane, les eardinanx, évêques, théologieus, canonistes, moines, prêtres; c'est de là que j'attendais l'esprit. Car je m'étais si avidement abreuvé et repu de leur doctrine, que je ne sentais plus si je veillais ou si je dormais... Si j'avais alors hravé le pape, comme je le fais aujourd'hui, je me serais imagine que la terre sc fut, à l'heure même, ouverte pour m'engloutir vivant, ainsi que Coré et Abiron... Lorsque j'entendais le nom de l'Église, je frémissais et offrais de céder. En 1518, je dis au cardinal Caietano à Augsbourg, que je vonlais désormais me taire; seulement je le priais, en toute humilité, d'imposer même silence

à mes adversaires, et d'arrêter leurs clameurs. Loin de me l'accorder, il me menaça, si je ne me rétractais, de condamner tout eq que j'avais enscigné. L'avais déjà donné le Catéchisme, par lequel beaucoupt de geus s'étaient améliorés; je ne devais pas souffiri qu'il fut condamné...

» Je fus ainsi forcé de teuter ce que je regardais comme le dernier des maux... Mais je ne songe pas pour cette fois à conter mon histoire. Je veux seulement confesser ma sottise, mon ignorance et ma faiblesse. Je veux faire trembler, par mon exemple, ces présomptueux criailleurs ou écrivailleurs, qui n'ont point porté la croix, ni connu les tentations de Satan...»

Contre la tradition du moven age, contre l'autorité de l'Église, Luther cherchait un refuge dans l'Écriture, antérieure à la tradition, supérieure à l'Église elle-même. Il traduisait les psaumes, il écrivait ses postilles des évangiles et des épitres. A nulle autre époque de sa vie , il n'approcha plus près du mysticisme. Il se fondait alors sur saint Jean, non moins que sur saint Paul, et semblait prét à parcourir tous les degrés de la doctrine de l'amour, sans s'effrayer des conséquences funestes qui en découlaient pour la liberté et la moralité de l'homme. Il y a, dit-il, dans son livre de la Liberté chrétienne, il y a deux hommes dans l'homme. L'homme intérieur, l'âme, l'homme extérieur, le corps; aucun rapport entre cux. Comme les œuvres viennent de l'homme extérieur, leurs effets ne penvent affecter l'ame : que le corns hante des lieux profanes, qu'il mange, boive, qu'il ne prie point de bouche et néglige tout ce que font les hypocrites, l'âme n'en souffrira pas. Par la foi , l'âme s'unit au Christ comme l'épouse à son époux. Alors tout leur est commun, le bien comme le mal... Nous tous, qui eroyons en Christ, nous sommes rois et pontifes. - Le chrétien élevé par sa foi au-dessus de tout, devient, par cette puissance spirituelle. seigneur de tontes choses, de sorte que rien ne peut lui nuire, imò omnia ei subjecta coguntur servire ad salutem ... Si je crois, tontes choses bonnes ou manvaises tournent en hien pour moi, C'est là cette inestimable puissance et liberté du chrétien.

« Si tu sens ton eœur hésiter et douter, il est grand temps que tu ailles au prêtre, et que tu demandes l'absolution de tes pechés. Tu dois mourir mille fois plutôt que de douter du jugement du prêtre, qui est le jugement de Dieu. Si tu peux eroire à ce ingement, ton œur doit frie de joie et

senter devant le souverain juge. Je dirai hautement : Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai peusé, ce que je fus... Et puis, qu'un seul dise, s'il l'ose : Je fus meilleur que cet homme-là.

<sup>&#</sup>x27;Il est curieux de rapprocher de ces paroles de Luther le passage si différent des Confessions de Rousseau :

<sup>«</sup> Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle vondra; je viendrai, ce livre à la main, me pré-

louer Dieu, qui, par l'internédiaire de l'homme, a consolé ta conscience. — Si tu ne penses pas être digne du pardon, c'est que tu n'as pas encore fait assez, c'est que tu es trop peu instruit dans la foi, te plus qu'il ne faut dans les œuvres. Il est mille fois plus important de croire fermement à l'absolution que d'en être digne, et de faire satisfaction. Cette foi vous rend digne, et constitue la véritable satisfaction. L'hompue peut alors servir avec joie son Dieu, lui qui, sans cela, par suite de l'inquiétude de son œur, ne fait jamais aucune bonne œuvre. C'est là ce qui s'appelle le doux fardeau de Notre Seigneur Jésus-Christ. » Sermon préché à Leipzig, en 1319, sur la justification.

Cette dangereuse doctrine fut accueillie par le peuple et par la plus grande partie des lettrés. Érasme, le plus célèbre d'entre eux, paraît scul en avoir senti la portée. Esprit critique et négatif, émule du bel esprit italien Laurent Valla, qui avait écrit au quinzième siècle un liyre De libero arbitrio, il écrivit lui-même contre Luther, sous ce même titre. Dès l'année 1319, il recut avec froideur les avances du moine de Wittemberg, Celui-ci, qui sentait alors combien il avait besoin de l'appui des gens de lettres, avait écrit des lettres louangeuses à Reuchlin et à Érasme (1518, 1519). La réponse de ce dernier est froide et significative (1319). « Je me réserve tout entier pour mieux aider à la renaissance des belles-lettres; et il me semble que l'on avance plus par une modération politique (modestià civili) que par l'emportement. C'est ainsi que le Christ a amené le monde sons son obéissance; c'est ainsi que Paul a aboli la loi judaïque en tirant tout à l'interprétation. Il vaut mieux crier contre ceux qui abusent de l'autorité des prétres que contre les prêtres eux-mêmes. Il en faut faire autant à l'égard des rois. Au lieu de jeter le mépris sur les écoles, il faut les ramener à de plus saines études. Lorsqu'il s'agit de choses trop eufoncées dans les esprits pour qu'on puisse les en arracher d'un sent coup, il faut procéder par la discussion et par une argumentation serrée et puissante, plutôt que par affirmations... Il faut toujours prendre garde de ne rien dire, de ne rien faire d'un air d'arrogance ou de révolte; telle est, selon moi, la méthode qui convient à l'esprit du Christ. Ce que j'en dis n'est pas pour vous enseigner ce que vous devez faire, mais pour que vous fassiez tonjours comme vous faites. »

Ces timides ménagements n'étaient point à l'uage d'un tel homme ni d'un tel moment. L'entrainement était immense. Les nobles et le peuple, les châteaux et les villes libres, rivalisaient de zèle et d'enthousiasme pour Luther. A Nuremberg, à Strasbourg, à Mayence même, on s'arrachaît ses

moindres pamphlets. La feuille, tout humide, était apportée sous le manteau, et passée de boutique en hontique. Les prétenticux littérateurs du compagnonnage allemand, les ferblantiers poètes, les cordonniers hommes de lettres, dévoraient la bonne nouvelle. Le hon Hans Sachs sorfait de sa vulgarité ordinaire, il laissait son soulier commencé, il éerivait ses meilleurs vers, sa meilleure pièce. Il chantait à demi-voix, le rossignol de Wittemberg, dont la voix retentit parfout...

Rien ne seconda plus pnissamment Luther que le zèle des imprimeurs et des libraires pour les idées nouvelles. « Les livres qui lui étaient favorables, dit un contemporain, étaient imprimés par les typographes avec un soin minutieux, souvent à leurs frais, et à un grand nombre d'exemplaires. Il y avait une foule d'anciens moines qui, rentrés dans le siècle, vivaient des livres de Luther, et les colportaient par toute l'Allemagne. Ce n'était qu'à force d'argent que les catholiques pouvaient faire imprimer leurs ouvrages, et l'on y laissait tant de fautes, qu'ils semblaient écrits par des ignorants et des barbares. Si quelque imprimeur plus consciencieux y apportait plus de soin, on le tourmentait, on se riait de lui dans les marchés nublics et aux foires de Francfort, comme d'un papiste, d'un esclave des prêtres: »

Quel que fut le zèle des villes, c'était surtout à la noblesse que Luther avait fait appel, et elle y répondait avec un zèle qu'il était souvent contraint de modérer lui-meme. En 1519, il écrivit en latin que Défense des articles condamnés par la bulle de Léon X, et il la dédic dans ces termes au seigneur Fabien de Feilitsch: « Il nous a paru convenable de vous éerire désormais à vous autres laïques, nouvel ordre de ciercs, et de débuter heureusement, s'il platt à Dicu, sous les favorables anspices de ton nom. Que cet écrit me recommande donc, ou plutot qu'il recommande la doctrine chrétienne à toi et à toute votre noblesse, » Il avait envie de dédier la traduction de cet ouvrage à Franz de Sickingen, et quelque autre aux comtes de Mansfeld ; il s'en abstint, dit-il, « de crainte d'éveiller la jalousie de beaucoup d'autres, et surtout de la noblesse franconienne. » La même année il publiait son violent pamphlet : A la noblesse chrétienne d'Allemagne sur l'amélioration de la chrétienté. Quatre mille exemplaires furent enlevés en un instant.

Les principaux des nobles, amis de Luther, étaient Sylvestre de Schauenberg, Franz de Siekingen, Taubenheim et Ulrieh de Hutten. Schauenberg avait confié son jeune fils aux soins de Melanchton, et offrait de prêter main-forte à l'électeur de Saxe, en eas qu'il vint en périj pour la cause de la Réforme. Taulenhelim et d'antres envoyaient de l'argent à Luther. « J'ai recu cent pièces d'or que m'envoie Taubenheim ; Schart m'en a aussi donné cinquante, et je commence à craindre que Dieu ne me paye ici-has; mais j'ai protesté que je ne voulais pas être ainsi gorgé, ou que j'allais tout rendre, » Le margrave de Brandchourg avait sollicité la faveur de le voir ; Sickingen et Hutten lui promettaient leur appui envers et contre tous. « Hutten, dit - il en septembre 1520, m'a adressé une lettre brûlante de colère contre le pontife romain; il écrit qu'il va tomber de la plume et de l'épée sur la tyrannie sacerdotale; il est outré de ce que le pape a essavé contre lui le poignard et le poison, et a mandé à l'évêque de Mayence de le lui envoyer à Rome, pieds et poings liés, » «Tu vois, dit-il encore, ce que demande Hutten; mais je ne voudrais pas qu'on fit servir à la cause de l'Évangile la violence et le meurtre. Je lui ai écrit dans ce sens. n

Cependant l'Empereur venait de sommer Luther de gomparattre à Worms devant la diète impériale; les deux partis allaient se trouver en présence, amis et ennemis.

« Plut à Dieu, disait Hutten, que je pusse assister à la diète, je mettrais les choses en mouvement, j'exciterais bien vite quelque tumulte.» Le 20 avril, il écrit à Luther : « Quelles atrocités ai-je apprises! Il n'y a point de furie comparable à la fureur de ces gens. Il faut en venir, je le vois, aux glaives, aux arcs, aux flèches, aux canons. Toi, père, fortific ton courage, moque-toi de ces bêtes sauvages. Je vois s'acerottre chaque jour le nombre de tes partisans; tu ne manqueras pas de défenseurs. Un grand nombre sont venus vers moi, disant : Plaise à Dieu qu'il ne faiblisse pas , qu'il réponde avec courage, qu'il ne se laisse abattre par aucune terreur! » En même temps Hutten envoyait partout des lettres aux magistrats des villes, pour former une ligue entre elles et les nobles du Rhin , c'està-dire pour les armer contre les princes ecclésiastiques1. Il écrivait à Pirkeimer, l'un des principaux magistrats de Nuremberg :

« Excite le courage des tiens; j'ai quelque espérance que vous trouveræ,des partisans dans les villes qu'amine l'amour de la liberté. Fraza de Sickingen est pour nous; il hrûle de zèle. Il s'est pénétré de Luther. Je lui fais lire à tahle ses opuscules. Il a juré de ne point manquer à la cause de la liberté; et ce qu'il a dit, il le fera. Préche pour lui près de tes concitoyens. Il n'y a point d'âme plus grande en Allemagne. »

l Voyez dans nos Éclaircissements le dialogue des volcurs, composé par Hutten, dans le but de réunir les nobles et les bourgeois contre les prêtres.

Jusque dans l'assemblée de Worms il y avait des partisans de Luther, « Quelqu'un, en pleine diète, a montré un écrit portant que quatre cents nobles ont juré de le défendre ; et il a ajouté Buntschuh , Buntschuh (c'était, comme on verra, le mot de ralliement des paysans insurgés). Les catholiques n'étaient même pas très-surs de l'Empereur. Hutten écrit, durant la diète : « César, dit-on, a résolu de prendre le parti du pape. » Dans la ville, parmi le peuple, les luthériens étaient nombreux. Hermann Busch écrit à Hutten qu'un prêtre, sorti du palais impérial avec deux soldats espagnols, voulut, aux portes mêmes du palais, enlever de force quatre-vingts exemplaires de la Captivité de Babylone, mais qu'il fut bientôt obligé de se réfugier dans l'intérieur du palais. Cependant, pour le décider à prendre les armes, il lui montre les Espagnols se promenant tout fiers sur lenrs mules dans les places de Worms, et la foule intimidée qui se retire.

Le biographe hostile de Luther, Cochlæus, raconte d'une manière satirique le voyage du réformateur.

« On lui prépara, dit-il, un chariot, en forme de litière bien fermée, où il était parfaitement à l'abri des injures de l'air. Autour de lui étaient de doctes personnes, le prévôt Jonas, le docteur Schurf, le théologien Amsdorf, etc. Partout où il passait il y avait un grand concours de peuple. Dans les hôtelleries, honne chère, de joyeuses libations, même de la musique. Luther lui-même, pour attirer les yeux, jouait de la harpe comme un autre Orphée, un Orphée tondu et encapuchonné. Bien que le sauf-conduit de l'Empereur portât qu'il ne prêcherait point sur sa route, il prêcha eependant à Erfurt, le jour de la Quasimodo, et fit imprimer son sermon. » Ce portrait de Luther ne s'accorde pas trop avec celui qu'en a fait un contemporain quelque temps avant la diète de Worms.

« Martin est d'une taille moyenne; les soucis et les études l'ont maigri au point que l'on pourrait compter tous les os de son corps. Cependant il est encore dans la force et la verdeur de l'âge. Sa voix est claire et percante. Puissant dans la doctrine, admirable dans la connaissance de l'Écriture, dont il pourrait presque citer tous les versets les uns après les antres, il a appris le grec et l'héhreu pour comparer et juger les traductions de la Bible. Jamais il ne reste court; il a à sa disposition un monde de choses et de paroles (sylva ingens verborum et rerum). Il est d'un commerce agréable et facile; il n'a jamais dans son air rien de dur, de sourcilleux ; il sait même se prêter aux plaisirs de la vie. Dans les réunions il est gai, plaisant, montrant partout une parfaite sécurité et faisant toujours bon visage, malgré les atroces menaces de ses adversaires.

Aussi est-il difficit de croire que cet homme entreprenne de si grandes choses sans la protection divine. Le seul reproche que presque tout le monde lui fait, c'est d'être trop mordant dans ses réponses, de ne reculer devant aucune expression outrageante. »

Nous devons à Luther lui-même un beau récit de ce qui cut lieu à la diète, et ce récit est généralement conforme à ceux qu'en ont faits ses ennemis.

- « Lorsque le héraut m'eut cité le mardi de la semaine sainte, et m'eut apporté le sauf-conduit de l'Empereur et de plusieurs princes, le même sauf-conduit fut, le lendemain mercredi, violé à Worms, où ils me condamnèrent et brûlèrent Ines livres. La nouvelle m'en vint lorsque j'étais à Erfurt. Dans toutes les villes la condamnation était déjà publiquement affichée, de sorte que le héraut lui-même me demandait si je songeais encore à me rendre à Worms?
- » Quoique je fusse effrayé et tremblant, je lui répondis : Je veux m'y rendre, quand même il devrait s'y trouver autant de diables que de tuiles sur les toits! Lors done que j'arrivai à Oppenheim près de Worms, mattre Bueer vint me trouver, et me détourna d'entrer dans la ville. Sglapian, confesseur de l'Empereur, était venu le trouver et le prier de m'avertir que je n'entrasse point d'worms; ear je devais y être hrûlé! Je ferais mieux, disait-il, de m'arrêter dans le voisinage ehez Franz de Sickingeu, qui me recevrait volontiers.
- " Les misérables faisaient tout cela pour m'empécher de comparaître; car, si Javais tardé troi, jours, mon sauf-conduit n'eût plus été valable, ils m'auraient fermé les portes, ne m'auraient point écouté, mais condamné tyranniquement. J'avançai donc dans la simplicité de non œur, et lorsque je fus en vue de la ville, j'écrivis sur l'heure à Spaalatin que j'étais arrivé, en lui demandant où je devais loger. Ils s'étonnèrent tous de mon arrivée imprévue; çar ils pensaient que je serais resté dehors, arrêté par la ruse et par la terreure.
- » Deux de la noblesse, le seigneur de Hirsfeld et Jean Schott, vinrent me prendre par ordre de l'électeur de Saxe et me conduisirent chez eux. Mais, aucun prince ne vint me voir, seulement des contes et des nobles qui me regardaient beaucoup. C'étaient ceux qui avaient présenté à Sa Majesté Impériale les quatre cents articles contre les ecclésiastiques, en priant qu'on réformàt les alus; sinon qu'ils le feraient eux-mèmes. Ils en ont tous été délivrés par mon évangile.
  - » Le pape avait éerit à l'Empereur de ne point
- 1 Il se trouvait à la diète, ontre l'Empereur, six électeurs, un archiduc, deux landgraves, cinq margraves,

- observer le sauf-conduit. Les évêques y poussaient; mais les princes et les états n'y voulurent point consentir; car il en fût résulté bien du bruit. Javais tiré un grand éclat de tout cela; ils devaient avoir peur de moi plus que je n'avais d'eux. En effet le landgrave de Hesse qui était encore un jeune seigneur, demanda à m'entendre, vint me trouver, causa avec moi, et me dit à la fin : Cher doeteur, si vous avez raison, que notre Seigneur Dieu vous soit en aide!
- » J'avais écrit, des mon arrivée, à Sglapian, confesseur de l'Empereur, en le priant de vouloir bien venir me trouver, selon sa volonté et sa commodité; mais il ne voulut pas; il disait que la chose serait inutile.
- » Je fus ensuite cité et je comparus devant tout le conseil de la diète impériale dans la maison de ville, où l'Empereur, les diecteurs et les princes étaient rassemblés ¹. Le docteur Eek, official de l'évêque de Trèves, commença, et me dit : Martin, tu es appelé ici pour dire si tu reconnais pour tiens les livres qui sont placés sur la table. Et il me les moutrait. Je le crois, répondis-je. Mais le docteur, Jérôme Schurf ajonta sur-le-champ: Qu'on lise les titres. Lorsqu'on les eut lus, je dis : Oui, ces livres sont les miens.
- » Il me demanda encore : Veux-tu les desavouer? Je répondis : Très-gracieux seigneur Empereur , quelques-uns de mes écrits sont des livres de controverse, dans lesquels j'attaque mes adversaires. D'autres sont des livres d'enseignement et de doctrine. Dans eeux-ci je ne-puis , ni ne veux rien rétracter , car c'est parole de Dien. Mais ponr mes livres de controverse, si j'ai été trop violent contre quelqu'un , si j'ai été trop loin, le veux bien me laisser instruire, pourvu qu'on me donne le temps d'y penser. On me donna un jour et nue nuit.
- » Le jour d'après, je fus appelé par les évèques et d'autres qui devaicut traiter avec moi pour que je me rétractases. Je leur dis : La parole de Dieu n'est point ma parole; c'est pourquoi je ne puis l'abandonner. Mais, dans ce qui est au delà, je veux étre obiessant et docibe. Le margrave Joachim prit alors la parole, et dit : Seigneur docteur, autant que je puis comprendre, votre pensée est de vous lafisser conseiller et instruire, hors les seuls points qui touchent l'Écriture? Oui, répondis-je, c'est ce que je veux.
- » Ils me dirent alors que je devais m'en remettre à la majesté impériale; mais je n'y consentis point. Ils me demandaient s'ils n'étaient pas eux - mêmes

vingt-sept dues et un grand nombre de comtes, d'archevéques, d'évêques, etc.; en tout deux cent six personnes. des chrétiens qui pussent décider de telles choses? A quoi je répliquai : Oui, pourvu que ce soit saus faire tort ui ofiense à l'Écriture, que je veux maintenir. Je ne puis abandouner ce qui n'est pas mien. —Ils insistaient : Vous devez vous reposer sur nous et croîre que nous déciderons bien. — Je ne suis pas fort porté à eroire que ceux-là décideront pour moi contre cux-mêmes, qui viennent de me condamner déjà, lorsque j'étais sous le sauf-conduit, Mais voyez ce que je veux faire; agissez avec moi comme vous voudrez; je consens à renoncer à mon sauf-conduit, et à vous l'abandonner. Alors le seigneur Frédérie de Feilitseh se mit à dire : Eu voilà vérilablement assez, si ce n'est trop.

- » Ils dirent ensuite : Abandonnez-nous au moins quelques articles. Je répondis : Au nom de Dieu, je ne veux point défendre les articles qui sont étrangers à l'Écriture. Aussitôt deux évêques allèrent dire à l'Empereur que je me rétractais. Alors l'évegne \*\*\* envoya vers moi, et me fit demander si j'avais consenti à m'en remettre à l'Empereur et à l'Empire? Je répondis que je ne le voulais pas, et que je n'y avais jamais consenti. Ainsi, je résistais seul contre tous. Mon docteur et les autres étaient mécontents de ma ténacité. Onelques - uns me disaient que si je voulais m'en remettre à eux, ils abandonneraient et céderaient en retour les articles qui avaient été condamnés au concile de Constance. A tout cela je répondais : Voici mon corps et ma vie.
- » Cochlæus vint alors, et me dit: Martin, si tu ctoi. Je l'aurais fait dans ma simplicité, mais le docteur Jérôme Schurf répondit en riant et avec ironie: 20ú, vraiment, éest cela qu'il faudrait. Ce n'est pas une offre inégale; qui serait si sot!... Ainsi je restai sous le sauf-conduit. Quelques bonc compagnons s'étaient déjà clancés en disant: Comment! yous l'emmèneriez prisonnier? Cela ne saurait étre.
- » Sur ces entrefaites, vint un docteur du margrave de Bade, qui essaya de m'èmouvoir avec de grands mots: Je devais, disait-il, beaucoup faire, heaucoup céder pour l'amour de la charité, a fin que la paix et l'union subsistassent, et qu'il n'y eut pas de soulèvement. On était obligé d'obéir à la majesté impériale, comme à la plus haute autorité; on devait soigneusement éviter de faire du seanalde dans le monde; par conséquent, je devais me rétracter.—Je veux de tout mon cœur, répondisje, au nom de la charité, obéir et tout faire, en ce qui n'est point contre la foi et l'honneur de Christ.
- » Alors le chancelier de Trèves me dit : Martin, tu es désobéissant à la majesté impériale; c'est pourquoi il t'est permis de partir, sous le sauf-con-

- duit qui t'a été donné. Je répondis : Il s'est fait comme il a plu au Seigneur. Et vous, à votre tour, considèrez où vous restez. Ainsi, je partis dans ma simplicité, sans remarquer ni comprendre toutes leurs finesses.
- n Ensuite ils exécutérent le eruel édit du ban, qui donnait à chacun occasion de se venger de ses ennemis, sons prétexte et apparence d'hérésie luthérienne, et cependant il a bien fallu à la fin que les tyrans révoquassent ec qu'ils avaient fait.
- » C'est ainsi qu'il m'advint à Worms, où je n'avais pourtant de soutien que le Saint-Esprit, »

Nous trouvons d'autres détails eurieux dans un réeit plus étendu de la conférence de Worms, écrit immédiatement après, et qui peut-être est de Luther; cependant il y parle à la troisième personne.

« Le leudemain de l'arrivée de Luther à Worms. à quatre heures de l'après-midi, le mattre des cérémonies de l'Empire, et le héraut qui l'avait accompagné depuis Wittemberg, vinrent le prendre dans son hôtellerie dite la Cour Allemande, et le conduisirent à la maison de ville par des passages secrets, pour le soustraire à la foule qui s'était rassemblée sur le chemin. Il y en eut beaucoup, malgré cette précaution, qui accouraient aux portes de la maison de ville, et voulaient y pénétrer avec Luther; mais les gardes les repoussaient, Beaucoup étaient montés sur les toits pour voir le doctenr Martin, Lorsqu'il fut entre dans la salle, plusieurs seigneurs vinrent successivement lui adresser des paroles d'encouragement : « Sovez intrépide, lui disaient-ils, parlez en homme, et ne craignez pas eeux qui peuvent tuer les corps, mais qui sont impuissants contre les âmes, » « Moine, dit le fameux capitaine George Frundsberg, en lui mettant la main sur l'épanle, prends-y garde, tu vas faire un pas plus périlleux que nous autres n'en avons jamais fait. Mais si tu es dans le hon chemin. Dieu ne l'abandonnera pas, » Le due Jean de Weimar lui avait donné l'argent nécessaire à son voyage.

a Luther fit ses réponses en latin et en allemand. Il rappela d'abord que dans ses ouvrages il y avait des choses approuvées même de ses adversaires, et que sans doute ce n'était pas cette partie qu'il s'agissait de révoquer; puis il continua ainsi: «La seconde partie de mes livres comprend ceux dans lesquels) ai attaqué la papauté etles papistes, comme ayant, par une fausse doctrine, par une vie et des exemples pervers, désolé la chrétienté dans les choses du corps et dans celles de l'âme. Or, personne ne peut nier, etc... Cependant les papes ont enseigné eux-mêmes dans leurs décrétales que les constitutions du pape, qui seraient contraires à l'Évangile ou aux Pères, devaient être regardées

comme fausses et non valables. Si donc je révoquais cette partie, je ne ferais que fortifier les papistes dans leur tyraunie et leur oppression, et ouvrir portes et fenétres à leurs horribles impiétés... On dirait que j'ai révoqué mes acensations contre eux sur l'ordre de Sa Majesté Impériale et de l'Empire. Dieu! quel manteau ignominieux je deviendrais pour leur perversité et leur tyrannie!

- » La troisième et dernière partie de mes livres est de nature polémique. J'avoue que j'y ai souvent été plus violent et plus âpre que la religion et ma robe ne le veulent. Je ne me donne pas pour un saint. Ce n'est pas non plus ma vie que je discute devant vous, mais la doctrine de Jésus Christ. Néanmoins, je ne erois pas qu'il me eonvienne de rétraeter ecei plus que le reste, car ici encore, je ne ferais qu'approuver la tyrannie et l'impiété qui ravagent le peuple de Dieu.
- » Je ne suis qu'un homme. Je ne puis défendre ma doetrine autrement que n'a fait mon divin Sauveur; quand il fut frappé par l'officier du grand prêtre, il lui dit : « Si j'ai mal parlé, faites voir ee que j'ai dit de mal. »
- » Si donc le Seigneur lui-même a demandé à être interrogé, et même par un méchant esclave, à combien plus forte raison moi, qui ne suis que terre et eendre, et qui puis me tromper facilement, ne devrais-je pas demander à me justifier sur ma doctrine ?... Si les témoignages de l'Écriture sont contre moi, je me rétracterai de grand cœur, et je serai le premier à jeter mes livres au feu... Craignez que le règne de notre jeune et tant louable empereur Charles (lequel est maintenant, avec Dieu, un grand espoir pour nous), ne eommence ainsi d'une manière funeste, et n'ait une suite et une fin également déplorables !... Je supplie done en toute humilité Votre Majesté Impériale et Vos Altesses Électorales et Seigneuriales, de ne pas vouloir se laisser indisposer contre ma doctrine sans que mes adversaires aient produit de justes raisons contre
- » Après ce discours, l'orateur de l'Empereur se leva vivement et dit que Luther était resté à coté de la question, qu'on ne pouvait remettre en donte ee qui avait été une fois décidé par les eoneiles, et qu'on lui demandait en eonséquence de dire tout simplement et uniment s'il se rétractait ou non.
- implement et uniment s'il se rétractait ou non.

  » Alors Luther reprit la parole en ces termes :
- « Puis done que Votre Majesté Impériale et Vos Altesses demandent de moi une brève et simple réponse, j'en vais donner une qui n'aura ni dents ni cornes : Si l'on ne peut me convaincre par la sainte Écriture ou par d'autres raisons elaires et incontestables (car je ne juis m'en rapporter uniquement ni au pape ni aux conciles qui ont si sonvent failli),

- je ue pnis. je ue veux rien révoquer. Les témoiguages que j'ai cités n'ont pu être réfutés, ma conscience est prisonnière dans la parole de Dieu; l'on ne peut conseiller à personne d'agir coutre sa conscience. Me voici done, je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. Amen. »
- » Les électeurs et états de l'Empire allèrent se consulter sur cette réponse de Luther. Après une longue délibération de leur part, l'official de Trèves fut chargé de la réfuter. « Martin , dit-il , tu u'as point répondu avec la modestie qui convient à la question qui l'a été posée... A quoi bon disenter de nouveau des points que l'Église et les canciles out endamnés depuis tant de siécles? ». Si ceux qui se mettent en opposition avec les conciles voulaient forcer l'Église à les convaincre avec des livres , il n'y aurait plus rien de certain ui de définitif daus la chrétienté. C'est pourquoi Sa Majesté demande que tu répondes tout simplement par oui ou par nons it u veux révoquer. »
- » Abors Luther pria l'Empereur de ne point sonfrir qu'on le contraignt à se rétracter contrairement à sa conscience, et sans qu'on lui eut fait voir qu'il était dans l'erreur. Il ajouta que sa réponse n'était point sophistique, que les conciles avaient souvent pris des décisions contradictoires, et qu'il était prêt à le prouver. L'official répondit brievement qu'on ne pouvait prouver ces contradictions, mais Luther persista et offrit d'en donner les preuves.
- » Cependant comme le jour tombait et qu'il commençait à faire sombre, l'assemblée se sépara. Les Espagnols se moquérent de l'homme de Dien et l'injurièrent quand il sortit de la maison de ville pour retouruer à son hôtellerie.
- » Le lendemain l'Empereur envoya aux électeurs et états, pour en délibérer, l'aete du ban impérial contre Luther et ses adhérents. Le sauf-conduit néanmoins était maintenu dans eet aete.
- » Dans la dernière eonférence, l'archevéque de Trèves demanda à Luther quel eonseil il donnerait lui-même pour terminer eette affaire. Luther répondit: « Il n'y a iei d'autre conseil à donner que celui de Gamaliel dans les Actes des Apôtres: Si eette œuvre vient des hommes, elle périra; si, de Dieu, vous n'y pouvez rien. »
- "a' Peu après, l'official de Trèves vint porter à Luther dans son hôtellerie le sauf-conduit impérial pour son retour. Il avait vingt jours pour se rendre en lieu de sûreté, et il lui était enjoint de ne point précher, ni autrement exciter le peuple sur sa route. Il partit le lendemain, 26 avril. Le héraut l'escorta sur un ordre verbal de l'Empereur.
  - » Arrivé à Friedhourg, Luther écrivit deux let-

tres, l'une à l'Empereur, l'autre aux électeurs et états assemblés à Worms. Dans la première, il exprime son regret d'avoir été dans la nécessité de désobéir à l'Empereur. « Mais , dit-il , Dieu et sa parole sont au-dessus de tous les hommes, » Il regrette aussi de n'avoir pu obtenir qu'on discutât les témoignages qu'il avait tirés de l'Écriture, abut toute autre assemblée que l'on désignera, et à se soumettre en toutes choses sans exception, pourvu que la parole de Dieu ne reçoive aucune atteinte. La lettre aux électeurs et états est écrite dans le même sens.

» (A Spalatin.) » Tu ne saurais croire avec quelle civilité n'a reçu l'abbé de Hirsfeld. Il a envoyé audevant de nous, à la distance d'un grand mille, son chancelier et sou trésorier, et lui-même il est venu nous recevoir près de son château avec une troupe de cavaliers, pour nous conduire dans la ville. Le sénat nous a reçus à la porte. L'abbé nous a splendidement traités dans son monastère, et m'à couché dans son lit. Le cinquième jour, a u matin, ils me forcèrent de faire un sermon. J'eus beau représenter qu'ils perdraient leurs régales, si les Impériaux allaient traiter cela de violation de la foi jurée, parce qu'ils m'avaient enjoint de ne pas précher sur ma route. Je dissis pourtant que je n'avais jamais consenti à lier la parole de Dieu : ce qu'est vais.

» Je préchai également à Eisenach, devant un curé tout tremblant, et un notaire et des témoins qui protestaient, en s'excusant sur la crainte de leurs tyrans. Ainsi, tu entendras peut-être dire à Worms que j'ai violé ma foi; mais je ne l'ai pas violée. Lier la parole de Dieu, c'est une condition qui n'est pas en mon pouvoir.

» Enfin, on vint à pied d'Eisenach à notre ren-

contre, et nous entrâmes le soir dans la ville; tous noscompagnons étaient partislematin avec Jérôme.

» Pour moi, j'allais rejoindre ma chair (ses parents) en traversant la foret, et je venais de les quiter pour me diriger sur Walterhausen, lorsque, peu d'instants après, près du fort d'Altenstein, je fus fait prisonnier. Amsdorf savait sans doute qu'on me prendrait, mais il ignore où l'on me garde.

» Mon frère, ayant vu à temps les cavaliers, sauta à bas de la voiture, et sans demander congé, il arriva à pied, sur le soir, m'a-t-on dit, à Walterhausen. Moi, on m'ota mes vêtements pour me faire mettre un habit de chevalier, et je me laissai croître les gheveux et la barbe. Tu ne m'aurais pas reconnu sans peine, car depuis longtemps je ne me reconnais pas moi-même. Me voilă maintenant vivant dans la liberté chrétienne, affranchi de toutes les lois du tvran. 9 (14 mai.)

Conduit au château de Wartbourg, Luther ne savait trop à qui il devait attribuer la douce et honorable captivité dans laquelle il se voyait retenu. Il avait renvoyé le héraut qui l'escortait à quelques lieucs de Worms, et ses ennemis en ont conclu qu'il s'attendait à son culèvement. Le contraire ressort de sa correspondance. Cependant un cri de douleur s'élevait par toute l'Allemagne. On croyait qu'il avait péri ; on accusait l'Empercur et le pape. Dans la réalité, c'était l'électeur de Saxe, le protecteur de Luther, qui, s'effrayant de la sentence portée contre lui, et ne pouvant ni le soutenir, ni l'abandonner, avait imaginé ce moyen de le sauver de sa propre audace, de gagner du temps, tout en fortifiant son parti. Cacher Luther, c'était le sûr moven de porter au comble l'exaltation de l'Allemagne et ses craintes pour le champion de la foi,

# LIVRE DEUXIÈME.

1521-1528.

### CHAPITRE PREMIER:

1521-1524.

SÉJOUR DE LUTHER AU CHATEAU DE WARTBOURG. — IL REVIERT A WITTEREERG SANS L'ALTORISATION DE L'ÉLECTEUR. — SES ÉCRITS CONTRE LE ROI D'ANGLE-TERRE, ET CONTRE LES PRINCES EN GÉRÉRAL.

Pendant qu'à Worms on s'indigne, on s'irrite d'avoir laissé échapper l'audacieux, il n'est plus temps, il plane invisible sur ses ennemis du haut du château de Wartbourg. Bel et bien clos dans son donjon, il peut à son aise reprendre sa flûte, chanter ses psaumes allemands, traduire sa Bible, foudroyer le diable et le pape.

« Le bruit se rénand, écrit Luther, que des amis envoyés de Françonie m'ont fait prisonnier. » -Et ailleurs : « On a pensé, à ce que je soupcoune, que Luther avait été tué ou condamné à un éternel silence, afin que la chose publique retombât sous la tyrannie sophistique, dont on me sait si mauvais gré d'avoir commencé la ruinc. » Luther eut soin cependant de laisser voir qu'il existait encore. Il écrit à Spalatin : « Je voudrais que la lettre que je t'envoie se perdtt par quelque adroite négligence de toi ou des tiens, pour qu'elle tombât entre les nrains de nos ennemis... Tu feras copier l'évangile que je t'envoie; il ne faut pas qu'on reconnaisse ma main. » - « J'avais résolu dans mon désert de dédier à mon hôte un livre sur les Traditions des hommes, car il me demandait que je l'instruisisse sur cette matière; mais j'ai craint de révêler par là le lieu de ma captivité. » - « Je n'ai obtenu qu'avec peine de t'envoyer cette lettre, tant on a peur qu'ils ne viennent à découvrir en quel lieu je suis... » (Juin 1521.)

« Les prêtres et les moines, qui ont fait leurs folies pendant que j'étais libre, ont tellement peur depuis que je suis captif, qu'ils commencent à adoucir les extravagauces qu'ils ont débitées contre moi, ils ne peuvent plus soutenir l'effort de la foule qui grossit, et ne savent par où s'échapper. Voyezvous le bras du Puissaut de Jacob, tout ce qu'il fait pendant que nous nous taisons, que nous patientons, que nous prions! Ne se vérifie-telle pas cette parole de Moïse: \*\*Pos tacebitis, et Dominus pugnabit pro vobis?\*\* Un de ceux de Rome a écrit à une luppe ¹ de Mayence: « Luther est perdu comme nous le voulions; mais le peuple est n tellement soulevé, que je crains bien que nous » ayons peine à sauver nos vies, si nous n'allons à » sa recherche, chandelles allumées, et que nous » ne le fassions revenir. »

Luther date ses lettres: De la région de l'air, de la région des oiseaux; ou bien: Du milieu des oiseaux qui chantent doucement sur le branchage et louent Dieu jour et nuit de toutes leurs forces; ou encore: De la montagne, de l'éte de Patmos.

C'est de là qu'il répand dans des lettres tristes et éloquentes les pensées qui viennent remplir sa solitude (ex eremo meá), « Que fais-tu maintenant, mon Philippe, dit-il à Mclanchton? est-ce que tu ne pries point pour moi?... Quant à moi, assis tout le jour, je me mets devant les veux la figure de l'Église, et je vois cette parole du psaume exxxviii : Numquid vanè constituisti omnes filios hominum? Dieu! quel horrible spectre de la colère de Dicu, que ce règne abominable de l'antechrist de Rome! Je prends en haine la dureté de mon cœur, qui ue se résout pas en torrents de larmes pour pleurer les fils de mon peuple égorgé. Il ne s'en trouve pas un qui se lève et qui tienne pour Dieu, ou qui fasse de soi un rempart à la maison d'Israël, dans ce jour suprême de la colère. O règne du pape, digne de la lie des siècles! Dieu ait pitié de nous! » (12 mai.)

« Quand je considère ces temps horribles de co-

<sup>1</sup> Cette désignation des dignitaires de l'Église, fait penser aux oiseaux merveilleux de Rabelais, les papegois, érégois, etc. lère, je ne demande rien que de trouver dans mes veux des fleuves de larmes pour pleurer la désolation des âmes, que produit ce royaume de péché et de perdition. Le monstre siège à Rome, au milieu de l'Église, et il se proclame Dieu; les pontifes l'adulent, les sophistes l'encensent, et il n'estrien que ne fassent pour lui les hypocrites. Cependant l'enfer épanouit son cœur, et ouvre sa gueule immense : Satan se joue dans la perdition des âmes, Moi, je suis assis tout le jour, à boire et à ne rien faire. Je lis la Bible en gree et en bébreu. J'écrirai quelque chose en allemand sur la liberté de la confession auriculaire. Je continuerai anssi le psantier et les commentaires (postillas), dès que j'aurai reçu de Wittemherg ce dont j'ai besoin, entre autres choses le Magnificat que j'ai commencé. » (24 mai.) Cette solitude mélancolique était pour Luther pleine de tentations et de troubles. Il écrit à Melanchton : « Ta lettre m'a déplu à double titre ; d'abord parce que je vois que tu portes la eroix avec impatience, que tu cèdes trop aux affections, que tu es tendre selon ta coutume; ensuite, parce que tu m'élèves trop haut, et que tu tombes dans une grande erreur en m'attribuant tant de choses, comme si je prenais tant de sonci de la cause de Dieu. Cette haute opinion que tu as de moi me confond et me déchire, quand je me vois insensible et endurci, assis dans l'oisiveté, ô douleur! rarement en prières, ne poussant pas un gémissement pour l'Église de de Dien. Que dis-je! ma chair indomptée me brûle d'un fen dévorant. En somme, moi qui devais être consumé par l'esprit, je me consume par la chair, la luxure, la paresse, l'oisiveté, la somnolence; est-ce donc parce que vous ne priez plus pour moi, que Dieu s'est détourné de moi? C'est à toi de prendre ma place, toi micux doué de Dieu, et qui lui es plus agréable.

» Voilà déjà huit jours que je n'écris pas, que je ne prie pas, que je n'échdie pas, soit tentations de la chair, soit autres ennuis qui me tournentent. Si les choses ne vont pas mieux, j'entrerai publiquement à Erfurt: tu m'y verras can je t'y verrai; car je consulterai les médecins ou les chirurgiens. » Il était malade alors, et souffrait cruellement; il décrit son mal dans des termes trop naifs, et on peut dire trop grossiers, pour que nous puissions les traduire. Mais ses souffrances spirituelles étaient plus vives encore et plus profondes. (13 juillet.)

« Lorsque je partis de Worms, en 1321, que je fus pris près d'Eisenach, et que j'habitai mon Patmos, le château de Warthourg, j'étais loin du monde dans une chambre, et personne ne pouvait venir à moi que deux jeunes garçons nobles qui m'apportaient à manger et à hoire deux fois le jour. Ils m'avaient acheté un sac de noisettes que j'avais mis dans une caisse. Le soir, lorsque je fus passé dans l'autre chambre, que j'eus éteint la lunière, et que je me fus couché, il me sembla que les noisettes se mettaicht en mouvement, se heurtaient bien fort l'une contre l'autre, et venaient cliqueter contre mon lit. Je ne m'en inquiétai point. Plus tard, je me réveillai; il se faisait sur l'escalier un grand bruit comme si l'on eût jeté dn haut en bas une centaine de tonneaux. Je savais bien cependant que l'escalier était fermé avec des chaînes et une porte de fer, de sorte que personne ne pouvait monter. Je me levai pour voir ce que c'était, et je dis : Est-ce toi?... Eh bien! soit ... Et je me recommandai an Seigneur Christ dont il est écrit, Omnia subjecisti pedibus ejus, comme dit le viir psaume, et je me remis au lit. - Alors vint à Eisenach la femme de Jean de Berblihs. Elle avait soupconné que j'étais au château, et elle aurait voulu me voir; mais la chose était impossible. Ils me mirent alors dans une autre partie du château, et placèrent la dame de Berblibs dans la chambre que j'occupais, et elle entendit la nuit tant de vacarme, qu'elle crut qu'il y avait mille diables. »

Luther trouvait peu de livres à Wartbourg, Il se mit avec ardeur à l'étude du grec et de l'hébreu ; il s'occupa de répondre au livre de Latonus, si prolixe, dit-il, et si mal écrit. Il traduisit en allemand l'apologie de Melanchton contre les théologiens de Paris, en y ajoutant un commentaire (tuam in asinos parisienses apologiam cum illorum insanià statui vernaculè dare adjectis annotationibus). (15 juillet.) Il déployait alors une activité extraordinaire, et du hant de sa montagne inondait l'Allemagne d'écrits : « J'ai publié un petit livre contre celui de Catharinus sur l'Antechrist, un traité en allemand sur la confession, le psaume LXVII expliqué en allemand, le cantique de Marie expliqué en allemand, le psaume xxxvii de même, et une consolation à l'église de Wittemberg.

» J'ai sous presse un commentaire en allemand des épitres et évangiles de l'année; j'ai également terminé une réprimante publique au cardinal de Mayence sur l'idole des indulgences qu'il vient de relever à Halle, et une explication de l'évangile des dix lépreux; le tout en allemand. Je suis né pour mes Allemands, et je veux les servir. J'avais commencé en chaire, à Wittemberg, une amplification populaire sur les deux Testaments, et j'étais parvenu, dans la Genése, au xxxur chapitre, et dans l'Évangile, à saint Jean-Baptiste. Je me suis arrêté là. » (1º novembre.)

« Je suis dans le tremblement, et ma conscience me trouble, parce qu'à Worms, cédant à ton conseil et à celui de tes amis, j'ai laissé faiblir l'esprit en moi, au lien de montrer un Élie à ees idoles. Ils en entendraient bien d'autres, si je me trouvais encore une fois devant eux. » (9 septembre.)

L'affaire de l'archevêque de Mayence, à laquelle il est fait allusion dans la lettre que nous venons de eiter, mérite que nous y insistions. Il est curieux de voir l'énergie qu'y déploie Luther, et comme il y traite en mattre les puissances, le cardinal archeveque, et l'électeur lui-même, Spalatin lui avait écrit pour l'engager à supprimer sa réprimande publique à l'archevèque. Luther lui répond : « Je ne sais si jamais lettre m'a été plus désagréable que ta dernière; non-seulement j'ai différé ma réponse, mais j'avais résolu de n'en pas faire. D'abord je ne supporterai pas ec que tu me dis, que le prince ne souffrira point qu'on écrice contre le Mayençais, et qu'on trouble la paix publique : ic vous anéantirais plutôt (perdam) toi et l'archevêque et toute créature. Tu dis fort bien qu'il ne faut pas troubler la paix publique; et tu souffriras qu'on trouble la paix éternelle de Dieu par ces œuvres impies et sacriléges de perdition? Non pas, Spalatin, non pas, prince; je résisterai de toutes mes forees, pour les brebis du Christ, à ee loup dévorant, eomme j'ai résisté aux autres. Je t'envoie done un livre contre lui, qui était déjà prêt quand ta lettre est venue : elle ne m'y a pas fait ebanger un mot. Je devais toutefois le soumettre à l'examen de Philippe (Melanchton); e'était à lui d'y changer ee qu'il cut jugé à propos. Garde-toi de ne pas le transmettre à Philippe, ou de chercher à dissuader ; la chose est décidée, on ne l'écoutera point.» (11 novembre.) Quelques jours après, il écrit à l'évêque lui-même :

- «... Celte première et fidèle exhortation que j'avais faite à votre Graee électorale, ne m'ayant valu de sa part que raillerie et ingratitude, je lui ai écrit une seconde fois, lui offrant d'accepter ses instructions et ses conscils. Quelle a été la réponse de votre Grace? dure, malhonnète, indigne d'un évêque et d'un chrétien.
- » Or, quoique mes deux lettres n'aient servi à rien, je ne me laisse point rebuter, et, conformément à l'Évangile, je vais faire parvenir à votre Grâce un troisième avertissement. Vous venez de établir à llalle l'idole qui fait perdre aux bons et simples chrétiens leur argent et leur âme, et vous avez publiquement reconnu par là que tout ce qu'avait fait Tetzel, il l'avait fait de concert avec l'archevéque de Mayence...
- "Ce même Dieu vit encore, n'en doutez pas; il saiteucore l'artderésister à un cardinal de Mayence, de celui-ci cût-il quatre empereurs de son côté. C'est son plaisir de briser les cèdres, et d'abaisser les 2. Wichtlett.

Pharaous superbes et endureis. Je prie votre Grace de ne point tenter ce Dieu.

" Penseriez-vous que Luther fût mort? Ne le eroyez pas. Il est sous la protection de ce Dieu qui déjà a humilié le pape, et tout prêt à commencer avec l'archevêque de Mayence un jeu dont peu de gens se douteront... Donné en mon désert, le dimanche après Sainte Catherine (28 nov. 1321). Votre bienveillant et sonmis, Martin Lufika. "

Le cardinal répondit humblement, et de sa propre main :

« Cher docteur, J'ai reçu votre lettre datée du dimanelle d'après la Sainte-Catherine, et je l'ai luc avec toute bienveillance et amitié. Cependant je m'étonne de son contenu, car on a remédié depuis longtemps à la chose qui vous a fait écrire.

» Je me conduirai dorénavant, Dicu aidant, de telle sorte qu'il convient à un prince pieux, chrétien et ceclésiastique. Je reconnais que j'ai besoin de la grace de Dicu, ct que je suis un pauvre homme, pécheur et faillible, qui pèche et se trompe tous les jours. Je sais qu'il n'est rien de bon en moi sans la grace de Dieu, et que je ne suis par moi-même qu'un vil fumier.

» Voilà ce que je voulais répondre à votre biencillante exhorataion, en je suis aussi disposé qu'il est possible à vous faire toute sorte de grâce et de bien. Je souffre volontiers une réprimande fraternelle et chrétienne, et jespère que le Dieu miséricordieux m'accordera sa grâce et sa force, pour vivre selon sa volonté en ceci comme dans les autres choses. Donné à Halle, le jour de Saint-Thomas (21 décembre 1321). Albertus manu proprid, »

Le prédicateur et conseiller de l'archevêque, Fabrieius Capiton, dans une réponse à la lettre de Luther, avait blamé son apreté, et dit qu'il fallait garder des ménagements avec les puissants, les exeuser, quelquefois même fermer les yeux sur leurs actes, etc... Luther replique :... « Vous demandez de la douceur et des ménagements ; je vous entends. Mais y a-t-il quelque communauté entre le chrétien et l'hypoerite? La foi ehrétienne est une foi publique et sincère; elle voit les choses, elle les proclame telles qu'elles sont... Mon opinion est qu'on doit démasquer tout, ne rien ménager, n'exeuser rien, ne fermer les yeux sur rien, de sorte que la vérité reste pure et à découvert, et comme placée sur un champ libre... Jérémie, 48 : Maudit soit celui qui est tiède dans l'œuvre du Seigneur! Autre chose est, mon cher Fabricius, de louer le vice ou l'amoindrir, autre chose de le guérir avec bonté et douceur. Avant tout, il faut déclarer hautement ee qui est juste et injuste, et ensuite, quand l'auditeur s'est pénétré de notre enseignement, il

faut l'accueillir et l'aider malgré les imperfections dans lesquelles il pourra encore retomber. Ne repoussez pas celui qui est faible dans la foi, dit saint Paul... J'espère qu'on ne pourra me reprocher d'avoir, pour ma part, manqué de charité et de patience envers les faibles... Si votre cardinal avait écrit sa lettre dans la sincérité de son cœur, o mon Dieu, avec quelle joie, quelle humilité je tomberais à ses pieds! comme je m'estimerais indigne d'en baiser la poussière! car moi-même suis-je autre chose que poussière et ordure? Ou'il accepte la parole de Dieu, et nous serons à lui comme des serviteurs fidèles et soumis... A l'égard de eeux qui persécutent et condamnent cette parole, la charité suprème consiste précisément à résister à leurs fureurs sacriléges de toutes manières.

« Croyez-vous trouver en Luther un homme qui consente à fermer les yeux; pourvu qu'on l'amuse par quelques eajoleries?... Cher Fabricius, je devrais vous répondre plus durement que je ne fais... non amour est prét à mourir pour vous, mais qui touche à la foi, touche à la prunelle de notre œil. Baillez ou honorez l'amour comme vous le vou-drez; mais la foi, la parole, vous devez l'adorer et la regarder comme le saint des saints: e'est ce que nous exigeons de vous. Attendez tout de notre amour, mais eraignez, redoutez notre foi...

» Je ne réponds point au cardinal même, ne sachant comment lui écrire, sans approuver ou reprendre sa sincérité ou son hypocrisie. C'est par vous qu'il saura la pensée de Luther... De mon désert, le jour de Saint-Antoine (17 janvier 1822).

Citous encore la préface qu'il mit en tête deson explication de l'évangile des Lépreux, et qu'il adressa à plusieurs de ses amis:

« Pauvre frère que je suis! voità que j'ai encore alluné un grand feu; j'ai de nouveau mordu un bon trou dais la poche des papistes; j'ai attaqué la confession! Que vais-je devenir désormais? Où trouverout-ils assez de soufre, de bitume, de fer et de bois, pour mettre en cendres cet hérétique empoisonné? Il faudra pour le moins entever les fendères des églises, de peur que l'espace ne manque aux prédications des saints prêtres sur l'Évangile, de est, à leurs viociférations furibondes contre Luther. Quelle antre chose prêche-raient-ils au pauvre peuple? Il faut que chacun prèche eq qu'il peut et ce qu'il sait.

"... Tuez, tuez, s'écrient-ils, tuez cet hérésiary qui veut renverser tout l'état ceclésiastique, » qui veut soulever la chrétienté entière! » J'espère que, si j'en suis digne, ils en viendront là, et qu'ils combleront en moi la mesure de leurs pères. Mais il n'est pas encore temps, mon heure n'est pas venue; il faut qu'auparavant je rende encore plus furifiuse cette race de vipères, et que je mérite loyalement de mourir par cux...»

Du fond de sa retraite, ne pouvant plus se jeter dans la mélée, il exhorte Melanchton:

«Lors même que je périrais, rien ne serait perdu pour l'Évangile, ear tu m'y surpasses aujourd'hui; tu es l'Élisée qui suceède à Élie, envelopfié d'un double esprit.

» Ne vous laissez pas abattre, mais chantez la nuit le cantique du Seigneur, que je vous ai donné: je le chanterai aussi, moi, n'ayant de souci que pour la parole. Que celui qui ignore; ignore: que celui qui périt, périsse, pourvu qu'ils ne puissent pas se plaindre que notre office leur ait manqué, » (26 mai 1321.)

On le pressait alors de donner la solution d'une question qu'il avait soulevée, et dont la décision ne pauvait sortir des controverses théologiques, la question des vœux monastiques; les moines demandaient de toutes parts à sortir, et Mélanchton n'osait rien prendre sur lui. Luther lui-même n'aborde ce sujet qu'avec hésitation.

« Yous ne m'avez pas encore convaineu qu'on doive penser de méme du vœu des prêtres et de celui des moines. Ce qui me touche beaucoup, c'est que l'ordre sacerdotal, institué de Dieu, est libre, mais non pas celui des moines, qui ont choisi leur état, et se sont offerts à Dieu de leur plein gré. Je déciderais pourtant volontiers que ceux qui n'out pas atteint l'àge du mariage, ou qui y sont encore, et qui sont entrés dans ces coupe-gorges, en peuvent sortir sans scrupule; mais je n'ose me promoneer pour ceux qui sont déjà vieux, et qui ont réeu longtemps dans cet état.

» Du reste, comme Paul donne, au sujet des prêtres, une décision très-large, en disant que ce sont les démons qui leur ont interdit le mariage, et que la voix de Paul est la voix de la majesté divine, je ne doute point qu'il ne faille la confesser hautement ; ainsi , lors même qu'au temps de leur profession, ils se seraient liés par cette prohibition du diable, maintenant qu'ils savent à quoi ils se sont liés, ils peuvent se délier en toute confiance. (1er août. ) Pour moi, i'ai souvent annulé saus scrupule des vœux faits avant l'âge de vingt aus, et je les annulerais encore, parce qu'il n'est personne qui ne voic qu'il n'y a eu là ni délibération ni connaissance, Mais j'ai fait cela pour ceux qui n'avaient pas eneore changé d'état ni d'habit; quant à ceux qui auraient déjà exercé dans les monastères les fonctions du sacrifice, je n'ai rien osé encore. Je ne sais de quel nuage m'offusquent et me tourmentent cette vanité et cette opinion humaine. » (6 aoùt 1521.)

Quelquefois il se rassure, et parle nettement :

« Quant aux vœux des religieux et des prétres, nous avons fait, Philippe et moi, une vigoureus conspiration pour les détruire et les mettre à néant... Ce malheureux cétibat des jeunes gens et des jeunes filles me révèle tous les jours tant de monstruosités, que rien ne sonne plus mal à mes oreilles que le nom de nonne, de moine, de prêtre : et le mariage me semble un paradis, même avec la dernière pauvreté, » (1er novembre.)

Préface de Luther à son livre De Votis monasticis, écrite sous forme de lettre à son père. (21 novembre 1521.)-« ... Ce n'est pas volontairement que je me suis fait moine. Dans la terreur d'une apparition soudaine, entouré de la mort et me croyant appelé par le cicl, je fis un vœu irréfléchi et forcé. Quand je te dis cela dans notre entrevue, tu me répondis : « Dieu veuille que ce ne soit pas un prestige et un fantôme diabolique! » Cette parole, comme si Dieu l'cut prononcée par ta bouche, me pénétra bientôt profondément; mais je fermai mon cœur, tant que je pus, contre toi et ta parole. De même, lorsque ensuite je te reprochai ton ressentiment, tu me fis une réponse qui me frappa comme aucune parole ne m'a frappé, et elle est toujours restée au fond de mon cœur. Tu me dis : « N'as-tu pas entendu aussi qu'on doit obéir à ses parents? » Mais l'étais endurci dans ma dévotion. et j'écoutais ce que tu disais comme ne venant que d'un homme. Cependant, dans le fond de mon àme, je n'ai jamais pu mépriser ces paroles... »

- « Il me souvient que lorsque j'eus prononcé mes vœux, le père de ma chair, d'abord très-irrité. s'écria, lorsqu'il fut apaisé : Plaise au ciel que ce ne soit pas un tour de Satan! Parole qui a jeté dans mon cœur de si profondes racines, que je n'ai jamais rien entendu de sa bouche dont l'aie gardé une plus ferme mémoire. Il me semble que Dieu a parlé par sa bouche. » (9 septembre.) Il recoinmande à Wenceslas Link qu'on laisse aux moines la liberté de sortir des couvents sans jamais contraindre personne. « Je suis sur que tu ne feras, que tu ne laisseras rien faire de contraire à l'Évangile, lors même qu'il faudrait perdre tous les monastères. Je n'aime point cette sortie turbulente dont j'ai ouï parler... Mais je ne vois pas qu'il soit bon et convenable de les rappeler, quoiqu'ils n'aient pas bien et convenablement agi. Il faudrait qu'à l'exemple de Cyrus dans Hérodote, tu donnasses la liberté à eeux qui veulent sortir, mais sans mettre personne dehors, ni retenir personne par force ... »

Il avait montré la même tolérance lorsque ceux d'Erfurt s'étaient portés à des actes de violence envers les prétres catholiques.—Carlostad, à Wittemberg, eut bientôt rempli et dépassé les instructions de Luther. « Bon Dieu! s'écrie celui-ci dans une lettre à Spalatin, nos gens de Wittemberg marieront-ils jusqu'aux moines! Quant à moi; ils ne me feront pas prendre femme.—Prends bien garde de ne pas preudre femme, afin de ne pas tombler dans la tribulation de la chaîr.» (6 août.)

Cette hésitation et ces ménagements montrent assez que Luther suivait plus qu'il ne devançait le mouvement qui entratnait tous les esprits hors des routes auciennes.

« Origène, écrit-il à Spalatin, avait un enseignemeut à part pour les femmes; pourquoi Melanehton n'essayerait-il pas quelque chose de parcil? Il le peut et le doit, car-le peuple a faim et soif, »

« Je désirerais fort que Melanehton préchat aussi quelque part en publie, dans la ville, aux jours de fétes, dans l'après-d'inée, pour tenir lieu de la boisson et du jeu : on s'habituerait aiusi à ramene la liberté, et à la faconner sur le modèle de l'Église antique,

» Car si nous avons rompu avec toutes les lois à tumaines, et secoué le joug, nous arrêterons-nous à ce que Melanchton n'est pas oint et rasé, à ce qu'il est marié? Il est véritablement prêtre; et il remplit les fonctions du prêtre, à moins que l'office du prêtre ne soit pas l'enseignement de la parole. Autrement le Christ non plus ne sera pas prêtre, puisqu'il enseigne tantot dans les synagoues, santot sur la barque, tantot sur la rivage, tantot sur la montagne. Tout rôle en tout lieu, à toute heure, il l'a rempli sans cesser d'être lui-même.

» Il faudrait que Melanchton lût au peuple l'Évangile eu allemand, comme il a commené à le lire en latin, afin de devenir ainsi peu à peu un évêque allemand, comme il est devenu évêque latin. » (9 septembre.)

Cependant l'Empereur étant occupé de la guerre contre le roi de France, l'électeur se rassura, et il fit donner à Luther un peu plus de liberté. «Je suis allé deux jours à la chasse pour voir un peu ce plaisir ¿wacrapen (doux-amer) des béros ; nous primes deux lièvres et quelques pauvres misérables perdreaux; digne occupation d'oisifs. Je théologisais pourtant au milieu des filets et des chiens; autant ce spectacle m'a causé de plaisir, autant ça été pour moi un mystère de pitée et de douleur. Qu'est-ce que cela nous représente, sinon le diable avec ses docteurs impies pour chiens, c'est-à-dire les évêques et les théologicus qui chassent ces inno-centes bestioles? Je sentais profondément ce triste mystère sur les auimanx simples et flédées.

" En voiei un autre plus atroce. Nous avions sauvé un petit lièvre vivant, je l'avais enveloppé dans la manche de ma rohe; pendant que j'étais éloigné un instant, les chiens trouvèrent le pauvre lièvre, et, à travers la rohe, lui cassèrent la jambe droite, et l'étranglèrent. Ainsi sévissent le pape et Satan pour perdre même les âmes sauvées.

» Enfin, j'en ai assez de la chasse; i'aimerais mieux, je pense, celle où l'on perce de traits et de flèches ours, loups, sangliers, renards, et toute la gent des docteurs impies... Je t'écris cette plaisanterie, afin que tu saches que vous antres courtisans, mangeurs de bêtes, vous serez bêtes à votre tour dans le paradis, où saura bien vous prendre et vous eneager, Christ, le grand chasseur. C'est vous qui êtes en jeu, tandis que vous vous jouez à la chasse, » (13 août.) - Du reste, Luther ne se déplaisait pas à Wartbourg ; il v avait trouvé un accueil libéral, où il reconnaissait la main de l'électeur. «Le mattre de ce lieu me traite beaucoup micux que je ne le mérite. » (10 juin.) « Je ne voudrais être à charge à personne. Mais je suis persnadé que je vis iei aux dépens de notre prince; autrement je n'y resterais pas une heure. On sait que s'il faut dépenser l'argent de quelqu'un , c'est celui des princes, » (15 août.)

A la fin du mois de novembre 1521, le désir de revoir et d'encourager ses disciples, lui fit faire une courte excursion à Wittemberg; mais il eut soin que l'électeur n'en sût rien. « Je lui eache, dit-il à Spalatin, et mon voyage et mon retour. Pour quel moit? e'est eq que tu comprenda sasez.»

Le motif, c'était le caractère alarmant que preserve de la Réforme entre les mains de Carlostad, des théologiens démagogues, des briseurs d'images, anabaptistes et autres, qui commençaient à se produire. « Nous avons vu le prince de ces prophètes, Claus Storek, qui marehe avec l'air et le costume de ces soidats que nous appelons landsknechts; il y en avait encore un autre en longue robe, et le docteur Gérard de Cologne. Ce Storek me semble porté par un esprit de légèreté, qui ne lni permet pas de faire grand cas de ses propres opinions. Mais Satan se joue dans ces hommes. « 14 septembre 1832».)

Luther n'attachait pas encore à ce mouvement une grande importance, « Je ne sors pas de ma retraite, écrit-il; je ne bouge pas pour ces prophètes, car ils ne m'émeuvent guère, » (17 jany, 1522.) Il chargea Melanchton de les éprouver, et c'est alors qu'il lui adressa cette belle lettre (15 janvier 1322): «Si tu veux eprouver leur inspiration. demande s'ils ont ressenti ces angoisses spirituelles et ces naissances divines, ces morts et ces enfers... Si tu n'entends que choses douces et paisibles et dévotes (comme ils disent), quand même ils se diraient ravis au troisième ciel, tu n'approuveras rien de cela. Il y manque le signe du Fils de l'homme, le βάσανος (pierre de touche), l'unique épreuve des chrétiens, la règle qui discerne les esprits. Veuxtu savoir le lieu, le temps et la manière des entretiens divins? écoute: Il a brisé comme le lion tous mes os, etc. Il ai été repoussé de la face et de tes regards, etc. Mon âme a été remplie de maux, et ma tie a approché de l'enfer. La majesté divine ne parle pas comme ils le prétendent, immédiatement, et de manière que l'homme la voie ; non, L'homme ne me verra point, et il riera. Cest pourquoi elle parle par la houche des hommes, parce que nous ne pouvons tous supporter sa parole. La vierge même s'est troublée à la vue de l'ange. Écoutez aussi la plainte de Daniel et de Jérémie: Prenezmoi dans voire jugement, et ne mé soyez pas un sujet d'épourante, »

(17 janvier 1322.) « Aie soin que notre prince ne teigne pas ses mains du sang de ces nouveaux prophètes.

» C'est par la parole seule qu'il faut combattre, par la parole qu'il faut vainere, par la parole qu'il fant détruire ce qu'ils ont élevé par la force et la violence.

"...Je ne condamne que par la parole; que celui que roit, eroie et suive; que celui qui ne eroit pas, ne croie pas, et qu'on le laisse aller. Il ne faut contraindre aucune personne à la foi ni aux choses de la foi; il faut l'y tratner par la parole. Je condamue les images, mais par la parole, non pour qu'on les brûle, mais pour qu'on n'y mette pas sa confiance."

Mais il se passait à Wittemberg même des choses qui ne pouvaient permettre à Luther de rester plus longtemps dans son donjon. Il partit sans demander l'agrément de l'électeur.

On trouve, dans un des historiens de la Réforme, un curieux récit de ce voyage.

« Jean Kessler, jeune théologien de Saint-Gall, se rendant avec un ami à Wittemberg pour y achever ses études, reneontra le soir, dans une auberge située à la porte d'Iéna, Luther habillé en eavalier. Ils ne le connurent point. Le cavalier avait devant lui un petit livre, qui était, comme ils le virent plus tard, le psautier en hébreu. Il les salua poliment, et les invita à s'asseoir à sa table. Dans la conversation, il leur demanda aussi ce que l'on pensait de Luther en Suisse. Kessler lui répondit que les uns ne savaient comment le célébrer, et remerciaient Dieu de l'avoir envoyé sur la terre pour y relever la vérité, tandis que d'autres, et notamment les prêtres, le condannaient comme un hérétique qu'on ne pouvait épargner. D'après quelques mots que l'hôtelier dit aux jeunes voyageurs, ils le prirent pour Ulrich de Hutten. Deux marchands arrivèrent; l'un d'eux tira de sa poehe et mit à côté de lui un livre de Luther nouvellement imprimé, et qui n'était pas encore relié. Il demanda si les autres l'avaient déjà vu. Luther parla du peu de bonne volonté pour les choses séricuses, qui se manifestait dans les princes assemblés alors à la diète de Nuremberg, Il exprima aussi l'espoir « que la vérité évangélique porterait plus » de fruits dans ceux qui viendraient et qui n'au-» raient pas encore été empoisonnés par l'erreur » papale. » L'un des marchands dit : « Je ne suis pas savant en ces questions; mais, à mon sens, Luther doit être ou un ange du ciel, ou un démon de l'enfer; aussi, je vais employer les derniers dix florius que je me suis ménagés à aller à confesse chez lui. » Cette conversation eut lieu pendant le souper. Luther s'était arrangé d'avance avec l'hôtelier pour paver l'écot de toute la table. Au moment de se retirer. Luther donna la main aux deux Suisses (les marchands étaient allés à leurs affaires), les priant de saluer de sa part, quand ils seraient arrivés à Wittemberg, le docteur Jérôme Schurf, leur compatriote. Ils lui demandèrent comment ils le devaient nommer auprès de celuici. « Dites-lui senlement, leur répondit-il, que celui qui doit venir le salue; il ne manquera pas de comprendre ces paroles. n

» Les marchands, quand ils apprirent, en revenant dans la chambre, que c'était à Luther qu'ils avaient parlé, furent incousolables de ne pas l'avoir su plus tôt, de ne pas lui avoir montré plus de respect, et d'avoir dit en sa présence des choses peu seusées. Le leudemain, ils se levérent exprés de grand matin, pour le trouver encore avant son départ, et lui faire leurs très-humbles excuses. Luther ne convint qu'implicitement que c'était lui, »

Comme il était en chemin pour se rendre à Wittemberg, il écrivit à l'électeur qui lui avait défendu de quitter la Wartbourg : " ... Ce n'est pas des hommes que je tiens l'Évangile, mais du ciel, de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et j'aurais bien pu, comme je veux faire dorénavant, m'appeler son serviteur, et prendre le titre d'évangéliste. Si j'ai demandé à être interrogé, ce n'était pas que le doutasse de la bonté de ma cause, mais uniquement par déférence et humilité. Or, comme je vois que cet excès d'humilité ne fait qu'abaisser l'Évangile, et que le diable, si je cède un pouce de terrain, veut occuper toute la place, ma conscience me force d'agir autrement. C'est assez que, pour plaire à votre Grace électorale, j'aie passé une année dans la retraite. Le diable sait bien que ce n'était pas crainte; il a vu mon cœur quand je suis entré dans Worms. La ville eut-elle été pleine de diables, je m'y serais jeté avec joie.

» Or, le duc George ne peut pas même passer pour un diable; et votre Grace électorale se dira elle-même si en escrait pas outrager indigmement le Père de toute miséricorde, qui nous commande d'avoir confiance en lui, que de craindre la colère de ce duc. Si Dieu m'appelait à Leipsick, sa capitale, comme il m'appelie à Wittenberg, Jy cutrerais quand même (pardonnez-moi cette folie), quand même il pleuvrait des dues George neuf jours durant, et chacun d'eux neuf fois plus furieux. Il prend donc Jésus-Christ pour un hommede paille? Le Seigneur peut bien tolèrer cela quelque temps, mais non pas toujours. Je ne cacherai pas non plus à votre Grâce électorale, que J'ai plus d'une fois prié et pleuré pour que Dieu voulut éclairer le duc; le ferai encore une fois avec ardeur, mais ce sera la dernière. Je supplie aussi votre Grâce de prier elle-même et de faire prier, pour que nous détournions de lui, s'il plait à Dieu, le terrible jugement qui, chaque jour, hélas! le menace de plus prês.

» J'écris ceci pour vous faire savoir que je vais à Wittenberg sous une protection plus haute que celle de l'électeur; aussi n'ai-je pas l'intention de demander appui à votre Grâce. Je crois même que je la protégerai plus que je ne serai protégèr par elle: si je savais qu'elle dut me protéger, je ne viendrais pas. L'épée ne peut rien en ceci; il faut que Dieu agisse, sans que les hommes s'en mélent. Celui qui a le plus de foi, protégera le plus efficacement; et comme je sens que votre Grâce est encore trêsfaible dans la foi, je ne puis nullement voir en elle celui qui doit me protéger et me sauver.

» Votre Grâce électorale me demande ce qu'elle doit faire en ces circoustances, estimant avoir fait peu jusqu'ici. Je réponds, en toute soumission, que votre Grace n'a fait que trop, et qu'elle ne devrait rien faire. Dieu ne veut pas de toutes ces inquiétudes, de tout ce mouvement, quand il s'agit de sa cause; il veut qu'on s'en remette à lui seul. Si votre Grace a cette foi, elle trouvera paix et sécurité: sinon, moi du moins, je croirai; et je serai obligé de laisser à votre Grâce les tourments par lesquels Dieu punit les incrédules. Puis donc que je ne veux pas suivre les exhortations de votre Grâce, elle sera justifice devant Dieu, si je suis pris ou tué. Devant les hommes, je désire qu'elle agisse comme il suit : qu'elle obéisse à l'autorité en bon électeur, qu'elle laisse régner la Majesté impériale en ses États conformément aux réglements de l'Empire, et qu'elle se garde d'opposer quelque résistance à la puissance qui voudra me prendre ou me tuer; car personne ne doit briser la puissance ni lui résister, hormis celui qui l'a instituée; autrement, c'est révolte, c'est contre Dien. J'espère seulement qu'ils auront assez de sens pour reconnaître que votre Grâce électorale est de trop hant lieu pour se faire elle-même mon geôlier. Si elle laisse les portes ouvertes, et qu'elle fasse observer le sauf-conduit, au cas où ils viendront me prendre, elle aura satisfait à l'obéissauce. Si, au contraire, ils sont assez iléraisonnables pour ordonner à votre Grâce de mettre ellemême la main sur moi, je ferai en sorte qu'elle n'éprouve pour moi nul préjudice de corps, de biens, ni d'âme.

» Je m'expliquerai plus au long une autre fois, de pieu enst besoin. Tai dépéché le présent éerit, de pieu que votre Grâce ne fut affligée de la nouvelle de mon arrivée; car, pour être chrétien, je dois consoler tout le monde et n'être préjudiciable à nersoune.

n Si votre Grâce eroyait, elle verrait la magnificence de Dieu; mais comme elle ne croit pas cucore, elle n'a encore rien vu. Aimons et gloriflons Dieu dans l'éternité. Amen. Écrit à Borna, à coté de mon guide, le mercredi des Cendres 1932. (8 mars.) De votre Grâce électorale le très-soumis serviteur. Martin Lutura.

(7 mars). L'électeur avait fait prier Luther de dans une lettre qui pût être montrée à l'Empereur. Dans cette lettre, Luther donne trois motifs : l'Église de Wittemberg l'a instamment prié de revenir; deuxièmement, le désordre s'est mis dans son troupeau; enfin il a voulu empécher, autant qu'il serait en lui, l'insurrection qu'il regarde comme imminente.

« . . . Le second motif de mon retour, dit-il, c'est qu'à Wittemberg, pendant mon absence, Satan a pénétré dans ma bergerie, et y a fait des ravages que je ne puis réparer que par ma présence et par ma parole vivante: une lettre n'y aurait rien fait. Ma conscience ne me permettait plus de tarder; je devais négliger non-seulement la grâce ou disgrâce de votre Altesse, mais la colère du monde entier. C'est mon troupeau, le troupeau que Dieu m'a confié, ce sont mes enfants en Jésus-Christ: je n'ai pu hésiter un moment. Je dois souffrir la mort pour eux, et je le ferais volontiers avec la grâce de Dieu. comme Jésus-Christ le demande (saint Jean, X, 12). S'il eut suffi de ma plume pour remédier à ce mal. pourquoi serais-je venu ? Pourquoi, si ma présence n'y était pas nécessaire, ne me résoudrais-je à quitter Wittemberg pour toujours?... »

Luther à son ami Hartmuth de Kronberg, a unois de mars (peu après son retour à Wittemberg): « ... Satan, qui toujours se mête parmi les enfants de Dieu, comme dit Job (1, 6,) vient de nous faire (et à moi en particulier,) un mal cruel à Wittemberg, Tous mes ennemis, quelque près qu'ils fussent souvent de noi, ne m'ont jamais porté un coup comme celui que j'ai reçu des mieus. Je suis obligé d'avoier que cette funder me fait bien mal aux yeux et au cœur. « C'est par là, s'est dit Satan, que je » veux abattre le courage de Luther, et vainere cet » esprit si roide. Cette fois, il ne s'en tirera pas. »

- n... Peut-être Dieu me veut-il punir par ce coup, d'avoir, à Worms, comprimé mon esprit, et parlé avec trop peu de véhémence devant les tyrans. Les païens, il est vrai, m'ont depuis accusé d'orgueil. Ils ne savent pas ce que c'est que la foi.
- » Je cédais aux iustances de mes bons amis qui ne voulaient point que je parusse trop sauvage; mais je me suis souvent repenti de cette déférence et de cette humilité.
- » ... Moi-même je ne connais point Luther, et ne veux point leconnaître. Ce que je prêche ne vient pas de lui, mais de Jésus-Christ. Que le diable emporte Luther, s'il peut, je ne m'en soucie pas, pourvu qu'il laisse Jésus-Christ régner dans les ceurs... »

Vers le milieu de la même année. Luther éclata avee la plus grande violence contre les princes. Un grand nombre de princes et d'évêques (entre autres le duc George), venaient de prohiber la traduction qu'il donnait alors de la Bible ; on en rendait le prix à ceux qui l'avaient achetée. Luther accepte audaeieusement le combat : « Nous avons eu les prémices de la victoire et triomphé de la tyrannie papale qui avait pesé sur les rois et les princes; combien ne sera-t-il pas plus facile de venir à bout des princes eux-inêmes !... J'ai grand' peur que s'ils continuent d'écouter cette sotte cervelle du duc George, il n'y ait des troubles qui mênent à leur perte, dans toute l'Allemagne, les princes et les magistrats, et qui enveloppent en même temps le clergé tout entier ; c'est ainsi que je vois les choses. Le peuple s'agite de tous côtés, et il a les yeux ouverts; il ne veut plus, il ne peut plus se laisser opprimer. C'est le Seigneur qui mène tout cela et qui ferme les yeux des princes sur ces symptômes menacants; c'est lui qui consommera tout par leur aveuglement et leur violence; il me semble voir l'Allemagne nager dans le sang.

» Qu'ils sachent bien que le glaive de la guerre civile est suspendu sur leurs têtes. Ils font tout pour perdre Luther, et Luther fait tout pour les sauver. Ce n'est pas pour Luther, mais pour eux qu'approche la perdition ; ils l'avancent eux-mêmes, au , lieu de s'en garder. Je crois que l'esprit parle ici en moi. Oue si le décret de la colère est arrêté dans le ciel, et que la prière ni la sagesse n'y puissent rien, nous obtiendrons que notre Josias s'endorme dans la paix, et que le monde soit laissé à lui-même dans sa Babylone. - Quoique exposé à toute heure à la mort, au milieu de mes ennemis, sans aucun secours humain, je n'ai cependant jamais rien tant méprisé en ma vie que ces stupides menaces du prince George et de ses pareils. L'esprit, n'en doute pas, se rendra mattre du duc George et de ses égaux en sottise. Je t'ècris tout ceei à jeun et de

grand matin, le cœur rempli d'une pieuse eonfiance. Mon Christ vit et règne, et moi je vivrai et régnerai.» (19 mars.)

Au milieu de l'année parut le livre que llenri VIII avait fait faire par son chapelain Edward Lee, et dans lequel il se portait pour champion de l'Église.

«Il y a bien dans ce livre une ignorance royale, mais il y a aussi une virulence et une fausseté qui n'appartiennent qu'à Lec.» (22 juillet.) — La réponse de Luther parut l'année suivante, sa violence surpasa tout ce que ses écrits coutre le pape avaient pu faire attendre. Jamais avant cette époque un homme privé n'avait adressé à un roi des paroles si méurisantes et si audacieuxes.

« Moi , aux paroles des Pères, des hommes, des anges, des démons, j'oppose, non pas l'antique usage ni la multitude des hommes, mais la seule parole de l'éternelle Maiesté, l'Évangile qu'euxmêmes sont forces de reconnaître. Là, je me tiens, je m'assieds, je m'arrête; là est ma gloire," mon triomphe; de là, j'insulte aux papes, aux thomistes, aux henricistes, aux sophistes et à toutes les portes de l'enfer. Je m'inquiète peu des paroles des hommes quelle qu'ait été leur sainteté; pas davantage de la tradition, de la coutume trompeuse. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Si j'ai pour moi la divine Majesté, que m'importe le reste, quand même mille Augustins, mille Cypriens, mille églises de llenri, se lèveraient contre moi? Dieu ne peut errer ni tromper ; Augustin et Cyprien, comme tous les élus, peuvent errer et ont errė.

» La messe vaineue, nous avons, je crois, vaineu la papauté. La messe était comme la roche, où la papauté se fondait, a vec ses monastères, ses épiscopats, ses collèges, ses autels, ses ministres et ses doctrines; enfin avec tout son ventre. Tout cela croulera avec l'abomination de leur messe sacrilège.

» Pour la cause de Christ, J'ai foulé aux pieds l'idole de l'altomination romaine, qui s'était mise à la place de Dieu et s'était établie maîtresse des rois et du monde. Quel est donc ec Henri, ce nouveau thomiste, ee disciple du monstre, pour que je respecte ses blasphèmes et sa violence? Il est le défenseur de l'Église, oui, de son Église à lui, qu'il porte si haut, de cette prostituée qui vit dans la pourpre, ivre de débauches, de cette mère de fornications. Moi, mon chef est Christ, je frapperai du même coup cette Église et son défenseur qui ne font qu'un; je les briserai...

» J'en suis sûr, mes doctrines viennent du ciel. Je les ai fait triomplier contre celui qui, dans son petit ongle, a plus de force et d'astuce que tous les papes, tous les rois, tous les docteurs... Mes

dogmes resteront, et le pape tombera, malgré " toutes les portes de l'enfer, toutes les puissances de l'ain, de la terre et de la mer. Ils m'out provoqué à la guerre, eh bien! ils l'auront la guerre. Ils ont méprisé la paix que je leur offrais, ils n'auront plus la paix. Dieu verra qui des deux le premier en aura assez, du pape ou de Luther. Trois fois j'ai naru devant eux. Je suis entrédans Worms. sachant bien que César devait violer à monégard la foi publique. Luther, ce fugitif, ce trembleur, est venu se jeter sous les dents de Behemoth... Mais eux, ces terribles géants, dans ees trois aunées, s'en est-il présenté un seul à Wittemberg? Et cependant ils y scraient venus en toute sureté sous la garantie de l'Empereur. Les làches, ils osent espérer encore le triomphe! Ils pensaient se relever, par ma fuite, de leur hontense ignominie, On la connaît aujourd'hui par tout le monde; ou sait qu'ils n'ont point eu le courage de se hasarder en face du scul Luther.» (1525.)

Il fut plus violent encore dans le traité qu'il publia en allemand, sur la Puissance séculière. «Les princes sont du monde, et le monde est ennemi de Dieu; aussi vivent-ils selon le monde et contre la loi de Dieu. Ne vous étonnez donc pas de leurs furieuses violences contre l'Évangile, car ils ne peuvent manquer à leur propre nature. Vous devez savoir que depuis le commencement du monde, c'est chose bien rare qu'un prince prudent, plus rare encore un prince probe et honnête. Ce sont communément de grands sots, ou de maudits vauriens (maxime fatui, pessimi nebulones super terram). Aussi, faut-il toujours attendre d'eux le pis, presque jamais le bien, surtout lorsqu'il s'agit du salut des ames. Ils servent à Dieu de licteurs et de bourreaux, quaud il veut punir les méchants. Notre Dieu est un puissant roi, il lui faut de nobles, d'illustres, de riches bourreaux et licteurs comme ceux-ci; il veut qu'ils aient en abondance des richesses, des honneurs, qu'ils soient redoutés de tous. Il platt à sa divine volonté que nous appelions ses bourreaux de cléments seigneurs, que nous nous prosternions à leurs pieds, que nous soyons leurs très-humbles sujets. Mais ees hourreaux ne poussent point eux - mêmes l'artifice jusqu'à vouloir devenir de bons pasteurs. Qu'un prince soit prudent, probe, chrétien, c'est là un grand miracle, un précieux signe de la faveur divine; car d'ordinaire, il en arrive comme pour les Juifs dont Dieu disait : Je leur donnerai nn roi dans ma colère, je l'oterai dans mon indignation. Dabo tibi regem in furore meo, et auferam in indignatione meâ. "

" Les voilà, nos princes chrétiens qui protégent la foi et dévorent le Turc... Bons compagnons! · fiez-vous-v. Ils vont faire quelque chose dans leur belle sagesse : ils vont se easser le cou, et pousser les nations dans les désastres et les misères... Pour moi, j'ouvrirai les yeux aux aveugles pour qu'ils comprennent ces quatre mots du psaume cvi : Effundit contemptum super principes. Je vous le jure par Dieu même; si vous attendez qu'on vienne vous erier en face ces quatre mots, vous êtes perdus, quand même chacun de vous serait aussi puissant que le Ture; et alors il ne vous servira de rien de vous enfler et de grineer des dents... Il y a déjà bien peu de princes qui ne soient traités de sots et de fripons ; c'est qu'ils se montrent tels, et que le peuple commence à comprendre... Bons mattres et seigneurs, gouvernez avec modération et justice, car vos peuples ne supporterout pas longtemps votre tyrannie; ils ne le peuvent ni ne le veulent. Ce monde n'est plus le monde d'autrefois, où vous alliez à la chasse des hommes, comme à celle des bêtes fauves, »

Observation de Luther, sur deux mandements sévères de l'Empereur contre lui. «... J'exhorte tout bon chrétien à prier avec nous pour ces princes aveugles, que Dieu nous a sans doute envoyés dans sa colère, et à ne pas les suivre contre les Tures. Le Ture est dix fois plus habite et plus religieux que nos princes. Comment pourraient-lis réussir contre lui, ces fous qui tentent et blasphément Dieu d'une manière si horrible? Cette pauvre et misérable eréature, qui n'est pas un instant sure de sa vie, notre Empereur, ne se glorifiet-il pas impudenment d'être le vrai et souverain défenseur de la foi chrétieme.

» L'Écriture sainte dit que la foi chrétienne est la mort, et toute puissance; que c'est une force divine; et cette force divine; et cette force divine; et cette force divine se ferait protéger par un enfant de la mort que la moindre chose jettera bas? O Dieu! que le monde est inseusé! Voilà leroi d'Angleterre qui s'initiule à son tour, défenseur de la foi! Les llongrois même se vantent d'être les protecteurs de Dieu, et ils chantent dans leurs litanies: El nos defensores tuos exaudire digneris... Pourquoi n'y a t-il pas aussi des princes pour protéger Jésus-Christ, et d'autres pour défendre le Saint-Esprit? Alors, je peuse, la sainte Trinité et la foi seraient enfin convenablement gardées!.... (1583.)

De telles hardiesses effrayaient l'électeur. Luther avait peine à le rassurer. «Je me souviens, mon cher Spalatin, de ce que j'ai écrit de Born à l'électeur, et plût à Dieu que vous cussicz foi, avertis par les signes și évidents de la main de Dieu. Ne voilăt-il pas deux ans que je vis encore contretoute attente? L'électeur non-seulement est à l'abri, mais depuis

un au il voit la fureur des princes apaisée? Il n'est pas difficile au Christ de protéger le Christ dans eette mienne cause, où l'électeur est entré par le seul conseil de Dieu. Si je savais un moven de le tirer de cette cause sans hunte pour l'Évangile, je n'y plaindrais pas même ma vie. Moi, j'avais bien compté qu'avant un an , on me traincrait au dernier supplice; e'était là mon expédient pour sa délivrance. Maintenant, puisque nous ne sommes pas capables de comprendre et de pénétrer son dessein, nous serons toujours parfaitement en sùreté en disant : Que la volonté soit faite ! Et je ne doute pas que le prince ne soit à l'abri de toute attaque, tant qu'il ne donnera pas un assentiment et une approbation publique à notre cause. Pourquoi est-il forcé de partager notre opprobre? Dieu le sait, quoiqu'il soit bien certain qu'il n'y a là pour lui ni dommage, ni péril, et, au contraire, un grand avantage pour son salut. » (12 octobre

Ce qui faisait la sécurité de Luther, c'est qu'un bouleversement général semblait imminent. La tourbe populaire grondait. La petite noblesse, plus impatiente, prenait le devant. Les riches prineipautés ecelésiastiques étaient là comme une proie, dont le pillage semblait devoir commencer la guerre civile. Les catholiques eux-mêmes réclamaient, par les moyens légaux, contre les abus que Luther avait signales dans l'Église. En mars 1523, la diète de Nuremberg suspendit l'exécution de l'édit impérial contre Luther, et dressa contre le clergé les centum gravamina. Déjà le plus ardent des nobles du Rhin. Franz de Sickingen, avait ouvert la lutte des petits seigneurs contre les princes, en attaquant le Palatin, « Voilà, dit Luther, une chose très-facheuse. Des présages certains nous annoncent un bouleversement des États. Je ne doute pas que l'Allemagne ne soit menacée, ou de la plus eruelle guerre ou de son dernier jour, (16 janvier 1523.)

#### CHAPITRE II.

COMMENCEMENTS DE L'ÉGLISE LUTHÉRIENNE. — ESSAIS B'ORGANISATION, ETC.

Les temps qui suivent le retour de Luther à Wittemberg, forment la période de sa vie la plus active, la plus laborieuse. Il lui fallait continuer la Réforme, entrer chaque jour plus avant dans la voie qu'il avait ouverte, renverser de nouveaux obstacles, et cependant de temps à autre s'arrêter dans cette œuvre de destruction, pour réédifier et rebătir tellement quellement. Sa vie n'a plus alors l'unité qu'elle présentait à Worms et au château de Warthourg. Descendu de sa poétique solitude, plongé dans les plus mesquines réalités, jeté en proie au monde, c'est à lui qué s'adresseront tous les ennemis de Rome. Tous affluent chez lui et assiégent sa porte, princes, docteurs ou bourgeois. Il faut qu'il réponde aux Bohémiens, aux Italiens, aux Suisses, à toute l'Europe. Les fugitifs arrivent de tous côtés. De ceux - ci, les plus embarrassants, saus contredit, ce sont les religieuses échappées de leurs couvents, repoussées de leurs familles, et qui viennent chercher un asile auprès de Luther. Cet homme de trente-six ans est obligé de recevoir ces femmes et ces filles, de leur servir de père. Pauvre moine, dans sa situation nécessiteuse (voyez le chapitre IV), il arrache à peine quelques secours pour elle au parcimonieux électeur qui le laisse lui-même mourir de faim. Tomber dans ces misères après le triomphe de Worms, c'était de quoi calmer l'exaltation du réformateur.

Les répouses qu'il donne à cette foule qui vient le consulter, sont empreintes d'une fibéralité d'esprit, dont nous le verrons quelquefois s'écarter plus tard, lorsque devenu chef d'une Église établie, il éprouvera lui-même le besoin d'arrêter le mour vement qu'il avait imprimé à la pensée religieuse.

D'abord c'est le pasteur de Zwickau, Hausmann, qui interpelle Luther pour fixer les limites de la liberté évangélique. Il répond : « Nous donnons liberté entière sur l'une et l'autre espèce; mais à ceux qui s'en approchent dignement et avec crainte. Laissons tout le reste selon le rit accoutumé, et que chacun suive son propre esprit, que chacun écoute sa conscience pour répondre à l'Évangile.» Ensuite viennent les frères moraves, les Vaudois de la Moravie (26 mars 1522) : « Le sacrement luimême, leur écrit Luther, n'est pas tellement nécessaire, qu'il rende superflues la foi et la charité. C'est une folie que de s'escrimer pour ces misères, en négligeant les choses précieuses et salutaires. Là où se trouvent la foi et la charité, il ne peut y avoir de péché, ni parce qu'on adore, ni parce qu'on n'adore pas. Au contraire, là, où il n'y a pas charité et foi , il ne peut y avoir qu'éternel péché, Si ees ergoteurs ne veulent pas dire concomitaner. qu'ils disent autrement et cessent de disputer. puisqu'on s'accorde sur le fond. La foi , la charité n'adore pas (il s'agit du culte des saints), parce qu'elle sait qu'il n'est pas commandé d'adorer, et qu'on ne pèche pas pour ne point adorer. Ainsi elle passe en liberté au milieu de ces gens, et les accorde tous en laissant chacun abonder dans son propre seus. Elle défend de disputer et de se condammer les uns les antres ; car elle hait les sectes et

les schismes. Je résoudrais la question de l'adora - tion de Dieu dans les saints; en disant que c'est une chose libre et indifférente. » Il s'exprime sur ce dernier sujet avec une hauteur singulière.

« Le monde entier m'interroge tellement (ce que j'admire) sur le culte des saints, que je suis forcé de mettre au jour mon jugement. Je voudrais qu'on laissát dormir cette question, pour ce seul motif qu'elle n'est pas nécessaire. » (29 mai 1522.) « Quant à l'exposition des reliques, je erois qu'on les a déià montrées et remontrées par toute la terre, Pour le purgatoire, je peuse que c'est chose fort incertaine. Il est vraisemblable qu'à l'exception d'un petit nombre, tous les morts dorment insensibles. Je ne crois pas que le purgatoire soit un lieu déterminé, comme l'imaginent les sophistes. A les en croire, tous ceux qui ne sont ni dans le ciel ni dans l'enfer sont dans le purgatoire. Qui oserait l'assurer? les àmes des morts peuvent dormir entre le ciel, la terre, l'enfer, le purgatoire et toutes choses, comme il arrive aux vivants, dans un profond sommeil... Je pense que c'est cette peine qu'on appelle l'avant-goùt de l'enfer, et dont le Christ, Moïse, Abraham, David, Jacob, Joh, Ézéchias et beaucoup d'autres ont tant souffert. Comme elle est semblable à l'enfer, et cependant temporaire, qu'elle ait lieu dans le corps ou hors du corps, c'est pour moi le purgatoire. » (13 janvier 1522.)

La confession perd, entire les mains de Luther, le caractère que lui avait donné l'Église. Ce n'est plus ce redoutable tribunal qui ouvre et ferme le ciel. Le prêtre ne fait plus que mettre sa sagesse et son expérience au Service du pénitent; de sacrement qu'elle était, la confession devient, pour le prêtre, un-ministère de consolation et de bon conseil.

« Dans la confession, il n'est point nécessaire que l'on raconte dous ses péchés; mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent; nous ne les lapidons point pour cela; s'ils avouent du fond du cœur qu'ils sont de pauvres pécheurs, nons nous en contentons.

» Si un meurtrier disait devaut les tribunaux que je l'ai absous, je dirais,: Je ne sais point s'il est absous; ce n'est pas moi qui confesse et absous, c'est le Christ. A Venise, une femme avait tué et jeté à l'eau un jeune compagnon qui avait couché avec elle. Un moine lui donna l'absolution et la dénonça. La femme s'excusa en montrant l'absolution du moine. Le sénat décida que le moine serait brulé et la femme bannie de la ville. C'était un jugement bien sage. Mais si je donnais un billet, signé de ma main, à une conscience effrayée, et que le juge eût ce billet, je pourrais justement le

\*\*- réclamer, comme j'ai fait avec le duc George. Car celui qui a en main les lettres des autres, sans un bon titre, celui-là est un voleur. »

Quant à la messe, il la traite des 1519 comme une chose indifférente pour ses formes extérieures. Il écrivait alors à Spalatin : « Tu me demandes un modèle de commémorations pour la messe. Je te supplie de ne pas te tourmenter de ces minuties; prie pour eeux pour lesquels Dieu t'inspirera, et aie la conscience libre sur ce sujet. Ce n'est pas une chose si importante, qu'il faille enchaîner encore par des décrets et des traditions l'esprit de liberté : il suflit, et au delà, de la masse déjà excessive des traditions régnantes, » Vers la fin de sa vie, en 1542. il disait encore au même Spalatin (10 novembre): « Fais, pour l'élévation du sacrement, ce qu'il te plaira de faire. Je ne veux pas que dans les ehoses indifférentes on impose aucune chaine. C'est ainsi que j'écris, que j'écrivis, que j'écrirai toujours, à tous ceux qui me fatiguent de cette question. »

Il comprenait pourtant la nécessité d'un culte extérieur : « Bien que les cérémonies ne soient pas nécessaires au salut, cependant elles font impression sur les esprits grossiers. Je parle principalement des cérémonies de la messe, que vous pouvez eonserver, comme nous avons fait ici, à Wittemberg. » (11 janvier 1551.) « Jene condamne aucune cérémonie, si ce n'est celles qui sont contraires à l'Évangile. Nous avons conservé le baptistère et le baptème, bien que nous l'administrions en nous servant de la langue vulgaire. Je permets les images dans le temple; la messe est eélèbrée avec les rites et les costumes accoutumés ; sculement on y chante quelques hymnes en langue vulgaire, et les paroles de la consécration sont en allemand. Enfin je n'aurais point aboli la messe latine, pour y substituer la messe en langue vulgaire, si je n'y avais été forcé. » (14 mars 1528.)

« Tu vas organiser l'Église de Kænigsberg, je t'en prie, au nom du Christ, change le moins de choses possible. Il y a près de là des villes épiscopales, il ne faut pas que les cérémonies de la nouvelle Église different beaucoup des anciens rites. Si la messe en latin n'est pas abolie, ne l'abolis pas ; sculement méles -y quelques chants en allemand. Si elle est abolie, conserve l'ordre et les costumes anciens. » (16 juillet 1938.)

Le changement le plus grave que Luther fit subir à la messe, fut de la traduire en langue vulgaire. « La messe sera dite en allemand pour les laïques, mais l'office de chaque jour se fera en latin, en y joignant toutefois quelques hymnes allemands. » (28 octobre 1823.)

« Je suis bien aise de voir qu'en Allemagne la messe soit à présent célébrée en allemand. Mais que Carlostad fasse de cela une uécessité, voilà qui est encore de trop. C'est un esprit incérrigible. Toujours, toujours des lois, des nécessités, des péchés ! Il ne saurait faire autrement... Je dirai voloniters la messe en allemand, et je m'en oecupe aussi; mais je voudrais qu'elle eût un véritable air allemand. Traduire simplement le texte latin, enconservant le ton et le chant usités, cela peut aller à la rigueur, mais ne sonne pas bien et ne me satisfait pas. Il faut que tout ensemble, texte et notes, aceent et gestes, viennent de notre langue et de notre voix natales; autrement ce ne sera qu'imitation et singérie... '

" Je désire, plutôt que je ne promets, de vous donner une messe en allemand; car je ne me sens pas capable de ce travail, où il faut à la fois la musique et l'esprit. » (12 novembre 1324.)

"" le terenvoie la messe; je tolérerai qu'on la chante ainsi, mais il ne me platt pas qu'on garde la musique latine sur les paroles allemandes. Je voudrais qu'on adoptát le chant allemand. " (26 mars 1325.)

» Je suis d'avis qu'il serait bon, à l'exemple des psaumes en allemand pour le peuple. Nous cherchons des poëtes de tous côtes; mais puisqu'il ra été donné beaucoup de faconde et d'éloquence dans la langue allemande, et que tu as cultivé ces dons, je te prie de m'aider dans mon travail, et d'essayer de traduire quelque psaume sur le modèle de ce que j'ai déjà fait. Je voudrais exclure les mots et les nouveaux termes de cour : il faudrait, pour être compris du peuple, le langage le plus simple et le plus ordinaire, quoique, eependant, pur et juste; il faudrait que la phrase fat claire et le plus près du texte qu'il sera possible. » (1894.)

Ce n'était pas chose facile que d'organiser la nouvelle Églisc. L'ancienne hiérathie était brisée. Le principe de la Réforne étant de ramener toute chose au texte de l'Évaugile, pour être conséquent, il fallait rendre à l'Église la forme démocratique qu'elle avait aux premiers siècles. Luther y semblait d'abord disposé.

De ministris Ecclesiæ instituendie, adressé aux Bohémiens. « Voilà une helle invention des papises, que le prêtre est revêtu d'un caractère indélébile, et qu'aueune faute ne peut le lui faire perdre... Le prêtre doit être choisi, élu par les suffrages du peuple, et ensuite confirmé par l'évêque (c'est-adire qu'après l'élection, le premier, le plus vénérable d'entre les électeurs impose les mains à l'élu). Est-ee que Christ, le premier prêtre du Nouveau Testament, a eu besoin de la tousure et de toutes ees momeries de l'ordination épiscopale? Est-e eque cosses aportres, ses disciples ont eu besoin?... Tous ess apotres, ses disciples ont eu besoin?... Tous

les chrétiens sont prêtres, tous peuvent enseigner la parolède Dieu, administrer le baptéme, consacre le pain et le vin, car Christ a dit : Faites cela en mémoire de moi. Nous tous qui sommes chrétiens, nous avons le pouvoir des clefs. Christ a dit aux apôtres qui représentaient auprès de lui l'humanié tout entière : Je vous le dis en vérité, ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié dans le ciel. Mais lière et délier u'est autre chose que précher et appliquer l'Évangile. Délier, c'est annoncer que Dieu a remis les fautes du pécheur. Lier, c'est ôter l'Évangile et annoncer que les péchés sont retenus.

» Les noms que doivent porter les prêtres sont ceux de ministres, diaeres, évêques (surveillants), dispensateurs. Si le ministre cesse d'être fidéle, il doit être déposé; ses frères peuvent l'excommenter et mettre quelque autre ministre à sa place. Le premier office dans l'Église est celui de la prédication. Jésus-Christ et Paul préchaient, mais ne haptissient point. » (1323).

Il ne voulait point, nous l'avons déia vu, qu'on astreignit toutes les Églises à une règle uniforme. « Ce n'est point mon avis qu'on doive imposer à toute l'Allemagne nos règlements de Wittemberg. » Et encore : « Il ne me paratt point sur de réunir les nôtres en concile, pour établir l'unité des cérémonies : c'est une chose de mauvais exemple , à quelque bonne intention qu'on l'entreprenne, ainsi que le prouvent tous les conciles de l'Église, denuis le commencement. Ainsi dans le coneile des apôtres on a traité des œuvres et des traditions plus que de la foi : dans ceux qui ont suivi, on n'a jamais parle de la foi, mais toujours d'opinions et de guestions, en sorte que le nom de coneile m'est aussi suspect et aussi odieux que le nom de libre arbitre. Si une Église ne veut pas imiter l'autre en ces choses extérieures, qu'est-il besoin de se eontraindre par des décrets de eoneiles, qui se changent bientôt en lois et en filets pour les âmes? » (12 novembre 1524.)

Cependant il sentit que cette liberté pouvait aller trop loin, et faire tomber la Réforme dans une foule d'abus. « J'ai lu ton ordination, mon eher llausmann, mais je pense qu'il ne faut pas la publier. J'en suis depuis longtemps à me repentir de que j'ai fait; depuis qu'à mon exemple tous ont proposé leurs réformes, la variété et la multitude des cérémonies a crû à l'infini, si bien qu'avant peu nous aurons surpassé l'océan des cérémonies papales. » (21 mars 1534.)

Pour mettre quelque unité dans les cérémonies de la nouvelle Église, on institua des visites annuelles, qui se firent dans toute la Saxe. Les visiteurs devaient s'informer de la vie et des doctrines des pasteurs, redresser la foi de ceux qui erraient. et dépouiller du sacerdoce ceux dont les mœurs n'étaient point exemplaires. Ces visiteurs étaient nommés par félecteur, d'après les avis de Luther qui, résidant toujours à Wittemberg, formait, avec Jonas, Melanchton, et quelques autres théologiens, une sorte de comité central pour la direction de toutes les affaires ecclésiastiques.

« Ceux de Winsheim ont demandé à notre illustre prince de te permettre de venir gouverne leur Église, d'après notre délibération, il a rejeté cette demande. Il t'accorde de retourner dans ta patrie, si nous te jugeons digne de ce ministère. » (Novembre 1351, Issigné Leuras, Joss. Makancaroxi,

On trouve dans les lettres de Luther un grand nombre de consultations de ce genre, signées de lui et de plusieurs autres théologiens protestants,

Bien que Luther n'eût aueun titre qui le plaçăt au-dessus des autres pasteurs, il exerçait cependant une sorte de suprématic et. de contrôle. « Voiet, écrici-là Amsdorf, de nouvelles plaintes sur toi et Frezhans, parce que vous avez excommunié un barbier; je ne veux point décider encore entre vous, mais réponds, je l'en supplie, pourquoi cette excommunication? » (Juillet 1852.)

« Nous ne pouvons que refuser la communion ; tenter de donner à l'excommunication religieuse tous les effets de l'excommunication politique, ee scrait nous rendre ridicules en essavant de faire ce qui n'est plus de ce siècle, et ce qui est au-dessus de nos forces... Le magistrat civil doit rester en dehors de toutes ees choses. » (26 juin 1333.) Cependant l'excommunication lui semblait parfois une arme bonne à employer. Un bourgeois de Wittemberg avait acheté une maison trente florins, et, après quelques réparations, il voulut la vendre quatre cents. « S'il le fait, dit Luther, je l'excommunie. Nous devrious relever l'excommunication.» - Comme on parlait de rétablir les consistoires . le jurisconsulte Christian Bruck dit à Luther : « Les nobles et les bourgeois craignent que vous ne commenciez par les paysans pour en venir ensuite à eux. - Juriste, répondit Luther, tenezvous-en à votre droit et à ce qui touche l'ordre extérieur. » - En 1558, apprenant qu'un homme de Wittemberg méprisait Dieu, sa parole et ses serviteurs, il le fait menacer par deux chapelains, -Plus tard, il defend d'admettre au sacrement un noble qui était usurier.

Une des choses qui taurmentierent le plus le réformateur, fut l'abolition des vœux monastiques. Des le milieu de 1822, il publia une exhortation aux quatre ordres mendiants. Les augustins au mois de mars, les chartreux au mois d'août se déclarèrent hautement pour lui.

« Aux lieutenants de la Majesté impériale à Nu-

remherg :... Dieu ne peut demander des weux, qui sont au-dessus de la nature humaine... Chers seigneurs, laissex-vous fléchir. Vous ne savez pas quelles horribles et infâmes malices le diable exerce dans les couveuts. Ne vous en rendez pas complices, rie chargez pas votre cousiciene. Si mes ennemis les plus aeliarués savaient ee que j'apprends chaque jour de tous les pays, ah i lis m'aideraient demain à renverser les couvents. Vous me forcez à erier plus haut que je ne voudrais. Cédez, je vous en supplie, avant que les seandales n'éclatent trop honteusement. « (Août 1983.)

" « Le décret général des chartreux sur la liberté qu'auront les moines de sortir et de quitter l'habit, me platifort, et jele publicrai. L'exempled'un ordre si considérable aidera nos affaires et appuiera nos décisions, » (20 août 1522.) — Cependant il voulait que les chosesse fissent sans bruit ni scandale. Il écrit à Jean Lauge: « Ta sortie du monastère n'a pas, je pense, été sans motif, mais j'aurais mieux aimé que tu te misses au-dessus de tous les motifs; non que je condamne la liberté de sortir, mais je voudrais voir eulever à nos adversaires toute occasion de allomnie. »

Il avait beau recommander qu'on évitât toute violence, la Réforme lui échappait en s'étendant chaque jour au dehors. A Erfurt, en 1521, on avait fereé les maisons de plusieurs prêtres, et il s'en était plaint; on alla encore plus loin, en 1522. dans les Pays-Bas. « Tu sais, je pense, ee qui s'est passé à Anvers, et comment les femmes ont délivré par force Henri de Zutphen. Les frères sont chassés du couvent, les uns prisonniers en divers endroits, les autres relâchés après avoir renié le Christ; d'antres encore ont persisté; ceux qui sont fils de la cité ont été jetés dans la maison des Beghards; tout le mobilier du couvent est vendu, et l'église fermée ainsi que le couvent; on va la démolir. Le saint sacrement a été transporté en pompe dans l'église de la sainte Vierge, comme si on le tirait d'un lieu hérétique; des bourgeois, des femmes, ont été torturés et punis. Henri lui-même revient à nous par Brême; il s'y est arrêté et y enseigne la parole, à la prière du peuple, sur l'ordre du conseil, en dépit de l'évêque. Le peuple est animé d'un désir et d'une ardeur admirables ; enfin. quelques personnes ont établi près de nous un colporteur, qui leur porte des livres de Wittemberg. Henri lui-même voulait avoir de toi des lettres d'obédience; mais nous ne pouvions t'atteindre si promptement. Nous en avons donc donné en ton nom, sous le seeau de notre prieur. » (19 décembre 1522.)

Tous les augustins de Wittemberg avaient l'un après l'autre abandonné le couvent, le prieur en

résigna la propriété entre les mains de l'électeur, et Luther jeta le froc. Le 9 octobre 1824, il parut en public avec une robe semblable à celle que les prédicateurs portent encore aujourd'hui en Allemagne; c'était l'électeur qui lui en avait donné le drap,

Son exemple encouragea moines et religieuses à rentrer dans le siècle. Ces femmes, jetées tout à coup hors du clottre et fort embarrassées dans un monde qu'elles ne connaissaient pas, accouraient près de celui dont la parole leur avait fait quitter la solitude du monastère.

« J'ai reçu hier neuf religieuses sortant de captivité, du monastère de Nimpsehen, et parmi elles Staupitza et deux autres de la famille de Zeschau, » (8 avril 1325.)

« J'ai grand'pitié d'elles, et surtout des autres qui meurent en foule de cette maudite et incestueuse ehasteté. Ce sexe si faible est uni au mâle par la nature, par Dieu même; si on l'en sépare, il périt. O tyrans, ò parents eruels d'Allemagne !... Tu demandes ce que je ferai à leur égard? D'abord je signifierai aux parents qu'ils les recueillent; sinon, j'aurai soin qu'on les recoive ailleurs. Voiei leurs noms : Magdeleine Staupitz, Elsa de Canitz, Ave Grossin, Ave Schonfeld et sa sœur Marguerite Schonfeld, Laneta de Golis, Marguerite Zesehau et Catherine de Bora. Elles se sont évadées d'une manière étonnante... Mendie-moi auprès de tes riches courtisans quelque argent, dont je puisse les nourrir pendant une huitaine ou une quinzaine de jours, jusqu'à ce que je les rende à leurs parents ou à ceux qui m'ont donné promesse. » (10 avril 1323.)

"Mon mattre Spalatin, je m'étonne que vous m'ayez reuvoyé cette femme, puisque vous conuaissez bien ma main, et que vous ne dounce d'autre raison, siuon que la lettre n'était pas signée... Prie l'électeur qu'il donne quelque dix florins et une robe neuve ou vieille ou autre chose, enfin qu'il donne pour ees pauvres vierges malgréelles. " (22 avril 1823.)

Le 10 avril 1822, Luther écrit à Léonard Koppe, bourgeois considérable de Torgau, qui avait aide neuf religieuses à se retirer de leur couvent. Il l'approuve et l'exhorte à ne pas se laisser effrayer par les eris qui s'élèveront contre lui. « Yous avez fait une bonne œuvre, et plût à Dieu que nous pussions déliver de même tant d'autres conscience qui sont eucore prisonnières... La parole de Dieu est maintenant dans le monde et non dans les cou-

Le 18 juin 1325, il écrit une lettre de cousolation à trois demoiselles que le due Henri, fils du due George, avait chassées de sa eour pour avoir lu les livres de Luther. « Bénissez ceux qui vous outragent, etc... Vous n'êtes malheureusement que trop vengées de leur injustice. Il faut avoir pitié de ces furieux, de ces insensés qui ne voient pas qu'ils perdent misérablement leur âme en pensant vous faire du mal... »

« Voici bien du nouveau, que tu sais déjà, sans doute, c'est que la dueliesse de Montsberg s'est échappée par grand miracle du couvent de Freyberg; elle est dans ma maison avec deux jeunes filles, l'une Marguerite Volekmarin, fille d'un bourgeois de Leipsick, l'autre, Dorothèe, fille d'un bourgeois de Freyberg. » (20 octobre 1328.)

« Cette malheureuse Élisabeth de Reinsherg, chassée de l'école des filles d'Altenhourg et n'ayant plus de quoi vivre, s'est. adressée à moi après s'être plainte au prince, qui l'a renvoyée à ceux qui sont chargés du séquestre; elle m'a prié de l'écrire pour que tu l'appuies près d'eux, etc. » (Mars 1355.)

« Cette jeune fille d'Altenbourg, dont le vieux père et la mère ont été pris dans leur maison, s'est adressée à moi pour me supplier de lui donner secours et conseil. Ce que je ferai dans cette affaire, Dieu le sait. » (14 juillet 1335.)

Quelques mots de Luther donnent lieu de croire que ces femmes qui affluaient autour de lui, abusèrent souvent de sa facilité, que plusieurs même prétendaient faussement s'être échappées du cloitre, — «Que de religieuses n'ai-je pas soutenues à grands frais!... Que de fois n'ai-je pas été trompé par de prétendues nonnes, de vraies coureuses, quelle que fat leur noblesse (generosas meretrices). » (1335, 24 aout.)

Ces tristes méprises modifièrent de bonne heure les idées de Luther sur l'opportunité de la suppression des couvents. Dans une préface adressée à la commune de Leisniek (1525), il conseille de ne pas les supprimer violemment; mais de les laisser s'éteindre en n'y recevant plus de novices. « Comme il ne faut contraindre personne dans les choses de la foi, continue-t-il, on ne doit pas expulser ni maltraiter eeux qui voudront rester dans les eouvents, soit à eause de leur grand âge, soit par amour de l'oisiveté et de la bonne chère, soit par motif de conscience. Il faut les laisser jusqu'à leur fin comme ils ont été auparavant, car l'Évangile nous enseigne de faire du bien, même aux indignes; et il faut considérer jei que ces personnes sont entrées dans leur état, aveuglées par l'erreur commune, et qu'elles n'ont point appris de métier qui puisse les nonrrir... Les biens de ces couvents doivent être employés comme il suit : d'abord, je viens de le dire. à l'entretien des religieux qui y restent. Ensuite il faut donner une certaine somme à ceux qui en sortent (quand même ils n'auraient rien apporté). pour qu'ils puissent commeneer un autre état; car ils quittent leur asile pour toujours, et ils auraient pu, pendant qu'ils étaient au couvent, apprendre quelque ehose. Quant à ceux qui avaient apporté du bien, il est juste qu'on leur en restitue la plus grande partie, sinon le tout. Ce qui reste sera mis en caisse commune pour en être prêté et donné aux pauvres du pays. On remplira ainsi la volonté des fondateurs; car, quoiqu'ils se soient laissé séduire à donner leur bien aux eouvents, leur intention a pourtant été de le consacrer à l'honneur et au culte de Dieu. Or, il n'est pas de plus beau culte que la charité chrétienne qui vient au secours de l'indigent, comme Jésus-Christ l'attestera Inimême au jugement dernier (saint Mathieu, XXV) ... Cependant, si parmi les héritiers des fondateurs il s'en trouvait qui fussent dans le besoin, il serait équitable et conforme à la charité de leur délivrer une partie de la fondation, même le tout, s'il était pécessaire, la volonté de leurs pères n'ayant puêtre, ou du moins n'avant pas du être, d'ôter le pain à leurs enfants et héritiers pour le donner à des étrangers... Vous m'objecterez que je fais le trou trop large, et que de cette manière il restera peu de chose à la caisse commune ; chaeun, dites-vous, viendra prétendre qu'il lui fant tant et tant, etc. Mais j'ai déjà dit que ce doit être une œuvre d'équité et de charité. Que chacun examine, en sa conscience, combien il lui faudra pour ses besoins et combien il pourra laisser à la caisse, qu'ensuite la commune pèse les circonstances à son tour, et tout ira bien. Quand même la cupidité de quelques particuliers trouverait son profit à cet accommodement, eela vaudrait toujours mieux que les pillages et les désordres qu'on a vus en Bohème... »

«Le ne voudraispas conseiller à des vieillards de quitter le monastère, d'abord parce que, rendus au monde, ils deviendraient peut-être à charge aux autres, et trouveraient difficilement, dans ce refroidissement de la charité, les soins dont ils sont dignes. Dans l'intérieur du monastère, ils ne seront à charge à personne, ni obligés de reconrir à la sollicitude des étrangers ; ils pourront faire beaucoup pour le salut de leur prochain, ce qui, dans le monde, leur serait difficile, je dis même impossible, » Luther finit par encourager un moine à rester dans son monastère, « J'y ai moi-même véeu quelques années ; J'y aurais véeu plus longtemps, et j'y serais encore aujourd'hui, si mes frères et l'état du monastère me l'avaient permis, « (28 fév. 1/398.)

Quelques nonnes des Pays-Bas écrivirent au docteur Martin Luther, et se recommandèrent à ses prières. C'étaient de pieuses vierges eraignant Dieu, qui se nourrissaient du travail de leurs mains, et vivaient dans l'union. Le docteur en eut grande compassion, et il dit: « Ou doit laisser de pauvres nonnes comme celles-ci vivre toujours

à leur manière. Il en est de même des feldkloster, qui ont été fondés par les princes pour ceux de la noblesse. Mais les ordres mendiants... C'est des clottres comme ceux dont je parlais tout à l'heure, que l'on peut tirer des gens habites pour les charges de l'glise, pour le gouvernement civil et pour l'économic.

Cette époque de la vie de Luther (1821-1828) fut prodigieusement affairée et misérablement la horieuse. Il n'était plus soutenu, comme dans la précédeute, par la chaleur de la lutte et l'intérêt du péril. A Spalatin. « le t'en conjure, déliremoi; je suis tellement éerasé des affaires des autres, que la vie m'en devient à charge... — Marin Lurana, courtisan hors de la cour, et hiem malgré lui. (Autieus extrà autam, et incitus.) (1933.) Je suis très-occupé, visiteur, lecteur, prédicateur, auteur, auditeur, acteur, coureur, lutteur, et que sais-je? « 20 octobre 1328.)

La réforme des paroisses à poursuivre, l'uniformité des cérémonies à établir, la rédaction du grand Catéchisme, les réponses aux nouveaux pasteurs, les lettres à l'électeur dont il fallait obtenir l'agrément pour chaque innovation; c'était bien du travail et bien de l'ennui. Cependant les adversaires de Luther ne le laissaient pas reposer. Érasme publiait contre lui son formidable livre De libero arbitrio, auquel Luther ne se décida à répondre qu'en 1525. La Réforme elle-même semblait se tourner contre le réformateur. Son ancien ami Carlostad avait courn dans la voic où marchait Luther. C'était même pour l'arrêter dans ses rapides et violentes innovations, que Luther avait quitté précipitamment le château de Warthourg. Il ne s'agissait plus seulement de l'autorité religieuse ; l'autorité eivile elle-même allait être mise en question. Derrière Carlostad, on entrevoyait Münzer; derrière les sacramentaires et les iconoclastes, apparaissait dans le lointain la révolte des paysans, une jaquerie, une guerre servile plus raisonnée, plus niveleuse et non moins sanglante que celles de l'antiquité.

#### CHAPITRE III.

1525-1525.

CARLOSTAD. - MÜNZER. GUERRE DES PAYSANS.

«Priez pour moi, et aidez-moi à fouler aux pieds ce Satan qui s'est élevé à Wittemberg contre l'Évangile, au nom de l'Évangile: nous avons maintenant à combattre un ange devenu, comme il eroit, ange de lumière. Il sera difficite de faire céder Carlostad par persuasion; mais Christ le contraindra, s'il ne céde de lui-même. Car nous sommes maltres de la vie et de la mort, nous qui croyons au maltre de la vie et de la mort. » (12 mars 1395.)

"J'ai résolu de lui interdire la chaire où il est monté témérairement sans aucune vocation, malgré Dieu et les hommes. » (19 mars.)

» l'ai fâché Carlostad, parce que j'ai cassé ses ordinations, quoique je n'aie pas condamné sa doetrine; il me déplaît expendant qu'il ne s'oceupe que de cérémonies et de choses extérieures, négligant la vraie doetrine chrétienne; c'est-à dire la foi et la charité... Par sa sotte manière d'enseigner, il conduisait le peuple à se croire chrétien pour des misères, pour communier sous les deux espèces, pour ne pas se confesser, pour brière des images... Il voulait s'eriger en nouveau docteur et élever ses ordonnances dans le peuple, sur la ruine de mon autorité (pressá meá auctoritate). » (50 mars.)

«Aujourd'hui même, J'ai pris à part Carlostad, pour le supplier de ne rien publier eontre moi; qu'autrement, nous serions forcés de jouer de la corne l'un contre l'autre. Notre homme a juré par tout ce qu'il y a de plus saeré, de ne rien écrire contre moi., (21 avril.)

"... If faut instruire les faibles avec douceur et patience... Veux-tu, après avoir sucé le lait, couper les mamelles et empécher les autres de se nourrir comme toi? Si les mères jetaient par terre et abandonnaient les enfants qui ne savent pas, en naissant, nanger comme les hommes, que serais-tu devenu? Cher ami, si tu as sucé et grandi assex, laisse donc les autres suere et grandir à leur tour..."

Carlostad abandonna ses fonctions de professeur et d'archidiacre à Wittemberg, mais sans abandonner le traitement, il s'en alla à Orlamunde, puis à Iéna. « Carlostad a érigé une imprimerie à léna... Mais l'électeur et notre académie ont promis, conformément à l'édit impérial, de ne permettre aueune publication qui n'ait été soumise à l'examen des commissaires. On ne peut souffrir que Carlostad et les siens s'affranchisseut seuls de la soumission aux princes. » (7 janvier 1324.) « Carlostad est infatigable comme d'habitude; avec ses nouvelles presses qu'il a érigées à léna, il a publié et publiera, m'a-t-on dit, dix-huit ouvrages.» (14 janvier 1324.)

«Laissons la tristesse avec l'inquiétude à l'esprit de Carlostad. Pour nous, soutenons le combat sans trop nous en préoccuper; c'est la canse de Dieu, c'est l'affaire de Dieu, ce sera l'œuvre de Dieu, la victoire de Dieu; il saura, sans nous, combattre et vainere; que s'il nous juge dignes de nous prendre pour cette guerre, nous serons prés et dévoués. J'écris ecei pour l'exhorter, toi et les autres par ton intermédiaire, à ne pas avoir peur de Satan, à ne pas laisser votre cœur se troubler. Si nous sommes injustes, ne faut-il pas que nous soyons accablés? Si nous sommes justes, il y a un Dieuljuste qui fera voir notre justice comme le plein midi. Périsse ce qui périt, survive ce qui survit, ee n'est pas notre affaire. « (22 octobre 1894.)

« Nous rappellerons Carlostad au nom de l'université à l'offiee de la parole, qu'il doit à Wittemberg, nous le rappellerons du lieu où il n'a pas été appelé; enfin, s'il ne vient pas, nous l'accuserons auprés du prince, « (14 mars 1324.)

Luther crut devoir se transporter lui-même à Iéna, Carlostad, se croyant blessé par un sermon de Luther , lui fit demander une entrevue. Elle cut lieu dans la chambre de Luther, en présence d'un grand nombre de témoins. Après de longues récriminations de part et d'autre, Carlostad dit : "Allons, docteur, précliez toujours contre moi, je saurai ce que j'ai à faire de mon côté. Luther : Si vous avez quelque chose sur le cœur, écrivez-le hardiment. Carlost. Aussi ferai-je, et je ne craindrai personne. Luth. Oui; éerivez contre moi publiquement. Carlost. Si c'est là votre envie, j'ai de quoi vous satisfaire. Luth. Faites, je vous donnerai un florin pour gage de hataille. Carlost. Un florin? Luth. Que je sois un menteur si je ne le fais. Carlost. Eli bien! j'accepte.» A ce mot, le docteur Luther tira de sa poche un florin d'or qu'il présenta à Carlostad en disant : « Prenez et attaquez-nioi hardiment; allons, sus! » Carlostad prit le florin, le montra à tous les assistants, et dit : « Chers frères, voilà des arrhes, c'est le signe du droit que j'ai d'écrire contre le docteur Luther. Soyez-en tous témoins. » Ensuite il le mit dans sa bourse et donna la main à Luther. Celui-ci but un coup à sa santé. Carlostad lui fit raison en ajoutant : « Cher docteur, je vous prie de ne pas m'empécher d'imprimer ce que je voudrai et de ne me persécuter en aucune façon. Je pense me nourrir de ma charrue, et vous serez à même d'éprouver ce que produit la charrue. » Luth. « Comment voudrais-ie vous empêcher d'éerire contre moi ? Je vous prie de le faire et je vous donne ce florin tout iustement pour que vous ne m'épargniez point. Plus vous m'attaquerez violemment, plus j'en serai aise.» Ils se donnérent encore une fois la main et se séparèrent.

Cependant comme la ville d'Orlamunde entrait trop vivement dans les opinions de Carlostad, et avait même chassé son pasteur, Luther obtint un urdre de l'électeur pour l'en faire sortir. Carlostad lut solennellement une lettre d'adieu, aux homnies d'abord, et ensuite aux feinnies; on les avait appelés au son de la eloche, et pendant la lecture tous pleuraient : « Carlostad a éerit à ceux d'Orlamunde, avec cette suscription : André Bodenstein, chassé, sans avoir été entendu ni convaincu, par Martin Luther. Tu vois que moi qui ai failli être martyr, j'en suis venu à ce point de faire des martyrs à mon tour. Egranus fait le martyr aussi, et écrit qu'il a été chassé par les papistes et par les luthériens. Tu ne saurais croire combien s'est répandu ce dogme de Carlostad sur le sacrement. \*\*\* est venu à résipiseence et demande pardon : on l'avait aussi forcé de quitter le pays ; j'ai écrit pour lui, et ne sais si j'obtiendrai, Martin d'Iéna; qui avait également reçu l'ordre de partir, a fait en ehaire ses adieux, tout en larmes et implorant son pardon : il a reçu pour toute réponse cinq florins, puis en faisant mendier par la ville, il a eu encore vingt-eing gros. Tout cela tournera, je pense, au bien des prédicateurs; ce sera une épreuve pour leur vocation, qui leur apprendra en même temps à prêcher et à se conduire avec crainte. » (27 octobre 1524.)

Carlostad tourna alors vers Strasbourg, et de là vers Bàle. Ses doctrines se rapprochaient beaucoup de celles des Suisses, d'OEcolampade, de Zwingli, etc.

« Je différe d'écrire sur l'eucharistic, jusqu'à ce que Carlostad ait répandu les poisons qu'il doit répandre, comme il me l'a promis après avoir même reçu de moi une pièce d'or. — Zwingli el Léon le juif, dans la Suisse, tiennent les mêmes opinions que Carlostad; ainsi se propage ce fléau; mais le Christ règue, s'il ne combat point.» (12 novembre 1894.)

Toutefois il crut devoir répondre aux plaintes que faisait Carlostad d'avoir été chassé par lui de la Saxe. « D'abord je puis bien dire que je n'ai jamais fait mention de Carlostad devant l'électeur de Saxe; car je n'ai, de toute ma vie, dit un mot à ce prince; je ne l'ai pas non plus entendu parler, je n'ai pas même vu sa figure, si ce n'est une fois à Worms, en présence de l'Empereur, quand je fus interrogė pour la seconde fois. Mais il est vrai que je lui ai souvent éerit par Spalatin, surtout pour l'engager à résister à l'esprit d'Alstet 1. Mais mes paroles restèrent sans effet, au point que je me fâchais contre l'électeur. Carlostad devait donc épargner à un tel prince les outrages qu'il lui a prodigués... Quant au duc Jean-Frédérie, j'avoue que je lui ai souvent parlé de ces

1 C'était la résidence de Münzer, chef de la révolte des paysans, dont nous parlerons plus bas. affaires ; je lui ai signalé les attentats et l'ambition perverse de Carlostad...»

«... Il n'y a pas à plaisanter avec Monseigneur tout le monde (herr omnes); c'est pourquoi Dieu a constitué des autorités; car il veut qu'il y ait de l'ordre iei-bas.»

Enfin Carlostad éclata. "J'ai reçu hier une lettre de mes amis de Strasbourg au sujet de Carlostad; en voyageant de ce côté, il est allé à Bâle, et il a enfin vomi cinq livres, qui seront suivis de deux autres. J'y suis traité de douhle papiste, d'allié de l'Antechrist, que sais-je? (14 décembre.) Mes amis m'écrivent de Bâle, que les amis de Carlostad y ont été punis de la prison, et que peu s'en est fallu qu'on ne brûlât ses livres. Il y a été aussi lui-même, mais en cachette. O'Ecolampade et Pel-lican écrivent pour donner leur assentiment à son opinion.» (15 aunvier 1828.)

« Carlostad avait résolu d'aller nicher à Schweindorf; mais le comte d'Henneberg le lui a interdit par; lettres expresses au couseil de ville. Je voudrais bien qu'on en fit autant pour Strauss... » (10 avril 1323.)

Luther parut charmé de voir Carlostad se déelarer: «Le diable s'est tu, écrit-il, jusqu'à ce que je l'eusse gagné avec un florin qui, grâce à Dieu, a été hien placé, et je ne m'en repens pas.» Il éerivit alors divers pamphlets d'une verve admirable Contre les prophètes célestes, « On ne eraint rien, comme si le diable dormait; tandis qu'il tourne autour, comme un lion eruel. Mais j'espère que, moi vivant, il n'y aura point de péril. Tant que je vivrai , je combattrai , serve ce que pourra. » Chacun ne cherche que ce qui plait à la raison. Ainsi les Ariens, les Pélagiens... Ainsi sous la papauté, e'était une proposition bien sonnante que le libre arbitre put quelque ehose pour la grâce. La doctrine de la foi et de la honne eonseience importe plus que celle des bonnes œuvres ; car, si les œuvres manquent, la foi restant, il y a eneore espoir de secours. On doit employer les moyens spirituels pour engager les vrais chrétiens à reconnattre leurs péchés. « Mais pour les hommes grossiers, pour Monsieur tout le monde (Herr omnes), on doit le pousser corporellement et grossièrement à travailler et faire sa besogne, de sorte que bon gré mal gré, il soit pieux extérieurement sous la loi et sous le glaive, comme on tient les bètes sauvages en cages et enchainées.

» L'esprit des nouveaux prophètes veut étre le plus haut esprit, un esprit qui aurait mangé le Saint-Esprit avec les plumes et avec tout le reste... Bible, disent-ils, oui, bibet, bubet, babet... El bien! puisque le mauvais esprit est si obstiné dans on seus, je ue veux pas lui cèder plus que ie ne l'ai fait auparavant. Je parlerai des images, d'abord selon la loi de Moïse, et je dirai que Moïse ne défend que les images de Dieu... Contentons-nous donc de prier les princes de supprimer les images, et ôtons-les de nos cœurs.»

Plus loin Luther s'étonne ironiquement de ce que les modernes iconoclastes ne poussent pas leur zéle pienx jusqu'à se défaire anssi de leur argent et de tout objet précieux qui porte des empreintes d'images, « Pour aider la faiblesse de ces saintes gens et les délivrer de ce qui les souille, il faudrait des gaillards qui n'eussent pas grandchose dans le gousset. La orix cétetet, à ce qu'il paratt, n'est pas assez forte pour les engager à tout jeter d'eux-mêmes. Il faudrait un pen de violence, »

«... Lorsqu'à Orlamunde je traitai des images avec les disciples de Carlostad, et que j'eus montré par le texte, que dans tous les passages de Moïse qu'ils me citaient il n'était parlé que des idoles des païens, il en sortit un d'entre eux, qui se crovait saus doute le plus habile, et qui me dit : «Écoute! Je puis bien te tutoyer, si tu es chrétien. » Je lui répondis : « Appelle-moi toujours comme tu voudras,» Mais je remarquai qu'il m'aurait plus volontiers encore frappé; il était si plein de l'esprit de Carlostad, que les autres ne pouvaient le faire taire, « Si tu ne veux pas snivre Moise, continua-t-il, il faut au moins que tu souffres l'Évangile; mais tu as jeté l'Évangile sous la table, et il faut qu'il soit tiré de là; non, il n'y peut pas rester.» - « Que dit donc l'Évangile ? » lui répliquai-je. - « Jésus dit dans l'Évangile (ce fut sa réponse), je ne sais où ecla se trouve, mais mes frères le savent bien, que la fiancée doit ôter sa chemise dans la nuit des noces. Donc il faut ôter et briser toutes les images, afin de devenir purs et libres de la créature. » Hæc ille.

» Que devais-je faire, me trouvant parmi de celles gens? Ce fut du moins pour moi l'occasion d'apprendre que briser les images c'était, d'après l'Éxangile, oter la chemise à la fiancée dans la nuit des noces. Ces paroles et ee mot de l'Évangile jeté sous la table, il les avait entendus de son mattre; sans doute Carlostad m'avait accusé de jeter l'Évangile, pour dire qu'il était venu le relever. Cet orgueil est cause de tous ses malheurs; voilà ce qui l'a poussé de la lumière dans les ténèbres...»

«... Nous sommes allègres et pleins de courage, et nous combattons contre des esprits mélancofiques, timides, abattus, qui ont peur du bruit d'unc feuille sans avoir peur de Dieu; c'est l'ordinaire des impies (psaume xxy). Leur passion, c'est de régenter Dien, et sa paroje et ses œuvres. Ils ne seraient pas si hardis si Dieu n'était invisible, intangible. Si c'était un homme visible et présent, il les ferait fuir avec un brin de paille.

- » Celui que Dieu pousse à parler, le fait librement et publiquement sans s'inquiéter s'il est seul et si quelqu'un se met de son parti. Ainsi fit Jérémie, et le puis me vanter d'avoir moi-méme fait ainsi '. C'est done sans aucun doute le diable, cet esprit détourné et homicide, qui se glisse par derière, et qui s'exeuse ensuite, disant que d'abord il n'avait pasété assez fort dans la foi. Non, l'esprit de Dieu ne s'exeuse point ainsi. Je te connais bien, mon diable.
- » ... Si tu leur demandes (aux partisans de Carlostad) comment on arrive à cet esprit sublime, ils ne te renvofent point à l'Évangile, mais à leurs rèves, aux espaces imaginaires. « Pose-toi dans l'ennui, disent-ils, comme moi je m'y suis posé, et tu l'apprendras de même ; la voix eéleste se fera entendre, et Dieu te parlera en personne, » Si ensuite tu insistes et demandes ce que c'est que cet ennui, ils en savent autant que le docteur Carlostad sait le grec et l'hébreu... Ne reconnais-tu pas jei le diable, l'ennemi de l'ordre divin? Le vois-tu comme il ouvre une large bouche, criant : Esprit, esprit, esprit; et tout en criant cela il détruit ponts, chemins, échelles; en un mot, toute voie par laquelle l'esprit peut pénétrer en toi : à savoir, l'ordre extérieur établi de Dieu dans le saint baptême, dans les signes et dans sa propre parole? Ils veulent que tu apprennes à monter les nues, chevaucher le vent, et ils ne te disent ni comment, ni quand. ni où, ni quoi; tu dois, comme eux, l'apprendre par toi-même. »
- «Martin Luther, indigne ecclésiaste et évangéiste à Wittemberg, à tous les chrétiens de Strasbourg, les tout ainables amis de Dieu : Je supporterais volontiers les emportements de Carlostad dans l'affaire des images. Moi-mème p'ai fait, par mes écrits, plus de mal aux images qu'il ne fera jamais par-toutes ses violences et ses fureurs. Mais ce qui est iutolérable, c'est que l'on excite et que l'on pousse les gens à tout cela , comme si c'était obligatoire, et qu'à moins de brisre les images, on ne put être chrétien. Sans donte, les œuvres ne font pas le hérètien; ces choses extérieures telles que les images et le sabbat, sont laissées libres dans le Nouveau Testament, de même que toutes les autres cérémonies de la loi. Saint Paul dit : «Nous savons
- 1 » L'esprit de ces prophètes s'est toujours chevaleresquement enfui, et voilà qu'il se glorifie comme un esprit magnanime et chevalercaque. — Mais moi, j'ai paru à Leipsiek pour y disputer devant le peuple le plus dangereux. Je me suis présenté à Augsbourg, sans sauf-conle me suis présenté à Augsbourg, sans sauf-con-

que les idoles ne sont rien dans le monde. » Si elles ne sont rien, pourquoi done, à ce sujet, enchainer et torturer la conscience des chrétiens? Si elles ne sont rien, qu'elles tombent ou qu'elles soient debout, il n'importe. »

- Il passe à un snjet plus élevé, à la question de la présence réelle, question supérieure du symboisme chrétien dont celle des images est le eòté inférieur. C'est principalement en ce point que Luther se trouvait opposé à la réforme snisse, et que Carlostad s'y rattachait, quelque éloigné qu'il en fot par la hardiesse de ses opinions politiques,
- « l'avoue que si Carlostad ou quelque autre edt pu me montrer, il y a cinq ans, que dans le saint sacrement il n'y a que du pain et du vin, il m'aurait rendu un grand service. J'ai cu des tentations bien fortes alors, je me suis tordn, j'ai lutté; j'aurais été bien heureux de me tirer de là. Je voyais bien que je pouvais ainsi porter au papisme le coup le plus terrible... Il y en a bien eu deux encere qui m'ont éerit sur ce point, et de plus habiles gens que le docteur Carlostad, et qui ne torturaient pas comme lui les paroles d'après leur caprice. Mais je suis enehatné, je ne puis en sortir, le texte est trop puissant, rien ne peut l'arracher de mon esprit.
- » Aujourd'hui même, s'il arrivait que quelqu'un pa la que du pain et du vin, on n'aurait pas besoin de m'attaquer si furieusement. Je ne suis malheureusement que trop porté à cette interprétation toutes les fois que je sens en moi mon Adam. Mais ce que le docteur Carlostad imagine et débite sur ce sujet me touche si peu, qu'au contraire j'en sulptuté confirmé dans mon opinion; et si je nei l'avais déjà pensé, de telles billevesées prises hors de l'Écriture, et comme en l'air , suffiraient pour me faire croire que son opinion n'est pas la bonne, »

Il avait écrit déjà dans le pamphlet Contre les prophètes cétestes : « Carlostad dit ne pouvoir are sonnablement conecoir que le corps de Jésns-Christ se rédnise dans un si petit espace. Mais, si on consulte la raison, on ne eroira plus aucun mystère... » Luther ajoute à la page suivante cette bouffonnerie ineroyablement audacieuse: « Tu penses apparenment que l'ivrogne Christ, ayant trop bu à souper, a étourdi ses disciples de paroles superflues. »

Cette violente polémique de Luther contre Carlostad était chaque jour aigrie par les symptômes

duit, devant mes plusgrandsennemis; à Worms, devant César et tout l'Empire, quoique je susse bien que le saufconduit était brisé. Mon esprit est resté libre comme une fleur des champs...» (1524.) effrayants de bouleversement général qui menacait l'Allemagne. Les doctrines du hardi théologien répondaient aux vœux, aux pensées dont les masses populaires étaient préoccupées, en Souabe, en Thuringe, en Alsace, dans tout l'occident de l'Empire. Le bas peuple, les paysans, endormis depuis si longtemps sous le poids de l'oppression féodale, entendirent les savants et les princes parler de liberté, d'affranchissement, et s'appliquèrent et qu'on ne disait pas pour eux 1. La réclamation des pauvres paysans de la Souabe, dans sa barbarie naïve, restera comme un monument ile modération courageuse. Peu à peu l'éternelle haine du pauvre contre le riche se réveilla, moins aveugle toutefois que dans la jaquerie, mais cherchant déjà une forme systématique, qu'elle ne devait atteindre qu'au temps des niveleurs anglais. Elle se compliqua de tous les germes de démocratie religieuse qu'on avait crus étouffés au moyen âge. Des Lollardistes, des Béghards, une foule de visionnaires apocalyptiques se remuèrent. Le mot de ralliement devint plus tard la nécessité d'un second baptème ; dès le principe, le but fut une guerre terrible contre l'ordre établi, contre toute espèce d'ordre; guerre contre la propriété, c'était un vol fait au-pauvre; guerre contre la science, elle rompait l'égalité naturelle, elle tentait Dieu qui révélait tout à ses saints ; les livres, les tableaux étaient des inventions du diable.

Les paysans se soulevèrent d'abord dans la forét Noire, puis autour d'Heilbronn, de Francfort, dans le pays de Bade et Spire. De là, l'incenlie gagna l'Alsace, et nulle part il n'eut un caractère plus terrible. Nous le retrouvons encore dans le Palaţinat, la Hesse, la Bavière. En Souabe, le chef principal des insurgés était un des petits nobles de la vallée du Necker, le célèbre Goetz de Berliebingen, Goetz à la main de fer, qui assurait n'être devenu leur général que malgré hi et par force.

- « Doléance et demande amiable de tonte la réunion des paysans, avec leurs prières chrétiennes. Le tout exposé très - brièvement en douze articles principaux. Au lecteur chrétien, paix et grâce dise vine par le Christ!
  - " » Il y a aujourd'hui beaucoup d'antichrétiens qui prennent occasion de la réunion des paysans

Les paysans u'avaient pas attendu la Réforme pour vinsurger; des révoltes avaient eu lieu dès 1491, dès 1502. Les villes libres avaient imité est exemple : Erjeurt en 1509, Spire en 1512, et Worms en 1515. Les troubles avaient recommencé en 1524; mais cette fois, par les nobles. Franz de Sickingen, leur chef, erst le moment venu de se jeter sur les biens des princes ecclésiastiques; il osa mettre le siège devant Trèves. Il était, dit-ou, dirigé par les célèbres réformateurs OScolampour blasphémer l'Évangile, disant: que ce sont là les fruits du nouvel Évangile, que personne n'ohéisse plus, que chacun se soulève et se cabre, qu'on s'assemble et s'attroupe avec grande violence; qu'on veuille réformer, chasser les autorités ecclésiastiques et séculières, peut-être même les égorger. A ces jugements pervers et impies, répondent les articles suivants.

- » D'abord ils détournent l'opprobre dont on vent couvrir la parole de Dieu; ensuite ils disculpent chrétiennement les paysans alu reproche de désobéissance et de révolte.
- » L'Évangile n'est pas une cause de soulèvement ou de trouble; c'est une parole qui annonce le Christ, le Messie qui nous était promis; cette parole et la vie qu'elle enseigne ne sont qu'amour. paix, patience et union. Sachez aussi que tous ceux qui croient en ce Christ scrout unis dans l'amour, la paix et la patience. l'uis donc que les articles des paysans, comme on le verra plus clairement ensuite, ne sont pas dirigés à une autre intention que d'entendre l'Évangile, et de vivre en s'y conformant, comment les antichrétiens peuvent-ils nommer l'Évaugile une cause de trouble et de désobéissance. Si les antichrétiens et les ennemis de l'Évangile se dressent contre de telles demandes. ce n'est pas l'Évangile qui en est la cause, c'est le diable, le mortel ennemi de l'Évangile, lequel, par l'incrédulité, a éveillé dans les siens l'espoir d'opprimer et d'effacer la parole de Dieu qui n'est que paix, amour et union.
- "I I résulte clairement de là que les paysans qui , dans leurs articles, demandent un tel Evangile pour leur doctrine et pour leur vie, ne peuvent étre appelés désobéissants ni révoltés, Si Dieu nous appelle et nous presse de vivre selon sa parole, s'il veut nous écouter, qui blâmera la volouté de Dieu, qui pourra s'attaquer à son jugement, et lutter contre qu'il lui platt de faire? Il a bien entendu les enfants d'Israël qui criaient à lui, il les a délivrés de la main de Pharaon. Ne peut-il pas encore aujour-d'hui sauver les siens? Oui, il les sauvera, et bien-tot! Lis done les articles suivants, lecteur chrétien; lis-les avec soin, et juge. »

Suivent les articles :

pade et Bucer, et par Hutten, alors au service de l'archevêque de Mayence. Le due de Bayière, le palatin, le landgrave de llesse, vincent déliver Trèves; ils voulaient attaquer Mayence, en pouition de la connivence présumée de l'archevèque avec Siekingen. Celui-ci périt; Hutten fut proserit, et dès lors sans asile, mais toujours écrivant, toujours violent et colèrique; il mourut, peu après, de misère.

- « I. En premier lieu, c'est notre humble demande et prière à nous tous , c'est notre volonté unanime. que désormais nous avons le pouvoir et le droit d'élire et choisir nous-mêmes un pasteur; que nous ayous aussi le pouvoir de le déposer s'il se conduit comme il ne convient point. Le même pasteur choisi par nous, doit nous prêcher clairement le saint Évangile, dans sa pureté, sans aueune addition de précepte ou de commandement humain. Car en nous annoncant toujours la véritable foi, on nous donne occasion de prier Dieu, de lui demander sa grâce, de former en nous eette même véritable foi et de l'y affermir. Si la grâce divine ne se forme point en nous, nous restons toujours chair et sang. et alors nous ne sommes rien de bon. On voit elairement dans l'Écriture que nous ne pouvons arriver à Dicu que par la véritable foi, et parvenir à la béatitude que par sa miséricorde. Il nous faut done nécessairement un tel guide et pasteur, ainsi qu'il est institué dans l'Écriture.
- » II. Puisque la dime légitime est établie dans l'Ancien Testament (que le Nouveau a confirmé en tout), nous voulons paver la dime légitime du grain. toutefois de la manière convenable... Nous sommes désormais dans la volonté que les prud'hommes établis par une commune reçoivent et rassemblent cette dime; qu'ils fournissent au pasteur élu par toute une commune de quoi l'entretenir, lui et les siens, suffisamment et convenablement, après que la commune en aura connu; et ce qui restera, on doit en user pour soulager les pauvres qui se trouvent dans le même village. S'il restait encore quelque chose, on doit le réserver pour les frais de guerre, d'escorte et autres choses semblables, afin de délivrer les pauvres gens de l'impôt établi jusqu'iei pour le payement de ces frais. S'il est arrivé, d'un autre côté, qu'un ou plusieurs villages aient, (lans le besoin, vendu leur dime, ceux qui l'ont achetée n'auront rien à redouter de nous, nous nous arrangerons avec eux selon les eirconstances, afin de les indemniser au fur et à mesure que nous pourrons. Mais quant à ceux qui, au lieu d'avoir acquis la dime d'un village par achat, se la sont appropriée de leur propre chef, eux ou leurs ancêtres, nous ne leur devons rien et nous ne leur donnerons rien. Cette dime sera employée comme il est dit ei-dessus. Pour ce qui est de la petite dime du sang (du bétail), nous ne l'aequitterons en aueune façon, car Dieu le Seigneur a créé les animaux pour être librement à l'usage de l'homme. Nous estimons cette dime une dime illégitime, inventée par les hommes; e'est pourquoi nous cesserons de la payer. »

Dans leur III<sup>c</sup> artiele, les paysans déclarent ne plus vouloir être traités comme la propriété de leurs seigneurs, « car Jésus-Christ, par son sang pré-

- cieux, les a rachetés tous sans exception, le pâtre à l'égal de l'Empereur. » Ils veulent être libres, mais seulement selon l'Écriture, c'est-à-dire sans licence aucune et en reconnaissant l'autorité, car l'Évaugile leur enseigne à être humbles et à obéir aux puissances « en toutes choses convenables et chrétiennes.
- "IV. Il est contraire à la justice et à la charité, disent-ils, que les pauvres gens n'aient aucun droit au gibier, aux oiseaux et aux poissons des eaux courantes; de même; qu'ils soient ohligés de souffir, sans rien dire, l'énorme dommage que font à leurs champs les bêtes des forêts; ear, lorsque Dieu eréa l'homme, il lui donna pouvoir sur tous les animaux indistinctement, Ilsajoutent qu'ils auront, conformément à l'Évangile, des égards our eeux d'entre les seigneurs qui pourront prouver, par des itires, qu'ils ont acheté leur droit de péche, mais que pour les autres ee droit cessera sans indemnité.
- V. Les bois et forêts aneiennement communaux, qui auront passé en les mains de tiers, autrement que par suite d'une vente équitable, doiveut revenir à leur propriétaire originaire, qui est la commune. Chaque habitant doit avoir le droit d'y prendre le bois qui lui sera nécessaire, au jugement des prud'hommes.

VI. Ils demandent un allégement dans les services qui leur sont imposés, et qui deviennent de jour en jour plus accablants. Ils veulent servir « comme leurs pères, selon la parole de Dieu. »

- « VII. Que le seigneur ne demande pas au paysan de faire gratuitement plus de services qu'il n'est dit dans leur paete mutuel (vereinigung).
- » VIII. Beaucoup de terres sont grevées d'un cens trop élevé. Que les seigneurs acceptent l'arbitrage d'houmes irréprochables, et qu'ils diminuent le cens selon l'équité, « afin que le paysan ne travaille pas en vain, car tout ouvrier a droit à son salaire.»
- "n IX. La justice se rend avec partialité. On établit sans cesse de nouvelles dispositions sur les peines. Qu'on ne favorise personne et qu'on s'en tienne aux anciens règlements.
- » X. Que les champs et prairies distraits des biens de la commune, autrement que par une vente équitable, retournent à la commune.
- » XI. Les droits de décès sont révoltants et ouvertement opposés à la volonté de Dieu, «ear c'est une spoliation des veuves et des orphelins. » Qu'ils soieut entièrement et à jamais abolis.
- » XII. ... S'il se trouvait qu'un ou plusieurs des artieles qui précèdent, fût en opposition avec l'Ecriture (ce que nous ne pensons pas), nous y renongons d'avance. Si, au contraire, l'Écriture nous en indiquait encore d'autres sur l'oppression du

prochain, nous les réservons et y adhérons également dès à présent. Que la paix de Jésus-Christ soit avec tous, Amen, »

Luther ne pouvait garder le silence dans eette grande erise. Les seigneurs l'accusaient d'être le premier auteur des troubles. Les paysans se recommandaient de son nom , et l'invoquaient pour arbitre. Il ne refusa pas er oble daugereux. Dans sa réponse à leurs douze artieles , il se porte pour juge entre le prince et le peuple. Nulle part peut-etre il ne s'ést élevé plus haut.

Exhortation à la paix, en réponse aux douxe articles des paysans de la Souabe, et aussi contre l'esprit de meurtre et de brigandage des autres paysans ameutés. — « Les paysans aetuellement assemblés dans la Souabe, viennent de dresser et de faire répandre, par la voie de l'impression, douxe articles qui renferment leurs griefs contre l'autorité. Ce que j'approuve le plus dans ect écrit, evis qu'au douzième article ils se déclarent prêts à accepter toute instruction évangélique meilleure que la leur au sujet de leurs doiéanes.

- » En effet, si ce sont là leurs véritables intentions (et comme ils ont fait leur déclaration à la face des hommes, sans eraindre la lumière, il ne me convient pas de l'interpréter autrement), il y a encore à espérer une bonne fin à toutes ees agitations.
- s' Et moi qui suis aussi du nombre de eeux qui font de l'Écriture sainte leur étude sur cette terre, moi auquei lis s'adressent nonmément (s'en rapportant à moi daus un de leurs imprimés), je me sens singulièrement enhardi par cette déclaration de leur part à produire aussi mon sentiment au grand jour sur la matière en question, conformément aux préceptes de la charité, qui doit unir tous les hommes. En quoi faisant, je m'âtrauchirai et devant Dieu et devant les hommes du reproche d'avoir contribué au mal par mon silence, au eas où ecci finirait d'une manière funeste.
- " Peut-être aussi n'ont-ils fait-cette déclaration que pour en imposer; et sans doute il y en a parmi eux d'assez méchauts pour cela, ear il est impossible qu'en une telle multitude, tous soient bons chrétiens; il est plutôt vraisemblable que beaucoup d'entre eux font servir la bonne volonté des autres aux desseins pervers qui leur sont propres. Eh bien! s'il y a imposture daus cette déclaration, j'aunonce aux imposteures qu'ils ne réussiront pas; et que, s'ils réussissaient, ce serait à leur dam, à leur perte éternelle.
- n L'affaire dans laquelle nous sommes engagés est grande et périlleuse; elle touche et le royaume de Diéu et celui de ce monde. En effet, s'il arrivait que cette révolte se propageát et prît le dessus, l'un et l'autre y périraient, et le gouvernement séculier

et la parole de Dieu, et il s'ensuivrait une éternelle dévastation de toute la terre allemande. Il est donc urgent, dans de si graves circonstances, que nous donnions sur toutes choses notre avis librement, et sans égard aux personnes. En même temps il n'est pas moins nécessaire que nous devenions enfin attentifs et obéissants, que nous cessions de houeher nos oreilles et nos eœurs, ee qui, jusqu'iei, a laissé prendre à la colère de Dicu son plein mouvement, son branle le plus terrible (seinen vollen gang und schwang). Tant de signes effrayants qui, dans ces derniers temps, ont apparu au eiel et sur la terre, annoncent de grandes calamités et des changements inouïs à l'Allemagne. Nous nous en inquiétons peu. pour notre malheur: mais Dieu n'en poursuivra pas moins le cours de ses châtiments, jusqu'à ce qu'il ait enfin fait mollir nos têtes de fer.

- » PREMIÈRE PARTIE. Aux princes et seigneurs. - D'abord nous ne pouvons remereier personne sur la terre de tout ee désordre et de ee soulèvement, si ec n'est vous, princes et seigneurs, vous surtout aveugles évêques , prêtres et moines insensés, qui, aujourd'hui encore, endurcis dans votre perversité, ne cessez de erier contre le saint Évangile, quoique vous sachiez qu'il est juste et bon et que vous ne pouvez rien dire contre. En même temps, comme autorités séculières, vous êtes les bourreaux et les sangsues des pauvres gens, vous immolez tout à votre luxe et à votre orgueil effrénés, jusqu'à ce que le peuple ne veuille ni ne puisse vous endurer davantage. Vous avez déjà le glaive à la gorge, et vous vous croyez encore si fermes en selle qu'on ne puisse vous renverser. Vous vous easserez le col avec cette sécurité impie. Je vous avais exhorté maintes fois à vous garder de ce verset (psaunic eiv): Effundit contemptum super principes : il verse le mépris sur les princes. Vous faites tous vos efforts pour que ces paroles s'accomplissent sur vous, vous voulez que la massue déjà levée tombe et vous écrase; les avis, les conseils scraient superflus.
- » Les signes de la colère de Dieu qui apparaissent sur la terre et au ciel s'adressent à vous pourtant. C'est vous, ee sont vos erimes que Dieu veut punir. Si ees paysans qui vous attaqueut maintenant ne sont pas les ministres de sa volonté, d'autres le seront. Vous les battriez, que vous n'en seriez pas moins vaineus. Dieu en suseiterait d'autres; il veut vous frapper et il vous frappera.
- » Vous comblez la mesure de vos iniquités en imputant cette calamité à l'Évangile et à ma doctrine. Calomniez toujours. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai enseigné et ce qu'est l'Évaugile; il en est un Autre à la porte qui va vous l'apprendre, si vous nevous amondez. Neme suis-je pas employé

de tout temps avec zéle et ardeur à recommander au peuple l'obéissance à l'autorité, à la vôtre même, si tyrannique, si intolérable qu'elle fût? qui plus que moi a combattu la sédition? Aussi les prophètes de meurtre me haïssent-ils autant que vous. Vous persécutiez mon Évangile par tous les moyens qui étaient en vous, pendant que cet Évangile faisait prier le peuple pour vous et qu'il aidait à soutenir voire autorité chancelante.

- » En vérité, si je voulais me venger, je n'aurais maintenant qu'à rire dans ma barbe et regarder les paysans à l'œnvre; je pourrais même faire cause commune avec cux et envenimer la plaie. Dicu me préserve de pareilles pensées! C'est pourquoi, chers seigneurs, amis ou ennemis, ne méprisez pas mon loyal secours, quoique je ne sois qu'un pauvre homme; ne méprisez pas non plus cette sédition, je vous supplie : non pas que je veuille dire par là qu'ils soient trop forts contre vous; ce n'est pas eux que je voudrais vous faire craindre, c'est Dieu, c'est le Scigneur irrité, Si Celui-là veut vous punir (vous ne l'avez que trop mérité), il vous punira; et s'il n'y avait pas assez de paysans, il changerait les pierres en paysans ; un seul des leurs en égorgerait cent des vôtres : tous tant que vous êtes, ni vos cuirasses ni votre force ne vous sauveraient.
- » S'il est encore un conseil à vous donner, chers seigneurs, au nom de Dieu, reculez un peu devant la colère que vous voyez déchainée. On craint et on évite l'homme ivre. Mettez un terme à vos exactions, faites trêve à cette apre tyrannic; traitez les paysaus comme l'homme sensé traite les gens ivres ou en démenec. N'engagez pas de lutte avec eux, vous ne pouvez savoir comment cela finira. Employez d'abord la douceur, de peur qu'une faible étincelle, gagnant tout autour, n'aille allumer, par toute l'Allemagne, un incendie que rien n'éteindrait. Vous ne perdrez rien par la douccur, et quand menie vous y perdriez quelque peu, la paix vous en dédonimagerait au centuple. Dans la guerre, vous pouvez vous engloutir et vous perdre, corps et biens. Les paysans ont dressé douze articles dont quelques-uns contiennent des demandes si équitables, qu'elles vous déshonorent devant Dieu et les hommes, et qu'elles réalisent le psaume cyni, car elles eouvrent les princes de mépris.
- » Moi, j'aurais bien d'autres articles et de plus importants peut-être à dresser contre vous, sur le gouvernement de l'Allemagne, a insi que je l'ai fait dans mon livre A la noblesse allemande. Mais mes paroles ont été pour vous comme le vent en l'air, et c'est pour cela qu'il vous faut maintenant essuyer toutes ces réclamations d'intérêts particuliers.
- » Quant aux premiers articles, vous ne pouvez leur refuser la libre élection de leurs pasteurs. Ils

veulent qu'on leur préche l'Évangile. L'autorite ne peut ni ne doit y mettre d'empéchement, elle doit même permettre à chacun d'enseigner et de croire ce que bon lui semblera, que ce soit Évangile ou mensonge. C'est assez qu'elle défende de précher le trouble et la révolte.

» Les autres articles, qui touchent l'état matériel des paysans, droit de décès, augmentation des services, etc., sont également justes. Car l'autorité n'est point instituée pour son propre intérêt ni pour faire servir les sujets à l'assouvissement de ses caprices et de ses mauvaises passions, mais bien pour l'intérêt du peuple. Or, on ne peut supporter si longtemps vos criantes exactions. A quoi servirait-il au paysan de voir son champ rapporter autant de florius que d'herbes et de graius de blé, si son seigneur le dépouillait dans la même mesure, et dissipait, comme paille, l'argent qu'il en aurait tiré, l'employant en habits, châteaux et bombances? Ce qu'il faudrait faire avant tout, ce scrait de couper court à tout ce luxe et de boucher les trous par où l'argent s'en va, de façon qu'il en restat quelque peu dans la poche du paysan.

» DEUXIÈME PARTIE. - Aux parsans. - Jusqu'ici. chers amis, vous n'avez vu qu'une chose : j'ai reconnu que les princes et seigneurs qui défendent de prêcher l'Évangile, et qui chargent les peuples de fardeaux intolérables, ont bien mérité que Dieu les précipitat du siège, car ils pèchent contre Dieu et les hommes, ils sont sans excuse. Néanmoins c'est à vous de conduire votre entreprise avec conscience et justice. Si vous avez de la conscience, Dicu vous assistera : quand même vous succomheriez pour le moment, vous triompheriez à la fin; ceux de vous qui périraient dans le combat, seraient sauvés. Mais si vous avez la justice et la conscience contre vous, vous succomberez, et quand même vous ne succomberiez pas, quand même vous tueriez tous les princes, votre corps et votre âme n'en scraient pas moins éternellement perdus. Il n'y a donc pas à plaisanter ici. Il y va de votre corps et de votre vie à jamais. Ce qu'il vous faut, considérer, ce n'est pas votre force et le tort de vos « adversaires, il faut voir surtout si ce que vous faites est selon la justice et la conscience:

n N'en croyez donc pas, je vous prie, les prophètes de meurtre que Safan a suscités parmi vous, et qui viennent de lui, quoiqu'ils invoquent le saint nom de l'Évangile. Ils me haîront à causc du conseil que je vous donne, ils m'appelleront hyporite, mais cela ne me touche point. Ce que je désire, c'est de sauver de la colère de Dieu les bonnes et honnètes gens qui sont parmi vous; je ne craindrai pas les aûtres, qu'ils me méprisent ou non. Pen connais Un qui est plus fort qu'eux tous, ét

Celui-là m'enseigne par le psaume 111 de faire ce que je fais. Les cent mille ne me font pas peur...

- a Vous invoquez le nom de Dieu et vous prétendez agir d'après sa parole; n'oubliez done pas avant tout que Dieu punit edui qui invoque son nom en vain. Craignez sa colère. Qu'êtes-vous, et qu'est-ee que le monde? Oubliez-vous qu'il est le Dieu tout-puissant et terrible, le Dieu du déluge, celui qui a foudroyé Sodome? Or il est faeile de voir que vous ne faites pas honneur à son nom. Dieu ne dit-il pas: Qui prend l'épée périra par l'épée? Et saint l'aul : Que toute âme soit soumise à l'autorité en tout respect et honneur? Comment pouvez-vous, après ees euseignements, prétendre encore que vous agissez d'après l'Évangile? Prenez-y garde, un jugement terrible vous attend.
- » Mais, dites-vous, l'autorité est mauvaise, intolérable, elle ne veut pas nous laisser l'Évangile, elle nous accable de charges hors de toute mesure. elle nous perd de corps et d'âme. A cela je réponds que la méchanecté et l'injustice de l'autorité n'exeusent pas la révolte, ear il ne convient pas à tout homme de punir les méchants. En outre le droit naturel dit que nul ne doit être juge en sa propre cause, ni se venger lui-même, ear le proverbe dit vrai : Frapper qui frappe, ne vaut. Le droit divin nous enseigne même eliose : La vengeanee m'appartient, dit le Seigneur, e'est moi qui veux juger. Votre entreprise est donc contraire non-sculement au droit, selon la Bible et l'Évangile, mais aussi au droit naturel et à la simple équité. Vous ne pouvez y persister à moins de prouver que vous y êtes appelés par un nouveau commandement de Dieu, tout particulier et eonfirmé par des miraeles.
- » Vous vovez la paille dans l'œil de l'autorité. mais vous ne voyez pas la poutre qui est dans le vôtre. L'autorité est injuste en ce qu'elle interdit l'Évangile et qu'elle vous accable de charges ; mais combien étes-vous plus injustes, vous qui, non contents d'interdire la parole de Dieu, la foulez aux pieds, vous qui vous arrogez le pouvoir réservé à Dieu seul? D'un autre côté, qui est le plus grand voleur (je vous en fais juge) de celui qui prend une partie ou de celui qui prend le tout? Or l'autorité vous prend injustement votre bien, mais vous lui prenez à elle non-seulement le bien, mais aussi le eorps et la vie. Vous assurez bien, il est vrai, que vous lui laisserez quelque ehose; qui vous en eroira? Vous lui avez pris le pouvoir; qui prend le tout ne craint pas de prendre aussi la partie; quand le loup mange la brebis, il en mange bien aussi les oreilles.
  - » Et comment ne voyez-vous donc pas, mes amis, que si votre doctrine était vraie, il n'y auraît plus sur la terre ni autorité, m' ordre, ni justice d'au-

eune espèce? Chaeun serait son juge à soi; l'on ne verrait que meurtre, désolation et brigandage.

- » Que feriez-vous, si, dans votre troupe, chaeun voulait également être indépendant, se faire justiee, se venger lui-même? Le souffririez-vous? Ne diriez-vous pas que c'est aux supérieurs de juger?
- » Telle est la loi que doivent observer même les païens, les Turcs et les juifs, s'il doit y avoir ordre et paix sur la terre. Loin d'être chrétiens, vous étes done pires que les païens et les Turcs. Que dira Jésus-Christ en voyant son nom ainsi profané par vous?
- » Chers amis, je erains fort que Satan n'ait envoyé parmi vous des prophètes de meurtre qui convoitent l'empire de ce monde et qui pensent y arriver par vous, sans s'inquiéter des périls et temporels et spirituels daus lesquels ils vous précipitent.
- » Mais passous maintenant au droit évangélique. Celui-ei ne lie pas les païeus comme le droit dont nous venous de parler. Jésus-Christ, dont vous tirez le nom de chrétiens, ne dit-il pas (saint Mathieu, V): Ne résistez pas à celui qui vous fait du mal; si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente aussi l'autre.. L'eutendez-vous, chrétieus rassemblés? Comment faites-vous rimer votre eonduite avec ee précepte? Si vous ne savez pas souffirir, comme le demande Notre-Seigneur, dépouillez vite son nom, vous l'ent êtes pas digne; ou il va tout à l'heure vous l'arracher lui-même.
- » (Suivent d'autres versets de l'Évangile sur la douceur chrétienne.) Souffrir, souffrir, la eroix, la eroix, voilà la loi qu'enseigne le Christ, il n'y en a point d'autres...
- » kh! mes amis, si vous faites de telles choses, quand done en viendrez-vous à cet autre précepte qui vous commande d'aîmer vos ennemis et de leur faire du bien?... Oh! plut à Dieu que la plupart d'entre nous fussent avant tout de hons et pieux palens qui observassent la loi naturelle!
- » Pour vous montrer jusqu'où vos prophètes vous ont égarés, je n'ai qu'à vous rappeler queques exemples qui mettent en lumière la loi de 
  l'Évangile. Regardez Jésus-Christ et saint Pierre 
  dans le jardin de Gézémanch. Saint Pierre ne 
  croyait-il pas faire une bonne action en défendant 
  son maître et seigneur, contre ceux qui venaient 
  pour le livrer aux bourreaux? Et cependant vous 
  savez que Jésus-Christ le réprimanda comme un 
  meurtriér pour avoir résisté l'épée à la main.
- » Autre exemple: Jésus-Christ lui-inéme attaelé à la croix, que fait-il? Ne prie-t-il pas pour ses persécuteurs, ne dit-il pas: O mon père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font! Et Jésus-Christ ne fut-il pas espendant glorifié après avoir souffert, son rovaume n'a-t-il pas révàule et friom-

phé? De même Dieu vous aiderait, si vons saviez souffrir comme il le demande.

- » Pour prendre un exemple dans le temps même où nous vivons, comment s'est-il fait que ni l'Empereur ni le pape n'aient pu rien contre moi? Plus ils out fait d'efforts pour arrêter et détruire l'Évangile, plus celui-ei a gagné et pris force. Je n'ai point tiré l'épée, je n'ai point fait de révolte; j'ai toujours préché l'obéissance à l'autorité, même à celle qui me persécutait ; je m'en reposais toujours sur Dieu, je remettais tout entre ses mains. C'est pour cela, qu'en dépit du pape et des tyrans, il m'a non-seulement conservé la vie, ce qui déjà était un miracle, mais il a aussi de plus en plus avance et repandu mon Évangile. Et voilà que maintenant, pensant servir l'Évangile, vous vous jetez en travers. En vérité, vous lui portez le coup le plus terrible dans l'esprit des hommes, vous l'éerasez pour ainsi dire par vos perverses et folles
- » Je vous dis tout ceci, chers amis, pour vous montrer combien vous prolancz le nom du Christe et de sa sainte loi. Quedque justes 'que puissent cire vos demandes, il ne convient pas au chrétien de combattre ni d'employer la violence: nous devons souffiri l'injustice, telle est notre loi (1. Corinth., VI). Je vous le répète done, agissez en cette ceurrence comme vous voudrez, mais laissez là le nom du Christ, et n'en faites pas honteusement le prétexte et le manteau de votre conduite impie. De ne le pernettrai pas, je ne le tolérerai pas, je vous arracherai ce nom par tous les efforts dont je suis capable, jusqu'à la dernière goutte de mon sang...
- "Non que je veuille par là justifier l'autorité; ses torts sont immenses, je l'avoue; mais ce'que je veux, c'est que, s'il faut mallheureusement (Dieu veuille nous l'épargner!), s'il faut, dis-je, que vous en venice aux mains, on l'appelle chrétiens ni l'un ni l'autre parti. Ce sera une guerre de païens et point autre, car les chrétiens ne comhattent pas avec les épèces in les arquethuses, mais avec la eroix et la patience, de même que leur général Jésus-Christ ne manie pas l'épèce, mais se laises attacher à la eroix. Leur triomphe ne consiste pas dans la domination et le pouvoir, mais dans la soumission et l'humilité. Les armes de notre chevalerie n'ont pas d'efficacité corporelle, leur force est dans le Très-llaul.
- » Initiulez-yous done: gens qui veulent suivre la nature et ne pas supporter le mal; voilà le nom qui vous convient; si vous ne le prenez pas, mais que vous persistiez à garder et prononcer saus cesse celui du Christ, je ne pourrai que vous regarder comme mes ennemis et comme ceux del l'Evangile,

- à l'égal du pape et de l'Empereur. Or , sachez que dans ce cas , je suis décidé à m'en remettre entièrement à Dieu, et à l'implorer pour qu'il vous éclaire, qu'il soit contre vous et vous fasse échouer.
- » J'y risquerai ma tête, comme j'ai fait contre le pape et l'Empereur, ear je vois elairement que le diable n'ayant pu venir à bout de moi par eux veut m'exterminer et me dévorer par les prophètes de meurtre qui sont parmi vous. Eh bien! qu'il me dévore : un tel morecau ne sera pas de faeile digestion.
- » Toutefois, ehers amis, je vous supplie humblement et comme un ami qui veut votre bien, d'y bien penser avant d'aller plus loin, et de me dispenser de combattre et de prier contre vous, quoique je ne sois moi-même qu'un pauvre pécheur ; je sais pourtant que dans ee cas j'aurais tellement raison, que Dieu écouterait immanquablement mes prières. Il nous a enseigné lui-même, dans le saint Pater noster, à demander que son nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Il est impossible que vous ayez, de votre côté, la même confiance en Dien, car l'Écriture et votre conscience vous condamnent et vous disent que vous agissez en païens, en ennemis de l'Évangile. Si vous étiez chrétiens, vous n'agiriez pas du poing et de l'épée; vous diriez, Détivre-nous du mal, et. Que ta volonté soit faite (suivent des versets qui expriment cette pensée). Mais vous voulez être vous - mêmes votre Dieu et votre Sauveur; le vrai Dieu, le vrai Sauveur vous ahandonne done. Les demandes que vous avez dressées ne sont pas contraires au droit naturel et à l'équité, par leur teneur même, mais par la violence avec laquelle vous les voulez arracher à l'autorité. Aussi eclui qui les a dressées n'est pas un homme pieux et sincère ; il a cité grand nombre de chapitres de l'Écriture, sans écrire les versets mêmes, afin de rendre votre entreprise spécieuse, de vous séduire et de vous jeter dans les périls. Quand on lit les ehapitres qu'il a désignés, on n'y voit pas grand' chose sur votre entreprise, on y trouve plutôt de contraire, à savoir, que l'on doit vivre et agir chrètiennement, Ce sera, je pense, un prophète séditieux qui aura voulu attaquer l'Évangile par vous; Dieu veuille lui résister et vous garder de lui!
- » En premier lieu, vous vous gloriflez, dans votre préface, de ne demander qu'à vivré selon l'Évangile. Mais n'avouez vois pas vous-mémes que vous étes en révolte? Et comment, je vous le demande, avez-vous l'audace de colorer une pareille conduite du saint nom de l'Évangile?
- » Vous citez en exemple les enfants d'Israël. Vous dites que Dieu entendit les éris qu'ils poussaient vers lui, et qu'il les délivra. Pourquoi donc ne suivez-vous pas cet exemple dont vous vous glori-

ficz? Invoquez Dieu, comme ils ont fait, et attendez qu'il yous envoie aussi qu Moise qui prouve mission par des miracles. Les enfants d'Israël ne s'ameutèrent point contre Pliaraon; ils ne s'aiderént point eux-mèmes comme yous avez dessein de faire. Cet exemple vous est donc directement contraire. et yous damne au lieu de yous sauvez.

- » Il n'est pas viai non plus que vos articles, comme vous l'annoneez dans votre préface, euseignent l'Évangile, et lui soient conformes. Y en a-til un seul sur les douze, qui renferme quelque point de doctinie évangélique? N'ont-ils pas tous uniquement pour objet d'affranchir vos personnes et vos biens? Ne traitent-ils pas tous de choese tenporélles? Vous, vous convoitez le pouvoir et les biens de la terre, vous ne voulez souffrir aueun crt; l'Évangile, au contraire, n'a nul souci de es choses, et place la vie extérieure dans la souffrance, l'injustice, la croix, la patience et le mé-pris de la vic, comme de toute affaire de ce monde.
- » Il faut done ou que vous abandonniez votre eutreprise, et que vous consentiez à souffiri les torts, si vous voulez porter le nom de chrétiens; ou biei, si vous persistez dans vos résolutions, il faut que vous dépouilliez ee nom et que vous en preniez un autre. Choisissez, point de milieu.
- "» Vous dites que l'on empêche l'Évangile de parvenir jusqu'à vous; je vous réponds qu'il n'y a aucune puissance ni sur la terre ni au ciel qui puisse faire cela. Une doctrine publique marche libre sous le eiel, elle n'est liée à aueun endroit, aussi peu que l'étoile qui, traversant les airs, aunoncait aux sages de l'Orient la naissance de Jésus-Christ ... Si l'on interdit l'Évangile dans la ville ou le village où vous êtes, suivez-le ailleurs où on le prêche... Jésus-Christ a dit (saint Mathieu, X): « S'ils vous chassent d'une ville, fuyez dans une autre, " Il ne dit point : « S'ils veulent vous chasser d'une ville, restez-y, attroupez-vous contre les seigneurs, au nom de l'Évangile, et rendez-vous mattres de la ville. » Qu'est-ce donc que ces chrétiens qui, au nom de l'Évangile, se font brigands, voleurs? Osent-ils bien se dire évangéliques?
- » Réponse au I\* article. Si l'autorité ne veut pas de bon gré entrețenir le pasteur qui convient a la commune, il faut, dit Luther, que celle-ci le fasse à ses propres frais. Si l'autorité ne veut pas tolérer, ce pasteur, que les fidèles le suivent dans une autre commune.
- » Réponse à l'article II. Vous voulez disposer d'une dime qui n'est pas à vous vou sersit une spoliation, un brigandagé, Si vous voulez faire du bien, faites-le du votre et non de ce qui est à autui. Dieu dit par Isanes : le déteste l'offrande qui vient du vol. »

- » Réponse à l'article III. Vous voulez appliquer à la chair la liberté chrétienne enseignée par Féxaugile. Abraham et les autres patriarches, ainsi que les prophètes, n'ont-ils pas aussi eu des serfs? Lisez saint Paul, l'empire de ce monde ne peut subsister sans l'inézalité des personnes.
- a Aux huit derniers articles.—Quant à vos articles sur le gibier, le bois, les aeroices, le cens, etc., je les renvoie aux hommes de loi; il ne me convient pas d'en juger, mais je vous répète que le chrétien est un martyr, et qu'il n'a nul souci de toutes ees choses; cessez doue de parler du droit chrétien, et dites plutô que c'est le droit humain, ledroit naturel que vous revendiquez, ear le droit chrétien vous commande de souffirir en ces choses, et de ne vous balandre qu'il Dieu.
- » Chers amis, voilà l'instruction que J'ai à vous donner en réponse à la demande que vous m'avez faite. Dieu veuille que vous soyez fidèles à votre promesse, de vous laisser guider selon l'Écriture, Ne criez pas tout d'abord : Luther est un flatteur des princes, il parle contre l'Évangile. Mais lisez auparavant, et voyez si tout ce que je dis n'est pas fondé sur la parole de Dieu.
- » Exhoration aux deux partis. Puis done, unes amis, que, ni les uns ni les autres, vous ne défendez une chose chrétienne, mais que les deux partis agissent également contre Dieu, renoncez, je vous supplie, à la violence. Autrement vous courrirez toute l'Allemagne d'un earnage horrible, et cela n'aura pas de fin. Car comme vous êtes également dans l'injustice, vous vous perdrez mutuelment, et Dieu frappera un méchant par l'autre.
- » Vous, seigneurs, vous avez contre vous l'Écriture et l'histoire, qui vous enseignent que la tyrannie à toujours été punie. Vous étes vous-mêmes des tyrans et des bourreaux, vous interdisez l'Évangile. Vous n'avez done nul espoir d'échapper au sort qui jusqu'ici a frappé vos pareils. Voyez tous ces empires des Assyriens, des Perses, des Grees, des Romains, ils ont tous péri par le glaive, après avoir commencé par le glaive. Dieu voulait prouver que c'est lui qui est juge de la terre, et que nulle injustice ne reste impunie.
- » Vous, paysans, vous avez de même contre vous l'Écriture et l'expérience, Jamais la révolte n'a eu une bonne fin, et Dieu a sévèrement pourvu à ce que cette parole ne fût pas trompeuse: Qui preud l'épée périra par l'épée. Quand même vous vaincriez tous les nobles, vainqueurs des nobles, vous vous déchireriez entre vous comme les bêtes écroces. L'esport ne régannt fas sur vous, mais seulement la chair et le sang, Dieu ne tarderait pas à envoyer un mauvais esprit, un esprit destructeur, comme il fit à Sichem et à son roi.

- » Ce qui me pénètre de douleur et de pitié (et | plut au ciel que la chose put être rachetée de ma vie!) ce sont deux malheurs irréparables qui vont fondre sur l'un et l'autre parti. D'abord, comme vous combattez tous pour l'injustice, il est immanquable que ceux qui périront dans la lutte seront éternellement perdus eorps et âme; car ils mourront dans leurs péchés, sans repentir, sans secours de la grâce. L'autre malheur c'est que l'Allemagne sera dévastée; un tel carnage une fois commencé, il ne eessera pas avant que tout soit détruit. Le combat s'engage aisément, mais il n'est pas en notre pouvoir de l'arrêter. Insensés, que vous ont-ils done fait, ces enfants, ces femmes, ces vieillards, que vous entraînez dans voire perte, pour que vous remplissiez le pays de sang, de brigandage, pour que vous fassiez tant de veuves et d'orphelins?
- » Oh! Satan se réjouit! Dieu est dans son courroux le plus terrible, et il menace de le lâcher contre nous. Penez-y garde, chers amis, il y va des uns comme des autres. A quoi vous servira-t-il de vous condamner éternellement et de gaieté de cœur, et de laisser après vous un pays ensanglanté et désert?
- » C'est pourquoi mon conseil serait de choisir quelquès contés et seigneurs parmi la noblesse, de choisir également quelques conseillers dans les villes, et de les laisser accorder les affaires à l'amiable. Vous, seigneurs, si vous m'écoutez, vous renoncerez à cet orgueil outrageant qu'il vous faudrait bien dépouiller à la fin; vous adoucirez votre tyrannie, de sorte que le pauvre homme puisse avoir aussi un peu d'aise. Vous, paysans, vous céderez de votre côté, et vous abandonnerez que-ques-uns de vos articles qui vont trop loin. De cette manière, les affaires n'auront pas été traitées selon l'Évangile, mais du moins accordées conformément au droit humain.
- » Si vous ne suiviez pas un semblable conseil (ee qu'à Dieu ne plaise), je ne pourrai vous empêcher d'en venir aux mains. Mais je serai innocent de la perte de vos âmes, de votre sang, de votre bien. C'est sur vous que pèseront vos péchés. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un combat de chrétiens contre chrétiens, mais de tyrans, d'oppresseurs, contre des brigands, des profanateurs du nom de l'Évangile. Ceux qui périront seront éternellement damnés. Pour moi, je prierai Dieu avec les miens, afin qu'il vous réconeilie et vous empêche d'en venir où vous voulez. Néanmoins je ne puis vous cacher que les signes terribles qui se sont fait voir dans ces derniers temps, attristent mon âme et me font eraindre que la colère de Dieu ne soit trop allumée, et qu'il ne dise comme dans Jérémie : Quand même Noë, Job et Daniel, se place-

raient devant ee peuple, je n'aurais pas d'entrailles pour lui. Dieu veuille que vous eraigniez sa colère et que vous vous amendiez, afiu que la calamité soit au moins différée! Tels sont les conseils que je vous donne en chrétien et en frère, ma conscience m'en est témoin, Dieu fasse qu'ils portent fruit. Amen."

Le caractère biographique de eet ouvrage et les proportions dans lesquelles nous devons le resserer, ue nous permettent pas d'entere dans l'histoire de cette Jaquerie allemande (royez toutefois nos Additions et Éelaireissements). Nous nous contenterons iet de rapporter la sanguinaire proelamation du doeteur Thomas Münzer, chief des paysans de Thuringe; elle forme un singulier contraste avec le ton de modération et de douceur qu'on a pu remarquer dans les douze artieles que nous avons donnés plus haut.

#### « La vraie crainte de Dieu avant tout.

- » Chers ſrêres, jusqu'à quand dormirez-vous? Désobèirez-vous toujours à la volonté de Dieu, paree que, bornés comme vous étes, vous vous eroyer abandonnés? Que de fois vous ai-je répété mes enseignements! Dieu ne peut se révéler plus longtemps. Il faut que vous tenier ferme. Sinon, le sacrifice, les douleurs, tout aura été en vain. Vous recommeneerez alors à souffiri, je vous le prédis. Il faut ou souffiri pour la cause de Dieu, ou devenir le martyr du diable.
- » Tenez done ferme, résistez à la peur et à la paresse, cessez de flatter les réveurs dévoyés du chemin, et les seélérats impies. Levez-vous, et combattez le combat du Seigneur. Le temps presse. Faites respecter à vos frères le témoignage de Dieu; autrement, tous périront. L'Allemagne, la France, l'Italie sont tout entières soulevées; le Maitre veut jouer son jeu, l'heure des méchants est venue.
- » A Fulde quatre églises de l'évéché ont été saccagées, la semaine sainte; les paysans de Klégen en llégau, ef ceux de la forêt Noire, se sont levés au nombre de trois contemille. Leur masse grossit chaque jour. Toute ma crainte, c'est que ces insensés ne donnent dans un pacte trompeur, dont ils ne prévoient pas les suités désagtreases. Vous ne seriez que trois, mais confiants en Dieu, cherchant sour homeur et as gloire, que cent mille ennemis ne vous feraient bas peur.
- » Sus, sus, fui ! (dran, dran, dran!) il est temps, les méchants tremblent. Soyes sans pitié, quand même Ésau vous douvorsi de helles paroles (Genées, XXXIII); n'écoutes par les gémissements des impies; ils vous supplieront bien tendrement, ils peurront comme les eufants; n'en soyes oans tou-

chés; Dieu défendit à Moïse de l'être (Deut., VII), et il nous a révélé la même défense. Soulevez les villes et les villages, surtout les mineurs des monlagnes...

» Sus, sus, sus! (dran, dran, t) pendant que le feu chauffe; que le glaive tiède de sang n'ait pas le temps de refroidir. Forgez Nemrod sur l'enclume, pink pank, tuez tout dans la tour; tant que eeux-là vivront, vous ne serez jamais délivrés de la crainte des hommes. On ne peut vous parler de Dieu, tant qu'ils régnent sur vous.

» Sus, sus, sus! (dran. dran.) pendant qu'il fait jour; Dieu vous précède; suivez. Toute cette histoire est décrite et expliquée dans saint Mathieu, chapitre XXIV. N'ayez done peur. Dieu est avec vous, comme il est dit, chapitre II, pargraphe 2. Dieu vous dit de ne rien eraindre. N'ayez peur du nombre. Ce n'est pas votre combat, c'est celui du Seigneur, ce n'est pas vous qui combattes. Soyez hardis, ct vous éprouverez la puissance du secours d'en haut. Amen. Donné à Mülhausen, en 1923. Thomas Méxzen, serviteur de Dieu contre les impies. »

Dans une lettre à l'électeur Frédéric et au duc Jean, Luther se compare à Münzer ... « Moi, je ne suis qu'un pauvre homme; j'ai commencé mon entreprise avec erainte et tremblement; ainsi fit saint Paul (il l'avoue lui-mème, Cor., 1, 3-6), lui qui, cependant, pouvait se glorifier d'entendre une voix ecleste. Moi je n'entends pas de telles voix, et je ne suis pas soutenu de l'Esprit. Avec quels humbles ménagements n'ai-je pas attaqué le pape! quels n'ont pas été mes combats contre moi-même! quelles supplications n'ai-je pas faites à Dieu! mon premier écrit en fait foi. Cependant j'ai fait avec cc pauvre esprit ce que n'a pas encore osé ce terrible esprit croque-monde (weltfressergeist) 1. J'ai disputé à Leipsick, entouré du peuple le plus hostile. J'ai comparu à Augsbourg devant mon plus grand ennemi. J'ai tenu à Worms devant César et tout l'Empire, quoique je susse bien que mon saufconduit était rompu et que l'astuce et la trahison m'attendaient.

» Quelque faible et pauvre que je fusse alors, mon cœur me disait pourtant qu'il fallait entrer dans Wormå, dussé-je y trouver autant de diables que de tuiles sur les toits... Il m'a fallu, daus mon coin, disputer sans relache, que ce fût contre un, contre deux ; contre trois, n'importe, de quelque façon qu'on le detnandat. Faible et pauvre d'esprit, j'ai dû pourtant rester à moi-même, comme la

fleur des champs; je ne pouvais choisir ni l'adversaire, ni le temps, ni le lieu, ni le mode, ni la mesure de l'attaque; j'ai du me tenir prét à répondre à tout le monde, comme l'enseigne l'apôtre (saint Pierre, Ép. 1, 3-15).

» Et cet esprit qui est élevé au-dessus de nous autant que le soleil l'est au-dessus de la terre, cet esprit qui nous regarde à peine comme des inscetes et des vermisscaux, il lui faut une assemblée toute composée de gens favorables et surs, desquels il n'ait rien à craindre, et il refuse de répondre à deux ou trois tenants qui l'interrogeraient à part... C'est que nons n'avons de force que celle que Jésus-Christ nous donne; s'il nous livre à nous-mêmes, le bruit d'une feuille peut nous faire trembler; s'il nous sontient, notre esprit sent bien en soi la puissance et la gloire du Seigneur... Je suis forcé de me vanter moi-même, quelque folie qu'il y ait en eela; saint Paul v fut bien contraint aussi (Cor., 11, 11-16); je m'en abstiendrais volontiers, si je le pouvais en présence de ces esprits de mensonge, »

Immédiatement après la défaite des paysans, Melanehton publia une petite histoire de Münzer. It est inutile de lire que er ecit est singulièrement défavorable aux vainens. L'auteur assure que Münzer, réfugié à Frankenhausen, se caeha dans un lit, et fit le malade, mais un cavalier le trouva; et son portefeuille le fit reconnaître...

« Quand on lui serra les menottes, il poussa des eris, à cette occasion le duc George s'avisa de lui dire: « Tu sonffres, Thomas, mais ils ont souffert davantage aujourd'hui, les pauvres gens qu'on a tués, et c'est toi qui les avais poussés là. » Ils ne l'ont pas voulu autrement, » répondit Thomas, en c'etatant de rire, comme s'îl cut été possédé du diable... »

Mûnzer avoua dans son interrogatoire qu'il songeait depuis longtemps à réformer la chrétienté, et que le soulèvement des paysans de la Souabe lui avait paru une occasion favorable.

« Il se montra très-pusillanime au dernier moment. Il était tellement égaré, qu'il ne put réciter seul le Credo. Le due Henri de Brunswick le lui dit et il le répéta. —Il arona aussi publiquement qu'il avait eu tort; quant aux princes, il les exhorta à être moins durs envers les pauvres gens, et à lire les livres des Rois, disant que s'ils suivaient ses conseils ils n'auraient plus de semblables dangers à eraindre. Après ee discours il fut décapité. Sa tête fut attachée à une pique, et resta exposée pour l'exemple, »

Il écrivit avant de mourir aux habitants de Mülhausen, pour leur recommander sa femme et les prier de ne point se venger sur elle. « Avant de quitter la terre, disait-il, il eroyait devoir les ex-

Mûnzer se refusait à toute controverse privée on tenue devant une assemblée qui ne lui fût pas favorable.

horter instamment à renoncer à la révolte et à éviter

De quelques atroccs violences que se soient souillés Münzer et les paysans, on s'étonne de la durcté avec laquelle Luther parle de leur défaite. Il ne leur pardonne pas d'avoir compromis le nom de la Réforme... « O misérables esprits de troubles , où sont maintenant ees paroles par lesquelles vous excitiez et ameutiez les pauvres gens? Quand vous disiez qu'ils étaient le peuple de Dieu, que Dieu combattait pour eux, qu'un seul d'entre eux abattrait cent ennemis, qu'avec un chapeau ils en tueraient eing de chaque eoup, et que les pierres des arquebuses, au lieu de frapper devant, tourneraient contre ceux qui les auraient tirées? Où est maintenant Münzer avec eette manche dans laquelle il se faisait fort d'arrêter tout ce qu'on lancerait contre son peuple? Quel est maintenant ce Dieu qui pendant près d'une année a prophétisé par la bouche de Münzer? »

« Je crois que tous les paysans doiveut périr plutôt que les princes et les magistrats, parce que les paysans prennent l'épéc sans autorité divine... Nulle miséricorde, nulle tolérance n'est due aux. Paysans, mais l'indignation de Dieu et des hommes.» (30 mai 1328.) — « Les paysans, dit-il ailleurs, sont dans le bau de Dieu et de l'Emperun On peut les traiter comme des chiens enragés.» — Dans unelcttre du 21 juin, il énumère les horribles massacres qu'en out faits les nobles, sans donner le moindre signe d'intérêt ou de pitié.

Luther montra plus de générosité à l'égard de son ennemi Carlostad. Celui-ci courait alors le plus grand danger. Il avait peine à se justifier d'avoir enseigné des doctrines analogues à eelles de Münzer. Il revint à Wittemberg, s'humilia auprès de Luther. Celui-ei interéda en sa faveur et obtint de l'électeur que Carlostad pût, selon son désir, s'établir comme laboureur à Kemberg.

« Le pauvre homme me fait heaucoup de peine, et votre Grâce sait qu'on doit être clément envers les malheureux, surtout quand ils sont innocents. » (12 septembre 1528.)

Le 22 novembre 1326, il écrit encore : ... Le docteur Carlostad m'a vivement prié d'intercéder auprès de votre Grâce pour qu'il lui fût accordé d'habiter la ville de Kemberg; la malice des paysans lui rend pénible le séjour d'un village. Or, comme il s'est tenu tranqu'ille jusqu'à présent, et que d'ailleurs le prévôt de Kemberg le pourrait hien surveiller, je prie humhlement votre Grâce déclorale de lui accorder sa demande, quoique votre Grâce ait déjà fait beaucoup pour lui et qu'elle se soit mêne attiré à son sujet des soupeons et des calomnies. Mais Dieu vous le rendra d'autant plus

abondamment. C'est à lui de songer au salut de son âme, cela le regarde: pour ce qui est du corps et de la subsistance, nous devons le bien traiter.»

« A tous les chers chrétiens qui le présent écrit verront, grâce et paix de Dieu notre père et de Notre-Seigneur Jesus-Christ, Le docteur Martin LETHER, Le docteur Andréas Carlostad vient de m'envoyer un petit livre par lequel il se disculpe d'avoir été l'un des chefs des rebelles, et il me prie instamment de faire imprimer eet écrit pour sauver l'honneur de son nom et peut-être même sa vie qui se trouve en péril, par suite de la précipitation avec laquelle ou ingerait les acensés. En effet le bruit court que l'on va procéder rapidement contre beaucoup de pauvres gens, et par pure colère exéeuter les innocents avec les coupables, sans les avoir entendus ni convainens; et je crains bien que les lâches tyrans, qui, auparavant, tremblaient au bruit d'une fenille, ne s'enhardissent maintenant à assouvir leur mauvais vouloir, jusqu'à ce que, au jour marqué. Dieu les jette bas, à leur

» Or, quoique le docteur Carlostad soit mon plus grand ennemi dans des questions de doctrine, et qu'il n'y ait pas de réconciliation à espérer entre nous sur ces points, la confiauce avec laquelle il s'adresse à moi dans ses alarmes, plutôt qu'à ses anciens amis qui Parimaient autrefois contre moi, cette confiance n'é sera point trompée, et je lui rendrai volontiers ce service, ainsi que d'autres s'il y a lieu.

Luther exprime l'espoir, que, par la grâce de Dieu, tout pourra encore bien tourner pour Carlostad, et qu'il finira par renoncer à ses erreurs touchant le sacrement. En même temps il se défend contre ceux qui croiraient qu'en faisant cette démarche, il cède en quoi que ce soit sur les points de doctrine. Quant à ceux qui l'accuseraient d'un excès de crédulité, il leur répond : « Qu'il ne lui convient. ni à lui ni à personne de juger le cœur d'autrui. La charité n'est pas soupeonneuse, dit saint Paul, et ailleurs : La charité eroit et confle voit. »

« Voici donc mon opinion: tant que le docteur Carlostad s'offre às chire juger selon le droit, et à souffrir ce qui est juste au cas où il Escrait carivaineu d'avoir pris part à la rébellion, je dois ajouter foi à sou livre et à son dire, quoique moimème auparavant je fusse disposé à le croire animé, lui et les siens, d'un esprit séditieux. Mais à présent je dois aider à ce qu'il obtienne l'enquête qu'il désire. »

Dans ce qui suit, Luther attribue, en grande partie, ce qui est arrivé à la violence avec laquelle les princes et les évêques se sont opposés à l'introduction religieuse. « De là parmi le peuple cette fureur qui naturellement ne cessera point avant que les tyrans ne soient dans la boue; car les choses ne peuvent durer quand un maltre ne sait qu'inspirer la erainte, au lieu de se faire aimer.

- » Non, laissons plutôt notre prêtraille et nos hobereaux fermer l'oreille aux avertissements; qu'ils billent, qu'ils aillent, qu'ils aillent, qu'ils aillent, qu'ils doentinuent d'accuser l'Évangile du mal qu'ils ont mérité, qu'ils disent toujours: Je m'en moque. Tout à l'heure il en viendra un Autre qui leur répondra; « Je veux que dans quelque temps il ne reste sous le ciel ni prince ni évêque. » Laissez-les done faire; ils ne tarderont pas à trouver ce qu'ils cherchent depuis si longtemps; la chose est en traiu. Dieu veuille ence qu'ils e convertissent à temps l'Amen.
- » Je prie en conséquence les nobles et les éveques et tout le monde, de laisser se défendre le docteur Carlotstad qui assure si solennellement pouvoir se justifier de toute rébellion, de peur que Dieu ne soit tenté davantage, et que la colère du peuple ne devienne plus violente et plus juste... Il n'a jamais menti Celui qui a promis d'entendre sersi des opprinnés, et ce n'est non plus la puissance qui lui manque pour punir. Que Dieu nous accorde sa gráce. Amen. « (1323.)
- « L'Allemagne est perdue, j'en ai peur. Il faut bien qu'elle périsse puisque les princes ne veulent employer que l'épée. Ah! ils croient qu'on pent aiusi arracher, poil à poil, la barbe du hon Dieu; il le leur rendra sur la face. » (1896.)
- « L'esprit de ces tyrans est impuissant, lâche, étraiger à toute pensée honnée. Ils sont digne d'être les esclaves du peuple. Mais par la grâce de Clirist, je suis assez vengé par le mépris que j'ai pour cux et pour Satan, leur dieu. » (Fin de décembre 1325.)

## CHAPITRE IV.

1524-1527.

ATTAQUES DES RATIONALISTES CONTRE LUTHER. — ZWINGLI, BUCER, ETC. — ÉRASME.

Pendant cette terrible tragédie de la guerre des paysans, la guerre théologique continuait contre Luther. Les réformateurs de la Suisse et du Rhin,

Les érudits du seizième siècle traduisaient ordinairement en grec leur nom propre, Ainsi Kuhhorn (corue de vache) avait changé son nom en celui de Bucer, Hauschein (lumière domestique) se fit appeler OEcolamZwingli, Bucer, OEcolampade, partageaient les principes bléologiques de Carlostad : ils n'en différriaient guère que par leur soumission à l'autorité civile. Aucun d'eux ne voulait rester dans les bornes que Luther prétendait imposer à la Réforme. Durs et froids logiciens, ils effaçaient chaque jour equ'il essayait de sauver de la vicille poésie chrétienne. Moins hardi, et plus dangereux encore, le roi des gens de lettres, le froid et ingénieux Ersane lui portait des coups plus terribles.

Pendant longtemps, Zwingli et Bueer i, esprits politiques, essayèrent de sauver à tout prix l'apparente unité du protestantisme. Bueer, le grand architecte des subtitités (Bossuet), dissimula quelque temps ses opinions aux yeux de Luther et se fit même le traducteur de ses ouvrages allemands. « Personne, dit Luther, personne n'a traduit en latin mes ouvrages avee plus d'habileté et d'exactitude que mattre Bueer. Il n'y mête rien de ses folies relativement au sacrement. Si je voulais monter mon œur et ma pensée avee des mots, je ne pourrais pas mieux faire. »

Ailleurs il semble s'être aperçu de l'infidélité de traduction. Le 13 septembre 1327, il écrit à un imprimeur, que Bueer, en traduisant ses ouvrages en latin, avait altéré ecrtains passages de manière à lui faire dire ce qu'il ne pensait pas. « C'est ainsi que nous avons rendu les Pères hérétiques. » Et il le pric, s'il réimprime le volume où se trouvent les changements de Bueer, de faire lui-même une pré-face pour avertir le lecteur. En 1327, Luther écrivit contre Zwingli et OEcolampade un livre où il les appelait nouveaux wielefistes et déclarait leurs opinions dangereusse et sacriéges.

Enfin, en 1528, il disait : « Je connais assez et plus qu'assex l'iniquité de Bueer, pour ne pas m'é-tonner qu'il tourne contre noi ce que j'ai écrit pour le sacrement... Que le Christ le garde, toi qui vis au milieu de ces hêtes féroces, de ces vipères, de ces lionnes, de ces panthères, avec presque plus de danger que Daniel dans la fosse aux lions. »

« Je crois Zwingli bien digne d'une sainte haine, pour sa téméraire et criminelle manière de traiter la parole de Dieu, » (27 octobre 1537.) — «Quel homme que ce Zwingli, si ignorant dans la grammaire et la dialectique pour ne rien dire des autres sciences!» (28 novembre 1537.)

Dans un second ouvrage qu'il publia contre cux en 1528, il dit: « Je rejette et condamne comme pure erreur toute doctrine qui parle du libre ar-

pade, Didier (de desiderium, désir) Érasme, Schwarz-Erde (terre noire) Mélanchton, etc. Luther et Zwingli, les deux réformateurs populaires, gardent seuls le nom qu'ils ont reen, dans la langue vulgaire. hitre. » C'était là sa grande querelle avec Érasme. Elle avait commencé dès l'année 1325, où Érasme publia son livre De libero arbitrio; jusqu'alors ils avaient été en relations amicales. Érasme avait plusieurs fois pris la défense de Luther, et celui-ei en relour consentait à respecter la neutralité d'Érasme. La lettre suivante montre que Luther croyait en 1324 avoir besoin de garder encore quelques ménazements.

« Voilà assez longtemps que je me tais, cher Érasme; et quoique j'attendisse que toi, le premier et le plus grand des deux, tu rompisses le silence, j'ai cru que la charité même m'ordonnait de commeneer. D'abord je ne te reproche pas d'être resté éloigné de nous, de crainte d'embarrasser la cause que tu soutenais contre nos ennemis, les papistes. Enfin je ne me suis pas autrement faché de ce que, dans les livres que tu as publiés en plusieurs endroits pour capter leur faveur ou adoueir leur furie, tu nous as harcelés de quelques morsures et piqures assez vives. Nous voyons que le Seigneur ne t'a pas donné encore l'énergie ou le sens qu'il faudrait, pour attaquer ces monstres librement et courageusement, et nous ne sommes pas gens à exiger de toi ce qui est au-dessus de tes forces. Nous avons respecté en toi ta faiblesse et la mesure du don de Dieu. Le monde entier ne peut nier que tu n'aies fait fleurir les lettres, par où l'on arrive à la véritable intelligence des Écritures, et que ce don de Dieu ne soit en toi magnifique et admirable; c'est de quoi il faut rendre grace, Aussi, n'ai-ie famais désiré de te voir sortir de la mesure où tu te tiens pour entrer dans notre eanip; tu y rendrais de grands services sans doute par ton talent et ton éloquence; mais, puisque le cœur fait défaut, mieux vaut servir dans ce que Dicu t'a donné. On craignait seulement que tu ne te laissasses entraîner par nos adversaires à attaquer nos dogmes dans des livres, et alors j'aurais été contraint de te résister en face. Nous avons apaisé quelques-uns des nôtres qui avaient préparé des livres pour te trainer dans l'arène. C'est pour cette raison que je n'aurais pas voulu voir publier l'Expostulatio d'Hutten, et encore moins ton Éponge d'Hutten. Tu as pu, dans cette dernière circonstance, sentir par toi-même combien il est aisé d'éerire sur la modération, et d'aceuser l'emportement de Luther, mais difficile, impossible de pratiquer ces leçons, sinon par un don singulier de l'esprit. Crois-le donc, ou ne le crois pas, le Christ m'est témoin que je te plains du fond de l'âme, à voir tant de haines et de passions irritées contre toi, desquelles je ne puis eroire (ta vertu est humaine et trop faible pour de tels orages) que tu ne ressentes aucune émotion. Cenendant peut-être

les nôtres sont poussés par un zèle légitime ; il leur semble que tu les as indiguement provoqués . . . Pour moi, quoique irritable et souvent entratné par la colère à écrire avec amertume, je ne l'ai jamais fait qu'à l'égard des opiniâtres. Cette clémence et cette douceur envers les pécheurs et les impies, quelque insensés et iniques qu'ils puissent être, ma conseience m'en rend témoignage, et je puis en appeler à l'expérience de bien des gens. De même j'ai retenu ma plume, malgré les piqures, j'ai promis de la retenir, jusqu'à ee que tu te fusses ouvertement déclaré. Car, quels que soient nos dissentiments, avec quelque impiété ou quelque dissimulation que tu exprimes ta désapprobation ou tes doutes sur les points les plus importants de la religion, je ne puis ni ne veux t'aceuser d'entètement. Mais que faire maintenant? Des deux eôtés les choses sont très-enveminées. Moi, je voudrais, si je pouvais servir de médiateur , qu'ils cessassent de t'attaquer avec tant de furie, et laissassent ta vicillesse s'endormir en paix dans le Seigneur. Ils le feraient, je pense, s'ils eousidéraient ta faiblesse et s'ils appréciaient la grandeur de cette cause qui a depuis longtemps dépassé ta petite mesure. Les choses en sont venues à ce point qu'il n'y a guère de péril à craindre pour notre cause, lors même qu'Érasme réunirait contre nous toutes ses forces... Toutefois il y a bien quelque raison, pour que les nôtres supportent mal tes attaques; c'est que la faiblesse humaine s'inquiète et s'effraye de l'autòrité et du nom d'Érasme; être mordu d'Érasme une seule fois, c'est tout autre chose que d'être en butte aux attaques de tous les papistes conjurés. Je voulais te dire tout cela, cher Érasme, en preuve de ma candeur, set parce que je désire que le Seigneur t'envoie un esprit digne de ton noni. Si cela tarde, je demande de toi que, du moins, tu restes spectateur de notre tragédie. Ne joins pas tes forces à nos adversaires; ne publie pas de livres contre moi, et je n'en publierai pas contre toi. Quant à ceux qui se plaignent d'être attaqués au nom de Luther, souviens-toi que ce sont des hommes semblables à toi et à moi, auxquels il faut aecorder indulgence et pardon, et que, comme dit saint Paul, il nous faut porter le fardeau les uns des autres. C'est assez de se mordre "il faut songer à ne pas nous dévorer les uns les autres...» (Avril 1524.)

A Borner. «Érasme en sait moins sur la prédestination, que n'en avaient jamais su les sophistes de L'École. Érasme n'est pas redoutable sur cette matière, non plus que dans toutes les choses chrétiernes.

» Je ne provoquerai pas Érasme, et même, s'il me provoque une fois, deux fois, je ne riposterai pas. Il n'est pas sage à lui de préparer coutre moi les forces de son éloquence... Je me présenterai avec confiance devant le très-éloquent Érasme, tout bégayant que je suis en comparaison de lui; je ne me soucie point de son crédit, de son nom, de sa réputation. Je ne me fâche pas contre Moseilanus de ce qu'il s'attache à Érasme plutôt qu'à moi. Dis-lui même qu'il soit érasmien de toute sa force. » (28 mai 1832.)

Ces ménagements ue pouvaient durer. La publication du De tibero arbitrio, fut une déclaration de guerre. Luther reconnut que la véritable question venait d'être enfin posée. « Ce que j'estime, ce que je loue en toi, « est que seul tu as touché le fond de l'affaire, et ce qui est le tout des choses; je veux dire: le libre arbitre. Toi, tu ne me fatigues pas de querelles étrangères, de papauté, de purgatoire, d'indulgences et autres fadaises, pour lesquelles ils m'ont relancé. Seul, tu as saisi le nœud, tu as frappé à la gorge. Merci, Érasnel...»

«Il est irréligieux, dis-tu, il est superflu, de pure curiosité, de savoir si Dieu est douc de prescience, si notre volonté agit dans ce qui touche le salut éternel, ou sculement souffre l'action de la grâce; si cè que nous faisons de bien ou de mal, nous le faisons ou le souffrons !... Grand Dieu ! qu'y aurat-il donc de religieux, de grave, d'utile? Érasme, Érasme, il est difficile d'alléguer ici l'ignorance. Un homme de tou âge, qui vit au milieu du peuple chrètien, et qui a longtemps médité l'Écriture! il n'y a pas moyen de t'excuser, ni de bien penser de toi... Eli quoi! vous théologien, vous, docteur des chrétiens, vous ne restez pas même dans votre scepticisme ordinaire, vous décidez que ces choses n'ont rien de nécessaire, sans lesquelles il n'y a plus ni Dieu, ni Christ, ni Évangile, ni foi, rien qui subsiste, je ne dis pas du christianisme, mais du judaïsme!»

Mais Luther a beau être fort, éloquent, il ne peut briser les liens qui l'enserrent. «Pourquoi, dit Érasme, Dieu ne change-ti-l pas le vicede notre volonté, puisqu'elle n'est pas en notre pouvoir; ou pourquoi nous l'impute-t-il, puisque ce vice de la volonté est inhérent à l'homme? . . . Le vase dit au potier: Pourquoi m'avez-vous fait pour le eu éternel? . . . Si l'homme n'est pas libre, que signifient précepte, action, récompense, enfin toute la langue ? Pourquoi ces mots : Convertissez-vous, etc. a.

Luther est fort embarrassé de répondre à tout cela : Dieu nous parle aiusi, dil-il, seulement pour nous convainere que nous sommes impuissants si nous n'implorons le secours de Dieu. Safan dit: Tu peux agir. Moise dit: Agis; pous nous convainere contre Safan que nous ne pou-

vons agir. » Répouse, ce semble, ridicule et cruelle; c'est lier les gens pour leur dire : Marchez, et les frapper chaque fois qu'ils tombent. Reculant devant les conséquences qu'Érasme tire ou laisse entrevoir, Luther rejette tout système d'interprétation de l'Écriture, et lui-même se trouve forcé d'y recourir pour échapper aux conclusions de son adversaire. C'est ainsi, par exemple, qu'il explique le Indurabo cor Pharaonis: «En nous, c'està-dire par nous, Dieu fait le mal, non par sa faute, mais par suite de nos vices; car nous sommes pécheurs par nature, tandis que Dieu ne peut faire que le bien. En vertu de sa toute-puissance, il nous entraine dans son action, mais il ne peut faire, quoiqu'il soit le bien même, qu'un mauvais instrument ne produise pas le mal.»

Cc dut être une grande joie pour Érasme, de voir l'ennemi triomphant de la papauté s'agiter douloureusement sous les coups qu'il lui portait, et saisir pour le combattre une arme si dangereuse à celui qui la tient. Plus Luther se débat, plus il prend avantage, plus il s'enfonce dans sa victoire, et plus il plonge dans l'immoralité et le fatalisme, au point d'être contraint d'admettre que Judas devait nécessairement trahir le Christ. Aussi Luther garda un long souvenir de cette querelle. Il ne se fit point illusion sur son triomphe; la solution du terrible problème ne se trouvait point, il le sentait, dans son De servo arbitrio, et jusqu'à son dernier jour le nom de celui qui l'avait poussé jusqu'aux plus immorales eonséquences de la doctrine de la grace, se méle dans ses écrits et dans ses discours aux malédictions contre les blasphémateurs du Christ.

Il s'indignait surtout de l'apparente modération d'Érasme, qui n'osant attaquer à sa base l'édifice du christianisme, semblait vouloir le détruire lentement, pierre à pierre. Ces détours, cette conduite équivoque, n'allaient point à l'énergie de Luther. «Érasme, dit-il, ce roi amphibole qui siège tranquille sur le trone de l'amphibologie, nous abuse par ses paroles ambiguës, et bat des mains quand il nous voit enlacés dans ses insidieuses figures, comme une proje tombée dans ses rets. Trouvant alors une occasion pour sa rhétorique, il tombe sur nous à grands cris, déchirant, flagellant, crucifiant, nous jetant tout l'enfer à la tête, parce qu'on a compris, dit-il, d'une manière calonnieuse, infâme et satanique, des paroles qu'il voulait cependant que l'on comprit ainsi... Voyez-le s'avancer en rampant comme une vipère pour tenter les âmes simples, comme le serpent qui sollicita Ève au doute et lui rendit suspects les préceptes de Dieu. » Cette querelle causa à Luther, quoi qu'il en disc, tant d'embarras et de tourments, qu'il finit par refuser le combat, et qu'il empéeha ses amis de répondre pour lui. «Quand je me bats contre de la boue, vainqueur ou vaineu, je suis toujours sali (.»

"Je ne voudrais pas, écrit-il à son fils Jean, recevoir dix mille llorins, et me trouver devant notre Seigneur, dans le péril où sera Jérôme, encore moins daus celui d'Érasme.

» Si je reprends de la santé et de la force, je veux pleinement et librement confesser mon Dieu contre Érasne. Je ne veux pas vendre mon cher petit Jésus. J'avance tous les jours vers le tombeau; c'est pourquoi je veux auparavant confesser mon Dieu à pleine bouche et saus mettre une feuille devant. — Jusqu'ici j'ai hésité, je me disais: Si tu le tues, qu'arrivera-t-il? J'ai tué Münzer dont la mort me pèse sur le col. Mais je l'ai tué, parce qu'il voulait tuer mon Christ. »

Au Jour de la Trinité, le docteur Martin Luther dit : «Je vous prie, vous tous, pour qui l'honneur de Christ et de l'Évangile est une chose sérieuse, que vous veuillez être ennemis d'Érasme...»

Un jour le docteur Luther dit au docteur Jonas et au docteur Pomeranus, avec un grand et sérieux zèle de œur: «Je vous recommande comme ma dernière volonté d'être terrible pour ce serpent... Dès que je reviendrai en santé, je veux, avec l'aide de Dieu, écrire contre lui, et le tuer. Nous avons souffert qu'il se moquât de nous et nous prit à la gorge, nais aujourd'hui qu'il en veut faire autant au Christ, nous voulons sous mettre contre lui ... Il est vrai qu'écraser Érasme, e'est écraser une punaise, mais mon Christ dont il se moque m'importe plus que le péril d'Érasme.

» Si je vis, je veux, avec l'aide de Dieu, purger l'Église de son ordure. C'est lui qui a semé et fait naître Crotus, Egranus, Witzeln, O'Ecolanµade, Campanus et d'autres visionnaires ou épieuriens. Je ne veux plus le reconnaître dans l'Église, qu'on le sache bien.»

Luther dit un jour en voyant le portrait d'Érasme, comme sa figure le montre, est un homme plein de ruse et de malice, qui s'est moqué de Dieu et de la religion. Il emploie de belles paroles : « le cher Seigneur Christ, la parole de salut, les saints sacrements, » mais il tient la vérité pour une très-froide chose. S'il préche, cela sonne faux, comme un vase félé. Il a attaqué la papauté, et maintenant il fire sa léte du lac. »

1 Hoc scio pro certo, quod, si cum stercore certo, Vinco vel vincor, semper ego maculor.

#### CHAPITRE V.

1526 - 1529.

MARIAGE DE LUTHER, PAUVRETÉ, DÉCOURAGEMENT, ABAN-DON, MALADIE, CROYANCE A LA FIN DU MONDE.

L'àme la plus ferme aurait eu peine à résister à tant de secousses; celle de Luther faiblit visiblement après la crise de l'année 1525. Son rôle avait changé, et de la manière la plus triste. L'opposition d'Érasme signalait l'éloignement des gens de lettres, qui, d'abord, avaient servi si puissamment la cause de Luther. Il avait laissé sans réponse sérieuse le livre De libero arbitrio. Le grand novateur. le chef du peuple contre Rome, s'était vu dépassé par le peuple, maudit du peuple, dans la guerre des paysaus. Il ne faut pas s'étonner du découragement qui s'empara de lui à cette époque. Dans cet affaiblissement de l'esprit, la chair redevint forte; il se maria. Les deux ou trois aus qui suivent, sont une sorte d'éclipse pour Luther; nous le voyons généralement préoccupé de sains matériels, qui ne peuvent remplir le vide qu'il éprouve. Enfin il succombe; une grande crise physique marque la fin de cette période d'atonie. Il est réveillé de sa léthargie par le dauger de l'Allemagne envalue par Soliman (1329), et menacée par Charles-Quint dans sa liberté et sa foi à la diète d'Augsbourg (1550).

« Puisque Dieu a créé la femme telle qu'elle doit nécessairement être auprès de l'homme, n'en denandons pas davantage, Dieu est de notre côté. Houorons done le mariage comme chose honorable et divine.

» Ce genre de vie est le premier qui ait pln à Dieu, c'est celui qu'il a perpétuellement maintenu, c'est le dernier qu'il gloriflera sur tout autre. Où étaient les royaumes et les empires, lorsque Adam et les patriarches vivaient dans le mariage? — De quel autre genre de vie dérive l'empire sur toutes choses? Quoique par la malice des hommes les magistrats aient été obligés de l'usurper en grande partic, et que le mariage soit devenu un empire de guerre, taudis que le mariage, dans sa pureté et sa simplicité, est l'empire de la paix.» (17 janvier 1995).

«Tu m'éeris, mon cher Spalatin, que tu veux abandonner la cour et ton office... Mon avis est que tu restes, à moins que tu ne partes pour le marier... Pour moi, je suis dans la main de Dieu, comme une créature dont il peut changer et rechanger le cœur, qu'il peut luer ou vivifier, à tout instant et à toute heure. Cependant dans l'état où a toujours été et où est encore mon cœur, je ne prendrai point de femme, non que je ne sente ma chair et mon sexe, je ne suis ni de bois ni de pierre, mais mon esprit n'est pas fourné au mariage, lorsque j'attends chaque jour la mort et le suppliee des hérétiques. » (30 novembre 1824.)

«Not étonne pas que je ne me marie point, qui sie fannosus sum amator. Il faut plutot s'étonner que moi, qui éeris tant sur le mariage, et qui suis sans cesse mété aux femmes, je ne sois pas devenu femme depuis longtemps, sans parler de ce que je n'en aie épousé aucune. Cependant, si tu veux te régler sur mon exemple, en voici un hien puissant. J'ai eu jinsqu'à trois épouses en même temps, et je les ai aimées si fort que j'en ai perdu deux qui vont prendre d'autres époux. Pour la troisième, je. la retiens à peine de la main gauche, et elle va s'échapper, » (16 avril 1825.)

A ámsdorf, « l'espère vivre encore quelque temps, et je n'ai point voulu refuser de donner à mon père l'espoir d'une postérité. Je veux d'ailleurs faire moi-même ce que j'ai enseigné, puisque tant d'autres se sont montrès pusiliamies pour pratiquer ce qui est si clairement dit dans l'Évangile. C'est la volonté de Dien que je suis ; je n'ai point pour ma femme un amour brûdant, désordonné, mais seulement de l'affection. » (21 juin 1828.)

Celle qu'il épousa était une jeune fille noble, échappée du couvent, âgée de vingt-quatre ans et remarquablement belle: elle se nommait Catherine de Bora; il paraît qu'elle avait aimé d'abord Jérôme Baungartner, jeune savant de Nuremberg. Luther écrivait à celui-ci, le 12 octobre 1321: «Si tu veux obtenir ta Catherine de Bora, hâte-toi, avant qu'on ne la donne à un autre, qui l'a sous la main. Cependant elle n'a pas encore triomphé de son anour pour toi. Moi, je me réjouirais fort de vous voir unis. »

Il écrit à Sticfel, un an après le mariage (12 août 1326). « Catherine, ma chère côte, te salue; elle se porte fort bien, grâce à Dieu; douce pour moi, obéissante et facile eu toutes choses, au delà de mon espérance. Je ne voudrais pas changer ma pauvreté pour les richesses de Crésus.»

Luther, en effet, était très-pauvre alors. Préocupé des soins de son ménage et de la famille dont il devait bientôt se trouver chargé, il cherchait à se faire uu métier; il travaillait de ses mains: « Si le monde ne veut plus nous nourrir pour la parole, apprenous à vivre de nos mains. » Il ett choisi sans doute, s'il avait pu choisir, quelqu'un de ces arts qu'il aimait, l'art d'Albert Diarer et de son ami Lucas Cranach, ou la musique, qu'il appelait la première science après la théologie; mais il n'avait joint de maître. Il se fit tourneur. » Phisque

parmi nous autres barbares il n'y a point d'art ni d'esprit cultivé, moi et Wolfgang, mon serviteur, nous nous sommes mis à tourner. » Il chargea Wenceslas Link de lui acheter des instruments à Nuremberg. Il se mit aussi à jardiner et à bâtir : «J'ai planté un jardin, écrit-il à Spalatin, j'ai construit une fontaine, et à l'un comme à l'autre j'ai assez bien réussi. Viens et tu seras couronné de lis et de roses, » (Décembre 1525.) Au mois d'avril 1327, un abbé de Nuremberg lui fit présent d'une horloge: «Il faut, lui répondit-il, que je me fasse disciple des mathématiciens pour comprendre tout ce mécanisme : car je n'ai jamais rien vu de pareil.» Et un mois après: « J'ai recu les instruments pour tourner, et le cadran avec le eylindre et l'horloge de bois. Mais tu as oublié de me dire combien il me restait à payer. J'ai pour le moment assez d'outils, à moins que tu n'en aies de nouvelle espèce qui puissent tourner d'eux-mêmes pendant que mon serviteur ronfle ou lève le nez en l'air. Je suis déià mattre passé en horlogerie. Cela m'est précieux pour marquer l'heure à mes ivrognes de Saxons, qui font plus attention à leurs verres qu'à l'heure, et ne s'inquiétent pas beaucoup si le soleil. l'horloge ou celui qui la règle, se trompent, » (19 mai 1327.) « Mes melons ainsi que mes courges et mes citrouilles croissent à vue d'œil. Tu vois que i'ai su bien faire venir les graines que vous m'avez envoyées, » (8 juillet, )

Le jardinage n'était pas une grande ressource. Luther se trouvait dans une situation affligeante et bizarre. Cet homme qui régentait les rois, se voyait, pour les besoins de la subsistance journalière, dans la dépendance de l'étecteur. La nouvelle Égise ne s'était affranchie de la papauté qu'en s'assujettissant à l'autorité civile; elle se voyait, dés sa naissance, négligée, affamée-par celle-ci.

En 1325, Luther avait écrit à Spalatin qu'il voulait résigner son revenu de couvent entre les mains de l'électeur. «... Puisque nous ne lisons plus, ni ne braillons, ni ne messons, ni ne faisons aucune chose de ce qu'a institué la fondation, nous ne pouvous plus vivre de cet argent; on a droit de le réclamer. » (Novembre 1825.)

« Staupitz ne paye encore rien de nos reveuus...
Tous les jours les dettes nous enveloppent davantage, et je ne sais s'il faut demander encore à l'èlecteur, ou laisser aller les choses, et que ce qui
périsse, périsse, jusqu'à ce qu'enfin la misère me
force de quitter Wittemherg, et de faire satisfaction
anx gens du pape et de l'Empereur. » (Novembre
1825.) « Sommes-nous ic pour payer à tout le
monde, et que personne ne nous paye? Cela est
vrainent étrange. » (1" février 1824.) » Je suis de
jour en jour plus acealié de dettes. Il me faudra

chercher l'aumone de quélque autre manière. » (24 avril 11924.) «Cettevie ne peut durer. Comment ces lenteurs du prince n'exciteraient-elles pas de justes soupeons! Pour moi, j'aurais depuis long-temps abandonné le couvent pour ne loger ailleurs, en vivant de mon travail (quoiqu'ic je neilseurs, en vivant de mon travail (quoiqu'ic je neilseurs, sans travail non plus), si je n'avais craint un scandale pour l'Évangile et même pour le prince. » (Fin de décembre 1394.)

"Tu me demandes huit florins, mais où les prendrai-je? Comme tu le sais, il faut que je vive avee la plus striete économie, et mon imprudence m'a fait contracter cette année une dette de plus de cent florins que je dois à l'un et à l'autre. J'ai été obligé de laisser trois gobletls pour gage de cinquante florins. Il est vrai que mon Seigneur, qui avait ainsi puni mon imprudence, m'a enfin libéré... Ajoute que Lucas et Christian ne veulent plus m'accepter pour répondant, ayant éprouvé que de cette manière ils perdent tout, ou épuisent jusqu'au fond de ma bourse. n' 26 févirer 1337.)

« Dis à Nicolas Endrissus qu'il me demande quelques exemplaires de mes ouvrages. Quoique je sois très-pauvre, cependant je me suis réservé certains droits avec mes imprimeurs; je ne leur demande rien pour tout mon travail, si ce n'est de pouvoir prendre parfois un exemplaire de mes livres. Ce n'est pas trop, je pense, puisque d'autres écrivains, même des traducteurs, reçoivent un ducat par cahier. » (5 juillet 1327.)

« Ou'est-il arrivé , mon cher Spalatin , pour que tu m'écrives avec taut de menaces et d'un ton si impérieux? Jonas n'a-t-il pas assez essuyé tes mépris et ceux de ton prince, pour que vous vous acharniez encore sur cet homme excellent? Je connais le caractère ilu prince, je sais comme il trafte légèrement les hommes !... C'est donc ainsi que nous honorons l'Évaugile, en refusant à ses ministres une petite prébende pour vivre... N'est-ce pas une iniquité et une odieuse perfidie que de lui ordonner de partir, et toutefois de faire en sorte qu'on n'ait pas l'air de lui en avoir donné l'ordre? Et vous eroyez que le Christ ne s'aperçoit pas de cette ruse?... Je ne pense pas ecpendant que nous ayons été pour le prince une cause de dommage... Il en est venu dans sa bourse passablement des biens de ce monde, et il en vient chaque jour davantage. -Dieu saura bien nous repattre, si vous nons refusez l'aumône et quelque maudite monnaie. - ... Cher Spalatin, traite-nous, je te prie, nous les pauvres et les exilés de Christ, avec plus de douceur, ou explique-toi nettement, afin que nous sachions où nous allons, que nous ne soyons plus forcés de nous perdre nous-mêmes en suivant un ordre à double sens, qui, tout en nous contraignant de partir, ne nous permet pas de nommer ceux qui nous y forcent, » (27 novembre 1524.)

« Nous avons reçu avec plaisir, mon cher Gérard Lampadarius, et la lettre et le drap, que tu nous as envoyés avec tant de candeur d'âme et de bienveillance de cœur... Nous nous servons constamment, et chaque nuit, de les lampes, ma Catherine et moi, et nous nous plaiguons ensemble de ne t'avoir pas fait de cadeau et de n'ayoir rien à l'envoyer qui entretint auprès de toi notre souvenir. J'ai grande honte de ne l'avoir pas même fait un présent de papier, lorsque cela m'était facile... Je ne laisserai pas de l'envoyer au moins quelque iasse de l'erres. Je l'aurais dès maintenant envoyé un Isale allemand qui vient de naître, mais on m'a arraché tous les exemplaires, et je n'en ai plus un seul... «114 colore 13828.)

A Martin Goritiz. qui lui avait fait un présent de bière. « Ta Cérès de Torgau a été henreusement et glorieusement consommée. On l'avait réservée pour moi et pour les visiteurs, qui ne pouvaient selasser de la vante par-dessus tout ce qu'ils avaient jamais goûté. Et moi, en vrai rustre, je ne l'en ai pas remercié encore, toi et ton Émilia. Je suis un oisoderative, si négligent de mes affaires, que j'avais oublié, et que j'ignorais entièrement que je l'euses dans ma cave; c'est mon serviteur qui me la rappelé. Salue pour moi tous nos frères, et surtout on Émilia et son fils, la biche gracieuse et le jeune faon. Que le Seigneur te bénisse et te fasse multiplier à milliérs, selon l'esprit comme selon la chair.» (15 ianvier 1359.)

Luther éerit à Amsdorf qu'il va donner l'hospitalité à une nouvelle mariée. « Si ma Catherine accouchait en même temps, et que tout cela vint à coïncider, tu en deviendrais plus pauvre. Ceins-toi done, non pas du fer et du glaive, mais d'or et d'argent et d'un bon sac, à tout événement, ear je net l'alcherai nas saus un orésent. « (29 nars 1520).

A Jonas, « J'en étais à la dixième ligne de la lettre quand on viut n'annonere que ma Kella m'avait domé une fille. Gloria et laus Patri in cælis. Mon petil Jean est sauvé, la femme d'Augustin va bien; câña Marguerite Mochinn a échappié à la mort coutre toute atteute. En compensation, nous avons perdu einq pores... Puisse la peste se contenter de cette contribution. Ego sum, qui sum hactenia, sciliert ut apostolus, quasi mortuus, et ecce proc. "

La peste régnait alors à Wittemberg. La femme de Luther était enceinte, son fils malade des dents; deux femmes, Hanna et Marguerite Mochinu, avaient été atteintes de la peste. Il écrit à Amsdorf: « Ma maison est devenne un hôpital. » (1<sup>st</sup> novembre 1897.)

« La femme de George , le chapelain , est morte d'une fausse eouche et de la peste... Tout le monde était frappé de terreur. J'ai recueilli le euré avec sa famille. » (4 novembre 1327.) « Ton petit Jean ne te salue pas, parce qu'il est malade, mais il te demande tes prières. Voiei douze jours qu'il n'a rien mangé. C'est une chose admirable combien cet enfant a la volonté d'être gai et allègre comme de coutume, mais l'exeès de sa faiblesse ne le lui permet pas. On a ouvert hier l'apostème de Marguerite Mochinn : elle commence à se rétablir : je l'ai renfermée dans notre chambre d'hiver, et nous, nous nous tenons dans la grande salle de devant, Hanschen dans ma chambre à poêle, et la femme d'Augustin dans la sienne : nous commençous à espérer la fin de la peste. Adieu, embrasse ta fille et sa mère. et souvenez-vous de nous dans vos prières. » (10 novembre 1527.)

« Mon pauvre fils était mort, mais il est ressiscité; depuis douze jours il ne mangeait plus. Le Seigneur a augmenté ma famille d'une petite fille. Nous nous portons tous bien, à l'exception de Luther lui-même qui, sain de corps, isolé du monde entier, souffre à l'intérieur, des atteintes du diable et de tous ses anges. J'éeris pour la seconde et la dernière fois contre les saeramentaires et leurs vaines paroles, etc. « (51 décembre 1327).

«Ma petite fille Élisabeth est morte; je m'étonie comme elle m'a laissé le œur malade, un œur de femme, tant je suis ému. Je n'aurais jamais eru que l'âme d'un père fût si tendre pour son enfant.» (3 aout 1938», de pourrais trapprendre ce que c'est qu'être père, præsertim sexis, qui ultra filiorum casum etiam habet misericordiam valdé moventem.» (3 juin 1350.)

Vers la fin de l'année 1327, Luther lui-même tu plusieurs fois très-malade de corps et d'esprit. Le 27 octobre îl termine ainsi une lettre à Melanchton. « Je m'ai pas encore lu le nouvel ouvrage d'Éranme, et que lirais-je, moi serviteur malade de Jésus-Christ, moi qui suis à peine vivant? que faire? qu'écrire? Dieu veuel·l ainsi m'abinner de tous les folts à la fois 28 te eux qui devraient avoir compassion de moi , vienneut, après tant de souffrances , me donner le coup de grâce! Puisse Dieu les éclairer et les convertir! A men. »

Denx amis intimes de Luther, les docteurs Jean Bugenhagen et Jonas nous ont laissé la note suivante sur une défaillance qui surprit Luther, vers la fin de 1327, « Le sameti de la visitation de Notre-Dame (1327), dans l'après-midi, le docteur Luther se plaignait de douleurs de tête et de bourdonnements d'oreilles d'une violence inexprimable. Il croyait y succomber. Dans la matinice il fit appeler le docteur Bugenhagen pour se confesser à lui, Il

£ 3:

lui parla avec effroi des tentations qu'il venait d'éprouver, le supplia de le soutenir, de prier Dieu pour lui, et il termina en disant : « Parce que j'ai quelquefois l'air gai et joyeux, beaucoup de gens se figurent que je ne marche que sur des roses; y Dieu sait ee qu'il en est dans mon eœur. Je me suis souvent proposé, dans l'intérêt du monde, de prendre un extérieur plus austère et plus saint (je ne sais trop comment dire), mais Dieu ne m'a pas donné de faire comme je voulais. »

» L'après-midi du même jour, il tomba sans connaissance, devint froid, et ne donna plus signe de vie. Quand il fut rappelé à lui-même, par les seeours qu'on lui prodiguait, il se mit à prier avec grande ferveur: « Tu sais, ò mon Dieu, disai-til, que j'eusse volontiers versé mon sang pour ta parole, mais tu as voulu qu'il en fût autrement. Que ta volonté soit faite! Sans doute je n'en étais pas digne. La mort serait mon bonheur; eependant, ô mon Dieu, si tu le voulais, je vivrais volontiers encore pour répandre ta sainte parole et consoler œux des tiens qui faiblissent. Si mon heure est venue, néanmoins, que ta volonté soit faite! Tu es le mattre de la vie et de la mort.

» O mon Seigneur Jésus-Christ, je te remereie em 'avoir fait la grâce de connaître ton saint nom. Tu sais que je erois en toi, an Père et au Saint-Esprit; tu es mon divin médiateur et sauveur... Tu sais, ô mon Seigneur, que Satan m'a dressé maints pièges, pour tuer mon corps par les tyrans et mon âme par ses fièches ardentes, par ses tentations infernales. Jusqu'ici tu m'as protégé miraculensement contre toutes ses fureurs. Protége-moi encore, ô mon Seigneur fidèle, si telle est ta volonté. »

» Ensuite il se tourna vers nous deix (Bugennagen et Jonas), et nous dit: « Le mende aime le mensonge, et il y en aura beaucoup qui diront que je me suis rétracté avant de mourir. Je vous demande done instamment de recevoir una profession de foi : je déclare, en conscience, avoir enseigné la vraie parole de Dieu, comme le Seigneur me l'a imposé et m'y a contraint. Oui, je le déclare, ce que j'ai préché sur la foi, la charité, la croix, le saint sacrement, et autres articles de la doctrine chrétienne, est juste, bon et salutaire.

» Beaucoup m'accusent d'avoir été trop violent et trop dur. Je l'avoue, j'ai quelquefois été violent et dur envers mes ennemis. Cependant je n'ai jamais recherché le préjudice de qui que ce soit, bien moins eneore la perdition d'aucune ânie. Je m'étais proposé d'écrire sur le baptême et contre Zwingli, mais, à ce qu'il semble, Dieu en a décidé autrement. »

» Ensuite il parla des sectes qui viendront per-

vertir la parole de Dieu et qui n'épargueront pas, disait-il, le troupeau que le Seigneur a racheté de son saug. Il pleurait en parlant ainsi. « Jusqu'ric, disait-il encore, Dieu m'a permis de lutter avec « vous contre ees esprits de désordre, et je le ferais volontiers encore; mais seuls, vous servez trop faibles contre eux tous. Jésns-Christ me rassure pourtant; ear il est plus fort que Satan et toutes ses armes : il est le Seigneur de Satan, s

- » Quelque teups après, quand on l'ent un peu réchauffé par des frictions et l'application de conssins bien elauds, il demanda à sa femme : « Où donc est mon petit cœur, mon bien-aimé petit Jean? » Quand l'enfant fut apporté, il sourit à son père qui se mit à dire les larmes aux yeux » « O cher pauvre petit enfant, je te recommande bien à Dieu, toi et ta bonne mère, ma ehère Catherine. Vons n'avez rien. Mais Dieu aura soin de vous, Il est le père des orphelins et des veuves. Conserveles, « o mon Dieu, instruis-les, comme tu m'as conservé et instruit jusqu'à ce jour. » Ensuite il dit quelques mots à sa femme au sujet de quelques gohelets d'argent. « Tu sais, ajouta-t-il, que nous n'avons rien que cela.»
- » Un sommieil profond lui rendit des forces, et le lendemain il se trouva beaucoup mieux. Il dit alors au docteur Jonas: « Je n'ouhlierai jamais la jonruée d'hier. Le Seigneur conduit l'homme dans l'enfer et l'en retire. La tempête qui fondit hier matin sur mon âme, a été bien plus terrible que celle que mon corps a essuyée vers le soir. Dieu tet et vivifie. Il est le mattre de la vie et de la mort. »
- « Pendant près de trois mois , j'ai langui non de corps mais d'esprit ; au point que c'est à peine si j'ai pu écrire quelques lignes. Ce sont là les persécutions de Satan. » (8 octobre 1827.)
- « Je voudrais répondre aux sacramentaires : mais si mon âme ne se fortifie, je ne suis capable de rien. » (1er novembre 1327.) « Je n'ai pas encore lu Érasme ni les sacramentaires, si ce n'est environ trois cahiers de Zwingli. C'est bien fait à eux de me fonler aux pieds misérablement, afin que je puisse dire avec Jésus-Christ : Il a persécuté le fuible, le pauvre, celui dont la mortification avait brisé le cœur. » Seul je porte le poids de la colère de Dieu, parce que j'ai péché envers lui ; le pape et César, les princes, les évêques, le monde entier me hait et m'assaille : mais ce n'est pas assez encore , si mes frères mêmes ne viennent me tourmenter; mes péchés, la mort, Satan et ses auges, sévissent sans interruption contre moi. Et qu'est-ce qui me garderait, qui me consolerait, si Christ lui-même m'abandonnait, lui pour qui j'ai encouru leur haine? Mais il n'abandonnera pas, à la fin dernière, le malheurenx pécheur, car je pense hien que je serai le

dernier de tous les hommes. Oh! plaise, plaise au ciel, qu'Érasme et les sacramentaires éprouvent, un quart d'heure seulement, les misères de mon cœur! « (10 novembre 1527.)

- « Satan me fait endurer de merveilleuses tentations, mais les prières des saints ne m'abandoment pas quoique les blessures de mon ceur ne soient pas faeiles à guérir. Ma consolation, c'est qu'il eu set bien d'antres qui ont à livrer les mêmes combats. Sans donte il n'y a point de maux que mes péchès n'aient mérités. Mais ma vie, ma force, c'est que J'ai la conscience d'avoir enseigné pour le salut de beauteoup la vraie et pure parole du Christ « réset la ce qui irrali Satana, i vondrait me voir, noï avec le Verhe, noyé et perdu. Aussi je n'ai rien à sonffrir des tyrans de ce monde, tandis que d'autres sont tués, brûlés, et meurent pour le Christ; mais je n'en ai que plus à souffrir spirituellement du prince de ce monde. » (21 aout 1327.)
- « Quand je veux travailler, ma tête est comme remplie de tintements, de tonnerres, et si je ue cessais à l'instant, je tomberais en syucope. Voici le troisième jour que je n'ai pu même regarder une lettre. Ma tête devient un petit chapitre, que cela continue, et elle ne sera bientôt plus qu'un paragraphe, qu'une pirase (caput meum factum est capitulusm, perget verò fletque paragraphus, tandem periodus)... Ie jour où tes lettres m'arrivèrent deNoremberg, j'ens une visite de Satan; j'étais seul; Vitus et Cyriacus étaient éloignés. Cette fois il fut le plus fort, me chassa de mon lit, me força d'aller chercher de svisages d'hommes.» (12 mai 1530.)
- « Quoique hien portant, je suis toujours malade des persécutions de Satan ; cela n'empéche d'écrire et de rien faire, Le dernier jour, je le erois hien, n'est pas Ioin de nous. Adieu, ne cesse de prier pour le paurve Luther, « (28 février 1329, ) « On peut éteindre les tentations de la chair, mais qu'il set difficile de lutter contre la tentation du hlasphème et du désespoir! Nous ne comprenons point le péché, ni ne savons où est le remède, » Après une semaine de souffrance continuelles, il écrivait : « Ayant perdu presque mon Christ, j'étais battu des flots et des tempétes du désespoir et du hlasphème. » (2 août 1327.)

Au milieu de ces troulles intérieurs, Luther, loin d'être soutenu et consolé par ses amis, les voyait les uns tièdes et timidement sceptiques ; les autres, lancés dans la route du mysticisme que luiméme leur avait ouverle, et s'ébignant de lui chaque jour. Le premier qui se déclara fut Agricola, le chef des Antinomiens (ennemis de la Loi). Nous verrons au dernier livre combien cette polémique, contre un ami si cher, troubla Luther dans ses derniers iours.

« Quelqu'un m'a fait un conte à ton sujet, mon cher Agricola, et îl a insisté, jusqu'à ce que je lui eusse promis de t'en écrire et de m'en assurer. Ce conte, c'est que tu commencerais à mettre en avant que l'on peut avoir la foi sans les œuvres, et que tu défendrais cette nouveauté envers et côntre tous, à grand renfort de mois grees et d'artifices de thétorique... Je t'avertis de te défier des piéges de Satam... A quoi inc suis-je-jamais moins attendu qu'à la chute d'OEcolampade et de Regius? Et que m'ai-je pas à craindre maintenant pour ces hommes qui ont été mes intimes? Il n'est pas étonnant que je tremble aussi pour toi que, pour rien au monde, tre voudrais voir sépareur vipi-san, a [11 sept. 1838.)

« Pourquoi m'irriterais-je contre les papistes? Tout ce qu'ils me font est de bonne guerre. Nous sommes ennemis déclarés. Mais ceux qui me font le plus de mal, ee sont mes plus chers enfants. Fraterculi mei, aurei amiculi mei, cux qui, si Luther n'avait point écrit, ne sauraient rien de Christ et de l'Évangile , et n'auraient pas secoué la tyrannie papale ; du moins , s'ils en eussent eu le pauvoir, le courage leur aurait manqué. Je eroyais avoir jusqu'à présent souffert et épuisé toutes les adversités, mais mon Absalon, l'enfant de mon eœur, n'avait pas encore délaissé son père ; il n'avait point versé l'ignominie sur David. Mon Judas, la terreur des disciples de Christ, le trattre qui livra son mattre, ne m'avait point encore vendu, et voici maintenant que tout cela a été fait.

» — Il y a maintenant contre nous une perséeution elandestine, mais bien dangereuse. Notre mistèreest méprisé. Nons-mémes nous sommes haïs, persécutés, on nous laisse périr de faim. Voilà quel est aujourd'hui le sort de la parole de Dieu; lorsqu'elle vient à ceux qui en ont besoin, ils ne veulent pas la recevoir... Christ n'aurait point été crucifie s'il était sorti de Jérusalem. Mais le prophète ne veut point mourir hors de Jérusalem, et cependant ee n'est que dans sa patrie que le prophète est sans honneur. Cest ainsi qu'il en est de nous... Il arrivera bientét que tous les grands de ce duché l'auront rendu vide de ministres de la parole; ceuxei seront chassés par la faim, pour ne rien dire des autres injures, « 18 soelother 1351.)

« Il n'y a rien de très-certain sur les apparitions dont on fait tant de bruit en Bohéme; beaucoup mient le fait. Quant au gouffre qui s'est formé ici, sons mes propres yeux, le dimanehe après l'Épiphanie, à huit heures du soir, c'est une chose certaine, et qui s'est vue en plusieurs endroits jusqu'à là mer. De plus, en décembre, on a vu le ciel en feu au-dessus de l'église de Breslaw, à ce que m'éerit le docteur Hess; un autre jour, ajoute-t-il, on a a vu deux charpentes embrasées, et au milieu, une tourelle de feu. C'est le dernier jour, si jé ne me trompe, qu'annonent ees signes. L'Empire tombe, les rois tombent, les prétres tombent, et le monde entier chancelle, comme une grande maison qui va erouler, annonce sa ruine par de petites lézardes. Cela ne tardera point à moins que le Ture, ainsi qu'Ézéchiel le prophétise de Gog et de Magog, ne se perde dans sa victoire et son orgueil, avec le pepe son allié. » (7 mars 1829.)

« Gráce et paix en Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le monde court à sa fin , et il me vient souvent cette pensée que le jour du Jugement pourrait bien arriver avant que nous cussions achevé notre traduction de la sainte Ecriture. Toutes leschoes temporelles qui y sont prédites se trouvent accomplies. L'empire romain penche vers sa ruine, le Ture est arrivé au comble de sa puissance, la splendeur papale s'éclipse, le monde craque en tous les coins comme s'il allait crouler. L'Empire, si Pou veut, s'est relevé un peu sous notre empereur Charles, mais c'est peut-être pour la dernière fois; ne seraitce pas comme la lumière qui , au moment de s'éteindre pour toujours, jette une vive et dernière flamme?...»

« Le Turc va fondre sur nous ; ce sera, je le crois bien, le réformateur envoyé par la colère de Dieu. » (15 mars.)

« J'ai chez moi un homme arrivé à Venise, qui affirme que le fils du doge est à la cour ilu Ture : ainsi nous comhattons jusqu'à présent contre celuiei, en attendant que le pape, les Vénitiens, les Français, se soient ouvertement et impudemment faits Tures. Le même homme rapporte encore qu'il y avait dans l'armée du Français, à Pavie, huit eents Turcs, dont trois cents sont retournés sains et saufs dans leur pays, par ennui de la guerre. Comme tu ne m'écris pas ces monstruosités, j'ai pensé que tu les ignorais; pour moi elles m'ont été racontées et par écrit et de vive voix, avec des détails qui ne me permettent pas d'en douter. L'heure de minuit approche où l'on entendra ce eri : L'époux arrive, sortes au-devant de lui, " (6 mai 1529.)

## LIVRE TROISIÈME.

1529 - 1546.

## CHAPITRE PREMIER.

1529-1539.

LES TURCS. DANGER DE L'ALLEMAGNE. — AUGSBOURG, SMALKALDE. DANGER DU PROTESTANTISME.

Luther fut tiré de son abattement et ramené à la vic active par les dangers qui menaçaient la Réforme et l'Allemagne, Lorsque ce fléau de Dieu, qu'il attendait avec résignation comme le signe du Jugement, fondit en effet sur l'Allemagne, lorsque les Turcs vinrent camper devant Vienne, Luther se ravisa, appela le peuple aux armes, et fit un livre contre les Turcs, qu'il dédia au landgrave de Hesse, Le 9 octobre 1528 il écrivit à ce prince, pour lui exposer les motifs qui l'avaient décidé à composer ce livre, « Je ne puis me taire, dit-il; il- est malheureusement parmi nous des prédicateurs qui font croire au peuple qu'on ne doit point s'occuper de la guerre des Turcs ; il y en a même d'assez extravagants pour prétendre qu'en toutes circonstances il est défendu aux chréticus d'avoir recours aux armes temporelles. D'autres encore, qui, regardant le peuple allemand comme un peuple de brutes incorrigibles, vont jusqu'à désirer qu'il tombe au pouvoir des Turcs. Ces folies, ces horribles maliees, sont imputées à Luther et à l'Évangile, comme, il y a trois aus, la révolte des paysans, et en général tout le mal qui arrive dans le monde. Il est donc urgent que j'écrive à ce sujet, tant pour confondre les caloniniateurs, que pour éclairer les consciences · innocentes sur ce qu'il faut faire contre le Turc...»

« Nous avons appris bier que le Turc'est parti de Vienne pour la Hongrie, par un grand miracle de Dieu. Car après avoir livré inutilement le vingtième assaut, il a ouvert la brèche par une mine en trois endroits. Mais rien d'a pu ramener son armée à l'attaque, Dieu l'avait frappée de terreur; ils aimaient mieux se laisser égorger par leurs chefs que de tenter ce dernier assaut. On crôti qu'il s'est retiré ainsi de peur des hombardes et de notre future armée; d'autres en jugent autrement. Dieu a nanifestement combattu pour nous cette anuée. Le Turc a perdu vingt-six mille hommes, et il a péri trois mille des notres dans les sorties. J'ai voulu te communiquer ees nouvelles, afin que nous rendions grâces et que nous priions ensemble. Car le Turc, devenu notre voisin, ne nous laissera pas éternellement la paix. « 127 octobre 1329.

L'Allemagne était sauvée, mais le protestantisme allemand n'en était que plus en péril. L'irritation des deux partis avait été portée au comble par un événement antérieur à l'invasion de Soliman. Si l'on en croit le biographe catholique de Euther, Cochèuus, que nous avons déjà cité, le clancelier du duc George, Otto Pack, supposa une ligue des princes catholiques contre l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse; il apposa à ce prétendu projet le sceau du duc George, puis livra ces fausses lettres au landgrave qui, se croyant menacé, levá une armée et s'unit étroitement à l'élécteur.

Les catholiques et surtout le duc George se défendirent vivement d'avoir jamais songé à menace l'indépendance religieuse des princes luthériens; ils rejetérent tout sur le chancelier qui n'avait fait peut-être que divulguer les secrets desseins de son maître. « Le docteur Pack, captif volontaire du landgrave, à ce que je pense, est jusqu'à présens accusé d'avoir formé cette alliance des princes. Il prétend se tirer d'affaire à son honneur, at fasse Dica que cette trame retombe sur la tête du rustre qui en est, je crois, l'autèur, sur celle de notre grand adversaire, tu sais de qui je parle (le duc George de Sace), » (14 juillet 1398.)

"Cette ligue des princes impies, qu'ils nient cependant, tu vois quels troubles elle a excités; pour noi, je prends la froide excuse du due George pour un aveu. Dieu confondra ce fou enragé, ce Moab qui dresse sa superhe au-dessus de ses forces. Nous prierons coutre ces homicides; assez d'indulgence. S'ils ourdissent encore quelque projet, nous invoquerons Dieu, puis nous appellerons les princes pour qu'ils soient perdus sans miséricorde.

Bien que tous les princes eussent déclaré ces lettres fausses, les évêques de Mayence, Bamberg, etc., furent tenus de payer cent mille écus d'or, comme indemnité des armements qu'avaient faits les princes luthériens. Ceux-ci ne demandaient pas mieux que de commencer la guerre. Ils se comptaient et sentaient leurs forces. Le grand mattre de l'ordre Teutonique avait sécularisé la Prusse, les ducs de Mecklembourg et de Brunswick, encouragés par ce grand événement, avaient appelé des prédicateurs luthériens (1525). La Réforme dominaît dans le nord de l'Allemagne. En Suisse et sur le Rhin, les Zwingliens, chaque jour plus nombreux. cherchaient à se rapprocher de Luther. Enfin au sud et à l'est, Jes Turcs, mattres de Bude et de la Hongrie, menacaient toujours l'Autriche et tenaient en échee l'Empereur. A son défaut, le duc George de Saxe et les puissants évêques du nord s'étaient constitués les adversaires de la Réforme. Une violente polémique s'était engagée depuis longtemps entre ce prince et Luther. Le duc écrivait à celui-ei : « Tu crains que nous n'ayons commerce avec les hypocrites, la présente te fera voir ce qui en est, Si nous dissimulous dans cette lettre, tu pourras dire de nous tout ce que tu voudras ; sinon, il faudra chercher les hypocrites là on l'on t'appelle un prophète, un Daniel, l'apôtre de l'Allemagne, l'évangéliste... Tu t'imagiues peut-être que tu es envoyé de Dicu vers nous, comme ces prophètes à qui Dieu donna mission de convertir les princes et les puissants. Moïse fut envoyé à Pharaon, Samuel à Saul, Nathan à David, Isaïe à Ézéchias, saint Jean-Baptiste à Hérode, nous le savons. Mais parmi tons ces prophètes nous ne tronvons pas un seul apostat. Ils ont tous étégens constants dans leur doctrine, hommes sincères et pieux, sans orgueil, sans avarice, amis de la chasteté...

» Nous ne faisons pas nou plus grand eas de tei prières ni de celles des tiens; nous savous que Dieu hait l'assemblée de tes apostats... Dien a puni par nous Münzer de sa perversité; il pourra bien en faire autant de Luther, et nous ne refuserons pas d'être encore en ecci son indigne instrument...

» Non, reviens plutôt, Luther, ne te laisse pas mener plus longtemps par l'esprit qui séduisit l'apostat Sergius : l'Eglise chrétienne ne ferme pas son sein au pécheur repentant... Si c'est l'orgueil qui l'a perdu, regarde ce fier manichéen, saint Augustin, ton mattre, dont tu as juré d'observer la règle: reviens comme lui, reviens à ta fidélité et à tes serments, sois comme lui une lumière de la chrétienté... Voilà les conseils que nous avons à te donner pour le nouvel an. Si tu l'v conformes. tu en seras éter.

nellement récompensé de Dieu et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir la grâce de l'Empereur. » (28 décembre 1323.)

Mémoire de Luther contre le duc George qui avait intercepté nue de ses lettres, 1329... « Quant aux belles dénominations que le duc George que donne, misérable, scélérat, parjure et sans honneur, je n'ai qu'à l'en remercier; es ont là les émerraudes, les rubis et les diamants dont les princes doivent m'orner en retour de l'honneur et de la puissance que l'autorité temporelle tire de la restauration de l'Évangile...

»... Ne dirait-on pas que le due George ne connatt pas de supérieur? Moi, hobereau des hobereaux, dit-il, je suis senl\_maître et prince, je suis au-dessus de l'Empire, de ses lois et de ses usages. C'est moi que l'on doit eraindre, à moi seul que l'ou doit obéir; ma volonté doit faire loi en dépit de quienque pensera et parlera autrement. — Amis, où s'arrêtera la superbe de ce Moab? Il ne lui reste plus qu'à escalader le ciel, à espionner, punir les lettres et les pensées jusque dans le sanctuaire de Dieu même. Voilà notre petit prince, et avec cela il veut être glorifié, respecté, adoré! à la bonne heure, grand merci! »

En 1320, l'année même du traité de Cambrai et du siège de Vienne par Soliman, l'Empereur avait convoqué une diète à Spire. (18 mars.) On y décida que les états de l'Empire devaient continuer d'obéir au décret lancé contre Luther en 1324, et que toute innovation demeurerait interdite jusqu'à la convocation d'un concile général. Cest alors que le parti de la Réforme éclata. L'électeur de Saxe, le margrave de Brandebourg, le land-grave de Hesse, les dues de Lunebourg, le prince d'Anhalt, et avec eux les députés de quatorze villes impériales, firent contre le décret de la diète une protestation solennelle, le déclarant injuste et impie. Ils en gardérent le nom de protestants.

Le laudgrave de Hesse sentait la nécessité de réunir toutes les sectes dissidentes pour en former un parti redoutable aux catholiques de l'Allemagne; il essaya de réconcilier Luthez avec les saeramentaires. Luther prévoyait bien l'inutilité de cette tentative.

«Le landgrave de Hesse nous a convoqués à macord entre nous et les sacramentaires... Je n'en attendais rien de bon; tout est plein d'embûches, je le vois bien. Je crains que la victoire ne leur reste comme au siècle d'Arius. On a toujours vu de parcilles assemblées être plus nuisibles qu'utiles... Ce jeune homme de Hesse est inquiet et plein de pensées qui fermentent. Le Seigneur nous a sauvés,

dans ces deux dernières années, de deux grands incendres qui auraient embrasé tonte l'Allemagne.» " (2 août 1529.)

« Nous avons reçu du landgrave une magnifique ts pleudide hospitalité. Il y avait là OEcolampade, Zwingli, Bucer, etc. Tous demandaient la paix avec une humilité extraordinaire. La conference a duré deux jours; j'ai répondu à OEcolampadect à Zwingli en leur opposant ce passage: Hoest corpus meum; j'ai réfuté toutes leurs objections. En somme, ce sont des gens ignorants et incapables de soutenir une discussion. » (12 octobre 1529.)

«Je me réjouis, mon cher Amsdorf, de te voir te réjouir de notre synode de Marbourg; la chose est petite en apparence, mais au fund très-impurtante. Les prières des gens pieux ont fait que nous les voyons confondus, murfondus, humiliés. »

«Toute l'argumentation de Zwingli se réduisait à ceci : que le corps ne peut être sans lieu ni dimension. OEcolampade soutenait que les Pères appelaient le pain un signe, que ce n'était donc pas le corps mênic... Ils nous suppliaient de leur donner le nom de frères. Zwingli le demandait au landgrave en pleurant. Il n'y a aucun lieu sur la terre, disait-il, où j'aimerais mieux passer ma vie qu'à Wittemberg ... Nous ne leur avous pas accordé ce nom de frères , mais seulement ce que la charité uous oblige à donner même à nos ennemis... Ils se sont en tout point conduits avec une incrovable humilité et douceur. C'était, comme il est visible aujourd'hui, pour nous amener à une feinte concorde, pour nous faire les partisans, les patrons de leurs erreurs... O rusé Satan! mais Christ qui nous a sauvés est plus habile que toj. Je ne m'étonne plus maintenant de leurs impudents mensonges. Je vois qu'ils ne peuvent faire autrement, et je me glorific de leur chute. » (1er juin 1530.)

Cette guerre théologique de l'Allemagne remplit les intermèdes de la grande guerre européenne que Charles Quint soutenait contre François Ier et contre les Turcs. Mais dans les crises les plus violentes de celle-ci. l'autre se ralentit à peine. C'est un imposant spectacle que celui de l'Allemagne absorbée dans la pensée religieuse, et près d'oublier la ruine prochaine dont semblaient la menacer les plus formidables ennemis. Pendant que les Turcs franchissaient toutes les anciennes barrières et que Soliman répandait ses Tartares au delà de Vienne, l'Allemagne disputait sur la transsubstantiation et sur le libre arbitre. Ses guerriers les plus illustres siègaient dans les diètes et interrogeaient les docteurs. Tel était le flegme intrépide de cette grande nation, telle sa confiance dans sa force et dans sa masse.

La guerre des Turcs et celle des Français, la prise de Rome et la défense de Vienne, occupaient tellement Charles-Quint et Ferdinand, que les protestants avaient obtenu la tolérance jusqu'au prochain concile. Mais en 1550, Charles-Quint, voyant la France abattue, l'Italic asservie, Soliman repoussé, entreprit de juger le grand procès de la Réforme. Les deux partis comparurent à Augsbourg. Les sectateurs de Luther, désignés par le nom général de protestants, voulurent se distinquer de tous les autres ennemis de Rome, dont les excès auraient calomnié leur cause, des zwingliens républicains de la Suisse, odieux aux princes et à la noblesse, des anabaptistes surtout, proscrits comme ennemis de l'ordre et de la société. Luther, sur qui pesait encore la sentence prononcée à Worms, qui le déclarait hérétique, ne put s'y rendre ; il fut remplace par le savant et pacifique Melanchton, esprit doux et timide comme Érasme, dont il restait l'ami malgré Luther.

L'électeur amena du moins celui-ci le plus près possible d'Augsbourg, dans la forteresse de Cobourg. De là Luther pouvait entretenir avec les ministres protestants une active et facile correspondance. Le 22 avril il écrit à Melanchton : «Je suis enfin arrivé à mon Sinal, cher Philippe, mais, de ce Sinaï je feraî une Sion, et j'y élèverai trois tabernacles, l'un au psalmiste, l'autre aux prophètes, l'autre enfin à Ésope (dont il traduisait alors les fables). Rien ne manque pour que ma solitude soit complète. J'ai une vaste maison, qui domine le château, et les cless de toutes les chambres. A peine y a-t-il trente personnes dans toute la forteresse, encore douze sont des veilleurs de nuit, et deux autres des sentinelles toujours postées snr les tours. » (22 avril.)

A Spalatin (9 mai): « Vous allez à Augsbourg, sans avoir pris les auspices, et ne sachant quand ils vous permettront de commencer. Moi, je snis déjà au milieu des comices, en présence de magnanimes souverains, devant des rois, des ducs, des grands, des nobles, qui conférent avec gravité sur les affaires de l'État, et d'une voix infatigalde remplissent l'air de leurs décrets et de leurs prédications. Ils ne siègent point enfermés dans ces antres et ces royales cavernes que vous appelez des palais, mais sous le soleil; ils ont le ciel pour tente, pour tapis riche et varié, la verdure des arbres sous lesquels ils sont en liberté; pour enceinte, la terre jusqu'à ses dernières limites. Ce luxe stupide de l'or et de la soic leur fait horreur ; tous, ils ont mêmes couleurs, même visage. Ils sont tous également noirs, tous font la même musique, et dans ce chant sur une senle note, l'on n'entend que l'agréable dissonance de la voix des jeunes se

mélant à celle des vieux. Nulle part je n'ai vu ni entendu parler de leur empereur; ils méprisent souverainement ce quadrupède qui sert à nos chevaliers; ils ont quelque chose de meilleur, avec quoi ils peuvent se mogner de la furie des canons. Autant que j'ai pu comprendre leurs décrets, grâce à un interprète, ils ont décidé, à l'unanimité, de faire la guerre, pendant toute cette année, à l'orge. au blé et à la farine, enfin à ce qu'il y a de mieux parmi les fruits et les grainés. Et il est à craindre qu'ils ne soient presque partout vainqueurs, car c'est une race de guerriers adroits et rusés, également habiles à butiner par force ou surprise. Moi . oisif spectateur, j'ai assisté avec grande satisfaction à leurs comices. L'espoir où je suis des victoires que leur courage leur donnera sur le blé et l'orge. ou sur tout autre enpenii, m'a rendu le fidèle et sineère ami de ces patres patrice, de ces sauveurs de la république. Et si par des vœux je puis les servir, je demande au ciel que délivrés de l'odieux nom de corbeaux, etc. Tout cela n'est qu'une plaisanterie, mais une plaisanterie sérieuse et nécessaire pour repousser les peusées qui m'accablent. si toutefois elle les repousse. » (9 mai.)

« Les nobles seigneurs qui forment nos comices courent ou plutôt naviguent à travers les airs. Le matin, de bonne heure, ils s'en vont en guerre, armés de leurs becs invincibles, et tandis qu'ils pillent, ravagent et dévorent, je suis délivré pour quelque temps de leurs éternels chants de victoire. Le soir, ils reviennent triomphants; la fatigue ferme leurs yeux, mais leur sommeil est doux et léger comme celui d'un vaingueur. Il y a quelques jours j'ai pénétré dans leur palais pour voir la pompe de leur empire. Les malheureux curent grand'peur; ils s'imaginaient que je venais détruire leur industrie. Ce fut un bruit, une frayeur, des visages consternés !!! Quand je vis que moi seul je faisais tremhler tant d'Achilles et d'Hectors, je battis des mains, je jetai mon chapeau en l'airs, pensant que j'étais bien assez vengé si je pouvais me moquer d'eux. Tout ceci n'est point un simple jeu, c'est une allégorie, un présage de ce qui arrivera. Ainsi devant la parole de Dieu l'on verra trembler toutes ces harpies qui sont maintenant à Augsbourg, criant et romanisant. » (19 juin.)

Melanchion transformó à Augsbourg en chef de parti, ayant à batailler chaque jour avec les légats, les princes, l'Empereur, se trouvait fort mai de cette vie active qu'on lui avait imposéo. Plusieurs fois il fit paut de ses 'peines à Lutber, qui, pour toute consolation, le tançait rudement:

« Vous me parlez de vos travaux, de vos périls, de vos larmes, et moi suis-je donc assis sur des roses? est-ce que je ne porte pas une part de votre

fardeau? Ah! plut au ciel que ma cause fût telle qu'elle permtt les larmes! » (29 juin 1530.)

« Dieu récompense selon ses œuvres le tyran' de Salzbourg qui te fait tant de ma!! Il méritait de toi une autre réponse, telle que je la lui aurais faite peut-être, telle qu'il n'en a jamais entendu de semblable. Il faudra qu'ils entendent, je le crains, cette parole de Jules César: Ila l'ent voutu...

» Tout ce que l'écris est inutile, parce que tu veux, selon ta philosophie, gouverner toutes ecs choses avec ta raison, c'est-à-dire déraisonner avec la raison. Va, continue de te tuer à cette chose, sans voir que ta main ni ton esprit ne peuvent la saisir, qu'elle ne veut pas de tes soins. » (30 juin 1850.)

« Dieu a mis cette cause dans un certain lieu quene connaissait point ta rhétorique ni ta philosophie. Ce lieu, on l'appelle la foi ; là toutes choses sont inaecessibles à la vue; quiconque veut les rendre visibles, apparentes et compréhensibles, celui-là ne gagne pour prix de son travail que des peines et des larmes, comme tu en as gagné. Dieu a dit qu'il habitait dans les nues, qu'il était assis dans les ténèbres, Si Moïse avait cherché moven d'éviter l'armée de Pharaon, Israël serait peut-être encore en Égypte... Si nous n'avons pas la foi, pourquoi ne pas chercher consolation dans la foi d'autrui : car il y en a nécessairement qui croient, si nous ne eroyons pas? Ou bien, faut-il dire que le Christ nous a abandonnés, avant la consommation des siècles? S'il n'est pas avec nous, où est-il en ce monde, je vous le demande? Si nous ne sommes point l'Église ou une partie de l'Église, où est l'Église? Est-ce Ferdinand, le duc de Bavière, le pape, le Turc et leurs semblables ? Si nous n'avons la parole de Dieu, qui donc l'aura? Toi, tu ne comprends point toutes ces choses; car Satan te travaille et te rend faible. Puisse le Christ te guérir! c'est ma sineère et continuelle prière. » (29 juin.)

« Ma santé est faible... Mais je méprise cet auge de Satan qui vient souffleter ma chair. Si je ne puis lire ni écrire, au moins je puis penser et prier, et même me quereller avec le diable; ensuite dornir, paresser, joner et chanter. Quant à toi, mon cher Philippe, ne te macère point pour cette affaire qui n'est point en ta main, mais en celle d'Un plus puissant à qui personne ne pourra l'enlever. » (31 juillet.)

Melanchion croyait qu'il était possible de rapprocher les deux partis ; Luther comprit de bonne heure qu'ils étaient irréconciliables. Dans le commencement de la Réforme, il avait souvent réclamé les conférences et les disputes publiques ; il ui fallait alors tout tenter, avant d'abandonner l'espérance de conserver l'unité chrétienne; mais sur la fin de sa vie, des le temps meme de la diéte d'Augsbourg, il se prononçait contre tous ces combats de parole, où le vaineu ne veut jamais avouer sa défaite.

(26 août 1350.) « Je suis contre toute tentative faite pour accorder les deux doetrines; car c'est close impossible, à moins que le pape ne veuille abolir sa papauté. C'est assez pour nous d'avoir rendu raison de notre croyance et de demander la paix. Pourquoi espèrer de les convertir à la vérité?»

A Spalatin. (26 août 1850.) « J'apprends que vous avez entrepris une œuvre admirable, de mettre d'accord Luther et le pape. Mais le pape ne le veut pas, et Luther s'y refuse; prenez garde d'y perdre votre temps et vos peines. Si vous en venez à bout, pour suivre votre exemple, je vous promets de réconcilier Christ et Béial. »

Dans une lettre du 21 juillet, il écrivait à Melanchton: «. Vous verrez si j'étais un vrai prophète quand je répétais sans cesse qu'il n'y avait point d'accord possible entre les deux doctrines, et que ce serait assez pour nous d'obtenir la paix publique.»

Ces prophéties ne furent pas écoutées; les conférences eurent lieu, et l'on dennanda aux protestants une profession de foi. Melanchton la rédigea, en prenant l'avis de Luther sur les points les plus importants.

À Melanchton. « J'ai reçu votre apologie, et je m'etonne que vous me demandizes qu'il faut des aux papistes. Pour ce qui est du prince, et de ce qu'il faut lui accorder si quelque danger le menace, c'est une autre question. Quant à moi, il a été fait dans cette apologie plus de concessions qu'il n'était convenable; et s'ils les rejettent, je ne vois pas que je puisse aller plus loin, à moins que leurs raisons et leurs livres ne me paraissent meilleurs qu'ils ne m'out semblé jusqu'à cette heure. J'emploie les jours et les nuits à cette affaire, réflechissant, interprétant, discutant, parcourant toute l'Écriture; chaque jour augmente na certitude et me confirme dans ma doctrine. »

(30 septembre 1350.) « Nos adversaires ne nous cèdent pas un poil; et nous, il ue faut pas seulement que nous leur cédions le canon, les messes, la communion sous une espèce, la juridiction accoutumée; mais encore il faudrait avouer que leur doctrines, leurs persécutions; tout ce qu'ils ont fait ou pensé, a été juste et légitime, et que c'est à tort que nous les avons accusés. C'est-à-dire qu'ils veulent que nour peropre témojgaage les justifie et nous condamne. Ce n'est pas là simplement nous retracter, mais nous maudire trois fois nous-mémes. »

«...Je n'aime pas que dans cette cause vous vous appuyiez de mes opinions. Je ne veux être ni paraftre votre chef; quand même l'on interpréterait cela à bieu, je ne veux pas de cenom. Si ce n'est point votre propre cause, je ne veux pas qu'on dise que c'est la mienne, et que je vous l'ai imposée. Je la défendrai moi-même, s'il n'y a que moi qui la soutiere par l'ai moi-même, s'il n'y a que moi qui la soutiere par l'ai me l'

Deux jours avant, il avait écrit à Melanchton: « Si J'apprends que les choses vont mal de votre côté, J'aurai peine à m'empêcher d'aller voir cette formidable rangée des dents de Satan. » Et quelque temps après : « J'aurais voulu être la victime sacrifiée par ce dernier conceile, comme Jean Huss a été à Coustance celle du dernier jour de la fortune papale. » (21 juillet 1350.)

La profession de foi des protestants fut présentée à la diéte et « lue par ordre de César devant tout l'Empire, c'est-à-diré devant tous les princes et les états de l'Empire. C'est une grande joie pour moi d'avoir vécu jusqu'à cette heure, que je voie Christ préché par ses confesseurs devant une telle assemblée, et dans une si belle confession. » (6 iuillet.)

Cette confession était signée de cinq électeurs, trente princes ecclèsiastiques, vingt-trois princes séculiers, vingt-deux abbès, trente-deux comtes et barons, trente-neuf ville libres et impériales, « Le prince électeur de Saxe, le margrave George de Brandebourg . Jean - Frédéric le Jeune , tandgrave de Hesse; Ernest et François, ducs de Lunebourg; le prince Wolfgang de Anhalt; les villes de Nuremberget de Reutlingen, ont signé la confession... Beaucoup d'évêques inclinent à la paix, sans s'inquiéter des sophismes d'Eck et de Faher. L'archevêque de Mayence est très-porté pour la paix ; de même le due Henri de Brunswick, qui a invité familièrement Metanchton à diner, l'assurant qu'il ne pouvait nier les articles touehant les deux espèces, le mariage des prêtres, et l'inutifité d'établir des différences entre les choses qui servent à la nourriture. Les nôtres avouent que personne ne s'est montré plus conciliant, dans toutes les conférences, que l'Empereur. Il a recu notre prince non-seulement avec bonté, mais avec respect. » (6 juillet.)

L'évêque d'Augsbourg, le confesseur même de Charles-Quint, étaient favorablement disposés pour les luthérieus. L'Espagnol disait à Melanehton qu'il s'étonnait qu'en Allemagne on contestât la doctrine de Luther sur la foi, que lui il avait toujours pensé de même sur ce point. (Relation de Spalatin sur la diète d'Augsbourg.)

Quoi qu'en dise ici Luther des douces dispositions de Charles Quint, il termina les discussions en sommant les réformés de renoncer à leurs erreurs sous peine d'être mis au ban de l'Empire. Il sembla même prêt à employer la violence et fit un instant fermer les portes d'Augsbourg.

- « Si l'Empereur veut faire un édit, qu'il le fasse; ages Worms aussi il en fit un. Étoutous l'Empereureure puisqu'il est l'Empereur, rieu de plus. Que nous iniporte ce rustre qui veut se poser comme Empereur (il parle du due George)? » (15 juillet 1350.)
- « Notre cause se défendra mieux de la violence et des menaces, que de ces ruses sataniques que j'ai eraintes, surtout jusqu'à ce jour... Qu'ils nous rendent Léonard Keiser et tant d'autres, qu'ils not si injustement fait mourir.. Qu'ils nous rendent tant d'ames perdues par leur doctrine impie; qu'ils rendent tontes ces richesses qu'ils ont prises avec leurs trompeuses indulgences et leurs fraudes de toute espèce. Qu'ils rendent à Dieu sa gloire violée par tant de blasphèmes; qu'ils rétablissent, dans les personnes et dans les mœurs, la pureté ecclésiastique, si hontensement souillée. Que dirais-je eucore? Alors nous aussi nous pourrions parler de possessorio. » (13 juillet.)
- «L'Empereur va ordonner simplement que toutes choses soient rétablies en leur état, que le règne du pape recommence, ec qui exeitera, ie le erains, de grands troubles pour la ruine des prêtres et des cleres. Les villes les plus puissantes, Nuremberg, Ulm , Augsbourg , Francfort , Strasbourg et donze autres : rejettent ouvertement le décret innérial . et font cause commune avec nos princes. Tu as entendu parler de l'inondation de Rome, de celle de Flandre et de Brabant. Ce sont des signes envoyés de Dieu, mais les impies ne peuvent les eomprendre. Tu sais encore la vision des moines de Spire, Brentius m'éerit qu'à Bade on a vu dans les airs une armée nombreuse, et sur le flanc de eette armée un soldat qui brandissait une lance d'un air triomphant, et qui passa la montagne voisine et le Rhin. » (5 décembre.)

La diète fut à peine dissoute, que les princes protestants se rassemblerent à Smalkalde et y eon-churent une ligue défensive, par laquelle ils devaient former un même corps (31 décembre.) Ils protes-térent contrel fécetion de Ferdinand au litre de roj des Romains. On se prépara à combattre; les coningents furent fixés : on s'adressa aux rois de France, d'Angleterre et de Danemark. Leuther fut accusé d'avoir poussé les protestants à prendre cette attitude hostile.

« Je n'ai point eonseillé, comme ou l'a dit, la résistance à l'Empreur. Voici mon avis comme théologium. Si les juristes montrent par leurs lois que cela ést pernis, moi je leur permettrai de suivre leurs lois. Si l'Empereur a étahli dans ses lois qu'en pareil eas on peut Ini résister, qu'il soulfre de la loi que lui même a faite. ... Le prince est une personne pohitique; s'il agit comme prince, il n'agit pas comme ehrétien, car le chrétien n'est ni prince, ni homme, ni femme, ni aueune personne de ee monde. Si done il est permis au prince, comme prince, de résister à César, qu'il le fasse selon son jugement et sa conscience. Quant au chrétien, rien ne lui est permis; il est mort au monde. « (15 janvier 1851.)

En 1351, Luther écrit un mémoire contre un petit livre anonyme imprimé à Dresde, dans lequel on reprochait aux protestants de s'armer en secret et de vouloir surprendre les catholiques, pendant que ecux-ci ne songeaient, disait-on, qu'à la paix et à la coneorde.

- «... On eache soigneusement d'où ee livre vient, personne ne doit le savoir. Eh bien! je le veux done ignorer aussi. Je veux avoir le rhume pour cette fois et ne pas sentir le maladroit pédant. Cependant (fessaverai toujours mon savoir-faire et je frapperai hardiment sur le sae ; si les eoups tombent sur l'âne qui s'y trouve, ce ne sera pas ma faute; ee n'est pas à lui, e'exta un sac que ['en voulais,
- » Qu'il soit vrai ou non que les luthériens se préparent et se rassemblent, eela ne me regarde pas, ce n'est pas moi qui le leur ai ordonné ni conseillé; je ne sais pas ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas; mais puisque les papistes annoncent par ee livra qu'ils eroient à ces armements; J'accueille ce bruit avec plaisir et je me rejouis de leurs illusions et de leurs alarmes; j'augmenterais même volontiers ces illusions, si je le pouvais, rien que pour les faire mourir de peur. Si Caït tue Abel, si Anneet Caïphe persécutent Jésus, il est juste qu'ils en scient punis. Qu'ils viveut dans les transes, qu'ils tremblent au bruit d'une feuille, qu'ils voient partout le fantôme de l'insurreetion et de la mort, rien de plus équitable.
- n... N'est-il pas vrai, imposteurs, que lorsqu'à Augsbourg les notres présenterent leur confession de foi, un papiste a dit : Ils nous donnent là un livre écrit avec de l'enere; je voudrais, moi, qu'on leur répondit avec du sang?
- » N'est-il pas vrai que l'électeur de Brandebourg et le due George de Saxe, ont promis à l'Empereur de fournir einq mille chevaux eontre les luthériens?
- » N'est-il pas vrai qu'un graud nombre de prêtres et de seigneurs ont parié qu'avant la Saint-Michel e'en serait fait de lous les luthérieus?
- » N'est-il pas vrai que l'électeur de Brandehourg a déclaré publiquement que l'Empereur et tout l'Empire s'emploieraient corps et biens pour arriver à ce but?...
- » Croyez-vous que l'on ne connaisse pas votre édit? que l'on ignore que par cet édit toutes les

épées de l'Empire sont aiguisées et dégatnées, toutes les arquebuses chargées, toute la cavalerie lanéée, pour foudre sur l'électeur de Saxe et son parti, pour tout mettre à feu et à sang, tout remplir de pleurs et de désolation ? voilà votre édit, voilà vos entreprises meurtrières seellées de votre seeau et de vos armes, et vous voulez que l'on appelle cela de la paix, vous osez accuser les luthériens de troubler le bon accord? O impudence, ò hypocrisie sans bornes!... Mais je vous entends : vous voudriez que les nôtres ne s'apprétassent point à la guerre dont leurs ennemis mortels les menaeent depuis longtemps, mais qu'ils se laissassent égorger sans erier ni se défendre, comme des brebis à l'abattoir, Grand merci, mes bonnes gens! Moi, prédicateur, je dois endurer cela, je le sais bien, et ceux à qui cette grace est donnée doivent l'endurer également. Mais que tous les autres en feront de même, je ne puis le garantir aux tyrans. Si je donnais publiquement ce conseil aux nôtres, les tyrans s'en prévaudraient, et je ne veux point leur ôter la peur qu'ils ont de notre résistance. Ontils envie de gagner leurs éperons en nous massacrant? qu'ils les gagnent donc avec péril comme il convient à de braves chevaliers. Égorgeurs de leur métier, qu'ils s'attendent du moins à être reçus comme des égorgeurs...

- » ... Que l'on m'accuse, ou non , d'être trop vioent, je ne m'en soueie plus. Je veux que ee soit
  ma gloire et inon honneur désornais, que l'on dise
  de moi comme je tempête et sévis contre les papistes. Voilà plus de dix ans que je m'humilie et
  que je donne de bonnes paroles. A quoi tant de
  supplications ont-elles servi? A empirer le mal. Ces
  rustres n'en sont que plus flers. Eh bien! puisqu'ils sont incorrigibles, puisqu'il n'y a plus espoir
  d'brauler leurs infernales résolutions par la bonté,
  je romps avec eux. je poursuivrai de mes imprécations, sans fin ni repos, jusqu'à ma tombe. In
  n'auront plus jamais une bonne parole de moi ; je
  veux qu'on les enterre au bruit de mes foudres et
  de mes éclairs.
- » Je ne puis plus prier sans maudire. Si je dis: Que ton nom soit sanctifié, il faut que l'ajoute : Maudit soit le nom des papistes et de tous ceux qui te blasphèment! Si je dis: Que ton royaume arrire, je dois ajouter : Maudits soient la papauté et tous les royaumes qui sont opposés au tien! Si je dis: Que ta valonité soit faite. je dis encere : Maudits soient et périssent les desseins des papistes et de tous ceux qui te combattent!... Ainsi je prie ardemment tous les jours, et avec moi tous les fidèles de Jésus-Christ... Cependant je garde encere à tout le monde un œur bonet aimant, et mes plus grands ennemis eux-mêmes le savent bien.

» Souvent la nuit, quand je ne puis dormir, je cherche dans mon lit, avec donleur et auxiété, comment on pourrait encore déterminer les papistes à la pénitence avant le jugement terrible qui les menace. Mais il semble que cela ne doit pas fert. Ils repoussent toute pénitence et demandent à grands cris notre sang. L'évêque de Saltzbonrg a dit à maître Philippe, à la diéte d'Augsbourg : « Pourquoi disputer s'é longtemps? Nous savous bien que vons avez raison. » Et un autre jour : « Vous ac voulez pas céder , nous non plus, il faut done qu'un parti externine l'autre. Vous étes le petit et nous le grand : nous verrons qui aura le dessus. » Jannais je n'aurais eru qu'on put dire de telles paroles. »

#### CHAPITRE II.

### 1534-1536.

#### ANABAPTISTES DE MUNSTER,

Pendant que les deux grandes ligues des princes sout en présence, et semblent se défier, un tiers s'élève entre deux, pour l'effroi commun des deux partis. Cette fois, c'est encore le penple, comme dans la guerre des paysans, mais un peuple organisé, mattre d'une riche etié. La jaquerie du Nord, plus systématique que celle du Midi, prodnit l'idéal de la démagogie allemande du seizième siècle, une royauté biblique, un David populaire, un Messic artisan. Le mystique compagnonnage allemand intronise un tailleur.

L'entreprise du tailleur fut hardie, mais non absurde. L'anabaptisme avait de grandes forces. Il n'éclata que dans Munster; mais il était répandu dans la Westphalie, dans le Brabant, la Gueldre, la Hollande, la Frise, et tout le littoral de la Baltique jusqu'en Livonie.

Les anabaptistes formulèrent la malédiction que les paysans vaineus avait jetée sur Luther. Ils détestèrent en lui l'ami de la noblesse, le soutien de l'autorité eivile, le remora de la Réforme. « Quatre prophètes, deux vrais et deux faux ; les vrais sont David et Jean de Leyde; les faux, le pape et Luther, mais Luther est pire que le pape. »

Comment l'Évangile a d'abord pris naissance à Munster, et comment il y a fini après la destruction des anabaptistes, Histoire véritable et bên digne d'être lue etconservée dans la mémoire (car l'esprit des anabaptistes de Munster vit encore), dévrite par Henricus Dorpius de cette ville. Nous nous contenterons de donner un extrait de ce prolixe récit :

La Réforme commenca à Munster en 1552, par Rothmann, prédicateur luthérien ou zwinglien. Elle y eut un si grand succès, que l'évêque, cédant à l'intercession du landgrave de Hesse, accorda aux évangéliques six de ses églises. Plus tard, un garçon tailleur, Jean de Leyde, y apporta la doctrine des anabaptistes, et la propagea dans quelques familles. Il fut aidé dans son œuvre par un prédicateur nommé Hermann Stapraeda, de Moersa, anabaptiste comme lui, Bientôt leurs assemblées secrètes devinrent si nombreuses, que les eatholiques et les réformés en furent également alarmés, et chassèrent les anabaptistes de la ville. Mais ceux-ci revinrent plus hardis; ils intimidèrent le conseil, et l'obligèrent de fixer un jour où il v aurait discussion publique dans la maison commune, sur le baptème des enfants. Dans eette diseussion, le pasteur Rothmann passa du côté des anabaptistes, et devint lui-même un de leurs chefs... Un jour, un autre de leurs prédicateurs se met à courir dans les rues, en criant : « Faites pénitence, faites pénitence, amendez-vous, faites-vous baptiser, ou Dien va vous punir! » Soit crainte, soit zèle religieux, beaucoup de gens qui entendirent ces cris se hâtèrent de demander le baptême. Alors les anabautistes remplissent le marché en criant : « Sus aux païens qui ne veulent pas du baptenie! » Ils s'emparent des eanons, des munitions, de la maison de ville, et maltraitent les catholiques et les luthériens qu'ils rencontrent. Ceux -ci se forment en nombre et attaquent les anabaptistes à leur tour. Après divers combats sans résultat, les deux partis éprouvèrent le besoin de se rapprocher, et convinreat que chacun serait libre de professer sa eroyance. Mais les anabaptistes n'observèrent point ee traité : ils écrivirent sous main à tous ceux de leur seete qui étaient dans les villes voisines, pour les faire venir à Munster. « Ouittez ce que vous avez, écrivaient-ils; maisons, femmes, enfants, laissez tout pour venir à nous. Tout ce que vous aurez abandonné, vous sera rendu au décuple... » Quand les riches s'apercurent que la ville se remplissait d'étrangers, ils en sortirent comme ils purent, n'y laissant de leur parti que les gens du bas peuple. (Carème de l'année 1534.)

Les anabaptistes, enhardis par leur départ et par les renforts qui leur étaient arrivés, déposèrent aussitôt le conseil de ville qui était luthérien, et eu composèrent un d'hommes de leur parti.

Queques jours plus tard, ils pillèrent les églises et les couvents, et courrent la ville en tumulte, armés de hallebardes, d'arquebuses et de bâtons, eriant comme des furieux: « Faites pénitence, faites pénitence! » et après: « Hors la ville, impies! hors la ville, ou l'on vous assomme! » Ainsi ils chassèrent sans pitié tous eeux qui n'étaient pas des leurs. Ni vieillard, ni femme enceinte, ne fut excepté. Un grand nombre de ces pauvres fugitifs tombérent entre les mains de l'évêque, qui se préparait à assiéger la ville. Sans avoir égard à ce qu'ils n'étaient point du parti des anabaptistes, il les fit emprisonner; beaucoup d'entre eux furent même cruellement mis à mort.

Les anabaptistes étant mattres de la ville, leur prophète suprème, Jean de Matthiesen, ordonna que tout le monde mit son avoir en commun, sans rieu céler, sous peine de la vie. Le peuple cut peur et obéit. Les biens des fugitifs furent saisis de même. Ce prophète décida encore que l'on ne garderait aueun autre livre que la Bible et le Nouveau Testament. Tous les autres qu'on put trouver furent brûlés dans la cour de la cathédrale. Ainsi le voulait le Père du ciel, disait le prophète. On en brûla au moins pour vingt mille florins.

Un maréchal ferrant ayant parlé injurieusement des prophètes, toute la cemmune est assemblée sur le marché, et Jean Matthiesen le tue d'un coup de feu. Peu après, ce prophète court tout seul hors la ville, une hallebarde à la main, criant que le Père lui a ordonné de repousser les ennemis. Il avait à peine passé la porte qu'il fut tué.

Jean de Leyde lui succèda comme prophète suprême, et il épousa sa veuve. Il releva le courage du peuple abattu par la mort de son prédécesseur. A la Peutecôte, l'évêque fit donner l'assaut, mais il fut repoussé avec grande perte. Jean de Leyde nomma douze fidèles (parmi lesquels se trouvaient trois nobles) pour être les anciens dans Israël... Il déclara aussi que Dieu lui avait révélé des doctrines nouvelles sur le mariage; il discuta avec les prédicateurs, qui, enfin, se rangèrent à son avis et préchèrent trois jours de suite sur la pluralité des femmes. Un assez grand nombre d'habitants se déclarèrent contre la nouvelle doctrine, et firent même prisonniers les prédicateurs avec l'un des prophètes; mais bientôt ils furent obligés de les relacher, et quarante - ucuf d'entre eux périrent,

A la Saint-Jean de l'année 1334, un nouveau prophéte, auparavant orfèvre à Warendorff, assembla le peuple, et lui annonca qu'il avait eu uu révélation d'après laquelle Jean de Leyde devait réguer sur toute la terre, et occuper le trône de David jusqu'au temps où Dieu le Père viendrait lui redemander le gouvernement... Les douze aneiens furent déposée et Jean de Leyde proclamé roi.

Plus les anabaptistes prenaient de femmes, plus l'esprit de libertinage augmentait parmi eux; ils commirent d'horribles exeès sur des jeunes filles de dix, douze et quatorze ans. Ces violences barbares, et les maux du siège irritèrent une partie du peuple, Plusieurs soupconnaieut Jean de Leyde d'imposture et songeaieut à le livrer à l'évêque. Le roi redoubla de vigilance et nomma douze ducs chargés de maintenir la ville dans la soumission (Jour des Rois 1835). Il promit à ces douze eluefs qu'ils régneraieut à la place de tous les princes de la terre, et il leur distribua d'avance des électorais et des principules. Le « noble landgrave de Hesses est seul excepté de la proscription; ils espèrent, ilsient-lis, qu'il deviendra leur frère... Le roi désigna le jour de Pâques comme l'époque où la ville serait délivrés.

... L'une des reines avant dit à ses compagnes qu'elle ne croyait pas conforme à la volonté de Dieu qu'on laissât ainsi le pauvre peuple mourir de misère et de faim, le roi la conduisit au marché avec ses autres femmes, lui ordonna de s'agenouiller au milieu de ses compagnes prosternées comme elle, et lui trancha la tête. Les autres reines chantèrent : Gloire à Dieu au haut des cieux! et tout le penple se mit à danser autour. Cependant il n'avait plus à manger que du pain et du sel! Vers la fin du siège, la famine fut si grande que l'on y distribuait régulièrement la chair des morts ; on n'exceptait que ceux qui avaient en des maladies contagieuses. A la Saint-Jean de l'année 1335, l'évêque apprit d'un transfuge le moven d'attaquer la ville avec avantage. Elle fut prise le jour même de la Saint-Jean, et, après une résistance opiniâtre, les anabaptistes furent massacrés. Le roi, ainsi que son vicaire et son lieutenant, fut emmenés entre deux chevaux, une chaîne double au cou, la tête et les pieds nus... L'évêque l'interpella durement sur l'horrible désastre dont il était cause : il lui répondit : « François de Waldeek ( c'était son nom ), si les choses avaient été à mon gré, ils seraient tous morts de faim, avant que je t'eusse livré la ville, »

Nous trouvons beaucoup d'autres détails intéressants dans une pièce insérée au second volume des œuvres allemandes de Luther (édition de Witt.), sous le titre suivant: Nouvelle sur les anabaplistes de Munster.

- «... Huit jours après que l'assaut à été repousé par les anabaptistes, le roi a commencé son règne en s'entourant d'une cour complète, à l'égal d'un prince séculier. Il a institué des mattres de cérénonies, des maréchaux, des huissiers, des mattres de euisine, des fourriers, des chanceliers, des orateurs (redner), des serviteurs pour la table, des échansons, etc.
- n Une de ses femmes a été élevée au rang de reine, et elle a également sa cour à elle. C'est une belle et noble femme de Hollande, mariée aupararant à un autre prophète qui a été tué devant Munster et de qui elle est encore enceinte.

- » Le roi a en outre trente et un chevaux couverts de draps d'or. Il s'est fait faire des habits précieux en or et en argent avec les ornements de l'église. Son éeuyer est paré comme lui de vétements superbes pris de ces ornements, et il porte en outre des bagues d'or; de même la reine avec ses vierges et ses fenunes.
- » Lorsque le roi, dans sa majesté, traverse la ville à cheval, des pages l'accompagent : l'un porte à son côté droit la couronne et la Bible, l'autre une épée nue. L'un d'eux est le fils de l'évêque de Munster. Il est prisonnier et il sert le roi dans sa chambre.
- » Le roi a de même dans sa triple couronne surmontée d'une chatne d'or et de pierreries, la figure du monde percée d'une épée d'or et d'une épée d'argent. Au milieu du pommean des denx épées se trouve une petite croix sur laquelle est écrit : Un roi de la justice sur le monde. La reine porte les mêmes ornements.
- » En cet appareil le roi se rend trois fois par semaine au marché, où il monte sur un siège élevé qu'on a fait exprès. Le lieutenant du roi, nommé-Knipperdolling, se tient une marche plus bas, puis viennent les conseillers. Celui qui a affaire au roi s'incline deux fois, se laisse tomber à terre à la' troisième, et expose ensuite ce qu'il a à-dire.
- » Un mardi ils ont célèbré la sainte Cène dans la cour du dône; ils étaient à table au nombre de près de quatre mille deux cent. Trois plats furent servis : à savoir du bouilli, du jambon et du rôti : le roi et ess femmes et tous leurs domestiques servirent les courives.
- » Après le repas, le roi et la reine prirent du gâteau de froment, le rompirent et en douiterent aux autres, disant: « Prenez, mangez et annouez la mort du Seigneur. » De même ils prirent une cruche de vin, disant: « Prenez, buvez-en tous et annoneze la nort du Seigneur. »
- " Les convives rompirent de même des gâteaux, et se les présentèrent les uns aux autres en prononçant ees paroles: " Frère et sœur, preuds et mange. 
  De même que Jésus-Christ s'est dévoué pour moi, 
  de même je veux me dévouer pour toi; ét de même 
  que dans ce gâteau les grains de froment sont joints, 
  et que les raisins ont été unis pour former ev vin, 
  de même nous aussi nous sommes unis. " Il s'exhortaient en même temps à ne rien dire de frivole, 
  in qui fût contraire à la loi du Seigneur. Ensuite 
  ils remereièrent Dieu, d'abord par des prières, et 
  puis par des cantiques, surtout par le çantique : 
  Gloire à Dieu au haut des cieux! Le roi et ses 
  femmes, avec leurs erviteurs, se mirent à table 
  également, ainsi que eeux qui reveaient de la garde.
  - » Quand tout fut fini, le roi demanda à l'assem-

blée s'ils étaient tous disposés à faire et à souffrir la volonté du Père. Ils répondirent tous : Out. Puis le prophété Jean de Warendorff se leva, et dit : «Que Dicu lui avait ordonné d'envoyer quelques-uns d'entre enx pour annoncer les miraeles dont ils avaient été témoins. » Le même prophète ajouta que, selon l'ordre de Dieu, ceux qu'il nommerait devaient se rendre dans quatre villes de l'Empire, et y précher... On donna à chacun un fenin d'or de la valeur de neuf florins avec de la monnai ordinaire pour le voyage, et ils partirent le soir même.

» La veille de Saint-Gall, ils parurent dans les villes désignées, faisant grand bruit, et eriant : « Convertissez-vous et faites pénitence, car la mi-» sérieorde du Père est à sa fin. La cognée frappe » déjà la racine de l'arbre. Que votre ville accepte » la paix , ou elle va périr, » Arrivés devant le conseil des quatre villes, ils étendirent leurs manteaux par terre, et y jetérent les susdites pièces d'or, en disant : « Nous sommes envoyés par le Père pour » yous annouser la paix. Si yous l'acceptez, mettez » tout votre bien en commun; si vous ne voulez » pas faire cela, nous protesterons devant Dicu » avec cette pièce d'or, et nous prouverons par elle » que vous avez rejeté la paix qu'il vous envoyait. » Il est arrivé maintenant, le temps annoncé par » tous les prophètes, ce temps où Dieu ne voudra » plus souffrir sur la terre que la justice : et quand » le roi aura fait réguer la justice sur toute la face » de la terre, alors Jésus-Christ remettra le gou-» vernement entre les mains du l'ère. »

» Alors ils furent mis en prison et questionnés sur leur croyanee, leur vie, etc... (Suit l'interogatoire.)... Ils dissieut qu'il y avait quatre prophétes, deux vrais, et deux faux; que les vrais, c'étaient David et Jean de Leyde, et les faux, le pape et Luther. « Luther, dissient-ils, est pire encore que le pape. » Ilstiennent aussi pour damnés tous les autres anabaptistes, quelque part qu'ils se trouvent.

» ... Dans Munster, disaient-ils, les hommes ont communément cinq, six, sept ou buit femmes, selon leur hon plaisir ! Mais chacun est obligé d'habiter d'abord avec l'une d'entre elles, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte. Eusuite, il peut faire comme il lui platt. Toutes les jennes filles qui ont passe douze aus doivent se marier...

- » ... Ils détruisent les églises et toutes maisons consacrées à Dieu.
- » ... lis attendent à Munster des gens de Groningue et d'autres contrées de la Hollande, Eux
- <sup>1</sup> L'un des interrogés dit que le roi en avait einq. D'après une autre relation, le nombre en serait monté à la fin jusqu'à dix-sept.

venus, le roi se lèvera avec toutes ses forces, et subjuguera la terre entière.

» Ils tiennent aussi qu'il est impossible de hien comprendre l'Écriture sans que des prophètes l'aient expliquée. Quand on discute avec eux et qu'ils en vienneut à ne pouvoir justifier leur entreprise par l'Écriture, ils disent que le l'ère ne leur donne pas de s'expliquer là-dessus. D'autres répondent : Le prophète l'à dit par l'ordre de Dieu.

- » Il ne s'en trouva aucun qui voulût se rétracter, ni qui acceptât sa grâce à ce prix. Ils chantaient et remerciaient Dicu qui les avait jngés dignes de souffrir pour son nom.
- » Les anabaptistes sommés par le landgrave de lesse de se justifier relativement au roi qu'ils s'étaient donné, lui répondirent (janvier 1853): «Que les temps de la restitution annoncés par les livres saints étaient arrivés, que l'Évangile leur avait ouvert la prison de Babylone, et qu'il fallait à présent rendre aux Babyloniens selon leurs œuvres; qu'une lecture attentive des prophétes, del'Apocatypse, etc., montrerait évidemment au landgrave si c'était d'urmèmes qu'ils avaient institué un roi, ou bien par l'ordre de Dieu, etc. »

Suit la convention qui fut arretée l'an 1353, entre révêque de Munster et cette ville, par l'entremise des conseillers du landgrave... Les anabaptistes envoyèrent au landgrave de Hesse leur livre De restitutione. Il le lut avec indiguation et ordonna à ses théologicns d'y répondre et d'opposer particulièrement aux anabaptistes neuf articles qu'il désigna. Dans ces articles, il leur reproche, entre autres choses: 1º de faire consister la justiee non pas dans la foi seule, mais dans la foi et les œuvres ensemble; 2º d'accuser injustement Luther de n'avoir jamais enseigné les bonnes œuvres; 5º de défendre le libre arbitre.

Dans le livre De restitutione, les anabaptistes divisaient toute l'histoire du monde en trois parties principales, « Le premier monde, disent-ils, celui qui exista jusqu'à Noé, fut submergé par les eaux. Le second, celui dans lequel nous-mêmes nous vivons encore, sera fondu et purifié par le feu. Le troisième sera un nouveau ciel et une nouvelle terre, habités par la justiee. C'este eque Dieu a désigné par l'arche sainte dans laquelle il y avait le vestibule, le sanctuaire et le saint des saints... La venue du troisième monde sera précède d'une restitution et d'un châtiment universels. Les mé-hants seront tués, le règne de la justice préparé, les ennemis du Christ jetés à bas, et toutes choses restituées. C'est ce temps qui commence mainte-nant. a

Entretien ou discussion qu'Antoine Corvinus et Jean Kymeus out eue à Béverger avec Jean de Leyde, le roi de Munster. — « Quand le roi entra dans notre chambre avec l'escorte qui l'avait tiré de sa prison, nous le saluâmes d'une manière amicale et l'invitâmes à s'asseoir près du feu. Nous lui demandâmes comment il se portait et s'il souffrait dans sa prison. Il répondit qu'il souffrait du froid et se sentait tnal au œur, mais qu'il devait tout endurer avec patience, puisque Dieu avait ainsi disposé de lui. Peu à peu, toujours en lui parlant anticalement, car on ne pouvait rien obtenir de lui d'une autre manière, nous arrivâmes à parler de son royaune et de sa doctrine, de la manière qu'il suit :

PREMIER POINT DE L'INTERROGATORE. — Les ministres. « Cher Jean, nous entendons dire de votre gouvernement des ehoses extraordinaires et horribles. Si elles sont telles qu'on le dit, et malheureusement cela n'est que trop vrai, nous ne pouvons concevoir comment il vous est possible de justifier une semblable entreorise par la sainte Eériture...»

Le roi. « Ce que nous avons fait et enseigné, nous l'avons fait et enseigné avec bon droit, et nous pouvons justifier toute notre entreprise, nos actions et notre doetrine, devant Dieu et à qui il appartient. »

Les ministres lui objectent que dans l'Écriture il n'était question que d'un règne spirituel de Jésus-Christ : « Mon royaume n'est pas de ce monde , » a-t-il d'I lui-même.

Le roi. a l'entends très-bien ce que vous dites du royamne spirituel de Jèsus-Christ el je n'atlaque nullement les passages que vous eitez. Mais vous devez savoir distinguer le royaume spirituel de Jèsus-Christ, lequel se rapporte aux temps de la souffrance et duquel, après tout, ni vous ni Luther vous n'avez une juste idée, et l'autre royaume, celui qui, après la résurrection, sera établi dans ce monde pendant mille ans. Tous les versets qui traitent du royaume spirituel de Jèsus-Christ ont rapport au temps de la souffrance, mais ceux qui se trouvent dans les prophétes et dans l'Apocalypse et qui traitent du royaume temporel, doivent être rapportés au temps de la gloire et de la puissance que Jésus-Christ aura dans le monde avec de la puissance

» Notre royaume de Munster a été une image de ce royaume temporel du Christ; vous savez que Dieu annonce et désigne beaucoup de choses par des figures. Nous avions cru que notre royaume durerait jusqu'à la venue du Seigneur, mais nous voyons à présent qu'en ee point notre entendement a failli et que nos prophètes ne l'ont pas bien compris eux-inémes. Dieu nous en a, dans la prison, ouvert et révéle la véritable intelligence...

» Je n'ignore pas que vous rapportez communément au royanne spirituel du Christ ees passages et d'autres semblables, qui pourtant doivent, sans aueun doute, être entendus du royaume temporel. Mais qu'est ce que ees interprétations spirituelles, et à quoi servent-elles, si rien ne doit se réaliser un jour?... Dieu a créé le monde principalement pour se complaire dans les hommes auxquels il a donné un reflet de sa force et de sa puissance. »

Les ministres. «... Et comment vous justifierezvous quand Dieu vous dira au jugement dernier : Qui l'a fait roi? Qui l'a ordonné de répandre dans le monde de si effroyables erreurs, au grand détrinient de ma parole? »

Le roi, « Je répondrai : Les prophètes de Munster me l'ont ordonué comme étant votre volonté divine, en preuve de quoi ils m'ont donné en gage leur corps et leur âme. »

Les ministres lui demandent ce qu'il en est des révélations divines qu'il aurait eues, dit-on, au sujet de son élévation à la royauté.

Le roi. « Je n'ai pas eu de révélation à ce sujet, seulement il m'est venu des pensées, comme s'il devait y avoir un roi à Munster, et que moi je dusse être ee roi. Ces pensées m'ébranlérent et m'affligérent profondément. Je priais Dieu de vouloir bien prendre en considération mon indiabileté, et de ne point me charger d'un tel fardeau. Au cas où il ne voudrait pas m'épargner cette peine, le le priais de me faire désigner par des prophètes dignes de foi et en possession de sa parole. Je m'en tins là et n'en dis rien à personne. Mais quinze jours après un prophète se leva au milieu de la commune et s'écria que Dieu lui avait signifié que Jean de Leyde devait être roi. Il annonca la même chose au conseil, qui aussitot se conforma à ce qu'il disait, se démit de son pouvoir et me proclama roi avec toute la commune. Il me remit aussi le glaive de la justice. C'est ainsi que je suis devenu roi. »

DECLIEME ARTICEE. — Le roi. « . . . Nous ne nous sommes opposés à l'autorité que parce qu'elle voi alit nous interdire notre haptème et la parole de Dieu. Nous avons résisté à la violence. Vons prétendez que nous avons agi injustement en cela mais saint l'érre ne dit-il pas qu'on doit oblér à Dieu plutôt qu'aux hommes?... Vous ne réprouveriez pas tout ce que nous avons fait, si vous saviez comment les choess e sont passées...

Les ministres. « Parez et justifiez vos actes comme vous voudrez, vous n'en serez pas moins éternellement des rebelles, coupables du crime de lèse-majesté. Le chrétieu doit sonffrir et ne point résister au méchant. Quand même tout le conseil se fut rangé de votre partí (ce qui n'a pas eu lieu), vous auriez dù supporter la violence plutôt que de commencer un sehisme, une sévilition, une tyranie pareils, contrairement à la parvé de Dieu, à

la majesté de l'Empereur, à la dignité royale, à celle de l'électorat et des princes et états de l'Empire.»

Le roi. « Nous savons ce que nous avons fait. Oue Dieu soit notre juge. »

Les ministres. « Nous aussi, nous savons sur quoi est fondé ce que nous disons. Que Dieu soit notre juge aussi..»

Troistate atticte. — Le roi. «... Nous avons dé assiégés et détruits à cause de la parole divine; c'est pour elle que nous avons souffert la faim et tous les maux, que nous avons perdu les nôtres, et que nous sommes tonhés dans une si laumentable calamité! Coux d'entre nous qui sont encore en vie, mourront sans résistance et sans plainte, comme l'agraequ qu'on immole...

Cinquième naticle.—Le roi dit qu'il a longtemps été de l'avis de Zwingli, mais qu'il est revenu à - croire en la transsubstantiation. Seulement il n'accorde pas à ses interlocuteurs que celle-ci s'opère aussi dans celui qui n'a pas la foi.

Sixier article.—Les ministres. "... Que voulez-vous don faire de Jésus-Christ, s'il n'a pas reçu chair et sang de sa mère Marie? Voulez-vous qu'il soit un fautôme, un spectre? Il serait besoin que notre Urbauus Regius fit imprimer un second livre pour vous faire comprendre votre langue natale', sans cela vos têtes d'ânes résisteront toujours à l'instruction."

Le roi. « Si yous saviez quelle consolation infinie est renfermée dans cette connaissance que Jésus-Christ, Dieu et fils du Dieu vivaut, s'est fait homme et a versé son sang, non pas celui de Marie, pour racheter nos péchés (lui qui est pur de toute faute), yous ne parleriez pas comme yous faites et vous ne trouveriez pas notre opinion si mauvaise. »

SETTIENE ANTICLE SUI la polygamic. — Le roi oppose aux ministres l'exemple des patriarches. Les ministres se retranchent derrière l'usage généralement établi daus les temps modernes, et déclarent que le mariage est res politica. Le roi dit qu'il vaut mieux avoir beaucoup d'épouses, que beaucoup de prostituées, et termine eet entretien, comme le second, par ces mots : « Oue Dieu soit notre juge.»

Quoique rédigé par les prédicateurs, l'effet de cette discussion ne leur est pas favorable. On ne eput s'empécher d'admirer la fermeté, le bon sens, et la modeste simplicité du roi de Munster, qui ressort encore par la dureté pédantesque de ses interlocuteurs.

Corvinus et Kymeus au lecteur chrétien : —
« Nous avons représenté notre entretien avec le roi

à peu près' mot pour mot, sans passer un seul de ses arguments; seulement nous les avons mis en notre langage et posés plus convenablement qu'il ne le faisait... Environ huit jours après, il envoya vers nous pour nous prier de venir encore une fois traiter avec lui... Nous discutâmes de nouveau pendant deux jours : il se trouva plus docile que la première fois, mais nous n'avons vu en cela que le désir de sauver sa vie. Il déclara de son propre mouvement que si on le prenait en grâce, il voulait, avec le secours de Melchior Hoffmanu et de ses reines, exhorter tous les anabaptistes, qui sont très-nombreux, selon lui, dans la Hollande, le Brabant, l'Angleterre et la Frise, à se taire désormais, à oliéir, et même à faire baptiser leurs enfants. iusqu'à ce que l'autorité s'arrangeat avec eux sur les affaires de religion. » ... Suit la nouvelle confession de foi de Jean de Levde, par laquelle il modifie quelques points de la première. En exhortant les anabaptistes à l'obéissance, il n'entend qu'une obéissance extérieure. Il ne cède point sur le fond des doctrines, et veut qu'on laisse les consciences libres. Quant à l'eucharistie, il déclare que tous ses confrères sont zwingliens sur ce point, et que lui-même il l'avait toujours été, mais que dans sa prison Dieu lui a fait connattre ses erreurs. Cette confession est siguée en hollandais : Moi, Jean de Leyde, signé de ma propre main,

Le 19 janvier 1556, Jean de Leyde, ainsi que Knipperdolling et Krechting, son vicaire et son lieutenant, furent tirés de leurs cachots. Le lendemain, l'évêque leur envoya son chapelain pour conférer avec ehacun d'eux séparément, sur leurs croyances et sur les actes qu'ils avaient commis, Le roi témoigna du repentir et se rétracta, mais les deux autres persistèrent et ne s'avouèrent coupables en rien... Le 22 au matin, toutes les portes de Munster furent fermées; on ne laissa plus entrer ni sortir, et vers les huit heures, le roi, dépouillé jusqu'à la ceinture, fut conduit sur un échafaud dressé dans le marché, Deux cents fantassins et trois cents cavaliers se tenaient auprès. L'affluence du peuple était extrême. Il fut attaché à un poteau, et deux bourreaux le déchirèrent tour à tour avec des tenailles ardentes. Enfin l'un d'eux lui plongea un couteau dans la poitrine, et termina ainsi l'exéention qui durait depuis une heure.

« Aux trois premiers coups de tenailles le roi ne laissa entendre aucuu eri, mais après il s'eria sans cesse, les yeux tournés au ciel : O mon Père, ayez pitié de moi! et il pria Dieu avec ardeur, pour la rémission de ses péchés. Quand il se seutit défaillir, il dit : O mon Père, je remets mon esprit entre tes mainst et il expira.

« Le cadavre fut jeté sur une elaie et trainé de-

<sup>1</sup> Ceci se rapporte à l'interprétation du mot : né, geboren.

vant la tour de Saint-Lambert, où étaient préparés trois paniers de fer. Arrivé là, on l'attacha avec des chaines dans l'un de ces paniers, et les paysans le hissèrent au haut de la tour, où il fut suspendu à un crochet, » - Le suppliee de Knipperdolling et de Krechting fut le même que celui du roi. Ils persistèrent jusqu'à la fin dans tout ee qu'ils avaient dit, « Pendant l'exécution ils n'invoquèrent que le Père, sans faire mention du Christ, comme e'était l'usage de leur secte. Ni l'un ni l'autre ne dit rien de remarquable : peut-être leur silence était-il la suite des tourments qu'ils avaient endurés dans la prison, car ils semblaient déià plus morts que vifs. Leurs corps furent mis dans les deux autres paniers de fer, et hissés par les paysaus, l'un à la droite, l'autre à la gauche du roi, mais plus bas de la hauteur d'un homme. Alors on rouvrit les portes de la ville, et il y entra une grande foule de gens venus trop tard pour voir l'exécution, »

Préface de Luther aux Noucelles, sur les affaires de Munster. « Ah! que dois-je, et comment dois-je écrire contre ou sur ces pauvres gens de Munster! N'est-il pas visible que le diable y règne en personne, ou plutôt qu'il y a là toute une bande de diables?

» Reconnaissons pourtant ici la grace et la misse, par le infinies de Dieu. Après que l'Allemagne, par tant de blasphèmes, par le sang de taut d'innocents, a mérité une si rude férule, le père de toute misérieorde ne permet pas encore au diable drapper son vrai coup, il nous avertit d'abord paternellement par ee jeu grossier que Satan fait à Manster. La puissance de Dieu contraint l'esprit aux cent ruses à s'y prendre d'abord avec gaucherie et maladresse, afin de nous laisser le temps d'échapper par la pénitence, aux coups mieux caleulés qu'il nous réservait.

» En effet, l'esprit qui veut tromper le monde ne doit pas commencer par prendre des femmes. par étendre la main vers les honneurs et le glaive royal, ou bien par égorger les gens; ceci est trop grossier. Chaeun s'apereoit que cet esprit ne veut autre chose que s'élever lui-même et opprimer les autres. Ce qu'il faut pour tromper, e'est de mettre un habit gris, de prendre un air triste et piteux, de pencher la tête, de refuser l'argent, de ne pas manger de viande : de fuir les femmes à l'égal du poison, de repousser comme damnable tout pouvoir temporel, de rejeter le glaive; puis de se baisser tout doucement vers la couronne, le glaive et les elefs, pour les ramasser et s'en saisir furtivement. Voilà qui pourrait réussir, voilà qui tromperait même les sages, les hommes tournés au spirituel. Ce serait là un beau diable, à plumes plus belles que plumes de paon et de faisan,

2. MICHELET.

- » Mais saisir la couronne si impudemment, prendre non-seulement une femme, mais autant de femmes que dit le caprice et le plaisir. Ah! e'est le fait d'un diablotin écolier, d'un diable à l'A B C; on bien e'est le véritable Satan, le 'Satan docte et labile, mais garrotté par la main de Dieu de chalses si puissantes qu'il n'a pu agir plus adroitement. C'est pour nous menacer fous et nous exhorter à craindre ses châtiments, avant qu'il ne laisse le champ libre à un diable savant qui nous attaquerait, non plus avec l'A B C, mais avec le véritable texte, le texte diffielle. S'il fait de telles choses comme diablotin à l'école; que ne pourrait-il faire comme diable raisonnable, sage, savant, légiste, théologien?
- a ... Lorsque Dieu est en colèré et qu'il nous prive de sa parole, nulle tromperie du diable n'est trop grossière. Les commencements de Mahomet aussi furent grossières; cependant, Dieu n'y metant obstacle, il en est sort un empire damuable et infâme, comme tout le monde sait. Si Dieu ne nons côt pas été en aide contre Mûnzer, il se fut élevé par lui un empire ture, comme eclui de Mahomet. En somme : nulle étincelle n'est si petite, que Dieu y laissant souffler le diable, il n'en puisse sortir un feu qui dévore le monde, et que personne n'éteigue. La meilleure arme contre le diable c'est le glaive de l'esprit, la parole de Dieu; le diable est un esprit et il se moque des cuirasses, des chevaux et des cavaliers.
- » Mais nos seigneurs évêques et princes ne veulent pas souffrir que l'on préche l'Évangile, et que, par la parole divine, l'on arraele les âmes au diable; ils pensent qu'il suffit d'égorger. De cette manière ils prennent au diable les corps, ils lui laissent les âmes; ils réussiront comme les Juifs, qui crovaient exterminer Christ en le crucifiant...
- » ... Ceux de Munster, entre autres blasplièmes, parlent de la naissance de Jésus-Christ, comme s'il ne venait pas (c'est leur langage) de la semence de Marie et que cependant il fût de la semence de David, Mais ils ne s'expliquent pas elairement. Le diable garde la bouillie ardente dans la bouche et ne fait que grommeler : mum, mum, voulant probablement dire pis. Toutefois ce que l'on comprend, c'est que, d'après eux, la semence ou la chair de Marie ne pourrait pas nous racheter. Eh bien! diable, grommelle et crache tant que tu voudras, le seul petit mot : né, renverse tout eela. Dans toutes les langues, sur toute la terre, on appelle né l'enfant de chair et de sang qui sort des entrailles de la femme, et non autre chose. Or l'Écriture dit partout que Jésus-Christ est né de sa mère Marie, qu'il est son fils premier né : ainsi Isaïe, Gabriel, et ailleurs : « Tu seras enceinte en ton eorus, » etc.

Mon cher, être enceinte ne signifie pas : être un tuyau par lequel il coule de l'eau (selon les blasphèmes de Machinée); nais cela veut dire qu'un enfant est pris de la chair et du sang de sa mère, qu'il est hourri en elle, qu'il y prend croissance, qu'il est à la fin mis au monde.

- » L'autre proposition de ces gens, celle par laquelle ils condamment le baptème des enfants et en font une close païenne, est de même assez grossière. Ils regardent comme manvais tout ce que les impies ont et donnent. Pourquoi donc alors ne tiennent-ils pas pour mauvais l'or, l'argent et les autres biens qu'ils ont pris aux impies dans Munster. Ils devraient faice de l'or et de l'argent tout neuf...
- » Leur méchant royaume est si visiblement un royaume de grossière imposture et de révolte qu'il n'est pas besoin d'en parler. J'en ai déjà trop dit : je m'arrête. »

#### CHAPITRE III.

1556-1545.

DERNIÈRES ANNÉES DE LA VIE DE LUTHER, -- POLYGAMIE DU LANDGRAVE DE HESSE, ETC.

Les catholiques et les protestants réunis un instant contre les anabaptistes, n'en furent ensuite que plus eumenis. On parlait toujours d'un concile général; personne n'en voulait sérieusement. Le pape le redoutait, les protestants le récusaient d'avance.

« On m'écrit de la diéte, que l'Empereur presse les nôtres de consentir à un concile, et qu'il se courrouce de leur refus. Je ne comprends pas ces monstruosités. Le pape nie que des hérètiques comme nous puissent avoir place à un concile : l'Empereur veut que nous consentions au concile et à ses décrets. C'est peut-être Dieu qui les rend fous... Mais voici sans doute leur folle combinaison. Comme jusqu'à présent ils n'ont pu, sous le nom du pape, de l'Église, de l'Empereur, des diètes, rendre redoutable leur mauvaise cause, ils pensent maintenant à se couvrir du nom de concile afin de pouvoir erier contre nous : que nous sommes des gens tellement perdus et désespérés que nous ne voulons écouter ni le pape, ni l'Église, ni l'Empereur, ni ". l'Empire, ni le concile même que nous avons tant de fois demandé. Voyez l'habileté de Satan contre ce pauvre sot de Dieu, qui aura sans doute de la peine à se tirer de pièges si bien dressès ?... Non . e'est le Seigneur qui se jouera de ceux qui se jouent de lui, S'il nous faut consentir à un concile ainsi disposé pour nous, pourquoi, il y a vingt-cinq ans, ne nous sommes-nous pas soumis au pape, seigneur des conciles, et à toutes ses bulles? » (9 juillet 1848.)

Ce coucile aurait pu resserrer l'unité de la hiérarchie catholique, mais non rétablir celle de l'Église. Les armes devaient senles décider. Déjà les protestants avajent chassé les Antrichiens de Wurtemberg, Ils dépouillaient Henri de Brunswick, qui exécutait à son profit les arrêts de la chambre impériale. Ils encourageaient l'archevêque de Cologne à imiter l'exemple d'Albert de Brandebourg, en sécularisant son archevéché, ce qui leur ent donné la majorité dans le conseil électoral. Cependant il v eut encore quelques tentatives de conciliation. Des conférences s'ouvrirent à Worms et à Ratisbonne (1340-1541). Elles furent aussi inutiles que celles qui les avaient précédées. Luther ne s'y trouva point et donna même peu d'attention à ces disputes qui de jour en jour prenaient un caractère plus politique que religieux.

- «II ne m'est rien venu de Worms, si ce n'est ce que m'écrit Melanchton, qu'il s'y est réuni une telle multitude de doctes personnages de France, d'Italie, d'Espagne et d'Allemagne, que dans aucmi synode pontifical on n'en pourra jamais voir un aussi grand nombre. » (27 novembre 1840.)
- « J'ai reçu des nouvelles de Worms. Les nôtres procédent avec force et sagesse; nos adversaires, comme gens sois et ineptes, n'usent que de ruses et de mensonges. On croirait voir Satan lui-même, quand se lève l'aurore, courir çà et là, cherchant, sans pouvoir trouver, quelque sombre repaire pour échapper à cette lumière qui le poursuit. » (9 janvier 1841.)

Après une nouvelle conférence de théologiens des deux partis, on voulut avoir l'opinion de Luther sur dix articles dont on était convenu. « Notre prince apprenant que l'on venaît directement à moi ans s'adresser à lui, accourut avec Pontanus, et lons deux arrangérent la réponse à leur façon. »

Quelques années auparavant, cette intervention du prince aurait soulevé l'indignation de Luther. lei il en parle sans colère, le dégoat et la lassitude commencent à s'emparer de lui. Il voit bien qu'en travaillant à réalbir l'Évangile dans sa pureté primitive, il n'a fait que fournir aux puissants du siècle les moyens de satisfaire leurs ambitions terrestres, et qu'ils fout chaque iour bon marché de son Christ.

«Notre excellent prince m'a donné à lire les conditions qu'il veut proposer pour avoir la paix avec l'Empereur et nos adversaires. Je vois qu'ils regardent toute cette affaire comme une comédie qui se joue entre eux, tandis que c'est une tragédie entre Dieu et Satan, où Satan triomphe et où Dieu est Immilié, Mais viendra la catastrophe où le Tout-Puissant, auteur de cette tragédie, nous donnera la victoire. Je suis indigné qu'on se joue ainsi de si grandes choses. » (4 avril 1341.)

Nous avons vu de honne heure dans quelle triste dépendance la Réforme s'était trouvée à l'égard des princes qui la protégeaient; Luther ent le temps de voir les eonséquences où cette dépendance devait aboutir. Ces princes, c'étaient des hommes; if aflut les servir, non-seulement comme princes, mais comme hommes, dans leurs eaprices, dans les besoins de leur humauité. De là, des concessions qui, sans être contraires aux principes de la Réforme, semblèrent peu honorables aux réformateurs.

Le chef le plus beliqueux du parti protestant, l'impétueux et colérique landgrave de Hesse, fit représenter à Luther et aux ministres que sa santé ne lui permettait pas de se contenter d'une femme. Les instructions qu'il donn à Bueer pour négocier cette affaire avec les théologiens de Wittemberg, sont un curieux métange de sensualité, de craintes retigieuses et de naïveté bardie.

« Depuis mon mariage, écrit-il, je vis dans l'adultère et la fornication ; et comme je ne veux point abandonner cette vie, je ne puis m'approcher de la sainte table ; ear saint Paul a dit que l'adultère ne possédera pas le royaume des cieux, » Il énumère ensuite les raisons qui le forcent à vivre ainsi, « Ma femme, dit-il, n'est ni belle, ni aimable; elle sent mauvais, elle boit, et mes chambellans savent bien eomment elle se comporte alors, etc. » - Je suis d'une forte complexion, les médecins peuvent le témoigner, souvent je vais aux diètes impériales. « Ubi lautè vivitur et corpus curatur ; quomodo me ibi gerere queam absque uxore, cum non semper magnum gynæceum mecum ducere possim?... » Comment puis-je punir la fornieation et les autres erimes, lorsque moi-même je m'en rends coupable, lorsque tous pourraient me dire : Mattre, commence par toi... Si nous prenions les armes pour la cause de l'Évangile, je ne le ferais qu'avee une conscience troublée, car je me dirais : Si tu menrs en cette guerre, tu vas au démon... J'ai lu avec soin l'Aneien et le Nouveau Testament, et ie n'v ai trouvé d'autre remêde que de prendre une seconde femme, car je ne puis, ni ne veux changer la vie que je mêne. Je l'atteste par-devant Dieu, ce qu'Abraham . Jacob . David . Lameeh et Salomon ont fait, pourquoi ne le puis-je faire? » Cette question de la polygamie avait été agitée déjá dans les premières années du protestantisme; on la trouvait partout dans l'Écriture à laquelle la Réforme disait vouloir ramener le monde, Les réformateurs considéraient d'ailleurs le mariage ut res politica, et sujette aux réglements du prince. En présence de

cette question, Luther recula d'abord; la chose lui répugnait, mais il n'osait condamner l'Ancien Testament. D'ailleurs la doctrine que le landgrave invoquait, était précisément celle que Luther avait adoptée en principe dès les commencements de la Réforme, quoiqu'il ne conseillat pas de la pratiquer ; il avait écrit en 1524 : « Il faut que le mari soit certain par sa propre conscience et par la parole de Dieu, que la polygamie lui est permise... Pour moi , j'avouc que je ne puis mettre d'opposition à ec qu'on épouse plusieurs femmes, et que eela ne répugne pas à l'Écriture sainte. Cependant je ne voudrais pas que cet exemple s'introduistt parmi les chrétiens, à qui il convient de s'absteuir même de ce qui est permis, pour éviter le scandale et pour maintenir l'honestas que saint Paul exige en toute occasion. Il est tout à fait indigne d'un chrétien de eourir avec tant d'ardeur, pourson propre avantage, jusqu'aux dernières limites de la liberté, et de négliger pourtant les choses les plus vulgaires et les plus nécessaires de la charité. Aussi je n'ai point voulu, dans mon sermon, ouvrir cette fenètre. » (13 janvier 1324.)

« La polygamie permise autrefois aux Juifs et aux Gentils, ne peut, d'après la fai, exister ehez les ehrètiens, si ce n'est dans un cas d'absolue nécessité, comme quand on est obligé de se séparer de sa femme lèpreuse, etc. Tu diras donc à ces hommes de chair que s'ils veulent être chrètiens, il leur faut mattriser la chair et ne point lui lâcher la bride. S'ils veulent être gentils, qu'ils le soient, mais à leurs risques et périls. n (21 mars 1327.)

Un jour Luther demanda au docteur Basilius si, d'après les lois, le mari dont la femme aerait quelque maladie ineuralile, et serait, pour ainsi dire, plus morte que vivante, pourrait être autorisé à prendre une concubine. Le docteur Basilius ayant répondu que, dans certains cas, cette permission serait probablement accordée, Luther dit: « C'est la une close dangereuse, car si l'on admet les cas de maladie, l'on pourrait venir chaque jour inventer de nouvelles raisons de dissoudre les mariages, » (1359.)

Le message du landgrare jeta Luther dans un grand embarras. Tout ce qu'il y avait de théologieus protestants à Wittemberg, se réunit pour dresser une réponse; on résolut de composer avec ce prince. On lui accorda le double mariage, mais à condition que sa seconde femme ne serait point recomme publiquement. «Votre Altesse comprend assez d'elle - même la différence qu'il y a d'établir, une loi universelle ou d'user de dispense en qu eas particulier pour de pressantes raisons. Nous ne pouvons introduire publiquement et sanctionner comme par une loi la permission d'épouser plusieurs

femmes... Nous prions Votre Altesse de considérer dans quel danger serait un homme convaineu d'avoir introduit en Allemagne une telle loi, qui diviserait les familles et les engagerait en des procès éternels... Votre Altesse est d'une complexion faible, elle dort peu; de grands ménagements lui sont néeessaires... Le grand Scanderbeg exhortait souvent ses soldats à la chasteté, disaut qu'il n'y avait rien de si nuisible à leur profession que le plaisir de l'amour... Qu'il plaise done à Votre Altesse d'examiner sérieusement les considérations du seandale, des travaux, des soins, des chagrins et des infirmités qui lui ont été représentées... Si cependant Votre Altesse est entièrement résolue d'épouser une seconde femme, nous jugeons qu'elle doit le faire secrètement... Fait à Wittemberg, après la fête de saint Nicolas, de l'an 1559, Martin LUTRER, Philippe MELANCHTON, Martin Bucer, Antoine Corvin, ADAM, Jean Lening, Justin Wintfert, Dyonisius MELANTHER. 11

C'était une chose dure que de foreer Luther qui, comme théologien et père de famille, tenait à la sainteté du mariage, de déclarer qu'en vertu de l'Aneien Testament, deux femmes pouvaient s'asseoir avec leurs jalousies et leurs haines au même foyer domestique. Cette eroix, il la sentit douloureusement, « Quant à l'affaire macédonique, ne t'en afflige pas trop, puisque les choses en sont venues au point que ni joie ni tristesse n'y peuvent rien. Pourquoi nous tuer nous-mêmes? pourquoi souffrir que la tristesse nous ôte la pensée de celui qui a vaineu toutes les morts et toutes les tristesses? Celuiqui a vaiueu le diable et jugé le prince de ce monde, n'a-t-il pas en même temps jugé et vaincu ce scandale?... A leurs yeux, nos vertus sont des vices anand nous n'adorons point Satan avec eux. Oue Satan triomphe done, et n'en eoneevons ni chagrin, ni tristesse; mais réjouissons-nous en Christ, qui brisera les efforts de tous nos ennemis. » (18 juin 1540.)

Il semble qu'il ait espéré, pour éviter ee seandale, l'intervention de l'Empereur.

« Si César et l'Empire le voulaient, comme ils seront forcés de le vouloir, ils feraient bientôt cesser par un édit ee scandale, afin que cela ne puisse devenir pour l'avenir un droit ou un exemple.»

Depuis cette époque, les lettres de Luther, comme celles de Melanchton, sont pleines de dégout et de tristesse.

Quelqu'un demandant à Luther de l'appuyer par une lettre près de la cour de Dresde, Luther lui rèpond; qu'il a perdu tont crédit, toute influence. Dans les lettres précédentes, il se trouve parfois des expressions amères contre cette cour. Mundana illac aula.

- » J'assisterai à tes noces, mon cher Lanterbach, mais en esprit et par la prière. Car que j'y aille de corps, een est pas seulement la multitude des affaires qui m'en empéche, mais le danger d'offenser ces mameluks et la reine de ce royaume (la duchesse Catherine de Saxe?); car qui n'est offensé de la folie de Luther? »
- « Tu me deniandes, mon eher Jonas, de l'écrire de temps à autre quelques mots de consolation. Mais c'est moi plus que personne qui ai besoin que tes lettres viennent rendre quelque vie à mon esprit, moi qui comme Loth ai tant à souffir au milieu de cette inflame et satanique ingratitude, de cet horrible mépris de la parole du Seigneur. Il fant que je voie Satan possèder les œurs de ceux qui croient qu'à cux seuls sont réservées les premières places dans le royaume de Christi »

Les profestants commençaient déjà à se relàcher de leur sévérité. On rouvrait les maisons de débauches. Il vaudrait mieux, dit Luther, ne pas avoir chassé Satan que de le ramener en plus grande force. (13 septembre 1840.)

« Le pape, l'Empereur, le Français, Perdinand, ont envoyé auprès du Ture, pour demander la paix, une ambassade magnifique chargée de riches présents. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que pour ne pas blesser les yeux des Turcs, ils ont tous quitté le costume de leur pays, et se sont parés de longues robes à la mode turque... J'espère que ce sont les signes bienheureux de la fin imminente de toutes choses.» (17 juillet 13/3.)

A Jonas. « Je te dis à l'oreille que j'ai de grands soupçons qu'on nous enverra seuls, nous autres luthériens, à la guerre contre le Ture. Le roi Ferdinand a culevé de Bohême l'argent de la guerre, et a défendu qu'on fit partir un seul soldat. L'Empereur ne fait rien. Et si c'était leur dessein que nous fussions externinés par le Ture? » (29 décembre 1342).

- « Rien de nouveau ici, sinon que le margrave de Brandebourg se fait une mauvaise réputation par tout le monde au sujet de la guerre de Hongrie. Ferdinand n'en a pas une meilleure. Jervojs un concours de lant de motifs et de très-vraisemblables, que je ne puis m'empécher de croire que tout cela indique une horrible et funeste trabison. » (26 ianvier 1542.)
- "Je le demande, qu'arrivera-t-il enfin de cette horrible trahison des princes et des rois?» (16 décembre 1343.)
- «Puisse Dieu nous venger des incendiaires (presque tous les mois il parle d'incendies qui ont lieu à Wittemherg)! Satan a trouvé un nouveau moyen de nous tuer. On jette du poison dans le vin, du plâtre dans le lait. A Jéna, douze personues out

été empoisounées dans du viu. Peut-être sont-elles mortes seulement pour avoir trop bu. Cependant on assure qu'à Magdebourg et à Northuse, on a trouvé des marchands vendant du lait empoisonné,» (Avril 1541.) Dans une des lettres suivantes, il fait mention d'une histoire d'hosties empoisonnées.-A Amsdorf, à l'oceasion de la peste de Magdebourg. « Ce que tu me mandes de la frayeur que l'on a aujourd'hui de la peste, j'en ai fait aussi l'épreuve il y a quelques années; et je m'étonne de voir que, plus se répand la prédication de la vie en Jésus-Christ, plus augmente dans le peuple la peur de la mort, soit qu'auparavant, sous le règne du pape, un faux espoir de vie diminuât pour eux la crainte de la mort, et que maintenant la véritable espérance de vie étant mise devant leurs yeux, ils sentent combien la nature est faible pour croire au vainqueur de la mort; soit que Dieu nous tente par ees faiblesses et laisse prendre à Salan, au milieu de cette frayeur, plus de hardiesse et de force. Tant que nous avons vécu dans la foi du pape, nous étions comme des gens ivres, endormis ou fous, prenant la mort pour la vie, c'est-à-dire ignoraut ee que c'est que la mort et la colère de Dieu.

Maintenant que fa lumière a brillé et que la colère de Dieu uous est mieux connue, la nature est sortie du sommeil et de la folie. De là vient qu'ils ont plus peur qu'autrefois... J'ajoute et j'applique ici ce passage du psaume ixxi. Ne me rejetez pas dans le temps de ma vieillesse; lorsque ma force succombera, ne m'abandonnez pas. Car je pense que ce temps suprême est la vieillesse du Christ et le temps de l'abattement, c'est-à-dire que c'est le grand et dernier assaut du diable, comme David, dans ses derniers jours, affaibli par l'àge, eut été tué par le géant, si Abisaï ne fût venu à son aide... J'ai appris presque toute cette année à chanter avec saint Paul : Quasi mortui et ecce vivimus. Et ailleurs : Per gloriam vestram quotidiè morior. Et quand il dit aux Corinthiens, In mortibus frequenter, ce n'a pas été chez lui spéculation ou méditation sur la mort, mais sentiment de la mort elle-même, com:ne s'il n'y avait plus d'espérance de vie. » (20 novembre 1558.)

« J'espère qu'au milieu du déchirement du monde, le Christ va hâter son jour et fera écrouler l'univers, Ut fractus illabatur orbis. » (12 février 1538.)

# LIVRE QUATRIÈME.

1550-1546.

#### CHAPITRE PREMIER.

CONVERSATIONS DE LUTHER. -- LA FAMILLE, LA FENNE, LES ENFANTS, LA NATURE.

Arrètons-nous dans cette triste histoire des dernières années de la vie publique. Réfugions-nous, commt Luther, dans la vie privée; asseyons-nous à sa table, à côté de sa femme, au milieu de ses enfants et de ses amis; écoutons les paroles graves du pieux et tendre père de famille.

«Celui qui insulte les prédicateurs et les femmes ne réussira pas bien. C'est des fennnes que viennent les enfants par quoi se maintient le gouvernement de la famille et de l'État. Qui les méprise, méprise Dieu et les hommes.

- s Le droit saxon est trop dur, lorsqu'il donne sculement à la veuve un siège et une quenouille. Par le premier mot, il faut entendre la maison; par le second, l'entretien, la subsistance. On paye bien un valet. Que dis-je, on donne plus à un mendiant.
- » Il n'y a point de donte que les femmes en mal d'enfant', qui meurent dans la foi, sont sauvées; parce qu'elles meurent dans la charge et la fonetion pour launelle Dieu les a créées.
- " C'est l'usage dans les Pays-Bas, que chaque nouveau et jeune prétre se choisisse une petite fille qu'il tient pour sa fiancée, et cela, pour honorer le saint état du mariage. "

On disait à Luther: Si un prédicateur chrétien doit souffrir la prison et la persécution pour l'amour de la parole, ne doit-il pas, à plus forte raison, se passer du mariage? Il répondit à cela : Il est plus facile de supporter la prison que de brûler: je l'ai éprouvé moi-même. Plus je macérais mon curps, plus je tâchais de le dompter, et plus je brûnfisi. Quand on aurait le don de rester chaste dans le célibat, on doit eucore se marier pour faire dépit au pape... Si J'étais mort à l'improviste, J'aurais voult. pour honorer le mariage, faire veuir à

mon lit de mort une pieuse fille que j'aurais prise comme épouse, et à laquelle j'aurais donné deux gobelets d'argent pour don de noces et présent de lendemain (morgengabe). »

Lettre à un ami qui lui demande conscil pour se marier : « Si tu brûles, il faut prendre femme... Tu voudrais bien en avoir une, belle, pieuse et riche. Très-bien, mon cher; on t'en donnera une en peinture, avec des joues roses et des jambes blanches. Ce sont aussi les plus pieuses; mais elles ne valent rien pour, la cuisine ni pour le lit... Se lever de bonne heure et se marier jeune, personne ne s'en repeultra.

» Il n'est guère plus possible de se passer de femme que de boire ou de manger, Conçu, nourri, porté dans le corps des femmes, notre chair est à elles dans sa plus grande partie, et il nous est impossible de nous en séparer tout à fait.

» Si j'avais voulu faire l'amour, il y a treize ans, j'aurais pris Ave Schonfeldin, qui est aujourd'hui au doeteur Basilins, le médecin de Prusse. Je u'aimais pas alors ma Catherine; je la soupconnais d'être lêre et hautaine; mais il a plu ainsi à Dieu; il a voulu que j'eusse pitié d'elle, et cela m'a fort hien tourné; Dieu soit loué!

» La plus grande grâce de Dieu est d'avoir un bon et pieux époux, avec qui vous viviez en paix, à qui vous puissiez confier tout ec que vons avez, même votre corps et votre vie, et avec qui vous ayez de petits enfauts. Catherine, tu as un homme pieux qui l'aime, tu es une impératrice. Grâce soit rendue à Dieu! »

Quelqu'un excusait ceux qui courent après les filles, le docteur Luther répondit : « Qu'ils sahent que c'est mépriser le sexe féminin. Ils abusent des fenmes qui n'ont pas été créées pour cela. C'est une grande chose qu'une jeune fille puisse toujours être aimée; le diable le permet rarement... Elle disait bien, mon hôtesse d'Eisenach, 'quand j'y étais aux écoles. Il n'est sur lerre chose plus douce que d'être aimé d'une fremme. »

« Au jour de la Saint - Martin , auniversaire de la naissance du docteur Martin Luther, mattre Amhrosius Brend vint lui demander sa nièce... Un jour qu'il les surprit dans un entretien sceret, il se mit à rire, et dit : « le ne m'étonne pas qu'un flancé ait tant à dire à sa flancée; pourraient-ils se lasser jamais? Mais on ne doit point les gèner; ils ont privilège par dessus droit et coutume.» — En la lni accordant, il dit ces paroles : « Monsieur et cher ami, je vons présente cette jeune fille telle que Dieu me l'a donnée dans sa bouté. Je la remets entre vos mains; Dien vous bénisse, de sorte que votre union soit sainte et heureuse! »

Le docteur Martin Luther était à la noce de la fille de Jean Luffle. Après le sonper, il condnisit la mariée au lit, et dit à l'époux, que d'après le commun usage il devait être le mattre dans la maison... quand la femme n'y était pas; et pour signe, il ôta un soulier à l'époux et le mit sur le ciel du lit, afin qu'il prtt ainsi la domination et le gouvernement.

« Fais comme moi, cher compagnon, quand je voulus prendre ma Catherine, je priai notre Seigneur, mais je priai sérieusement. Fais-en autant, tu n'as pas encore sérieusement prié. »

En 1341, Luther fut un jour extrémement gai et enjoué à table. « Ne vous scandalisez pas de voir des ibonne humeur, dit-il à ses amis, j'ai reçu aujourd'hui beaucoup de mauvaises nouvelles et je viens de lire une lettre très-violente contre moi. Nos affaires vont bien, puisque le diable tempête si fort.»

Il riait du bavardage de sa femme, et lui demandait, si, avant de prêcher si bien, elle avait dit un Pater. Si elle l'ent fait, Dieu lui aurait sans doute défendu de prêcher.

- « Si je devais encore faire l'amour, je voudrais me tailler dans la pierre une femme obéissante; sans cela je désespère d'en trouver.
- » La première année du mariage, on a d'étranges pensées. Si on est à table, on se dit: Auparavant ut étais seut; aujourd'hui tu es à deux (Sébander). Au lit, si l'on s'éveille, on voit une autre tête à côté de soi. Dans la première année, ma Catherine se tenait assise à côté de moi quand j'étudisis, et comme elle ne savait que dire, elle me demandait: « Seigneur docteur, en Prusse, le maitre d'hôtel n'est-il pas frère du margrave? »
- » Il ne faut pas mettre d'intervalle entre les fiangailles et les noces... Les amis mettent des obstacles, comme il m'est arrivé avec mattre. Philippe et pour le mariage d'Eisleben (Agricola). Tous mes meilleurs amis criaient: Point celle-là, mais une autre. »

Lucas Cranach l'ainé avait fait le portrait de la

femme de Luther. Lorsque le tableau fut suspendu à la muraille et que le docteur le vit. « Je veux , dit-il, faire peindre aussi un homme, envoyer à Mantoue les deux portraits pour le concile, et demander aux saints pères s'ils u'aimeraient pas mieux l'état du mariage, que le célibat des ceclésiastiques, »

«... Un signe certain que Dieu est ennemi de la papauté, c'est qu'il lui a refusé cette bénédiction du fruit corporel (la génération des enfants...),»

« Quand Eve fut amenée devant Adam, il devint plein du Saint-Esprit et lui donna le plus beau, le plus glorieux des noms ; il l'appela Eva, e'est-à-dire la mère de tous les vivants; il ne l'appela point sa ... femme, mais la mère, la mère de tous les vivants. C'est là la gloire et l'ornement le plus précieux de la femme : elle est Fons omnium riventium . la source de toute vie humaine. Cette parole est brève. mais ni Démosthènes ni Cieéron n'aurait pu dire ainsi. C'est le Saint-Esprit lui-même qui parle ici par notre premier père, et comme il a fait un si noble éloge du mariage, il est juste que nous couvrions et eachions ee qu'il v a de fragile dans la femme. Jésus-Christ, le fils de Dieu, n'a pas non plus méprisé le mariage; il est lui-même né d'une femme, ce qui est un grand éloge du mariage. »

« On trouve l'image du mariage dans toutes les réatures, non-seulement dans les animaux de la terre, de l'air et des eanx, mais encore dans les arbres et les pierres. Tout le monde sait qu'il est des arbres, tels que le pomier et le poirrer, qui sont comme mari et femme, qui se demandent réciproquement, et qui prospèrent mieux quand lis sont plantés ensemble. Parmi les pierres on remarque la même chose, surtout dans les pierres précieuses, le corail, l'émeraude et autres. Le ciel est anssi le mari de la terre. Il la vivilie par la chaleur du soleil, la pluie et le vent, et lui fait ainsi porter joutes sortes de plantes et de fruits. »

Les petits enfants du docteur se tenaient debout devant la table, en regardant avec bien de l'attention les péches qui étaient servies; le docteur se mit à dire : « Qui veut voir l'image d'une âme qui jouit dans l'espérance, la trouvera bien ici. Ah! si nous pouvions attendre avec autant de joie la vier à venir! »

On amena au docteur sa petite fille Magdalena's, pour qu'elle chantât à son cousin le chant qui commence ainsi: Le pape inroque l'Empereur et les rois, etc. Mais elle ne le voulut point, quoique sa mère l'en priât fort. Le docteur dit à ce sujet : « Rien de bien par force. Sans la grâce, il ne résulte rien de bon des œurres de la loi. »

« Servez le Seigneur avec crainte et réjouissezvous avec tremblement, Il n'y a pas là , pour moi, de contradiction. C'est ee que mon petit Jean fait à l'égard de son père. Mais je ne puis en faire autant à l'égard de Dieu. Si je suis à ma table, et que j'é-erive ou que je fasse autre chose, Jeau me chante une petite chanson; s'il chante trop haut et que je l'avertisse, il continue, mais en lui-unême et avec quelque eraînte. Dieu veut aussi que nous soyons toujours gais, mais d'une gaieté mêlée de erainte et de réserve. »

Au premier jour de l'an, un petit enfant ûn docteur pleurait et eriait, au point que personue ne
pouvait le ealmer : le doeteur avee sa femme en fut
riste et chagriné une grande heure , ensuite il dit:
" l'els sont les désagréments et les charges du ma" riage... C'est pour cela qu'aneun des Pères n'a rien
écrit de remarquablement hon à ce sujet. Jérôme
a parté assez salement, je dirais presque antichrétiennement, du mariage , etc. Au contraire saint
Augustini... »

Après qu'il eut joué avec sa petite Magdalena, sa femme lui donna le plus jeune de ses enfants, et il dit: « Je voudrais être mort à l'âge de cet enfant; Jaurais bien renoncé à tout l'honneur que j'ai et que je puis obtenir eucore en e monde. » Et comme l'enfant l'eut sali, il dit: « Oh! combien notre Seigneur doit en souffirir de nous plus qu'une mère de son enfant! »

Il disait à son petit enfant : « Tu es l'innocent petit fou de notre Seigneur, sous la grace et non sous la loi. Tu es sans crainte, sans inquiétude; tout ce que tu fais est bien fait. »

« Les enfants sont les plus heureux. Nous autres vieux fous nous nous tourmentons et nous affligens par nos éternelles disputes sur la parole. « Est-ee vrai? Est-ee possible? Comment est-ee possible? nous demandous- nous sans cesse... Les enfants, dans la simplicité et la pureté de leur foi, ont la certifiade et ne doutent en rien de ce qui fait leur salut... Pour être sauvés, nous devons, à leur exemple, nous en remettre à la simple parole. Mais le diable, pour nous empécher, nous jette sans esse quelque chose en travers. C'est pourquoi le mieux c'est de mourir sans différer et de nous en aller vite sous terre. »

Une autre fois que son petit enfant Martin prenaît le sein de sa mère, le doeteur dit: « Cet enfant, et tout ee qui m'appartient, est haf du pape et du due George, haf de leurs partisans, haf des diables. Cependant tous ees ennemis n'inquièteut guère le cher enfant, il ne s'inquiète pas de ce que tant et de si puissants seigneurs lui en veulent, il suce galeupent la manelle, regarde autour de lui en riaut tout haut, et les laisse gronder tant qu'ils veulent.»

Comme mattre Spalatin et mattre Lenhart Beier, pasteur de Zwickaw, étaient ehez le docteur Martin Luther, il jouait bounement avec son petit enfant Martin, qui babillait et caressait tendrement sa poupée. Le docteur dit : « Telles étaient nos pensées dans le Paradis, simples et naives; innocentes, sans méchanecté ni hypocrisie; uous eussions été véritablement comme cet enfant quand il parle de Dieu et qu'il en est si sor. »

« Quels ont dù être les sentiments d'Abraham, lorsqu'il a consenti à saerifier et égorger son fils unique? Il n'en aura rien dit à Sara. La chose lui eût trop coûté. Vraiment, je disputerais avec Dieu, S'il m'imposait et m'ordonnait une telle chose. » Alors la femme du doeteur prit la parole et dit : « Je ne puis eroire que Dieu demande à personne qu'il égorge son enfant. »

« Alt, combieu mou œur soupirait après les miens, lorsque j'étais malade à la mort dans mon séjour à Smalkaide. Je croyais que je ne reverrais plus ma femme ni mes petits enfants; que cette séparation me faisait de mal!... Il n'est personne assez dégagé de la chair pour ne pas seutir ce penchant de la nature. C'est une grande chose que le lien et la soiété qui unissent l'homme et l'hemme l'»

Il est touchaut de voir comme tout ramenait Luther à des réflexions pieuses sur la bonté de Dieu, sur l'état de l'homme avant sa chute, sur la vie à venir. Ainsi une belle branche chargée de ecrises que le docteur Jonas met sur table, la joie de sa femme qui sert des poissons du petit étang de leur jardin, la simple vue d'une rose, etc. « Le 9 avril 1339, le docteur se trouvait dans son jardin et regardait attentivement les arbres tont brillants de fleurs et de verdure. Il dit avec admiration : «Gloire à Dieu qui de la créature morte fait ainsi sortir la vie au printemps. Voyez ces rameaux, comme ils sont forts et graeieux ; ils sont déjà tout gros de fruits. Voilà une belle image de la résurrection des hommes. L'hiver est la mort et l'été la résurrection. Alors tout revit, tout est verdoyant. »

« Philippe et moi, nous sommes aceablés d'affaires et d'embarras. Moi qui suis vieux et emerêtus, j'aimerais mieux mainteannt prendre un plaisir de vieillard dans les jardius, à contempler les merveilles de Dieu dans les arbres, les fleurs, les herbes, les oiseaux, etc.; c'est en plaisir et ce loisir qui me revieudraient, si mes péchés ne m'avaient mérité d'en être privé par ces affaires importunes et souvent iuutiles. « (8 avril 1358.)

Le 18 avril 1839, sur le soir, il y cut un orage très-fort, suivi d'une pluie bienfaisante qui rendit la verdure à la terre et aux arbres. Le doeteur Martin dit en regardant le ciel : « Voilà un beau temps! Tu nous l'accordes, o mon Dieu! à nous qui sommes si ingrats, si pleins de méchanecté et d'avariee. Tu es un Dieu de houté. Ce n'est pas là d'avariee. Tu es un Dieu de houté. Ce n'est pas là

une œuvre de Satan; non, c'est un tonnerre bienfaisant qui ébranle la terre et l'ouvre pour lui faire porter des fruits et répandre un parfum semblable à celui que répand la prière du chrétien nieux.»

Un autre jour, sur la route de Leipsiek, le docteur voyant la plaine couverte de blés superbes, se mit à prier avec ferveur; il disait : « O Dieu de bouté, tu nous donnes une année heureuse! Ce n'est pas à cause de notre piété; c'est pour glorifier ton saint non. Fais, ò mon Dieu, que nous nous amendions et que nous croissions dans ta parole! Tout en toi est miracle. Ta voix fait sortir de la terre, et même du sable aride, ces plaintes et ces épis si beaux qui réjouissent la vue. O mon père, donne à tous tes enfants leur pain quotidine! »

« Supportons les difficultés qui accompagnent nos fonctions avec égalité d'âme, et attendons secours du Christ. Considère, dans ces violettes et ces pen-sées que tu foules en le promenant sur la lisière de nos jardins, un emblème de notre condition. Nous consolons le peuple (?) lorsque nous remplissons l'Église; il y a là la robe de pourpre, la couleur des afflictions, mais au fond la fleur d'or rappelle la foi qui ne se létrit pas. »

Un soir le docteur Martin Luther voyait un petit oiseau perché sur un arbre et s' posant pour passer la nuit; il dit: « Ce petit ioseau a choisi son abri et va dormir bien paisiblement; il ne s'inquiète pas, il ne songe point au gite du lendemain; il se tient bien tranquille sur sa petite branche, et laisse Dieu songer pour lui. »

Vers le soir, vinrent deux oiseaux qui faisaient un nid dans le jardin du doeteur. Ils étaient sou-ent effrayés dans leur vol par ceux qui passaient. Il se mit à dire : « Ah! cher petit oiseau, ne fuis point, je te souhaite du bien de tout mon œur ; si tu pouvis seulement me croire! C'est ainsi que nous refusons de nous confier en Dieu, qui bien loin de vouloir notre perte, a donné pour nous son propre fils. »

#### CHAPITRE II.

LA BIBLE. — LES PÉRES. — LES SCOLASTIQUES. — LE PAPE. — LES CONGILES.

Le docteur Martin Luther avait écrit avec de la craic, sur le mur qui se trouvait derrière son poële, les paroles suivantes (Luc, XVI); « Qui est fidèle dans la plus petite chose, sera fidèle dans la plus grande. Qui est infidèle dans le petit, sera infidèle dans le grand.» « Le petit enfant Jésus (il le montrait peint sur la muraille), dort encore dans les bras de Marie, sa mère. Il se réveillera un jour et nous demandera compte de ce que nous avons fait, »

Luther se faisant un jour couper les cheveux et aîre la barbe en présence du docteur Jonas, dit à celui-ci: « Le péché originel est en nous comme la barbe. On la coupe aujourd'hui, nous avons le visage frais, et demain elle repousse et ne cesse de pousser jusqu'à ce que nous soyons sous terre. De même le péché originel ne peut être extirpé en nous; il remue tant que nous vivons. Néanmoins nous devons lui résister de toutes nos forces et le couper sans relâche. »

« La nature humaine est si corrompue qu'elle n'éprouve pas même le désir des thoses célestes. Elleest comme l'enfant nouveau-né à qui l'on aurait beau promettre tous les trésors et tous les plaisirs de la terre : il n'en a nul souci et ne connaît que le sein de sa mère. De même, quand l'Évangile nous parle de la vie éternelle que Jésus -Christ nous a promise, nous sommes sourds à ses paroles divines, nous nous engourdissons dans la chair, et nous n'avons que des pensées frivoles et périssables. La nature humaine n'a pas l'intelligence, pas même le sentiment, de ce mal mortel qui l'accable. »

« Dans les choses divines, le Père est la gramcoulent les bonnes, pures et belles paroles que l'on coulent les bonnes, pures et belles paroles que l'on peut prononcer. Le Fils est la dialectique : il donne la dispositión, la manière de placer les choses dans un bel ordre, de sorte qu'elles suivent et résultent les unes des autres. Le Saint-Esprit est la rhétorique : il sait bien exposer, pousser les choses et les étendre, donner la vie et la force, de manière à faire impression et saisir les cœurs.

» La Trinité se retrouve dans toute la création. Dans le spleil, il y a da substance, l'éclat et la chaeur; dans les Geuves, la substance, le cours et la puissance. De même dans les arts. Dans l'astronomie, le mouvement, la lumière et l'influence; dans la musique, les trois notes re, mi, fa, etc. Les scolastiques out négligé ces signes importants, pour s'attacher à des naisseries.

» Le décalogue est la doctrina doctrinarum, le symbole l'historia historiarum, le pater oratio orationum, les sacrements ceremonia ceremonia.

On demandait au docteur Martin Luther si pendant la domination du pape, les gens qui n'ont pas connu cette doctrine de l'Évangile que nous avons aujourd'hui, grâce à Dieu, avaient pu être sauvés. Il répondit : «Je n'en sais rien; à moins que je ne pense que le baptème a pu produire cet effet. J'ai vu beaucoup de moines auxquels on a présenté la croix de Christ à leur lit de mort, comme c'était alors l'usage. Ils peuvent avoir été sauvés par leur foi en ses mérites et ses souffrances.

» Gicéron est bien supérieur à Aristote dans as morale. Cicéron était un homme sage et laborieux qui a beaucoup fait et beaucoup souffert. J'espère que notre Seigneur sera elément pour lui et pour eeux qui lui ressemblent, quoiqu'il ne nous appartienne pas d'en parler avec certitude. Que Dien ne puisse faire des exceptions et établir une distinenentre les païens, c'est ce qu'on ne pourrait dire. Il y aura un nouveau eiel et une nouvelle terre bien plus larges et plus vastes que ceux d'aujourd'hoi:

On demandait à Luther si l'offensé devait aller jusqu'à denander pardon à l'offenseur. Il répondit : « Non, Jésus-Christ ne l'a pas fait lui-méme, il ne l'a pas commandé. Il suffit qu'on pardonne les offenses dans son œur, qu'on les pardonne publiquement, s'il y a lieu, et qu'on prie pour celui qui les a commises. J'étais moi-méme allé une fois demander pardon à deux personnes qui m'avaient offensé, M. E. et D. H. S. (mattre Eisleben [Agricola] et le docteur Jérome Schurf?); mais par hasard il 'un ni l'autre ne fut thez lui, et dequis je n'y suis pas retourné. Je remercie Dieu maintenant qu'il ne m'ait point permis de faire comme je vou-lais, » '

Le doeteur Martin Luther soupirait un jour en pensant aux perturbateurs et aux sectaires qui méprisaient la parole de Dieu. « Ah! d'asti-! 1, si j'étais un grand poëte, je voudrais écrire un ehant, un poëme magnifique sur l'utilité et l'efficaeité de la parole divine. Sans elle... Pendant plusieurs années je lisais la Bible deux fois par an; c'est un grand et puissant arbre dont chaque parole est un grand et puissant arbre dont chaque parole est un armeau, je les ai secoués tous, tant j'étais eurieux de savoir ee que chaque branche portait, ee qu'elle pouvait donner, et j'en faisais tomber chaque fois une couple de poires ou de pommes.

a Autrefois sous la papauté, on faisait des piècerinages pour visiter les saints. On allait à Rome, à Jérusalem, à Saint-Jacques de Compostelle, pour l'expiation de ses péchés. Aujourl'hni nous pourons faire des péterinages chrétiens dans la foi, Quand nous lisons avec soin les prophètes, les épasumes et les évangiles, nous allous, non pas par la ville sainte, mais par nos pensées et nos cœurs, jusqu'à Dieu. C'est là visiter la véritable terre promise et le paradis de la vieternelle. »

« Que sont les saints en comparaison du Christ? rien de plus que les petites gouttes de la rosée des nuits sur la tête de l'Époux et dans les boucles de de sa elevelure. »

Luther n'aimait pas qu'on insistat sur les mi-

racles. Il regardait ce genre de preuves comme secondaire. « Les preuves convaincantes sont dans la parole de Dieu. Nos adversaires lisent la Bible traduite, beaucoup plus que les nôtres. Je erois que le due George l'à lug avec plus de soin que tout seux de la noblesse qui tiennent pour nous. Il dit à quelqu'un : « Pourvu que le moine achève de traduire la Bible, il peut partir ensuite quand il voudra. »

Le docteur Luther disait que Melanchton l'avait forcé de traduire le Nouveau Testament.

"Quenos adversaires s'emportent et fassent rage. Dieu n'a pas opposé un mur de pierres aux vagues de la mer, ni une montagne d'aeier. Il a suffi d'un rivage, d'une digue de sable.

» l'ai beaucoup lu la Bible dans ma jeunesse pendant que j'étais moine. Mais eela ne servait à rien, je faisais simplement du Christ un Moise. Maintenant nous l'avons retrouvé, ce cher Christ. Reudons grâce et tenons-nous y ferme, et souffrons pour lui e que nous devons souffrir.

» Pourquoi enseigne-t-on et observe-t-on les dix eommandements? C'est que les lois naturelles ne se trouvent unlle part si hien rangées et décrites que dans Moïse. Je voudrais même qu'on lui fit d'autres emprunts dans les choses temporelles, telles que les lois sur la lettre de dirorce, le jubilé, l'année d'affranchissement, les dimes, etc. Le monde en serait mieux gouverné... C'estainsi que les Romains ont pris leurs Douze Tables chez les Grees... Quant au sabbat ou dimanche, ee n'est pas une nécessité de l'observer, et si nous l'observons, nous devons le faire, non pas à cause du commandement de Moïse, mais parce que la nature aussi nous enseigne à nous donner de temps en temps un jour de repos, afin qu'hommes et animaux reprennent des forces, et que l'on aille entendre le sermon et la parole de Dieu. »

« Puisque, dans ee siècle, on commence à restituer toutes choses, comme si déjà c'était le jour de la restauration universelle, il m'est venu dans l'esprit d'essayer si on ne pourrait pas aussi restituer Moïse et rappeler les rivières à leur sonree. J'ai en soin d'abord de traiter toutes ehoses le plus simplement du monde, et de ne pas me laisser entrainer aux explications mystiques, comme on les appelle... Je ne vois pas d'autre raison pour que Dieu ait voulu former le peuple juif par ces cérémonies, sinon qu'il a vu le penchant du peuple à se laisser prendre à ces choses extérieures. Afin que ce ne fussent pas des fantomes vides et de purs simulacres, il a ajouté sa parole pour y mettre du poids et de la substance, de sorte qu'elles devinssent choses sérieuses et graves.

» J'ai ajouté à chaque chapitre de courtes allé-

gories, non que j'en tienne beaucoup de compte, mais afin de prévenir la manie de plusieurs à traiter l'allégorie. Ainsi, dans Jérôme, Origène et autres auciens écrivaius, nous voyons une malheureuse et stérile habitude d'imaginer des allégories qui ramênent tout à la morale et aux œuvres, tandis qu'il faudrait tout ramener à la parole et la foi. » (Avril 1828).

- « Le Pater notter est ma prière; c'est celle que je dis, et j'y mèle en même temps quelque chose des Psaumes pour que les faux doeteurs soient confondus et couverts de honte. Le Pater n'a aucune prière qui lui soit comparable; je l'aime mieux qu'aueun psaume! »
- « J'avoue franchement que j'ignore si je possède ou non le sens légitime des psaumes, bien que je ne doute pas de la vérité de celui que je donne. — L'un se trompe en quelques endroits, l'autre en plusieurs; je vois des choses que n'a pas vues saint Augustin; et d'autres, je le sais, verront bien des choses que je ne vois pas.
- » Qui oserait prétendre que personne ait complétement entendu un seul psaume? Notre vie est un commencement et un progrès, et non une consommation; celui-la est le meilleur, qui approche le plus de l'esprii. Il y a des degrès dans le vie et l'action, pourquoi n'y en aurait-il pas dans l'intelligence? L'Apôtre dit que nous nous transformons de lumière en lumière. »

Du Nouveau Testament. « L'évangile de saint Jean est le vrai et pur Évangile, l'Évangile principal, pare qu'il renferme le plus de paroles de Jésus-Christ. De même, les épltres de saint Paul et de saint Pierre sont bien au - dessus des évangiles de saint Marc et de saint Luc. En somme, l'évangile de saint Jean et sa première èplire, les épltres de saint Paul, notamment celles aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, et la première de saint Pierre, voilà les livres qui le montrent Jésus-Christ, et qui l'enseignent tout ce qu'il l'est nécessaire et utile de savoir, quand même tu ue verrais jamais d'autre livre.

Il ne regardait comme apostoliques ni l'épitre aux llébreux, ni celle de saint Jacques. Il s'exprime de la manière suivante sur celle de saint Jude : « Personne ne peut nier que cette épitre ne soit un extrait ou une copie de la seconde épitre de saint Pierre; les mots sont presque les mêmes. Jude y parle des apôtres comme leur disciple, et comme après leur mort. Il cit des versets et des événements qu'on ne trouve nulle part dans l'Écri-

L'opinion de Luther sur l'Apocalypse est remar-

1 C'est aussi ce que dit Montaigne dans ses Essais,

quable : « Que chacun, dit- ii, juge de ce livre d'après ses lumières et son seus particulier. Je ne prétends imposer à personue mon opinion : je dis tout simplement ce que j'en pense. Je ne le regarde ni comme apostolique, ni comme prophétique...» Et ailleurs : « Beaucoup de Pères ont rejeté ce livre, et chacun peut en penser ce que son esprit lui inspirera. Pour moi, je ne puis me faire à cet ouvrage. Une seule raison suffirait pour m'en détourner : c'est que Jésus-Christ n'y est adoré ni enseigné tel que nous le connaissons. «

Des Pères, « On peut lire Jérôme pour l'étude de l'histoire : quant à la foi et à la bonne vraie religion et doctrine, il n'y en a pas un mot dans ses éerits. J'ai déjà proserit Origène. Chrysostôme n'a point d'autorité chez moi. Basile n'est qu'un moine; je n'en donnerais pas un cheveu. L'apologie de Philippe Melanehton est au-dessus des éerits de tous les docteurs de l'Églies, sans excepter Augustin. Hilaire et Théophylacte sont bons. Ambroise aussi y il marche bien sur l'article le plus essentiel, le pardon des péchés.

- » Bernard est au-dessus de tous les docteurs dans ses prédications; mais, quand il dispute, il devient un tont autre homme; alors il accorde trop à la loi et au libre arbitre.
- n Bonaventure est le meilleur des théologiens scolastiques.
- » Parmi les Pères, Augustin a sans contredit la première place, Ambroise la seconde, Bernard la troisième. Tertullien est un vrai Carlostad. Cyrille a les meilleures sentences. Cyprien le martyr est un faible théologien. Théophylacte est le meilleur interprête de saint Paul, »
- (Pour prouver que l'antiquité n'ajoute pas à l'autorité): « Nous voyons combien saint Paul se plaint avec douleur des Corinthiens et des Galates. Parmi les apôtres mêmes, le Christ trouva un trattre dans Judas.
- » Les livres que les Pères ont écrits sur la Bible n'ont jamais rien de concluant; ils laissent le lecteur suspendu entre le ciel et la terre. Lisez Chrysostôme, le meillenr rhéteur et parleur de tous. »

Il remarque que les Pères ne disaient rien de la justification par la grâce peudant leur vie, mais y eroyaient à leur mort. Cela était plus prudent pour ue point encourager le mystieisme, ni décourager les bonnes œuvres.

« Les chers Pères ont mieux vécu qu'écrit. »

Il fait l'éloge de l'histoire de saint Épiphane et des poésies de Prudence.

« Augustin et Hilaire, entre tous, ont écrit avec le plus de clarté et de vérité; les autres doivent être lus cum judicio.

- » Ambroise a été mêlé aux affaires du monde, comme nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes obligés de nous occuper au consistoire d'affaires de mariage plus que de la parole de Dieu...
- » On a nommé Bonaventure le séraphique, Thomas l'angélique, Scot le subtil; Martin Luther sera nommé l'archihérétique.

Saint Augustin était peint dans un livre avec un capuehon de moine. Luther dit, en voyant eette image; ells fout tort au saint homme, caril a mené une vie commune, comme tout autre homme du pays; il se servait de cuillers et de tasses d'argent; il n'a pas mené une vie à part comme les moines,

- » Macaire, Antoine, Benoit, ontfaitun grand et remarquable tort à l'Église avec leur moinerie; et je crois que dans le ciel ils seront placés bien plus has qu'uncitoyen père de famille, pieux et craignant Dieu.
- » Saint Augustin me platt plus que tous les autres. Il a enseigné une pure doctrine, et soumis ses livres, avec l'humilité chrétienne; à la sainte Écriture... Augustin est favorable au mariage; il parle bien des évéques, qui étaient les pasteurs d'alors, mais le temps et les disputes des pélagiens l'ort, aigri et hif ont fait mal... S'il ett vu le scandale de la papanté, il ne l'eut certes pas souffert.
- Saint Augustin est le premier Père de l'Église
- "Apies avoir parlé de saint Augustin, Luther ajoute: 6 Mais depuis que j'ai compris Paul par la grace de Dica, je n'ai pu estimer aucun docteur; ils sont devenus tout à fait petits à mes yeux.
- "» Je ne connais aucun des Pères dont je sois si ennemi que de saint Jérôme. Il n'éerit que sur j jeûne, les aliments, la virginité, etc. Il n'enseigne rien sur la foi, etc. Le docteur Staupitz avait coutume de dire: Je voudrais bien savoir comment "Férôme a pu être sauvé? »
- « Les nominaux sont dans les hautes écoles une secte à laquelle j'ai aussi appartenu. Ils tiennent contre les thomistes, scotistes et albertistes. Ils s'appellent eux-mêmes occamistes. C'est la secte la plus nouvelle de toutes, et aujourd'hui la plus puissante, nommément à Paris, »
- Luther fait cas du Maître des sentences de Pierre Lombard; mais il trouve qu'en général les scolastiques donnaient trop peu à la grâce, trop au libre arbitre.
- «Gerson seul, entre tous les docteurs, a fait mention des tentations spirituelles. Tous les autres, Grégoire de Naziance, Augustin, Scot, Thomas, Richard, Occam, n'ont senti que les tentations corporelles. Le seul Gerson a écrit sur le découragement. L'Église, à mesure qu'elle est plus ancienne, doit éprouver de telles tentations spirituelles. Nous sommes dans cet àge de l'Église.

- » Guillaume de Paris a aussi éprouvé quelque chose de ces tentations spirituelles. Mais les scolastiques ne sont jamais parvenus à la connaissance du catéchisme. Le seul Gerson sert à rassurer et elever les conscieuces... Il a sauvé beaucoup de pauvres àmes du désespoir, en amoindrissant et exténuant la loi, de mauière toutefois que la loi subsistât... Mais Christ ne perce point le tonneau. il le défonce. Il dit: « Tu ne dois point te confler dans la loi ni te reposer sur elle, mais sur moi, sur le Christ, Sit un res pas bon, je le suis; Sit un res pas bon, je le suis; Sit un res pas bon, je le vais;
- «Ledocteur Staupitz nous parlait un jonr d'André Zacharias qui, à ce qu'on prétend, a vaincu Jean Huss dans la dispute. Il nous racontait que le docteur Proles, de Gotha, voyant dans un couvent Zacharias peint avec une rose à son bonnet, dit à ce sujet: Dieu me garde de porter une telle rose, car il a vaineu Jean Iluss injustement, et au moyar d'une bible falsifiée. Il y a dans le XXIV e chapitre d'Ézéchiel: C'est moi qui cuis visiter et punir mes pasteurs : mais on y avait ajouté ces mois : et non point le peuple; ceux du concile lui montrèrent ce texte dans sa propre bible falsifiée comme les autres, et conclurent ainsi: Tu vois que tu ne dois point punir le pape, que Dieu s'en charge lui-même. Ainsi le saint homène à été condamé et brûté.
- » Mattre Jean Agricola lisait un écrit de Jean luss, plein d'esprit, de résignation et de ferveur, où l'on voyait comme dans sa prison il souffrait le martyre des douleurs de la pierre, et se voyait rebuté par l'empereur Sigismond. Le docteur Luther admirait tant d'esprit et de courage... « C'est bien injustement, disait-il, que nous sommes appelés hérétiques, Jean Huss et moi...
- » Jean Huss est mort, non comme un anabapiste, mais comme un ehrétien. On voit en lui la faiblesse chrétieaue; mais en même temps s'éveille dans son âme la force de Dieu qui le relève. Le combat de la chair et de l'esprit, dans le Christ et dans Huss, est doux et aimable à voir... Constance est aujourd'hui une pauvre misérable ville. Je crois que Dieu l'a punic... Jean Huss a été brûlé; et moi aussi, je pense que je serai tué, s'il platt à Dieu. Il a arraché quelques épines de la vigne du Christ. en attaquant seulement les seandales de la papauté. Mais moi, docteur Martin Luther, je suis venu dans un champ déjà noir et bien labouré, J'ai attaqué la doctrine du pape, et l'ai terrassè.
- » Jean Huss était la semence qui doit mourir et être enfoncée dans la terre, pour sortir ensuite, et croître avec force. »

Luther improvisa un jour à table le vers suivant : Pestis eram vivens, morieus ero mors tua, papa.

« La tête de l'Antechrist, c'est à la fois le pape

et le Turc. Le pape en est l'esprit, le Turc la chair.

- "">" C'est ma pauvre et infirme condition (pour ne point parler de la justice de ma cause) qui a fait le malheur du pape. « Si j'ai défendu ma doctrine contre tant de rois et d'empèreurs, se disait-il, comment craindrais-je un simple moine? § S'il m'avait estimé un eunemi dangereux, il aurait pur m'étouffer des l'orizine.
- " J'avoue que j'ai souvent été trop violent, mais jamais à l'égard de la papauté. Il devrait y avoir contre celle-ci une langue à part dont tous les mots fussent des coups de foudre.
- » Les papistes sont confondus et raincus par les témoignages de l'Écriture. Dieu merci, je connais leur erreur sous toutes ses faces, de l'alpha à l'oméga. Cependant aujourd'hui même qu'ils avouent que l'Écriture est contre eux, la splendeur et la majesté du pape m'éblouissent quelquefois et c'est avec tremblement que je l'attaque...
- » Le pape se dit: « Céderais-je à un moine qui veut me dépouiller de ma couronne et de ma majesté? Bien fou qui céderait. » Je donnerais mes deux mains pour croire en Jésus-Christ aussi fermement, aussi sûrement, que le pape croit que Jésus-Christ n'est rien.
- "D'autres ont attaqué les mœurs des papes, comme Érasme et Jean Huss, Mais moi, j'ai renversé les deux piliers sur lesquels reposait la papauté : les vœux et les messes particulières, "

Des Conciles. - « Les conciles ne doivent point ordonner de la foi, mais de la discipline. »

Le docteur Martin Luther levait un jour les yeux vers le ciel; il soupira, et dit : « Ah! un concile général, libre, et vrainnent chrétien! Dieu saura bien le faire; la chose est sienne; il connatt et il a dans sa main tous les conseils les plus secrets, »

« Lorsque Pierre-Paul Vergerius, tégat du pape, a Lorsque Pierre-Paul Vergerius, tégat du pape, a château où il était, il nous cita, et nous somma d'alter au concile. J'irai, lui dis-je, et j'ajoutai : Vous autres papistes, vous travaillez inutilement. Si vous tenez un concile, vous n'y traitez point des sacrements, de la justification par la foi, des bonnes euvres, mais seulement de habioles et d'enfantillage, comme de fixer la longueur des habits, ou la largeur des ceintures des prêtres, ou la dimension de la tonsure, etc. Il se détourna de moi, appuya sa tête sur sa main, et dit à son compagnon : c Celui-ci touche vraiment le fond des choses, etc.,

On demandait quand le pape convoquerait le concile. « Il me semble, dit le docteur Martin Luther, qu'il n'en sera rien avant le jugement dernier. C'est alors que notre Seigneur Dien tiendra lui-méme un concile. » Luther conseillait de ne point refuser d'aller au concile, mais d'exiger qu'il fût libre; «si on le refuse, il n'y a pas de meilleure excuse pour nous,»

Des biens ecclésiastiques. Luther voudrait qu'ils fussent appliqués à l'entretien des écoles et des parves théologiens. Il déplore la spaliation des églises. Il prédit que les princes vont bientôt se disputer les dépouilles des églises. « Le pape prodigue mainenant les biens ecclésiastiques aux princes catholiques pour se faire des amis et des alliés. ."

» Ce ne sont point tant nos princes de la conression d'Augsbourg qui pillent les biens ecclésiastiques, c'est plutot Ferdinand, l'Empereur, et l'archevêque de Mayence. Ferdinand a rançonné tous les monastères. Les Bavarois sont les plus grands voleurs des biens ecclésiastiques; ils ont de riches abbayes. Mon gracieux seigneur et le landgrave n'ont que de pauvres monastères d'ordres mendiants. On voulait, à la diète, mettre les monastères à la disposition de l'Empereur, qui y auraiq établi ses gouvernéments militaires. Je donnai le conseil suivant : Il faut auparacant réunir tous les monastères en un même lieu. Qui coudrait souffrir dans sa terre les gens de l'Empereur? Tout cla a été pousée pa l'archevêqué de Mayence.

Dans la réponse à la lettre où le roi de benemark lui demandait ses conseils, Luther despprouve l'article de la réunion des biens cedefastiques à la couronne. « Yoyez , dit-il, au contrairenotre prince Jean-Frédéric, comme il applique les biens de l'Église à l'entretien des pasteurs et des professeurs. »

«Lo proverbe a raison: Biens de prétres ne profilent pas (plaffengut raffengut). Burchard Hund, " consciller de l'électeur de Saxe, Jean, avait coutume de dire: Nous autres de la noblesse, nous avons réuni les biens des clottres à nos biens nobles; et les biens des clottres out dévor è les biens nobles, de sorte que nous n'avons plus ni les uns ni les autres. » Luther ajoute la fable du renard qui venge ess netits en prolant l'arbre et les petits de l'aigle.

Un ancien précepteur du fils de Ferdinaud, roi des Romains, nommé Severus, contait à Luther Histoire du chien qui défendait la viande et qui pourtant, quand les autres la lui arrachaient, en prenait sa part. C'est ce que fait maintenant l'Empereur, dit Luther, pour les biens ecelésiastiques (Utrecht et Liége).

Des cardinaux et des écèques. « En Italic, en France, en Angleterre, en Espagne, les évèques sont ordinairement les conseillers des rois; c'est qu'ils sont pauvres. Mais en Allemagne où ils sont riches, puissants, et où ils sont une grande considération, les évèques gouvernent en leur propre conse » Je veux mettre tous mes soins pour que les canonicats et les petits évêchés subsistent, de sorte qu'on puisse avec ec revenu établir des prédicateurs et des pasteurs dans les villes. Les grands évêchés seront sécularisés. »

Le jour de l'Ascension, le doeteur Martin Luther dina avec l'électeur de Saxe, et l'on résolut que les évêques conserveraient leur autorité, à condition qu'ils abjureraient le pape. « Nos gens les examineront, et les ordonneront, par l'imposition de mains. C'est ainsi que je suis évêque à présent. »

Dans les disputes d'Heidelherg on demandait d'où venaient les moines. Réponse : « Dieu ayant fait le prêtre, le diable voulut l'imiter; mais il fit fa tonsure trop graude, de là les moines.

» La moinerie ne se rétablira point aussi longtemps que l'artiele de la justification restera pur.

» Autrefois les moines étaient en si grande considération que le pape les redoutait plus que les rois et les évêques. Car ils avaient le commun peuple dans leurs mains. Les moînes étaient les meilleurs oiseleurs du pape. Le roi d'Angleterre a beau ne plus reconnaître le pape pour le chef supréme de la chrétienté. Il ne fait rien que tourmenter le corps, en fortifiant l'âme de la papauté, » (Heuri VIII n'avait pas encore supprimé les monastères.)

## CHAPITRE III.

DES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS, ET DES ARTS LIBÉRAUX.

- « On doit tirer des écoles des pasteurs qui édifient et soutiennent l'Église. Des écoles et des pasteurs, eela vaut mieux que des conciles, comme épé l'ai dit déjà.
- » l'espière que si le monde dure encore, les universités d'Erfurt' et de Leipsiek se relèveront et
  prendront des forces, pourvu qu'elles adoptent la
  saine théologie, à quoi elles semblent déjà disposées. Mais il faut que quelques--uus s'endorment
  auparavant. Je m'étonnais d'alnord qu'une univergsité ent été fondée iei, à Wittemberg. Erfurt
  est situé au mieux pour cela : là il doit y avoir une
  ville, quand même celle qui existe serait brûlée,
  ce que Diou veuille empéeher. L'université d'Erfurt était jadis si renommée, que toutes les autres
  en comparaison étaient considérées comme de petites écoles. Maintenant cette gloire et cette majesté
  out disparu, et l'université d'Erfurt est tout à fait
  morte.
- » Autrefois on avançait les mattres, on les honorait; on portait devant eux des flambeaux. Je trouve qu'il n'y a jamais eu en ce monde de joie

- comparable à celle-là. C'était aussi une grande fête quand on faisait des docteurs. On allait à cheval autour de la ville; on s'habillait avec plus de soin, on se parait. Tout cela ne se fait plus, mais je voudrais bien que l'on fit revivre ces bonnes coutumés.
- » Malheur à l'Allemagne qui néglige les écoles, qui les méprise et les laisse tomber! Malheur à l'arehevêque de Mayence et d'Erfurt qui pourrait d'un mot relever les universités de ces deux villes, et qui les laisse désolées et désertes! Un seul coin de l'Allemagne, celui où nous sommes, deurit encore, grâce à Dieu, par la purcté de la doctrine et a eulture des arts libéraux. Les papistes voudront rebâtir l'étable, lorsque le loup aura mangé les brehis. La faute en est à l'évêque de Mayence, ets un fléau pour les écoles et pour tout l'Allemagne. Aussi en est-il déjà justement puni. Il a sur son visage une couleur de mort, comme de la boue mélée de sans.
- » C'est à Paris, en France, que se trouve la plus ecièbre et la plus excellente école. Il y a une foule d'étudiants, dans les vingt mille et au delà. Les théologiens y ont à eux le lieu le plus agréable de la ville, une rue partienlière fermée de portes aux deux bouts; on l'appelle la Sorbonne, Peut-être, à ce que j'imagine, tire-t-elle ce nom de ces fruits de cormiers (sorbus), qui viennent sur les bords de la mer Morte, et qui présentent au dehors une agréable apparence; ouvrez-les, ce n'est que cendres au dedans. Telle est l'université de Paris, elle présente une grande foule, mais elle est la mère de hien des erreurs. S'ils disputent, ils crient comme des paysans libres, en latin, en français. Enfin on frappe des pieds pour les faire taire. Ils ne font point de docteurs en théologie à moins qu'on n'étudie dix ans dans leur sophistique et futile dialectique. Le répondant doit sièger un jour entier et soutenir la dispute contre tout venant, de six heures du matin à six heures du soir.
- n A Bourges en France, dans les promotions publiques de docteurs en théologie qui se font dans l'église métropolitaine, on leur donne à chacun un filet, apparenment pour qu'ils s'en servent à prendre les gens.
- » Nous avons, grâce à Dieu, des universités qui ont embrassé la parole de Dieu. Il y a encore beaucoup de belles écoles partieulières qui se disposent bien, telles que Zwickaw, Torgaw, Wittemberg, Golla, Eisenach, Deventer, etc.
- Extrait du traité de Luther sur l'éducation. L'éducation domestique est insuffisante. — Il faut que les magistrats veillent à l'instruction des enfants. Établir des écoles est un de leurs principaux soins. Les fonctions publiques ne doivent même

étre confiées qu'aux plus doctes. — Importance ile fétude des langues. Le diable redoute cette étude, et cherche à l'éteindre. N'est-ee pas par elle que nous avons retrouvé la vraie doctrine? La première chose que Christ ait donnée à ses apôtres , c'est le don des langues. — Lutler se plaint de ce que , dans les monastères, on ne sait plus le latin, à peine l'allemand.

« Pour moi, si j'ai jamais des enfants, et que ma fortune me le permette, je veux qu'ils deviennent liabiles dans les langues et dans l'bistoire; qu'ils apprennent même la musique et les mathénatiques. » Suit un éloge des poêtes et des historiens.

Qu'on envoie au moins les enfants une heure ou deux par jour à l'école, qu'ils emploient le reste à soigner la maison et à appremire quelque métier. Il doit aussi y avoir des écoles pour les filles.

« On devrait fonder des bibliothèques publiques. D'abord des livres de théologie, latins, grees, hébreux, allemands, puis des livres pour apprendre la langue, tels que les orateurs, les poêtes, peu importe qu'ils soient chrétiens ou païens; les livres qui traitent des arts libéraux et des arts mécaniques; les livres de jurisprudence et de médecine, les annales, les chroniques, les, histoires, dans la langue où elles ont été écrites, doivent tenir la première place dans une bibliothèque, etc. »

Des langues: — « Les Grees, comparés aux Ilébreux, ont bien de bonnes et agréables paroles, mais n'ont point de sentences. La langue hébraïque est la plus rielie; elle ne mendie point, comme le gree, le latin et l'allemand. Elle n'a pas besoin de recourir aux mots composés.

- » Les Hébreux hoivent à la source, les Grees au ruisseau, les Latius au bourbier. »
- « J'ai peu d'usage de la langue latine, élevé, comme je le fus, dans la barbarie des doctrines scolastiques. » (12 novembre 1544.)
- "Je ne suis point de dialecte particulier en allemand. J'emploie la langue commune, de manière à être entendu dans la haute et dans la basse Allemagne. Je parte d'après la chancellerie de Saxe, que tous suivent, en Allemagne, dans leurs actes publies, rois, princes, villes impériales. Aussi, est-cele langage le plus commun. L'empereur Marimilien et l'électeur Frédérie de Saxe on taussi ramené les dialectes allemands à une langue certaine. La langue des Marches est encore plus douce que celle de Saxe. »

De la grammaire. « Autre chose est la grammaire, autre chose est la langue hébraïque. La langue hébraïque, puis la grammaire positive, a péri en grande partie chez les Juifs; elle est tombée avec la chose même, et avec l'intelligence, comme

dit Isafe (XMX). Il ne faut done rieu aecorder aux rabbins dans les choses saerées; ils torturent et violentieut lesétymologies et les constructions, parce qu'ils venient forcer la chose par les mots, soumettre la chose aux mots, tandis que ce sont les choses qui doivent commander.

a On voit de semblables débats entre les cieéroniens et les autres latinistes. Pour moi, je ne suis ni latin, ni grammairien, encore moins cieéronien; cependant, j'approuve ceux qui aiment mieux prétendre à ce dernier nom. De mème, lans' la littérature saerée, j'aimerais à être simplement mosaique, davidique ou isaïque, s'il se pouvait, plutôt qu'un l'ibèreu kumique, ou semblable à tout autre rabbin. « (1857.)

"Je regrette de n'avoir pas plus de temps à donner à l'étude des poëtes et des rhéteurs : j'avais acheté un Homère pour devenir Gree. » (29 mars 1525.)

- « Si je devais écrire sur la dialectique, j'exprimerais tout en allemand; je rejetterais tous ces mots étrangers: propositio, syllogismus, enthymema, exemplum...
- » Ceux qui introduisent de nouveaux mots, doivent aussi introduire de nouvelles choses, comme Seot avec a réalité, son hiccité; comme ets anahaptistes et les prédicateurs des troubles, avec leurs besprengung, entgrobung, gelassenheit. Qu'ors se garde done de tous eeux qui s'étudient à trouver des mots nouveaux et inusités. »

Luther citait la fable de la cour du lion, et disaît, « qu'après la Bible, il ne connaissait pas de meileur livre que les Fables d'Ésope et les écrits de Caton; de même que Donat lui semblait le meilleur grammairien. Ce n'est point un seul homme qui a fait ces fables; beaucoup de grands esprits y ont travaillé à chaque époque du monde. »

Des sarants. — « Avant peu d'années, on manquera entièrement de savants. On aurait beau creuser pour en déterrer, rien ne servira; on pèche trop contre Dieu. »

A un ami: « Ne te laisse pas aller à la erainte que l'Allemague ne devienne plus barbare qu'elle ne l'a jamais été, par la chute des lettres que eauserait notre théologie, » (27 mars 1825.)

## CHAPITRE IV.

DRAMES, — MUSIQUE. — ASTROLOGIE. — IMPRIMERIE. — BANQUE, ETC.

Des représentations théâtrales. — Luther ne désapprouve point un mattre d'école qui jouait les comédies de Térence. Il énumère les diverses utilités de la comédie. Si on s'abstenait de la comédie, parce qu'il s'agit souvent d'amour, on n'oscrait non plus lire la Bible.

« - Notre cher Joachim m'a demandé mon jugement sur ees représentations d'histoires saintes, que blament plusieurs de nos ministres. Voici, en peu de mots, mon opinion. Il a été commandé à tous les hommes de répandre et de propager le Verbe de Dieu, par tous les moyens, non pas seulement par la parole, mais par écritures, peintures, sculptures, psaumes, chansons, instruments de musique, comme dit le psaume : Laudate eum in tympano et choro, laudate eum chordis et organo. Et Moïse dit : Ligabis ea quasi signum in manu tuâ, eruntque et morebuntur inter oculos tuos, scribesque ea in limine et ostiis domûs tuæ, Moïse veut que la narole se meuve devant les veux, et comment cela se pourrait-il faire mieux et plus clairement que par des représentations semblables, mais graves et modestes, et non par des farces, comme autrefois sous la papauté? De tels spectacles frappent les yeux du peuple, et l'émeuvent souvent bien plus que des prédieations publiques. Je sais que dans la basse Allemagne, où l'on a interdit la profession publique de l'Évangile, des drames, tirés de la Loi et de l'Évangile, en ont converti un grand nombre. » (5 avril 1545.)

De la musique. — « La musique est un des plus beaux et des plus magnifiques préseuts de Dieu. Sâtau en est l'ennemi. Par elle on repousse bien des tentations et de mauvaises pensées. Le diable ne tient pas contre.

" Quelques-uns de la noblesse, et des courtisans, pensent que mon gracieux seigner pourrait éparer en musique trois mile florins par an ; et l'on dépense, en choses inutiles, treute mille florins. 

2ª » Le duc George, le landgrave de l'esse, et l'èlectur de Saxe, Jean-Frédérie, entretenaient des chanteurs et des musiciens. Aujourd'hui, e'est le duc de Bavière, l'empereur Ferdinand et l'empereur Charles. »

En 1338, 17 décembre, Luther ayant des musiciens pour hôtes, et les ayant entendus, dit avec admiration: « Si notre Seigneur nous accorde de si nobles dons dans cette vie même, qui n'est qu'ordure et misère, que sera-ce done dans la vie éternelle? En voiei un commencement.

» Chanter est le meilleur exercice. Il n'a rien à voir avec le monde... Aussi je me réjouis de ce que Dieu a refusé aux paysans (sans doute aux paysans révoltés), un don et une consolation si grande; ils n'entendent point la musique, et n'écoytent point la parole. »

Il disait un jour à un joneur de harpe : « Mon ami, joue-moi un air, comme faisait David. Je erois que, s'il revenait aujourd'hui, il serait bien étonné de trouver les gens si habiles.

» Comment se fait-il pourtant que nous ayons tant de belles choses dans le genee mondain; et que, dans le spirituel, nous n'ayons rien que de froid et de mauvais (et il répétait quelques chansons allemandes). Pour ceux qui méprisent la musique, comme font tous les réveurs et les mystiques; je ne puis m'accorder avec eux.

5...Je demanderai au prince qu'avec eet argent il établisse une musique.» (Avril 1341.)

Le 4 oetobre 1330, il écrit à Ludovic Senfel, nusieien de la cour de Bavière, pour lui demander de lui mettre en musique le : In pace in di psum, « L'amour de la musique m'a fait surmonter la crainte d'être reponssé, lorsque vous verrez un nom qui vous est sans doute odieux. Ce même amour me donne aussi l'espérance que mes lettres ne vons attireront aueun désagrément. Qui pourrait, fut-il le Ture, vous en faire un sujet de reproches?... Après la théologie, il n'y a aueun art que l'on puisse mettre à côté de la musique. »

Luther recommande à son ami Amsdorf, un peintre nommé Sébastien, et ajoute : « Je ne sais si vous aurez besoin de lui. Je désirerais cependaut que ton habitation fût plus ornée et plus élégante, à cause de la chair à qui reviennent aussi quelques soins et quelques récréations, lorsqu'elles sont sans péché et sans faute. » (6 février 1342.)

Peinture. — Les pamphlets de Luther contre le pape, étaient presque toujours accompagnés de gravures symboliques. — « Quant à ces trois furies, dit-il, dans l'explication d'une de ces gravures satiriques, je n'avais autre chose dans l'esprit, lorsque j'en faisais l'application au pape, que d'exprimer l'atrocité de l'abomination papale par ces cyressions les plus énergiques, les plus atroces de la langue latine; car les Latins ignorent ce que c'est que Satan ou le diable, comme l'ignorent aussi les Grees et toutes les nations, » (8 mai 1343s.)

C'était Lucas Cranach qui en avait fait les figures.

— Luther écrit : « Mattre Lucas est un peintie.

— De délicat l pouvait épargare le sexe féminin en considération de nos mères et de l'œuvre de Dieu.

Il pouvait peindre d'autres formes plus dignes du pape, je veux dire plus diaboliques. » (3 juin 1848.)

« Je ferai tous mes efforts, si je vis, pour que le peintre Lucas substitue à cette peinture obseène une image plus honnête. » (15 juin.)

Luther professait pour Albert Durer une grande damiration. Lorsqu'il apprit sa mort, il écrivit : « Il est douloureux sans doute de l'avoir perdu. Réjouissons-nous cependant de ce que Christ, par une fin si heureuse, l'a tiré de cette terre de misères et de troubles, qui, peut-être bientôt, sera déchirée par des troubles plus grands encore. Dieu n'a pas vontu que celui qui était né pour un siècle heureux, vit de si tristes choses ; qu'il repose en paix avec ses pères. » (Avril 1328.)

De l'astronomie et de l'astrologie. — « Il est vrai que les astrologues peuvent prédire l'avenir aux impies, et leur annoncer la mort qui les attend, ear le diable sait les pensées des impies, et il les a en sa puissance. »

On fit mention d'un nouvel astronome, qui voulair prouver que c'est la terre qui tourne, et non point le firmannent, le soleil et la lune; il en est de méme, disait-il, pour les habitants de la terre que pour ceux qui sont dans un chariot ou dans un vaisseau, et qui erocieut voir le rivage ou les arbres fuir derrière eux ¹. « Ainsi va le monde aujourd'hui; quiconque veut être habile, ne doit pas se contenter de ee que font et savent les autres. Le sot veut changer tout l'art de l'astronomie; mais, eomme le dit la sainte Écriture, Josué commanda au soleil de s'arrêter, et non à la terre. »

- « Les astrologues ont tort d'attribuer aux étoiles la mauvaise influence qui appartient en effet aux comètes.
- » Mattre Philippe tient fort à cela, mais il n'a jamais pu me persuader. Il prétend que l'art est réel, mais qu'il n'y a point de mattre qui s'y entende. »

Comme on montrait un horoscope au docteur Luther, il dit : « C'est une belle et agréable imagination, et qui platt à la raison. On va hien régulièrement d'une ligne à l'autre... Il en est de l'astrologie comme de l'art des sophistes, de decem pradicamentis realiter distinctis; tout est faux et artifiéiel; mais dans cette œuvre vaine et fictive, il y a un admirable ensemble; dans tant de siècles et parmi tant de sectes, thomistes, albertistes, scotistes, ils sont restés fidèles aux mêmes règles,

- » La science, qui a ponr objet la matière, est incertaine. Car la matière est sans forme, et dèpourvue de qualités et propriétés. Or, l'astrologie a pour objet la matière, etc.
- » Ils avaient dit qu'il y aurait un déluge en 1824, et la chose n'arriva qu'en 1828, époque du soulèvement des paysans. Déjà le bourgmestre Hemlorf avait fait monter au haut de sa maison un quart de bière pour attendre le déluge. »

Mattre Philippe disait que l'empereur Charles devait vivre jusqu'à quatre-vingt-quatre ans; le docteur Luther répondit: « Le monde ne durera pas si longtemps. Ézéchiel y est contraire. Si nous chassons le Turc, la prophétie de Daniel est ac-

<sup>1</sup> Sans doute Coperuie, qui termina, vers 1550, son livre De orbium calestium recolutionibus, imprimé, en 1543, à Nuremberg, avec une dédicace au pape complie, et certainement le jour du jugement est à la porte. »

Une grande étoile rouge, qui avait paru dans le ciel, et qui forma ensuite une eroix en 1816, re-parut plus tard « mais alors, dit Luther, la croix parut brisée; car l'Evangile était obscurei par les révoltes. Je ne trouve rieu de certain dans de tets signes, ee sont communément des signesadiaboliques et troupeurs. Nous en avons vu beaucoup ces quinze dernières années. »

Imprimerie. — «L'imprimerie est le dernier et suprême don, le sunmum et postrenum donum, par leque Dieu avance les choses de l'évangile. C'est la dernière flamme qui luit avant l'extinction du monde. Grâce à Dieu, elle est venue à la fin. Sancti patres dormientes desiderárunt videre hunc diem rerelait Evangelii. »

Comme on lui montrait un écrit des Fugger, orné de lettres d'um forme bizarre, et que personne ne pouvait le lire, il dit: « C'est une invention d'hommes habiles et prévoyants. Mais c'est la marque d'une époque bien corrompue. Nous lisons que Jules Gésar employait de pareilles lettres. On dit que l'Empereur, se défant de ses secrétaires, les fait écrire, dans les affaires les plus importantes, de deux nanières qui se contredisent; et ils ne savent point auxquels des deux écrits il doit mettre son sceau.»

Banque, - « Un eardinal, évêque de Brixen, étant mort fort riehe à Rome, on ne trouve point d'argent chez lui, mais seulement un petit hillet dans sa manche. Le pape Jules II se dauta bien que e'était une lettre de change; il envoya sur-lechamp ehercher le facteur des Fugger, à Rome, et lui demanda s'il ne connaissait point cet écrit? Oui, répondit-il, c'est la reconnaissance de ce que Fugger et compagnie doivent au eardinal : cela fait trois cent mille florins. Le pape demanda s'il pouvait lui payer tout eet argent, A toute heure trepondit l'autre. Le pape fit venir ensuite les cardinaux de France et d'Angleterre, et leur demanda si leurs rois pourraient trouver en une heure trois tonnes d'or? Ils répondirent que non. Eh bien! dit-il. un bourgeois d'Augsbourg peut le faire.

» Fagger devant un jour donner au conseil d'Augsbourg l'estimation de ses biens, il répondit qu'il nesavait pas eq qu'il avait, car son argent était dans toutle monde, en Turquie, en Grèce, à Alexandrie, en France, en Portugal, en Angleterre, en Pologne, etc., mais qu'il pouvait bien donner l'estimation de ce qu'il avait à Augsbourg.

Paul III. Dès 1540, une lettre de son disciple Rheticus fit connaître le nouveau système.

<sup>2.</sup> MICHELET.

#### CHAPITRE V.

DE LA PRÉDICATION. — STYLE DE LUTHER. — 11. AVOUE LA VIOLENCE DE SON CABACTÈRE.

- « Oh combien je tremblais lorsque, pour la première fois, il nue fallut monter en chaire! mais on me forçait de précher. Il fallait d'abord précher les frères... »
- « J'ai bien , sous ee même poirier où nous sommes, opposé au docteur Staupitz quinze arguments contre ma vocation à la prédication. Je lui dis enfin :
- « Seigneur doeteur Staupitz, vous voulez me tuer; je ne vivrai pas trois mois, » II me répondit : « Eh bien! Notre-Seigneur a de grandes affaires; on a besoin de gens habiles là-haut. »
- « Je n'apporte guère de zèle et d'ardeur à la disribution de mes œuvres en tomes; j'ai une faim de Saturne, je les voudrais tous dévorer. Car il n'y a pas un de mes livres dont je sois satisfait, si ce m'est peut-être le Traité du serf arbitre et le Catéchisme. » (9 juillet 1937.)
- « Je n'aime pas que Philippe assiste à mes leçons ou prédications, mais je nets la croix devant moi, et je me dis : Philippe, Jonas, Pomer, tous les autres, ne font rien à la chose; et je m'imagine alors qu'il ne s'est assis dans la chaire personne de plus habile que moi. »

Le docteur Jonas lui disait : «Seigneur docteur, je ne puis du tout vous suivre dans la prédication. »

- Le doeteur Luther répondit : « Je ne le puis moimême, ear souvent é est ma propre personne ou quelque chose de partieulier qui me donne l'occasion d'un sermon, selon le temps, les eireoustances, les auditeurs. Si J'étais plus jeune, je voudrais retraneher beaucoup dans mes prédications, car j'y ai mis trop de paroles. »
- "« Je veux que l'on enseigne bien au peuple le Catéchisme; je me fonde sur lui dans tous mes sermons, et je préche aussi simplement que possible. Le veux que les hommes du commun, les cufants, les domestiques, me comprenent. Cen'est point pour les savants que l'on monte en chaire; jis ont les livres. »

Le docteur Erasmus Alberus, prêt à partir pour la Marche, demandait au docteur Luther comment il fallait précher devant le prince. « Tes prédications, dit-il, doivent s'adresser, non aux princes, mais au simple et grossier peuple. Si, dans les miennes, je songeais à Melaneltion et aux autres docteurs, je ne ferais rien de bon; mais je préche tout simplement pour les ignorants, et cela plati à tous. Si je sais du grec, de l'hébreu, du latin, je le trèserve pour nos réunions de savants. Alors nous en

- disons de si subtiles que Dieu même en est étonné. 3
- « Albert Durer, le fameux peintre de Nuremherg, avait coutume de dire qu'il ne prenaît aucun plaisir aux peintures chargées de couleurs, mais à celles qui étaient faites avec le plus de simplicité. J'en dis antant des prédications. »
- « Oh! que j'eusse été heureux, lorsque j'étais au elottre d'Erfurt, si j'avais pu une fois, une seule fois, entendre précher un pauvre petit mot sur l'Évangile ou sur le moindre des psaumes! »
- « Rien n'est plus agréable et plus utile au commun des auditeurs, que de précher la loi et les exemples. Les prédications sur la grâce et sur l'artiele de la justification sont froides pour leurs oreilles. »
- Parmi les qualités que Luther exige d'un prédicateur, il veut qu'il soit beau de sa personne, et tel que les bonnes femmes et les petites filles puissent l'aimer.

Dans le Trailé sur les vœux monastiques, Luther demande pardon au lecteur de dire bien des eloses qu'on a contune de taire. — « Pourquoi n'oser dire ce que le Saint-Esprit, pour instruire les hommes, a dicté à Moïse? Mais nous voulons que nos orcilles soient plus pures que la bouche du Saint-Esprit. »

A J. Brentius, « Je ne veux point te flatter . je ne te trompe pas, je ne me trompe pas mojmême, quand je dis que je préfère tes écrits aux miens. Ce n'est point Brentius que je loue, mais l'Esprit saint, qui en toi est plus doux, plus tranquille; tes paroles eoulent plus pures, plus limpides. Mon style, à moi, inhabile et inculte, vomit un déluge, un chaos de paroles; turbulent et impélueux comme un lutteur toujours aux prises avec mille monstres qui se succèdent; et si i'ose comparer de petites choses aux grandes, il me semble qu'il m'a été donné quelque chose de ce quadruple esprit d'Élie, rapide comme le vent, dévorant comme le feu, quirenverse les montagnes et brise les pierres; à toi, au contraire, le doux murmure de la brise lègère et rafraichissante. Une chose me console, c'est que le divin père de famille a besoin, dans cette famille immense, de l'un et de l'autre serviteur, du dur contre les durs, de l'âpre contre les apres, comme d'un mauvais coin contre de mauvais nœuds. Pour purger l'air et rendre la terre plus fertile, ce n'est point assez de la pluie qui arrose et pénètre, il faut encore les éclats de la foudre. » (20 août 1530.)

Je suis toin de me eroire sans défaut; mais je puis au moins me glorifier avec saint Paul, de ne pouvoir être accusé d'hypoerisie et d'avoir toujours dit la vérité, peut-être, il est vrai, un peu trop rudement. Mais j'aime mieux pécher par la dureté de mes paroles, en jelant la vérité dans le monde, que de la retenir houteusement captive. Si les grands seigneurs s'en trouvent blessés, qu'ils se melent de leurs affaires sans plus se soucier des miennes et de nos doetrines. Est - ee que je leur ai fait quelque tort, quelque injustice? Si je pêche, ee sera à Dieu de me pardonner. (3 février 1832.)

A Spalatin. « Je ne puis nier que je ne sois plus violent qu'il ne faudrait; mais ils le savaient, c'était à eux de ne pas irriter le dogue. Tu peux savoir par toi-même combien c'est une chose difficile que modérer son feu et de contenir sa plune. Et voilà pourquoi j'ai toujours haï de parattre en public, mais plus je le hais, plus j'y suis forcé malgré moi., « (Février 1820.)

Le docteur Luther disait souvent : « l'ai trois mauvais chieus, ingratitudinem, superbiam et incidiam (l'ingratitude, l'orgueil et l'envie). Celui qu'ils mordent est bien mordu. »

« Si je meurs, les papistes verront quel adversaire ils ont eu en moi. D'autres prédicateurs n'auront pas la même mesure, la même modération. Ou l'a déjà éprouvé avec Münzer, avec Carlostad, Zwingli et les anabaptistes, »

« Dans la colère mon tempérament se retrempe, mon esprit s'aiguise, et toutes les tentations, tous les ennuis se dissipent. Je n'éeris et je ne parle jamais mieux qu'eu colère. »

A Michel Marx. "Tu ne saurais eroire combien judavantage contre moi. Je ne suis jamais plus superbe et plus audacieux que lorsque j'apprends que je leur déplais. Docteurs, évêques, princes, que m'importe? Il est éerit. Tremuerunt gentes et populi meditati sunt inania. Adstiterunt reges terræ, et principes conceuerunt in unum adcersus Deum et adcersus Christum ejus.

» J'ai un tel dédain pour ces satans, que si je n'étais retenu ici, j'irais tout droit à Rome, en haine du diable et de toutes ces furies. »

« Il faut que j'aie de la patienee avec le pape, avec mes disciples, avec mes domestiques, avec Catherine de Bora, avec tout le monde, et ma vie n'est autre chose que de la patience.»

## LIVRE CINQUIÈME.

#### CHAPITRE PREMIER.

MORT DU PERE DE LITHER, DE SA FILLE, ETC.

- «Il n'est pas d'alliance ni de société plus belle, plus douce et plus heureuse, qu'un bon mariage. C'est une joie de voir deux époux vivre unis et en paix. Mais aussi, rien n'est plus amer et plus donloureux que quand ce lien se déchire. Après cela vient la mort des enfants. Cette dernière douleur, je la connais, hélas! »
- « Je suis triste en t'écrivant, car i'ai recu la nouvelle de la mort de mon père, ce vieux Luther, si bon et si aimé. Et bien que par moi il ait eu un si facile et si picux passage en Christ, et que, délivré des moustres d'ici-bas, il repose dans la paix éternelle, cependant mes entrailles se sont émues. car c'est par lui que Dieu m'a fait nattre et m'a élevé, » - Dans une seconde lettre du même jour à Melanchton : « ... Je succède à son nom ; voici maintenant que je suis pour ma famille le vieux Luther, C'est mon tour, c'est mon droit de le suivre nar la mort dans ce royaume que Christ nous a promis à nous tous qui, à cause de lui, sommes les plus misérables des hommes, et l'opprobre du monde... Je me réjouis cenendant qu'il ait vécu dans ce temps, et qu'il ait pu voir la lumière de la verité. Dieu soit beni dans tous ses actes, dans tous ses desseins! » (5 juin 1330.)
- «La nouvelle étant venue de Freyberg que maître llausmann était mort, nous la cachâmes au docteur Luther, et lui dimes d'abord qu'il était malade, puis qu'il était au lit, puis qu'il s'était bien doucement endormi dans le Christ, Le docteur se mit à pleurer bien fort, et dit: « Voici des temps bien périlleux; Dieu balaye son aire et sa grange. Je le prie de ne pas laisser vivre longtemps après ma mort ma fenume et mes enfants. » Il resta assis tout le jour; il pleurait et s'affligeait. Il était avec le docteur Jonas, maître b'laippe (Melanchlon), maître Joachim Camerarius, et Gaspard de Keckeritz, et, au milieu d'eux, il était assis, tout affligé et en larmés. « (1538.).

- « Lorsqu'il perdit sa fille Magdalena, âgée de quatorze ans, la femme du docteur pleurait et se lamentait. Il lui dit : « Chère Catherine, songe pourtant où elle est allée. Elle a certes fait un henteux voyage. La chair saigne, sans doute, c'est sa nature; mais l'esprit vit et se trouve selon ses souhaits. Les enfants me disputent point; comme on leur dit, ils rejoient. Chez les enfants tut ets timple. Ils meurent sans chagrin ni angoisses, sans disputes, sans tentations de la mort, sans douleur eorporelle, tout comme s'ils s'endormaient.»
- » Comme sa fille était fort malade, il disait: « la Paime hien! Mais, ò mon Dieu! si c'est ta volonté de la prendre d'ici, je veux la savoir saus regret auprès de toi. » Et comme elle était au lit, il lui disait: « Ma chère peite fille, ma peitte Madeleine, tu resterais volontiers ici auprès de ton père, et tu irais pourtant volontiers aussi à ton autre père. » Elle répondit : « Oui, mon cher père, comme Dieu voudra. » « Chère petite fille! ajouta-t-il, l'esprit veut, mais la chaîr est faible. » Il se promeua en long et en large et dit ! « Oui, je l'ai aimée bien fort. Si la chaîr est si forte, que sera-ce donc de l'esurit! »
- " Il abbait entre autres choses: " Dieu n'a pas donné depuis mille ans à aucun évéque d'aussi grands dons qu'à moi ; car on doit se glorifier des alons de Dieu. Eh! bien, je suis en colère contre noi-même de ce que je ne puis n'en réjouir de cœur, ni rendre grace; je chante bien de temps en temps à Notre-Seigneur un petit cantique, et le remercie un peu.
- " Eh bien! que nous vivions ou que nous mourions, Domini sumus au génitif ou au nominatif. Allons, seigneur docteur, tenez ferme."
- » La nuit qui précéda la mort de Magdaleun, la femme du docteur avait eu un songe; il lui semhlait voir deux beaux jeunes garçons bieu parés, qui voulaient preudre sa fille et la mener à la noce. Lorsque Philippe Melanchion vint le matin dans le cloftre, et demanda à la dame : « Que faites-vous de votre fille? » elle lui raconta son réve. Il en fut bien effrayé, et dii aux autres : « Les jeunes gar-

çons sont les saints anges qui vont venir pour mener la vierge à la véritable noce du royaume céleste. » Et en effet le même jour elle mourut.

- » Lorsque la petite Magdalena était à l'agonie et allait mourir, le père tomba à genoux devant son lit, pleura amèrement, et pria Dieu qu'il voulut bien la sauver. Elle expira et s'endormit dans les bras de son père. La mère était bien dans la même chambre, mais plus loin du lit, à cause de son affliction. Le docteur répétait souvent : « Que la volonté de Dieu soit faite! ma fille a encore un père dans le eiel. » Alors mattre Philippe se mit à dire : « L'amour des parents est une image de la divinité imprimée au cœur des hommes. Dieu n'aime pas moins le genre humain que les parents leurs enfants, » Lorsqu'on la mit dans la bière, le nère dit : « Pauvre chère petite Madeleine, te voilà bien maintenant!» Il la regarda ainsi étendue, et dit : « O cher enfant, tu ressuseiteras, tu brilleras comme une étoile! Oui, comme le soleil!... Je suis joyeux en esprit, mais dans la chair je suis bien triste. C'est une chose merveilleuse de savoir qu'elle est certainement en paix, qu'elle est hien, et cependant d'être si triste. »
- » Etlorsque le peuple vint pour aider à emporter le corps, et que, selon le commun usage, ils lui disaient qu'ils prenaient part à son malheur, il leur dit : « Ne vous ebagrinez pas, j'ai envoyé une sainte u ciel. Oh! pussions-nous avoir une telle mort! Une telle mort, je l'aecepterois sur l'heure! » Lorsque l'on chanta: Seigneur, qu'il ne vous souvenne pas de nos anciens petiés! Il ajouta : « Non-seulement des anciens, mais de ceux d'aujourd'hui. Car nous sommes aviles, usurires, etc.; le scan-dale de la messe existe encore dans le monde! »
- » Au retour, il disait entre autres choses: « On obit s'inquiéter du sort de ses enfants, et surtout des pauvres filles. Je ne plains pas les garçons; un garçon vit partout pourvu qu'il sache travailler, Mais le pauvre petit peuple des filles doit ehercher sa vie un bâton à la main. Un garçon pent aller aux écoles, et devenir un habile garçon (ein feiner man). Une petite fille ne peut en faire antant. Elle tourne facilement au seandale et devient grosse. Aussi je donne bien volontiers celle-ei à Notre-Seigneur. »

A Jonas. « La renommée t'aura, je pense, informé de la renaissance de ma fille Madeleine au royaume du Christ; et bien que moi et na femme nous dussions ne songer qu'à rendre de joyeuses actions de grâces pour un si heureux passage et une fin si désirable, par où elle a échappé à la puissance de la chair, du monde, du Ture et du diable, cependant la force «ξε «τρεγές est si grande que je ne puis le supporter sans sanglots, sans gémissement, disons mieux, sans une véritable mort du cœur. Dans le plus profoul de mon cœur sont eneore gravés ses traits, ses paroles, ses gestes, pendant sa vie et sur son lit de mort; mon obéissante et respectieuse fille I.a mort même du Christ (et que sont toutes les morts en comparaison?) ne peut me l'arracher de la pensée, comme elle led virvait...Elle était, comme tu sais, douce de caractère, aimable et pleine de tendresse. » (25 septembre 1362, 1

#### CHAPITRE II.

DE L'ÉQUITÉ, DE LA LOI. — OPPOSITION DU THÉOLOGIEN ET DU JURISTE.

- « Il vaut mieux se gouverner d'après la raison naturelle que d'après la loi écrite, car la raison est l'âme et la reine de la loi. Mais où sont les gens qui ont une telle intelligence? on en peut à peine trouver un par siècle. Notre gracieux seigneur, l'électeur Frédéric, était un tel homme. Il y a eu encore son conseiller le seignenr Fabian de Feilitsch, un laïque, qui n'avait point étudié et qui répondait snr apices et medullam juris mieux que les juristes d'après leurs livres. - Mattre Philippe Melanchton enseigne les arts libéraux, de manière qu'il en tire moins de lumière qu'il ne leur en prête lui-même. Moi aussi, je porte mon art dans les livres, je ne l'en tire point, Celui qui voudrait imiter les quatre hommes dont je viens de parler, ferait aussi bien d'y renoncer; il faut plutôt qu'il apprenne et qu'il écoute, De tels prodiges sont rares, La loi écrite est pour le peuple et l'homme du commun. La raison naturelle et la haute intelligence sont pour les hommes dout j'ai parlé. »
- « Il y a un éternel combat entre les juristes et les théologiens ; c'est la même opposition qu'entre la loi et la grace. »
- « Le droit est une belle fiancée, pourvu qu'elle reste dans son lit nuptial. Si elle monte dans un autre lit et veut gouverner la théologie, c'est une grande p..... Le droit doit ôter sa barrette devaut la théologie. »
- A Melanchion. Je pense comme autrefois sur le droit du glaive; je pense avec toi que l'Évangile n'a rien enseigné ni conscillé sur ce droit, et que cela ne devait être en aucune façon, parce que l'Évangile est la loi des volontés et des libertés, qui n'ont rien à faire avec le glaive ou le droit du glaive. Mais ec droit n'y est pas aholi, il y est nième confirmé et recommandé; ce qui n'a lieu pour aucune des choses simplement permises.

- "Avant moi, îl n'y a aucun juriste qui ait su ce il se droit, relativement à Dieu. Ce qu'ils ont, ils l'ont de moi. Il n'est point mis dans l'Évangile que l'pn doive adorer les juristes. Si notre Seigneur Dieu veut juger, que lui importent les juristes? Pour ce qui regarde le monde, je les laisse maltres. Mais dans les choese de Dieu ils doivent être sous moi. Mon psaume à moi, c'est celui-ei: Rois soyez châtiés, etc. S'il faut qu'un des deux périsse, prisse le droit, règne le Christ!
- "Principes concenerunt in unum. David le dit uin-même, contre son fils se dresseront la puissance, la sagesse, la multitude du monde, et il doit être seul contre beaucoup, insensé contre les sages, impuissant contre les puissants. Certes, c'est là une merveilleuse conduite des choses. Notre Seigneur Dieu ne manque de rien que de gens sages, mais derrière sonne le terrible Et nunc, reges, intelligite; erudimini qui judicatis terram (Comprenez mainlenant, ò rois; instruisez-vous, juges de la terre).
- » Si les juristes ne prient point pour le pardon de leurs péchés et n'acceptent point l'Évangile, je veux les confondre, de sorte qu'ils ne sachent plus comment se tirer d'affaire. Je n'entends rien au droit, mais je suis seigneur du droit dans les choses qui touchent la consécience.
- » Nous sommes redevables aux juristes d'avoir enseigné et d'enseigner au monde tant d'équivoques, de chicanes, de calomnies, que le langage est devenu plus confus que dans une Babel. Ici, nul ne peut comprendre l'autre, là, nul ne veut comprendre. O sycophantes, ò sophistes, pestes du genre humain. Je t'éeris tout en colère, et je ne sais si, de sang-froid, j'enseignerais mieux. » (6 févier 13/64).
- La veille du jour où on allait faire un docteur en droit, Luther disait : « Demain on fera une nouvelle vipère contre les théologiens.»
- « On a raison de dire: un bon juriste est un maurais chrétien. En effet, le juriste estime et vante la justice des œures, comme si c'était par là qu'on est juste devant Dieu. S'il devient chrétien, il est considéré parmi les juristes comme un animal monstrueux; il faut qu'il mendie son pain, les autres le regardent comme séditieux.
- » On'on frappe la conscience des juristes, ils ne savent ce qu'ils doivent faire. Münzer les attaquait avec l'épéc; c'était un fou.
  - » Si j'étudiais seulement deux ans en droit, je voudrais devenir plus savant que le docteur C.; car je parlerais des choses, selon qu'elles sont véritablement justes ou injustes. Mais lui, il chicane sur les mots.
    - » La doctrine des furistes n'est rien qu'un nisi,

- un excepté. La théologie ne procède pas ainsi, elle a un ferme fondement.
- » L'autorité des théologiens consiste en ce qu'ils peuvent obscurcir les universaux, et tout ce qui s'y rapporte. Ils peuvent élever et abaisser. Si la parole se fait enténdre, Moïse et l'Empereur doivent céder.
- » Le droit et les lois des Perses et des Grecs sont tombés en désuétude et abolis. Le droit romain ou impérial ne tient plus qu'à un fil. Car si un empire ou un royaume tombe, ses lois et ordonnances doivent tomber aussi.
- » Je laisse le eordonnier, le tailleur, le juriste pour ce qu'ils sont. Mais qu'ils n'attaquent point ma chaire!...
- » Beaucoup de gens croient que la théologie qui est révétée aujourd'hui, n'est rien. Si cela a lieu de notre vivant, que sera-ce après notre mort? En récompense beaucoup d'entre nous sout gros de cette pensée dont ils accoucheront plus tard, que le droit n'est rien. »
- Sermon contre les juristes, préché le jour des Rois, « Voilà comme agissent nos fiers juristes et chevaliers és lois de Wittemberg... Ils ne lisent point nos livres, les appellent catoniques (pour canoniques), ne s'inquiètent pas de Notre-Seigneur, et ne visitent point nos églises. Eh bien! puissqu'is ne reconnaissent point le docteur Pomer pour évéque de Wittemberg, ni moi pour prédicateur de cetté église, je ne les compte plus dans mon trou-
- » Mais, disent-ils, vous affez contre le droit impérial. J'emm...e ce droit qui fait tort au pauvre
- Suit un dialogue du juriste avec le plaideur à qui il promet pour dix thalers de faire tralner une affaire dix aus... « Bonnes et pieuses gens comme Reinicke Fuehs, dans le poëme du Renard... »
- « Bon peuple, veuillez agréer les motifs pour lesquels je veux être impitoyable euvers les juristes... Ils vantent le droit eanonique, la m...e du pape, et le représentent comme une chose magnifique, lorsque nous l'avons, avec tant de peine, repoussé et chassé de nos églises... Je te le conseille, juriste, laisse dormir le vieux dogue. Une fois éveillé, tu ne le ramènerais pas aisément à la loge.
- » Les juristes se plaignent fort, et m'en veulent. Qu'y puis-je faire? Si je ne devais pas rendre compte de leurs âmes, je ne les ehâtierais point. » Il déclare ponrtant ensuite qu'il n'a point parlé des juristes pieux.

#### CHAPITRE III.

LA FOL. LA LOL.

A Gerbellius. « Dans cette cohue de scandales, ne te déments pas toi-même. Je te la rends pour te soutenir, l'épouse (la foi) que tu m'as montrée jadis ; je te la rends vierge et sans tache. Mais ce qu'il y a en elle d'admirable et d'inout, c'est qu'elle désire et attire une infinité de rivaux, et qu'elle est d'autant plus chaste qu'elle est l'épouse d'un plus grand nombre.

- » Notre rival, Philippe Melanchton, te salue. Adieu, sois heureux avec la fiancée de ta jeunesse.» (23 ianvier 1523.)
- A Melanchton. « Sois pécheur, et pèche fortement, mais aie encore plus forte conflance, et réjouis-toi en Christ, qui est le vainqueur du péché, de la mort et du monde. Il faut pécher, tant que nous sommes ici. Cette vie n'est point le séjour de la justice; non, nous attendons, comme dit Pierre, les cieux nouveaux et la terre nouvelle où la justice habite...)
- « Prie grandement ; car tu es un grand pécheur. » « Je suis maintenant tout à fait dans la doctrine
- « Je suis maintenant tout à fait dans la doctrine de la rémission des péchés. Je n'accorde rien à la loi ni à tous les diables. Celui qui peut croire en sou cœur à la rémission des péchés, celui-là est sauvé.»
- « De même qu'il est impossible de reucontrer dans la nature le point mathématique, indivisible, de même l'on ne trouve nulle part la justice telle que la loi la demande. Personne ne peut satisfaire à la loi entièrement, et les juristes eux-mêmes, malgré tout leur art, sont bien souvent obligés de rceourir à la rémission des péchés, car ils n'atteiguent pas toujours le but, et quand ils ont rendu un faux jugement, et que le diable leur tourmente la conscience, ni Barthole, ni Baldus, ni tous leurs autres docteurs ne leur servent de rien. Pour résister, ils sont forcés de se couvrir de l'énceixera, c'està-dire de la rémission des péchés. Ils font leur possible pour bien juger, et après cela il ne leur reste plus qu'à dire : « Si j'ai mal jugé, ò mon Dieu, pardonne-le-moi. " - C'est la théologie seule qui possède le point mathématique, elle ne tâtonne pas. elle a le Verbe même de Dieu. Elle dit : « Il n'est qu'une justice, Jésus-Christ. Qui vit en lui, celuilà est juste. »
- » La loi sans doute est nécessaire, mais non pour la béatitude, car personne ne peut l'accomplir, mais le pardon des péchés la consomme et l'accomplit.
- " La loi est un vrai labyrinthe qui ne peut que brouiller les consciences, et la justice de la loi est

un minotaure, c'est-à-dire une pure fiction qui ne nous conduit point à la béatitude, mais nous attire en enfer. »

Addition de Luther à une lettre de Melanchton sur la Grâce et la Loi ... - « Pour me déligrer entièrement de la vue de la loi et des œuvres, je ne me contente pas même de voir en Jésus-Christ mon mattre, mon docteur et mon donateur, je veux qu'il soit lui-même ma doctrine et mon don, de telle sorte, qu'en lui je possède toute chose. Il dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, » non pas : « Je te montre ou je te donne le chemin, la vérité et la vie, » comme s'il opérait seulement ceci en moi, et que lui-même il fût néanmoins en dehors de moi...» - « Il n'est qu'un seul point dans toute la théologie : vraie foi et confiance en Jésus-Christ, Cet article contient tous les autres. - « Notre foi est un soupir inexprimable. » Et ailleurs : « Nous sommes nos propres geòliers, (C'est-à-dire que nous nous enfermons dans nos œuvres, au lieu de nous élancer dans la foi.)

» Le diable veut seulement une justice actiec, une justice que nous fassions nous-mêmes eu nous, tandis que nous n'en avons qu'une passére et étrangère qu'il ne veut point nous laisser. Si nous étions bornés à l'active, nous serions perdus, car elle est défectueuse dans tous les hommes.»

Un docteur anglais, Antonius Barus, alemandait au docteur Luther si les chrétiens, justifiés par la foi en Christ, méritaient quelque chose pour les œuvres qui venaient ensuite. Car cette question était souvent agitée en Angleterre. Réponse : 1º Nous sommes encore pécheurs après la justification; 3º Dieu promet récompense à ceux qui font bien. Les œuvres ne méritent point le ciel, mais elles ornent la foi qui nous justific. Dieu ne con-ronne que les dons mémes qu'il nous a faits.

FIDELIS ANIME VOX AD CHRISTUN. Ego sum tuum peccatum, tu mea justitia; triumpho igitur securus, etc.

« Pour résistér au désespoir, il ne suffit pas d'avoir de vains mots sur la langue, ni une vaine et faible opinion; mais il faut qu'on relève la tête, que l'on prenue une âme ferme et que l'on se confie en Christ contre le péché, la mort, l'enfer, la loi et la mauvaise conscience. »

« Quand la loi t'accuse et le reproche les faules, ta conscience te dit: Oui, Dieu a donné la loi et commandé de l'observer sous peine de damnation éternelle; il faut donc que tu sois damné. A cela tu répondras : Je sais bien que Dieu a donné la loi, mais il a aussi donné par son fils! Évangile qui dit: Celui qui aura reçu le baptème et qui croira, sera sauvé. Cet Évangile est plus grand que toute la loi, car la loi est terrestre et nous a été transmise par

un homme; l'Évangile est eéleste et nous a été apporté par le Fils de Dieu. - N'importe, dit la conscience, tu as péché et transgressé le commandement de Dieu : doue tu seras damué. - Réponse : le sais fort bien que j'ai pêché, mais l'Évangile m'affrauchit de mes péchès, parce que je erois en Jésus, et cet Évangile est élevé au-dessus de la loi autant que le ciel l'est au-dessus de la terre. C'est pourquoi le coros doit rester sur la terre et porter le fardeau de la loi, mais la conscience monter, avec Isaac, sur la montagne, et s'attacher à l'Évangile, qui promet la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus-. Christ. - N'importe, dit encore la conscience, tu iras en enfer : tu n'as pas observé la loi. - Réponse : Oui, si le ciel ne venait à mon secours ; mais il est venu à mon secours, il s'est'ouvert pour moi ; le Seigneur a dit: Celui qui sera baptisé et qui croira, sera sauvé.»

« Dieu dit à Moïse : Tu verras mon dos, mais non point mon visage. Le dos c'est la loi, le visage c'est l'Évangile.»

« La loi ne souffre pas la grâce, et à son tour la grâce ne souffre pas la loi. La loi est dounce seulement aux orgueilleux, aux arrugants, à la noblesse, aux paysans, aux hypocrites et à ceux qui ont mis leur amour et leur plaisir dans la multitude des lois. Mais la grâce est promise aux pauvres ceurs souffrants, aux humbles, aux affligés; c'est eux que gegarde le pardon des péchés. A la grâce appartiennent mattre Nicolas Hausmann, Cordatus, Philippe (Melanchton) et moi. »

"It n'y a point d'auteur, excepté saint Paul, qui ait écrit d'une manière complète et parfaite sur la loi, car c'est la mort de toute raison de juger la loi, : l'esprit en est le seul juge, » (15 août 1350.)

- « La boune et véritable théologie cousiste daus la pratique, l'usage et l'exercice. Sa base et son fondement, c'est le Christ, dont on comprend avec la foi, la passion, la mort et la résurrection. Ils se font aujourd'hui, pour eux, une théologie spéculatire d'après la raison. Cette théologie spéculatire appartient au diable daus l'enfer. Ainsi Zwingle et les sacramentaires spéculent que le corps du Christ est daus le pain, mais seulement dans le sens spirituel. C'est aussi la théologie d'Origène. David u'agit pas ainsi, mais il reconnaît ses péchés et dit: alliserere met Domine! o
- a J'ai ya naguère deux sigues au ciel. Je regardais, par la (eptère au milieu de la nuit, et je vis les étoiles ét toute la voûte majestueuse de Dieu se sontenir sans que je pusse apercevoir les colonnes sur lesquelles le Mattre avait appuyé cette voûte. Gependant elle ne s'étroulait pas. Il y en a maintenant qui cherchent ees colonnes et qui voudraient les toucher de leurs mains. Mais comme ils n'y peuvent arriver, ils tremblent, se lamentent, et crai-

guent que le ciel ne tombe. Ils pourraient les toucher que le ciel n'en bougerait pas.

» Plus tard je vis de gros nuages, tout chargés. qui flottaient sur ma tête comme un océan. Je n'apercevais nul appui qui les put soutenir. Néaumoins, ils ne tombaient pas, mais nous saluaient tristement et passaient, Et comme ils passaient, je distinguai dessous la courbe qui les avait soutenus, un délicieux arc-en-ciel. Mince il était saus doute, bien délicat, et l'on devait trembler pour lui en voyant la masse des nuages. Cependant cette ligne aérienne suffisait pour porter cette charge et nous protéger. Nous en voyons toutefois qui craignent le poids du nuage, et ne se fient pas au leger soutien; ils voudraient bien en éprouver la force, et, ne le pouvant, ils craignent que les nuages ne fondent et ne nous abiment de leurs flots... Notre arc-en-ciel est faible, leurs nuages sont lourds, Mais la fin jugera de la force de l'are. Sed in fine videbitur cujus toni. » (Aout 1550.)

#### CHAPITRE IV.

DES NOVATEURS : MYSTIQUES : ETC.

« Le comment nous réussit mal, c'est la eause de la ruine d'Adam,

» Je erains deux choses : l'épicuréisme et l'enthousiasme, deux sectes qui doivent régner encore.

» Otez le décalogue, il n'y a plus d'hérésie. L'Écriture sainte est le fivre de tous les hérétiques. »

Luther nommait les esprits séditieux et présompneux; « des saints précoces qui, avant la maturité, étaient piqués des verset au moindre vent tombaient de l'arbre. Les réveurs (schwermer) sont comme les papillons. D'abord c'est une chenille qui se pend à un mur, s'y fait une petite maison, éclot à la chaleur du soleil, et s'envole en papillon. Le papillon meurt sur un arbre et laisse une longue trainée d'œufs, »

Le docteur Martin Luther disait au sujet des faux frères et hérétiques qui se séparent de nous, qu'il fallait les laisser faire et ne pas s'en inquièter; s'ils ne nous écoulent point, nous les enverrons avec tous leurs beaux semblants en enfer.

« Quand je commençai à écrire contre les indujgences, je fus pendant trois ans tout seul, et personne ne me tendait la main. Aujourd'hui ils veulent tous triompher. J'aurais bien assez de mal avec mes ennemis sans celui que me fout mes bons petits frères. Mais qui peut résister à tous? ce sont des jeunes gens tout frais, qui n'ont rien fait jusqu'ici; moi je suis vienx mainteant, et J'ai eu de grandes peines, de grands travaux. Osiander peut faire le fier; il a du bon temps; il a deux prédications à faire par semaine et quatre cents florins par an. »

« En 1321, il vint chez moi l'un de ceux de Zwickau, du nom de Marcus, assez affable dans ses manières, mais frivole dans ses opinions et dans sa vie. Il voulait conférer avec moi au sujet de sa doctrine. Comme il ne parlait que de choses étrangères à l'Écriture, je lui dis que je ne reconnaissais que la parole de Dieu, et que, s'il voulait établir autre chose, il devait au moins prouver sa mission par des miracles. Il me répondit : « Des miracles? ah! vous en verrez dans sept aus. Dieu même ne pourrait m'enlever ma foi. » Il dit aussi : « Je vois de suite si quelqu'un est élu ou non, » - Après qu'il m'eut beaucoup parlé du talent qu'il ne fallait pas enfouir, du dégrossissement, de l'ennui, de l'attente, je lui demandai qui comprenait cette langue. Il me répondit qu'il ne préchait que devant les disciples crovants et habites. Comment vois-tu qu'ils sont habiles? lui dis-je. - Je n'ai qu'à les regarder, répondit-il, pour voir leur talent. - Quel talent, mon ami, trouves-tu en moi, par exemple?-Vous êtes encore au premier degré de la mobilité, me répondit-il, mais il viendra un temps où vous serez au premier de l'immobilité, comme moi. - Sur ce, je lui citai plusieurs textes de l'Écriture, et nous nous séparâmes. Quelque temps après, il m'écrivit une lettre très-amicale, pleine d'exhortations; mais je lui répondis : Adicu, cher Mareus.

» Plus tard, il vint chez moi un tourneur qui se disait aussi prophète. Il me rencontra au moment où je sortais de ma maison, et me dit d'un ton hardi : « Monsieur le docteur, je vous apporte un message de mon père. - Oui est donc ton père? lui dis-ie. - Jésus-Christ, répondit-il. - C'est notre père commun, lui dis-je; que l'a-t-il ordonné de m'annoncer? - Je dois vous annoncer, de la part de mon père, que Dieu est irrité contre le monde. - Qui te l'a dit? - Hier, en sortant par la porte de Koswick, j'ai vu dans l'air un petit nuage de feu ; cela prouve évidemment que Dieu est irrité, » Il me parla encore d'un autre signe, « Au milieu d'un sommeil profond, dit-il, j'ai vu des ivrognes assis à table, qui disaient : Buvons , buvons ; et la main de Dieu était au-dessus d'eux, Soudain l'un d'eux me versa de la bière sur la tête et je m'éveillai. » - Écoute, mon ami, lui dis-je alors, ne plaisante pas ainsi avec le nom et les ordres de Dieu ; et je le réprimandai vivement. Quand il vit dans quelles dispositions j'étais à son égard, il s'en alla tout en colère et murmurant : « Sans doute quiconque ne pense pas comme Luther est un fou. »

» Une autre fois encore, j'eus affaire à un homme des Pays-Bas. Il voulait disputer avec moi jusqu'au

feu inclusivement, disait-il. Quand je vis son iguorance, je lui dis: «Ne vaudrait-il pas mieux goinous disputassions sur quelques canettes de bière?» Ce mot le fâcha, et il s'en alla. Le diablo est un esprit orgueilleux; il ne saurait souffrir qu'on le mèrrise, »

Mattre Stiefel vint à Wittemberg, parla seerètement avec le docteur Luther, et lui montra son opinion en vingt articles, sur le jugement dernier. Il nensait que le jugement aurait lieu le jour de saint Luc. On lui dit de se tenir tranquille et de n'en point parler; ee qui le chagrina fort. « Cher seigneur docteur, dit-il, je m'étonne que vous me défendiez de prêcher eeci, et que vous ne vouliez pas me eroire. Il est cependant sur que je dois en parler, quoique je ne le fasse point volontiers. » Le docteur Luther lui répliqua : « Cher mattre, vous avez bien pu vous taire dix ans sur ce sujet, pendant le règne de la papauté; tenez-vous encore tranquille pour le peu de temps qui reste. - Mais ce matin même, comme je me mettais en marche de bonne heufe, j'ai vu un arc-en-ciel très-beau, et j'ai pensé à la venue du Christ, - Non, il n'y aura point alors d'are-en-ciel; d'un même coup le feu du tonnerre equsumera toute créature. Un fort et puissant son de trompette nous réveillera tous. Ce n'est pas avec le son du chalumeau que l'on se fera entendre sur-le-champ à ceux qui sont dans la tombe, » (1533.)

"Michel Stiefel croit être le septième ange qui annonce le dernier jour; il donne ses livres et ses meubles, comme s'il n'en avait plus besoin.

» Bileas est certainement damné, quoiqu'il ait eu de bien grandes révélations, pas moindres que celles de Daniel; car il embrasse aussi les quatre empires. C'est unterrible exemple pour les orgueilleux. 0h l humilions-nous. »

« Ledoeteur Jeckel est un compagnon de l'espèce de Eisleben (Agricola). Il faisait la cour à ma nièce Anna; mais je lui dis : « Cela ne doit point se faire, dans toute l'éternité! » Et à la petite fille : « Si tu veux l'avoir, ôte-toi pour toujours de devant mes yeux ; je ne veux plus te voir ni l'entendre. »

Le due Henri de Saxe étant venu à Wittenberg, le docteur Martin Luther lui parla deux fois coulte le docteur Jeckel, et exhorta le prince à songer aux maux de l'Église. Jeckel avait préché la doctring suivante: « Fais ce que tu veux, 'crois seulement,' tu seras sauvé. — Il faudrait dire: Quand tu seras rené, et deveuu un nouvel houme, fais alors ce qui se présente à toi... » Un pasteur de Torgau vint se plaindre au docteur Luther de l'insolence et de l'hypocrisie du docteur Jeckel, qui, par ses ruses, avait attiré à lui lous ceux de la nohlesse, du con-

seil, et le prince même. Le docteur l'ayant entendu, frémit, soupira, se tut, et se mit en prière; et le nême jour, il ordonna qu'on exigeât d'Eisfeben (Agriogla), qu'il fit une rétractation publique, ou qu'il fit publiquement confondu.

« Le docteur Luther faisant reproche à Jeckel de cc qu'ayant si peu d'expérience, étant si peu exercé dans la dialectique et la rhétorique, il osait entreprendre de telles choses contre ses mattres et précepteurs , il répondit : « Je dois craindre Dieu plus que mes précepteurs; j'ai un Dieu aussi bien que vous... » Le docteur Jeckel se mit ensuite à table pour souper; il avait l'air sombre; et le docteur Luther se curait les deuts, ainsi que les convives venus de Freyberg. Alors Luther se mit à dire: « Si j'avais rendu la cour aussi pieuse que vous le monde, j'aurais bien travaillé, etc. » Et Jeckel se tenait toujours avec un air sombre, les yeux baissès, montrant, par cette contenance, ce qu'il avait en esprit. Enfin Luther se leva et voulut sortir; Jeckel aurait encore bien voulu s'expliquer et discuter avec lui; mais le docteur ne voulut plus lui parler. »

Des Antinomiens, et particulièrement d'Eisleben (Agricola). - « Alt! combien cela fait mal, quand on perd un bon amí qu'on aimait beaucoup! J'ai cu cet homine-là à ma table; il a été mon bon coinpagnou At rigit avec moi, il ctait gai... et voilà qu'il se met contre moi!... Cela n'est point à souffrir. Rejeter la loi sans laquelle il n'y a ni èglise, ni gouvernement, cela ne s'appelle pas percer le tonneau, mais le défoncer... C'est le moment de combattre... Puis-je le voir s'enorgueillir peudant ma vie, et vouloir gouverner?... Il ne suffit pas qu'il dise, pour s'excuser, qu'il n'a parlé que du docteur Creuziger et de mattre Rocrer. Le Catéchisme, l'Explication du décalogue et la Confession d'Augsbourg, sont miens, et non point à Creuziger ou à Roercr... Il veut enseigner la pénitence par l'amour de la justice. Ainsi, il ne prêche qu'aux hommes justes et pieux la révélation du courroux divin. Il ne prèche pas pour les impies. Cependant saint Paul dit : la loi est donnée aux injustes. En somme, en ôtant la loi, il ôtc aussi l'Évangile; il tire notre croyance du ferme appui de la conscience, pour la "soumettre aux caprices de la chair.

» Qui aurait pensé à la secte des antinomiens?... J'ai surmonté trois cruels orages: Münzer; les saeramentaires et les anabaptistes. Il faudra donc écrire sans fin! Je ne désire pas vivre longtemps, ear il n'y a plus de paix à espérer. » (1538.)

Le docteur Luther ordonna à mattre Ambroise Bernd d'apprendre aux professeurs de l'université à ne point être facțieux, à ne point préparer de schisme, et il défendit que maître Eisleben fût étu doycn... « Dites cela à vos facultistes , et s'ils n'en font rien je précherai contre cux. » (1539.)

Le dernier jour de novembre, Luther était en joie et eu gaieté avec ses cousins, son frère, sa sœur, ct quelques bons amis de Mansfeld. On fit meution de mattre Grickel, et ils le priaient pour lui. Le docteur répondit : « J'ai leun cet homme-là pour non plus fidèle ami; mais il m'a trompé par ses ruses, j'écrirai bientôt coutre lui; qu'il y premu grade; il n'y a en lui aucune pénitence. » (1838.)

" J'ai cu tant de confiance en cet homme-là (Eisleben), que, lorsque j'allai à Smalkalde, en 1537, je lui recommandai ma chaire, mon Église, ma femme, mes enfants, ma maison, tout ce que j'avais de secret."

Le dernier jour de janvier 1859, au soir, le docteur Luther lut les propositions qu'Eisleben allait soutenir contre lui; il y avait mis je ne sais quelles absurdités de Saill et de Jonathas (J'ai mangé un peu de miel et c'est pour cela que je meurs), « Jonathas, dif Luther, c'est maître Eisleben qui mange le miel et prèche l'Évaugile; Sail, c'est Luther... Ah! Eisleben, es-tu done un tel... Oh! Dieu te pardonne tou amertume! »

"Si la loi est aiusi renvoyée de l'Église au couseil, à l'autorité civile, celle-ci dira à son tourseil, sous sommes aussi de flédées chrétiens, la loir ne nous regarde point. Le bourreau finira par en dire autant. Il n'y aura plus que grâce, douceur, et bientôt caprices effrénés et scélératesse. Ainsi commença Münzer."

En 1540, Luther donna un repas auquel assistèrent les principaux membres de l'université. Vers la fin du repas, quand tout le monde fut en belle hunicur, un verre à cercles de couleurs fut apporté. Luther v versa du vin et le vida à la santé des convives. Ceux-ci lui rendirent son salut en vidant le verre chacun à son tour, à la santé de leur hôte, Quand ce fut le tour de mattre Eisleben, Luther lui présenta le verre en disant : « Mon cher , ce qui, dans ce verre, est au-dessus du premier cercle, ce sont les dix commandements ; de là jusqu'an second, c'est le credo; jusqu'au troisième c'est le Pater noster : le catéchisme est au fond, » Puis il le vida lui-même, le fit remplir de nouveau et le donna à mattre Eisleben. Celui-ci n'alla point au delà du premier cercle, il remit le verre sur la table et ne le put regarder sans une espèce d'horreur. Luther le vit, et il dit aux convives : « Je savais bien que mattre Eisleben ne boirait qu'aux Commandements, et qu'il laisserait le credo, le Pater noster et le catéchisme, »

Mattre Jobst étant à la table de Luther, lui montra des propositions d'après lesquelles on ne devait point prêcher la loi, puisque ce n'est pas elle qui nous justifie. Luther s'emporta et dit : « Faut-il que les nòtres commencent de telles choses, même de notre vivant. Ah! combien nous devous honorer mattre Philippe (Melanchton), qui enseigne avec elarfe èt vérité l'usage et l'utilité de la loi. Elle se vérifie, la prophètie du comte Albert de Mansfeld qui m'écrivait : Il y a derrière cette doctrine un Münser. En effet celui qui détruit la doctrine de la loi, détruit en même temps potiticam et acconomiam. Si l'on met la loi en dehors de l'Église, il n'y aura plus de péché reconnu dans le monde : car l'Évangile ne définit et ne punit le péché qu'en recourant à la loi, « (1841.)

« Si, au commencement, j'ai dans ma doctrine parlé et écrit si durement contre la loi, cela est renu de ce que l'Église chrètienne était chargée de superstitions, sous lesquelles Christ était tout à fait obscurci et enterré. Je voulais sauver et affranchir de cette tyrannie de la conscience les âmes pieuses et craignant Dieu. Mais je n'ai jamais rejeté la loi...»

#### CHAPITRE V.

TENTATIONS: REGRETS ET DOUTES DES AMIS, DE LA FEMME;
BOUTES DE LUTHER LUI-MÊME.

Mattre Philippe Melanehton dit un jour la fable uivante à la table du docteur Martin Luther: « Un homme avait pris un petit oiseau, et le petit oiseau aurait bien voulu être libre, et il disait à l'homme: O mon bon ami, lâchemoi, je te montrerai une belle perle qui vaut bien des milliers de florins! Tu me trompes, dit l'homme. Oh non! aic confiance, viens avec moi, je vais te la montrer. L'homme là-che l'oiseau, qui se perche sur un arbre et lui chante: Crede parûm, tua serva, et quæ periére, relinque (Ne te confie pas trop, garde bien le tien, laisse ce qui est perdu sans retour). C'était en effet une belle perle qu'il lut aissait. »

- « Philippe me demandait une fois que je voulusse lui tirer de la Bille une devise, mais telle qu'il ne s'en lassat point. On ne peut rien donner à l'homme dont il ne se lasse. »
- « Si Philippe n'eût pas été si affligé par les tentations, il aurait des idées et des opinions singulières. »

Le paradis de Luther est très-grossier. Il croit y aura aussi des animaux utiles. « Je pense souvent à la vie éternelle et aux joies que l'on doit y trouver, mais je ne puis comprendre à quoi nous y passerons le tenps, car il n'y aura aueun changement, aucuu travail, ni boire, ni manger, ni aflaire; mais

je pense que nous aurons assez d'objets à contempler. Sur cela, Philippe Melanchton dit très-bien : Mattre, montrez-nous le Père; cela nous suffit. »

« Les paysans ne sont pas dignes de tant de fruits que porte la terre. Je remercie plus Notre-Seigneur pour un arbre, que tous les paysans pour tous leurs champs. Ah! domine doctor. dit Melanchton, exceptez-en quelques-uns, tels qu'Adam, Noé, Abraham, Isaac. »

« Le docteur Jonas disait à souper : Ah! comme saint Paul parle magnifiquement de sa mort. Je ne puis pourtant le croire. — Il me semble anssi, dit le docteur Luther, que saint Paul lui-même ne pouvait penser sur cette matière avec autant de force qu'il parlait; moi-même, malheureusement, je ne puis sur cet article croire aussi fortement que procher, parler et écrire, aussi fortement que d'autres gens s'imaginent que je crois. Et il ne serait penitre pas bon que nous fissions tout ce que Dieu commande, car c'en serait fait de sa divinité; il se trouverait menteur, et ne pourrait rester véridique dans ses paroles. »

« Un méchant et horrible livre contre la sainte "
Trinité ayant été publié par l'impression, en 1532,
le docteur Martin Luther dit : « Ces esprits chimèriques ne croient pas que d'autres gens aient eu
aussi des tentations sur cet article. Mais pourquoi
opposer ma peusée à la parole de Dieu ét au SaintEsprit (opponere meam cogitationem verbo Dei, et
spiritui sancto)? Cette opposition ne soutient pas
Pexamen. »

La femme du docteur lui disait: « Seigneur docteur, d'où vient que sous la papauté nous priions si souvent et avec tant de ferveur, tandis qu'aujourd'hui notre prière est tout à fait froide, et nous prions rarement? » Le docteur répondit : « Le diable pousse sans cesse ses serviteurs à pratiquer diligemment son culte. »

Le docteur Martin Luther exhortait sa femme à irre et écouter avec soin la parole de Dieu, partieulièrement le psautier. Elle répondit qu'elle l'écoutait suffisamment, et en lisait chaque jour; qu'elle pourrait même, s'il plaisait Dieu, en répéter beaueoup de choses. Le docteur soupira et dit : \* Ainsi commence le dégoût de la parole de Dieu. C'est le signe d'un mal futur. Il viendra de nouveaux livres, et la sainte Écriture sera niéprisée, jetée dans un coin, et comme on dit : sous la table.

Luther demandait à sa femme si elle aussi eroyait qu'elle fût sainte? Elle s'en étonna, et dit: « Comment puis-je être sainte, je suis une grande pécheresse. » Il dit alors: « Voyez pourtant l'horreur de la doctrine papale, comme elle a blessé les œurs et préoccupié tout l'homme intérieur. Ils ne sont plus capables de rien voir, hors la piété et la sainteté

personnelle et extérieure des œnvres que l'homme même fait pour soi. »

- a Le Paler noster et la foi, me rassurent contre didabe. Ma petite Madeleine et mon petit Jean prient en outre pour moi, ainsi que heaucoup d'autres chrétiens... J'aime ma Gatherine, je l'aime plus que moi-même, car je voudrais mourir plutôt que de lui voir arriver du mal à elle et à ses enfants; J'aime aussi mon Seigneur Jésus-Christ qui, par pure misérieorde, a versé son sang pour moi; mais ma foi devrait être heaucoup plus grande et plus vive. O mon Dieu! ne juge point ton serviteur! >
- « Ce qui ne contribne pas peu à affliger et tenter les cœurs, c'est que Dicu semble capricieux et changeant. Il a donné à Adam des promesses et des cérémonies, et cela a fini avec l'arc-en-ciel et l'arche de Noé. Il a donné à Abraham la circoncision, à Moise des signes miraculeux, à son peuple la loi; mais an Christ, et par le Christ, l'Evangile, qui est considéré comme annulant tout cela. Et voilà que les Tures effacent cettevoix divine, et disent : Votre loi durera bien quelque temps, mais elle finira par « etre changée. » (Luther n'ajoute aucune réflexion.)

#### CHAPITRE VI.

#### LE DIABLE. - TENTATIONS.

- " Une fois, dans notre elottre à Wittemberg, j'ai entendu distinctement le bruit que faisait le diable. Comme je commençais à lire le psautier, après avoir chanté matines, que j'étais assis, que j'étudiais et que j'éerivais pour ma leçon, le diable vint et fit trois fois du bruit derrière mon poèle, comme s'il en eût traîné un boisseau. Enfin, comme il ne voulait point finir, je rassemblai mes petits livres et allai me mettre au lit... Je fentendis encore une nuit au-dessus de ma chambre dans le clottre; mais comme je remarquai que c'était le diable, je n'y fis pas attention et me rendormis."
- « Une jeune filte qui était l'amie du vieil économe à Wittenherg, se trouvant malade, il se présenta à elle une vision comme si c'eui été le Christ sous une forme belle et maguifique; elle y erut et se mit à prier cette figure. On envoya en hâte au cloîfre chereher le docteur Luther. Lorsqu'il est vu la figure, qui n'était qu'un jeu et une singerie du diable, il exhorta la fille à ne pas se laisser duper ainsi. En effet, dés qu'elle eut craché au visage du fantome, le diable disparut, la figure se changea en un grand serpent qui courut à la fille et la mordit à l'oreille, de sorte que le sang coula. Le serpens'évanouit bientôt. Le docteur Luther vit la chose

de ses propres yeux, avec beaucoup d'autres personnes, » (L'éditeur des Conversations ne dit point tenir cette histoire de Luther.)

Un pasteur des environs de Torgau se plaignait à Luther que le diable faisait, la nuit, un bruit, un tumnlte et un renversement extraordinaires dans sa maison, qu'il lui cassait ses pots et sa vaisselle de bois, lui jetait les morceaux à la tête, et riait ensuite. Il faisait ce manège depuis un an, et ni sa femme, ni ses enfants ne voulaient plus rester dans la maison. Luther dit au pasteur : « Cher frère , sois fort dans le Seigneur, ne cède point à ce meurtrier de diable. Si l'on n'a point invité et attiré cet hôte chez soi par ses péchès, on peut lui dire : Ego auctoritate diviná hic sum pater familias et vocatione cœlesti pastor ecclesiæ; mais toi, diable, tu te glisses dans eette maison eonime un voleur et un meurtrier. Pourquoi no restes - tu pas dans le ciel? Oni t'a invité ici? »

Sur une possédée. « Puisque ce diable est un esprit jovial, et qu'il se moque de nous tout à son aise, il nous faut d'abord prier sériensement pour la jeune fille qui sonffre ainsi à eause de nos péchés. Ensuite il faut mépriser eet esprit et s'en rire, mais ne pas aller l'éprouver par des exorcismes et autres choses sérieuses, parce que la superbe diabolique se rit de tout eela. Persévérons dans la prière pour la jeune fille et dans le mépris pour le diable, et, enfin, avec la grâce du Christ, il se retirera. Il scrait bon aussi que les princes voulussent réformer leurs vices, dans lesquels eet esprit malin nous montre qu'il triomphe. Je te prie, puisque c'est une chose digne d'être publiée, de t'informer exactement de toutes les eireonstances; pour écarter toute fraude, assure-toi si les pièces d'or que cette tille avale sont de vraies pièces d'or, et de bon aloi. Car j'ai été jusqu'à présent obsédé de tant de fourberies, de ruses, de machinations, de mensonges, d'artifiecs, que je ne me prête plus aisément à rien croire que je n'aie vu faire et dire.» (3 août 1536.)

« Que ce pasteur n'ait pas la conscience troublée de ce qu'il a enseveli cette femme qui s'était tuée clle-même, si toutefois elle s'est tuée. Je connais beaucoup d'exemples semblables, mais je juge ordinairement que les gens out été tués simplement et immédiatement par le diable, comme un voyageur est tué par un brigand. Car, lorsqu'il est évident que le suicide n'a pu avoir lieu naturellement, quand il s'agit d'une corde, d'une ceinture ou comme dans le eas dont tu me parles) d'un voile pendant et sans nœud, qui ne tuerait pas même une mouche, il faut eroire, selon moi, que c'est le diable qui fascine les hommes et leur fait eroire qu'ils font toute autre chose, par exemple un prière; et ependant le tiable les tue. Néanmoins

le magistrat fait bien de punir avec la même sévérité, de peur que Satan ne prenne courage pour s'introduire. Le monde mérite bien de tels avertissements, puisqu'il épicurise et pense que le démon n'est rien. » (1º décembre 1344.)

- « Satan a voulu tuer notre prieur, en jetant sur Ini un pan de mur. Mais Dieu l'a miraculeusement sauvé. » (4 juillet 1524.)
- « Les fous, les hoiteux, les aveugles, les muets sont des hommes chez qui les démons se sont établis. Les médecins qui traitent ces infirmités, comme áyant des causes naturelles, sont des ignorants qui ne connaissent point toute la pnissance du démon. » (14 juillet 1328.)
- « II y a des lieux dans beaucoup de pays, où abitent les diables. La Prusse a grand nombre de mauvais esprits. En Suisse, non loin de Lucerne, sur une haute montagne, il y a un lacqu'on appelle l'étang de l'hate; le diable y est établi d'une manière terrible. Dans mon pays, il y a un étang situé méme. Si l'on y jette une pierre, il s'étève un grand orage, et tout le pays tremble à l'entour. C'est une habitation de diables qui y sont prisonniers. »
- » Le diable a emporté à Sussen, le jour du vendredi saint, trois écuyers qui s'étaient vonés à lui. » (1538.)

Un jour de grand orage, Luther disait : « C'est le diable qui fait ce temps-là; les vents ne sont autre chose que de bons ou de mauvais esprits. Le diable respire et souffle, »

Denx nobles avaient juré de se tuer l'un l'autre (du temps de Maximilien). Le diable ayant tué 'dex dans son lit avec l'épée de l'autre, le survivant fut amené sur la place publique. On enleva la terre couverte par son ombre, et on le haunit du pays. C'est ce qui s'appelle mors cietifs. Le docteur Grégoire Bruck, chancelier de Saxe, fit ce récit à Luther.

Suivent deux histoires de gens averlis d'avance qu'ils seaient emportés par le diable, et qui, quoi-qu'ils, eussent reçu le saint sacrement, et qu'ils fussent gardés acce des cierges par leurs amis en prières, n'en furent pas moins emportés au jour et à l'heure marqués, « Il a bien crucifié Notre-Seigneur lui-même. Mais, pourvu qu'il n'emporte pas l'Ame, tout va bien. »

«Le diable promène les gens dans leur sommeil de côté et d'autre, de sorte qu'ils font toute choid comme s'ils veillaient. Autrefois les papistes, comme gens superstitieux, disaient que de tels hommes devaient ne pas avoir été bien baptisés, ou qu'ils l'avaient peut-être été par un prêtre ivre. »

« Aux Pays-Bas et en Saxe, un chien monstrueux sent les gens qui doivent monrir, et rôde autour...» a Les moines conduisaient chez eux un possédé. Le diable qui était en lui, dit aux moines : « O mon peuple, que t'ai-je fait! » Popule meus, quid feci tibi? »

On racontait à la table de Luther qu'nn jour, dars une cavalcade de gentishommes, l'un d'eux s'était écrié en piquant des deux : « Au diable le dernier! » Comme il avait deux chevaux, il en lacha un; et celni-ci, restant le dernier, le diable l'emporta avec lui dans les airs. Luther dit à cette occasion : « Il ne faut pas convier Satan à notre table. Il vient sans avoir été prié. Tout est plein de diables autour de nous; nous-mêmes, qui veillous et qui prions journellement, nous avons assez affaire à lui.

« Un vieux curé, faisant un jour sa prière, enmendit derrière lui le diable qui voulait l'en empécher, et qui grognait comme aurait fait tout un troupeau de pores. Le vieux curé, sans se laisser effrayer, se retourna et lui dit: s' Mattre diable, iff l'est bieu advenu ce que tu méritais; tu étais un bel ange, et te voilà maintenant un vilain porec. » Aussitot les grognements cessèrent, car le diable ne peut souffrir qu'on le méprise... La foi le rend' faible comme un enfant. »

« Le diable redoute la parole de Dieu. Il ne la peut mordre; il s'y ébrèche les dents. »

« Un jenne vaurien , sauvage et emporté , huvait un jour avec quelques compagnons dans un caharet. Quand il n'eut plus d'argent, il dit que s'il se trouvait quelqu'un qui lui payât un bon écot, il lui vendrait son âme. Peu après, un homme entra dans le cabarct, se mit à boire avec le vanrien, et lui demanda s'il était véritablement prêt à vendre son âme, Celui-ci répondit hardiment oui, et l'homme lui paya à boire toute la journée. Sur le soir, quand le garçon fut ivre, l'inconnu dit aux autres qui étaient dans le cabaret : " Messieurs, qu'en pensez-vous? si quelqu'un achète un cheval, la selle et la bride ne lui appartiennent-elles pas aussi?» Les assistants s'effrayèrent heaucoup à ces mots, et ne voulnrent d'abord pas répondre, mais comme l'étranger les pressait, ils dirent à la fin : « Oui , la selle et la bride sont aussi à lui. » Aussitot le diable (car c'était lui), saisit le manvais sujet et l'emporta avec lui à travers le plafond, de sorte que l'on n'a jamais su ce qu'il est devenu. »

Une autre fois. Luther raconta l'histoire d'un soldat, qui avait déposé de l'argent chez son hôte. dans le Brandehourg. Cet hôte, quand le soldat lui redenanda son argent, nia d'avoir rien requ. Le soldat furieux se jeta sur lui, et le maltraita, mais le fourbe le fit arrêter par la justice et l'accusa d'avoir violé la paix domestique (hausfriede). Pendant que le soldat était en prison, le diable

vint chez lui et lui dit : « Demain tu seras condamné à mort et exécuté. Si tu me vends ton corps et ton âme, je te délivre, » Le soldat n'y consentit point. Alors le diable lui dit : « Si tu ne veux pas, écoute au moins le conseil que je te donne. Demain, quand tu seras devant les juges, je me tiendrai près de toi, en hoppet bleu avec une plume blanche. Demande alors aux juges qu'ils me laissent plaider ta cause, et je te tirerai de là. Le lendemain, le soldat suivit le conseil du diable, et comme l'hôte persistait à nier, l'avocat en bonnet bleu lui dit : « Mon ami, comment peux-tu ainsi te parjurer? L'argent du soldat se trouve dans ton lit, sous le traversin. Seigneurs échevins, envoyez-v et vous verrez que je dis vrai. " Quand l'hôte entendit cela, il s'écria avec un gros jurement: «Si j'ai reçu l'argent, je veux que le diable m'entève sur l'henre.» Mais les sergents envoyés à l'auberge trouvèrent l'argent à la place indiquée, et l'apportèrent devant de tribunal. Alors l'homme au bonnet bleu dit en ricanant : « Je savais bien que j'aurais l'un des deux, le soldat ou l'aubergiste. » Il tordit le eou à celui-ci et l'emporta dans les airs. - Luther, ayant conté l'histoire, ajouta qu'il n'aimait pas qu'on jurât par le diable, comme faisaient beaucoup de geps, « car, disait-il, le mauvais drôle n'est pas loin; l'on n'a pas besoin de le peindre sur les murs pour qu'il soit présent. »

« Il y avait à Erfurt deux étudiants, dont l'un aimait si fort une jeune fille, qu'il en scrait devenu bientôt fou. L'autre, qui était sorcier, sans que son camarade en sut rien, lui dit : « Si tu promets de ne point lui donner un baiser et de ne point la prendre dans tes bras, je ferai en sorte qu'elle vienne te trouver. Il la fit venir en effet, L'amant, qui était un beau jeune homme, la recut avec tant d'amour, et il lui parlait si vivement, que le sorcier craignait toujours qu'il ne l'embrassat; enfin il ne put se contenir. A l'instant même elle tomba et mourut. Quand ils la virent morte, ils eurent grand' peur, et le sorcier dit : « Employous notre dernière ressource. » Il fit si bien, que le diable la reporta chez elle, et qu'elle continua de faire tout ce qu'elle faisait auparavant dans la maison; mais elle était pâle et ne parlait point. Au bout de trois jours, les parents allérent trouver les théologiens, et leur demandérent ce qu'il fallait faire. A peine ceux-ci eurent-ils parlé fortement à la fille. que le diable se retira d'elle; le cadavre tomba roide avec une grande puanteur. »

- « Le docteur Luc Gauric, le sorcier que vous avez fait venir d'Italie, m'a souvent avoné que son mattre conversait avec le diable. »
- « Le diable peut se changer en homme ou en femme pour tromper, de telle manière qu'on croit

être couché avec une feunne en chair et en os, et qu'il n'en est rien; car, suivant le mot de saint Paul, le diable est bien fort avec les fils de l'impiété. Comme il en résulte souvent des enfants ou des diables, ces exemples sont effrayants et horribles. C'est ainsi que ce qu'on appelle le niz, attire dans l'eau les vierges ou les femmes pour créer des diablotins. Le diable peut aussi dérober des enfants quelquefois dans les six premières semaines de leur maissance, il enlève à leur mère ces pauvres créatures pour en substituer à leur place d'autres, nommés suppositifii. et par les Saxous, kilkropfr.

» Il v a huit ans, i'ai vu et touché moi-même à Dessau un enfant qui n'avait pas de parents, et qui venait du diable. Il avait douze ans, et était tout à fait conformé comme un enfant ordinaire. Il ne faisait que manger, et mangeait autant que quatre paysans on batteurs en grange. Il faisait aussi tous ses besoins. Mais quand on le touchait, il criait comme un possédé; s'il arrivait quelque accident malheureux dans la maison, il s'en réjouissait et riait; si, au contraire, tout allait bien, il pleurait continuellement. Je dis aux princes d'Anhalt avec qui j'étais : Si j'avais à commander ici, je ferais jeter cet enfant dans la Moldau, au risque de m'en faire le meurtrier. Mais l'électeur de Saxe et les princes n'étaient pas de mon opinion. Je leur dis alors de faire prier Dieu dans l'église pour qu'il enlevât le démon. On répéta ces prières tous les jours pendant une année, et après ce temps l'enfant mourut, » Quand le docteur eut raconté cette histoire, quelqu'un lui demanda pourquoi il aurait voulu jeter cet enfant à l'eau. C'est, répondit-il, que les enfants de cette espèce ne sont autre chose, à mon sens, qu'une masse de chair, sans âme. Le diable est bien capable de produire de ces choses; tont ainsi qu'il anéantit les facultés des hommes . quand il les possède corporellement, de manière à leur enlever la raison et à les rendre sourds et aveugles pour quelque temps, de même il habite dans ces masses de chair et est lui-même leur âme. -Il faut que le diable soit bien puissant pour tenir ainsi nos esprits prisonniers. Origêne, ce me semble, n'a pas assez compris cette puissance; autrement il n'aurait point pensé que le diable pourra obtenir grace au Jugement dernier. Quel horrible péché de se révolter ainsi sciemment contre son Dieu, son créateur!

» En Saxe, près de Halberstadt, il y avait un homme qui avait un kilkropff. Cet enfant pouvait equiser sa mère et cinq autres femmes en les tetant, et il dévorait outre cela tout ce qu'on lui présentait. On donna à l'homme le conseil de faire un pêlerinage à Holckelstadt, de vouer son kilkropff à la vierge Marie, et de le faire bereer en eet endroit. L'homme

suivit cet avis, et il emporta son enfant dans un panier; mais, en passant sur un pont, un autre diable, qui était dans la rivière, se mit à erjer: Kilkropf! kilkropf!? L'enfant, qui était dans le panier, et qui n'avait jiamais encore pronoueé un seul mot, répondit: 0h! oh! oh! Le diable de la rivière lui denanda ensuite: 0ù vastu? L'enfant du panier répondit: 1e m'en vais à l'oblestisatd, à notre Mère bien-aimée, pour me faire bereer. Le paysan, trèscurier, jeta l'enfant et le panier dans la rivière; sur quoi les deux diables se mirent à s'envoler ensemble. Ils crièrent: 0h! oh! oh! firent quelques cabrioles l'un par-dessus l'autre et s'évanouirent.

Luther, en sortant un dimanche de l'église du châtean, où il avait prèché, rencontra un landskneeht qui s'adressa à lui, se plaignant des tentations continuelles qu'il avait à essuyer de la part du diable, disant qu'il venait souvent à lui et le menacait de l'enlever dans les airs, Pendant qu'il parlait ainsi, le docteur Pomer, qui passait par ce chemin, s'approcha aussi de lui et aida Luther à le consoler, « Ne désespérez pas, lui disaient-ils, car malgré ees tentations du diable, vous n'êtes point à lui, Notre-Seigneur Jésus-Christ a aussi été tenté par lui, mais il l'a surmonté par la parole de Dieu, Défendez-vous de même par la parole de Dieu et par la prière. Luther ajouta : « Si le diable te tourmente et te menace de t'emmener, réponds-lni : « Je suis à Jésus-Christ qui est mon Seigneur ; c'est en lui que je crois, et c'est auprès de lui que je serai un jour. Il a dit lui-même qu'aucune puissance ne pourra enlever les ebrétiens de sa main. » Pense plutôt à Dieu qui est au ciel qu'au diable, et cesse de t'effrayer de ses ruses. Je sais hien qu'il serait fort aise de t'enlever, mais il ne le peut. Il est comme le voleur qui voudrait hien mettre la main sur le coffre-fort du riche; la volonté ne lui manque pas, mais le pouvoir. De même Dieu ne permettra pas au diable de te faire du mal. Écoute fidèlement la narole divine, prie avec ferveur, travaille, ne sois pas trop souvent seul, et tu verras que Dieu te délivrera de Satan et te conservera dans son troupeau. »

Un jeune ouvrier, maréchal ferrant de son état, prétendait être poursuivi par un spectre à travers toutes les rues de la ville. Luther le fit venir chez lui et l'interrogea en présence de plusieurs personnes doctes. Le jeune homme disait que le spectre qui le poursuivait lui avait reproché comme un sacrilège d'avoir communié sous les deux espèces, et qu'il lui avait dit : « Si tu retournes dans la maison de ton mattre, je te tords le cou. » C'est pourquoi il n'était pas rentré depuis plusieurs jours. Le docteur, après l'avoir beaucoup interrogé, lui dit : « Prends garde, nom ami, de ne pas meutir. Crains

Dieu, écoute sa parole avec attention; retourne chez tou maître, fais ton travait, et si Salan revient dis-lui: « Der veux pas 'Obér: Je n'obériai qu'à Dieu qui m'a appelé à ce métier: je resterai ici à mon travail, et un ange même viendrait, que je ne m'en laisserais nas détourner.»

- u Le doeteur Luther, devenu plus âgé, éprouva peu de tentations de la part des hommes; mais le diable, comme il le reconnatt lui-même, allait promener avec lui dans le dortoir du clottre; il le vexait etle tentait. Il avait un ou deux diables qui l'épiaient, et s'ils ne pouvaient parvenir au cœur, ils saisissaient la tête et la tourmentaient.
- « ... Cela m'est arrivé souvent. Quand je tenáis un couteau dans les mains, il me venait de mauvaises pensées; souvent je ne pouvais prier, et le diable me chassait de la chambre. Car nous autres nous avons afaire aux grands diables qui sont docteurs en théologie. Les Tures et les papistes ont de petits diablotius qui ne sont point théologiens, mais seulement juristes.
- » Je sais, grâce à Dieu, que ma cause est honne et divine; si Christ n'est point dans le ciel et Seigneur du moude, alors unon affaire est mauvaise. Cepeudant le diable me serre souvent desi près dans la dispute, qu'il m'en vient la sueur. Il est éternel lement irrité, je le seus bien, je le comprends. Il couche avec moi plus près que ma Catherine. Il me donne plus de trouble qu'elle de joie... Il me pousse quelquefois: La loi, dit-il, est aussi la parole de Dieu; pourquoi l'opposer toujours à l'Évangile?—
  « Oui, dis-je à mon tour; mais elle est aussi loin de l'Évangile que le ciel l'est de la terre, etc. »
- » Le diable n'est pas, à la vérité, un docteur qui a pris ses grades, mais du reste il est bien savant, bien expérimenté. Il n'a pourtant fait sou métier que depuis six mille ans. Si lé diable est sorti quel-que fois des possédies, lorsqu'il était conjuré par les moines et les prétres papistes, en laissant après lui quelque signe, un carreau eassé, une fenétre brisée, un pan de mur ouvert, c'était pour faire croire aux gens qu'il avait quitté le corps, mais en effet pour posséder l'esprit, pour les confirmer dans leurs su-perstitions. 3

Au mois de janvier 1852, Luther tomha dangereusement malade. Le médéein le erut menae ét ma attaque d'apoplexie. Mélanchton et Rorer, assis près de son lit, ayant parlé de la joie que la nonvelle de as mort causerait sans doute aux papistes, il leur dit avec assurance: « Je ne mourrai pas encore, je le sais certainement. Dieu ne confirmera point à présent l'abominable papisine par ma mort. Il ne voudra point, après celle de Zwingli et d'OEcolampade, accorder aux papistes un nouveau sujet de triomphe. Satan, il est vrai, ne songe qu'à me tuer; il ne me quitte d'un pas. Mais ce n'est pas sa volonté qui s'accomplira : ce sera celle du Seigneur. »

«Ma maladie, qui consiste dans des vertiges et autres chases, n'est point naturelle; ce que je puis prendreou faire ne me sert à rien, quoique j'observe avce soin les conseils de inon aucdecin. »

5. En 1836, il maria à Torgan le duc Philippe de Poméranie à la sœur de l'électeur. Au milieu de la cérémonie, l'anneau nuptial échappa de sa main et ronla par terre. Il ent un mouvement de terreur, mais se rassura aussitoi en disant: « Écoute, diable, cela ne le regarde pas, e est peine perdue, » et il continua de prononcer les paroles de la bénédiction.<sup>28</sup>

à Pendant que le docteur Luther causait à table avec quelques-nus, sa femme sortit et tomba en défaillance. Lorsqu'elle revint à elle, le docteur lui demanda quelles pensées elle avait eues. Elle raconta comme elle avait éprouvé des tentations toutes partienlières qui sont les signes certains de la mort, etqui frappent au cœur plus sòrrement qu'une balle ou une flèche... « Cetui qui éprouve de telles tentations, dit-il, je lui donnerai un bon conseil, c'est de penser à quelque chose de gai, de boire un bon coup, de jouer et de prendre quelque passetemps, ou bien de s'attacher à quelque occupation honorable. Mais le meilleur remêde, c'est de croire en Jésus-Christ. »

« Quand le diable me trouve oisif et que je ne pense point à la parole de Dieu, alors il me fait venir un scrupule, comme si je n'avais pas bien enseigné, comme si c'était moi qui eusse renversé et détruit les autorités, et cansé par ma doctriue tant de seandales et de troubles. Mais quand Je ressaisis, la parole de Dieu, alors J'ai gagné la partie. Je me défends contre le diable et je dis : Qu'importe à Dieu tout le monde, quelque grand qu'il puisse être? Il na établi son Fils seigneur et roi. Si le monde veut le renverse du trône, Dieu le houleversera et le mettra en cendre ; car il dit lui-même : « C'est mon fils, vous devez l'écoulet. » Maintenant, ô rois, appreuez; disciplinez-vous, juges de la terre! (L'erutimint de la Vulgate est mois fort.)

- » Le diable s'efforce surtout de nous arracher du cœur l'article de la rémission des péchés, Quoi! dit-il, cous préchez ce qu'aucun homme n'a enseigné dans tant de siècles! si cela déplaisait à Dieu?...
- » La nuit, quand je me réveille, le diable vient bientot, dispute avec moi et me donne d'étranges pensées, jusqu'à ce que je m'anime et que je lui disc: Baise mon c..! Dieu n'est pas irrité comme tu le dis.
- » Anjourd'hui, comme je m'éveillai. le diable vint, voulut disputer, et il me disait : «Tu es un pécheur.»

— Je répliquai: Dis-moi quelque chose de nouveau, démon, je savais déjà cela... l'ai assez de péchés réels, sans cœux que tu inventes...—Il insistait encore: « Qu'as-tu fait des clottres dans ce monde? » — A quoi je répondis: Que t'importe? Tu vois bien que ton culte sacrilége subsiste toujours. »

Un jour que l'on parlait à souper du sorcier Faust, Luther dit sérieusement: «Le diable u'emploie put contre moi le secours des enchanteurs. S'il pouvait me nuire par là, il l'aurait fait depuis longtemps. Il m'a déjà souvent tenu par la tête; mais il a pourtant fallu qu'il me laissta l'eller. J'ai bien épronvé quel compagnon c'est que le diable; il m'a souvent serré de si près que je ne savais si j'étais mort ou vivant, Quelquéfois il m'a jeté dans le déseppir au point que j'ignorais même s'il y avait un Dieu, et que je doutais complétement de notre cher Seigneur. Mais avec la parole de Dieu, etc.

» Le diable me fait regarder la loi, le péché et la mort. Il me présente cette trinité, et s'en sert pour me tourmenter.

» Le diable nous a juré la mort, mais il mordra dans une noix creuse.

» La tentation de la chair est petite chose; la moindre femme dans la maison peul guérir cet maladie. Eustochia aurait guéri saint Jérôme. Mais Dieu nous garde des grandes tentations qui touehent l'éternité! Alors on ne sait point si Dieu est le diable, on si le diable est Dieu. Ces tentations ne sout point passagéres.

» Si je tombe en pensées qui ne touchent que le monde ou la maison, je prends un psaume on quelques mots de saint Paul, et je dors par-dessus; nais celles qui viénnent du diable me coûtent davanlage; je ne puis m'en tirer qu'avec quelque bonne faree.

» Le grain d'orge a beaucoup à souffrir des hommes 1. D'abord on le jette dans la terre pour qu'il y pourrisse; ensuite, quand il est mur, on le eoupe. on le bat en grange et on le sèche, on le fait cuire pour en tirer de la bière, et le faire avaler aux ivrognes. Le lin est aussi martyr à sa manière. Quand il est mur, on l'arrache, on le rouit, on le sèche, on le bat, on le teille, on le sérance, on le file, on le tisse, on en fabrique de la toile pour en faire des chemises, des sonquenilles, etc. Quand celles-ci sont déchirées, l'on en fait des torchons, ou l'on y met des emplatres pour être appliquées sur les plaies, les abcès; l'on en fait des mèches, ou bien on les vend au papetier qui les broie, les dissout, et en fait du papier. Ce papier sert à écrire, à imprimer, à faire des jeux de cartes ; enfin il est déchiré et em-

1 Voyez la belle ballade anglaise sur le martyre de Barleycorn. plové aux plus vils usages. Ces plantes, ainsi que d'autres créatures qui nous sont très-utiles , out beaucoup à souffrir : les chrétiens bons et pieux ont de même beaucoup à endurer des méchants et des impies.»

- « Quand le diable vient me trouver la nuit, je lui tiens ce discours : Diable, je dois dormir maintenant ; car c'est le commandement et l'ordre de Dien que nous travaillions le jour, et que nous dormions la nuit. S'il m'accuse d'être un péchenr, je lui dis pour lui faire dépit : Sancte Satane, ora pro me! ou bien : Medice, cura te ipsum, »
- « Si vous prêchez çelui qui est tenté, il vous faut tuer Moise et le lapider. Si au contraire il revient à lui et oublie la tentation, qu'on lui préche la loi. Alioani afflicto non est addenda afflictio.
- » ... La meilleure manière de chasser le diable, si on ne peut le faire avec les paroles de la sainte Écriture, c'est de lui adresser des mots piquants et pleins de moquerie, »
- « On pent consoler les gens affligés de tentations en leur donnant à manger et à boire : mais le remède ne réussirait pas pour tous, surtout pour les ieunes gens. Pour moi qui suis vieux, un bon coup pourrait chasser les tentations et me faire dormir un somme. »
- « La meilleure médeeine contre les tentations . c'est de parler d'autre chose, de Marcolphe, d'Eulenspiegel, et d'autres farces de ce genre, etc. -Le diable est un esprit triste, la musique le fait fuir
- Le morceau important qu'on va lire est en quelque sorte le récit de la guerre opiniatre que Satan aurait faite à Luther pendant toute sa vie.
- Préface du docteur Martin Luther, écrite par lui avant sa mort. - « Quiconque lira avec attention l'histoire ecclésiastique, les livres des saints Pères, et particulièrement la Bible, verra elairement que depuis le commencement de l'Église les choses se sont toniours passées de la même manière. Toutes les fois que la Parole s'était fait entendre et que Dien s'était rassemblé un petit troupeau, le diable s'est bien vite aperen de la lumière divine, et s'est mis à siffler, souffler, tempèter de tous les coins. essayant de toutes ses forces s'il pourrait l'éteindre. On avait bean honeher un on deux trans, il en tronvait un autre, soufflait toujours et faisait rage, Il n'y a encore eu aucune fin à cela, et il n'y en n'aura pas jusqu'au jour du Jugement.
- » Je tiens qu'à moi seul (pour ne point parler des anciens) j'ai essuyé plus de vingt ouragans, vingt assauts du diable. D'abord j'ai eu contre moi les papistes. Tout le monde, je erois, sait à peu près combien de tempêtes, de bulles et de livres le diable a láchés, par eux, contre moi, de quelle facon lamen-2. MICHELET.

- table ils m'ont déchiré dévoré, mis à rien. Il est vrai que moi-même je soufflais quelque peu contre eux : mais cela ne servait de rien ; les enragés sonfflaient encore plus, et vomissaient feu et flammes. Il en a été ainsi jusqu'à ce jour saus interruption.
- » J'avais un instant cessé de craindre cette tempête du diable, lorsqu'il se fit jour par un nouveau trou, par Münzer et sa révolte qui faillit m'éteindre la lumière. Le Christ bouche encore ce trou-là. et le voilà qui, par Carlostad, casse des earreaux à ma fenêtre, le voilà qui mugit et tourbillonne, au point de me faire croire qu'il allait emporter lumière, eire et mèche à la fois. Mais Dieu fut en aide à sa panyre lumière; il ne permit point qu'elle fut éteinte. Alors vinrent les sacramentaires et les anahantistes, qui brisèrent nortes et feuètres pour eu finir de cette lumière, et qui la mirent de nouveau dans le plus grand danger. Dieu merei , leur volonté fut trompée également.
- » D'autres encore ont tempété contre les anciens mattres, contre le pape et contre Luther à la fois, tels que Servet, Campanus... Quant à ceux enfin qui ne m'out point assailli publiquement par des livres imprimés, mais dont il m'a fallu essuyer en particulier les écrits et discours remplis de venin, ie ne les mettrai pas ici en ligne de compte. Il me suffit de montrer que i'ai du apprendre par expérience (je n'en voulais pas croire les histoires) que l'Église, pour l'amour de sa chère Parole, de sa bienheureuse lumière, ne peut avoir de repos, mais qu'elle doit attendre incessamment de nonvelles tempétes du diable, comme cela s'est vu depuis le commencement.
- » Et quand je devrais vivre encore cent ans, quand j'anrais apaisé les tempêtes d'autrefois et d'anjourd'hni, quand je pougrais encore apaiser celles qui viendront, je vois clairement que cela ne donnerait pas le repos à nos descendants, aussi longtemps que le diable vivra et régnera. C'est ponrquoi je prie Dieu de m'accorder une petite henre d'état de grâce ; je ne demande pas de rester en vie plus longtemps.
- » Vous qui viendrez après nons, priez Dien aussi avec ferveur, pratiquez assidument sa parole, conservez bien la pauvre chandelle de Dieu; car le diable ne dort ni ne chôme, et il ne monrra pas non plus avant le jugement dernier. Toi et moi, nous mourrons, et quand nous serons morts, lui il n'en restera pas moins tel qu'il a toujours été, toujours tempétant contre l'Évangile...
- » Je le vois de loin qui gonfle ses joues à en devenir tout rouge, qui sonffleet qui fait fureur; mais Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, des le commencement, lui a donné un coup de poing sur cette jone gouffée, le combat maintenant encore, et le

combattra toujours. Il ne peut pas en avoir menti, quand il dit: « Je serai auprès de vous jusqu'à la fin du monde, » et « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église; » et dans saint Jean: « Mes brebis ne périront jamais; personne ne les arrachera de na mait ; net dans saint Mathieu, X: « Tous les cheveux de votre tête sont comptés ; c'est pourquoi ne craignez pas ceux qui fuent le corps. »

« Néanmoins, il nous est commandé de veiller et garder sa lumière tant qu'il est en nous. Il est dit : « Vigitate ; le diable est un lion rugissant qui tourne autour et qui yeut nous dévorer. » Tel il était quand Pierre disait cela , et tel il sera encore jusqu'à la fin du monde... »

(Luther revient ensuite à parler du secours de Dieu sans lequel tous nos efforts seraient vains, et icontinue ainsi:) « Toi et moi nous n'étions rien il y a mille ans, et cependant l'Église a été sauvée sans nous : elle l'a été par celui de qui il est dit Heri et hodié. De même à présent ce n'est pas nous qui conservons l'Église, car nous ne pouvons atteindre le diable qui est dans le pape, les séditieux et les mauvaises gens; elle périrait sous nos yeux, et nous-mêmes avec elle, n'était quelque autre qui conserve tout. Il nous faut laisser faire celui de qui nous lisons: Oui erit, ut hodié...

» C'est une chose lamentable de voir notre orpueil et notre audace après les terribles et honteux
exemples deceux qui, dans teur vanité, avaient eru
que l'Église était bâtic sur eux. Comment a fini ce
dinzer (pour ne parler que de ce temps), lui qui
pensait que l'Église ne pouvait exister s'il n'était là
pour la porter et la gouverner? Et tout récemment
encore, les anahapitistes n'ont-ils pas été pour nous
un avertissement assez terrihle pour nous rappeler
combien un diable plus subtil encore est près de
nous, combien de nos belles pensées sont dangerecuses, et comme il est nécessaire (selon le conseil
d'Isafèl que nous regardions dans nos mains quand
nous ramassons quelque chose, pour voir si c'est
blieu ou une idole, si c'est de l'or ou de l'arrile?

a Mais tous ces avertissements sont perdus ; nous vivons en pleine sécurité. Oui, sans doute le diable set loin de nous; nous n'avons rien de cette chair, qui était même en saint Paul, et dont il ne pouvait se défendre malgré tous ses efforts (Rom. VII). Nous, nous sommes des héros, nous n'avous pas à nous mettre en peine de la chair et de la pensée; nous sommes de purs esprits, nous tenons capités le chair et de diable à la fois, et tout e qui nous vient daus la tête, e'est immanquablement inspiration du Saint-Esprit; aussi cela tourne-t-il si bien à la fin que le cheval et le cavalier se cassentle cou.

» Les papistes, je le sais, me diront ici : « Eh

bien! tu le vois ; c'est toi - même qui te plains des troubles et des séditions? Qui en est cause, si ce n'est toi et ta doctrine? » Voilà le bel artiflec par lequel ils pensent renverser de fond en comble la doctrine de Luther. Il n'importe! Qu'ils calomnient, qu'ils mentent tant qu'ils voudront; il faudra bien qu'ils se taisent. D'après ce grand argument, tous les prophètes auraient été également des hérétiques et des séditieux, car ils furent tenus pour tels par leur propre peuple; comme tels ils furent persécutés, et la plupart mis à mort.

» Jésus-Christ lui-méme, Notre-Seigneur, fut obligé de s'entendre dire par les Juifs, et en particulier par les pontifes, les pharisiens, les scrihes, etc., par ceux qui étaient les plus hauts en pouvoir, qu'il avait le diable en lui, qu'il chassait les diables par d'autres diables, qu'il était un samaritain, le compagnon des publicains et des pécheurs. Il fut même à la fin condamuéa mourir sur lacroix comme blasphémateur et séditieux. « Lequel d'entre les prophètes, disait saint Étienne aux Juifs qui allaient le lapider, lequel vos pères n'ont-ils pas persécuté et tué? Et vous, leurs descendants, vous avez vendu et tué le juste dont ces prophètes avaient annoncé la venue. »

» Les apôtres et les disciples n'ont pas été plus heureux que leur maître; les prédictions qu'il leur avait faites se sont accomplies...

- » S'il en est ainsi, et l'Écriture en fait foi, pourquoi done nous étonner de ce que nous aussi qui dans ces temps terribles, préchons Jésus-Christ et nous reconnaissons pour ses fidèles, nous soyons, à son exemple, persécutés et condamnés comme hérétiques, comme séditieux? Que sommes-nous à côté de ces génies sublimes, éclairés par le Saint-Esprit, ornés de tant de dons admirables, et doués d'une foi si forte?
- » N'ayons done pas honte des calomnies et des outrages dont nos adversaires nous poursuivent. Que tout cela ne nous effraye point. Mais regardons comme notre plus grande gloire de recevoir du monde le même salaire que dels le commencement tous les saints en ont reçu pour leurs fidèles services. Réjouissons nous en Dieu de ce que nous aussi, pauvres pécheurs et gens méprisés, nous avons été jugés dignes de souffrir l'ignominie pour le nom du Christ...
- » Les papistes, avec leur grand argument, resemblent à un homme qui dirait que si Dieu n'avait pas créé de bous anges, il n'y aurait pas cu de diables; car c'est des bons anges que ceux - ci sont venus. De même, Adam accusa Dieu de lui avoir donné une femme, car si Dieu n'avait pascréé Adam et Ève, ils n'auraient pas péché. Il résulterait de ce beau raisonnement que Dieu seul fut pécheur, et

qu'Adam et ses enfants fussent tous purs, pieux et saints.

- « Il est sorti de la doctrine de Luther beaugeaup d'esprits de trouble et de révolte, disent-ils. Dope la doctrine de Luther vient du diable.» Mais saint Jean dit aussi (1, 2): « lls sont sortis d'entre nous, mais lis n'étaient point des notres.» Judas était parni les diseiples de Jésus-Christ; doue (d'après leur argument), Jésus-Christ est un diable. Jamais hérétique n'est sorti d'entre les paiens; ils sont tous venus de la sainte Église chrétienne; l'Église serait done l'ouvrage du diable.
- n II en fut de même de la Bible sous le pape; on l'appelait publiquement un livre d'hérétiques, et on l'accusait de prêter appui aux opinions les plus condamnaliles. Encore aujourd'hui ils crient: «L'Égise, el'Egise, contre et par-dessus la Bible ln Emser, l'homme sage, ne sut même trop dire s'il était bon que la Bible fût traduite en allemand; peut-être nesavait-il pas non plus s'il était bon que le det été; jamais écrite en hébreu, en greco ue n latin; elle et l'Égise ne sont pas en bon accord.
- » Si done la Bible, le livre et la parole du Saint-Espril, a de telles eboses à endurer d'eux, pourquoi nous, ne supporterions-nous pas, à plus forte raison, qu'ils nous imputent toutes les hérésies et les séditions qui éclatent? L'araignée tire son poison de la belle et aimable rose, où l'abeille ne trouve que miel; est-ce la faute de la fleur, si son miel devient du poison dans l'araignée?
- " C'est, comme dit le proverbe : « Chien qu'on veut battre a mangé du cuir. » ou comme dit finement Ésope: «La brebisque le loup veut manger a troublé l'eau, quoiqu'elle soit au bas du courant.» Eux, qui ont rempli l'Église d'erreur et de sang, de mensonge et de meurtre, ce ne sont pas eux qui out troublé l'eau. Nous, nous résistons aux séditions et aux erreurs des hérétiques, et c'est nous qui l'avons troublée. Eh bien ! loup, mange, mange, mon ami, et qu'un os te reste au travers du gosier... Ils ne peuvent faire autrement; tel est le monde et son Dieu. S'ils out appelé Belzébut le mattre de la maison, traiteront-ils mieux les serviteurs? Et si la sainte Éeriture est appelée un livre d'hérétiques, comment nos livres pourraient-ils être honorés? Le Dieu vivant est notre juge à nous tous; il mettra un jour tout cela au clair, si nous devons en eroire ee livre d'hérétiques, qu'on appelle la sainte Écriture, qui tant de fois en a témoigné.
- » Veuille Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé et le gardien de nos âmes qu'il a rachetées par son sang précieux, couserver son petit troupeau fidèle à sa sainte parole, afin qu'il augmente et croisse en grâce, en lumière, en foi. Puisse-t-il daigner le soutenir contre les tentations de Satan et du

monde, et prendre enfin en pitté ses gémissements profonds el l'attentepleine d'angoisses dans laquelle il soupire vers l'heureux jour de la glorieuse venue de son Sauveur, en sorte que les fureurs et les morsures meurtrières des serpents eessent enfin, et que pour les enfants de Dieu commence la révélation de la liberté et béatitude qu'ils espèrent et qu'ils attendent en patience. Amen. Amen.»

#### CHAPITRE VII.

MALADIES. — DÉSIR DE LA MORT ET DU JUGEMENT. — MORT. 1546.

- « Le mal de dents et le mal d'oreilles sont bien eruels; J'aimerais mieux la peste et le mal français. Lorsque J'étais à Cobourg, en 1530, jesouffrais d'un bruît et d'un sifflement dans les oreilles : c'était comme du vent qui mesortait de la tête... Le diable est pour quelque chose là dedans.
- » Il faut manger et boire du vin quand on est malade. » Il se traita ainsi à Smalkalde, en 1537.
- Un homme se plaignait de la gale; Luther lui dit: « Je voudrais bien changer avec vous; je vous donnerais dix florins d'erteur. Vous ne savez pas combien c'est une chose pénible que le vertige. Aujourd'hui je ne puis lire de suite une lettre entière, pas même deux ou trois lignes du Psautier. Le bourdonnement recommence dans les oreilles, au opoint que souvent je suis près de tomber sur mon bane. La gale, au coudraire, est chose utile, etc.»
- Après avoir préché à Smalkalde, et diné ensuite, il éprouva les douleurs de la pierre, et pria avec ardeur: « O mon Dieu, mon seigneur Jésus I tu sais avec quel zèle J'ai enseigné la parole. St est projorià nominis tui, viens à mon secours; sinon, ferme-moi les yeux. Ego moriar intimicus inimicis tuis. Je meurs dans la baine de ce scélérat de pape, qui s'est élevé au-dessus d'u Christ. » Et il composa à l'instant, sur ce sujet, quatre vers lation, sur ce sujet, quatre vers lation.
- , « Ma tèté est si variable et si faible que je ne puis rien écrire ni lire, surtout à jeun. » (9 février 1543. Voyez aussi le 16 août.)
- « Je suis faible et fatigué de vivre, et je songe à dire adieu au monde, qui est maintenant tout au malin. Que le Seigneur in accorde une bonne heure et un heureux passage. Amen, » (14 mars.)
- A Amsdorf. « Je t'écris après souper, car à jeun je ne puis sans danger jeter les yeux sur un livre; je m'étonne fort de cette maladie, et ne sais si c'est un soufflet de Satan ou si ce n'est que faiblesse de nature. » (18 août 1845.)
  - « Je erois que ma véritable maladie, e'est la vicil-

lesse, ensuite la violence des travaux et des pensées, mais surfout les coups de Satan; c'est ce dont toute la médecine du monde ne me guérira pas. » (7 novembre 1843.)

A Spalatin. — Le l'avoue que, dans toute na ive et dans toutes les affaires de l'Évangile, je n'ai jamais eu d'année plus troublée que celle qui vient de finir. J'ai une terrible affaire avec les juristes, au sujet des mariages elandestins; ceux que j'avais eru devoir étre de fidèles amis de l'Évangile, je trouve en eux des ennemis eruels. Penses-tu que ce ne soit pas pour moi un supplice, je te le demande, mon eler Spalatin? » (50 janvier 1344.)

« Je suis paresseux, fatigué, froid, c'est-à-dire vieux et inutile. J'ai achevé ma ronte; reste sculement que le Seigneur me réunisse à mes pères, et rende à la pourriture et aux vers ec qui leur apparient. Me void à rassasié de vie, si cela peut s'appeler de la vie. Prie pour moi, afin que l'heure de mon passage soit agréable à Dieu, et à moi salutaire. Je ne m'occupe plus de l'Empereur et de l'Empire, que pour les recommander à Dieu dans mes prières. Le monde me semble être venu à sa dernière heure et avoir vieilli comme un vétement, selon l'expression du psalmiste; voici l'heure qu'il en faut changer. » (8 décembre 1343.)

« Si j'avais su au commencement que les bommes fussent si ennemis de la parole de Dien, je me serais tu certainement et tenu tranquille. J'imaginais qu'ils ne péchaient que par ignorance. »

Il disait une fois : « La noblesse, les hourgeois, les paysans, je dirais presque tout homme, pensent connaître beaucoup mieux l'Évanglie que le docteur Luther ou que saint Paul même. Ils méprisent les pasteurs, ou plutôt le Seigneur et Maître des pasteurs...

» Les nobles veulent gouverner, et cependant ils ne peuvent rien comprendre. Le pape sait et peut gouverner par le fait. Le plus petit papiste est plus eapable de gouverner que dix des nobles qui sont à la cour, ne leur en déplaise.

On disait un jour à Luther que, dans l'évéehé de Wurtzbourg, il y avait six cents riches cures glot taient vacantes. — «Il ne résultera rien de bon de tout cela, dit-il. Il en sera de même chez nous, si nous continuons de mépriser la parole de Dieu et ses serviteurs... Si je voulais devenir riche, je n'aurais qu'à ne point précher... Les visiteurs ecclésiastiques demandaient aux paysaus pourquoi ils ne voulaient point nourrir leurs pasteurs? eux qui pourtant entretenaient des gardeurs de vaches et de pores. «Oh! répondirent-ils, nous avons besoin d'un berger; nous ne pourrions pas nous en passer.» Ils croyaient pauvoir se passer de pasteurs. «

Luther prêcha dans sa maison, pour ses enfants

et tous les siens, le dimanche, pendant six mois, mais il ne préchait point dans l'église. « Je le fais, dit-il au docteur Jonas, pour acquitler me conscience et reuplir mon devoir de père de famille. Mais je sais et je vois bien que la parole de Dieu ne sera pas plus considérée ici que dans l'église.

» C'est vous qui prêcherez après moi, doeteur Jonas, songez-y et acquittez-vous-en hien. »

Il sortit un jour de l'église, indigné de ce que l'on causait, (1343.)

Le 16 février 1346, Luther disait qu'Aristote n'avait écrit aucun meilleur livre que le cinquième des Ethica; qu'il y donnait ettle belle définition: Quod justitia sit virtus consistens in mediocritate, pro ut sapiens eam determinat. [Cet éloge de la modération est très-remarquable dans la dernière année de Luther.]

Le chancelier du comte de Mansfeld, qui revenait de la diète de Francfort, dit à la table de Luther. à Eisleben, que l'Empereur et le pape procédaient brusquement contre l'évêque de Cologne, Herman, et songeaient à le chasser de son électorat. Alors il parla ainsi : « Ils ont perdu la partie : ils ne peuvent rien faire contre nous avec la narole de Dieu et la sainte Écriture; ergo rolunt sapientià, violentià, astutià, practicà, dolo, vi et armis pugnare. Que dit à ecla notre Seigneur? Il voit bien qu'il est un pauvre écolier, et il dit : Ou'allous-nous devenir mon fils et moi?... Pour moi, quand ils me tueraient, il faut auparavant qu'ils mangent ce que... J'ai un grand avantage; mon seigneur s'appelle Schefflemini; e'est lui qui dit : Ego suscitabo ros in novissimo die; et il dira alors : Docteur Martin, docteur Jonas, seigueur Michel Cœlius, venez à moi; et il vous nommera tous par vos noms, comme le Seigneur Christ dit dans saint Jean : Et vocat eos nominatim. Eh bien! sovez done sans peur.

» Dieua un beau jeu de eartes qui n'est composé que de rois, de princes, etc. Il bat les eartes, par exemple le papeavec Luther; et ensuite il fait comme les enfants, qui, après avoir tenu quelque temps les eartes en vain, se lassent du jeu, et les jettent sous la table.

« Le monde est comme un paysan ivre. Si on le remet en selle d'un côté, il tombe de l'autre. On ne peut le secourir de quelque façon qu'on s'y prenue. Le monde veut appartenir au diable. »

Luther disait sonvent que s'il mourait dans son lit, ce serait une grande honte pour le pape. "Vous tous, pape, diable, rois, princes et seigneurs, vous devez être ennemis de Luther, et cependant vous ne pouvez lui faire mal. Il "ne a pas été de même pour Jean Huss. Je tiens que depuis cent ans, il n'y a pas eu un homme que le monde bair plus que monde Je suis aussi ennemi du monde; je ne sais rien (n. Je suis aussi ennemi du monde; je ne sais rien (n. totà vità à quoi j'aic plaisir; je suis tout à fait fatigué de vivre. Que notre Seigneur vienne doire vite, et n'emmène. Qu'il vienne surtout avec son jugement dernier, je tendrai le out; qu'il lance le tonnerre et que je repose...» Ensuite, il se console de l'ingratitude du monde, par l'exemple de Moïse, de Sanuel, de saint Paul, du Christ.

Un des convives dit que si le monde subsistait cinquante ans, il viendrait encore bien des choses. Luther répondit : « A Dieu ne plaise! ce serait pis que par le passé. Il s'élèverait encore bien des sectes qui sont aujourd'hoi eachées dans le œur des hommes. Vienne done le Scigneur! qu'il coupeeourt à tout cela avesté jugement dernier; car il n'y a plus d'amélioration.

» Il fera si mauvais à vivre sur la terre, que l'on eriera de tous les coins du monde: Bon Dieul viens avec le jugement dernier. » Et comme il tenait en main un chapelet d'agates blanches, il ajouta : « O Dieu! veuille que ce jour vienne bientôt. Je mangerais aujourd'hui ce ebapelet pour que ce fût demain. »

On parlait à sa table, des éclipses et de leur peu d'influence sur la mort des rois et des grands. Le docteur répondit : « Il est vrai, les éclipses ne veulent plus produire d'effet; je pense que notre Seigneur en viendra bientôt aux effets véritables, et que le Jugement en finira bientôt avec tout cela. C'est ee que je révais l'autre jour, comme je m'étais mis à dormir après midi, et je disais déjà : In pace in id ipsum requiescam seu dormiam. Il faut bien que le Jugement arrive ; car, que l'église papale se réforme, e'est chose imposible; le Turc et les juifs ne se corrigeront pas non plus. Il n'y a aucune amélioration dans l'Empire; voilà maintenant trente ans qu'on assemble toujours les diètes sans décider rien... Je pense souvent, quand je réfléchis en me promenant, à ce que je dois demander dans mes prières pour la diête. L'évêque de Mayence ne vaut rien, le pape est perdu. Je ne vois d'autre remêde que de dire : Notre Père, que votre règne arrive!

» Pauvres gens que nous sommes! nous ne gagnons notre pain que par nos péchés. Jusqu'à sept ans, nous ne faisons rien que manger, boire, jouer et dormir. De là jusqu'à vingt et un ans, nous allons aux écoles trois ou quatre heures par jour; nous suivons nos caprices, nous courons, nous allons boire. C'est alors seulement que nous commengons à travailler. Vers la cinquantaine, nous avons fini, nous retlevenons enfants. Ajoutez que nous dormons la moitié de notre vie. Fi de nous! sur notre vie, nous ne donnons pas même la dlime à Dieu;

Il semble qu'on retrouve ces tristes pensées dans le beau portrait de Luther mort, qui se trouve dans la

et nous croirions avec nos bonnes œuvres mériter le ciel! Qu'ai-je fait, moi? J'ai babillé deux heures, mangé pendant trois, restéoisif pendant quatre. Ah! Domine, ne intres in judicium cum serco luo. »

Après avoir détaillé toutes ses sonffrances à Melaneltion : « Plaisé Éthrist d'enlever mon âme dans la paix du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis prêt et désireux de partir. J'ai vécu et achevé la course que Dieu m'avait marquée... Que mon âme fatignée de si longne route, monte maintenant au cicl. » (18 avril 1841.)

« Je n'ai pas le temps de beaucoup écrire, mon cher Probst, car je suis accablé par l'âge et les fatigues, all, kall, ungestall, comme on dit; cenendant le repos ne m'est pas encore permis, obsédé comme je le suis par tant de raisons, taut de nécessités d'écrire. J'en sais plus que toi sur les fatalités de ce siècle. Le monde menace ruine : cela est certain, tant le diable se déchaine, tant le monde s'abrutit. Il ne reste qu'une seule consolation, c'est que ce jour est proche. On est rassassié de la narole de Dicu, le monde en preud un singulier dégout. Il s'élève moins de faux prophètes. Pourquei susciterait-on de nouvelles hérésies, quand ou a pour la parole un mépris épieurien? L'Allemagne a été, et elle ne sera jamais ce qu'elle a été. La noblesse ne peuse qu'à demander, les villes ne songent qu'à elles-mêmes (et avec raison); voilà le royaume divisé avec soi-même, qui a dù tenir tête à cette armée de démons déchaînée dans l'armée turque. Nous ne nous soucions gnère de savoir si Dieu est pour nous ou contre nous; nous devous triompher par notre propre force des Tures et des démons, et de Dieu et de toutes choses. Tant est grande la confiance et la sécurité insensées de l'Allemagne expirante! Et eependant nous autres que ferons-nous jei? Les plaintes sont vaines, les pleurs sont vains. Il ne vous reste qu'à dire cette prière : Que ta volonté soit faite. » (26 mars 1542. 1)

« Ie sois chez tout le monde une eupidité indomptable, et c'est un des signes qui me persuade que le dernier jour est proche; il semble que le monde dans sa vieillesse et son dernier paroxysme, tombe en délire, comme il arrive quelquefois aux mourants. » (8 mars 1344.)

« Je crois que nous sommes cette trompette suprème qui prépare et devance la venue du Christ. Álnsi, quelque faibles que nous soyons, quelque petit son que nous fassions entendre devant le monde, nous sonnons fort dans l'assemblée des anges du ciel, qui reprendront après nous et se chargeront d'achever. Amen. » (6 août 1545.)

collection du libraire Zimmer à Heidelberg; ee portrait exprime aussi la continuation d'un long effort. "Dans les dernières années de sa vie, ses ennemis répandirent plusieurs fois le bruit de sa mort. Ils y ajoulèrent les circonstances les plus extraordinaires et les plus tragiques. Pour les réfuter, Lather fit imprimer en 1343, en allemand et en italien, un écrit initulé: Mensonges des Welches sur la mort du docteur Martin Luther.

- « Je l'ai dit d'avance au docteur Pomer : cetui qui après ma mort méprisera l'autorité de cette école et de cette église, celui-là sera un hérétique et un pervers. Car c'est d'abord iei que Dieu a purifié sa parole et l'a de nouveau révélée... Qui pouvait quelque chose, il y a vingt-cinq ans? Qui était de mon côté, il y a vingt et un ans?
- » Je compte souvent et j'approche de plus en plus des quarante années au bout desquelles, je pense, tout ecei doit prendre fin. Saint Paul n'a préché que quarante ans. De même le prophète Jérémie et saint Augustin. El torsque furent écoulées les quarante années pendant lesquelles on avait préché la parole de Dieu, elle a esseé de se faire entendre, et une grande calamité est venue ensuite.»

La vieille électrice, à la table de laquelle il se trouvait, lui souhaitait quarante ans de vie, « Je ne voudrais point du paradis, dit-il, à eondition de vivre quarante ans... Je ne consulte pas les médecins. Ils ont arrangé que je devais vivre encore un an; je ne veux point rendre ma vie triste, mais, au nom de Dieu, manger et boire ee qu'il me platt.

» Je voudrais que nos adversaires me tuassent, car ma mort serait plus utile à l'Église que ma vie.»

16 février 1546. Comme on parlait beaucoup de mort et de maladie à la table de Luther, pendant son dernier voyage à Eisleben, il dit: «Si je retourne à Wittemberg, je me mettrai dans la bière et je donnerai à manger aux vers un doeteur bien gras.» Deux jours après il mourut à Eisleben.

Impromptu de Luther sur la fragilité de la vie.

Dat vitrum vitro Jonæ (vitrum ipse) Lutherus, Se similem ut fragili noscat uterque vitro.

Nous laissons ees vers en latin, ils auraient perdu leur mérite dans une traduction.

Billet écrit par Luther à Eisleben, deux jours avant sa mort : « Personne ne comprendra Virgile dans les Bucoliques, s'il n'a été cinq ans pasteur.

- » Personne ne comprendra Virgile dans les Géorgiques, s'il n'a été eing ans laboureur.
- » Personne ne peut comprendre Cicéron dans ses Lettres, s'il n'a été durant vingt ans mélé aux affaires d'un grand État.
- » Que personne ne eroie avoir assez goûté des saintes Écritures, s'il n'a pendant cent années

gouverné les églises, avec les prophètes Élie et Élisée, avec Jean-Baptiste, Christ et les apôtres.

- » Hanc tu ne divinam Eneida tenta,
- " Sed vestigia pronus adora.
- » Nous sommes de pauvres mendiants. Hoc est verum; 16 februarii, anno 1546. »

Prédiction du révérend père le docteur Martin Luther, écrite de sa propre main, et trouvée après sa mort dans sa bibliothèque, par ceux que le trésillustre électeur de Saxe, Jean-Frédérie ler, avait chargé de la fouiller.

« Le temps est arrivé auquel, selon l'aneienne prédiction, doivent venir après la révélation de l'Antechrist, des hommes qui vivraient sans Dieu, chaeun selon ses désirs et ses illusions. Le pape était un dieu au-dessus de Dieu, et maintenant tous veulent se passer de Dieu, surtout les papistes. Les nôtres, maintenant qu'ils sont libres des lois du pape, veulent eneore l'être de la loi de Dieu, ne suivre que des mobiles politiques, et ne les suivre eneore que selon leurs caprices. - Nous nous figurons qu'ils sont bien loin eeux dont on a prédit de telles ehoses; ils ne sont autres que nous-mêmes. - Il y en a parmi eeux - ei qui, désirant le jour de l'homme, ont commencé à chasser de l'Église le décalogue et la loi. Parmi eux se trouvent mattre Eisleben (Agricola), contre lequel, etc. - Je ne suis pas inquiet des papistes; ils flattent le pape par haine pour nous, et pour devenir puissants, jusqu'à ce qu'ils soient formidables au pauvre pape... Je sens une grande consolation, quand je vois les adulateurs du pape lui tendre des embûches plus terribles que moi-même, qui suis son ennemi déelaré. Il en est de même chez nous : les nôtres me donnent plus d'affaires et de périls que toute la papauté, qui désormais ne pourra rien contre nous, Tant il est vrai que si un empire doit se détruire . e'est plutôt par ses propres forces. Celui de Rome

Mole ruit suă...

... Corpus magnum populumque potentem In sua victrici conversum viscera dextră. »

Vers la fin de sa vie, Luther prit en dégoût le séjour de Wittemberg. Il écrivit à sa femme, en juillet 1848, de Leipsick où il se trouvait : « Grâce et paix, chère Catherine! Notre Jean te raeontera comment nous somnes arrivès. Ernst de Schonfeld nous a très-bien reçus à Lobnitz, et notre ami Scherle encore mieux ici. Je voudrais bien m'arranger de manière à ne plus avoir besoin de roturner à Wittemberg. Mon cœur s'est refroidi pour cette ville, et je n'aime plus à y rester. Je voudrais que tu vendisses la petite maison, a vec la cour et le jardin; je rendrais à mon graeieux

seigneur la grande maison dont il m'a fait présent, et nous nous établirions à Zeilsdorf. Avec ce que ie recois nour salaire, nous pourrions mettre notre terre en bon état, car je pense bien que mon seigneur ne refusera pas de me le continuer, du moins pour cette année, que je crois fermement devoir être la dernière de ma vie. Wittemberg est devenu une véritable Sodome, et je ne veux pas y retourner. Après-demain je me rendrai à Mersebourg, où le comte George m'a vivement prié de venir. J'aimerais mieux passer ainsi ma vie sur les grandes routes, ou à mendier mon pain, que de tourmenter mes pauvres derniers jours par la vue des scandales de Wittemberg, où toutes mes peines et toutes mes sueurs sont perdues. Tu peux faire savoir eeci à Philippe et à Pomer, que je prie de bénir la ville en mon nom. Pour moi, je ne peux plus y vivre. »

Il ne fallut rien moins que les instantes prières de ses amis, de toute l'académie et de l'électeur, pour le faire renoncer à cette résolution. Il revint à Wittemberg le 18 août.

Luther ne put mourir tranquille; ses derniers jours furent employés à la tâche pénible de réconcilier les comtes de Mansfeld, dont il était né le sujet. « Huit jours de plus ou de moins, écrit-il au comte Albrecht, en lui promettant de se rendre à Eisleben, huit jours de plus ou de moins ne m'arrêteront pas, quoique je sois bien occupé d'ailleurs. Je pourrai me coucher dans le cercueil avec joie, quand j'aurai vu auparavant mes chers seigneursse réconcilier et redevenir amis. » (6 décembre 1848.)

- (De Eisleben.) « A la très-sacante et très-proonde dame Catherine Luther, ma gracieuse épouse. Chère Catherine! nous sommes hien tourmentés ici, et nous ne serions pas fàchés de pouvoir retourner chez nous. Cependant il nous faudra, je peuse, rester encore une huitaine de jours. Tu peux dire à mattre Philippe qu'il ne fera pas mal de corriger sa positile sur l'Évangile, car, en l'écrivant, il ne savait guère pourquoi le Seigneur, Aus l'Évangile, appelle les richesses des épines. C'est ici l'école où l'on apprend ces choses. La sainte Écriture menace partout les épines du feu éternel, cela m'effraye et me rend de la patience, car je dois faire tous mes efforts, Dieu aidant, pour mener la chose à bonne fin... » (6 Février 1346.)
- « A la gracieuse dame Catherine Luther, ma chère épouse, qui se tourmente beaucoup trop, Grâce et paix dans le Seigneur. Chère Catherine! tu devrais lire saint Jean et ce que le Catéchisme dit de la confiance que nous devons avoir en Dieu. Tu te tourmentes vraiment comme si Dieu n'était pas tout-puissant, et qu'il ne pût produire de nouveaux docteurs Martin par dixaines, si l'ancien se noyait dans la Saale ou périssait d'une utre ma-

nière. J'ai Quelqu'un qui a soin de moi, mieux que toi et les anges vous ne pourriez jamais faire. Il est assis à la droite du Père tout-puissant. Tranquillise-toi donc. Amen... J'avais aujourd'hui l'intention de partir in ird med; mais le malheur où je vois mon pays natal, m'a encore retenu. Le croirais-tu? je suis devenu légiste. Cependant cela ne servira pas à grand'chose. Il vaudrait mieux qu'ils me laissassent théologien. Il serait grand besoin pour eux d'humilier leur superbe. Ils parlent et agissent comme s'ils étaient des dieux, mais je crains bien qu'ils ne deviennent des diables, s'ils continuent ainsi. Lucifer aussi a été précipité par son orgueil, etc... Fais voir cette lettre à Philippe, je n'ai pas eu le temps de lui écrire séparément. (7 février 1546.)

" A ma douce et chère épouse, Catherine Luther de Bora. Grace et paix dans le Seigneur. Chère Catherine! Nous espérons retourner chez vous cette semaine, si Dieu le veut. Il a montré la puissans de sa grâce dans cette affaire. Les seigneurs se sout accordés sur tous les points, à l'exception de deux ou trois, entre autres sur la réconciliationdes deux frères, les comtes Gebhard et Albrecht. Je dituerai aujourd'hui avec cux et je tâcherai de les faire redevenir frères. Ils ont écrit l'un contre l'autre avec beaucoup d'amertume, et ne se sont encore rien dit pendant les conférences.—Du reste, nos jeunes seigneurs sont pleins de gaieté; ils vont en traineaux avec les dames, et fout sonner les clochettes de leurs chevaux. Dieu a exaucé nos prières.

» Je l'envoie des truites, dont la comtesse Albreeht m'a fait présent. Cette dame est bien heureusse de voir renaître la paix dans sa famille... Le bruit court iei que l'Empereur s'avance vers la Westphalie, et que le Français enrole des landsknechts, de même que la landgrave, etc. Laissonsles dire et forger des nouvelles: nous attendrons ce que Dieu voudra faire. Je te recommande à sa protection. — Martin Lurusa. » (14 février 1846.)

Luthér était arrivé le 38 janvier à Eisleben, et quoique déjà malade, il assista aux conférences jusqu'au 17 février. Il précha aussi quatre fois, et révisa le réglement ecclésiastique du comié de dansfeld. Le 17, il fut si malade que les comtes le prièrent de ne pas sortir. Au souper, il parla beaucoup de sa mort prochaine, et quelqu'un lui ayant demandé si nous nous reconnaîtrions les uns les autres dans l'autre monde, il répondit qu'il le pensait. En rentrant dans sa chambre avec mattre Colius et ses deux fils, il s'approcha de la croisée et y resta longtemps en prières. Ensuite il dit à Aurifaber qui venait d'arriver : « Je me sgns-bien faible, et mes douleurs augmentent. » On lui donna un médicament, et on têta de le réchauffer par

des frictions. Il adressa quelques mots au comte Albrecht, qui était venu aussi, et se mit sur un lit de repos en disant : « Si je pouvais seulement sommeiller une petite demi-heure, je crois que cela me soulagerait. » Il s'endormit en effet, et ne se réveilla qu'une heure et demie après, vers onze heures. En se réveillant, il dit aux assistants : « Vous voilà encore assis à côté de moi, ne voulezvous pas aller reposer vous-mêmes? » Il se remit alors à prier, et dit avec ferveur : In manus tuas commendo spiritum meum; redemisti me, Domine, Deus veritatis. Il dit aussi aux assistants : « Priez tous, mes amis, pour l'Évangile de Notre-Seigneur, pour que son règne s'étende, car le eoueile de Trente et le pape le menacent grandement.» Il dormit ensuite jusque vers une heure, et quand il se réveilla, le docteur Jonas lui demanda comment il se trouvait. « O mon Dieu, répondit-il, je me sens bien mal. Mon cher Jonas, je pense que je resterai ici, à Eisleben, où je suis né, » Il marcha pourtant un peu dans la chambre et se remit sur son lit de repos, où on le couvrit de coussins. Deux médecins et le comte avec sa femme arrivèrent ensuite. Luther leur dit : « Je meurs, je resterai ici, à Eisleben;» et le docteur Jonas lui ayant exprimé l'espoir que la transpiration le soulagerait peut-être, il répondit: « Non, eher Jonas, e'est une sueur froide et sèche, le mal augmente. » Il se remit alors à prier, et dit : « O mon père! Dieu de Notre-Seigneur Jésus-Christ, toi le père de toute consolatiou, je te remercie de m'avoir révélé ton fils bien-aimé, en qui je erois, que j'ai préché et recounu, que j'ai aimé et célébré, et que le pape et les impies persécutent. Je te recommande mon âme, ò mon Seigneur Jésus-Christ! Je quitterai ce corps terrestre, je vais être enlevé de cette vie, mais je sais que je resterai éternellement auprès de toi. » Il · répéta encore trois fois : In manus tuas commendo spiritum meum; redemisti me, Domine veritatis. Soudain il ferma les yeux, et tomba évanoui. Le comte Albrecht et sa femme, ainsi que les médeeins, lui prodiguèrent leurs secours pour le rendre à la vie. Ils n'y parvinrent qu'avec peine. Le docteur Jonas lui dit alors : « Révèrend père, mourezvous avec constance dans la foi que vous avez enseignée? » Il répondit par un out distinct, et se rendormit. Bientôt il pâlit, devint froid, respira encore une fois profondément, et mourut.

Son corps fut transféré, dans un cercucil d'étain, à Wittemberg, où il fut inhumé le 22 février avec les plus grands honneurs. Il repose dans l'église du château, au pied de la chaire. (Ukert, I, p. 327, sqq. Extrait de la relation de Jonas et de Cælius.)

Testament de Luther, daté du 6 janvier 1342.

— Je soussigné, Martin Luther, docteur, recon-

nais avoir, par les présentes, donné comme douaire à ma chère et fidèle épouse Catherine, pour qu'elle en jouisse toute sa vie, comme bon lui semblera : la terre de Zeilsdorf, telle que je l'ai achetée et fait disposer depuis; la maison Brun, que j'ai achetée sous le nom de Wolf; les gobelets et autres choses précieuses, telles que bagues, chaînes, médailles en or et en argent, de la valeur de mille florine suviron.

» J'ai fait ceci, premièrement, parce qu'elle a toujours été ma pieuse et fidèle épouse, qui m'a aimé tendrement, et qui, par la bénédiction du ciel, m'a donné et élevé cinq enfants heureusement encore en vie. Secondement, pour qu'elle se charge de mes dettes, montant à quatre cent einquante florins environ, au cas où je ne pourrais les aequitter avant ma mort. Troisièmement, et surtout, parce que je ne veux nas qu'elle soit dans la dépendance de ses enfants, mais plutôt que les enfants dépendent d'elle, l'honorent et lui soient soumis. comme Dieu l'a commandé; car j'ai vu bien souvent comme le diable exeite les enfants, même les enfants pieux, à désobéir à ce commandement, surtout quand les mères sont veuves, que les fils ont des épouses, et les filles des maris. Je pense, au reste, que la mère sera la meilleure tutrice de ses enfants, et qu'elle ne fera pas usage de ce douaire au détriment de ceux qui sont sa chair et son sang, de ceux qu'elle a portés sous son cœur.

» Quoi qu'il puisse advenir d'elle après ma mort (car je ne puis limiter les desseins de Dieu), J'ai cette confiance qu'elle se conduira toujours comme une bonne mère envers ses enfants, et qu'elle partagera consciencieusement avec eux ec qu'elle possédera.

» En même temps, je prie tous mes amis d'être téunoins de la vérité et de défendre ma ehère Catherine, s'il allait arriver, comme il serait possible, que de manvaises langues l'aceusassent de garder pour elle quelque somme d'argent eachée, et de ne pas en faire part aux enfants. Je certifie que nous n'avons ni argent comptant, ni trésor d'aucune espèce. En cela rien d'étonnant, si l'on veut considérer que nous n'avons eu d'autre revenu que mon salaire et quelques présents, et que cependant nous avons bâti, et porté les charges d'un grand ménage, le regarde même comme une grâce particulière de Dieu, et je l'en remercie sans cesse, que nous ayons pu y suffire, et que nos dettes ne soient pas plus considérables...

» Je prie aussi mon gracieux seigneur, le due Ican-Frédéric, électeur, de vouloir bien confirmer et maintenir le présent acte, quoiqu'il ne soit pas fait dans la forme demandée par les gens de loi. Martin Letber. Signé Melangeron, Capelera et BOGREMAGEN, comme (Émoins. »

### ADDITIONS

ET

# ÉCLAIRCISSEMENTS.

Page 127, colonne 1, ligne 4. - Naissance ...

Gochicus prétend que Luther fut engendré par un incubi. Lorsqu'il était moinc, a joute-t-li; il fut soup-conné d'avoir commerce avec le diable. Un jour, à l'évangile, à l'endroit où il cut parlé d'un diable sourd et muet, forcé de quitter le corps d'un posséde, Luther tomba en criaut: Non sum, non sum. — Dans un sermon au peuple, il dit que lui et le diable se connaissaient de longue date, qu'ils étaient en relations habituelles, et que lui, Luther, avait mangé plus d'un grain de sa avec Safan. — Cochieus, yié de Luther, préacet pages 1 et 2. — Voir le chapitre du diable dans les Mémoires de Luther.

Des Espagnols, qui se trouvaient à la diète d'Augsbourg (1550), croyaient sérieusement que Luther avec sa femme devait engendrer l'Antechrist. Luth. Worke, t. I. p. 415.

Jules-César Vanini, Cardan et François Junctinus, trouvèrent dans les constellations qui avaient accompagné la naissance de Luther, qu'il devait être un archihérétique et un archiscélérat. Tycho-Brahé et Nicolas Prücker, au contraire, déclarèrent qu'il était né sous un très-lucureus signe.

Plusieurs de see ennemis le disaieut séricusement fils et disciple du diable. D'autres prétendaient qu'il était né en Bohème, parmi les Husaites. Il a'exprime ainsi dans une de ses lettres, an sujei de Cette dernière sassertion: « Il est un noble et célèbre comté, du nom de Mansfeld, situé dans l'évéché de Halberstadt et la principauté de Saxe. Presque tous mes seigneurs une connaisseut personnellement, ainsi que mon père. — Je suis né à Esideen, J'ai été étévé à Mansfeld, instruit à Magdebourg et à Elsenach, fait maltire et moine augustin à Erfurt, docteur à Wittemberg, et dans toute ua vie je n'ai pas approché de la Bohème plus prês que Dresde. » (Ukert, Biogr. de Luther, t. II. p., 06.) Page 127, col. 2, ligne 31. Martin Luther ...

Lotharius, lut-her, leute-herr? chef des hommes, chef du peuple?

Page 129, col., 1, ligne 36. - Tentations ...

« Quand J'étais jeune, il arriva qu'à Eisleben, à la Péte-Dieu, J'allais avec la procession en habit de prêtre. Tout à coup la vue du saint sacrement, que portait le doctent Staupitz, m'effraya tellement, que je suai de tout mon corpa, et crus nouvri de terreur. La procession finie, je me confessai au docteur Staupitz, et lui racontai ce qui m'était arrivé. Il me répondit: « Tes penséense sontpas selont le Christ; Christ n'effraye point, Il console. « Cette parole me remplit de joie et me fut d'une grande consolation. « Tischreden, p. 155. yersol.

« Le docteur Martin Lutther racontait que, lorsqu'il tait au cloître à Erfurt, il avait dit une fois au docteur Staupitz: « Ah! cher seigneur docteur, notre Seigneur Dieu agit d'une manière si terrible avec les gens! Qui pent le servir, s'il frappe ainsi autour de soi? » A quoi il me répondit: « Mon cher, apprenez à mieux juger de bieu; s'il n'agissait pas ainsi, comment pourrait il dompter les tètes dures? Il doit prendre garde aux grands arbres de crainte qu'ils ne montent jusqu'au ciel. « (Tischreden, p. 150, verso.).

Dans as jeunesse, Jossqu'il étudiait encore à Erfurt, Luther fut atteit d'une très-grave maladie; il croyait qu'il en mourrait. Un vieux curé lui dit alors, au rapport de Matthésius: » Prenez courage, mon cher bacheller, vous ne mourrez point cette fois; pleue fera encore de vous un grand homme qui consolera beaucoup de gens.» (Ukert, 1. I. p. 5 18.)

Luther àvait difficilement supporté les obligations qu'imposait la vie monastique. Il raconte comment, au commencement de la Réforme, il tâchait encore de lire régulièrement ses lleures sans y parvenir. « Quand je n'aurais fait autre chose que délivær les hommes de cette tyrannie, on me devrait de la greconnaissance. » (Tischreden, p. 150.)

Cette répétition constante et à heure fixe des mêmes méditations, cette matérialisation de la prière, qui pesaft tant au génie impatient de Luther, s fignace de Loyola, contemporain du réformateur allemand, la mettait alors plus que jamais en honneur daps ses singuliers Exercices religieux.

· A Erfurt, Luther lut la plupart des écrits qui nous restent des anciens latins, Cicéron, Virgile, Tite-Live ... A l'âge de vingt ans il fot décoré du titre de maître ès arts, et, d'après l'avis de ses parents, il commença à s'appliquer à la jurisprudence... Au eouvent d'Erfurt, il excitait l'admiration dans les exercices publics, par la facilité avec laquelle il se tirait des labyrinthes de la dialectique... Il lisait avidement les prophètes et les apòtres , puis les livres de saint Augustin, son Explication des psaumes et son livre De l'esprit et de la lettre; il apprit presque par cœur les Traités de Gabricl Biel et de Pierre d'Ailly, évêque de Cambral; il lut assidûment les écrits d'Occam, dont il préférait la logique à ceile de Thomas et de Scot. Il lut beaucoup aussi les écrits de Gerson, et par-dessus tout ceux de saint Augustin. » (Vie de Luther, par Melanchton.)

C'est trente et un cardinaux qui furent créés le 15 juin 1517. Le même jour, un orage renversa l'ange qui est au haut du château Saint-Ange, frappa un enfant Jésus dans une église et fit tomber les clefs de la statue de saint Pierre. (Ruchat, 1, 36; d'après Hotting., 19.)

Il enseignait dans ses prédications que si quelqu'un avait violé la sainte Vierge, son péché lui serait pardonné en vertu des indulgences, que la croix rouge qu'il plantait dans les églites, avait autant de vertu que celle d'ésas-Cirist; qu'il avait plus converti de gens par ses indulgences, que saint Pierre par ses sermons; que les Saxons n'avaient qu'i donner de l'argent, et que leurs moffagnes deviendraient des mines q'argent, et c. (Luther adv. Brunseic. Seckendorf. Lutheranismi, livre 1, § 16, etc.)

Comme concession indirecte, les catholiques abandonnèrent Tetel. Milité écrivit à Pfeffinger, un des ministres de l'électeur : « Les mensonges et les fraudes de Tetzel me sont assez connus; je lui en ai fait de vifs reproches, je les lui al prouvés en présence de témoins. Péeriral tout au pontife, et j'Attendral is aentence. D'après une lettre d'un facteur de la banque des Fugger, char de tenir comple de l'argent des indulgences, per le le l'avoir reu par mois quatre-vingts florins pour lui-même et dix pour son serviteur, outre cqu'on lui payait pour se défrayer lui et les siens , et pour la nourriture de trois chevaux. Je ne compte pas la dedans ce qu'il a volé ou dépensé inuttement. Yous voyez comment le misérable a servi la sainte Églisc romaine et l'archevêque de Mayenee, mon très-clément seigneur. • (Seekendorf, livre 1, p. 62.)

Page 132, col. 1, ligne 17. - It fut saisi d'indignation ...

a Lorsque j'entrepris d'écrire contre la grossière erreur des indulgences, le docteur Jérôme Schuff n'arrêta et me dit : voluez-vous ôone écrire contre le pape? Que voulez-vous faire? on ne le souffrira pas. — El quoi! répondis-je; s'il fallait qu'on le souffril? » (Tischreden, 544, verso.)

Sa lettre à l'évêque de Brandebourg est assez méticuleuse; ses paroles, pleines de soumission, sont loin d'annoncer les violences qui vont bientôt éclater. Il lui envoie ses propositions, ou plutôt ses doutes; car il lui veut rien dire in dans un sens in dans l'autre, jusqu'à ce que l'Eglise ait prononcé. Il blâme les adversaires da saint-siége. «Que ne disputent-lis aussi de la puisance, de la sagesse et de la honté de celui qui a donné ce pouvoir à l'Église? « Il loue la douceur et l'inuuilité de l'évêque; Il l'engage à prendre la plume et à effacer ce qu'll lui plaira, ou à brûler le tout. (Luth. Werke, IX, p. 64.)

Page 133, col. 2, ligne 15. - Sermon sur l'indulgence et la grâce...

Dans les cinq premiers paragraphes, dans le sixième surtout, qui est très-mystique, il expose très-clairement la doctrine de saint Thomas; il prouve ensuite, par l'Écriture, contre cette doctrine, que le repentir et la conversion du pécheur peuvent seuls lui assurer le pardon de ses péchés. - § 1X. « Quand même l'Église déelarerait aujourd'hui que l'indulgence efface les péchés mieux que les œuvres de satisfaction, il vaudrait mille fols mieux, pour un chrétien, ne point acheter l'indulgeuce, mais plutôt faire les œuvres et souffrir les peines ; ear l'indulgence n'est et ne peut être qu'une dispense de bonnes œuvres et de peines salutaires. » - § XV. « Il est meilleur et plus sûr de donner pour la construction de Saint-Pierre que d'acheter l'indulgence prêchée à ce sujet. Yous devez avant tout donner à votre pauvre prochain, et s'il n'y a plus personne dans votre ville qui ait besoin de votre secours, alors vous devez donner pour les églises de votre ville... Mon désir, ma prière et mon conseil sont que personne n'achète l'indulgence. Laissez les mauvais chrétiens l'acheter; que chacun marche pour sol, » — § XVIII. « Si les âmes peuvent être tirées du purgatoire par l'efficacité de l'indulgence, je n'en sais rien, je ne le crois même pas; le plus sûr est de recourir à la prière... Laissez les docteurs scolastiques rester scolastiques; ils ne sont pas assez, tous ensemble, pour autoriser une prédication. »

Ce morceau, très court, semble moins un sermon que des notes sur lesquelles Luther devait parler. (Luth. Werke, VII, p. 1.) Page 133, col, 2, ligne 53, - Léon X ...

» Autrefols, le pape était extrémement orgueilleux, et méprisait tout le monde. Le cardinal-légal Gaietano me dit à Augsbourg: « Quoi! tu crois que le pape se soucie de l'Altemagne? Le petit doigt du pape est plus puissant que tous vos princes. » — « Quand no présenta au pape mes premières propositions sur les induigences, il dit: « C'est d'un Altemand ivre, laissez-le se dégriser, et il parlera autrement, « C'est avec ce ton de raillerie qu'il méprisait tout le monde.

Luther ne fut point en reste avec les Italiens; il leur rendit digergiquement leur mépris. « Si ce Sylvestre ne cesse de me provoquer par ses niaiseries, je mettrai fin au jeu, et làctant la bride à mon esprit et à ma plume, je lui montrerai qu'il ye an, en Allemagne, qui comprennent ses ruses et celles de Rome; et Dieu veuille que cela vienne bientôt! Depuis trop longtemps, et Romains, avec leurs jongleries, leurs tours et leurs détours, s'amusent de nous comme de niais et de houffons. « l'er sectembre 1518.)

» Je suis charmé que Philippe (Melanchton) alt éprouvé par lui-mème le génie des Italiens. Cette, philosophie ne veut croire qu'après expérience. Pour mois, je ne pourrais plus me fier à aucun Italien, pas même au confesseur de l'Empereur. Mon Galetano m'aimait d'une telle amitié, qu'il aurait voulu verser pour moi tout le sang qui coule dans... mes veines. Ce sont des drôles. L'Italien, quand il est bon, est très-bon; mais c'est un prodige qui ressemble beaucoup à celui du cygne noir.» (21 juillet 1550.)

« Je souhaite à Sadolet de croire que Dieu est le père des hommes, même hors de l'Italie; mais les Italiens ne peuvent se mettre cela dans l'esprit. » (14 octobre 1550.)

« Les Italiens, dit Hutten, qui nous accusaient d'être impuissants à produire ce qui demande du génie, sont forcés d'admirer aujourd'hui notre Albert Durer, si bien que, pour mieux vendre leurs ouvrages, ils les marquent de son nom. (Hutten, III, 76.)

Page 133, col. 2, ligne 55. - Fra Luther est un beau génie...

Bien avant 1525, le seigneur Conrad Hofmann engageaît l'archevêque de Mayence à pourvoir aux affaires de la religion, de crainte qu'il ne s'élevât un grand incendie. Il répondit : « C'est une affaire de moines, ils l'arrangeront bien eux-mêmes. »

Page 134, col. 2, ligne 29.— Ce prince, par intérét pour sa nouvelle université...

L'université de Wittemberg écrivit à l'éicetur, lui demandant sa protection pour le plus illustre de ses membres. (Seckendorf, p. 55). La célélrité éroissante de Luther amenait à Wittemberg un concours immense d'étudiants. Luther dit lui-même: Studium nostrum more formicarum ferret. Un auteur presque contemporain écrit : J'ai appris de nos précepteurs que des étudiants de toutes nations venaient à Wittemberg pour

entendre Lutter et Melanchton; sitté qu'ils aprecevaient la ville, ils rendalent grâces à Dieu, les mâns jointes; car de Wittemberg, comme autrefois de Jérusalem, est sortie la lumière de la vérité évangélique, pour se répandre de la jusqu'aut terres les plus lointaines. (Sculselus in annatibus, an' 1517, p. 16, 17-Çité par Seckendort, p. 29-).

Toutefois, la protection de l'électeur n'était point très-généreuse. « Ce que je l'al déjà dit, mon cher Spalini, ] et le dis et le le répéte encore : cherche bien à savoir si c'est l'inténtion du prince que cette académie s'écroule et périses. J'aimerais fort à le savoir , pour ne pas retenir inutilement ceux que chaque jour on appelle ailleurs. Ce bruit s'est déjà tellement accrédité, que ceux de Nuremberg sollicitent pour faire voiri Melanchton, tant ils sont persuadés que cette école est désertée. Tu sais cependant qu'on ne peut ni ne doit contraindre le prince. « [1 en vorembre 1394.)

Après la mort de l'électeur, Luther envoya à Spalatin un plan pour l'organisation de l'université. (20 mai 1525.)

Page 134, col. 2, ligne 31. — L'avait toujours

L'électeur écrit lui-même à Spalatin: L'affaire de notre Martin va bien, Pfeffinger a bonne espérance. (Seckendorf, p. 55.)

Il fit dire à Luther qu'il avait obtenu du légat Caietano que celui-ci écrirait à Rome pour que l'on remit à de certains juges le soin de décider l'affaire; que jusque là il patientàt, et que peut-être les censures ne viendraient point. (Seckendorf, p. 44.)

Page 134, col. 2, tigne 49. — La sainte Écriture parle avec une telle majesté qu'elle n'a pas besoin...

Schenk avait été chargé d'acheter des reliques pour l'église collégiale de Wittemherg; mais, en 1530, la commission fui révoquée, et les reliques renvoyées en Italie pour y être vendues à quelque prix que ce fût. «Car ici, écrit Spalatin, le bas peuple les méprise, dans la ferme et très-légitime persuasion qu'il suffit d'appendre de l'Écriture à avoir foi et confiance en Dieu, et à aimes son prochain. « (Naccrée, p. 37, "Aupres la rie de Spalatin par Schlegel, p. 59. Seckendorf, I, p. 393.)

Page 135, col. 2, ligne 32. - Le légat Caietano ...

Extrait d'une relation des conférences du cardinal Caietano avec Luther.

Luther ayant déclaré que le pape n'avait de pouvoir que satrà Scripturá, le cardinal se moqua de ces paroles, et lui dit : « Ne sais-tu pas que le pape est au dessus des conciles ? N'a-til pas tout récemment condamné et puni le concile de Bâle? » Luther : « Mais l'université de Paris en a appelé. » Le cardinal : « Ceux de Paris seront punis également. » Plut sard, Luther ayant cité Gerson, le cardinal lui répliqua : « Que m'importent les Gersonistes? » Sur quoi Luther lui demanda qui donc

étaient les Gersoulstes? « Eh! laissons cela , » dit le cardinal , et il se mit à parler d'autre chose.

Le cardinal envoya au pape la réponse de Luther, par un courrier extraordinâtre. Il fit aussi dire à Luther, par le docteur Wenceslas, que pourvu qu'il voulût révoquer ce qu'il avait avancé sur les indulgeuces, l'ide faire serait tout arrangée. «Car, ajouta-t-ll, l'article sur la foi nécessaire pour le saint sacroment pourrait bien se laiser interpéter et tourner.»

Pendant que Luther était à Augsbourg, il fut souvent prié de précher dans ectte ville, mais il refusa constamment, avec civilité; il craignait que le légat ne crût qu'il le ferait pour le railler-et le braver.

Luther dit en s'en retournant d'Augslourg: « Que s'il avait quatre cents têtes, il vondrait plutôt les perdre toutes que de révoquer son article touchant la fol. »— « Personne en Allemagne, dit Hutten, ne méprise plus la mort que Luther. »

Dans la Protestation qu'il rédigea après ses contérences avec Caietano, il offrit à celui-ci d'exposer ses opinions dans un mémoire, et de les soumettre au jugement des trois universités de Bale, de Fribourg (en Brisgaw) et de Louvain; même, si on le demandait, au jugement de l'université de Paris, estimée de tont temps la plus chréttenne et la plus savante. »

Lettre de Luther à l'électeur de Saxe pour se défendre contre les accusations du cardinal Caietano. (19 novembre 1518.) « Une chose m'afflige vivement, c'est que le seigneur légat parle mallèleusement de votre Gràce électrola comme si je me fondais sur elle en entreprenant toutes ces choses. Il y a de même des menteurs parmi nous qui avancent que c'est d'ayres l'exhoration et le conseil de votre Gràce que j'ai commencé à diseuter la question des indulgences; et cependant il n'est personne, parmi ames plus chers smis, qui ait été instruit d'avance de mon dessein, excepté messeigneurs l'arche-vêque de Mangdebourg et l'évêque de Brandebourg... »

Page 157, col. 2, ligne 12. — Examiner l'affaire par des juges non suspects...

Les légats se réduisaient eependant à demander qu'on brûlât les livres de Luther. « Le pape, disalent-lls, ne veut pas souller ses mains du sang de Luther. » (Luth. opera, IL.)

Page 138, col. 1, ligne 11. - Miltitz changea de ton...

En 1590, les adversaires de Luther s'étaient, divisée en deux partis, représentés par Eck et Militiz. Le premier, qui a disputé publiquement contre Luther, croit son honneur et sa réputation de théologien engagés à obtenir une rétraetation formelle de Luther ou sa condamnation par le pape comme hérétique. Eck pousse aux mesures violentes. Militiz, an contraire, qui est l'agent direct du saint-siège, voudrait coneilier les choses. Il accorde tout à Luther, parle comme lui, même de la papaulé, et ne lui demande que le silence.

Le 20 octobre 1520, il écrit que, si Luther s'en tient à ses promesses, il le délivrera de la bulle, qui ne doit avoir son effet que dans quatre mois. Le même jour il

éerit à l'électeur pour lui demander de l'argent afin u'il ait de quoi envoyer à Rome pour se faire, près du pape, des patrons pour combattre les malicieuses délations et les honteux mensonges d'Eck contre Luther. Il l'avité à écrire lui-même au pontife, et à envoyer aux jeunes cardinaux, parents du pape, deux ou trois pièces d'or à son effigie et autant en argent afin de se les concilier. Enfin il le supplie de lui continuer sa pension et de lui donner à lui-même quelque chose; car ce qu'il avait reçu, on le lni a volé.

Le 14 octobre, il écrit que Luther cousent à se taire si se adversaires veulent garder le silence. Il promet que les choses n'iront pas comme l'espèrent Eck et sa faction; il engage encore l'électeur à envoyer quarante ou einquante florins au eardinal quatuor Sanctorum. (Seckendorf, 1, 1, p. 99.)

Ce Militz était un assez bou compagnon. Dans une lettre à l'électeur, où i réclame le payement de sa pension, il racoute qu'étant à Stolpa, avec l'évêque de Misnie, ils buvaient joycusement ensemble lorsque sur le soir on apporta un petit livre de Luther, contre l'official de Stolpa; l'évêque s'indigna, l'official jura; mais ui, Il ne fit qu'en rire, comme fit plus tard le due George qui s'en amusa beaucoup. (1320.) (Seckendorf, 1.1, p. 98.)

Le docteur Wolfgang Reissenbach raconte que Luther et Millitz, l'un avec trente chevaux, l'autre accompagné de quatre seulement, vinrent le 11 octobre, à Lichtenberg; qu'ils y vécurent joyeusement, son économe leur fournissant en abondance tout ce qui était nécessaire. Il ajoute qu'il avait micux aimé se trouver absent, parce qu'il a'aime pas Millitz qui lui a fait perdre six cents florins. (Seckendorf, l. 1, p. 90)

Militz finit dignement: on dit qu'un jour après de copicisses libations, il tomba dans le Rhin près de Mayence et s'y noya. Il avait alors sur lui cinq cents pièces d'or. (Seckendorf, l. 1, p. 117.)

Page 138, col. 1, ligne 14. — Lui avoua qu'il avait enleré le monde à soi...

Les livres de Luther avalent en effet déjà une grande vogne. Jean Froben, eélèbre Împrimeur de Bâle, lui écriti le 14 février 1319 que ses livres sont lus et approuvés, à Paris même, et jusque dans la Sorbonne; qu'il ne hui reste plus un seul exemplaire de tous ceux qu'il avait réimprimés à Bâle; qu'ils sont dispersés en Italie, en Espagne et ailleurs, partout approuvés des docteurs. (Seckendorf, I; 1, p. 08.)

Page 138, col. 2, ligue 1. — Non content d'aller se défendre à Leipsick...

Voyage de Luther à Leipsick: « Il y avait d'abord Carlostad seul sur un clariot, et précédant tous les autres mais une roue a étant brisée près de l'églies Sain-Paul, il tomba, et cette chute fut considérée comme un mauvais présage pour lui. Pais venalt le chariot de Barniun, prince de Poméranie, qui alors étudiait à Wittemberg et portait le titre de recteur honoraire. Asse soètés étaient Luther et Melamélton; un grand nombre d'étudiants de Wittemberg accompagnaient en armes la volture. 
(19 juin 1519.) (Seckendorf, l. I., p. 92.)

Eck raconte son entrevue avec Luther (qu'il appelle Lotter, en allemand un vagabond, un pendard). « Luther vint en grande pompe à Leipsick, avec deux cents étudiants de Wittemberg, quatre docteurs, trois licenciés, plusieurs maitres et un grand nombre de ses partisans; le docteur Lang d'Erfurt, Egranus, un prédicateur de Gorlitz, un bourgeois d'Anneberg, des schismatiques de Prague et des picards (hussites), qui vantent Martin comme un grand docteur de vérité, comme l'égal de leur Jean Hussinetz, La dispute fut arrètée pour le 20 juin: j'accordal que ceux de Leipsick ne seraient pas juges, quoiqu'ils fussent blen disposés pour moi. Par toute la ville il n'était bruit que de ma défaite, et personne n'osait me faire société. Moi, comme un vieux docteur, j'étais là pour faire tête à tous. Cependant le prince m'envoya un bon cerf et donna une biche à Carlostad, contre lequel je devais aussi disputer. La citadelle fut magnifiquement préparée pour nous servir de champ de bataille. Le lieu était gardé par solxante-seize soldats pour nous défendre en cas de besoin, contre les insultes de ceux de Wittemberg et des Bohémiens... Quand Luther entra, je vis bien qu'il ne voulait pas disputer... Il refusa de reconnaître aucune espèce de juges. Je îni proposai les commissaires du prince (le duc George), l'université de Leipsick, ou toute autre université qu'il voudrait choisir en Allemagne, ou si l'Allemagne lui semblait trop petite, en Italie, en France, en Espagne. Il refusa tout. Senlement à la fin il cousentit à convenir d'un juge avec moi, et à disputer, pourvu qu'il lui fût permis de publier en allemand les actes de la conférence. Je ne pouvais accorder cela. Je ne sais maintenant quaud nous commencerons... Le sénat qui craint que ceux de Wittemberg n'exécutent leurs menaces, a, la nuit dernière, garni de soldats les maisons voisines. » (Seckendorf, l. I, p. 85-6.)

Mosellanus, professeur de langue græque à Leipsick et qui fut chargé d'onvrir les conférences par un discours au nom du prince, rapporte dans une lettre à Pirkheimer, qu'on avait enfin chois pour juges des docteurs d'Erfurt et de Paris. Mosellanus est favorable à Luther. » Eck, dit-il, par ses cris, as figure de soldat, ses regards de travers, ess gestes d'histrion, semblait un petit furieux... se vantant sans cesse, affirmant, des choses fausses, niant impudemment des choses vraies...» (Seckendorf, 1. 1, p. 90.)

Page 158, col. 2, ligne 4. - Le prince qui le protégait ...

Luther ne dut plus douter de la protection de l'électeur, lorsque Spalatin, le confident de ce prince, traduisit en allemand et publia son livre Intitulé: Consolations à tous les chrétiens. (Février 1520.)

Page 158, col. 2, ligne 7. — Pour qu'ils vinssent disputer

A cette époque, Luther, encore peu arrêté dans ses idées de réforme, cherchait à s'éclairer sur ses doutes par la discussion; il demandait, il sollicitait les confé-

rences publiques. Le 15 janvier 1520, il écrivit à l'Empereur :

« Voici bientôt trois ans que je souffre des colères saus fin, et d'outrageautes injures autre je suis exposé à milic périls et à tout ce que mes adversaires peuvent inventer de mal contre moi. En vain j'ai demandé pardon pour mes paroles, en vain j'ai offert de garder le silence, en vain j'al proposé des conditions de paix, en vain j'ai prié que l'on voulût bien m'éclairer si j'étais dans l'erreur. L'on n'a rien écouté : l'on n'a fait qu'une chose, préparer ma ruine et celle de l'Évangile. Puisque j'al vainement tout tenté jusqu'à présent, je veux, à l'exemple de saint Athanase, invoquer la majesté impériale; j'implore donc humblement Votre Majesté, Charles. prince des rois de la terre, pour qu'elle ait pitié, non pas de moi, mais de la cause de la vérité, pour laquelle seule il vous a été donné de porter le glaive. Qu'on me laisse prouver ma doctrine; je vaineral, ou je serai vaincu; et si je suis trouvé impie ou hérétique, je ne veux point de protection ni de miséricorde. » (Opera latina Lutheri. Wittemb., 11, 42.)

Le 4 février, il écrit encore à l'archevêque de Mayence et à l'évêque de Mersehourg des lettres pleines de soumission et de respect, où il les supplie de ne pas croire les calomnies que l'on répand sur son comple; il ue demande qu'à s'instruire, qu'à éclaircir ses doutes. (Luth, opera, II, 44.)

Page 139, col, 1, ligne 38. - Lorsque la bulle ..;

Les cicéroniens de la cour pontificale, les Sadocie, avaient déployé tout le urs reience, toute lêtre littérature pour écrire la bulle de Léon X. Leur belle lnvocation à tous les saints contre Luther rappelle évidemment la fameuse pérorsison du discours de Cicéron, De Signis, dans laquelle il adjure tous les dieux de venir témolguer contre Verrès qui a outragé leurs autels. Par malheur, les secrétaires du pape, plus précocupés des formes oratoires de l'antiquité que de l'histoire de l'Église, ne s'étaient point aperçus qu'ils évoquaient contre Luther celui même sur lequel s'appuyait Luther : « Exaurge, lu quoque, quessums, Paule , qui Ecclesiam tud doctriná illustrasti. Surgit nocus Porphyrius...»— (Lutheri opera, Il, 32.)

Léon X, en condamnant dans cette bulle les livres de Luther, lul offrait de nouveau un sauf-conduit pour se rendre à Rome, et promettait de lui payer ses frais de voyage.

Les universités de Louvain et de Cologne approuverent la bulle du pape, et s'attirérent ainsi les attaques de Luther. Il les accusa d'avoir injustement condamné Occam, Pic de la Mirandole, Laurent Yalla, Jean Reuchlin. Pour affailbir., dit Cochicus, l'autorité de ces universités, il les attaquait sans cesse dans ses livres, mettant en marge, torqu'il rencontrait un barbarisme ou quelque chose de mai dit. Comme à Lourain, comme à Cologne, lovanialiter, colonialiter, etc. (Cochlœus, n. 32.)

A Cologne, à Mayeuce, et dans tous les États héréditaires de Charles V, on brûla, dès 1520, les livres de Luther. (Cochlœus, p. 25.) Page 139, col. 2, ligne 24. - Aucun d'eux plus

li écrivait le 29 novembre 1521 aux Augustins de Wittemberg : « Je sens chaque jour combien il est difficile de déposer les scrupules que l'on a conservés longtemps. Oh! qu'il m'en a coûté de peine, quoique j'eusse l'Écriture de mon côté, pour me justifier par-devant molmême de ce que scul j'osai m'élever contre le pape et le tenir pour l'Antechrist! Quelles n'ont pas été les tribulations de mon cœur! que de fois ne me suis-je pas opposé avec amertume à cet argument des papistes : " Es-tu seul sage? Tous les autres se tromperaient-ils, se seralent-ils trompés depuis si longtemps? Que sera-ce si tu te trompes et que tu entraînes dans ton erreur tant d'âmes qui scront éternellement damnées? Ainsi je me débattais avec moi-même, jusqu'à ce que Jésus-Christ, par sa propre et infaillible parole, me fortifiat et dressat mon cœur contre cet argument, comme un rivage de rochers, dressé contre les fiots, se rit de toutes leurs fureurs ... » (Luth. Briefe, t. 11, p. 107.)

Page 140, col. 2, ligne 21. — Il se fondait alors sur saint Jean...

« Il faut procéder dans l'Evangile de saint Jean, d'après un tout autre point de vue que dans les autres évangélistes. L'idée de cet Evangile, c'est que l'homme ne peut ricn, n'à rien de sol-même, qu'il ne tient rien que de la misfériorde dirine. Le le répéte, et le répéterai : Celui qui veut s'elever à une pennée, à une seintiens autriers sur Dieu, odit tout subordonner à l'humanité du Christ. Qu'il se la représente sans cesse dans son action ou dans sa passion, jusqu'à ce que sou œur s'amollise. Alors qu'il ne s'arrête pas là, qu'il pénêtre re pousse plus joint la pensée : en rêst pas par sa volonté, mais par celle de Dieu le Père, que Jésus fait cecl e cle. C'est là qu'il commencer à goûter la douceur infinie de la volonté du Père, révèlée dans l'humanité du Christ.

Page 141, col. 1, ligne 55. — On s'arrachait ses pamphlels...

Le célèbre peintre Lucas Cranach faisait des gravures pour les opuscules de Luther. (Seckendorf, p. 148.)

Page 141, col. 2, ligne 23. — Si quelque imprimeur apportait du soin aux ouvrages des papistes, on le tourmentait...

De même à Augshourg. La confession d'Augshourg jut imprimé et répandue dans toute l'Allemagne avant ia fin même de la diéte; la réfutation des catholiques dont l'Empereur avait ordonné l'impression, fut remise aux imprimeurs, mais ne parut pas. Aussi Lul'er, reprochant aux catholiques de ne pas oser la publier, appelle cette réfutation, un oiseau de muit, un hibou, une cette réfutation, un oiseau de muit, un hibou, une cette refutation, un oiseau de muit, un hibou, une

Page 141, col. 2, ligne 29. — Luther avait fuit appel à la noblesse.

a. Sa Majesté impériale et à la nohlesse chrétienne de la nation aliemande, ledocteur Martin Luther. (1320.)
s Grâce et force de Notro-Seigneur Jésus... Les Romanistes ont habilement élevé autour d'eux trois murs, au myorn desquels ils se sont jusqu'eir protégés contre toute réforme, au grand préjudice de toute la chrétienté.
D'ahord ils prétendent que le pouvoir spirituel est audessus du pouvoir temporel; ensuite, qu'au pape seul il appartient d'interpréter la Bible; troisèmement, que le pape seul a fout de convoquer un concile.

Sur ce, puisse Divu nous être en aide et nous donner une de ces trompettes qui renversèrent jadis les murs de Jéricho, pour souffer bas ces murs de paille et de papier, mettre en lumière les ruses et les mensonges du diable, et recouvrer par pénitence et amendement la grâce de Dieu. Commençons par le premier murs

» Premier mur... Tous les chrétiens sont de connition spirituelle, et il n'est entre eux d'autre différence que celle qui résulte de la différence de leurs fonctions, selon la paroie de l'apôtre (1. Cor., x11), qui dit « que nous sommes tous un même corps, mais que chaque membre a un office particulier, par lequel il est utile aux autres.»

» Nous avons tous le même baptême, le même Évangile, la même foi, et nous sommes tous égaux àcomme chrétiens... Il devrait en être du curé comme du bailli; que pendant ses fonctions il soit au-dessus des autres; déposé, qu'il rédevienne ce qu'il a été, simple bourgeois. Ses caractères inudébbiles ne sont qu'une chimère... Le pouvoir s'eculier étant institué de Dieu, afin de punir les méchants et de protéger les bons, son ministère devrait s'étendre sur toute la chrétienté, sans considération de personne, page, évêque, moine, religieuse ou autre, n'importe... Un prêtre a-t-il été lué : tout le pays est le rappé d'interdit. Pourquoin en est-il pas de même après le meurtre d'un paysan? D'où vient une telle différence entre des chrétiens que Jésus-Christ appelleégaux? Uniquement des lois et des inventions humaines.

» Deuxième mur... Nous sommet tous prêtres. L'apice ne dit-il pas (1. Cor., 11): « Un homme spirituel juge toutes choses et n'est jugé par personne? » Nous avons tous un même esprit dans la fol, dit encore l'Évangile, pourquoin essentiions-nous pas, aussi liben que les papes qui sont souvent des mécréants, ce qui est conforme ou contraire à la foi?

» Troisième mur... Les premiers conciles ne furent pas convoqués par les papes, Celui de Nicée lui-même fut convoqué par l'empereur Constantin... Si les ennemis surprenaient une ville; l'honneur serait à celui qui, le premier, crierait aux armes, qu'il fût hourgmestre ou non. Pourquoi n'en serait-il pas de même de celul qui ferait sentincile contre nos ennemis de l'enfer, et, les voyant s'avancer, rassemblerait le premier les chrétiens contre une XF atui-il pour cela qu'il soit pape?...»

Voici en résumé les réformes que propose Luther: Que le pape diminue le luxe dont il est entouré, et qu'il se rapproche de la pauvreté de Jésus-Christ. Sa cour absorbe des sonjunes immenses. On a calculé que pius de trois cent mille florins allaient tous les ans d'Allemagne à Rome. Douze cardinaux suffizient, et ce serait au pape à les nourrir. Pourquoi les Allemands se laissentoutes les riches fondations, et qui en dépensent les revenus à Rome? Les Français ne le souffrent pas.— Que l'on ne donne plus riena up pape pont être employé contre les Turcs; ce n'est qu'un leurre, un misérable préctex, pour tirer de nous de l'argeut.— Qu'on cesse de lui reconnaître le droit d'investiture. Rome attire cott à soi par les pratiques les plus impudentes. Il est en cette ville un simple courtisan qui possède vingt-deux cures, sent inreués et autannie-matter nc'éprodes, etc.

Que l'autorité séculière n'envoie plus à Rome d'amnates, conne on fait depuis cent aux. — Qu'il suffise, pour l'installation des évêques, qu'ils soient confirmés par les deux évêques les plus voisins, ou par leur archecèque, conformément au concile de Nicée. — 3 de veux seulement, en éerivant ceet, faire réfléctuir eux qui sont disposés à aider la nation allemande à redevenir chrétienue et libre après le déplorable gouvernement du pape, ce gouvernement autorhétien. »

Moins de pèlerinages en Italie. — Laissons a'ctelatre les ordres mendiants. Ils ont dégéuéré et ne remplissent pas le but de leurs fondateurs. — Permettre le mariage des prêtres. — Supprimer un grand nombre de fêtes, ou les faire coincider avec les dimanehes. Abolir les fêtes de patronage, si préjudiciables aux bonnes mœurs. — Supprimer des jednes. Seaucoup de closes qui ont été bonnes autrefois ne le sont plus à présent. » — Étendre la mendicité. Que chaque commune soit tenue d'avoir soin de ses pauvres. — Défendre de fonder des messes privées. — Examiner la doctrine des Bolètnes mieur qu'on n'a fait, et se joindre à eux pour résister à la cour de Rome. — Abolir les décrétales. — Supprimer les maisions de prostitution.

« Je sais eneore une autre chanson sur Rome et les Romanistes ; si l'oreille leur démange, je la leur ehanterai aussi, et je monterai jusqu'aux dernières octaves. Me comprends-tu, Rome? « (Luth. Werke, Yl, 544-568.)

Page 142, col. 1, ligne 17. — Je ne voudrais pas qu'on fit servir à la cause de l'Étangile la violence et le meurire...

Il voulait que l'Allemagne se séparat paisiblement du saint-siège: c'est ence sens qu'il écrivit en 1820 à Charles-Quint et aux nobles allemands pour les eugager à renoncer à l'obédience de Rome. « L'Empereur, disaiti, a égal pouvoir sur les electres et sur les larques; la différence entre ces deux états n'est qu'une fiction, puisque, par le haptême, nous devenons tous prêtres. » (Lutherio opera, II, p. 20.)

Cependant, si l'on en croit l'autorité assez suspecte, il est vrai, de Cochienes, il aurait, dès cette époque même, préché la guerre contre Rome. — « Que l'Empereur, les rois, les princes ceignent le glaiveet frappent cette peste du monde. Il faut en finir par l'épée; il n'y a point d'autre remède. Que veulent dire ces hommes perdus, privés de sens commun: que c'est là ce que doit faire l'Antechriat 25 si nous avons des poteuces pour les

voleurs, des haches pour les hrigands, des hôchers pour les hérétiques, pourquoi n'antions-nous pas des armes pour ces maltres de perdition, ces cardinans, ces papes, toute cette tourle de la Sodome ronaine qui corrompi l'Eglise de Dieur? pourquoi ne laverions-nous pas nos mains dans leur sang? » Je ne sais de quel ouvrage de Luther Cochleus a tiré ces paroles. ( page 25)

Page 142, col. 1, ligne 37.—Hutten... pour former une lique entre les villes et les nobles du Rhin...

Dès l'ouverture de la diète , il s'était enquis auprès de Spalatin de la conduite que l'électeur tiendrait en cas de guerre. On avait lieu de croire qu'il soutiendrait son théologies, la gloire de son université, « Qui ignoré, lui écrit Luther, que le prince Frédéric est devenu, pour la propagation de la littérature. l'exemple de tous les princes? Votre Wittemberg hébraïse et hellénise avec bonlieur. Les préceptes de Minerve y gouvernent les arls mieux que jamais, la vraie théologie du Christ y triomphe. » Il écrit à Spalatin (3 octobre 1520 :) « Plusieurs ont pensé que je devais demander à notre bon prince de m'ohtenir un édit de l'Empereur, pour que personne ne pût me condamner sans que l'eusse été convaineu d'erreur par l'Écriture. Examine si ecla est à propos. " On voit par ee qui suit que Luther crovait aussi « pouvoir compter sur la sympathie des peuples de l'Italie. « Au lieu de livres, j'aimerals mleux qu'on pût multiplier les livres vivants , c'est-à-dire les prédicateurs. Je t'envoie ce qu'on m'a écrit d'Italie sur ce sujet. SI notre prince le voulait, je ne crois pas qu'il pût entreprendre d'œuvre plus digne de lui. Le petit peuple d'Italie y prenaut part, notre cause en recevrait une grande force. Qui sait? Dieu peut-être les suseitera. Il nous garde notre prince, afin de faire agir la parole divine par son intermédiaire. Vois done ce que tu pourras faire de ce côtépour la cause du Christ. »

Luther n'avait pas négligé de s'attirer l'affection des villes : nous le voyons, à la fin de l'an 1520, solliciter de l'électeur une diminution d'Impôts pour celle de Kemherg. « Ce peuple, écrit-il , est misérablement épuisé ar cette déteatable usure... Ce sont les prétries , les offices du culte, et même quelques confréries, qu'on ombrit dece simpléssacriléges de cer appines impies.

Page 142, col. 2, ligne 4. — Buntshuh. — Soulier d'al-

Le sabot servait déjà de signe distinctif au douzième siècle. Sabatatiétait un nomdes Vaudois. (Voy. Dufresne, Glossar., au mot Sabatati.)

Page 142, col. 2, ligne 16.—Pour le décider à prendre les armes...

 L'audace des Romanistes augmente, écrit-il à Hutten; ear, comme ils disent, tu aboies, mais tu ne mords point.
 ( Opera Hutten , IV , 306. ).

Un autre littérateur, Helius Eolianus Hessus, le presse de s'armer pour Luther. « Franz y sera pour nous soutenir, et tous deux, je le prédis, vous serez la foudre qui écrasera le monstre de Rome. » (Hutten op. IV, 309.)

Page 142, col. 2, ligne 23. - Sauf-conduit ...

« Charles, par la grace de Dieu, etc. Révérend, cher et pieux docteur! Nous et les dats du Sain-Empire, ici rassemblés, ayant résolu de nous informer de la doctrine et des livres que tu as publiés depuis un certain temps, nous l'avons donné et l'envoyons ci-joint la garantie et le sauf conduit de l'Empire pour venir ici et retourner ensuite en lieu de strueté; c'est notre volonié très-précise que tu te rendes auprès de nous dans les vingt et un joursque porte delistain-Conduit, sans craindre violence ni, dommage aucun... Donné en notre ville libre de Worns, le sixieme jour du mois de mars 1931, dans la seconde année de notre règne. Signé de la main de Parchichancelier, « (Luth. Werke, IX, p. 100.)

Page 145, col. 2, ligne 4. — J'avais tiré un grand éclat de tout cela...

Spalatin raconte dans ses annales (p. 50) que le second jour où Luther avait comparu, l'électeur de Saxe, revenant de la maison de ville, fit appeler Spalatin dans sa chambre et lui exprima dans quelle surprise il ciati: - Le docteur Martin a bien parti d'exaur l'Empereur et les princes et états de l'Empire, seulement il a été trop hardi. « (Marhelnecke, histoire de la Réforme 1, 204.)

« Cependant Luther recevait continuellement la visite d'un grand nombre de princes, de comtes et autres personnes de distinction. Le mercredi suivant (huit jours après sa première comparution) il fut invité par l'archevêque de Trèves à se rendre chez lui. Il y vint avec plusieurs de ses amis et y trouva, outre l'archevêque, le margrave de Brandehourg, le duc George de Saxc, le grand maître de l'ordre Teutonique, et un grand nombre d'ecclésiastiques. Le chancelier du margrave de Bade prit la parole, et l'engagea, avec beaucoup d'éloquence, à entrer dans de meilleures voies; il défendit l'autorité des conciles, et essava d'alarmer Luther sur l'influence que son livre de la Liberté chrétienne allait avoir sur le peuple, déjà si disposé à la sédition. « Il faut aujourd'hui des lois et des établissements humains, dit-il, nous ne sommes plus au temps où tous les fidèles n'étaient qu'un cœur et un esprit, » Il finit par menacer Luther de la colère de l'Empereur qui allait infailliblement l'accabler. - Luther, dans sa réponse, remercia les assistants de l'intérêt qu'ils prenaient à lui ct des conseils qu'ils lui falsaient donner. Il dit qu'il était loiu de blâmer tous les conciles, mais que celui de Constance avait condamné formellement un article de la foi chrétienne, qu'il ferait tout plutôt que de rétracter la parole de Dieu, qu'il prêchaît sans cesse au peuple la soumisslon à l'autorité; mais qu'en matière de foi il fallait obélr à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela dit, il se refira et les princes délibérèrent. Quand it fut rappelé, le chancelier de Bade répéta une partie de ce qu'il avait déjà dit et l'exhorta finalement à soumettre ses livres au jugement de Sa Majesté et de l'Empire. Luther répondit, avec modestie, qu'il ne lui convenait point de se soustraire au

jugement de l'Empercur, des électeurs et des états qu'il révérait; il vousilai s's soumettre, mais à la condition que l'examen se ferait selon le texte de l'Écriture sainte: 24 Car, ajouta-til, ce lexte est si clair pour moi que le ne puis céder, à moins qu'on ne prouve, par l'Écriture même, l'erreur de moninterprétation. - Alors les princes er rétirèrent pour se rendre à la maison de ville, et l'archevêque resta avec son official et Occhieus pour renouveler ess tentatives auprès de Luther, qui avait de son côté le docteur Schurf et Nicolas Amsdorf. Tout februs?

Néanmoins l'Empereur, à la prière de l'archevèque, prolongea de deux jours le sauf-conduit de Luther pour donner le temps d'entamer de nouvelles conférences. Il y en eut encore quatre, mais clles n'eurent pas plus de succès. » (Luth. Werke, IX, 110.)

Page 145, col. 2, ligne 41. — Dans la dernière conférence...

Luther termina cette conférence en disant : « En ce qui touche la parole de Dieu et la fol, fout chrétien est juge lui-même, aussi hien que le pape, car il fant que chacuu vive et meure sclon cette foi. La parole de Dieu et une propriété de la commune entière. Chacun de ses membres pent l'expliquer. « Je cital à l'appui, continue Luther, le passage de saint Paul, I. Cor., xiv., où il est dit : Rexelatum assidenti si fuerit, prior taceat. Ce texte prouve clairement que le maltre doit autre le discipe, si celui-ci entend mieux la parole de Dieu. Ils no purent réfuter ce témoignage, et nous nous séparâmes. « (Luth. Werke, IX, p. 117.)

Page 148, col. 2, ligne 26. — Il trouva peu de lieres à Wartbourg. Il se mit à l'étude du grec et de l'hébren...

C'est là qu'il commença sa traduction de la Billic. Plusieurs versions allemandes en avalent dét délà publiées à Nuremberg , en 1477 , 1485 , 1490 , et à Augshourg en 1518; mais elles n'étaient point faites pour le epuple. (Nec legi permitchantur, nec ob styff et typerum horriditatem satisfacere poterant. Seckendorf , iib. 1, 204.)

Avant la fin du guinzième siècle, l'Allemagne possédait au moins douze éditions de la Bible en langue vulgaire, tandis que l'Italie n'en avaide necore que deux, et la France une seule. (Jung, Hist. de la Réforme à Strasbourg.)

Les adversaires de la Réforme contribuaient enxmêmes à augmenter le nombre des Bibles en langue vulgaire. Ainsi, Jérôme Emser publia une traduction de l'Écriture pour l'Opposer à celle de Luther. (Cochlœus, 50.) Celle de Luther ne parut complète qu'en 1554.

Le seul institut de Canstein à Halle, imprima, dans l'espace de cent ans, deux millions de Bibles, un million de Nouveaux Testaments et autant de Psautiers. (Ukert, t. 11, p. 359.)

 J'avais vingt ans, dit Luther lui-mème, que je n'avais pas encore vu de Bible. Je croyais qu'il n'existait d'autres évangiles ni épitres que celles des sermonaires. Enfin, je tropyai une Bible dans la bibliethèque d'Erfurt, et j'en fis souvent lecture au docteur Staupitz avec un grand étonnement...» (Tischreden, p. 255.)

« Sous la papauté , la Bible était inconnue aux gens. Carlostad commença à la lire lorsqu'il était déjà docteur depuis huit ans. » ( Tischreden , p. 6 , verso. )

« A la diète d'Augsbourg (1530), l'évêque de Mayence jeta un jour les yeux sur une Bible. Survint par hasard un de ses conseillers qui lui dit : « Gracieux seigneur, que fait de ce livre votre Grâce électorale? » A quoi il répondit : » de ne sais que ll livre c'est; seulement tout ce que j'y trouve est contre nous. » — Le docteur Usingen, moine augustin, qui fut uno précepteur au couvent d'Erfurt, me disait, quand il me voyait lire la Bible avec tant d'ardeur : « Ah! frère Martin, qu'est-ce la la Bible? On dot! lire les anciens docteurs qui en ont sucè le mici de la vérité. La Bible est la cause de tous les troubles. « (Tischrèden, p. 7.)

Selneccer, contemporain de Luther, rapporte que les moines, voyant Luther très-assida à la lecture des livres saints, en murmèrent et lut dirent que ce n'était pas en étudiant de la sorte, mais en quétant et ramassant du poin, de la viande, du poison, des eusts et de l'argent, qu'on se rendait utile à la communauté. — Son noviciat fut très-dur; on le chargea, dans l'intérieur de la maison, des travaux les plus pénibles et les plus vils, et en dehors, de la quéte avec la besace. (Almanach des protestants pour 1810, p. 45.

a Naguère le temps n'était pas bon pour étudier; on tenait en tel hoineur le païen Ariatote, que celui qui edit parlé contre, edit été condamné à Cologne comme le plus grand hérétique. Encore ne l'entendaient-ils pas. Les sophistes l'avaient lant obscurci ! Un moine, en prèchant la Passion, agita pendant deux heures cette question: Utràm quatitas realiter distincta sit à substantid. Et il disait, pour donner un exemple: Ma têle pourrait bien passer par ce trou, mais la grosseur de ma têle n'y peut passer. ('Eischreden, p. 15, verso.)

« Les moines méprisaient ceux d'entre eux qui étaient savants. Ainsi mes frères au couvent m'en voulaient d'étudier. Ils disaient : Sie tibi, sie mihi, sackum per nackum (le sac sur le cou). Ils ne faisaient aucune distinction. « (Tischreden. p. 272.)

 Autrefois les premièrs docteurs n'auraient pu, je ne dis pas composer, mats bien lire une oraison latine, Ils mélaient à leur latin des mots qui n'étaient pas même allemands, mais weudes. « (Tischreden, p. 15.)

Cette ignorance du clergé était générale en Europe. En 1850, un moine français disait en chaire: « On a trouvé une nouvelle langue que l'on appelle grecque; il faut s'en garantir avec soin. Cette langue enfante toutes les hérésies: Je vois dans les mains d'un grand nombre de personnes un livre écrit en cette langue; on le nomme Noureau Testament : c'est un livre plein de ronces et de vipères. Quant à la langue hébraique, tous ceux qui l'apprennent deviennent juifs anssitôt. « (Sismondi, Hist. de Fr., XII, p. 364.)

Page 148, col. 2, ligne 44. — Le cardinal de Mayence...
Il l'appelait le pape de Mayence.

Durant la révolte des paysans , il lui écrivit pour l'en-

gager à se marier et à séculariser ses deux archevèchés. Ce serait, lui disait-il entre autres raisons, un puissant moyen de faire cesser les troubles dans son électorat. (7 juin 1595.)

Page 149, col. 1, ligne 3. — Ils en entendraient bien d'autres, si...

Après Worms, il comprit que les conférences et discussions publiques, que jusque-là il avait demandées, seraient à l'avenir inuities, et dès lors il s'y refusa toujours. » Je ne reconnaltrai plus, dit-il dans son livre. Contra statum ecclesiasticum, je ne reconnaltrai plus désormais de juges, ni parmi vous, ni parmi les anges. J'ai montré déjà à Worms assez d'huulilité je serai, comme dit saint Paul, voire juge et clui des anges, et quiconque n'acceptera pas ma doctrine, ne pourra être, auvé, car ce n'est point la micnne, mais celle de Dieu , c'est pourquoi mon jugement sera celui de Dieu nième.» Je cite d'après le très-suspect Cochleus (p. 48), n'ayant pas en ce moment le texte sous les yeux.

Page 152, col. 1, ligne 28. — Le motif de son départ de Wartbourg, c'était le caractère alarmant que prenaît la Réforme...

Avant de quitter sa retraite, il chercha plusieurs fois, par ses lettres, à empécher les siens d'aller trop loin.

— Aux habitants de Wittemberg. « ... Yous attaquez les messes, les images et autres mières, tandis que vous abandonnez la foi et la charité dont vous avez tant besoin, Yous avez affligé, par vos scandales, beaucoup d'âmes pieuses, peut-être meilleures que vous. Yous avez oublié ce que l'on doit aux faibles. Si le fort court de toute as vitesse, ne faut-il pas que le faible, laissé en arrètee, succombe?

» Dieu vous a fait une grande grâce et vous a donné la Parole dans toute sa pureté. Cependant je ne vois suitle charité en vous. Vous ne supportez point ceux qui n'ont Jamais entendu la Parole. Vous n'avez nul sonci de nos rérèes et de nos sœurs de Leipsick, de Meissen et de tant d'autres pays que nous devous sauver avec nous... Vous vous êtes précipités dans cette affaire, tête baissée et sans regarder ni à d'roite ni à gauche. Ne comptez donc pas sur moi; je vous renierai. Vous avez compenés assus noi, il vous faudra blen finir de même... o (Pc. 1521.)

Page 154, col. 1, ligue 23. — Le désordre s'est mis dans son troupeau...

De retour à Wittemberg, il prêcha huit jours de suite. Ces sermons suffirent pour remettre l'ordre dans la ville.

Page 154, col. 2, ligne 10. - Je ne connais point Luther ...

« Exhortation charitable du docteur Martin Luther à tons les chrétiens, pour qu'ils se gardent de l'esprit de trouble et de révolte. (1324.)

» ... En premier lieu, je vous prie de vouloir laisser de côté mon nom, et de ne pas vous appeler luthérieus,

16

mais chrétiens, Qu'est-ce que Luther? Na doctrine ne tent pas de moi. Moi, je và cité crucifé pour personne. Saint Paul (1. Corinth., 111) ne voulait point que l'on s'appelât paulleus, ni pétriens, mais chrétiens. Omment done me conviendrail-la, a moi, misérable sac à vermine et à ordure, de donner mon nom aux enfants du Christ? Cessez, chers amis, de prendre ces noms de parti, détruisons-les et appelons-nous chrétiens, d'après le nom de cellui de uni vient notre doctrine.

» Il est juste que les papistes portent un nom de parti, parce qu'ils ne se contentent pas de la doctrine et du nom de Jésus-Cirrist; ils venlent être en outre papistes. Eh bien 1 qu'ils appartiennent au pape qui est leur maitre. Moi je ne sais ni ne vent être le maitre de personne. Je tiens avec les miens pour la senle et commune doctrine du Christ qui est notre unique maître. » (Luth. Werke, Il. p. 4.)

Page 155, eol. 1, ligne 12. — Jamais, avant cette époque, un homme privé n'avait adressé à un roi des paroles si méprisantes...

En même temps qu'il traitait si rudement Henri VII et les princes, il passait toutes les hornes dans ses attaques contre le saint-siége. Dans sa réponse aux brefs du pape Adrien, il dit en finissant : » Je suis fâché d'être obligé de donner de si hon allemand contre ce pitoyable latin de cuisine. Mais bien vent confondre l'antechrist ut toutes choses, si ne lui laisse plus rien, ni art, ni langue; on dirait qu'il est fou, qu'il est tombé en enfance. C'est une houte d'ècrire aux Altenands en pareil latin, de présenter à des gens raisonnables une interprétation aussi maladroite et aussi absurde de l'Écriture, « (1835).

Préface mise par Luther en tête de deux bulles par lesquelles le pape Clément II annonçait la célébration du jubilé pour 1525 :

«... Le pape dit dans as hulle qu'il veut ouvrir la porte d'or. Nous arons depuis longtemps ouvert loutes les portes en Allemagne, mais les escrocs italiens ne nous apportent pas un liard de cq u'ils nous ont volé par leurs indulgentien, dispensationse et autres inventions diaboliques. Cher pape Ciément, toute ta elémence et tontes tes douceurs ne le serviront de rien iei. Nous n'achèterons plus d'indulgences. Chéré ported or, chères bulles, retournez d'où vous veuez; faites vous payer par lest Italieus. Qui vous comait, ne vous achète plus. Nous avons, Dieu merci, que ceux qui entendent et qui croient le saint Évangite, ont à toute heure un jubilé... Bon pape, qu'avons-nous à faire de tes hulles? Épargne le plomb et le parchemin; cela est désormais d'un mauvais rapport. « Luth. Werke, LX, p. 204.)

» Je ferais un même paquet du pape et des cardinaux, pour les jeter tous ensemble dans ce petit fossé de la mer de Toscane. Ce bain les guérirait; j'y engage ma parole et je donne Jésus-Christ pour caution. »

«Mon petit Paul, mon pelit pape, mon petit ânon, allez doueement, il fait glacé: vous vous rompriez une jambe; vous vous găteriez, et on dirait: Que diable est ecei? comme le petit papelin s'est gâté! » (1342? traduction de Bossuet, Variations, 1, 45-6.) Interprétation du monachorisule et de deux horribles monstres papalins troucés dans le Tibre, à Rome, L'an 1406; publié à Fribery en Misnie, l'an 1525, par Ph. Melanchlon et Martin Luther,— « Dans tous les temps bieu a monté par des signes évidents as colère on sa miséricorde. C'est ainsi que son prophète Daniel a prédit l'arrivée de l'Antechrist, sfin que tous les fidèles avertis se gardassent de ses blasphèmes et de son idolatrie.

» Durant cette domination tyrannique. Dieu a donné beaucoup de signes, et dernièrement encore, cet horrible monstre papalin, trouvé mort dans le Tibre, l'an 1496 . . . D'abord la tête d'ane désigne le pape ; car l'Eglise est un corps spirituel qui ne doit ni ne peut avoir de tête visible ; Christ seul est le seigneur et le chef de l'Eglise. Le pape s'est voulu faire contre Dieu la tête visible de l'Église ; cette tête d'âne attachée à un corps humain. le désigne donc évidemment. En effet, une tête d'ane convient-elle mieux au corps de l'homme que le pape à l'Église? Autant le cerveau de l'âne diffère de la raison et de l'intelligence humaine, autant la doctrine papale s'éloigne des dogmes du Christ, Dans le royaume du nane les traditions humaines font la loi : il s'estétendu, il s'est élevé par elle, S'il entendait la parole du Christ, il eroulerait aussitôt.

• Ce n'est pas seulement pour les saintes Écritures qu'il a une cervelle d'âne, mais pour ce qui regarde même le droit naturel, pour les choses que doit décider la raison lumaine. Les juristes impériaux disent en effet ou'un vériable eanoniste est véritablement un âne.

» La main droite du monstre, semblable au pied de l'éléphant, montre qu'il écrase les craintifs et les faibles. Il blesse en effet et perd les âmes par tous sea décreis qui, sans cause ni nécessité, chargent les consciences de la terreur de mille péchés qu'ils inventent et dont on ne sait nas même les noms.

» La main gauche désigne la puissance temporelle du pape. Contre la parole de Christ, Il est devenu le seigneur des rois et des princes. Aucun d'eux n'a sonlevé, fait et conduit tant de guerres, aucun n'a versé autant de sang. Occupé de choses mondaines, il néglige la doctrine et Jahandonne l'Église.

Le pied droit, semblable au sahot d'un bœuf, désigne les ministres de l'autorité spirituelle, qui, pour l'oppression des âmes, soutiennent et défendent ce pouvoir; c'est à savoir les docteurs pontificaux, les parieurs, les confesseurs, ces nuées de moines et de religieuses, mais surfout les théologiens scolastiques, qui tons s'en vont répandant ces intolérables lois du pontife, et tiennent ainsi les consciences captives sous le nied de l'étéphant.

Le pied gauche, qui se termine par des ongles de griffon, signifie les ministres de la puissanee civile. De même que les ongles du griffon ne lâchent point facilement ce qu'ils ont une fois pris, de même les satellites du pape ont pris aux hameçons des canons les biens de toute l'Europe, et les retiennent opiniâtrément sans qu'on les leur puisse arracher.

 Le ventre et les seins de femme désignent le corps du pape, c'est-à-dire les cardinanx, évêques, prêtres, moines, tous les sacro-saints martyrs, tous ces porcs bien engraissés du troupean d'Épicure, qui n'out d'autre soin que de boire, manger et jouir de voluptés de tout geure, de tout sexe; le tout en liberté, et même avec garantie de privilères...

» Les yeux pleins d'adultère, le cœur d'avarice, ces fils de la malédiction ont abandonné le droit chennin pour suivre Balaam qui allait chercher le prix de l'iniquité. »

Page 155, eol. 2, ligne 20. — (Fin de l'extrait du liere contre Henri VIII.)

Cette réponse violente seandalisa, comme Luther le dit lui-même, un grand nombre de ses parlisans. Le roi Christiern l'engagea même à écrire à Henri VIII, qui, disait-il, albait établir la Réforme en Angleterre. La lettre de Luther est très-humble : il éxecuse en disant que des témoins dignes de foi, l'ont assuré que le livre qu'il avait atstaqué u'avait pas été composé par le roi d'Angleterre : il lui offre de chauter la palinodie (palinodiam cantare). — (I' e settembre 125%).

Cette lettre ne produisit aucun effet, Ilenri VIII avait été trop vivement blessé pour revein; Luther en fut pour ses avances. Aussi disait-il quelques mois après : « Ces tyrans , au cœur de femme , n'ont qu'un esprit impuissante toordide; ils sont dignes d'être les esclaves du peuple. Mais, par la grâce de Christ, je suis assez veuge par le mépris que j'ai pour enx et pour Satan leur dieu. « Fin de décembre 1535.)

Thomas Morus, sous le nom de Guillaume Rossens, prit, contre Luther, la défense de Henri VIII. Il attaqua surtout le langage sale et ignoble de Luther. (Cochlæus, p. 60.)

Page 155, col. 2, ligne 25 .- Les princes sont du monde ...

 Rien d'étonnant si les princes ne cherchent que leur compte dans l'Évangile, et s'ils ne sont que de nouveaux ravisseurs à la chasse des anciens. Une lumière s'est levée qui nous fait voir ce que e'est que le monde; c'est le règne de Satan. « (1534.)

Page 156, eol. 2, ligne 11. — Nous serons toujours en sureté en disant que la volonté soit faite...

Le découragement commence déià parfois à percer dans les écrits de Luther. Cette même année 1323, au mois d'août, il écrivait aux lieutenants impériaux, présents à la diète de Nuremberg. ... Il me semble aussi qu'aux termes du mandement impérial, rendu au mois de mars, je devrais être affranchi du bau et de l'excommunication jusqu'au futur concile : autrement je ne saurais comprendre ce que veut dire la remise dont il est parlé dans ce mandement ; car je consens à observer les conditions sur lesquelles elle est fondée... Au reste, il n'importe. Ma vie est peu de chosc. Le monde a assez de moi, et moi de lui : que je sois sous le ban ou non, cela est indifférent. Mais du moins, ayez pitié du pauvre peuple, chers seigneurs. C'est en son nom que je vous supplie de m'écouter...» Il demande qu'on n'exécute pas sévèrement le mandement impérial relatif à la punition des membres du clergé qui se marieraient ou sortiraient de leur ordre.

Page 156, eol. 2, ligne 42. - Essais d'organisation ...

Lorsque Luther sentit la nécessité de mettre un peu d'ordre et de régularité dans l'Église nouvelle, lorsqu'il se vit appelé chaque jour à juger des causes matrimoniales, à décider sur tous les rapports de l'Église avec les laïques, ils e mit à étudier le droit canon.

«Dans cette affaire de mariage qui m'était déférée, j'ai jugé d'après les décrets mèmes du pape. Je commence à lire les règlements des papistes et je vois qu'ils ne les suivent même pas. » (50 mars 1529.)

« Je donnerais ma main gauche pour que les papistes fussent obligés d'observer leurs canons. Ils crieraient plus fort contre cux que contre Luther. «

\*Les décrétales ressemblent au monstre : jeune file par la tête, le corps est un lion dévorant; la queue est celle du serpent; ce n'est que mensonges et tromperie. Voità, au reste, l'image de toute la papauté. » (Tischreden, p. 277, folie et verso.)

Page 157, col. 1, ligne 22. - Les réponses qu'il donne...

(11 octobre 1355.) A la commune d'Esstingen...
«Il est vrai que j'ai dit que la confession était une honne chose. De même je ne défends à personne de jeuner, de chômer, d'aller en pèlerinage, etc., mais jeveux que ces choses se fassent librement, à la volonité de chacun, et non comme si c'était péché mortel d'y manquer. Nous devous avoir la conscience libre en toutes choses qui ne touchent pas la foi, a l'amour du prochain... Mais, comme il y a heaucoup de consciences explives dans les lois du pape, tu fais hien de ne pas manger de viande en présence de ces hommes encore faihles dans la foi. Cette abstincee det la part devient une œuvre de charité, par cela qu'elle ménage la conscience de ton prochain. Du reste, ces œuvres ne sont pas commandées, les prescriptions du pape ne sont rien.»

(16 octobre 1525.) A Michel Vander Strassen, péager à Borna. (Au sujet d'un prédicateur d'Oelsnitz qui exagérait les principes de Luther.) « Vous avez vu mon opinion par le livre de la confession et de la messe : i'y établis que la confession est bonne quand elle est libre et sans contrainte, et que la messe, sans être un sacrifice ul une honne œuvre, est pourtant un témoignage de la religion et un hienfait de Dieu , etc. Le tort de votré prédicateur, c'est qu'il vole trop haut et qu'il jette les vieux souliers avant d'en avoir de neufs. Il devrait commencer par bien instruire le peuple sur la foi et la charité. Dans un an , lorsque la commune aura hien compris Jésus-Christ , il sera assez temps de toucher les points sur lesquels il prêche maintenant. A quoi bon cette précipitation avec le peuple ignorant? J'ai prêché près de trois aus à Wittemberg avant d'en venir à ces questions; et ceux-ci veulent tout finir en une heure! ces hommes si pressés nous font beaucoup de mal. Je vous prie de dire au percepteur d'Oelsnitz qu'il enjoigne à son prédicateur d'agir désormais avec plus de mesure, et de commencer avant tout par bien enseigner Jésns-Christ: sinon, qu'il laisse là ses folles prédications et qu'il s'éloigne. Que surtout il cesse de défendre et de punt la confession. C'est un esprit pétulant et immodéré qui a vu de la fumée, mais qui ne sait pas où est la flamme...»

Page 158, col. 1, ligne 4. - La messe...

- « S'il plait à Dieu, j'abolirai ces messes ou je tenterai autre chose. Je ne puis supporter plus longtemps les ruses et les machinations de ces trois demi-chanoines contre l'unité de notre Église. » (27 novembre 1524.)
- ontre l'unité de notre Eglise. » (27 novembre 1524.)

  « J'ai enfin poussé nos chanoines à consentir à l'abrogation des messes. » (2 décembre 1524.)
- a Ces deux mots messe et sacrement sont aussi étoignés l'un de l'autre que ténèbres et lumières, diable et Diett., Puisse Dieu donner à tous les chrétiens un tel cœur, qu'ils aient horreur de ce mot, la messe, et qu'en l'entendant ils se signent comme ils feraient contre une abomination du diable.

On l'interroge souvent sur le baptème des enfants noutièm ex utero egressorum, « Jai empéché nos bonnes femmes de baptiser l'enfant avant sa naissauce; clles avxient coutume de baptiser le fretus sitôt que la tête paraissail. Pourquoi ne pas le baptiser par-dessus le ventre de sa mère, ou mieux encore, baptiser le ventre même? « (13 mars 1531.)

Page 158, col. 2, ligne 44. - De ministris instituendis ...

Instructions au ministre de Wittemberg : Renvoyer les prêtres indignes;

Abroger toutes messes et vigiles payées;

- Le matin, au lieu de messe, Te Deum, lecture et exhortation;
- Le soir, lecture et explication; complies après le souver:

Ne célébrer qu'une messe aux dimanches et fêtes. (Briefe, 19 août 1525.)

En 1520, il publia un catéchisme. Mais dix ans plus tard, il en fit un antre où il ne conserva que le baptème et la communion. Plus de confession. Sculement il engage à recourir souvent à l'expérience du pasteur.

Pour soustraire les ministres à la alépendance de l'autorité civile, il voulait conserver les ulmes. « Il me semble que les décimes sont la chose la plus juste du monde. Et plût à Dieu que, toutes taxes abolles, il me subsistât que des dimes, ou même des neuvièmes et des huitièmes. Que dis-je, les Egyptiens donnaient le cinquième, et lls vivaient pourtant. Nous, nous ne pouvons vivre avec la dime, Il y a d'autres charges qui nous écraent. « (15 juin 1524.)

Page 158, eol. 2, lignc 46. — Caractère indélébile...

- « On doit déposer et emprisonner les pasteurs et prédicateurs qui font scandale, L'électeur a résolu de faire construire une prison à cet effet, »
- « Le docteur parla ensuite de Jean Sturm qu'il avait souvent visité dans le château de Wittemberg , et qui s'était toujours obstiné à croire que Christ n'était mort

que pour l'exemple. Il fut en conséquence conduit à Schwrinitz, et y mourut dans la tour. » (Tischreden, p. 196.)

. Luther disait que l'on ne devait punir de mort les anahaptistes qu'autant qu'ils étaient séditieux.»(Tischreden, p. 298.)

Page 159, col. 1, ligne 53. - Visites annuelles ...

La commission que l'électeur, sur les exhortations de Luther, nomma en 1528 pour inspecter les écoles, se composait de Jérôme Schurf, docteur en droit, du seigueur Jean de Plaunitz, d'Asme de Haubitz et de Melanchton.

Dans l'instruction que ces Inspecteurs adressèrent ensuite aux pasteurs de l'électorat, avec l'approbation de Luther, on peut remarquer le passage sulvant: « Il y en a qui disent que l'on ne doit pas dérendre la fol µar l'épée, mais que l'on doit sonfirir comme on fait Jésns-Christ et ses apôtres. A cela il faut répondre qu'à la verité ceux qui ne règnent pas doivent souffrir comme individus et n'ont pas droit de se défendre; mais que l'autorité est chargée de protégre ses sujets contre toute volence et linjustice, que cette violence ait une causse religieuse ou une autre. « (Luth. Werke, t. IX, p. 265, verso.)

En 1527, le prince envoie à Luther les rapports de la visite des églises en lui demandant s'il fallait les imprimer. (19 août 1527.)

Page 159, col. 2, ligne 18. — Luther exerçait une sorte de suprématie.

Il décide que les chanoines sont obligés de partager avec les bourgeois les charges publiques. (Lettre au conseil de Stettin, 12 janvier 1525.) C'est à lui que souvent on s'adressait pour obtenir un place de ministre.

« Ne sois pas inquiet d'avoir une paroisse; il y a partout grande péntrie de fidèles pasteurs; si ble que nous sommes forcés d'ordonner et d'instituer des ministres avec un rit particulier, sans tonsure, sans onction, sans mitre, sans hàton, sans gants ni encensoir, enfin sans évèques. « 16 décembre 1350.)

Les habitants de Riga et le prince Albert de Prusse demandent à Luther de leur envoyer des ministres. (1551.)

Le roi de Suède, Gustave I<sup>er</sup>, lui demande de même un précepteur pour son fils. (Avril 1539.)

Page 159, col. 2, ligne 26. - Excommunication ...

 Le prince a répondu à l'université qu'll voulait latter la visite des paroisses, afin que, cela fait et les églises constituées, on puisse se servir de l'excommunication quand besoin sera. « (10 janvier 1527.)

Page 159, col. 2, lignc 50. — Abolition des roux monastiques...

« Dans son traité de vitandá hominum doctriná il dit des évéques et des grands de l'Église : « Qu'ils sachent ces effrontés et impudiques qui ont sans cesse à la boule » le christianisme, le christianisme, » qu'ils sachent que ce n'est point pour eux que Jai écrit qu'il fallait se nourrir de viande, s'abstenir de la confession et briser les images; eux, ne sont-ils pas comune ces imqurs qui sonillaient le camp d'israel? Si J'ai écrit ces choses, c'est pour délivre la conscience captive de ces nanheureux moines, qui voudraient rompre leurs vœux, et qui doutent s'ils peuvent le faire sans pécher. » (Seckendorf, lis. 1, sect. 50, p. 202.)

Page 160, col. 2, ligne 12. — J'ai reçu hier neuf reli-

« Neuf religieuses avaient été enlevées de leur couvent et amenées à Wittemberg. « Ils m'appellent ravisseur, dit Luther, oui, et bienheureux ravisseur comme Christ, qui fut aussi ravisseur en ce monde, quand par sa mort il arracha au prince de la terre ses armes et ses richesses, et qu'ill'emmena capiti.« (Cochteus, p. 75.)

Page 160, col. 2, ligne 17.—J'ai pitié d'elles... qui meurent en foule de cette maudile et incestueuse chastelé...

a Anne Craswytziune, échappée de ses liens, à Leusselitz, est venue habiter avec nous. Elle a épousé Jean Scheydewind, et me charge de te saluer doucement eu son nom, et avec elle trois autres, Barbe Rockenberg, Catherine Taubenheim, Marguerite Hirstorf. « (11 janvier 1595.)

A Spalatín. « Si tu ne le sais pas eneore, tous les prêtres d'icin es e contentent pas de meer une condisserifiége; es sont des ceurs endureis, des contempteurs de Dieu et des hommes, qui passent presque toutes les nuits avec des prostituées. " D'ai dit hautiment que, si dans leur impiété, nous devons les tolèrer, il est du devoir du magistrat de s'opposer à leurs débaueles ou de les contraindre au mariage... Tu eraiguais dernièrement qu'on ne pût accuser l'électeur de favoriser ouvertement les prêtres mariés. » (2 jaivier 1935.)

(27 mars 1525.) A Wolfgang Reissenbach, précepteur à Lichtenberg, « ... Mon cher , ne volons pas plus haut, et ne prétendons pas mieux faire qu'Abraham, David, Isaïe, saint Pierre, saint Paul, et tous les patriarches, prophètes et apôtres, ainsi que tant de saints martyrs et évêques qui tous ont reconnu sans honte qu'ils étaient des hommes créés par Dieu, et qui, fidèles à sa parole, ne sont pas restés seuls. Qui a honte du mariage, a honte d'être homme. Nous ne pouvons nous faire autres que Dieu n'a voulu que nous soyous. Enfants d'Adam , nous devons à notre tour laisser des enfauts. - O folie! nous voyons tous les jours quelle peine il en coûte pour rester chaste dans le mariage même, et nous rejetons encore le mariage! Nous tentons Dieu outre mesure, par nos vœux insensés, et nous préparons la voie à Satan... »

Page 162, col. 1, ligne 8.—Cette époque de la vie de Luther (1521-1528) fut prodigieusement affairée...

A Frédéric de Nuremberg. « Si j'ai taut différé à te

félieller sur ton mariage, tupeux croîreque j'enai eu juste raison, avec les distractions d'une santé si variable, tant de livres à publier, de lettres à écrire, de sujets à traiter, de devoirs envers mes amis, et en nombre incroyable et infini, aceablé d'un orage et d'un déluge d'affaires. ....Le 17 janvier, à souper et à la hâte. Tu pardonneras à ma loquacité, peut-être aussi au souper, bien que je ne sois pas irves, « 1525.)

Au milieu de toutes ces affaires, il entretenait correspondance avec Christieru II.

A Spatatin. • Les porteurs sont rares, saus quoi je Crains euvoyé depuis longtemps les tristes lettres du roi Christiern, aujourd'hul le plus malleureux des hommes, et ne vivant plus que pour Christ. • (27 mars 1894.)

A litelanchion. « Rien de nouvean, sirce n'est une lettre du roi de Suède Christieru qu'il nous adresse à tous les deux, avec une petite coupe d'argent; il nous demande de ne pas croire ceux qui le représenteraient comme un déserteur de l'Évangile. « (Novembre 15/0.)

Il lui fallait encore veiller, par toute l'Allemague, sur les intérêts des réformés. La commune réformée de Miltenberg (en Franconie) était opprimée par les officiers de l'électeur de Mayence. Toute correspondance avec cette ville avait été interroippue. Luther adressa aux labitants une lettre de cogsol-tion qu'il fit imprime pour qu'elle poit leur parveiir, il en ayentit l'électeur, et lui demanda « si ses officiers » abussient pas de son nom». (4 février 17524.)

En 1528, une religieuse de Freyberg s'adresse à lui pour qu'il l'enlève de son couvent, et la condaise en Saxe. (29 juin 1528.) — « Occupatissinus scribo visitator, lector, prædicator, scriptor, anditor, actor, cursor, procurator, et quid non? « (29 octobre 1528.)

Page 162, col. 1, ligne 31. - Son ancien ami Carlostad ...

Carlostad était chanoine et archidiacre dans l'église collégiale *de tous les saints*; il en était doyen lorsque Luther fut reçu docteur cu 1512. (Seckendorf, liv. 1, 72.)

Page 162, col. 1, ligne 37.—Derrière Carlostad on entrevoyait Münzer...

Lettre du docteur Martin Luther aux chrétiens d'Anvers : » ... Nous avions cru , lant que dura le règue du pape, que les esprits de bruit et de vacarme , qui se font ouvent entendre la nuit , étaient des âmes d'hommes qui , après la mort , revenaient et ròdaient pour expier leurs péchés. Cette erreur, Dieu merci, a été découverte par l'Evanglie, et l'on sait à présent que ce ue sont pas des âmes d'hommes , mais rien autre que des diables malifeiux qui trompaient les gens par de fauses réponses. Ce sont eux qui ont mis dans le monde tant d'idolàtrie.

» Le diable voyant que ce genre de vacarme ne peut continuer, il lui faut du nouveau; il se met à faire rage dans ses membres, je veux dire dans les Impies, à travers lesquels il se fait jour par toute sorte de vanités chimériques et de doctrines extravagantes. Celui-ci ne vent plus de baptème, celui-là nie la vertu de l'encha.

ristie; un troisième met encore un monde entre celui-cl et le jugement dernier; d'autres enseignent que Jésus-Christ n'est pas Dieu; les uns disent ceci, les autres cela, et il y a presque autant de sectes et de croyances que de têtes.

- « Il faut que J'en cite un pour exemple, car J'ai bien à faire avec ess ortes d'espris. Il n'est personue qui ne prétende être plus savant que Luther; e'est contre moi qu'ils veulent tous gagner leurs éperons. Et plôt au ciel qu'ils fussent ce qu'ils pessent être, et que moi je ne fusse rien! Célni-là donc m'assurait entre autres choes qu'il clait envoyé vers moi par le Dieu qui a créé le ciel et la terre; il en disait des choese magnifiques, mais le manant perçait toujours.
- Enfin II m'ordonna de lui lire les livres de Moïse. Je lui deinaudai un signe qui confirmat cet ordre. C'est, dit-il, écrit dans l'Évanglie de saint Jean. Alors J'en eus assez et je lui dis de revenir une autre fois, que nous n'aurions pas le temps de lire pour cette fois les livres de Moïse...
- \* Il m'en faut bien entendre dans une année, de ces pauvres gens. Le diable ne peut pas m'approcher de plus près, Jusqu'ile ie monde avait été plein de ces esprits bruyants sans corps, qui se donnaient pour des âmes d'hommes; maintenant ils ont des corps et se donnent tous nour des angres vivants.
- Quand le pape régnait, on n'entendait point parler de troubles; le Fort (le diable) était en paix dans sa forteresse; mais à présent qu'un plus fort est venu qui prévant contre lui et qui le chasse, comme dit l'Évangile, il tlempéte et sort avec fureur et fraeas.
- Chers amis, il est venu aussi parmi vons un de ces esprits de vacarme qui ont chair et sang. Il vent vous égarer dans les inventions de son orgneil; gardez vous de lui.
- a D'abord il dit que tout homme a le Saint-Esprit. Secondement, que le Saint-Esprit le stautre chose que notre raison et notre intelligence. Troisièmement, que tout homme a la foi. Quatrièmement, qu'il n'y a pas d'enfer; que du moins la clairs seule sersa dammée. Cinquièmement, que toute àme aura la vie éternelle. Sixièmement, que la simple nature nous enseignnée de faire au prochain ce que nous voulons qu'on nous fasse; c'est la disentiéla. Ja foi. Septiémement, que la loi n'est pas violée par la concupiscence, tant que nous ne consenons pas an plaisir. Huitièmement, que celul qui n's pas le Saint-Esprit, est aussi sans péché, car il n'a pas de
- » Tout cela ce sont des propositions audacieuses, de vains jeux de la fantaisie; si l'on excepte le septième, les autres ne méritent pas de réponse...
- » Il nous suffit de savoir que Dieu ne veut pas que nous péchios. Pour la manière dont Il permet, ou veut qu'il y alt du péché, nous ne devons pas toucher cett du maitre, mais seulement cequ'il rodonne. Combién moins une pauvre créature doit-elle vouloir seruter et approfondir la majesté et le mystère de son Dieu?.
- » Nous avous assez à faire pendant toute uotre vie , de connaître la loi de Dieu et d'apprendre son fils Jésus-Christ... » 1525. (Luth. Werke , tome 11 , p. 61, sqq.)

Page 163, col. 1, ligne 16.— Luther crut devoir se transporter à Iéna...

Carlostad, dans une dispute, eita Luther au Jugement dernier. — « Comme nous étions à l'ibétellerie, et que nous parlions de ces affaires, après s'être engagé à défendre sa doctrine à fond, soudain il se détourna, fi claquer ses doigts, et dit: » de me moque de vous. » Or, s'il ne m'estime pas davantage. « qui d'entre nous estimera-ti-l'è ou pourquoi pentraje iem temps à le précher? Je peuse toujours qu'il me regarde comme l'un des plus savants de Wittemberg; et cependant, il me dit au nez: « de me noque de vous. » Comment, après cela, peut-on croire encore à sa sincérité, lorsqu'il prétend vouloir se laisser instruire? »

Carlostad avait abandonné ses fonctions de professeur et d'archidiacre à Wittenberg (tout en gardant son traitement) pour aller à Orlamünde, sans autorisation ni de l'électeur ni de l'université. Ce fut une des causes de mécontentement qui éclata contre lui. L'université lui ayant écrit pour le rappeler dans son sein, il lui fit répondre par ses partisans d'une monière insolente.

Luther fut envoyé par l'électeur et l'université à Orlamünde pour y précher contre les doctrines de Carlostad et tout ramener à l'ordre; mais il fut très-mal reçu par le pemple.

Carlostad s'habillai à Orlamtunde plus simplement que les autres pasteurs. Il ne souffrait pas qu'on l'appeldi docteur; il se faisait appeler frère André, etoisin André. Il se soumettait à la juridiction du juge de la petite ville, pour être entièrement comme les autres bourgeois. (Lut. Werke, t. II. p. 18-22.)

Page 163, col. 1, ligne 54.— Luther obtint un ordre pour le faire sortir,..

« Quant au reproche que Carlostad me fait de l'avoir chassé, je ne me chagrinerais pas (rop si ce reproche était fondé; mais, Dieu aidant, je erois bien que je puis m'en justifier. Dans tous les eas, je suis fort aise qu'il ne soit plus dans nofre pays, et je voudrais bien qu'il ne fût pas non plus eltez vous...

» Se fondant sur l'un de ses écrits, il m'aurait presque persuadé de ne pas confondre l'esprit qui l'anime avee l'esprit séditieux et homicide d'Altstet (résidence de Münzer); mais lorsque, sur l'ordre de mon prince, je me rendis à Orlamunde, parmi les bons chrétiens de Carlostad, je n'éprouvai que trop bien quelle semence il avait semée. Je remerciai Dieu de ne pas être lapidé ni couvert de boue, car il y en avait qui me disaient, par forme de bénédiction : « Va-t'en , au nom de mille diables, et casse-toi le cou avant que tu ne sois sorti de la ville. » Malgré cela, lls se sont arrangés et parés bien proprement dans le petit livre qu'ils out publié. Si l'âne avalt des cornes, c'est-à-dire si j'étais prince de Saxe, Carlostad ne scrait pas chassé, à moins que l'on ne m'en priât bien fort. - Je lui conseillerais de ne pas dédaigner la bonté des princes. » (Lettre aux Strasbourgeois. Luth, Werke , t. Il , p. 58.)

Carlostad, au dire de plusieurs témoins, avait à son service un chapelain qui faisait le rôle de l'esprit dans les apparitions et révélations surnaturelles par lesquelles son maltre en imposait au peuple. (Luth. hriefe, édit. 1820. t. H. p. 625.)

- « Carlostad était fort téméraire; il a osé disputer de Rome dans le principal collège, in domo Sapientica. Il est revenu en Allemague tout magnifique et avec de beaux hahits. C'est par pure jalousie qu'il a'est fait ensuite paysan : il allait tête uue et ne voulait pas qu'on l'ampeld docteur, mais posisin...
- Carlostad condamnait les gradees t promotions dans tes universités. Il dit un jour : De sais que je fais mal en élevant ces deux homnes au grade de docteur, seulement à cause des deux florins; mais je jure bien en en plus faire d'autre. « Il dit ces paroles dans les die du château à Wittemberg, et je l'en repris fortement. (Tischreden, p. 416.)
- » Dans la dispute de Leipsick, Carlostad insista pour parler avant moi. Il me laissa à comhattre les propositions d'Eck sur la primauté du pape et sur Jean luss... C'est un pauvre disputeur; il a une tête dure et opiniâtre... Il avait pourlant une très-joyeuse Marle.
- Ces troubles scandaleux font bien du tort à l'Évangile. Un esplon français me disait expressément que son roi était informé de tout cela, qu'il avait appris que nous ne respections plus ni la religion ni l'autorité politique, pas même le mariage, et qu'il en allait chez nons comme chez les bêtes. (Tischreden, p. 417-422.)

Mort de Carlostad. — « Le voultrais savoir si Carlostad est mort repentant. Un ami, qui m'écrit de Bàle ponr m'annoncer sa mort, ajonte une histoire singulière : il assure qu'un spectre erre autour desson (ombeau et dans a maison mène, où il canse un grand trouble en jetant des pierres et des gravois. Mais la loi athénienine défend de médire des morts; c'est pourquoi je n'ajouterai rien. « (10 février 1532.)

« Carlostad est mort tué par le diable. On m'écrit que, pendant qu'il préchait, il lui apparut, à lui et à beaucoup d'autres, uu homme d'une hante stature qui entra dans le temple, et se mit à une place vide auprès d'un bourgeois, puis sortit et alla à la maison de Carlostad; que là il prit son fils, qu'il trouva seul, et l'enleva comme pour le briser contre terre, mais le laissa sans lui faire de mal, et lui ordonna de dire à son père qu'il reviendrait dans trois jours pour l'emporter. Carlostad serait mort le troisième jour. On ajoute qu'après le sermon il alla trouver le bourgeois, et lui demanda quel était cet homme? Le bourgeois répondit qu'il n'avait rien vu. Je crols qu'il aura été ainsi saisi de terreurs soudaines, et que nulle autre peste ne l'aura tné que la peur de la mort; car il avait toujours eu pour la mort une horreur misérable, » (7 avril 1542.)

Page 166, col. 1, ligne 29. — Les paysans se soulercrent d'abord...

Une circonstance importante de la guerre des paysans, c'est qu'elle éclata pendaut que les troupes de l'Empire étaient en Halie. Autrement les soulévements enssent été plus vite comprimés. Les paysans du comte Sigismond de Lupffen, en légovie (1524), commencèrent la révolte de cause des charges qui pesaient sur eux ; lis le déclade cause des charges qui pesaient sur eux ; lis le déclarèrent à Guillaume de Furstemberg , envoyé pour les réduire : ils ne s'étaient point soulevés pour la cause du luthéranisme. Les premiers à les lmiter furent les paysans de Kempten, qui prirent pour prétexte la sévérité de leur abbé; ils pénétrèrent dans les villes et châteaux de l'abbé, brisant toutes les images, tous les ornements des temples. L'abbé pris par eux fut conduit à Kempten. où il fut contraint à vendre, pour trente-deux mille écus d'or, tous ses anciens droits. D'autres vinrent se joindre à eux, et ils se trouvérent, près d'Ulm, an nombre de quatorze mille. Ceux de Leipheim et Guntzberg étaient pour eux, ainsi que les paysaus des environs d'Augsbourg. Ces deux petites villes, assiégées par la ligne de Sonabe, se rendirent; l'une fut abandonnée pour le pillage aux fantassins, l'autre aux cavaliers. Les paysans vaineus se relevèrent, et eette fois ne dévastèrent plus senlement les monastères, mais les maisons des nobles. Un comte de Montfort s'interposa avec les députés de Ravensperg et d'Uberlingen. Un grand nombre de paysans n'en furent pas moins mis en croix , décapilés , etc.

Ce premier soulèvement semblait assoupi , lorsque Mûnzer fit révolter les paysans de Thuringe.

Le pieux, l'érudit, le pacifique Melanelitoli montra combien les demaudes des paysans s'accordaleût avec la parole de Dien et la justice; il exhorta les princes à la clémence. Luther frappa sur l'un et l'autre parti. (Voir le texte.)

Les paysans de la Thuringe, du Palatinat, des diocèses de Mayence, d'Halberstadf, et cenx de l'Odenwahl, se réunirent dans la forêt Noire, sous la conduite de l'aubergiste Metzler, de Ballenberg. Ils s'emparèrent de Mergentheim, et forcèrent plusieurs comtes, barons et chevaliers, de se réunir à eux. Les sujets des comtes de Hohenlohe, déjà révoltés, vinrent les joindre. Les comtes de Hohenlohe ayant reçu des paysans des lettres de sùreté, scellées avec une pièce d'argent à l'effigie du comte Palatin, une conférence ent lleu, et les comtes promirent pour cent et un an d'observer les douze articles. En signe de joie les paysans tirèrent deux mille coups de fusil. Plusleurs nobles se joignirent volontairement aux paysans; d'autres y furent contraints par la force. La ville de Landau entra dans leur ligue. En même temps les paysans des environs d'Heilbronn se soulevèrent, et après quelques courses, se joignirent à la première troupe. Plusieurs villes les appelèrent et leur onvrirent les portes.

Le traité fait par les paysans avec le vicaire de l'électeur de Mayence, fut signé de Goetz de Berlichingen et de George Metzler, de Ballenberg. Les paysans envoyèrent huit de leurs chefs prendre le serment de tous les habitants du diocèse de Mayence. Le clergé de ce diocèse dut leur payer en quatorze jours quinze mille florius d'or. Les paysans du Rhingaw, opprimés par l'albé d'Erlach, a se soulevèrent vers la même époque. Le vicaire de l'électeur de Mayence ayant souscrit à leur demandes, ce tumulte 3 papisas.

Voici en substance les demandes des paysans de Rhingaw. — Les ministres seront étns. Ils vivront de la trentième partie du vin et du blé que la communanté lèvera sur chacun; ş'il en reste quelque chose, on le gardera pour les pauvres et pour les dépenses de la communauté. — Égalité des charges pour tous, à moins que l'on ne prouve, par des actes authentiques, les priviléges et exemptions auxquels on prétend, — Point d'Émpté pour celui qui vendra le vin de sa vigne; le revendeur seul payera. — Point d'excommunication dans les causes séculières. — La servitude sera abolie. — Ou refusera logruent aux juis à cause de leurs indignes usures; le jugne ne fera aucune exécution à raison d'usures, mais recherchera quel était le capital.

Que le commerce de bois de construction soit libre comme il l'a toujours été, et que ceux de Mayence n'y metteut point obstacle. - l'ersonne ne sera plus reçu dans les monastères; tous auront permission d'en sortir. - Le seigneur ne pourra plus intervenir, même indirectement, dans les procès. - Le magistrat du lieu veillera sur tous les besoins des veuves, des orphelins et des pupilles. - Les pâturages, les rivières seront libres, alnsi que la chasse, en respectant toutefois les priviléges du magistrat et du prince. - Le juge sera soumis aux mêmes charges que les autres citoyens nobles ou non nobles. - On ne jugera point selon le droit eanonique dans les causes séculières, mais selon la coutume du lieu. - Que personne ne revendique la propriété des forêts. - Si la communauté du Rhingaw arrête quelques autres articles, ils devront être acceptés de ceux d'Erhach. (Gnodalius, apud Schardt, rerum germanic.

L'insurrection avait fait de grands progrès en Alsace; le duc Antoine de Lorraine, défenseur ardent de l'Église, rassembla un corps de troupes, formé principalement des débris de la bataillé de Pavie, et tomba sur les paysans le 18 mai 1925, près de Lupfenstein. Il les délti, brûla le hourg de Lupfenstein avec tous ses habitants, prit Saverne, où un grand nombre de paysans é'alaient retirés, et hatitit, quedques jours après, un troisième corps d'insurgés près de Scherweiler. Plusieurs historiens portent au delà de trente mille le nombre des paysans qui périrent en ces trois rencontres. Trois censor prisonniers furent décapités. (D. Calmet, Histoire de la Lorraine, 1, p. 495 et suiv.; Hottinger, hist. de la Suisse, p. 28, II, Sjeldan, p. 115.)

seript. vol. 11, p. 142-3.)

Le général George de Frundsherg, qui s'était distingué à la bataille de Pavie et que l'archidue Ferdinand rappela en Allemagne pour terminer la guerre, n'imita point les cruautés des autres chefs. Les paysans étaient retranchés prés de Kempten. Sir de les accabler par la supériorité de ses forces, il évita l'effusion du sang. Il contint l'impaitence de son collègue George de Waldbourg, et fit secrètement exhorter les paysans à se disperser dans les forêts et les montagnes. Ils le crurent, et ce fut leur salut. (Wachsmuth, p. 137.)

Une chanson franconienne faite après la guerre des paysans, avait pour devise :

" Gare à toi , paysan , mon cheval te renverse. "

C'était la contre partie du chant de guerre des Dithmarsen, après qu'ils eurent défait la garde noire :

« Gare à toi , eavalier, voilà le paysan. »

Les paysans soulevés avaient en général adopté pour signe une croix blanche. Certains corps avaient des

baninères sur lesquelles était représentée la roue de la fortune <sup>1</sup>. D'autres avaient des seeaux sur lesquels on voyait un soc de charrue avec un fléau, un râteau ou une fourche, et un sabot plaéés en croix (Gropp, chronique de Wurtzbourg, 1, 97. Wachsmuth, p. 56.)

Il parut en 1523 un violent pamphlet anonyme intitulé : « A l'assemblée de tous les paysans, » Ce pamphlet, publié dans l'Allemagne méridionale, porte sur le titre une roue de la fogtune, avec cette inscription en vers allemands :

- Le moment est venu pour la roue de fortune,
- Dieu sait d'avance qui gardera le haut. »
  « Paysans. « Romanistes.
- « Paysans, « Romanistes, » Bons chrétiens. » « Sophistes. »

Plus has :

- . Qui nous fait tant sucr?
- » L'avarice des seigneurs. »

Et à la fin :

" Tourne, tourne, tourne,
" Bon gré, mal gré, tu dois tourner.

(Strobel, Mémoires sur la littérature du seizième siècle, 11, p. 44. — Wachsmuth, p. 55.)

Les payans s'étaient vantés que leur conseil général durerait cent et un an. — Après la prise de Weinsberg, ils décidèrent dans ce conseil de ne plus accorder la vie à aucun prince, comte, baron, noble, chevalier, prêtre, ou moine, « en un mot à aucun des hommes qui vivent dans l'oisiveté. » En effet, ils massacrèrent tons les mobles faits prisonniers, pour venger, disaient-ils, la mort de leurs frères de Sonabe... Paraui ces nobles, tutes par les payasna, se trouvait le mari d'une fille naturelle de l'empereur Maximilien, ils la conduisirent elle-même à litelibronn dans un tombereau à funier. Ils détruisient un grand nombre de couveutst gans la seule Franconie deux cent quatre-vingt-treize mon astères ou châteaux nurent dévastés.

Lorsqu'ils pillaieut un château ou un monastère, ils em anquaient jamais de courir d'abord au cellier pour y boire le vin, puis ils se partageaient entre eux les ornements d'église et les habits pontificaux. (Haarer Pétrus Crinitus), apud Frebre 111, 328-2. — Au monastère d'Erbach, dans le Rhingaw, il y avait une lumense cuve contenant quater-vingt-quatre grands muids de vin. Elle ctait pleine quand les paysans arrivèrent; lis n'en laiss'enten pas un tiers. (Goetheus, p. 108.)

lls forçaient les seigneurs de leur envoyer leurs paysans. Le consell comuun, leur écrivaient-lis, a décidé que vous réuniriez votre peuple et que vous nous enverriez les hommes, après les avoir armés. Si vous ne refaites, tenze pour certain que vous serez très-incertain de votre vie et de vos biens. — (Haarer, apud Freher, L. III, p. 247. L.

Des témoignages précis font voir que ce n'étaient pas des roues de charrue comme symboles de l'agricolture. Les femmes prirent part à la guerre des paysans. Du côté de Heilbronn, elles marchaient réunies sous une bannière. (Jæger, Histoire de Heilbronn, 11, p. 34.)

« Quand les paysans menèrent le comte de Lœwenstein par Weiusberg. If ht respectueusement salué d'un passant. Un vieux paysan qui le vit, s'avança aussitôt avec sa hallebarde, et dit au passant: « Pourquoi l'inclinestre? Je vaux autant que lui, « (Jeger, Histoire de Beibroun, 11, p. 52.) — Les paysans s'amusaient à faire ôter les chapacaux aux nobles devant eux.

Les payans de l'évêché de Wurzbourg, conduits par un homme de lête, nommé Jacques Kohl, demandèrent que les châteaux fussent démolis et qu'aucun noble ne pôt avoir de cheval de guerre. Ils voulsient que les nobles n'eussent d'autre d'roit que le droit commun, (Stumpf, Faits mémorables de l'histoire de la Franconie, t. 11, 44. Wachsmuth, p. 58, 732.)

« Lorsque Münzer était à Zwickau, il vint trouver une belle fille, et liui dit qu'il était envoyé vers elle par une voix divine pour dormir avec elle; sans cela il ne pouvait enseigner la parole de Dieu. La fille l'avoua en confession sur son lit de mort. « (Tischreden, p. 292.)

» Munzer établissait des degrés dans l'état du chrétien, 1º lc dégrossissement (entgrobung) pour celui-qui se dégageait des péchés les plus grossiers, la gourmandise , l'ivroguerie , l'amour des femmes ; 2º l'état d'étude, lorsqu'on pensait à une autre vie et qu'on travaillait à s'améliorer ; 5º la contemplation , c'est-à-dire les méditations sur les péchés et sur la grâce; 4º l'ennui, c'est-à-dire l'état où la crainte de la loi nous rendennemis de nous-mêmes et nous inspire le regret d'avoir péché; 5º Suspensionem gratiæ, le profond abandon, la profonde incrédulité, et le désespoir tel que celui de Judas; ou au contraire, l'abandon de la foi en Dieu, lorsque l'on se met à sa disposition, et qu'on le laisse faire.... Il m'écrivit une fois à moi et à Melanchton : « J'aime assez que vous autres de Wittemberg, vous attaquiez ainsi le pape, mais vos prostitutions que vous appelez mariages, ne me plaisent guère, » Il enseignait qu'un homme ne doit point coucher avec sa femme à moins d'être préalablement assuré par une révélation divine qu'il engendrera un enfant saint ; sans cela, c'était commettre un adultère avec sa femme. » (Tischred., p. 292-3.)

Munzer était très-instruit dans les lettres sacrées. -Il avait reçu sa doctrine, disait-il, par des révélations divines, et il n'enseignait rien au peuple, il n'ordonnait rien qui ne vlnt de Dieu même. Il avait été chassé de Prague et de plusieurs autres villes. Fixé à Alstædt en Saxe, il déclama contre le pape, et ce qui était plus dangereux , contre Luther même. - L'Écriture , disait-il , promet que Dieu accordera ce qui lui est demandé; or, il ue peut refuser un signe à celui qui cherche la vraie connaissance. Cette recherche est agréable à Dieu, et nul doute qu'il ne déclare sa volonté par quelque signe certain. Il ajoutait que Dieu lui ferait entendre à luimème sa parole, ainsi qu'il avait fait pour Abraham, et que si Dieu refusait de communiquer avec lui comme il avait communiqué avec les patriarches, il lancerait des traits contre lui (?), tela in se ipsum conjecturum. Il disait que Dieu manifestait sa volonté par les songes, (Guodalius, ap. rer. germ. scrip. Il, p. 151.)

Pendant que Münzer exhortait les paysans, avant le combat de Ergukentaisen, un arc-en-ciel parut au-dessus d'eux. Comme les paysans avaient cet embèleme sur leur banuière, ils se crurent dès lors assurés de la victoire, (list. de Munzer par Melanchton, Luth. Werke, t. 11, p. 405.)

Page 168, col. 1, ligne 4. — Luther ne pouvait garder le silence...

Dès l'année 1524, il ayait exhorté l'électeur Frédéric et le duc Jean à prendre des mesures vigouréuses contre les paysans en révolte.

..., Jésus-Christ et ses apôtres n'ont point renversé let temples ni brié les images, les ottgagné les esprits par la parole de Dieu, et les images, les temples sont tombés d'eux-mêmes. Imitions leur exemple. Songeons à détacher les esprits des couvents et de la superstition. Qu'ensuiteles autorités fassent des couvents et des images délaisest, ce que bon leur semblera. Que nous importe que les bois et les pierres subsistent, si les esprits sord farfranchis?... Ces violences peuvent être homes pour des ambitieux qui venlent se faire un nom, jamais pour des ambitieux qui venlent se faire un nom, jamais pour ceux qui recherchent le salutée âmes... (21 a004g924.)

Page 168, col. 1, ligne 12. - Exhortation à la paix...

« Erhortation sincère du docteur M. Luther à tous les chrétiens pour qu'its se gardent de l'esprit de rébellion. 1534. — L'homme du peuple, tenté hors de toute mesure, et écrasé de charges intolérables, ne veut ni ne peut plus supporter cela, et il a de bonnes raisons pour frapper du fléau et de la massue, comme Jeans de la proche menace de faire... Je suis charmé de voir que les tyrans craignent. Quant à moi, menace ou craigne qui voudra, etc.

» C'est l'autorité séculière et les nobles qui devraient mettre la main à l'œuvre (à l'œuvre de réforme); ce qui se fait par les puissances régulières ne peuf être pris pour sédition, »

Aprèa avoir dit qu'il fallait une Insurrection spirituelle et non temporelle : « Bh bien! répands, aide à répandre le saint Evanglie; enseigne, écris, préche que tout établissement humain n'est rien; dissuade tout le monde de se faire pertie papiste, moine, religieuse; à tous ceux qui sont là dedans, conscille-leur d'en sortir; cesse de donner de l'argent pour les hultes, les cierges, les deches, les tableaux, les églises; dis-leur que la vie chrétienne consiste dans la foi et la charité. Continuons deux qui se la sorte, et lu verrae ce que seront devenus pape, évêques, cardinaux, prétraille, moines, religieuses, cloches, tours d'eglises, messes, vigiles, soutanes, chapes, tonsures, règles, statuts, et toute cette vermine, tout ce bourdonnement du règne papal. Tout aura disparu comme funée. »

Après avoir recommandé la douceur et la patience envers les faibles d'esprit qu'on veut éclairer, Lather coullinus : Si lon frère avait le cou cruellement serré d'une corde, et que, venant à son secours, lu tirasses la corde avec violence ou que tu y portasses précipitamment ton couteau, n'etranglerais-tu pas, ne blesseraisto pas ton frère? Tu lui fernis plus de mal que la corde el l'ennemiqui l'aurait lié. Si tu veux le secourir, attaque l'ennemi; la corde, tu la toucherna avec précaution jusqu'à ce qu'elle soit ôtée. C'est ainsi qu'il faut t'y prendre. Ne ménage pas les fourbes el les tyrans endureis, porte-leur des coups terribles, puisqu'ils ne venlent point écouter; mais les simples qu'ils out curellement garrottés des liens deleur fausse doctrine, tu les traiteras tout autrement, tu les délieras peu peu, tu leur diras la raison et la cause de tout, et tu les affranchiras ainsi avec le temps... Tu ne peux être assez dur envers les loups, assez doux envers les failles brebis, s'alliels hrebis, s'alliel

Page 175, col. 1 ligne 4. — On s'étonne de la dureté avec laquelle Luther parle de leur défaite...

A Jean Rühel, beau-frère de Luther. — « Cest chose laumentable qu'on en finisse ainsi aveces pauvres gens (les paysans). Mais comment faire? Dieu vent qu'il se répandeune terreur dans le peuple. Autrement, Satan Freait pis que ne font maintenant les princes. Il faut bien préérer le moindre mal au plus grand... » (25 mai 1525.)

e ... Ce qui me porte surtout à écrire si violemment contre les paysans, c'est que je suis révolté de les voir entraîner les timides de force, et précipiter ainsi des innocents dans les châtiments de Dieu. » (50 mai 1325.)

Page 175, col. 1, ligne 37. - Luther intercéda... et obtint... qu'il pût s'établir à Kemberg...

Carlostad, après avoir obtenu la permission de rester à Kemberg, ne s'y tint pas tranquille, comme il l'avait promis. Il fit imprimer et répandre elandestinement, sans nom d'auteur, différents écrits contre Luther, et s'adressa en mème temps au chancelier Bruck pour se plaindre des torts que son aneien adversalre auralt ens envers lui. Luther, en ayant été instruit, écrivit au ehancelier pour lui exposer ee qui s'était passé entre lui et Carlostad, et ee qu'il pensait de ce dernier (24 sept. 1528.) « ... En vérité . dit-il . le ne sais que répondre à de pareils griefs. Au moindre mal, au moindre désagrément qui lui arrive, il faut que Luther en soit la cause... Par eompassion, j'avais bien voulu qu'il vînt m'exposer ses scrupules, et j'avais táché d'y répondre à son contentement : il m'en faisait des remerciments, et cependant j'ai vu depuis, par une de ses lettres à Schwenkfeld, qu'il se railiait de ma bonne volonté et de ma compassion. Depuis ce temps mon eœur s'est détourné de lui...

« Si on ne le surveille de plus près, pour l'empêcher de faire imprimer ces écrits anonymes (qu'on sait hien être de lai), qui croira à la longne que ce soit saus le consentement de notre gracieux seigueux, et à nois mes, que Carlostad séjourne parmi nous? D'un antre côté, s'il sortat de l'électorat, il exciterait probablement des troubles, et l'on ne manquerait pas d'an rendre responsable notre seigneur qui aurait pu les prévenir en reteants sous sa main cet houme dangereux. Le souveair de Munzer me fait peur... Mon avis serait donc qu'on lui fit strictement observer le silence qu'il dience qu'il ni fit strictement observer le silence qu'il ni fit strictement observer le silence qu'il ni fit strictement observer le silence qu'il ni con le controlle de l'acceptant de l'acc

a juré de garder, et qu'on ne le laissât point sortir du pays jusqu'à nouvelle décision. Des paroles séveres sufficont, J'en suis sûr, car il est facile de lui imposer par un ton ferme et décidé. Quant à moi, je me trouve bien puni de l'avoir fait revenir parmi nous, et d'avoir si imprudemment convié Satan à ma table.»

Page 175, col. 2, ligne 52. — Luther exprime l'espoir que tout pourra encore bien tourner pour Carlostad...

«Hier, nous avons baptisé un fils de Carlostad, ou plutót nous avons rebaptisé le baptéme. Qui aurait cru, Tannée dernière, que ceux qui appelaient le baptéme un bain de chien, le demanderaient aujourd'hui à leurs anciens enteneis? « (Février 1526.) Mais son retour n'était point sincère. «Il vit avec nous, nous espérious le ramener dans la boune voie, mais le misérable s'endurreit de jour en jour. Toutefois la eralnte lui ferme la bouche. « 28 novembre 1527.) Quelques mois plus tard il écrit à un de ses amis: «Cette vipère de Carlostad, que je tieus dans mon sein, remue et s'agite, en mais n'ose sorir. Plut à Dieu que tes fanatiques l'eussent parmi eux et que j'en fusse délivré. » (28 juillet 1528.)

«Carlostad est absent depuis quedques semaines, on nid. Qu'il est allé retrouver les siens et chercher son nid. Qu'il aille, puisqu'il n'est point de bons procédés qui puissent le ramener, « (27 octobre 1527.) Carlostad ne put supporter longtenps la protection hautaine et utenaçante de Luther; ¡ Il s'enfuit aux Pays-Bas.

« Carlostad s'est arrêté en Frise joyenx et triomphant. Il a appelé sa femme à lui par une lettre de glorlole et de félicitations, » (6 mai 1529.)

Luther prin le chancelier de l'électeur, Christian Bayer, de faire accorder à Carlostad un sauf-conduit : « La femme de Carlostad un à prie instamment de m'employer auprès de mon gracieux seigneur pour obtenir un sauf-conduit à son mari qui désirerait revenir parmi nous. Quoique j'aie peu de confiance dans le succès de cette demande, je n'ai pu cependant lui refuser unon appul. « ( 8 juillet 1520. )

Luther intitula l'un de ses écrits contre Carlostad : « De la noble et graciense dame, dite l'habile intelligence du docteur Carlostad sur le point de l'Eucharistie. » (Luth. Werke, t. II, p. 46.)

Page 176, col. 1, ligue 11. - Contre les princes ...

» Bons princes et seigneurs, yous étes trop pressée de ne voir mourir, mol qui ne suis qu'un pauvre homme; yons croyez qu'après cela vous aurez vaineu. Mais si vons aviez des oreilles pour entendre, je vous dirais d'étranges choses c'est que si Luther ne vivait, auenn de vous ne aerait sôr de sa vie et de ses biens. Sa mort serait pour vous tous me calamité. Continuez toutefois joyeusement; tuez, brûlez; pour moi je ue cederai point, si Dien le permet. Voilà qui je suis ; cependant, je vous en supplie, soyez assez bous, quand vous m'aurez uée, pour ne pas me ressusciter et me ture une seconde fois... Je n'ai pas affaire, je le vois. a les hommes raisonnables; cintrels se bêtes de l'Allie-de de l'Allie-de par le partie par le present de l'Allie-de l'allie-de par le partie par le present de l'Allie-de l'Allie-de

magne sont làchées contre moi, comme des loups on des porcs qui me doivent mettre en lambeaux... J'ai voulu vous avertir, mais cet avis vous sera certainement inutile; Dieu vous a frappés d'aveuglement. » (Passagre de Luther, cité par Cochizous, p. 87.)

Page 176, col. 2, ligne 19. — Bucer ... dissimula quelque temps ses opinions aux youx de Luther ...

Le 25 mai 1524, Luther écrivait à Capiton: «Il y a des gene qui s'obstinent à affinner que je condamne votre manière d'agir, à toi et à Bucer.. Sans doute ces vains bruits sont nès de cette lettre que je l'adressai, que l'on a depuis tant de fois imprimée, et qu' on vient même de traduire en allemand. C'est ce qui me détourue presque d'écrire des lettres, quand je vois qu'on me les enlève ainsi malgré moi pour la presse, tandis qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut et qu'on doit à verire entre amis, mais que l'on ne peut voir répandre dans le nublic. «

Le 14 octobre 1330, il écrit à Bueer : « Tu salueras respectueusement pour moi J. Sturm et J. Calvin, dont j'ai lu les livres avec un singulier plaisir. »

Page 176, eol. 2, ligne 32 .- Zwingli, OEcolampade ...

« Œcolampade et Zwingli ont dit: « Nous restons en paix avec Luther, parce qu'il est le premier par qui Dieu ait donné l'Évangile; mais après sa mort, nous ferons valoir de nouveau nos opinions. « Ils ne savaient pas qu'ils dureraient moins que Luther.

» Luther disait qu'on devait se contenter de mépriser ce misérable Campanus et ne point écrire contre lui. Alors Melanchton se mit à dire que son avis était qu'on devait le pendre, et qu'il eu avait écrit à son maître l'électeur.

 Cauquanus eroit savoir plus de gree que Luther et que Pomer. Le chrétien est, seton lui, un homme parfait et infaillible; il fait de l'homme une bûche, comme les stoficiens. Si nous ne sentions aueun combat en nous, je ne voudrais pas donner un liard de toutes les prédications et des sacrements. « (Tischreden, p. 285.)

Zwingli ose dire: « Nous voulons dans trols ans avoir dans notre parti la France, l'Espagne et l'Angleterre. — \*\*\* Introduit ses livres, sous notre nom, de Suisse en France, de sorte que plusieurs villes en sont infectées... J'ai plus d'espérance dans eeux de Strasbourg. »

« Œcolampade était d'abord un brave homme; mais il a pris ensuite de l'amertume et de l'aigreur. Zwingli a été un homme gai et aimable, et pourtant il est deveuu triste et sombre. » (Tischreden, p. 285.)

« Après avoir eutendu Zwingli à la conférence de Marbourg, jel ai jugéun homne excellent, ainsi qu'Œco-lampade... J'ai cêt très-affligé de le voir publier le livre de Zwingli au roi très-chrètien, avee force louanges pour ce livre, tandis que tu savais qu'il contenait beaucoup de choses qui ne me déplaisent pas seulement à moi, mais à tous les gens pieux. Non que j'enviel l'honneur qu'ou rend à Zwingli, dont la mort ni'à causé fant de douleur, mais parce qu'aucune considération ne dur porter préjudée à la purété de la octrine. «[4] mail 1538.)

Page 176, col. 2, ligne 35. — Je connais assez l'iniquité de Bucer... »

« Maître Bucer se croyait autrefois hien savant; il ne l'a jamais été, ear il écrit dans un livre que tous les peuples ont une seule religion et sont aiusi sanvés. Certes, cela s'appelle extravaguer. » (Tischreden, p. 184.)

«Ou apporta au docteur Luther un grand livre qu'avait écrit un Français nomné Guillaume Postellus, sur l'Unité dans le Monde. Il s'y donnait leaucoup de peine pour prouver lea articlas de 1 foi par la raison et la nature, afin de pouvoir convertir les Turcs et les juifs et amener tous les hommes à une même foi. Le docteur dit à ce sujet : « C'est preudre trop pour un morceau. On a déjà écrit de parells livres sur la théologie naturelle. Il en est advenu à cet auteur selon le proverbe : Les Français ont peu de cervelle. Il viendra encore des visionnaires qui entreprendront d'accordre tous les genres d'idolátrie avec une apparence de foi et de l'exenser ainsi. « (Tisherden, 68, verso.)

Bucer essaya plusieurs fois deser approcher de Luther, ele puis bien pour ce qui me regarde user de patience avec vous, lui derivit Luther, el croire que vous ne pouvez revenir si brusquement; mais }ràl dans le pays de grandes multitudes d'hommes (comme vous l'avez vu à Smalkalde) que je ne tiens pas tous dans la main. Nous en pouvons soudrir; en auteum tamière, que vous prétendiez n'avoir point erre, ou que vous disiez que nous en ous sommes point entendus. Le meilleur pour vous serait ou d'avouer franchement, ou de garder le silence en useignant désormais la houne doctrine. Il y en a de notre côté qui ne peuvent souffirt vos détours, comme Amsofr, Osiander, et encore d'autres. » (153 comme

Il y eut après la révolte des anabaptistes , 1555, de nouvelles tentatives pour réunir les églies réformées de Suisse, d'Alsace et de Saxe dans une même confesion. Luther éerit à Capiton (Kopstein), ami de Bucer et ministre de Strasbourg: « Ma Cathierlue te remercie de l'anneau d'or que tu hui as envoyé, Je ne l'ai jamais vae plus flachée que quand elle s'est apreuç qu'on le lui avait volé, ou qu'elle l'avait perdu par négligence, ce que je ne puis croire, quoiqu'elle le répéte saus cesse. Je lui avais persuadé que ce don lui était envoyé comme un heureux gagge de la concorde future de votré église avec la nôtre : la pauvre femme est tout affligée. » (9 juillet 1537.)

Page 177, col. 2, ligne 16. - Je ne puis t'accuser a'contétement...

 J'ai quelque chose qui défendra ma cause, lors unême que le monde entier extravaguerait contre moi : c'est ce qu'Érasme appelle mon entétement à affirmer (perricucia asserendi), » (1º octobre 1525.)

Page 178, col. 1, ligne 11. - De libero arbitrio ...

« Tu dis moins, mais tu accordes plus au libre arbitre que tous les autres; car tu ne défuis point le libre arbitre, et pourtant tu lui donnes tout. J'accepterais plus volontiers ce que nous disent sur ce point les sophistes et leur mattre Pierre Lombard, pour qui le libre arbitre n'est que la faculté de discerner et de choisir le bien, si l'on est soutenu par la grâce, le mal, si la grâce nous manque. Pierre Lombard eroit avec Augustin que libre arbitre, s'il n' a rien qui le dirige, ne peut que conduire l'homme à sa clute, qu'il n' a de force que pour le pécité. Aussi Augustiu, dans son second livre contre Julien, l'appelle le serf arbitre, plutôt que le libre arbitre, le vervo arbitro, p. 477, verso.)

Page 178, col. 1, ligne 12. — Îl reconnut que la véritable question renait d'être posée... Il hésita quelque temps à répondre...

 On ne saurait croire combien j'ai de dégoût pour ce traité du Libre arbitre; je n'en ai encore lu que quelques pages... C'est un grand ennui que de répondre à un si savant livre d'un si savant persounage. » (ler novembre 1534.)

Cependant il ne pouvait laisser passer ce livre sans réponse. » Ja itud, dit-il quelque part, par non sience, Eck, Enner, Cochleus. » Mais avec Érasme, il n'en pouvait être ainsi : son immense réputation rendait un rédutation récasit un réfutation sécssire. Luther se mit hientôt à l'œuvre : » de suis tout entier dans Érasme et le lithre arbitre, et jereaire notre de ne pas lui lisiser un seul not de juste, counne il est vrai qu'il n'en a pas dit un seul. » (28 septembre 1525.)

Page 178, col. 1, ligne 55. — Il n'y a plus ni Dieu ni
Christ...

« Si Dieu a la preseience, si Satan est le prinee du monde, si le péché originei nous a perdus, si les juifs, cherchant la justice, sont tombés dans l'injustice, tandis que les Gentils, cherchant l'injustice, out trouvé la justice (gratis e insperato), si le Christ nous a reshetés par son sang, il n'y a poiut de libre arbitre ni pour l'homme, ni pour l'ange. Autrement le Christ est superflu, ou hien il faut admettre qu'il n'a racheté que la partie la plus vile de l'homme. ( De servo arbitrio, p. 255, yerso.)

Page 178, col. 2, ligue 21. - Plus Luther se débat ...

Pousé par la contradiction, Luther arrive à soutenir les propositions suivantes: La grâce est dounde gratuitement aux plus indignes, aux moins méritants; on ne pent l'obtenir par des études, des œuvres, des ciforst petits ou grands; elle n'est pas même accordée au zèle ardent du meilleur, du plus vertueux des hommes, di cherche et suit la justice. (De servo arbitrio, p. 530.)

Page 178, col. 2, ligne 29. — Jusqu'à son dernier jour, le nom d'Érasme, etc...

« Ce que tu m'écris d'Érasme, qu'il écume contre moi, je le sais, et jé pl'ai bien vu par ses lettres.. C'est un homme très-fègre qui se rit de toutes les religions, comme son Lucien, et qui n'écrit rien de sérieux, si ce n'est par vengeauce et pour mire. « (28 mai 1529.) « Erasme se montre digne de lui-même, en poursuivant ainst le nom tuthérine, qui fait as abreté. Que ue a'en va-t-il chez ses Hollandais, ses Français, ses Italiens, ses Anglais, etc.?... Il veut par ces flatteries se préparer un logement, mais in 'en trouvera pas et tombera à terre entre deux selles. Si les luthériens l'avaient ha' comme les siens le ha'sseut, ee ne serait qu'au péril de ses jours qu'il vivrait à Bâle. Mais que le Christ juge et athée, et lucien, etc flycieure. 17 mars 1599.)

Cettc lettre se rapporte probablement à la publication suivante: Coutrà quosdam qui se falsò jactant Ecangelicos, epistola Desid. Erasmi Rot. janu recens edita et scholiis illustrata. Ad Vulturium Neocomum dat. Frib. 1529. in 80.

Page 178, col. 2, ligne 38. — Ces détours, et la conduite équicoque d'Érasme, n'allaient point à l'énergie de Luther.

« Je te vois , mon cher Érasme, te plaindre dans tes écrits, de ce tumulte, et regretter la paix, la concorde, que nous avous perdues. Cesse de te plaindre, de chercher des remèdes. Ce tumulte, e'est par la volonté de Dieu qu'il s'est élevé et qu'il d'une renore; il ne cessera pas avant que tons les adversaires de la parole de Dieu soient devenus conune la boue de nos carrefours. « (De sevre arbitrio, p. 4-65.)

Page 179, col. 2, ligne 3. - Mariage de Luther ...

Luther, en préchant le mariage des prêtres, ne songeait qu'à mettre fin au honteux démenti qu'ils donnaient chaque jour à leur vœu de chasteté; il ne s'avisait point alors qu'un prêtre marié pût préférer sa famille selon la chair à celle que Dien et l'Église lui ont donnée. Mais lui-même ne put toujours se soustraire à ces seutiments égoïstes du père de famille ; il lui échappe parfois des paroles qui forment un fâcheux contraste avee la charité et le dévouement, tels que les prêtres catholiques les ont compris et souvent pratiqués. « Il suffit, dit-il dans une instruction à un pasteur, que le peuple communie trois ou quatre fois par an, et publiquement. La communion donnée séparément aux particuliers deviendrait un poids trop lourd pour les ministres, surtout en temps de peste. Il ne faut point d'ailleurs rendre ainsi l'Église, avec ses sacrements, l'esclave de chacun, surtout de ceux qui la méprisent et veulent cependant qu'à tout événement l'Église soit prête pour enx, eux qui ne font jamais rien pour elle. » (26 novembre 1539.)

Cependant il se conduisait lui-mème d'après d'autres maximes. Il montra dans les elrconstances graves une charité héroïque.

« Ma maison devient un hôpital. Tous étant frappés d'effroi, j'ai reçu ehez moi le pasteur (dont la femme venait de mourir) et toute sa famille. » (4 novembre 1597.)

« Le docteur Luther parlait de la mort du docteur Sébald et de sa femme, qu'il avait visités et touchés dans leur maladie. « Ils sont morts, disait-il, de chagrin et d'inquiétude plutôt que de la peste, » Il retira leurs enfants dans sa maison; et comme on lui faisait entendre qu'il tentait Dien: «Ah! dit-il, j'ai eu de bons maltres qui m'ont appris ec que c'était que tenter Dieu.»

La peste étant dans deux maisons, on voulait séquestrer un diacre qui y était entré. Luther ne le voulut pas, par confiance en Dieu et de crainte d'effrayer. (Décembre 1838, Tischreden, p. 856.)

Page 179, col. 2, ligne 20. — Préoccupé de soins

A Spalatin. « Tout pauvre que je suis, je t'aurals renvoyé cette belle orange d'or que tu avais donnée à ma femme, si je n'avais craint de t'offenser.

» Saluta tuam conjugem suavissinie; verdm et id tum faelas edu: In thoro suavissimis amplexibus et oseulis Catharinam tenucris, ac sic cogitaveris: En hunc hominem, optimam creaturulam Dei mel, donavit mihi Christus meus: sit illi laus et gloria!» (6 décembre 1325.)

«Salutabis tuum Dictative multis basiis, vice mea et Jolannelli mei, qui hodie didicii flexis popilitiluus solus in omnem angulum eacare, imo cacavit verê in omnem angulum miro negotio. —Salutat te mea Ketha et orare pro se rogat, puerpera propeliem futura; Christus assit. « (19 octobre 1527.) — «Filiolam aliam habeo in utero. » (8 avril 1328.) — « Mon petit Jean est gal et fort; c'est un petit homme vorace et bibace. » (Mai 1327.) — « Salue pour moic egros mari de Melehior, à qui je souhaite une femme soumise, qui, le jour, le mêne sept fois par les chevers autour de la place publique, et la nuit, l'étourdise trois fois de paroles conigales, comme Il le mérite. » (10 évrier 1525.)

« Nous huvons d'excellent vin de la cave du prince, et nous devlendrions de parfaits évangéliques, sl l'Évangile nous engraissait de même. » (8 mars 1525.)

Lettre à J. Agricola (dont la femme allait acoucher). — « Tu donneras une pièce d'or au nouveau-né, et une autre à l'accouchée, pour qu'elle boive du vin et qu'elle ait du lait. Si j'avais été présent, j'eusse servi de compère. De la réction des oiseaux, 1821. »

Les lettres de cette époque se terminent d'ordinaire par quelques-uns de ces mois : Mea costa, dominus meus, imperatrix mea Ketha te salutat. Ma chère, côte, mon maître, mon impératrice Ketha te salue.

« Ketha, mon seigneur, était dans son nouveau royaume, à Zeilsdorf (petit bien que possédait Luther), quand tes lettres sont arrivées. »

Il écrit à Spalatin : « Mon Ève demande tes prières pour que Dieu lui conserve ses deux enfants, et lui accorde d'en concevoir et d'en enfanter heureusement un troisième, » (15 mai 1528.)

Cochiœus appelle la femme de Luther : dignum oller operculum (page 75).

Luther prie Nicolas Annsdorf d'être parrain de sa fille Magdaleus (5 mai 1529): Digne seigment le Pèrc de toute grâce nous a aceordé, à moi et à ma honne Catherine, une chère petite enfant. Dans eette circonstance, qui nous rend à joyeux, nous vons prionas de rœmplir un office chrétien, et d'être le père spirituel de notre pauvre petite païenne, pour la faire entre dans la sainte competite païenne, pour la faire entre dans la sainte com-

munauté des chrétiens, par le divin sacrement du baptème. Que Dieu soit avec vous!»

Luther eut trois fils, Jean, Martin, Paul, et trois filles, Élisabeth, Madeleine, Marguerite. Les deux premières de ses filles monrurent jeunes, l'une à l'âge de huit mois, l'autre à treize ans. On lisait sur le tombean de la première: Hie dormit Elisabetha, filiola Lutheri.

La descendance mâle de Luther s'éteignit en 1759. (Ukert, I, p. 92.)

Il y a dans l'église de Kieritzsch (village saxon), un portrait de la femme de Luther, en plâtre, portant l'inscription suivante : Catarina Lutheri gebohrne con Bohrau, 1540. Ce portrait avait appartenu à Luther. (Ukert, 1, 564.)

Page 179, col. 2, ligne 23. - Cette période d'atonie ...

Il s'indigne à son tour contre les prédicateurs trop véhéments, « Si N\*\*\*, écrit-il à Hausmann , ne peut se modérer, je le ferai chasser par le prince.

» Je vons avais déjà prié, dit-il au même prédicateur, de précher paisiblement la parole de Dieu, en vous abstemant de personnalités et de tout ce qui peut troubler le peuple sans aueun fruit... Vons parlez trop froidement du sacrement et restez trop longtemps sans communier. » (10 février 1598 ).

«Il nous est arrivé de Kœnigaherg un prédicateur qui veut faire je ne asia quelles lois sur les clothes, les cierges, et autres choses semblaites... Il n'est pas bon de prècher trop souvent, j'apprends que chaque di-manche on fait trois sermons à Kœnigaherg, 'Qu'est-il hesoin' d'eux suffiraient; et pour toute la semaine, ce serait assez de dux ou trois. Lorsqu'on préche chaque jour, on moute en chaire sams avoir médité son sujet, et l'on dit tout ce qui vient à la houche; s'il ne viênt rien de bon, on dit des platitudes et des injures. — Plaise à Dieu de modérer les langues et les sapris de nos prédicateurs. Ce prédicateur de Kœnigaherg est trop véhement, il a toujours des paroles sombres, traçiques, et des plaintes amères pour les moindres choses.» (16 juillet 1938).

« Si je vonlais devenir riche, je n'aurais qu'à ne plus précher, je n'aurais qu'à me faire bateleur; je trouverais plus de gens qui vondraient me voir pour de l'argent, que je n'ai d'auditeurs aujourd'hui, » (Tischr., p. 186.)

Page 179, col. 2, ligne 31. — Honorons le mariage...

Lo 25 mai 1524, il écrivait déjà à Capiton et Bueer, J'aime fort ces mariages que vous faites de prêtres, de moines et de nonnes; j'aime eet appel des manis contre l'évêque de Satan, J'aime les choix qu'on a faits pour tes paroisses, Que dirai-je, je n'ai rien appris de vous dont je n'aie une joie extréme. Poursaviez seufement et avanecz en prospérité... Je d'irai plus, on a dans ees dernières années, fait assez de concessions aux faibles. D'ailleurs, puisqu'ils s'endarrissent de jour en jour, il faut agir et parler en toute liberté. Je vais enfin songer moi-même à rejeter le froc, que l'ai grantle jusqu'à prémoi-même à réjeter le froc, que l'ai grantle jusqu'à présent pour le soutien des faibles et en dérision du pape.  $\circ$  (25 mai 1524.)

Page 180, col. 1, ligne 20. — Je n'ai point voulu refuser de donner à mon père l'espoir d'une postérité...

» L'affaire des paysans a rendu contrage aux papisées et fait tort à la cause de l'Évangile; il nons fant, nous aussi, porter plus faut la tête. C'est dans ce but que pour ne plus attester l'Évangile de paroles seulement, mais par mes actions, je viens d'épouser une nonne, Mes ennemis triomphaient, ils criaient: lo! io! J'ai voulu leur prouver que je n'étais pas encore disposé à faire retraite, quoique vieux et faible. Et je ferai d'autres choses encore, je l'espère, qui troubleront leur joie et appuieront mes paroles, « (16 aout 1923).

Le docteur Eck publia un recueil initulé: Epithanamia festira in Lulterum, Hessum (Urbanum Regium) et id genus noptiatorum. On y trouve entre autres pièces une hymne de dix neuf strophes, initiulée : Hymnus paragrupphorum, et commençant par ces mois: loi ini loi ioi gaudeamus em jubilo, etc., une Additio dilivrambica ad epithalamium Mart. Lutheri, dans le même mètre; un Epithalamium Mart. Lutheri en texamètres, commençant ainsi: Die mitii, mnsa, norum, etc. Hasemberg fil sur le même sujet une satire nitiulée: Ludus tudenem Luderum ludens.

Luther y répondit par différentes pièces dont le recueil fut imprimé sous le titre : La fable du lion et de l'âne,

Luther était à peine marié, que ses ennemis répandireut le bruit que sa femme venait d'acconcher. Éransiaccucilit ce bruit avec empressement et se hâta d'en faire part à ses correspondants; mais il se vit obligé plus tard de le démentir. (Ckert, I. 189-192.)

Page 180, col. 2, ligne 46. — Tous les jours les dettes nous enveloppent davantage...

En 1327, il fut obligé de mettre en gage trois gobelets pour cinquante florins et d'ên vendre un pour doub forins. Sou revenu ordinaire ne s'éleva jamais au-dessas de deux cents florins de Misnie por an. — Les libraires lui avaient offert une somme ammelle de quatre cents florins, mais il ne put se résoudre à les accepter. — Malgré le peu d'aisance dont il jouissait, sa liberalité était extrème. Il donnait aux pauvres les présents de baptéune destinés à ses enfants. Un pauvre étudiant lui demandant un jour quelque peu d'argent, il pria sa femme de lui en donner; mais celle-el répondit qu'il vy en avait plus dans la unision. Luther prit alors an vasc d'argent et le remit à l'étudiant pour qu'il le vendit à un orfèrer, (Ekert, Il, p. 7). (Ekert, Il, p. 7). (Ekert, Il, p. 7).

» Je lui aurais volontiers donné de quoi faire sa route, si je n'étais aceablé par la multitude des pauvres, qui, outre ceux de notre ville, accourent ici comme en un llen célèbre. » (Avril 1539.)

« Je t'en supplie, mon cher Justus, par grâce, arrache du trésorier cet argent qu'il est si difficile d'avoir et que le prince a promis à G. Scharf... Th donneras, s'il le fant, une quittance en mon nom. « (11 mai 1540.)

« Luther se promenant un jour avec le docteur Jonas

et quelques autres amis, fit l'aumône à des pauvres qui passaient. Le docteur Jonas l'imita, en dissigt. = Qui sait si si Dieu me le rendra? \* Luther lui répondit : « Yous oubliez que Dieu yous l'a donné. - Le mot de Jonas indique fortement l'imitilité des œuvres qui résultait de la doctrine de Luther. (Tischreden, 144, verso.)

« Le docteur Pomer apporta un jour au docteur Luther cent florins dont un seigneur lui faisait présent, mais il ne vonint point les accepter; il en donna la motité à Philippe et voulut rendre l'autre au docteur Pomer oui n'en voulut pas » (Tiscreden, p. 50)

 Je n'ai jamais demandé un liard à mon gracieux seigneur.
 (Tischreden, p. 55-60.)

Page 181, col. 1, ligne 25.—Je ne leur demande rien pour mon travail...

• Un commerce légitime est béni de bleu, como lorsque l'on tire un liard de vingt; mais un gain impie sera maudit. Ainsi l'imprimeur." a gagné beaucoup sur les livres que je lui ai fait imprimer; avec un liard il en gagnait denx... L'imprimeur Jean Grunenherg me dissit consciencieusement: s'eigneur docteur, cela rapporte beaucoup trop; je ne puis avoir assez d'exemplaires. C'était un homue craignant bleu, anssi a-t-il été béni de notre ségiqueur. « (Tischreden, p. 02, verse).

« Tu sais, mon cher Amsdorf, que je ne puis suffire à nos presses, et voilà que tout le monde me demande de ectte pature; il y a ici, près de six ecnts imprimeurs. « (11 avril 1525.)

Page 184, col. 1, ligne 15.—Pourquoi m'irriterai-je contre les papistes? tout ce qu'ils me font est de bonne guerre...

Ils elierchaient cependant, à ce qu'il seinble, à se défaire de lui par le poison.

(Janvier et fevrier 1935.) Luther parle dans deux letres différentes, de juifs polonais, qui anraient été envoyésà Wittemberg pour l'empoisonner (Jadeci qui mini venenna paravere), moyennant le prix de 2000 duceto. Comme ils ne deinoncèrent personne dans leur interrogaloire, on allait les mettre à la torture, mais Luther ne le souffrit joint, et il s'employa même à les faire mettre en liherté, quoiqu'il n'eût aucun donte sur le nom de l'instigateur.

« Ils ont promis de l'or à ceux qui me tucraient, c'est ainsi qu'aujourd'hui combat, règne et triomphe le saintsiège apostolique, le régulateur de la foi, la mère des Eglises. « (Coehleus, p. 25.)

Un Italien de Sienne mangea avec le docteur Martin Luther, causa heaucoup avec lui, et resta à Wittemberg quelques semaines, peut-être pour savoir comment les choses s'y passaient. (Tischreden, p. 416.)

Des tentatives d'un autre genre eureut aussi lien.

« Mathien Lang, évêque de Salzbourg, m'a recherché d'une manière si singulière, que sans l'assistance particulière de notre Seigneur, j'eusse été pris. En 1325, il m'emvoya par un docteur vingt florins d'or, et les d'onner à ma Catherine, mais je n'en voulus rien prendre. C'est avec l'argent que cet évêque a pris tous les juristes, de sorte qu'ils disent ensaite: s'h! c'est un seigneur. qui penso bien. Lui cependant, se tient tranquille et rit en tapinois. Une fois il euvoya à un curé qui préchait l'Evanglie, une pièce de Danas, pour qu'il se rétractat, et il dit eusuite: Est-il possible que ces Inthériens soient de si grands fripons, qu'ils fassent tout pour de l'argent? « (Tischreden, p. 274, verso.)

Melanchton, qui ne rompit jamais avec les lettrés de la cour pontificale, fut pendant quelque temps soupconné d'avoir recu des offres.

Un jour on apporta une lettre de Sadolet à Sturmius, dans laquelle il flattait Melanehton. Luther disait : « si Philippe voulait s'arranger avec eux, il deviendrait aisément cardinal, et n'en garderait pas moins sa femme et ses enfants.

« Sadolet, qui a été quinze ans au service du pape, est un homme plein d'esprit et de science; il à cêrt à maître Philippe Melanchton le plus amicaleunent du monte, à la manière de ces Italieus, peut-être dans l'espoir de l'attirer à eux, au moyen d'un cardinalat. Il l'a fait sans donte par l'ordre du pape, car ces messieurs sont inquiets; lis ne savent comments'y prendre.— Le même Sadolet n'a aucune intelligence de l'Fertiure, comme on te voit dans son commentaire sur le pasume 51. Les papistes n'y entendent plus rien, ils ne sont plus capables de gouverner une seule église; ils se tiennent fiers et roides dans le gouverner une seule église; ils se tiennent fiers et roides dans le gouverner une seule église; ils se tiennent fiers et roides dans le gouverner de drien : Les décisions des Pères ne comportent point de doute. »

 Aux chrétiens de la Hollande, du Brabant et de la Flandre (à l'oceasion du supplice de deux moines augustius, qui avaient été brûlés à Bruxelles).

« ... Oh! que ees deux hommes ont péri misérablement! Mais de quelle gloire ils jouiront auprès du Seigneur! e'est peu de chose d'être outragé et tué par le monde pour eeux qui savent que leur sang est précieux, et que leur mort est chère à Dieu, comme disent les psaumes (116, 13). Qu'est-ce que le monde comparé à Dieu?... Quelle joie, quelles délices les anges auront-ils ressenties, en voyant ces deux àmes! Dieu soit loné et héni dans l'éternité, de nous avoir permis, à nous aussi, de voir et entendre de vrais saints, de vrais martyrs, nous qui jusqu'iei avons adoré tant de faux saints! Vos frères d'Allemagne n'ont pas eneore été dignes de consonmer un si glorieux sacrifice, quoique beaucoup d'entre eux n'aient pas été saus persécutions. C'est pourquoi, chers amis, soyez allègres et joyeux daus le Christ, et tous, rendons-lui grâce des signes et miraeles qu'il a commencé d'opérer parmi nous. Il vient de relever notre eourage par de nouveaux exemples d'une vie digne de lui. Il est temps que le royanme de Dieu s'établisse, non plus senlement en paroles, mais en actions et en réalité... » (Juillet 1525.)

« La noble dame Argula de Stanfen, soutient sur cette terre un grand combat; éle est pleine de l'esprit, de la parole et de la science du Christ. Elle a envahi de ses écrits l'académie d'Ingolstadt, parce qu'on y avait furce un jeune homme, nommé Arascius, à une houteuse révocation. Son mari, qui est hi-néme un tyran, et qui a maintenant perdu une charge à cause d'elle. Inésite sur ce qu'il doit faire. Elle, elle est au milieu de tous ese périls avec une foi forte, mais, ainsi qu'elle me l'écrit elle-même, non pas sans que son eœur s'effraye. Elle est l'instrument précieux du Christ; je te la recommande, afin que le Christ confonde par ce rase infirme les puissants et ceux qui se glorifient dans leur sagesse. « (1534.)

A Spalatin. « Je t'envoie les lettres de notre chère Argula, afin que in voies ce que cette fennme pieuse endure de travaux et de souffrances. » (11 novembre 1394)

La traduction de la Bilde par Luther, donna à tous envie de disputer; on vit jusqu'à des femmes provoquer les théologiens, et déclarer que tous les docteurs n'étaient que des ignorates. Il y en eut qui voulurent monter en chaire, et enseigner dans les églisés. Luther n'avaitil pas déclaré que par le baptême tous devenaient prétres, évêques, pupes, etc. ? (Cochlæus, p. 51).

Page 184, col. 1, ligne 34. — On nous laisse périr de faim...

Un jour qu'il était question, à la table de Luther, du peu de générosité que l'on montait à l'égar des prédicateurs, il dit : « Le monde n'est pas digne de leur rien donner de hon cœur, il veut avoir des gueux et des criards impudents, tels que le frère Mathieu. Ge frère, à force de mendier, avait obtenu de l'étecteur la promesse qu'on luit alchéterait une fourrure. Comme le trésorier du prince n'en faisait rien, le prédicateur dit en plein avait du prince n'en faisait rien, le prédicateur dit en plein avait l'étecteur. L'ou et done ma fourrure ? « L'ordre fut renouvelé autrésorier, mais celui-ci différant encore de l'exécuter, le prédicateur parla de nouveau de sa fourrure, dans un autre sermon où l'étecteur était présent. » Je n'ai pas encore vu ma fourrure, « dit-il, et c'est ainsi qu'il obtiut à la fin ce qu'il désirait. « (Tischreden, p. 1849, verso.)

Du reste, Luther se plaint lui-même du misérable état dans lequel se trouvent les ministres : - On refuse de les payer, di-l'i, et ceux qui jadis prodiguaient des milliers de florins à chaeun des fourhes sans nombre qui les abusaient, ne veulent pas aujonru'hni en donner cent pour un prêtre. « (1er mars 1531.)

• On a commencé à établir ici (à Wittenberg), un consistoire pour les causes matrimoniales, et pour forcer les paysans à observer quelque dissipline et à payer les rentes aux pasteurs, chosc qu'il fandra pent-être faire auss à l'égard de quelques-uns de la noblesse et de la magistrature. « 1/2 janvier 1/541.)

Page 184, eol. 1, ligne 46. - Apparitions ...

 Joachim m'écrit qu'il est né à Bamberg un enfant à tête de lion, qui est mort promptement : qu'il a aussi apparu des eroix au-dessus de la ville, mais que le bruit qui s'en répandait a été étouffé par les prêtres. « (22 janvier 1525.)

1525. « Les princes meurent en grand nombre cette année; c'est là peut-être ce qu'annonçaient tant de signes. » ( 6 septembre 1525. )

Page 185, col. 1, ligne 3. - Les Turcs ... \*

Luther crut voir d'abord dans les Tures un secours que Dieu lui envoyait. « ce sout, di-til, les ministres de la colère divine, 1526. (Prætiari adrersus Turcas, est repugnare Doo, risitanti iniquitates nostras per 100s. »—11 ne voulait point que les protestants s'armassent contre eux pour défendre les papistes, « car ceux-ci ne valent pas mieux nue les Turcs.»

Il dit dans la préface qu'il mit à un livre du docteur Jouas, que les Turcs égalent les papistes, ou les surpassent plutôt, dans les choses que ceux-ci regardent comme essentielles au salut, telles que les aumônes, les jeines, les macérations, les pelerinages, la vie monastique, les cérémonies et les autres œuvres extérieures, et que c'est pour cette raison que les papistes ne parient pas du culte des mahométans. Il prend occasion de cest pour élever au-dessus de ces pratiques mahométanes on » romanistes, la religion pure du cœur et de l'esprit, enseignée par l'Evangile, »

Ailleurs, il fait un parallèle entre le pape et le Ture, et conclut ainsi : se'll faut combattre le Ture, il faut aussi combattre le pape. » — Cependant quand il vit les Tures menarer sérieusement l'Iudépendance de l'Altenagne, il esprima plusieurs fois le désir qu'on entretint une armée permanente sur les frontières de la Turquite, et répéta souvent que tout ce qui portait le nom de chrétien devait implorer Dieu pour le succès des armes de l'Empereur contre les infidèles.

Luther exhorta l'électeur, dans une lettre du 29 mai 1558, à prendre part à la guerre qui se préparait contre les Turcs. Il l'engagea à oublier les querelles intestines de l'Allemague, pour tourner ses armes contre l'ennemi commun.

Un homme digne de foi, qui avait été en ambassade chez les Tures, dit un jour à Luther que le suitan lui avait demandé quel homme était Luther, et de quel âge, et qu'ayani appris qu'il avait environ quarantenuit ans., il dissil : Je voudrais qu'il ne fût pas si ĝgé; il a en moi un gracieux seigneur, dites-le lul bien. Que Dieu me préserve de ce gracieux seigneur, s'écria Luther, en faisant le signe de la croix. (Tischreden, p. 452, verso).

Page 185, eol. 2, ligne 20.— Le landgrare.. se croyant menacé, leva une armée...

Luther, dans une lettre au chancelier Brück, dit, en parlant des préparaifs de guerre du landgrave: «Une pareille agression de la part des nôtres, serait la, plus grande honte pour l'Évaugile. Ce ne serait point une révoite de paysans, mais une révoite de princes, qui préparerait à l'Allemagne les maux les plus terrishes. Satan ne désire rien autont., «Mai 1589. Il écrivit plusieurs lettres dans le même sens à l'étecteur.—Cependant Il est quelquefois tenté de làcher lui-même la bride au laudgrave. Ayant lu une lettre de Mélanchton, qui était au Colloque, il dit: «Ce que Philippe écrit, cela n des pieds et des mains, de l'autorité cde la gravité. Il dit des choses luportantes en peu emots; je conclus de sa lettre que nous avons la

guerre..... Le làche de Mayence fait tout le mal. Ils devraient nous donner une prompte réponse. Si J'étals le landgrave, je tomberais dessus, je périrais ou je les exterminerais, puisque dans une affaire si juste, ils ne veulent pas nous donner la paix. « (Tischreden, p. 151.)

Page 185, col. 2, ligne 22. - Le duc George ...

Ce prince se montra de honne heure opposé à la Réforme, Dès l'année 1525 (22 décembre), Luther avait écrit au duc pour le prier instaument de renoncer à ses persécutions contre la nouvelle doctrine. « ... Je me jette à vos pieds pour vous supplier de cesser enfin vos entreprises impies. Non que je craigne le préjudice qui en pourrait résulter pour moi, car je n'ai plus qu'à perdre ce misérable corps de chair que dans tous les cas la terre va bientôt recevoir. Si je recherchais mon avantage, je ne devrais rien tant désirer que la persécution. On a vu comme elle m'a servi jusqu'ici au delà de toute attente. Si je prenais plaisir à rendre votre Grâce malheureuse, je l'exciterais de toutes mes forces à continuer ses violences; mais c'est mon devoir de songer au salut de votre Grâce et de la supplier à genoux de cesser ses criminelles offenses envers Dieu et sa parole... »

Page 185, col. 2, ligne 27. - Le docteur Pack ...

«Mon cher Amsdorf, voici Otton Pack, pauvre exilé que j'offre à ta miséricorde; il sera plus en sûreté à Magdebourg que chez moi; je craindrais que le duc George ne me forçât de le remettre entre ses mains. « (29 juillet 1529.)

Page 186, col. 1, ligne 9. — Le grand maître de l'ordre Teutonique avait sécularisé la Prusse...

« Lorsque je parlal la première fois au prince Alhert , comme il me consultait sur la règle de son ordre, je lui conseillai de mépriser cette règle stupide et confuse, de prendre femme et de réduire la Prusse à une forme politique, en principauté ou en duché. Philippe partageait cette opinion, et donnait le même conseil... Cela pourrait s'exécuter alsément, si le peuple de Prusse et les grands unissaient leurs prières pour qu'il osat l'entreprendre ; il aurait ainsi un motif nécessaire et puissant de faire ce qu'il désire... C'est à toi avec Speratus, Amandus et les autres ministres, d'y amener le peuple, de l'enflammer, de l'animer pour qu'il invoque la main de Dieu, afin qu'au lleu de cette abominable principauté hermaphrodite, qui n'est ni laïque ni ccclésiastique, il désire et réclame une principauté véritable. - Je voudrais persuader la même chose à l'évêque \*\*\*; lui aussi, il céderait à nos raisons, si le peuple le pressait de ses prières. » (4 juillet 1524.)

Il y avait six mois alors que cet évêque préchait ouvertement la réforme. Alinis, écrivait Luther en avril 1323, pendant le fort de la guerre des paysans, l'Evangile court à pleine course et à pleines volles en Prusse, où il n'était pas appelé, tandis que dans la laute et basse Allemagne, où il est venu et entré de lui-même, on le blasphème avec fureur, » (T. 11, p. 649.)

« Prie avec moi le Dieu de miséricorde, pour qu'il convertisse le duc George à son Évangile, ou que, s'il n'en est pas digne, il soit tiré de ce monde. » (27 mars 1536.)

Luther écrivit à l'électeur, au aujet de ses querelles avec le duc George (51 décembre 1528): «... Je prie votre Grâce électorale de m'ahandonner entièrement à la décision des juges, au cas où le duc George le demanderait, car il est de mon devoir d'exposer ma tête plutôt que de faire éprouver le moindre préjudice à votre Grâce. Jésus-Christ, je l'espère, me donnera forces nécessitres pour résister tout seul à Satau.

Page 186, col. 2, ligne 21. — Où s'arrêtera la superbe de ce Moab...

Le due George était, après tout, un persécuteur assez débonnaire. Ayant chassé de Leipsick quatre- vingts ulthériens, il leur accorda la permission de garder leurs maisons, d'y laisser leurs femmes et leurs enfants, et même d'y venir trois fois par an au temps des foires. — Dans une autre circonstance, Luther ayant conseillé aux protestants de Leipsick de résister aux ordres de leur duc, celui-cl se contenta de prier l'électeur de Sax d'interdire à Luther toute communication avec ses sujets. (Gochimus, p. 250.)

Page 186, col. 2, ligne 29, - Diète à Spire ...

Quelque temps après cette diète, Luther écrivit la consultation suivante : « D'ahord il serait bon que notre parti, à l'exclusion des zwingliens, parlàt pour lui

• En second lieu , qu'on écrivit à l'Empereur , et que les bienfaits du prince (l'électeur de Saxe), envers l'Église et l'État, fussent amplifiés, célérrés, etc. Il faudrait rappeler : le Qu'il a fait enseigner, de la maière la plus pure, le Christ ets a foi, comme on ne l'a jamais enseigné depuis mille ans, qu'il a aboil une foule d'abuse de monstruosités unisibles à l'Église et à l'État, comme les marchés de messes, lea abus des indulgences, les violences de l'excomunication, et tant d'autres choses qui leur ont paru à eux-mêmes intolérables, et dont la noblesse a exigé l'abolition à Wordses et avise l'aboli

- » 2º Qu'il a résisté aux séditieux, à ccux qui violaient les images et les églises.
- » 3° Que la dignité impériale a été par lui honorée, glorifiée, réformée, plus qu'on ne l'avait fait en plusieurs siècles
- sieurs siècles.

  2 4º Que nous avons fait et supporté les plus grandes choses contre les partisans de Münzer, pour sauver la
- » 5º Que c'est nous, et non d'autres, qui avons réprimé les sacramentaires; que sans nous les papistes eussent été écrasés.
- » 6º Que nous avons de même réprimé les anabaptistes.

choses contre les partisans d majesté et la paix publique. » 7º Qu'en outre, nous avons étouffé les mauvais germes que de méchantes gens avaient répandus en divers endroits sur la sainte Trinité, sur la foi du Christ, etc. Je parle d'Érasme, d'Egranus et de leurs pareils. » (Mai 1520).

Page 186, col. 2, ligne 34. — Le parti de la Réforme éclata...

Luther essaya encore de relenir les siens; le 29 mai 1520, il devirul à l'électur pour le dissuader d'entrer dans aucune ligue coutre l'Empereur, et l'exhorter à s'en remettre à la protection divine. Dans une lettre à Agricola, il approuva la conduite pruiente de l'électeur à l'égard de l'Empereur: « Notre prince a bien fait de n'avoir point cherché à être le maître, comme il aurait put le faire. Christ a dit: 3't cous étes practeuté dans une ville, fuyez dans une autre; et encore: Sortez decette maison. Ainsi je pense que notre prince, comme un membre qui ne peut se séparer du corps, ne devait point rompre avec César. Mais par son silence il a comme fui dans une autre ville, il est sorti de cette maison. « (30 luin 1850).

Page 186, col. 2, ligne 44. — Le landgrave essaya de réconcilier Luther et les sacramentaires...

Au landgrave de Hesse, « Grâce et paix en Jésus-Christ. Sérénissime seigneur! j'ai reçu la lettre par laquelle votre Aitesse veut bien m'engager à me rendre à Marbourg, pour conférer avec Œcolampade et les siens, au sujet de nos opinions sur le saint sarrement. Je ne saurais cacher à votre Altesse que je mets peu d'espoir dans une pareille conférence, et que je doute qu'on en voie sortir la paix et l'union. Néanmoins il faut rendre grâce à votre Altesse de la sollicitude qu'elle montre en cette affaire, et je suis disposé, pour ma part, à me rendre au lieu désigné, bien que je regarde cette démarche comme inutile. Je ne veux pas laisser non plus à nos adversaires la gloire de pouvoir dire qu'ils aiment plus que nons la paix et la concorde. Mais je vous prie humblement, gracieux prince et seigneur, de vouloir bien, avant que nous nous réunissions, vous informer s'ils sont disposés à céder quelque point de leurs doctrines : autrement je craindrais fort que le mal ne fit qu'empirer par cette conférence, et que le résultat ne fût précisément le contraire de ce que votre Altesse recherche si lovalement et si sérieusement. A quol servirait-il de se réunir et de discuter, si les deux parties arrivaient avec la résolution de ne céder en quoi que ce fût?... » (25 juin 1529.)

Dans une consultation qui nous reste sur le même sujet, et que l'on attribue généralement à Luther, il exprime le désir que quelques papistes, « hommes graves et instruits, » assistent à la conférence comme témoins.

A sa fremme. - Grâce et paix en Jésus-Christ. Cher seigneur Catherine! Apprenez que notre conférence amicale de Maribourg est finie, et que nous sommes d'accord en tout point, si ce n'est que nos adversaires persistent à ne voir que du paiu dans! Eucharistie, et à n'admettre. qu'une présence spirituelle de Jésus Christ, Aujourd'huile landgrare nous parlera encore une fois, pour làcher de nous unir ou de nous porter du moins à nous reconnaître pour frères et membres du même corps. Il y travaille avec ardeur. Nous leur accordons la paix et la charité, mais nous ne voulous pas de ce nom de frères. Demain ou après-demain, je peuse, nous partirons pour nous rendre au Yoigtland, où l'électeur nous a aunelés.

» Dis à Pomer que les meilleurs argaments de Zwinglion déé: Que le corps ne peut exister sans espace, et que, par conséquent, le corps du Christ n'est pas dans le pain; et le meilleur d'Æcolampade: Que le saint sacreument est un signe du corps du Christ. Dieu les a vraiment aveuglés; ils n'ont sa que nous répondre. — Adieu. Le mesagger me presse. Priez pour nous. Nous sommes bien portants et vivous comme les princes. Embrasse pour moi Lénnete (Madeleine) et le petit Jean. Le jour de saint François, Volre dévoué serviteur, Martin LETRAR. « (4 octobre 1529.)

Luther écrivit au landgrave de liesse dans une autre lettre (20 mai 1530), au sujet de ses tentatives de conciliation: «... J'ai supporté de si grands dangers et de si longs touruents pour ma doctrine, que certes j'ai lieu de désire de n'avoir pas travaillé en vain. Ce n'est donc point par haine ou par orqueil que je leur résiste; il y a bien longtemps que j'aurais adopté leur doctrine, Dien, mon Seigneur, le sait, s'ils avaient pu m'en montrer la vérité; mais les raisons qu'ils donnent sont trop faibles pour que j'y puisse engager ma conscience... »

Page 187, col. 2, ligne 21. - L'électeur amena...

Il partit de Torgaw le 5 avril, et arriva à Augsbourg le 2 mai. Sa suite se composait de cent soixante chevaux. Les théologieus qu'il avait avec lui furent Luther, Melauchton, Jonas, Agricola, Spalatin et Osiander. Luther, excommunié et mis au ban de l'Empire, resta à Cohourg. (Ukert, l. 1, p. 352.)

Page 187, col. 2, ligne 22. — L'électeur amena Luther le plus près possible d'Augsbourg.

« Je suis sur les confins de la Saxe , à moitié chemin entre Wittemberg et Augsbourg. Il y aurait en trop de danger pour moi dans cette dernière ville. » (Juin 1530.)

Page 188, col. 1, ligne 25. — Les nobles seigneurs qui forment nos comices...

» Ma résidence est maintenant au milieu des nunges, dans l'empire des oiseaux. Sans parler de la foule des autres oiseaux, dont les chants confas feraient taire une tempête, il y a près d'ici un certain bois tont peuplé, de la première à la dernière branche, de corbeaux et de corneilles. Du matin au soir, et quelquefois pendant tonte la nuti, il y a la une criere is sinfatigable, si incessante, que je doute qu'en aucun lieu du monde lant d'oiseaux es soient Jamais rémis. Pas un qui se repose un instant; bon gré mal gré, il faut les entendre, vieux et jeunes, mêres et filles, glorifier à qui mieux mieux, et jeunes, mêres et filles, glorifier à qui mieux mieux, et jeunes, mêres et filles, glorifier à qui mieux mieux,

par len croassements, le nom de corbeaux. Peut-être, par ces chants i harmonicus, veulent ils faire doceanire doucement le soumeil sur mes paquièrres; avec la grâce de Dieu, j'en feral cette nuil Peupérinec. C'est une noble race d'oiseaux, et, comme tu le sais, fort utiles peus de la comme de la mesemble, en les voyant, que j'al sons les yeux toute l'armée des sophistes et des Cochléises, réunis de toutes les parties du monde, afin que j'apprécie mieux leur sagesse et leur doux laugage, et que je voie à mon aise ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent pour le monde de l'esprit et pour le monde de la chair. Jusqu'à ce jour, personne n'a entendu l'hilomèle, et cependant le concou, qui annonce et accompagne son chaut, s'enorgueillit magnifiquement dans la gloire de sa voix. De la résilence des cerbeaux, (22 avril 1850).

Page 188, col. 1, ligne 52, - Luther le tançait rudement ...

Quelquiefois cependant il compatit à ses douleurs. Vous avez confessé Christ, offert la paix, obéi à César, souffert les injures, épuisé les blasphèmes. Vous n'avez point rendu le mal pour le mal; enfin vous avez dignement travaillé la ba sinte œuvre de bieu, comme il convient à des saints ; réjouissez-vous donc dans le Seigneur. Assez longteups vous avez été contriséts par le monde. Begardez et levez la tête, votre rédemption approche. Je vous cauoniserai comme de fidèles membres de Christ; que faut-il de plus à votre gloire? «115 septembre 1550.)

Page 189, col. 2, ligne 13.—J'aurais voulu être la victime sacrifiée par ce dernier concile, comme Jean Huss...

» Plaise à Dieu que nous soyons dignes d'être brûles ou éporgés par lui (par le pape.) Cependant si nous ne méritons pas de rendre témoignage par notre sang, implorons du moins Dieu pour qu'il nous accorde cette grâce de témoigner par notre vie et nos paroles que Jésus-Christ est seul notre Seigneur, et que nous l'adorerons dans tous les siècles des siècles. Amen. #(T. Il des œuvres latines, p. 270.)

Page 189, col. 2, ligne 17. — La profession de foi des protestants...

« A la diète d'Augshourg, le duc Guillaume de Bavière, qui était fort opposé à la doctrine évangélique, ayant dit au docteur Eck: « Peut-on renverser cette opinion par l'Écriture sainte? » Non, dit-il, mais par les Pères. » L'évèque de Mayence se mit a dire « Yoyez! nost théologiens nous défendent joinment! Les luthériens montreut leur opinion dans l'Écriture, e lucus la nôtre bors de l'Écriture, » Le même évêque disait alors : « Les tuthériens ont un article auquel on ne peut contredire, quand même tous les autres ne vaudraient rien ; c'est cetul du mariagne. « (Tischreden p. 99.)

Page 189, col. 2, ligne 54. — L'archevêque de Mayence est très-porté pour la paix...

Luther, pour l'exhorter à montrer des sentiments pacifiques, lui avait écrit une lettre qui se terminait aiusi : « Je ne puis cesser de penser à la pauvre Allemague, si malheureuse, si abandonnée, si méprisée, vendue à tant de traitres eu même temps. C'est ma chère patrie; je désirerais taut la voir heureuse! « (6 juillet 1550, de Cobourg.)

Page 190, col. 1, ligne 3. — Si l'Empereur veut faire un édit, qu'il le fasse; après Worms aussi il en fit un...

Luther a conscience de sa force. « Si j'étais tué par les papistes, ma mort protégerait nos descendants, act es hétes féroces en seraient peut-être plus cruellement punies que je ne voudrais moi-mème. Car, il y a quelqu'un qui dira un jour : Où est lon frère Abel 7 Et celui-la les marquera au front, et ils erreront fugitifs par toute la terre... Notre race est maintenant sous la protection du Seigneur, puisqu'il est écrit : Je ferai miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'ont aimé. Et moi le crois à ces paroles . (30 juin 1830).

« SI j'étais tué dans une émeute papiate, j'emmênrais à ma suite un grand nomhre d'évêques, de prêtres, de moines; ai hien que tous diraient : « Le docteur Martin Luther est conduit au sépulcre avec une grande procession; certes, c'est un grand docteur, au dessus de tous évêques, prêtres, moines; aussi faut-il qu'à son enterrement, ils aillent avec lui, étendus sur le dos. « C'est ainsi que nous ferions ensemble notre dernier voyage. « (1851, Cochireus, p. 211. Extrait du livre de Luther, intitule: \* Aris aux Allenands.)

Les catholiques, Ini disait-on, vous reprochent plusieurs fausses interprétations dans votre traduction de l'Écriture. Il répondit : « Ils ont encore de trop longues oreilles, et leur hihant hihant est trop faille pour juger une traduction du latin en allemand... Dis-teur que le docteur Martin Luther veut qu'il en soit ainsi, et qu'un papite et un ânc c'est la même chose.

. Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas, .

( Passage cité par Cochlæns , 201, verso.)

Page 190, col. 1, ligne 11. — Qu'ils nous rendent Léonard Keiser...

a Non-senlement le titre de roi, mais celui de César lui est bien mérité, puisqu'il a vaincu celui dont le pouvoir ne trouve point d'égal sur la terre. Ce n'est pas seulement un prétre, c'est un souverain poutife et un véritable pape, celui qui a offert ainsi son corps en sacrifice à Dieu. Avec juste raison l'appelait on Léonhard, c'est-à-dire force du lion; c'était un lion fort et intrépide. « (29 a cobbre 1397.)

A Hausmann. « Je pense que lu auras vu l'histoire de Gaspard Tauber, le nouvean martyr de Vienne, qui a été décapité et brollé dans cette ville pour la parole de Dien. Il en est arrivé autant à un libraire de Bude, en Rongrie, qu'on a brûlé au milieu de ses livres. » (23 novembre 1524.)

Il y avait à Vienne des partisans de la nouvelle doctrine. « Lorsque après la diète d'Angshourg le cardinal Campeggio entra dans la ville avec le roi Ferdinand, on habilla un petit homme de bois en cardinal, on lui attacha au cou des indulgences et le sceau du pape, et on le mit sur un chien qui avait à la queue une vessie de porc pleine de pois. On fit courir ce chien à travers toutes les rues. « (Tischreden, p. 231.)

Page 190, col. 1, ligne 12. — Qu'ils nous rendent Keiser et tant d'autres qu'ils ont fait injustement mourir...

Si l'on en croyait Cochlæus, Luther se serait montré perséenteur à son tour. En 1352, un luthérien s'étant éloigné de ses opinions, Luther le fit enlever et conduire à Wittemberg, où il fit emprisonné; un procès fut commencé. Comme on ne trouva pas de charges suffisantes, il fallut le relâcher. Mais il fut toujours depuis sourdement perséenté par les luthériens. (Cochlæus, p. 218.)

Page 190, col. 1, ligne 45 .- On se prépare à combattre ...

Cependant on craignait tant de part et d'autre l'issue de la lutte, que, contre toute prolabilité, la paix se maintint, « J'admire ce miracle de Dieu, que tant de menaces soient allées en fumée. Tout le monde en effet croyait qu'au printemps éclaterait en Allemagne une guerre atroce, « Juin 1531, »

La crainte d'un nouveau soulèvement des paysans contribusit à eutretenir les intentions pacifiques des princes. «Les paysans, écrit Luther, recommencent à s'assembler. Une soixantaine d'entre eux ont cherché à surprendre la nuit le château de Bohenstein. Tu vois que malgré la présence de l'Empereur, il faut prendre des précautions contre cette révolte; que serait-ce si les papistes commençaient la guerre? « (10) juillet 1550.)

Page 190, col. 1, ligue 47. — Luther fut accusé d'avoir poussé les protestants à prendre cette attitude hostile...

Bien loin de là, il avait, dès 1529, dissuadé l'électeur d'entrer dans aucune ligue dirigée contre l'Empereur... « Nous ne saurions approuver une pareille alliance; s'il en résultait quelque malheur, peut-être même la guerre ouverte, tout retomberait sur notre conscience, et nous aimerions mieux être dix fois morts que d'avoir à nous reprocher du sang versé nour l'Évangile. Nous sommes ceux qui devons souffrir, comme dit le prophète, ceux qui ne doivent pas se venger eux-mêmes, mais tout remettre entre les mains de Dieu... Je supplie donc humblement votre Grâce électorale de ne pas se laisser abattre par ce danger. Nous allons élever nos prières à Dien : mais nos mains doivent rester pures de sang et de crime, S'il arrivait (contre mon opinion) que l'Empereur alfat jusqu'à me réclamer moi ou mes amis, nous irions, sous la protection de Dieu, comparaltre devant lui, plutôt que de causer préjudice à votre Grace électorale, comme je l'ai plusieurs fois déclaré à votre auguste frère, feu l'électeur Frédéric.... (18 novembre 1529.)

Page 190, col. 1, ligne 51,-Résistance à l'Empereur ...

Dans le livre des Propos de table ( p. 597, verso et

suiv.) Luther parle plus explicitement: « Ce n'est point pour la religion que l'on combattra. L'Empereur a pris les évéchés d'Itrechet et de Liège; il a offert au duc de Brunswick de lui laisser prendre Hildesheim. Il est affamé et altéré des biens ecclésiastiques; il les dévore. Nos princes ne le souffriront pas; ils voudront manger avec lui. Alors on en viendra à se prendre aux bonnets. « (1550.)

« J'ai souvent été interrogé par mon gracieux seigneur, sur la question de savoir ce que je ferais si un voleur de grand chemin, un meurtrier, venait m'attaquer. Je résisterais, dans l'intérêt du prince dont je suis sigle et serviteur; je puis ture le voleur, mettre le couteau sur lui, et même ensuite recevoir les sacrements. Mais si c'est,pour la parole de Dieu, et comme prédicateur, que l'on m'attaque, je dois souffrir et recommander la vengeance à Dieu. Aussi je ne prends point aco couteau en chaire; mais sur la route. Les anabaptistes sont des coquins désespérés, ils ne portent aucune arme et se vantent d'une grande patience. »

( 1336.) « Comme je parlais pour la paix, le landgrave de Hesse me disait: Seigneur docteur, vous conseillez très-bien; mais quoi? Si nous ne suivons pas vos conseils? »

(1539.) Luther répond sur la question du droit de résistance » que, selon le droit public, le droit naturel et la raison, la résistance à l'autorité injuste est permise. Il n'y a de difficulté que dans le domaine de la théologie.

» La question n'eût pas été difficile à résoudre au temps des aploires, car foutes les autorités clainet alors paiennes et non chrétiennes. Mais maintenant que tous les princes sont chrétienne ou prétendent l'être, il est difficile de conclure, carrun prince et un chrétien sont les plus proches parents. — Qu'un chrétien puisse se déndre contre l'autorité, il y a là matière à de grandes réflexions. — ... Au fond, ç'est au pape que j'arrache l'épée, et non à l'Empereur.

Il résume ainsi lui-même les arguments qu'il eût pu adresser aux Allemands, s'il eût fait une exhortation à la résistance :

« 1. l'Bupereur n'a ni droit ni puissance pour ordonne rela ; e'act douse certaine; s'il l'ordonne, on ne doit point lui obéir. 2. Ce n'est pas moi qui excite le trouble, je l'empéche et je m'y oppose. Qu'ils voient s'ils n'en sont pas les auteurs, torsqu'ils nordonnent ce qui est contre Dieu. 5. Ne badinez pas tant. Si vous faites boire le fou (narren Luprian), prenez garde qu'il ne vous crache au visage. Il est, d'ailleurs, assez aliéré, et ne demande pas mieux que de boire son soûl. 4. Eb bien! vous voulez combattre; courbez vos tétes pour recevoir la bénédietion. Ayez hon succès! Dieu vous donne joyeuse victoire. Moi, docteur Marthin Luther, votre apôtre, je vous ai parlé, je vous ai avertis, comme c'était mon devoir ! »

Il dit encore ailleurs: « Vous méprisez ma doctrine. Yous voulez prendre le Luther dans ses paroles, comme faisaient les Pharisiens au Christ, Mais si je voulis (je ne le veux point). J'aurais une glose pour vous embarrasser; je dirais que cette résistance n'est point contre l'Empereur, mais contre Dien. D'un autre côté ; qu'un

politique, un eitoyen, un sujet, n'est pas un chrétien, que ce n'a pas été la peusée de Christ de détruire les droits, la police et le gouvernement du monde. Rends à Dien ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. N'obéis point dans ce qui est contre Dieu et sa parole.

» Le condamne la révolte au péril de mon corpa, de ma vie, de mon houneur et de mes biens. Je voudrais bien vous arrêter et vous retenir. Si vous commencez, je me tairai et périrai avec vous. Vous irez en enfer au uom de tous lee diables, et mol au eiel au nom du Christ. Ils veulent abuser de notre doctrine, mais ils verront du moins qu'elle n'est point erronée en soi.

»... Ther un tyran n'est pas chose permise à l'homme qui n'est dans aueune fonction publique, car le cinquième commandement dit: Tu ne dois pas tuer. Mais si je surprends un homme près de ma femme ou de ma file, quoiqu'il ne soit point un tyran, je pourrai fort bien le tuer. Hem, s'il prend par force à celui-ci sa femme, à l'antre as fille, au troisième ses terres et ses biens, que les hourgeois et sujets s'assemblent, ne sachant plus comment supporter sa violeuce et sa tyrannie, ils pourront le tuer, comme tont autre meurtrier ou voleur de grand chemin. « (Tischr., p. 307, verso. 841).

« Le bon et vraiment noble seigneur Gaspard de Kokritz m'a demandé, mon cher Jean, que je t'écrivisse mon inicement sur le cas où César youdrait faire la guerre à nos princes, au sujet de l'Évangile. Serait-il alors permis aux notres de résister et de se défendre? J'avais déjà écrit mon opinion sur ce sujet, du vivaut du duc Jean, Aujourd'hui il est un peu tard pour me demander mon avis, puisqu'il a été décidé parmi les princes qu'ils peuvent et veulent résister et se défendre, et qu'on ne s'en tiendra pas à mon dire... Ne fortifie pas le bras des impies contre nos princes; laisse le champ libre à la eolère et au jugement de Dieu ; ils l'ont cherché jusqu'à ce jour avec fureur, avec rire et avec joie. Cependant intimide les nôtres par cet exemple, que les Machabées ne suivirent pas eeux qui voulaient se défendre contre Antiochus, mais que dans la simplicité de leur eœur ils se laissèrent plutôt tuer. » (8 février 1539.)

Dans son livre De seculari potestate, dédié au duc de Saxe, il dit: « En Misnic, en Bavière et en d'autres lieux, les tyrans ont promulgué un édit pour qu'on ait à livrer partout aux magistrats les Nouveaux Testaments. SI les aujets obéissent à l'édit, ec n'est pas un livre qu'ils remettent au péril de leur salut, c'est Christ luimème qu'ils livrent aux mains d'Hérode. Cependant, si on veut les eulever par la violence, il faut le souffrir; on ne doit point résister à la témérité. — Les princes sont du moude, et le monde et ennemi de Dieu. »

« On ne doit pas obéir à Gésar s'il veut faire la guerre à notre parti. Le Ture n'attaque pas son Aleoran, l'Empereur ne doit pas davantage attaquer son Évangile. » (Cochieus, p. 210.)

Page 190, col. 1, ligne 51. - Voici mon aris ...

L'électeur avait demandé à Luther s'il scrait permis de résister à l'Empereur les armes à la main. Luther répondit négativement, en ajoutant seulement : « Si

cependant l'Empereur, non content d'être le maître des États des princes, aliait jusqu'à exiger d'eux de persécuter, de mettre à mort, ou de chasser leurs sujets pour la cause de l'Évangile, les princes convaincus que ce serait agir contre la volonté de Dieu, devront lui refuser l'obéissance : autrement ils violcraient leur foi et se rendraient complices du crime. Il suffit qu'ils laissent faire l'Empereur, qui aura à en rendre compte, et qu'ils ne défendent pas leurs sujets contre lui. » Plus loin il dit, en parlant de la guerre civile : « Quel carnage et quelles lamentations couvriraient alors la terre allemande! Un prince devrait mieux almer perdre trois fois ses États, ou mourir trois fois, que d'être la cause de si horribles bouleversements, ou seulement d'y consentir. Quelle conscience pourrait le supporter! Le diable verrait cela avec plaisir ; Dieu veuille nous en préserver à jamais! » (6 mars 1550.)

Page 191, col. 1, ligne 28. — Que l'on m'accuse ou non d'être trop violent,...

L'électeur avait réprimandé Luther au sujet de deux écrits l'Avertissement à ses chers Allemands, et Gloses sur le prétendu édit impérial) qu'il trouvait trop violents, Luther lui répondit (16 avril 1531) qu'il n'avait fait que repousser les attaques plus violentes encore de ses ennemis, et qu'il serait înjuste de lui imposer silonce lorsqu'on laissait tout dire à ses adversaires... « Il m'a été impossible de me taire plus longtemps dans cette affaire qui me concerne plus que tout autre. Si je gardais le silence devant une telle condamnation publique de ma doctrine, ne serait-ce pas l'abandonner, la renier? Plutôt que de le souffrir, je braverais la colère de tous les diables , celle du monde entier, sans parler de celle des conseillers Impériaux. - On dit que mes deux écrits sont tranchants et bien affilés; l'on a raison : je ne les ai pas non plus faits pour être doux ; le seul regret que i'aie c'est qu'ils ne soient pas plus tranchants encore. Si l'on considère la violence de mes adversaires, l'on sera forcé d'avouer que j'ai été trop bénin... Tout le monde crie contre nous ; l'on vocifère les calomnies les plus odieuses ; et moi , pauvre homme , j'élève la voix à mon tour, et voilà que personne n'aura crié que Luther... En somme, tout ce que nous disons et faisons est injuste, quand même nous ressusciterions les morts; tout ce qu'ils font, eux, est juste, quand même ils noieraient l'Allemagne dans les larmes et dans le sang. p

Page 191, col. 1, ligne 35. — Eh bien l puisqu'ils sont incorrigibles... je romps avec eux...

« Toujours jusqu'à présent (1554), particulièrement à la diète d'augsbourg, nous avons humblement offert au pape et aux évêques de recevoir d'eux la conseération et l'autorité spirituelle, et de les aider à conserver ce droit; ils nous ont toujours repoussés. El s'il arrive un jour, pour la consécration sacrotolale, ce qui estrait partie pour les indulgences, à qui sera la faute. J'ai offert aussi de me taire sur les indulgences si l'on voulats et aties urce que j'avais écrit ; ils n'ont pas voulu,

et aujourd'hui îl n'y a plus assez de mépris par tout le monde pour les indulgences, lettres papales, sceaux brisés gisent à terre. Alnsi disparaltra le pouvoir de consacrer et le chrème et les tonsures, de sorte qu'on ne reconnaltra plus où est l'évêque, où est le prêtre. « (Cochleus, p. 245. Extrait du De angulari missé , Luth., op. 1st., VII, p. 280.)

Page 191, col. 2, ligne 18. - Anabaptistes.

Il y avait déjà longtemps qu'ils remuaient en Allemagne. « Nous avons ici une nouvelle espèce de prophètes, venus d'Anvers, qui prétendent que l'Esprit saint n'est autre chose que le génie et la raison naturelle. (37 mars 1325.)

- » Il n'y a rien de nouveau, sinon que l'on dit que les anabaptistes augmentent et se répandent de tous côtés. (38 décembre 1527.)
- » La nouvelle secte des anabaptistes fait d'étonnants progrès ; ce sont des gens qui mènent une vie d'excellente apparence, et qui meurent avec grande audace par l'eau ou nar le feu. (31 décembre 1337.)

» Il y a beaucoup de troubles en Bavière... Il ne me semble pas à propos que tu les livres aux magistrats; ils se livreront eux-mêmes, et alors le conseil les bannira de la ville. Je vois partout la tradition de Munzer, sur la perdition future des impies et le règne des justes sur la terre. C'est ee que prophéties Celiarius dans un livre qu'il vient de publier; cet esprit est un esprit de révolte. « (27 janvier 1538.)

Le 12 mai 1528 il écrit à Link: - Tu as ru, je pense, mon Antischwermerum et ma dissertation sur la biyame des évêques. Le courage des anahaptistes mourant ressemble à celui des donatistes dont parte Augustin, ou à la fureur des juifs dans Jérusalen dévastée. Les saints martyrs, comme notre Léonard Keiser, meurent avec crainte, humilité, et en priant pour leurs bourreaux; l'opiniatreté de ceux-ci, au contraire, jorsqu'ils vont à la mort, semble augmenter avec l'Indignation de leurs ennemis.

Page 197, col. 1, ligne 19. - Exégution ...

Extrait d'un ancien livre de chant des anabaptistes. Les paroles d'Algèrius sont des miracles: e lei, dit il, les autres gémissent et pleurent, et moi j'y ressens de la joie. Dans ma prison, l'armée du ciel m'apparait; je ne sais combien de martyrs habitent avec moi tous les jours. Dans la joie, dans les délices, dans l'extase de la grâce, je vois le Seigneur sur son trône. »

- » Mais ta patrie, lui dissient-lls, tes amis, tes parents, ta profession., peux-tu les quitter volontiers? Il dit aux envoyés; « Nul homme ne me bannit de ma patrie; elle est aux pleds du trône céleste; là ou mes ennemis deviendront mes amis nour chanter le même cantique.
- » Médecins, artistes, ouvriers, ne peuvent ici-has réussir; qui ne reconnaît la force de Dieu, n'a qu'une force aveugle. » Les juges furicux le menacèrent du feu. » Dans la puissance des fiammes, dit Algérius, vous reconnaîtrez la mienne. » (Wunderhorn, t. I.)

Page 198, col. 1. - Fin du chapitre ...

Les passages suivants de Ruchat (Réformation de la Suisse), font bien connaître le bizarre enthonslasme des anabaptistes, « L'an 1529, neuf anabaptistes furent saisis à Bâle, et mis en prison. On les fit venir devant le sénat, et on appela aussi les ministres pour conférer avec eux. D'abord Œcolampade leur expliqua en deux mots le symbole des apôtres et eclui de saint Athanase, et leur représenta que e'était là la véritable et indubitable foi chrétienne, que Jésus-Christ et scs apôtres avaient prêchée. Ensuite le bourgmestre, Adelbert Meyer, dit aux anabaptistes, qu'ils venaignt d'enteudre une bonne explieation de la foi chrétienne, et que, « puisqu'ils se plaignaient des ministres, ils devaient présentement parler à cœur ouvert et exposer hardiment ce qui leur faisait de la peine, » Mais il n'y en eut pas un seul qui lui répondit un mot, ils se contentèrent de se regarder les uns les autres. Alors le premier huissier de la chambre dit à l'un d'eux, qui était tourneur de sa profession : « D'où vient que tu ne parles pas présentement, après avoir tant jasé ailleurs, dans la rue, dans les boutiques, et dans la prison? » Comme ils gardaient cneore le silence, Marc Hedelin, chef des tribus, s'adressa au principal de ces gens-là, et lui dit : « Que réponds-tu, frère, à ce qui t'a été proposé? » L'anabaptiste lui répondit : « Je ne vous reconnais point pour frère. » « Comment? » lui dit ce seigneur, « Parce, dit l'autre, que vous n'êtes point chrétien. Amendez-vous premièrement, corrigezvous, et quittez la magistrature. » « En quoi penses-tu done, lui dit Hedelin, que je pèche tant?» « Yous le savez bien, » lui répondit l'anabaptiste.

» Le bourgmestre prit la parole, lui ordonna de rèpondre avec modestie et avec douceur, et le presas vivement de parler sur la question dont il s'agissait. Sur quoi il répondit: « Qu'il ne croyait pas qu'un chrétien pôt être dans une magistrature mondaine, parce que celui qui combat avec l'èpée, périra par l'èpée: Que le baptième des enfants est du diable, et une invoction du pape; ou doit baptiser les adultes, et non les petits enfants, sedon 'Ordre de Jésus-Cirrist. »

» Œeolampade entreprit de le réfuter, avec toute la douceur possible, et de lui faire voir que les passages qu'il avait cités, avaient un autre sens, comme tous les aneiens docteurs en faisaient foi. « Mes chers amis, ditil, vous n'entendez pas l'Écriture sainte et vous la maniez fort grossièrement. » Et comme il allait leur montrer le véritable sons do ces passages , l'un d'entre eux , qui était meunier, l'interrompit, le traitant de séducteur, qui eaquetait beaucoup, et dit : « Que ce qu'il avait là allégné contre eux, ne faisait rien an sujet. Qu'ils avaient entre les mains la pure et propre parole de Dieu, et qu'ils voulaient s'y attacher toute leur vie, que le Salut-Esprit parlait maintenant par lui, Il s'excusait en même temps de ne pas parler éloquemment, disant qu'il n'avait pas étudié, qu'il n'avait été dans aucune université, et que dès sa jeunesse il avait haï la sagesse humaine, qui est pleine de tromperies. Qu'il connaissait bien la ruse des seribes, qui cherchaient perpétuellement à offusquer les yeux des simples. » Après quoi il se mit à crier et à pleurer, disant : « Qu'après avoir oui la parole Dieu, il avait renoncé à sa vie dérégiée; et que mainteaun que par le baptéme il avait reçu le pardon de ses péchés, il était perséeuté de chacun, au lieu que dans le temps qu'il était plongé dans toutes sortes de vices, personne ne l'avait châtié; ni mis en prison, comme on faisait présentement. Qu'on l'avait enfermé dans la tour, comme un meuriter; quel était done son crime ? etc. La conférence ayant duré jusqu'à l'heure du diner, le sérait sa leva.

» Après dincr, le sénat s'étant rassemblé, les ministres entrèrent en conférence avec les anabaptistes, au suiet de la magistrature. Et comme l'un d'eux eut donné des réponses assez satisfaisantes sur les questions qu'on lui avalt proposées, cela fit chagrin aux autres, de ce qu'il n'était pas ferme dans leur doctrine, C'est pourquoi ils l'interrompirent, « Laisse-nons parler, lui dirent-ils, nous qui entendons mieux l'Écriture; nous pourrons mieux répondre sur ces articles, que toi, qui es eneore un novice, et qui n'es pas capable de défendre notre foi contre les renards. » Alors le tourneur entrant en dispute, soutint que saint Paul (Rom. XIII) parlant des puissances supérieures, n'entend point les magistrats, mais les supérieurs ecclésiastiques, Œcolampade lui nia cela, et lui demanda en quel endroit de la Bible il le trouvait, et comment il le prouverait? L'antre lui dit : « Fenilletez aussi tout l'Aucien et le Nouveau Testament, et vous y trouverez que vous devez recevoir une pension; vous avez meilleur temps que moi, qui suis obligé de me nourrir du travail de mes mains, pour n'être à charge à personne. » Cette saillie fit un peu rire les assistants, Œcolampade leur dit : « Messieurs, il n'est pas temps maintenant de rire : si je reçois de l'Église mon entretien et ma nourriture, je puis prouver, par l'Écriture, que cela est raisonnable : ainsi ce sont là des discours séditieux. Priez plutôt pour la gloire du Scigneur, afin que Dieu amollisse leurs eœurs endurcis et

- » Après plusieurs autres discours, comme le temps de se lever approchait, il y en eut un, qui n'avait rien dit de tout le jour, qui se mit à hurier et à pleurer. « Le dernier jour est à la porte, disait-il, ancadez-vous, la cognée est déjà mise à l'arbre; en noircisez done pas notre doctrine sur le baptéme. Je vous en prie, pour l'amour de Jésus-Christ, ne perséductez pas les gens de bien. Certainement le juste juge viendra bientôt, et fera périr tous les méchans. »
- » Le bourgmestre l'interrompit pour lui dire qu'on avait pas besoin de cette l'amentation; qu'il devait raisonner sur les articles dont il était question. Il voulut continuer sur le même ton, mais on ue le lui permit pas. Enfin le bourgmestre justifia le conduité du sénat, à l'égard des anabaptistes : il représents qu'on les avait rarétés, non pas à cause de l'Evangile, ni à cause de leur bonne conduite, mais à cause de leurs dérèglements, de leur parjure et de leur sédition. Que l'un d'eux avait commisum meurire; un autre avait enseigné qu'on ue doit point payer les dimes ; un troisième avait exclié stroubles, etc. Que c'était pour res crimes qu'on le avait saisis, jusqu'à ce qu'ou eût décidé quel traitement on leur frerait, etc.
- » Dans ee moment, l'un d'entre eux se mit à crier :

» Mes frères, ne résiste point au méchant. Quand même l'ennemi serait devant votre porte, ne la fermez pas. Laissez-les venir, ils ne peuvent rien faire contre nous, sans la volonté du Père, puisque nos eheveux sout comptés, le dis hien plus : il ne faut pas même résister à un hrigand dans un hois. Ne croyez-vous pas que bieu ait soin de vous? « On lui imposa silence. » (Ruchat, Réforme suisce. t. Il. p., 482

Autre dispute. - « Le ministre zwinglien leur parla amiablement et avec douceur, leur remontrant que, s'ils enselgnaient la vérité, ils avaient tort de se séparer de l'Église, et de prêcher dans les bois et dans d'autres lleux écartés. Ensuite il leur exposa en peu de mots la doctrine de l'Église. Un des anabaptistes l'interrompit, pour lui dire : « Nous avons recu le Saint-Esprit par le baptême, nous n'avons pas besoin d'instruction. » Un des seigneurs députés leur dit : « Nous avons ordre de yous dire, qu'on yeut bien yous laisser aller sans autre châtiment, pourvu que vous quittiez le pays et que vous promettiez de n'y plus revenir, à moins que vous ne yous amendiez, » L'un des anabaptistes lui répondit : « Quel ordre est-ce-là? le magistrat n'est point maître de la terre pour nous ordonner de sortir ou d'aller ailleurs. Dieu a dit : Habite le pays, Je veux obéir à ce commandement, et demeurer dans le pays où je suis né, où j'ai été élevé, et personne n'a le droit de s'y opposer, » Mais on lui fit bientôt éprouver le contraire.» (Ruchat, t. III, p. 102.)

« On vit à Bâle un anabaptiste nommé Conrad in Gassen, qui proférait des hlasphèmes étranges, par exemple : « Oue Jésus-Christ n'était point notre Rédempteur; qu'il n'était point Dieu, et qu'il n'était point né d'une Vierge. » Il ne faisait aucun eas de la prière, et comme on lui représentait que Jésus-Christ avait prié sur la montagne des Oliviers, il répondait avec une brutale insolence : « Qui est-ee qui l'a our? » Comme il était incorrigible, il fut condamné à avoir la tête tranchée. - Cet imple fanatique me fait souvenir d'un autre de nos jours, qui a séduit certaines personnes de notre voisinage, il y a quelques années, en leur persuadant qu'il ne fallait user ni de pain ni de vin. Et comme on lui objectait un jour, à Genève, que le premier miracle de Jésus-Christ avait été de changer l'eau en vin, il répondit : « Que Jésus-Christ était encore jeune dans ce temps-là, et que c'était une petite faute qu'il fallait lui pardonner, » (Ruchat, Réforme suisse, t. III, p. 104.)

La Réforme, née dans la Saxe, avait promptement agged les bords du Rhin, et clait allée, remontant le fleure, s'associer dans la Suisse au ratioualisme vau-dois; elle osa même passer dans la catholique Italie. Melanchton, qui entretenait correspondance habituelle avec Bembo et Sadolel, tous deux secrétaires apostoliques, fint d'abord beaucoup plus comur que Luther des frudits italiens. C'est à lui qu'on rapportait la gloire des remoits italiens. C'est à lui qu'on rapportait de la pour de luther grandissant avec l'importance de sa réforme, il apparut hientid aux Italiens comme le chéf du parti protestant. C'est à ce titre qu'Altieri lui écrit en 1542 au nom des églies protestantes du nord-est de l'Italie:

« Au très-excellent et très-intègre docteur et maître dans les saintes Écritures , le seigneur Martin Luther, notre chef (princeps) et notre frère en Christ, les frères de l'église de Venise, Vicence et Trévise.

» Nous avouons humblement notre faute et notre ingratitude, pour avoir tardé si longtemps à reconnaître ce que nous te devions à toi qui nous as ouvert la voie du salut... Nous sommes exposés à toute la rage de l'Autechrist, et sa cruanté augmente de jour en jour contre les élus de Dien... Errants, dispersés, nous attendons que vienne le fort du Seigneur... Vous que Dieu a placés à la garde de sou troupeau, jusqu'à sa venue, veillez, nous vous en supplions, chassez les loups qui nous dévorent... Sollicitez les sérénissimes princes de l'Allemagne qui suivent l'Évangile, d'écrire pour nous au sénat de Venise, afin de modérer et de suspendre les mesures violentes que l'on preud contre le troupeau du Seigneur, à la suggestion des ministres du pape... Vous savez quel aceroissement out pris ici vos églises : combien est large la porte ouverte à l'Évangile... travaillez donc encore pour la cause commune. » (Seckendorf, lib. 111, p. 401.)

Charles-Onint contribua lui-même à répandre dans la péninsule le nom et les doctrines de Luther, en appelant sans cesse dans cette coutrée de nouvelles bandes de landsknechts, parmi lesquels se trouvaient beaucoup de protestants. On sait que George Frundsberg, le chef des troupes allemandes du connétable de Bourbon, jurait d'étrangler le pape avec la chaîne d'or qu'il portait au cou. - L'auteur d'une histoire luthérienne rapporte qu'un de ees Allemands se vantait de manger bientôt un morceau du pape (ut ex corpore papæ frustum deroret). Il ajoute qu'après la prise de Rome plusieurs hommes d'armes changèrent une chapelle en écurie, et firent des bulles du pape une litière pour leurs chevaux, puis, se revêtant d'habits sacerdotaux, ils proclamèrent pape un landsknecht qui, dans son consistoire, déclara faire abandon de la papauté à Luther. (Cochlæus, p. 156). - Luther fut même solennellement proclamé. « Un eertain nombre de soldats allemands s'assemblèrent un jour dans les rues de Rome, montés sur des chevaux et des mules. Un d'eux, nommé Grunwald, remarquable par sa taille, s'habilla comme le pape, se mit sur la tête une triple couronne, et monta sur une mule richement eaparaçonnée; d'autres s'étaient habillés en cardinaux, avec une mitre sur la tête, et vêtus d'écarlate ou de blanc, suivant les personnages qu'ils représentaient. Ils se mirent ainsi en marche au bruit des tambours et des fifres, entourés d'une foule iunombrable, et avec toute la pompe usitée dans les processions pontificales. Lorsqu'ils passaient devant quelques maisons où se trouvait un eardinal, Grunwald bénissait le peuple, Il descendit ensuite de sa mule, et les soldats, le placant sur un siége, le portèrent sur leurs épaules. Arrivé au château Saint-Ange, il prend alors une large coupe et boit à la sauté de Clément, et eeux qui l'environnent suivent son exemple. Il prête ensuite serment à ses eardinaux, et ajoute qu'illes engage à rendre hommage à l'Empereur comme à leur légitime et unique souverain; il leur fait promettre qu'ils ne troubleront plus la paix de l'Empire par leurs intrigues, mais que, suivant les préceptes de l'Écriture et l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres, ils demeureront soumis au pouvoir civil. Après une harangue

dans laquelle il récapitula les guerres, les parricides els sacriléges des papes, le prétendu pontife promit solennellement de transfèrer, par voie de testament, son autorité et sa puissance à Martin Luther. Lui seul, disait-il, pouvait abolir tous ces abus et réparer la barque de saint Pierre, de sorte qu'elle ne fût plus le jouet des vents et des fois. Elevant alors la vois. Il di aux assistants: « Que tous ceux qui sont de cet avis, le fassent connaître en levant la main. » Aussitôt la multitude des soldats ieva ia main en s'écriant: « Fire le pape Luther!» Toute cette scène se passait sous les yeux de Clément YII. (Macree, Réf. en Italie, p. 66-7).

Les ouvrages de Zwingli étant écrits en langue latine, circulaient plus facilement en Italie que ceux des réformateurs du nord de l'Allemagne, qui n'écrivaient point toujours dans la langue savante et universelle. Cette circonstance est sans doute une des causes du caractère que prit la réforme italienne, particulièrement dans l'académie de Vicence, où naquit le socinianisme, Cependant les livres de Luther passèrent de bonne heure les Alpes. Le 14 février 1519, le premier magistrat lui écrit : « Blaise Salmonius, libraire de Leipsick, m'a présenté quelques-uns de vos traités; comme ils ont eu l'approbation des savants, je les al livrés à l'impression, et j'en al envoyé six cents exemplaires en France ct en Espagne. Ils se vendent à Paris, et mes amis m'assurent que même dans la Sorbonne, il y a des gens qui les lisent et les approuvent. Des savants de ce pays désiraient aussi depuis longtemps voir traiter la théologie avec indépendance. Calvi, libraire de Pavie, s'est chargé de faire passer une grande partie de l'édition en Italie. Il nous promet même un envoi de toutes les épigrammes composées en votre honneur par les savants de son pays. Telle est la faveur que votre courage et votre habileté ont attiré sur vous et sur la cause de Christ. a

Le 19 septembre 1520, Burchard Schenk écrit de Venise à Spalatin : « J'ai lu ce que vous me mandez du seigmeur Martin Luther; il y a déjà longtemps que sa réputation est arrivée jusqu'à nous, mais on dit par la ville qu'il se garde du pape! il y a deux mois, dix se se livres furent apportés dans notre ville, et aussitòt vendus... Que Dieu le conduise dans la voie de la vérité et de la charité, « (Seckendorf, n. 113).

Quelques ouvrages de Luther pénétrèrent même dans nome, et jusque dans le Yatican, sous la sauvegarde de quelque pieux personnage dont le nom remplaçait en tête du livre celui de l'auteur hérétique. C'est ainsi que plusieurs cardinaux curent à se repentir d'avoir loué hautement le Commentaire sur l'Epitre aux Romains, et le Trailé sur la justification d'un certain cardinal Fregoso, qui n'était autre que Luther. Il en advint de même pour les Lieux communs de Melanchton. (Macree, Réforme italleme, p. 30.)

« Je m'occupe, dit Bucer dans une lettre à Zwingil, d'une interprétation des psaumes. Les instances de nos frères de la France et de l'Allemagne inférieure, me décident à les publier osus un nom étranger, afin une li libraires puissent les vendre. Car c'est un crime capital d'introduire dans ces deux pays des livres qui portent nos noms. Je me donnerel donc pour un Français,

et je feral paraltre mon livre sous le nom d'Aretius Fellnus. » — il dédia ce livre au Dauphin. (Lugduni iii idus julii anno MDXXIX.)

Page 198, coi. 1, ligne 23. — Les catholiques et les protestants réunis un instant contre les anabaptistes...

Pour repouser les reproches des catholiques qui attribusient aux prédicateurs protestants la révolte des anahaptistes, les Réformés de toutes les sectes cherchèrent encore une fois à se réunir. Une confèrence eut lieu à Wittemherg (1550). Bucer. Capiton et plusieurs autrès s'y rendirent au mois de mai, pour confèrer avec lieu à théologiens assons. La confèrence dura du 29 au 25 , jour où fut signée la Formule de concorde rédigée par Melanchton. Le 28, Luther et Bucer préchérent à Wittemherg, et proclamèrent l'union qui venait de se conclure entre les deux partis. (Evert, 1, 307.)

Avant de signer la formule de concorde, Luther voulut qu'elle fût approuvée explicitement par les Réformés de la Suisse, a de peur, dit-il, que, par des réticences, cette Concorde ne donne lleu dans la suite à des discordes encore plus fâcheuses. » (Janvier 1535.) Cette approbation fut donnée. « Les Suisses, écrit-îl au duc Albert de Prusse, les Suisses, qui jusqu'icl n'étaient pas d'accord avec nous sur la question du saint sacrement, sont en bon chemin; Dieu veuille ne pas nous abandonner! Bâle, Strasbourg, Augsbourg, Berne et plusieurs autres villes se sont rangées de notre côté. Nous les recevons comme frères, et nous espérons que Dieu finira le scandale, non pas à cause de nous, car nous ne l'avons pas mérité, mais pour giorifier son nom et faire dépit à cet abominable pape. La nouvelle a beaucoup effrayé ceux de Rome. Ils sont dans la terreur et n'osent assembler un conclle. » (6 mai 1538.)

Dans le même temps, des négociations étaient entamées avec Henri, duc de Brunswick, pour le rattacher aux doctrines luthériennes, mais elles restèrent sans résultat. — Le 23 octobre 1539, Luther écrivit à l'élècteur pour lui annoneer-que les négociations avec les envoyés du rol d'Angleterre étaient également infructueuses. La lettre est signée de Luther, de Mélanchot, et de plusieurs autres théologiens de Wittemberg.

Page 198, col. 2, ligne 7. — Les armes seules pouvaient décider...

« Le docteur Jean Pomer m'a dit une fois qu'à Lubeck, dans la maison de ville, on avait trouvé dans une vicille chronique, une prophétie d'après laquelle, en l'an 1550, il s'élèverait dans l'Allemagne un grand tumulte à cause de la religion; et que lorsque l'Empereur s'en serait mélé, il perirait tout ce qu'il avait. Mais je ne crois point que l'Empereur commence la guerre pour la cause du pape; la guerre coûte trop d'argent. »

L'éditeur Aurifabre ajonte que Giarles-Quint, dans sa retraite de Saint-Just, avait fait tendre les murs d'une vingtaine de tapisseries qui représentaient les principales actions de son règne; qu'il aimait à se promener en les regardant, et que, lorsqu'il s'arrêtalt devantcelle qui représentait la prise de l'électeur de Saxe à Muhiberg, il soupirait et disait: Si je l'eusse laissé tel qu'il était, je serais resté tel que j'étais. « (Tischreden, p. 6.) — Ce mot que l'étileur a l'air de ne pas comprendre, peut-être à dessein, est fort raisonnable; car rien ne fut plus funest à Charles-Quint que d'avoir donné l'étectorat au jeune Maurice.

Page 198, col. 2, ligne 16. - Ratisbonne ...

« Le veux devancer tea lettres et te prédire ce qui se passe à Ratishonne même. To aa été appelé par l'Empèreur, il t'a dit de songer aux conditions de la paix. Toi, tui ula ar répondu en latin, tu as fait tout ce que tu vis pu, mais tu ce resté au-dessous d'un si grand sujet. Eck, selon son babitude, a vociféré : « Très-gracieux Empereur, je prétends prouver que nous avons raison et que le pape est la tété de l'Église. » Voilà votre histoire. « (28) juin 1541.)

Page 198, col. 2, ligne 38.—Notre prince... accourut avec Pontanus, et tous deux arrangèrent la réponse à leur façon...

La cour cherchait à exercer une sorte de contrôle, de haute surveillance sur les ouvrages même de Luther. En 1551, il avait écrit un livre lutitulé: Contre l'hypoorite de Dresde, sans en avoir fait part à l'électeur; il lul failut s'en excuser auprès du chancelier Brück.

• ... Si mes petits ouvrages, dit-il, fatient envoyés à la cour avant de paraltre, ils y renconteraient tant de critiques et de censures qu'ils ne paraîtraient jamais, et, s'ils paraissaient, nos ennemis soupçonneraient chaque fois une fouile de gens d'y avoir pris part. De cette manière, l'on sait et l'on voit qu'ils sont tout uniment de Luther; et c'est à lui seul de \*en justifier. »

Dans une autre circonstance plus sérieuse, il eut cncore à lutter contre l'intervention de la cour. Albert, archevêque de Mayence, avait fait mettre à mort l'un de ses officiers, nommé Schanz, contrairement aux lois, et à en croire la voix publique, par haine personnelle. Luther lui adressa à cette occasion deux lettres pleines d'indignation. Il commençait ainsi la première (31 juillet 1535) : « Je ne vous écris plus, cardinal, dans l'espoir de changer votre cœur profondément perverti. C'est une pensée à laquelle j'al renoncé. Je vous écris pour satisfaire à ma conscience devant Dieu et les hommes, et ne pas approuver, par mon silence, l'acte horrible que vous venez de commettre, » Dans ce qui suit, il l'appelle cardinal d'enfor, et le menace du bourreau éternel qui viendra lui demander compte du sang versé. Dans la seconde lettre (mars 1536), il dit : « L'écrit cl-ioint vous fera voir que le sang de Schanz ne se tait pas en Allemagne comme dans les appartements de votre Grâce électorale, au milicu de vos courtisans. Abel vit en Dieu et son sang crie contre les meurtriers!... J'ai reconnu par la lettre de votre Grâce à Antoine Schanz que vous allez jusqu'à accuser sa famille d'être cause de sa mort. J'al vu et entendu raconter mainte scélératesse de cardinal, mais je n'aurais jamais cru que vous fussiez une si cruelle et impudente vipère pour railler encore les malheureux, après cette abominable, cette infernale action 1... J'al recqueill les derniers cris de Schanz, au moment des adéresse, ses dernières protestations confre la violence, lorsque votre Sainteté lui fit arracher les dents pour tirer de lui in fanx aven; je publieral ces paroles, et Dieu aidant, votre Sainteté dansera une danse qu'elle n'a jamais danséel... Si Cain sait dires s'usi-je fail pour garder mon frère? Dieu sait aussi lui répondre: Sois maudit sur la terre... Je vous recommande à Dieu, di-ti à la fin de la lettre, si toutefois le chapeau de sang (le chapeau rouge de cardinal) vous laisse désirer de lui étre recommande.

L'électeur de Saxe et le duc Albert de Prusse, parents du cardinal, trouvèrent trop violent l'écrit dont Luther parlait dans cette lettre. Ils lui firent dire qu'il ataquait l'honneur de la famille dans la personne de l'archevèque, et lui commandèrent d'user de ménagements. Luhern 'en publia pas moins son écrit quelque temps après.

Page 198, col. 2, ligne 52. — Ile regardent toute cette affaire comme une comédie...

Dès le commencement des conférences. Luther avait prévu qu'elles ne meneraient à rien. Il se défiait même de la fermeté de Bucer et du landgrave de Hesse. Il dit dans une lettre au chancelier Brück : « Je crains que le landgrave ne se laisse entrainer trop loin par les papistes, et qu'il ne veuille nous entraîner avec lui. Mais il nous a déjà suffisamment tiraillés et je ne me laisseral plus mener par lui. Je reprendrais plutôt tout le fardeau sur mes épaules, et je marcherais seul, à mes risques et périls, comme dans le commencement, Nous savons que c'est la cause de Dieu; c'est lui qui nous a suscités, qui nous a conduits jusqu'ici, il saura bien faire triompher sa cause. Ccux qui ne voudront pas nous suivre, n'ont qu'à rester en arrière. Ni l'Empereur, ni le Ture, ni tous les démons ensemble, ne pourront rien contre cette cause, quoi qu'il en puisse advenir de nous et de ce corps mortel. - Je m'indigne qu'ils traitent ces affaires comme des affaires mondaines, des affaires d'Empereur, de Turcs, de princes, dans lesquelles on puisse transiger à volonté, avancer ou reculcr. C'est une cause dans laquelle Dieu et Satan combattent avec tous leurs anges. Ceux qui ne le croient pas, ne peuvent pas la défendre, » (Avril 1541.)

Page 199, col. 1, ligne 3. — Je suis indigné qu'on se joue ainsi de si grandes choses...

« Je vais à Haguenau; je verrai de près ce formidable Syrien, ce Behemoth dont se rit, au psaume ur, l'habitant du ciel... Mais ils ne comprendront point ce rire, jusqu'au moment où finira ce chant funche: Vous périrez dans la route, quand se levera sa colère, parce qu'ils ont refusé un baiser au Flis (peribitis in rid, cum exzarent ira giss, quia Filium nolunt ozcutari). — Amen, amen, que cela arrive. Ils l'ont mérité, ils l'ont voult. « (2 juillet 1540.)

Page 200, col. 1, ligne 16. → Fait à Wittemberg ...

On trouve dans les Propos de Table , p. 520 : « Le

marlage secret des princes et des grands selgueurs est nh vrai marlage, devant Dieu; il n'est pas sans analogie avec le concubinat des patriarches.» (Ceci expliquerait la consultation en faveur du landgrave.)

Page 200, col. 1, ligne 47. — Depuis cette époque, les lettres de Luther, comme celles de Melanchton, sont pleines de dégoût et de tristesse.

« L'ingratitude des hommes, c'est le cachet d'une bonne œuvre; si nos efforts plaisaient au monde, à coup sûr ils ne seraient point agréables à Dieu. « (6 août 1339.)

a La tristesse et la mélancolie viennent de Satan; c'est pour mol une chose sôre. Dieu n'affilige, ni n'effraye, in le tuc; il est le Dieu des vivants. Il a envoyé sou fils unique, pour que nous vivions par lul, pour qu'il surmonte la mort. C'est pourquoi l'Écriture dit : Soye contents et joyeux, etc. « (Tischreden, p. 205, yerso.)

Sur la tristesse. — «Vous ne pouvez empècher, disait un sage, que les oiseaux ne volent au-dessus de votre tête; mais vous empècherez qu'ils ne fassent leurs nids dans vos cheveux.» (19 juin 1550.)

Jean de Stockhausen avait demandé à Luther des remdes contre les tentations spirituelles et la mélancolle. Luther lui conseilla dans une lettre d'éviter la solitude et de fortifier sa volonté par une vie active, laboricuse. Il lui recommanda, outre la prière, la lecture du livre de Gerson: De cogitationibus blasphemin. (27 novelubre 1532.)

Il donna des conseils semblahles au jeune prince Joachim d'Anhalt. « La gaicté, dit-il, et le bon eourage (en tout bien et tout honneur) sont la melleure médecine des jeunes gens, disons mieux, de tous les homes. Moi-même qui al passé ma vie dans la tristesse et les pensées sombres, j'accepte aujoun'l'hui la joie partout où elles présente, je la recherche même. La joie criminelle vient de Satan, il est vrai, mais la joie qu'on trouve dans le conmerce d'hommes hométes et pieux, celle-là plalt au Seigneur.... Montez à cheval, allez à la classes avec vos amis, amusez-rous avec eux. La solitude et la mélancolie sont un poison; c'est la mort des hommes, et surtout des hommes jeunes.» (26 juin 1524).

Mclanchton raconta un jour à la table de Luther la fable suivante : « Un paysan traversant une forêt , rencontra une eaverne où se trouvait un serpent. Une grande pierre roulée devant, empêchait l'animal d'en sortir. Il supplia le paysan d'enlever la pierre, lui promettant la plus lielle récompense. Le paysan se laissa tenter, délivra le scrpent, et lui demanda le prix de sa peine. A quoi le serpent répondit qu'il allait lui donner la récompense que le monde donne à ses bienfaitcurs, qu'il allait le tucr. Tout ce que le paysan put obtenir par ses supplications, fut qu'ils remettraient leur différend au jugement du premier animal qu'ils rencontreraient. Ce fut d'abord un vieux cheval qui n'avait plus que la peau et les os. Pour toute réponse. Il dit : « J'ai consumé tout ce que j'avais de force au service de l'homme ; pour récompense, il va me tucr, m'écoreher.» Ils reneontrèrent ensuite un vieux chien que son maltre veuait de roucr de coups; ce nouvel arbitre donna même décision. Le serpent voulait alors tucr son bienfaiteur. Celui-ci obtint qu'ils prendralcut un nouveau juge, et que la sentence de ce dernier serait décisive. Après avoir marché quelques pas, ils virent venir à eux un renard. Dès que le paysan l'aperçut, il invoqua son secours, ct lui promit tous ses poulets, s'il rendait une décision favorable. Le renard avant entendu les parties, dit qu'avant de prononcer, il fallait remettre toutes choses dans leur premier état; que le serpent devait retourner dans la caverne pour entendre le jugement. Le serpent consentit, et, dès qu'il y fut, le paysan boucha le trou de son mieux. Le renard vint la nuit sulvante prendre les poulets qui lui étaient promis; mais la femme et les valets du paysan le tuèrent. » Melanchton ayant fini ce eonte , le docteur dit : « Voilà bien l'Image de ee qu'ou voit dans le monde. Cclui que vous avez sauvé de la potence vous fait pendre. Si je n'avais d'autre exemple, je n'aurais qu'à penser à Jésus-Christ qui , après avoir racheté le monde entier du péché, de la mort, du dialile et de l'enfer, fut crucifié par les siens mêmes. » (Tischreden , p. 56.)

Les plaisantcries, les jeux de mots qui se rencontrent si souvent dans les lettres des années précédentes, ont disparu dans celles-cl; la correspondance de Luther devient triste; c'est à peine si on le voit sourire une seule fols ; le récit grotesque d'une expédition militaire de quelques bourgeois contre des brigands, peut tout au plus le dérider : « Voici encore une nonvelle victoire de Kolilhase (fameux brigand dont la vie est racontée dans un curieux roman historique); il a pris et enlevé un riche meunler. Sitôt que nous avons su la chose, nous nous sommes courageusement précipités à travers les campagues, pas trop loin cependant de nos murailles, ct comme il convient à des saints Christophes en peluture ou à des saints Georges de bois, nous avons effrayé les nuées de quelques coups de fusil... Nous avons fait transporter dans la ville nos bois, nos arbres, de peur que, la nuit, Kohlhase n'en fasse un pont pour passer nos petits fossés. Nous sommes tous des Hectors et des Achilles, ne eraignant personne, bien que nous soyous seuls et sans ennemis. »

En 1541, un bourgeois de Wittemberg, nommé Clémann Schober, suivit Luther l'arquebuse à la main, dans l'intention probable de le tuer. Il fut arrêté et puni, (Ükert, 1, 523.)

A Marc Cordel. « Comme' nous en sommes convenus, mon cher Marc, je t'envoie mon fils Jean, afin que tu l'emploies à exercer des enfants dans la grammaire et la musique, et en même temps, pour que tu surveilles et corriges ses mossurs... Si les soins prospèrent pour ce fils, tu en auras, de mon vivant, deux autres... Je suis eu travail de théologiens, mais je veux cufanter aussi des grammairiens et des musiciens.»

Le docteur Jonas avait dit un jour que la malédiction de Dieu sur les enfants désobéissants s'était aecomplie dans la famille de Luther; le jeune homme dont il parlait était toujours malade et souffrant. Le docteur Luther-alouta : « C'est la punition due à sa désobéissance. Il m'a presque tué une fois, et, depuis ce temps, j'ai perdu toutes les forces de mon corps. Grâce à lui, j'ai compris le passage où saint Paul parle des enfants qui tuent leurs parents, non par l'épée, mais par la désobéissance. Ils ne vivent guerc, et n'ont pas de bonheur... O mon Dieu! que le monde est impie, et dans quels temps nous vivons! Ce sont les temps dont Jésus-Christ a dit : « Quand le fils de l'homme viendra, croyez-vous qu'il trouvera de la foi et de la charité? » Heureux ceux qui meurent avant de voir des temps pareils. » (Tischreden, p. 48.)

Page 202, col. 1, ligne 2. - La femme ...

- «La femme est le plus précieux des trésors. Elle est pleine de grâces et de vertus; elle garde la foi.»
- « Le premier amour est violent, il nous enivre et nous enlève la raison. L'ivresse passée, les âmes pleuses conservent l'amour honnête; les impies n'en conservent vien a
- «Mon doux Seigneur, si c'est ta volonté sainte que je vive sans femme, soutiens-noi contre les tentations; siono, veuille m'accorder une bonne et pieuse jeune fille, avec laquelle je passe doucement ma vie, que J'aime et dont je sois aimé en retour. » (Tischreden, p. 329-351.)

Page 202, col. 1, ligne 6. - Asseyons-nous à sa table ...

Il y était toujours entouré de ses enfants et de ses amis, Melanchton, Jonas, Aurifaber, etc., qui l'avaient soutenu dans ses travaux. Une place à cette table était chose enviée. - « Faurais volontiers , écrit-il à Gaspard Muller, reçu Kégel au nombre de mes pensionnaires, pour différentes raisons; mais le jeune Porse de Jéna allant bientôt revenir, la table sera pleine, et je ne puis pourtant congédier mes anciens et fidèles compagnons. Si cependant il se trouve plus tard une place vacante, comme cela pourrait arriver après Paques, je ferai avec plaisir ce que vous désirez, à moins que le seigneur Catherine, ce que je ne pense pas, ne veuille nous refuser sa grâce. » (19 janvier 1536.) Dominus Ketha, c'était le nom qu'il donnait souvent à sa femme. Il commence ainsi une lettre qu'il lui écrit le 26 juillet 1540 : « A la riche et noble dame de Zeilsdorf 1, madame la doctoresse Catherine Luther, domiciliée à Wittemberg, quelquefols se promenant à Zeilsdorf, ma bien-aimée épouse.»

Page 203, col. 2, ligne 25. - Mariage ...

- «Le mariage, que l'autorité approuve et qui n'est point contre la parole de Dieu, est un bon mariage,
- ' Nom d'un village près duquel Luther possédait une petite terre.

quel que soit le degré de parenté. « (Tischreden, p. 521.)

Il blàmait fort les juristes qui, « contre leur propre conscience, contre le droit naturel, divin et impérial.

conscience, contre le droit naturel, divin et impérial, maintenaient comme valables les promesses secrètes de mariage. On doit laisser chacun s'arranger avec sa conscience. On ne peut forcer personne à l'amour.

« Les dots, présents de lendemain, biens, héritages, etc., ne regardent que l'autorité. Je veux les lui renvoyer, afin qu'elle en charge ses gens, ou qu'elle décide elle-même. Nous sommes pasteurs des consciences, non des corps ou des biens. « (Tischreden, p. 515.)

Consulté dans un cas d'adultère, il dit : « On doit les citer et ensuite les séparer. De tels cas regardent proprement l'autorité, car le mariage est une chose temporelle. Il n'intéresse l'Église qu'en ce qui touche la conscience. » (Tischreden, p. 522.)

L'an 1530, i\*\* fevier, il disait: « Quoique les affaires calatives aux mariages nous obligent tous les jours d'étudier, de lire, de précher, d'écrire et de prier, e me réjouis que les consistoires soient établis, aurtout pour ce genre d'affaires... On trouve heaucoup de parents, particulièrement des beaux-pères qui, sans raison, défendent le mariage à leurs enfants. L'autorité cl les pasteurs doivent yvoir , et favoriser les mariages, même contre la volonté des parents; selon les diverses occurrences... Les enfants doivent citer à leurs parents l'exemple de Sanson. Nous ne sommes plus au temps de la papauté, où l'on suivait la loi contre l'équité. « (Tischreden p. 523.)

Page 204, col. 2, ligne 19. — Ma femme et mes petits enfants...

Durant la diète d'Augsbourg, il écrivit à son fils Jean:

« Grâce et paix à toi, en Jésus-Christ, mon cher petit
enfant. Je vois avec plaisir que tu apprends bien et que
tu pries sans distraction. Continue, mon eufant, et,
quand je reviendral à la maison, je te rapporteral quetque belle chose.

» Je sais un beau et riant jardin, tout plein d'enfants en robes d'or , qui vont jouant sous les arbres avec de helles pommes, des poires, des cerises, des noisettes et des prunes; ils chantent, ils sautent et sont tout joyeux; ils ont aussi de jolis petits chevaux avec des brides d'or et des selles d'argent. En passant devant ce jardin, je demandais à l'homme à qui il appartient, quels étaient ces enfants? li me répondit : « Ce sont ceux qui aiment à prier, à apprendre, et qui sont pieux. » Je lui dis alors : « Cher ami , j'ai aussi un enfant, c'est le petit Jean Luther; ne pourrait-il pas aussi venir dans ce jardin manger de ces bellcs pommes et de ces belles poires, monter sur ces jolis petits chevaux, et jouer avec les autres enfants? » L'homme me répondit : « S'il est bien sage , s'il prie et apprend volontiers, il pourra aussi venir, le petit Philippe et le petit Jacques avec lui; ils trouverout ici des fifres, des timbales et autres beaux instruments pour faire de la musique; ils danseront et tireront avec de petites arbalètes. » En parlant ainsi, l'homme me montra, au milieu du jardin, une belle prairie pour danscr, où l'on voyait suspendus les fifres, les timbales, et les petites arbalètes. Mais il était encore matin, les enfants n'avaient pas diné, et je ne pouvis aitendre que la danse commençat. Je dis alors à l'homme : « Cher seigneur , je vais vite écrire à unon cher petit Jean , afin qu'il soit bien sage, qu'il prie et qu'il apprenne, pour venir aussi dans ce jardin ; mais il a une tante Madeleine qu'il aime beaucoup, pourra-t-ll'amener avec lui? 2½ homme merépondit : « Out, ils pourront venir ensemble, faites-te lui savoir ». Sois done bien sage, mon cher enfant; dis à Philippe et à Jacques de l'être aussi , et vous viendrez tous ensemble jouer dans ce beau jardin, — Je te recommande à la protection de Bien. Salue de ma part la tante Madeleine, et donne-lui un haiser pour mol. Ton père qui te chérit, Martin Lutrer, « (19 juin 1550 .)

Page 205, col. 1. - Fin du chapitre ...

» Dieu sait tous les métiers mieux que personne. Comme tailleur, il fait au cerf une robe qui tui sert neuf cents ans sans se déchirer. Comme cordonnier, il lui donne une chaussure qui dure encore plus long-temps que lui. Et ne s'entend-il pas à la cuisine, lui qui par le feu du soleil fait tout cuire et tout môrir. SI notre Seigneur vendait les hiens qu'il donne, ¡le ne frait passablement d'argent; mais parce qu'il les donne gratis, on n'en tient pas compte. « (Ticshreden, p. 27.)

Ce passage hizarre et un assez grand nombre d'autres, nous montrent dans Luther le modèle probable d'Abralam de Sancta Clara. An dix-septième siècle, on n'imitait plus que les défauts de Luther.

Page 205, col. 2, ligne 45. - Le décalogue...

« Me voilà devenu disciple du décalogue. Je commence à comprendre que le décalogue est la dialectique de l'Évangile, et l'Évangile la rhétorique du décalogue; Christ a tout ce qui est de Moïse, mais Moïse n'a pas tout ce qui est de Christ. • (20 juin 1530.)

Page 206, col. 1, ligne 12. — Il y aura un nonceau ciel, une noucelle terre...

» Le grincement de dents dont parle l'Evangile, c'est la dernière peine qui suivra une mauvaise conscience, la désolante certitude d'être à jamais séparé de Dieu. » (Tischreden, p. 366.) Ainsi Luther semble avoir une idée plus spirituelle de l'enfer que du paradis.

Page 206, col. 1, ligne 41. — Autrofois on faisait des pèlerinages..

A Jean de Sternberg, en lui dédiant la traduction du psaume cxvir; : ... Si je vous a nommé en tête de ce petit travail, ce n'a pas seulement été pour attirer l'attention des gens qui méprisent tout art et tout savoir, mais aussi pour témoigner qu'il y a encore des gens pienx parmi la noblesse. La plupart des nobles sont aujourd'hui si insolents et si dépravés, qu'ils exclient la coîter du pauvre homme... S'ils voulaient être respectés, ils dévarient avant tout respecter eur-mêmes

Dieu et sa parole. Qu'ils continuent de vivre ainsi daus l'orgueil, dans l'insolence, dans le mépris de tous vertu, et ils ne seront blentôt plus que des paysans ; ils le sont déjà, quoiqu'ils portent encore le nom de nobles et le chapeau à plumes... Ils devraient cependant se souvenir de Munzer...

...Je souhaite que ce petit livre, et d'autres qui lui ressemblent, touchent votre cœur, et que vous y fassiez un pèlerinage plus utilc au salut, que celul que vous avez fait autrefois à Jérusalem. Non que je méprise ces pèlerinages; j'en ferais moi-même bien volontiers, si le pouvais, et l'aime toujours à en entendre parler : mais je veux dire que nous ne les faislons pas dans un bon esprit. Quand j'allai à Rome, je courus comme un fou à travers toutes les églises, tous les couvents; je crus tout ce que les imposteurs y avaient jamais inventé. J'y dis une dizaine de messes, et je regrettais presque que mon père et ma mèrc fussent encore en vie. J'aurais tant aimé à les tirer du purgatoire par ces messes et autres bonnes œuvres! On dit à Rome ce proverbe : Heureuse la mère dont le fils dit la messe la veille de la Saint - Jean! Que j'aurais été aise de sauver ma mère l

» Nous faislons ainsi, ne sachant pas mieux; le pape tolère ces menconges. Aujourd'hui, jbeu merci, nous avons les évangiles, les psaumes, et autres paroies de bieu; nous pouvons y faire des péterinages plus utiles, y viaiter et contempler la véritable terre promise, la vraite Jérusalem, le vrai paradis. Nous n'y marchons pas sur les tombeaux des asints et sur leurs dépouilles mortelles, mais dans leurs cœurs, dans leurs pensées et leur espril... « Céobours, 29 août 1550.)

Page 206, col. 1, ligne 42. - Pour visiter les saints.

«Les saints ont souvent péché, souvent erré. Quelle fureur de nous donner toujours leurs actes et leurs paroles pour des règles infaillibles! Qu'ils sachent, ces sophistes insensés, ces pontifes ignares, ces prêtres impies, ces moines sacriléges, et le pape avec toute sa sequelle... que nous n'avons pas été baptisés au nomé d'augustin, de Bernard, de Grégoire, au nom de Pierre ni de Paul, au nom de la bienfaisante faculté théologique de la Sodome (Sorbonne) de Paris, de la Gomorhe de Louvain, mais au nom du seul Jéus-Christ notre maitre. « (De abrogandâ missá pricatâ. Op. lat. Lutherl, villt., II, 245.)

« Les véritables saints, ce sont toutes les autorités, tous les serviteurs de l'Église, tous les parents, tous les enfants qui croient en Jésus-Christ, qui ne commettent point de péché, et qui accomplissent, chacun dans sa condition, les devoirs que Dieu leur Impose.» (Tischreden, 154, verso.)

Luther croit peu aux légendes des saints, et déteste surtout celles des anachorètes, .... Si l'on a fait quelque excès du côté du boire ou du manger, on peut l'expier avec le jeûne et la maladie... »

« La légende de saint Christophe est une belle poésic cirétienne. Les Grees qui étaient des gens doctes, sages et Ingénieux, ont voulu montrer ce que doit être un chrétien (christoforos, qui porte le Christ). It en est de mème du chevalier saint George. La légende de sainte Catherine est contraire à toute l'histoire romaine, etc. »

Page 206, col. 1, ligne 46. - Les prophètes,

- « Je sue sang et eau pour donner les prophètes en langue vulgaire. Bon Dieu! quel travail! comme ces écrivains juifs ont de la peine à parler allemand. Ils ne veulent pas abandonner leur hébreu pour notre langue barhare. C'est comme si Phiomèle, perdant as gracieuse mélodie, était obligée de chanter toujours ave le coucou nune mème note monotone. « (14 juin 1528.) Il dit ailieurs qu'en traduisant la Bible, il mettait souvent pluisieurs semaines à chercher le sens d'un mot. (Ukert, il, p. 557.)
- A Jean-Frédéric, duc de Saxe, en lui envoyant sa traduction du prophète Daniel. « ... Les historiens raconient avec éloge que le grand Alexandre portait toujours Bomère sur lui et le mettait même la nuit sous sa tête : combien serait-il plus juste que le même houneur, ou un plus grand eneore, fût rendu à Daniel par tous les rois et princes de la terre! Ils ne devraient pas le mettre sous leur tête, mais le déposer dans leur cœur, car il enseigne des choses bien plus hautes. » (Février ou mars 1830 :

- A l'abbé Frédéric, de Nuremberg, en lui dédiant la traduction du pasume cx 1111 : ... C'est mon pasume à moi, mon pasume de prédilection. Je les aime bien tous ; l'aime toute l'Écriture sainte, qui est toute ma consolation et mavie; cependant je me suis attaché particulièrement à ce pasume, et l'ai en vérité le droit de l'appeter mien. Il a aussi bein mérité de moi ; il m'a sauvé de mainte grande nécessité d'où ni empereur, ni rois, ni sages, ni saints, n'eussent pu me tirer. C'est mon ami, qui m'est plus cher que tous les honneurs, toute la puissance de la terre. Je ne le donnerais pas en échange, si l'on m'offrait tout cleal.
- » Mais, dira-t-on, ce psaume est commun à tous; personne n'a le droit de le dire sien. Oui, mais le Christ est bien aussi commun à tous, et pourtant le Christ est bien aussi commun à tous, et pourtant le Christ est la mettre en commun avec le monde entier... Et plût à Dicu que tous les hommes rerendiquassent ce psaume comme étant à eaut? ce serait la querelle la plus touchante, la plus agréable à Dicu, une querelle d'uulon et de charité parfaite. « (6000mg, 1er juillet 1536.)

Dès le commeucement de l'année 1519, il écrivait à lérôme Dungersheim une lettre remarquable sur l'importance et l'autorité des Percs do l'Église. L'évêque de Rome est au-dessus de tous par sa dignité. C'est à hi uy'il faut s'adresser dans les cas difficiles et dans les grandes nécessités. J'avoue cependant que je ne saurais défendre contre les Grecs cette suprématie que je lui accorde.

» Si je reconnaissais au pape le pouvoir de tout faire

- dans l'Église, le devrais, comme conséquence de cette doctrine, traiter d'hérétiques, Jérôme, Augustin, Athanase, Cyprien, Grégoire et tous les évêques d'Orient qui ne furent pas établis par lui ni sous jul. Le concile de Nicée ne fut pas réuni par son autorité; il n'y présida ni par lui-même , ni par un légat. Que dirai-je des décrets de ce coneile? Les connalt-on bien? Sait-on lesquels d'entre eux il faut reconnaître?... C'est votre coutuine à toi et à Eck, d'accepter les paroles de tout le monde, de modifier l'Écriture par les Pères, comme s'il fallait plutôt croire en eux. Pour moi, je fais tout autrement. Comme Augustin et saint Bernard, en respectant toutes les autorités, je remonte des ruisseaux jusqu'au fleuve qui leur donne naissance. » - Snivent plusieurs exemples des erreurs dans lesquelles les Pères sont tombés. Luther les critique en philologue, montrant qu'ils n'ont pas compris le texte hébreu. « De combien d'autorités Jérôme n'abuse-t-il pas contre Jovinien? Augustin contre Pélage? - Ainsi Augustin dit que ce verset de la Genèse : Faisons l'homme à notre image. est une preuve de la Trinité, mais il y a dans le textè héhreu : Je ferai l'homme, etc. - Le maître des sentenees a donné un bien funeste exemple en s'efforçant de faire accorder les paroles de tous les Pères. Il résulte de là que nous devenons la risée des hérétiques, quand nous nous présentons devaut eux avec ces phrases obscures ou à double sens. Eck se fait le champion de toutes les opinions diverses et contraires. C'est là-dessus que roulera notre dispute. » (1519.)
- « J'admire toujours comment après les apôtres. Jérôme a pu mériter le nom de Docteur de l'Église, Origène celui de Maltre des Églises... On ne pourrait faire un seul chrétien avec leurs livres... tant ils sout séduits par la pompe des œuvres. Augustin llu-même ne vaudrait pas davantage, si les pélagiens ne l'avaient rudement exercé, et contraint de défendre la fol. • (30 août 1550.)
- «Celui qui a osé comparer le monachat au haptème telat complétement fou ; c'était plutôt une hôche qu'une hête. Eht quoi, crois-tu donc Jérôme, lorsqu'il parte d'une manière ai impie contre Disa, lorsqu'il vent qu'immédiatement après soi même, ce soient ses parents que l'on considère le plus? Écouteras tu Jérôme, tant de fois dans l'erceur, tant de fois dans le peché? cortastu un homme enfin, plutôt que Dieu lui-même? Ya donc, et crois avec Jérôme qu'il fant passer sur le corpa à ses parents pour fuir au désert. « (Lettre à Severinus, moin autriclien; ) o cotobre 1837, o cotobre 18

## Page 208, col. 1, ligne 45. - Les scolastiques...

Grégoire de Rimini a convaincu les scolastiques d'une doctrine pire que celle des pélagiens... Car bien que les pélagiens pensent que l'on peut faire une bonne œuvre sans la grâce, ils n'afirment pas qu'on puisse sans la grâce oblenir le ciel. Les scolastiques parlent comme Pélage, lorsqu'ils enseignent que sans la grâce on peut faire une honne œuvre, et non une œuvre mérjioire. Mais ils enchérissent sur les pélagiens, en ajoutant que l'homme a l'inspiration de la droite raison naturelle à laquelle la volonté peut se conformer naturellement,

tandis que les pélagieus avouent que l'homme est aidé par la loi de Dieu. (1519.)

Page 209, eol. 2, ligne 4. - Biens ecclésiastiques ...

Luther écrivit au roi de Danemark (2 décembre 1556), pour approuver la suppression de l'épiscopat, et pour engager ce prince à faire un bon usage des bieus ecclésiastiques, e'est-à-dire (comme il l'écrivait le 18 juillet 1529 au margrave George de Braudebourg), à les appliquer à des fondations d'écoles et d'universités.

« L'Empereur dissimule, et eependant il prend, il dévore les évêchés, Utrecht, Liége, etc. Ceux de la noblesse devraient y prendre garde. Je me suis durement travaillé pour que les fondations ecclésiastiques et les possessions des princes abbés ne fussent point dispersées, mais conservées aux pauvres de la noblesse. Malheureussement cela n'aura pas lieu. « ( Tischreden, p. 551.)

Page 209, col. 2, ligne 49 .- Des cardinaux et évéques ...

- « Maitre Philippe louait devant le docteur Luther la hante intelligence et l'esprit rapide du eardinal, évêque de Saltzbourg, Mathieu Lang, Il disait qu'en 1550, il s'était trouvé six heures avec lui à Augsbourg, et qu'ils avaient causé de la religion. Le cardinal lui avait dit à la fin : « Mon eher domine Philippe, nous autres prêtres, nous n'avons eneore jamais rien valu. Nous savons bien que votre doetrine est bonne ; mais ignorezyous done que jusqu'iei on n'a jamais rien pu gagner sur les prêtres? Ce n'est pas vous qui commencerez. » « Ce eardinal était fils d'un messager d'Augsbourg. Son père était d'une bonne et ancienne famille, mais réduit à l'état de serviteur par sa panyreté. - Ce fut le premier cardinal qu'il y ait en en Allemagne. Appuyé par sa sœur, il se fit connaître à la cour de Maximilien, fut ensuite envoyé à Rome auprès du pape, et plus tard nommé coadjuteur de l'évéché de Saltzbourg. » (Tischreden, p. 272.)
- « l'ai, jusqu'iei, prié pour eet évêque, categorice, affirmatire, positire, de cœur, pour que Dieu voulût le convertir. J'ai essayé aussi par écrit de l'amener à la pénitence. Maintenant je prie pour lui hypotheticé et desperabundé... Celui-làn'est point frater ignorantice, sed mailtire.
- » Il m'a souvent écrit amicalement, et m'a fait espérer qu'il prendrait feiume, conime je lui en avais donné le conseil par écrit.
- » Il s'est moqué de nous jusqu'à la diète d'Augsbourg. Là, j'ai appris à le connaître. Cependant il veut encore être mon ami au point qu'il me réclame pour arbitre dans l'affaire de... (Tischreden, p. 274.)
- « A la diète d'Augshourg, l'évêque de Saltzhourg disait : « Il y a quatre moyens pour réconcilier les deux partis : ou que nous cédions ou qu'ils cèdent; or , ni les uns ni les autres n'en veulent rien faire; ou bien enceç; ji faut que l'on oblige d'autorité un des partis à céder, et comme il en doit résulter un grand soulèvement , reste le quatrième moyen, savoir : qu'un parti extermine l'autre, et que le plus faible extermine l'autre, et que le plus fort mette le plus faible

dans le sae. » Voilà de beaux plans d'unité pour un évêque chrétien. » (lbidem, p. 19.)

Page 210, eol. 1, ligne 2t. - Moines ...

a Les seuls mendiants sont divicés en sept partis ou ordres, et les mineurs à leur tour en sept espèces de mineurs. Toutes ees sectes, le très-saint père les nourrit et les entretient lui-même, tant il a peur qu'elles ne viennent à s'unir. (Lettre à la diète de Prague, 15 juillet 1532.)

Page 210, eol. 2, ligne 11. — Un seul coin de l'Atlemagne, celui ou nous sommes, fleurit encore par la culture des arts tibéraux...

Luther écrivit à l'étecteur, le 20 mai 1350, pour relever son courage et le consoler des chagrins que 'luicausait la Réforme : « Voyez comme Dieu a fait éclater sa grâce et sa bonté dans les États de votre Altesse! n'est-ce pas la que son Évanglie a le plus de ministres pieux et fidèles, ceux qui l'enseignent avec le plus de purté, de zèle et de fruit? Vons voyez grandir autour de vous tonte une jeunesse aimable, de bonnes mours et qui sera bientôt savante dans la sainte Écriture. Cela nue ravit le cœur de voir nos jeunes enfants, garçons et petites filles, connaître mieux aujourd'hui Dieu et le Christ, avoir une foi plus purce t savoir mieux prier, qu'autrefois tontes les écoles épiscopales et les couvents les plus éclèbres.

Cette jeunesse vous âté accordée comme un sign de faveur et de miséricorde divine. Dieu vous dit en quielque sorte: Cher duc Jean, je te confie mon plus précieux trésor; sois le père de ces enfants. Je veux que tu les gouvernes, que tu les protéges; sois le jardinier de mon paradis, etc.

Le due ne parait pas avoir tenu grand compte de cette recommandation, car Luther dit dans plusieurs de ces lettres qu'il y avait à Wittemberg grand nombre d'étudiants qui ne vivaient guère que de pain et d'éau.

Page 211, eol. 2, ligne 16.—Je regrette de n'avoir pas ptus de temps à donner à l'étude des poêtes et des oraleurs...

A Wenceslas Link de Nuremberg. « Si cela ne vous donne pas trop de peines, mon elher Wenceslas, je vous prie de faire rassembler pour moi tous les dessins, livres, eautiques, chants de Meistersanger et bouts rimés, qui auront été composés en allemand et imprimés eette année chez vous; envoyez-en autant que vous en pourrez trouver. Je désirerais vivement les avoir. Nous savons jel composer des ouvrages latins; mais pour les livres allemands, nous ne sommes que des apprentis. Toutefois, avec l'ardeur que nous y mettons, l'espère que nous réussirons bleintôt de manière à vous satisfaire. » (20 mars 1556).

Page 211, eol. 2, ligne 34. — Ce n'est point un sent homme qui a fait ces fables...

En 1530, Luther traduisit un choix des fables d'Ésope.

Dans la préface il dit qu'il n'y a peut-être jamais eu d'homme de ce nom , et que ces fables ont vraisemblablement été recneillies de la bouche du peuple. (Luth. Werke, 1X, 455.)

Page 212, col. 1, ligne 28. — Chanter est le meilleur exercice...

Heine, Revue des deux Mondes, 1er mars 1854 : « Ce qui n'est pas moins eurieux et significatif que ces écrits en prose, ce sont les poésies de Luther, ces chansons qui lui ont échappé dans le combat et dans la nécessité. On dirait une fleur qui a poussé entre les pierres, un rayon de la lune qui éclaire une mer irritée. Luther aimait la musique, il a même écrit un traité sur cet art, aussi ses chansons sont-elles très-mélodieuses. Sous ce rapport, il a anssi mérité son surnom de Cygne d'Eisteben. Mais il n'était rien moins qu'un doux cygne dans certains chants où il ranime le conrage des siens, et s'exalle lui-même jusqu'à la plus sauvage ardeur. Le chant avec lequel il entra à Worms, suivi de ses compagnons, était un véritable chant de guerre. La vieille cathédrale trembla à ces sons nouveaux, et les corbeaux furent effrayés dans leurs nids obscurs, à la cime des tours. Cet hymne, la Marseillaise de la Réforme, a couservé jusqu'à ce jour sa puissance énergique, et pentêtre entonnerons nous bientôt dans des combats semblables ces vieilles paroles retentissantes et bardées de fer : n

> Notre Dieu est une forteresse, Une épée et une loane armure; Il nous délivrera de tous les dangers Qui nous menacent à présent. Lo vieux méchant dépon Nous en veut aujourd'hui sérieusement, Il est armé de pouvoir et de ruse, Il n'a pas son pareil au monde.

Votre puissance ne fera rien, Vous verze hienth votre perte; L'homme de vérité combat pour nous, Dieu lui-même l'a choisi, Veux-tu savoir son nom? Cest Jésus-Christ, Le seigneur Sahoub. Il n'est pas d'autre Dieu quo lui, Il gradera le champ; il donnera la victoire.

Si le monde était plein de démons, Le s'ils voulaient nous dévorer, Ne nous mettons pas trop en peine, Notre calreprise réusira cependant. Le prince de ce monde, Bien qu'il nous fasse la grimace, Ne nous fera pas de mal. Il est condamné, Un seul mot le renverse.

Ils nous laisseront la parole, Et nous ne dirons pas merci pour cela: La parole est parmi nous Avec son esprit et ses dons. Qu'ils nous prennent notre corps, Nos biens, l'honneur, nos enfants. Laissez-les faire, Ils ne gagneront rien à cela; A nous restera l'empire.

Page 212, col. 2, ligne 30. - Peinture ...

« Le docleur parla un jour de l'habiieté et du talent des peintres lialiens. « Ils savent imiter la nature si parfaitement, dit-il, qu'l'indépendamment de la couleur et de la forme convenables, ils expriment encore les gestes et les sentiments de manière à faire croire que leurs tableaux sont choses vivantes. » La Plandre suit la trace de l'Italie. Ceut des Pays-Bas, et surtont les Planands, ont l'exprit éveillé, ils ont aussi de la facilité pour apprendre les langues étrangères. C'est un proverbe que si l'on portsit un Planand dans un sa et l'arvess' Italie ou la France, il n'en apprendrait pas moins la langue du pays. « (Tischreine) p. 424 verso.)

Page 213, col. 2, ligne 29. - Banque ...

Il dit dans son traité de Usuris : « J'appelle usuriers ceux qui prêtent à cinq et six pour cent. L'Écriture défend le prêt à intérêt; on doit prêter de l'argent comme on prête un vase à son voisin. Les lois civiles même défendent l'usure. Ce n'est pas faire acte de charité que d'échanger une chose avec quelqu'un en gagnant sur l'échange ; e'est voler. Un usurier est un voleur digne de la potence. Aujourd'hui, à Leipsick, celui qui prête cent florins en recoit au bont d'une seule année quarante pour l'intérêt de son argent. - On ne doit pas observer les promesses faites aux usuriers; ils ne peuvent être admis aux sacrements ni ensevelis en terre sainte. -Voici le dernier conseil que l'aje à donner aux usuriers : ils veulent de l'argent, de l'or ; eh bien! qu'ils s'adressent à quelqu'un qui ne leur donnera pas dix ou vingt pour cent, mais cent pour dix, Celui-là a de quoi satisfaire à leur avidité; ses trésors sont inépuisables; il peut donner sans s'appauvrir (Oper. lat. Luth., Witt., t. VII. p. 419-37.)

Le docleirr Henning proposait cette question à Luther:

's ij avais amassé de l'argent, que je ne voulusse pas en
disposer, et qu'un homme vint me prier de le lui preter; pourrais-je en honne conscience lui répondre:

n'ai point d'argent? — Oui, dit Luther, on peut le faire
en conscience. C'est comme si on disait: Je n'ai point
d'argent dont je veuille disposer... Christ, en ordonnant
de donner, ne dit pas de donner à tous les prodigues et
dissipateurs... Dans ectte ville; in 'ay personne de plus
nécessiteux que les étudiants. La pauvreté y est grande
à la vérité, mais la paresse encore plus... Je ne veux
point der le pain de la bouche à ma femme et à mes
enfants pour donner à ceux à qui rien ne profite. « (Tischreden, p. 64.)

Page 2t3, col. 2, à la fin du chapitre IV.

On peut attacher à la fin de ce chapitre diverses paroles de Luther sur les papes, les rois, les princes.

« Il n'y a jamais eu de plus rusé trompeur sur la terre

que le pape Clément (Clément VII). C'est qu'il était de Florence, etc. »

- Le pape Jules, deuxième du nom, était un homme excellent pour le gouvernement et la guerre. Lorsqu'il apprit que son armée avait été battue à Ravenne, il blasphéma Dieu dans le ciei; Il lui disait: Au nom de mildiables, es ju donc devenu si bon Français? est-ce ainsi que tu protéges ton Église? Il tourna les yeux vers la terre, et dit. Saints Suisses, priez pour nous! Etil en-voya aussitôt le cardinal de Saltzbourg, Mathieu Lang, pour traiter avec l'empereur Maximilien.
  - » Si j'avais été de ce temps-là, on m'aurait fait venir à Paris avec grand honneur, mais j'étais encore trop jeune et Dleu ne le voulait point, de crainte que l'on ne pensât que c'était la puissance du roi de France, ctc. »
  - Le pape Jules II, un homme plein d'audace et d'habileté, un vrai diable incarné, avait définitivement résolu de réformer les franciscains. Mais ils recoururent aux rois et aux princes, les firent agir et envoyèrent au pape quatre-vingt mille couronnes. Le pape dit : Comment résister à des gens si blen cultrassés? ?
  - « L'an 1352, l'astrologue Gaurie raconta au margrave de Brandehourg, Joachim, que, comme on faisait à Clément VII le reproche d'être bâtard, il répondit : Et Jésus-Christ? Dès-lors le margrave devint favorable à Luther. «
  - a Lorsque ceux de Bruges tenaient prisonnier l'empercur Maximilien, et voulaient lui couper la tête, ils écrivirent au sénat de Venise pour demander conseil. Les Vénitiens répondirent : Homo mortuus non facit querram... Les Vénitiens firent faire une farce contre Maximilien. Le doge paraissait d'abord, puis venait le Français qui avait une poche au côté; il y prenait des couronnes (pièces de monnaie), et les couronnes débordaient la poche. Derrière venait l'Empereur, peint cu habit gris, avec un petit cor de chasse. Il avait aussi une poche, mais quand il y mettait la main, les doigts passaient à travers. - Les Florentins en firent autant. Ils représentèrent le Français assis sur un siège percé, et ..... de l'argent. L'empereur Maximilien ramassait. Mais ils ont eu depuis une bonne lecon. Le petit-fils de l'empereur Maximilien, l'empereur Charles, leur a bien appris à vivre. Dieu applique volontiers aux orgueilleux le verset que l'on chante au Magnificat : Deposuit potentes de sede. »
  - « L'empereur Maximilien disait : SI on mettait du sang des princes d'Autriche et de Bavière bouillir ensemble dans un pot, on le verrait en même temps sauter dehors. »

÷.

- On dit que l'empereur Maximilien partit un jour d'un éclat de rire; il en avoua la cause le lendemain. Je rfais, dit-il, de voir que Dieu a confé le gouvernement spirituel à un ivrogne de prêtre, comme le pape Jules, ct le gouvernement (temporel à un chasseur de chamois, comme je suis, »
- a Dans le château de Prague l'on voit toute la suite des portraits des rois. Ferdinand est le dernier, et i in 'y a plus de place. Il en est de même dans la salle ronde du château de Wittemberg. Cela ne siguifie rien de bon.

L'empereur Maximilien disait : « L'Empereur est bien le roi des rois, car les princes de l'Empire font tout ce

- qu'ils veulent; le roi de France est celui des anes, les siens exécutent tout ce qu'il commande; le roi d'Angleterre est le roi des hommes, car lls lui obeissent et ils l'alment.
- « Maximilien demandait à un de ses secrétaires comment il fallait traiter un serviteur qui le volait; et comme l'autre répondait qu'il était Juste de le pendre : Nous n'en ferons rien, dit l'Empereur en lui frappant sur l'Épaule, nous avons encore besoin de vos services. »
- « Après l'élection de l'empereur Charles, l'électeur de Saxe demanda au seigneur Fabian de Feilitsch, son conseiller, s'il lui plaisait qu'on côt élu empereur le roi d'Espagne. Cet homme sage répondit : « Il est bon que les corbeaux aient un vautour. »
- On lisait dans un vieux livre cette prophétie : « L'empereur Charles soumettra toute l'Europe , réformera l'Église; sous Ini, les ordres mendiants et les sectes seront anéautis. »
- La nouvelle vint qu'Antonio de Leyva et André Doria varient conseillé à l'Empereur d'aller en personne contre le Turc et de ne point emmener son frère; car, disaient-ils, il n'a point de bonheur. En effet, Ferdinand est trop fine tir op réfléchij in "aigi que par conseil et délibérations, Jamais par impulsion divine. L'Empereur devient malleureux; il ne sait pas profiter de l'occasion; il perd aijourd'hui Millan. »
- Le roi de France alme les femmes... Au contraire, l'Empereur passant par la France en 1544, trouva après un grand festin une belle et noble vierge dans on lit, que le roi de France y avait fait conduire. L'Empereur la renvoya honorablement chez ses parents.
- L'Empercur n'a appelé à son couronnement que des princes et seigneurs italiens et espagnols, qui ont porté devant lui les drapeaux et les armes des électeurs. J'avais touché cela dans un petit livre, mais l'électeur en a fait acheter tous les xemblaires.
- » Le roi de France dépense autant d'argent en trahison que pour ses armées. Aussi, dans sa guerre contre le pape Jules et Venise, il a dissipé vingt mille hommes avec quatre mille.
- « Tant que le Français a cu des hommes de guerre allemands, il o obtenu la vletoire. Ce sont en effet les meilleurs; ils se contenient de leur solde et protégent le peuple. Aussi Antonio de Leyra conseilla, en mourant, à l'Empereurde s'attacher à ses soldats allemands; que s'il les perdait, ce serait fait de lui; car ils tenaient tous ensemble comme un seul homme. »
- Après la défaite de François le à Pavic, Luther écrivait : « Que le roi de France soit de chair ou autre chose, je ne me réjouis pas de le voir vaincu et pris. Vaincu, cela se peut souffrir, mais capüf, c'est une monstruosite. Peut-être l'heure du royaume de France est elle venue, comme cet autre le dissit de Troie, "Fenti summa dies et ineluctabile faitum... Ce sont, à ce qu'il me semble, des signes qui annoncent le dernier jour du monde. Ces signes sont plus graves qu'on ne serait tenté de le croire. Il n'y a qu'une chose qui me fait plaisir, c'est de voir frustrés les efforts de l'Antechrist, qui commençait à s'appuyer sur le roi de France, « (Nars 1925.)

(Février 1537). - Le roi de France eat persuadé que chez uous autres Iuthériens, lu n'y a plus ni mariage, ni autorité, ni église, ni rien de tout ce qu'on regarde comme sacré. Son envoyé, le docteur Gervais, nous l'a sasuré positivement. Mais d'ovient dea? certainement dece qu'on ne laisse pénétrer en ce pays, non plus qu'en talle, aucun écrit des notres, et que le selérat de Mayence, ainsi que ses pareils, y envoient toutes les calomites sui se débient contre pois.

- Nous avons iei un Français, François Lambert, qui ciait il y a deux ans prédicateur apostolique, comme on les appelle parmi les mineurs, et qui vient de prendre pour femme une des notres : il espère mieux vivre dans le voisinage de la France (à Strasbourg)... Il gapnera sa vie à traduire en français mes ouvrages allemands, « (décembre 1525.)
- « Les rois de France et d'Angleterre sont luthérieus pour prendre, point pour donner. Ils ne cherehent point l'intérêt de Dieu, mais le leur. »

«Sept universités ont approuvé le divorce du roi d'Angleterre; mais nous autres de Wittemberg et ceux de Louvain, nous avons soutenu le contraire, eu égard aux circonstances partieulières, à la longue cohabitation, à l'existence d'une fille, etc. »

Quelques - uns qui avaient reçu des éerits d'Anglelerre annoneèrent comment le roi s'était séparé de l'Évangile. ¿ Jesuis charmé, dit Luther, que nous soyons quitte de ce bhasphémateur. J'ai seulement regret de voir que Melanchton ait adressé ses plus belles préfaces aux plus méchantes gens. »

- « Le due George de Saxe disait qu'il ne forcerait personne à communier sous une espèce, mais que ceux qui voulaient le faire autrement, devalent sortir du pays.
- » Lorsque le due George déclars au due Henri de Saxe, son frère, qu'il ne lui laisserait ses États qu'à condition d'abandonner l'Évangile, il répondit : » Par la vierge Marie (c'était le mot ordinaire de sorâce), avant que je consente à renier mon Christ, j'îrai avec ma Catherine, un petit làdon à la main, mendier par le pays, se veques supporteraient su réforme encore moirse que la mienne. Il réduirait l'évêque de Mayence à quatorze chevaux, etc.
- » Le duc George a sucé le song bofémien avec le lait de sa mère, fille du roi de Bohéme, Casimir. Il aurait fini par s'arranger avec l'électeur Frédéric, pour frapper les évêques, les abbés, etc. Il est, de sa nature, ennemi du etergé. Mais les lettres et les finiteries de l'Empreurs, du pape, des rois d'Angleterre et de France, l'out tellement enfée, que, etc...
- Lorsque le due George voyait eon fils Jean à l'agonie, il le consolait en lui rappelant l'article de la justification par la foi en Christ, et l'exhortait à ne regarder que le Sauveur, sans se reposer sur ses œuvres ni sur l'invocation des saiuts. Alòrs, l'épouse du due Jean, sœur du landgrave Philippe de Hesse, dit au due George:
- Gher seigneur et père, pourquoi ne laisse-t-on pas précher publiquement cette doctrine dans le pays? »—
   Ma chère fille, répondit-il, on la doit enseigner seule-
- « Ma chère fille, répondit-il, on la doit enseigner seulement aux mourants, mais point aux gens en santé. »

(1557.) — Ce due Jean avait été obligé par son père de jurer une haine éternelle à la doctriue luthérienne, et il l'avait fait connaître au décteur Luther par le vieux peintre Lucas Granach.

Leipsick était la capitale et la résidence du due George. Aussi les protestants, surveillés de près par le duc, n'y pouvaient faire de nombreux prosélytes, et Luther en marque souventson dépit par sa colère contre cette ville.

- « Je hais, dit-it, ceux de Leipsick comme je ne hais rieu. » sous le soleit, tant il y a là d'orgueit, d'arrogance, de rapacité et d'usure. » (15 mai 1340.)
- a Je hais cette Sodome (Leipsick), sentine des usures et de tous les maux. Je n'y entrerais qu'autant qu'il le faut pour arracher Loth. » (26 octobre 1359.)
- » L'électorat de Saxe est pauvre et rapporte peu. Si l'électeur n'avait pas la Misuie, il ne pourrait entretenir quarante elevaux; mais il a des tribuis de princes et seigneurs, des droits de sauf-couduit, des donanes, des rentes, etc... Sa Grâce électorale a écilé, pour de l'argent, les régales, entre autres le droit de grâce.
- » L'électeur Frédéric était économe. Il savait bien emplir ses aves et ses greniers de grains et d'autres denrées. On compte neuf éhâteaux qu'il a fait bâtir, et cependant il lui restait toujours assez d'argent; c'est qu'il saivait de bou conseil que son fou lui avait donné. Ou jour, qu'il se plaignait de manquer d'argent, 1 e fou luit l'. Fais-loi percepteur. Il evigeait des comptes sèvères de ses serviteurs. Quand il venait dans un de ses chéacaux, il manqueil, luvait, se faisait donner du fourrage comme un hôte ordinaire, et payait tout complant. Par là il doiait às ses giens l'occasion de s'exuser, eu disant: On a tant consommé de choses, quand le prince est venu!
- » L'électeur Frédéric le Sage disait à Worms, en 1521 : « Je ne trouve point d'église romaine dans ma eroyance ; mais une commune église chrétienne, je l'y trouve, »
- « Ce même prince avait, dit Melanchton, près de Wittemberg un cerf apprivoisé, qui, pendant bien des aunées, allait, au mois de septembre, dans la forêt voisine, et revenait exactement eu octobre. Lorsque l'électeur fut mort, le cerf partit et l'on ne le revit plus.
- » En 1525, l'électeur Jean de Saxe me demanda s'il devait accorder aux paysans leurs douze articles. Je le détournai entièrement d'en approuver un seul.
- » Le duc Jean disait en 1525, en apprenant la révolte des paysans : « Si le Seigneur veut que je reste prince , que sa volonté soit faite, mais je puis aussi être un autre bonume. »

Luther blame la patience de co prince, qui avait appris des moines, ses confesseurs, à supporter la désobéissance de ses gens.

Il disait à Luther : « Mon fils, le due Ernest, m'a écrit une lettre latine pour me demander à eourir un eerf. Je veux qu'il étudie; il sera toujours à uième d'apprendre à laisser pendre deux jambes sur un elie, val. «

« Le même prince avait toujours pour sa garde six nobles jeunes garçons, qui restaient dans sa chambre et qui lui lisaient la Bible six heures par jour. Sa Grâce électorale s'endormait quelquefois, mais il n'en citait pas moins à son réveit quelques beltes paroles qu'il avait remarquées et retennes. — Pendant la prédication il tenait près de lui des écrivains, et lui-néme de sa propre main recueillait les paroles de la bouche du prédicateur.

- Lorsque Ferdinaud fut élu roi des Romains à Cologne, le jeune due Jean-Frédiery y fut envoyé pour protester de la part de son seigneur et afère. Dès qu'il ent exécuté ses ordres, il repartit au grand galop, et comme il avait à poine passé la porte, on envoy afers pour courir après hii et le prendre. (1551.)
- on dit que l'Empereur a fait entendre, après avoir in notre Confession et apologie, qu'il voulait que l'on enseignât et que l'on préchât dans le même sens par tout le monde. Le due George aurait dit aussi qu'il savait tre-bien qu'il y avait beaucoup d'abus à réformer dans l'Eglise, mais qu'il ne voulait pas de cette réforme, quand elle venait d'un moine défroque.
- » La dernière fois que l'électeur Jean alla à la chasse, tout le gibier lui échappait. Les bêtes ne voulaient plus le reconnaître pour maître, c'était un présage de sa mort. (1332.)
- » Le due Jean-Fréderie, qui a été si blen pillé et dépouillé par ceux de la noblesse, a appris à ses dépens à les connaître.
- » L'électeur Jenn-Frédéric est naturellement colère, mais il sait à merveille dompler son courroux. Il aime à bâtir et à boire ; il est vrai qu'un si grand corps doit tenir plus qu'un petit. Il donne par an mille florins pour l'université; pour le pasteur, deux cents, avec soixante hoisseaux de froment; de plus soixante florins à cause des leçous publiques. » Il envoy au ne fois cinq ceuts florins à Luther sur les fouds d'une abbaye pour marier quelque pauvre religieuse.
- » Quoique le docteur Jonas l'y eugageât, Luther refusa ile demander à l'électeur une nouvelle visitation des églises, « Il a soixante-dix conseillers qui crient à le rendre sourd. Ils lui disent : Quel bon conseil peut donner le seribe? contentous-nous de prier Dieu qu'il dirire le cœur du prince, »

Du landgrave Philippe de Hesse. - Le landgrave est un pieux, intelligent et joyeux seigneur; il maintient une bonne paix dans sa terre, qui n'est que pierres et forêts; de sorte que les gens y peuvent voyager et commercer sans crainte... Le lamlgrave est un guerrier, un Arminius, petit de sa persoune, mais, etc. Il consulte et suit aisément les bons conseils; la résolution une fois prise, il exécute promptement.-L'Empereur lui a offert, pour lui faire quitter l'Évangile, la possession paisible du comté de Katzenellenborren , et le duc George l'aurait fait à ce prix son héritier... Il a une téte hessoise; il ne pent se reposer, il faut qu'il ait quelque chose à faire... C'était une grande andace de vouloir, en 1528, envahir les possessions des évêques ; et ç'a été un acte plus grand d'avoir rétabli le due de Wurtemberg et chassé le roi Ferdinand de ce pays. Moi et Melanchton, hous fûmes appelés à cette occasion à Weimar, et nous employàmes toute notre rhétorique à empêcher sa Grâce de rompre la paix de l'Empire... Il en devint tout rouge

· Luther appelle Louis ce landgrave, qui s'appelait effectivement Albert le Dénaturé, et vivait en 1288. Sa femme,

- et s'emporta. Cependaut e'est une âme tout à fait loyale.
- » Dans le colloque de Marbourg, en 1529, sa Gráce vint avec un petit habit, de sorte que personne ne l'aurait reconnu pour le landgrave; et cependant, il était occupé de grandes pensées. Il consulta Melanchton, et ini dit: «Che maitre Philippe, dois-je souffiri que l'évêque de Mayeuce me chasse par violence mes prédicaturs évangétiques? » Philippe répondit : » Si la juridiction du lieu appartient à l'évêque de Mayence, votre Grâce ne peut l'empécher, » Permis à vous de conseil en, répondit le landgrave, mais je n'agirai pas moins. «
- A la diète d'Augsbourg, en 1350, le landgrave dit publiquement aux évêques : « Faites la paix, nons vous le demandons. Si vous ne la faites point et qu'il me faille descendre de mes montagnes, j'en saisirai au moins un ou deux.»
- » Dieu a jeté le landigrave au milieu de l'Empire. Il a autoir de lui qualre élecleurs et le duc de Brunswick; et il les fait tous trembler. C'est que le commun peuple lui est attaché. Avant de rétablir le duc de Wurteinberg, il était allé en France, et le roi de France lui avait prêté beaucopu d'argien lopur la guerre.
- s il e landgrave è cenflamme une fois...! C'est ce qui nous est arrivé, à moi et à maître Philippe, lorsque nous le détournions humblement et faiblement de la guerre. « Qu'arrivera-t-il si je souffre vos conseils et si je n'agis point? » C'est un miracle de bieu. Le landgrave est un prince peu puissant, cependant on le redoute; c'est un héros. Il a renvoyé le s'évques au chour... Les Saxons et ceux de la Hesse, lorsqu'ils sont en selle, sont et vrais cavaliers. Les cavaliers des hautes terres (du midi de l'Allemagne) ne sont que des danseurs. Dien nous conserve le landgrave... Dien nous préserve de la querre! les gens de guerre sont des diables incamés. Je ne parle pas seulement des Espagnols, mais aussi des Allemands.
- » Après la dièle de Francfort, en 1550, environ neuf mille soldats d'élite furent rassemblés autour de Brême et de Lunebourg pour être employés contre les États protestants. Mais l'électeur de Saxe et le landgrave de lesse leur firent parter par le hervalier Bernard de Mila, leur donnèrent de l'argent comptant et les attirèrent à exx. Ensuite mourraf subitement le due George, etc. »
- « Le landgrare de Hosse et de Thuringé, Louis le Faneux, était un seigneur dur et colérique, Il était tenu prisonnier par l'évêque de Itali, il sauta par une feuêtre du haut du château et du rocher dans la Sals, nagea, s'aida d'un trone d'arbre et échappa. Il sévissait toujours eruellement contre ses sujets. Sa femme s'avisa de lui servir de la viande un vondredi saini, et comme il n'en voniali par mauger; elle lui dit: « Cher seigneur, vous eraignez ce péché, lorsque vous en faites tous les jours de plus grands et de plus horribles. » Mais elfet tobligée de s'enfuir et de quitter ses enfants. Au moment de son départ, à minuit, elle baisa son enfant qui était encore au bereau, le bénit, et, dans un transport d'amour materuel, elle le mordit à la joue !, Accompagée d'une jeune fille , élle desendit par une corde du

Marguerite, était fille de l'empereur Frédérie II; son fils est Frédérie Im, dit le Mordu. elâteau de Warthourg, tout le long du préeipice. Son maître d'hôtel l'attendait avec un chariot, et la conduisit secrétement à Fraucfort-sur-le-Nein. — Quand ce landgrave mourut, on l'affubla d'un habit de moine, ce qui faisait beaueoup rire tous ess chevaliers »

- « En Italie, les hôpitaux sont bien pourvus, bien bâtis. Ou y donne une honne nourriture; il y a des serviteurs attentifs et de savants médeeins. Les lits et les habits sont très-propres; l'intérieur des bâtiments orné de helles peintures. Aussitôt qu'un malade y est amené, on lui ôte ses habits en présence d'un notaire qui en dresse une note et une description exacte pour qu'ils lui soient bien gardés. On le revêt d'un sarrau blane, on le met dans un lit bien fait et dans des draps blanes; on ne tarde pas à lui amener deux médecins, et les serviteurs viennent lui apporter à manger et à boire dans des verres bien propres, qu'ils touchent du bout du doigt. Il vieut aussi des dames et matrones honorables qui se voileut pendant quelques jours pour servir les pauvres, de sorte qu'on ne sait point qui elles sont, et elles retournent ensuite chez elles. - J'ai vu aussi à Florence que les hôpitaux étaient servis avec tous ees · soins ; de même les maisons des enfants trouvés , où les petits enfants sont nourris au mieux, élevés, enseignés et instruits. Ils les ornent tous d'un costume uniforme, et en prennent le plus grand soin.
- » Je ne manque point de drap, mais je ne puis me décider à me faire faire des culottes. Les miennes ont été raccommodés quatre fois, et le seront encore. Les tailleurs ne font rien de bon et prennent (rop cher. Cela va bien mieux en Italie; les tailleurs ont une corporation particulière qui ne fait que des culottes.
- » En Espagne, pour les couches de l'impératrice, trente hommes se sont fouettés jusqu'au sang, afin de lui obtenir un heureux enfantement, deux même en sont morts, et cependant la mère ni le fœtus n'ont pu être délivrés. Qu'a-t-on fait de plus chez les païens? (14 août 1530-)
- » En Italie et en France, les eurés sont généralement des ânes. Si on leur demande: Quot sunt sacramenta? ils répondent: Tres. — Quæ? Réponse: Le goupillon, l'encensoir et la eroix.
- En France, il y a eu tant de auperstition, que les serfs et servicuers voulaient pour la plupart se fafre moines. Il fallut que le roi défendit la moinerie. La France est ablinée dans la superstition. Les Italiens de même sont ou superstitieux ou épieuriens. Cest un propos commun en Italie, quand ils vout à l'église de dire : Allons au préjué populaire.
- » Lorsque je vis Rome, je tombal à genoux, levai les mains au clet dis. Salut, sainte Rome, sanctifiée par les saints martyrs et par leur sang qui y a été versé...; mais elle est maintenant déchirée, und der teufel hat den papst, seinen dreck, darauss gesehlssen. Cent ans avant Jésus-Christ, Rome avail quater millions citoyens; peu après, neuf millions; certes, cela devait faire un peuple, si toutefois la chose est vraic. Avenise, trois cent millé feux; à Erfart, dix-hait mille
  - · Voyez le Foyage de Montaigne.

- mura à feu (mura mitoyens); à Nureunherg, à peine la moitié. Rome n'est plus qu'une charogne et un tas de cendres.. Les maisons sont aujourd'hui où étaient les toits de l'ancienne Rome; telle est l'épaisseur des décombres, qu'il y en a la hauteur de deux lances de landsknecht <sup>1</sup>. Rien n'y est à louer que le consistoire et la cour de Rote, où les affaires sont instruites et jugées avec heuxoup de justice.
- Le docteur Staupitz avait entendu dire à Rome, en 1511, que d'après une vieille prophétie, un ermite s'élèverait sous le pape Léon X, et attaquerait la papauté; or, les augustins s'appellent aussi ermites.
- » Je ne vondrais pas, pour eent mille florins, ne pas avoir vu Rome; je me serais tonjours inquiété si je ne faisais pas injustice au pape. » — Il répète trois fols ces paroles.
- « Il y avait en Italie un ordre particulier, qui s'appelait les Frères de l'ignorance. Ils devait jurer de ne risavoir et de ne vouloir rien apprendre. Tous les moines méritent le même nom. «
- Un soir, à la table de Luther, il se trouvait un vieux prêtre qui racontait beaucoup de elioses de Rome. Il y était allé quatre fois et y avait officié pendant deux ans. Quand on lui demanda pourquoi il y était allé si souvent, il répondit : » La première fois i'y cherchais un filou , la seconde je le trouvais , la troisième je l'emportais avec moi, et la quatrième je l'y rapportais et le plaçais derrière l'autel de Saint-Pièrre . »
- Christoff Gross, qui avait été longtemps à Rome, traban du pape, parla beaucoup des pays par où l'on va vers la terre sainte, de l'Aragon et de la Biscaye.
   Ils ont pour signe du baptême une petite eieatrice au nez, juste sous les yeux.
- « Les Écossais sont la nation la plus fière; heaucoup se sont réfupiés en Allemagne, à Erfurt et à Wurtzhourg; ils n'admettent personne comme moine dans leurs couvents. Les Écossais sont méprisés des autres nations, comme les Samaritains par les Jutis. »
- Les Anglais ont été chassés de France après leur défaite à Montliéri, entre Paris et Orléans 2. — Ils ne laissent personne à Calais, à moins qu'il ne parle anglais dans tant d'heures. »
- a La peste règme toujours en Angleterre. L'Angle-terre est un morceau de l'Allemagne. Les langues danoise et anglaise sont du saxon, c'est-à dire du véritable allemand, tandis que la langue de l'Allemagne supérieure n'est point la vraie langue allemande. La Sonabe et la Bavière sont houpitalières; au contraire la Saxe. Luther préfère le dialecté de la Riesse à tous les autres de l'Allemagne, parce que les Hessois accenteunt les mots comme s'ils chantalent. »

Diversité des langues. — « Supériorité de l'allemande : elle fait sentir que les Allemands sont gens plus simples et plus vrais. Au contraire, e'est un proverbe : les Français écrivent autrement qu'ils ne parlent. autrement parlent autrement qu'ils ne pensent. — L'allemand se rapporte au gree. Le latin est see, il n'a pas de lettres doubles. — Finesse des Saxons et has Allemands; ils

2 Il est inutile de relever les erreurs grossières dont fourmille ce chapitre. sont pires que les Italiens, quand ils adoptent les idées de l'Italie. — Les liabitations el l'aspec des pays changent ordinairement dans l'espace d'un siècle. Il y a peu d'années que la Ilesse, la Franconie, la Westphalie, n'étaient qu'un désert. Au contraire, autour de Italie, d'Balberstadt, et chez nous, on fait jusqu'à trois milles sans trouver fien que bruyéres, tandis qu'autreiosi ily avait des terres entitéés. Dieu aura ôté la fertilité an pays, pour punir les labitants. »

- « Nous sommes de bons compagnons, nous autres Allemands, nous buvons, nous mangeons, nous cassons nos vitres, nous perdons en une soirée cent, mille florins on plus, et nous oublions le *Turc* qui, en trente jours, pent être avec sa cavalerie légère à Wittemberg. «
- « En France, chacun a son verre à toble. Les Français se préservent de Pair; s'ils sient, ils se convrent, s'approchent du feu, se mettent au lit; sans cela ils auraient la fièvre. Deux personnes dansent à la foix autres autres regardent; au contraire en Allemague. — Les prêtres d'Italie et de France ne savent pas même leur langue. »
- « Dans mon voyage sur le Rhin, je vonlus dire la nuesse, mais un prétre me dit : « Vous ne le ponvez : nous suivous iei le rit amproisien. »
- George Fœgeler, chancelier du margrave, disait que dans la Bavière il y avait plus de cent vingt-cinq cures vacantes, parce qu'on ne pouvait trouver aucun ecclésiastique.
- » Dans la Bohême, il y a environ trois cents cures vacantes, de même chez le due George.
- La Thuringe avait antrefois un sol très-fertile en grain, surfout autour d'Erfirit; mais maintenant elle est frampée de malédiction. Le blé y est plus cher qu'à Wittemherg, C'est ce que j'al vu, il y a un an, lorgene j'étais à Smalkalde; ils n'avaient qu'un manvais pain noir... Ils ont de telles vendanges qu'on pourrait donner la pinte pour trois liards; si elles étaient moité moins bonnes, ils seraient très-riches; mais maintenant ils donnent le vin pour le touneau.
- » L'électorat de Saxe a eu douze couvents de moines déchaux, mineurs, cinq de précheurs, moines de saint Paul et carmélites, et quatre d'augustins. Voilà seulement pour les moines mendiants, qui, aujourd'hui, se dissipent d'eux-mémes.—Alors, un Anglais qui se trouvait à table clez le docteur, se mit à dire qu'en Angleterre in ry vait gnére de milles carrés d'Allemague où l'on ne trouvât trente-deux cloîtres de moines mendiants.
- Le vieil électeur de Brandebourg, Joachim, disait une fois aut duc de Saxe Frédérie: Comment pouvezvous, vous autres princes de Saxe, frapper de la monnaie si forte? Nous y avons gagné trois tonnes d'or (en renvoyant une monnaie Inférieure dans la Saxe).
- La princesse de A. (Anhall), venant à Wittenberg, se rendit chez Luther, et lisistà vivement pour discuter avec lui, quoiqu'il fott malade et que ce fut à une heure fudue. Il s'excusa en lui disant: « Noble dame, je suis rarement hien portant dans toute l'année; je souffre presque toujours ou du corps ou de l'esprit. » Elle lui ricpondit: » de le sais, mais nous, nous ne pourvois pas non plus vivre tous dans la piété, » Le docteur lui dit lors: « vous autres de la noblesse, expendant, vous

devriez tous être pheus el irréprochables, car vous étes peu, vous formez un cercle étroit. Nous, gens du commun et des basses classes, nous nous corrompons par a multitude; nous sommes en grand nombre, il n'est done pas étonnant qu'il y ait si peu de geus pieux parmi uous. C'est chez vous, personnes nobles et illustres, que nous devroins trouver des exemples de piété, d'homètelé, etc. » Et il continua de lui parler sur ce ton. (Tischreden, p. 341, verso.)

Luther avait daus sa maison et à as table un Hongrois, ommé Mathias de Vai. De retour en Hongrie, il y prêcha, et fut accusé par un prédicateur papiste devant le moine George, frère du vayvode, alors gouverneur et régent à Bude. Le moine George fut apporter deux tonneaux de poudre sur le marche, et dit : «Sì l'un de vous deux préche la bonne doctrine, asseyez-vous dessus, j'y metrails feu; nous verrons lequel des deux restera vivanta-le papiste refines, Mathias s'élança sur un des tonneaux. Le papiste crites, Mathias s'élança sur un des tonneaux. Le papiste ce les siens furent condamnés à payer quatre cents florins de Hongrie, et à centrelenie pendant un certain temps deux cents hommes d'armes. Mathias eut la permission de précher l'Évangile. (Tischerdeen, p. 15.)

En seigneur hongrois, nonmé den luniade, se trouvant à Torgau, comme ambassadeur dur oi Ferdinand auprès de l'électeur Jean-Frédérie, pria celui-ci de faire venir Luther pour qu'il pût le voir et lu li parler. Luther y viut ; à falbe, l'ambassadeur dit qu'en Hongrie les prétres donnaient la communion tantôt sous une, tantôt sous deux espèces, et qu'ils précendaient que la chose était indifférente. « Révérend père, ajouta-t-il, en 'adressant à Luther, me permettez-vous de vous demander ce que vous peusez de ces prêtres? » Le docteur répondit qu'il les regardait comme de méprisables hyporites, « Car, dét-il, s'âts étaite line nonvaiueus que la communion sous deux espèces est d'institution divine, ils ne pourraient continuer de la donner sous une seutle. »

Luther cacha le dépit que la question de l'ambassadeur ini avait causé, et quelque temps après il se tourna vers lut, en disant: « Seigneur, j'al répondu à ce que votre Grâce me demandait. Me permettera-l-elle de lui faire me question à mon tour? » L'ambassadeur le lui permettant, il continua : « Je suis étonié que vos pareils, es conscillers des rois et des princes, qui savent bien que la doctrine de l'Évangile est la véritable, ne laissent pas de la persécuter de toute le surs forces. Me pourriez-vous dire d'où cela vient? « A ces mots, André Pflug, l'un des convives, voyant l'embarras du seigneur horgiosi, interrompit Luther et parla viveuent d'autre chose, de sorte que le seigneur fut dispensé de répondre. (Tischrédue), p. 1485.)

Le chapitre des Propos de table où se trouve réuni ont ce que Luther a dit sur les Turcs, est fort curieux comme peinture des alarmes qu'éprouvaient alors toutes familles chrétiennes. Chaque mouvrement des habbares est marqué par un cri de terreur. C'est la même seène que celle de Goet à de Berlichingen, oû le chevaire, no luch vair que pouvant agir, se fait rendre compte par les siens du combat qui a lien dans la plaine, et qu'ils contemplent du haut d'une tour; c'est la même auxiété d'un péril toujours croissant, et qu'ou est dans l'impuissance d'éviter ou de comhattre.

- « Le Turc ira à Rome, et jen'en suis pas trop fàché, car il est écrit dans le prophète Daniel, etc. Une fois le Turc à Rome, le Jugement dernier n'est pas loin.
- » Le Christ a sauvé nos ânues; il faudra qu'il sauve aussi nos corps; ear le Ture va donner un hon coup à l'Allemagne. Je pense souvent à tous les maux qui vont suivre, et il m'en vient la sueur... La femme du docteur s'écria: Dieu nous préserve des Tures! Non, repritil, il faut hien qu'ils viennent et qu'ils nons secouent comme il faut.
- » Qui m'ebt dit que je verrais en face l'un de l'autre les deux empereurs, les rois du Midi et du Septentrion?... Oh! priez, ear nos geas de guerre sont trop présomptueux, lis comptent trop sur leur force et sur leur nomite Cela ne peut pas hien finir. Et il ajoutait : Les chevaux allemands sont plus foris que ceux des Tures; ils peuvent les renverser; eeux-ci sont plus légers, mais plus petits.
- » Je ne compte point sur nos murs, ni sur nos arquebuses, mais sur le *Pater noster*. C'est là ee qui battra les Turcs; le décalogue n'y suffit pas. »

Luther dit qu'près avoir depuis longtemps désiré de connaître l'Alcoran, il en trouva enfin une mauvaise version latiue de 1500, équ'il la traduist en allemand, afin de mieux faire connaître l'imposture de Mahomet. Dans son «Instruction tirée de l'Alcoran,» il prouve que ce n'est point Mahomet qui est l'Alcoranti (car l'imposture, dit-il, est trop visible en celul-ei), mais plutôt le pape avec son hypocrisie. — « Il y a trois ans qu'un moine du pays des Mores vint lei. Nous disputâmes avec ult par l'intermédiaire d'un Interpréte, et comme il fait confondu en tous points par la Parole de Dieu, il dit à la fin : « C'est là une bonne eroyance. »

- Les julfs, à titre de juifs et d'usurlers, étaient fort mal avec Luther.
- « Nous ne devons pas souffrie les juifs parmi nous, on e doit ni boire ni mauger avec eux."— Cependaut, dit quelqu'un, l'est écrit que les juifs seront convertis avant le Jugement...— Et il est écrit aussi, dit la femme de Luther, qu'il n'y aura qu'une bergerie et un berger.— Oul, chère Catherine dit le docteur. Mais cela s'est déjà accompli, lorsque les palens ont embrassé l'Évangile.« (Tischreden, p. 451.)
- « Si j'étals à la place des seigneurs de\*\*, je forais veuir ensemble tous les juifs, et je leur demanderais veuir ensemble tous les juifs, et je leur demanderais veuir en les appellent Christ un fils de p..., et sainte Marie une eoureuse. S'ils parvenaient à le prouver, je leur donnerais eent Borins; sinon je leur arracherais la langue. « (Tischreden, p. 451, verso.)

Page 215, col. 1, ligne 8. — Je ne puis nier que je ne sois

Érasme disait : « Luther est insatiable d'injures et de violences; e'est comme Oreste furieux. (Érasm., Épist. non sobria Luther.)

Page 218, col. 2, ligne 10.—Le droit impérial ne tient plus qu'à un fil...

Cependant Luther le préférait encore au droit saxon.

• Le docteur Luther parlant de la grande barbarie et dureté du droit saxon, disait que les elnoses iraient aimeux si le droit inpérial était sivil dans tout l'Empire. Mais l'opinions est établie à la cour, que le changement ne pouvait se faire sans grande confusion et grande dévastation, et l'ischreden, page 412.)

Page 218, eol. 2, ligne 44. — Je te le conseille, juriste, laisse dormir le vieux doque...

Dans son avant-dernière lettre à Melanchton ( 6 février 1340), il dit en parlant des légistes: « O sycophantes, ó sophistes, ó peste du genre humain!... Je t'écris en eolère, mais je ne sais si, de sang-froid, je pourrais mieux dire. «

Page 218, col. 2, ligne 52. - Juristes pieux...

Il souhaite qu'on améliore leur condition.

Les docteurs en droit gagnent trop peu et sont obligés de se faire procureurs. En Italie, on donne à un juriste quatre cents ducatson plus par an; en Allemagne, ils n'en ont que cent. On devrait leur assurer des pensions honorables, ainsi qu'anx hons et pieux pasteurs et prédicateurs. Bante de cela, ils sont obligés, pour nourrir leurs Femmes et leurs enfants, de 3 occuper de l'agriculture et des soins domestiques. "(Tischreden, page 414.)

Page 218, col. 2, à la fin du chapitre.

Au comte Albrecht de Mansfeld, au sujet d'une affaire de mariage : « Les paysans, les gens grossiers qui ne recherchent que la liherté de la chair, les légistes qui décident toujours contre la foi, m'ont rendu si las, que j'ai rejeté décidément le fardeau des affaires de mariages, et que l'ai dit à plusieurs de faire, au nom de tous les diables, ce qui leur plaira : Sinite mortuos sepelire mortuos. Le monde veut le pape! qu'il l'ait, s'il n'en peut être autrement. Tous les légistes tiennent pour lui. Je ne sais vraiment si, moi mort, ils auront le courage d'adjuger à mes enfants le nom de Luther et mes quenilles! Ils ingent toniours d'après le droit papal. A qui la faute? A vous autres seigneurs, qui les rendez trop fiers, qui les soutenez dans tout ce qui leur plait de décider, qui opprimez les pauvres théologiens, quelque raison qu'ils puissent avoir. » (5 octobre 1556.)

"all faudrait dans un pays deux eents pasteurs contre un juriste. Nous devrions, en attendant, ehanger en pasteurs les juristes et les médeclns. Vous verrez que cela viendra, « (Tischreden, page 4, verso.)

Page 220, col. 2, à la fin du chapitre.

Discussion confidentielle entre Melaneliton et Luther. (1556.)

MELANGHON trouvé probable l'opinion de saint Augustin, qui soutient « que nous sommes justifiés par la foi, par la rénovation, « et qui, sous le mot de rénovation, comprend tous les dons et les vertus que uous tenons de Dieu 1, «Quelle est votre opinion? demandat-il à Luther. Tenez-vous, avec saint Augustin, que les hommes sont justifiés par la rénovation, on bien par imputation divine? » - LUTHER répond : « Par la pure miséricorde de Dieu. » - MELANCHTON propose de dire que l'homme est justifié principaliter par la foi, et minus principaliter par les œuvres, en sorte que la foi rachète l'imperfection de celle-ci. - LUTHER. « La miséricorde de Dieu est seule la vraie justification. La justification par les œuvres n'est qu'extérieure : elle ne peut nous délivrer ni du péché ni de la mort.» - MELANCHTON. Je vous demande ce qui justifie saint Paul et le rend agréable à Dieu, après sa régénération par l'eau et l'esprit? - LUTHER, « C'est uniquement cette régénération même. Il est devenu juste et agréable à Dieu par la foi, et par la foi il reste tel à jamais.» - MELANCHTON. Est-il justifié par la seule miséricorde, on bien l'est-il principalement par la miséricorde, et moins principalement par ses vertus et ses œuvres?-Luther. « Non pas. Ses vertus et ses œuvres ne sont bonnes et purcs que paree qu'elles sont de saint l'aul, c'est-à-dire d'un juste. Une œuvre plait ou déplaît, est bonne ou manvaise, à cause de la personne qui la fait.» - MELANCHTON. Mais vous enscignez vous-iuême que les bonnes œuvres sont nécessaires, et saint Paul qui eroit, et qui en même temps fait les œuvres, est agréable à Dieu pour cela. S'il faisait autrement il lui déplairait. - LUTHER. « Les œuvres sont nécessaires, il est vrai, mais c'est par une nécessité sans contrainte, et toute autre que ceile de la loi. Il faut que le soleil luise, c'est une nécessité également; cependant ce n'est pas par suite d'une loi qu'il luit, mais bien par nature, par une qualité inhérente et qui ne peut être changée : il est créé pour luire. De même le juste, après la régénération, fait les œuvres, uou pour obéir à quelque loi ou contrainte, car il ne lui est pas donné de loi, mais par une nécessité immuahle. - Ce que vous dites de saint Paul, qui, sans les œuvres, ne plairait pas à Dieu, est obseur et inexact, car il est impossible qu'un croyant, c'est-à-dire un juste, ne fasse ce qui est bien. » - MELANCHTON. Sadolct nous accuse de nous contredire en enseignant que la foi seule justifie, et en admettant néanmoins que les bonnes œuvres sont nécessaires. - LUTBER. « C'est que les faux frères et les hypocrites, faisant semblant de croire, on leur demande les œuvres pour confondre leur fourberie ... " - MELANCHTON, Your dites que saint Paul est justifié par la seule miséricorde de Dieu. A cela je réplique que si l'ohéissance ne venait s'ajouter à la miséricorde divine, il ne serait point sauvé, conformément à la parole (1. Cor., 1X): « Malheur à moi, si je ne prêchais pas l'Évangile! » - LUTHER. « Il n'est besoin de rien ajouter à la foi ; si elle est véritablement , elle est à elle senle efficace toujours et en tout point. Ce que les œuvres valent, clles ne le valent que par la puissance et la gloire de la foi, qui est, comme le soieil, resplendissante et rayonnante par nécessité de nature. » -MELANCHTON, Dans saint Augustin, les œuvres sont incluses en ces mots : Solá fide. - LUTHER, « Quoi qu'il en soit, saint Augustin falt assez voir qu'îl est des nôtres, quand il dit: » Je suis effrayé, il est vrai, mais je ne désespère pas, car je me souviens des plaies du Seignenr. « Et ailleurs, dans ses confessions: » Malheur aux hommes, quelque bonne et loualèt que leur vie puisse étre, s'ils ne sollicitent la miséricorde de Dieu... »—MELANCHTON. Est-elle vraie, ectle parole: » La justice est hecessaire au salut? » — LUTHER. « Non pas dans ce sens, que les œuvres produisent le salut, mais qu'elles sont compagnes inséparables de la foi qui justific. C'est tout de même qu'il faudra que je sois là en personne lorsque ie serai sauvé. »

« J'en serai aussi , » dit l'autre qu'on menait pour être pendu, et qui vovait les gens courir à toutes lambes vers le gibet... La foi qui nons est donnée de Dieu régénère l'homme încessamment et lui fait faire des œuvres nouvelles, mais ce ne sont pas les œuvres nouvelles qui font que l'homme est régénéré... Les œuvres n'ont pas de justice par elles - mêmes aux yeux de Dieu, quoiqu'elles ornent et glorifient accidentellement l'homme qui les fait... En somme, les eroyants sont une création nouvelle, un arbre nouveau. Toutes ces manières de dire usitées dans la loi, telles que : « Le croyant doit faire de bonnes œuvres, » ne nous conviennent donc plus. On ne dit pas : Le soleil doit luire; un bon arbre doit porter de hons fruits, trois et sept doirent faire dix. Le soleil luit par sa nature, sans qu'on le lui commande; le bon arbre porte de même ses bons fruits; trois et sept out de tout temps fait dix ; il n'est pas besoin de le commander pour l'avenir.

Le passage suivant est plus exprès encore. « Je pense qu'il n'y a point de qualité qui a'appelle foi ou amour, comme le disent les réveurs et les sophistes, mais je reporte cela entièrement au Christ, et je dis mea formalis justifie (la justlece ertaine, permanente, parfaite, dans laquelle il n'y a ni manque, ni défaut; celle qui est comme elle doit étre devant Dieu), cette justice est ie Christ, mon Seigneur. « (Tisehreden, p. 1355.)

Ce passage est un de ceux qui font le plus fortement sentir le rapport intime de la doctrine de Luther avec le système d'identification absolue. On conçoit que la piilosophie allemande ait abouti à Schelling et à Hergel.

Les papistes se moquiaient heaucoup des quatre noueaux Évaugiles. Celui de Luther, qui condamne les œuvres; celui de Kuntius, qui rehaptise les adultes; celui d'Othon de Brunfels, qui ne regarde l'Éeriture que comme un pur récit cabalistique, surda sine spiritu narratio; cnfin, celui des mystiques (Cochieus, p. 105.) lls auraient puy joindre celui du docteur Paulus Ricius, médecin juif, qui fit paraitre, pendant la diète de Ratiahonne, un petit livre où Moise et saiut Paul montraient, dans un dialogue, comment toutes les opinions religieuses qui exeitaient tant de disputes pouvaient être condiétes.

Page 221, col. 1, ligne 41.—J'ai vu dans l'air un petit nuage de feu... Dieu est irrité...

« La comète me donne à penser que quelque mal-

Melanchion fail remarquer que saint Augustin n'exprime pas cette opinion dans ses écrits de controverse.

heur menace l'Empereur et Ferdinand. Elle a tourné sa queue d'abord vers le nord, puis vers le sud, désignant ainsi les deux frères. ( Octolire 1331.)

Page 221, eol. 2, ligne 30. — Michel Stiefel croit être le septième ange...

« Michel Stiefel, avec sa septième trompette, nous prophétise le jour du jngement pour cette année, vers la Toussaint. » (26 août 1555.)

- Page 223, eol. 1, à la fin du chapitre.

Il se moque de l'importance donnée aux cérémonies extérieures dans une lettre à George Duchholzer, eccléslastique de Berlin, qui lui avait demandé son avis sur la réforme récemment introduite dans le Brandebourg : « ... Pour ee qui est de la chasuble, des processions et autres choses extérieures que votre prince ne veut pas abolir, voicl mon eonseil : S'il vous accorde de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ purement et sans additions humaines, d'administrer le baptême et la communion tels que Christ les a Institués, de supprimer l'adoration des saints et les messes des morts, de renoncer à bénir l'eau, le sel et les herlies, de ne plus porter les saints sacrements dans les processions, enfin s'il n'y fait chanter que des cantiques purs de toute doctrine humaine : faites les cérémonics qu'il demande, à la garde de Dieu, portez une eroix d'or ou d'argent, une chape, une chasuble de velours, de soie, de toile et tout ee que vous voudrez. Si votre seigneur ne se eontente pas d'une seule chape ou chasuble, mettez-en trois, comme le grand prêtre Aaron qui mettait trois rolles l'une sur l'autre, toutes belles et magnifiques. Si sa Grâce électorale n'a pas assez d'une seule procession que vous ferez avec chant et tintamarre, faites-la sept fois, eomine Josué et les enfants d'Israël allèrent sept fois autour de Jéricho en criant et sonnant des trompettes. Et pour peu que cela amuse sa Grâce électorale, elle n'a qu'à ouvrir elle-même la marche, et danser devant les autres, au son des harpes, des timbales et des sonnettes, comme fit David devant l'arche du Seigneur à Jérusalem ; je ne m'y oppose point. Ces choses, quand l'abus ne s'y mête point, n'ajoutent, n'ôtent rien à l'Évangile. Mais il faut se garder d'en faire des nécessités, des chaînes pour la conseience. Si seulement je pouvais en veuir là avec le pape et ses adhérents, ah! que je remercierais Dieu! Vraiment, si le pape me cédait ce point, il pourrait me dire de porter je ne sais quoi, que je le porterais pour lui faire plaisir... Pardonnez - moi , mon eher ami , de vous répondre si brièvement aujourd'hui; j'ai la tête si faible, qu'il m'en eoûte d'écrire... » ( 4 décembre 1539.)

Page 226, eol. 1, ligne 49. - Elle tomba roide ...

» Une servante avait en , pendant bien des années un invisible esprit familier qui s'asseyait près d'elle au foyer, où elle lui avait fait une petite place, s'entretenant avec lui pendant les longues nuits d'hiver. Un jour la servante pria Heinzchen (elle nommait ainsi l'esprit) de se l'aisser voir dans sa véritable forme. Mais Heinzchen relusa de lé faire. Enfin, après de longues instances, il y consentit, et dit à la servante de descendre dans la cave, où il se montrerait. La soffeaute prit un flambean, descendit dans le caveau, et là, dans un nonneau nouvert, ellevit un enfant mort qui flottait au milieu de son sang. Or, longues années auparavant, la servante avait mis serettement un enfant au monde, l'avait étopré, et l'avait caché dans un tonneau. « (Tischreden, page 922, trad. d'Henri Heine. Voy, son bel article sur Luther, Rœue des deux Mondes, 1 et mars 1854.)

Page 227, col. 2, ligne 12. - Ils saisissaient la téte...

 L'ennemi de tout bien et de toute santé (le diable) chevauche quelquefois à travers ma tête, de mauière à me rendre incapable de lire ou d'écrire la moindre des choses.
 (28 mars 1552.)

Page 227, col. 2, ligne 34. — Le diuble n'est pas, à la vérité, un docteur qui a pris ses grades...

« C'est une chose merveillense, dit Bossuet, de voir eombien sérieusement et vivement il décrit son réveil, comme en sursant, au milieu de la nuit, l'apparition manifeste du diable pour disputer contre lui. La fraveur dont il fut saisi, sa sueur, son tremblement et son horrible battement de cœur dans cette dispute; les pressants arguments du démon qui ne laisse aucun repos à l'esprit; le son de sa puissante voix; ses manières de disputer aceablantes, où la question et la réponse se font sentir à la fois. Je sentis alors, dit-il, comment il arrive sl souvent qu'on meure subitement vers le matin : c'est que le diable peut tuer et étrangler les hommes, et sans tout cela, les mettre si fort à l'étroit par ses disputes, qu'il y a de quol en mourir, comme je l'ai plusieurs fois expérimenté. » (De abroganda missa privata, t. VII, p. 222, trad. de Bossuet. Variations, 11, p. 203.)

Page 231, col. 2, ligne 29. — Après avoir préché à Smalkalde...

Il écrivit à sa femme sur cette maladie : \* ... J'ai étécomme mort; je l'avais déjà recommandée, toit et ne arfants, à Dieu et à notre Seigneur, dans la pensée que je ne vous reverais plus; j'étais bien émn eu peusaut à vous; je me voyais déjà dans la tombe. Les prières et les larmes de gens pieux qui m'alment, ont tronvé grâce devant Dieu. Cette nuit a tué mon mal, me voilà comme rené... (27 février 1557.)

Luther éprouva une rechute dangereuse à Wittenberg, Obligé de reuter à Gotha, il se croyait près de la mort. Il dieta à Bugenhagen, qui était avec lui, sa dernière volonté. Il déclara qu'il avait combattu la papauté selon sa conscience, et demanda pardon à b'étalanction, à Jonas et à Cruciger des offenses qu'il pouvait leur avoir faites. (Evert, l. 1, p. 785.)

Page 231, eol. 2, ligne, 50. - Ma réritable maladie...

Luther fut atteint de bonne heure de la pierre ; cette

maladie le faisăit cruellement sonffrir. Il fut operé 1e 27 fevrier 1557.

« Je commence à entrer en convalescence, çavec la grâce de Dien, je rappenda boirce là manger, quoique mes jambes, mes genoux, mes os tremblent, et que je me porte à peine. » (21 mars 1557.)

« Je ne suis, même sans parler des maladies et de la vieillesse, qu'un cadavre engourdi et froid. » (6 décembre 1557.)

Page 255, col. 1, ligne 24. - Les comtes de Mansfeld ...

Il avait essayé en vain de réconcilier les comtes de Mansfeld. «Si l'on vent, dit-il, faire entre dans une maison un arbre coupé, il ne fant pas le prendre par la tête; toutes les branches l'arrêteraient à la porte. Il faut le prendre par la racine, et les branches plieront pour entrer. «Tischreden, p. 535.)

Page 256, col. 2, à la fin du chapitre.

Nous rénnissons iei plusieurs particularités relatives à Luther.

Erasme dit de lui : « On loue unanimement les mœurs de cet homme ; c'est un grand témoignage que ses ennemis même n'y trouvent pas matière à la calomnie. » (Ukert, t. II, page 5.)

Luther aimait les plaisirs simples: il faisait souvent de la musique avec ses commensaux et jouait aux quilles avec eux. — Melanchton dit de lui: « Quiconque l'aura connu et fréquenté fauilièrement, avouera que c'était un excellent homme, doux et aimable en société, millement opiniaire ni ami de la dispute. Joignez à cela la gravité qui convenait à son caractère. — S'il montrait de la dureté en combattant les ennemis de la vraie doctrine, ce n'était point malignité de nature, mais ardeur et passion pour la vérité. « (kert, l. Il., p. (kert, l. Il.), p. (kert

» Bien qu'il ne fat ni d'une petite stature ni d'une complexion faible, il était d'une extrême tempérance dans le boire et le manger. Je l'ai vu étant en pleine santé, passer quatre jours cutiers sans prendre aucun aliment, et souvent se contenter, dans une journée entière, d'un pen de pain et d'un hareng pour toute nouriture. « l'éc de Luther, par Melanchton.)

Melanchton dit dans ses Œuvres posthumes : » Je l'ai souvent trouvé, moi-même, pleurant à phaudes larmes, et priant Dieu ardemment pour le saint de l'Eglise. Il consacrait, chaque jour, quelque temps à dire des psaumes et à invoquer Dieu de toute la ferveur de son âme. » (Ukert. t. Il, p. 7.)

Luther dit de lui-même : «Si j'étais anssi éloquent et aussi riche en paroles qu'Érasme, anssi bon hellémiste que Joachim Camérarius, anssi savant en hébreu que Forscherius, et anssi un peu plus jeune, alt ! quels travaux je ferais! « (Tischreden, p. 447.)

 Le licencié Amsdorf est naturellement théologieu.
 Les docteurs Creuziger et Jonas le sont par art et réflexion. Mais moi et le docteur Pomer, nous donnons peu de prise dans la dispute.
 (Tischreden, p. 425.)

A Antoine Unruche, juge à Torgau. ... Je vous remercie de tout mon cœur, cher Antoine, d'avoir pris en main la cause de Marquerite Dorst, et de n'avoir pas souffert que ces insolents hobereaux enlevassent à la pauvre femme le peu qu'elle a. Yous savez que le docteur Martin n'est pas seulement théologien et défenseur de la foi, mais ansais le soutien du droit des pauvres gens qui viennent de tous côtés lui demander ses conseils et son intercession auprès des antorités. Il sert volontiers les pauvres, comme vons faites vous-même, vous et ceux qui vous ressemblent. Tous les juges devraient être comme vous. Vous étes pieux, vous crajiquez Dieu; vons aimez sa parole; aussi Jésus-Christ ne vous oubiera-ti-lipas. " (12) juin 1532.

Luther écrit à sa femme au sujet d'un vieux domestique qui allait quitter sa maison : « Il faut congédier » notre vieux Jean honorablement; tu sais qu'il nous a tonjours servis loyalement, avec zèle, et comme il convenait à un serviteur chrétien. Combien n'avonsnous pas donné à des vauriens, à des étudiants ingrats, qui ont fait un mauvais usage de notre argent? Il ne faut donc pas lésiner, dans cette occasion, à l'égard d'un si honnête serviteur, chez lequel notre argent sera placé d'une manière agréable à Dieu. Je sais bien que nous ne sommes pas riches; je lui donnerais volontiers dix florius si je les avais; en tous cas, ne lui en donne pas moins de cinq, ear il n'est pas habillé. Ce que tu pourras faire de plus, fais-le, je t'en prie. Il est vrai que la caisse de la ville devrait bien aussi lui donner quelque chose, parce qu'il a fait tontes sortes de services dans l'église; qu'ils agissent comme ils voudront. Vois de quelle manière tu pourras avoir cet argent. Nous avons un gobelet d'argent à mettre en gage. Dieu ne nous abandonnera pas, j'en suis sûr. Adien. » (17 février 1552. )

«Le prince m'a donné un anneau d'or; mais afin que je visse bien que je n'étais pas né pour porter de l'or, l'anneau est aussitôt toubé de mon doigt (car il est un peu trop large). J'ai dit: 'în n'es qu'un ver de terre, et non un homme. Il fallait donne cet or à Faber, à Eckius; pour toi, du plomb, une corde au cou te conviendraient d'avantagre. « l'is septembre 1350,)

L'électeur, établissant une contribution pour la gnerre des Turcs, en avait fait exempter Luther. Il lui répondit qu'il acceptait cette faveur pour ses deux maisons, dont l'une (l'ancien couvent) Îni coûtait beaneoup d'entretien sans rien rapporter, et dont l'autre n'était pas payée eucore, « Mais , continue-t-il , je prie votre Grace électorale, en toute soumission, de permettre que je contribue pour mes autres biens. J'ai encore un jardin estimé à cinq cents florins, une terre à quatre-vingt-dix, et un petit jardin qui en vaut vingt. J'aimerais bien à faire comme les autres, à combattre le Turc de mes liards, à ne pas être exclu de l'armée qui doit nous sauver. Il y en a déjà assez qui ne donnent pas volontiers; je ne voudrais pas faire des envicux. Il vant mieux qu'on ne puisse se plaindre, et que l'on dise : Le docteur Martin est aussi obligé de payer. » (26 mars 1442.)

A l'électeur Jean. « Grâce et paix en Jésus-Christ. Sérénissime seigneur ! j'ai longtemps différé de remercier votre Grâce des habits qu'elle a blen voulu m'envoyer ; je le fais par la présente de tout mon œur. Cepeudant le prie humblement votre Grâce de ne pas en croire ceux qui me présentent comme dans le dénûment. Je ne suis déià que trop riche selon ma conscience : il ne me convient pas, à moi, prédicateur, d'être dans l'abondance, je ne le souhaite ni ne le demande. - Les faveurs répétées de votre Grâce commenceut vraiment à m'effrayer. Je n'aimerals pas à être de ceux à qui Jésus-Christ dit : Malheur à vous, riches, parce que vous avez reçu votre consolation! Je ne voudrais pas non plus être à charge à votre Grâce, dont la bourse doit s'ouvrir sans cesse pour tant d'objets importants. C'était donc déjà trop de l'étoffe brune qu'elle m'a envoyée; mais, pour ne pas être ingrat, je veux aussi porter en son honneur l'habit noir, quoique trop précieux pour moi; si ce n'était un présent de votre Grace électorale, ie n'aurais jamais voulu porter uu pareil habit.

» Je supplie en conséquence votre Grâce de vouloir bien dorénavant attendre que je prenne la libreté de demander quelque chose. Autrement cette prévénance de sa part m'ôterait le courage d'intercéder auprès d'elle pour d'autres qui sont bien plus dignes de sa favenr. Jéaus-Christ récompensera votre âme généreuse: c'est la prière que je fais de tout mon cœur. Amen. » (17 août 1520).

Jean le Constant avait fait présent à Luther de l'ancien couvent des Augustins à Wittemberg. — L'électeur Auguste le racheta de ses héritiers, en 1564, pour le donner à l'université. (Ukert, t. 1, p. 547.)

Lieux habités par Luther et objets qu'on a conserrés de lui. — La maison dans laquelle Luther naquit n'existe plus; elle fut hrûke en 1689. — A la Wartbourg, on montre encore sur le mur une tache d'encre que Luther aurait faite en jetant son écritière à la téte du diable. — On a conservé aussi la cellule qu'il occupait au couvent de Wittenberg, avec différents meubles qui lui appartenaient. Les murs de cette cellule sont couverts de noms de visiteurs. On remarque cellu el Pierre le Grand écrit sur la porte. — A Cobourg, 1'on voil la chambre qu'il habitait peudant la diète d'Augsbourg. (1250)

Luther portait au doigt une bague d'or, émaillée, sur laquelle on voyait une petite tête de mort avec ecs mots: Mori sæpe cogita; autour du chaton était écrit: O mors, ero mers tua. Cette bague ést conservée à Dresde, ainsi qu'une médaille en argent doré, que la femme de Luther portait au cou. Dans cette médaille, un serpent se dresse sur les corjs des Israèlites, avec ces mots: Serpens exalitates typus Christi crucifizi. Le revers présente l'élaus-Christ sur la croix avec cette (légeude: Christus mortus est pro peccatis mostris. D'un côté on lit encore: D. Mart. Luter Caterines sum dono. D. H. F.; et de l'autre: Quæ nata est anno 1409, 20 januarii.

Il avait lui-même un cachet dont il a donné la description dans une lettre à Lazare Spengler : « Grâce et paix en Jésus-Christ. - Cher seigneur et ami ! vous me dites que je vous ferais plaisir en yous expliquant le sens de ce qu'on voit sur mon sceau. Je vais donc vous indiquer ce que j'ai voulu y faire graver, comme symbole de ma théologie. D'abord, il y a une croix noire avec un cœur au milieu. Cette eroix doit me rappeler que la foi au Crucifié nous sauve : qui eroit en lui de toute son âme est justifié. Cette croix est noire pour indiquer la mortification, la douleur par laquelle le chrétien doit passer. Le cœur néanmoins conserve sa conleur naturelle ; car la croix n'altère pas la nature, elle ne tue pas, elle vivifie. Justus fide vivit, sed fide crucifixi. Le cœur est placé au milieu d'une rosc blanche, qui indique que la foi donne la consolation, la joie et la paix; la rose est blanche et non rouge, parce que ce n'est point la joie et la paix du monde, mais celle des esprits : le blane est la couleur des esprits, et de tous les anges. La rose est dans un champ d'azur, pour montrer que cette joie dans l'esprit et dans la foi est un commencement de la joie céleste qui nous attend : celle-ci y est déjà comprise, elle existe déjà en espoir, mais le moment de la consommation n'est pas encore venu. Dans ce champ vous voyez aussi un cercle d'or. Il indique que la félicité dans le ciel durera éternellement, et qu'elle est supérieure à toute autre joie, à tout autre bien, comme l'or est le plus précieux des métaux. - One Jésus-Christ. Notre-Seigneur, soit avec vous jusque dans la vie éternelle. Amen. De mon désert de Cobourg , 8 juillet 1550, »

A Altenbourg, I'on a conservé longtemps un verre de table daus lequel Luther avait bu la dernière fois qu'il visita son ami Spalatin. (Ukert, t. 1, page 245 et sui-

### RENVOIS.

rend tout renvoi superflu. On retrouvera facilement ces passages dans l'excellente édition de De Welte, Berlin, 1835. (Voy. la note de la préface.) Page 127, colonne 1, ligne 18. Ainsi. - Tischreden, page 240. Pag. 128, col. 2, lig. 48, Purgatoire. - Tischreden, 281-2. 16. S'use elle - même. - Tischre-190 1. den , 230. 129. 17. Lorsque i'étais moine. - Tout 1. ce qui regarde les tentations de Lather est tiré des Tischreden . 102, 232, 240 bis. 231, 228, 229, 130, 1, 10. L'imputation. - Luth. oper. lat. lenæ, 1612, t. 1, præf. - Die v martii 1545. 130. 2, 31. Fentes. - Tischreden, 440 bis. 2, 150, 38. Du peuple. - Tischreden, 440-1. 131. 1. 19; Ite missa est. - Tischreden . 441 131. 1, 55. Jene rondrais pas .- Tischreden , 441. 132. 2. 20. Lesthèses .- Luth. oper., Witt. 1545, t. I, 50-98. 155. 1, 44. Les thèses dogmatiques. -Witt. oper. lat. t. II, 56. 134 9. 21. Le dernier .- Seckendorf, De Lutheranismo, 44. 135. 1, 19. Facere. - Seckendorf, 79. 135. 44. Lorsque. -Tischred., 377-80. 2. 158. 22. Que je le reuille ou non. -2. Luth. oper, Witt., t. IX, 65. 140, 1, 17. Effroyable. - Dédicace à l'électeur de Saxe (27 mars 1519), Luther's briefe, t. I,

241.

140, 2,

44. Chrétien. - De libertate

posé avant 1321.

christiana. Luth. oper. Witt., 1589, fo t. II. Selon

Cochlæus, ce livre fut com-

157. 2.

Tous les passages tirés des lettres ont été, comme on

l'a pu voir, exactement datés dans le texte. La date

Epist., t. 111, 445. 27. Esclare des prêtres. - Coch-141. læus, 54. 26. Tumulte. - Hutten. oper. 142. 1, t. IV. 292. 36. Terreur. - Ibid. 205. 142. 1. 51. Allemagne. - Ibid. 276. 142, 1, 142, 2, 4. Runtschuch. - Ibid. 276. 9. Pane. - Ibid. 276. 142. 9. 142. 2. 19. Se retire. - 306. 142, 56, Sermon. - Cochlams, 29. 2, 1, 5. Outrageante. - Ukert, t. 1. 143. 139. 143. - 2, 54. Deux cent six personnes. -Luth. oper. Witt. t. IX , 104 et 100 144. 9. 39. Ne l'abandonnera pas.-Marheinecke, t. 1, 256. 144. 2, 41. Voyage. - Ibid. 253. 146, 13. Même sens. - Luth. Werke . t. IX, 107-15. 24. Mille diables. - Tischreden. 148. 2, 900. 149. 2, 7. Se douteront. - Luth. Werke. Witt. t. IX. 120. 149. 2. 32. Autre chose. - Ibid. 150. 150, 1, 31. De Luther. - Ibid, 152. 2. Mourir par eux. - Ibid. 150, 2, 123-19. 155. 31. C'étaitlui.-Marheinecke, t.1. 155. 1. 10. De Luther. - Oper. Luth. Witt. t. II. 333-51. Livre de Luther contre Henri VIII. 20. Du seul Luther. - Ibid. 331. 155. 2. This 155, 55. Indianatione med. - Luth. 9 oper. De seculari potestate. Cochiaus, 58. 156, 1, 20. Bêtes faures. - Ibid. Cochlæus, 59. 156, 2, 32. Centum gravamina. - Seckendorf, t. 1, 251. 137, 2, 38. Dansla confession .- Tischreden, 162.

41. Si un meurtrier. - Ibid. 163.

Pag. 141, col. 1, lig. 49. Comme rous faites. - Erasmi

- Pag. 158, col. 1, lig. 54. Je suis bien aise. Luth. Werke, t. 11, 29.
  - 159, 1, 19. Ne baptisaient point. -- Luth. oper. Witt. t. II, 304-74.
  - 159, 2, 7. Affaires ecclésiastiques. Seckendorf, t. 11, 100.
  - 159, 2, 33. Un bourgeois. Tischreden, 176.
  - 159, 2, 58. Comme on parlait. Ibid. 177.
  - I61, 1, 54. Dans une préface, Luth.
    Werke, t. IX, 536.
    161, 2, 49. Quelques nonnes. Tischre-
  - 161, 2, 49. Quelques nonnes. Tischre den. 271.
  - 163, 1, 17. Carlostad se croyant. Luth. Werke, t. IX, 211 bis.
  - 164, 1, 20. Prophètes célestes. Ibid. t. 11, 10-56.
  - 165, 2, 38. Chassé de la Saxe.—Ibid. t. II, 17-22.
  - 164, 2, 7. Iconoclastes.—Ibid. t. II, 13. 165, 1, 39. L'affaire des images.—Ibid.
  - t. 11, 58. 166, 2, 45. Suivent les articles. — Luth.
  - Werke, t. II, 64.
    173. 2. 13. Proclamation de Munizer. —
  - 16. 1. 11, 91.
  - 168, 1, 12. Exhortation à la paix.—Ibid. t. 11, 66.
  - 174, 2, 22. Immédiatement après. Ibid. t. 11, 406.
  - 175, 2, 7. Le docteur Andréas. Ibid.
     t. 11, 59.
  - 176, 1, 27. L'Allemagne est perdue. -Cochiœus, 140.
  - 176, 2, 17. Personne n'a traduit. Tischreden, 425.
  - 179, 1, 9. Si je reprends. Tischreden, 299-505. 182. 1. 36. Vers la fin. — Luth. Werke.
  - 182, 1, 50. Fers ta fin. Luth. Werke, t. 1X, 238. 184, 1, 15. Pourquoi m'irriterai-je. —
  - Cochlæus, 146. 184, 2, 16. Grâce et paix. - Luth. Werke,
  - t. IX, 543. 185, 2, 16. Otto Pack. — Cochlæus, 171.
  - 185, 2, 35. Cette ligue. Ukert, 216.
  - 186, 1, 24. Tu crains que. Luther
  - Werke, t. IX, 231.

    186, 2, 4. Mémoire de Luther. Ibid.
  - t. IX, 297. 189, 2, 47. L'Espagnol disait. — Ibid.
  - t. 1X, 414. 190, 2, 9, Lutherécrit.—Ibid. t.1X, 459.
  - 191, 2, 45. Comment l'Évangile.— Ibid. t. II, 391, 199. 193, 1, 41. Nouvelle sur les anabaptistes.
  - Ibid. 1. II, 528. 194, 2, 14. Les anabaptisles soumis. —
  - Ibid. t. 11, 365. 194, 2, 54. Entretien. — Ibid. t. 11, 376.

- Pag. 196, col. 2, lig. 20. Le 19 janvier. Ibid. t. II,
  - 197, 1, 20. Préface de Luther. Ibid. t. II, 552.
  - 199, 1, 19. Les instructions. Bossuet en a donné le texte dans son histoire des Variations de l'Église prolestante. —1. 1, 328, 199.
  - 202, 1, 10. Celui qui insulte. Tischr., 241.
  - 202, 1, 15. Ledroit saxon.—Ibid.515bis. 202, 1, 21. Il n'y a point de doute.—Ibid. 116.
  - 202, 1, 29. On disait à Luther. Ibid. 213 bis.
  - 202, 2, 5. Lettre à un ami. Ibid. 513 bis.
  - 202, 2, 14. Il n'est guère plus possible.—
  - Ibid. 515 bis. 202, 2, 26. La plus grande grâce.—Ibid.
  - 313. · 203, 1, 1. Au jour de la.—Ibid. 316 bis.
  - 205, 1, 14. Le docteur M. Ibid. 320.
  - 203, 1. 26. En 1341. Ibid. 264 bis.
     203, 1. 40. La première année. Ibid.
  - 203, 1, 40. La premiere année. Ibid 513 bis.
  - 203, I, 55. Lucas Cranach. Ibid. 314. 203, 2, 27. On trouve l'image. — Ibid.
  - 512 bis. 203, 2, 40. Les petits enfants. — Ibid.
  - 42 bis. 203, 2, 47. On amena. — Ibid. 124.
  - 203, 2, 51. Servez. Ibid. 10 bis.
  - 10. Au premier jour. → Ibid.
     314 bis.
  - 204, I, 20. Après qu'il eut. Ibid. 47.
  - 204, 1, 28. Il disait à son. Ibid. 49 bis. 204, 1, 32. Les enfants sont les plus heu-
  - reux. Ibid. 134. 204. 1. 45. Uneautre fois.—Ibid. 134 bis.
  - 204, 1, 54. Comme maître.—Ibid. 43 bis.
  - 204, 2, 8. Quels ont dû être.— Ibid. 47. 204, 2, 24. Il est touchant. — Ibid. 42-43
  - passim.
  - 204, 2, 31. Le 9 avril 1539. Ibid. 565. 204, 2, 49. Le 18 avril. — Ibid. 425.
  - 1, 17. Supportons. Lettre V, 726.
     205. 1. 26. Un soir. Tischr., 45 bis.
  - 205, 1, 53. Fers le soir. Ibid. 24 bis. 205, 2, 1, Le pelit enfant. — Tischreden,
  - 32, verso.
    205, 2, 27. Dans les choses divines. —
    Ibid. 69.
  - 205, 2, 45. Le décalogue. Ibid. 112,
  - verso. 205, 2, 49. On demandait au docteur.—
  - Ibid. 362. 206, 1, 4. Cicéron. — Ibid. 425.
  - 206, 1, 4. Ciceron. Ibid. 425. 206, 1, 15. On demandail à Luther. — Ibid. 106.

|      |        | ,0        |                                                                                     |                |          |     |                                                       |
|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----|-------------------------------------------------------|
| Pag. |        | l, 1, lig | <ol> <li>29. Le docteur soupirait. → Ibid.</li> <li>11 verso.</li> </ol>            | Pag. 216, col. | 1, lig.  | 28. | La nouvelle étant venue. —<br>Ibid, 274.              |
|      | 206,   | 1,        | 41. Autrefois Ibid. 511.                                                            | 216,           | 2,       | 36. | La nuit qui précèda la mort.                          |
|      | 206,   | 1,        | 51. Que sont les saints Coch-                                                       | 017            |          |     | — Ibid. 360.<br>Il vaut mieux. — Ibid. 347.           |
|      | 206,   | 2,        | læus, Vie de Luther, 226.  12. Nos adversaires.—Tischred.,  447.                    | 217,<br>217,   | 2,<br>2, |     | Le droit est une belle fiancée,  — Ibid. 273,         |
|      | 206,   | 2,        | 22. Pourquoi enseigne-t-on? —<br>Luth, Werke, t. 11, 16.                            | 218,           | 1,       | 1.  | Avant moi, il n'y a eu Ibid.<br>402.                  |
|      | 207,   | 1,        | 9. Le Pater noster. — Tischred.,                                                    | 218,           | 2,       | 23. | Voilà comme agissent.—Ibid.<br>403.                   |
|      | 207,   | 1,        | <ol> <li>L'évangile de saint Jean. —<br/>Ukert, 18.</li> </ol>                      | 218,           | 2,       | 39. | Bon peuple, veuillez agréer.  — Ibid. 407.            |
|      | 208,   | 1,        | 1. Ambroise,- Tischreden, 385.                                                      | 219,           | 1,       | 24. | Je suis maintenant Ibid.                              |
|      | 208,   | 1,        | 8. Saint Augustin. — Ibid. 98.                                                      |                |          |     | 102.                                                  |
|      | 208,   | 1,        | 38. Les nominaux. — Ibid. 584.                                                      | 219,           | 1,       |     | La loi sans doute.—Ibid. 128.                         |
|      | 208,   | 2,        | <ol> <li>12. Le D. Staupitz. — Ibid. 385.</li> </ol>                                | 219.           | 2,       | 5.  | Pour me délivrer entière-                             |
|      | 208,   | 2,        | <ol> <li>Jean Huss. — Ibid. 386.</li> </ol>                                         |                |          |     | ment Tischreden, 153.                                 |
|      | 208,   | 2,        | 49. Jean Huss était Ibid. 127.                                                      | .219,          | 2,       | 15. | Il n'est qu'un seul point                             |
|      | 208,   | 2,        | 54. La tête de l'Antechrist                                                         |                |          |     | Ibid. 140.                                            |
|      |        |           | Ibid. 241.                                                                          | 219,           | 2,       |     | Luther ne parlant,-Ibid.147.                          |
|      | 200,   | 1,        | <ol> <li>C'est ma pauvre condition.—<br/>Ibid. 249.</li> </ol>                      | 219,           | 2,       |     | Le diable reut seulement. —<br>Ibid. 142.             |
|      | 209,   | 1,        | <ol><li>Les papistes, — Ibid, 255.</li></ol>                                        | 210,           | 2,       | 28. | Un docteur anglais Ibid.                              |
|      | 209,   | 1,        | <ol> <li>Le pape le dit. — Ibid. 259.</li> </ol>                                    |                |          |     | 144.                                                  |
|      | 209,   | 1,        | 26. D'autres ont attaqué les                                                        | 219,           | 2,       |     | Pour résister. — Ibid. 124.                           |
| ٠.   |        |           | mæurs. — Ibid. 192.                                                                 | 220,           | 1,       |     | Dieu dit à Moise.—Ibid. 123.                          |
| 4+ 1 | 209,   | 1,        | <ol> <li>Des conciles. — Ibid. 371-76.</li> </ol>                                   | 220,           | 2,       | 38. | Le docteur Martin Luther di-                          |
| 5    | 209,   | 2,        | 4. Des biens ecclésiastiques. —                                                     | 222            |          |     | sait au sujet. — Ibid. 292.                           |
|      |        |           | Ibid. 380,                                                                          | 220,           | 2.       | 43. | Quand je commençai à                                  |
|      | 209, . | 2,        | 33. Le proverbe a raison. — Ibid. 60.                                               | 221,           | 1,       | 4.  | écrire. — Ibid. 195.<br>En 1521, il vint chez moi. —  |
|      | 209,   | 2,        | 49. En Italie. — Ibid. 275.                                                         | 221            |          | _   | Ibid. 282.                                            |
|      | 210,   | 1,        | <ol> <li>Dans les disputes. — Ibid.</li> <li>271.</li> </ol>                        | 221,<br>221,   | 2,<br>2, |     | Maître Stiefel. — Ibid. 567.<br>Bileas. — Ibid. 192.  |
|      | 210,   | 1,        | 16. La moinerie. — Ibid. 272.                                                       | 221,           |          |     | Le docteur Jeckel.—Ibid. 287.                         |
|      | 214,   | 1,        | 4. Oh! combien je tremblais. —<br>Ibid. 181.                                        | 221,           | 1,       |     | Le docteur Luther faisant re-<br>proche. — Ibid. 200. |
|      | 214,   | 1,        | 21. Je n'aime pas que Philippe.—                                                    | 222,           | 1,       | 24. | Des antinomiens,-Ibid. 287.                           |
|      | ,      |           | Ibid. 197.                                                                          | 222,           | 1.       |     | Oni aurait penséIbid. 288.                            |
|      | 214,   | 1,        | 27. Le doctenr Jonas lui disait.  — Ibid. 113.                                      | 222,           | 2,       |     | J'ai eu tant de confiance. —<br>Ibid. 291.            |
|      | 214,   | 1,        | 36. Je venx que l'on enseigne                                                       | 222,           | 2.       | 32. | En 1540, Luther Ibid. 129.                            |
|      |        |           | Ibid. 116.                                                                          | 222,           | 2,       | 53. | Maitre Jobst. — Ibid. 124.                            |
|      | 214,   | 1,        | 45. Le docteur Erasmus Alberus. — Ibid. 184.                                        | 223,           | 1,       | 14. | Si au commencement.—Ibid.<br>125.                     |
|      | 214,   | 2,        | 2. Albert Durer Ibid. 425.                                                          | 223,           | 1,       | 24. | Maître Philippe dit, - Ibid.                          |
|      | 214,   | 2,        | <ol> <li>Oh! que j'eusse été heureux.</li> <li>Luth. Werke, t. IX, 245.</li> </ol>  | 225,           | 1,       | 37. | 445. Philippe me demandait                            |
|      | 214,   | 2,        | <ol> <li>Rien n'est plus agréable. —<br/>Tischreden, 182.</li> </ol>                | 223,           | 1.       | 41. | Ibid, 29.<br>Si Philippe n'eût pas été. —             |
|      | 214,   | 2,        | <ol> <li>Parmi les qualités. — Ibid.</li> <li>185.</li> </ol>                       | 225,           | 1,       | 44. | Ibid. 195.<br>Le paradis de Luther.—Ibid.             |
|      | 214,   | 2,        | <ol> <li>Dans le trailé. — Seckendorf,<br/>livre I, 202.</li> </ol>                 | 223,           | 2,       | 4.  | 505.<br>Les paysans ne sont pas di-                   |
|      | 215,   | 1,        | 16. Le docteur Luther disait                                                        |                |          |     | gnes. — Ibid. 52.<br>Le docteur Jonas. — Ibid. 157.   |
|      | 215,   | 1.        | Tischreden , 105.<br>20. Si je meurs. — Ibid. 356.                                  | 223,<br>223,   | 2,<br>2, |     | Un méchant et horrible, —                             |
|      | 215,   | 1,<br>2,  | <ol> <li>St je meurs. — Ivid. 550.</li> <li>Dans la colère. — Ibid. 145.</li> </ol> | 225,           | 2,       | 29. | Ibid, 70.                                             |
|      | 216,   | 1,        | 5. Il n'est pas d'alliance.—Ibid.<br>531.                                           | 225,           | 2,       | 52. | La femme du docteur.—Ibid.<br>150.                    |

RENVOIS.

289

٠F.

| Pag. | 225, col     | 2, lig.  | 59.  | Le docteur exhortait sa fem-<br>me. — Ibid.                   | Pag. 228, col. | 2, lig. | 57.         | Le grain d'orge a bien a souf-<br>frir. Ibid. 216.     |
|------|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|
|      | 224,<br>224, | 1,<br>1, |      | Le Pater noster. — Ibid. 155.<br>J'aime ma Catherine. — Ibid. | 229,           | 1,      | 6.          | Quand le diable vient.—Ibid.<br>227.                   |
|      | ,            | ••       | ٠.   | 140.                                                          | 229.           | 1,      | 0.1         |                                                        |
|      |              |          |      |                                                               |                |         |             | On peut consoler Ibid. 231.                            |
|      | 224,         | 1,       | 58.  | Une jeune fille Ibid. 92,                                     | 220,           | 1,      |             | La meilleure médecine.—258.                            |
|      | 224,         | 2,       | 4.   | verso.<br>Un pasteur. — Ibid. 208.                            | 220,           | 1,      | <b>35.</b>  | Préface du docteur Luth.<br>Werke, t. 11, 1.           |
|      | 225.         | 1,       |      | Il y a deslieux Ibid. 212.                                    | 231,           | 2,      | 19          | Le mal de dents Tischre.                               |
|      | 225,         | 1,       |      | Un jour de grand orage                                        |                |         |             | den, 556.                                              |
|      |              |          |      | Ibid. 219.                                                    | 251,           | 2,      | 20.         | Un homme se plaignait                                  |
|      | 225,         | 1,       | 40.  | Suivent deux histoires                                        | 251,           | 2,      | 90          | Ibid, 557,<br>Après avoir préché, — 562,               |
|      | 934          |          | 10   |                                                               |                |         |             |                                                        |
|      | 225,         | 1,       | 40.  | Le diable promène Ibid.                                       | 232,           | 1,      |             | Si j'avais su. — Ibid. 6.                              |
|      |              |          |      | 213.                                                          | 232,           | 1,      |             | On disait une fois. — Ibid. 5.                         |
|      | 225,         | 1,       | 54.  | Aux Pays-Bas et en Saxe. —<br>lbid. 221.                      | 232,           | 1,      | 42.         | On disait un jour Ibid. 5,<br>verso.                   |
|      | 225,         | 2,       | 1.   | Les moines conduisaient Ibid. 222.                            | 252,           | 2,      | 7.          | C'est vous qui. — Ibid. 195,<br>verso.                 |
|      |              |          |      |                                                               |                |         |             |                                                        |
|      | 225,         | 2,       | 5.   | On racontait à table. — Ibid.<br>205.                         | 232,           | 2,      | υ.          | Il sortit un jour. — Ibid. 189,<br>verso.              |
|      | 225,         | 2,       | 16.  | Un vieux curé Ibid. 205.                                      | 252,           | 2,      | 11,         | Le 16 avril. — Ibid. 414.                              |
|      | 223,         | 2,       | 48.  | Une autre fois, Luther. Ibid.<br>205.                         | 232,           | 2,      | 18.         | Le chancelier du comte. —<br>Ibid. 19.                 |
|      | 226,         | 1,       | 29.  | Il y avait à Erfurt. — Ibid.                                  | 232,           | 2,      | <b>58</b> . | Dieu a un beau jeu. — Ibid.<br>52, verso.              |
|      | 226,         |          | ~.   | Le docteur Luc Gauric                                         | 232,           |         |             | Le monde, - Ibid. 448, verso.                          |
|      | 220,         | 1,       | 51.  |                                                               |                | 2,      |             |                                                        |
|      |              |          |      | Ibid. 216.                                                    | 232,           | 2,      |             | Luther Ibid. 449.                                      |
|      | 226,         | 1,       | 54.  | Le diable peut se changer.                                    | 255,           | 1,      |             | Un des convives Ibid. 205.                             |
|      | 227,         | 2,       | 7.   | Ibid. — 216.<br>Ledocteur Luther devenuplus                   | 253,           | 1,      | 16.         | Il fera si mauvais à viere. — 4.                       |
|      | 227,         | 2,       | 14.  | ågė. – Ibid. 222.<br>Cela m'est arrivė. – Ibid.               | 233,           | 1,      | 23.         | On parlait à table. — Ibid.<br>304, verso.             |
|      |              |          |      | 220.                                                          | 255,           | 1,      | 49          | Pauvres gens Ibid. 46.                                 |
|      | 227,         | 2,       | 99   | Je sais, grâce à Dieu. — Ibid.                                |                |         |             | Je l'ai dit d'avance. — Ibid.                          |
|      |              |          |      | 224.                                                          | 234,           | 1,      |             | 416.                                                   |
|      | 227,         | 2,       |      | Le diable n'est pas. — Ibid.<br>202.                          | 254,           | 1,      |             | La vieille électrice. — Ibid.<br>361-2.                |
|      | 227,         | 2,       | 45.  | Au mois de janvier 1532                                       | 234,           | 1,      | <b>30</b> . | Je voudrais. — Ibid. 147.                              |
|      |              |          |      | Ukert, t. I, 520.                                             | 254,           | 1,      | 52.         | 16 février 1546. — Ibid. 362.                          |
|      | 228,         | 1,       | 3.   | Ma maladie qui consiste<br>Tischreden, 210.                   | 254,           | 1,      | <b>39</b> . | Impromptu de Luther sur la<br>fragilité, — lbid, 558,  |
|      | 228,         | 1, .     | 7.   | En 1556, it maria. — Ukert,<br>t. 1, 522.                     | 234,           | 2,      | 7.          | Prédiction du Révérend. —<br>Opera latina, lena, 1612, |
|      | 228,         | 1,       | 15.  | Pendant que le docteur Lu-<br>ther. — Tischreden, 229,        |                |         |             | ler vol., après la table des<br>matières.              |
|      | 228,         | 1,       |      | Quand le diable me trouve.  — Ibid. 8.                        | 275,           | 2,      | 55.         | Il n'y a jamais eu. —Tischre-<br>den, 243.             |
|      | 228,         | 1,       |      | La nuit quand je me réveille.  — Ibid, 218.                   | 276,           | 1,      | 3.          | Le Pape Jules 11e du nom. —<br>Ibid. 242.              |
|      | 228,         | 1,       | 75.4 | Aujourd'hui comme je                                          | 276,           | 1,      | 10          | . Si j'avais été. — Ibid. 243.                         |
|      | 220,         | ٠,       | 54.  |                                                               |                |         |             |                                                        |
|      | 228,         | 2,       | 7.   | Ibid. 220.<br>Un jour que l'on parlait à                      | 276,           | 1,      |             | . Le Pape Jules II, un homme.<br>— Ibid. 269.          |
|      |              |          |      | souper Ibid. 12.                                              | 276,           | 1,      |             | . L'an 1552. — Ibid. 541.                              |
|      | 228,         | 2,       | 19.  | Le diable me fait regarder.—<br>Ibid. 220.                    | 276,           | 1,      | 27.         | . Lorsque ceux de Bruges. —<br>Ibid. 448.              |
|      | 228,         | 2,       | 22   | Le diable nous a juré.—Ibid.                                  | 276,           | 1,      | 46          | . L'empereur Maximilien. —<br>Ibid. 545.               |

362.

Ibid. 318.

228, 2,

228, 2,

24. La tentation de la chair. -

31. Si je tombe, - Ibid, 226,

Ibid. 543.

276, 1,

276,

276, 2,

2,

50. On dit que.—Ibid. 184, verso.
11. Après l'élection.—Ibid. 55.
20. La nouvelle vint.—Ibid. 349.

| P | ag. 276, co | ol. 2, lig. | 28.        | Les rois de France. — Ibid.<br>349, verso.        | Pag. 279, col. | 1, lig | 50. | Lorsque je vis Rome.— Ibid.<br>412.             |
|---|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|-----|-------------------------------------------------|
|   | 277,        | 1,          |            | Sept universités.— Ibid. 348.                     | 279,           | 2,     | 17. | Hy araiten ItalieIbid.269,                      |
|   | 277,        | 1,          | 25.        | Quelques-uns qui araient.—<br>1bid. 548, verso.   | 279,           | 2,     | 21. | verso.<br>Un soir à la table.—Ibid. 442,        |
|   | 277,        | 1,          | 51.        | Le duc George Ibid. 265.                          |                |        |     | verso.                                          |
|   | 277,        | 1,          | <b>35.</b> | Lorsque le iluc George dé-<br>clara. — Ibid. 156. | 279,           | 2,     | 29. | Christoff Gross Ibid. 441,<br>verso.            |
|   | 277,        | 1,          | 43.        | Le duc George a sucé.— Ibid.<br>545, verso.       | 279,           | 2,     | 43. | La peste règne toujours. —<br>Ibid. 440, verso. |
|   | 277,        | 1,          | 52.        | Lorsque le duc George voyait. — Ibid. 142, verso. | 280,           | 1,     | 22. | Dans mon voyage Ibid.<br>166.                   |
|   | 277,        | 2,          | 21.        | L'électeur Frédéric Ibid.                         | 280,           | 1,     | 25. | George Fægeler Ibid. 184.                       |
|   |             |             |            | 451, verso.                                       | 280,           | 1.     | 51. | La Thuringe Ibid. 62.                           |
| • | 277.        | 2           | 42.        | En 1525, — Ibid, 152.                             | 280,           | 1,     | 40. | L'électoral de Saxe Ibirl.                      |
|   | 278,        | 1.          | 11.        | On dit que l'Empereur                             |                |        |     | 269.                                            |
|   |             | .,          |            | Ibid. 555.                                        | 280,           | 1,     | 48. | Le vieil électeur, - Ibid. 61,                  |
|   | 278,        | 1,          | 34.        | Quoique le docteur Jonas                          |                | ,      |     | verso.                                          |
|   | ,           | -,          |            | Ibid.                                             | 281,           | 1,     | 1.  | Le Turc ira à Rome Ibid.                        |
|   | 278,        | 2,          | 37.        | Après la diète Ibid. 156.                         |                |        |     | 432.                                            |
|   | 279,        | 1,          | 6.         | En Italie les hôpitaux Ibid. 145.                 | 281,           | 1,     | 4.  | Le Christ a sauré. — Ibid.<br>432.              |
|   | 279,        | 1,          | 27.        | Je ne manque point: - Ibirl.                      | 281,           | 1,     | 11. | Qui m'eût dit Ibid. 456.                        |
|   |             |             |            | 424.                                              | 281,           | 1.     | 19. | Je ne compte point Ibid.                        |
|   | 279,        | 1,          | 59.        | En Italie et en France                            |                |        |     | 456, verso.                                     |
|   | ,           | ,           |            | Ibid. 281, verso.                                 | 281,           | 1,     | 22. | Luther dit qu'après. Luth.                      |
|   | 279,        | 1,          | 45.        | En France,-Ibid, 271, verso.                      |                |        |     | Werke Ibid., t. 11, 402.                        |

# **ORIGINES**

ÐI

# DROIT FRANÇAIS,

CHERCHÉES

DANS LES SYMBOLES ET FORMULES

DU DROIT UNIVERSEL.

.

## ORIGINES

# DU DROIT FRANÇAIS

CHERCHÉES

#### DANS LES SYMBOLES ET FORMULES

DU DROIT UNIVERSEL.

#### INTRODUCTION.

Tout le monde connaît les actus legitimi des anciens Romains, les cérémonies bizarres avec lesquelles s'accomplissaient les prineipaux actes du droit, les formules mesurées, quelquefois rimées, qu'on devait y prononcer saus changer une lettre. On sait que la denunitatio nori operis se,faisait en lançant une pierre contre le mur indument élevé; que dans la rindicatio, on apportait devant le préteur une motte de terre prise du champ en litige, etc.

Ce formalisme dramatique était déjà suranné au temps de Gicéron. Il n'en parle que pour s'en moquer, Justinien va plus loin; il se félicite d'avoir détruit la dernière trace des vieilles comédies du droit: Antiqui juris fabulas.

Nous n'avons plus qu'un petit nombre des fornules symboliques de Rome. Le laborieux Brisson n'a grossi sa compilation De formulis Romanorum, qu'en y admettant un grand nombre de locutions

1 Les anciens jurisconsultes de Rome étaient d'éminents grammairiens. La Grammaire de Grimm a été son premier travail. Il y a embrassé l'allemand dans lous ses dialectes, dans tous ses âges, et constitué cette vaste langue comme système et comme science. Il e na étrangères à la langue du droit. Il y avait done une grande audace à affirmer, comme l'a fait Vico: «Que l'ancienne jurisprudence fut toute poétique, que le droit romain dans son premier âge fut un poème sérieux.»

Ce paradoxe semble pourtant moins basardé, à mesure que l'on étudie les autres législations antiques. Les lois de Mauou, le Digeste indien, présentent un grand nombre de symboles et de formules poétiques. Les livres des Juifs, ceux des Mahométans, malgré leur austérité, n'en sont pas entièrement dépouyrus. Les lois du pays de Galles ont sous ce rapport une bizarre originalité.

De toutes les jurisprudences, la plus féconde sans comparaison en formules poétiques, c'est celle de l'Allemagne. Dès 1816, Jacob Grimm, le Ducange de notre temps, avait publié une courte, mais intéressante dissertation intitulée: Poésie du droit!

ensuite étudié les formes poétiques dans son opuseule sur les Meistersaenger, Alors il a publié les Antiquités du droit allemand. Un autre cût pu les recueillir; lui seul pouvait les éditer, Plusieurs auteurs avaient traité antérieurement la même matière; aucun, je pense, n'y En 1828 parul le gigantesque ouvrage du même auteur: Antiquités du droit allemand, Jamais livre n'éclaira plus subitement, plus profondément une science. Il n'y avait là ni confusion ni doute. Ce rétait pas un système plus ou moins ingénieux. C'était un magnifique recueil de formules empruntées à toutes les jurisprudences, à tous les idiomes de l'Allèmagne et du Nord. Nous enteuditmes dans ce livre, non les hypothèses d'un homme, mais la vive voix de l'antiquié ellemenéne, l'irrécuable témoignage de deux ou trois cents vieux jurisconsultes qui, dans leurs naives et poétiques formules, déposient des croyances, des usages domestiques, des secrets même du foyer, de la plus intime moralité allemande.

Ce livre a une valeur immense en lui-nême, comme revelation de la poésie juridique d'un peuple, une plus grande encore comme terme de comparaison avec celle de tous les peuples. Aucune nation rétant aussi riche en ce genere que l'Allemagne, ce que les autres possèdent trouve presque toujours une partic correspondante dans le recueil de Grimm, et peut en recevoir confirmation, interprétation. Une seieuce nouvelle, indiquée par Vieo, est devenue possible : La symbolique du droit.

J'ai eru que la première question de l'histoire du droit français était de savoir ai ce droit n'avait pas eu aussi son âge poétique. Nos lois barbares, salique ou ripuaire, présentent ûn certain nombre de belles formules. Mais ees lois sont bien moins françaises que germaniques. Les capitulaires ne présentent guère de formules, ni de symboles. Nos l'apparente guère de formules, ni de symboles. Nos l'apparente naïveté du langage, on y sent partout la logique et l'esprit d'abstraction des decteurs en droit romain. Ils présentent toutefois un certain nombre de formules féodales.

Le droit féodal était celui des seigneurs, des souverains de la France; c'était un droit public, politique, plutot que civil. Les sujets des seignéurs suivaient déjà certainement les Coutumes qui furent éerites plus tard. Ces Coutumes, à en juger par celles des autres peuples, devaient contenir de curieux symboles populaires. Malheureussement elles ne nous sont parvenues, pour la plupart, que sous leur forme la plus moderne, dans la rédaction du seizième siècle, et cette forme était encore seiremment altrée par les rédacteurs.

apportait de telles études préalables, une telle autorité. Voy. Hofmann, Mantzel, Dumgë, Evrard Othon, Schaumburg, Schukking, Sande, etc.— L'année même où M. Grimm publis ses Aniquités, eu 1828, M. Arthur Bengnot imprima un opuscule de quelques pages, sous La France, en cela différente de tous les peuples, aurait-elle commencé dans son droit par la prose? Offiriait-elle l'unique exemple d'une nation prosaique à son premier àge, more à sa naissance, raisonneuse et logicienne en naissaut? Ou bien, tout ce qu'elle eut de poétiques formules, de symboles juridiques, aurait-il à iamais néri?

La tâche est rude pour celui qui veut éclaircir cette question. Il ne suffit pas de parcourir les livres de droit proprement dit. Nos lois Brabares, nos lois féodales, nos Coutumes, n'ont été éerites que tard, lorsque le système qu'elles représentaient s'était affaibli et prosaïés, Il faut done avoir recours à uue infinité d'autres livres, qui rappellent par occasion les formes primitives du droit, effacées dans les livres mêmes des jurisconsultes.

Les premières sources auxquelles on devait naturellement puiser, étaieut le glossaire général de Ducange, Caprentier, etc.; puis le glossaire de Laurière, particulier au droit français; leeture immense, faible résultat, au moins en ce qui touche le sujet qui nous occupe.

Une autre source fort importante était le livre de D. Martene: De antiquis ritibus ecclesia. Ce recueil contient plusieurs rituels français de la plus grande beauté. Les actes religieux sont souvent en même temps des actes civils.

Quel que soit le mérite de ces vastes compilations, beaucoup de textes eurieux ne s'y trouvaient point. Ils out été recueillis dans un grand nombre d'ouvrages, où l'on ne devait pas certainement s'atteudre à les reneontrer. Chroniques de villes ou de provinces, contes, fabiliaux, toutes sortes de livres d'histoire ou de littérature, out fourni des textes de forit. Pen ai trouvé plus d'un dans des anunaires ou des almanachs de province. C'est une recherche immense, fortuite; qu'on peut poursuivre toute sa vie sans craindre de l'épuiser jamais.

Le livre qu'on va lire est, je le sais, extrêment incomplet. A vrai dire, ee n'est qu'un cadre que je remplirai un peu mieux avec le temps. D'autres pent-être voudront bien m'y aider. Nous devois tous, dans les routes diverses que mous parcourons, reeueillir d'une main pieuse ces pauvres et rares débris.

Quand cette recherche immense ne donnerait qu'une solution négative, elle n'en serait pas meins utile. Si le droit français a eu un âge poétique, il est bien difficile que cet âge ait péri sans laisser

le titre suivant: Dissertation sur les cérémonies symboliques usilées dans l'ancienne jurisprudence française, Cette dissertation, qui ne fut pas misc en vente, est, à ma counsissance, le seul essai qu'on ait fait en France sur ce curieux sujet. des traces. Si donc ees traces se réduisaient à peu de close, il en faudrait conclure que la France a eu de bonne heure indigence, sinon de toute poésie, au moins de cette poésie qui vit d'images et de symboles. Pour la poésie de mouvement, la poésie passionnée et raisonneuse, elle ne nous a jamais manqué.

Jusqu'iei les textes allemands fout plus de la moitié de ce livre 1. A mesure qu'il s'augmentera de textes nouveaux, l'Allemagne, nous l'espérons, y dominera moins exclusivement. Déjà, pendant l'impression, ils ont afflué, et nous avons été obligés d'en former un supplément.

Grimm avait donné les textes dans les dialectes originaux de l'Allemagne et du Nord. Nous les avons traduits, et ordonnés sur un plan qui nous est propre.

Nous ne doutons pas que le public n'aceucille cet essai avec une indulgente équité. La difficulté n'était pas médiocre pour traduire, de langues et de dialectes divers, des passages obscurs en euxmêmes, plus obscurs par leur isolement. Si done, malgré le soin et la eonseience qu'on a portés dans ec travail, la critique eroyait y découvrir quelque inexactitude, on la prie d'examiner si le doute ne porterait pas sur un passage à plusieurs sens. Ces oracles de la jurisprudence sont quelquefois aussi équivoques que ceux des dieux de l'antiquité. Il en est plusieurs que nous n'aurions pu interpréter, si M. Grimm ne nous eût prété le secours de ses lumières. Comment reconnaître ee que nous devons et à l'ouvrage et à l'illustre auteur? Un suffrage d'une telle gravité récompense de tous les travaux.

Si ces traductions eussent été faites par une main plus habile, elles auraient eurichi la langue d'un grand nombre de formes heureuses. La nécessité d'exprimer des idées qui nous sont étrangères, obligeait de chereher des tours nouveaux, et souvent un rhythme partieulier, dont nos vieux proverbes juridiques n'offraient que de rares exemples.

Voilà pour l'exécution. Quant à l'ordre général, le eadre que nous avons pris, le seul que nous pussons prendre, e'est la biographie juridique de l'homme, de la naissauce à la mort. Les grandes divisions étaient indiquées d'elles-mêmes, ou déjà marquées dans le livre de Grimm. La difficulté était dans l'arrangement du détail.

Il y avait souvent lieu de douter si un texte devait étre placé selon son *áge* probable, selon la langue et le *peuple* qui l'avaient fourni, ou enfin selon la génération philosophique des *idées* auxquelles il se rapportait. Les symboles devaient-ils se elasser d'a-

I Nous les désignons par l'initiale G., en indiquant la page du livre de Grimm, d'où ils sont tirés. près la forme, ou d'après l'tide, c'était encore une question. Quoique entre ces ordres divers, il y ait un rapport intime, on n'aurait pu les ramener constamment à un seul, sans rejeter un grand nombre de textes importants, sans foudre ou abrèger les autres. La riehe matière historique que nous avions entre les mains, etu t'eri, étouffée dans une trop rigoureuse systématisation.

Ne pouvant établir un ordre plus sévère dans un recusid si varié, nous aurions vouls du moins el donner l'esprit dans une lumineuse introduction ; derrière la diversité des formes, montrer la simplieité des idées, saisir des lois inmunables sous la mouvante action de cette Divine Comédie.

D'autres le feront peut-être. Pour nous, qu'il nous suffise, dans les pages qui suivent, de hasarder quelques idées. Celui qui va parler de droit n'est pas un légiste, c'est un homme. Un homme, en matière profondément humaine, ne peut-il, tout eomme un autre, donner et demander avis? En Israël, les juges qui siégeaient aux portes des villes n'étaient autres que les hommes de la ville même. Quand les prud'hommes du moyen âge tenaient leurs assises au carrefour d'une grande route, au portele de l'église, ou sous l'aubépine en Beurs, ils appelaient, en eas de doute, le premier bon compagnon qui gassait; il possit son bâton, et siégeait avec les autres, puis reprenait son ehemin.

Le premier signe auquel les jurisconsultes du moyen âge reconnaissent que l'enfant a eu vie, c'est qu'il ait pleuré... Ou bien encore qu'il ait pu voir le toit sacré, les murailles de la maison paternelle.

Dans l'antiquité elassique ou barbare, l'enfant mis aux pieds du père, n'a pas droit à la vie, tau que le père ne l'a point relevé, tant qu'il n'a pas goûté aux aliments sous la forme du lait on du miel. L'usage d'exposer les enfants était universel, surtout dans nos tristes climats. Les Thraces pleuraient aux naissances. Les Scandinaves éparganient volontiers à l'enfant une vie de peine et de douleur. Puisque ce nouveau-né se plaint de vivre, le mienx pour lui, disaient-ils, serait de mourir. A peine sorti de la nuit, qu'il y rentre, qu'il se rendorme, comme l'homme qui, s'éveillant à demi, se latte de fermer les yeux, se retourne et renoue ses sonces.

Rebut de l'homme, livré à la nature, il en était souvent bien venu. Elle l'adoptait, la rude mère, lui jonchait de feuilles sa froide couche, elle le berçait du vent du nord, le nourrissait du lait des louves, de la moelle des lions. Quelles étaient cependant les plaintes des mères? elles seules pourraient le dire. Les pierres en pleuraient. L'Océan lui-même s'émut en entendant la Danaé de Simonide... Toutes les fois quela famine ou quelque autre grande misère n'y contraignait point la famille, on ne se décidait pas aisément à une chose si dure. On le relevait plutôt de terre, ce pauvre petit suppliant, on le prenait sur les genoux, on communiait avec lui par le lait et le miel, on le plaçait entre la chemise et la chair... Ce sont les formes touchantes de l'adoption antigue.

« L'ancètre saisit l'enfant, dès qu'il sort du sang maternel : Te voici donc, 6 mon âme, renée encore une fois, pour dormir de nouveau dans un corps! » (Lois indiennes.)

Cette idée de perpétuité se retrouve dans Rome. Rome n'est point, comme la Grèce, une vierge svelte qui dédaigne la maternité. C'est une grave et féconde matrone. Elle relèvera l'enfant, pour qu'il serve le père, qu'il continue les Sacra paterna, qu'il soigne et honore les Imagines majorum.

L'Inde voit en lui la reproduction de l'âme paternelle: Rome un serviteur du père, un héritier. L'Allemagne y voit un enfant. Le bon vieux prud'homme de Frise, au bord du sombre Océan, compare avec crainte la faiblesse de la petite créature et l'apreté des hivers du Nord : « Il est un cas de nécessité suprême où la mère peut vendre le bien de l'enfant. C'est quand l'enfant est nu comme ver. qu'il est sans asile, et qu'arrivent le noir brouillard et le froid hiver. Tout le monde rentre dans la ferme et dans la maison, chacun se tient chaud au poèle. et la bête sauvage cherche l'arbre creux, l'antre des montagnes, pour mettre son corps à l'abri. L'enfant d'un an crie et pleure, comme nour dire le dénûment de sa maison, et que son père, qui l'ent préservé de la faim, du froid et du bronillard, est entre quatre clous profondément clos et couvert sous la terre et sous le chène. Alors la mère peut bien engager et vendre le patrimoine de l'enfant.»

Une autre vieille Coutume allemande se pose cette question: « Quelle est la mesure du plus petit bien? — Celle du berceau d'un enfant et du petit escabeau pour la fille qui le berce. »

Ainsi tandis que le fils est pour Rome la chose du père, tandis qu'elle voit la la famille une forme de la propriété, l'Allet mans la famille l' l'idée de la propriété même. L'homme n'est plus atlaché à la chose, mais la chose à l'homme. La société aici pour base ce qu'il v a de olus humain

1 L'amour de la famille a été de tout temps un caractère des hommes du Nord. Saint Jean Chrysoslòme, dans ses Homélies, raconte qu'un barbare, voyant les Grees rechercher avec passion l'amusement des specet de plus divin, de plus fragile et de plus stable sur cette terre : un berceau.

Berceau du frère, siège de la sœur, c'est la société pure encore, l'homme et la femme au temps d'innocence. Le passage serait facile de cette enfantine poésie à la siblimité chrétienne. Je changerais, si j'osais, cet escabeau en un trône, le trône en autel. Jeune sœur qui hercez un frère, vierge et mère avant l'amour, n'êtes-vous pas la mère d'un Dien?

Tout ainsi que le grand poête romain voit dans l'enfant un pauvre naufragé jeté à la côte 2, tout de même que le prud'homme allemand l'apercoit grelottant sous le vent du nord, le prêtre chrétien compatit à sa jeune âme lancée sans défense sur l'océan de la vie. Cet océan lui apparaît dans l'étroite cuve du baptême (roy, plus loin la belle formule, p. 526). C'est moins la vie physique de l'enfant qui l'inquiète ; il est tout autrement préoccupé de lui assurer la vie éternelle. Les dieux du Nord firent jurer à tous les êtres de respecter la vie de Balder, excepté une toute petite fleur, encore trop icune, qui ne jura pas. Le prêtre chrétien s'adresse aussi à toutes créatures, les sommant de respecter le fils adoptif de Dieu, leur défendant d'en approcher, à moins qu'elles ne deviennent pures. L'eau qui lave et purifie tout, le sel même de la sagesse, il les exorcise, dans son inquiète prévoyance. Le grain. l'innocent fils de la terre , la poudre du grain. pale, inodore, insipide, à peine perceptible aux sens, sont encore trop matériels; ils n'approcheront de l'homme qu'en s'abjurant eux-mêmes, et n'existant plus que comme esprit.

La première initiation sociale, c'est le baptème; la seconde c'est le mariage; deux naissances, deux communions.

Quand l'hommée a atteint le point le plus haut de sa vie première (être et vivre trop pour soiméme), il commence une vie nouvelle, une vie de création. Étre, créer, mots magnifiques qui n'appartiennent qu'à Dieu, mais qu'il nous permet d'usurreer.

Dans cette communion nouvelle, la femme n'est pas d'abord la personne avec qui l'homme communie, mais la chose dont il communie. C'est la difference des deux grandes formes du mariage : le mariage héroïque, celui de la force, où la femme est enlevée ou achetée (coemptio), le mariage sa-cerdotal et humain, où son consentement est requis, où elle est admise à l'azame de l'homme, où tous

tacles, demanda si ces gens n'avaient pas d'enfants.

<sup>2 ...</sup> Ut sevis projectus ab undis navita... Lucret, De

deux, comme frère et sœur, participent ensemble aux dons de la nature (confarreatio).

La feinme, dans le mariage béroïque, n'est que la propriété de l'homme, le trésor de son plaisir, une plante ravissante, un arbre du paradis, où il eueille le fruit humain. Quelque royal et divin que soit ce mot, possession. il ne suffira pas à l'homme. La plus complète jouissance du fini laisse encore un iufini dans l'abine du désir; désir infini, tristesse infinie, et les fureurs impuissantes que déerit si terriblement Luerèce, et le déesspoir du bon-hour!

Ne serait-ce pas, ò homme, que vous êtes un esprit, qu'un esprit seul peut vous répondre? Cette chose charmante ne peut rien pour vous, si vous ne suscitez en elle une volonté, une personne. Alors vous serez plus véritablement eréateur que si vous fécondez son sein. C'est là un moment solennel. comme quand Eve, au signe de Dieu, jaillit du néant, les mains jointes 1; le moment où le marbre s'anime, où la chose veut, où la jeune Malati répond enfin à Madhava. - « Madhava : Au nom » de ceux que tu aimes, ne parleras-tu done jamais! » Malali: Comment saurais-je, o mon Seigneur! ... » Alors, alors, coulent les larmes. Et si malheureusement eette crise de bonheur durait, si l'homme eontinuait ainsi à vivre hors de soi plus qu'en soi, il s'échapperait à lui-même, s'évanouirait tout entier ... Anima plus vivit ubi amat quam ubi animat.

Il faudrait pouvoir énumèrer iei tous les signes muets par lesquels l'honnes s'est dit et répété ee ravissant mystère : symboles du vétement qui rappelle avec une volupit chaste la confusion de deux existences; symboles des occupations domestiques exprimant l'harmonieuse diversité des travaux; symboles de la maison, qui promettent la douce société de la vie entière, la bénédiction d'une demeure où tout est riant d'innocence 2; symbole enfin de la prière commune qui change le floyer en autel.

Le christianisme, si favorable au eélibat, a honoré le mariage, et prononeé sur lui des paroles d'une incomparable gravité : « Seule bénédiction qui n'ait été ni effacée par la peine du péché originel, ni emportée par le déluge, »

Voilà les époux liés pour toujours. Ils ne veulent prévoir rien de plus. La loi, qui prétend mieux La loi a prévu la dissolution du mariage. Pour a religion e'est un blasphème. « L'amour, dit quei-que part la Bible, est fort comme la mort. » — Sie vicendum, sie pereundum (Tacite). — Dans le mariage indien, la mort de l'Épouse qui survit est le seau de l'union. :L'Inde, selon le génie oriental, mêle cie la mort et la volupté; elle promet la veuve qui suit son époux au bûcher, qu'elle jouera arec lui pendant quatorze vies d'Indra, quatorze de ces longues vies, comme les vivent les dieux.

Bien au-dessus de cette sensuelle Asie, notre Oceident a élevé un autre idéal du mariage. Au bûcher même où Brynhild monte à côté du eorps de Sigurd, elle eonserve entre eux le glaive, brillant d'or pur, qui les sépara dans leur vie.

Le christianisme n'a pas eu besoin de mettre, entre l'homme et la femme, la barrière du glaive. Il a cru à la chasteté. Il a dradiunent rapproché les deux sexes, les séparant par un seul mot, la parenté spirituelle. Comme père et fille, comme frère et sœur, ils vivaient de la vie des anges.

Et si ees anges se souvenaient de l'amour, la religion leur en laissait quelques pures et gracieuses images. Le mariage était comme transfiguré dans

- Catull -

eonnaltre l'instabilité du cœur de l'homme, s'obstine à prévoir pour eux. Elle persiste à les traiter comme deux êtres distincts, à leur croire des intérêts opposés. De là ses prosaïques efforts pour empéeher les dons entre époux. Le droit romain avoue froidement qu'il craint qu'ils ne se ruinent l'un l'autre. Les Coutumes germaniques essavent de modérer le Don du matin (morgengabe). C'est au matin, en effet, lorsqu'au rayon de l'aurore, le jeune époux s'éveillant, la voit, l'admire, et croit réver... Cet incomparable trésor de beauté et d'innocence a voulu pourtant se donner à lui!... Lui, que ne donnerait-il? Le ciel et la terre, ee n'est pas assez. Frèle et chère créature dont il est maintenant la providence, que ne peut-il la porter dans son sein, l'envelopper de son être 5 !... Je crains fort ici que les lois ne se trouvent impuissantes, que toutes leurs froides restrictions ne soient oubliées. La loi castillane entre habilement dans la passion du jenne homme; elle lui permet au moins de couvrir ee eorps adoré d'un vetement délicat, inoui, que rien n'ait touché iamais 4.

¹ Voyez le plafond de la chapelle Sixtine, Michel-Ange a compris la destinée essentiellement relative de la femme.

<sup>2 ...</sup> Domus jucundo risit odore,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Montaigne dit en parlant d'un manteau que son père avait porté: « Il me sembloit que je m'enveloppois de mon père, »

<sup>4 «</sup> C'est en antique fuero de Castille, que tout lidalgo puisse donner donation à sa moitié à l'heure du mariage, avant qu'ils aient juré; et la donation qu'il peut donnee est celle - ci : une fourrure de peaux d'agneaux acortés, laquelle soit bein grande et bien large, et elle doit avoir trois bordures d'or; et quand elle sera faite, elle doit être si large, qu'un cavalier armé puisse entrer par une manchet et sortir par l'autre.

l'union toute spirituelle des prétres et des vierges (co): plus foin, p. 534-535). Partout, à côté des eouvents d'hommes, il y en avait de femmes. À Foutevrault, une femme gouvernait les uns et les autres. Les religieuses voyaient les religieus, mais une fois. Elles les voyaient morts, lorsqu'on les enterrait à visage découvert. On les portait alors au chœur des dannes, qui leur chantaient les prières des morts et recommandaient leurs âmes.

Lorsque l'archevêque de Rouen allait, pieds nus, prendre possession de la cathédrale, il passait devant l'abbaye de Saint-Amand. L'abbesse, qui l'attendait sur la porte, lui mettait au doigt un anneau en disant aux moires de Saint-Ouen, qui l'amenaient: Je vous le donne vivant, vous me le rendres mort.

Que plusieurs peuples aient refusé toute succession à la femme, je le conogis à merceille. Ce ne fut pas toujours dureté, mépris de la faiblesse, mais peut-c'tre aussi un noble instinet, une vue plus haute du inariage, plus désintéressée et plus idéale. Ils voulaient que la fenime passat aux mains de l'homme, sans autre dot que sa blanche robe, son voile blane, son chapet de roses; qu'en elle, il fut bien sur de n'avoir aimé qu'elle-même; q'uil l'auvaillat pour clie, qu'il la nourrit. Lá est la beauté, la gravité du mariage, que l'homme soit la providence de sa femme et de ses enfants.

Un tel homme sera de bonne heure sédentaire et laborieux. Il n'aimera ni la vie incertaine du chasseur, ni la mobilité du pasteur; il cultivera la terre. Lié au sol par la famille, par le besoin de la subsistance quotidienne, inquiet imitateur de la régularité des corps célestes, l'agrieulleur regarde la la fois la terre et le ciel. L'un et l'autre sont sacrés pour lui. Le pasteur erre à la surface de la terre; il en est l'indéde amant. L'agriculteur en est l'époux; il déchire sa verte ceinture, il y dépose le double germe du grain et de la sueur. L'union fixe de l'homme et de la femme produit tot au tard un autre mariage, celui de l'homme et de la terre. Le travail de l'agriculteur est une confarreatio avec la nature.

Mais avant de se fixer ainsi, il a fallu que l'agriculteur cherchât, choist! la bonne terre qui pût répondre à son travail... Voilà le monde devant lui. De quel eôté cheminera-t-il, avec sa femme enceinte et sa faible couvée sans ailes?... Il s'en remettra aux dieux. Il soufflera la plume au vent, et prendra bien garde où elle voltera. Ou bien encore, l'homme se fiera à la bête, la raison à l'instinet, nucet confident de la Providenee. Aiusi le bœuf, le loup, le pivert, conduisirent les vicilles colonies italiques. La blanche laie sous un chène avec ses trente petits, finit les longues courses d'Énéc, et la louve allaita Romulus où fut Rome.

« C'est là ma place au soleil, disaient ces pauvres enfants. Voilà l'origine de l'usurpation sur la terre <sup>1</sup>. » Il fallait dire de l'occupation.

La place de l'homme, ce qu'il peut couvrir de son corps, c'est la vraie mesure de la propriété primitive. C'est ce que dit si bien le droit allenand : « La mesure d'un bouclier, d'une baignoire, d'un berceau. » Il n'en faut guère plus pour la place d'une tombe.

Telle est la pensée enfantine et profonde des anciens temps. L'homme s'approprie la terre, en la touebant de son corps et de ses membres. Toutes les fois qu'il la touehe, cette terre nourricière, il se relève plus fort <sup>2</sup>.

Mais, grace au ciel, l'homme n'est pas tellement un être matériel qu'il soit si étroitement eirconserit. La volonité porte où la main n'atteint pas, la volonité, ce je ne sais quoi, qui semble tenir dans une poirtine d'homme, et qui ne tient pas dans un monde. L'augure étrusque partage hardiment de son lituus le ciel et la terre. Le tribunt du moyen deg (Rienzi), regarde aux trois parties du monde, fend l'air de trois coups d'épée: « Ceci et eeei, ceta cucrer est à mai. »

Cette occupation à distance se consacre et se réanise par la flèche, le marteau d'armes, la pierre que l'homme va lancer (cor. plus loin, p. 344-346). Il lance, et tant long est le jet, tout autant il acquiert. « Dextra mithi Deus, et telum quod missile libro, nune adsint l'acquiert.

« Veux-tu, dit un jour à l'Océan un dieu ile l'Inde, hanni de la terre et de la mer, veux-tu me céder un peu de ce rivage que tu eouvres et découvres tour à tour? un trait d'are, pas davantage?...» La flèche vole à deux cents lieues.

Les Romaius étaient les adorateurs de la lance (quirites, quir), et la leur a volé par-dessus le nonde. En Allemagne, l'occupation semble se faire ou se mesurer par le marteau de Thor, cette arme vivante qui, lancée par le bras du dieu, va et revient de soi-même (roy-les formules, p. 544-546). « Notre seigneur de Mayence s'avancera à cheval dans le fleure; aussi loin qu'il pourre lancer dans le Rhin un marteau de maréchal, aussi loin s'étendra sa luridetion. »

La cherauchée est aussi une mesure d'occupation, de donation. Les Seythes, les Turcs, les Romains, donnent à un homme la terre dont il peut faire en

2 Voir les Mythes de Tages et de Bacchus Ephaptor?

<sup>1</sup> Ces paroles insociales sont de Paseal; on les croirait de Rousseau.

une journée le tour à cheval, ou qu'il peut entourer d'un sillon. Clovis et d'autres rois harbares concèdent à un saint évêque tout ce qn'il pourra checaucher sur un âne pendant que le roi fait sa méridienne. Le bonhomme met si bien le temps à profit qu'on est obligé d'éveiller le roi : « Seigneur, prenez garde, il va chevaucher tout le royaume.»

C'est qu'il ne faut pas que les rois dorment. L'acquisition, de sa nature, est rapide, dans le sommeil de la loi. Il ne lui faut qu'un mot pour tout envahir. Témoin la fameuse équivoque de la peau de bœuf, qui, partagée en laoirères, suffit à occuper tout l'emplacement de Carthage; la légende se reproduit plusieurs fois, depuis Didon jusqu'à Mellusine.

D'équivoque en équivoque, la propriété glisserait jusqu'au bout du monde. L'homme ne se bornerait pas, s'il ne trouvait sa borne dans l'homme. Où ils se heurtent, là sera la frontière. Les Philènes de Carthage consentirent à êtro enterrés sous la pierre des limites.

Tel est l'amour de l'homme pour la terre. Pour lui donner, à cette terre indifférente et impersonnelle, l'empreinte de la personnalité humaine, il consentira, s'il le faut, à y déposer ses ossements. Limitée par les tombeaux, mesurée par les membres humains, par le pouce, par le pied, par la coudée, elle s'harmonise, autant qu'elle en est susceptible, aux proportions mêmes de l'homme. Il n'est pas rassuré encore. Il prend en quelque sorte le ciel à témoin qu'elle est bien à lui, il essaye d'orienter sa terre, de lui appliquer la forme du ciel. L'orientation et la limitation constituaient chez les anciens une sorte de religion de la propriété!

L'idéal de la propriété, c'est l'Ager étrasque et romain; la terre mesurée par l'homme, bornée par les tombeaux, orientée vers les points sacrés du ciel, le champ consacré comme un temple. La propriété iei semble tout individuelle. La Marche allemande est une propriété commune de la tribu. Dans ces vastes et vagues forêts où l'écurçuil, sautant d'arbre en arbre, pouvait courir sept lieues sans deseendre (Grimm), la tribu prétendait fixer deslimites; elle réclamait comme sienne telle lande, et l'interdisait aux autres tribus. « Celui qui n'est pas de la commune et qui y acquiert des terres, ne peut, quand il traverse la Marche, atteler les che-

Étrange orgueil de la proprièté. L'homme se croît le dieu de la terre. C'est mon hien, dit-il, c'est mon lot (aleu, allod, al-òd, al-lod?), proprièté soiide, immuable, comme le fond de l'Océan (Fundum maris imma?). L'enthousiaste possesseur place sur cette terre l'idée de l'infini; il prétend la posséder comme Jupiter possède le monde. Il qualifie la proprièté, dans sop ivresse titanique, des noms même du Dieu très- grand et très-hon : Fundus optimus mazimus 3.

Qu'il la frappe du pied en mattre, qu'il y laise ces empreintes de dix coudées qui sont restées du pied de Brahma et d'Hercule, elle n'est pourtant pas encore à lui. Pour que l'occupation soit parfaite, pour que la terre s'identific à l'homme, qu'elle tranchumane, comme dit Dante, il faut qu'il y entre en effet, qu'il mette en elle ce qu'il a de sacré, la volonté et le travail. Plus tard, il y enfoncera un silion plus profond, il l'occupera plus intimement encore, il y sèmera, non plus l'orge et le froment, mais l'homme mème. Il y fera sa couche et ils ne seront plus séparès. Kai intypurse 3/20157575...

En attendant qu'elle le possède, il croit la possèder. Il jouit, il transmet. Pour garantir cette transmission aux autres, pour les persnader de sa validité. il a fallu tout un monde de symboles.

Dans la tradition de la terre, dans les débats qui s'y rapportent, le témoin principal, c'est la terre elle-même '. La glèbe est apportée devant le juge, les parties se la disputent (manum conserunt), elle reste présente et assiste au jugement. Que cette glèbe désigne un champ ou un royaume, que le débatsoit entre Caïus et Sempronius, ou bien entre Alhe et Rome, il faut que la terre comparàisse. On l'apporte, cette terre toute l'éconde (nabétraga),

vaux à la charrue; il faut qu'il la porte lui-même., a-Les gens de la Marche prononcent des peines effroyables contrecelui qui louchera un seul de leurs arbres; on dignit que ce sont encore les arbresdieux dela Germanie primitive. Rien de plus fierque ces rois de la bruyère, ces souverains de la prairie. Plusieurs déclarent qu'ils ne relèvent de personne, « Ni du bourg, ni du roi, ni de l'empereur. » Cette audacieuse prétention est hautement déclarée dans le nom même des terres d'Allemagne qu'on appelait l'iefs du soleil, parce qu'elles ne relevaient que de lui.

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> Voy. plus loin sur ce grand sujet les pages 351-355, et mon Histoire romaine, Introduction, ch. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est l'étymologie que le vieux glossateur donne du mot Alodium; il le fait venir du gree &Ac, (Fog. Ducange.) Cela est absurde grammaticalement, mais beau et profond au point de vue juridique.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Festus, et Cic., Pro Corn. Balbo. Voy. aussi, t. I, p. 293, mon Histoire romaine.

<sup>4</sup> Les autres éléments, l'eau et le seu, moins commodes à employer, ont été pris plus rarement comme signes de tradition.

parée de gazon verdoyant, d'herbe fraiche et pure, entre ceux qui eombattent pour elle; c'est une Hélène entre Ménélas et Páris.

Au moyen áge, une motte de terge était le signe de la donation. On entassait aux autels des églises des mottes arrondies, équarries, en souvenir des contrats. Souvent, pour rappeler les arbres qui ornaient la terre, on plantait dans la motte une branche de coudrier, de pommier, de noyer, où pendaient les fruits.

La branche tend à s'affranchir de la lourde glèbe. Les suppliants, au lieu de faire hommage de la terre et de l'eau, pourront offrir une branche. Dépouillée de fruits et de feuilles, devenue seche et sévère, la branche deviendra le bâton pastoral, le scentre des rois.

Dans l'épuration successive de ce langage matiriel, la branche, devenue bâton, est un signe moins lourd et plus abstrait. La paille (stiputa, festuca), plus légère encore, semble marquer un nouveau degré d'abstraction. Elle riest pourtant pas moins antique, mais elle est plus longtemps employée comme signe. Des Indiens, des Romains, des Francs, elle descend jusqu'aux temps moderues. Cest en jetant, en rompant la paille, qu'on donne et qu'on recoit, qu'on aequiert ou qu'on renonce.

Si la terre a été employée des la haute autiquité comme symbole et témoin, c'est que, dans ces âges poétiques, elle apparaissait comme une personne. La personne du contractant peut fournir aussi des symboles. La main, le pied, la bouche (par le baiser), consacrent la tradition. La barbe, la ehevelure, parure et diguité de l'homme, sigues de la tiberté barbare, sont de même touchés, attestés. Les guerriers suèves juraient par leurs tresses. Souvent on insérait des eheveux, du poil de la barbe, dans les seaux des coultrats.

Aux symboles personnels, se ratlachent les symholes artificiels. Le gant et le soulier sont employès, comme le pied et la main; les signes du chapeau et du vétement rappellent eeux de la tête et des cheveux; les cheveux sont déjà un vétement. — Puis viennent les symboles de guerre, bâton, lance, épée, flèche, marteau; ceux de la paix, les clefs, la chartue.

La tradition supréme, la plus remarquable par le fond et par la forme, c'est celle où l'homme ne transmet point la nature, mais se transmet et se donne lui - même de eœur et de volouté. Le symbole de cette tradition est le sacrifice.

Le sacrifice est le point culminant de la vie humaine. De l'existence inerte et égoiste de l'enfance, de l'involontaire communion de la naissance et du' baptème, l'homme s'élève à l'état de communion volontaire : communion avec la fenime, ou mariage; communion avec la nature, ou travail; avec Dicu, ou religion. Dans tout cela, il y a du sacrifice.

Si nous partions iei de la communion, comme actereligieux, nous pourrions énumérer les formes sous lesquelles elle s'accomplit: les éléments, la terre, l'eau et le feu; le sang versé, communion de mort; le pain, communion de vie. Nous retrouvous dans le droit des formes analogues.

La communion du sang et de la terre était pariculièrement celle du mariage héroïque entre les guerriers. Chez les peuples barbares, où la femme est trop bas encore, l'union étroite, le mariage des ámes, ne se trouve que dans l'adoption fraternelle de l'homme par l'homme, dans l'association des héros. Ce mariage viril se présente chez les Scandinaves dans toute sa pureté faronche. Les deux frères entrent sous la terre sacrée, y versent cnsemble leur sang, et se prenant par la main, jurent de se venger l'un l'autre. Chaque peuple a eu quelque usage analogue, jusqu'aux derniers temps de la chevaleric (eor). o 378-381).

L'effort de l'esprit social n'est pas de s'unir un égal, mais de se constituer un supérieur. Pour en venir là, il ne sufiti pas du besoin de l'unité sociale; il faut le plus souvent une croyanee religieuse. Celui qui n'aurait pas été obéi, comme chef, le sera comme fils des dieux.

Ce roi, ce fils des dieux, est un médiateur naturel entre les dieux et les hommes. Les Mexicains faisaient jurer à leur empereur que pendant son règne les pluies auraient licu selon les saisons, qu'il n'y aurait ni débordement des eaux, ni stérilité de la terre, ni maligne influence du soleil.

Le symbolisme antique de l'élection, de l'intronisation, tout en faisant presque un dieu du roi ou du ponife, lui rappelle sans ménagement son humanifé. Il mête aux pompes enivrantes des éérrisions burlesques et terribles. Dans le cérémonial de l'intronisation byzautine, on apporte au nouvel empereur une urne pleine d'ossements, on lui brûle sous le nez un fin duvet qui s'en va en cendres. — Le cher'd u monde chrétien, eelui dont les rois baisent les pieds, lorsqu'il reçoit es clefs et la triple couronne, n'a pas d'autre trône d'abord que la stercoraria.

« Elle brille, cette liare, disait un grand pape; elle brille, mais e'est qu'elle brille, » — Pour prévoir tout ee que la puissance apporte de soucis avec elle, il n'est pas besoin de consulter les Sorts des saints, eonme on faisaitau moyen âge (eor. p. 569). Qui saurait lire, y lirait toujours le mot qu'y trouva Guibert: Ipsius animam pertransibit gla-

Saint Odon s'étant éveillé la nuit qui suivit son

ordination, et voyant pour la première fois l'étole suspendue à son cou, se prit à pleurer.

Sì l'idée d'un lien indissoluble arraehe des larmes à la jeune fiancée, lorsqu'elle quitte la liberté de la maison paternelle, celui qui épouse un peuple, roi, pape ou prêtre, qui s'en fait le serviteur, ne doit-il pas pleurer aussi? Ce rapport entre l'élection et le mariage était quelquefois exprimé dans les formules. Le due de Normandie épousait la province en recevant un anneau. Le due de Carinthie ne siégeait sur son trône de marbre qu'après avoir donné de l'argent; e'était comme une coemptio.

Nulle part la souveraineté du peuple n'est plus fièrement résertée que dans eette dernière formule. Elle porte un caraetère de haute autiquité, de simplieité homérique et biblique (ezr. p. 566). Le duc n'arrive au trône de marbre que sous l'habit de paysan. Mais le vrai paysan l'occupe déjà, entouré des tristes et sévères symboles du peuple travaileur, le taureau noir, le cheval maigre. Alors commence un rude dialogue : « Et qui done si fièrement entre ici? dit le paysau. Est-il un juste juge? At-il le bien du pays à cœur? Est-il ne juste juge? At-il le bien du pays à cœur? Est-il ne libre et drictien?
— Il l'est et il le sera. — Je demande alors de quel droit il me fera quitter cette place? — Il l'achétera la place soixante pfennings; le cheval et le taureau seront tiens, ete.

Ce qui n'est pas moins antique et d'un sens moins profond, c'est que peudant que le due brandit l'épée aux quatre vents, peudant qu'il siège, la faee au soleil, et eonfère les fiefs, trois familles ont le droit de faucher, de piller et de braler. L'entr'acte de la souveraineté est comme un sommeil de la loi; il faut que le peuple se hâte d'abdiquer et de se donner un défenseur.

Je voudrais pouvoir suivre le roi, le chef barbare, dans la pompe de sa joyeuse entrée, sur le lourd char d'Hertha, trainé de bœufs, ou dans sa chevauchée autour de son royaume. Je voudrais le montrer à table avec ses hommes (convivæ regis). A chacun sa place et son droit, tout est réglé d'avance; nulle part avec plus de détails et d'originalité que dans les lois de Galles. L'étranger, l'héritier présomptif, le mattre des faucons, le chapelain, le juge, le forgeron, le barde, tous siégent ensemble, aussi gravement que les électeurs au banquet de la Bulle d'or. Un droit du barde, e'est de recevoir un anneau de la reine ... « Si la reine désire un chant, que le barde aille et lui chante tout chant qu'elle désire, mais à voix basse pour ne pas troubler la joie dans la salle. »

L'empereur d'Allemagne, au banquet du eouronnement, était, comme on sait, servi par des rois; on peut donner ce nom aux électeurs. Le duc

de Saxe, archimaréchal, entrait sur un cheval de bataille dans la salle el jusqu'à la table; il apportait l'avoine dans un plat d'argent pour les chevaux de l'empereur. La margrave de Brandebourg donnait à laver; le comte Palatin degustait et mettait les plats sur table, etc. Enfin venaient à grand bruit, arec les chiens et les cors, les princes de Schwartzbourg, grands veneurs, apportant un cerf et un sanglier.

La fête était plus belle eneore, quand toute eette cour devenant une armée féodale et suivant au delà des Alpes un Frédérie ou un Henri VI, s'en allait, lance en arrêt, l'aider à prendre la couronne de fer à Milan, celle d'or à Rome; il avait déjà recu à Cologne celle d'argent. Le théâtre de la fête e'était la Lombardie, ec cirque gigantesque fermé par les neiges des Alpes; il ne fallait pas moins pour tenir ees états généraux de l'Italie et de l'Allemagne. La plaine de Roucaglia se trouvait tout à coup un vaste camp, une ville. Là venaient, palmes en main, les suppliants, les exilés; là, au-dessus des écussons variés, des euirasses étincelantes, siégeaient dans leurs robes noires les docteurs de Bologne. Le blond César allemand disait droit, et donnait les fiefs. Il fallait que tout seigneur, à peine de déehéance, vint camper à son rang, et faire la veillée des armes près la tente de l'empereur.

Est-il permis au vassal de tousser ou éternuer en présence de son seigneur? Le Jus Alemanicum n'ose décider cette question. — Un vieux feudiste discute celle-ci : « Aucuns disent que le vassal doit trembler des mains dans l'acte d'hommage. El ! quoi! tout son corps ne doit-il pas plutôt trembler, quand il abordo son seigneur? »

Formes serviles, esprit libre et hardi, tel est le droit féodal. Au milieu de ee droit, les alod, les Fieß du soleil, ainsi nommés parce qu'ils ne relevaient de nul autre seigneur, semblaient protester au nom de la liberté antique. Un jour que ce puissant empereur Frédéric Barberousse chevauchait avec son cortége, il vit sur la route un homme asu qui, sans se lever ni se découvrir, mettait sculement la main au chapeau. L'empereur demandant quel était done et homme qui ne tenait complé de la majesté impériale, il lui fut répondu que était un baron indépendant, qui ne relevait de personne, ni des princes, ni de l'empereur... Imposante ligure de la propriété libre, restée là sur le chemin pour voir passer l'orgueil éphémère du fief.

Dans la sphère féodale elle-mème, dans ce monde servilement hiérarchique en apparence, les feudistes reconnaissent au vassal le droit de renoucer à l'hommage, de défier même, de guerroyer son seigneur. Beaumanoir est ici d'accord avee le droit castillan. Le Rico home mécontent envoie au roi un de ses hommes qui lui dit simplement: « Sire, un tel vous baise les mains; dès ce jour, il n'est plus votre vassal. »

Chaque membre de la société féodale, quelque petit qu'il soit, est un propriétaire souverain. Ce que nous avons dit ailleurs de l'orgueit de la propriété, doit se reproduire ici. La terre est tout dans ce système. L'homme y est attaché, il a pris racine dans le rocher où s'éleve sa tour. Nulle terre sans seipneur, un seigneur sans terre. Il est classé, qualifié par sa terre, il en suit le rang, en porte le nom. Il la possède, mais il en est possède; les susges de sa terre le dominent, ce fier baron. Le système féodal est comme une religion de la terre.

Toute religion a sa langue sacrée. Ici, c'est le blason. Symbolisme d'orgueil, en face du symbolismé chrétien. L'homme de la terre eraint tellement d'être pris pour nú homme sans terre 1, qu'il porte sa terre avec lui, peinte sur son écu. Le champ de l'écu sera noir, comme la bonne terre labourée, vert comme l'herbe naissante, rouge du sang de eeux qu'i y toucheront. Quels animaux germeront dans ee champ d'orgueil? des lions sans doute, des dragons, des aigles, des monstres qui symboliscul te mélange des nobles families

Le blason est devenu un système, une science. entre les mains féodales. Mais il existait de tout temps. La haute antiquité fit un usage analogue des couleurs et des signes. En Orient, le blason du royaume, le symbole des castes qui le divisent, c'est la ville elle-même dans ses divisions; Echatane, par exemple, aux sept enceintes, aux sept couleurs. Le moins oriental des peuples asiatiques, les Turcs, ont gardé quelque chose de ces traditions. Partis de la vie pastorale, ils ont fait de la tente immobilisée le symbole de l'empire. Cette tente a quatre colonnes, qui sont le grand vizir et les trois principaux ministres. Elle a deux Portes, la Porte du gouvernement, la Porte de la béatitude (le harem), les soins de la terre, le repos du ciel. ( Voy. Hammer, t. I et Ill.)

Le lion est l'emblème du roi. Le palais du roi contient ordinairement un palais des lions. Les villes reines de Gand, de Berne, nourrissaient des lions, des ours, vivantes et rugissantes armoiries. Une féodale abhaye de Flandre entretenait un aigle immortel (perpetua aquita). A Amiens et ailleurs, nageaient en liberté les eygnes du roi, non moins banes, non moins royaux que les lis.

Les clans d'Écoses se cucililaient sur leurs landes et dans leurs montagnes des armoiries végétales, d'une triste et vivace verdure: l'if funêbre, le pin aux feuilles en fléches, le houx piquant comme une claymore, le gui qui vit d'autrui, le chardur qui aceroele volontiers le passant du border.

Comme les Écossais, comme la plupart des populations celtiques, nos aieux aimaient, au témoignage des anciens, les vétements bariolés. La diversité des blasons provinciaux couvrit la France féodale comme d'un tartan multicolore. Ce fut une belle chose que nos rois pussent amener toute cette bigarrure à la simplicité de deux couleurs. Des fers de lance, des crapauds impurs, ils surent faire des lis. Aux couleurs célestes, mais inauimées, du bleu et du blanc, il ne manquait que de se vivifier da rouge; le peuple y ajouta le sang.

L'Allemagne et la France sont les deux grandes nations féodales. Le blason y est indigène. Il fut importé en Angleterre, imité en Espagne et en Italie.

L'Allemagne barbare et féodale aimait dans les armoiries le vert, la couleur de la terre, d'une terre verdoyante. La France féodale, mais non moins ecclésiastique, a préfèré les couleurs du ciel.

Les couleurs, les signes muets, précèdent longtemps les devises. Celles-ci sont la révétation du mysfère féodal. Elles en sont aussi la décadence. Toute religion s'affaiblit en s'expliquant. Dès que le blason devient parleur, il est moins écouté.

L'origine des devises, ce sont les cris d'armes, Quelques-uns, d'une aimable poésic, semblent emporter-les souvenirs de la paix au sein des batailles. Le sire de Prie criait : Chants d'oiseaux ! Un autre : Notre-Dame au peigne d'or ! — Ces cris de bataille font penser au mot tout français de Joinville : « Nous en parlerons devant les dames.»

Le blason plaisait comme énigme, les devises comme équivoque. Leur heauté principale résulte des sens multiples qu'on peut y trouver. Celle du duc de Bourgogne fait penser : « J'ai hâte. » Hâte du ciel ou du trône? Cette maison de Bourgogne, si grande, sitot tombée, semble dire ici son destin. — La devise des ducs de Bourhon est plus claire; un mot sur une épée : Penetrabit, Elle entrera.

La plus courte devise, le symbole souvent véridique de la famille, de l'individu, c'est le nom. Dans l'origine, il n'est pas arbitraire. Les nations antiques ne nomnaient pas l'enfant au hasard; elles pensaient, peut-être aver raison, que le nom dont il est doué à sa naissance influera sur ses destinées (røyr. p. 586-387).

L'usurpation des noms nobles, celle des armoiries, dans les derniers siècles, offre le spectacle d'un curieux travestissement. Ces bourgeois qui

<sup>&#</sup>x27; Grave injure au moyen age. C'est la plus forte dont on ait pu salir le nom du plus mauvais roi d'Angleterre.

détestent les nobles, qui, sous l'hermine et comme gens du roi, leur font eruelle guerre, les jalousent pourtant et les imitent. Ils inventent un blason à eux, sûr moyen d'avilir l'autre. De bonne heure, les marelands, les artisans, ont des signes, des marques de leurs professions, pour suppléer à l'écriture. Peu à peu, ils mettent leurs enseignes, leurs outils, sur la bannière de leurs paroisses, puis tout hardiment, sur écu, en champ d'azur, de sinople ou de gueules. Le fier symholisme armoria est parodié en rébus, en calembours (eor. p. 386-387). C'est comme la poésie germanique, lorsque des hauteurs sublimes de l'Edda et du Niebelungen, elle tombe aux gauches essais des baenkelsenger, des ouvriers poétes, aux chants d'enclunge et d'établi.

Nulle forme de société n'a laissé plus de haine que le monde féodal, plus de raneune dans le peuplc. L'antiquité, sans nul doute, avait été plus dure; de l'esclavage au servage, au villenage, le progrès est sensible. Mais la féodalité fut insolente, pleine de morgue et de dédain. Le blason seul eût provoqué la haine; ces figures de bêtes féroces, ces griffons, ces vautours, semblaient de muettes menaces, où triomphaient l'orgueil du mattre, la brutalité du guerrier. Les formules expliquaient les symboles : « Le seigneur enferme les manants, sous portes et gonds, du ciel à la terre... Il est seigneur dans tout le ressort, sur tête et cou, vent et prairie; tout est à lui, forêt chenue, oiscau dans l'air, poisson dans l'eau, bête au buisson, eloche aui roule, onde aui coule... »

Dure tyrannie; mais il y avait des dérisions plus dures, d'humiliantes exigences. La corne de vin due au seigneur dans quelques endroits ne peut lui être apportée que par une fille de dix-huit ans. Le fameux droit de marquette et de première nuit, qui, au fond, ne fut guère qu'une vexation fiscale, n'en était pas noins outrageant.

Ce fier baron, ce tyrau semille pourtant, dans la pratique, avoir été souvent facile et débonnaire. Tant que les besoins du luxe ne le forcèrent pas de pressurer ses hommes, de leur arracher de l'argent, les redevances se payaient en nature, sans peine et de bonne grâce. Cétait du blé, des bestiaux, des poules, pour le banquet seigneurial. Il y avait tel lief dont la redevance était un mai orné de rubans et paré de trois épis.

Beaucoup de droits féodaux qui nous révoltent, étaient probablement ceux dont le serf se plaiguait le moins, parce qu'ils lui cottaient peu. Telle est la fameuse obligation de battre l'eau la nuit, pour faire taire les grenouilles, lorsque le seigueur vient au manoir. Les gens de Roubaix devaient à certain jour lattre l'eau et faire la moue au château. Maintes redevances semblent désiroires pour celui qui les reçoit; un vasasi lialien par exemple devait à son seigneur la fumée d'un chapon houilli. D'autres redevanges étaient réelles, mais le seigneur rendait plus qu'on ne lui donnait. Voyez la belle formule du petit homme de la Saint-Walpert (p. 391) Dans d'autres coutumes, le seigneur doit fournir à ceux qui viennent payer, hon feu, fifre et violon, et la Dame doit ouvrir la danse. Saint Louis, pour tout droit d'entrée, ordonne que le porteur de singe fasse jouer son singe; il tient quitte le jongleur pour une chansoin.

Plusieurs coutumes allemandes réservent expressément au paysan le droit d'émigrer. Si même le seigneur vient à le rencontrer, et qu'il le trouve embourbé, il doit descendre de cheval, au moins d'une jambe, et lui aider à se tirer d'affaire.

Nous avons suivi la vie de l'homme, dans sa marche épique, dans son harmonique développement, de la Naissance au Mariage, de la Propriété à l'État. Désormais notre tâche est plus rude. La partie dramatique commence, la Procédure, le Jugement, la Guerre.

Jusqu'iei, au total, le hien dominait. Mais voilà qu'un jour le mal commence; l'idée du mal ajorartat, et avec elle la nécessité du remède. Ce remède est le jugement. Tout le progrès de la vic était jusqu'iei initiation et communion; l'ex-communion va être désormais nécessaire.

Si la vie légale s'est parée de formes symboliques, combien maintenant s'en chargera-t-elle avec un soin plus inquiet? Dans cette lutte sévère, que la conscience humaine va soutenir contre soi, elle dura peine à trouver des formes asses sotenelles. L'homme appellera à son aide toute la nature, il demandera à l'impartialité du monde physique de quoi rassurer la moralité tremblante.

Le jugement et la guerre ont mênies formes dans les sociétés barbares. Coupahle, insolvable, vaineu, serf, ees mots sont presque synonymes, au moins pour les effets juridiques.

Le jugement étant encore la guerre, le défi, la sommation, la convocation, aurouit mêmes symboles, menaçants et funèbres. C'est l'épée sanglante, la flèche sanglante, c'est un lineeul, c'est la rapide croix de feu; ee sont les cris sinistres qui dans la Perse ou dans la Gaule se répétaient de montagne en montagne en montagne.

L'homme appelé en justiee, s'il est à table, ne doit pas prendre le temps d'essuyer son couteau. Notre vieux Desfontaines ne veut pas qu'il reste près de sa femme en couche. La loi de Moise, qui est ici une loi de grâce, dispense pour un an de partir pour la guerre celui qui n'a pas encore mangé du fruit de sa vigue, et celui qui vient de se marier;

elle lui donne un an pour le passer en joie avec sa femme 1.

Le rendez-vous de guerre est un champ, une prairie, un Champ de mai, le long d'un fleuve salutaire qui abreuve le peuple. L'assemblée de justice est un lieu sacré, au centre d'un lac, au milieu d'un pont, un Pont aigu comme celui où Maliomet fait passer les âmes. Ce sera la porte de la ville où siégent les anciens; ou bien sout Forme féodal, aux Trois chênes, aux Sept chênes, au Hêtre de fer, à la Roche du droit (Juria dicundi rupes); ou encore aux Douze pierres, à la Pierre noire, aux Siège de la pierre hardie; quelquefois, par un gracieux contraste, Devant l'aubépine, au ciel bleu, Devant la grange tapissée de mais verdovants.

Le juge regarde le soleil levant. Le soleil est le héraut céleste qui ouvre et ferme l'audience, Solis occasus suprema tempestas esto ... « Jusqu'à heure » d'estoiles, » dit notre vieux droit. Le jugement ne peut se faire que de jour, lorsque le chant du coq a fait fuir les mauvais esprits, et ramené sur l'horizou les bonnes puissances... Et dans les eœurs même il fait jour ; avec la nuit s'envole l'essaim des mauvaises pensées. Homère dit : « La nuit divine. » Elle l'est en ecci, que l'homme, tant qu'elle pèse, s'appartient moins à lui-même qu'aux forces inconnues. Homère dit encore, et dit mieux : « La sainte lumière... » La nuit fait les erimes, et le jour les juge. Le coupable se trouble à l'aurore ; il baisse la tête devant le soleil. Cet astre n'est pas sculement le triomphant luminaire du tribunal; il comparaît comme témoin : Solem quis dicere falsum audeat? Les fils des Germains, ces vrais Nibelungen, qui ne comptaient que par nuits, n'en reconnaissaient pas moins cette bonne influence du jour. Qui n'a éprouvé les tentations de la nuit, les lenteurs de l'aurore, sans dire le dieton allemand : « Sainte lumière, sois-moi en aide! » L'âme en peine ne perd pas l'espoir, quand des profondeurs du purgatoire, elle attend, elle entrevoit les lueurs du paradis.

Les Jois de Manou, le Gorgias de Platon, conseillent au coupable de se présenter de lui-méme au juge, comme le malade au médeein, de se faire guérir, s'il le faut, par le fer, de cette dangereuse maladie de l'iniquité. Mais généralement les lois antiques dounent du temps au coupable pour vouloir guérir; s'il ne se sent pas mar pour l'explation, il peut fuir au prochain asile, aux autels, à son

- Catull -

propre foyer qui est aussi un autel; personne ue r'en arraeltera. La loi juive reconnaît des villes d'asile. Au moyen âge, le eoupable n'a qu'à-passer le bras dans l'anneau des portes de l'église. En plusieurs pays, sou plus sûr asile est le manteau d'une femme. Qu'elle prenne sous sa manche la tête du fugitif, personne n'osera l'assaillir, même arce des roses. Daus ees temps de violence irréfléchie, de crimes saus méchanceté, la pitié est pour le coupable. Les vieilles lois l'appellent paternellement le pauere pécheur. Encore aujourd'hui, à Rome, quand un coup de couteau s'est donné, celui qu'ils plaignent ce n'est pas le mort, c'est le meurtrier: 11 poereflo!

Le jugement barbare s'ouvre. Les juges arrivent armés; chaeun plante son couteau enterre. Le jugement est une guerre en effet. Les lois féodales réservent expressément au condamné le droit de blaimer (blasphemare) la sentence, de délier le juge. Le coupable est souvent le contempteur du droit, la bête indomptable qui ne marche pas, mais bondit 3. Il faut que le juge soit un fort chasseur, un dod qui frappe des deux mains, un Samson qui met les lious en pièces pour en tirer le miel de la justice 3. Samson est le juge d'Israël; Hercule est le juge hellénique.

Ce juge, cet homme fort, ce Bouphage, arrive à jeun, triste et terrible. La loi du Nord lui défend de s'enivrer les jours de jugement. Il prend place sur son siège, comme le lion qui grince les dents ; lijette la jambe droite sur la jambe gauche. Claive, marteau d'armes, hache, gantelet de fer, toutes les menaces juridiques sont devant lui et attendent leur homme.

Qu'on apporte le mort... On le dépose à neuf pas; on l'approche de trois pas en trois pas, et chaque fois on crie.

L'accusateur s'avance, armé jusqu'aux dents : « Malheur à lui, qui, sur grande route, a menè de vie à trépas mon frère chéri, mon frère que mieux j'aimais que trente livres pesant bon poids, et bien mieux encore! »

Alors tout le monde regarde le eadavre. Si le meurtrier est là , le mort ne manque pas de s'émouvoir et de vonir l'écunie. Il en advint ainsi Jorsque Richard Cœur-de-lion, après sa guerre parricide, vint prier au cercueil de son père.

Cet appareil terrible n'étonnera pas l'innocent. Dans l'antiquité, l'homme libre a ce privilége de se justifier parsimple affirmation; tel est le respect

Conjugis ante coacta novi dimittere collum, Quani veniens una atque altera rursus hiems Noctibus in longis avidum saturasset amorem.

<sup>2</sup> L'impie σκιρτά, dit Platon.

<sup>5</sup> Examen apum in ore leonis. Judicum liber, c. 14, v. 6-8. 5

de ces temps pour la véracité humaine, leur foi dans la sainteté de la parole. «Si le franc-juge Westphalien est accuée, il prendra une épée, la placera devant lui, mettra dessus deux doigts de la main droite, et dira : Seigneurs francs-comtes, je suis innocent; ainsi nue soient en aide Dieu et ses saints! Puis il prendra une pièce marquée d'une croix, la jettera en preuve, tournera le dos, et ira son chemin!.»

Si l'affirmation ne suffit pas, il jurera sur son épée, sur les saintes reliques, quelquefois simplement : l'ar sa barbe <sup>2</sup>. En la barbe est l'honneur de l'homme, comme sa force en sa chevelure.

A mesure que la parole est plus légère, on ne pèse plus les serments, on les compte. L'accusé fait jurer sa famille, sa tribu, ses amis. Ils viennent tous et jurent bravement, tout comme ils auraient combattu. Ils n'ont pas besoin de rien savoir du fait; ils ont foi au dire de leur parent et au bon sang de la famille. Le roi Gontran se contenta du serment de douze guerriers pour croire à la vertu de Frédégonde. Plus tard, il fallut soixantedouze serments pour convaincre une reine. Les Gallois se défaient tellement d'eux-mêmes, qu'en certains cas, ils exigeaient le serment de six cents hommes.

Le besoin d'un si grand nombre de serments indique assez que le serment ne vaut guère. La pauvre justice barbare, ne saebant où trouver le vrai, en appelle de l'homme qui peut mentir à l'incorruptible nature. Pourquoi l'accusé repousserait-il son témoignage? La nature est bien sa parente aussi. Le juge somme les éléments de hui dire si l'homme dit vari; il les met aux prises avec l'accusé. Sans doute, l'être innocent et pur aurait horreur du coupable, fuirait le contact du crime ou s'élèverait contre lui. L'accusé communiera donc avec l'eau ou le feu; communion humiliáate où la nature inanimée juge l'homme, où la personne s'abaisse devant la elose de Dieu.

Ceux qui s'y soumettaient, c'étaient ordinairement les femmes, les pauvres, les serfs. Godruna, la reine Teutherge, la femme de Charles le Gros, eelle de l'empereur Henri II, la mère d'Édouard le Confesseur, appelèrent l'eau et le feu à témoigner

¹ Cette justification fait penser à celle d'Æmilius Scaurus (199, p. 418), et aux paroles de Scipion, entrainant le peuple du Forum au Capitole : « Tous les Romains le suivirent, et nos œurus le suivent encore, en lisant ce trait de son histoire. « Voltaire.

<sup>2</sup> a Ma barbe, dit le Cid à son ennemi, dans le *Poema* del Cid, oui, elle est longue, ma barbe, parce qu'elle a été nourrie pour mon plaisir. Jamais fils nédie femme n'a osé la touelier. Il n'en fut pas ainsi de vous; lorsque

de leur chasteté. La nature, femme elle-même, ne trahissait pas ces pauvres femmes; elle couvrait leurs faiblesses d'indulgence et de pitié. De même qu'à Rome l'eau s'arrêta dans un crible pour sauver la vestale qu'on allait enterrer vive, de même que la Bonne déesse, implorée par Clodia, permit que la ceinture inviolée put trainer un lourd vaisseau, au moven âge aussi l'ordalie sauvait les fáibles. Le prêtre qui y présidait ne refusait pas un miracle à la charité. Quel miraele plus adorable que la charité elle-même, en ces temps barbares? L'Église couvrait tout de sa robe maternelle. Elle aimait mieux sanver au basard les connables et les innoeents. C'était son principe dans les épreuves de l'eau, que l'innocent devait enfoncer : l'eau, comme pure eréature de Dieu, ne recevait que les purs... Bons prêtres, saints évêgues, qui ne baiserait vos chasses vermoulues, qui n'honorerait vos reliques? Vous sauviez conrageusement le pécheur au péril de votre salut éternel... A de tels mensonges, Dieu garde son paradis.

Les guerriers dédaignaient les épreuves. Ils voulaient que l'on crût ou leur parole, ou leur épée, Ils juraient par leurs armes, et s'en servaient pour se faire croire. C'était bien encore une épreuve. Dicu guidait les coups. Nul doute qu'ordinairement le hon droit ne l'emportât. Le coupable, dans ces âges de foi, était d'avance vaincu par ses remords, par l'imminent danger de la dannation. Pouvait-il se porter bien hardiment au combat, quand il combattait contre Dieu? La foule lui semblait hostile, la terre indignée, le soleil pesait sur sa tête, toute créature était menaçante... On sait l'histoire du meurtrier qui fut vaincu en champ elos par le chien de sa victime.

Dans l'abseuce de preuves, dans le silence des vivants et des morts, les animaux auraient parlé. Les temps anciens reconnaissent en eux une moralité que nous ne savons plus y voir. Il semble que dans les Ages plus voisinade lacréation, l'homme était moins séparé d'eux \*. Les étres animés étaient encoor frères. Cette eroyance naive se retrouve par fout dans les lois barbares. Elles ne mettent pas comme nous l'animal hors du droit. Elles le punissent, le protégent, eve met tout antre tout antre tout antre tout antre tout autre tout autre tout autre tout autre tout autre tout autre

je pris Cabra, et que je vous saisis par la barbe, il n'y eut si petit garçon qui n'en arrachât à poignées. »— D. Juan de Castro, délaissé par sa patrie dans la guerre des Indes, donna sa moustache aux marchauds de Goa, et trouva des millions sur ce gage. Foy. Lafiteau.

<sup>3</sup> L'auteur inconnu du Sésostris de Turin, et Michel-Ange dans son Moise, a'ont pas craint de laisser quelque chose de la bête dans ces gigantesques images de Phomme primitif. serviteur. Elles l'interpellent lei comme coupable, là comme témoin (roy. p. 549-531, 425). «Si l'homme qui vit seul est attaqué en sa maisoni après l'Avé Maria, et qu'il tue le brigaud, il tirera trois brins de son tott de ehaume, prendra son chien, ou la chatte au foyer, ou le coq à l'échelle, les amènera devant le juge, jurera, et sera déclaré innocent '. »

La seuteuce prononcée, deux choses suivent, le festin des juges ou jurés, la peine des coupables; autrement dit l'agape des purs, l'exclusion des impurs. Cette agape est un droit des juges. Les amendes prononcées se boivent et se maugent. Daus les Coutumes allemandes, ce point important est réglé avec une remarquable complaisance.

Les peines corporelles étaient rares, inexécutables, parmi les barbares. Ce n'était pas chose aisée que de mettre la main sur un homme désespéré, pour lequel toute une tribu aurait combattu. Les représailles d'ailleurs n'eussent jamais fini. Il valait mieux éteindre la vengeauce, faire payer le coupable. Pour apaiser les parents du mort, pour leur faire oublier le crime, il fallait couvrir le corps du délit, entasser sur le cadavre assez d'or ou d'argent pour qu'on ne pût le voir ; ou bien le leur contreperer d'or, leur donner un homme d'or ou d'argent pour celui qu'ils avaient perdu. Telle semble avoir été la forme primitive des compositions.

Rarement le pauvre pécheur pouvait trouver tant d'or. Il fallait que toute la famille, toute la tribu, l'aidât à payer, de même qu'elle l'avait aidé à jurer, à combattre.

«Si quelqu'un, dit la loi Salique, a tué un homme et n'a pas en toutes ses facultés de quoi satisfaire à la loi, il présentera douze témoins pour jurer que ni sous terre, ni sur terre, il n'a plus de bien qu'il n'en donne. Et ensuite il doit entrer dans sa demeure, et des quatre coins prendre en sa main de la terre, puis se tenir sur le seuil, regarder vers l'intérieur de la maison, et se tenant ainsi, de la main gauche jeter de la terre par-dessus ses épaules sur son plus proche parent. Que si déjà son père, sa mère, ou son frère ont payé pour lui, il doit jeter de cette terre sur la sœur de sa mère, ou sur les fils de cette sœur; s'il n'y a point de tels parents, sur les trois plus proches du côté paternel ou maternel. Et ensuite, en chemise, déceint, déchaux, bâton en main (palo in manu), sauter par-dessus la haie. " - C'est qu'en effet les portes ne sont plus à lui, il ne peut plus marcher sur le seuil sacré. Un autre doit l'oecuper à sa place.

Nous n'avons pas malheureusement de formules de condamnations dans les lois barbares. Les formules weimiques, bien plus récentes, sont toute fois d'une haute poésie:

« À toi, coupable créature!... En ce jour, je te recepte tout droit du pays, tout honneur... Je de-pars ton corps aux passants, au seigneur ton fier, ton héritage à qui de droit. Ta femme est légalement veuve, et tes enfants orphelins. Je te mets de justice hors justice, de grâce en disgrâce, de paix hors la paix, de sorte que, quoi qu'on fasse, on ne puisse méfaire en toi »... « Lå, où chaeun trouve paix et sûreté, tu ne les trouveras pas. Nous t'en-yoyons aux quatre chemins du monde!... Nous t'excluons des quatre éléments que Dieu a donnés aux hommes et faits pour leur consolation... Nous adjugeons aux corbeaux et corneilles, aux oiseaux et bétes, ta chair et ton sang; à notre Seigneur, au bon Dieu, ton ame, si toutefois il en veut. »

Puis vient le chant sauvage du gibet, l'aigre voix de la justice du peuple :

> Baillon d'aubépine à la bouche, Au col baguette de chène, Les cheveux au vent, Le corps au corbeau, l'àme au Tout-Puissant!

Ordre du roi subir tu dois.
Glaive d'acier col doit couper!

Et ailleurs :

Loi du roi Charles subiras, Arbre sec chevaucheras.

Rejeté de sa famille, de sa tribu, il s'éloiguait pour toujours, prenait son bâton de juif errant; mettait ses souliers de fer ?. S'il arrivait à la mer, il ne devait pas attendre plus longtemps pour partir que le flux et le reflux. Une mauvaise barque faisant eau, le jetait, loup affamé, aux rivages da sud. Ou bien traversant les grandes foréts germaniques, cet autre océan, il se laissait guider au cours torrentueux du Danube, se donnait au diable, aux Huns, on se vendait corps et âme aux perfides Byzantins.

Quelquefois, après longues années, vieux et chargé d'or, il osait refaire le grand voyage, quittait les beaux elimats, se replongeait aux sombres forêts, revenait voir ce qu'étaient devenus sa veuve, son ils laissé au berceau. Mais personne ne voulait reconnaître cette vieille barbe. Heureux, si les sieus

<sup>1</sup> Le chien, le chat, méchamment tues, obtiennent vengeance, et composition.

Ils sont placés debout, et le meurtrier doit, de la

tête à la queue, les couvrir, non d'or, il est vrai, mais de grain rouge comme l'or.

<sup>2</sup> Foy, les Sagas.

ne lui dressaient des embûches, ou si son fils ne lui proposait un combat à mort : « Hélas! dit le vieil Hildebrand, j'erre depuis soisante étès, soixante bivers... Et maintenant il faut que mon fils me tue, ou que je sois son meurtrier. »

Cette vie aventureuse du proserit, ces héroïques malheurs, ont été chantés par tous les peuples. Que dis-je? révés et désirés. Tous ont souhaité l'exil... Area beala, petamus arra, divites et insulas... Ils auraient volontiers changé le foyer domestique pour la verte feuillée de Robin Hood, ou le roc de Don Luis de Galice, l'ennemi de la loi.

Le banni des temps anciens avait de belles chanese. D'avoir rompu tout lien du passé, brisé d'un
coup tant de faibles fibres qui pourtant tiennent
au cœur, c'était beaucoup pour commencer une
vie nouvelle. En lui ótant la patrie, on ne faisait
que lui donner le monde. Le proserit, le cadet, le
bâtard, voilà les fondateurs des peuples. «Que me
permettez-vous d'emporter? d'isait le banni macédonien.—Rien que ce rayon du soleil (p. 437-438).»
Il l'emporta en effet dans sa robe, le bardi jeune
homme, et il fonda sur cet augure le royaume de
Macédoine. Ce soleil fut celui d'Alexandre, dell'Adriatique à l'Indus.

La cité du banni, l'asile, est le grand mystère du droit antique. Trois asiles, la Judée l, Athènes et Rome, ont été les foyers de la vie de l'Occident. La cité hospitalière, ce monde nouveau, formé du débris des vieux mondes, les contient et les purifie. Elle accueille Oreste à l'autel des suppliants, elle lui accorde l'expiation salutaire, elle inhume pieu-sement OEdipe. Les os de l'étranger lui portent bonheur l. Sa haute destinée, sa fortune est d'être une tombe. Le phénix social renaît chaque fois plus beau de sa cendre.

La pénalité héroïque est le banaissement. La pénais sacerdoiale est la mort. Les peuples guerfèser rejettent le coupable, s'en délivrent; qu'il nuise à d'autres, peu importe. Les peuples religieux considèrent moins le dommage que le crime même. Tout erime leur apparatt comme une révolte contre l'infini; infinie devrait être l'expiation. Tant que celui-là reste dans le monde, qui en a voulu détruire l'ordre, le monde languit et souffre.

<sup>1</sup> C'est le vrai caractère du peuple juif, au moment de sa sortie d'Égypte. Les lois de Moise elles mêmes sont favorables à l'étranger et à l'esclave.

<sup>2</sup> Et ce bienfait, comment se révélera-t-il? — Après ma mort, lorsque tu m'auras donné un tombeau.

> Ποίω γάρ ή τη προσφορά δηλώτετε; Οταν θάνωγώ, και τύ μου ταρτύς γίνη. —Sophoele, OEdip, Colon., v. 572-3.—

La variété des peines, cette infernale poésie où semblent se jouer capricieusement les lois antiques, se rannène pourtant à deux idées simples, La loi veut ou soustraire le coupable aux éléments qu'il souille de sa présence (murer, coudre dans un sac, aveugler, etc.), ou bien le rendre à la nature, le perdre au sein des éléments, l'absorber dans la terre, l'eau, le feu ou l'air (enterrer vif, noyer, brûler, pendre) 3.

Sous toutes ces formes, c'est toujours le monde social qui replonge au monde universel l'individu qui a voulu étre sa loi, son monde fui. Apprends, rehelle, que tu n'étais qu'une pièce dans l'harmonie commune; la mort l'y ramènera. Tu voulais être un tout; rentre en l'unité.

Hélas! j'allais y rentrer de moi-même. Ne sommes-nous pas condamués en naissant? La loi proponce la mort, mais la nature l'avait prononcée. L'enfaut, plein de vie et d'espoir, que l'on presse au sein maternel, bientôt il échappe; c'est un homme, un vieillard, c'est de quoi remplir un tombeau.

L'homme barbare dédaignait la mort naturelle, Il supprimait par une fin anticipée la triste et pesante vicillesse. Il cut rougi d'être vaineu par le temps. Il voulait mourir de la main d'un brave, d'une main aimée.

lei reparaissent autour de la couche du vieillard, ces misères, dont le berceau de l'enfant fut entouré. La famine endureit les cœurs. Celui qui ne fut pas exposé enfant, le serait dans son dernier áge, s'il n'embrassait lui-même la mort, et ne s'immolait aux dieux.

Rome mérita l'empire du monde; elle fut la vraie patrie du droit. Tandis que les barbares n'estiment que la force et mérisent l'homme dès qu'il l'a perdue, la loi romaine fait du vieillard un dieu vivant pour la famille. La mère elle-nieme a droit à une sorte de culte. Cornèlie éerit à son fils Caius Gracchus: « Quand je serai morte, tu me feras des ascrifices fumbhers , et tu imploreras la divinité maternelle... Ne rougiras-tu pas de les prier , ees dieux , lorsque vivants et présents, tu les auras délaissés 47 n

Les lois du moyen âge, niême dans les temps

<sup>3</sup> Quelquefois on ne punit pas l'homme, mais sculement le membre, la partie coupable. Ou coupe la main meurtrière, on coud la bouche menteuse.

4 Ubi mortua ero: parentabis mibi, et invocabis Deum parentem... Non pudet te... corum Deüm prese sepetere, quos vivos atque prasentes, relictos atque desertos habueris. Coru. Nepotis fragmenta.»-Je doute fort du seus douné par Prestus aux mots: Seues depontani. 1'09, p. 459. chrétiens, accusent tristement la durclé de la famille. Elles croient avoir besoin de protéger la vieille mère; elles la recommandent au fils. Il doit lui laisser la meilleure place dans la maison, et surtout au feu... C'est alors que votre foyer sera sacré, enfants, et que votre maison prospèrera. Vous ne l'aurez pas toujours ectle tête vénérable; ectle voix tremblante. bientot vous ne l'eutendrez plus.

« Quand le Brahmane voit.ses cheveux blanchir, et qu'il a sous ses yeux le fils de son fils, il s'en va dans quelque foret, habiter seul sous le ciel, parmi les racines d'un figuier indien. Ayant déposé en lui le feu sacré, il n'a plus de feu domestique; il vit de fleurs ou de racines. Il attend silencieux, comme l'ouvrier le salaire du jour. Il ne désire point la mort, il ne désire point la vie. Bientot, il alissera l'odieuse cuveloppe comme l'oiscau quitte la branche, comme des bords d'une rivière, la terre et l'arbre se détachent. »

Le christianisme, cutre toutes les religions, a aimé la mort; il l'a embellie à plaisir, l'a parée tendrement, comme une sœur qu'on mêne à l'autel. Il a fait mieux; il lui a changé son nom, il a juré qu'elle était la vie. Il a appél è dernier jour: Natalis dies. — Non moriar, sed rieam, et narrabo opera Domini. — La légende dit d'un saint qui meurt : « Et alors, il commeqça de vivre et cessa de mourir ! » Et tunc cirere incepti, moriane destit!

Deux formes principales de sépulture : hérofque, sacerdolale. Dans l'une, l'homme emportant ses armes, s'efforçant d'échapper à l'humiliation du tombeau, brave la mort comme un ennemi. Le roi des Seythes reste à cheval, tout mort qu'il est, et brandit sa lance (røz), p. 441). Ou bien, on fait disparatite toute trace du héros. Un fleuve emporte son cadavre (funérailles d'Alarie). Ailleurs, la flanme dévorante saisit l'homme, beau et fier encore, et lui sauve la laideur du sépulere.

Dans la sépulture sacerdotale, l'homme, aux dépens de son orgueil, se réconcilie avec la nature, se soumet à elle humblement. La grand'mère qui l'a nourri si longtemps, veut enfin l'avoir à elle seule; l'épouse toute féconde rappelle celui qu'elle aime, en son sein. La sépulture est encore un mariage.

Si le tombeau ne reverdit pas comme l'arbre, qui sert aussi de limite, il n'en est pas moins la vivante plantation du droit <sup>2</sup>. La tige de la famille y est; elle fleurit par-dessus, et de temps à autre y laisse tomber des fruits mûrs.

Gardien de la terre, monument de l'homme, le tombeau contient un témoin muet, qui parlerait au besoin. Laissez-y seulement une étroite fenêtre par où le pauvre grand-père puisse au printemps entendre l'hirondelle, vous donner quelquefois le soir un bon avis, enfants, de la basse et douce voix des morts, et s'il vous manque un protecteur, témoigner des forties ouhliès.

Essayous de pénêtrer dans la nature du symbole, d'examiner le symbole juridique sous les deux points de vue de la nationalité et du temps, de voir comment il naît et périt.

Le créateur a fait l'homme semblable à lui, c'està-dire créateur. L'homme aussi crée à son image. Symbole lui-même, il crée des symboles.

Bourquoi cette nécessité de créer? pourquoi celui qui a si peu de vie et si courte, doit-il donner de la vie, communiquer son être, son néant? C'est que tout néant qu'il est, il a en lui, comme image de Dieu, une idée, une force féconde. L'idée qu'enferne tout symbole, brûle d'en sortir, de s'épancher, de redevoir infinie. Elles s'efforcent, les pensées ailées, à voler sous le poids qui les entralue contre terre; elles se soulèvent, comme pour respirer un peu... Voilà le malaise universel, la sublime tristesse du monde. Homme, nature, bute existence est travaillée d'un infini captif, qui veut se révêler par la génération, par l'action et par l'art, qui fait et défait ses symboles, languissant tour à tour de créer et de mourir.

L'homme porte ainsi en lui comme un infatigahle artiste, qui travaille à la fois au dehors et au

<sup>4</sup> Nous lisons dans une Vie de saint Bernard, que le saint, deux jours après sa mort, honora d'une apparition l'un de ses moines, le moindre de tous, homme simple et pauvre d'esprit. Le moine moorat peu de jours après. Mais une sérénité céleste était sur son visage. On lui aurait dit voloutiers, dit le légendaire :

<sup>«</sup> Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem. » Petit enfant, connais la mère à son sourire.

Voy. dans Walter Scott, les chants admirables de la

mourante, particulièrement celui qui est sur un air des méthodistes. The heart of Mid-Lothian, c. 40.

<sup>&</sup>quot;2 Naturaliter videtur ad mortuum pertinere locus in quem infertur, s Ulpian. Leg. 1. De religiosis. — Le text eauivant attribue expressiment au tombeau le caractère de la personnalité lumaine : « Güm loca capia sunt ab hostibus, omnia designunt religiosa vel sacra exec, sieut homines liberi in servitudinem pervaniunt. Quodi si ab hac calamitate fuerint liberata, quasi quodam postliminio reversa, pristino statui restituuntur. « Pomponius. Leg. 36. De religiosis.

dedans. Cette force l'use et le soutient. Elle est sa causa vivendi... Par elle, il se fait et se connaît mieux chaque jour. Il façonne incessamment son argile, il est à lui-même son Prométhée.

Cela est frappant dans les hommes vraiment hommes, dans ceux qui vivent : ne nous occupons pas des morts. Ceux-là, lorsqu'ils ne succombent pas dans leur premier effort, trouvent, par le progrès légitime du travail intérieur, que la vieillesse est le plus beau des âges, le vrai fruit de la vie humaine. Ils s'élèvent du concret au spirituel, au pur : ils gravissent, par les degrés des arts ou des sciences. un escalier colossal qui conduit de la terre au ciel. Ainsi Michel-Ange, lorsqu'il eut, icune, assouvi son furieux génie dans les fresques de la chapelle Sixtine; lorsque, plus ágé, il eut dressé dans les sculptures mélancoliques du Penseroso le cénotaphe de la patrie: lorsque le monde crovait le vicillard brisé de chagrins et d'années, alors il prit un autre essor. Par-dessus ces arts concrets qui s'attachent à la représentation de la forme humaine, il monta à l'architecture, à l'art abstrait et pur, qui cherche le beau dans les formes sans modèle. Au delà de l'architecture, si la vie ne lui eut manqué, il rencontrait la géométrie, et enfin la métaphysique, comme suprême initiation.

Ce grand artiste platonicien, dans ses poésies, nous dit que vivre, e'est dégrossir un bloc, en tirer la forme qui y est cachée. L'homme rejette peu à peu le poids qui l'opprimait, l'épais vêtement charnel dans lequel il fut emprisonné à sa naissance. Qu'est-ee en effet que l'enfance, sinon une lourde incarnation de la pensée, chargée de lait, de sang, de poésie! L'áge nous en guérit, et la prose, et l'analyse, la mort surtout, cette suprême analyse '.

Mais il faut qu'il y ait d'abord enfance et poésie. Il est bon que l'homme se nourrisse longtemps du lait de la nature, qu'il l'aime, la craigne et l'écoute. Un jour, les rôles changeront. Il la dominera par l'art et le travail; il la fécondera à son tour.

Nous ne nous représentons pas aisément aujourd'hui l'amour de l'homme pour la nature dans les

1 L'imagination des premiers hommes fut d'autant plus féconde en symboles poétiques, qu'ils étaient plus jeunes, plus grossiers, plus ineapables d'abstraire.

» Dieu, dans sa pare intelligruec, crée les êtres par cela qu'il les connait. Les premiers hommes, puissants de leur ignorance, erfaient à leur manière par la force d'une imagination toute matérielle. Poête veut dire créateur; ils étaient donc poêtes, et telle fut la sublimit de leurs conceptions, qu'ils a'en épouvantières une mêmes, et tombérent iremblants devant leur ouvrage. Fingunt simul creduntque. « (Fico.) — Ils faiseint des dieux, et ils étaient dieux. Ils l'étaient,

premiers âges. où il était encore à peine dégagé de son sein. En chaque créature de Dieu, il voyaït une sœur, une amante. — Lorsque Xerxès emmenait contre la Grèce cette fabuleuse arniée, il traversait la molle Asie avce sa cour, ses femmes, ses belles maîtresses. Ce mélancolique qui pleurait en sonaent que de tant d'hommes pas un ne vivrait dans cent ans, ce voluptueux qui promettait un prix à qui luitrouverait un plaisir, aperçut, à la rencontre de plusieurs routes, un beau platane, et fut saisi d'admiration et d'amour. Tout ce que put l'homme pour la plante, l'amant pour l'objet aimé, ce fut de charger ses bras élégants de bracelets et de guirlandes: «Et il lui donna, dit llérodote, un homme immortel 2 pour en avoir soin.»

Ainsi dans cet antique Orient, le frère et la sour, l'hoimme et la nature ne s'étaient pas méconnus encore; ils s'ainmaient d'amour. La femme avait une rivale; c'était la création tout entière. Telle était alors en l'honme la puissance d'aimer, qu'il en avait pour tout un monde.

Mais l'union était trop inégale. Cette belle et formidable amante, l'homme n'était qu'un faible nourrisson sur ses genoux. Elle le fascinait de son mobile regard; elle le troublait de ses puissantes acresses, elle lui faisait sigue, mais il avait peine à répondre. Ces signes impérieux, pleins d'attrait et de terreur, c'était pour lui une étude d'en trouver le sens.

Faisons aujourd'hui, si nous voulons, les fiers, les rois de la création. Mais n'oublions pas notre éducation sous la discipline de la nature. Les plantes, les animaux, voilà nos premiers précepteurs. Tous ces êtres que nous dirigeons, ils nous conduisaient alors, mieux que nous n'aurions fait nous-mêmes. Ils guidaient notre jeune raison par un instinct plus sur; ils nous conscillaient, ces petits, que nous méprisons maintenant 3. Nous profitions à contempler ces irréprochables cufauts de Dieu. Calmes et purs, ils avaient l'air, dans leur silencieuse existence, de garder les secrets d'en haut. L'arbre qui a vu tous les temps, l'oiseau qui parcurt tous les lieux, n'on-1s donc rien à nous apceut tous les lieux, n'on-1s donc rien à nous ap-

comme au point sublime de la passion, lorsque le jeune homme s'éerie dans Térence : Deus factus sum!

The model and the section of the se

<sup>5</sup> Nostri nee prenitet illas. Nee te preniteat pecoris, divine poeta! — Humbles brebis, elles ne vous dédaiguent point. Ne les dédaignez pas, ô divin poête! prendre?... L'aigle ne lit-il pas dans le soleil, et le hibou dans les ténèbres? Ces grands bœuß euxmémes, si graves sous le chène sombre, n'est-il aucune pensée dans leurs longues réveries !?

Ces mouvements et ces repos, ces signes mucts, plaintes de l'Océan, murmures des fleuves, et tout ce que la forét roule de bruits dans les jours d'orage, et tout ce que la forét roule de bruits dans les jours d'orage, et tout ce que loiseau dit si bas à ses petits. Cétaient les inots d'une langue régulière, dont les phrases er reproduisaient dans un ordre si infaillible que l'une étail l'augure de l'autre. Tel signe apparaissant, tel autre derait venir; tel phénomène était pour le lautre un droit d'exister.

Étre et deroir se confondant, toute existence tait un signe que l'homme se croyait obligé de traduirre en actes ou en paroles. Les phénomènes étaient ainsi des symboles juridiques, qui s'interprétaient en formules. La nature jetait ses oracles an vent; la poésie suivait, écoutant et recueillant. La grande mère parlait, l'humble fille s'efforçait de répêter.

Dans ce chantalternatif, s'harmonisaient à plaisir les rhythmes de l'une et de l'autre. Tandis que la main mesurait les dactyles et que le pied frappait l'iambe, le vent sifflait l'allitération dans les forêts du Nord, la vague battait, sur les grèves celtiques, des rimes solennelles.

Prodigieuse poésie, qui, pour la puissance des symboles, surpassait d'avance toute poésie bumaine. Les poêtes de l'âme et de la réflexion, nos modernes, plus passionnés sans doute, sont, en comparaison, pâles et pauvres d'images. Comment lutter de force avec l'Océan, de lumière avec le soleil? Cette poésie n'est pas de l'homme, « Cede Deo. »

Sa force, sa grace, c'est justement que sa langue as senen. Cate force devient une faiblesse, à mesure que l'idée de droit, se distinguant de celle d'existence, cesse d'être naturelle et fatale. La poésie juridique semble porter alors malgré elle le joug des images et des figures; elle sent instinctivement qu'elle devrait s'alfranchir du symbole. Loin d'en uivre l'inspiration, elle se compose, prend l'air grave. Jambes croisées, glaice sur table, elle va dire la loi. Mais le juge est trop jeune encore. L'arrêt commencé finit par un chant. « Qu'idquid tentabam dicere, versus erat... » Elle voudrait, cette poésie, être déjà prose sérieuse, faire entendre une voix virile... Non, belle vierge, il faut que

Ne nous étounons pas si le prétre, le poête, le jurisconsulte, sont primitivement le même homme. Toutes choses se confondent d'abord dans le sein de la religion. Même plus tard, lorsque la séparation est accomplie, les jurisconsultes, chez certaines nations, n'ont pendant longtemps d'autre nom que celui de Poêtes, de Trouvères (Schæffen, Finder, en allemaul). Ils trouvent en effet la formule; elle tombe de leur bouche, nombreuse et rhythmique, tantôt gépninée, tantôt par triades, souvent en rines martelées <sup>2</sup>.

Considérons maintenant les formes que la poésie juridique revêt chez les nations diverses; voyons comment chaeune improvise à sa manière sur le thème commun de la vie civile. Le sujet, ce semble, est toujours le même, de la naissance à la mort; mais chaque peuple envisage avée prédilection tel moment, telle face du droit; celui-ci la famille, celui-là la propriété ou le jugement. C'est ainsi qu'entre les langues dont la seience moderne a si bien établi la parenté, chacune exprime avec plus de force un élément grammatical; dans celle-ci la théorie du verbe est plus scientifique, dans telle autre celle du substantif; de manière qu'à elles toutes, elles représentent complétement la vertu de la langue humaine. Heureuse et féconde liberté de la nature, où les diversités se développant à part et instinctivement, ne font jamais dissonance, mais s'accordent d'elles-mêmes mieux que la science n'eut pu faire.

En nous renfermant dans notre point de vue des formules juridiques, nous pouvons y entrevoir l'idée dominante de chaque nationalité.

L'Inde, préoccupée du renouvellement des êtres sous les formes de la vie et de la mort, a exprimé ces deux moments dans des formules sublimes. Ces formules donneraient l'idée d'une moralité bien préeoce, si d'autres ne montraient combien celle de l'Inde est encore engagée dans la nature. La nature est ici la vraie, la seule personne. Les Épreuves, dont l'Inde donne le premier exemple, ne sont qu'une personnification des éléments; la loi croit et consulte la chose plutôt que l'homme. Dès que cette législation descend sur le terrain du droit proprement dit, elle y vaeille honteusement. Le juge, pour s'assurer du erime, tent l'accusé,

vous restiez longtemps une jeune fille au douteux langage, une harmonieuse pythonisse, qui prononce, souvent sans l'entendre, l'équivoque oracle des dieux.

<sup>1</sup> Ilice sub nigra pallentes ruminat herbas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In jus ducito, Solis occasus suprema tempestas esto. — Quod felix faustumque sit, Puro pioque duello. Potest polletque, Templa tesquaque, Nomen numenque.

Do, dieo, addico. Habeant, teneant, possideant. Volo, statuo, jubeo, ete. — Kraft und Macht. Kurz und klein, ete.—Mus (mutus) et taisant. Tenir et palmoier. Concéder, gracier et ottroier, etc.

et le pousse au mal (p. 417; royez aussi le Supplément).

L'Inde ne voit nulle part l'humanité avec plus de complaisance que dans la femme, ce charmant symbole de la nature, qui en résume la beauté. Elle ne trouve pas, sur un si doux sujet, de paroles assez tendres, assez caressantes : Ne frapper pas une femme, eût-elle fait cent fautes, pas même avec une fleur... » — «Si la terre est adorée, une mère n'est-elle pas plus digne encore de vénération.» — La loi repousse avec horreur le unariage par achat: «Mème dans les mondes antérieurs à celui-ci, nous n'avons pas out dire qu'il y ait eu jamais une telle vente d'une fille. »

Voilà de belles paroles; mais elles ne se soutienpas. L'Inde, représentant la natuge, en contient aussi les contradictions influies. Cette faible fleur, la femme, elle sera jetée aux flammes. Cette mère si digne de respect, elle devient mère n'importe comment. An fond, elle est, avant tout, le moyen de la génération humaine, la terre qui doit étre semée. Cette religion de la nature demande des choses surnaturelles, que la femme affronte le feu, que l'homme engendre sans plaisir. La loi indienne connait pourtant si bien la toute-puisance de ce voluptueux climat, qu'elle regarde comme adultère l'homme qui parle à une femme dans une forét (p. 538, 452).

Dans la Perse, au rebours de l'Inde, l'État domine la nature; l'État est le monde. Le roi cis tymbole de l'État; son palais est une représentation de l'univers, comme chez les Turcs le sérait du sultan (p. 302). Au reste, l'idée de pureté, de distinction qui domine dans la Perse, dut la mettre de bonne heure en défiance contre les représentaions matérielles. Le vieux symbolisme chaldéen, dans ses monstrueuses images de bétes, n'apparaît sous le magisme que comme le taureau mithriaque, pour être immolé. Peu de symboles religieux. D'autre part, le roi, comme symbole vivant de l'État, étant toute la loi, il n'y a point de loi écrite, point de formules juridiques.

La Judée, en un sens, est le commencement du droit. Le droit, le bon, le pur, qui jusque-là était une subatance, un élément, un Dieu, commence à apparaître comme action humaine, conforme à la volonté divine. Mais la haine de la nature, qui fait le caractère sublime du judaïsme, empéche les actes juridiques de se produire en symboles, de

s'harmoniser avec le monde extérieur en formüles poétiques. Sauf quelques emprunts au symbolisme diolatre (p. 419), que le christianisme lui-même n'a pas repoussés, la Judée n'a guère connu de symboles. Ce qui y ressemble le plus, c'est le soulier du déchaussé (p. 362), et la levée du cadavre (p. 415).

La Gréce n'a cu de symbolisme que la culture de la beauté humaine, je veux dire la gymnastique et la statuaire. Toute préoccupée de l'homme, du citoyen, elle dédaignait la nature comme étant hors de la cité. Toute cequ in vêst pas la cité, est non Gree, barbara. La famille et la propriété étant ié des accessoires de l'État, il n'y a guère place au droit civil. Eut-il existé, il n'aurait pu, chez ce peuple sophiste et moqueur¹, garder longtemps ces naives pantonimes juridiques, qui se conservèrent religieusement à Rome. La Grèce respecte peu l'aniquité, la paternité. Le présent s'y conduit avec le passé, comme les fils d'OEdipe ou de Sophocle avec leurvieux père (½pr. pourtant les p. 524, 526, 530, 531, 400, 437).

Le droit, trop exclusivement personnel et poliique en Grèce, est plus réel en Italia. Il se prend à la terre et participe à la stabilité du sol. L'Ager limité, divisé, orienté, comme la cité ou le temple (p. 344, 351, 352), ne changera pas aisément. lei, la borne, le Terme, est un Dieu. Pour mouvoir le Terme, transférer l'Ager, il faut de magiques formules, de puissantes conjurations (carmina; lex horrendi carminis erat. Til-Liv).

L'opposition des races greeques ne fut jamais réconciliée. Celle de l'Italie se résume de bonne heure en une cité. Rome est un monde double, étrusque et sabellien, sacerdotal et héroïque. Cela est sensible dans le droit civil, comme dans le droit politique; particulièrcment dans les formes du mariage: Confarreatio, coemptio. La Confarreatio rappelle l'Inde, ainsi que les Sacra. Il y a cette différence que dans les Sacra, Rome est moins occupée de l'âme du propriétair que de la propriéte.

Il est curieux de mesurer le chemin qui s'est fait depuis l'Inde. La propriété ne se trausmet guère en l'Inde que naturellement par la succession, ou plutôt elle est immobile, puisque le père vit encore dans le fils. A Rone, elle se meut, elle prend le mouvement artificiel de la tradition et du testament? La paternité, commandée dans l'Indecomme devoir par la religion, s'accompfit naturellement,

On peut dire pourtant que chacune appartient en propre au peupte qui lui donne son développement. A ce titre, la tradition, le testament, l'adoption, sont essentiellement romains, le jury essentiellement allemand et anglais, etc.

<sup>1</sup> Il s'agit, bien entendu, de la Grèce civilisée, de celle qui a laissé des monuments.

<sup>2</sup> La tradition, le testament, l'adoption, existent dans

Toute forme de droit existe partout, mais en germe.

ou se supplée naturellement en salissant la famille; à Rome, elle se supplée artificiellement par l'adoption. Ainsi le droit, incrte dans l'Orient, devient, à Rome, art et mouvement (in-ers, ars). Rome est l'artiste du droit.

Le droit romain, nous l'avons dit, est surtout un droit réel, un droit de la propriété; c'est comme tel qu'il se survit dans nos lois et rêgne encore sur nous. Le droit personnel, non plus captif dans la cité, comme en Grèce, mais libre comme l'oiseau des forêts, s'est développé dans le monde germanique.

Si la nature est une marâtre pour les hommes du Nord, la fraternité n'a été que plus forte entre eux. L'idée de paternité domine dans l'Inde et dans la vieille Italie; celle de fraternité chez les peuples héroiques \(^1\). La plus belle formule scandinare est celle du mariage des deux guerriers sous la terre (p. 379). Cette union souillée chez les Grees, brille ici de purclé. La femme même est un béros, c'est Brynhild, la reine de la froide Islande. Dans le Nialsaga, la jeune fille n'a de nourrice et de gouvernante qu'un homme. C'est un monde vierge et fort, comme la profonde glaee des lacs.

Tout cela fond en Allemagne. Nulle part le droit ne s'est plus richement épanoui en formules juridiques; capricieuse végétation, et luxuriante, à désespérer l'analyse. Vous compteriez tout aussi bien les feuilles bruissantes dans les chênes de la foré! Noire.

Si pourtant vous écartez l'ombre que la féodalité projette sur l'Allemagne, si vous évitez les fiefs pour vous tenir dans les Marches, vous y surprendrez la véritable antiquité allemande. La Marche, c'est l'Allemagne, comme l'Ager est l'Italie.

Mais il y a ceci à remarquer, que la Marche, propriété, que comme théâtre du droit personnel. Cette terre vague de la commune, limitée, non par le dieu Terne, mais par la pensée, par la probité allemande, 'a cu une fécondité à laquelle doivent rendréhommage les plus riches contrées du monde. Celle-ci ue porte ni vin ni buile; mais elle a porté la justice. Ces landes sont un tribunal; c'est le berceau de toutes les grandes institutions germaniques, pequ-étre celui du Jury <sup>2</sup>.

Le juge ici, c'est tout le monde; au besoin, ce serait le passant. L'accusé même se juge. S'ilaffirme son inuocence, cela suffit, qu'il s'éloigue (p. 417). Anjourd'hui même, dans les partics les plus éloiguées du monde germanique, en Suéde, et je crois.

平安

en Autriche, on n'exécute aucun criminel qu'il ne se déclare coupable.

Cette boune Allemagne a confiance en l'homme. Sauf quelques dispositions qui tiemnent à la lutte féodale, son droit est doux et débonnaire. La propriété n'y est point jalouse. Le passant peut éucillir trois pommes, couper trois grappes, arracher trois aves. L'Allemagne est probablement le seul pays du monde où l'on ait ordonné de planter des arbres à fruits tout exprès pour satisfaire les envies des femmes grosses qui passeraient (p. 538).

L'Allemague, comme l'Inde, est préoccupée de la femme. Les coutumes allemandes ne touchent guère ce sujet de prédification, sans dire des mots d'une ineffable douceur. Elles sont intarissables la-dessus<sub>è</sub> et trop curieuses peut-étre. Elles se mèleut du ménage, réglementent les rapports des époux, souvent avec un adorable enfantillage, parfois avec une bourgeoise et risible débonuaireté.

Vous trouvez ici dans le droit ce je ne sais quoi de gauche qu'on a toujours reproché à l'art allemand, du reste si aimable et si profond. L'Allemagne est variée, subtile; elle n'est pas harmonique.

Tandis que l'Inde est gracieusement suspendue au sein de la nature, et comme endormie dans ses bras, l'Allemagne s'y attache volontairement; dans ses plus graudes naivetés, il semble encore que, pour plaire à la mère commune, elle bégaye et fasse l'enfant, Derrière les formes puériles, son profond regard voit tonjours l'esprit. A cette jeune poésie des symboles, elle mêle une ironie candidie; elle les aime, les respecte, et pourtant sourit. Ainsi l'enfant berce sa poupée, il l'appelle sa petite sœur; mais il sait bien ce qui en est.

Cette contradiction générale de l'Allemagne ressort dans son droit. Spiritualiste quant au fond, ce droit, dans les formes, est alourdi par la matière. Chargé d'images et de figures sensibles, il a tout l'air d'un paganisme perpétué dans le nuyen áge à colé du christianisme; d'autre part, son existence vivace en face du droit catholique et canonique, en fait une protestation de liberté nationale, un droit protestant.

L'honune vient, comme juge, opiner le jour dans la Marche, inuproviser sur la bruyère sa poésie juridique, demander à la nature, aux arbres, aux vents, à la terre, les formes du droit. La femme y vient la nuit continuer dans la sorcellerie le culte des vieilles divinités des forêts et des caux, devenues démons. La sorcellerie est ici panthésitique;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez dans la Grèce les amitiés fameuses des Oreste et des Pilade, des Pirithoüs et des Théaée; dans la Perse, celle de Darius et de Zopire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je sais bien que toutes les nations barbares ont le principe du jury.

Voy., plus haut, la note 2 de la p. 311.

le droit l'est, au moins dans la forme; tous deux réclament à leur manière pour la nature sensible, maudite et erueifiée par le ehristianisme; deux oppositions fatalistes, qui toutefois, comme oppositions, témoignent de la liberté!

La lutte du droit et de la religion , du jus et du fas, n'apparatt pas ici dans sa simplicité. Le droit allemand n'est pas antichrétien ; il est au fond trèsspiritualiste. Mais, d'autre part, il ne peut se dégager des liens de la nature. C'est un esprit profondément humain, mais comme enchanté sous l'écorce des chênes, et qui ne s'en arrache qu'avec déchirement. On voit bien à cette merveilleuse végétation que la séve qui circule jei n'est pas moins que le sang de l'homme et la plus pure vie de son eœur. Immobile beauté, il y manque souvent la grâce, qui est la beauté du mouvement, Toutefois, comme c'est la beauté d'un esprit, il y a intention de mouvement ; de là quelque chose de forcé et de gauche... N'importe; dans le désaccord du symbole, nous n'adorons pas moins l'esprit.

Le droit allemand n'est matérialiste que dans la forme. Le droit celtique, à en juger par les débris qui nous en restent, semble l'avoir été dans la forme et dans le fond. Nous avons remarqué ailleurs que dans les nous des lieux les Germains avaient égard à la position astronomique (Est-Sex, Nort-Humbrie, etc.), tandis que les Celles tenaient plutot compte de la forme du sol (Alp-Pennins, etc.). Les uns semblent avoir regardé le ciel, les autres la terre. Le juge germanique, comme le prêtre, se tourne vers le côté sacré du monde; il regardé le soleil levant. La loi galloise accorde au juge le privilège de tourner le dos an soleil, comme à la pluie.

Les dispositions les plus remarquables des lois galloises se rapportent au palais du chef, à l'ordre qui doit régner à sa table, aux places, aux droits de chaque serviteur. Le palais du chef est l'État; l'État, c'est le monde.

La femme est souvent mentionnée dans ces lois; mais surtout la femme physique. Il y a là des paroles obscènes, qui peut-être ne sont que naïves. On sent, dans cette brusque hardiesse du langage, la pétulance, la légèreté du peuple.

Le rhythme est un besoin pour lui, mais il lui suffit d'un rhythme peu varié. Les Gallois ont éerit une partie de leurs lois et toute leur histoire en triades, ou versets, chacun de trois membres. Rien n'indique que eette préférence du nombre trois soit iei symbolique. C'est poésie, c'est besoin d'aider-la mémoire des bardes, vivantes archives des elans.

Les poésies eeltiques sont rimées. Au contraire, l'allitération <sup>7</sup> semble avoir dominé chez les Scandinaves, le nombre proprement dit chez les Allemands, chez les Grees et les Latins. Si, comme it est probable, le mouvement respiratoire est le prineipe commun de ees formes diverses, ne semble-t-il pas que les Celtes et les Seaudinaves aient marqué fortement le commencement, la fin de la respiration. C'est un cheur de forgerons; ecux-il poussent leur chant en levant le marteau, ceux-ci quand il tombe. L'alliteration et la rime sont des prineipes de versification plus matériels que le nombre.

Il nous restedes i faibles débris du droit celtique, qu'il est impossible de déterminer ee que le droit français en a conservé. Telle disposition des Coutumes qu'on eroirait romaine ou allemande, est peut-être celtique; mais qui a droit de l'affirmer? Qui oserait dire, comme Grosley, quoique la chose ne soit pas absolument invraisemblable, que nos Coutumes en grande partie sont antérieures à Céanz?

Je crois, au reste, qu'il ne faut s'exagérer ni l'éément celtique, ni les additions étrangères. La diversité matérielle des races, comme je l'ai dit ailleurs 3, a moins contribué à former la France, que le travail de la France sur elle-même. Cette nation, qui n'est que mouvement et action, s'est plus qu'aucune autre transformée sous l'influence' des événements.

La tendance matérialiste que nous avons entrevue dans les lois de Galles, et qui semble un attribut du génie celtique, a été balancée en France par l'instinct du mouvement. L'influence spiritualiste de l'Église a aussi puissamment eombattu cette tendance. Le matérialisme français s'est produit de bonne heure, non sous forme poétique, comme chez les Gallois, mais indirectement et comme ironie.

La France étant un mélange de peuples, n'a pu conserver ses formules juridiques aussi fidèlement que les races pures, telles que les Gallois et les Saxons. Les formules que présentent les lois barbares de l'époque mérovingienne, sont plus allois mandes que françaises. Celles qu'on trouve dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce rapprochement entre le droit et la sorcellerie, considérés comme résistances, est aurtout frappant, quand on l'applique aux cours weimiques. C'était, au moins pour la forme, comme une sorcellerie juridique.

<sup>2</sup> Il y a quelque chose d'analogue en latin :

Ducite ab urbe Domum, mes carmins, Ducite Daphnim... Et Sola in Siccà Secum Spaliatur arenà...

M. Grimm assure (Ueber den altdeutschen Meistergesang, 1811) que l'allitération disparut de bonne heure en Allemague.

<sup>5</sup> Hist. de France, t. I, liv. 1, ch. 3.

nos rituels, ne sont pas toujours exclusivement françaises; souvent elles ne présentent aucun ea-ractire national. Je donnerai pour exemple la belle formule de mariage (p. 334), qu'on a tirée des rituels manuscrits d'Arles. de Reims et de Reunes.

Mais un grand nombre de formules ecclésiastiques sont vraiment françaises. Elles remontent évidemment à une époque où l'esprit populaire s'était réfugié dans la religion, où l'Église se recrutait parmi les vaincus, les pauvres et les serfs, où elle était le peuple même, réhabilité sous l'étole et la mitre. Le peuple entendant eucore la langue latine. les formules ecclésiastiques n'étaient pas chose morte, mais vivantes, populaires. L'assistance comprenait ; son émotion réagissait sur le prêtre, et il modifiait les prières selon le génie local, ou les événements de l'époque. Cela arrivait surtout dans les grandes calamités. Les prières devenaient des ehants populaires de consolation ou d'espoir. Le culte était alors un thème large et libre nour l'inspiration 1.

Le droit lui-même était mêlé au culte, au moins pour les serfs et les pauvres. Le prêtre seul écrivait pour eux, les jugeait le plus souvent, comme arbitre; ils évitaient, taut qu'ils pouvaient, le juge laique. De même que le prêtre ehretien adoptait volonitiers lès temples, en les purifiant, il admettait aussi les coutumes locales. Il les formulaiten prières. Souvent, d'après ses souvenirs ou le dire des vieil-lards, il improvisait la formule, la trouveuf, selon la vieille expression du droit allemand et de la poèsie française. Il était alors littéralement le créateur, le poête, le trouveère du droit.

Si ce n'était chose hardie de placer des dates, même approximatives, dans cette flottante antiquité, nous rapporterions à l'époque des invasions maritimes la bizarre formule de bénédiction des fouts baptismaux (citée p. 326) : « Debout, chers frères, au bord de la eristalline fontaine, ameuez les hommes nouveaux qui de la terre au rivage viennent faire échange et commerce. Ou'ils naviguent ici, ehacun battant la mer nouvelle, non de la rame, mais de la eroix; non de la main, mais du sens; non du bâton, mais du sacrement (non virga, sed cruce; non tactu, sed sensu; non baculo. sed sacramento). Le lieu est petit, il est vrai, mais il est plein de la grace. Le Saint-Esprit a été dirigé par un bon pilote, etc. » Ce tour d'imagination est celui qui domine dans les vies des saints bretons

Une formule remarquable qu'on trouve dans Marculfe, est évidemment ecclésiastique et galloromaine. Les Francs ont pu l'employer, mais elle leur était certainement dictée par les prêtres. Elle contient une réprobation expresse de la loi barbare. « A ma douce fille : C'est chez nous une coutume antique, mais impie, que les sœurs n'entrent pas en partage avec leurs frères dans la terre paternelle. Moi, j'ai pensé que m'étant donnés tous également de Dieu, vous deviez trouver tous en moi égal amour, et après mon départ d'ici-bas, jouir également de mes biens. A ces causes, à ma trèsdouce fille, je te constitue, par cette lettre, à l'encontre de tes frères, égale et légitime héritière en tout mien héritage; de sorte que tu partages avec eux non-seulement dans mes acquets, mais dans l'allod paternel. »

Les formules de mariage, rimées et non rimées, que nous avons données à la page 353, d'après les rituels de Rouen, de Reims, et d'Amiens, sont certainement fort aneiennes, sinon pour la forme, au moins pour le fond. I test probable que d'âge en âge, elles ont été rajeunies, jusqu'au quinzième siècle. Toutes naives qu'elles peuvent parattre, elles offerent déjà un modèle de cette élégante précision, de cette vive et sobre éloquence, qui est le vrai génie français.

Il est des formules qui, pour n'être pas ecclésiastiques; ne sont pourtant pas, au moins dans leur principe, sans rapport avec les idées religieuses. Je parle des formules de la communauté de biens eutre serfs: « Être en pain, hors de pain... Le feu, le sel et le pain partent (séparent) l'homme mainmortalhe (p. 337, 399).» Ce qui veur dire que la communauté est rompue, dés qu'un des contractants vità apin séparé. Ces expressions que l'opinion commune rapporte à l'époque du servage féodal, sont probablement beaucoup plus anciennes. Si le servage doit être considéré comme l'origine de la communauté de biens, ce qui est très-douteux, pourquoi remoiter au servage féodal, plutôt qu'au servage romain ou celtique <sup>2</sup>?

Je croirais plutôt que cette forme de la communauté dérive de la Confarreatio antique, du mariage sacerdotal, qu'on retrouve chez tant de nations. La communauté de pain et de feu, restreinte chez les Romains, se sera étendue chez nous à

ct irlandais, de saint Colomban, de saint Gall, de saint Malo, etc.

<sup>1</sup> Foy. dans les Voyages liturgiques de Moléon, quelles diversités subsistaient encore dans le culte des diverses villes au dix-huitième siècle, lorsque l'Église avait tant fait pour les détruire.

<sup>2</sup> La communauté de biens par mariage , cette asso-

ciation si naturelle, aura été le modèle des associations sans mariage, qui assuraient entre les travailleurs la même communauté. Je crois, contre l'opinion commune, que ces dernières associations n'ont pu précéder.

tous les hiens des époux. Cette communauté sacrée protégeait le bien du serf; elle assurait l'héritage commun au conjoint survivant, contre le droit odieux du seigneur. Je ne puis y voir, comme on a fait souvent, un ménagement politique des seigneurs pour s'attacher leurs honnmes. Il y a là plutôt une nécessité sociale de tous les âges. Ce pain et ce. feu sont une dernière trace du symbolisme antique !

Dans la communauté de biens, les époux sont vraiment époux, pour le salut comme pour la ruine. C'est le véritable idéal du mariage. En pratique, c'est trop souvent la tyrannie de l'homme sur le bien commun. A ce titre même, la communauté de biens était chère à la féodalité, qui, comme système militaire, voulait l'unité des biens et des forces dans la main de l'homme. Dans les cités commercantes, la prévoyance des pères eraignait d'abandonner la fortune de la fille aux hasardeuses spéculations d'un époux. A Reims, qui fut de bonne heure un grand centre de commerce, les feinmes avaient, de préférence à tout créancier, droit de reprise sur le bien commun. Elles tenaient. disaient-elles, ee droit du bon saint Rigobert. archevêque de Reims. Cela s'appelait, à Reims, « La reprise de saint Rigobert, »

Cette faveur, accordée aux femmes, duit se rapporter à l'influence du droit romain et ecelésiastique, plutôt qu'à l'esprit de la vieille France. Quoique l'attrait des sexes soit si fort dans les racesectiques, quoique le err galant soit chez nous le roi national (Charles VI le Bien-aimé, François Irr, Henri IV), nos coutumes anciennes sont généralement peu favorables aux femmes 3.

Chaque province avait des formes spéciales de droit qu'il serait curieux de recueillir. L'une des plus anciennes à coup sûr est le jugement breton au milieu a'un lac (p. 409). La Dénonciation de Nouete eurer, telle qu'on la trouve dans un document assez moderne du Midi (p. 357), n'en est pas moins curieuse, comme présentant la formule romaine dans une rédaction plus complète et peut-étre plus antique que celle même des jurisconsultes de l'Empire.

Voy. p. 434 : Couerir le feu, pour saisir, etc.

2 On serait tenté de présumer le contraire, lorsqu'on voit qu'une file sauvait quelquéois un meurtier déjà sur l'échafaud, en déclarant qu'elle voulait l'épouser. Une chronique raconte que, dans une ville de Flandre, au moment oi l'on allait couper la tôte à un beau jeune bàtard qui avait tué un homme, toutes les femmes na vaient pitié, et dissieut: a Qu'on nous le donne plutôt à épouser. » C'est une allusion à ce privilége des femmes.

Ce fait et quelques autres semblables, quoique assez

Un grand nombre de locutions vulgaires sont restées pour témoigner des actes symboliques, des formules qui existaient dans notre ancien droit. În jeu d'enfant par exemple, la Main chaude, rapélle l'épreuve formidable où la main de l'homme assassiné étant apportée au tribunal, cheaun venait jurer sur cette main, chaude encore, qu'il était innocent du meurtre. Voyes aussi Main morte, pag. 414.

Cette phrase proverbiale: Il vaut son pesant d'or (p. 428), fait allusion à la forme primitive de la composition. Le meurtrier devait payer aux parents un poids égal à celui du cadavre, en or, en argent, en grain, selon la qualité du mort; ou bien encore, ce poids était donné en cire à l'église, pour être brûlé sur l'autel.

Attendes-moi sous 'l'orime, dit un autre proverbe (p. 409). C'est que les jugements se faisaient sous l'orme, et qu'on y payait les redevances; à Paris, par exemple, sous l'orme Saint-Gervais. Appareument on y venait de mauvaise grâce, on s'y faisait attendre.

La Courte paille rappelle la tradition par le fétu (p. 338). Voy. aussi Pot de vin, 363; Brandon, Bouchon, 363; Main assise, Main levée, 360.

Dans ees locutions vulgaires, comme dans la plupart des usages français, d'où ils sont dérivés, il y a, on a pu le remarquer, une teinte de gaicté, quelquefois d'ironie. Nos Actus legitimi ne sont ni graves, comme ecux des Romains, ni poétiques comme ecux des Allemands, mais le plus souvent comiques et burlesques. Ce sont des farces pour le peuple, des jeux de piloris. Le honnet vert dont on coiffait le banqueroutier, le désignait aux huées de la populace (p. 434). Grands et petits venaient en foule voir une riche veuve, la veuve du plus riche prince de la chrétienté, du due de Bourgogne, payer ses dettes sans argent, en mettant les clefs sur la tombe.

Les acteurs involontaires de ces spectaeles, les victimes de la joie du peuple, c'étaient le plus souvent les maris qui se laissaient battre, les femmes infidèles, etc. Le problème de la vertu féminine est, comme on sait, un texte tout national. Nos livres

récents, n'en sont pas moins conformes à l'esprit des anciennes lois barbares. Dans ces lois, le coupable ne pouvait être puni qu'autant que sa famille l'abaudagnait et refusait d'en répondre. La femme qui le prend ici pour époux, est pour lui comme une autre famille qui l'adopte et devient son garant.

On prétend qu'à Barèges dans les Pyrénées, le criminel qui se réfugiait près d'ane femme ne pouvait être poursuivi. Cette coutume loeale est-elle française ou espagnole? je n'ose le décider. Il en existe une toute semblable chez les Arabes. les plus populaires, les Fahliaux, le Roman de la rose, l'odyssée rabelaisienne du Pèlerinage à la dive poutcille, n'ont pas d'autre sujet. Les formes de cette pénalité burlesque, la chevauchée de l'anc, l'immersion dans l'eau froide, l'anneau de paille du paillard (p. 355), peuvent lètre considérés, comme les fabliaux de notre droit. Joignez-y les étranges redevances féodales de la première nuit, du mets de mariage, ele.

La féodalité, comme l'Église, étant un fait euopéen et non national, plusieurs des formules qu'elle a données à la France ne sont pas exclusivement françaises. Notre droit-féodal, quoiqu'il se soit formé d'une manière tout indépendante, rappelle, cu une foule de points, cetui des peuples voisins. Quelquefois il semble un écho prosaïque du droit féodal allemand.

Nous aurions pu reeueillir un plus grand nombre de formules féodales françaises. Nous avons cru deyoir nous borner aux plus originales. Nous en donnerons iei la simple indication dans l'ordre où on les trouvera placés.

Livre ler. Famille. Tomber de lance en quenouille, Estoc, Ramage, Branchage, p. 542.

Livre II. *Propriété*. Abeilles réclamées, p. 349. Chevauchée le roi, Largeur du chemin seigneurial, 334. Vol du Chapon, 353. Taxe sur le chariot qui verse, 355.

Livre 111. Etat. Cheval blanc, comme signe de par les vassaux, 568. Grands officiers, connétable, maréehal, etc., 575. Investiture féodale par prée, coutcau (par anneau, cloche, encrier, pour les fiefs ecclésiastiques), 576; par bouehe et main, 576; par le baiser donné au verrou de la porte, 577. Ilommage sur limites communes, 577. Fraternité chevalcresque, 581. Devises et cris d'armes, 584-585.

Droit du seigneur sur feu, eloche, oiseau, poisson, 388. Droit de relief, de cheptel, 390. Redevance du mouton cornu, lainu, dentu, 390. Droit de raisin, roses, gants, bûches, etc., 390, 393. Eus au soleil, 391. Le grês de Péronne, 393. Battre l'eau pour faire taire les grenouilles, 398. Bétense de pécher avant le seigneur, de faucher, siono le samedi, 392. Péages et redevanes bizarres, indécentes, 394-396. Service de mariage, 397. Mariage de vilains échangés, 397. Marquette, mêts de mariage, 398. Gens advolés, 402.

Livre IV. Guerre, Procédure, Pénalité. Forne de défi, 403. Clameur de haro, 407. Excuses, Enfant non plorable, Tempête de pierres, 408. Délai de sept nuits, de deux flots et une ebbe, 409. Jugement devant la halle, A la pierre hardie, Bretes-bes, 410. Plaids de la porte, 410. Vente, élection pendant que la bougie brûle, 411. Appel de meurfendant que la bougie brûle de la companyation de

tre, 414. Franchise de Stavelot, 418. Aideurs au serment, 418. Gage de bataille, Champ mortel, 422. Juges défiés, 424. Porter la selle, 429. Venir la hart au col, le fil de soie au eol, 450. Nappes coupées, éperons tranchés sur le fumier, pain tourné à rebours, 430.

Après les formules féodales, il faudrait donner, ce semble, les formules antiféodales. Elles ne sont pas nombreuses.

Les plaisanteries sur le royaume d'I vetot (p. 578) prouvent qu'au moyen âge on avait entièrement perdu, dans le nord de la France, la tradition des Alleux ou propriètés libres. Ces mots de Royaume et de Royauté indiquent ici l'indépendance absoluc, comme dans l'Empire le nom des Fiefs du soleil (p. 577). Le peuple voyait avec surprise, mais avec complaisance, cette rare exception au système féodal, au droit haineux, comme l'appelle Bouteiller.

Parmi les symboles antiféodaux, nous pourrions placer la Masse (p. 456), ce bizarre ostracisme du Valais, dirigé contre les nobles. On portait secrétement, de maison en maison, une masse de bois, où chaeun enfonçait un clou<sup>1</sup>.

Nos bourgeois de France ne chassaient pas les nobles. Ils les avilissaient en les imitant. l'ai donné des exemples de ces ridicules armoiries roturières (p. 386), qu'il ne faut pas confondre avec les signes que l'artisan adoptait pour suppléer à la signature.

Les cérémonies du compagnomage ne nous sont connues que par des textes assez récents (Réception du boulanger, p. 388). Cependant peut-on affirmer qu'elles n'aient pas, au moins en quelques points, une haute antiquité? Pour les maçons, la chose paratt certaine. D'autres métiers sont peut-étre dans le même cas. N'oublions pas que Lyon était déjà sous les Romains une ville industrielle, que l'aris est né du commerce, qu'il est originairement une station des marchands d'eau, qui vendaient sur la Seine.

Dans cette course rapide de l'Inde à la France, on a du moins entrevu comment le génie national modifie les formes symboliques du droit. Après la question de la NATIONALITÉ, vient celle de l'AGE. Quels sont les âges divers du symbole juridique?

On a dit avec raison qu'il y avait trois ages dans l'histoire: Divin, héroïque et humain; autrement dit: saeerdotal, guerrier, raisonneur.

Au premier âge, le droit apparaît comme substance, comme symbole immobile, au second comme aete, au troisième comme intention. Cha-

1 Le Valais, pays de langue romane, n'est point étranger à la France. que nation a les trois áges. Mais le plus souvent, une nation n'exprime fortement qu'un des trois. Ainsi dans le cycle des peuples asiatiques l'Inde représente l'àge divin, la Perse l'àge héroïque, la Judée l'àge humain, l'àge critique.

Nul peuple n'a fourni une carrière plus compiète que l'Italie ancienne, nul ne présente les trois àges plus nettement marqués. En droit civil, la trace sacerdotale se trouve dans la peine bizarre du parcicide (p. 426), et dans la loi qui ordonnait de brûler en l'honneur de Cérès celui qui avait brûlé un tas de blê. Le secoud âge est marqué par les Douxe Tables; j'ai montré ailleurs que ce code antique n'est lui-même qu'une modification de lois plus antiques, une charte obtenue par l'hérofsme plébéien. Au troisième âge, le préteur, respectant encore les anciennes formules, y introduit, par l'interprétation, un nouvel esprit.

IÎ n'est pas toujours facile de déterminer auquel des trois âges on doit rapporter un symbole, une formule. On peut bien y reconnaître en général l'empreinte sacerdotale ou héroïque. Mais rarement on peut assigner aux symboles des dates, même approximatives. Ils commencent d'une manière si naturelle, si nécessaire, qu'on croit qu'ils ont toujours existé. Tant qu'ils sont usités, on ne songe guère à eu assurer le souvenir. Quand on s'en avise, c'est qu'ils tombent en désuêtude, et risquent d'être oubliés. Mais alors le plus souvent on les méprise, comme inutiles. Vivants, on ne croit pas avoir besoin de les écrire; morts, on n'en prend plus la peine.

Cc qui rend encore l'age des symboles difficile à fixer, c'est que tel symbole, tel fait poétique, qu'on attribuerait naturellement à une époque fort ancienne, peut se rencontrer tout aussi bien dans la barbarie moderne. L'Orient surtout semble n'avoir pas d'époque. Cinquents ans avant notre ère, Xerxès est amoureux d'un arbre et le pare de bracelets. Au dernier siècle, Natir Shah fait fustiger un arbre, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé ce qui a été volé sous son ombre 1. Lequel des deux faits est le plus antique 2?

1 Malcolm, Hist. of Persia, ch. 17, sub fin.

<sup>3</sup> Nous mêmes, en ces dernières années, lorsque nous avous entendu conter les prodigieux combats de Souli, n'avons-nous pas cru remouter au temps, non pas des Léonidas, mais des Piriltoüs et des Thésée... Les chants des Répites de nos jours rappellent quelquelois les chœurs d'Eschyle. » L'Olympe et le Kissavos, ces deux montagnes se querellent. » L'Olympe alors se tourne et dit: « Ne dispute point avec moi, o Kissavos... Je suis ce vieil Olympe, par le monde si renumed. J'ai quarante-deux sommets, soixante-deux sources; et à chaque bonnete d'arbre

Autre difficulté pour la chronologie des symboles, et particulièrement des symboles juridiques. C'est que cette poésie qu'on serait tenté de croirea, toutede nature et d'instinct, est quelquefois, comme' tes autres, classique, imitée. Plusieurs des helles fornules w'eimiques, me semblent dans ce cas. La prolixe formule du droit de chasse (p. 595, 594) en est à éoup sût un exemple.

Les impraticables pénalités pronoucées contre ceux qui coupent les arbres de la Marche, le partage du corps du débiteur romain entre les créanciers, le supplice du parricide, pourraient bien avoir été purement comminatoires. Il semble que la loi, se sentant faiblir, veuille faire peur, enfle sa voix, et menace de revenir à la barbarie.

La question de l'age, et celle de la nationalité, se compliquent souvent l'une par l'autre. On peut être tenté de considérer comme le caractère invariable d'une nation, ce qui n'est que l'expression de tel état par où elle passe, de tel moment de sa vie sociale. Ici un exemple est nécessaire. Les vieilles lois allemandes veulent « que le juge soit assis comme un lion en courroux, qu'il jette jambe droite sur jambe gauche, etc. » ... «Le roi, dit la loi indienne, doit se rendre à la cour de justice, dans un humble maintien, accompagné de brahmanes et de conseillers expérimentés (p. 412). » Que faut-il induire de cette opposition? Doit-on y voir celle des deux nationalités, celle des races héroïque ct saccrdotale, ou seulement l'âge différent des deux peuples, àge de barbarie féodale pour l'Allemagne, age de civilisation caduque pour l'Inde? Ceux qui connaissent tout ce qu'il y a de douceur réelle sous la rudesse du guerrier allemand, ne se håteront pas d'établir une opposition fondamentale entre ces peuples. Le mysticisme de l'Allemagne au moyen åge, son panthéisme au temps moderne, la rapprochent au fond de l'Inde, plus que la forme ne pcut l'en éloigner.

Nous avons étudié le symbole juridique, sous les deux points de vue de l'âge et de la nationalité, qui le diversifient à l'influi. Quelle que soit pourtant cette variété, l'unité dominc, Si la variété est

son klephte. — Bt sur ma haute eime un aigle a'et perché, tenant dans sa serre une tête de brave. « — [L'aigle:] · Qu'as-tu done fait, ma tête, pour être ainsi traitée? « — » Mange, oiseau, mange ma jeunesse, mange ma bravoure... Ton aile deviendra grande d'une aune, et ta serre d'un empan, »

— J'ai modifié quelque peu vers la fin la belle traduction de M. Fauriel (roy. son Recueil, t. 1er, p. 58). Je tenais surtout à traduire κταλέθμου, ma tête. Un peu plus loin, la tête répond: Πουλάκ μου, mon ciseau, sublime familiarité entre deux êtres qui échangent leur substance.

grande dans les formes secondaires, dans les plus importantes elle disparati. C'est un imposant speciale de voir les principaux symboles juridiques se reproduire chez tous les pays, à travers tous les âges. Il est peu de nations chez lesquelles on ne retrouve la Coemptio, la Confarreatio, là tradition par le fêtu, le jet et la chevauchée (comme occupation ou mesure des terres), l'union par le sang versé, etc.

D'autres rapports moins généraux, moins explicables, se présentent entre des peuples et des siècles fort éloignés les uns des autres. Le javelot durei au feu du fécial-gomain fait déjà penser à la crota-ide feu des clans d'Écosse. L'adoption par la chemise, indiquée, dans Diodore, comme appartenant aux temps primitifs de la Grèce, se retrouve en Syrie au douzieme siècle, à l'èpoque des Croisades. La légitimation se faisait chez nous d'une manière aualoque, sous le manteau de la mère.

Ces symboles, dont la tradition s'interrompt pour reparattre plus loin, fout penser aux mots zends ou sanskrits, qui ne se sont pas conservés dans l'allemand, et qu'on retrouve dans les langues sœurs ou filles de l'allemand, dans le gree, dans l'anglais par exemple.

En vérité, pour qui ne verrait pas dans le genre humain la grande famille de Dieu, l'unité de création et de fin, il y aurait quelque chose de prestigieux et de quoi troubler l'esprit, à entendre ces voix qui, sans s'écouler, se répondent si juste, de l'Indus à la Tamise !.

Ce fut pour moi une grande émotion, lorsque j'entendis pour la première fois ee chœur universel. Un tel accord du monde, si surprenant dans les langues, me touchait profondément dans le droit. Tout au rebours du sceptique Montaigne qui s'informe si curicusement des usages de taus les peuples pour y surprendre des dissonances morales, j'en admirais la concordance. Le miracle devenait sensible. De ma petite existence d'un moment, je voyais, je touchais, indigne, l'éternelle communion du genre humain.

Fraternité des peuples, fraternité des idées, je distinguais l'une et l'autre dans l'analogie des symboles. Tout se tient encore dans ces hautes antiquités, parce que tout tient à l'origine commune. Les idées les plus diverses dans leurs développements, m'apparaissaient unes en leur naissance. Je voyais, dans ces profondeurs, sourdre ensemble tous ces fleuves qui, parveuns à la surface, s'éloitous ces fleuves qui, parveuns à la surface, s'éloi-

\*\* C'est un des caractères de notre siècle, que l'humanité sit commencé à connaître sa diversité harmonique de langue, de droit et de mœurs, à y saisir son unité, à avoir conscience de soi, Cette conscience de l'hugnent de plus en plus. Omnia sub magná labentia flumina terrá.

Grand spectacle, mais trop absorbant... Et toulefois, dans quelque réverie que je m'oubliasse, je ne perdais rien de cette harmonie immense...

l'entendais avec ravissement les voix multiples de l'Inde, voix confuses, il est vrai, auxquelles la nature fait un trop puissant écho pour que le droit s'y distingue; voix variées à l'infini, quelquefois si basses, si douces, qu'on dirait un soupir des fleurs; souvent passionnées et profondes, comme gronde te tounerre quand la bayadère éperdue tombe entre les bras du brahmane; l'éclair tient lieu des flambeaux saerés, la foudre bénit, la formule est dans l'orage 2.

Contre ces bénédiations s'élèvent des malédictions, du côté de Judée. C'est l'Asie qui maudit l'Asie. Aigrie et pereante est eetle voix, cette trompette de Sinaï. L'écho n'est plus celui des grands leures, des forêts sacrées, des brillantes pagodes, mais les roches mal vètues de vignes, ou l'austérité du désert.

Rome ne bénit ni ne maudit. Elle juge. La loi parle encore en oracles, mais ce sout les oracles de l'homme. Il faut voir le pontife du droit, siégeant à son foyer, parmi les Imagines majorum, près de ses dieux et Dieu lui-même. Il scande lentement la formule, et rime impérieusement. Comprimée par les basses voûtes de l'Atrium, grave comme l'inscription d'un tombeau, brève, rhythmique comme un arrêt, ette voix sonne le bronze. Chaque parole se fixe, et tombe en médailles d'airain; le moude incliné ramasse, comme au courou-neuent d'ur roi.

La poésie juridique est tout autrement variée en Allemagne. Comment indiquer d'un mot ces motifs qui elangent à l'infini ? fugitive mélodie, iei légère et gazouillante, comme l'alouette qui moute u ciel; là retentissante, lointaine, comme un chant sur l'eau du Rhin. Plus souvent, voyageant de Marche en Marche, d'écho en écho; sombre et gaie, grave et moqueuse, solennelle et ironique; non moins variée que dans l'Inde, mais ici bien moiss naîve, plus joueuse, plus décevante dans la forêt et le brouillard... Vous ne viendriez jamais à bout de noter ces chauts d'oiseau. Vous y resteriez des siècles, sans les saisir, saus vous lasser, comme la nonne d'Alsace qui s'oublia trois cents ans à écouter le rossignol.

J'v scrais resté tout autant... Cette sylve surtout

manité comme une, c'est-à-dire comme divine, est, selon moi, le gage le plus sûr de notre rénovation religieuse. <sup>2</sup> Voy, cette scène admirable dans la traduction de

Wilson, ou dans celle de M. Langlois.

du droit allemand me retenait bon gré mal gré. C'était ma forêt enchantée. J'y errais dans tous les sens; à tout instant, J'y trouvais des seènes nouvelles, des elairières, des ténèbres, des demi-jours, pleins de mysère... Le droit yest tellement charmé et ensorcelé, que souvent ee n'est plus du droit. On connaît ces paysages qui de loin présentent quelque ressemblance avec le profit de l'homme; approchez, c'est un mont sauvage, avec son bois ehevelu.

Mais quoique ces illusions, ces mirages étranges, ne soient pas sais quekque fatigue, il en eoûte d'y, renoncer. On ne sort pas volonitiers de ce royaume iles songes. Telle est la puissance des symboles, des belles et décreantes images... Hommes et peuples, nous avons peine à en détacher nos regards. Nous ne laissons qu'à regret cette féerie du jeune àge. Nous nous remettons en marche, mais nous tournous foujours la tête, nous soupirons, vieux enfants!

Avouons-le pourtant, eette tyrannie des formes pesait trop sur nous. L'idée en était opprimée. S'il faut que l'uue ou l'autre meure, périsse la forme, la beauté même, pour l'affranchissement de l'esprit!

Nulle idée plus que celle du droit ne mérite d'être affranchie. Le droit n'est pas fait pour servir. Fils de la moralité, c'est à lui de réformer la nature, et non de la suivre. Il ne lui convient pas de rester l'humble serviteur du symbole, d'être toujours une simple cérémonie, ou bien une chose langible et maniable qu'on serre et qu'on tient sous clef. Il y avait en cela une sorte de paganisme juridique. Cette voix qui nous charmait tout à l'heure, c'était celle de l'indifférente nature, usurpant le nom du droit. La mère des illusions, la Maïa, se donnait pour l'équité, et se faisait adorer nour la raison éternelle.

Tout symbole est une équivoque, ainsi que toute poésie. La nature elle-même est-elle autre chose? Voyez comme elle se joue dans l'illusion des formes vivantes, dans cette sophistique (éconde, où toute chose est à double entente, traduisant sans cesse les êtres, ne demandant pas mieux que de tout ramener en soi, de confondre toute vie dans une immense équivoque.

Mais Dieu ne la laisse pas faire. Il démêle, pen-

Le roi de Hongrie n'était pas roi, tant qu'il n'avait pas la cassette où était serrée la couroque de saint Étienne. La royauté de Bourgogne tenait à la lance de saint Maurice, celle d'Écosse à la pierre de Scone, sur laquelle on intronisait les rois; les Écossis perdirent courage, lorsque Édouard le cut transporté cette pierre à Westminster. — Un comte de Flandre, apprenant que le beffroi et les archives de Bruges avait péri dans un

dant qu'elle brouille. Toute eréation est une distinction. Il distingue incessamment, il décrit, défluit, prescrit, l'éternel mesureur, le tout-puissant juriseonsulte!

Le devoir de l'homme était de faire comme Dieu, de distinguer aussi, de ne pas se laisser perdre daus la nature, de ne point consentir d'ec que la personne fut une simple dépendance de la chose. L'homme a voulu traz. Cette résistance est surtout la gloire de notre Occident. Son vrai nom, à lui, e'est Crifique, e'est-à-dire, séparation.

D'abord la Judée abjura la nature, et ne voulut adorer que ce qu'on ne verrait pas. La Grèce, pour ne plus voir que l'homme et la forme humaine, s'enferma dans les bonnes murailles de la cité. Le christianisme n'adora spécialement ui le visible, comme la Grèce, ni l'invisible, comme la Judée, mais le passage du visible à l'invisible, je veux dire, la mort; mort de l'homme-Dieu, Passion; mort de la maière, Transsubstantiation.

Rome, plaçant sa religion principalement dans le droit, pour suivait de son coté eette grande guerre contre la nature. Elle aecomplissait, avec une gravité pontificale, l'immolation progressive des symboles. De symbole en formule, de formule en langage vulgaire, elle amenait le droit à la elarté, à l'équité.

Un mot d'explication peut être ici nécessaire. Le symbole matériel, immobile et muet, était, nous l'avons dit, souverainement équivoque. Le symbole parlé, la formule, va toujours'se simplifiant et s'éclaircissant. Elle rejette peu à peu les images, les figures, cette pesante parure qui la retardait. La rime et le rhythme l'entravent encore; elle les laisse en route. Enfin elle se fait esprit, elle vole, elle est devenue prose.

Il est curieux de suivre la biographie d'un symbole, de voir par exemple, eomment l'élemes sacré, la terre, figura d'abord la esssion de la terre; eomment la noire glèbe eomparaissait ornée d'herbe ou de verts rameaux; comment le rameau, se civilisant, se fit bâton, sceptre, lituus augura!; eomment l'herbe, suivant le cours de sa végétation juridique, devint paille (stipula); comment la formule remplaçant le symbole, et se perdant elle-même dans une loculton vulgaire, le souvenir

incendie, regarda les priviléges de la ville comme détruits avec les parchemins qui les contenaient. — Le secau d'un acte par lequel saint Louis était engagé, se trouvant brisé en partie, ses barons jugèrent le roi libre de tout engagement.

Voy. plus loin, les équivoques de Didon et de Mellusine, et au supplément celles de Posthumius, d'Artevelde, etc. de cette paille nous reste en un mot : stipuler 1.

Ce passage que je viens d'exprimer en deux mots, Rome s'en occupa mille ans. Pieuse lenteur, et respectable. La perpétuité des traditions était chère à ce peuple. Ne nous étonnons pas si l'idée de la pateguité dumine tout son droit, Rome a été, pour l'Occident, le vrai Pater-familias. Ses monuments sont des tombeaux, son génie est celui des épitaphes.

Di majorum umbris tennem et sine poudere terram,

Mais, ce grand peuple, tout en respectant le passé, savait préparer l'avenir. Adorateur de la lettre, comme l'Orient, dont il gardait la langue sacrée, et toutefois novateur, comme l'Occident, à laquelle il a légué sa langue et son droit; il fut digne de commander au monte, puisqu'il en avait le double génic.

C'est un beau et religieux spectacle de voir avec quel serupule le juge romain se laisse pousser, d'interprétation en interprétation, hors de la loi écrité, marchant, trainé plutôt, et ne convenant jamais qu'il a marché. Il faut voir comme il s tourmente, et tourmente la langue, comme il ruse avec le vieux texte, comme il arrache de l'impitoyable airain des pensées de douceur et d'équité qui n'y fureut jamais. Le pieux sophiate ment respectueusement à la loi pôut ne pas mentir au droit éternel.

Un débiteur vend ses biens en fraude des créaneiers. Selon la vieille loi, la vente, la tradition, est sacrée. Le préteur n'ira pas à l'encontre. Mais il affirme qu'il n'y a pas eu de tradition.

Un étranger a été volé. La vieille loi ne lui donne point d'action; pour elle l'étranger est hors du droit. Mais le préteur assure que cet homme est citoven.

La Rome primitive avait inventé à grand'peine l'acquisitión, la translation de l'Ager, la mobilisation du dieu Terme. Quelle puissance d'invention ne fallut-il pas au plus grand des juriseonsultes,

<sup>1</sup> Le moment sublime dans la vie du symbole, c'est in Le vieta et allegé, autant qu'il le peut, sans périr, par exemple, dans la tradition, se réduisant au simple fêtu, il conserve pourant at a force; lorsque ce fêtu sert également à la vente d'un arpent de terre ou à la transmission d'un empire, comme il advint à la déposition de Charles le Simple, Foyp. p. 30.

2 Au sens étymologique du mot poésie (création), la vraie poésie du drôit, en n'est pas le symbole, mais plutèl la féction. Le symbole est un emprunt fait à la nature; la fietion est vraiment de l'homme. pour porteree miracle à la seconde puissance, pour légitimer l'acquisition par un autre?

Aiusi le droit n'immola le symbole, cette fiction de la nature, qu'en y substituant tout un monde de fictions artificielles. Puissante poésic logique, dont l'Homère est Papinien<sup>2</sup>.

La fletion la plus hardie, fut celle de la Cité. Les ecolonies qui en sortaieut, n'y restaieut pauoins. Les municipes lointains y venaient, saus houger de place. Des peuples entiers y entraient, qui n'y auraient jamais teuns. Le pomerium sacré ne se brisait pas; il reculait; unaivêt droit ne pouvait remuer si puissamment cette enveloppe de pierre, qu'elle ne lui pest. L'encennte avait beau s'élargir et se faire grande pour recevoir les nations, les nations étouffacitos.

La jurisprudence romaine étain réanmoins ferme et fière sur sa chaise curule, quand le christiauisme vint. Il y avait sans doute, au foud de be droit et de cette religion, quelque chose de commun. Ce qui était inmobile dans le froit de l'Orient, Rome l'avait mobilisé (1902, p. 511). Le christianisme avait de même tiré la religion de l'immobilité des images, pour la mettre dans le mouvement, dans l'acte et le drame. Le procédé était analogue, mais le prineige différait è.

Comme l'enfant qui, dans le temple, réduisit les vicillards au sileuce, le jeune christianisme remontra tout d'abord au droit romain. Les forinules, les fletions, que celui-ci avait si ingénieusement dlaborées, semblèrent devenues inutiles. Ces borues sacrèes des champs, que le droit suait à remuer, la religion les arraela. Le droit avait bien travaillé à légaliser la vente; le christianisme rienseigna que la donation. Le droit avait pris beaucoup de peine à étendre la famille par l'adoption; le christianisme adopta le moude.

Le droit romain, essentiellement réel, était resté préoccupé de l'Ager, dont le symbole est la glèbe, ou la paille. On l'apporte devant le préteur, eette glèbe parée d'herbe fratche et pure. Mais si pure qu'elle puisse être, c'est encore un grossier symbole. Emporte ta glèbe, ami Gaius; notre symbole

3 Observons que l'extension du droit de cité à tout aux chrétiens, la victoire du christianisme, est de 511. Le droit romain, épuré et généralisé par le stoieime, avait préparé les voices à la nouvelle religion. « Quod jus naturale attinet, omnes homines acquales sunt. — Natura communis est.—Servitus est juris geutium constitutio... contrà naturam. — Cognationem quamdam inter nos natura constituit, etc. » Les travaux encore incidits d'un gione légiste, de M. Bonnier, etteront, je l'espère, un nouveau jour sur la philosophie du droit romain.

à nous, chrétiens, tout petit qu'il est, vaut bien nieux. A toi la paille, à nous le grain. Ton symbole, dis-tu, comprend tont un champ; le nôtre, c'est le monde, et plus. Le tien transfère la pauvre roppriété où tu places l'idée du bien (Res). Dans le nôtre, le bien suprême se donne en propre. El l'appropriation se fait de façon si intime, que l'incomparable trésor ne nous échaporer ainanis.

Tout raisonnement, droit et philosophie, expita dans cette poésie immense. Les vaincus laissèrent le monde au christianisme. — Mais le monde, c'était la prose, les deux vicilles langues prosaîques de l'éristique grecque et du droit romain. Dernier d'un empire cadue, le christianisme présenta cette grave dissonance, de chanter les hymnes dans la langue des disputes, de prier avec les paroles des incrédules et des sophistes.

L'Empire eut deux héritiers, le christianisme deux disciples, l'Allemagne et la France; disciples raisonneurs qui devaient donner beaucoup à faire à leur mattre; l'Allemagne ultràsymbolique, la France autisymbolique.

L'Allemagne, tout en se disant le Saint Empire romain, ne voulut ni de la langue de Rome, ni de son droit civil. En droit, elle fut semi-païenne, en religion, mystique; c'est-à-dire en deçà et au delà de l'Église, rarement sur la ligne prescrite.

La France eut l'air d'accepter tout. L'Église la nomma Très-Chrétienne.

Mais ce qu'elle accepta surtout, ce fut cette langue prosaïque, cette méthode raisonneuse, que l'Église elle-même tenait du droit romain, son ennemi.

Cette méthode n'est autre chose que l'abstraction, la généralisation en logique, en politique la certalisation igénéraliser, cest supprimer l'originalité du détail, lui ôter ce qu'il a l'individuel pour le résoudre dans une grande unité <sup>1</sup>. La Francoustoutes les formes, a suivi rigoureusement dans l'histoire ce procédé du raisonnement. Son histoire est une logique vivante, un syllogisme dont la rovauté fut le moveu terme.

L'empire des Francs est déjà la centralisation du monde barbare. Les Francs eux-mêmes, comme no sait, ne sont pas une race, une tribu, mais une association. Dans leurs formules de la tradition et du mariage, ils mélent tous les symboles juridiques des diverses nations allemandes. La belle formule relative au bannissement, que nous avons citée (pag. 506), ne paratt dans la loi salique que pour être abolic.

l Cette centralisation, quoi qu'on dise, n'anéantit pas la vie; elle l'équilibre. Ainsi, tandis que nous recevons de Bordeaux l'éloquente Histoire du droit français de M. la Ferrière, Strasbourg nous envoie les saLes capitulaires, législation éminemment prosaïque et ecclésiastique, porteut au symbolisme allemant un dernier coup en défendant de rendre les jugements sous le ciel. Les éléments n'ayant plus pour le chrétien de caractère sacré 2, le juge n'a nas besoin de voir la nature:

Le symbolisme féodal n'eut pôint en France la rice efforescence poétique qui le caractérise en Allemagne. La France est une province romaine, une terre d'église: Dans ses âges barbares, elle conserva toujours des habitudes logiques. La poésie féodale naquit au sein de la prose.

Cette poésie trouvait dans l'étément primitif, dans la race même, quelque chose de plus fiostile encore. Nos Gaulois, dans leurs invasions d'Italie et de Grèce, apparaissent déjà comme un peuple railleur. On sait qu'au majestueux aspect du vieux Romain siégeant sur sa chaise curule, le soldat de Brennus trouva plaisant de lui toucher la barbe. La Francea touché ainsi familièrement toute poésie.

Malgrél'abattement des misères, malgré la grande tristesse que le christianisme répandait sur le moyen áge, l'ironie perce de bonne heure. Dès le douzième siècle, Guibert de Nogent nous montre les gens d'Amiens, les cabaretiers et les bouchers, se mettant sur leur porte, quand leur comte, sur son gros cheval, caracolait dans les rues; et tous effarouchant de leurs risées la bête féodale.

Le symbolisme armorial, ses riches couleurs, ses belles devises, n'imposaient probablement pas beaucoup à de telles gens. La pantomime furidique des actes féodaux, faisait rire le bourgeois sous cape. Ne croyez pas trop à la simplesse du peuple de ces temps-là, à la naïveté de cette bonne vieille langue. Les renards royaux, qui s'affublérent de si blanche et si douce hermine pour surprendre les lions, les aigles féodaux, tuaient, comme tuait le sphinx, par l'énigme et par l'équivoque.

La France est le vrai continuateur de Rome. Elle poursuit l'œuvre de l'interprétation. Travail logique, prosaïque, antisymbolique.

Cajas était—il de bonne foi, quand il disait, an sujet des nouveautés religienses : Nihi hoc ad edictum prætorie? Le droit romain, qui détruisait le symbolisme féodal, ne contribuait—il pas indirectement à la ruine du symbolisme religienx? Ce droit, stoléen sous l'Empire, fut calviniste au seizième siècle. Un légiste, dès le quatorzième, avait mis la main sur le pape; un légiste la mit sur l'Eucharistie.

vautes et originales dissertations de M. Klimrath sur les Coutumes. La polémique du Nord et du Midi va se renouveler sur le terraiu de l'Histoire du Droit.

2 Si ce n'est dans les Ordalies.

Le calvinisme fut antisymbolique et brise-imagea. non-seulement dans l'église, mais dans la littérature. Dans la grande polémique religieuse, notre langue prit ce sérieux, eette allure rapide, qui ne s'amuse pas aux fleurs quand il s'agit de poursuivre l'ennemi.

Sous eette influence austère et dans l'oubli presque total de la poésie d'images, surgit une poésie d'idées, de raisonnement, de passion, une poésie humaine et sociale, où le monde physique n'est pour rien, où l'homme ne doit rien qu'à lui-méme. Cette poésie pouvair répondre comine la Médée de Corneille, quand on lui demande : « Que vous reste-ti? — MOI... Le moi est un monde, et plus grand que l'autre!

Telle littérature, telle langue, tel droit; un droit humain. Je m'explique.

Humain, e'est-à-dire non national, mais commun aux nations. Le droit français gagne l'Europe presque aussi rapidement que la langue française <sup>2</sup>.

Humain, c'est-à-dire, non divin, sans mystère, sans formule, ni symbole.

La beauté que peut chercher ce droit, c'est justement la forme abstraite et pure, l'élégance de la démonstration, pour parler comme les géomètres.

Notre droit est un droit austère. Celui qui y a été nourri ne pourra que sourire en lisant ce livre. Il méprisera les formes gravement puériles de la jurisprudence antique.

Mais plus ce droit moderne est viril, plus il attriste

La philosophie française, e'est Descartes, La poésie

les jeunes esprits. C'est pour eux un pénible passage de laisser les études littéraires pour cette rude gymnastique. Nourris si longtemps de poésie, de belles images, ils se trouvent sevrés un matin. Les voilá pour la vie au régime de l'abstraction.

Étrange différence! Le jeune médecin reçoit pour livre la nature elle-même. Il la suit avec une curiosité passionnée, dans ses métamorphoses chimiques, dans l'épopée annuelle de la végétation, dans les crises dramatiques de la vie et de la mort. Voilà une séduisante étude, et selon le cœur du jeune homme... Celle du légiste est un combat. Ce n'est qu'avec de longs efforts qu'il parvient à s'enfermer (lui jeune homme et pôte, comme fut le jeune âge du monde) dans le cercle de l'austère logique moderne.

Et pourtant, nous ne pouvons y revenir, à ces formes aimables et jeunes <sup>5</sup>. Elles sont fanées sans retour, ces belles fleurs de la nature...

Soyons hommes, ne regrettons rien. Sculement, pour être justes, examinons si ces formes dédaignées n'avaient pas de sérieux avantages pour lesquels l'humanité a dù les conserver longtemps.

D'abord elles liaient la loi morale à la loi physique. Elles mariaient ces deux mondes qui semblent aujourd'hui séparés.

La gravité de la formule, la muette terreur du symbole 4, imprimaient la loi dans la mémoire. C'ètait commeles clous d'airain que le magistrat romain enfonçait chaque année dans le mur du Capitole.

française, c'est Corneille et Molière, Raeiue et Boileau, Voltaire nenore, dans ses pièces lègres. Voilà le vrai fruit national, et le plus exquis. Plus le parfum en et exquis, moins il peut être goldé de l'êtranger. Enivrés qu'ils sont de leurs vineuses poésies, ils n'apprécient pas la aymphe abre, le limpide breuvage... Cepeudant, lorsque, daus exte limpidité de laugage, l'image se réfléchit par instants, l'image mobile ou passionnée, comme dans la Foutaine et dans Passal, je ne sache aocun mircior plus digne de la pensée humaiue. 2 Dès qu'il s'agit d'intérêts sérieux, les plus grands

2 Dès qu'il a agit d'intérêts sérieux, les plus grands ennemis de la France n'ont foi qu'à la langue française. Nulle autre ne possède au même degré le mérite de la clarté, qui est la probité des langues. (Foy. le remarquable artiele de M. Raimond Thomassy, dans la Revue française et étrangère, mars 1857.)

5 Ce qui en ext resté dans les derniers temps est bien peu de chose. Je ne parle pas iei des restaurations officielles d'auciennes cérémonies, telles qu'ou en a va u couronnement de George IV, où le grand maréchal est entré à cheval dans le salle du banquet. Ne parlons «que des symboles vraiment populaires: — Baluze, au dix-septièmes siècle, assure avoir vu encore dans les églises les mottes de terre qui y étaient déposées en jouvefui des courtast. — La tradition par le fésis était.

d'usage en Hollande, en 1764. - Les plus belles comédies juridiques de l'Allemague, celle de l'impôt de la Saint-Thomas, et du petit homme de la Saint-Walpert, s'accomplissaient eucore au dernier siècle. - Dans la Thuringe, c'était, jusqu'en 1740, le plus proche parent eonsanguin du mort, qui devait décapiter le meurtrier. -Les ventes d'immeubles se font eneore en Angleterre au nom de John Doe et Richard Roe, qui sont le Caïus et le Sempronius auglais. - La coemptio romaine a laissé trace jusqu'à nous, dans la pièce de mariage. - Aujourd'hui encore, dans diverses parties de la Poméranie, de la Lusace, du Mecklembourg, du Holstein et du Hanovre, les paysans payent le bedemunt , taxe de femme et de vache, droit de chemise et de poule, etc. Ce dernier fait est indiqué dans un artiele du Morgenblatt, 1831-2,- On assure que récemment encore, dans quelques parties du Dauphiné (1828), on menait, selon l'aneien usage, les enfants aux exécutions, et qu'on les battait pour leur en imprimer le souvenir.- En 1836, une vieille femme d'Héla, près Dantzig, a été soumise à une ordalie barbare.

4 Pour l'influence morale que le symbole a exercée jusqu'à nos jours, roy. au Supplément, un fait trèsremarquable, que j'ai trouvé dans les Souvenirs de M. Fourey.

La fixité du signe, la solennité de la forme, ba- | assez pour créer des habitudes morales ; et les lançait utilement la mobilité de l'esprit. Elle rendait l'interprétation pénible, mais elle en assurait la marche. Elle empéchait la logique de précipiter son mouvement. Le progrès s'accomplissait avec lenteur et gravité; rien ne périssait que ce qui définitivement avait mérité de périr. La loi durait

mœurs à la longue s'harmonisaient si fortement avec elle qu'elles l'auraient rendue superflue.

Ce n'est pas impunément que la loi néglige la forme, qu'elle devient prolixe, inélégante. Son efficacité en est gravement compromise. Il y a une sanction dans la beauté. Le beau est le frère du juste.

# LIVRE PREMIER.

LA FAMILLE.

## CHAPITRE PREMIER.

L'ENFANT. - EXPOSITION. - ADOPTION.

Nous lisons dans les plus anciennes lois de l'Inde:
« àvant que l'enfant mâle soit détaché du sein maternel, on lui fera goûter du miel, du beurre clarifié et de l'or, en récitant les paroles sacrées.—
Le père le nommera solennellement le dixième ou
onzième jour, dans un jour lunaire propice, au
moment l'avorable et sous une heureuse étoile.—
Le nom du Brahmane exprimera faveur; celui du
Kéhatrya, puissance; celui du Vaisya, richesse;
celui du Soudra, dépendance.— Que le nom de la
femme soit facile à dire, doux, clair, agréable et
propiee; qu'il fuisse en vyoelles longues; qu'il soit
comme des paroles de bénédiction.—Au quatrième
mois, on fera sortir l'enfant pour lui faire voir le
soliel, etc. '

Chez les Grees, les Romains et la plupart des nations héroïques et barbares, le nouveau-né est mis aux pieds du père, qui peut l'abandonner ou le relever (tollere, àvus;etaba). Il git tout nu à terre, dit le grand poète romain, comme le matelot jeté à la côte par le flot furieux? A Sparte, le magistrat prononçait pour le père; les enfants débiles ou difformes étaient détruits. Mais partout où la chose dépendait des parents, il était rare qu'ils se décidassent à tuer leur enfant eux-mèmes. Il l'exposaient plutot, dans la pensée que les dieux voudraient qu'il vécût et sauraient bien le sauve-Cétait comme un jugement de Dieu sur la destinée de l'innocente créature. On peut croire que le cœur des mères trouvait bien des moyens d'influer sur ce jugement. Mais la mère eût-elle manqué, la nature s'émouvait et prenaît des sentiments maternels. L'eau refusait d'englouit l'enfant; les bétes farouches l'aliatiaient. Poy. les histoires de Cyrus et d'OEdipe, exposés dans une forêt; celtes de Persée, de Moïse et de Romulus, abandonnés sur la mer ou sur un fleuve. La pitié, dit Shakspeare, sous figure d'enfant nouveau-né...

La famine, ce fléau des sociétés peu avancées <sup>3</sup>, est la cause la plus commune de l'exposition des enfants, des vicillards <sup>4</sup>, des infirmes, ainsi que de l'émigration des hommes faits. Le rer sacrum des nations italiques, qui dévouait à l'exil une partie de la jeunesse, se retrouve chez tous les peuples barbares <sup>3</sup>. La colonie qui émigre, est elle-même en quelque sorte un enfant exposé par la métro-pole. Les expéditions des Scandinaves ont particulèrement ce caractère <sup>6</sup>. La famine est le premier dieu du monde du Nord, ce triste enfant que la nature semble avoir exposé sous la gueule du loup Fenris.

La guerre que ces peuples du Nord et de l'Occident soutiennent contre la nature, contre leur triste climat, contre l'Océan qui gronde autour d'eux.

<sup>1</sup> Lois de Manou, livre II, § 29-34. Je dois à mon savant ami M. Eugène Burnouf une rectification essentielle [et de l'or].—Je parlerai ailleurs de l'importance symbolique des Noms.

Tom porro puer, ul čavis projectus alu undis Navita, undus humi jaeet, infans, indigus omni Vitai auxilio, edm primdu in luminis oras Nizihus ez alvo matris Natura profludit Vagituque loeum luguhir complet, ul zequium est, Cui tantùm in vital restet transire malorum. —Luer. De nat, rerum, lib. V.—

.8 Poy. les Mémoires de Tanner, et Alexandre de

Humboldt, Tableaux de la nature, etc., trad. 1808, 1, 200, sur les nations qui sont obligées de manger de la terre glaise ou de l'argile, pendant une partie de l'année. 4 Pour les vicillards, roy, la fin de cet ouvrage.

5 Jusqu'à l'arrivée de saint Patrice, les Irlandais, dit-on, sacrifiaient à Saman le premier-né de toute espèce. Collect, de rcb. Ilib. III, 437. — Voy., dans Appien, l'exil des jeunes Lusitaniens, etc.

6 Une famine qui désola le Jutland fit établir une loi qui condamnait tous les cinq ans à l'exil les fils puinés. Odo Clun., apud. Ser. fr., VI, 3, 8. Dudo, De mor. Norm., l. I. Guill. Gemet., I, 4, 5. est exprintée avec une rude poésie dans la loi de Frise: « Frisons, nous devons défenilre notre terre vece trois instruments, la héche ; la brouette et la fourche. Frisons, nous devons faire et entretenir une forteresse de mer, un rempart d'or (ein guiden walle], qui protége la Frise contre la mer salée et le féroce Océan 1, »

Cette rude loi de paysans, si fière contre la nature, semble émue et attendrie, lorsqu'elle considère en même temps la faiblesse de l'enfant et l'hostilité du climat . l'apreté meurtrière des hivers du Nord : « Il est trois cas de nécessité suprême où la mère peut vendre le bien de l'eufant pour lui sauver la vie. La première nécessité, c'est quand l'enfant est emmené captif au nord sur la mer, ou au midi sur les montagnes. La seconde nécessité, c'est quand l'année est chère, que la famine chauffe fort et qu'elle va par le pays, et que l'enfant affamé veut mourir ; la mère alors doit placer et veudre le bien de l'enfant, acheter à son petit, vache, œufs et grain. afin qu'il vive. La dernière nécessité, c'est quand l'enfant est nu comme ver 2, qu'il est sans asile et qu'arrivent le noir brouillard et le froid hiver ; tout le monde rentre dans la ferme et dans la maison. chacun se tient chaud au poèle, et la bête sauvage cherelie l'arbre creux , l'antre des montagnes, pour mettre son corps à l'abri; l'enfant d'un an crie et pleure, comme pour dire le dénûment de sa maisou, et que son père, qui l'eût préservé de la faim. du froid et du brouillard, est entre quatre clous. profondément clos et couvert sons la terre et sous le chêne. Alors la mère neut bien engager et vendre le patrimoine de l'enfant. » [ Asegabuch de la Frise, 86, 7. Grimm. 49.1

Dans le Nord, les enfants que laissait l'affranchi, taient exposés tous ensemble dans une fosse, et sans vivres. On les appelait grabkinder, enfants de la fosse. Le mattre retirait et élevait celui qui vivait le plus longtenps. De même, selon une tradition lombarde, on sauvait de préférence, parmi les enfants exposés, celui qui saisissait avec le plus de force la lance du roi. G. 461.

Les lois du Nord nonment enfant de la forêt. celui que la femme de l'exilé a conçu dans les bois, on bien celui qu'enfante sous le ciel et dans le taillis une femme serve, qui a été affranchie avant l'accouchement (sans doute par un mattre qui veut se débarrasser de l'enfant et de la mère). For. aussi dans la Bible l'histoire d'Àgar dans le désert. L'enfant de la prêt semble répondre à notre vieux mot

On lit dans la vie de saint Junien 5 : Le jeune ... garçon lui vint dire : « Il y a là une pauvre petite » femme qui n'a ni pain, ni de gnoi en acheter. Le » saint homme ordonna qu'on la fit venir en sa » présence, puis d'un air indulgent et avec la ten-» dresse d'un père, il lui demanda pourquoi elle » pleurait si fort et lui ôtait le repos par ses eris. » Elle de répondre : Vrai serviteur et ministre de » Dieu , il faut que vous sachiez que je vais mourir » de faim : le nain me manque. Je ne vends rien. » Chaque jour plus affamée ... Je suis enceinte et je » me meurs. Je viens donc implorer votre bonté. » Sauvez-moi de la faim, et je serai votre servante » à toujours, et l'enfant que je porte dans mon a sein sera de même votre serviteur. Nourri par » vous, il apprendra de moi à vous servir toute sa » vic. Faites seulement que je ne meure pas!... »

» vic. Faites seulement que je ne meure pas!...»
Les chrétiens exposaient de préférence à la porte
des églises, où l'enfant pouvait attirer la charité
par ses cris. Formul. Andegav. 48. Bignon. 181
377: « Nous avons trouvé devant l'église un petit
» enfant sanguinolent encore (infantulo sanguinolento) et qui n'avait point de nom; dans tout le
» peuple, nous n'avons pu trouver ses parents.»—
[Ducange, document de 1408:] « Les exposants
» misdrent l'enfant sur un estal au devant de la
» maison-Dieu d'Amiens, et assez près dudit enfant
» misdrent du sel en signe de ce qu'il n'était pas
» baptisé.» Dans un clant populaire des Danois,
on met près de l'enfant dn sel bénit et une clandelle. G. 461

L'enfant ne peut plus être exposé, des qu'il a pris la moindre nourriture, ne fut-ee qu'une goutte de lait et de miel 4. Les aliments constituaient chez les païens du Nord une sorte de baptême intérieur, d'initiation, de communion à la vie, qui consacrait l'existence de l'enfant. -- Vita S. Ludigeri, lib. 1, c. 2. G. 458 : L'enfant ayant été plongé dans un baquet, en saisissait le bord. Durant cette lutte, par un effet merveilleux de la miséricorde du Seigueur, une voisine survint, laquelle, pleine de compassion, saisit la petite fille des maius qui la plongeaient, courut dans sa maison et lui fit gonter un peu de miel. Car chez les païens, une fois que l'enfant avait goûté de quelque chose, il n'était plus permis de lui donner la mort. - f Acta. c. 6, 7, Leibnitz, I, 86-7; G. 439:] Elle l'emporte en courant chez elle, et fermant la porte sur soi, elle ar-

français champi (Roquefort, 1, 234), qui, il est vrai, est pris pour bâțard, et en mauvaise part.

Asegabuch, S. 272, éd. Wiarda, cité par Pfister, II, 82, trad. de M. Paquis.

<sup>2</sup> Stocknacken, mot à mot : nu comme bâton. Froissard dirait : durement nu.

<sup>2</sup> WICHTIET

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bibl. mss. Labbe, II, 575. Laurière, Glossaire, I, 578.

<sup>4</sup> Cf. le texte de Manou, deià cité.

rive à la chambre où était le miel, et en fait couler dans la bouche de la petite créature (jucencute), où il alla se fondre... Elle dit aux gens qui venaient la chercher que l'enfant avait mangé du miel, et elle la leur montra qui se léchait encore les lèvres.

Le signe légal de la viabilité, c'est, dans la loi des Alamans et dans le Miroir de Souabe, que l'enfant puisse ouvrir les yeux, voir le toit et les quatre murailles. Dans le nord de l'Allemagne, on exige : qu'il ait erié aux quatre parois. C'est, dit la loi d'Ost-Frise, lorsque l'enfant a fait un eri qu'on put entendre au delà de quatre maisons, et si c'est une petite fille, qu'on ait pu l'entendre à travers une planelie de chêne ... G. 75, 410. - Établissements de saint Louis : « Gentishom tient sa vie tout » ce que l'en li donne à porte de moustier (église) » en mariage après la mort sa feme, tout n'ait-il » hoir, pour (poureu) qu'il en ait eu hoir qui ait » crié et bret, se ainsi est que sa feme li ait esté » donnée pucelle 1, » De même dans la loi d'Écosse [année 1124]: Si ex eadem hæredem habuerit, auditum vel braiantem inter quatuor parietes 2.

Au signe de la viabilité, je rattacherai celui qui diet migne de discernement. Selon une tradition populaire, on éprouve les enfants au-dessous de sept ans de la manière suivante : on place devant eux une pomme et une pièce d'argent; s'ils prennent la pomme, ils sont réputés sans discernement et non responsables de leurs actions. G. 411. Les rabbins disent que pour éprouver Moise enfant, on lui présenta ilu fer et de l'or \*. Selon les jurisconsultes auglo-normands : L'enfant du bourgeois est en âge, lorsqu'il sait compter discrètement l'argent, et auner le drap \*.

Nous avons parlé du baptême intérieur par les aliments. Nous devons en rapprocher le baptême extérieur, celui du sang (circoncision) et celui du feu et de l'eau. Les adorateurs de Moloch faisaient, comme on sait, passer les enfants par le feu. Il est resté dans la haute Écosse un usage analogue, sans doute en souvenir du culte de Beal qui domina si longtemps dans er pays, comme dans l'Irlande. Encore aujourd'hui les montagnards écosais font passer l'enfant au-dessns du feu, dans une sorte de

poche, où ils ont mis du pain et du fromage. On dit que quelquefois ils baptisaient l'enfant sur une large épée. En Irlande, la mère faisait baiser à son enfant aqueva-nél a pointe d'une épée <sup>5</sup>. En Grèce, l'enfant était souvent mis dans un bouclier <sup>6</sup>.

L'idée de purification domine dans le haptême chrétien. Ce n'est plus seulement une entrée solennelle dans la vie, c'est une initiation morale. La nature et l'homme y sont l'un et l'autre épurés, dégagés de toute souillure, pour se réconcilier et s'unir : Exorciso le, creatura aque, etc.

Parmi les vieilles formules chrétiennes, il en est peu d'aussi remarquables qu'une bénédiction des fonts de bapténe [ex missait gohtico-galiticano]:
« Debout, chers frères, au bord de la crystalline » foutaine, ameuez les hommes nouveaux qui de la letrre au rivage viennen faire échange et com» merce. Qu'ils naviguent iei ², chaeun battant la » mer nouvelle, non de la rame, mais de la croix ; non de la main, mais du sens ; uno du blaton, mais » du saerement. Le lieu est petit, il est vrai, mais il » est plein de la grâce. Le Saint-Esprit a été dirigé par un bon pilote. Prions donc, etc. <sup>8</sup>. » Cette formule demi-barbare semble conserver dans le christianisme le génie et l'inspiration aventureuse des invasions maritimes.

Après le baptème, nous devons parler de l'adoption et de la légitimation. Le baptème est déjà l'une et l'autre; c'est l'adoption de l'enfant par la société religieuse, sa légitimation devant Dieu.

Lois de l'Inde: Céuli qui n'a pas d'enfant naise peut charger sa fille de lui élever un fils, en faisant une oblation au feu, etc. ". — Le fils donné, c'est le fils qu'un père et une mère donnent, en faisant une libation d'eau, à celui qui n'a pas de fils, l'enfant étant de la même classe et témoignant de l'affection !!

Diodore, édit. Wesel, 1, 284: Junon, montant sur le lit, prit Hereule contre son sein et le laissa couler jusqu'à terre à travers ses vêtements, imitant la ééritable naissance, ce que sont encore aujourd'itui les barbares lorsqu'ils veulent adopter. — Nous retrouvons cette forme d'adoption aux onzième et douzième siècles. Albert d'Aix, 3, 21:

<sup>1</sup> Établissements de saint Louis, liv. t, c. 11.

<sup>2</sup> Regiam majest., liv. 11, c. 58, § 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Du seu et une perle, selon l'auteur de l'ancienne vie de Moïse, en trente-six parties.

<sup>4</sup> Voy. Bracton, ct Fleta, lib. I, c. 11, § 7.

<sup>5</sup> Logan, 11, 364, 122, 1831.

<sup>6</sup> Plut, in Lyeurg. Theoer. Id., xô. — En allemand, badschild, bouclier de bain, baignoire.

<sup>7</sup> Voy. le passage de Lucrèce, déjà cité: Ut sævis projectus ab undis navita.

<sup>8</sup> Martene, I, 175 c .: Stantes, fratres carissimi, super

ripam vittei fontis, novos homines addue eis [sie] de terra litori, mercaturos sua commercia, Singuli navigautes pulsent mare novum, non virgă, sed cruce; non tactu, sed tensu; non baculo, sed sacramento. Locus quidem parvus, sed gratia plenus, Benè gubernatus est Spiritus Sanctus, Oremus ergo dominum et Deum nostrum ut sanctificet hum fontem, etc.

<sup>9</sup> A digest of Hindu law, transl, by Colebrooke. Calcutta, 1801. 111, 190.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Manou, p. 342, § 168, trad. de M. Loiseleur Deslongehamps, 1855.

Le prince d'Édesse adopta Baudouin pour son fils, en le pressant, selon la coutume du pays, contre sa poitrine nue et l'introduisant sous le vétement le plus près de sa chair. — Guibert de Nogent, Gesta Dei per Frances, 5, 13: L'ayant fait entrer nu sous ce vétement intérieur de lin (líneam interuam) que nous appelons chemise, il le serva et confirma le tout par un baiser. Le femme en fit ensuite autant. — Surita, ilò. 1, ind., rer. Aragon., amo 1032: L'adoptant faisait passer l'adopté sous les plis de sa robe flottante (per stolæ fluentis simus, 6, 463;

Dans les vicilles coutumes seandinaves, dans celles de la France et des Anglo-Normands, l'adoption et la légitimation se font sous le manteau. — Guill. de Jumiéges, 8, 36. Duc., 8, 64, v. patito copperire. Carpentier, v. Mantelatus. On appelait en France les enfants légitimés « Enfants mis sous le drap. » Beaumanoir : « Se il avait pluriex cufans nez avant que il l'espousat, et la mère et li cn« fans à l'espouser estoient mis pissors le patte en sainte église, si devenraient-ils loyaux hoirs ¹.»
Un poéte flamand du treizième siècle, Philippe Mouskes, dit : « Pardessous le mantiel la mère, gurent faits loval cil trois fèrres, » G. 160.

Dans le Nord, le soulier était quelquefois substitué au manteau. Le père apprétait un festin, tuait un bœuf de trois ans, enlevait la peau du pied droit et en faisait un soulier. — Il mettait le soulier, puis le fils adopté ou légitimé, puis les héritiers, les amis. Cela s'appelait monter dans le soulier. Ou bien encore, le père enlève la peau hy pied droit par derrière, a u-dessus de la cheville; il ordonne au fils de chausser le soulier, pendant qu'il tient dans les bras ses enfants, lesquels à leur tour viennent y mettre le pied. — Adopter, dans le vieux droit du Nord, se dit aussi : mettre sur les genoux. G. 155.

Lois de Gales : Voici comment on reçoit un fils dans la famille : le père lui-mème doit le prendre quand la mère l'a apporté. Si le père est mort, le chef de la famille, assisté de six des hommes les plus honorables de la famille, a pouvoir de le recevoir. Le chef de la famille prendra les deux mains de l'enfant dans les siennes et lui donnera un baiser; puis il placera la main droite de l'enfant dans celle du plus ancien des assistants, qui le baisera aussi. L'enfant passera ainsi de main en main jusqu'au dernier. Probert, 205, G. 464.

La femme entrait dans le soulier (voy. plus haut), lorsqu'elle entrait en puissance de mari. L'adopté, passant de même sous la puissance du père de famille, exprimait quelquefois cette relation de dépendance en se laissant tondre, comme le serf. Paul diac., 4, 40: Le patrice romain Grégoire fit périrpar une ruse perfide Tason et Cacon, les deux fils ud uce de Frioul. Il promit à Tason de l'adopter en lui coupant la barbe, selon la coutume. Tason vint avec son frère, ne craignant rien de mal. Grégoire, pour accomplir son serment, se fit apporter la tête de Tason, et lui coupa la barbe en effet. — Voyez de même dans Paul diacre, et dans Othon de Frisingue, l'adoption de Pepin par Luitprand, qui lui coupe les cheveux. — Roric., ap. Duchesne, 1, 812: « Alaric devint père adoptif de » Clovis en lui coupant la barbe; — [Aimoin, 1, 20:] « en lui touchant la barbe; — [Aimoin, 1, 20:]

On lit dans Grég. de Tours, 5, 17: « Après cela » le roi Gontran envoya vers Childebert son petiti» fils... avec prière de venir le tronver. Celni-ci
» vint en effet avec ses principaux chefs; après qu'ils se furent embrassés, le roi Gontran parla « ainsi : Voici que je suis resté sans enfants je de» mande donc que ce mien petit-fils devienne mon fils. Le plagant alors sur son siége royal, il lui » filt tradition de tout son royaume. Que même » bouelier nous couvre, dit-il, que même lance » nous défende. Le roi passa la lance qu'il tenait à » son neveu, lui disant : A ce signe, bien-aimé » neveu, sache que tu me succèderas au trônc. » Aimoin, 5. 68, 6. 165, 464

Quoi qu'on puisse inférer de ces exemples, l'adoption par les armes, n'impliquant aucune infériririté du côté de l'adopté, est souvent une fraternité plus qu'une paternité. Nous suivrons plus tard la fraternité te l'association guerrière, depuis le mariage héroique des Scandinaves mélant ensemble leur sang sous la terre, jusqu'aux institutions chrétiennes et spiritualistes de la chevalerie, jusqu'aux imitations de la chevalerie, telles que l'alliance de Clisson et de Duguesclin.

## CHAPITRE II.

### LA FEMME. -- LE MARIAGE.

No frappoz pas une femme, eut-elle fait cent fautes; pas même avec une fleur 1.

Une mère est plus que mille pères, car elle porte et nourrit l'enfant dans son sein; voilà pourquoi la mère est très-vénérable... Si la Terre est adorée,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, c. 18, p. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Digest of Hindu law, II, 209. Manou, il est vrai, est un peu plus sévère, p. 296, § 299.

une mère n'est-elle pas plus digne encore de vénération 1.

Le mariage remplace pour la femme l'initiation. Son zèle à servir l'époux est pour elle ce qu'est pour l'homme l'étude et la discipline sons le brahmane; le soin qu'elle prend de la maison, équivaut à l'entretien du feu sacré <sup>2</sup>.

Selon l'Écriture, la loi, les sacrées ordonnances, selon l'usage populaire, la femme est la moitié du corps du mari, prenant part égale aux actes purs et impurs. Celui qui laisse sa femme vivaute, se survit d'une moitié. Comment un autre prendrait-il la propriété, lorsqu'une moitié du propriétaire est eucore en vic <sup>5</sup>?

Le hien est commun au couple marié 4.

Comme les fils, ainsi les filles sortent de corps successifs; quel être humain pourrait hériter de préférence, lorsqu'il existe une fille <sup>5</sup>?

Un père qui connatt la loi ne doit pas recevoir un le moindre présent en mariant sa fille. Recevoir un tel présent par cupidité, c'est avoir vendu son enfant. Quelques habiles disent que le présent d'une vache et d'un taureau n'est qu'une gratification. Non, tout présent reeu par le piere, constitue une vente. Même dans les mondes antérieurs à celui-ci, nous n'avons pas out dire qu'il y ait eu jamais telle vente tacite d'une fille <sup>6</sup>.

La fille du guerrier qui éponse un brahmane, tiendra une fléche, à laquelle le mari portera la main; la fille du marchand qui épouse un brahmane ou un guerrier, tiendra un aiguillon; la fille du soudra, le bord du manteau, quand elle épouse un homme des trois classes supérieures?

Ce n'est ni l'eau versée dans les mains, ni la promesse verbale qui font d'un homme l'époux d'une jeune fille. La formule prononcée, le couple marche, la main dans la main, et le mariage est irrévocable an septième pas \*.

La femme, c'est la maison. Une demeure que maison... Qu'elle éloigne de la demeure toute chose impure; qu'elle évite de parler à tout autre homme qu'au sien; qu'elle ne converse pas surtout avec un prétendu mendiant; qu'elle ne fréquente pas les couvents des solitaires, ni la campagne, ni les bois; qu'elle ne sorte pas au erépuscule et ne s'amnse pas en route en allant au puits public; qu'elle s'abstienne de viandes et de liqueurs spirituenses, ni qu'elle ne se laisse aller ni aux folles dépenses, ni

à la contradiction, ni à la paresse, ni à l'humeur sombre... Elle ne doit pas, avant d'avoir pourvu an feu sacré avec autorisation du mari, songer à orner sa personne, ni, avant d'avoir lavé ses mains, toucher la coupe, le tamis et les vases de lait (pour les aliments et les offrandes)... Quand elle aura lavé les vases... balayé la maison et mis deux vêtements blancs; quand elle aura lavé ses pieds, ses mains, et eraché, et bu de l'eau, elle entrera au lieu sacré pour adorer, non sans avoir laissé à la cuisine du feu pour le sacrifice, l'herbe Cusa et des fleurs ; elle oindra de beurre épuré les aliments , ainsi que les offrandes ; elle présentera ces offrandes devant les femmes des dieux. Quand ses hôtes et son mari seront satisfaits, elle pourra, avec la permission du mari, manger le reste en partieulier; puis ayant rincé sa bouche et purifié les vases, elle exposera une partie des restes dans un lieu de l'enceinte domestique, à distance égale de l'est et du nord, et elle dira : Salut à Rudra, seigneur des troupeaux. Elle élèvera eneore à Rudra un moneeau de cendres devant la porte. De ces cendres elle tonchera son seigneur, son fils et les autres, elle s'en touchera elle-même et toute chose qui se doit garder. Ou'elle n'entre pas au lit les pieds non lavés ; qu'elle n'y entre ni nne , ni souillée , ni sans saluer avec respect les pieds de son mari. Qu'en se levant elle ne s'expose point aux regards; qu'elle ne se lève pas plus-tard que le soleil... Elle tiendra la maison nette et pure, sera pleine de retenue, soigneuse du bien, sereine et remplie de bons désirs; elle parlera avec affection à son mari, ne demeurera pas assise lorsqu'il est debout ; ne prendra jamais place au-dessus de lui. Il ne faut pas non plus qu'elle le regarde continuellement... Elle doit lui laver les pieds, le masser, l'éventer, l'essuyer, lorsqu'il souffre de la chaleur. Elle doit le soulager quand sa tête branle et s'affaisse; elle doit aller audevant, dans la cour, quand il revient chargé et las d'une ville lointaine. Ne nourrissant contre lui aueune mauvaise pensée, qu'elle l'honore de riz, d'herbe et d'eau présentés dans un argha. Qu'enfin, dirigée par lui, elle pratique les austérités, remplisse ses devoirs pieux et fasse les ablutions 9.

La femme qui, à la mort de son mari, monte avec lui au bûcher, est exaltée au ciel, comme égale en vertu à Arundhati. Celle qui suit son mari en un autre monde, habitera dans une région de joie autant d'années qu'il y a de poils sur le corps

<sup>1</sup> Digest of Hindu law, 111, 504.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manou, p. 58, § 67.

<sup>5</sup> Digest of Hindu law, 111, 458,

<sup>4</sup> Id., ibid., 488, texte douteux.

<sup>5</sup> Id., ibid., 186.

<sup>6</sup> Manou, p. 79, 366, 531.

<sup>7</sup> Id., p. 78, 5 44.

<sup>8</sup> Digest of Hindu law, H, 488,

<sup>9</sup> Id., ibid., 1, 35.

humain, ou treute-einq millions d'années. Comme le chasseur de serpents tire de force un serpent du trou, ainsi elle tire son seigneur de la région de tourment, et elle jouit avec lui... Elle jone avec son mari aussi longtemps que dur-raient quatorze règnes du dieu Indra. Si son seigneur meurt dans une autre contrée, que la veuve fidèle mette ses sandales sur sa poitrine, et pure entre dans le feu !.

Quelque inférieure et dépendante que la femme comme la moitié de l'homme. Tel est le mariage sacerdotal, il réunit deux moitiés; il forme ou restute l'unité humaine. On connaît l'ingénieuse fable du Banquet de Platon, peul-être empruntée à quelque tradition orientale : les deux noitiés n'ont ait qu'un dans un monde antérieur, et conservant un vague souveuir de leur unité primitive, elles se cherchent, se reconnaissent, et voudraient toujours s'unir.

Le mariage patricien de Rome, confarreatione, a beaucoup d'analogie avec le mariage indien. La femme (matrona, mater familias 2) occupe dans Rome une place plus élevée que dans la Grêce. L'épouse du flamine de Jupiter l'assistait dans la plupart des sacrifices, et il ne pouvait la répudier 3. Le mariage confarreatione était consacré par le grand pontife ou le prêtre de Jupiter, devant dix témoins. Il donnait à goûter aux deux époux un gâteau fait de fleur de farine, d'eau et de sel. La coiffure de la mariée était en forme de tour, comme celle des Vestales. Sur la tête elle avait de la marjolaine en fleur et sous les vêtements une petite couronne de verveine. Son voile était de pourpre ; sa tunique blanche était serrée par une ceinture de laine de brebis. On l'enlevait des bras de sa mère, et elle passait, sans toucher des pieds, le seuil de la maison conjugale 4. Lorsque l'époux lui demandait, à l'entrée de sa demeure : Qui es-tu? elle répondait: Ubi tu gaius, ego gaia b. On la faisait asseoir sur une toison. Elle avait apporté un fuseau et une quenouille. Elle entourait de bandelettes de laine la porte de son époux 6.

Dans le mariage par achat (coemptione), il y avait pourtant consentement. Sans doute, cette demande

- 1 Digest of Hindu law, 11, 451, 455.
- 2 Voy. le beau livre de Dreyer.
- <sup>5</sup> Plut. Quæst. Rom., II, 276. D.
- 4 Festus.
- <sup>5</sup> Gaia veut dire vaehe et terre labourable. Voyez t. Ier, p. 463, à la fin de mon Histoire Romaine, les rapports du latin et du sanskrit.
- 6 Plut. Quæst. Rom., et Xylander, 11, 271.
- 7 Brisson, de Formulis, p. 606.
- 8 Varro apud Nonium in Nubentes. G. 426.

de consentement si contraire à l'idée d'un tel mariage, fut un résultat postérieur du progrès des mœurs. L'époux demandait : An sibi matier materfamilias esse cetlet. Elle répondait : Felle, et demandait à son tour : An et sibi paterfamilias esse cellet; l'époux répondait par le même mot. — On partageait les cheveux de la mariée avec le fer d'un javelot?.

En entrant dans la demeure conjugale, la femme apportait trois as; l'un, qu'elle tenait dans sa main pour donner à l'époux; l'autre, dans sa chaussure pour les dieux Lares; quant au troisième, elle le déposait dans le compitum vicinale, pour acheter l'entrée de la maison <sup>8</sup>. Avant le mariage et dès que le jeune homme avait promesse du père, il donnait à la fiancée un anneau de fer qu'elle mettait à l'avant-dérnier doigt de sa main gauche <sup>8</sup>.

Rome réunit ainsi les deux formes du mariage antique, que j'appellerai le mariage sacerdotal et mariage héroïque. Celui-cis econelut par achat. On a vu plus haut avec quelle réprobation la loi indienne parle du pére qui vend ainsi sa fille. Les nations héroïques, n'estimant guére que la force, considérent l'être faible comme une chose qui peut se vendre et s'acheter. Réunissons ici, avant d'entrer dans le détail des diverses eérémonies du mariage, les textes principaux qui prouvent l'infériorité de la femme chez les peuples héroïques, Grees, Celtes, et même Germains.

Dans la loi du pays de Galles, la femme ne peut témoigner coutre l'homme: — Car la femme n'est que le tiers de l'homme; or, un tiers n'est pas eroyable contre deux tiers 10.

En Suisse, à Schaffhouse, la servante qui déclare une naissance, doit porter, si c'est un garçon, un tablier blanc et deux bouquets, au sein et à la main; un bouquet seulement, si c'est une fille. — A Neftenbach, celui qui devenait père d'un garçon, recevait deux voitures de bois ; une seule, si c'était une fille. G. 405.

Le roi de France, Louis VII, dit dans une charte:
« Effrayès que nous étions de la multitude de nos
» filles (territi multitudine filiarum), nous soubai» tions ardenment que Dieu nous accordât des
» enfants d'un sexe meilleur...» Et il assure une

9 Pline, XXXIII, 1. Juvénal, VI, 27.

10 Lois de Galles, Probert, 517. — Loi des Brehons d'Irlande: Pour le payement de ces amendes, il faut la caution d'un homme ou de trois femmes, ...—Lorsque Senes fit ses lois, il distingua entre propriété malle et propriété femelle, de peur d'encourir la peine donf les Brehons furent frappés pour leur partialité: une grosse loupe leur sortit de la jouc. Collectan, de rebus libb. 111, 84.

concession annuelle de trois muids de froment à celui qui vient de lui annoncer la naissance de son fils 1.

Dans le droit de Saxe, de Souabe, etc., l'amende ou composition est moindre de moitié, si la personne lésée n'est qu'une femme. Au contraire, chez les Bavarois, l'injure faite à la femme est payée au double; Car, dit noblement la loi, la femme n'a pu se défendre par les armes. Il en était de même chez les Alamans, ce peuple du midi de l'Allemague, et dans le Nord en certaines parties de la Suède. Dans la loi lombarde, celui qui barre le passage à un homme paye vingt solidi seulement; il paye quarante-cinq fois davantage, neuf cents solidi, si c'est une femme qu'il a arrêtée ?. G. 404-6.

En Saxe, la composition était double pour la vierge, simple pour la femme qui avait déjà enfanté. Au contraire, chez les Francs et les Visigoths, la femme est évaluée par rapport à sa fécondité.

L'exclusion de l'héritage, ou du moins de la terre salique, dont la femme est frappée dans les lois barbares, se maintient durant le moyen âge. Dans plusieurs de nos provinces, la fille u'a rien à prétendre; elle est dotée d'un simple chapet de roses <sup>2</sup>; souvent elle a moins encore, une noix <sup>4</sup>, comme dans l'Aniou et le Maine <sup>5</sup>.

Homèreappelle les vierges ἀλφεσίδουα, c'est-à-dire rapportant des bœuis (à leurs parents). Au temps d'Aristote, le mariage n'est plus considéré sous le même point de vue : Les anciens Grees, dit-il, étaient harbares; ils marchaient armés et achetient les femmes, δωσόσει. Arist, polit. 2, 8. — Cette coutume était générale chez les Germains; l'expressiou acheter pour épouser, s'est conservée en Allemagne insqu'à la fin du moyen áge. — Loi saxonne: Qui preud femme, donne aux parents trois cents solidi. G. 432. — « Les envoyés du roi offirient à Coltilde, selon la coutume des Francs, » le sol et le denier; puis, ils l'épousèrent au nom » de Clovis é. » — Dans Grégoire de Tours, nomme se présente au juge, et « demande qu'une homme se présente au juge, et « demande qu'une

n fille à laquelle il a donné les arrhes nuptiales, lui » soit livrée en mariage; sinon, il ne se désistera » pas, à moins de seize mille solidi ?, » — Frotho prescrivit aux Ruthéniens vaineus d'épouser par achat, comme faisaient les Danois; il croyait que les mariages en seraient plus stables. Saxo Gramm. lib. V, pag. 88. G. 421-9.

Les principales cérémonies du mariage ont été indiquées pour l'Inde et pour Rome. Le mariage sacerdotal des Romains [confarreatione] appelait ce rapprochement. Parlons des cérémonies usitées chez les Grees, les Scandinaves et les Germains.

A Athènes, on plaçait un pilon au-dessus de la porte de la maison conjugale. Une des jeunes filles de la noce tenait dans ses mains un crible, et la nouvelle épouse portait elle-même un vase propre à brûler de l'orge. C'était seulement aux approches de la nuit qu'elle se rendait à sa nouvelle demeure. A l'arrivée des époux, on répandait des figues sur leur tête, et l'on allumait des torches. A l'un de ees slambeaux la mère de la mariée attachait le voile de gaze qui avait orné la tête de sa fille. Les époux devaient être enfermés ensemble et manger d'un coing ; le mari dénouait la ceinture de l'épouse. Pendant toute la nuit des noces les jeunes gens falsaient grand bruit au dehors, et l'un des proches parents gardait l'entrée de la chambre nuptiale. Le troisième jour, l'épouse allait visiter son père, reeevait ses présents, ceux de ses pareuts et amis, et donnait elle-même un riche vêtement à son époux, qui lui offrait à son tour tous les dons appelés άνακαλυπτήρια [ άνακαλύπτειν, découvrir]. Alors, pour la première fois, dit-on, il pouvait voir les traits de la fiancée. A Sparte, on rasait la chevelure de la jeune fille et on la couvrait d'un vêtement d'homme 8. Les nouveaux époux faisaient offrande de quelques boueles de cheveux à Diane ou aux Parques. En Béotie, la femme brûlait devant la porte de l'époux le timon du chariot qui l'avait amenée, afin sans doute d'exclure toute pensée de retour 9.

1 Scrip. rer. Fr. XVI. — A Poitiers, les parents qui viennent de marier la dernière de leurs filles, suivent la noce arce un balai orné de rubans (comme pour indiquer leur joie d'aroir enfin balayé la maison). Note communiquée par M. Foucart, professeur de droit à Poitiers,

2 Les Lyciens font plus d'honneur aux femmes qu'aux hommes; list irent leurs nome de la famille de la mère, et laissent le patrimoine aux filles, non aux fils. Nicol. Jamase. de Mor. Gent. G. 408.—Le nom tiré de la mère indique seulement la promiscuité des unions et l'incertitude de la paternité. Il y a quelque chose d'analogue sur les côtes de Malabar.

5 Coutumes d'Anjou, Tours , Loudun , Maine. — En Auvergne , les héritiers du mari devaient à la veure une garlande ou chapel d'argent de la valeur du lit nuptial.

4 Sparge, marite, nuces; tibi descrit Hesperus OEtam.
Virg. Eclog.

5 Du Pineau, Sur les coutumiers d'Anjou et du Maine. 6 Fredeg. Epitom., 18.

7 Greg. Tur., IV, 41.

8 A Sparte, les célibataires étaient contraints, chaque année, durant l'hiver, de courir nus autour de la place publique en chantant des chansons où ils étaient tournés en ridicule. Plut. in Lycurg. — A une certaine fête de l'année, ils servaient de jouet aux femmes qui les poursuivaient à coups de poing autour des autels, Atlien, ilb. XIII.

9 Voy. Poll., 111, 3; I, 12. - Aristoph. Schol., in

Dans le mariage héroïque, la femme ne peut aspirer à l'égalité qu'en devenant un homme, un héros. L'un des Sagas nous la montre belle d'une pureté farouche; elle est élevée par un guerrier qui veille sur elle toute sa vie, et qui tue sans pitié l'époux trop peu respectueux pour la fille d'adoption 1, Deux fois la vierge fatale coute ainsi la vie à son époux. Dans les Nibelungen, la femme charme son barbare amant par sa force autant que par sa beauté : — Une reine régnait au delà des mers : de l'aveu commun, elle n'eut point de semblable; elle était d'une beauté démesurée, puissante était la force de ses membres; elle défiait au javelot les rapides guerriers qui briguaient son amour. -Elle lançait la pierre au loin, et aussi loin elle sautait. Qui la priait d'amour, devait en trois jeux vaincre la noble femme : vaincu une seule fois , il payait de sa tête... — On apporte à Brunhild une lourde pierre, grande et grosse, et massive; douze guerriers à peine la portaient. Elle lance la pierre, tout aussi bien que son javelot... Les deux héros tombèrent du choc... [Sigfrid jette la lance à son tour, mais de manière qu'elle ne touche Brunhild que par le bois.] Elle tombe, mais se relevant aussitôt : Noble guerrier, merci du coup 21...

De même dans les poêmes arabes, Djida ne plati à Khaled qu'après qu'elle l'a combattu à son insu <sup>3</sup>. Dans d'autres traditions poétiques, la fiancée est quelquefois le prix de la course. (Atalante, etc.) Dans le Nord, on courait solennellement autour de la mariée. G. 454.

L'intervalle entre les fiançailles et les noces dati vie, les amants se voyaient sans contrainte. En Grèce, le jeune homme achetait ce droit en offrant un présent à la jeune fille (½½) d. Dans le Nord, la fiancée recevait le jeune homme même la nuit. Brunhild, selon l'Edda, reçut Sigurd dans so lit; mais le guerrier mit son épée entre lui et la vierge. — Cet usage du Kilpen (ou visite nocturne à la fiancée) donna aux Suisses l'occasion de surprendre le château de Retzberg, la première nuit de l'année 1508; ils monitèrent par la corde qui avait servi à un jeune homme d'Underwald 3.

Plut. — Sence. Theb., V, 505. — Eurip. Helen., V, 728. — Hom. hymn, in Ven. — Suidas et Hesychius, v. ἀνακαλυπτήριον. — Plut. Solon; Lycurgus; Quæst. rom., 11, 2, 271.

- I Voy. le Nialsaga.
- <sup>2</sup> Der Nibelungenlied, 1317-24, 1810-12, 1858.
- 5 Poëmes d'Antar, traduits en anglais. Voy. aussi le fragment traduit à la fin du Voyage de M. de Lamar-
  - 4 Voy. Suidas, Hesych, verb, θεώρητρα, άθρήματα.

La froideur du sang germanique justifie cette liberté et cette confiance. Mais nous retrouvous les mêmes usages dans les pays les plus divers, parmi la vive population galloise, comme dans la froide Hollande (Hes de Vlie et de Wieringen); l'amant est admis la nuit près de la jeune fille et dans son lit même; seulement elle ne quitte pas son jupon. On assure que la confiance des parents est rarement trompée <sup>6</sup>. — Rapprochez de tout ceci la tradition de la fiancée de Corinthe, et celle dont parle Luther <sup>7</sup>.

Tacite, Mœurs des Germains : Ce n'est pas la femme, c'est le mari qui apporte la dot. Le père et la mère, les parents, assistent, et agréent les présents. Ces présents ne sont pas des frivolités pour charmer les femmes, ni des parures de mariée, Ce sont des bœufs, un cheval tout bridé, un bouclier avec la framée et le glaive. Pour ces dons, on recoit l'épouse. Elle de son côté apporte quelque arme à son mari. Ce sont leurs sacrés liens, leurs mystérieux symboles, leurs dieux d'hyménée. Qu'ainsi la femme ne se croie pas hors des pensées héroïques, hors des hasards et de la guerre, les auspices de l'hymen le lui disent déjà; elle vient comme compagne des travaux, des périls; sa loi, en paix, comme au combat, c'est d'oser et souffrir comme lui. Voità ce que lui dénoncent l'attelage de bœufs. le cheval préparé et les armes. Ainsi il lui faudra vivre, ainsi mourir 8. - Dans le Nord, la fiancée était consacrée par le marteau de Thor, le Dieu de la guerre. G. 431.

Dans une formule lombarde, les fiauçailles se font par l'èpée et le gant : Par cette épée et par ce gant, je te donne ma fille pour épouse ; par cette épée et par ce gant, je te donne ma fille pour épouse; par cette épée et par ce gant, je t'engage Marie. Canciani, 2, 467. 8. — Formule de Vérone (Canciani, 2, 476. 7): Qualiter vidua aulicha apondetur... « En présence du comte et de l'euvoyé (missus) du roi, siégeant en jugement, assisté de septi juges, la publication faite par le dixonier ou ceutenier, la veuve salique est mariée de la manière qui suit : les assistants sont au nombre de neul\*, trois demandeurs, trois défendeurs, trois témoins. Il faut de plus trois soilid et un denier de bon noids... Arcès que le futur -

Isacus, orat., 7. — La coutume de donner des arrhes subsiste dans quelques provinces de France. Naguère encore, un jeuue Alsacien plaidait coutre sa fiancée mariée à un autre, pour qu'elle lui rendit les arrhes qu'il avait donnés. Vog. le National de juin ou juillet 1854.

- 5 Müller, Hist. de la Suisse, IV, 1, 2.
- 6 Carr, l'Étranger en Irlande, 194.
   7 Tischreden. Mémoires de Luther.
- 8 Taciti Germ., cap. 18. Je me suis aidé de l'excellente traduction de M. Burnouf.

époux a présenté au reparius 1 le prix ei-dessus énouce, on demande à la femme si elle accepte l'homme. Si elle dit oui, on s'adresse au père du futur pour lui demander s'il consent au mariage. et l'orateur commence : [Remarquez que la veuve est désignée dans la formule par le nom de Sempronia, le fiance par celui de Fabius, le tuteur ou protecteur de la veuve par le nom de Seneca.] Lorsque Fabius lui a assuré le tiers de son avoir. alors l'épèc et la chlamyde sont présentées par Seneca, et l'orateur doit dire : Par cette épée et eette ehlamyde, donne pour épouse à Fabius Sempronia, ta reparia, qui est de la race des Francs. Seneca consent. Alors l'orateur se tourne vers Fabius, qui recoit l'épée et la chlamyde : Par ce glaive, ò Fabius, par cette chlamyde, je te la recommande... Lorsque le reparius a reçu le reipus, lorsqu'il a livré la veuve par l'épée et la chlamyde, il ne faut pas s'en tenir là; mais Fabius (le nouvel époux) doit présenter à Seneea pour le mundium (puissance maritale), une fourrure de la valeur de XX solidi, et l'orateur doit dire : O Sencea, par cette fourrure, fais passer sons le mundium cette femme avec tous ses biens, meubles, immeubles ou esclaves; livre en toute propriété à Fabius le mundium et la fourrure. Cela fait. Fabius et sa Sempronia doivent remettre une gratification à Seneca, G. 426.

« Se aucuns avoit son fils, qui feust en non aage, » et li peres deist à aueuns de ses voisins : Vous » avez une fille, qui est auques de l'aage de mon » fils; se vous volies que elle fust à mon fils, quand » elle seroit en aage, je le voudrois hien, en tele » maniere que vous me baillissiez une pièce de » vostre terre, et je dix livres par nom d'erres » (arrhes), en tele maniere que les erres me de-» moüerront, quand vostre fille seroit en aage de » marier, se elle ne vouloit le mariage ottroier. Les » erres demoüerroient à l'autre où à ses hoirs, se il » n'y avoit lignaige, ou autre cas, parquoy le ma-» riage ne deust estre, pareoi sainte Église ne s'y » accordast, les erres demoüerroient à chacun, ec » qu'il aurait baillié. Et se il avoit fet tele conve-» nance en autre maniere que il eussent mis pleiges » de rendre C. L. ou plus, ou moins, se li ma-» riages n'estoit, la peine ne seroit pas tenable par » droit 2. n

Dans la Frise, lorsque la noce revenait à la maison conjugale, un jeune homme marchant devant le tutur, portait une épée nue à la main. Quand l'épousée arrivait à sa nouvelle demeure, un des proches de l'époux jetait devant le seuil un balai, par-dessus lequel la jeune épouse passait, et qui devait écarter les mauvais présages et les maléfices. Au moment du élle franchissait le seuil, un autre parent de l'époux mettait une épée nue en travers la porte, pour en fermer l'entrée à la mariée : elle táchait de pénétrer de force, mais la maison ne lui était ouverte que lorsqu'elle en avait acheté l'entrée par un petit présent : on l'avertissait ainsi, qu'elle devait conserver sa chasteté sous peine d'être frappée par son époux, de ce même glaive sous lequel elle avait passé. Les Frisons appellent ce glaive l'épée des noces. G. 166

Cluez les Ripuaires, « la femme libre qui avait épousé un eselave contre la volonté de sa famille, » devait choisir entre l'épée et la quenouille que le » roi ou le comte lui présentait. Si elle-prenait l'Épée il lui fallait tuer elle-même l'ésclave; si.» elle choisissait la quenouille, elte devenait esèelave elle-même, » Lex. rip., 38, 18. — Chez les Frisons, la fille culevée est mise trois muits chez le Frâna; le troisième jour, le Frâna la conduit au lieu du jugement. Lâ, il plante deux bâtons en terre, les parents se mettent d'un côté, le ravisseur le l'autre, et la jeune fille au milieu; elle est libré de choisir; si elle passe du côté du ravisseur, le mariage est valable; dans le cas contraire, le-ravisseur paye une double amende. G. 440.

Lorsque Brunhild se placa sur le bûcher avec le eadavre de Sigurd, elle dit : Qu'on place entre lui et moi le glaive tranchant, le glaive orné d'or, eomme il fut placé entre nous, quand nous montanies dans la même couche et qu'on nous appelait du nom d'époux 3, - Il mit une épée à deux tranchants entre lui et la jeune reine. Histoire d'Aladin, Mille et une Nuits. Paris, 1806. VI, 23. G. 170 .-Dans les romans de chevalerie, l'époux d'Iscult la surprend endormie sur la mousse avec son amant. Mais, quand il voit la large épée qui les sépare, il s'apaise et se retire 4. - Lorsque l'archiduc Maximilien épousa par procureur Marie de Bourgogue, en 1477, le seigneur qui le représentait entra dans le lit nuptial en bottes et en éperous; entre lui et la future, on mit une épée nue, G. 170.

La lance, comme on l'a vu dans le mariage romain, joue, dans les cérémonies nuptiales, un rôle non moins important que l'èpée. En Suéde, le leudemain des noces, lorsque l'èpoux faisait à l'èpouse le Don du matin: — Une lance ou hallebarde ornée de nœuds de soie, est déposée par les proches aux pieds de l'èpoux, et l'evée par les témoins qui

Les solidi et le denier s'appelaient le reipus de la veuve; de reif, corde, courroie, lien. G. 426.

<sup>2</sup> Établ. de saint Louis, liv. I, c. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voy, Ampère, Littérature du Nord.

<sup>4</sup> Michelet, Hist. de France, II, c. 1, sub finem.

siguent le Don du matin; la lauce est touchée en signe de donation; puis, avec une courte prière, l'un des témoins la jette par la fenêtre de la maison nuptiale; les serviteurs des nobles accourent et se disputent. Si la pointe est d'acier, l'époux, en souvenir, doit la racheter avec de la monnaie ou de l'argent non monnayé. Loccenius, Ups. 1670, p. 138. Olaux Magnus, 14, 4, G. 431.

Fuero viejo, 3, 1. G. 428: Cest un antique fuero de Castille, que tout Hidalgo puisse donner donation à sa moitié à l'heure du mariage, avant qu'ils aient juré je et la donation qu'il peut donner est celle-ci: une fourrure de peaux d'agneaux avortés, Jaquelle soit bien grande et bien large, et elle doit avoir trois bordures d'or ; et quand elle sera faite, elle doit être si, Jarge, qu'un eavalier armé puisse entrer par une manche et sortir par l'autre; de plus, une mule sellée et bridée, et une vase d'argent, etc. — Au milieu de cettle bizarre emphase castillane, il ya une intention bien poétique et bien annoureuse; rien n'est assez doux, assez délieat, assez vierge pour toucher dignement le corps de la bien-aimée.

Parmi les nombreuses formules ecclésiastiques, nous donnerons de préférence celles qui appartiennent aux rituels de nos églises de France.

Rituel de Rouen : « Nous avons fait les hans en » cetle sainte église, par trois dimences continuës » entre tel N. d'une part, et telle N. d'autre part, » et n'y avons trouvé nul empêchement par quoy » le mariage ne dove bien et loyallement assem-» bler : encore de rechief nous les faison première » fois, seconde fois, tierce fois et quarte fois d'a-» bondant. S'il y a aucun ou aucune qui y sache » empêchement par quoy le mariage ne se doye » assembler, si le die, Car, qui maintenant s'en » taira et après en parlera, on le dénonchera ex-» communié. » Personne n'empéchant, le prêtre dit à l'époux : « N. veux - tu avoir N. à femme et » épouse, et la garder saine et enferme, et lui faire » loyale partie de ton corps et de tes biens; ne pour » pire, ne pour meilleure tu ne la changeras tous » le temps de sa vie. - Alors l'époux répond : -» Ouvl. - Oue lui baille-tu? - Ma foy 1, »

Rituel d'Amiens: Le jour des noces, à la porte de l'église, le prêtre dit: « Bonnes gens, nous » sommes ieyassemblez pour faire le mariage de N. » et N. dont avons fait les bans... Pourquoy s'il y » a nul qui y sache aucun empêchement... si le die nom? — N.—Et vous, comment? — N. — Jean, voulez-vous cette femme qui a nom Marie, par nom de baptesme, à femme et à espouse?—Sire,

» nom de baptesme, a tenime et a espouse :—Site, » ouy. — Marie, voulez-vous cet homme, qui a » nom N., par nom de baptesme, à mary et a es-» poux? — Sire, ouy. — Jean, je vous donne Marie; » Marie, ie vous donne Jean <sup>2</sup>. »

Dans le rituel de l'église de Reims (1988), on lit :

Le prètre qui doit bénir l'anneau, denande treize
deniers qu'il reçoit du consentement mutuel des
deux époux ; le fiancé prend ensuite l'anneau et
trois deniers (les dix autres étant réservés pour
le prêtre), et par la main du prêtre il place cet
anneau au quatrième doigt de la main de la flancée,
e nd disant après le prêtre : N, je vous épouse; »
sur le doigt du milieu et l'annulaire auquel il passe
l'anneau : « Et de mon corps je vous honore. » Posant alors les trois deniers dans la main droite ou
dans la bourse de l'épousée, il ajoute : « Et de mes
biens je vous doue. »

L'anneauest placé au quatrième doigt, parce que l'on eroyait qu'une veine de ce doigt communique avec le cœur. Chez les Grecs, il y a deux anneaux, un d'or pour l'homme, un d'argent pour la femme. Les époux échangent ensuite leur anneaux <sup>3</sup>.

Dans un ancien manuel du diocèse de Reims, le prêtre dit : N., dites après moy :

Ad pollicem: par cet anel l'Église enjoint,
Ad indicem: que nos deus cœurs en ung soient joints,
Ad medium: par vray amour et loyale foy;
Ad medium: pour tant je te mets en ce doy.

Dans un autre rituel, le prêtre dit en passant l'anneau au pouce de la fiancée: Au nom du Père (à l'index), et du Fils (au doigt du milieu), et du Saint-Esprit; puis, il ajoute ces mots bizarres qui sont peut-être la traduction litérale d'uneancienne formule hèbraique: Manda Deus virtutis tuec. confirma hoc Deus quod operatus es in nobis. A templo two in Jerusalem; increpa feras arundinis, congregatio laurorum in caccia populorum, ut excludant ess qui probati sunt araento 4.

Chez les Byzantins, comme dans l'ancienne Rome,

<sup>1</sup> Martene, II, 367, d'après un missel de Rouen du quinzième siècle. siècle.—C'était aussi par l'anneau, que se faisait la trades des terres au moyen âge. Voy. Dueange.—Chez les Cattes, le guerrier portait un anneau de fer jusqu'au jour où la mort d'un ennemi, tué de sa main, lui permettait de se délivere de ce signe ignominieux. Les Macédoniens n'avaient de même le droit de déposer le

 <sup>»</sup> présentement si haut, que on l'oye sur peine
 » d'excommuniment, » — Le prêtre demande :
 « Luy fut elle oncques donnée? R. Ouy, ou nenny,
 » Donnez luy, Or le me rendez. Comme avez à

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id., ibid., 572, d'après un missel de l'église d'A-

<sup>3</sup> Id., ibid., 347, A.

<sup>4</sup> Id., ibid., 360, ms. ex codicc Victorino, treizième

le voile de la fiancée était de pourpre 1, les deux époux portaient des couronnes que l'on conservait ensuite dans l'église. La couronne était faite en forme de tour.

« Chez les Grees, les couronnes nuptiales sont de feuilles d'olivier, entourées de soie blanche et pourpre 2. n

Aux secondes noces on ne portait plus la couronne sur la tête. « Celui qui se mariera trois fois, où lui posera-t-on la couronne? Dans la main ou sur le genou? puisque la veuve qui se remarie la porte déjà sur l'épaule 3. » - Au moyenâge, la veuve qui se remariait avait la main couverte lorsqu'on lui mettait l'anneau.

Selon un missel de Paris, « lorsque les époux, » revenant de la messe, sont arrivés à leur maison, » ils trouvent devant la porte le pain et le vin ; le » prêtre bénit le pain : alors l'époux, et après lui » l'épouse, mordent dans le pain. Le prêtre bénit » aussi le vin et leur en donne à boire, après quoi, » il les introduit lui-même dans la maison conju-" gale 4. "

On lit dans un capitulaire de Théodore, archevêque de Cantorbéry : La messe dite et la bénédiction recue, les époux doivent s'abstenir de l'église durant un mois, faire ensuite pénitence pendant quarante jours, puis communier et faire offrande 5.

Pour honorer la bénédiction de l'église, les époux doivent respecter leur virginité la nuit des noces (roy. l'histoire de Tobie). Ainsi Basine, femme de Childeric, lui dit la première nuit : Abstenonsnous 6... L'Église recommandait encore la continence le dimanche et les jours de fêtes. « Car ceux qui, ecs jours-là, se livrent à l'œuvre de la chair, ne donneront naissance qu'à des enfants contrefaits, lépreux ou épileptiques 7. »

Les admirables formules qui suivent perdraient trop à une traduction (Manuscrits de Reims, an 900, de Rennes, 700, et d'Arles 400?) : - Pater mundi conditor, nascentium genitor, multiplicanda originis institutor, qui Adm comitem tuis manibus

licol ou la ceinture de cuir qu'ils portaient, qu'après avoir tué un ennemi (Grimm, p. 178); alors ils devenaient des guerriers, des hommes libres.

- 1 Martene, 11, 348, A.
- 2 Ducange, Gloss. græc.
- 5 Theod. Studitæ Epistola, apud Martene, II, 349, B.
- Martene, II, 576, d'après un missel de Paris du quinzième siècle.
- 5 Id., ibid., 349.
- 6 C'est alors que les deux époux eurent l'étrange vision que nous avons rapportée ailleurs (Histoire de France, I).

addidisti, cujus ex ossibus ossa crescentia parem formam admirabili diversitate signarent; hinc ad totius multitudinis incrementum, conjugalis thori justa consortia, quo totum inter se sæculum conligarent, humani generis fædera nexuerunt... ut unum efficereris ex duobus, et pari pignore soboles mixta maneret, tunc per ordinem flueret egesta posteritas, et priores ventura sequerentur... Deus per quem mulier conjungitur viro et societas principaliter ordinata eà benedictione donatur, quæ sola nec per originalis peccati pænam nec per diluvii est ablata sententiam... Floreatis rerum præsentium copiis, fructificetis decenter in filiis, gaudeatis perenniter cum amicis 8.

Comparez à cet hymne sublime en l'honneur du mariage, les belles paroles de Luther sur le texte Fons omnium viventium 9.

Au-dessus du mariage charnel, il y a l'union toute spirituelle des membres de la société religieuse. Nulle part le christianisme n'a été plus tendre et plus sublime 10. « Lorsque l'archevêque de Rouen » allait pieds nus prendre possession de la cathé-

- » drale, il passait devant l'abbaye de Saint-Amand; » l'abbesse, qui l'attendait sur la porte, lui mettait
- » au doigt un anneau, en disant aux moines de » Saint-Ouen qui l'amenaient : Je vous le donne
- " vivant, vous me le rendrez mort 11. « Nous arrivames à Fontevrault, » dit D. Mar-
- tene, « comme on était occupé à faire les obséques » d'un jeune religieux qui était mort ce jour-là. Le » matin on l'avait porté dans l'église des religieu-
- » ses, où l'on avait chanté pour le repos de son âme » une grande messe, et toutes les religieuses lui
- » avaient donné l'eau bénite. De là on l'avait trans-» porté dans celle des religieux, où il était revêtu
- » de ses hahits monastiques, tenant en sa main une » bougie, avec sa règle, qui était comme la sen-» tence de son bonheur éternel, s'il l'avait bien
- » gardée, ou de sa damnation s'il l'avait mal ob-» servée 12, »
- « L'évêque de Troyes, lorsqu'il fait son entrée, » va descendre à la grande abbaye de cette ville.
- 7 Greg. Tur., l. II, De mirac. S. M., c. 24. Martene, 11, 358, 851.
  - 8 Martene, II, 554, D; 559, A; 564, E. 9 Mémoires de Luther, Voy. plus haut, p. 203.
- 10 Voyez au Musée le mariage mystique de sainte
- 11 Histoire de Rouen, partie première, entrée des rois et archevêques; Monteil, quatorzième siècle, t. XI, p. 281, 513. - Au reste, ceci n'était pas particulier à l'abbesse. L'abbé de Saint-Ouen prononçait la même formule, Martene, II, 1127, A.
- 12 Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, 1717, Partie II, p. 3.

» L'abbesse prend son cheval par la bride et l'emmène; il lui appartient. En revanche l'évêque a » droit de gite, et le leudemain il emporte le lit » dans lequel il a couché. — Le dimanche de Paques fleuries, si l'évêque de Troyes veut porter » un rameau, il faut qu'il aille le prendre des » mains de l'abbesse de Notre-Dame. — A la cathédrale de Troyes, dans le saint temps de pénitence, treize femmes viennent tous les jours » verser un flacon d'eau rose sur les mains des » chanoines!

C'est l'usage dans les Pays-Bas, dit Luther ( $\nu$ . plus haut, p. 202), que chaque nouveau et jeune prêtre se choisisse une petite fille qu'il tient pour sa flancée, et cela pour honorer le saint état du mariage.

Les vierges chrétiennes sont les épouses de Jésus-Christ, En Allemagne, c'était l'usage qu'elles jetassent la paille (stipula), comme rejetant avec cette paille la vaine gloire du monde. G. 431. - « La » sœur Hedewige de Gundoltheim, qui vit encore » pour le siècle, sur le point d'être unie par ses » parents à un icunc homme très-riche, fut requise n de donner son consentement devant tous les pa-» rents réunis. Elle déclara qu'elle ne le donnerait » jamais. Selon la coutume on avait apporté un » glaive, afin que les futurs conjoints, en posant » leurs pouces sur cc glaive, confirmassent la pro-» messe de mariage : ladite fille mit son pouce dans » sa main et la ferma fortement, de sorte que, par » aucune violence, on ne put l'en tirer ni arracher » sa main de son sein 2. »

De même que le Christ est uni à l'église universelle, l'évêque épouse une église partieulière; c'est le sens de l'anneau épiscopal. Rapprochons de ce nariage spirituel celui que certaines coutumes semblent impliquer eutre le prince et l'État. Nous parlerons plus loin de l'anneau donné au duc de Normandie, faisant son entrée à Rouen, en 1465. Voyez aussi le mariage symbolique du doge avec l'Adriatique, l'anneau jeté dans la mer, etc.

Le point de vue élevé sous lequel le christianisme a considéré le mariage, comme symbole de l'union du Christ et de l'Église, explique la sévérité des constitutions ecclésiastiques pour le concubinage. - Que personne ne mette, en jouant, au doigt d'une pauvre jenne fille un anneau de jonc ou de toute autre matière vile ou précieuse, pour se croire plus libre de pécher avec elle : car, en eroyant se jouer, il se serait chargé des liens d'un mariage légitime 3, « Quand, à la cour de l'official, » il se présente quelques personnes qui out forfait » en leur honneur, la chose étant avérée, si l'on » n'y peult remédier autrement pour sauver l'hon-» neur des maisons, l'on a accoutumé d'amener en » ladite église l'homme et la femme qui ont forfaic » en leur honneur; et lå, estans conduiets par deux » sergens (au cas qu'ils n'y veulent venir de leur » bonne volonté), ils sont espousez ensemble par » le euré dudict lieu avec un anneau de paille 4, » Cette sévérité ecclésiastique contraste avec la loi du Nord, qui rappelle en quelque chose la trinoctium usurpatio des Romains. - Quand un homme garde ehez soi une servante qui, au su de tous, partage son lit, tient les clefs, boit et mange avec lui, et cela trois hivers durant, elle devient femme légitime et mattresse de maison, G. 439.

Nous réunirons lei d'autres symboles et usages divers, relatifs au mariage et à l'introduction de l'épouse dans sa nouvelle demeure.

La clef était un des principaux symboles usités dans le mariage. A Rome on présentait une clef à la nouvelle épouse 5. Dans la primitive législation romaine, le mari pouvait la mettre à mort si elle fabriquait de fausses clefs, Lorsqu'elle divorcait, elle remettait les clefs 6. - Chez les Allemands, le iour du mariage, la future portait les elefs suspendues à sa ceinture 7. - En France : « Lorsqu'on » ostait les cless à la femme, c'était le signe du di-» vorce 8. - C'est une coutume chez les Français » que les veuves déposent leurs clefs et leur cein-» ture sur le corps mort de leur époux, en signe » qu'elles renoncent à la communauté des biens 9. » - Et là (à Arras), la duchesse Marguerite, sa » femme [femme de Philippe le Bon], renonça à » ses biens meubles pour la doute qu'elle ne trou-» vât trop grands dettes, en mettant sur sa repré-» sentation sa ceinture avec sa bourse et les cles. » comme il est de coutume; et de ec demanda in-

<sup>1</sup> Jean d'Aubigny, Topographie de Troyes; Monteil, quatorzième siècle, t. XI, p. 274-512.

<sup>2</sup> Manuscrit de la bibliothèque du roi. Je ne puis retrouver l'indication de l'ouvrage où j'ai trouvé cette citation

S Constitutiones Ricardi parisiensis, an. 1217, c. 53.
 Du Breuil, Antiquités de Paris, p. 90. — C'est de là peut-être que vient le mot paillard.

Festus, verbo Claris.

<sup>6</sup> Cic. Philipp., 2, 28,

<sup>7</sup> D'après l'ancien droit russe, celui qui porte les cless de quelqu'un devient serf; il entre au service et sous le pouvoir du seigneur dont il ferme la porte. Ewers, 334, eité par G. 176.

<sup>8</sup> Godet, Notes à la coutume de Châlons, 1673, p. 361.

<sup>9</sup> Coutumes de Meaux, de Lorraine, de Malignes, de Melun, de Chaumont, de Vitri, de Laon, de Châlons, de Bourgogne, de Namur, enfin le grand Coutumier, liv. 2, c. 41.

» strument à un notaire publie, qui étoit là présent » (1404) <sup>1</sup>. — Bonne, veuve de Valeran, comte de » Saint-Paul, renoueant aux dettes de son mari, » a mis sur sa représentation sa courroye et sa » hourse <sup>2</sup>. »

Le fuseau est le symbole de la mère de famille. Les Romains représentaient Tanaquil avec un fuseau et une quenouille 3. Lucrèce filait quand le fils de Tarquin entra, « Quand la reine Berthe filait » (proverbe). C'est ordinairement avec sa quenouille que la reine l'édauque figure dans les seulptures de nos vieilles églises. Au-dessus du tombeau de la fille d'Othon le Grand, ensevelie à Mayence, on avait, en mémoire d'elle, in ejus memoriam, suspendu son fuseau d'argent 4. - En 1581, les paysans anglais, révoltés contre les nobles, chantaient : Quand Adam béeliait , quand Ève filait , où était alors le gentilhomme 3. - Le mari peut chasser la femme adultère, sans lui donner autre chose que sa quenouille et quatre pfennings; il ne lui doit rien de plus, quelque grand bien qu'elle lui ait apporté. (Droit de Soleure, 1506.) G. 171. -La quenouille est le signe d'une vie passée dans la servitude domestique. C'est une quenouille que L'impératrice Sophie envoie à l'eunuque Narsès pour lui rappeler la servitude d'où il est sorti et où il doit rentrer 6.

lou et l'on en tirait des étincelles, G. 451. — Aileurs on portait devant eux des flambeaux. Voyze
plus haut les eérémonies du mariage romain, A
Marseille, il fut défendu « de porter des torches de
orice ad vigilias sponsaraim; on permet eependant
» au père, à la mère ou au tuteur de l'épousée d'avoir
dans la maison des luminaires, comme il con» vient, et de se servir de torches et de flambeaux?.
» — Quelquefois on portait la mariée nobles sur une
« civière avec un façot d'épines ou de genière « »,
« Les parolles dictes et la mariée haisée au son
» du tambour, vous touts baillerez l'ung à l'aultre
» du soubvenir des nopces; ce sont de petits coups
» du subrenir des nopces; ce sont de petits coups

En Laponie, pour exprimer l'union et l'ardent

amour des nouveaux éponx, on frappait un cail-

- » de poing <sup>9</sup>, »

  <sup>1</sup> Monstrelet, vol. 1, p. 142.
  - <sup>2</sup> Id., c. 139.
  - 5 Festus, verbo Gaia.
  - 4 Ditmars, liv. 2.
  - 5 Aug. Thierry, IV, 376.
  - 6 Gibbon.
  - 7 Statuta massiliensia. MS. ann. 1274, lib. 2.
- 8 Collection des meilleures dissertations sur l'Hist. de France, 1826.
  - 9 Rabelais, fiv. IV, c. 12.
- <sup>10</sup> Luther, Tischreden. Michelet, Mémoires de Luther, Voy. plus haut, p. 203.

Dans les poésies allemandes du moyen âge, les époux échangent leurs chemises. G. 441. [Voyez plus haut l'adoption par la chemise ou le soulier.]

« Ayant donné l'anneau à la fiancée, il lui préser la le soulier. » Grég. de Tours, c. 20. — Le docteur Martin Luther, était à la noce de la fille Jean Luffte. Après le souper il conduisit la mariée au lit, et dit à l'époux que d'après le commun usage il devait être le mattre daus la maison... quand la femme n'y était pas. Et pour sigue, il ota un soulier à l'époux et le mit sur le ciel du lit, afin qu'il prt lainsi la donination et le gouvernement. 1º,

Oter le soulier à quelqu'un, e'est s'humilier devant lui et le reconnaître pour son seigneur. Wladimir ayant demandé en mariage la fille de Ragvald, elle le refinsa, disant: Je ne veux pas ôter le soulier au fils d'une servante. Nestor. G. 1335.

Le mariage était regardé comme consommé, lorsque la couverture avait été étendue sur les deux époux. G. 40 — Les parents et les amis jetaient leurs cadeaux dans le lit du nouveau couple, ou bien les lui apportaient le lendemain des noces. — Le matin on servait aux deux époux un nets qu'ils mangeaient ensemble. Chez les riches, e'était une poule rôtie, qu'on appelait l'oule des noces, ou Poule d'amour, G. 441.

- « Quant l'espousée se denst coucher, vindrent » plusieurs tisserans d'ieelle ville de Dreux, les-quets demadérent... à l'exposant, comme administrateur du vin, leur droit du ban qu'ilz disoient à eulx appartenir; c'est assavoir qu'ilz » dient avoir de coustume an lieu et ou pays d'environ, que, quant aueun se marie, ilz doivent avoir de l'espousé, ou de ses commis, une earte avoir de l'espousé, ou de ses commis, une earte
- n ou deux de vin pour leur ban, ou argent pour la
   valeur, et par espécial eeulx qui sont du même
   mestier ou office de l'espousé : et pour ee aussi
- mestier ou office de l'espousé : et pour ce aussi
   qu'il est acoustumé de chanter par esbatement
- » une chançon par eeulx qui font laditte demande,
   » ledit exposant respondi amiablement que ilz n'en
- » auroient point, se îlz ne chantoient la chanson » acoustumée 11. »
  - « Ainsi comme le curé voulait benistre le lit des-

11 Litt, remiss, 1300, reg., 130, Trés, des Ch., c. 12.—1 blid. 1405, ex. pour le Gastinois, don de pain, ein et ciande.—1 blid. 1425, ex. pour Chartres: 6 blancs, une quarte de rin et trois pains.—1 blid. 1424: ... qu'il iroient Acanter le baat (Normandie).—1 blid. 1381: 3 8. Pelerin.—Voy. aussi les mots cochetus, cochet, coquet, don de noces. Trés, des Ch., 1350, 1582; 1307, 1409, 1435, 1425, 1471, 1472.—Carpentire s'imagine que cochet pourrait tre synonyme de chaudel, chaudeau (verbo Catenum), breuvage (on plat de bouilhe)? que les marries dominaient aux jeunes gens de l'endroit. Trés, des Ch., 1388, 1300, 1473, 1305.—Aujourd'hoi, en 1836, dans la Brie,

- ditz mariez, lesdiz varlez... dirent que le lit ne
   seroit ja beneist, se ils n'avoient desditz mariez
   deux francs d'or pour les orilliers... Les varlez
- » dudit Hammel , à qui le droit des orilliers appar-
- » tenoit, etc. 1 »

Dans le mariage allemaud, l'époux fait, le lendemain, des présents à sa jeune épouse. C'est le morgengabe, ou don du matin. En Grèce, à Rome, cet usage se retrouve. Dans la Germanie, les diverses tribus avaient fasé un maximum de ce que pouvait donner l'époux. C'était, chez les Wisigoths, le dixième des biens du futur; chez les Lombards, le quart; chez les Franes, on allait jusqu'au tiers. G. 499. — Ce don s'appelait aussi bankgabe, don du bane, parce que l'épouse devenait la compagne du lit et du bane de son mari. — Il s'appelait servir en Catalogne, greix à Valence, en France oactum, oaculum, oacteia, oacte, parce que le don était toujours accompagné d'un baiser. — Ducange, IV, 1406. G. 443.

Dès que la nouvelle mariée avait reçu ce doir, elle ne pouvait plus laisser llotter ses cheveux. Le matin elle les tressait. Pour désigner la femme mariée, on dit : Celle qui porte les cheveux en handeau; et par opposition, la jeune fille s'appelle, chez les Lomhards, eirgo in capillo; clez les Espagnols, manceba en cabellos. — Le droit de porter les cles était encore une des distinctions extérieures de la mattresse de maison.

Quelques-uns ont cru voir l'origine de la communauté de biens entre époux dans la communauté de travail et de nourriture qui existait fréquemment entre les serfs d'un même seigneur. De là les locutions françaises: Efter en pain, hors de pain, mise hors de pain, être en pain et pol, hors de pain et pol, le chanteau part le vilain 2. Ces locutions, qui rappellent la Confarreatio, en différent, en ce qu'elles ne s'appliquent pas exclusivement à la comnumauté en époux.—For, plus bas l'article du Serf.

Les barbares, même après leur conversion au christianisme, prenaient quelquefois une seconde femme du vivant de la première: — Un Franc avait épousé, d'après la loi saxonne, une femme de Saxe; mais comme la loi des Saxons u'est pas celle des Francs, il a allégué qu'il ne l'avait ni fiancée, ni acceptée, ni dotée, d'après sa loi qui est celle des Francs; c'est pourquoi, l'ayant répudiée, il en a épousé une autre. Concile de Trihur,

les épouz sortant de l'église reçoirent, dans le couvercle d'une soupière, une carolle, un oignon et un nacet, tirés du pot. On leur présente une soupière de vin chaud et sucré.

J'ai donné quelques usages relatifs au mariage dans mon tableau de la France [ 1. II de mon Hist, de ]

année 895. G. 431. Les mots du texte, Dimissá illá, aliam superduxit, feraient croire qu'il retira à la première les droits d'épouse, mais la garda comme concubine.

Le mari peut battre sa femme... Flagellando uxorem. Baluz. II, 1378. G. 450 : - Le mari qui bat sa femme avec les verges et le hâton, ne viole pas la paix du ménage. - Corrigez-moi de telles femmes, dit le guerrier Sigfried; elles apprendront par là à laisser tomber en chemin de telles paroles. Nibel. 805. - Oh! j'aurais dù le prévoir! dit la noble dame. Et voilà pourquoi il a rendu mes lèvres violettes, à force de me battre, Nibel, 857, - On bafouait le mari qui se laissait mener par sa femme. Mais celle-ci était promenée sur un âne que le mari conduisait par la hride. — « Les maris qui » se laissent hattre par leurs femmes, » dit la Coutume de Senlis de l'année 1375, « seront contrains » et condempnez à chevauchier un asue, le visaige » par devers la queue dudit asne. » - Voir aussi la Contume de Saintonge, année 1404, et celle de Dreux, année 1417. G. 722. - Voy. plus bas les peines pour l'adultère.

Voici, disent les triades galloises, les trois choses indispensables pour une femme: droit de virginité, satisfaction d'injure, amende d'insulte. L'annende d'insulte est la réparation que son mari lui fera, excepté dans trois cas : savoir, s'il la hal pour avoir donné quelque chose qu'elle ne doit pas donner, pour avoir été découverte avec un autre homme, et pour avoir souhaité malleur à la barbe de son nari. Sa satisfaction pour l'injure est la suivante : Si elle découvre son mari avec une autre femme, que cedui-ci lui paye cent, vingt-six sous pour la pre-mière offense ; pour la seconde, une livre ; si elle le découvre pour une troisième fois, elle peut se séparer de lui sans perte de propriété 3.

Si un homme commet un viol et ensuite le nie, qu'il y ait serment de cinquante hommes, tous Cambriens et franc-tenanciers, pour le disculper. Si la fenme persiste dans l'accusation: Qu'elle jure la main droite sur les reliques... Et membro viriti sinistrà prehenso, quòd is per vim se isto membro violaverit... Il y a des juges qui n'admettent nulle dénégation contre un pareil serment 4.—La femme d'un homme ne peut prèter son tamis qu'à la distance où sa voix partant du fumier peut se faire entendre. Probert, 187. — L'épouse du laboureur

France]. Voy. aussi plus loin, à l'article des droits féodaux : Mets de mariage, cultage, marquette, etc.

- 1 Carp. III, p. 111; an 1386, Reg. 129, c. 280.
- <sup>2</sup> Laurière, I, 220; II, 171.
- 5 Probert, Lois galloises, p. 156.
- 4 Id., ibid., 155.

ne peut alièner autre chose que son bandeau, ni prêter autre chose que son tamis, et encore pas plus loin que sa voix ne se ferait entendre, si elle criait de sa maison qu'on cût à le lui rendre. Wotton, 4, trias 235, § 16. G. 75-6.

En Allemagne, les femmes enceintes pouvaient, pour satisfaire leurs envies, prendre à leur volonté des fruits, des légumes, des volailles, etc. :— Le scheff est d'avis que les gens de Schonaw doivent entretenir dans l'Enclos aux moines, un verger, afin que, si une femme enceinte vient à passer, elle puisse contenter son envie, et qu'il n'y ait dommage plus grave. — Les paysans de Souabe qui se soulevèrent au commencement du seizième siècle, mirent dans leurs eonditions que, si l'un d'entre eux avait une femme enceinte, il pût, sans que la chose lui fût imputée à mal, pécher pour elle un poisson dans le ruisseau. G. 409.

Question. Que doit faire l'homme dont la femme est en travail d'enfant, pendaut qu'il est retenu au dehors pour le service de son seigneur, par exemple pendant qu'il transporte des meules, que doitil faire quand on vient le lui annoncer? Réponse. Il doit dételer saus retard, se rendre à la maison. et faire pour l'accouchée ce qu'il est bon de faire . de sorte qu'elle puisse allaiter et élever son jeune paysan. - L'homme de la Marche, dont la femme vient d'accoucher, peut prendre du bois pour elle, et lui acheter avec ce bois du vin et du pain blane. - Si une femme était en travail, et qu'on envoyât dans une hôtellerie ou dans une boulangerie demander du vin et du pain pour de l'argent ou pour quelque bon gage, que ce fut le jour ou la nuit, le marchand devrait les donner à l'instant. S'il refusait, celui qui a été envoyé pourrait prendre luimême, en laissant l'argent ou le gage. - Les poules de redevance ne peuvent être réclamées de celui dont la femme est en eouches. Seulement le bailli coupera la tête de la poule, et la portera à sou seigneur. Droit de la Hesse, G. 446.

Loi de Manott: Une femme enceinte de deux mois ou plus, un mendiant ascétique, un anachorète et des brahmanes portant les insignes du novieiat, ne doivent payer aucun droit pour leur passage!

Plusieurs législations, dans un but religieux ou politique, donnent un substitut au mari.

Celui à qui la loi de l'Inde impose de donner une postérité à son frère, s'acquitte ainsi de ce devoir : Silencieux, dans une nuit sombre, il approchera de la fenme de son frère, prenant garde qu'elle n'ait odeur ni contact de ses cheveux, de sa barbe,

de ses ongles ou du poil de son corps. Couvert d'un simple vêtement, les membres frottés du beurre clarifié (usité dans les sacrifices), sans parfum, grave et triste, détournant sa face de celle de la femme, évitant le contact des membres contre les membres, il tàchera d'engendrer. Cela fait, il s'arrêtera ; qu'il n'approche point d'elle dès qu'elle a donné un fils?

Lorsque deux frères demeurent ensemble, dit Moïse, et que l'un d'eux meurt sans enfants, la femme du mort n'en épousera point un autre, mais le frère de son mari l'épousera, et suseitera des enfants à son frère. - Et il donnera le nom de son frère à l'atné des fils qu'il aura d'elle, afin que le nom de son frère ne se perde point dans Israël. -Que s'il ne veut point épouser la femme de son frère qui lui est due selon la loi, cette femme ira à la porte de la ville, et elle s'adressera aux anciens, et leur dira : Le frère de mon mari ne veut pas susciter dans Israël le nom de son frère, ni me preudre pour sa femme. - Et aussitôt ils le feront appeler. et ils l'interrogeront. S'il répond : Je ne veux point épouser cette femme - là ; - la femme s'approchera de lui devaut les anciens, et lui ôtera son soulier du pied, et lui erachera au visage, en disant : C'est ainsi que sera traité celui qui ne veut pas établir la maison de son frère. - Et sa maison sera appelée dans Israël, la maison du déchaussé 5.

Lyeurgue permettait aux maris impuissants d'abandonner leur feinme à un homme plus jeune et plus fort .- A Athènes, si le parent, obligé, d'après les lois, d'épouser la veuve de son proche parent, était incapable de remplir les devoirs conjugaux, eelle-ci pouvait demander qu'il se substituât un autre homine de la famille. Meyer and Shæmann, Proced. att. G. 445. - A Rome, les lois n'avaient rien réglé à ce sujet; mais le mariage, dans les derniers temps, n'étant considéré que comme une obligation de fournir des défenseurs à l'État, une femme féconde passait quelquefois dans plusieurs maisons. Plutarque raconte dans la Vie de Caton d'Utique que Q. Hortensius, désirant mêler sa maison et sa race avec celle d'un homme si vertueux, lui demanda sa fille Poreia, déjà mariée à Bibulus, dont elle avait eu deux enfants. . Si Bibulus, disait-il, veut absolument conserver sa femme, je la lui rendrai dès qu'elle sera devenue mère. » Sur le refus de Caton, Hortensia lui demanda sa propre femme Marcia, qui était encore en âge d'avoir des enfants, et lui en avait déjà donné suffisamment. » Marcia était grosse alors; cependant, ayant consulté son beau-père Philippe,

Manou, p. 313, § 407.
 Dig. Hind., II, 468.

<sup>5</sup> Deutéronome, c. 25, § 5-10.

qui donna son consentement, Caton cèda sa femme à Hortensius. Il la reprit après la mort de celui-ci, au commencement des guerres civiles. V. Lucain: Liceat tumulo scripsise: Catonis Marcia.

L'homme qui ne peut suffisamment remplir ses devoirs envers sa femme, doit, disent les vieux prud'hommes de l'Allemagne, la mener à son voisin. Si celui-ci ne peut la satisfaire, le mari la prend doueement entre ses bras, avant soin surtout de ne lui faire aueun mal, puis il la porte neuf maisons plus loin, la pose doueement, toujours sans lui faire de mal, et l'y fait attendre cinq heures; puis il erie : Aux armes! pour que les gens viennent à son aide. Si on ne peut eneore la satisfaire, il la soulève tranquillement et doucement. la pose de même, ne lui faisant aucun mal; il lui fait alors présent d'une robe neuve, d'une bourse pour frais de voyage, et la fait conduire à la grande foire de l'année. Si alors il n'y a pas moyen de la satisfaire, que mille diables la satisfassent. - Demande. Que doit faire le mari qui ne peut donner à sa femme les soins maritaux auxquels elle a droit de prétendre? Réponse. Il la chargera sur le dos, la portera au delà d'une haie de neuf années (?); quand il la lui aura fait franchir, il lui procurera quelqu'un qui soit en état de la satisfaire comme elle le désire. - Item, je suis d'avis qu'un bon mari qui ne peut répondre aux désirs de sa femme, doit, lorsqu'elle s'en plaint, la prendre, la porter au delà de sept héritages environnés de elôtures, et lå, prier son plus proehe voisin de venir à l'aide de sa femme. Si celui-ei y parvient, il doit la reporter ehez lui, la poser doucement, et placer devant elle une poule rôtie et un pot de vin. G. 444.

Les textes qu'on vient de lire sembleront encore plus bizarres, si l'on songe que dans le primitif idéal germanique et indien du mariage, il ne pouvait être dissous, même par la mort. Nous avons parlé plus haut de l'obligation imposée à la veuve indienne de se brûler avec le corps de son mari. De même ehez les Hérules : La veuve qui avait quelque souei de son honneur s'attachait avec une eorde au tombeau de son époux, et se laissait mourir : autrement elle eût été déshonorée et serait devenue odieuse aux parents de son mari. Procop., De bell, goth, 2, 14 .- A la mort de Sigurd, Brunhild se brûle avec son cadavre. - Si le mari mort est suivi par sa femme, dit l'Edda, la porte pesante du monde souterrain ne battra pas sur ses talous. -On voit dans un passage rapporté par Bartholin, qu'il était légal d'enterrer la femme avec le mari.

" Après la défaite des Cimbres, leurs femmes, revêtues d'habits de deuil, supplièrent qu'on leur promit de les respecter, et qu'an les donnat pour esclaves aux prêtresses romaines du feu. Puis. voyant leur prière recue avec dérision, elles pourvurent elles-mêmes à leur liberté... Les présents symboliques des noces, les bœufs attelés, les armes, le coursier de guerre, annoncaient assez à la vierge qu'elle devenait la compagne des périls de l'homme. qu'ils étaient unis dans une même destinée . à la vie et à la mort (sic vivendum, sic pereundum. Taeit.). C'est à son épouse que le guerrier rapportait ses blessures après la bataille (ad matres et conjuges vulnera referunt). Elle les comptait, les sondait sans pâlir; car la mort ne devait point les séparer... D'abord les femnies des Cimbres affranchirent leurs enfants : elles les étranglèrent on les jetèrent sous les roues des charjots. Puis elles se pendaient, s'attachaient par un nœud coulant aux eornes des bœufs, et les piquaient ensuite pour se faire écraser 1, »

« Au moyen âge, la reine qui devenait veuve » s'appelait Blanche, sans doute paree qu'elle port atit le deuil en blanc. » Carpentier. G. 432.— La veuve n'est point tenue de payer les dettes du défunt. ½9. plus haut, à l'artiele des Clefs, le texté de Monstrelet, sur la veuve de Philippe le Bon. — La femme renonçait encore, en déposant sa ceinture, ou en mettant son manteau sur le tombeau du mari, ou simplement en laissant retomber les plis de son vêtement, etc. Lorsqu'elle était accusée d'avoir diverti des fonds, elle se purgeait par un serment sur le perron. G. 174.

Le droit saxon ne donne à la veuve qu'un siège et une quenouille : — Ce droit est trop dur, dit Luther; mais, par le siège, il faut enteudre la maison; par la quenouille, l'entretien, la subsistance; on paye bien un valet. Que dis-je? on donne plus à un mendiant?

Chez les Germains, comme chez les Indiens, les veuves convolaient rarement en seogendes noces. Chez les Saliens le reipus de la veuve est plus élevé que le prix de la vierge. G. 495. — Les mariages des veuves doivent avoir lieu la nuit. — Cc sont, dans notre vieux laugage, des noces réchauffies<sup>5</sup>. — a Le mariage entre la royne Éléonor et Francois Irv, fut célébré une heure devant le jour 4. »

— Voy. plus haut les cérémonies ecclésiastiques, Quand la veuve déplaçait son siège, elle rompait toute communauté de biens avec les enfants du premier lit: — Si la créature change, les enfants.

<sup>1</sup> Voy. t. Ier, p. 407, Michelet, Hist. Romaine. Plutarch., in Mario.

<sup>2</sup> Voy. plus haut, p. 202.

<sup>3</sup> Ducange, roy. Maritagia recalefacta.

<sup>4</sup> Mart. Dubellay, XVIII, 97.

peuvent lui mettre un siége devant la porte. G. 455. Lois galloises : Si des présents sont faits à nue feinme mariée, elle doit les considérer comme son douaire à la fin de la septième année. Si les époux se séparent ensuite, qu'ils partagent chaque chose en

deux parts. La femme a le droit de diviser, le mari celui de choisir. Le cochon tombe au mari, le mouton à la femme. Où il n'y a que l'une des deux espèces, qu'ils la partagent en deux. S'il y a mouton et chèvre, le mouton tombe au mari, la chèvre à la femme, etc. S'il y a des enfants, deux tiers vont au père, un tiers à la mère ; l'atné et le plus jeune au père; le troisième à la mère, etc. Les draps de dessus sont à la femme, ceux de dessous au mari. S'il se remarie, qu'il rende les draps à la première femme; si la seconde dort dessus, qu'elle paye amende à l'autre pour l'affront. S'ils se séparent avant la fin de la septième année, que son douaire lui soit payé, ainsi que ses biens paraphernaux, son droit de fillage ou virginité. Si elle abandonne son époux avant la septième année, elle perd tout, excepté son droit de virginité et la joie de cette séparation injuste. Si le mari est lépreux ou impuissant, ou s'il a mauvaise haleine, elle peut l'abandonner sans rien perdre de ce qui doit lui revenir. Si la séparation arrive par la mort, la femme rèclame la moitié de tont, excepté du blé : la femme ne peut plus posséder de blé dés qu'elle n'habite plus avec son mari. Si la séparation se fait à l'approche de la mort, que l'époux malade et le prêtre divisent la propriété, et que l'époux en santé choisisse 1,

Autre loi galloise : Si le nouvel époux trouve que la fiancée n'est pas vierge, et qu'elle ne puisse prouver son innocence, la chemise lui sera coupée à la hauteur des fesses; la queue d'un bouvillon d'un an lui sera mise dans la main, après avoir été enduite de graisse; si elle peut la retenir. qu'elle soit mise en possession de ses hiens paraphernaux ; si elle ne peut, qu'elle ne réclame rien 2. - Si un homme est séparé de sa femme, et qu'elle se marie à un autre ; s'il se repent de s'être séparé d'elle, et qu'il la surprenue un pied dans le lit du nouveau mari et l'autre pied dehors, il doit la reprendre. (Probert.)

Les époux qui divorçaient, prenaient une toile de lin. On la coupait en deux, et chacnn en conservait une part. C'était sans doute la rupture du poêle sous lequel ils avaient été placés le jour du mariage. Le divorce prononcé, la femme devait rendre les clefs. G. 434.

Lois indiennes : Une femme stérile doit être remplacée la huitième année; celle dont les enfants sont tous morts, la dixième; celle qui ne met au monde que des filles, la onzième; celle qui parle avec aigreur, sur-le-champ 5.

## CHAPITRE III.

### PARENTÉ . HÉRITAGE.

L'homme, en fécondant la femme, renatt en son sein sous la forme du fœtus; l'épouse est nomniée Djáyá, parce que son mari natt (djáyaté) en elle une seconde fois 4.

Comme l'eau qui tombe du vase fait crottre le fignier indien, de même le père, le grand-père, l'aïcul, cultivent un fils dés sa naissance, lui donnant miel, légnme, viande, lait et laitage, et se disant : Il nous donnera chaque année le sacrifice funèbre...

L'ancêtre saisit l'enfant qui vient de nattre, dés qu'il sort du sang maternel : Te voici done, ò mon âme, renée encore une fois, pour dormir de nouveau dans un eorps. - Par la grâce faite aux parents, tu l'appelles fils ou Putra; tu les délivres en effet de l'enfer appelé Put 5.

Au moment de la naissance de l'atné, un homme devient père et acquitte sa dette à l'égard de ses aucètres; le fils ainé devrait tout avoir. - Le fils, par la naissance duquel un homme acquitte sa dette et obtient l'immortalité, a été engendré pour l'accomplissement du devoir ; les sages considèrent les autres comme nés de l'amour, - Il faut prélever pour l'atué le vingtième, avec le meilleur des meubles : pour le second, la moitié du vingtième : pour le plus jeune, le quart. - Par un fils, un homme gagne les mondes; par le fils d'un fils, il obtient l'immortalité; par le fils de ce petit-fils, il s'élève au séjour du soleil 6.

Un vingtième de l'héritage, une couple de vaches, un chariot avec bêtes qui aient dents aux deux máchoires, et le taureau générateur, seront réservés à l'ainé. Les bêtes borgnes ou vieilles, cornes brisées, queue sans poil, reviennent au second frère. Une brebis, du grain, du fer, une maison, un char et un joug, une bête de chaque espèce, entrent dans le lot du plus jeune. Le reste est également partagé. - Dans certaines contrées de l'Inde, la vache noire, et le noir produit de la terre,

<sup>1</sup> Probert, Lois galloises, p. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id., ibid., p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Manou, p. 328, § 81.

<sup>4</sup> Manou, liv. IX, p. 517, § 8. b Digest of Hindu law, III, 158.

<sup>6</sup> Manou, p. 132-7, § 106-7, 112, 137.

sont dévolus au frère ainé, avec les ustensiles dont se servait le père. — Ailleurs l'ainé à double par et la dime des vaches et des chevaux ; le plus jeune les boues, les brebis et une maison; les meubles de la maison, l'épée et autre fer noir, appartienment au secondfrère !

Cette importance altachée aux sacrifices funèbres se retrouve dans la loi romaine, où ils ont toutefois un autre sens et d'autres effets. Popes, tlans
mon Histoire romaine, l'extrait que j'ai donné de
l'importante dissertation de Savigny, sur les Sacra.
On disait proverbialement: Sine accrie harveditas,
pour dire, bonheur sans mélange <sup>2</sup>. — J'ai parlé,
dans le même ouvrage, de l'atné de la famille
frinsque, du Lucumon. La ou Lars.

Le droit d'atnesse ne semble pas avoir prévaid de bonne heure chez les Allemands. Les quatre fils de Clovis, les quatre fils de Clotaire le partagent également le royaume. For. Grégoire de Tours. B'emes partages entre les petits-fils de Charlemagne. [Annales de Fulde, années 822, 877.]

L'orme, planté dans les perrons, est compris, par plusieurs Coutumes, dans la portion des fiefs réservée par préciput à l'atné. Legrand, Fabliaux, 1, 119. G. suppl.

Malgré la faveur plus généralement accordice à l'atné, il y adans les vieux usages celtiques et germaniques des exemples de préférence pour le dernier-né. Cette préférence est souvent restreinte à certains objets de la succession. — A Corbie, le plus jeune des enfants héritait de la maison. — Rive, 237 : Dans la cour d'Or, l'anté succédait; dans la cour de Chor, c'était le cadet. — L'héritage du cadet s'appelait, en vieil allemand, galgenmantein (petit homme du gibet, petit pendard) <sup>3</sup>. G. p. 471, 473.

Dans un code provincial de l'Allemagne, le cadel des jumeaux mis au monde par une serve, devenait libre; à Osnabruck, c'était son premier-né. Ailleurs, un homme né libre, se soumettant au servage, et se mariant dans le domaine, peut affranchir son premier fils ou sa première fille. Souvent le fils ainé tombait en servage, les autres devenaient libres. G. 324 nui servage les autres devenaient libres.

Le plus âgé, comme plus sage, devait partager. On laissait choisir le plus jeune, par égard pour l'innocence de son âge. Voiei, mon fils, dit Louis le Débonnaire à Lothaire, voici que tout l'empire se trouve devant toi; partage-le, tel qu'il se contient (prout habuerit). Si tu fais, toi, ce partage, ee sera Charles qui aura le choix des parts ; si c'est nous au contraire qui partageons, le choix des parts t'appartieudra. - Dans le pays de Galles, e'était le contraire; le plus jeune partageait : - S'il n'y a pas de maison, le plus jeune doit diviser le patrimoine, et l'atné choisir... S'il y a des maisons, le plus jeune frère à lui seul divise toutes les tenures. car dans ce cas il est le mesureur, et le plus jenne doit choisir. - La femme réclame le droit de faire les parts, et le mari a le choix 4. - Il en était de même dans les lois normandes. En droit canonique, cette règle s'appliquait encore en eertains cas. G. 480. - Coutume du comté de Kent : L'astre (le fover) demurra al puné 5. Dans cette coutume. le plus jeune a le foyer et quarante pieds autour 6.

Usance de Quevaize (Bretagne): « L'homme lais-» sant plusieurs enfants légitimes, le dernier des » mâles succède seul au tont de la tenue, à l'exclu-» sion des autres; et, à défaut des mâles, la der-» nière des filles, sans que les autres puissent pré-» tendre aneune récompense, » - Usement de Rohan :-« En succession directe de père et de mère. » le fils juveigneur et dernier-né desdits tenanciers » succède au tout de ladite tenue et en exclut les » autres, soient fils ou filles. » Art, 22. « Le fils juvei-» gueur, auquel seul appartient la tenue, comme » dit est, doit loger ses frères et sœurs jusques à » ce qu'ils soient mariés; et d'autant qu'ils seraient » mineurs d'ans, doivent les frères et sœurs être » mariés et entretenus sur le bail et profit de la » tenue pendant leur minorité : et estans les frères » et sœurs mariés, le juveigneur peut les expulser » tous 7, » - Cette loi me semble conforme à l'esprit d'un peuple navigateur et guerrier, qui veut forcer les ainés, déjà grands et capables d'agir, à chercher fortune au loin.

Le droit de succession , appelé par les Irlandais Gabhail-cine (en anglais, Gavelkind, littéralement, étalbissement de famille), était comminu à l'Irlande, à l'Écosse, au pays le Galles et au comté de Kent. Il donnait part égale à lous les unfants, garçons on filles, l'égitimes ou illégitimes. Ce droit subsista dans le pays de Calles jusqu'à Henri VIII, en Irlande jusqu'à 34 acques l'\*8.

Dans le droit allemand, le petit-fils n'hérite qu'à

- 1 Digest of Hindu law, 11, 559-560-1.
- Michelet, t. 1er, page 312, note 4, Histoire Romaine. — Journal de Savigny, t. 11, 1816. — Otf. Mütter, Die Etrusker, I.
- <sup>8</sup> Le Culot des Français désigne non l'héritage du cadet, mais le cadet même.
  - 4 Probert, 187, 178, 128,
    - 9. WICHELET

- <sup>5</sup> Duc., verbo Astrum. Proverbe français: Connaître les estres du logis.— Com cil qui savoit bien l'estre. Rom. du Rou.
  - 6 Logan, I, 191.
- 7 Coutumier général, t. IV, p. 408, usance de Quevaise, art. 6; usance de Roban, art. 17, 22.
  - Sur cet important sujet, roy, mon Hist, de France;

défant d'enfants, l'arrière-petit-fils qu'à défant de petit-fils. En l'an 941. Othon In fit décider cette question de droit par le duel (G. 471, Witik Corb.): - Il y eut discussion sur la diversité des lois; quelques-uns pensaient que les fils des fils ne devaient point être comptés parmi les fils ni prendre en rang légitime leur part à l'hérédité concurremment avec ces derniers, dans le cas où le père serait mort du vivant de l'aïeul. Mais le roi, par un conseil meilleur; ne voulut pas que les nobles et les anciens du peuple s'exposassent à d'indécentes discussions. Il ordonna que la chose fut décidée par des champions. Or, le parti qui soutenait que les fils des fils comptaient entre les fils, fut vainqueur, et il fut réglé qu'ils prendraient part avec leurs oncles paternels, et que ce serait chose stable et ferme à jamais. - Voyez aussi Sig. Gembl. ad annum 942.

Dans certains pays les petits-enfants devaient, pour partager avec leurs oncles, hériter sur la fosse, e'est-à-dire, assister à l'enterrement du grand-père, G. 475.

J'ai parlé dans le chapitre précédent (et dans mon listoire de France, roy. t. III), de la dureté des lois barbarcs pour la femme, sous le rapport de la succession. — Dans la Frise, c'était un proverbe juridique: Quant à l'héritage, homme va, femme s'en va (der mann geht zem erbe, das weib davon). G. 475.

Chez les Francs, la nature semble avoir réclamé de bonne heure dans le cœur paternel en faveur des filles, si maltraitées par la loi : « A ma douce » fille : C'est chez nous une coutume antique, mais » impie, que les sœurs n'entrent pas en partage » avec leurs frères dans la terre paternelle. Moi, » l'ai pensé que, donnés tous à moi également de » Dieu, vous deviez trouver tous en moi égal amour, » et après mon départ d'ici-bas, jouir également » de mes biens. A ees causes, ò ma très-douce » fille, je te constitue , par cette lettre, à l'encontre » de tes frères, égale et légitime héritière en tout » mien héritage; de sorte que tu partages avec eux » non-sculement dans mes acquets, mais dans l'al-" lod paternel. " (Marculf, I, 8, et app. 49, Scr. fr., p. 519.)

Le droit germanique est riche en formules euricuses sur la distinction des meubles qui doivent échoir en héritage à l'homme ou à la femme. La fille hérite ordinairement des joyanx de sa nère. — Font partie des meubles propres à l'homme

Logan, Manners of the highlanders, 1832, p. 190-1; Low, hist, of Scotland, p. 99; les Collectanea de rebus hibernicis; les ouvrages de Somner et de Robinson sur les Gavelkind; Hasted, hist, of Kent; Blakstone, 11, 2, c. 14, p. 215, éd. 1767; Palgrave, upon the Common[heer gewate]: Un chaudron dans lequel on puisse entrer l'éperon au talon, une cassette où l'on puisse placer une épée... un pot où l'on puisse rotir une poule. Il faut encore le meilleur cheval après le meilleur de tous... On attelle le cheval; si la voiture sort tout entière de la maison, elle fera partie de ces biens- meubles. Mais si elle demeure sur le seuil, alors elle n'en fait point partie. G. 107.

Pour distinguer les collatéraux consanguins ou utérius, on disait en Allemagne, parents d'épée, parents de quenouitle, ou d'un seul mot : Lancea, fusus, lance ou fuseau, chapeau on coiffe; chapeau ou voile (hut oller schleier), G. 470. — De même en français: Tonber de Lance en quenouille; et paur dire parenté, les mois : estoe, ranage, Brancie, Brancae \*.

Dans l'ancien droit allemand, les degrés et dénominations de parenté se rapportent à la disposition du corps humain. La loi des Ripuaires reconnaîteinq degrés jusqu'au cinquième genuculum. - Le Miroir de Saxe compte sept degrés de parenté : L'homme et la femme out leur place dans la tête; les enfants nés de mêmes père et mère, dans l'articulation du cou; ceux des frères ou sœurs d'un même lit, dans celle qui joint l'épaule au bras. Le second degré est placé dans le coude ; le troisième dans le poignet; le quatrième dans la première articulation du doigt du milieu; le cinquième dans la seconde articulatiou; le sixième dans la troisième articulation du même doigt; le séptième réside dans l'ongle et s'appelle nagelmage (parent de l'ongle). G. 468.

Point de testament chez les Germains, dit Tacite. Les premiers testaments franciques qu'on rencontre sont des sixième et septième sicles. L'adition d'hérédité se faisait d'elle-même e, d'après la maxime « Der todte erbet den lebendigen, Le mort saisit le vif. » Dans le Nord, on célébrait à cette occasion un hanquet solennel. G. 481.

Les hâtards héritaient des biens de leurs môres.
« Car on n'est point l'enfant lilégitime de sa mère.»
Miroir de Saxe. — Diverses lois anciennes donnent
néme aux enfants naturels des droits sur les biens
de leurs pères. G. 476. — J'ai parfé ailleurs du
droit des bâtards en France. Selon Olivier de la
Marche ? : « Il n'y avait en Europe que les Alle» mands chez qui les bâtards fussent généralement
» méprisés. » Guillaume le Conquérant s'intitule
dans une fettre : » Moi, Guillaume, surnommé le

wealth, etc. - Lingard prétend que le Gavelkind excluait les femmes, II, 596-9, de la trad, française.

1 Voy. Laurière, I, 185; II, 272.

Olivier de la Marche, er 4, într. aux Mém., p. 62, édit. 1645.

» bátard ¹, » Cependant, en France, dans la Coutume de Laon [anciens articles insérés au procèsverbal], « les bátards ne pouvaient tester que de » cing sols ², »

Bâtard, bastard (en langue romane, bastardo, Roquefort, 600, 654), paralt venir des mots bresons baz, bas, peu élevé, et tardd? germer, souidre. De là les locutions usitées: Fils de bas, de bast, frère de bas, etc.: Sí ala en Puille à Mainfroi son fils de bas <sup>5</sup>. — Bort, bord, borde a le même sens. Le bord de Robestens <sup>4</sup>.

Les enfants naturelssont désignés, dans le moyen ge, par une foulc de noms bizarres et injurieux : Gouch, guiuksbrut (couvée de coucou), bankart, bankert, banking, conçu sur le banc, au lieu de l'être dans le it conjugal. Bromungr, qui est conçu dans le coin, enfant du coin. On dit aussi mariage du coin, pour concubinat. Unstatkind, enfant d'immondices. Kotzensohn, fils vomi. Jurensohn, fils de putain; en espagnol, hide puta, Fuero vije, 11, 1, 9. En Suisse, hubschkind, enfant foli;

liebeskind, enfant d'amour. Pfaffenkind, enfant de prêtre. En français, fils de lisce, de chienne, Roquef., 1, 600. G. 476.

La succession des ascendants s'appelle, dans la langue usuelle du Nord, la succession du dos (ruc-kerbschaft). C'était une phrase proverbiale : L'héritage remonte de la poitrine au dos pour retomber dans le giron. Quelquesois les ascendants ne viennent à la succession qu'après le frère et la seur. Tacite (Germ. 20) ue parle même pas d'eux. La doi des Burgundes les sexult expressément, Pareille désaveur à l'égard des ascendants dans certaines Coutumes allemandes : Bien ne retourne, mais avance. G. 477.

Après avoir parlé de la parenté et de la succession, il nous resterait à dire comment l'on renonce à l'une et à la l'autre. Nous trouvons ici peu de formules symboliques. Indiquons seulement la Detestatio, Mienatio sacrorum, usitée chez les Romains §. On trouvera plus loin l'abdication germanique de la parenté.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist, Will, Angl. regis ad Alanum Brit. comit. Duc., I, 1060.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laurière, I, 151. — Voy. aussi, Carp., I, 485. — Froissard, IX, 507. — Le Religieux de Saint-Denis, anno 1592. — Le premier Continuateur de Naugis, anno 1526, Spicileg., III, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hist. ms. Duc., I, 1060.
<sup>4</sup> Joinville de Duc., note, p. 65. — Rameau bâtard, filius bort. Jacob. 1 Arag. in foris osc., an. 1247. Duc., gloss., 1245.

<sup>5</sup> Voy. la diss. de Savigny, citée plus haut.

# LIVRE DEUXIÈME.

PROPRIÉTÉ.

## CHAPITRE PREMIER.

OCCUPATION.

C'est à la science augurale, au vol des oiscaux, à la direction de la foudre, que la plupart des nations antiques demandaient des signes pour choisir et déterminer l'habitation de l'homme ou des dieux. Nous ne reproduirons pas ee que nous avons dit dans un autre ouvrage sur cette partie importante de la symbolique religiense! · Foyes cependant, au chapitre suivant, l'Ager, ou champ limité.

Qn'il nous suffise ici de rappeler que, dans les traditions poétiques et historiques, les animaux sont souvent les guides des migrations primitives et décident l'établissement des penples, la fondation des villes. Le beurf, le pivert, le loup, conduisent les colonies Sabelliennes<sup>3</sup>. La louve allaite Romulus sur l'emplacement futur de None. Enée fonde la ville d'Albe au lieu on il trouve, conformément à la prédiction, une laie blanelie, entourée de ses trente pétils:

Triginta capitum fœtus enixa jacebit, Alba, solo recubans, albi circum ubera nati.

De même an moyen âge, lorsque saint Balderie veut se retirer dans la solitude, il suit un faucou, et se fise où Poiseau se pose; le lieu garde le nom de Montfaucon. Un aigle blane rend le même service à saint Thierri, aumònier de saint Remi. Une colombe désigne dans son vol le circuit du monastère de Hautvilliers, etc. <sup>5</sup>.

Le chevalier errant se remet du choix de la route à la décision de son cheval. Le compagnon allemand souffle la plume, et en suit le vol: — Quand tu

dans ta main et souffle-les en l'air. L'une s'envolera par-dessus les remparts, l'autre sur l'ean, la troisième devant toi. Laquelle suivras-tu?... Si tu suivais la première par delà les remparts, tu pourrais bien tomber, et tu en serais pour la jeune vie, ta bonne mère en serait pour son fils, et nous pour notre filleul; cela ferait donc trois malheurs. Si tu suivais la seconde au-dessus de l'eau, tu pourrais te nover... Non, ne sois pas imprudent; suis celle qui volera tout droit. Et tu arriveras dans un étang où tu verras une foule d'hommes verts assis sur le rivage, qui te crieront : Malheur! malheur! Passe outre. Tu entendras un moulin qui te dira sans s'arrêter : En arrière ! en arrière ! ... (alibi :) Poursuis ta route, et dis : Moulin, va ton train, et i'irai mon ehemin 4.

seras à la porte de la ville, prends trois plumes

Le vol de la plume, mentionné dans cette formule d'initiation des compagnons forgerons, se retrouve, en Allemagne et en Espagne, dans les locutions proverbiales et probablement fort auciennes: De quel côté sonflies-tu la plume?... Je veux faire voler une plume...—Il est convenu que la ville de Lindau aura droit sur le lac de Constance, anssi loin que le vent chassera une plume dans la direction du Degelstein qui s'étève sur le lac. G 83. Ici la plume n'est plus le guide d'un voyage, d'une migration, mais la mesure de la possession.

La principale forme de l'occupation, le jet du dard, de la fléche, du báton, du marteau, de la pierre, etc., est aussi l'une des mesures indiquées le plus fréquemment pour la terre déjà occupée. Il nous serait difficile de séparer les textes qui ont ces deux sens de l'occupation ou de la mesure.

Loi indienne: Trois jets de baton, ou quatre cents coudées, tel est l'espace qu'on doit laisser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michelet, Hist, romaine, liv. Ier, chap. 5, et Éclaircissements.

<sup>2</sup> Voy. les autorités, Michelet, Histoire Romaine, liv. 1er, chap. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Baugier, Mém. sur la Champagne, II, 14.

<sup>4</sup> Altdeutsche wachder, durch die brüder Grimm, 3 heft: Cassel, 1813. Foy. toute ta formule traduite dans les notes de mon Introd. à l'Hist, universelle. T. Ier, p. 33-35.

pour pâture autour d'un village; trois fois autant autour d'une ville 1. — Ce bâton, dit le commentateur, doit être la cheville du joug de la charrue 2.

Dans une tradition indienne, Yiehnou, sous le nom de Parasourâma, demande à l'Océan de lui donner toul le pays qui s'étend entre la montagne et la place où tombera sa flèche; le dieu de l'Océan consent, et l'einhou gagne toute la côte du Malabar 3. — Il y eut de longues querelles entre la Perse et Turan au sujet des frontières. On finit par décider qu'Aresch, le meilleur archer, monterait sur le mont Damarend, et que, tourné vers l'orient, il décocherait une flèche marquée d'un certain signe. La frontière devait être fixée au lieu où tomberait la flèche. D'Herbelot, s. v. Manugeher, G. 67.

On trouve dans les lois du pays de Galles: Le patronage du forestier du roi s'étend jusqu'où il peut laneer sa hache ou son rabot : celui du laveur du roi s'étend jusqu'où il peut jeter le eroe dont il se sert. Wotton, 149. G. ibid.

Loi des Brehons d'Irlande : Quelte sera la route le long de la mer? large du jet d'un dard 4.

L'enceinte qui entourait le palais du roi irlandais Laogaire, était de sept jets, d'un javelot 5.

Si la cour n'est pas encore ceinte et close, e elui qui voudra l'assurer (defendere), lancera une liache de la valeur d'un denier vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. Mais du coté du nord, là où atteindra l'ombre, là aussi il mettra sa haie, pas plus loin. Loi des Bayarois, xı, 6, 2, 6, 37.

Le marteau que nous avons vu employé dans le Nord à la consécration de la fiancée, l'est aussi à mesurer, peut-être originairement à consacrer, la propriété, le domaine, l'étendue de la juridiction : -Notre seigneur de Mayence s'avaneera lui-même à eheval dans le Rhin; aussi loin qu'il pourra lancer dans le Rhin un marteau de maréchal, aussi loin s'étendra sa juridiction, - Lorsque les compagnons de la Marche concèdent à un homme une portion de terrain , la tradition se fait ainsi : L'homme , on quelqu'un des siens, tire un marteau de la voiture, et le lanee par-dessous la jambe gauche. Aussi loin qu'il lance, aussi loin le terrain lui est concédé. C'est ce qu'on appelle le jet du marteau. - Le comte de Nassau a autant d'espace dans le Rhin à partir du rivage qu'un homme peut y ehevaueher sur un grand cheval, et de plus, aussi loin que cet homme

peut jeter au delà dans le Rhin un marteau de maréchal, G. 55-7.

Quand le meunier aura piloté et assuré son moulin, il montera sur le pieu de défense; puis, de la hache avec laquelle il aura charpenté son moulin, il pourra faire un jet, en amont et en avat, et aussi dommage. — Acte de l'empereur Albert en faveur d'un habitant d'Essling, année 1506 : Quant audroit de pécher près de son moulin: tout aussi loin qu'un de ses serviteurs, debout sur la charpente, pourra lancer la hache, Jout autant il aura en fief. — Le comte de Castenelubogen commande, dans la Marche et au delà, aussi loin que, chevauchant près des buissons de la lisière du bois, il pourra lancer une hache lors de la Marche et de la forêt. G. 38.

Saxo Grammatieus, X, 182: I. Empereur Otton ayant pareouru le Jutland saus obstaele (ee pays alors n'avait pas de roi pour le défendre), il reneontra le golfe qui fermait la Vandalie, et il ne pouvait plus avaneer. Alors il jeta sa lance dans les eaux, et rebroussa chemin; mais ce retour ressembla à une fuite. Ayant done ainsi lance sour arme dans les flots de la mer, pour y laisser souvenir, il donna son nom au détroit. — Selon une tradition du Nord, Otton jeta dans la mer, en [nyant, sa lance ensanglantie, et jura vengeance. G. 39, Ainsi Nerxès jeta des chaines dans l'Itelles-pont, et voulut marquer la mer d'un fer ronge.

Eu 1366, la ville de Minden et son évêque convinrent que les fossés de la ville pourraient être élargis autant qu'un homme robuste, se tenant sur le mur de la ville, pourrait lancer de toutes parts vers la canpagne un plomb du opids d'une livre. Letibuitz, Serjit, 2, 192. G. 62.

Le tact, comme le jet, est une des formes de l'acquisition. Paul diac., 5, 32. G. 68: — On raconte que le roi des Lombards Antharis alla par Spolète à Bénévent. Il conquit cette contrée, et parcourut toute l'Italie jnayû' à Reggio, la dernière ville et la plus voisine de la Sicile. Or on dit qu'en cet endroit il y a une colonne placée dans les eaux de la mer. Il s'en approcha à cheval, toucha la colonne de la pointe de sa lance en prononçant ces paroles : «Jusqu'eis s'étendront les frontières des Lombards. » On dit que la colonne subsiste, et qu'on l'appelle la colonne d'Autharis. — Quand le lieutenant du cailfe Akbah arriva à l'extrémité de

<sup>1</sup> Manou, p. 287, § 237.

<sup>2</sup> Digest of Hindu law, II, 548.

<sup>3</sup> Sonnerat, Voyage aux Indes, II, 166.

Collectanea de rebus Hibernicis, 111, 76.

<sup>5</sup> On de sept javelots, Id!, ibid., 514-520.

<sup>6</sup> Rienzi, qui croyait avoir rétabli l'ancienne républice romaine, coupait l'air de son épéc, se Journaut successivement vers les trois parties du monde, et disant à chaque fois : Ceci est à moi, ecci est à moi, cepi est à moi, Sismondi, d'après l'auteur anonyme des Frammenti di Storia romana.

l'Afrique, en face de l'Espagne, il poussa son cheval dans la mer pour en prendre possession'. Du mémo lorsque l'espagnol Balboa cut traversé l'isthmé de Panama, et qu'il aperçut pour la première fois l'Ocèan pacifique, il entra dans la mer jusqu'à la ceinture et y planta une croix :

ture et y pianta une croix -.

Ou acquiert encore en mesurant les ol de ses pas ou en faisant le tour de la propriété. Vichnou, sous la figure d'un nain, demande à un roi trois pas de terre; mais les pas du nain se trouvent être des pas gigantesques qui traversent les trois mondes. Maier, myth., et Polier, 1, 276, 9. G. 67.—Les Scythes, dans Hèrodote, donnent au garde de l'or la terre dont il peut faire le tour à cheval en une journée. Hèroid. 4, 7.—Les Romains donnent à Horatins Coclès quantim agri uno die circum-ardrit. Tiv. 2, 5.—Niebuhr cite à ce sujet certains romans tures, dont le héros reçoit du sultan Mahomet autant de terre en Macédoine que celui-ci en peut lui-même traverser à cheval en un jour. G. ibid. "E.

Le berger de la communauté peut entrer dans la forèt avec ses moutons et ses chevreaux, juste aussi loin qu'il atteint en jetant son bâton. - L'homme qui a des abeilles se mettra à côté de l'ancienne place aux abeilles, se prendra l'oreille droite de la main gauche, et de sa main droite il lancera derrière, par-dessous le bras gauche, sa cuiller à miel, tout aussi loin qu'il le pourra; puis il ira où est tombée sa cuiller; il y fera un nouveau jet semblablement. Enfin il se rendra là où la cuiller est tombée pour la deuxième fois, et il fera un troisième jet. Là done où elle tombe pour la troisième fois, là il prendra place nouvelle. - Les pêcheurs nourront pécher librement dans toute la Slye; ils pourront étendre dans la plaine leurs cordes à sécher les filets, aussi loin que l'on peut lancer le elou d'un gouvernail à partir d'un vaisseau. Jus slesvicence antiquum, - Si des poules font dommage aux grains, on grimpera, pieds nus, sur deux pieux aigus, et on lancera à travers les jambes; jusque-là, pas plus loin les poules auront droit. G. 62-63.

Le Norwégien qui abordait en Islande prenait possession de tout le terrain qu'il pouvait parcourir nn njour, depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir. Il allumait un feu au lieu d'où il partait et à celui où il s'arrêtait. C'était ce qu'on appelait : Tourner une terre avec le feu. L'usage d'éteindre l'ancien feu et d'en rallumer un autre, lorsqu'on prend possession d'une propriété nouvelle, était eucore en usage daus ces deruiers temps que Allemague. G. 194-3.

Gibbon, X, 286, trad, franç.

Selon un diplôme de l'an 496 [D. Bouquet, IV], Clovis aurait fait la donation suivante à Jean, abbé de Reomans en Bourgogne : « Toute la terre de » notre fisc dont il aura pu, sur son ane, faire le » tour en une journée, qu'il la tienne à jamais de » notre bienveillance royale. » - Flod. hist. Rem. 1. 14 : « Le roi Clovis promit à saint Remi de lui » donner en totalité tout ce dont il ferait le tour » pendant qu'il reposait vers midi. Le bienheureux » Remi partit donc, et laissa des signes sur son pas-» sage, lesquels sont encore manifestes, » - Voyez aussi la Légende dorée, c. 142. - En l'an 676, Dagobert ayant donné à saint Florent la ville où il demeurait et ses dépendances, « le saint vint prier » le roi de lui faire savoir combien il avait en long » et en large, « Tout ce que tu auras chevauché » sur ton petit âne pendant que je me baignerai et » que je mettrai mes habits, tu l'auras en propre. » » - Or saint Florent savait fort bien le temps que » le roi passait au baln : aussi il monta en toute » hâte sur son âuc, et trotta par monts et par vaux » mieux et plus rapidement que ne l'aurait fait à » cheval le meilleur cavalier, et il se trouva encore » à l'heure indiquée chez le roi. G. 87. »

« Les maires, » dit Charlemagne, « n'auront ju-» ridiction que sur le pays qu'ils pourront parcourir » ou visiter en un jour, » Capitul, de villis, § 27.

Il existe dans la Suède des traditions analogues aux exemples cités plus haut. Dans celles de l'Allemagne, llenri le Welfe obtient de Louis le Pieux tout le pays qu'il pourra, durant la méridienne du prince, entourer du sillon d'une charrue ou de l'ornière d'un char d'or. - Waldemar, roi de Danemark, donna en 1203 à saint André toutes les terres dont il aurait fait le tour sur un poulain âgé de neuf nuits, pendant que le roi serait au bain. Saint André chevaucha si bien, que les gens de Waldemar le pressèrent de quitter le bain, s'il ne voulait que le saint ehevauchât tout le royaume. - Suivant une vieille tradition, une comtesse abandonna un jour en plaisantant, aux habitants de Brême, tout le terrain autour duquel un cul-de-jatte qui venait de lui demander l'aumône, pourrait se tratuer en un jour. Le cul-de-jatte alla si bien, que la ville y gagna tout le grand pàturage public. G. 87-9.

Witckind de Corbie raconte que, peu de temps après l'inivasjon des Saxons, un de leurs jeunes gens acheta au poids de l'or à un Thuringien assez de terre pour emplir un pan de sa robe. Il mit cette terre en poussière et la répandit sur le sol, dont il couvrit ainsi une grande étendue. Dès ce moment les Saxons regardèrent ce sol comme légitimement

<sup>2</sup> Voy, Robertson, Stor, of the America.

acquis, et le déteutirent contre les Thuringiens.— L'empereur Henri avait, dit-on, donné à un de ses serviteurs, tout le terrain qu'il aurait ensemencé d'une mesure d'orge. L'homme investi en eut assez pour-ensemencer les limites de ce qui plus tard fut le comté de Mansfeld. — Louis le Sauteur gagna, dit-on, par le même moyen, le mont de la Wartbourg, G. 90

Selon une tradition anglo-saxonne sur l'invasion d'Hengist et d'Horsa, en Bretague, Hengist demanda pour s'y établie la terre que pourrait entourer une peau de bœuf, mais il la découpa en lauières, et couvrit ainsi une grande étendue de pays.— Même tistoire sur Ivar, fils de Regnard Lodbrok, qui oltiend d'Ella, roi d'Angleterre, une semblable concession. « Dans les traditions françaises sur Raimond de Mellusine, Raimond demande à Bertram, » comte de Poitiers, autant de terres, de ehampset de prairies, qu'il pourra en entourer d'une peau de cerf. Dès que le diplôme est délivré, Raimond » achéte une peau de cerf bien tannée, il en coupe » une longue et minee lanière, dont il entoure » toule une grande vallée. G. 91.»

Hassan Ben Sabah Homaîri demanda au gouverneur du fort d'Alamont, de lui céder pour 3,000 dueats la place que pouvait coptenir une peau de bœuf; cette demande accordée, il coupa la peau en lanières, et en entoura la place 1.

Didon en fait autant dans Virgile :

Mercatique solum facti de nomine Byrsam, Taurino quantum possent circumdare tergo !.

Chez les Birmans, quiconque trouve un éléphant blane, recoit en don une couronne d'argent, et de la terre, aussi loin qu'on peut entendre le cri de l'éléphant. Wiener Jahrb. XXXIII, 29, 30. - Aussi loin que se faisait entendre l'aboiement du chien, aussi loin s'étendait la protection de Kuleib, et aussi loin eneore personne ne pouvait pattre des troupeaux, ni chasser. Rückert, Hariri, I, 431 .- Une ehronique (chronicon novaliciense) racoute que « Charlemagne avait donné en fief à un musicien » lombard un droit singulier; il devait monter sur » une haute montagne, y donner fortement du cor. » et aussi loin que porterait le son, aussi loin terre » et gens, tout serait à lui. Le donneur de cor sonne » en effet; puis il deseend de la montagne, par-» court terres et villages, et chaque homme qu'il » rencontre, il lui demande: As-tu entendu le cor? » Si l'autre répondait oui, il lui appliquait un » soufflet, en disant : Tu es mon homme. De là le

» nom de transcornati que portèrent longtemps » les deseendants de ces gens-là. — Un bourgeois d'Aule, ouenfant de bourgeois, peut pècher à l'hameçon aussi loin que tinte la cloehe. Que nul seigneur ne le lui défende. G. 78.

Plusieurs Coutumes allemandes permettaient de prendre possession d'une terre nouvelle aequise par alluvion, etc., en y faisant passer solennellement la charrue, ou la voiture : - Si quelqu'un veut gagner un flot ou alluvion par voie de charriage, il devra prévenir le seigneur ou le bailli dans le ressort duquel se trouve le bien primitif qu'il veut traverser sur sable ou alluvion, et demander que le baitli y assiste, qu'il dresse un bane sur la terre primitive et institue le jugement.". S'il charrie en effet et que les chevaux et la voiture y passent, ils seront échus au seigneur... Quand donc le seigneur ou bailli l'aura permis, l'homme prendra une voiture de fumier, comme celle qu'un lahoureur a coutume de conduire dans son champ, il aura avec soi trois ou quatre ehevaux, pas davantage; et les ehevaux ne seront pas d'un même poil... Et les conducteurs seront deux, l'un sur le cheval de devant, l'autre sur celui du milieu ; et le premier aura un flacon de vin au cou et du pain de froment dans le sein, et ils s'arrêteront à trois jets dans l'eau, et le premier devra tendre trois fois le flacon à celui qui est derrière lui , afin qu'il puisse boire ; et ils mangeront d'abord du pain, et il susuendra de nouveau le flacon au eou, et ils charrierout ainsi sur l'alluvion ou le sable. Et tout ecla se fera pendant que le solcil monte. Et le bailli devra siéger au tribunal avec ses gens de justice jusqu'à ce que le charriage ait eu lieu. Et il siégera sur le rivage du terrain primitif. - Et quand le charriage sera terminé, l'homme se présentera de nouveau devant le tribunal, et il dira : Seigneur juge, avez - vous vu que j'ai charrié selon justice? Et s'il dit oui, qu'il l'a vu, il s'avancera vers le tribunal, et donnera au bailli son argent et le prix de l'acte aux gens de justice. Ms. de 1541, G. 184-5.

Ponr la détermination de la largeur des routes, la Cherauchée le roi, etc., roy. le livre suivant. Les textes que nous ajoutons ici se rapportent aussi bien à l'Occupation qu'à la Limitation.

Les Carthagiuois et les Cyrénéens coneluent une trève, et conviennent qu'à un jour et à une heure déterminés, des envoyés parifornt de chaeune des deux villes, et que le lieu de leur rencontre sera la limite du territoire des deux pays <sup>3</sup>. — Dans une tradition suisse, deux pâtres d'Uri et de Glaris coururent à la rencontre l'un de l'autre pour fixer la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hammer, Hist. des Assassins , trad. par MM. Hellert et Lanourais, p. 84.

Æneid., 1, 371. — Justin., 18, 4.
 Sallust., Jugurtha, 79.

frontière des deux cantons. - S'il y a discussion entre la seigneurie et le paysan au sujet de la redevance, que le forestier ou homme d'affaires de notre gracieuse dame en son bien de Munich, et que le paysan qui réside sur le bien et le garçon du bailliage de Kæsching courent ensemble, à partir de la grande pierre de la marche du chemin de Kesner, qui est placée devant la cour seigneuriale de sa Grâce; puis, qu'ils courent tous trois de cette même pierre jusqu'à la porte du château ou du fort. Celui d'entre eux qui arrivera le premier sera aussi celui à qui restera l'argent disputé. - Dans des traditions hessoises, la décision dépend d'une course d'animaux ; par exemple , un cheval aveugle détermine la frontière en courant, ou bien une éerevisse va à reculons et en dessine les coins et les recoins. G. 84-5. - C'est ainsi que dans le Roman du Renard (1,237) courent les deux béliers Belin et Bernard. Ils invitent Isengrin (le loup) à sièger entre eux comme juge.

> » Entre nos deus met accordance Qur il dist que cest clans est siens , Et je redi que il est miens , Sire, soiez en la foriere, Chascans de nos se traie ariere Et devant vos vendron corant . Cil qui premier vendra avans De tant con il plus tost corra La greingnor part du champ ara. » G. 85.

## CHAPITRE II.

POSSESSION.

## SECTION 1.

. Marche, terre indivise, biens communaux.

Le trail e plus original du droit romain primitif, c'est l'Ager, ou champ limité, orienté. Celui du droit allemand, c'est la Marche, ou terre indivise, qui appartient à la commune. Nous parlerons de la Marche dans cette section, de l'Ager dans la suivante.

Le nom de Marche ou marque [Marca, signum, terminus, times], seuble contraire à l'idée d'une propriété vague. Sans doute la tendance de la com-

1 Lois des Brehons d'Irlande: Quels sont les priviléges accordés aux paysans natifs? Couper des pommiers sauvages pour faire des manehes de croes à pêcher; brâler des broussailles pendant la nuit pour apprêter le poisson; couper de petites branches de noisetters blancs pour faire des jougs ou semblable mune qui revendique la Marche, est de marquer, de limiter cette propriété à l'égard des autres communes. Mais la nature de la Marche réptigne aux limitations précises. Dans ces vastes forêts de l'Abenagne, où l'écureuil, sautant d'arbre en arbre, pouvait courirsept milles sans descendre (Grimn), la Marche, c'était la clairière. La forêt souvent était cucore comptée dans la Marche, ainsi que les rivières ou ruisseaux, les pâturages ou prairies incultes, les animaux sauvages, les oiseaux, les abeilles !

La Marche, propriété commune, judivise, est une dépendance de la propriété divisée, individuelle. L'on n'a droit à la première qu'autant que l'on participe à la seconde, Toutefois, ce sont deux ennemies; chacune d'elles ne demande pas mieux que d'empiéter sur l'autre. — Si quelqu'un a laissé son bien se couvrir de ronces, au point que deux bœufs ne puissent le labourer, ce bien est déclaré Marche. eommun pacage. G. 92 .- Si quelqu'un ayant terre ou pré, les plantait en forêt, que la forêt grandit au au point d'y pattre deux bœufs, qu'elle grandit tellement, que les bœufs s'y abritassent, alors cette forêt sera comme toute autre Marche (années 1461, 1570). G. 82. Si broussailles montent à l'éperon. le fermier perdra le fonds, G. 92.-Ainsi la Marche est absorbante ; tout ce qui n'est à personne, est à elle. Elle est pour la commune ce qu'est le fisc royal dans la monarchie.

Rien de plus fier que ces rois de la bruyère, ces souverains de la prairie; ceux qui, ayant feu et fumée, arme et bien, peuvent s'initiuler Effezen, c'est-à-dire haches héréditaires, honnnes qui, par droit de naissance, peuveut porter la hache dans la furêt: — Nous déclarons, sous serment, que la Marche de Big, forèts, caux et pacages, tels qu'ils se contiennent, appartiennent bien et légitimement à ceux de cette Marche, et qu'ils ne relèveut de personne, ni du bourg, ni du roi, ni de l'Empereur. G. 502. For. plus loin, Aleux, Fiefs du so-leil etc.

Les institutions de la propriété fixe, celles même la d'État semblent empruntées aux coulumes de Marche. Le mélange d'hérétilé et d'élection qui se trouvent dans la royauté germanique, dérive, selon M. Grimm, de la magistrature de la Marche, de la prévôté communale. Dans celle-ei, toutefois, le priseipe de l'élection domine: — Be notre avis,

chose, comme des liens pour la charrue, pour des cerceaux, et des battoirs à beurre. Its ont droit aux broussailles qui bordent la mer, etc... Il leur est aussi permis de jouer le jeu d'échees dans la maison d'un Aireach et d'avoir du sel dans la maison d'un Brnigh, Collect. de rebus fils, Jill, p. 110. noire seigueur de Falkenstein est prévot légitime, nou de naissance, mais d'élection. C'est parce qu'il distribue justice égale aux hommes de la Marche, qu'ils Vont en affection. S'il ne distribuait justice égale, ils pourraient bien en faire un autre. G. 803. Ce texte n'est pas sans analogie avec le fameux serment, vrai ou supposé, des Aragonais.

La peine la plus rigoureuse qu'on puisse infliger à un habitant de la Marche, est une sorte d'Interidictio aque et tecti: — Ou lui creusera un fossé devant sa porte, on barrera sa porte avec des pieux; on lui abattra le seau de dessus le puits, on bouchera son four, on ne lui pretera point de feu, on lui refusera vachers et porehers, et on le réduira à une extremité telle, qu'il soit obligé de ne faire que ce qui est juste et modèré. G. 329.

Les gens de la Marehe eurent bien de la peine, pendant le moyen áge, à défendre la liberté de leur, pendant le moyen áge, à défendre la liberté de leur sieilles forets contre la féodalité insolente dont ils étaient environnés. De là, l'esprit de jalousie et de rigueur excessive qui perce dans tous leurs règlements (Foy. plus loin, Cours Weinniques); de là, ces peines elfroyables, sans doute purement commitatoires, qu'ils prononcent eontre eux qui violeront le terrain libre. Il semble que la forêt soit encore saerée, comme au temps de la déesse Hertha.

Le non-résident qui acquiert des terres, ne peut, quand il traverse la Marche, atteler les ehevaux à la charrue; il faut qu'il la porte lui-même. G. 518.

S'il arrivait qu'on se saistt d'un brûleur de cendres, ou d'un homme qui mit le feu dans le bois, on le liera sur un van, et on le placera devant les magasius de la commune; là il y aura une charretée de bois allumé, et on le tiendra pieds nus devant le feu à neuf pieds de distance, jusqu'à ce que la plante lui tombe des pieds (anuée 1423). - On fera devaut ses pieds un feu tel que les semelles lui brûlent, les semelles de ses pieds et non de ses souliers. - On est d'avis aussi que si quelqu'un incendie et brûle méchamment la Marche, on placera un tel homme dans la peau nouvellement écorchée d'une vache ou d'un bœuf, on le couchera à trois pas devant le feu à l'endroit où il est le plus violent, jusqu'à ce que la flamme flambe par-dessus. et on répétera cela deux et trois fois, toujours à l'endroit où le feu est le plus violent. Cela fait, mort ou vif, il a ameudé sa faute. - On est encore d'avis que si quelqu'un écorce un arbre sur pied, on l'ouvrira par le nombril, on attachera ses intestius avec un clou de fer à eheval, à l'endroit même où il aura commencé à écoreer, puis on le tirera autour de l'arbre jusqu'à ce qu'il couvre tout l'espace qu'il Nous n'avous aucune preuve historique que ees terribles menaees aient eu jamais exécution. D'autres textes, tout contradictoires, portent au contraire l'empreinte de la débonnaireté germanique Celui-là ne vole point qui, pendant le jour, coupe et charge du bois dans la Marche; car en coupant et chargeant, on attire le monde. — Il n'y a point de vol avec la hache. S'il arrivait cependant que quelqu'un abattit un arhre de manière que le coup de hache ne se pût entendre, ce serait un vol. — Dans la Franconie, l'on dit : Couper, e'est appeler; charger, e'est attendre. G. 47. — Foy, aussi la fin du chaoitre suivant.

Les animaux appartienuent à la Marche. Propriété inobile et Blotaute qui ne respecte nulle limite, ils sont à la Marche ee que la Marche est à la propriété fixe. — Une truie blauche comme neige a droit de marcher partout où elle voudra avec ses sept eochons de laie blanes comme neige. Code des landes de Benken. G. 394.

Établ. de saint Louis. « Se aucun a Es (abeilles). » et elles s'enfuient, et eil à qui elles seront les en » voye aler et il les suit toujours a veue et saus » perdre et eles sassicent en aucun lieu el manoir » à aueuns prudhons, et eil, en qui porpris elles » sont assises, les preigne avant que il viegne, et » cil die après : Ces Es sont moies ; et li autres die : » Je ne vous en croi mie; ensuite ils se transpor-» tent devant le juge où le premier jure que les » abeilles sont à lui ;... et par itant aura les Es et » rendra à l'autre la value du vaissel où il les a cuil-» lies 1, » Un manuscrit de Saint-Gall contient une formule singulière pour rappeler la reine des abeilles : - « Je t'adjure, toi, mère des abeilles, au nom » de Dieu, roi du ciel, et du rédempteur, fils de » Dieu, je t'adjure de ne voler loin ni haut, mais » de revenir au plus vite à ton arbre. Là tu te pla-» ecras avec toute ta liguée ou tes compagnes. J'ai » là un bon vase bien préparé où vous travaillerez » au nom du Seigneur 2. »

a écoreé, dût-il ne pas conserver un seul intestin intact. — Question : Si quelqu'un coupe un arbre fruitier et en cache le trone, avec dessein de voler, quel ebâtiment doit-il encourir? Celui qui agira ainsi aura la main droite lice sur le dos, le vèntre cloué sur le trone; une hache sera placée dans sa main gauche pour qu'il se détache s'il peut. — S'il arrivait qu'un homme fût trouvé coupant du bois pendant la nuit, on emmèuera l'homme ainsi trouvé avec le trone qu'il aura abattu, on transférera l'homme et le trone à Spelle sous le tillieul, et sur ce trone on coupera la tête au coupeur de bois, d'un seut han (bi enem blase). 6, 316, 318, 320.

<sup>1</sup> Saint Louis, Établissements, 1, 165.

<sup>2</sup> Adjuro te, mater aviorum, per Deum regem colo-

Loi lombarde: Si quelqu'un, entrant dans le bois d'un autre, enlève un essaim d'un arbre qui ait été marqué, il composera pour six solidi; mais si l'arbre n'était point marqué, le premier survenant pourrait, selon le droit naturel, prendre l'essaim, excepté dans la terre du roi (excepto de gaio regis.) G. 396. — Foy. au chapitre de la Tradition, les cérémonies en usage pour le déplacement d'un essaim.

Celui qui trouvera des oies dans sa moisson coupera une baguette longue du coude jusqu'au bout du petit doigt et grosse comme ce petit doigt; et il pourra avec cette baguette tuer les oies dans sa moisson. Si les oies mangent le grain du grenier ou de l'aire par la herse, qu'on leur laisse tomber la herse sur le cou, et qu'elles restent là jusqu'à ce que mort s'ensuive !.

Les bétes qui devaient toujours être remplacées par le propriétaire ou le fermier, étaient appelées en France et en Allemagne : de fer, d'acier, éternelles 2.— La eour de Sibotin , à Rastetten, donnera au village de Rastetten une bête à cornes d'acier, et la bête sera rouge comme le sang. G. 893. — C'est ainsi que Xerxès promet au beau platane, donț il était épris, de lui donner, pour en avoir soin, un homme immortel 3.

Le bétail, étant une des principales sources de la richesse dans les temps barbares, fasc l'attention du législateur. Il ne disparattra pas une tête du troupeau sans que le berger n'en rende compte: — Loi des Ripuisres, 76, 6: 5i un animal donné en garde meurt dans l'intervalle d'un plaid à l'autre, celui à qui il a été conflé viendra par-devant le juge avec la peau et la tête dépouillée, afin de les montrer à celui de qui il détient (auctorem suum ostendere).

Quand un animal vient à mourir, que le pâtre apporte à son maître les oreilles, la peau, la queut, la peau de l'abdomen, les tendons, et qu'il montre les membres 4. — Celui qui a conmis le crime de tuer une vache, doit se raser la tête entièrement, avaler, pendant un mois, des grains d'orge, et s'établir dans un pâturage de vaches, ecouvert de la peau de celle qu'il a tuée. Qu'il suive les vaches tout le jour, et, se tenant derrière elles, qu'il avale la poussière qui s'élève; après les avoir servies et . les avoir saluées, que peudant la nuit il se place auprès d'elles pour les garder... S'il voit une vache manger dans une maison, un champ ou une grange, apparlenant soit à lui-même, soit à d'autres, qu'il se garde d'en rien dire, de même que lorsqu'il voit un ieune veau boire du lait s.

Si le berger est saisi par le roi ou par un erocodile, frappé du tonnerre, mordu d'un serpent, blessé par la chute d'un arbre, déchiré par un tigre, etc., il n'est pas responsable envers le propriétaire du troupeau 6.

Nulle amende pour les dégâts faits par les éléphants et chevaux ; ils sont considérés comme défenses... Ni pour une bête qui n'a qu'un œil... Ni pour une vache qui a vélé naguère 7.

Une vache, dans les dix jours après qu'elle a vélé, les taureaux que l'on garde pour la fécondation, et les bestiaux consacrés aux dieux, accompagnés ou non de leur gardien, ont été déclarés exempts d'amende par Manou 8.

Le vacher qui a pour gages des rations de lait doit traire la plus belle vache sur dix, avec l'agrément du mattre; ce sont là les gages du pâtre qui n'a pas d'autre salaire ?

La loi connaît l'âge et le prix de tous les habitants de l'étable ou de la basse-cour, on ne peut la tromper sur ce qu'ils valent; elle le sait au juste; elle mesure leur valeur à leur force: — Les poules de redevance doivent être telles, qu'elles puissent d'elles-mêmes sauter par-dessus un pot de l'huringe plein d'eau (année 1260). — Il doit étre l'irvé un coq qui puisse voler sur un escabeau à trois pieds (années 1317 et 1637). Dans le droit frison, ce sont deux poules qui puissent voler sur un tonneau. — Dans les lois de Galles, il est dit: Le veau doit étre capable de marcher neuf pas et de leter le lait aux quatre pis 10. — On donnera une brebis telle, que des a toisonelle puisse abriter son agneau d'une ondée de mai 11.

L'homme des temps barbares, encore dans la faiblesse et l'humilité de son enfance morale, aecorde beaucoup à la nature aninnée; il vit ave celle sans se rendre compte de l'immense intervalle qui l'en sépare. Est-il triste ou joyeux, son chien, son

rum et per illum Redemptorem, filium Dei, te adjuro, ut non te altim levare, nee longë volare, sed qualuplus citò potest, ad arborem enrier; bit etallosa cum omni tuo genere, vel cum socià tuà; ibi habeo bono vaso parato, ut vos ibi in Dei nomine laboretis, etc. Baluze, Capit, t. 1.1, p. 665.

<sup>1</sup> Lois galloises, Wotton, 11, ch. 10, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Laurierc.

<sup>5</sup> Hérodote.

<sup>4</sup> Manou, p. 286, § 234.

<sup>5</sup> Id., p. 411-2, § 108-114.

<sup>6</sup> Digest of Hinda law, II, 369.

Id., ibid., 372.
 Manou, p. 288, § 242.

<sup>9</sup> Id., p. 286, § 231.

<sup>10</sup> Probert , p. 225.

<sup>11</sup> Id., ibid.

bouf doivent partager sa joie ou sa tristesse; ils font pour ainsi dire partie de la famille. Quand il les achète, il les introduit en eérémonie dans sa maison, en évitant de leur laisser toucher le seuil de sa porte [G. 156], comme il fait pour la fiancée (Voy. plus haut). S'il est accusé d'un meurtre eommis dans sa demeure, il prend son chat, son chien et son cog, paratt au tribunal pour jurer devant eux de son innocence, et leur muet témoignage l'absout (Vor. le Jugement). - Les jours de fête il les orne de rubans, comme font encore aujourd'hui les muletiers de Provence et d'Espagne. - Lorsqu'il arrive un décès ou que l'on eélèbre des noces, les ruches sont eouvertes de mouchoirs rouges ou noirs [ en Bretagne, par exemple ]. Autrefois le eheval de guerre était enterré avec son mattre. Aujourd'hui encore il l'accompagne, drapé de deuil, jusqu'au lieu de la sépulture.

#### SECTION II.

L'Ager, ou champ limité, orienté.

Il s'éleva une querelle entre los pasteurs d'Abraham et ceux de Lot, paree que le pays ne leur suffisait pas pour vivre ensemble. Abraham dit done à Lot: ('u'il n') ait point, je vous prie, de dispute entre vous et moi, in entre mes pasteurs et les vôtres, paree que nous sommes frères: vous voyez devant vous toute la terre. Retirez-vous, je vous prie, d'auprès de moi. Si vous allez à la gauche, je prendrai la droite; si vous choisissez la droite, j'irai à la gauche.

Abraham est l'ancêtre du peuple agriculteur, qui doit partager la Judée entre ses douze tribus. Les deux races des pasteurs et des agriculteurs trahissent d'avance l'antipathie qui les divisera. Elle éclale entre les deux frères Isaae et Ismaël, le Juif et l'Arabe, l'agriculteur et le pasteur. De là encore les guerres des Égyptiens et des Hycsos, longue et opiniâtre lutte dont l'Égypte a perpétué la mémoire dans ses monuments, particulièrement sur l'un des grands temples de Thèbes. Le pasteur, en effet, n'est pour le laboureur qu'un vagabond, un ennemi, un sacrilège, qui ne connaît ni borne ni limite; il ne respecte point la terre, cette terre saerée qui boit la sueur de l'homme et dont l'homme mange le grain. Le laboureur a épousé la terre, il en est l'époux légitime ; le pasteur en est l'infidèle

<sup>1</sup> Les pasteurs lui attribuent quelquesois aussi un caractère saeré, Chez les Tartares la porte des maisons est au sud, l'habitation des semmes à l'est; le maitre dans son lit a le visage tourné vers le sud. — Les Jugures (peuple tartare) se tournent vers le nord pour amant. Le laboureur se nourrit de grain, de fruits; sa vie laborieuse et innocente ne coûte rien aux êtres animés. Le pasteur vit de la mort, il mange la chair, boit le sang; il aime la guerre; il ne eraint pas de verser le sang de l'homme.

Le laboureur est un prêtre, il regarde le ciel autant que la terre; il essaye de la consacrer, de lui appliquer la forme du ciel. J'ai 'parlé tout au long, dans mon Histoire romaine; de l'Orientation et de la limitation étrusque, dout les lois embrassaient également le temple, le tombeau, la cité et le camp, comme le champ du laboureur. Nous trouvons quelques traces de l'Orientation chez les Indiens; le Nord, le coté de l'Himalaya, du Mérou, est pour eux le point sacré du monde 1.

Celui qui mange en regardant l'Orient, prolonge sa vie; en regardant le Midi, acquiert de la gloire : en se tournant vers l'Occident, parvient au bonheur; en se dirigeant vers le Nord, obtient la récompense de la vérité <sup>2</sup>.

Autre loi Indienne: Un terrain élevé avec bâtiments solides et partout entouré d'un fossé, s'il a la moitié ou le quart d'un yojana de longueur, et le huitième en largeur, c'est une eité. Mieux eucore, si elle a une cau profonde à l'Est, et si elle est habitée sculement par des hommes de race nure 3.

Sachez que la mer fut séparée du eiel, et que Jupiter se réserva la terre de l'Étrurie, qu'il établit et ordonna que les champs seraient mesurés et désignés par des limites. Connaissant l'avarice et la cupidité des hommes, il voulut que toute limite fut marquée de signes reconnaissables. Ces signes, l'avidité des hommes du siècle qui sera le dernier, les violera par mauvaise ruse, les touchera, les déplacera. Mais celui qui les touchera et déplacera pour accrostre son bien aux dépens d'autrui, sera, pour ce erime, condamné des dieux. Si le eoupable est un esclave, il tombera sous un mattre plus dur. S'il a agi à l'instigation de son mattre, la maison de celui-ci s'en ira bien vite en ruines, et toute sa raec périra. Car eeux qui touchent aux limites seront affligés de maladies et de plaies incurables, et leurs membres scront frappés de débilité. Alors aussi la terre s'ouvrira , les tempêtes et les tourbillons en désoleront la surface. Les fruits seront flétris et eoupés par les pluies et la grèle, brûlés par la canicule, pourris par la rouille; et des dissensions violentes s'élèveront parmi les peuples. Sachez que

adorer; leurs temples sont divisés de l'est à l'ouest. Du côté du nord, il y a une chambre en dehors; la porte regarde le midi. Rubruquis, trad. par Bergeron. 1654, <sup>2</sup> Manou, p. 36, 5 52.

<sup>5</sup> Digest of Hindu law, 11, 351.

de telles choses arriveront quand on commettra ces crimes. C'est pourquoi repousse la ruse et la frande, et mets la règle dans ton cœur <sup>1</sup>.

Les Grees placaient dans les tombeaux la tête du mort vers le levant. Au contraire, on la tournait « vers le couchant chez les Cariens [comme semble le dire le texte de Thueydide, ou chez les Phéniciens. comme le vent le Scholiaste ] 2. Du reste, l'Orientation semble avoir été à peu près étrangère aux Grees et aux Juifs 5. Ceux-ei protestent en quelque sorte contre le culte de toute l'Asie; loin d'adorer le soleil, ils l'arrêtent dans son cours ( Josué), L'Orientation reparatt chez les nations germaniques; elles regardent à la fois le ciel et la terre : leurs royaumes s'appellent Northumbrie, Sussex, Wessex, Essex, Est-Anglie, Wisigothie, Ostrogothic, - Nous avons parlé ailleurs de l'Orientation ehrétienne 4. L'église, comme on sait, doit avoir l'autel au levant, la porte au couchant. Ces règles furent négligées dès le quinzième siècle. Saint-Benott, achevé à cette époque, fut justement nommé bestornatus 5, paree qu'on avait mis d'abord l'autel au couchant 6. Mais retournons à l'Orientation des terres.

L'Orientation reparattra plus tard dans les Fieß du soleil, dans l'intronisation du due de Carinthie et dans la détermination de la place du Jugement.

Le champ une fois orienté, l'enceinte doit être marquée par certains signes. La borne la plus sacrée, e'est un tombeau. (Voyes sur ceci l'ingénieuse théorie de Vieo). On sait l'histoire des frères Philènes : - Les Cyrénéens et les Carthaginois, depuis longtemps en guerre pour déterminer dans le désert la limite des deux territoires, étaient convenus qu'elle serait au lieu où se reneontreraient des coureurs partis en même temps des deux villes. Les Cyrénéens, ralentis par un ouragan de sables, proposèrent aux frères qui avaient couru pour Carthage que les uns ou les autres se fissent enterrer vivants au lieu où ils voulaient placer la frontière. Les Philènes accepterent la condition; leur tombeau devint une borne et un autel. [Sall. Jug. 79. -Pomp. Mela, 1, 7. - Val. Max. V, 6, 4].

Les Étrusques et les Romains placent des toni-

beaux aux limites des champs. Chez les Indous on enterre des os sous la horne, et de plus quelques parcelles de toutes les choses dont l'homme se sert: — De grosses pierres, des os, des queues de vaches, de menues pailles de riz, de la ceudre, des tessons, de la bouse de vache séchée, des briques, du charbon, des eailloux et du sable; enfin, des substances de toutes sortes, que la terre ne corrode pas dans un temps considérable, seront déposés dans des jarres, et eachées sous la terre à l'endroit

des limites communes.

Que les voisins, mettant de la terre sur leurs tétes, portant des guirlandes de fleurs rouges et des vétements rouges, après avoir juré par la récompense future de leurs bonnes actions, fixent exactement la limite. Mais s'il n'y a ni voisins, ni geus dont les anectres aient vécu dans le village depuis le temps où la été bâti, le roi doit faire appeler les hommes qui passent leur vie dans les bois, sa-orir : des chasseurs, des oiseleurs, des vachers, des pécheurs, des gens qui arrachent des raeines, des chercheurs de serpents, des glaneurs et autres hommes vivant dans les fortés?

Que le propriétaire d'un champ l'entoure d'une haie d'arbrisseaux épineux, par-dessus laquelle un chameau ne puisse regarder, et qu'il bouche avec soin toutes les ouvertures par lesquelles un chien ou un pore pourrait fourrer sa tête s.

Romulus, dit Plutarque, ereusa un fossé autour du lieu qu'on appelle naintenant le Comiec; on y jeta les prémiecs de toutes les choses dont on use légitimement comme bonnes, et naturellement comme nécessiers. A la fin, chacun y mit une poiguée de terre qu'il avait apportée du pays d'où il était venu; aprés quoi, on méta le tout ensemble : on donne à ce fossé le nom de Monde. On traça ensuite autour du fossé, en forme de cercle, l'enceinte de la ville... Le fondateur, mettant un soc d'airain à une charrue, y attelle un bœuf et une cache, et trace lui-même, sur une ligne qu'on a tirée, un sillon profund. Il est suivi par des hommes qui ont soin de rejeter en dedans de l'enceinte toutes en mottes de terre que la charrue fait letre et de

France.

Fragmentum Vegoiæ Arrunti Veltumno, apud Gossium, p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. le livre I et de Thucydide et les remarques du Scholiaste.

<sup>5</sup> A moiss que l'on n'explique en ce sens le passage suivant des Nombres (c. 35, 54): Ces faubourgs qui seront au dehors des murailles de leurs villes, s'étendront tout autour dans l'espace de mille pas. — Leur étendue sera de deux mille coudées du côté le Uriciut, et de même de deux mille du côté du Midi. Ils auront la même mesure vers la mer qui regrarde l'Occident,

et le côté du Septentrion sera terminé par de semblables limites.

bles limites.

4 Voy. Boisserée, Cathédrale de Cologne, et les divers auteurs eités au livre IV, chap. IX de mon Hist, de

<sup>5</sup> Ducange, verbo Bestornatus.

<sup>6</sup> Saint-Benoît est ectte petite église de la ruc Saint-Jacques, dont on a fait un théâtre et où l'on chaute le vaudeville sur les cendres de Domat.

<sup>7</sup> Manou, p. 289, 290, § 250-1-6-9, 260.

<sup>8</sup> Id., p. 287, § 539.

n'en laisser aueune en dehors. Lorsqu'on veut daire une porte, on ôte le soe, on suspend la charrue, et l'on interrompt le sillon. De la vient que les Romains, qui regardent les murailles comme saerées, en exceptent les portes. Si celles-ci l'étaient, ils ne pourraient, sans blesser la religion, y faire passer les choses nécessaires qui doivent entrer dans la ville, ni les choses impures qu'il faut en faire sortir 1. — Pour marquer l'enceinte d'Alexandrie, les soldats maeédoniens semérent de la faire so-

Dans le Nord, on mettait sous la borne d'un champ, du charbon (comme dans l'Inde), et de plus du verre et des pierres. G. 543.

Au moyen áge, lorsqu'on plaçait des bornes, on faisait venir des enfants, on leur pinçait l'orcille, ou on leur donnait des soufflets, pour mieux leur imprimer le souvenir de ce qu'ils avaient vu.— Dans certaines communes, on les poussait sur les pierres nouvellement posées.— De temps en temps, on visitait et renouvelait ees bornes. Cette visite s'exprime par les mots circumducere, peragrare, caratilicare (chevaucher): — Pour la Marche de Wurtzbourg, les principaux et les vieillards promèment (circumducent) autour des limites, et vont en avant, engagés par serment à faire déclaration de toute chose juste sans rien déguiser. G. 346.

Ces arbres et ees pierres étaieut inviolables et sacrés. Il n'était permis d'y prendre ni feuilles ni branches. Il est fait mention dans les contes allemands d'esprits maudits qui rasent les champs sous forme de feux follets pour avoir déplacé les bornes des Marches lorsqu'ils étaient en cette vie. Ibid.

Les Coutumes allemandes établissent des peines eruelles eontre eeux qui en labourant déplantent les bornes :— On est d'avis que c'est justiee d'enterrer un tel homne jusqu'à la eciature dans le trou même où était sa pierre, puis de passer sur lui avec une chartue et quatre chevaux; c'est bien là son droit. G. 347. — Si quelqu'un déracine des bornes, son bœuf, sa charrue et sa voiture sont acquis au roi. On payera de plus au roi pour le pied droit de celui qui même la charrue, et pour la main gauche de celui qui pousse. Probert, Lois galloises, 193-4. G. 347-8.

Droit du Nord (G. 359): Quand un bien est parvenu à une forme symétrique et à une juste division solaire, c'est alors la terre habitée qui devient comme mère de la terre cultivable; c'est d'après celle-là qu'on divise celle-ei, et il est fait au propriétaire limitrophe une honification d'un pied comme Sentier de l'oiseau, de deux pieds comme Sentier de l'homme, de trois pieds comme Route de troupe. L'étande du champ détermine la part de prairie, celle-ci la part de forêt, celle-ci la part de roseaux, celle-ci enfin divise l'eau d'après les filets; et là où des pierres ne pourraient être placées de manière à être vues, qu'on se serve de perches.pu' bâtons pour d'viser la part de roseaux.

Document de l'an 1188: ... « Delà vers le Rhin, on voit encore au sommet d'un rocher la ressem-» blance de la lune (similitudo luno»), gravée par » l'ordre du roi Dagobert et en sa présence, pour déterminer les limites de la Bourgogne et de la » Rhétie. » G. 542.

n Rhétie, n G. 542.
« Planter des clous dans les arbres de la vallée où nous avons fait tailler des croix sur l'arbre et enn foncer des pierres au dessous 5, (année 528.) »
En Touraine, et sans doute aussi dans d'autres provinces, « on met à chaque horne quatre moeln lous, qu'on appelle les témoins 4, n—En Bretagne, « on mettait, » di-on , « quelquefois des épécs pour » bornes des champs (?) 5, »

Un manuscrit de l'église de Mayence contient la bénédiction d'une pierre itinéraire. D'abord l'évéque trace du pouce avec de l'eau bénite, un jour de dimanche, une croix au milieu de la pierre et aux quatre angles 6.

Quant au point de départ de la mesure et du poids, les divers peuples l'empruntent à divers ohjets. Les uns le prennent dans la nature; par exemple, le Gallois part du grain d'orge; l'Indien, de l'atome de poussière qui tourbillonne dans urayon du soleil. Les peuples héroïques, Grecs, Romains, Germains, partent de l'homme même, et prennent un membre, le bras, la main, le doigt, pour point de départ.

Quand le soleil passe à travers une fenêtre, dit Manou, ectte poussière fine que l'on aperçoit est première quantité perceptible. Huit grains de poussière pèsent comme une graine de pavot; trois de ces graines sont égales à une graine de moutarde noire; trois de ces dernières à une de moutarde blanche. Six de moutarde blanche sont égales à un grain d'orge de moyenne grosseur, trois grains d'orge sont égaux à un erichnala, cinq erichnalas à un macha, seize machas à un souvarna. Deur cent cinquante panas sont déclarés être la première

<sup>1</sup> Plut. Romulus.

<sup>2</sup> Voy. Arrien.

<sup>3</sup> Script. rer. fr., IV, 1.

<sup>4</sup> Almanaeli des villes et des campagnes, 1852, par

<sup>4</sup> Almanach des villes et des campagnes, 1852, par M. Lorrain. Ce petit livre, fait avec beaucoup de soin,

mérite plus de confiance que la plupart des ouvrages du même genre.

b Lobineau, I.

<sup>6</sup> Carpentier, verbo Acles, 45.

amende, cinq cents panas doivent être considérés comme l'amende moyenne, et mille panas comme l'amende la plus élevée <sup>1</sup>.

Lois galloises: Dynwal Moelmud mesura toute l'ile en partant de la longueur d'un grain d'orge. Trois grains font un pouce, trois pouces une palme, trois palmes un pied. Il y a trois pieds dans un pas, trois pas dans un saut, trois sauts dans un sillon; mille sillons forment un mille, etc. C'est encore une coutume de mesurer l'acre légal en partant du grain d'orge... Un aiguillou dans la main du condueteur, de hauteur égale à sa taille, l'autre main au sommet du joug, donnent la largeur d'un aere: pour sa longueur il faut treute fois cette mesure, Il doit y avoir quatre acres dans chaque tenenient. quatre tenements dans un héritage, quatre héritages dans eliaque tenure, quatre tenures dans chaque township, quatre townships dans chaque manor, et douze manors et deux townships dans chaque commot. Le commot doit avoir une centaine de townships, dix fois dix dans ehaque eentaine.... Quatre acres légaux doivent entrer dans ehaque tenement, seize dans chaque héritage, quatre dans chaque tenure, deux eent quatre-vingtseize dans le township, mille viugt-quatre dans le manor, douze mille deux eent quatre-vingt-trois dans douze manors. En un mot, il y a douze mille huit cents acres dans un commot, et tout autant dans un autre. Les acres de la centaine sont au nombre de vingt-cinq mille six cents, ni plus ni moins.

Le point de départ pour les mesures de longueur c'est, ehez les Grecs, le doigt et le pied. Les Romains ont de même le digitus, le palmipes, le cubitus et le passus.

Le roi des Lombards, Liutprand, avait les pieds d'une longueur telle, qu'ils ne faisaient pas moins qu'une eoudée; son pied, répété quatorze fois sur perehe ou corde, faisait une verge; c'est d'après la longueur de son pied que les Lombards déterminèrent la mesure de leurs terres. G. 351.

Le système décimal et centésimal semble avair dominé chez les Germains: — Ils habitent par cent cantons, dit Tacite... Ou en prend cent dans chaque canton. — On connaît le dixenier et le centenier de la loi salique (tunginus, centenarius), et les hundred anglo-saxous, dont l'institution fut rapportée au roi Alfred, etc.

Chez les Allemands, la mesure de la plus petite propriété é'est le siége ou le berceau de l'homme: — La plus petite propriété est eelle que peut eouvrir le berceau d'un enfant et l'escabeau de la petite fille qui berce l'enfant. — .... Mais quel bien

avez-vous done là , vous autres? pas même de quoi y poser un siège à trois pieds. - Tout homme qui a du bien peut être appelé au jugement, n'eût-il qu'assez de terre pour y placer un siège à trois pieds (année 1579). - Si quelqu'uu ne possédait plus pour tout avoir qu'un fover sons un toit où il put s'abriter, assis sur un siège à trois pieds, qu'il s'en serve pour refaire son bien. - On laissera aussi dans ee ressort un pauvre homme s'établir sur son bien pourvu qu'il en ait assez pour se tenir sous un bouclier qui puisse servir de baignoire, G. 80, 81, - Si l'homme dont la terre est emportée par les eaux, en garde assez en branches et gazon pour qu'une oie puisse s'y poser avec ses petits, et qu'il lui en revienne par alluvion, l'alluvion est pour lui et pour ses héritiers (1452), G. 80. - L'eau sera dirigée, et le meunier élèvera sa barrière de telle sorte que si une abeille se pose sur la tête du clou au milieu du poteau, elle puisse s'y tenir, et, sans moniller dans l'eau ses pattes et ses ailes , y goûter et boire, G. 79.

Pour déterminer la largeur d'une route, un eavalier la pareourait avec une lance posée horizontalement sur la selle ( Voy. la Chevauchée le roi). La route devait avoir en large la longueur de la lanee. Pour la largeur d'un chemin, il fallait qu'une femme put marcher avec un long manteau des deux eôtés d'une voiture qui roulerait sur la route, sans risquer d'être blessée, ou bien encore qu'elle put marcher avec un voile blane de chaque côté du ehariot. - La route qui conduit de la ville à la fontaine duit être assez large pour que deux femmes puissent y passer côte à côte avec leurs cruehes. Celle qui conduit à des biens particuliers sera assez large pour que deux bêtes de somme, qui se rencontreraient, puissent passer sans embarras. La mesure d'un chemin de traverse, c'est que deux chiens v passent sans se géner, G. 104. - Item, un ehemin de traverse sera assez large pour que, s'il venait à passer un corps mort chargé sur une voiture ou sur un char, et qu'une fiancée ou quelque autre semme en coiffure le rencontrât, elle pût passer à côté sans se souiller. G. 552.

« Le chemiu seigneurial sera large et devra l'estre » sera large 19 ½ pieds de mouton. » Record de Nyel. — La grande route: « doit estre assez large » pour y passer avec herse et rouleau. » Ibid. G. 532. — Établiss. de saint Louis: « Gentishons, se il n'a

- que filles, tout autretant prendra l'une comme
   l'autre, més l'aisnée aura les héritages et avan-
- » tages, et un eoq, se il y est 2... » C'est-à-dire, l'es-

Manou, p. 270-1, § 133-138.

<sup>2</sup> Établiss, de saint Louis, tiv. I, c. 10. « - Vol d'un

<sup>«</sup> chapon : On appeloit ainsi quatre ou deux arpents « de terre autour des fossés du château, qui apparte-

pace de terre appelé le Fol du chapon. Cette mesure, que M. Grimm n'a rencontrée nulle part dans les Coutumes de l'Allemagne, se retrouve dans plusieurs des nôtres, et se prend, selon les cas, pour un, deux ou trois jours de terre.

En France, les mesures sont généralement empruntées aux membres de l'homme (pouce, pied, etc.), ou bien encore aux armes (lancea, lancea sartatoria). « Ils m'ont donné un filet de la lon-» gueur de dix lances [lanceis sartatoriis], » Charte de l'an 1193. - « Le champ qui va de Brancort à » Harchias est large de dix lances [lanceis sarta-» toriis], et s'étend en longueur tout autant que » le bois. « Charta Phil. com, Fland., anno 1180. - « Et le contrée de le fowée xxxIII moyes et xII » lances. » Charte de l'an 1272. - La pique, Hasta, figure souvent aussi parmi nos mesures, « La pique " est la mesure du champ [hasta modus agri]. -» Ils attribuèrent à cette maison une pique de pré [astam prati]. " - Astadia et Astadius ont le même sens dans deux actes de Toulouse 1.

Quelle que soit la sévérité du propriétaire dans la fixation des limites, dans l'exclusion du vagabond et de l'étranger, on trouve pourtant dans les vieilles lois quelques dispositions humaines en faveur du pauvre, du pêlerin, du voyageur.

Loi de Manou : Le Dwidja qui voyage avec de chétives provisions, s'il vient à prendre deux cannes à sucre ou deux petites racines dans le champ d'un autre, ne doit pas payer d'amende. - Prendre des racines ou des fruits à de grands arbres non renfermés dans une enccinte, ou du hois pour un feu consacré, ou de l'herbe pour nourrir des vaches, selon Manou, ce n'est pas un vol. - Un brahmane qui a passé six repas (trois jours) sans manger, doit, au moment du septième repas (c'est-à-dire le matin du quatrième jour), prendre à un homme dépourvu de charité de quoi se nourrir la journée sans s'occuper du lendemain 2.

Quand vous entrerez dans la vigne de votre prochain, vous pourrez manger des raisins autant que vous voudrez, mais vous n'en emporterez point dehors avec vous. - Si vous entrez dans les blés de votre ami, vous en pourrez cueillir des épis, et les froisser avec la main, mais vous n'en pourrez couper avec la faucille 3.

· noient à l'ainé. Coutume de Tours, art. 260. - Par la » Coutume de Clermont, il est estimé à un arpent de » terre et de même par les Coutumes d'Orléans, de » Berry et de Loudunois.-On appelle aussi le vol d'un

Les Grecs permettaient de prendre du fruit d'autrui : Jusqu'à une charge d'homme. - Qu'on ne prenne pas du fruit d'autrui plus qu'un homme ne peut porter, disent aussi les lois du Nord. - Il était défendu, dans les lois des Laurentins, de prendre du fruit d'autrui sur son bras, c'est-à-dire ce qui peut faire la charge de l'épaule (in armum, id est, quod humeri onus sit). Festus, verb. Armata. G. 554.

Loi des Lombards : Si quelqu'un enlève plus de trois grappes de raisin dans la vigne d'autrui, qu'il paye pour composition six solidi; s'il en prend jusqu'à trois seulement, cela ne lui sera pas imputé. - En Allemagne, un passant pouvait impunément cueillir trois pommes à l'arbre d'autrui, arracher trois raves dans le champ d'autrui, - Celui qui coupc des raisins est-il un malfaiteur? S'il s'est coupé trois ou quatre grappes dans la main, et les a mangées, il ne sera pas considéré pour cela comme un mauvais sujet; mais s'il s'en était coupé dans son sein, dans ses bras, on dans ses poches, et que cela fut trouvé ainsi par le garde, celui-ei ne lui devrait pas de réparation pour les paroles qu'il pourrait lui adresser, et l'autre n'en vaudrait pas mieux pour ecla. G. 334. - Item. Un homme qui se trouve en route, et qui vient à chevaucher dans la plaine, peut ramasser autant de gerbes qu'il pourra en saisir au grand galop avec sa lance, mais pas autrement. G. 107.

Les lois des Brehous d'Irlande permettent de prendre du bois pour certains usages: excepté dans les bois sacrés 4.

- « Ils ont droit de prendre les branches sèches avec » un croc de bois ou de fer. » Arrêt de l'année 1271. - « Ils ont droit de prendre dans la forêt » d'Andelau, le bois mort et les branches aussi haut » qu'ils pourront les atteindre, montés sur leur » chariot 5. »
- « Le seigneur roi a ordonné qu'on ne pratiquat » plus une injuste coutume usitée dans quelques » parties du Vermandois; » selon cette coutume, « un homme dont le chariot verse ne peut le relever » sans l'assentiment du seigneur sous la dépendance » duquel se trouve cette terre; ou s'il le relève, il » est tenu de payer soixante sols à ce même sci-» gneur. » Ch. année 1257, Carpentier, verbo Quadriga, 5, G, 334.
- 1 Pour cet exemple, et les précédents, voy. Ducange, 1, 794.
- 2 Manou, p. 302-3, § 339, 341; p. 395, § 16.
- <sup>3</sup> Deuteronom., c. 25, § 24-25.
- 4 Collect. de rebus Hib., III, 102.— Voy. aussi dans les Triades galloises, eertains eas où le pauvre prend sans voler,
  - 5 Dueange, verbo Branca, I, 1281.

<sup>»</sup> ebapon, chèse. - On déterminoit aussi un espace de · terre par un trait d'are, un jet de pierre, une portée

<sup>»</sup> d'arquebuse. Coutume de Bourbonnais, art. 524. » Laurière, Gloss., 11, 252, 468, 426.

Item, que chaque paysan conduisc deux vaitures de bois, ct qu'il n'y ait pas plus de quatre chevaux attelés à la voiture; que ce soit tout bois gâté, bois mort, mauvais bois, de telle façon que sept chiens puissent courre un lièvre à travers, ou qu'une pie puisse voler à travers, les orefilles droites. G. 95.

## CHAPITRE III.

#### TRADITION.

Chez les Indiens, celui qui vend on donne un fonds, répand sur la terre un peu d'eau que l'acquéreur recueille dans sa main et boit pour indiquer que désormais la propriété lui appartient. — La tradition d'une terre, disent ailleurs les lois indiennes, se fait avec six formalités : Conseutement des gens du lieu, des parents, des voisins, des héritiers, et livraisous d'or et d'eau!

Ainsi les éléments servent de symboles à la tradition. Celle de la terre se fait souvent par la terre même, souvent encore par l'ean et la terre. Xerxès envoie demander aux Athéniens qu'ils lui donneul la terre et l'ean. Darius explique en ce sens le présent que lui font les Seythes. Hérod. 4, 126.— Dans un vieux chant sur l'invasion hongroise, l'envoyé d'Arpad remplit une houteille de l'eau du Danube, prend un peu de terre et d'herhe, et porte te tout à Arpad, qui, en vertu de ces symboles, marche en Hongrie, et revendique le pays comme sien. G. 121.

La terre servait aussi comme symbole à la rindicatio romaine. Aul. Gell. 20, 10 : Ils allaient au champ même, qui faisait l'objet du litige, y prenaient de la terre, et en portaient une glébe à la ville devant le préteur ; sur cette glèbe, comme sur le champ tout entier, avait lieu la rindicatio, Voyez aussi Festus, verbo Vindicia. - Document hongrois de 1360 : Sous le susdit poirier, Thomas et Michaël Chapy, déceints et pieds déchaux, plaçant la glèbe sur leurs têtes, comme c'est la coutume de jurer sur la terre, ils ont juré que la terre qu'ils foulaient (reambulassent) et circonscrivaient (sequestrassent) des premières bornes aux dernières, était bien de leur possession et en dépendait. G. 120. - Voyez plustoin les frères d'armes du Nord, qui se juraient fraternité sous la terre. L'ordalie scandinave se faisait de même.

Dans les traditions et les poëmes allemands, les héros qui font un serment enfoncent l'epée dans la terre jusqu'à la poignée. — C'était un usage dans plusieurs parties de l'Allemagne de préter serment sur le blé vert. — Dans une ballade écossaise (Minstrelsy, II, 416), on lit: Elle jura par l'Inerbe verte; elle en fit autant par le blé. — Serment dans! l'liade, 14, 274: D'une main il toucha la terre toute féconde, de l'autre main la mer brillante.

Tite-Live, 1, 24 : Il n'est mémoire d'aucun traité plus antique : le fécial demanda au roi Tullus : M'ordonnez-vous, ò roi, de frapper traité 2 avec le pater patratus du peuple albain. Le roi l'autorisant, il dit : Roi, je vous demande les saamina, Le roi dit : Prends-la purc (puram tottito). Et le fécial apporta une herbe pure du gazon de la citadelle. - Cette herba pura des Romaius se retrouve dans une des formules les plus originales de la loi des Francs, Lex salic. tit. 61; la chrenecruda (reincs kraut), qu'y prend le banni, signifie herbe purc. - Pline dit [Hist. nat. 22, 4] : Chez les anciens, le signe suprême de la victoire, c'était que les vaincus tendissent l'herbe, cédant ainsi la terre, terre nourrice, terre des tombeaux ; je sais que cette coutume subsiste cliez les Germains. - Festus : Ce mot de Plaute, Je donne l'herbe, signifie, Je m'avoue vaincu. - Dietmar. Mers., 6, 63: Les Lusaciens vaincus, viennent tête rasée, rendent les mains et tendent le gazon, G. 109.

On trouve fréquemnient dans les formules franciques et saxonnes : Tradition par herbe et terre, par le gazon, par le gazon et le vert rameau : -Hériolt amena ses parents et ses proches, apporta du lieu susdit des gazons verts, et semblablement de vertes boutures pour planter dans le clottre de la vierge Marie : étant donc venu par-devant le seigueur évêque Hitton, en présence de tout le clergé et du peuple assemblé pour cette solennité, il s'approcha de l'antel de la très-sainte Marie, et y posa les gazons et boutures en mémoire éternelle de la chose; le prêtre Oadalpald et le moine Otolf les emportèrent pour les planter dans le clottre (année 828). - Je concède les susdits biens et terres à l'église Sainte-Maric. J'en fais légitime cession par paille et couteau, gant et gazon, et rameau d'arbre. et ainsi je m'en mets dehors, m'en expulse et m'en fais absent. D. Calmet, Hist, de Lorraine, I, preuves, p. 524; année 1107. G. 112.

En Flandre, ces usages durérent très-longtemps. Le maître du fonds donné ou vend y coupait aven un conteau une notte de gazon de forme circulaire et large de quatre doigts; il y fichait un brin d'herle, si c'était un pré; si c'était un champ, une petite branche de quatre doigts de haut, de ma-

<sup>1</sup> Digest Hindu, II, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ferire fædus, comme les Allemands disaieut bd-tonner jugement.

nière à représenter aiusi le fonds édé, et il metait le tout dans la main du nouveau poésesseur. G. 112. — Ces signes pouvaient être produits en justiee. Aussi on les gardait avec soin dans les églises. Dueange [5, 1322] : On a conservé jusqu'au-jourd'hui dans beaucoup d'églises des signes de ce genre; on en voit à Nivelle et ailleurs, de forme carrée. ou semblables à des briques.

Chez les Alamans, en cas de controverse sur les limites, ou coupait une motte du champ en litige, on l'apportait dévant le comte, enveloppée d'un ilrap; le duel décidait, mais auparavant les combattants tonchaient cette terre de leurs épées 1.—

« Que les deux voisins en dispute sur leurs limites, apportent au mallum une pièce de gazon » du lieu contesté, et jurent en le touchant de leurs » épées ?. »

Dans la loi des Bavarois, le veudeur, obligé de confirmer la possession du bien à l'acheteur qui tiers inquiétait, devait renouveler la tradition de la manière suivante: Aux limites, aux quatre eoius du champ, il eutèvera de la terre avee la charrue, ou si c'est un bois, il y eueillera herbe et rameau; il dira à son aeheteur: Je te l'ai transusise légitimement, je te la garantirai. Il répétera ces mots trois fois, en lui présentant l'herbe ou la terre de la main droite, tandis que de la gauche il tendra son gage à celui qui disqute la terre. Si celui-ci disait: Injustement tu as garanti; le combat déciderait. G. 114.

Usage du Nord: A près la troisième publication, l'acheteur doit inviter le roi, et le traiter, lui et les compagnons du roi, à trois tables. En leur présence, le roi fait tomber quelque peu de la terre vendue dans le giron de l'acheteur, en signe que toute la terre lui est transmise. A neieunement les particuliers entre eux contractaient aussi de celt nanière: Les assistants teudaient le manteau de l'acheteur, et le vendeur y jetait un peu de terre, en pronouçant la formute solennelle de l'alfenation. G. 116.—V. Innoc. 111, decretal. I, 4; anno 1199: Romd in Dianam...—On a vu plus haut comment les Saxons préchedirent avoir acquis la Thuringe.

Au moyen Age, l'investiture se faisait aussi par la pierre : — Il l'investit par la tradition d'une petite pierre (charte de l'année 1394) <sup>3</sup>. — Les Romains connaissaient ce symbole : Il est mieux de l'empécher par la main , c'est-à-dire par le jet de la pierre, qu'en lui dénonçant nouvel œuvre, Digest. — Un document du midi de la France (an 1407) donne des détaits plus précis : Il dénonçait nouvel œuvre, et en signe de dénonciation et de défense, il jetait une pierre, en disant aux habitants de la maison : De vous dénonce nouvel œuvre. Il jetait de même une seconde pierre en disant : Je vous dénonce nouvel œuvre. Et ains! faisait -il encore une troisième fois en jetant une troisème pierre '.- Ac ceci se rapporte le proverbe allemand : Le diable a jeté sa pierre dessous, lorsqu'ou parle d'une construction qui ne peut 'sachever. G. 181.

A llome, la tradition pouvait encore se faire avee la paille: — Celui qui revendique, premi la chose en tenant une paille, il place cette paille sur la chose en litige, disant: Elle est à moi. Gaïus, 1, 19. — Stipuler, C'est lever de terre une paille, puis la rejeter à terre, en ilisant: Par cette paille j'abandonne tout droit: etainsi doit faire l'autre, lequel prendra la paille et la conservera... Et lorsqu'ils auront ainsi fait, si quelqu'un d'eux ou de leurs héritiers vent contester le droit, la même paille sera représentée en justice devant témoins. Lex romana, Paulus, 9, 2 (Caneiani, 4, 800). G. 128.

La donation de la liberté, l'affranchissement, se faisait par la paille. Les Grees, dit Plutarque [De his qui serò puniuntur], jettent sur le corps de l'eselave un mince fétu. Plaute [Miles gloriosus] indique ee même nsage. L'hommelibre par la paille (restucé liber), était le serf affranchi. Plus tard, il semble que la paille ait grandi; e'est une baguette dout lelicteur touche la tête de l'eselave.Boesthius, II, in Topie. Cie.

D'après la loi salique (tit. 49), c'était au tribunal que devait se faire la tradition des biens : « Il eon-» vient d'observer ceei : le dixenier et le centenier » indiqueront l'assemblée; et il v aura dans l'as-» semblée un bouclier... Ensuite ils requerront dans » l'assemblée même l'homme à qui le bien n'appar-» tient pas eneore; et il jettera un fêtu dans le » sein [ in laisum ] du donataire et lui dira eombien » il lui veut donner... Ensuite, eelui dansle sein du-» quel il a jeté le fétu, se tiendra dans sa maison et » prendra trois hôtes... Il doit tout faire avec les » témoins qu'il a rassemblés... Puis, en présence » du roi ou dans une assemblée légale, il remettra » son bien à celui qu'il a choisi et recevra le fétu » dans l'assemblée même. Et dans le sein de celui » qu'il a choisi pour héritier, il jettera ni plus ni » moins que ee qu'il lui donne. - Les témoins di-» ront que eclui dans le sein duquel le donateur » jeta la paille, a demeuré dans la maison du do-» nateur, y a réuni trois hôtes ou plus, qu'il les » a nourris, et qu'ils lui ont rendu grâce en cette

¹ Je ne sais où j'ai lu que dans certains cantons de la Bretagne, on avait quelquefois planté pour bornes, des épées.

<sup>2.</sup> WICHELET.

<sup>2</sup> Dagoberti capitul. Baluze, I, p. 81, art. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ducange, III, 1332.

<sup>· 4</sup> Id., verbo Nuntiatio.

maison (et in beudo suo pulles manducássent).»
 Dans l'aneien droit français laissier et guerpir sont synonymes. Or guerpir (d'où déguerpir) est le mêne mot que werpire, qui signifie jeter. G. 121.

Le fêtu qui avait servi dans un contrat, était conservé aves soin : « — Si l'un des contraetants » ne remplit pas ses engagements, l'aufre ira vers » le comte, prendra le fêtu et dira la parole [la fornule de la plainte]. » Lex saliea, 35, 3 — Le maître qui cautionnait le serf, devait, en signe d'engagement, jeter un brin de paille. Lex riputar. 51. — De même pour confirmer un serment : « Il a » promis par le fêtu (année 691). » Script. rer. fr. 1V, 74. — Par la transmission du fêtu, on remettait à un autre le droit de poursuivre son affaire devant le tribunal. Marculf, 1, 21.

Dans une supplique où l'on demande à Charlemagne d'exempter les prêtres du serviee militaire, il est dit : «Nous tous, tenant la paille dans la maiu » droite, et la rejetant de la main, nous protes-» tons...» Baluz, 1, 408, 989 (a. 803). — «Les grands » de la France, réunis selon l'usage, pour traiter » de l'utilité publique du royaume, ont, par con-» seil unanime, jeté le fétu et rejeté le roi (Charles » le Simple), pour qu'il ne fût plus leur seigneur.» Ademarus Caban, p. 164. - «L'hommage et foi, nous les condamnons, repoussons, rejetons par » le fétu [exfestucamus]... Cette réponse faite, ils » prirent des fétus et dépouillèrent leur foi (exfes-" tucarerunt). " Galbert. in vitá Caroli, com. Fland, 65. G. 123. Ainsi un brinde paille suffisait pour décider d'un champ ou d'un royaume.

Le brin de paille, suivant le cours de sa végétation juridique, devient noueux : - De toutes les choses dites ci-dessus, je fais légitime investiture par le couteau, la paille noueuse, le gant, le gazon et le rameau. Ughelli, III, 49. - « J'ai fait » tradition, selon la loi salique, par la paille » noueuse. » Mabillon, Annal. IV, 116 (a. 997). - On renonçait aussi à une propriété par le fétu noueux. Puis, ee symbole paraissant trop lèger encore, on employa non plus un brin, mais une paille entière (calamus). Et jetant une paille (calamus), selon l'habitude du peuple, ils renoneèrent à tout droit sur cette terre. G. 124 (a. 1185) .- Résignant et abdiquant par la bouche, la main et le jet de la paille, tous nos droits sur lesdites propriétés en faveur desdits acheteurs. Eec. Fr. orig. 1, 572 (a. 1344).

Dans l'île de Man, dit Spelman (Coll. 136), e'est encore l'usage qu'on ratifie la vente des chevaux ou de toute autre chose, en donnant la paille <sup>1</sup>. — On lit daus le poëme flamand du Reinaert, lorsque le lion graeie le renard : Alors le roi prenant un lurin de paille, pardonna à Reinaerde toute offense, la ruse de son père et son propre crime. — Reinaert rendant au roi le trésor d'Ermeling, prit un brin de paille, le présenta et dit : Tiens, seigneur roi, ie te rends le trésor. Le roi aecepta le brin.

Rompre la paille, e'était chez les anciens faire une promesse; les deux contractants reconnaissaient leurs promesses en rapprochant les deux brins rompus. Isidor. Orig. IV, 24. Dans l'ancien français, rompre le pêiu, voulait dire évaeuer le pays, y renoncer.— « Va-l'en en la contrée, rompus est le » lestus. » Roquefort, roman d'Atexandre, 1, 863.— Qui jadis rompit le festu, désigne celui qui a reuoncé au siècle. Ducange, 5, 411. M. Grimm pense que rompre ne veut pas dire ici, briser la paille en deux, mais arracher le brin du sol.— Eucore aujourd'hui les enfants tirent à la courte paille.

Le brin de paille est déjà un signe plus abstrait que la motte de terre ou de gazon. Il y a plus : la terre et le gazon devaient être tirés du champ même dont on voulait disposer; la paille peut être prise partout, même sur le lieu du jugement. Aussi est-elle un symbole d'une application plus variée; elle est le signe le plus général de la tradition. C'est les Francs surtout que ce symbole était en usage; les Frisons et les Sazons le connaissaient à peine: — Il renonça au pré de Budenesheim, d'abord par les doigts recourbés, selon la coutume saxonne; ensuite avec la main et la paille, d'après l'usage des Francs. G. 1282.

Si est Roboarius (Ripwarius), si est Francus, si est Gothus vel Allemannus venditor, pone cartam in terra, et super cartam mitte cultellum, festucam nodata, wantonem, wasonem terræ et ramum arboris et at ramentarium et Allamanni wandelanc, et levet de terrà et, eo cartam tenente, dic tradictionem, ut suprà diximus, et adde in istorum cartà et Bajoarorium et Gundebaldorum; nam in Gundebalda et Bajoaria non ponitur insuper cultellum. Si Salichus et ceteri elevent atramentarium tantum supra pergamena de terrá, non tribuunt eis terram; si vero tribuunt, tunc elevent cultellum et cetera, exceptis Bajoariis et Gundebaldis. Cartâ în terrá positá, et super calamario, cultello, festucá nodatá, wantone, clebá, ramo arboris, donatio salicha ita sit, carta cum omnibus supra scriptis rebus sursum levata donatore teneatur, et orator dicat : etc. ( Formule lombarde dans Canciani.

— Ainsi les Bavarois et les Bourguignons ne mettaient pas les symboles sur la charte; les Goths, les Francs, les Alamans, les y plaçaient.

<sup>1</sup> Il y avait de même en Écosse des tenures par la paille, Logan, I, 192.

TRADITION.

A Rome, la prescription d'une terre était interrompue par la rupture d'une branche. On enfonçai des branches en terre pour limiter les champs. Ceux qui demandaient la paix portaient des branches d'olivier. C'étaient aussi des branches d'olivier que prenaient les suppliants chez les Grecs. Nous retrouvons aussi le rameau chez les Francs: « « Gondebaud envoya au roi deux députés avec des » rameaux consacrés selon la coutume des Francs.» Grégoire de Tours, VII, 32. — Notre dimanche des Bameaux rappelle l'entrée pacifique du roi spirituel à Jérusalem.

La branche d'arbre était employée, comme la motte de terre ou de gazon, pour la tradition d'un fonds. C'était sur le fonds même qu'on prenait le rameau. Pour les jardins, on choisissait une branche de pommier; pour les bois et les forêts, une branche de coudrier et de bouleau. — Par la tradition du bouleau à trois branches, coupé sur le bouleau. — Lorsque les arbres du fonds vendu étaient en fleurs ou avaient déjà leurs fruits, la branche choise portait, ce semble, les fruits ou les fleurs: — Coudrier chargé de noisettes. Ducange, III, 1894

La tradition par le rameau se trouve dans la loi des Bavarois, 17, 2; elle dit :... Ou bien par le rameau, s'il s'agit d'une forét.—La loi des Alamans 84, porte : On enfonceta dans la terre même des brauches d'arbre. — Wolfheri ayant coupé un rameau d'arbre en présence de tous, et l'ayant inis dans la main de Wagon, lui livra tout... Puis il tira par l'oreille les témoins légitimes (année 828), G. 131.

Ou rapporte que le susdit Eso prit à un arbre de cette terre un petit rameau qu'il entoura de gazon, et par ce rameau il dous son épouse du pré de Bruwilrense... Cette petite branche resta long-temps aimable aux yeux par sa gracieuse verdure, Leibnitz, 1, 515 (dixième siècle). — ... De plume et d'enerier, de paille et gazon, de branche et de fruits. Murat. Antiq. 11, 248. — Ce texte présente, ainsi que le passage cité plus haut, un singulier mélange de civilisation et de barbarie.

Le bâton, c'est encore la branche, mais dépouillée de feuilles; c'est le rameau travaillé.

Conrad donna l'investiture du bien par le bâton impérial et laissa ce même bâton en témoignage perpétuel (année 1029). — Ce qu'entendant, le seigneur Empereur donna audit évêque la terre par le bâton qu'il tenait à la main. Ducange, 111, 1326 (année 912). —Ouis les uns et les autres, le susdit archiprésident Walpert, par le conseil de tous les assistants, prit un bâton et par lui donna lesdites chapelles (année 965). — Le duc de Bavière, Tassilon. rendit à Charles son duché avec le bâton...

in cujus capite similitudo nominis erat. Annal. Ouelferb, Année 787, G. 133-4.

> Tenez la terre, que quitte la vos rent, Par cest baston vos en fas le présent. (Rom. de Garin.)

Dans la Suisse on se servait du hâton pour les fiefs des paysans. L'amman prenait un hâton de la main de l'ancien possesseur et le mettait dans celle du nouveau. Arx. Ilist. de S. Gall. II, 185 (année 1376).

Loi Salique, 63: « Si quelqu'un veut se séparer de sa parenté et renoncer à sa famille, qu'il aille » à l'assemblée devant le dixenier ou le centenier, » que là il brise sur sa tête quatre bâtons de bois » d'aulne en quatre morceaux, et les jette dans » l'assemblée en disant: Je me dégage de tout ce « qui touche ces gens, de serment, d'héritage et » du reste, » — Le bâton joue dans les jugements le même rôle que lebriu de paille dans la tradition. [Por. plus loin.]

Droit des officiers de Saint-Pierre de Cologne (treizième siècle): - Si le chevalier ne veut point recevoir les arrérages de sa solde, il placera à l'approche de la nuit, en présence des serviteurs, un bâton dépouillé de son écorce sur le lit de son seigneur. Personne ne dérangera ce bâton jusqu'à ce que l'archevêque venant pour dormir le trouve sur son lit. Si l'archevêgue demande qui a fait cela et si le chevalier reçoit par ce moyen sa solde, qu'il continue de marcher avec son seigneur; sinon, le chevalier viendra au matin vers son seigneur, et fléehissant devant lui le genou, il haisera le bord de son manteau, et alors il pourra légalement revenir dans son pays [repatriabit] ... Mais, si l'archevêque irrité l'empêche de baiser son manteau, il prendra en témoignage deux de ses serviteurs, et alors il pourra encore se retirer sans forfaire. - Il s'agit dans ce texte du serviteur d'un archevêque de Cologue, qui l'a suivi au delà des Alpes, et qui sans doute, après avoir accompli le temps de son service militaire, veut regagner ses foyers. Ce bâton dépouillé dont il se sert est analogue à celui des prisonniers et des suppliants : - Le seigneur de Pinzenau envoya au camp deux pages portant des habits blancs et des bâtons. Il offrit sa soumission et demanda liberté de partir. Miroir d'honneur d'Autriche, année 1504 .-... Dans la ville de Welda les confrères de l'Arc... viennent devant les statues des saints, tenant dans leurs mains des baguettes blanches en signe de dépendance. Gramaye, Antiq. d'Anvers. - Après leur condamnation, les révoltés, à genoux sur la place du marché, et ayant des bàtons blancs à la main, juraient fidélité à la nouvelle seigneurie, et s'engageaient sous peine de mort

à porter toute leur vie ee bâton blanc. Annales de Gærlitz., aunée 1316. — Partir avec petit bâton, et du bien faire l'abandon. Archives de Bade. G. 133. — Aujourd'hui en Hollande les servantes sans place vont dans les rues avec des bâtons blancs. — Je ne plains pas les garçons, dit Luther, un garçon vit partout pourvu qu'il sache travailler. Mais le pauvre petit peuple des filles doit chercher sa vie un bâton à la main <sup>1</sup>.

Le báton n'est pas toujours le signe de la tradition, de la renonciation ou de la dépendance. Il est souvent le sceptre, le signe du commandement. Les pasteurs des peuples, prêtres ou rois, à qui les ans ont donne là sagesse, s'appuient sur un hâton; ils ne le quittent jamais, c'est le signe de leur poujour. L'augure étrusque est armé du bâton recourbé, du lituns, pour diviser le ciel; l'évêque porte la crosse, le magicien son bâton bariolé et couvert de signes.

Ut sceptrum hoc (dextrà sceptrum nam fortè gerebat Numquam fronde levi fundet virgulta acque umbras: Quum semel in silvis imo de stirpe recisum Matre caret, posuitque comas et brachia ferro...<sup>2</sup>.

Les consuls à Rome ne portaient point de sceptre; des faisceaux composés de baguettes d'orme ou de bouleau étaient le signe du pouvoir consulaire, dictatorial et prétorien. Les licteurs du consul qui n'avaient point les faisceaux étaient ar més d'unc simple verge, comme la baguette noire et blauche de nos huissiers. Au moyen âge le sceptre reparalt; le juge germanique est armé du bâton blanc.

La main devait naturellement servir de symbole dans la tradition. C'est par la main que l'homme montre sa force, c'est l'instrument, le signe de la puissance, c'est en la main de l'homme que le droit romain place la femme, les enfants et les biens; la main consacre la transmission du droit de propriété.-Le gage se contractait en fermant le poing. - On formait le contrat de mandat en donnant la main .- Pour accepter une hérédité, l'héritier faisait claquer ses doigts .- Le père de famille émancipait son fils en lui donnant un soufflet. - Ceux qui se disputaient la possession d'un fonds se saisissaient les mains, simulaient une espèce de combat, puis allaient devant le préteur; de la l'expression manu consertum pour les débats judiciaires. - Lorsqu'on réclamait un meuble, on le saisissait avecla main. - On enchérissait à une vente publique

Si quelqu'un trouve son bétail en la possession d'autrui et qu'il veuille le reprendre, il est nécessaire qu'il y ait main mise; d'ordinaire il touche les reliques de la main droite, et de la gauche il saisit Foreille gauche de l'animal, G. 140. - Dans l'antiquité commeau moven âge, les fiancés se donnaient l'un à l'autre en se donnant la main. - Le vassal fait foi et hommage en plaçant ses mains dans celles du seigneur : - Quelques-uns ajoutent, dit un vieux feudiste, que le vassal doit remuer ses mains comme si elles tremblaient. Est-ce que tout son corps n'est pas ému lorsqu'il approche de son seigneur? Que ses mains tremblent donc aussi. - Dans l'ancien droit du Nord comme dans l'usage de nos paysans, un contrat n'est valable que lorsque les deux contractants l'ont confirmé en frappant dans la main l'un de l'autre. G. 157. C'étaient chez nous des locutions juridiques: Par main et bouche, et encore : Asseoir la main du roi, main assise, main levée, férir la paumée, palmoiier le marché 8, Palmées, palmans, sont synonymes de prenants; - on trouve aussi héritier palmier 4.

Mais souvent la main n'est pas nécessaire. A Rome un doigt sullisait. — Sa mère, conformément à la loi saxonne, loua de bouche le don qu'il faisait, et le confirma par le doigt (année 1088). — D'après les lois de Goslar, celui qui rompt un contrat ou un serment sera puni par le doigt qui a fait le serment. — G. 159, 141.

C'est par les doigts que la main parle et précise secse. Pour un serment, il fallait lever les deux doigts antérieurs de la main droite. Une simple promesse se faisait en étendant un seul doigt :— Élevait un doigt de sa main droite, en la forme et manière qu'on appelle vulgairement assurément (sichern), il promit en bonne foi de donner ses biens, G. 141. — Foy. la Procédure.

Par la main l'on trausmet et l'on consacre la transmission; parle pied, l'on prend ou l'on réclame possession de la chose transmisc. — Voy. et-dessus, aux Fiançailles, l'usage du soulier et la coutume de mettre le pied dans la chaussure. — Dans plusieurs cours féodales, le seigneur qui donnait l'investiture appuyait son pied droit sur celui du vasseil. — Lorsqu'on baptisait un enfant, on posait son

en élevant un doigt. — Au cirque, le doigt levé était le signe de salut que donnaît le peuple au gladiateur vaincu; le doigt renversé était le signe de mort. — Dans les camps et à l'armée, les sentinelles tenaient un doigt levé. — Lorsqu'on réclamait un meuble, on le saississit avec la main...

<sup>1</sup> Tischreden, Michelet, Mem. de Luther,

<sup>2</sup> Virg. Æucid. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Laurière, Glossaire, I, 73.

<sup>4</sup> Beaumanoir, Voy, aussi Coptumes de Mons et de

pied sur le pied du parrain. — Dans les revendieations d'immeubles, on mettait le pied droit sur le bien réclamé.

L'oreille intervient dans la tradition, comme la main et le pied, non comme agent, mais comme témoin. On touche, on tire même l'oreille, pour provoquer l'attention. - A Rome, pour prendre quelqu'un à témoin, on lui disait : Licet anstestari? S'il répondait Licet, on répliquait Memento, en lui touchant le bout de l'oreille. - Dans la loi des Ripuaires, on lit : «Si quelqu'un achète d'un autre » une maison, une vigne ou toute autre propriété, » et ne peut recevoir du vendeur une preuve éerite » (testamentum), il prendra, si le bien est de mé-» diocre valeur, six témoins; trois, s'il s'agit de " peu de chose; douze, si l'affaire est importante; » et emmenant avec eux un nombre égal d'enfants. » il se rendra au lieu de la vente. Là, en leur pré-» sence, il livrera le prix du bien et en recevra la » propriété, et à chacun de ces enfants il donnera » des soufflets et tordra l'oreille, afin que dans la » suite ils puissent porter témoignage, » Baluze, dans les notes sur les Capitulaires, ajoute : « Une » coutume analogue se pratique encore aujourd'hui » [1677]dans quelques-unes de nos provinces. Lors-» qu'un eriminel doit être exécuté, les pères cou-» duisent leurs enfants au lieu du suppliee, et durant » l'exécution ils leur donnent le fouet, afin que ce » souvenir leur reste en mémoire, et les rende pru-» dents et sages, » - Dans les lois des Bavarois et des Alamans, on trouve fréquemment eette expression : Testes tracti. - Si quelqu'un peut produire un témoin qui ait été tiré par l'oreille. Lex Bajuy, 16, 2. - Dans la Frisc, la Saxe, et dans tout le Nord, on ne reneontre aucune trace de cette coutume.

Une charte tirée des archives d'Autun (Due. 1, 870), montre que cet usage existait au douzième siècle en Bourgogne. Aujourd'hui encore, il y en a quelque trace en Dauphiué aux exécutions <sup>1</sup>, et en Allemagne, lorsqu'on pose les bornes des champs <sup>2</sup>.

La bouche (os vacrum) confirme et scelle d'un baiser les actes les plus importants; c'est quand toutes les cérémonies sont accomplies que le baiser se donne comme deruière et irrévocable confirmation. De tous les organes extérieurs de l'homme, la bouche est, en quelque sorte, le plus intime; c'est par elle que passe la pensée qui vient de l'âme, le soullle qui vient du cœur. L'époux douait so flauseur de l'accept de l'acce

A Valence, Gazette des Trib. 20 avril 1828. De plus, des soufflets et des coups de pied. cée par un baiser : « Que ma femme conserve ee » que je lui ai donné dans le baiser (in osculo), » Notre vieux droit en avait fait un mot, l'osclage, qui signifie le douaire constitué à la femme, et quelquefois le prix de sa virginité 5, - Dans les contrats on baisait quelquefois le crucifix et la main du prêtre : « Moi , Isembert , j'acest de de mes biens » ee qui a été donné à la sainte Vierge et à saint » Cyprien, sans abandonner eependant tout droit » seigneurial; j'ai promis en baisant le erucifix » dans l'église de Saint-Juste, et j'ai confirmé cette » promesse par un baiser 4. - ... J'ai promis en » offrant cette petite charte sur l'autel de Luriac » et en bajsant le crucifix et l'abbé 5, » - Dans les cérémonies de l'hommage, le seigneur et le vassal s'embrassent. Quand le seigneur est absent, le vassal baise le verroul, la serrure de l'huis, ou la porte du fief seigneurial. C'est ce qu'on trouve dans les coutumes d'Auxerre, de Berry, de Sens 6. -Au siège de Trani (1495), Villeneuve, sur le point d'être pris, s'adressa à un Esclavon « et lui demanda » s'il estait homme pour lui sauver la vie, lequel » Eselavon lui répondit que ouy et lui bailla la foy » en le baisant à la bouche 7. »

Dumoulin prétend que bouche et mains sont synonymes de foi et hommage. Selon Laurière, les roturiers juraient, mais ne baisaient point,

Dans le Code d'Alphonse X on lit: Le vassal peut dire: Je me dépars de vous et vous baise la main; je ne suis plus votre vassal s.— Le pape ayant, selon l'usage, présenté le pied à l'envoyé ture pour qu'il le baisât, celui-ei touelha des lèvres, non le pied, mais le genou du pape s. On comaît les traditions sur le Sabbat, sur les gnostiques du moyen âge et les Templiers. Foyrea suis plus loin, Baiser donné à la terre, Communion, etc.

Ainsi chaque organe a son role à part dans la tradition : la main transmet, la bouehe confirme, l'orcille entend et retient, le baiser seelle, le pied prend possessiou. Mais ce n'est pas assez, il faut que le donataire emporte quelque chose de la personne du donateur : — Sous le sceau du contrat, de la charte, il placera un peu de la barbe du donateur a pour que cet éerit reste à toujours fix et a stable, j'y ai apposé la force de mon sceau (robur » signit!), avec trois poils de ma barbe 10, » Voyes l'artiele Adoption.

Après les symboles naturels, tirés de la nature

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dumgë, Quetques contumes légales des peuples de l'Allemagne, Heidelberg, 1812.

<sup>3</sup> Ducange, ad verba Osculum, Oscleia, Oscleum.

<sup>4</sup> Laurière, Glossaire, 11, 167.

<sup>5</sup> Besly, Epise. pictav., p. 59.

<sup>6</sup> Laurière, Glossaire.

<sup>7</sup> Mém. de Villeneuve, coll. Petitot, XIV, 273.

<sup>8</sup> Siete partidas.

<sup>9</sup> Infessura, ap. Eccard. 11, 1987.

<sup>10</sup> Ducange, verbo Barba.

ou de la personne, doivent venir les symboles artificiels, ceux que l'on tire d'objets créés par l'in-

Le chapeau est un de ces derniers symboles, mais il est rarement employé seul. Ce symbole artificiel semble avoir besoin des symboles naturels ou personnels : - Le plus ancien des échevins présents mit au milieu de la salle un chapeau, puis donnant une paille à chacun des légitimes, il les informa que chacun deux devait placer et jeter (ponere et jactare) leur paille sur le chapeau, en signe de résignation et de renoncement; selon cet avertissement, les susdits jetérent les pailles sur le chapeau, G. 148. - A'Saint-Gall, lorsqu'on achetait un fonds, le juge et le vendeur tenaient un bonnet noir. L'acheteur devait le leur arracher des mains. - Selon la coutume hessoise, une réclamation solennelle se faisait par le jet du chapeau ou du bonnet. G. 150.

Les symboles artificiels correspondent souvent aux symboles naturels, le gant à la main, le soulier au pied. Ainsi, l'on transmet par le gant, l'on prend possession par le soulier. On a vu plus haut que les gants servaient aussi dans la transmission de la propriété; on les présentait ou on les jetait : -L'empereur Henri II, appelant près de lui Meinwerk... prit son gant : Reçois, lui dit-il. Meinwerk demandant quelle chose il recevait ; L'évéclié de Paderborn, répondit l'Empereur. - Avant son exécution, Conradin légua tous ses droits à Pierre d'Aragon en jetant publiquement son gant sur la place, Contin. Martini Poloni, Ecc., I, 1424. -Roman de Rou: « Vostre terre, dist-il, vous rend » par cest mien gant. » - L'avoué de l'Église enleva le gant de la traditiou, placé selon l'usage sur les saintes reliques. Lindenb. privil. Hamburg. 53. - L'investiture par le gant existait aussi chez les Francs, Voy. Chifflet, Lumina salica, 249 [aunées 1109, 1121]. G. 152-3. ..

Pour le soulier, royes Adoption et Mariage. On se rappelle le passage où il est dit que Luther plaça le soulier de l'époux sur le ciel du lit en signe de dômination. — Les vassaux étajent guelquefois obligés de porter les souliers du prince, pour témoigner soumission. On lit, dans une chronique des rois de l'île de Man, que le roi de Norwége Olaus Magnus envoya ses souliers à Murecard, roi d'Hibernic, lui ordonnant de les mettre sur ses épaules le jour de la naissance du Sauveur, de les porter dats sa demeure en présence de ses envoyés, et de se reconnaître ainsi pour sujet du roi Magnus. — Dans la révolte des paysans de Souabe, un soulier

Dans cette grande action juridique de la Tradition, l'homme fait tout intervenir comme acteur ou témoin; les diverses parties de son corps, de son costume ou de sa maison, les ustensiles dont il se sert, les aliments dont il se nourrit, ce qu'il porte ou possède, ce qu'il voit et touche sans cesse, tout recoit de lui la vic et la parole. La maison, la porte, les verrous, les meubles, fournissent naturellement plusieurs symboles .- Lorsqu'il y avait vente d'une maison, le percepteur enlevait un copeau du poteau de la porte, et le déposait entre les mains du nouveau possesseur. G. 172. - Rostagus donna son bien à Adon, en prenant la porte, le gazon et l'andelane (?), Mabillon, Acta Bened, IV sæcul,-Moi, Alexandre, fils d'Ardamunde, de la nation des Bavarois, selon la loi bavaroise, je t'ai vendu et livré de ma main par le fétu, le gazon, le rameau et la porte... 2 - Le seigneur de Regimpert vint avec une troupe de nobles hommes, et investit légalement de ses droits par la porte et les linteaux ledit Amalpert [année 829]. - Tradition par les gonds de la porte, dans les formules de Lindenbrog pr.154. - Par le seuil de la maison. Anciennes formules. Bignon, p. 134.- Le proverbe, laisser l'anneau à la porte, yeut dire être obligé de quitter sa maison et ses biens .- La tradition doit se faire par le seuil et par l'anneau, et alors on sera en possession du tout. Bracton, De legib. et cons. Angl. II, 18. G. 174-6.

Il lui livra en présence d'hommes probes et par terre (aratoria) et porte toutes ces choses 3.— En ce jour, en présence de gens probes, il fit par l'intermédiaire d'un homme qui se présentait en son nem, tradition dudit bien par porte et terre, ou terre d' herbe 4.

Lesdits frères Crafto, le juge et le bourgrave Hertwinn, le mirent et le placèrent en possession de cette maison par le siège à trois pièds, le tout avec proclamation et paix publique, selon la coutume et droit de Mayence (année 1316).

Voyes plus loin l'investiture par le chapeau,

3

leur servit d'enseigne (bundschuh). G. 15%-6.

« Lesymbole du souière se retrouve chez les Juifs: —
Or c'était une ancienne coutume dans Israél,, entre les parents', que s'il arrivait que l'un cédât son droit à l'autre, pour que la cession fût vailde, celui qui se démettait de son droit Otait son soulier et le donnait à son parent. Booz dit done à son parent: Otez votre soulier. Et lui, l'ayant aussitot dé de son pied, Booz dit devant les anciens et tout le peuple: Vous êtes témoins aujourd'hui que l'acquiers tout ce qui a appartenu à Elimelech, à Chelion et à Mahalon. l'avant acheté de Hoémi !

<sup>1</sup> Ruth, c. IV, § 7, 8, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ducange, 111, 1555.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ducange, I, 628, verbo Aratoria.

<sup>4</sup> Id., ibid.

l'épée, la lauce, la flèche, la corde des cloches , etc.

La tradition se fait encore par le denier. « Pen-» dant qu'on chantait la messe du matin, ji vint, » et en présence de tous, il déposa par huit deniers » sa maison sur l'autel du Seigneur. De concert » avec eux, il plaça sur l'autel le don et l'écrit, par » le couteau et le denier d'Anjou. » Ducange, III, 1850. G. 189.

Nous avons vu, au commencement de ce chapitre, la terre et l'eau employés, surtout dans les âges primitifs, comme symboles de la tradition. Plus tard on les trouve encore d'une manière moins solennelle, et sous la forme d'aliments : — Pour confirmer leurs promesses, ils donnèrent solennellement le vin du témoignage (vinum testimoniale, anno 1243). — Dans le poème de Parcival, on voit une réclamation de terre faite par du vin répandu dans le sein. G. 192. — Selon l'usage des barbares, ils firent pendant huit jours des festins pour con-

firmer leur paete. Adam de Bréme, G. 160. — Aujourd'hui eneore, après les achats, on boit un coup. Le pot-de-rin se donnait autrefois en nature. Poyez plus loin les libations de bière dans la réception des compaguons allemands.

C'est un usage général chez nous d'attacher une croix de paille à un haton planté dans un champ quiest à vendre. L'on attache de nième un bouchon de paille aux vieux meubles qu'on expose en vente, et à laqueue des chevaux que l'on mène au marché. L'usage est ancien ; il désignait, dans le vieux droit français, la saisie féodale. Le seigneur se transportait sur le fâc, y possit la main et y plantait un bâton garni de paille ou d'un morceau de drap.—Quelquefois les bouchons de paille étaient flambés au feu. Ils prenaient alors le nom de brandons. Voyres plus loin saisie brandonnée.—Nous dounerons au livre Jugement et Guerre, des détails sur la croix de feu des Écossais, etc.

# LIVRE TROISIÈME.

ÉTAT.

#### CHAPITRE PREMIER.

LE ROI, LE NOBLE, LE LIBRE.

Lorsque l'empereur du Mexique montait sur le trône, on lui faisait jurcr que pendant son règne, les pluics auraient lieu selon les saisons, qu'il n'y aurait ni débordement des caux, ni stérilité de la terre, ni maligne influcuee du soleil 1.

Sept choses, disent les Brehons d'Irlande, témoignent de l'indignité d'un roi : Opposition illégale dans le conscil, infraction aux lois, disettes, stérilité des vaches, pourriture du fruit, pourriture du grain mis en terre. Ce sont là sept flambeaux allumés pour faire voir le mauvais gouvernement d'un roi 2.

Nos rois modernes, qui ne descendent pas des dieux, comme les rois et chefs barbares, n'ont pas puissance sur la nature, et ne répondent pas de ses phénoniènes. Mais, par la vertu de leur sacre, ils ont, comme oints du Seigneur, une puissance eurative; ils ac préscryent pas, ils guérissent. On sait avce quel succès le roi de France touchait les écrouelles. « Les autres royaumes, » dit le bon Mathieu, « ont bien eu de parcilles graces gratui-» 4ement données, mais elles n'ont pas duré. Les » rois d'Augleterre guérissaient l'épilepsie, ceux » de Hongrie la jaunisse, ceux de Castille les démo-" niaques 5, " - Les rois exercent un autre pouvoir, un pouvoir tel que Dicu lui-même n'en a point un pareil, celui d'annuler, de supprimer le temps 4.

Charles VIII dit dans ses lettres de pardon au due d'Orléans : « A l'égard du temps que le due peut

- » avoir passé en Bretagne avcc l'armée qui mar-» ehait contre les troupes du roi, lequel temps nous
- » déclarons non avoir eu cours 5... »

Devant Dicu même et aux autels, les rois ont des privilèges particuliers : « A aller à l'offrande » l'Empereur s'excusa, pour ce que ne povoit alcr » ne soy agenoullier. Si fu l'offrande du Roy telle :

- » trois de ses chambellaus tenovent haultement » trois couppes belles dorées; en l'une y avoit or,
- » et en l'autre enecns, et en l'autre mirre 6, » Vorez aussi Sépulture, à la fin de cet ouvrage,

Le roi barbare, l'homme des races héroïques, en général le héros, le noble, le libre 7, est beau, comme fils des dicux : - Thoudorie eraignait, s'il devenait borgne, qu'on ne fit un autre roi 8. -Tyrtée eonsidère la beauté comme un caractère essentiel du héros 9. Sparte, qui ne voulait que des héros, proscrivait l'enfant difforme à sa nais-

Ce héros, ec guerrier, ce roi, est l'homme rouge 10 ct bien nourri. Le brave a le cœur rouge ; le serf. le làche, ont le foic palc 11. Dans les lois galloises, les hommes d'Arvon obtiennent comme dixième privilége, pour avoir combattu vaillamment à l'avantgarde, de ne jamais boire de bière à demi brassée 12.

Le vrai nom du guerrier, c'est le mâle, celui qui a la force virile : baro 45, karl (Kral, Krol, Karolus, nom des chefs ou rois, chez les Slaves et chez les Francs), G. 282. Peut-être le mot primitif, d'où

1 Solis, liv. III.

2 Collect, de rebus Hib., III, 90,

Mathieu, Histoire de Louis XI, liv. x1, p. 472. Édit. 1610.

- 4 Horace : Numquam diffinget infectumque reddet, quod fugiens semel hora vexit.
  - 5 Archives du royaume, K. 91.
  - 6 Christine de Pisan, ed. Petitot, VI, 81,
  - 7 Le roi barbare ne diffère pas essentiellement du

noble et du libre. Foy, dans l'Odyssée les cinquante rois d'Ithaque, etc.

- 8 Frodoard. lib. I, c. 24.
- 9 Tyrt, ultim, frag, sub fin.
- 10 Voy, Michelet, Histoire de France, Note sur les rois d'Augleterre, à l'occasion de Guillaume le Roux.
- " Voy. la fin des Nibelungen.
- 12 Probert, p. 144.
- 13 Baro. Voy. Ducange.

les Quirites de Rome ont tiré leur nom, le mot de quir, pointe, lance, indique-t-il aussi la force virile, le culte du pieu, de Palès et du Phallus.

Cette force virile est attestée par la longue chevelure, dont la tête du héros est ornée. Samson perd sa force avec sa chevelure; mais dès qu'elle est repoussée, il ébranle et renverse un temple. Homère nomme les Grees: Ceux qui soignent leur chevelure<sup>2</sup>. Aux Thermopyles, ce fut l'un des derniers soins qui occupèrent les Spartiates, lorsque d'avance ils cétébraient leurs jeux fuurbures. Les Romains portaient les cheveux courts, mais ils rasaient les esclaves pour les distinguer des hommes libres.

Une coutume partieulière aux Suèves, dit Tacite, c'est de retroussèr leurs cheveux et de les attacher avec un nœud. Ainsi se distinguent les Suèves des autres Germains, et parmi les Suèves, l'homme libré de l'eselave... Chez eux, l'on continue jusqu'à la vicilièsse de ramener cette chevelure hérissée, que souvent on lie tout entière au sommet de la tête. Les chejs y mettent quelque recherche; c'est la seule qu'ils connaissent, etcle-le-là est innocente... ils ne veulent que se donner une taille plus haute et un air plus terrible; avant d'aller en guerre, ils se parent comme pour les yeux de l'ennemi. J.

Chez la plupart des tribus germaniques, l'homme libre n'a point d'autre signe extérieur de sa condition que sa longue chevelure. Loi des Burgundes [6, 4, 6, 284]: « Celui qui sans la volonté des parents aura tondu un enfant chevelu, payera » soixante-douze sajdi. — Quiconque aura laissé » croître la chevelure à un esclave ou à un ingénu fugitif, donnera pour amende cing soilié et sera » tenu de payer le prix même du fugitif. »

Il est certain que les Langobards sont ainsi appelés à cause de Ja longueur de leur barbe que le fer ne touche jamais. Paul Diac. 1,9. Ils portent la tête nue jusqu'à l'occiput; de là partent de longs cheveux qu'ils séparent au milieu du front, et qui descender jusqu'à la bouche. Idem, 4, 25. — Les Bavarois, comme les Lombards, laissaient croître leurs cheveux sur le devant du front, à la différence des Suèves, qui les rejetaient en arrière. G. 285. Quant aux Saxons, ils se rasaient presque la tête, pour que l'ennemi vit bien tous les traits de jeur visage 4.

<sup>1</sup> L'hamme libre s'appelle Harimann chez les Lombards (de Hari, Heer, qui signifie, l'armée, la foule), chez les Francs Racken-bary. M. Grimm considère la première partie de ce mot comme purement augmentative, et donne à la seconde le sens de bourg ou celui de protection, G. 295.

Les Anglo - Saxons appelaient Freoman le membre

Un droit des libres Anglo-Saxons, dans la loi d'Éthelbert, c'est que leurs filles peuvent, quand elles se marient et vont à l'église, laisser retomber et flotter leur chevelure sur le dos. La fille, du serf n'a pas ve droit. — Dans les lois anglo-saxonnes et lombardes, une fille libre porte le nom de Capitlata, Libera femina capitlata, Filia in capitlo. — Chez les Souabes et les Bavarois, les femmes faisaient serment, la main sur leurs tresses. — Les Frisons juraient en touchant les boucles de leur chevelure. G. 206.

Quand le roi meurt, dikent Jes Goths, que personne ne monte au trône, si, sous forme religieuse, on l'a fait chauve et honteusement tondu. Concil. Tolet, can. 17. — « Cétait l'usage chez les rois des Francs de ne jamais se laisser tondre et de garder leurs cheveux intacts dés l'enfance. » Agathias, lib. I. Voyez aussi Greg. Tur. VIII, 10; Aimoin, IV, 8; Frodoard, I, 24. — « Bertoald, due des » Saxons, ayant révoqué en doute l'arrivée et l'existence de Clotaire, roi des Francs, Clotaire se montra en siènence près du Weser. Il dat e casque » de sa tête; or, une noble blancheur couvrait sa longue chevèlure. A ce signe, les ennemis reconnurent le roi. » Cesta Dagob. 1, 14. 6, 259.

Entre le guerrier chevelu et le moine tondu, le prêtre observe un milieu. Il ne garde qu'une étroite couronne de cheveux, et se rase la barbe, du moins le prêtre de l'égiise latine. Les Normands, soldats du saint-siège, peuple de culture tout ecclésiastique, adoptérent de bonne heure ce dernier usage. Lorsque les Saxons les virent débarquer à Hastings, ils « s'étonnèrent de voir ces hommes » d'armes tout rasés, et ils se demandaient si ce » n'était pas une armée de prêtres <sup>5</sup>. »

L'homme libre a seul le droit de porter les armes, pagiculièrement aux assemblées (Poyes le livre du Jugement). Sa vie est estimée plus haut que celle du serf. Nous parlerons plus loin des compositions diverses du serf, du libre, du noble et du roi."

## CHAPITRE II.

ELECTION , COURGNNEMENT DU ROI , DU DUC , ETC.

La formule la plus originale et la plus complète

d'un freoborg ou réunion de dix hommes libres. Grimm, 291.

- 2 Iliad., passim.
- 3 Tae, Germ., 1rad. de M. Burnouf.
- 4 Voy. Sidon. Apollin. dans le tableau de la cour du roi Théodorie.
- 5 Guill. Malmesbur., apud Ser. fr., XI, 183.

est celle de l'intronisation du duc de Carinthie. Elle était observée aux treizième et quatorzième siècles; mais elle porte les caractères d'une haute antiquité:

Chaque fois qu'un nouveau duc vient recevoir hommage, un paysan de la race des Edlinger, qu'on appelle le paysan-due, vient s'asseoir à Zollfeld sur le siège duçal de marbre. Autour de la pierre, en dehors de l'enceinte, se tient rangé, à perte de vue, le peuple de la contrée. Le duc revêt un surtout gris à ceinture rouge et gibecière velue; du pain, du fromage et des instruments d'agriculture se trouvent dans cette poche. Il a aux pieds des souliers lacés, à nœuds rouges, sur la tête un chapeau gris à la façon des Wendes, un manteau gris sur les épaules, et à la main un bâton de pâtre. Escorté de deux seigneurs du pays, il s'approche du siège; à ses côtés marchent un taureau noir et un maigre cheval de paysan; derrière lui la noblesse, les chevaliers en habits de fête et dans le plus grand éclat, portant les insignes et le drapeau du duché. Dès que le cortége arrive à la pierre de marbre, et que le paysan aperçoit le due, il s'écrie en langue des Wendes ; Et qui done si fièrement entre ici?'- C'est le prince du pays, répond la foule. - Le paysan : Est-il un juste juge ? a-t-il le bien du pays à eœur? est-il né libre et chrétien? - Il l'est et il le sera, répond la foule tout d'une voix. - Je demande alors de quel droit il me fera quitter cette place. - Lá-dessus le comte de Gærz prend la parole : Il t'achètera la place pour soixante pfennings, les bêtes de trait (cheval et taureau) que voici seront tiennes, comme aussi les habits du prince; libre sera ta maison et ta personne; tu ne payeras ni dime ni redevance. - Le paysan alors donne au due un petit conf sur la joue, l'invite à faire bonne justice, pais descend du siège et emmène le cheval et le taureau.

Alors le nouveau due prend place sur le siège, brandit l'épée mu de tous les colés, et promet droit et justice au peuple. Et, en signe de simplicité, il boit un coup d'eau fratche dans son chapeau. Le cortége se dirige ensuite vers l'église Saint-Pierre, située non loin de là sur une colline, pour y assister au service divin. Le duc laisse ses habits de paysan, pour revêtir les insignes de prince, puis il s'assiet à un festin splendide avec la noblesse et les chevaliers. Au sortir de table, il se rend au penchant de la colline. Lis et roûve un autre siège à double place, mais à dos commun. Sur la place de devant, et le visage an soleil, se trouve le due, qui, le cheff nu, les doigts levés, jure de maintenir

les droits du pays. Puis il reçoit à son tour le serment et l'hommage héréditaire, et il distribue les filefs. Assis à la place opposée, le comte de Gærz répartit.les filefs qui relèvent de lui, comme comte palatin héréditaire. Aussi longtemps que le duc siège et fait les investitures, aussi longtemps ceux de Gradnecke ont le droit antique de faueher du foin, à moins qu'on ne veuille sg racheter envers eux. Les Rabber (chigands?) out, dans le même temps, liberté de piller; et les Mordaxter (meurtriers de la hache?) peuvent mettre le feu dans le pays partout où ils veulent, à moins qu'on ne compose avec eux. G. 239.

En Écosse, on faisait asseoir le nouveau roi sur la fameuse pierre de Seone, que les Anglais ont transportée à Londres, et qu'on voit à Westminster 1.

En Suède, les électeurs s'assemblaient près d'Upsal, dans une prairie où de vieilles pierres étaient entassées. Sur la plus grande, on élevait le nouveau roi. Il s'y tenait, non de lui-même, mais soutenu par les chefs... Les électeurs s'égeaient sur des pierres, et de là donnaient leurs suffrages; la stabilité des pierres désignait la stabilité de l'aete. Saxo gramm. Puis l'on immelait et l'on mangeait un cheval, et le bois du saerifice était teint de son sang. G. 323.

Les empereurs romains, comme les rois barbares, sont élevés sur un bouelier. Nous eu trouvons des exemples pour Gordien <sup>2</sup> et Julien, pour Vitigés, pour Clories, Sigabert, Pépin, etc. L'un des derniers exemples est probablement celui de Baudoin de Flandre, porté sur le payois en 1904, comme empereur de Constantinoule. <sup>2</sup>.

L'empereur gree est, comme nous l'avons dit, clevé sur un bouclier. Le patriarche et les grands dignitaires y portent de main. Le patriarche oint l'empereur en disant : Sanctus; et le peuple répète trois fois. En hai posant la couronne sur la tête, le patriarche dit : Dignus... A la communion, l'empereur boit le vin, non dans une cuiller comme le reste des fidèles, mais dans le calice même du patriarche. — Durant la cérémonie la mère du nouvel empereur tient un rameau d'or couvert de perles placées en cercle. Avant d'entrer dans le trèsor où sont conservées les choses saintes, l'empereur prend le diadème et revêt un sac... De la main dioit if lient une eroit, de la gauche une férule d. ±

Après le couronnement, eeux qui sont chargés de la construction des tombeaux prennent quatre ou einq petits morceaux de marbre de diverses couleurs. Puis s'approchant de l'empereur, ils disent : Seigneur, de quel métal ta Puissance veut-elle que

<sup>1</sup> Voy. Michelet, Itist. de France, liv. 1, sub fin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herodian, lib. VIII.

<sup>5</sup> Raumer, Hohenstaufen, 111, 23.

<sup>4</sup> Martene, 11, 569-574.

soit construit ton tombeau 1? - Un homme se présente devant le nouvel empereur, tenant d'une main un vase plein de cendres et d'ossements, et de l'autre une étoupe de fin lin, recouverte d'un duvet léger. On en approche la flamme qui dévore tout en un cliu d'œil 2.

Au couronnement du roi de Germanie, l'archevêque de Cologne dit : Recois cc glaive de la main des évêques ; reçois l'anneau de la dignité royale. Puis en lui donnant le sceptre : Recois la verge de vertu... Et enfin : Reçois la pomme d'or, qui signifie la monarchie de tous les royaumes. - Lorsqu'if a reçu le glaive, il le brandit, puis le remet-dans le fourreau. - Le glaive que le pape attache au côté de l'empereur, le fait soldat de saint Pierre 5. - L'empereur reçoit trois couronnes, une d'argent, à Aix-la-Chapelle, comme roi de Germanie, une de fer à Modène, comme roi de Lombardie. la troisième d'or, à Rome, comme empercur 4. -Celui qui venait se faire couronner à Rome, devait recevoir deux couronnes durant son voyage, une de paille à Modène [?], l'autre de fer à Milan 5.

Roger de Hoveden donne des détails bizarres et peu vraisemblables sur le couronnement de Henri VI; - Le seigneur pape était assis dans la chaire pontificale, tenant entre ses pieds la couronne d'or. L'empereur et l'impératrice prosternés recurent de ses pieds la couronne. Aussitôt qu'elle fut placée sur leur tête, il frappa du pied la couronne et la jeta à terre, voulant signifier par là qu'il avait pouvoir de détrôner l'empereur s'il déméritait. Mais aussitôt les cardinaux la ressaisirent et la replacèrent 6.

L'empereur [en 1495] avant prêté le serment. embrassa de ses deux bras ladite colonne de marbre. symbole de l'Italie; de même que cette colonne est droite, de même sera droite aussi la justice de l'empercur 7.

Lorsque l'empereur Sigismond visita netre Charles V : A la chapelle descendi l'Empereur, et fu » montez sur le destrier que le roy lui et envoyé, » lequel estoit morel (bai brun foncé) et ne fu mie » sanz avis envoyé de celluy poil, car les empereurs, » de leur droit, quant ilz entrent ès bonnes villes » de leur seigneurie, ont accoustumé estre sus che-» vauls blancs; si ne voult le roy qu'en son royaume » le feist, affin qu'il n'y peust estre noté aucun signe » de domination 8, »

Le jour de son ordination, l'empereur sert la

- messe du pape, et lui offre le calice comme sousdiacre 9. - Le pape doit chanter la messe, l'empereur lire l'évaugile et le roi de Sicile l'épttre, « Mais » si le roy de France s'y trouve, il la doit dire devant » lui 10 ... Oudit échafaud fut ledist roy boys dé-» poüillé de cette cote blanche, et fut vestu de tuni-» que ct dalmatique, comme soudiacre et diacre 11,» La cérêmonie hébraïque du sacre par l'huile fut renouvelée par l'Église en faveur des rois de France. Pépin fit consacrer sa royauté nouvelle par l'onetion sainte. Charlemagne fut oint par tout le corps des pieds à la tête, selon les rites juifs 12. Les rois des autres nations prétendirent aussi à cette consécration; mais l'Église fut pour eux moins prodigue : « Les rois d'Angleterre reçoivent l'onction sur la-» tête, sur la poitrine et sur les bras. Les rois de » France la recoivent sur neuf parties du corps, à » la tête, à la poitrine, entre les épaules, sur les » épaules, sur les jointures des bras, enfin sur les n mains 13, n
- « Adonc li archevesques doit prendre l'ampole de » la main de l'abbé (de Saint-Remi), et si li doit » promettre en bonne foy que il la rendra... Sur » l'autel doivent être la couronne, l'épée, les épe-» rons, le sceptre, la main de justice, les chausses » de soie violette brodée de fleurs de lis d'or, et la » cote de celle couleur et de cel œuvre mesmes faitte » en manière de tuniques, dont les soudiacres sont n vestus à la messe. n Le chambrier la reçoit des mains de l'abbé de Saint-Denis pour en revêtir le roi 2 ... Et aussi li doit le chambrier vestir par-dessus » le devant dit sercot, en telle manière que il doit » avoir la main destre delivre devers l'ouverture » du sercot, et sur la senestre main doit estre levé » le sercot aussi comme la chasuble d'un prestre 4.4 Le caractère féodal domine dans le couronnement du roi d'Angleterre. A son sacre, on partait-

Leontius, Vita S. Joannis Alexand. episc., c. 17. Martene, II, 565.

<sup>2</sup> Petri Damiani, epist. 17, lib. 1. Martene, II, 565.

<sup>5</sup> Martene, II, 581-589. 4 Id., ibid., 565.

<sup>5</sup> Granzius Saxoniæ, lib. 4, c. 37.

<sup>6</sup> Martene, II, 568.

<sup>7</sup> J. Burchardi Diar. in Ecc., 11, 2074.

<sup>8</sup> Christine de Pisan, VI , 70. Voy. plus bas l'Entrée féodale et l'importance du cheval blanc comme sigue de suzeraineté.

<sup>9</sup> Guill. Durand, Ration., lib. II, c. 8. 10 Martene, II, 593.

<sup>11</sup> L'ordonnance du sacre et coronation du roy Loys de Sicile faite à Avignon'en 1389, ap. Labbe, 640 -199.

<sup>12</sup> Martene, II, 568,

<sup>13</sup> Id., ibid., 595.

<sup>14</sup> L'ordonnance à enoindre et à couronner le roy, écrite du temps de saint Louis , publiée dans le Cérémonial françois, et mieux dans l'All, chron, de Labbe, p. 619, 199.

devant lui des éperons d'or. Il donnait à l'offrande un mare d'or pur. Il prenait lui-même la couronne sur l'autel et la donnait à l'archevèque de Cantorberi qui la lui rendait. Au banquet, ceux de Londres servaient les mets, ecux de Winton les vins l.

L'entrée du souverain et la prise de possession reproduisent parfois certaines cérémonies du mariage. Ce sont eomme les fiançailles du prince avec le peuple : — « Charles arrivé à Rouen, ceulx de la ladicte ville le receurent et le meuèrent en l'ostel de leur ville, où illee l'espousèrent à leur duc, et » en ce faisant lui baillèrent un anneau qu'ils luy » mirent au doy, que a ce faire est ordonné; lequel depuis 'mondit seigneur Charles porta [année » 1468] <sup>2</sup>. »

Les Assises de Jérúsalem nous donnent les détails de l'intronisation d'un roi féodal. Elles lui imposent l'obligation de prouver son droit à ses vassaux, et de s'engager par serment à respecter leurs priviléges et les eoutumes du royaume : « Quant le n royaume de Jérusalem escheit à aucun heir eos-» teer, mais que il soit le droit à avoir ledit royaume, » il doit assembler le plus et les meaus de ses homes " liges dou royaume, et lor doit faire assavoir » eoment ledit royaume li est escheu, et raconter » coment et por quel raison... Les homes deivent » tuit aler, en une part, et recorder ce que le sei-» gnor lor a requis et offert, et se il sont certain " gue il soit droit heir, enci eom il s'en advoue, il » doivent maintenant venir devant le seignor, et » dire li : Sire, nous eonoissons bien que estes tel " eom vous nous avez dit, et somes prests et apa-» reillés maintenant de faire ee que vous avés re-» quis, faisant vous premier, si eom vous l'en aves » offert, ee que vous devés... Lors doit estre aportée » l'Évangile, et le seignor se doit agenouiller, et » metre la paume destre dessus, et un des homes » doit deviser et dire enci ; Sire, vous jurés sur » Saintes Évangiles de Dieu, com crestien, que » vous garderés et sauverés et aiderais et mainten-» drais et dessendrais de tout votre loyal pooir » sainte Yglise, veves et orphelins, en lor raison et » en lor droiture, par cestui royanme, et encore » par vostre dit serement, rendrés et fairés teuir et "» maintenir et accomplir de tout vostre leal pooir » les bons us et les bones eoustumes, et les assises » qui furent ordenées et faites audit royaume.... » que vous rendrez et fairez tenir et maintenir les » dons et les previlèges que vos devanciers out » doné et fait en cestui royaume. Et aprez ee que lesdites ehoses seront complies, le seignor feir,
 et les homes l'un aprez l'autre, il doivent faire
 homage, si com est divisé en cestui livre s.

Les rois furent quelquefois obligés de déposer les insignes de leur dignité en signe de pénitene. Théodose, exclu de l'Égilse par saint Ambroise, après le massacre de Thessalonique, se dépouilla sept mois des ornements impériaux. Le roi d'Angleterre, Edgar, s'abstint sept ans de porter la couronne, pour expier le viol d'une jeune fille d'Dautres princes, par lumifité ou par politique, refusèrent toujours de porter la couronne : Godefroi de Bouillon, Henri l'Oiseleur, Henri le Saint, Hugues Capet, étc.

Le signe participait au caractère sacrè de la chose; de là le soin que prennent les rois pour conserver leurs couronnes. Les Hongrois firent aux Allemands de longues guerres pour forcer Frédérie III à leur rendre la couronne de saint Étienne, et Mathias Corvin ne parut vraiment roi que quand il eut contraint l'Empereur à cette restitution 5. Lorsque saint Louis confie la couronne et les ornements royaux à la garde de l'abbé de Saint-Denis, il stipule qu'elle sera placée près de l'autel, avec les eouronnes des rois ses prédécesseurs. « L'abbé et » les moines ont formellement promis, » disent les lettres du roi, « de nous les rendre à nous ou à nos » successeurs, sans difficulté, ni contradiction, » toutes les fois qu'elles leur seront demandées. » (Année 1261.) 6 »

Rapprochons du couronnement des rois, l'intronisation du pape, des archévêques, etc.:

Lorsque le pape est arrivé à la tour de Saint-Étienne, quelqu'un de sa maison jette de la monnaie d'un lieu élevé, puis eneore viennent les Juifs avec leur loi, pour le complimenter et lui présenter la loi à adorer. Lorsqu'il arrive au palais Emchius, quelqu'un de sa maison jette encore du haut de ce palais; même eérémonie à Saint-Marg, même à Saint-Adrien. Quant enfin on est parvenu à la place du Latran, on fait asseoir le pape sur certaine ehaise de marbre qu'on appelle Stercoraria; tous les eardinaux doivent l'y élever, de manière à pouvoir vraiment dire : Il tire l'indigent de la poussière, il élève le pauvre du fumier, l'asseoit avec les princes et lui fait occuper le trône de la gloire. Cependant le pape prend dans le sein du chambellan trois poignées de deniers qu'il jette au peuple en disant : Je n'ai à moi ni or ni argent, mais ee que j'ai, je vous le donne... A la porte de l'église

<sup>1</sup> Sacre de Richard , apud Roger de Hoveden. Martene, 11, 600.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lenglet Dufresnoy, Preuves de Comines (?).

<sup>5</sup> Assises de Jérusalem, ch. 284-5, p. 188-0.

<sup>4</sup> Martene, II, 596.

Voy. Bonfinius, rerum Hungaicarum, etc.
 Meslanges curieux de Philippe Labbe, p. 659.

Saint-Sylvestre, se trouvent deux sièges de porphyre; le pape va d'abord s'asseoir sur celui de droite, où le prieur de la basilique de Saint-Laurent lui donne une férule comme signe de correction et de direction, ainsi que les eless de ladite basilique et du palais sacré de Latran; les elefs désignent le pouvoir d'ouvrir et de fermer, de lier et de délier, Avec cette férule et ces elefs, il va vers le siège de gauche et il rend au prieur les eless et la férule, et il s'asseoit... Le même prieur ceint au pape une ceinture de soie rouge où doit pendre une bourse de pourpre renfermant douze pierres précieuses, des eachets et du musc... Et le pape doit se tenir sur ces chaises de manière à y parattre couché plutôt qu'assis. Aucune ne peut être couverte ou parée; elles doivent être nues. Ensuite il est conduit vers la basilique de Saint-Laurent, puis reconduit à la ehapelle de Saint-Sylvestre, où il fait aux eardinaux et au premier des prêtres le don aecoutumé. Il est assis sur son siège; chaeun d'eux s'agenouille, ôte sa mitre, et la tient ouverte; le pape y met de la monnaie que lui présente le chambellan dans une coupe d'argent; celui qui reçoit l'argent baise le genou du seigneur pape. Le chambellan a devant lui une grande table couverte de monnaie, et il est assisté du clere de la chambre et de deux marchands. Le pape est assis seul à une table élevée, où sont placés de grands vases d'or et d'argent... et remarquez que pendant qu'il mange, il se tient dehout, vétu, chaussé et mitré 1.

« Lorsque Farchevéque de Tours avait reçu le » don de consécration, il allait à pied du monastère de Saint-Julien a l'église Saint-Magtin, d'où il » était porté à la cathédrale sur les épaules des » barons. » Il existait d'ans l'église de Rouen quelque trace de cette ancienne coutume: « L'arche-» véque nouvellement ordonné venait à pied de » l'église d'une ville voisine, marchant sur la paille » semée devant lui ? »

Quelquefois on donnait au nouvel élu l'investiture de son église : «L'archidiaere de Reims doit » conduire l'évêque au son des cloches et lui pré-» senter une des cordes qui les mettent en branle. « L'évêque la saîsit aussitôt et l'agite; c'est ainsi » qu'il est investi de l'église <sup>2</sup>. »

Confirmation de l'évêque par le pape: — Le pape:
Tout ceci a-t-il lieu parce que vous avez dignement
trayaillé? — Rép. Mes frères que voiei ont bien

vonlu n'élire, moi indigne, pour les présider comme leur pasteur. — Dem. Étes-vons de cette église ou d'une autre? — Rép. De cette église même. — Dem. De quel houneur étes-vous revétu? —Rép. Je suis prétre. — Dem. Combien avez-vous d'ânnuées de prétrise? — Rép. Dix années. — Avez-vous été en nariage? — Rép. Jix années. — Avez-vous pourru à votre famille? — Rép. Jy ai pourvu. — Dem. Quels livres lit-on dans votre église?—Rép. L'Heptatique, les Prophètes, l'Évangfle, l'Apocalypse, les Épitres de saint Paul et le reste. — Dem. Connaissez-vous les Canons? — Rép. Enseignez-nous, Seigneur <sup>4</sup>.

Dans la cérémonie du sacre d'un évêque, on ouvrait le livre afin de savoir ce qu'on devait attendre de son pontificat. Une fois le livre s'ouvrit à ces mots: Ipsius animam pertransibit gladius (une épée lni traversera le cœur). Guibert de Nogent, qui raconte ce fait, dit « qu'on tira aussi son pronostie " lorsqu'il prit possession de l'abbaye de Nogent.-" Si la page qui se présentait à l'ouverture du livre » était vide, c'était, « dit le même Guibert, « un » très-mauvais présage. » — Au sacre d'Albert, évéque de Liège, l'archevêque qui officiait ouvrit l'Évangile et lut : « Le roi Hérode envoya un de ses gardes avec ordre de lui apporter la tête de Jean, et ce garde étant entré dans la prison lui coupa la tête. » « Mon fils , dit le prélat au nouvel évêque , en le regardant avec des yeux baignés de larmes, vous entrez au service de Dieu; tenez-vous-y toujours dans les voies de la justice et de la crainte, et préparez votre âme à la tentation, car vous serez martyr. » Il fut en effet assassiné par des émissaires de l'empereur Henri VI, et l'Église l'honore comme martyr 5.

A la réception d'un moine, tous les frères agenouillés lui doivent répondre : « La société Dieu et » la vostre veuil avoir. » Et l'abbé leur dit : « Que » voulez-vous dire? » Eux, à genoux, doivent répondre : « Nous demandons et voulons avoir la so-» ciété de Dieu et la vôtre, » — Le nouveau moine dit : « Sire, de ce je nie me fie en moi, mais en Dieu » et madage sainte Marie, et en tous les saints et » saintes, et en vous, Sire, et de saint Convent de chiens (de céans, d'ici) : que je serai obédient » jusqu'à la mort. Et se le diable me voulait de ce » retraire, je vous prie, Sire, que me fissiez tenir » à force é, »

Du Resnel sur les sorts des saints, et l'excellent Mémoire de M. Nicias Gaillard, avocat général à la cour royale de Poitiers, Mémoire de la société des antiquaires de l'ouest, 1, 73.

6 Martene, II, 465 A, d'après le riluel de Saint-Ouen de Rouen

<sup>1</sup> Martene, 11, 248-249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id., ibid., 82.

<sup>3</sup> Id., ibid., 81.

<sup>4</sup> Id., ibid., 238. Rituel de Lyon, antérieur à l'an 300 (?).

<sup>5</sup> Voy, Académ, des Inscript., XXXI, diss, de l'abbé

Rituel de l'église de Saint-Martin de Tours :—
« Peudant qu'on lit l'épitre, le sénéchal le niène à
l'autel en labit de cheure, la servicite au cou,
» ayant dans la main des eiseaux; là, le prêtre de
» semaine lui coupe un peu de ses cheveux; puis le
» baise. Aisis font le diaere et le sous-diaere, puis
» le sénéchal le conduit dans le chœur, près du
doyen et du trésorier, ensuite vers le chanoine,
« et tous lui coupeut quelques cheveux et le baisent.
» Les ciseaux sont au sénéchal, et la serviette à la
» fabrique!».»

Un passage curieux et touchant de la vie de saint Odon, abbé de Cluni, nous apprend que les prértes ayant une fois réçu l'étole à leur ordination, la portaient le jour et la nuit: — « Le saint s'étant » éveillé la nuit qui suivit son ordination, et voyant » pour la première fois l'étole suspendue à son cou, » se prit à pleurer 2. »

#### CHAPITRE III.

#### LA CHEVAUCHÉE LE ROY. LA COUR. LES GRANDS OFFICIERS.

De mème que la déesse Hertha, sur son char altelé de bœufs, parcourait chaque année la Germanie, et ramenait partout la paix sur son passage, ainsi le roi barbare ouvre son règneen checauchaut son royaume; il en parcourt les limites pour en prendre possession et pour assurer la paix publique, l'agobert visite aussi la Neustrie, la Bourgogone ét l'Ostrasie. Hugues Capet, à la fin du dixième siècle, observe la même coutume \*.— La chècauchée le roy, comme inspection des routes, se faisait naguère encore à Jersey, cette petite lle anglaise en face de nos côtes, que le roi d'Augleterre possède personnellement comme due de Normandie.

Les rois de Suède faisaient aussi la chevauehée; mais ils devaient aller dans la direction du sud, à l'encontre du soleil. G. 238.

Les Mérovingieus semblent avoir bérité du char de la déesse Hertha. Lorsqu'ils se rendaient au Champ de Mars, et partout où ils paraissaient en public, on les voyait sur un char attelé de bœuß 4. Aussi, dans 'étechelle des compositions, le bœuß du roi est placé plus haut que son warannio ou oheral de guerre. Qui tue le warannio, paye soixante solidi; qui tue le bœuß ou le taureau du roi, en paye quatre-vingt-dix. — Cette coutume des rois méro-vingiens semble avoir aussi appartenu à d'autres races de rois barbares. On voit encore sur une co-

lonne, à Constantinople, le char d'un roi captif, auquel dés bœus sont attelés. — Popiacus in Aureliano, 33. L'on prit aussi un autre char attelé de quatre cerfs, que l'on dit avoir appartenu au roi des Goths, G. 263.

Dans les républiques italiennes, c'était le Christ et l'étendard de la cité que l'on plaçait les jours de bataille sur le chariot ou earoccio. Les bœufs qui le trafnaient portaient des couvertures blanches ou rouges; ils étaient consaerés exelusivement à ce service. Arnolphe de Milan (Muratori , IV) parle le premier pour l'année 1039, du caroccio, Corius, llist. Mediol., part. 1: Quatre paires de bœufs trafnent ce ehar; une soie blanche les couvre avec des draperies marquées d'une eroix rouge. Le mattre (magister) du earoecio est un homme honorable. auquel la cité est tenue de fournir cuirasse, épée et solde annuelle. - Les Souabes avaient un char semblable, lorsqu'ils marchèrent en 1806 contre l'empereur Henri IV. Othon IV en avait un à Bouvines : « Il éleva sur son char un pieu, et au haut » de ee pieu il mit un dragon. » Guill. Armor. Philipp. Un autre historien fait mention du carrosche avec la bannière des Pays-Bas, et de celui de Mayence sous Albert I. G. 263-4.

Le roi féodal n'est point trainé sur son char comme les Mérovingiens. Le faible et maladif Charles V chevauche lui-même à la tête de ses serviteurs.

- « L'acoustumée manière de chevauehier estoit
   » de notable ordre : à très grant compaignie de ba-
- » rous et princes et gentilz hommes bien montez et
- » en riches abis, luy assis sus palefroy de grant » eslitte, tout temps vestu en abit royal, chevau-
- » chant entre ses gens , si loing do luy par telle et
- » si honorable ordonnance, que, par l'aorué main-
- » tien de son bel ordre, bien peust sçavoir et eog» noistre tout homme, estrangier ou autre, lequel
- » noistre tout nomme, estrangier ou autre, iequei » de lons estoit le roy; ses gentilzhommes devant
- » luy ordenez, et gens d'armes, tous estoffez, comme
- » pour combatre, en nombreet quantité de plusieurs » lances, lesquels estoyent soubz capitaines, che-
- » valiers notables, et tous recepvoyent beauls gages » pour la desserte de cel office ; les fleurs de lis en
- » escharpe portez devant luy, et par l'escuyer d'es-
- » cuierie le mantel d'ermines, l'espée et le chapel » royal, selons les nobles anciennes coustumes roya-
- » les. Devant et après les plus prochains du roy
- » chevauchoient les princes et barons de son sang, » ses frères ou autres ; mais nul jà ne l'approchast,
- ses freres ou autres; mais nul ja ne l'approchast,
   se il ne l'appelast: après luy, plusieurs groz des-
- riers, moult beaulz en destre, estoyent menez,
   aornez de moult riehes harnois de parement; et
- a goinez de modre prenes nar nois de parement, e

<sup>1</sup> Martene, 11, 513,

<sup>2</sup> Id., ibid., 64. S. Odon, Clan, vita, lib. I, n. 37.

Gestä Ambasiensium, apud Script. rer. Fr., X, 938.
 Eginhard, Vita Caroli magni, initio.

- » quant il entroit en bonnes villes, où à grant joye » du peuple estoit reccus, ou chevauchoit parmy » Paris, où toute ordonnance estoit gärdée, bien » semblait estat de très hault, magnifie, très pois-
- » sant et très ordené prince 1. »

La chevauchée faite, le roi ouvre sa cour, et itent son banquet royal. Lá disposition du palais et de la salle des festins, l'ordre de la cour barbare, la hiérarchie des serviteurs, ne sont présentés nulle part avec des détails plus eirconstaneis et plus originaux que dans les monuments de l'Irlande et du pays de Galles 2:

Le palais de Tamar (en Irlande) était antérieurement la résidence de Conn aux cent batailles; c'était le siège de tout roi qui gouvernait dans Tamar du temps de Niall aux neuf tours. Il était construit sur le nombre trois; car ce roi avait fait vœu de bâtir trois tours. Le palais de Laogaire n'était que la troisième partie du palais de Cormac. Du temps de Laogaire, il avait seulement trois cents pieds carrès, cinquante appartements et cinquante hommes dans ehacun, cinquante ehambres pour les gardes, et vingt hommes dans ehaeune. La hauteur était de trente coudées ; le diamètre de l'eneeinte qui entourait le palais était de sept jets d'un javelot. La circonférence du palais était égale au diamètre de l'enceinte. Il y avait sept entrées. On y voyait cent cinquante eoupes ordinaires; einquante cornes à boire, curieusement dorées ; cinquantes coupes curieusement gravées, pour l'usage particulier des nobles... La hauteur des chandeliers était de eing eoudées, et dans chacun il y avait quatre flambcaux. If y avait sept astrologues, sept historiens, et un druide seulement, un seul mime ou comédien et professeur de musique. Il n'était pas permis d'en avoir davantage dans ee palais; et dans la cour pas plus d'une voiture ou chariot à la fois pour éviter la confusion. Sous le règne de Cormac, le palais de Tamar avait neuf cents pieds carrés; le diamètre de l'enceinte qui entourait le palais avait sept portées de javelot : il contenait cent cinquante appartements, cent cinquante dortoirs pour les gardes, et soixante hommes dans chacun; la hauteur était de vingt-sept aunes... Douze porches, douze portes, et mille hôtes par jour, outre les prinecs, les orateurs et les hommes de science, les graveurs en or ct argent, les graveurs en pierre, les modeleurs, et les nobles.

La salle des banquets offrait douze divisions de tables de chaque côté avec seize serviteurs; huit pour les astrologues, historiens et secrétaires, au bout de la salle, ct deux pour chaque table à le porte. Il y avait en tout cent convives. À chaquer repas deux hœufs, deux brebis et deux porcs étaient distribués également. Le nom de la salle était Bruidhean. Les quantités d'hydromet et de beurre qui s'y consommaient chaque jour surpassent tout calc'ul : il y avait vingt-sept cuisines et neuf bassins pour laver les mains et les pieds, cérémonie dont n'était dispensé ni le plus grand ni le plus petit... Énumérons maintenant les ordres divers de Filé (philosophes et poêtes), etc.

Il y a, disent les lois de Galles, quatorze hommes dans le palais du roi : quatre ont leur place dans l'étage d'au-dessous, dix dans l'étage supérieur. Le premier est le roi, qui doit être assis près du feu. Auprès de lui le porteur de torehe; puis vient l'hôte, l'étranger, ensuite l'héritier présomptif, ensuite le mattre des faucons ; ensuite le teneur de pieds (Voyez plus loin). Près du feu, de l'autre côté, s'assied le chapelain de la maison, pour bénir la nourriture et chanter les prières du Seigneur; et le héraut doit frapper le pilier au-dessus de sa tête. Auprès de lui est assis le juge de la cour, ensuite le barde de préséance. Le forgeron de la cour est assis au bout du banc avant le prêtre. Le maitre d'hôtel doit être au bas bout de la sallé; avant la porte à main gauche. Ceux de la famille qu'il invite, doivent siéger avec lui... Le barde de la maison se tient à l'autre côté du maître d'hôtel. Le mattre du haras doit être proche du feu avec le roi. tandis que le chasseur en chef doit être de l'autre côté du roi avec le prêtre 5... Le huitième serviteur est le barde de la maison. Il doit possèder un champ en toute franchise et avoir un cheval à sa disposition. Il reçoit de la reine son vêtement de linge, et son vêtement de laine du roi. Il doit être assis à côté du mattre d'hôtel dans les trois grandes fêtes, afin qu'il puisse faire résonner la harpe sous sa main ; il réclame les habits du mattre d'hôtel dans ces trois fêtes. Si un chant est désiré . le barde de préséauce commencera. Le premier chant est pour Dieu, et le second pour le roi qui tient la cour : s'il n'y a rien à lui chanter, on chautera en l'honneur d'un autre roi. Après le barde de préséauce, le barde de la maison a la charge de chanter trois chants. Si la reine désire un chant, que le barde de la maison aille et lui chante tout chant qu'elle désire, mais à voix basse, pour ne pas troubler la joie dans la salle. Il a droit à un bouc ou à un bœuf

Christine de Pisan , t. VI de la collect. des Mém.,

p. 282.

2 Description de la salle des festins de Tamar ou Tara, d'après un ancien mes, irlandais du collége de

la Trinité à Dublin, Collect. de rebus Hibern., II, 514-20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Probert, p. 92. — Voy. aussi l'Histoire du pays de Galles, par Warington.

sur le butin que la famille peut enlever au royaume voisin, lorsque le roi a chois i son tiers, II doit ausciantér la monarchie de Bretague, pendant qu'on partage le butin. Il a droit à une table d'échees, faite de l'écaille d'un poisson de mer, et à un anneau de la reine. Son logis est chez le maltre d'hotel, Sa protection est confiée au maître d'hotel, Quand il chante avec d'autres bardes, il a froit aux parls de deux hommes. Qui l'insulte, paye six vaches et cent vingt sous d'argent; qui le tue, doit payer une amende de ceut vingt-six vaches s'.

Le page de la chambre couche dans la chambre de la reine; son lit est dans le cabinet, afin qu'ilpuisse être prêt à la défendre d'un guet-apins. La fille d'honneur a son lit dans la chambrede la reine, afin de pouvoir entendre le moindre mot qu'elle dit.

Serviteurs inférieurs : Le second est le teneur de pieds,.. son office vient du privilége de sa terre. Il doit tenir le pied du roi dans son sein, depuis le monicut où il commence à s'asscoir au banquet jusqu'à cc qu'il aille coucher. C'est lui qui doit frotter le roi. Durant ce temps, il a charge de veiller à ce qu'il ne lui arrive mal. Son droit de garde dure depuis le moment où il prend les pieds du roi jusqu'à ce qu'il aille à sa maison, et il peut emmener le criminel qu'il protège. Il a le privilège de manger au même plat que le roi, le dos tourné au feu. -Le dixième serviteur est le chef du chant : il doit avoir sa terre en toute franchise. Il commencera par chanter à la louange de Dieu, et ensuite à la louange du roi qui tient la cour... Personne ne peut demander gratification, si ce n'est le chef du chant : il partage avec ses compagnons, et deux parts lui appartiennent. Il réclame vingt-quatre sous de chaque ménestrel lorsqu'il a clos ses lecons. Il réclame quatre sous de chaque femme qui a dormi avec des hommes. A lui reviennent les droits de mariage des filles des autres ménestrels... Il doit coucher avec l'héritier présomptif. Son droit de garde durc depuis le montent où il a commencé à chanter dans le palais jusqu'à ce qu'il ait fini son dernier chant 2.

Probert, Lois galloises, p. 104-5.

Un empereur grec a décrit l'intérieur du palais de Constantinople. Luitprand l'a fait aussi dans son ambassade. Guillaume de Tyr nous a laissé une description très-curieuse du pâlais des Fatemites, au Caire. (Poy. mon Histoire de France, Croisades.)

Cher les barbares, la domesticité s'anoblit par le dévouement volontaire du scrviteur envers son chef; c'est comme un souvenir de l'ancienne fraternité des compagnons dans la bande guerrière. La cour du roi mérovingien est composée de ses fuètes et de ses convices; tous s'assecient à la table royale.

Au haut bout est placé le Major-Domas, ou maire du palais, le premier des serviteurs du roi, le place et chef des leudes, qui plus tard prendra la place du roi lui-même. — La féodalité adoptant l'hérédité des charges, donna à la domesticité une sorte de caractère politique. Les anciens serviteurs du palais eurent leur place dans la hiérarchie féodale, et les plus grands seigneurs se firent honneur d'être sénéchaux, cométables ou maréchaux d'un roi. Ainsi, au couronnement des empereurs d'Allemague, les princes électeurs servaient à able le nouvel étu :

Au couronucment, l'Empereur s'étant assis à table, dans un lieu peu élevé, les officiers de l'Empire vinrent selon l'usage pour revendiquer les droits de leurs charges. D'abord les archevêques avec les sceaux de l'Empire; car ils sont Chanceliers. Puis le duc de Saxe, Archimaréchal, vint sur un haut destrier jusqu'à la table, portant dans un plat d'argent l'avoine pour les chevaux de l'Empereur; il fit asseoir les princes à la table, chacun à la place qui lui était préparée. Après lui vint le margrave de Brandebourg, Archichambellan; de sa main droite, il portait un bassin d'or et de helles serviettes, et il donna à laver à l'Empereur assis sur son trône. Après vint le comte palatin porlant les mels dans des plats d'or; ayant fait l'épreuve, il les plaça devant l'Empereur. Vint ensuite le duc de Luxembourg et de Brabant, représentant du roi de Bohême, auguel appartient la charge de grand

justes devant l'honorable assemblée des bardes ; ou s'il n'y a pas d'assemblée, devant les essions judiciaires du shef de district ordonnées par la tribu; ou devant douze des jugrs ou des jurés. Au troisième degré, est le druide barde, barde gradué par l'assemblée, versé dans les sciences et la sageuse, et espable de communiquer son jugement et ses vues... il est élu par serutin... Probert, p. 39. — Chaque chef de la harpe a droit d'exiger vingi-quatre pence des chantres qui délaissent la harpe garnie de cheveux, pour s'unir à la société des ménestrels. (Quelques bardes ont maudit l'introduction des cordes modernes comme inférieures à celles qui ciaient faites d'un long cheveu de femme.) Prob., p. 350.

Toticles trois degrés du bardisme. Au premier est e chef barde ou le libre barde privilégié, qui obtient adignité en déudiant sous un mâtre légalement autoriné, sous un barde de l'assemblée bardique. Il doit conserver tous les souvenirs des arts et des seiences, tant qu'il continue d'exercer son office de barde. Il doit aussi garder les souvenirs et gestes de l'Este et de la tribu, concernant les mariages, les généalogies, les armes, les héritages et les priviléges de l'État et tribu de Cambricas. Au secoud degré et l'Ovate, qui obtient son privilége pour son génie poétique et ses consissances précieuses, après avoir donné des réponses

Échanson; il portait le vin dans des coupes d'or. Avant fait l'épreuve, il donna à boire à l'Empereur. Enfin vinrent, à grand bruit, les princes de Schwartzbourg, grands Veneurs, avec trois chiens de chasse et nombre de cors; ils portèrent à la table impériale un cerf et un sanglier... etc. 1.

Nous avons aussi de nombreux tableaux des eours féodales. Les plus remarquables peut-être sont ceux qui nous ont été conservés de la cour du comte de Foix 2, de celles des dues de Bourgogne 3 et du roi Charles V 4.

« Mangeoit en sale communement le sage voy » Charles; semblablement luy plaisoit que la royne » feistentre ses princepces et dames, se par grossesse » ou autre impédiment n'en estoit gardée, servye » estoit de gentilz hommes de par le roy à ee com-» mis, sages, loyaux, bons et honestes. Et durant » son mangier, par ancienne coustume des roys, » bien ordonnée pour obvier à vaines et vagues » parolles et pensées, avoit un preudomme en estant » au bout de la table, qui saus cesser disoit gestes » de meurs virtueux d'aucuns bons trespassez. »

Le premier des grands offices que nous trouvions en France est celui de Maire du palais 5. Dans les temps féodaux, nous y voyons une hiérarchie de grands officiers analogue à celle de l'Empire; mais le cérémonial était généralement moins solennel. Au onzième siècle, le comte d'Anjou, plus puissant alors que le roi (Philippe I), faillit lui faire une guerre dangereuse parce que le roi lui refusait la charge de Sénéchal de la couronne.

« Toutesvoies nostre entention n'est pas que en » noz dites ordonnances noz officiers fiesvez, qui » ont aucune juridiction ou cognoissance de cause » en nostre dite ville de Paris, comme le counes-» table, le chamberier, le pannetier et le bouteiller » de France, et autres officiers fiesvez, etc. 6 »

Ce fut Henri ler qui supprima la charge de comte du palais, dont il partagea les fonctions entre quatre officiers, savoir, le chancelier, le bouteiller, le connétable, le grand panetier 7. Il y avait aussi le grand queux de France, surintendant de tous les officiers des cuisines du roi. Il tenait son office à vic, et à foi et hommage du roi 8.

Les Assises de Jérusalem nous donnent beaucoup

de détails sur les charges et les privilèges des grands officiers de ce royaume 9.

« Le jour du coronnement, le Seneschau, si tost » com le roy istra de sa chambre où il sera vestu » pour aler au mostier, le Seneschau doit tenir le » septre, et porter le devant lui jusques dedans l'y-» glise et le tenir jusques à tant que il le porgne en » sa main... se il (le roi) ne veut tenir le septre au » mangier, il le doit doner au Séneschal. Le Sénes-» chal doit servir le cors dou roy le jour dou couro-» nement, et quand le roy aura mangié, se il ne » veau tenir le septre en sa main, le Séneschal le » doit tenir devant le roy, et porter le devant lui, » jusques en la chambre où il se vodra depouiller » de la robe royalle; et puis doit le Seneschau man-» gier, et toutes les escueles et les greaus en que il » aura servi le cors dou roy dou premier més doivent » estre soues (siennes); plaines de tel viande com » le cors dou roi aura esté servi celui jour. Et il y » doit mangier as quatre festes annuels de l'an ou » as autres grans solemnités, ou quant le roy vodra » porter corone.

» Ci dit l'office dou Conestable. Le jour dou co-» ronement, le Conestable doit venir le matin en la » chambre dou roy, et le Mareschal en sa compa-» gnie, et faire porter le gonfamon royal devant lui, \_ » et si tost com il sera descendu en piè, le Mares-» chal doit porter le gonfanon devant lui jusques à » la porte de la chambre en quoi le roy se vestira, » et quant le roy istra hors de la chambre, le Conestable doit prendre le Gonfanon dou Mareschal » et aler devant le roy entre le cheval et autres qui » portent les autres offices devant lui jusques au n mostier, et tenir le devant le roy tant com il sera » devant l'yglise et raporter devant lui à loisir jus-» ques à la porte dou mostier, et là bailler le au " Mareschal, prendre le cheval au roy, et tenir le » par les reignes et par l'estrier tant que il soit, et » et puis doit le Conestable comander au Mares-» chal par quel voye il ira. Quant le roy sera des-» sendu. le cheval doit estre dou Conestable... Et » doit faire à faire droit par l'usage dou royaume à » ceaus qui se clameront pour lors sodées (solde), " à lui, soient chevaliers ou sergents ou Escuiers... » Se le roi est en ost ou en chevauchée, ne homme

royaume, l'inventaire des joyaux du duc de Berri et du 1 Ludewig, ap. Str., 629 B. duc d'Orléans.

<sup>5</sup> Sur le Maire du palais, voy. la dissertation de M. Zingeisen.

<sup>6</sup> Carpentier, III, 77.

<sup>7</sup> Art de vérifier les dates, V. p. 507.

a Laurière, II, p. 257.

<sup>9</sup> Assises de Jérusalem, ch. CCLXXXIX-CCLXCII.

<sup>2</sup> Froissard, IX, 314-7.

<sup>5</sup> Olivier de la Marche.

<sup>4</sup> Voy.dans Christine de Pisan, une longue description du banquet royal de Charles V, et de la réception de l'empereur Sigismond (Coll. Petitot, V1, 84), Voy. aussi l'Inventaire général des joyaux du roy Charles le Quint, dans les Monuments de la monarchie française, par Montfaucon (quatorzième siècle); et aux Archives du

<sup>2.</sup> MICHELLY

en.son leue, le Conestable doit et peut estre ehevetaine (capitaine) de tous les gens de l'ost qui
x'vient d'armes et qui pour faire d'armes, sont en
"l'ost, et sur la justice d'eaus, faisant la faire par
conseill des homes le roy, sans le tort des hommes
ilges le roy, et il en areaut peut ferir ou pousser
de masse ou de baston tous ceaux qui sont de la
chevetainerie; sauf les chevaliers homes liges,
mais à ceaus peut il ferir les chevaus et oceire de
honte ceaus de chevaliers ou d'autres gens que le
roy...

» Ci dit l'office dou Mareschal. Le jour dou cou-» ronement, le Mareschal doit venir en la herberge » dou Roy en la compagnie dou Conestable, et faire » porter le gonfanon royal devant lui et si tost com » il sera dessendu à pié, il doit prendre le gonfa-» non et porter le devant le Conestable jusques à » la porte de la chambre en quoi le roy se vestira, n et là se doit arrester a tout (avec) le gonfanon, » et si tost com il istra hors de sa chambre, il doit » bailler le goufanon au Conestable, et doit aler tenir le cheval le roy par les reignes et mener le » jusques au mostier. Et quand le roy sera monté, » le mareschal si doit monter sur le cheval dou " Conestable tout court, et porter le gonfanon devant le roy à cheval, et si tost com le roy sera » dessendu , il doit dessendre et porter le goufauon a devant li si com le conestable le li ordonera jus-» ques à leue où il devra mangier, et tant com le » roy mangera il doit tenir le gonfanon devant lui, » et quant il aura mangié il doit porter le gonfa-» non devant lui jusques en la chambre où il devra » entrer pour oster ses vêtements royaus, et puis » doit aler devant le Conestable sur le chevau dou conestable, et doit estre sien chevau. Et quant » le Conestable sera dessendus en son Hostel, le » Mareschal doit faire porter le goufanon devant » lui jusques en son hostel... et doit avoir le Mares-» chal loutes les bestes grosses qui seront venües » dou gaing, et doit avoir tous les chevaus rendus » qui seront à costéer dou roy sauf ceaus de son hos-» tel, et doit faire homage au Conestable, sauf le » roy et les autres personnes à qui il est tenu de foi. » Ci après nous dirons l'office dou Chamberlain. » he jour dou coronement, le Chamberlain doit » venir le matin en la chambre dou roy, et atirer » tous les vestements royaus en la chambre dou » roy, que le roy doit vestir pour faire soi coroner. » Et quant le roy vait au mostier, le Chamberlain » doit aler avec les offeciaux devant le seneschal, » et doit porter l'espée, et entrer o les offeeiaux au » eœur, et tenir l'espée tant que le roy la preigne, » et puis doit prendre les autres que les autres offe-» ciaux tieguent, et doner les au roy. Et quant le » roy est eoroné, il doit aler en l'ostel et faire apa» reiller ec que besoing li sera, ec esta savoir l'aigue que il doit doner as mains dou roy quant il vodra » mangier... et avant et aprez il doit servir le roy » de sa coupe, et quant le roy aura mangié, il doit » alero les autres offeciaux mangier, et la coupe » de quui il aura servi le roy doit estresoue, et doit » boire le jour dedens et tenir li devant à table; as » quatre festes annuels et grans solemnités le doit » il encin faire et servir com il est dessus dit. Et quant aucun vaeut faire homage, le Chanberlain » est tenus de deviser l'omage à lui ou celui qui » sera en son leue, et doit avoir toutes les depouiles et robes de ceaus qui fout l'omage au roy. »

On voit que ces charges n'étaient pas de simples titres; certains privilèges y étaient attachés. Le Chambellan de la cour d'Eichstadt avait droit au pied gauche de chaque cerf ou autre bête de venaison; mais il ne pouvait rien réclamer si la bête avait moins d'un an.

A l'élection d'un évêque, le maréebal héréditaire doit chevaucher à ses côtés, jusqu'à la pierre des fiefs (lehenstein); là ce seigneur doit descendre de cheval et tenir l'étrier à l'évêque, puis monter à son tour le cheval qui a porté l'évêque. Ce cheval devient le sien... Le maréchal enfoncera son bâton dans la meilleure buebe à avoine...; ce bâton doit avoir une aune et demie de longueur... Il a droit à la tête de chacune des vaches qu'on abat dans le voyage... Item, on donnera encore au maréchal les chevaux qu'on aura épuisés... s'il en meurt, le marechal en a bride, selle et peau. - Le mattre de cuisine a le pouvoir de prendre les elefs aux paysans, de les garder jour et nuit; mais il doit les rendre quand il s'éloigne... Item, s'il arrivait qu'il y eut du blé battu sur l'aire, il pourrait y faire entrer son cheval, dut le blé monter jusqu'au ventre, ou même plus haut ... Item, il retire annuellement à la Saint-Étienne un pain blane de chaque ferme : ee pain doit monter du sol aux genoux et plus haut. G. 277. - ... Item (le drossart) sera présent lorsque le euisinier de Madame l'abbesse tranchera le saumon que Madame a coutume de donner aux baillis investis dans sa maison et son abbaye; et le drossart dira où l'ou tranchera le saumon. La moitié de la tête reviendra au drossart, l'autre moitié au maréchal de l'abbesse ; le chambellan et l'échanson auront la partie qui suit la tête; ensuite viendront le tour des autres baillis investis dans la maison abbatiale, et les entrailles resteront dans la euisine de l'abbesse. G. 251.

L'Investiture est la tradition féodale. Une grande partie des formes et des symboles de la Tradition que nous ayons indiqués, pourraient égalenent se placer iéï. Il y a toutefois cette différence que l'Investiture u'est pas seulement la tradition d'une propriété, mais celle d'une juridiction, quelquefois celle d'une souveraineté. Les signes de l'Investiture rappelleront tantot la transmission de la propriété, tantôt celle de la puissance. Nous retrouvons iei la Terre, le Fétu, le Bâton, la plupart des symboles dont nous avons déjà parlé.

Nous avons vu au chapitre de l'Adoption, le roi Gontran investir son neveu par la lance. - « Fief » tenu par livrement de fust (bâton) et terre 1. » - Guerpire cum lapide, « investir par la pierre » (acte de Marseille, année 1085) 2. - « Nous avons » établi que les bâtons marqués du signe de la com-» mune de Marseille seraient gardés dans les cu-» ries (curiis) de Marseille, et que celui à qui son » adversaire ou tout autre aura montré le hâton » sera tenu aussitôt et immédiatement de venir à » la curie 8. »

C'est, dit Othon de Frisingue, la coutume que les empires soient livrés par le glaive, les provinces par l'étendard 4.

« Par la pointe de cette épée de douze livres pe-» sant d'or, je te rends le royaume que tu m'as » volontairement donné. » Dudo de morib. Normann., lib. 2. G. 466? - Dans le roman de Rou. on dit de même : « Au roi rendi son-règne, nen » vout avoir jornée, - Fièrement l'en saisi par " une soe espée, - El pont de l'espée out d'or dix » livres pesant, »

« Quand la chambre légale de Flandre se tient » en présence du comte, on fait mettre au milieu » du parquet sur un petit lit ou coussin une épée » nue en signe de souveraineté 5, »

Une épée était envoyée par la ville de Nuremberg à celle de Bruxelles, en signe des immunités dont elle jouissait dans le Brabant 6.

Le marteau, la vieille arme du Nord, semble, comme l'épée, un signe d'investiture militaire. Le eouteau, les eiseaux et l'anneau, paraissent être des symboles ecelésiastiques : « Un jeune seigneur » de Troyes, frappé de la mort subite de son père, » qui avait volé les biens de l'abbaye de Notre-» Dame, rendit le prieuré de Saint-Julien aux reli» gieux, en s'approchant de l'autel, sur lequel il » mit un couteau noir 7 (année 1087). » - On gardait à Notre-Dame de Paris, dans le trésor des châsses, un couteau pointu, sur le manche duquel était l'aete par lequel un certain Guy avait investi le chapitre de plusieurs portions de terre. - Sous Louis le Gros, ce eouteau fut remis comme signe d'investiture à Drogon, archidiacre de Notre-Dame 8.

« Odon, comte de Corbeil, concéda à Dieu et à » Saint-Germain de Pontoise, une voirie qu'il avait » dans la terre de Morissart, à l'aide de eiseaux » qu'il tenait à la main; le moine Robert le réin-» vestit avec les mêmes eiseaux; sur-le-champ le » comte tondit une brebis qui appartenait à Guil-» laume Fosard, en se servant desdits ciseaux. »

« En 1249, Jean, frère d'Anselle, chevalier, sire » de Tournon, fit hommage à son évêque, qui vou-» lut l'investir par le bâton ou le fêtu, selon l'u-» sage. Jean refusa cette investiture disant qu'il ne » pouvait accepter une autre investiture que celle » par l'anneau d'or 9. » - Charte citée dans l'histoire de Beauvais : « Il restitua par son anneau d'or » les mêmes villes à l'évêché de Beauvais occupé » alors par son fils Foulgues, et il fit suspendre cet » anneau, attaché à une chaine de fer, sur l'autel de » Saint-Pierre, comme un monument de sa restitu-» tion. De plus, il fit percer deux sols que le jour » même il avait reçus desdites villes, en signe de » restitution et de pénitence 10. - En signe d'hom-» mage féodal (aster feudalis), il l'investit par la » remise d'un anneau d'or comme son féal vas-» sal II. »

Le beffroi et la corde du beffroi trouvent naturellement leur place dans les investitures ecclésiastiques. - Il investit légalement l'archiprètre par la eorde de la cloche de l'église. (Voy. dans Martene, l'investiture toute semblable d'un évêché.)

La cloche et la tour de la cloche jouent un grand rôle dans l'histoire des communes. « Item, nous » avons donné et accordé échevinage, ban, elocque » grande et petite. » Charte de 1376 pour la com-

» pierres, de sable et de chaux est plus sacré que mon

» épée? Et en même temps la ramassant, il la replaça

a Telle fut la manière dont Clotaire dompta par les » armes les Saxons soulevés contre lui : il fit mourir

o parmi eux tous les mâles qui dépasseraient la lon-

» gueur de l'épée que par basard il portait. « Gesta

s sur l'autel. Aimoin , Mirae. S. Bened., lib. I , c. 6.

Dagoberti, p. 580, Script, rer. Fr. 2. 7 Bangier, Mém. sur la Champagne, II, 236.

<sup>1</sup> Laurière, I, 1512.

<sup>2</sup> Ducange, IV, 52.

<sup>3</sup> Carpentier, p. 415.

<sup>4</sup> Otto Freys. De gestis Frid., I, c. 5.

<sup>5</sup> Oudegherst, in-40, 285 verso.

<sup>6</sup> Ulmann, Stædtwesen, p. 390. - . Comme les gens o de la suite du roi s'inclinaient pour faire leur prière, » un d'eux eut la témérité de poser son épée sur l'autel; » ses compagnons, épouvantes d'une semblable audace, » repoussèrent l'épée et se répandirent en reproches

<sup>»</sup> contre l'auteur d'une action si coupable ; mais il leur » répondit orgueilleusement : Quelle est donc cette nouvelle religion qui fait que pour vous, un tas de

<sup>9</sup> Ducange, III, p. 1528. 11 Bucange, I, 794.

<sup>8</sup> Dulaure, Itist. de Paris, II, 224. 10 Louvet, Hist. de Beanvais, 11, 213.

2 1

mune de Saint-Valery 1. — « Uue ordonnance de Charles le Bel (1522) prive les bourgeois de Laon, « pour un sacrifège commis à l'église de Laon, des droits de commune, échevinage, mairie, collége, sceaux, cloche et beffroi? — Et le diet serment fait, le comte (de Flandre) tire la cloche deux ou trois coups en prendant par ce possession? » — Dans un autre passage d'Oudegherst, un comte de Flandre se croit dégagé de son serment et regarde les privilèges comme annulés, « parce » que le beffroi a brûté. »

On peut ranger encore parmi les symboles de l'investiture ecclésiastique, l'encrier, la plume et le papier; les écleros écrivaient seuls au moyen âge 4. Voyez la Tradition.

Charles d'Anjou investit son fils atné de la principauté de Salerne par la couronne au cercle d'or, du comté de frésine par l'étendard, et des droits honorifiques du mont Saint-Ange, par l'anneau s. — Hommage de Balol à Édouard III: Il lui propre main la couronne royale, de la terre et des pierres du sol de l'Écosse, qu'il disait être sien s. — Voyex au chapitre de la Tradition l'exemple de Xercès, etc.

Le chapeau est analogue à la couronne, Les nobles parmi les Goths s'appelaient les Pileati. Symbole de la liberté chez les Romains, le chapeau est au moven âge celui de la puissance et de la domination. Le roi garde le chapeau sur la tête, tandis que tout le monde autour de lui reste découvert. - Le chapeau que Gessler avait mis au bout d'une lance, et que Guillaume Tell refusa de saluer, était le signe de la puissance autrichienne. Anjourd'hui encore, dans l'abbaye de Kloster Neuhourg, est déposé le chapeau électoral d'Autriche, qui ne sert qu'une fois par règne, et que l'on vient chercher en grande pompe pour la cérémonie de l'hommage à prêter au nouvel empereur. Une imitation colossale de ce chapeau surmonte le dôme le plus élevé de l'édifice 7. - C'est par le chapeau que Richard Cœur-de-Lion fit hommage à l'empereur Henri VI du royaume d'Arles. - La vie de saint Menou parle d'une donation que Pepin aurait faite par le chapeau, et elle ajoute qu'il laissa le chapeau en témoignage. - Celui qui veut vendre sa ferme doit comparattre au tribunal et tenir à la main son chapeau ; le juge demande par trois fois aux assesseurs si le vendeur quitte sa ferme selon droit, et ceux-ei répondent : Qui. Le vendeur ôte la main du chaneau : puis le juge dit à l'acheteur : Touche! et il touche. Le juge ajoute : Je te transmets la ferme pour la première, seconde et troisième fois; puis l'acheteur doit racheter le chapeau au prix d'un schelling, que le juge lève en disant : Que tout le monde sache que c'est le schelling pour lequel la ferme a été cédée: le vendeur prend son chancau et le serviteur du juge reçoit le schelling. - Aujourd'hui, dimanche après la Saint-Jacques, l'an 1642, est comparu par-devant tous les habitants de Bruchhagen l'honorable Anne Dales, lequel a fait à Gerdt Linhop cession de sa terre patrimoniale par l'acte d'enfoncer la main dans le chapeau : jamais il n'v aura réclamation tant que pousseront herbe et seuillage, G. 149.

Lorsque le donateur était un évêque, la mitre remplaçait le chapeau. Dans le Brandebourg, les fiels étaient conférés aux nobles par la mitre. G. 150.

Investiture et hommage sont corrélatifs. Le suzerain investit en transmettant au vassal le symbole des fiefs; le vassal fait hommage par acte corporet et formule verbale. « Boit l'homme joindre
» ses deux mains en nom d'humilité, et mettre ès
deux mains de son seigneur en signe que tout
» lui vouë, et promet foy; et le seigneur ainsi le
» reçoit, et aussil uy promet à garder foy et loyauté,
et doit l'homme dire ces paroles : Sire, je viens
» à vostre homage et en vostre foy, et deviens vos» tre homme de bouche et de mains, et vous jure
et promets foy et loyauté envers tous et contre
» tous, et garder voire droit en mon pouvoir ». »

On demande dans le Jus feudale Alemanicum s'il est permis à un vassal de cracher, tousser, éternuer ou se moucher, eu présence de son seigneur? S'il mérite d'être puni pour ne pas s'être tenu droit, ou aroir chassé les mouches en sa présence ??— Un vieux feudiste allemand examine la question suivante (G. 139): Certains disent que le vassal doit tembler de smains (dans l'acte d'hommage). Mais tout son corps ne doit-il pas être agité, quand it aborde son seigneur? que ses mains fremblent donc aussi.

L'hommage noble était souvent reçu par un baiser : Je vous reçois et preing à bons, et vous en » bese en nom de foy, et sauf mon droit et l'au-» truy <sup>10</sup>,»—Les roturiers qui étaient investis d'un fiel, juraient, mais ne baisaient pas.

<sup>1</sup> Ducange, 1097.

<sup>2</sup> Id., ibid.

<sup>3</sup> Oudegherst, in-40, p. 292.

<sup>4</sup> Carpentier (1560), donne divers exemples, tous

<sup>5</sup> Giannonne, liv. XX, introd.

<sup>6</sup> Fordun, ad annum 1355.

<sup>7</sup> Voyage de M. Alfred Gros, feuilleton du Temps, 2-3 janvier 1856.

<sup>8</sup> Bouteiller, Somme rurale, liv. I, tit. 81.

Schmidt, Hist, des Allemands, VI, c. 15.

<sup>10</sup> Établiss. de saint Louis, II, 18.

Une lettre de Robert d'Artois (an 1529) indique nue forme d'hommage toute particulière : « Come nostre anice cousine, madame Marie de Brahant, » dame d'Arsehot et de Virzon nous fust tenue à » faire deux hommages... Nous et la dame de Vierzon zon devous estre à eleval, et nostre cheval, les » deux piés devant en l'eaué dudit gué, et les deux » piez derrière à terre séche pardevers nostre terre de Meun : et le cheval à ladite dame de Vierzon, » les deux piez derrière en l'eaue dudit gué, et les » deux devant à terre séche par devers nostre terre » de Meun. etc. 1 »

Si le vassal ne trouvait pas son seigneur en sa maison, il devait heurter trois fois à la porte et appeler trois fois. Si l'on nouvrait pas, il baisait le verrou de la porte, et récitait les formules de l'hommage, comme si le seigneur eût été présent?.

Les signes qui consacrent la formation du contrat féodal, président souvent aussi à sa dissolution. Comme la tradition, la renonciation se fait par la paille; elle s'appelle alors Abfestucatio 5. Nous en avons donné des exemples au chapitre de la Tradition.

L'argent que le roi avait donné à Pandolphe comme arrhe de vassalité (in arrham subjectionis), il le foula aux pieds, malgré la douleur et les réclanations de l'archevêque du Dublin 4.

L'hommage se faisant quelquefois par la simple parole, la renonciation pouvait se faire de la même manière. «Sire, j'aye esté une pieche en vostre foy » et en vostre hommage, et ai tenu de vons tex » heritages en fief: et à l'hommage et à le foy je » renonce, parceque vos m'avez meffet, duquel » meffet j'entens acquérir vengence par appel.»

Nulle part l'indépendance féodale ne s'est marquée avec plus d'originalité et de fierté que dais le passage suivant du Fuero viejo de Castille. Le dernier exemple de l'application de cette étrange formule, est, je erois, du temps de Charles-Quint: — Lorsque le roi exile un Rico home, son vassal, les vassaux et amis de l'exilé peuvent partir avec lui; ils doivent même le suivre jusqu'à ee qu'il trouve un autre seigneur qui lui soit gracieux... Si le roi donne congé à un Hidalgo, vassal d'un Rico home, e Rico home peut, s'il le veut, quitter le pays, et chercher un autre seigneur qui leur fasse du bien à tous deux... Si lero iexte un Rico home, il lui accordera trente jours et trois jours en sis,

et il lui donnera un cheval; tout Rico home qui reste dans le pays lui donnera aussi un cheval; si l'un d'eux ne lui en donne pas, et que l'exilé le fasse prisonnier dans quelque combat, il ne sera pas obligé de lui rendre la liberté. Si un Rico home est obligé de quitter le pays, le roi lui donnera un guide qui le conduira à travers tout le pays, et lui fournira des vivres pour son argent... Et le roi ne lui fera pas de mal, ni à ses amis, ni aux biens qu'il laisse. Que si un tel Rico home fait la guerre au roi ou au pays, pour son compte, ou pour celui d'un autre seigneur, le roi pourra détruire tout ce qu'il possède, abattre les maisons et tours de ceux qui sont avec lui, et couper leurs arbres; mais il ne pourra endommager les biens de famille et héritages qui leur resteront à eux et à leurs héritiers; les dames, leurs épouses, ne souffriront pas de dommage en leur honneur... Si le Rico home exilé fait la guerre au roi, pour son nouveau mattre, et que ses vassaux faisant invasion chez le roi, ils enlèvent quelque chose, eomme prisonniers, armes, bestiaux, le partage fait, ils prendront un lot entier, et l'enverront au roi, leur seigneur, et celui qui le portera, dira: Sire, tels et tels ehevaliers et vassaux du Rico home que vous avez exilé, vous envoient cette part de ce que chacun d'eux a gagné sur vos vassaux, et vous prient de faire grâce et d'amender le tort que vous avez fait à leur seigneur. A la seconde invasion, chacun n'enverra que la moitié de sa part, et après cela ils ne seront plus tenus de rien envoyer. Lorsque, de cette manière, ils se seront mis en règle, le roi ne leur fera pas de mal, ni à eux, ni à leurs femmes, enfants, amis ou hiens ... - Pour renoncer ainsi à son souverain naturel, il suffisait qu'un des hommes du Rico home se présentat devant le roi et lui dit : Sire, au nom de tel, je vous baise les mains, et dès ce moment il n'est plus votre vassal 6.

Les nobles du moyen âge ne prétendent pas seulement au droit de renoncer à l'hommage; quelques-uns se déclarent libres de toute vassalité et se placent fièrement en dehors de la hiérarchie féodale: — Qu'on sache ceci d'abord, c'est que la maison et seigneurie de Richolt, n'est fief de qui que ce soit; qu'elle n'a pas non plus d'impôts, de deniers tures (pour la guerre des Tures) à payer, ni rien à faire avec personne. Année 1460. — Record de Niel. Le Hainaut était de même un flet tenu de Dieu et de soieli: « Nous échevins susdits tenons, que le sei-

Ducange, verbo Hominium, 111, 1163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loysel, Instit. du droit coutumier, liv. 4, t. III. — Établiss. de saint Louis, II, 18. — Salvaing, Usage des fiefs, c. 4.

Foy. dans Carpentier, 1, 13, verbo Abfestucatio:

Charta Math. ducis Lothar., anno 1032.

<sup>4</sup> Mathæus Paris, anno 1212.

<sup>5</sup> Beaumanoir, c. 61.

<sup>6</sup> Fuero viejo. — Schoell, Cours d'histoire des États européens, t. 111.

» gneur de Nyel [près de Liége] ne tient la même » seigneurie en fief ou tout autrement de personne

d'autre, que de Dieu et du soleil et de lui-même,
 comme seigneur foncier du même endroit, et

» qu'en conséquence, il est Voué héréditaire de la
 » hauteur d'Anden, située sous Gîngelom, Nous les

» hauteur d'Anden, située sous Gingelom. Nous les
 néchevins tenons, que le même seigneur de Nyel

» recevant la même seigneurie en possession d'icelle » doit être mené à la cloche, semer argent et or

» contre le soleil et faire le serment comme leur

» contre le soleil et faire le serment comme leur » propre seigneur foncier et comte de Nyel, rece-

» voir le serment des échevins et sujets du même

» endroit et leur faire aussi pareil serment sur leurs » priviléges (aunée 1569), » — Document allemand

de 1629: — Schwanau, près d'Aix-la-Chapelle, est tenu de Dieu le tout-puissant et du soleil ce magnifique élément, lorsque le seigneur a jeté publiquement, comme signe spécial, un pfenning d'or et un d'argent à la foule desdits sujets. — Dans un acte de même teneur, on trouve saint au lieu de magnifique, ce qui vaut mieux. Pour affirmer fortement, l'on disait en Allemagne: Ainsi soit avec moi la sainte lumière (Sam mir daz heilige licht).

moi la sainte lumière (Sam mir daz heilige licht). G. 278-9 <sup>1</sup>. Lors de la prise de possession de la seigneurie de Warberg, le nouveau possesseur, en euirasse et

l'épée nue, chevauchait dès l'aube, vers l'Orient, ct dès que le soleil se levait, il frappait trois coups en l'air en croisant les coups, et jetait des pièces de monnaie au peuple. — L'empereur Frédéric Barberousse traversant un jour sa ville de Tongue, le seigneur de Kreuchingen, assis et immobile, refusa expressément de se lever; seulement, il re-

le seigneur' de Kreuchingen, assis et immobile, refusa expressément de se lever; seulement, il remua le chapeau, mais par simple politesse; et comme l'Empereur s'enquérait et voulait savoir quel était done cet homme qui, ainsi placé sur sa route, ne lui témoignait point la déférence due à la majesté impériale, on répondit que c'était un

Ces fiefs du soleil rappellent la formule, Dieu et le Carinthie, et la cérémonie de Rienzi au Capitole. [Foyer plus haut.] Les rois de Hongrie, à leur couronnement, brandissaient aussi une épée vers les quatre points cardinaux.

<sup>2</sup> Sur le royaume d'Yvetot, roy. Proissard, Cenalis, Gauin, Duhaillan, Dumoulin, Chopin, etc. En 1774, le comte d'Albon, dernier roi d'Yvetot, adressa à Louis XV na mémoire pour faire confirmer les privilèges de la principanté. Archiere du royaume, K, Série des zilles et provences. — Le savant et modeste éditeur du nouveau Froissard, M. La Cabane, nous promet un travail spécial sur ce point singulier de notre vieux droit féodal.

5 Feciono venire per tutto il campo uno prete parato col corpo di Christo, si che ciascuno il vide, et in luogo

baron tellement indépendant de sa personne, de ses biens et possessions, qu'il ne tenait aucune propriété ou jouissance féodale ni de l'Empereur ni d'autres princes. G. 279. — On dit qu'en Bretagne, certains paysais revendiquaient le droit de ne passelever devant leurs seigneurs. —Le royaume d'Yvetole est devenu en France un article de foi populaire. Cependant rien n'en démontre l'existence, si ce n'est quatre vers d'un poête normand du quinzième siècle :

Au noble pays de Caux Y a quatre abbayes royaux, Six prieurés conventuaux, Et six barons de grand arroi, Quatre comtes, trois dues, un roi.

Il n'y a nulle apparence qu'Yvetot ait été érigé en royaume par Clotaire; mais il est constant que longtemps après, en 1370, Yvetot était un franc-fief libre de tout service et hommage. Les marchands d'Espagne, de Castille et autres, se rendaient d'Harfleur à Yvetot avec leurs marchandises, qu'ils échangeaient contre celles de France. — Il était de tradition générale, en 1461, qu'anciennement les sires d'Yvetot battient monnaie <sup>2</sup>.

#### CHAPITRE IV.

#### COMMUNION. PRATERNITÉ. CHEVALERIE.

« A la bataille de Courtrai , les Flamands firent » venir un prêtre sur le champ de bataille avec le » corps de Christ, de sorte qu'ils pouvaient tous le » voir. En guise de communion chaeun d'eux prit » de la terre à ses pieds et se la mit dans la bouche <sup>8</sup>.»

di communicarsi, ciascuno prese uno poco di terra, e la si mise in bocca, G. Villani, I. VIII, ch. 55, p. 335. - Le Syrien Naaman dit au prophète Élisée : Je vous conjure de me permettre d'emporter la charge de deux mulets de la terre de ce pays, car à l'avenir votre scrviteur n'offrira plus de victimes aux dieux étrangers, mais ne sscrifiera qu'au Seigneur. Rois, liv. IV, ch. 5. -Les soldats de Lahore emportent avec eux de la terre de la patrie, C'est sur ce peu de terre qu'ils font leur cuisine, etc. Ce fait m'a été garanti par une personne digne de toute confiance, comme recueilli de la bouehe de M, le général Allard, - Au moyen âge les Pisans emportèrent sur des galères la terre sainte qu'ils ont déposée au Campo Santo. - On amena le coupable sur la place publique, on enleva la terre (wegstechen und wegstoffen) converte par son ombre, et on le banuit. Luther, Tischreden, Wittemberg, p. 213.

Je revenais à la vie, dit Cellini; j'aurais même commencé à parler, si des soldats imbéciles ne m'avaient rempli la bouche de terre, croyant m'avoir douné la communion; mais ils m'avaient plutôt excommunié, car cette terre m'étouffait <sup>1</sup>.

tot excommunie, car cette terre metouriat.

« L'escarmouche se d'ressa après que nos Suisses

» eurent, comme ils ont accoustumé, baisé la terre?

»—Les Jansquenets aiant baisé la terre à leur mode,

firent promesse de mourir en gens d'honneur 3.

»— Et à donc lesdicts Lansquenets et le jeune

» Adventureux avecques eulx baisèrent la terre,

congme ils font de coutume, et marchèrent tout

» droilt contre leurs ennemis 4. »

En Islande, quand deux hommes voulaient s'unir d'un lien fraternel, on plantait droit un jávelot plus haut qu'un homme : sur la pointe du javelot posait par le milieu une bande de gazon, dont les extrémités étaient attachées à la terre; puis ceux qui devaient jurer passaient dessous la tête levée : - Ils vinrent au promontoire Eyrarhval, et là coupèrent une bande de gazon, assez longue pour que les deux extrémités étant attachées à la terre, le milieu put êtresoutenu par un javelot ciselé dont ils touchaient le clou de leurs mains. Tous quatre se plaçant sous le gazon firent couler leur sang qui se répandit sur la terre d'où le gazon avait été coupé; et lorsque leur sang se fut mélé, ils fléchirent le genou, et, unissant leurs mains droites, jurèrent par tous les dieux de venger la mort l'un de l'autre comme celle d'un frère. Mais au moment de joindre les mains, Thorgrim retira la sienne, disant qu'il y aurait péril pour lui à conclure un tel traité avec ses parents Thoykel et Gisly 5. - Dans un autre passage, il est parlé de trois pièces de gazon. Vores plus loin les Ordalies islandaises.

Formule d'association scandinave: — Ils partageront entre eux rôts et couteaux, et toutes choses, comme amis, non comme ennemis. Que si l'un d'eux y manque, il doit être chassé, banni de la contrée, aussi loin qu'homme peut être banni et que chrétiens vont à l'èglise, païens aux temples; aussi loin que feu brûle, que terre fleurit; aussi loin que l'enfant crie après la mère, et que la mère enfante; aussi loin que le bois nourrit le feu, que le vaisseau vogue, que le boudier brille, que le soleil fond la neige, que la plume vole, que le pin eroit, que l'autour vole toute une longue journée de printemps 6 et que le vent bat dessous de ses deux ailes; aussi loin que le ciel est une voute et la terre une route; que le vent mugit, et que l'eau fuit vers la mer; aussi loin que l'homme sème le blé. A lui, seront interdites les églises et maisons de Dieu, la communauté des bonnes gens et toute demeure, excepté l'enfer. Mais il y aura ameude pour le mal qu'on lui ferait à lui ou aux siens, enfantés et non enfantés, nés et à naître, nommés et non nommés encore, tant que terre sera, tant qu'homme vivra... Partout où les deux amis se rencontreront sur terre ou sur mer, sur vaisseau ou sur éeueil, sur eau ou cheval, ils partageront ensemble rames et sceaux, terre et planches, partout où besoin sera. En toute oceasion ils auront mutuelle amitié, comme le père au fils, et le fils au père. G. 39.

Boire le sang l'un de l'autre, c'était pour ainsi dire se faire même chair. Ce symbole si expressif se trouve chez un grand nombre de peuples : -La foi jurée, dit Hérodote, n'est, chez aucun autre peuple, plus respectée que parmi les Arabes ; voici les formalités qu'ils observent pour la donner ou la recevoir. Au milieu des deux parties se place un témoin armé d'une pierre tranchante avec laquelle il fait une incision dans l'intérieur des mains de chacun des contractants, au-dessous des pouces; prenant ensuite un flocon de laine, tiré de leur manteau, il le trempe dans le sang qui coule de la blessure et enduit avec ce sang sept pierres placées au centre de l'assemblée. Pendant qu'il accomplit cette cérémonie, il invoque Bacchus et Uranie. Lorsqu'elle est terminée, celui qui donne la foi offre ses amis pour garants à l'étranger ou à son concitoyen, si c'est avec un concitoyen qu'il traite. et ses amis, de leur côté, se considèrent comme liés et gardent la foi jurée 7.

Hérodote parlant du traité que firent Cyaxare et Alyatte après la bataille de l'Éclipse: "— Les serments en usage parmi ces peuples se font à peu près avec les mêmes cérémonies que chez les Gress: ils y ajoutent seulement de s'inciser la peau du bras, et de lécher réciproquement le sang qui en découle ".— Tacite (Annales, XII, 47) en dit autant

<sup>1</sup> Mémoires de Benvenuto Cellini, p. 85 de la traduc-

<sup>2</sup> Martin Dubellay, ch. XVIII, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D'Aubigné, éd. 1616, I, 305, bataille de Moncontour.

Fleuranges, dit l'Adventureux, p. 225, année 1512.
— Voy. aussi Vieilleville, t. XXVI, p. 31 de la Collection
Petitot, année 1528.

<sup>5</sup> Note de P. E. Muller sur le Laxdæla-Saga, sive His-

toria de rebus gestis Laxdœlensium. Hafuiæ, 1826,iu-40, p. 59.

<sup>6</sup> A sommer day. Milton, Paradise lost., I.

<sup>7</sup> Herod., 1, 5, c. 8, Iraduct, de M. Miot.

8 Id., liv. 1, c. 74. — Chez les Arabes modernes les
alliances se font par la main, on par les aliments. L'un
des contractants dit à l'autre: Frappe ta main dans
ma main. Alors eclui-ci applique la paume de sa main
sur celle du premier en seus contraire, et les faisant

des rois arméniens et des Ibères du Caucase. —
Les Scythes, dit encore liérodote, observent quelques cérémonies particulières pour se lier réciproquement par des serments. On verse du vin
dans une grande coupe, et on y méle du sang que
les contractants tirent de leurs corps avec la pointe
d'une alène, ou en se coupant une petile portion de chair. Chaeun. Irempe dans la coupe son sabre et
ses fléches, sa sagare et son javelot : cette cérémonie est accompagnée de grandes imprécations.
Ensuite ceux qui ont fait le serment boivent le vin
et le sang, et en donnent à boire aux personnages
les plus distingués de leur suite <sup>1</sup>.

Le sang chez les aueiens Latius s'appelait Assir. G. 190.

— Les lis de Brutus et les autres conjurés qui avaient formé le projet de ramener les Tarquins à Rome: Furent tous d'avis de s'obliger les uns les autres avec un grand et horrible serment, en buvant tous ensemble du sang et touchant des mains aux entrailles d'un bomme qu'ils immoleraient?

— Au dire de quedques-uns, lorsque Catilina voulut s'attacher ses complices par un serment, il remplit les coupes de sang humain mélé avec du vin, et lorsque Catilina volut corsque tous y ourent goulée... 3.

On lit dans les Gesta Romanorum, ch. 67: — Yeux- lu faire convention avec moi? qu'on nous ouvre la veine du bras droit; moi je boirai ton sang, et toi le mien. Personne désormais ne nous onvrira la veine à l'un ou à l'autre dans l'adversité ou dans la bonne fortune, et tout ce que l'un acquerra, l'autre en aura fà moitié. 6, 190.

Les Siamois veulent-ils se jurer une amitié éternelle, ils se piquent une partie du corps pour en faire sortir du sang, qu'ils boivent réciproquement <sup>4</sup>. Presque tous les peuples modernes de l'Orient observent cet usage.

...Ces barbares (les Irlandais) et leurs ehefs s'ouvrirent la veine (vena præcordialis), et répandirent du sang goutte à goutte dans un grand vase. Ce sang, ils l'agitèrent pour le mêler, et en burent les uns après les autres en signe qu'ils étaient maintenant et à toujours, dans la bonne ou mauvaise fortune, unis jusqu'à la mort par une alliance indissoluble et pour ainsi dire consanguine s. — De même, les Slaves mélaient et buvaient leur sang lorsqu'ils concluaient des alliances.

L'empereur de Constantinople, Baudouin, faisant un traité avec les Comans, fut contraint de se soumettre à leur usage, et de boire son sang mêlé avec celui du chef ennemi.

Souvent aussi l'on se contentait de teindre les armes avec du sang, comme le dit Boethius dans son Histoire d'Écosse. — C'est la coutume dans les Hébrides, quand on veut faire une promesse solennelle, que les contactrants plongent leurs mains dans les sang, et que, les unissant, ils jurent en même temns 6...

Lorsque Henri III entra en Pologne pour prendre possession de ce royaume, il trouva à son arrivée trente mille chevaux rangés en bataille. Le général, s'approchant de lui, tira son sabre, s'en piqua le bras, et recueillant dans sa main le sang qui eoulait de sa blessure, il le but en lui disant: Seigneur, malheur à celui de nous qui n'est pas prét à verser pour votre service tout ce qu'il a dans les veines; c'est pour cela que je ne veux rien perdre du mien (?) ?.

Plus tard ce vieux et énergique symbole devient une simple affaire de galanterie, et comme dit le eardinal de Retz, un enfantillage. La duchesse de Bouillon, en présence de son mari, obligea le cardinal à signer de son sang la promesse qu'il flaiser de s'unir à M. de Bouillon contre le parlement \*.

Chez les barbares, l'adoption du guerrier se fait souvent par les armes. Le roi des Goths, Théodoric, fut adopté comme fils d'armes par l'empereur Zènon. Théodoric lui-même écrit au roi des Hérules [Cassiodor. var. 4, 2]: Pouvoir devenir fils par les armes, c'est, comme on sait, grande gloire parmi les nations. Done, selon cette coutume, et comme guerrier (conditions virili), nous te procréons fils par le présent que tu recois.

Dès le temps de Charlemagne, si l'on en croit un texte qui ne présente point, il est vrai, tous les

tourner aussitôt l'une sur l'autre, lis entrelacent leurs doigts, et dissent: Par le droit des dix que le Très-Haut institus, je ne te trahirai point. On hien on frotte sur du sel de petits morcesux de pain, que les contractants se mettent dans la bouche les sons des autres, en disant: Par le droit du pain et du sel, je ne trahirai point. Les Bédouins, par Mayeux, p. 63, 67.

- <sup>1</sup> Hérod., liv. 4, c. 70, trad. de Miot. Voy. aussi Lucien, Toxaris. Edit. Bip., VI, 100.
  - <sup>2</sup> Plutarq., Vie de Publicola, c. 4, trad. d'Amyot.

4

3 Salluste, Catilina, 22,

- 4 Hist, civile et naturelle du roy. de Siam, I, 65.
- 5 Mathæus Paris, ad annum 1230
- 6 Quelquefois la chose était simplement dite et figurée : Joinville dit des Comans [1951]: « Ils faisoient » passer un chien entre leur gent et celle de saint Louis, » et descopèrent le chien de leur épée, et notre gent » aussi dirent qu'ils vouloient ainsi être descopés s'ils
- failloient les uns aux autres. »
   Hist, de France du père Daniel ,2° éd., t. X, p. 352.
   Je ne retrouve pas en ce moment de meilleure autorité.
- 8 Mem. de Retz, février 1649.

caractères de l'authenticité, on agrégeait à la milice, par un soulliet donné à l'aspirant : — « Nous établissons que, si un Frison veut servir comme soldat, le cheflui ceindra son épée, et lui donnant de sa main, suivant l'usage, un soullet, le fera ainsi soldat. Ensuitei il ui enjoindra formellement ne de ne plus porter des armes, comme font les soidats, dans te royaume de France. En effet, si les » Frisons avaignt ec droit, ils surpasseraient en audace et en courage tous les autres soldats du monde, à cause de la haute taille, de la beauté et ne la force de corps que la nature et Dieu leur ont donnée. ¹

La chevalerie est aussi une sorte d'adoption. La cérémonic de la réception du chevalier, la purification par le bain, la vcillée des armes, etc., présentent plus d'un curieux symbole, mais ce sujet est trop connu pour qu'il soit nécessaire de nous y arrêter. Remarquons seulement qu'au temps de Charles VI, on ne savait déjà plus ce que c'était que chevaleric. Porex mon Histoire de France.

L'empereur Sigismond, assistant à une séance du parlement, fit un des plaideurs chevalier, pour mettre fin à un incident qui menacait de prolonger les débats. Toutes les cérémonies semblent ici se réduire à trois coups de plat d'épée : « Ovant qu'on » proposoit contre ledit Signet par le conseil de » Pestel, que iceluy Signet n'estoit pas chevalier. » et Pestel l'estoit, présens tous, luy assis par-dessus » les président, et au plus haut, appellé ledit Signet, » en disant, que à luy appartenoit bien de faire che-» valiers, ct print d'un de ses gens son espée, et » ledit Signet mis à genoux près du greffier, frappa » trois grands coups ledit roy sur le dos dudit Si-» gnet : puis fit deschausser l'un de ses esperons » dorcz, et luy fit chausser par l'un de ses gens, et » l'y ccindre une ceinture où estoit pendu un cous-

Quelques années auparavant, le héraut de Berry, Gilles le Bouvier, se plaignait, dans son livre d'Armoiries, de la décadence de la science du blason : « Ils ne savent de présent quelles armes ils por-» tent. Par icelles guerres et divisions ont esté partie le litre qui acquangment, visigne selé

» teau long pour espée. Car ainsi avoit-il par avant

» recommandé l'avancement de la cause dudit Si-

n gnet 2, n

» perdus les livres qui anciennement avoient esté » faits par roys d'armes... etc. 3» Dans la France déjà si peu chevaleresque du quatorzième siècle, les associations d'armes se fai-

<sup>1</sup> Carpentier, verbo Arma, I, 295. Carolus rom. rex, diplom., 802.

<sup>2</sup> Ducange, 267, d'après les Acta parlem. Paris., anno 1415.

5 Extrait du liv. mss. de Gilles le Bouvier , apud

» ces lettres verront... C'est à scavoir que nous Ber-» tran du Guesclin, voulons être aliez et nous alions » à toujours à vous, messire Ollivier, seigneur de » Clicon, contre tous ceulx qui pevent vivre ct » mourir, excepté le roi de France, ses frères, le » vicomte de Rohan et nos autres seigneurs de qui-» nous tenons terre, ct yous promettons aidier et » conforter de tout notre povoir, toutefois que met-» tier en aurez et vous nous en requerrez. Item, » voulons et consentons que de tous et quelconques » profitz et droietz qui nous pourront venir et » échoir dore en avant, tant de prisonniers pris de " guerre par nous ou nos gens, dont le prouffit » nous pourroit appartenir, comme de païs ran-» conné, vous aïez la moitié entièrement. Item, » ou cas que nous scaurions aucune chose qui vous » peust porter aucun dommage ou blasme, nous » le vous ferons scavoir et vous en accointerons le » plustost que nous pourrons. Item, garderons vos-» tre corps à nostre pooir, comme nostre frère, etc... » Toutes lesquelles choses dessus dites, et chacune » d'icclics nous Bertran et Ollivier dessuz nommez. » avons promises, accordées et jurées, promettons, » accordons et jurons sur les scintz évangiles de » Dicu, corporellement touchiez par nous et chacun » de nous, et par les foys et scrinens de nos corps » baillez l'un à l'autre, tenir, garder, entériner et » accomplir, sans faire ne venir encontre par nous » ne les nostres ou de l'un de nous, et les tenir » fermes et agréables à toujours. En tesmoin des-» quelles choses nous avons fait mettre nos sceaux » à ces présentes lettres, lesquelles nous avons fait n doubler. Donné à Pontorson le 23° jour d'oc-

saient en style de chancellerie : « A tous ceux qui

### SUITE

» tobre l'an de grâce MCCCLXX 4. »

#### DU CHAPITRE IV.

COULEURS, DRAPEAUX, ARMOIRIES, DEVISES, CRIS D'ARMES.

Déjoces, dit Hérodote, fit bâtir par les Mèdes une ville grande et forte; elle avait sept enceintes circulaires, s'élevant les unes au-dessus des autres et peintes chacune d'une coulcur différente. La

Labbe. All. chron., p. 690.

4 Tiré des pièces justificatives à la suite des Anciens mémoires sur Duguesclin, publiés par Petitot, p. 182 du t. V de la tre série. (L'éditeur ne dit pas où il a pris cette pièce.) première était blanche, la seconde noire, la troisième pourpre, la quatrième bleue, la cinquième écarlate, enfin les deux dernières étaient l'une argentée, l'autre dorée 1.

A Rome et à Constantinople les factions du cirque étaient désignées par leurs couleurs; c'étaient les blanes, les rouges, et plus tard les bleus et les verts. Remarquons que les verts étaient protégés de Caligula, de Caracalla, de Commode, etc., e'est-à-dire des empereurs barbares, de eeux qui avaient moins exclusivement l'esprit romaiu : le juriseonsulte Justinien favorisait au contraire les bleus. Nous verrons plus loin que le vert est la couleur préférée des Allemands du moven âge dans leurs armoiries et peut-être leurs vêtements : - « Il v avoit alors » A Bruxelles le comte de Nuclie , neveu de l'em-» pereur d'Allemagne, lequel tenoit grand et noble » état, et alloient lui et aueuns de ses gens, les têtes » nues, ehaeun un ehapel verd sur son ehef en » signifiant qu'il étoit chaste, ja soit ee qu'il faisoit » moult fort et dur temps [année 1450] 2, »

Les juges à Athènes et à Platée, à Rome les eandidats et presque tous les magistrats, étaient revétus d'une robe blanehe. La pourpre était la eouleur des dieux et des rois. — Le Seigneur dit aussi à Moïse: Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur qu'ils mettent des franges aux eoins de leurs mauteaux et qu'ils y joignent des bandes de couleur d'hyaeinthe, afiu que les voyant ils se souviennent de tous les commandements du Seigneur 3.

Mahomet avait un manteau noir que les califes revétaient, et qui est conservé dans le trésor de Constantinople (?). Un turban vert désigne encore aujourd'hui parmi les Turcs un descendant du prophète. — Au moyen âge, les juifs étaient astreints à coudre sur leurs habits une rouelle de drap jaune.

Les eroisades, qui ont tant fait pour constituer les nationalités européennes, ont amené l'établissement des signes généraux par lesquels les peuples se sont distingués les uns des autres, aussi bien que l'usage des signes partieuliers ou armoiries qui ont distingué les nobles entre cux. — A une conférence entre Gisors et Trie, «il fut convenu, «
il Raoul de Diceto, « que les Français porteraient
» la croix de couleur morus, les Anglais de couleur
» ELANCES, et les Flamânds de couleur værs [année
» 11871'. « Dependant, au douzième s'élee, le
drapeau des Normands était de drap rouge 'ş le
drapeau des Normands était de drap rouge 'ş le
drapeau des Normands était de larp louge 's le
drapeau des France. — Le blane et le bleu, « qui
» étaient les couleurs de Gargantua, sont celles de
l'écu ancien de France 's, puisque le rouge, qu'on
» y a ajouté depuis, ne figure que la couleur du
» revers de l'écu doublé de gueule ou de rouge, à
» moins qu'on ne supposeque cette doublure forme
» une espèce de retroussis qui borde le tour du
» parement de l'écu'. »

Le rouge semble préféré par les seigneurs flamands. A la bataille de 1304, contre Philippe le Belt « Philippe de Flandre, comte de Thiette, Jean » de Namur, son frère, et Guillaume de Jullers son » cousin, avoyent faiet tendre leurs pavillons et » tentes sus le Mont en Peucle, toutes couvertes de » drap rouge <sup>8</sup>.»

Le blason emploie les sept couleurs de l'are en ciel : l'or et l'argent, la pourpre, le rouge ou gueules, l'azur, le noir ou sable, le vert ou simple. Le vert, comme nous l'avons dit, fut surtout en honneur dans les armoiries de la uoblesse allemande °.

Le P. Chifflet a remarqué <sup>10</sup>, que, sous Louis VII, les armoiries ne furent d'usage qu'à la guerre. Elles étaient d'abord sur les habits; quand ils étaient d'or et d'argent, les figures étaient travaillées avec l'étoffe, et quand ils étaient de peaux, on formait les figures en les découpant <sup>11</sup>. Les métaux et les couleurs, dans le blason, ont tiré leurs noms des fourrures. Ce qu'on appelle gueutes étaient des peaux rouges <sup>12</sup>. Le sable était la martre zibeline. Le sinople une peau teinte en vert <sup>15</sup>.

Les couleurs de la ville de Paris étaient le blen tle rouge; le blane, la couleur royale de France, était aussi celle de Gand. Lorsque les deux villes, au quatorzième et quinzième siècle, échangèrent leurs chaperons en signe d'alliance, elles mélèrent ess trois couleurs, qui devaient reparattre à la fun

<sup>1</sup> Hérodote, I. 1, c. 98.

<sup>2</sup> Monstrelet, V, 339.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nombres, XV, 37-8.

<sup>4</sup> Art de vérifier les dates, édition in-80, V, 530,

<sup>5</sup> Robert Wace, I, 201.

<sup>6</sup> Le bleu était la livrée de nos rois. Le bleu de roi est proverbial. — Le bleu est en Angleterre la couleur préférée des Tories, du parti de la loganté, comme ils disent. — Bonaparte, l'homme de la nation (contre le droit divin), avait pris le cert pour livrée.

<sup>7</sup> Rabelais, liv. I, e. 9. Note du commentateur.

<sup>8</sup> Oudegherst, Chron, de Flandre, folio 232.

<sup>9</sup> Spener, pars I, ch. IV, de tincturis, passim. Voyez aussi la Colombière, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Append. ad diatrib. de illustri genere S. Bernardi, cap. 18, p. 670.

il Voy. le Roman de la Rose.

<sup>. 12</sup> Horreant et murium rubricatas pelliculas, Gulas vocant, manibus circumdare sacratis, Epist, S. Bernardi ad Henrie, archiep. Senon.

<sup>15</sup> Laurière, Gloss., verbo Ecusson.

du dix-huitième, comme symbole de l'union due peuple et du roi.

Les peuples affectionnent aussi certaines couleurs pour leurs vétements. Rome, dit Martial, aime les couleurs sombres : Roma magis fuscis vestitur, Gallia russis. Dans la Bretagne (comme ans l'Espagne) les vétements noirs dominent; les autres populations celtiques préfèrent les couleurs voyantes et bigarrées <sup>1</sup>. Le tartan écossais se retouve chez les anciens Gaulois : scutulatar, virgatar vestes <sup>2</sup>. Chez les Irlandais et les Calédoniens, le roi avait droit de porter sept couleurs, le druide six. le noble quatre <sup>5</sup>.

En France, le blanc était réscrvé pour le deuil des reuves de rois. La veuve de saint Louis fut appelée Blanche à cause de son long veuvage é. Dans un acte de 1398, tiré des Olim du Parlement, Charles VI, appelle Blanche, sa mère Jeanne de Bourbon è. — Il semble que ce fut d'abord une chose particulière aux Espagnols de porter le deuil en noir, Pierre le Vénérable témoigne sa surprise d'avoir trouvé parmie ux cet usage é.

Les anciens préféraient pour étendards des figures d'animaux, soit pour rappeler d'anciennes traditions, soit pour inspirer la terreur. Les Romains eurent la louve, le corbeau, puis l'aigle. Les Gaulois auxiliaires de César, avaient pour signe l'alouette, symbole de la vigilance; leurs boucliers étaient aussi ornés de figures d'animaux. Quelquefois les animaux nationaux étaient vivants et nourris aux frais de l'État, comme les animaux sacrés de l'Égypte, comme les fétiches des négres. Gand nourrissait des lions, Bavon, aiusi que Berne, des ours,

1 Voy. mon Histoire de France.

<sup>2</sup> Pline, Virgile passim. Les Romains, au dire de Juvénal, avaient des vêtements peints. Les Thraces de l'armée de Xerxès portaient des robes de diverses couleurs. Hérodote, VII, ch. 75.

8 M. Logan a fait les plus minutieuses recherches pour donner le modèle exact des tartanes propres aux divers clans. Il est admirable que ces clans les aient conservées malgré les lois les plus sévères. Le mot tartane vient du gallique tarstin ou tarsuin, de travers ; de là le français tyretaine, qu'on trouve dejà dans le Roman de la Rose comme faisant partie de l'habit des femmes. Le moine de Saint-Gall nous dit que les Francs adoptèrent le sagum rayé des Gaulois, de préférence au long manteau germanique. Les Bretons communiquèrent leur sagum aux Saxons, selon Whitaker. Le carac-challamh ou caracalla, était une sorte de longue robe gallique, gallica palla dans Martial. - Spenser dit à la louange du plaid : « C'était une maison toute prête pour un » banni (an outlaw), un lit tout à point pour un rebelle, · un déguisement pour un voleur. · Il dit encore que les Irlandais jetaient le plaid sur leur bras gauche, de manière à imiter parfaitement le vêtement écossais. En Dans un monastère de Flandre 7, on entretenait un aigle immortel (perpetua aquila) 8.

Les armes des clans écossais sont des plantes, le gul, l'if, le pin, le jonc, etc. — Trois plumes de l'aile d'un aigle distinguent le ehef, deux le capitaiue, une le simple guerrier. — Saladin faisait peindre sur ses étendards des plantes, des Buers, des abricols et d'autres fruits de couleur d'or 11. Une fois, raconte Emad-Eddin, il fit servir des abricols au prince de Singar, « Ces fruits sur les assiettes brillaient comme des étoiles; on les eût pris pour des boules d'or natif, et l'éclat qu'ils Jetaient ressemblait à celui des fruits peints sur les drapeaux du sultan 12.

Le drapeau des rois de France <sup>15</sup> porte aussi des fleurs : « Et si portez les armes des trois fleurs de » lys en signe de la benoite Trinité <sup>14</sup>.

« Li roy de France acoustumèrent en leur armes

1888 le parlement défendit de paratire aux assemblées en habit irlandais; toutefois les Irlandais, au milieu du dia-septième siècle, ont quitté plus aisément leur ancien costume que les montagnards d'Écoses. J'ai, dit M. Logan, vu dans un journal écossais de 1790, un meurtrier acquitté, parce que sa victime portait la tartanc écossaise. Logan, 1, 267, 265, 271.

- 4 Ducange, I, 1194.
- 5 Carpentier, 557.
- <sup>5</sup> Petri venerab. Epist., l. I, p. 1631.
- 7 Sanderi Gandavensium rerum libri sex, lib. 1, p. 39, 40.
- 8 Comme l'homme immortel que Xerxès donna au platane pour en avoir soin. Voy. Hérodote.
  - 9 Voy. la Notitia imperii.
  - 10 Logan, I, p. 287, 293.
  - 11 Michaud, Hist. des Crois., I, 450.
  - 12 Id., Biblioth. des Crois., t. IV, p. 224.
    15 Voy. l'Histoire des drapeaux, des insignes et cou-
- leurs de la monarchie française, par M. Rey.
- 14 Mémoire sur Raoul de Presles, Académ. des Insc.,

- » à porter la fleur de liz paintes par trois fuellies,
- » aussi comme se ils deissent à tout le monde :
- » foys, sapience et chevalerie, etc... Les deux fuel-
- " lies de la fleur de liz qui sont oeles (comme ses
- » ailes), seignelient sens et chevalerie, qui gardei
- » et défendent la tierce fuellie qui est ou milieu
- » d'elles, plus longue et plus haute, par laquelle
- » fovs est étendue et senefié 1. »

L'Orifamme était une espèce de baunière rouge, fendue par en bas, et suspendue au bout d'un lance dorée; les comtes du Vexin, comme avoués de l'abbaye de Saint-Denis, le portaient à la guerre, et ce fut en cette qualité que Louis VI le porta 2. On voit par un passage de flaoul de Presles que l'oriflamme, la bannière Charlemainne, comme on l'appelait, restait ordinairement à Saint-Denis, et-l'on en faisait faire une pareille, qu'on portait à la guerre. Aussi, quand les Flamands prirent l'oriflamme à Mons en Puelle, on ne s'en affligea pas.

- ... Et l'oriflamme contrefaite
- " Chai à terre, et la saisirent
- » Flamens qui après s'enfuirent 3, »

Guillaume Martel, sire de Bacqueville, est le dernier chevaffer que l'on voie chargé de la garde de l'oriflanme. Il fut tué à Azincourt. — Cependant, en 1465, Louis XI prend encore cette bannière à Saint-Denis pour aller combattre les Bourguignons 4.

Robert Wace, auteur normand du douzième siecle, dit que le drapeau des Normands était de drap rouge <sup>5</sup>. D'un autre côté, Albert d'Aix assure que l'étendard de Bohémond, au siège d'Antioche, était de la même couleur <sup>6</sup>.

Cette dernière eirconstance prouve que les Normands avaient importé en Italie leur couleur nationale 7, qui du reste était aussi celle de l'oriflamme de Saint-Denis.

Le pannonceau ou pennon, était l'étendard du bachelier et finissait en pointe. — Quand un bachetier prenait bannière, devenait banneret, la eérémonie était de couper la queue de son pannon-

- <sup>1</sup> Nangis, p. 169, édition de 1761.
- <sup>2</sup> L'art de vérifier les dates, t. V, p. 515.—Voy. Nangis, édition de 1761, p. 269.
- <sup>5</sup> Guill. Guiot, cité par Galland, Enseign. de France, p. 38, 39.
- 4 Mémoire sur Raoul de Presies, par Lancelot, Acad. des Inser., XIII.
  - Tom. I, p. 201, et notes de M. Auguste Prevost.
     Sanguinei coloris. Albert. Aquens. Hist. Hieros.,
- 246.
  <sup>7</sup> Gauthier d'Are, p. 37.

ceau <sup>8</sup>. Les armes en carré n'étaient portées à la guerre que par les comtes, vicomtes et barons. L'écusson servait aux simples chevaliers.

Les deux pays où la féodalité s'est trouvée sur son sol natal sont la France et l'Allemagne; c'est là seulement qu'elle a produit son art, sa science, le blason, cette langue si féconde, ce système de mystérieux symboles où se jouait le génie du moyen age. On l'importa en Angleterre; on l'imita en Italie et en Espagne?

« Le dauphin avoit un moult bel étendard , tout » battu à or, où avoit un K, un eigne et une L. La » cause estoit pour ee qu'il y avoit une demoiselle » moult belle en l'ostel de la reyne qu'on nominoit » la Cassinelle , de laquelle ledit seigneur faisoit le

» la Cassinelle, de laquelle ledit seigneur faisoit le » passionné <sup>10</sup>. » Les Parthes dessinaient des lettres sur leurs habits <sup>11</sup>. L'empereur d'Allemagne Othon II avait un

vêtement où l'on pouvait lire toute l'Apocalypse. Les Plantagenets avaient d'abord pour armes des lions; Henri III y substitua les léopards de Normandie 12. « llenri V avait dans sa devise une queue de a renart de broderie 13. » A l'entrée de lleuri VI à Paris: « II y avoit sur la porte Saint-Denys ung eseu » si grant, quil couvroit toute la maçonnerie de la porte de la contrat de la decement.

» porte et estoit à moitié de rouge, et le dessus » d'azur semé de fleurs de lis, et au travers de » l'eseu avoit une nef d'argent, grande comme trois » armes 't. »

Les armes du eardinal de Lorraine étaient un lierre embrassant une pyramide <sup>15</sup>. Le lierre embrasse l'arbre pour l'étouffer. On connaît l'ambition de la maison de Guise.

A côté des armoiries, dans les armoiries mêmes, se placent les devises. Celle des Bourbons offrait un augure de la haute fortune de cette maison; c'était une épée avec ee mot : Penetrabit, elle entrera 16.

François le avait, comme on sait, la salamandre pour emblème; Louis XIV eut le soleil. Henri, en l'honneur de Diane, avait seulement le croissant, mais avec une derise que les Français de son temps espéraient bien le voir remplir : « Viendra uny a temps que la promostique sera aecomplie, et plus

- 8 Voy. Oliv. de la Marche, 1. 6, cap. 25, p. 408 et suiv. 5. 515.—Voy. Nan- 9 Voy. Spener.
  - 10 Juvénal des Ursins, p. 275, ad annum 1414.
  - 11 Pline, XIII, 2.
  - <sup>12</sup> Hist, Gaufredi ducis Normann., ap Scr. fr., XII, 521. — Math. Paris, anno 1255.
  - 15 Journal du Bourgeois de Paris, p. 62.
  - 14 Idem., p. 144, année 1451.
  - 15 Mém, de Condé, I, p. 322.
  - 16 Voy. le magnifique ouvrage de M. Allier, sitôt enlevé aux lettres (Ancien Bourbonnais, etc.).

- Henry n'aura à sa devise ung croissant, car tout
   le croissant sera rempli et ne dira plus : Donec
- le croissant sera rempli et ne dira plus : Donec
   totum impleat orbem. Les astres luy pronictient
- a toute l'Italie de brief 1, a

Dans les querelles sanglantes des Armaguaes et des Bourguignons, le duc d'Orlèans avait dans ses armes un bâton noueux Jean-sans-Peur mit dans les sieunes un rabot. Sa devise était : Ich houd, je le tiens; celle du duc d'Orlèans : Je l'ennie. Le duc de Berri, oncle de Charles VI, avait pour embléme, un ours et un cygne avec cette devise : Orsine, le temps cenra. On la lisait naguères ur les vitraux de la chapelle souterraine de Bourges, qu'il avait fondée.

Sur le beau Froissard de la Bibliothèque royale 2: Plus est en vous. - Sur les manuscrits d'Olivier de la Marche: Tant a souffert 5. - A Brou en Bresse . sur le tombeau de Marguerite, d'Autriche enterrée près de son époux, Philibert le Beau, qu'elle pleura si longtemps, on voit la devise de cette princesse : Fortune, infortune, fortune 4. - Chez une autre veuve, dans la maison de Louise de Savoie, mère de François Ier, à Angoulême, on lit encore ces deux devises placées dans sa bibliothèque : Libris et liberis, mes livres et mes enfants; Ferendum ac sperandum, souffrir mais espérer 5. - Ou voit partout sur les murs de la chapelle si curieuse et si mondaine des Saint-Gelais à Angoulème, Spero, j'espère. - Aucune devise peut-être n'a des applications plus belles et plus variées, que celle du duc de Bourgogne, Philippe le Bon : J'ai hâte!-

Devise des S. John: Data fata secutus, j'ai suivi mon destin; — des Saltoun: In God is all, tout en Dieu; — des Byrons: Croya Byron. — On lit encore en France, au-dessus du guichet de la prison de la maison seigneuriale de Tourville: Siteto et spera; en Irlande, sous l'écusson qui surmonte la grande porte du château de Fortescue: Forte scutum, salus ducum; en Angleterre, sur l'entrée principaledumanoir hospitalier des comtes Cowper: Tuum est F.

Les cris d'armes, moins nombreux que les devises, sont probablement plus anciens. Chaque nation, chaque grand fief, chaque grande maison féodale, a son cri.

Franceis, crient, Monjoe; e Normans, Dex ale; Flamens crient, Asraz; e Angevin, Valie 7. Les seigneurs de Montinorenci: Dieux aieue,

Perlin, p. 6-7.

- <sup>2</sup> Froissard, Ms. No 8320.
- 8 Mélanges d'une grande Bibl., V.
- 4 Voy. l'intéressante notice de MM. Quinct et Marmier sur l'église de Brou.
- <sup>5</sup> Maison de M. Mourier, professeur de philosophic à Angoulème.

ou selon les autres : Dieu aide au premier chrétien. - Les Bauffremont de Lorraine : Bauffremont au premier chrétien .- Les ducs de Bourgogne : Nostre-Dame Bourgogue. - Ceux de Bourbou : Bourbon-Nostre-Dame. - Les comtes de Foix : Nostre-Dame-Biern, ou Béaru. - Les Vergy : Vergy à Nostre-Dame, - De même, les comtes d'Auxcre, les Sancerre et Duguesclin. - Le roi de Portugal : Nostre-Dame Portugal. - Le duc de Gueldres : Nostre-Dame Gueldres. - Le sire de Coucy : Nostre-Dame au seigneur de Coucy. - Le comte de Hainault : Nostre-Dame Hainault. - Les papes : Nostre-Dame Saint-Pierrc. - Les rois de Castille : San Iago. - Les rois d'Angleterre : Saint George. - La maison de Vienne, en Bourgogne : Saint George au puissant duc. - L'on conférait la chevalerie : Au nom de Dieu et de mousieur saint George. - Les ducs de Bretagne : Malou, ou Saint-Malo au riche duc. - Les comtes de Champagne et de Sancerre: Passavant li meillor, ou Passavant la Thibaut. - Les ducs de Brabant : Lembourg à celuy qui l'a conquis. - La maison d'Anglure : Saladin, on Damas. - Les Chauvigny, en Berri : Chevaliers pleuvent. - Le vicomte de Villenoir, en Berri : A la belle. - Les anciens seigneurs de Préaux en Normandie : César-Auguste. - Les sires de Coucy : Coucy à la merveille, ou Place à la bannière. - L'empereur Othon, à Bouvines : Rome. -Les Gascons : Bordeaux 8.

Timbre du comte de Sancerre : Un roy à grands cheveux et à grande barbe, avec le cri : Passavant! - Le sire de Sainte-Sevère crie : Brosse! - Le sire de Prie porte pour timbre une tête d'aigle, et crie : Caus d'ovseaux ! - Le sire de Cullent crie : Notre-Dame, ou pigne d'or !- Le sire de Vauldenay crie : Au brut! - Le sire de la Chastre crie : A l'attrait des bons chevaliers !- Le sire de Bar crie : Au feu, au feu! - Le sire de Jars crie : Rochechouart! - Le sire de Vervius crie : Roussy à la Marveille! - Le sire de Genlis crie : Au guet, ou guet! - Le sire de Boulogne crie : Bologne belle! - Les sires d'Aufremont et de Gaucourt crient : Clermont! - Le sire de Waurin crie : Mains que le pas! - Le sire de Saint-Pol crie : Lesignen! et sur son heaume un serpent qui se baigne. - Le sire de Tournon crie : Au plus druz !- Charles Ier, duc de Bourbon, crie : Montjoye Saint-Denis 9!

<sup>6</sup> Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, II, p. 95, 8 édition.

<sup>7</sup> R. Wace, t. I, p. 238-246.

<sup>8</sup> Ducange, Éclaircissements au Joinville.

<sup>9</sup> Apud Labbe, All. Chron., p. 690, Suivant Ducange, Montjoie, vient de montjoie, qui est en vieux français le diminutif de colline, et doit s'entendre de Montmartre,

Les roturiers ont aussi des armoiries, des devises et des cris d'armes. Lorsqu'ils sont réunis en association, ils s'enhardissent à faire aussi les gentilshommes, ils se créent peu à peu un blason. D'abord toute corporation a sa banmère et sur sa bannière le saint qui la protége. Qui oscrait lui interdire la reconnaissance qu'ils doivent à saint Éloi ou à saint Fiacre, leurs patrons? A côté, à la place du saint, se mettent peu à peu les insignes du métier que la corporation imprime aussi sur ses actes et grave sur son sceau. Ainsi la corporation des épiciersapothicaires de Paris a armoiries et devises; c'est une main qui sort d'un nuage dans un ciel étoilé et qui tient un fléau avec des balances, et au-dessous cette devise : Lances et pondera servant. -A Florence, les plumes étaient l'attribut des Arts, ou corporation de la soie et de la laine 1.

Dans le soulèvement de 1325, les paysans de la Souaḥe avaient généralement adopté pour signe de ralliementµne croix hlanche. Certains corps avaient des bannières sur lesquelles était représentée la roue de la Fortune <sup>2</sup>. D'autres avaient des secaux sur lesquels on voyait un soc de charrue avec un fléau et un râteau, ou avec une fourehe et un sabot fornés en croix <sup>3</sup>.

Les roturiers avaient aussi quelquefois des armes individuelles: —La Balic de Sienne reconut dans le pape Jules II un descendaut d'une noble famille éteinte, qui avait, comme lui, pour armes parlante un chêne; mais cette descendance ne pouvait guère se prouver que par le rapport du rouvre des Rovère avec les glands des Ghiandaroni. Le pape, qui désirait ardemment donner de l'illustration à sa famille plébéienne, se prêta avec joie à ce rapprochement. Il comprit dès lors Sienne dans toutes ses alliances, et embrassa la défense de tous les intérêts de cette république 4.

Dans les contrats, les artisans qui ne savaient point signer leur nom, figuraient souvent les instruments de leur métier. Il reste un grand nombre d'actes souscrits d'un martéau, d'une clef, d'un fer à cheval, d'une roue, à côté desquels le notaire écrit le nom du maçon, du serrurier, etc. <sup>5</sup>. Le père de Luther avait pour marque et pour signe un marteau.

Dans le beau et eurieux Cartulaire de Clermont en Beauvaisis, les tenants d'arrière-fiefs (en villenage), ont tous des armes parlantes: Le Serrurier, une clef, p. 191 verso; Lesebvre, Faveriau, un fer à cheral, 160, 270, etc.; le Tonnelier, un tonneau, 160, etc.; le Carpentier, une hache, 203, 163, v.; Carbonnier, un feu d'or en champ noir, 177, 208; le Maçon, un marteau et une équerre ; le Charron, une roue, 118; le Queu (euisinier), une marmite, 126; le Marchand, un sac, 265, v.; le Boucher, une hache, 268, v.; Cerelier, un cerceau, 365; le Barbier, deux rasoirs, 256; L'escripvain, un livre ouvert, 266; Leelerc, un rouleau écrit, 201; le Forestier, un arc, 189; le Prévost, le Maire, une épée, 165, 166, etc.; Ducange, une balance (de changeur), 105; le Candelier, trois chandelles allumėes, 305. - D'autres equivoquent sur le nom, et forment une sorte de rébus : Fauquet, une faux, p. 43, 193; Boterelle, trois bottes, 160; Duquesne, un chêne, 178, 185; Delourme, un orme, 293; Herenc, un hareng, 198; Cornelle, une corneille, 212; le Coq, un coq, 224; Gouvjon, un goujon, 229; Poulet, un poulet; Soriz, cinq souris, 280; Dars, un arc, 314. - D'autres armoiries roturières font une allusion plus ou moins directe au nom : Dubrulé, une marmite, 170, 205; Malepart, des dés, 179; Leblond, tête d'argent à cheveux d'or, 185, 118; Laffilé, couteau, 187-8; Lesae, sac, 189; Lermitte, tête d'ermite, 189; L'angle, tête d'ange, 201; Lorens, grille, 206; Dumoustier, cloche, 208; la Dame du Monche, tête de religieuse arec crosse, 209; Pierre Sarazin, tête noire, 109; Jehan le Pele, tête chaure, 131; Margue, trois pies, 212; Legay, un geai, 215; Jehan le Coq, un coq. 224: Thorian de Fores, un taureau dans un fourré, 225; Malin, une tête noire (de diable), 231; Bontemps, gerbe d'or, 245; Jehan Courtefoy, trois mains coupées, 254; Jacques Lempereur, trois couronnes d'or, 256; Pierre Toussains, une tête avec aurėole, 259; Gorgedieu, idem, 363; Triquotel, des dés, 260; Cuer de roy, un cœur rouge sous une couronne d'or, 265; le Moine, tête capuchonnée de noir, 289; Hardy, trois épées, 311; le Preux, trois épées. 259; le Brun, ours ou sanglier, 312; le Villain, vilaine figure, capuchon bleu, 331; le Pelė, tête arec serre-tête, 338; Campdaveine, trois bottes d'or, 346; Loys, deux L, 333; Durpain, trois pains, 362; Morel, trois têtes de sanglier noir, 3666.

Les noms des roturiers sont généralement tirés de la qualité, de l'accident individuel: Le noir, Le

où saint Denis souffrit le martyre, Jeferois l'étymologie plutôt toute mystique. Monte di gioia, chez Dante.

Poyes la description du tableau de Gautier de Brienne dans le Machiavel de M. Artaud, II, 122-3.

<sup>2</sup> Des témoignages précis font voir que ces roues, quoique formées comme les roues de charrues, n'étaient point employées comme symboles de l'agriculture.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gropp, Chronique de Wurtzbourg, I, p. 97. — Waehsmuth, Histoire de la guerre des paysans, p. 36.

<sup>4</sup> Sismondi, Rép. italiennes, XII, 133.

Voy. Monteil, quatorzième siècle, chapitre des six couleurs, note 50.
 Archives du royaume, L. 25. Cartulaire de Beau-

roux, etc. Ceux des nobles dérivent plutôt de la substance, de la terre, du bien (res): Deville, Duroc, Mont-aigu, etc. — Dans la liste des sergents de Paris (Ordonn. t.1), beaucoup de noms se rapportent aux difformités, aux défauss physiques: Le borgne, etc. Voyez aussi les Montres, ou listes de Gens d'armes, que possèdent les Archives du royaume.

On a remarqué avec raison que beaucoup de noms s'accordaient réellement avec le caractère moral ou physique de l'individu qui les porte, c'est vraisemblablement qu'ils indiquaient des qualités héréditaires dans la famille : l'etit, etc.

L'importance symbolique du nom se retrouve dans toute l'autiquité: Hector l'appelait Scamandrios, mais les autres Astyanax... — Meli vocant superi!

Les villes avaient des noms mystérieux, distincts de leurs noms vulgaires. Roma-Amor-Flora, d'où Florentia<sup>2</sup>.

Le sobriquet de l'Anglais est John Bull, celui de l'Allemand, Miehel 5, celui du Français (du moins autrefois) Jacques ou Jean 4. Dans l'initiation allemande du compagnonnage des tonneliers, dont nous avons donné ailleurs les belles formules, on demande à l'apprenti : Comment veux-tu t'appeler de ton nom de rabot? choisis un joli nom, court, et qui plaise aux filles. Celui qui porte un nom eourt platt à tout le monde, et tout le monde boit à sa sauté un verre de vin ou de bière 5, - La loi de Manou dit de même : Oue le nom d'une femme soit faeile à prononeer, doux, elair, agréable, qu'il se termine par des voyelles lougues et ressemble à des paroles de bénédiction. Que le nom d'un Brahmane exprime la faveur propiec; celui d'un Kehatriya, la puissance; eelui d'un Vaisya, la richesse; celui d'un Soudra , l'abjection. Le nom d'un Brahmane doit indiquer la félicité; celui d'un guerrier, la protection ; celui d'un marchand, la libéralité ; celui d'un Soudra, la dépendance 6.

Chez les Grecs, le petit-fils porte le nom de son grand-père: Cimon, fils de Miltiade, petit-fils de Cimon. A Rome, il n'y a qu'un nom pour toute la Gens, celui du père de famille; ainsi les dix mille Cornéliens de Cornélius Sylla, étaient dix mille esclaves affranchis par lui. Souvent au nom de son maltre l'esclave ajoute la terminaison Por : Marcipor, Caipor, etc. Les musulmans n'ont point de noms de familles; ils ont bien des armoiries, mais elles sont personnelles et meurent avec echui auquel elles appartiennent?. Au moyen âge les noms de famille ne semblent dater que des croisades.

Dans le Credo de Pierre Plowman, les moines dissent aux fidèles qui leur font des donations: Votre nom sera richement écrit sur les fenêtres de l'église du monastère, où les hommes le liront à jamais; et ailleurs: Il y brillera avec les marques (marks) des marchands. — En Angleterre, les commerçants plaçaient leurs marques sur un écusson, formant ainsis hardiment une sorte de blason roturier §.

Les foires de Champagne avaient un secau aveccette devise : Passavant le meillor 9.

On a trouvé en creusant des fondations à Lyon, une plaque de cuivre de six pouces de dismètre représentant la figure d'un empereur (Louis le Débonnaire?); tout autour deux ou trois lignes en caractères hébraïques; sur le revers cette légende: Post lengèras spero lucem — Pelicitatis judex dies utitimus, C'étail la devise des juifs de Lyon et de Genève, comme celle des Vaudois ou Pauvres de Lyon le.

Luther s'était fait graver un seeau qui portait une-croix noire avec un œur au milieu; le cœur reposait sur une rose blanche placée daus un champ d'azur et entourée d'un cercle d'or <sup>11</sup>.

Walter Scott, dans un de ses romans, attribue à un des inventeurs de l'imprimerie la devise suivante: Kunst macht gunst 12.

L'université d'Oxford a pour devise : Dominus illuminatio mea, Dicu est ma lumière. A l'entrée de l'un des collèges d'Oxford, on lit : Manners makrt man.

A la porte de la chambre dorée du palais de justice de Paris, on avait placé un lion couchant 18.

Les roturiers avaient leurs eris d'armes. Dans le midi, c'était le mot **Alloi**; chez les habitauts du pays de Comminges, **Abloi**:— « leclui Vidal banda » son arbaleste en eriaut à haulte voix : Ablo, ablo, » rihaux, car ne sont pour nous. » En Bourgogne,

- 1 Iliad. Z. Ovid. Metam.
- 2 Voy, mon Hist. romaine,
- 5 Pfister, Hist. d'Allemagne, I, p. xxvii, traduct. de M. Paquis.
- 4 Voy. mon Hist. de France.
- 5 Grimm, Altd. Wælder, 5 heft, 1815. tr. dans les notes de Michelet, Introd. à l'Hist. universelle.
  - 6 Lois de Manou, p. 32, § 31-33.
- 7 Reinaud, Description des monuments musulmans du cabinet de M. de Blacas, I, 179.
- 8 Warton, Hist. of the English pocsy, II, 137.
- 9 Voy. Trésor de numism. et glyptique, 40° livrais., planche XIX, p. 22 de l'Explication, d'après un secau du Trésor des chartes.
  - 10 Ménestrier, Hist. de Lyon, p. 220.
- 11 Voy. l'explication qu'il donne lui-même de ces symboles, Michelet, Mémoires de Luther. (Pag. 285.)
- 12 Walter Scott's the Antiquary. A
  13 L'Hospital, Réform. de la justice, I, 69, édition de 1825.

c'est le mot Aboc: « Lequel Perreau et sa femme » commendèrent à crier, Aboc, Aboc, qui est à » dire ainsi comme, A la mort, » — Abors, a le même sens dans d'autres provinces. Hahay, hahay, ou Ahors: — « Abors les meurdreurs qui ont tué » Jehan de la Virnet. » «

Les roluriers comme les nobles eurent leurs associations. Je parle des corps de métiers, des consistent encore dans les Compagnons du devoir, etc. L'on trouve peu de coutumes symboliques dans les corporations de l'ancienne France. Tout y est clair, précis, sans équivoque; ces bourgeois règlent leur corporation comme leur commune, comme uue institution politique dont la charte doit être sérieuse et ne rien contenir d'inutile. Les boulangers sont peut-être les seuls qui se soient écartés un peu de la sécheresse ordinaire des statuts de corporation:

« Lorsqu'un jeune garçon a été successivement » vanneur, blutteur, pétrisseur, gindre ou maître-» valet, il peut, en payant au roi le tonlieu, être » aspirant boulanger et en exercer le métier pour » son propre compte. Quatre ans après il passe » mattre, et voici de quelle manière il est reçu : au » jour fixé, il part de sa maison, suivi de tous les » boulangers de la ville, et se rend chez le mattre » des boulangers, auquel il présente un pot neuf » rempli de noix, en lui disant : Mattre, j'ay faict » et accomply mes quatre années; vecz-ci mon pot » remply de noix. Alors le mattre des boulangers » demande au clerc écrivain du métier si cela est » vrai; sur sa réponse affirmative, le mattre des » boulangers rend le pot à l'aspirant qui le brise » contre le mur, et le voilà maître 2. »

## CHAPITRE V.

# DROITS, FÉODAUX. JURIDICTION. REDEVANCES.

Il faut reconnattre conime droit de la maison-Dieu d'Echternach ban et couvocation (mannum et bannum), bêtes privées et savuages, cens et dime, tenue et maintenue, oiseau dans l'air, poisson dans l'eau, ordonnauce et défeuse, et ce, en long et en large aussi loin que s'étend la maison-Dieu du bon seigneur Saînt-Willibrot. G. 46.

Le seigneur a droit « sur le feux, le cheche
 n (chasse) le sons de la klock, losiaux alle aer et le
 n peschon sur graviet.
 n Record de Malniedy.

« Le feu, la chaisse, le son de la cloiche, loiseaux en lair et le poissons sur le gravier.» Rec. de Stavelot. — « Recorde li eschevins de Veismes mesire labbé de Stavelot et de Malmedy de dens li bans de Weismes ti long et si large qu'il sextent, la haulteur et seingnorie, le feu, la cloch et loiseaux et sayre et le pechon sur le graviet. » Rec. de Weismes. Biddem.

Dans l'origine, ces juridictions des princes et seureurs étaient fort restreintes. On a vu plus haut quelle était l'indépendance des hommes de la Marche. Or primitivement les Marches comprenaient presque toutes les foréts et les rivières. Mais l'envahissement fut rapide. Dès le commencement du treizième siècle, on entend des plaintes:

Les princes saisissent violemment Champs et rochers, eaux et forêts, Bêtes fauves et bêtes domestiques; Ils nous prendraient voloutiers l'air, L'air, la commune propriété; Ils voudraient nous ôter le soleil, Même le vent et la pluie, G. 248 3.

Quid regum est? æther, flumina, terra, fretum. Reinardus et Isangrinus. G. Supplém.

Ces plaintes pourraient parattre exagérées ou satiriques. Cependant elles ne sont que trop justifiées par les formules des juridictions seigneuriales; plusieurs effrayent l'esprit de leur audacieuse brièveté :

- Ils sont seigneurs à Aldenhoven du ciel à la terre et ils ont juridiction sur et sous terre. -... Le seigneur enferme les habitants, sous porte et gonds, du ciel à la terre, l'oiseau dans l'air, le poisson dans l'eau. - ... Il est seigneur suprème dans toute l'étendue du ressort, sur cou et tête, eau, vents et prairies. - ... Droit de prononcer sur ventre et cou, droit de sauf-conduit, son de cloche, cours d'eau, poisson dans l'eau, gibier sur pays, oiseau dans la verte forêt, poids et mesures, taxe et poursuite. - A nous et à notre chapitre de Trèves seront assignés et jugés chaque aunée par les gens domieiliés et par toute la communauté, les eaux et pacages, la forêt chenue, l'homme qui vient, la eloche qui sonne, le cri public et le droit de poursuite (1507). - Nous reconnaissons à notre gracieux Seigneur, le ban et la convocation, la haute forêt, l'oiseau dans l'air, le poisson dans l'eau qui coule, la bête au buisson, aussi loin que notre gracieux Seigneur ou le serviteur de sa Gráce pourra les foreer. Pour ce, notre gracieux Sei-

près Delamarre, Traité de la police, liv. V, tit. 12, ch. 5.

<sup>3</sup> Voy. aussi les griefs des paysans de Souabe, dans
mes Mémoires de Luther.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres de rémission de 1362, 1457, 1397, 1385. — Voy. Carpentier, I, 164, sub verbo Allot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monteil, quatorzième siècle, t. 11, p. 47 et 467, d'a-

gneur prendra sous son appui et protection, la veuve et l'orphelin, l'homme qui vient avec sa lance rouillée, comme aussi l'homme du pays. — ... La cloche qui roule, l'eau qui coule (glockenklauk, wassergang), le poisson dans l'onle, le gibier dans la plaine, l'oiseau dans la verte forêt; done qu'on se garde de le faire lever ou le prendre sans permission du souverain Seigneur. Ibidem.

Que personne ne prenne de poisson dans la pêcheric, entre Genshofen et Rupach, sans l'ordre de sa Grace. Que si cependant quelque bon compagnon du comté, entrant dans l'eau avec bas et souliers, y prend un poisson et le mange avec de bons amis, ee ne sera pas un délit; mais qu'il ne le prenne pas au filet, qu'il ne le porte pas au marché... De même, si un berger, allant à ses brebis avec un chien, saisit par hasard un lièvre au passage, s'il le preud ouvertement sur son cou, s'il le cuit sans herbes ni choux, mais que le traitant selon son droit, il le poivre, le rôtisse, et convie au repas le schultheiss ou un serviteur du seigneur, il n'aura pas commis de délit. Mais qu'il ne poursuive pas le lièvre, qu'il ne le recherche pas, qu'il ne le tire ni le vende.

... Item, un bourgeois enfant de bourgeois pourra prendre avec un chien un lièvre ou un sanglier, et nul seigneur ne l'en empéchera, pourvu qu'il envoie la hure à Monseigneur de Ziengenheim à Ziengenheim. G. 250.

La juridiction se limite parfois d'une manière analogue aux mesures de la propriété dont nous avons parlé plus haut. Ainsi la juridiction de l'archevèque de Mayence sur le Rhin vers Waldassen s'étendra jusqu'à l'endroit où l'eau du Beuve touchera le poitrait d'un cheval et sera assez forte pour le renousser. G. 102.

L'attribut le plus odieux de la puissance féodale, était le droit de dépouiller les naufragés, le droit de bris. Lewellyn, prince des Gallois du nord, dit dans une charte: J'ai concédé aux moines le droit d'usér et jouir (gaudere et uti) des naufrages dans toutes leurs terres, sur tous leurs rivages, et cela, de la meilleure manière, de celle même dont je jouis dans mes terres; c'est à savoir que tous les biens et effets qui per submersion, perte de navire ou autre infortune, seront jetés par la mer sur leurs, terres ou sur les rivages qui y touchent, deviendront en totalité la propriété de ces moines <sup>1</sup>. — « Blanche dit que ausit com ceans que l'en a » deflié sus la mer est privé, ausit ce que la mer » souprent est commun <sup>2</sup>, » souprent est commun <sup>2</sup>, »

Dans les âges primitifs, "Phomme paye de son sang; il l'offre aux dieux, comme sa vie; aux hommes, comme sa plus précieuse richesse \*. Ainsi, les Athéniens furent soumis, selon les poëtes, aux tribut de sept jeunes garçons et de sept jeunes filles qui devaient être livrés au Minotaure. L'impôt de la vie se trouve aussi chez les Scandinaves; dans leurs Sagas, il est parlé de trente servantes et de trente serviteurs que l'on tire au sort. — Ailleurs, nous trouvons dans les traditions le tribut de l'honneur et de la chasteté. Le roi d'Ovicio. Mauregat, est contraint d'envoyer les plus belles filles au sérail du calife 4.

L'impôt de la vie ne profite point à celui qui en recoit le sacrifice; aussi se change-t-il naturellement en une redevance utile, Les Saxons, vaincus par les Francs, fournissent à Clothaire un tribut annuel de cinq cents vaches; au temps de Pépin, ils envoyaient chaque année un présent d'honneur de trois cents chevaux. Les Thuringiens payaient leur tribut en porcs, la denrée la plus précieuse de leur pays 5, les Frisons en peaux de bœufs. Ils se révoltèrent, parce qu'on exigea des peaux de buffles. Tacite, Annales IV, 72. - Lorsque l'empereur Henri II se préparait à visiter l'évêque de Paderborn, l'évêque fit prendre par tout le pays les brebis pleines, afin de pouvoir présenter à l'Empereur un manteau fait avec les peaux des agneaux qui allaient nattre 6. - Qu'on fasse au maire un présent tel, qu'à sa mort sa femme puisse avoir une pelisse neuve de peau d'agneau qui lui descende bien sur les pieds. - Le centenier [centgraf] qui aura été élu, devra donner au seigneur deux gants de peau de mouton blanc, suspendus à un bâton. de coudrier. Le seigneur l'investira alors du bailliage, sans or ni argent, mais seulement avec le băton gu'il lui rendra, G. 379.

Quand un serf venait à mourir, le seigneur avait droit à la meilleure tête de son troupeau.—Le ser-

Ducange, 1V, 22, sub verbo Lagan, et Wreccum.
2 Livre MSS, de Justice et de Plet, dédié à la reine Blanche, fol. 21 verso, col. 2, cité dans le Mémoire de M. Klimrath'sur les monuments inédits de l'Histoire du droit français.

<sup>3</sup> Voy, les religions de l'antiquité, de Benjamin Constant, dans la table des matières, au mot : Saerifices humains. Il a réuni tous les passages, avec un soin proportionné à sa haine pour le sacerdoce.

<sup>4</sup> Condé, Hist. des Mores d'Espagne, 1, 1.

<sup>5</sup> Chez les anciens on estimait surtout les jambons de Westphalie, des Pyrénées et du pays des Marses. Voy. l'édit de Dioclétien qui fixe le maximum du prix des deurées. On l'a retrouvé il y a quelques années dans l'Asie Minere.

<sup>6</sup> Voy, au chapitre du Mariages, le don du fiancé es-

viteur de l'abhé derra prendre un bâton blauc et s'avancer à reculous vers les chevaux ou les vaches, et toucherune béte avec le bâton; celle qu'il atteindra, appartiendra au seigneur, rien de plus. G. 589. Cette redevance s'appelait Kochr.—Demande: Que diovient-ils donner pour le Koehr? Réponse: Le labourenr donnera le cheval qui vient après le meilleur; le fermier, la vache qui vient après la meilleure; la femme, la robe qui vient après la meilleure. Bien que toute personne mariée doive cette redevance, il y a cependant exception pour les femmes qui laisseront une fille assez grande pour souffler une lampe allumée. Delbrücker Landr. G. 570.

Le Kochr altemand répond au retief des lois françaises et anglo-normandes ¹. « Si un homme » de la paroisse possède, àu moment de sa mort, » trois têtes ou plus de quelque bétail que ce soit, la meilleure sear réservée pour qui de droit. — » De releif à vilain: Le meilliur aveir, qu'il avera, » u chival, u buf, u vache, donrat à son estgend de releif. Le lois de Knitt fixent ainsi eetle relevance : Un end doit fournir huitchevaux, quatre celevance : Un eord doit fournir huitchevaux, quatre elés, quatre non sellés, quatre casques, quatre evirasses, huit lances, huit boucliers, quatre épées, etc. 6, 375-374.

« ... S'ensuivent le dénombrement des héritaiges » d'iceulx doivent chacunan, la muit de l'Ascension » d'iceulx doivent chacunan, la muit de l'Ascension » à vespres, présenter et payer, au cuer de l'église » de Condé, au seigment du chapitre, un mouton » cornu, lainu et dentui... » A la suite de ce dénomrement d'héritages, se trouve un jugement qui condamne au payement de six hivres un des possesseurs qui avait présenté au chapitre un moutou qui n'était pas dents de quatre dents ?.

Les poules étaient la redevance la plus ordinaire. On les désigne diversement : poules de corps, poules de cou, poules du foyer, de la fumée; poules du carnaval, de la Pentecôte, de la Saint-Martin; poules du daucon, etc. Le coq devait être grand et rouge; de la l'expression allemander. Rouge comme un coq de redevance. L'on disait aussi pour exprimer qu'un serf, devenu bourgeois, ne payait plus la redevance au seigneur: Poule ne vole au-dessus de la muraille. G. 374.

On ne trouve point de redevances de chien ou de faucon; on en frouve rarement d'abeilles (si ee n'est pour la cire et le miel), quelquefois de sangsues. G. 863. Celles de bière, d'avoine, de farine, sont fréquentes. — Les chevanx du bailli auront de l'aLoi des Brehons d'Irlande: Tout elef a droit d'épuiser elez chacun le lait d'une vache \*.—Pour la table de Monseigneur, deux fromages d'une grandeur telle, que mettant le pouce au milieu du fromage, et tournant autour avec le dernier doigt, on puisse à peine atteindre au contour du fromage. Droit de Cologne.—Et la viande devra dépasser le bord du plat, dels largeur de guatre doigts. G. 101.

"Nous avons un droit, appelé le droit de bassin, » qui est tel, que le sieur et dame Villame peuvent » par chaeun an prendre un bassin d'environ un » sestier plain de raisins, en quelque vigne qu'il » voudroit, ès environs de Saint-Michel (. »

Les redevances suivantes ont moins pour but l'utilité que le plaisir du seigneur:—On fait savoir qu'à la mi-mai, les hommes de la hanlieue aurout à apporter de la mousse à la cour, afin que l'abbé et ses propriétaires assistants soient en propreté.—Le premier jour de mai, eelui qui occupe un emphytéose concédé par les orphelins de Lucques, est soumis à cette charge, qu'il doit leur apporter un arbre de mai, orné de nombreux rubans, dans lesquels seront trois épis de blé. Faute de quoi, l'emphytéote est déchu aussilot du bénéties de la possession. Muratori Antie. III, 67, G. 581.

L'argentélantrare et le commerce nul, le seigneur methelatir irei, il se faisait tout fournir, même les meubles et ustensiles, par eeux qui lui payaient redevance. Fers de cheval, socs de charrue, voitures, etc., toutlui venait de cetté façon, jusqu'aux verres ou cornes à boire; encore fallai-il, en certains lieux, que cette corne fut apportée par une jeune fille de dix-huit ans tout juste, ni plus ni noins.

Les redevances d'argent sont plus rares. Il y avait en Frise un impôt de ce genre, appelé le klipschild (bouclier sonnant). Voici comment il se payait. On construit, dit Saxo Grammaticus [liv. 8, p. 167], un dédince de deux cent quarante pieds de long, divisé en douze parties de vingt pieds chaeune. Dans la partie supérieure du bâtiment se trouve le collecteur du roi; au bas, un bouelier roud du pays. C'est dans ce bouclier' que chacun vient Jeter sa pièce de monnaie, Si elle rend un son clair, et que le collecteur entende distinctement, elle compte

voine jusque par-dessus les narines et de la litière jusqu'au ventre. G. 102. — Le pain doit être de grandeur telle, qu'un homme assis le mettant sur son pied, il lui passe le genou, et de telle grosseur, qu'on puisse en couper le pain du matin pour le berger. G. 105.

<sup>1</sup> Voy. Ducange, varbo Mortuarium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cartulaire de Notre-Dame de Conilé, manuscrit. Monteil, xive siècle, 11, 512.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Collectanea de rebus Uib., III. 85.

<sup>4</sup> Ducange, 906. Charta vicedomni Catalaunensis, anno 1381. Cf. Laur., I, 147.

pour le tribut; sinon, il en faut une autre. G. 76.

— Chaque année, les ancieus propriétaires de l'église de Saint-Romain à Lucques, qu'ils avaient cédée, à titre d'emphytéose, à des dominicains, venaient y chanter la messe, preadre un diner composé d'un nombre de plats déterminé, et recevoir un gros d'argent bien sonnant. G. 587.

On lit dans une Vie rimée de saint Amand, du onzième ou douzième siècle [Essais historiques sur le Rouergue, par de Gaujal, Limoges, 1823. G. 300]:

- . Fel cabalagre gran del comtat que erompet,
- » Quatre deniers d'argen lou poboul n'alenget
- » Cad an percept qu'era del rey honorat César
- » Als homes de Rovergue sul cap de cad ostal. »

Dans un de nos vieux poëmes français, Charlemagne dit à son vassal Ogier (G. 382):

- « Fel cuivers renoiés!
- . Sers de la teste, rendant IIII deniers!
- . En une borse le cers soient loie,
- " Ce doit vos pères le mien qui France tient,
- . Soient pendu au col d'un blanc tévrier,
- » Se li cuvoje à Rains u à Orliens, »

Les non libres payent... au grand forestier la ehaise d'honneur avec un coussin, un verre rempli de vin, une verge pour défendre la Marche, une bourse pour y garder les amendes. Droit d'Osnabruck. G. 381-2. - A Weissensée, le jour de la Saint-Jacques-Philippe, on se rassemblait au village de Scherndorf avant le coucher du soleil, et chacun déposait un gros sur une large pierre exposée sous le ciel ; celui qui tardait d'une heure payait deux gros, de deux heures quatre, de trois heures huit, et la somme montait toujours dans la même proportion, G. 387. - Le bailli devra, à la Saint-Martin de chaque aunée, percevoir, à la lumière du soleil. l'impôt royal pour la justice du roi; et si quelqu'un ne le paye pas à la lumière du soleil, il sera grevé du double, tant que la cloche tinte, que le coq chante, que le vent vente, que soleil ou lune se lève et se couche, que flux et reflux vient et va. Ch. Hildeboldi bremensis, anno 1239. G. 387.

On dit encore en France: «écus au soleil; argent » sounant; il a tant de bien au soleil.»

Un paysan irlandàis qui a cinq trèbas, doit payer les amendes et dèlits, et doit donner un tiers de ses profits pour nourrir le chef. Les einq trèbas sont : une grande maison, une étable à bœufs, une étable à pourceaux, une bergerie, une étable à seaux <sup>1</sup>.

Le village de Salzberg, dans le bailliage hessois

de Neuenstein avait à payer chaque année, à la Saint-Walnert, six kuaken (monuaie de six liards) aux barons de Buchenau. On appelait Petit homme de la Walpert l'homme de la communauté qui portait cet argent. Il devait, des six heures du matin, se trouver à Buchenau et, quelque temps qu'il fit, s'asseoir devant le château sur une certaine pierre du pont. Si le Petit homme tardait, la redevance croissait toujours, de sorte qu'au soir, la commune eut été hors d'état de payer; aussi le bailli avertissait chaque fois, et le village avait soin de donner deux compagnons au porteur, de crainte qu'il ne lui arrivat quelque accident. Si le Petit homme de la Walpert arrivait à point, les barons de Buchenau devaient le faire saluer, et recevoir l'argent, On lui servait certains plats déterminés. Il avait de plus un droit : c'est que s'il pouvait passer trois iours sans dormir, les seigneurs devaient le nourrir sa vie durant. S'il s'endormait, il était à l'instant renvoyé du château. Cet usage a duré trois cents ans, et jusqu'à ce siècle. Hersfelder, Intelligenzblatt, 1802, G. 588. - Un village de la Thuringe avait à payer chaque année à un seigneur qui demeurait à douze milles, trois pfennings de trois heller (liards ) qu'un cavalier borgue devait apporter sur un eheval horgue. G. 385. - Dans un village du comté de Mansfeld. à Stangerode, treize maisons payèrent, jusqu'en 1785, la redevance du Kuttenzins (du capuchon?) au bailliage d'Endorf. On devait la payer, chaque année, à la Saint-Thomas (21 décembre), avant que la journée ne fût commencée, c'est-à-dire avant minuit. Le 20 décembre, le mattre-paysan (bauermeister) sortait de sa maison à huit heures du soir, et allait criant devant chacune des treize maisons imposées : « Donnez à notre seigneur le pfenning de la Saint-Thomas, le kuttenzins. » - Le maftre de la maison était tout prêt sur la porte, et remettait son pfenning d'argent. Durant la perception, la foule grossissait, et criait saus interruption : « Nous portons à notre gracieux seigneur le pfenning de la Saint-Thomas, le kuttenzins.» On arrivait à onze heures au bailliage d'Endorf. Vers minuit, les paysans se trouvaient dans la maison du bailli, et y payaient les treize pfennings. Le bailli donnait quittance en toute hâte et remettait au maître paysan un pour-boire qui dépassait de beaucoup la valeur de la redevance, en l'avertissant bien de sortir du village avant le coup de minuit. Ils reprenaient alors lenr refrain : « Nous avons apporté à notre gracieux seigneur le pfenning de la Saint-Thomas, » et se retiraient chez eux pour boire l'argent du bailli. De son côté, le bailli devait envoyer sur l'henre le montant de la redevance, sous peine de fournir pour chaque pfenning une tonne de harengs frais. Si, au moment du payement, la salle du bailliage se

Collect, de reb. Hib., HI, p. 115.

trouvait fermée, c'était le bailliage qui devait payer à la commune une blanche couveuse avec douze poussins blancs (treize pour les treize pfennings). G. 386,

Pous les Francs-Alleux, les redevances se pavaient à la grille de la maison. Le collecteur devait attendre tout le jour, c'est-à-dire tant qu'il pouvait voir le verrou de la porte; si la redevance n'élait point pavée ce jour-là, elle était doublée pour le lendemain, G. 589. - Si le seigneur eensier refuse ou diffère de percevoir la redevance, le censitaire est en droit de la déposer publiquement sur la pierre de la eour, sur les poteaux de la porte, ou sur un siège à trois pierls placé en face de la porte. Dès ee moment sa redevance est aequittée. G. 589. De même, si le seigneur qui reçoit la dime tarde à la faire prendre, celui qui la doit monte sur la roue de la voiture et crie trois fuis : Seigneur Dixmeur! seigneur Dixmeur! seigneur Dixmeur! Si personne ne se présente, il preud deux voisins, compte les gerbes, laisse la dixième et s'en va. G. 593. Si le sergent du seigneur vient pour percevoir les redevances, et que le pauvre homme qui aurait tardé de partir avec l'argent ou la redevance rencontre le sergent la bride à la main dans la cour, avant · qu'il n'ait passé la porte, le sergent devra faire grâce au pauvre homme. G. 384. Si les shilling heuer (locataire du shilling) n'aequitte point sa redevance, le seigneur viendra suspendre le shilling à la crémaillère, ou le mettra dans le foyer; le paysan devra alors déguerpir, lui, sa femme et ses enfants. G. 392. Le fermier aura mis une table à trois pieds, deux pieds hors le seuil de la maison, et un dedans; sur cette table, le propriétaire ou seigneur consier lui payera l'argent pour le fumier rapporté. Les deux pieds hors du seuil signifient que le bien doit être cédé trois jours avant la Saint-Pierre. G. 187.

On trouve, dans eertains villages dn Brunswick, de petits fermiers appelés Enfants du soleil, parce qu'ils sont tenus de travailler chaque jour depuis la Saint-Martin jusqu'à la Saint-Michel, taut que luit le soleil. Les Hommes de la lune, sont ceux uni doivent, à chaque lune (à chaque mois), travailler pour le mattre, ou eultiver les champs appelés lunaires [lunares]. Duc. IV, 288. G. 388. II y a aussi des services de trois jours par semaine, de neuf jours par an, etc. Enfin des services d'animaux. Celui, dit Laurière, qui ne devait pas le service militaire personnel, devait cependant, mais une seule fois en sa vie, le service du cheval. Établissements de saint Louis : - « Se aneuns avoit » un hons qui li deust ronein de service, et il le

1 Établiss., p. 217, ch. CXXXI, dans le requeil des Ordonnances. Voy. aussi Glossaire de Laurière, 1, 242.

- » semonsit, et li deist : Rendez-mov mon roncin » de service, car je le viel avoir, je n'en viel mie
- » avoir deniers. Adone il li doit amener son ronein » de service dedans soixante jours, se eil ne li en
- » veut donner plus long terme, et eil li doit ame-» ner o frain et o selle, et o quanque mestiers est,
- » et ferré de tous les quatre piés ; et se li sire dist ,
- » je ne le viel mie, ear il est trop foibles, eil li
- » porroit respondre : Sire, fêtes-le essaver si comme » vous devez. Li sires pûct faire monter un escuier
- » dessus si grand comme il l'aura, et un haubert
- » troussé derrier, et une chansse de fer, si l'en-» voier douze licües loin; et se il les puet bien aller
- » en un jour, et lendemain retorner, li sires ne le
- » pûet pas refuser par droit. Et se il ne pûet fere
- » les deux journées, li sires le pourroit bien re-
- » fuser 1. »

Souvent le seigneur paye pour les services auxquels il a droit : - Si le pêcheur apporte ses poissons par-devant le bailli, eelui-ci devra lui donner un bon pain; si le pêcheur fait mieux et apporte davantage, il aura un rôti de bœuf. - Quand les pècheurs viendront vider leurs paniers, on les traitera si bien, qu'ils reviendront avec plaisir. -Tout pêcheur de Crotzenbourg doit aux schæffen ee qu'il faut de poissons pour un repas. Chaque pécheur portera tout ee qu'il aura pris en quatorze jours, des meilleurs de ses poissons et non des pires; et il en donnera aux schæffen jusqu'à ee qu'ils disent : Assez, tu as bien servi. Cela fait et dit, les pécheurs mangeront avec eux le pain, le vin et les antres choses. Et si l'un des pécheurs, à cause du nombre de ses filets, a un valet ou une servante, il pourra les amener manger avec lui. G. 947. -« Item la noblece du haule, que le seigneur d'Ault » a de deffendre à vendre poissons, jusques il en

- » y ait pris ee que à lui en appartient pour son
- » hotel... Item la noblece que lidiz sires a sur les » poissons royaulx et sur les gros poissons. » Charte de l'anuée 1553 2. « Derechef lidis religiens ont
- » aecordé as dis habitans de grace especial, que il
- » voisent ès marés dessusdis deselos sovhier de » l'erbe à le fauchille, tant seulement les samedis
- » et les nuits de festes gardables. » Charle de l'année 1310 3.

Sonvent le don du seigneur surpasse la valeur de la redevanee. Le cheval du messager borgne qui apportait les dtmes à Hirschhorn, avait toute la nuit de l'avoine jusqu'au ventre. Le messager luimême avait largement à boire et à manger dans de la vaisselle blanche, et, en le eongédiant, on lui remettait quelque argent. On a vu plus haut com-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carpentier, III, p. 27.

<sup>3</sup> Id., ibid., p. 42.

ment le Petit homme de la Walpert pouvait gagner son entretien pour sa vie durant. Quelquefois même on régalait les redevables de danse et de musique ; - Que le bailli se procure ensuite des râteaux : ceux qui ne sauront pas faucher, ramasseront au râteau pendant une journée; il en sera ainsi des veuves et de ceux qui doivent demi-redevance. On sonnera ensuite les grandes eloches pour eeux qui travaillent au râteau; au son des eloches, les travailleurs viendront en la cour du bailliage, et il y aura en avant un fifre qui fifrera; puis ils s'en retourneront. Quand le charbonnier et le menuisier payeront la redevance, qu'on leur mette de la paille autour du feu, et qu'on leur donne un joueur de violon, qui leur joue du violon, afin qu'ils s'endorment, et un serviteur qui veille à leurs effets, afin qu'ils ne brûlent point. - Item, le maîtrepaysan recevra de la dame une paire de gants, et il dansera le premier pas avec la dame (année 1522).

Quelquefois aussi le seigneur paye généreusement, mais aux dépens d'autrui : « Il y avait sur » la place de Péronne un grès long de quatre pieds, » large de deux, haut de quatre ou einq pouces au-" dessus du pavé. Ce grès à lui seul était un fief. » Ouand le roi entrait à Péronne, le tenancier de » ce fief devait ferrer d'argent sur ce grès le cheval » du roi , puis le présenter au roi. Mais , en retour, » il avait d'importants priviléges : 1º la desserte et » la vaisselle du roi après le repas d'entrée; 2º une » redevance sur la bière qui se buvait à Péronne ; » 3º un droit sur les baraques qui s'établissaient » à la foire. Il choisissait dans les boutiques d'in-» struments tranchants une pièce qu'on nomme le » premier taillant, c'est-à-dire le meilleur couteau » ou rasoir chez les couteliers, la meilleure hache » chez les taillandiers ; il recevait des autres mar-» chands une redevance en argent. Enfin, son fief » était un asile; un homme décrété de prise de » corps ne pouvait être enlevé de la pierre, s'il s'y " réfugiait 1. "

L'entrée solennelle du seigneur féodal est ordinairement remarquable, soit par la bizarrerie du cérémonial, soit par les redevances auxquelles il a droit à cette occasion:

Le markgrave de Juliers montera sur un cheval blane, qui sera borgne, qui aura une selle de bois et une bride d'écorce de tilleul. Et le markgrave aura deux éperons d'aubépine et un bâton blane, et ainsi il chevauchera jusqu'au lieu d'où sort la Ruhr. — Si le bailli a affaire au prieur, il doit y aller avec ouze chevaux et demi, c'est-à-dire ouze chevaux et une mule; il aura de plus un faucon et un chien borgne : on donnera à ses chevaux de la nourriture par-dessus les narines et de la litière jusqu'au ventre; on suspendra une barre ou bâton derrière les chevaux pour le faucon, et les chiens on les mettra coucher, près du faucon, derrière les chevaux. Quant au bailli, on lui mettra une table avee nappe blanche, et dessus un pain blane et un verre blane plein de vin. S'il veut quelque chose de plus, ec sera à lui de le commander. -Un lit sera préparé pour le Vogt, en eas qu'il veuille passer la nuit, un lit à draps sees et eraquants, et avec cela on préparera un feu sans fumée. Droit de Francfort, année 1485, - Quand les seigneurs enverront leurs serviteurs recevoir l'avoine, on devra à eeux-ci, bonne volouté, chambre ehaude et table couverte de linge blane, mais rien dessus; un pot de vin et rien dedans, deux broches au feu et rien après. - Le messager du seigneur d'Odenheim sera borgne et aura un cheval borgne à poil blanc. G. 256. - Voici le droit du pays : lorsque le bailli de notre seigneur l'évêque viendra traiter avec le pays du Rhingaw, au sujet du siége de Lutzelnaw, il devra entrer comme un puissant seigneur et plaeer la bride de son cheval entre ses jambes; dans sa main devra être un petit bâton blane et sur sa tête un chapeau à plumes de paon, et il tiendra jugement d'un coucher du soleil à l'autre. - C'est un droit du seigneur de Diepurg, que s'il veut chasser, il devra avoir un arc d'if à cordes de soie, à rayons d'argent, à flèches de laurier, empennées de plumes de paon. Il se rendra à eheval dans la forêt, chez le maître forestier; il y devra trouver sur un tapis de soie et retenu par une corde de soie, un chien de chasse blane aux oreilles peudantes, et il poursuivra le gibier, et s'il parvient à le prendre aux rayons du soleil, il devra, aux rayons du soleil aussi, remettre en leur lieu le droit de venaison et le chien de chasse. S'il ne réussit point, il pourra recommencer le leudemain (année 1558). G. 254-57.

Ils décident d'abord que l'Empire est, en droit de Marche, souverain mattre de la forêt. Ensuite, si la cour vient résider dans le bourg de Geilinghausen, un mattre forestier, à ce destiné par sa maissance, tiendra de droit pour l'Empire et le bourg de Geilinghausen un chien de chasse blanc à oreilles pendantes, et ce chien sera couché sur un tapis de soie et sur un coussin de soie; de soie sera la laise, et d'argent doré son collier... et il devra avoir aussi une arbalété à arc d'il' (suit une description magnifique de cet arc, où apparaissent tour à tour la soie, l'ivoire, l'argent, les plumes de paon et d'autruche). — Et s'il arrivait que l'Empereur et les impériaux voulussent aller au delà des monts qu'ils le fissent asvoir au maître forestier, il

Piganiol de la Force, Picardie, II, 204.

devra alors fournir un cheval blane aux risques et frais de l'Empire, et ainsi il aura servi son fief (aunée 1380). G. 260. — Que personne là-bas dans ladite venerie n'aille chasser ou giboyer sans le consentement de l'èvêque de Mayence; que si cependant il se présentait un cavalier ayant chapeau de zibeline, vétements aux diverses couleurs, are d'if à corde de soie, à flèches d'autruelne et traits d'argent emplumés de plumes de paon, ayant de pluis un chien de chasse blane à laisse d'argent et pendantes orcilles, on lui permettra de se distraire, et on ne l'empéchera en rien (amnée 1425). G. 237.

Si Monseigneur vent venir avec ses amis, les voisins devront lui donner bêtes qui volent et nagent, bêtes sauvages et privées, et on le traitera bien. On donnera au mulet de l'orge d'été, au faucon une poule, et au chien de chasse un pain; aux levriers aussi on donnera du pain en suffisance, lorsqu'on l'emporte de table, et on devra donner aussi, pendant qu'on sera à table, foin et avoine en suffisance aux chevaux. S'il arrive qu'on serve trois sortes de vin dans le ressort de Monseigneur, on devra servir à Monseigneur et à ses amis eelui de moyenne qualité; si, deux, on lui donnera le meilleur; si, un, ce sera celui-là même qu'on lui donnera; et Monseigneur et ses amis devront se trouver contents, G. 256. - Et il devra, le seigneur de la cour, entrer à cheval dans la cour du fermier, avec un cheval et demi, et un homme et demi, et la femme du fermier devra lui donner une botte de foin et le fermier mettre ses chevaux à l'écurie... et la femme du fermier fera coucher le seigneur de la cour sur un lit écorché (tout prêt) et sur des draps qui eraquent (secs). Si mieux elle agit, mieux il remercie. - Le seigneur envoyé entrera à clieval avec quatre chevaux et demi (quatre chevaux et un mulet), avec cinq hommes et demi (einq hommes et un garçon); on lui préparera un lit écorché avec des draps qui eraquent et un feu sans fumée. G. 258. - Les seigneurs justiciers devront, la veille du jour d'assemblée, à l'heure du repas, se présenter avec deux hommes et demi, deux chevaux et demi, deux chiens et demi, et demander le repas; s'il est prêt, ils descendront de elieval et boiront chopine; si, au contraire, il ne l'est point, ils se relireront dans la première auberge, s'y feront préparer un repas, et ce repas, e'est la petite propriété [das niedere eigenthum] qui le pavera (année 1575). G. 259. - Si donc notre graeieux seigneur de Wertheim voulait séjourner à Husen, le prieur ou les siens auraient à déloger et

1 Je crois, en Lorraine. Je ne puis retrouver le texte.

devra alors fournir un cheval blane aux risques et. , à se retirer. Et s'il arrivait que notre gracicux seifrais de l'Empire, et ainsi il aura servi son flef gueur ne voulut permettre au prieur ou aux siens (aunie 1380), G. 260. — Que personne là-bas dans ladite venerie n'aille-basser ou giboyer sans le consultente de l'évâgue de Macenez : que si ceneusitement de d'exrière. G. 239.

tir par la porte de derrière. G. 239. La liste des redevances bizarres serait longue. Dans une seigneurie de France, les paysans devaient nour redevance « conduire jusqu'au château » un seriu placé sur une voiture à quatre che-» vaux 1. » - En Autriche , un vassal noble devait chaque année, à la Saint-Martin, apporter à son seigneur deux pots de mouches; un autre, en Franconie, lui offrait un raitelet ou saute-buisson. G. 578. - « Quand l'abbé de Figeae fait son entrée » dans la ville, le seigneur de Montbrun et Laroque » le reçoit habillé en arlequin, une jambe nue, etc. w Lorsqu'il descend de cheval, il lui tient l'étrier » et se place à table derrière lui pour lui verser à » boire 2. - Le seigneur de Pacé a droit de faire » travailler les chaudronniers qui passent, de pren-» dre aux marchands de verre le plus beau verre, » en leur donnant chopine. Il fait ameuer le jour » de la Trinité, par ses officiers, toutes les femmes » jolies (sages) qu'ils trouveront à Saumur et dans » les faubourgs ; elles payeront chacune quatre de-» niers et un chapeau de roses. Celles qui refuse-» ront de danser avec ses officiers, seront piquées » aux fesses d'un aiguillon marqué aux armes du » seigneur. Celles qui ne seront pas jolies (qui se-» ront ribaudes) viendront chez la dame de Pacé, » ou payeront eing sols 5, » - Péages de Provence : « Histrious , baladins , mimes et ménestrels feront » jeux, exercices et galantises, la dame du château » présente. - Une charrette, conduisant larrons » au prévôt, payera une corde valant six deniers; » - Un pèlerin dira sa romance sur un air nou-» veau, et eouehera sur la paille fratehe, s'il veut » passer la nuit au manoir; - fourgonniers, lip-» peurs, et gens faisant bonne chère, laisseront » une pièce cuite pour le fermier ; - Un homme à » pied, chaussé ou non, mendiant ou aventurier, » sera logé, quitte de tout droit, s'il fait quatre sou-» bresauts; - Un More jettera en l'air son tur-» ban, et comptera cing sous trébuchant à la porte » du château; - Un Juif mettra ses chausses sur » sa tête, et dira bon gré, mal gré, un Pater, dans » le jargon du pays; - Un homme à cheval fera » une demi-veille d'armes pour le service du sei-» gneur; - un mareyeur doit poisson à mettre en » sauce verte, l'espèce au choix du seigneur; -» meneurs de chevaux doivent un sou par chaque » pied, si mieux ils n'aiment porter le seigneur jus-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Piganiol de la Force.

<sup>3</sup> Piganiol de la Force, Anjou, XII.

- » qu'au château; fille folle de son corps est à la 🕍 gueuric, les paysans battaient l'étang en chantant : " disposition du page des chiens courants : - con-
- " ducteur d'animaux en foire doit faire gambader
- » les singes, et danser l'ours au son du flagco-

Saint Louis exempta les jongleurs qui arrivaient à Paris du droit de péage, qui se pavait à l'entrée de la ville sous le petit Châtelet. « Li singes au marn ehant doit quatre denicrs, se il pour vendre le n porte; se li singes est à home qui l'ait acheté por » son déduit, si est quites, et se il singes est au » joueur, jouer en doit devant le paagier, et por

» son ieu doit estre quites de toute la chose qu'il » achète à son usage, et aussitôt li jougleurs sont

" quite por un ver de chanson !, "

On trouve diverses mentions de redevances nonsculement bizarres, mais impossibles: Quiconque osera contredire le roi, sera tenu de fournir cent cygnes noirs et cent eorbeaux blancs [ G. 377 . Carpentier, 1, 939 ]. - Ouelquefois aussi la redevance semble être une mystification pour celui qui la reçoit. Muratori cite le texte suivant [III, 187] : A Bologne, l'emphytéose que concédaient les moines bénédictins de saint Procule payait, à titre de redevance, la fumée d'un chapon bouilli. C'est-à-dire que chaque année, à un jour déterminé, l'emphytéose s'approchait de la table de l'abbé, apportait le chapon dans l'eau bouillante entre deux plats. et le découvrait de telle sorte que la fumée s'en échappát; cela fait, il emportait le plat, et il était quitte. - La redevance de l'Asina curta semble du même genre : - « Ledit Jean réclamait dans toute » l'étendue du bois d'Antoniae, pour le service de » chaque jour, deux âncs et une âncsse à laquelle

» on avait coupé la queue 2. » « Il y avait à Roubaix, près Lille, une seigneurie » du prince de Soubise, où les vassaux étaicut » obligés de venir à certain jour de l'aunée faire la » moue, le visage tourné vers les fenêtres du château. » et de battre les fossés pour empêcher le bruit des » grenouilles. - Devant le château du scigneur de » Laxou, près Nanci, se trouvait un marais que m les pauvres gens devaient battre la nuit des noces » du seigneur, pour empêcher les grenouilles de » coasser. On les dispensa de ce service au com-» moncement du scizième siècle, lorsque le duc » de Lorrainc épousa Rénée de Bourbon. Le même » usageexistait à Montureux-sur-Saonc. » Mémoires des antiquaires de France, 6, 128. G. 356.

Lorsque l'abbéde Luxcuil séjournait dans sa sci-

» På, på, renotte, på (paix, grenouille, paix ). . Veci M. l'abbe que Dieu qu (garde)! .

...L'homme de la maison devra alors préparer un lit pour Monscigneur, afin que sa Grâce Monseigneur de Prum puisse y reposer. S'il ne peut reposer à cause du coassement des grenouilles, il y a dans la paroisse des gens qui possèdent leurs biens et héritages sous cette condition qu'ils doivent faire taire les grenouilles, afin que sa Grâce puisse reposer. - Le géographe de la Wetteravie dit, en parlant de Freiensenn : « Ce village, prétendant à beaucoup de liberté, a donné bien à faire à la seigneuric. Les habitants assurent, en effet, que certain Empercur avait passé la nuit dans leur village; que le coassement des grenouilles ne lui permettant pas de s'endormir, les paysans s'étaient tous levés pour donner la chasse aux grenouilles, et que l'Empereur en récompense leur avait accordé la liberté, G. 356.

Au nombre des obligations imposées comme redevances se trouvait celle d'héberger les chiens du seigncur. C'est ee qu'on appelle le Bernage. -« Brenaige vaut quiuze muits d'avoine par an ", » -On raconte que l'abbé de Murhart vint à Stuttgard se plaindre à l'avoué du couvent. Udalric de Wurtemberg: Je pensais, disait-il, que le monastère du Murhart avait été fondé pour des religieux : je vois maintenant que c'est un chenil à chiens ; il n'est plus possible à mcs moines de chanter et de psalmodier . lorsque des chiens aboient sans cesse. Taut qu'ils resterout dans mon couvent, moi je demeurerai iei; le seigneur avoué me nourrira plus aisément que moi ses chiens 4. - S'il arrive que le chien de Madanie l'abbesse et le chien de la scigneuric viennent à se quereller pour leur pitance, on chassera le chien de la seigneurie, jusqu'à ce que le chien de Madame ait gouté du tout : alors seulement on v laissera gouter le chien de la seigucuric (annéc 1462). G. 332.

Une espèce particulière de redevance est celle qu'on payait aux juges, aux officiers du roi, aux hérauts et sergents. Les trésoriers de France et généraux des finances avaient le droit de busche et chauffage. - « Ce droit de busche appartient » aussi aux officiers de la chambre des comptes. n comme le droit de robbe de Paques, le droit de » Toussaint, de roses, de harene, de sel blane, de » verre, d'écuric, et autres, outre leurs gages 5. » .

<sup>1</sup> Establissements des mestiers de Paris, par Estienne Boileau, prévost de Paris, MS. fonds de Sorboune, fo 204, col. 3, chap. del paage de Petit pont.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carpentier, I, 325.

<sup>5</sup> Ducange, I, sub verbo Brenagium.

<sup>4</sup> Laurière, I, sub verbo Past de chiens.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Laurière, I, 192.

— Le 1er mai, sur la table du roi, au bord de la forêt de Fontainebleau, « le maître des forêts re» cevait les hommages et redevances qui consis» taient eu gáteaux, jambons, vin, etc.

» Quand les seigneurs investissoient et ensaisi» noient les acquéreurs de quelque fonds, ils se
servoient toujours de gants qui restoient au ser» gent des seigneurs; et dans la suite, ces forma» lites s'étant abolies, les gants ont été dus au» sergents en argent, et ont fait partie des droits
» seigneuriaux. En d'autres lieux, les gants appartenoient aux seigneurs comme une redevance.
Cette redevance a été réduite depuis en argeut,
et elle leur est encore due '. — Quand le comte
de Flandres fait hommage, les héraults et ser» gents à manche du roi, ont droit à sa robe, son
» chapeau et bonnet, sa ceinture, sa bourse et son
èpée 2.»

Le vassal noble donnait à son seigneur pour droit de relief et de rachat une paire d'éperons dorés 3. - « Il y a plusieurs fiefs qui ont été donnez » à certains devoirs annuels, ou à chacune muta-» tion de seigneur ou de vassal, comme de bailler par chacun an une hure de sanglier, un esper-» Vier, un faucon, une couple de chiens, un cha-» pelet de roses, porter la busche au feu de la veille » de Noël de son seigneur feudal : de bailler un " quintal de cire par an , comme à l'église de Mas-» con, sous le nom de Clypæus ceræ, pour la sei-» gneurie ou comté de Baulgey; ou bien soixante » livres d'huile d'olives par an pour faire le Chresme, » dont le domaine de Mehun-sur-Eure est chargé " envers l'archevêque de Bourges, au lieu du de-» voir de foy et hommage : ou à la mutation, un » cheval de service, un destrier, un roncin, deux arçons de selle de cheval, des armes, tirer la » quintaine, dire la chanson à la dame, et autres » choses pour relief, ou pour prestation de foy et » service feudal : comme aussi plusieurs fiefs, sci» gneuries et héritages ont été donnez à l'Église en » pure et simple aumône , à divin service, prières » et oraisons, à la charge de quelques pains de cha-

» pitre, ou de jallages de viu par chacun an envers » le seigneur, pour reconnoissance 4. Bouteillier, » Somme rurale, écrit que certains fiefs doivent » blancs gants, blanche lance de relief, selou les

" usages des lieux, et appert par la Coutume de " Béarn, qu'aucuns vassaux doiveut fer de lance, " esparvier, vaultour, gants et autres devoirs; " plus, par le second livre de teneures, au sei-

» pius, par le second invre de teneures, au ser » gneur est dù une paire de gants par an, ou des
 » roses la feste saint Jean-Baptiste <sup>5</sup>. »

Parfois la redevance est un baiser : « Les chanoines de la sainte chapelle de Dijon étaient oblin gés d'aller l'un après l'autre baiser la joue de la p duchesse de Bourgogne 6, »

» Un feudataire, nommé Arnaud de Corbiu, était tenu, quand le roi passait par Tuyosse, de l'acse compagner jusqu'à un arbre indiqué. Il devait a avoir une charrette chargée de lagots, attelée de deux vaches sans queues, et quand cette voiture e était parvenue à l'arbre, y mettre le feu et la laisser l'arbre i pusqu'à ce que les vaches pussent s'échapper ?, »

"s secnapper ., "
"s ecnapper ., "
"s echapter de 1391 : "Octroyons audit d'Estoute"ville et à ses hoirs successeurs qu'il leur loise
a vaoirettenir ces haies et censes... en nous pafant
" une sayette peinte en vert et en bougon blanc."
— Reg. de Louis, duc d'Anjou et roi de Sicile.
10, 17-8-11 : «Le séage de Bossart, en Anjou, estoit
" tenu du duc, au déroir d'un bouson empenné
d'une plume d'aigle, ferré et coché d'argent aux
" deux bouts, à muance de seigneur. Jean de Sepeaux, chevalier, tient en foy et hommage simple du duc d'Anjou la justice de Vielleville, au
" dévoir d'un bouson empenné de plume d'aigle,
" encornouaillé d'argent, à muance de seigneur.".
Nul droit féodal n'a donné lieuà des dispositions

On nous dispensera de traduire le texte suivant, cité par Ducauge, II, p. 1224, sub verbo Bumbus: - Vetus charta hominii apud Cambdenum in Britannia, et Spelmaunum, de quodam Baldino, qui tenuit terras per serjanciam, pro qua debuit facere die Natali Domini singulis annis coram domino rege unum saltum, unum suffletum, et unum bombulum. Id est, ut, idem Camdenus interpretatur, ut saltaret, buccas inflaret, et ventris crepitum ederet. Spelmannus habet : Saltum, sullium et pettum, Alque inde eidem Baldino cognomen inditum le pettour. - Charta anni 1598 : Pro loce de Breuil in Burbon, ex Camera comput, Paris, : Item in et super qualibet uxore maritum suum verberante unum tripodem. Item insuper qualibet filia communis sexus videlicet viriles quoscumque cognoscente de novo in illà Montis Lucii eveniente 4 den. aut unum

<sup>1</sup> Laurière, au mot Gant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oudenherst, fo 285.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Contumes de Senlis, article 154, et de Mantes, article 105.

<sup>4</sup> Laurière, Glossaire, I, 416.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Laurière, 1, 527.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Monteil, quatorzième siècle.

<sup>7</sup> Carpentier, 11, 779.

Sarpentier, verbo Bolsonas. — Autres redevances b zarres: « Le seigueur de Chourée est obligé, lorsque la dame de Montreuil Bellay va la première fois à » Montreuil Bellay, de la descendre de sa mouture ou voiture, et de lui porter un plein sac de mousse ès « lieux privés de sa chambre? » Aveu de la Jerre de Montreuil Bellay, extrait des registres du Châtelet de Paris, Pije, de la Force, XII, 205.

plus bizarres, à des interprétations plus honteuses i » amende le seignor en peut avoir, et coment un que le Maritagium, ou droit du seigneur de marier l'héritière ou de lui vendre l'autorisation de se choisir un époux. Ce droit fondé au moven âge sur la nécessité d'assurer au seigneur un vassal fidèle et eapable de servir le fief, n'apparaît dans l'antiquité que comme un caprice odieux de la tyrannie. -L'empereur Maximin, dit Lactance [ De mortibus persecut., cap. 38], s'était fait une habitude de ne permettre à persoune de se marier sans son autorisation, comme pour eueillir les prémices de tous les mariages. Il enlevait les filles de condition moyenne pour satisfaire au capriee du premier venu. Celles de condition plus élevée, que l'on ne pouvait eulever, on les demandait comme bénéfices et dons militaires. Et l'on ne pouvait refuser eette demande appuyée de l'Empereur, e'eut été s'exposer. à périr ou à prendre pour gendre je ne sais quel barbare, G. 436. Les Francs, mattres de la Gaule, paraissent en avoir souvent usé ainsi à l'égard des vaineus. Constitution de Clotaire I (anno 560) : « Que personne n'ait l'audace de prétendre s'unir. » en vertu de notre autorité, à une jeune fille » ou à une veuve sans leur consentement. » Edit de Clot. (auno 613) : « Nul ne doit prendre » une femme de force, sous prétexte qu'il a notre » eonsentement; nul ne doit épouser les filles ou » les veuves qui se sont faites religieuses, » Ces exemples de violence ne disparaissent point au moyen âge. «Comme Gérardin de Roneourt escuier » eust plevie par mariage... eust empetré une eom-» mission... par vertu de laquelle main fut mise » par deux sergents à icelle demoiselle 1. » [ Année 1376.1

Dans le droit féodal, la violence se régularise ; le seigneur force sa vassale, vierge ou veuve, à contracter mariage : il faut que son fief soit servi.

« Coment feme qui est semonse de baron [ mari] » prendre, coment elle doit respondre: ... Se le sei-" gnor li die : Dame, il est voir que vous devés » service de vous marier, etc. - ... Se seroit contre » Dieu et contre raison, se Signor pour detrece de » service peust marier les femmes qui auroient » quatre-vingts ans ou quatre-vingt-dix ou eent, qui » seroient si descheues comme se elles feussent la " moitié pories... - Elle doit le mariage à celui » sans plus de qui elle tient le fié que elle desort de " son cors 2.

» Se aucun des homes dou seignor espose feme » qui tien fié dou seignor et s'en saisit dou fié, quel o des homes dou seignor le peut appeller de foi » mentie... : Duquel fié la feme a meffait vers vous » pour ce que elle s'est mariée saus vostre eougié . » de quoi je dis que il a sa foi mentie vers vous, et » se il veaut le néer, je suis prest que je li prove de » mon cors contre le sien, et que je le rende mort ou recreant en une oure dou jour, et vées ei mon » gage. Et s'agenouille devant le seignor et li tent » son gage. - Quant le seignor veaut semondre, » ou faire semandre, si com il doit, feme de prendre » baron, quant elle a et tient fié qui li doit service » de eors, ou à damoiselle à qui le fié escheit que » il li doit service de eors, il li doit uffrir trois ba-» rons, et tels que il soient à lui afferans de parage, » ou à son autre baron, et la doit semondre de deus » de ses homes ou de plus, ou faire la semondre par » trois de ses homes l'un en leue de lui, et deus » com court, et eelui que il a establi en son leuc à » ce faire doit dire enci : « Dame, je vous euffre » de par monseignor tel, et le nome, trois barons tel » et tel, et les nome, et vous semons de par mon-» seignor que dedans tel jour, et motisse le jour, » aies pris l'un des trois barons que je vous av noa més... et enci li die par trois fois 3, a

Si le vassal noble n'a pas liberté de mariage, le serf ne l'a pas à plus forte raison. Quelquefois même, il est stipulé que le serf affranchi ne se mariera pas : « L'abbé et l'abbaye de Saint-Germain affranchis-»-sent Nicolas et Odon, à cette condition que s'ils » se marient, ils retourneront à leur premier état de » servitude. » (Année 1262.) Cette clause se retrouve fréquemment dans les titres de l'abbave de Saint-Germain-des-Prés 4.

Quand le serf se marie et que son eonjoint est de eondition libre, la loi frappe celui-ci (Lex Rip. 58, 18): «Si une ripuaire libre a suivi un ripuaire es-» clave, que le roi ou le comte lui présente une » épée et une quenouille. Si elle accepte l'épée. » qu'elle tue l'eselave; si la quenouille, qu'elle » reste serve. » De nième dans la loi salique. - C'est un dieton féodal : - Si tu montes ma poule, tu deviens mon eoq .- Main non libre, entraine main libre. - « En formariage, le pire emporte le bon.» (G. 336).

Le serf qui épousait une serve ne pouvait la prendre que dans le domaine sur lequel il vivait lui-même, à moins que son seigneur ne consentit à rendre à l'autre seigneur une serve de valeur égale. - Assises de Jérusalem : « Se aueun vilain de que

bombum, sive vulgariter pet, super pontem de Castro Montis Lucii solvendum.

<sup>1</sup> Carpent., I, 348. Lettres de remiss. 1576 reg. 109, ch. 350.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assiscs de Jérus., p. 165-5, c. 243-4-5.

<sup>5</sup> Assises de Jérus., c. 242-248.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archives du royaume, L.

» le commandement du seignor de la vilaine, le sei-» gnor dou vilain à qui sera marié la vilaine étrange, » rendra au scignor de la vilaine une autre en " échange à la vilaine, de tel âge par la connois-» sance de bonnes gens, et se il ne trouve vilaine » qui la vaille, il li donnera le meillor vilain, qu'il » aura d'age de marier; et se eil qui sera marié à » la vilaine étrange meurt, le seignor dou vilain " doit avoir son eschange se la vilaine torne à son » premier seignor; et se la vilaine est allée en la n terre de l'autre, son seignor a pooir de preudre » la, et son seignor y met difference, celuy qui » l'aura donnée la doit garantir, et se le seignor » dou vilain dit au seignor de la vilaine, que elle » est mariée par son commandement, le seignor de » la vilaine doit jurer sur sains Évangile, que elle » fut mariée par son commandement, et se il ne » veut jurer, le seignor dou vilain est quitte et nule » restorne doit donner.»

En France et en Angleterre, les enfants qui naissaient de ces mariages, étaient (conformément aux Novelles) partagés entre les seigneurs. Le registre des Grands-Jours de Troyes porte : « Nous avons » toujours accoutumé à partir au roy les enfants » qui issent de nos hommes et de nos femmes, quise y mesient par mariage aux hommes et aux femmes » le roy ¹. »

Le serf paye le congé de mariage : — Pour le mariage, il n'y aura qu'un éeu d'or ou une peau de bouc à payer; mais s'ils menirent, tout ce qu'il y aura de meilleur dans leuis meubles, servira à nos usages [anno 1166] ... Item, l'homme qui ne sera pas possesseur d'une manse, payera à l'église, pour pouvoir contracter mariage, un soildus ou une peau de boud éennu 1294). — Cest ainsi qu'en Russie le fiangé serf est tenu de livrer au seigneur de la uturre une martre noire. G. 530. — On appelait cette redevance Maritagium, quand la future était de la même famille; dans le cas contraire; Forismaritagium.

La forme la plus choquante du Maritagium, ciati a Marquette (cazzagio, culage, braconage). Rien n'indique au reste que ce droit honteux ait jamais été payé en mature...—Notre avis est que ceux qui vienente célébrer ici leurs noces doivent inviter le maire et son épouse. Le maire de son côté, prêtera au futur un potoù li puisse facilement faire cuirem brebis; le maire amênera encôre une voiture de

» que ce soit se marie avec vilaine d'autre leu sans le commandement du seignor de la vilaine, le soit se marie avec vilaine d'autre leu soit se marie a vilaine d'autre leu se marie la vilaine de soit se vilaine se rendra au seignor de la vilaine une autre en néchange à la vilaine, de tel âge par la connoissance de bonnes gens, et se il ne trouve vilaine quatre pfennings. G. 584.

Ce droit, appelé en Angleterre et en Écosse Marquetta, se rachetait, dans ce dernier pays, par un certain nombre de vaches. Au dernier siècle, on payait encore à Ulva la Mercheta mulierum <sup>2</sup>.

En France, les ecelésiastiques, comme seigneurs, percevaient quelquefois ee droit bizarre. «J'ai vu, » dans la cour de Bourges, devant le métropolitain, » un procès d'appel où le recteur ou euré de la pa-» roisse prétendait que de vieille date, il avait la » première connaissance charnelle avec la fiancée, » laquelle coutume avait été annulée et changée » en amende. J'ai oni dire encore que quelques sei-» gneurs gascons avaient droit la première nuit des » noces de poscr une jambe que au côté de la jeune » épouse, ou de transiger avec eux 3. » — Un arrêt du 19 mars 1409, défend à l'évêque d'Amiens d'exiger une indemnité des personnes nouvellement mariées pour leur permettre de coucher « avec » leurs femmes la première, seconde et troisième » nuit de leurs noces; » il y est dit : « que chacun » des habitants pourra coucher avec sa femme la » première nuit de ses noces sans permission de » l'évêque 4. »

Les seigneurs de Prelley et Parsanni, en Piémont, jouissaient d'un pareil droit; les vassaux ayant demandé en vain à s'en racheter, se révoltèreut et se donnèrent à Amé VI, comte de Savoie 5.

Les seigneurs consentirent généralement à convertir ce droit en prestations diverses. Un accord de ce geure fut conclu entre Guy de Châtillon, seigneur de La Fère, et la communauté des habitants 4, — «Comme sire de Mareuil puet et loit avoir droit » de braconage sur fille et fillette en medite sei-» gneurie : sis emarient, et si ne les bracone, échent » en deux solz enver ledite seigneurie ?.

et compagnons du mari. — Litt. remiss. an. 1573, in reg. 108, Chartoph. reg. ch. 172. « Comme en » la ville de Jallon-sur-Marne et ou pais d'environ, » il soit acoustumé et de longtemps, que un chas-» cun varlet, mais qu'il ne soit elere ou nobles, « quant il se marie, soit tenuz de payer aux autres

Parfois aussi le droit se pavait aux jeunes amis

<sup>1</sup> Laurière, I, 398.

Regiam majestatem, lib. 4, cap. 31.— Bracton, folio 26.— Voy. aussi Johnson, Voyage aux Hébrides, p. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bocrius, Decis. 297, no 17. — Laurière, II, 100, verbo Marquette.

<sup>4</sup> Laurière, I, p. 308.

Id., ibid., p. 307.
 Id., ibid.

<sup>7</sup> Carpentier, I, 1928.

n compagnous et varlez à marier son Becjaune, » appelé oudit pays Coullage 1.»

« Les seigneurs limousins percevaient aussi le » droit de gendrage, calculé sur l'argent qu'appor-» taient les époux lorsqu'ils allaient demeurer chez » le beau-père, ou lorsque le nouvel époux allait » demeurer chez sa femme 2, »

Un droit, moins odieux dans la forme, mais aualogue dans le principe, c'est le mets on régal de mariage. Servin (Actions notables et plaidovez. t. II. 166), mentionne l'usage suivant de la seigneurie de Souloire, en Anjou : «Son sergeant doit estre » convié huict jours d'v aller avec deux chiens cou-» rant couplez et un levrier, et que ce sergeant doit » seoir devant la mariée au disuer et estre servi » comme elle, et lui dire la première chanson, et » que les mariez doivent donner à boire et à man-» ger au chien et levrier.» G. 384. - « Nous avous » droit de mets de mariage... lequel se doit apporter » jusqu'au chasteau par l'espouse avec les joueurs » d'instruments. Ledit mets doit être composé d'un » membre de mouton, deux poulets, deux quartes » de vin vallants quatre pintes, quatre pains, quatre » chandelles et du sel, le jour des espousailles, en » peine de soixante sols parisis d'amende. » Tel était l'usage des seigneuries de Caenchi, de Saulx et de Richelmurg.

« Et quant aueun se marie audit lieu, il est tenn. » le jour de ses espousailles, nous aporter à nostre n manoir de Genesville ung plat de viande, deux » pains et ung pot de vin , les menestriers précé-» dants, qui s'apelle le plat nuptial 8, »

« Le prêtre ou chapelain, après la célébration du » mariage, aura ses plats, et il les exigera, si besoin » est publiquement, et sous peine d'excommu-» nion 4. - On rencontre encore cette redevance en 1615 : « On doit au seigneur de la Boullaie le » régal de mariage, c'est-à-dire que l'époux est tenu. » le jour des noces, de venir avec des musiciens » offrir deux brocs de vin, deux pains et une épaule » de mouton. Avant de se retirer, il doit sauter et » danser b, »

Le droit de mariage payé, les mariés ne sont pas quittes. Le seigneur s'adjuge les enfants qui résultent du mariage, lors même que l'un des conjoints est de condition libre.

Carpentier, I, 1224.

<sup>2</sup> Laurière, I. 543.

3 In Chartul. Gemmet., t. I, p. 52.

4 Statuta ecctes, Meldens, Ann. circit, 1346.

<sup>5</sup> Chart, de Ludov, de Sainte-Maure, ann. 1615, Laurière, II, 112.

6 Archives du royaume [ K , Villes et provinces ] : Comptes du comte de Blois et de Chartres.

.. «... Femme franche de Monseigneur, mariée à » un serf, a quatre enfants, dont deux sont à Mon-» seigneur, deux à la mère 6,» -On lit dans un doempent de 821 : Il est dans la onzième maison un certain artisan libre dont nous donnons l'énouse et les enfants, G. 323. - Cependant de nombreuses exceptions sont faites à ce droit odieux. Ainsi dans certain pays, le putné des jumeaux qu'enfante une serve, est libre; ailleurs, c'est le premier-né. -L'homme né libre, devenu serf, pouvait affranchir son premier enfant. Souvent aussi c'est l'ainé qui suit la condition présente de son père [années 1101et 1154]. Dans le droit suédois, tous sont libres; mais dans l'ancien droit des Germains et dans celui des Auglo-Saxons, « l'enfant suit la pire main 7, » G. 524.

Le droit d'hériter n'existe pour les gens de condition servile que quand ils sont communs en biens. - Ce droit ne leur a été accordé, dit le juriseonsulte Coquille [ Observ. sur la Coutume du Nivernois], que « pour inviter les parsoniers des familles » de villages à demeurer ensemble, parce que le » ménage des champs ne peut être exercé que par » plusieurs personnes. » Beaumanoir dit [chapitre XXII: « Compaignie se fet selone notre Cou-» tume, pour seulement manoir ensemble à un pain » et à un pot un an et un jour, puisque li muelles » de l'un et de l'autre sont meslez ensemble, « De là les expressions : « Ètre en pain et pot, Hors de "pain et pot. »

Du moment que la communauté était dissoute, les seigneurs rentraient dans leur droit d'hériter de leurs serfs. Aussi, établirent - ils qu'elle l'était sitôt qu'un des contractants vivait à pain séparé. De là ee proverbe : « Un parti, tout est parti ; et Le chanteau (c'est-à-dire, le pain ) part (sépare) te vilain. - Le feu, le sel et le pain partent l'homme mortemain. » Cout, du comté et du duché de Bourgogne, du Nivernais, de la Marche et de l'Auvergne 8. -Dans la Coutume de Mons, les mots : « Mise hors de pain, hors de celle (cella, maison paternelle), » signifient émancipation 9. - Comme l'enfunt en celle (en puissance de père et mère), excluoit de leurs successions son frère qui étoit hors de celle [émancipé], les seigneurs exclurent les enfants hors de celle de la succession de leurs pères 10,

<sup>7</sup> La Coutume de Châlons suivait le principe contraire, dans les mariages d'une noble et d'un roturier : La truie anoblit le pourceau. Coutume de Chalons, art. 2, etc. G. 37.

<sup>8</sup> Laurière, I, 220. 9 Id., II, 171.

<sup>10</sup> Id., 1, 208.

#### SUITE

#### DII CHAPITRE V.

## LE SERF.

... Un jour, quelqu'un des Grees aux cuirasses d'airain, l'enlevant la lumière de la liberté, l'emmênera pleurante... Captive dans Argos, tu tisseras de la toile pour une autre, ou tu porteras l'eau de Messiéleo ud'l'ypérie, lébas l'bien malgré loi; mais la nécessité pèsera implacable. Et te voyant verser des larmes, quelqu'un dira peut-être : La voilà, la femme d'Hector 1.

Ces vers de l'Hiade donnent en quelque sorte la formule des servitudes antiques. Nous voyons de même Cambyse condanner la fille du dernier roi d'Égypte à porter de l'eau. Les Gabaonites de la Judée, les Brutiens de la Calabre, sont chargés de porter l'eau et de couper le bois. Les Pèlages de l'Attique furent employés à construire les niurs de l'Acropolis <sup>2</sup>, les Juifs à bâtir les pyramides d'Égypte.

... Les Gabaonites, ayant appris comment Josué avait traité Jérieho, ils usèrent d'adresse; ils chargèrent leurs anes de vieux sacs, d'outres à vin rompues et recousues; ils prirent de vieux souliers, de vieux habits, des pains durs et rompus en morceaux, et ils dirent : Voilà les pains que nous primes tout cliauds quand nous partimes de chez nous pour venir vous trouver, et maintenant ils sont tout secs, et se rompent, tantils sont vieux. Ces outres étaient neuves quand nous les avons remplies de vin, et maintenant elles sont rompues; nos habits, nos souliers se sont usés dans un si long voyage, et ils ne valent plus rien .- Et Josué ayant pour eux des pensées de paix, fit alliance avec eux, il leur promit qu'on leur sauverait la vie : ce que les princes du peuple lui jurèrent aussi. Josué, s'étant plus tard apercu de la ruse, appela les Gabaonites, et leur dit : Pourquoi nous avez-vous surpris par votre mensonge, disant : Nous demeurons bien loin de vous; puisqu'au contraire vous êtes au milieu de nous? C'est pour cela que vous serez sous la malédiction, et qu'il y aura toujours dans votre race des gens qui couperont le bois, et qui porteront l'eau dans la maison de mon Dieu 3.

Celui qui aura frappe son esclave ou sa servante d'une pierre ou d'une verge, de telle manière que le patient soit mort dans ses mains, sera coupable.

S'il a survécu un jour ou deux, le maître ne sera pas soumis à la peine, çar c'est son argent . Si votre serviteur vous dit qu'il ne veut pas sortir parce qu'il vous aime vous et votre maison et qu'il trouve son avantage à être avec vous, vous prendrez une alène, et vous lui percerez l'oreille à la porte de votre maison et il vous servira pour jamais. Vous ferra de même à votre servante. Même disposition dans la préface des lois d'Alfred. G. 359. On perçait aussi l'oreille à l'esclave romain (aurez perforate); il avait le pied gypatus.

Le servage est un adoueissement du droit de vie et de mort que le vainqueur croît avoir acquis sur les captifs. S'ils ne sont pas tous massacrés, du moins on en immole quelques-uns aux dieux (Popixène au tombeau d'Achrille, etc.). Mêmes usages chez les Celtes et les Germains \*. Les Cimbres précipitèrent dans le Rhône tout ee qu'ils avaient pris dans le eamp de Cépion '. — Lorsque les Saxons, mettant à la voile (Sidonius Apollinaire, liv. 8, ép. 6), arrachent l'auere de la terre ennemie, ils font, let est leur rit barbare, ils font périr dans des tourments cruels le dixième des captifs, et dans la foule des victimes ils corrigent par l'équité du sort l'iniquité du trépas.

Les Germains égorgeaient ceux qui avaient lavé le char d'Hertha, lorsque après sa promenade annuelle, la déesse rentrait dans son ile sacrée, Vorez aussi, à la fin de l'ouvrage, les captifs immolés, les gladiateurs des jeux funèbres, etc. - Hannibal, descendant en Italie, fit combattre, en présence de son armée, des montagnards des Alpes, qu'il avait faits prisonniers, soit pour animer la valeur des siens par ce spectacle guerrier, soit pour en tirer un présage, une sorte de jugement de Dieu. A Sparte, la cryptie, ou chasse aux hélotes, aurait été, s'il n'y a sur ce point quelque méprise, une sorte de guerre annuelle entre les mattres et les serfs qui cultivaient les campagnes 8. Il est inutile de rappeler iei les caprices féroces de l'esclavage romain, et les lamproies de Pollion engraissées de chair humaine.

En Allemagne, le peuple a longtemps conservé ces locutions proverbiales: Il est mien, je puis le bouillir ou le foir. — Nous lisons dans une Coutume allemande (année 1353): S'il n'aime mieux mettre le serf aux fers, il peut le jeter sous un tonneau, placer dessus un fromage, une miche de pain et un pot d'eau, et le laisser ainsi jusqu'au troisième iour. G. 345.

Le serf, comme nous l'avons vu, a souvent l'oreille

<sup>1</sup> Hiad., Z.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hérodote.

Josué, IX, 12, 13, 15, 22, 23.

<sup>4</sup> Exod., cap. 21, § 20, 21.

<sup>5</sup> Deuteron., cap. 15, § 16, 17.

<sup>6</sup> Vou, les autorités citées dans mon Hist. de France.

<sup>7</sup> Paul. Oros., V, 16.

<sup>8</sup> Heraci, de Polit., Plutarch., in Lycurgo.

LE SERF.

placé votre bras sur mon eou et par la chevelure
 de ma tête j'ai voulu me livrer, en ee sens, que
 jusqu'à ce que je puisse vous rendre votre argent

401

» je subirai votre service. » Aimoin, 3, 4 : « Et pla-» cant son bras sur son cou, il lui donna ainsi le » signe de sa future domination. » — Autre cas

remarquable; l'homme qui se livre a fait un vol : « Il ést arrivé , » dit-il , « que... j'ai brisé votre » grenier à blé, que i'en ai volé le froment et autre

» grenier à blé, que j'en ai volé le froment et autre
» butin (raupam) pour la valeur de tant... Vous.
» sur ce, vous m'avez fait traduire devant le comle

» que voiei, et moi je ne puis en aucune mantere, » nier le fait... il a done été jugé que... je devrais

» en payer la composition, c'est-à-dire tant de so-» lidi... mais comme je n'ai pas du tout ces solidi » pour m'acquitter; ceei m'a paru convenable (aptifleavit mihi)»: Suit une formule de servage ana-

logue à celle du débiteur.

Les noms du serf sont tirés, tantôt de l'age, tantôt de l'origine du servage, tantôt des fonctions, des redevances, etc.

Le serf reste toujours, par rapport au mattre, dans l'infériorité d'un enfant par rapport au père. Il ne vieillit pas; il est toujours Puer, "art, le garçon, le varlet, etc. — Dans le nord, la Familia des serviteurs s'appelle Varnadr (analogue au Verna des Latins?). G. 520.

Quelquefois son nom indique un captif, un prièsonnier: Manucaptus, Mancipium. — Ou bien, c'est une tête d'homme: Manahoupit. Sers de la 'tête, rendans v' deniers; les Danois tributaires sont ainsi désignés dans le vieux roman français d'Ogier. G. 301. — Le Siniscaleus, sénéchal, est originairement le plus ancien serviteur (servus super duodecim vassos infrà domum, le serviteur qui commande à douze autres. Le Mariscaleus, maréchal, a charge de douze chevaux. G. 302. — Meier, Meijger, Majores, les principsux. «Id'où uno Maires din palais), ceux qui sont chargés de la surveillance de la maison, du patrimoine. — Les Vilhei, Archivilani, sont les premiers entre les geus de la Villa.

Les paysans sont appelés chez nous manants. Lerants et couchants (lerantes et cubantes):—... Et s'il n'a aueun seigneur lige, qu'il paye à celui sur le fief duquel it aura demeuré lerans et cubans. la dIme de sa propriété mobilière. Bracton, 1, 10, 5. Due. IV, 152. « LEVANT et eorenant est dit a quand les beastes ou catel d'un estranger sont venue en la terre d'un autre home et là oat remainé un certaine hone espace de temps. ».—On appelait eucore les serfs, « gensade corps, de évre, » sace, de main morte, etc. »

L'état intermédiaire entre l'esclave et le libre,

percée. Il porte les vêtements courts, étroits ; le libre les porte longs et larges. Le serf a la chevelure rase. le noble et le libre la portent longue. G. 284, 339. « Il le prit avec son fils, il les enchaina et leur rasa » la tête. » Greg. Tur. 2, 41. - Après une bataille de l'an 711, on reconnut, dit un chroniqueur, les cadavres des Goths, à leurs bagues; celles des nobles étaient d'or, celles des libres d'argent, celles des serfs de euivre, Capitul. 5, 247; 6, 271: - Les serfs ne porteront point de lances; s'il en est un que l'on rencontre hors le ban, qu'on lui brise son arme sur le dos. - Le nom même du peuple serf est un outrage, tel que le nom de Vendes, Windes, que portaient certaines tribus slaves soumises par les Allemands, Celui de Slave (slava, victoire?) désigne chez presque tous les peuples modernes l'état de servage ; c'est en italien Schiavo, Esclavo en espagnol, en français Esclave, G. 322,

Les empereurs saxons avaient déjà régné avec gloire, et néanmoins l'empereur Henri IV, de la maison de Franconie, leur répétait que tous les Saxons étaient de condition servile et demandait pourquoi ils ne voulaient pas, comme leurs ancètres, servir servilement (cur serviliter non servi-rent), Lamb., anno 1073, G. 522.

Quelles que soient ees rigueurs de l'esclavage, tes scelaves nés dans la famille en font en quelque sorte partie. Le Verna des Romains prend part et ajoute au bien-être de la famille. Positosque vernas ditis examen domás, circà renidentes lares '. — La première femmie de Caton nourrissait son fils de son alit; souvent même elle donnait le sein aux cufants de ses esclaves, afin que, nourris du même lait, ils congussent pour son fils une bienveillance naturelle 2.

Le mariage, ainsi qu'on l'a vu plus haut, peut être, comnte la naissance, une cause de servitude.

L'air rend serf, disait-on de certains pays; 3 y établir, c'était se soumettre à la servitude. G. 327: On appelait Wildfange, Wildflugel, Wildfliegel, Bach-stelzen (gibfer sauvage, oiseau sauvage, volatile sauvage, hoch-equeue) les serfs que le seigneur acquérait de cette manière.

Quelquefois la servitude était acceptée et consentie. Telle était celle des Dedititi de Rome. Taeite parle (German., e. 24) des Germains qui se jouent eux-mêmes sur un conp de dé. On trouve au moyen âge de nombreux exemples de servitude volontaire. On se rendait serf de l'église en plaçant sa tête sur l'autel (caput attari imponere, Due. I, 331), ou bien en mettant la tête sous la corde de la eloche. — Quelquefois le débiteur se mettait en servage jusqu'au payement (Form. Bignon., p. 237) : « J'ai

<sup>!</sup> Horat, Epoil.

<sup>2</sup> Plutarch., in Cat., c. XXIX.

est celui du Litus, Lidus, Lida, de la loi Salique et de celle des Alamans. — On lit dans un document français de 1354 (Ord. 4, 301): « Pour les nobles » contre les las ou leurs subjis (sujets). » Ces Liti semblent analogaes aux Læti. Leti, e'est-à-dire aux Germaints qui s'étaient donnés aux Romains, et qui en avaient, obtenu des terres à cultiver, sans doute sous condition de tribut et de service militaire. G. 306. 307.

Les nuances intermédiaires entre la liberté et la ervitude se graduent à l'infini. Voyer dans Ducange et dans Grimm, les mots Colonus, Barsealeus, Mansionarius, Accola; Accolaberta, Ligius, etc.—
« Gens advolez qui n'avaient menaige, feu nelieu 1, a— On trouve dans les lois d'Henri 1, roi d'Augleterre, mention des Acephali (sans tête), gens qui n'ont ni roi, ni baron, ni égilse, ni seigneur, gens si pauvres qu'il n'ont pas de terre pour laquelle aueun seigneur puisse les reconnaître pour des têtes à soi (?). Duc. 1, 92, Voyez plus haut le Wildfang, et plus bas, le Wargr, Wargus, Outlaw, Es-lex.

L'homme bienveillant, dit la loi indienne, qui voudra affranchir un esclave, preudra un vase d'œu de dessus ses épaules, et le mettra immédiatement en pièces. Il lui versera sur la tête de l'eau où se trouveront des fleurs et du riz, l'appellera trois fois fibre, cela fait, lemaltre le renverra le visage tourué vers l'est. Dès ee moment on l'appellera l'homme chèri de son maître. On pourra manger de son manger, accepter ses dons, et il sera considéré parmit les homnées gens?

Chez les Hèbreux, les règles de l'affranchissement ne sout pas moins humaines. D'abord, en principe, point d'esclavage perpétuel. L'esclave affranchi ne se retire pas le mains vides: — Vous compterez sept semaines d'années, c'est-à-dire, sept fois sept, qui font en tout quarante-neuf ans; et au dixième jour du septième mois, qui est le temps de la fête des expiations, vous ferez sonner du cor ilans toute votre terre. Vous santeifierez la cinquantième année, et vous proclamerez liherté générale à tous les labitants du pays, parce que c'est l'année du Jubilé. Tout homme rentrera dans le bien qu'il possédait, et chaeun retournera à sa première famille 3.

Lorsque votre frère ou votre sœur, Hébreu d'origine, vous ayant été vendu, vous aura servi six ans, vous les renverrez libres la septième année; et vous ne laisserez pas aller les mains vides, celui à qui vous donnerez la liberté; mais vous lui donnerez pour subsister dans le chemin quelque chose de vos troupeaux, de votre grange et de votre pressoir, comme des biens que vous avez reçus par la bénédiction du Seigneur votre Dieu. - Souvenezvous que vous avez été esclave vous-même dans l'Égypte, et que le Seigneur votre Dieu vous a mis en liberté : e'est pour cela que je vous ordonne ecci maintenant. - Que si votre serviteur vous dit qu'il ne veut pas sortir paree qu'il vous aime vous el votre maison, et qu'il trouve son avantage à être avec vous, vous prendrez une alène et vous lui perecrez l'oreille à la porte de votre maison, et il vous servira pour jamais. Vous ferez de même à votre servante 4. - Si vous achetez un esclave hébreu, il vous servira durant six ans; à la septième année il sortira libre sans vous rien donner. Il s'en ira de chez vous avec le même habit qu'il y est entré; et s'il avait une femme, elle sortira aussi avec lui. Mais si son mattre lui en fait épouser une dont il ait eu des fils et des filles, sa femme et ses enfants seront à son maître, et pour lui il sortira avec son habit. - Que si l'enfant dit : J'aime mon mastre, et ma femme et mes enfants ; je ne veux point sortir pour être libre, son maître le présentera devant les dieux, et ensuite l'ayant fait approcher des poteaux de la porte, il lui percera l'oreille avec une alène, et il demeurera son esclave pour jamais 5.

L'eselave était dit, selon Festus, manumisms, lorsque son mattre, tenant la tête ou un membre de l'eselave, disait, Je veux que cet homne soit libre, et qu'il le renvoyait (è manu) de la main.

G. 351. A ces mots: « Je veux qu'il soit libre, » on ajudait volonitiers: « et qu'il aille où il voudra. »

C'était aussi la formule des Franes (Balux, II, 466) et des Lombards. En eonséqueue, l'affranchissement avait lieu souvent « Anx quatre chemins, » dans un carrefour; s'il avait lieu dans une maison, on laissait les portes ouvertes.

Il y avait un autre mode d'affranchissement, qui rappelle les formes de l'adoption : « Celui qui veut » par hantrada (tradition par la main) renvoyer un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carpentier, I, 91-6, 1400; reg. 155, Três. des el., I, 29,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Digest of Hindu law, 11, 218, 258, 270.—Le maitre aquil'aisse say la rosse un serviteur rendu de lassinde ou malade, etqui ne le fait pas soigner dans un village pour trois jours, doit payer amende. — L'hogmer qui Iraite en esclave la nouvrice d'un enfant ou une frame the une de la maitre de la nouvrice d'un enfant ou une frame bre ou la femme d'un de 28 gens, encourt une pre-

mière amende. — Celui qui tente de vendre une esclave soumise, et sans qu'il soit contraint à cette vente par le besoin et la nécessifé de subsister, doit payer une amende de deux cents panas. Digest of Hindu law, II, 952

<sup>5</sup> Lévit., e, XXV, § 8, 9, 10.

<sup>4</sup> Denteronome, c. 15, § 12-17.

<sup>5</sup> Evod., c. XXI, § 2.

LE SERF. 403

» homme libre, doit, lui douzième, dans un lieu » réputé saint, le renvoyer libre de la douzième " main. " (Capitul., anno 813). Ce qui signifie qu'il devait passer par douze mains, celles des témoins et du mattre. G. 332. - Dans le Nord, on plaçait le serf sur un coffre pour l'affranchir. En Norwége, l'affranchi devait faire préparer un banquet solennel; on y tuait un bélier; un homme libre conpait la tête, et le patron la recevait, G. 333, - L'affranchissement se faisait encore par une pièce de monnaie (comme signe d'achat ou de vente): -« Nous avons affranchi un serf à nous appartenant, » du nom d'Albert, en lui faisant sauter de notre » propre main, selon la loi salique, un denier placé » dans la sienne, et l'avons ainsi délié de tout » lien de servitude, » Duc. 4, 470 (année 888). G. 180 1.

Dans les symboles qui précèdent, on a vu l'afranchi devenir homme, et libre. Maintenant, on va en faire un guerrier: — Si quelqu'un veut rendre son serf libre, qu'il le livre en pleine assemblée et de la main droite au vicomte; qu'il le déclare quitte du joug de son servage par le renvoi de la main; qu'il lui montre les voies et les portes ouvertes devant lui, et qu'il lui remette les armes des libres, c'est-à-dire la lance et l'épée; ainsi devient-il un homme libre. Leg. Guilielmi, cap. 68. G. 532. Chez les Lombards, le symbole était une flèche. G. 161. — Le serf ingrat pouvait être rendu à l'esclavage, Il déposait l'épée et s'inclinait en signe de servitude.

La prescription (de l'an et jour, par exemple) était souvent pour le fugitif un moyen d'affranchissement. Ch. Ottonis IV (anno 1209). G. 357. -L'homme dont on va parler, le pauvre homme, sort de l'état de demi-servage, lorsqu'il part de la terre du seigneur, et que le soleil qui se lève ensuite le retrouve libre avant qu'on l'ait atteint; ou bien encore, lorsqu'il ne peut plus subsister, et que le seigneur lui permet de se retirer ailleurs. Cet adoucissement au servage semble particulier à l'Allemagne: - ... Ils établissent aussi en droit que, s'il se présente un homme de Schaffheim, demandant à entrer dans la cour (du seigneur), un schultheiss (maire) devra prendre avee lui deux membres du tribunal de Schaffheim, et accueillir le pauvre homme avec un demi-quart de vin : puis , avertir sur-le-champ le seigneur auquel il est échappé, et il hébergera eet homme pendant la nuit. Si alors le seigneur ou quelqu'un de ses gens vient le matin, avant le lever du soleil, le réclainer, qu'on le

1 La monnaie paraît encore dans une autre occasion; c'est en jetant une pièce d'or que les anabaptistes envoyés comme apôtres par Jean de Leyde, protestent lui rende; mais s'il n'est point réclamé avant que le soleil n'ait paru sur lui, alors il n'est plus au seigneur, et c'est justice; il est homme de la cour, comme les autres. G. 915. De même, si un pauvre homme, placé sous la juridiction de notre trèshonoré seigneur, ne pouvait plus subsister, et qu'il voulut émigrer ; s'il arrivait ensuite que notre trèshonoré seigneur rencontrât ee même, pauyre homme, que ce pauvre homme ne pût plus avancer, notre très-honoré seigneur devra alors quitter la selle, descendre un étrier, demenrer sur l'autre et aider cet homme de telle sorte, qu'il guisse avaneer jusqu'où il trouvera à vivre. - ... S'il est si durement chargé qu'il ne puisse avaneer, et que le prévôt collecteur avec son valet vienne à le rencontrer, le valet devra descendre et l'aider à avancer; si le secours du valet ne suffit pas, ce sera au prévôt même à descendre, laissant un pied dans l'étrier, il l'aidera de l'autre, et dira : Pars, puissestu être assez heureux pour revenir en voiture! -... On devra souffrir aussi dans eette juridiction un pauvre homme établi sur son bien, pourvu qu'it ait assez de place pour se tenir sous une baignoire (badschild, bouclier où l'on se baigne). S'il arrivait ensuite qu'il ne pût plus s'y tenir, qu'il chargeât sur une charrette tout son avoir, qu'il se mit en route, qu'il fut arrêté, et que nos seigneurs vinssent à le rencontrer, ils devront lui porter aide. afin qu'il puisse avancer, et se nourrir lui et ses " enfants. G. 346-347.

... Le centenier, frappant trois fois sur sa lance, erie : Écoute ! écoute ! écoute ! S'il y a dans cette libre juridiction quelque homme qui ne puisse ni s'y nourrir ni s'y entretenir, qu'il paye d'abord mon gracieux seigneur l'électeur, puis la sainte Église et la commune, et il éteindra son feu à la lumière du soleil. S'il advenait ensuite que le pauvre homme eut chargé son petit avoir, qu'il arrivat dans une plaine ou une ville, et que mon gracieux prineeélecteur vint à passer à cheval, deux de ses serviteurs devront descendre et aider le pauvre homme en poussant la roue de derrière. Ce faisant, mon gracieux prince-électeur aura fait son devoir et le pauvre homme le sien. Mais si ce pauvre homme ne peut pas mieux se nourrir au lieu où il s'est retiré, et qu'il ait l'intention de revenir sous la même" juridiction, on devra le laisser rentrer, lui rendant part à la culture, à l'impôt et à la terre, telle qu'il l'eut auparavant. G. 548. - S'il arrivait que quelqu'un passat la Diez et la Sulze, et qu'il voulut se retirer dans la principauté de notre gracieux sei-

contre l'incrédulité de ceux qui les écoutent, Michelet, Mémoires de Luther, roy, plus haut, p. 194. — La monnaie figure de même dans la remanciation à l'hommage,

gneur et prince de Hesse, et qu'il se trouvât arrêté dans l'eau de la Diez ou de la Sulze, ce sera à ceux de Nassau à lui porter aide; mais, si quelqu'un voulait passer de la principauté de notre gracieux seigneur et prince de Hesse dans le pays de Nassau, ce sera à ceux du langraviat de Hesse à lui donner aide. Les gens du pays qu'il veut quitter, a doivent l'aider à gagner la rive opposée, G. 347. De plus, c'est leur avis ? si un pauvre homme venait demander secours à sa Grâce, et que sa Grâce ne voulut pas le secourir, le pauvre homme pourrait se retirer chez un autre seigneur qui put l'aider. Si le même homme s'en va, qu'il demeure embourbé sur la route, et que sa Grâce le rencontre, elle doit descendre de cheval elle ou ses gens, et l'aider à se tirer de là ; le pauvre homme ne sera pour cela regardé comme un homme saus foi ni honneur G. 948.

S'il arrivait que quelqu'un eût l'intention de ne plus demeurer ni séjourner dans notre libre juridiction, qu'il possédat cependant maison et héritage dans cette même juridiction, il pourra les vendre moyennant le quatrième pfenning, que l'acheteur devra nous laisser à nous et à nos héritiers; il devra aller ensuite, en conpagnie du maire et des juges, vers la croix de la libre juridiction, et y dire ouvertement: Messeigneurs, Dieu vous bénisse! je veux partir. Les juges doivent alors prononcer, en appelant eet homme par son nom, ces trois mots: Il veut partir! S'il advenait alors que quelqu'un l'intérpellàt pour une dette, une caution autre affaire, il serait teuu de demeurer jusqu'à

ce qu'il se fut acquitté. Cela fait, il lui sera loisible de partir en plein jour, d'emmenter son bien, et, s'il y a nécessité, la justice l'accompagnera au delà mème du ressort. Mais quiconque se retirera d'une autre manière, doit, s'il est saisi, nous être dévolu corps et bien, 6, 287.

Dans quelques contrées, l'émigration ne pouvait se faire que vers un lieu déterminé. - Il rèque à Ottenheim, sur l'émigration, un usage ancien, et que nos ancètres ont toujours observé : Oniconque voulait quitter Ottenheim, devait se diriger vers Schutter ou vers Lare, et vers quelque côté qu'il se retirât, il devait servir une année entière le même seigneur, et lui demeurer attaché pendant ee temps, et il devait également, pendant l'an et jour, éviter le ressort et juridiction d'Ottenheim avant le lever et après le coucher du soleil. G. 348. - Loi des Brehons d'Irlande : Quand le paysan quitte son chef, il dit : Je demande ma liberté et le bétail que j'ai donné pour avoir protection. Il ne quittera pas la terre du chef jusqu'à ce qu'il soit satisfait 1.

Vai parlé ailleurs de l'asile que le serf français trouvait dans les villes, et des ordonnances pue lesquelles nos rois arrétérent la population des campagnes qui s'y serait réfugiée tout entière, commo i était généralement arrivé dans une grande partie du monde romain. Mais cette partie de notre vieux droit ne présente, que je sache, aucun symbole, aucune formule remarquable.

1 Collect, de rebus Hib., 111, 110.

# LIVRE OUATRIÈME.

GUERRE, PROCÉDURE, PÉNALITÉ.

## CHAPITRE PREMIER.

HEFI, SOMMATION, CONVOCATION.

Lorsque le Vieux de la montagne, le chef des Assassins fit demander à saint Louis de l'exempter du tribut qu'il payait aux hospitaliers et aux templiers, son envoyé devait présenter au roi, en eas de refus, trois poignards et un linceul <sup>1</sup>.

Pour déclaration de guerre le fécial romain lançait sur le territoire ennemi un javelot durci au feu et ensanglanté <sup>2</sup>.

Lorqu'en 1284 les Pisans vinrent jusqu'à Gènes provoquer les Génois au combat, ils lancèrent dans le port des flèches d'argent <sup>5</sup>. — En Transylvanie, on présentait, en signe de défi, une épée sanglante.

Au moyen áge la loi règle elle-même les formalités du défi. Formule lombarde : — Pierre, Martin te fait un appel parce qu'il a la pensée que tu as honteusement vècu el conversé avec Alda son éponse. Je veux, dit Martin, essayer (adardire) avec lui. Entrez en combat (radiate pugnam). Assises de Jérusalem. ch. 68 : « El le quarent que l'on liève, si

1 » Darière l'amtral, avoit un bacheler bien atourné qui tenoit trois coutiaus en son poing, dont l'un enle l'ambre de l'autre; pour ce que se l'amiral
eust été refusé, il cust préseuté au roy ces trois coutiaus pour le defier. Darière celi qui tenoit les trois
coutiaus, avoit un autre qui tenoit un bougueran
(pièce de toile de coin) entorteillé entour son bras,
que il cust aussi présenté au roy pour li enseveiir, se
il cust refusée la requeste au Vieit de la montagne.
Joinville, Édit. de 1701, p. 05. — Dons les dernières
années, un chef nègre des côtes d'Afrique envoya à un
néel un ercueui pour figurer déclaration de guerre.
M. Éd. Corbière (le Nègrier, t. IV), garantit ce fait
comme authentique.

<sup>2</sup> Les Carthaginois refusant satisfaction aux Romains, Quintus Fabius, l'un des ambassadeurs, releva un pan de sa toge, et dit: Je vous apporte iei la paix et la guerre; choisissez. — Choisissez vous-même, crièrent

2. MICHELET,

- n com est dit ci-dessus, comme espariur, doit resn pondre maintenant à celui qui ensi le lieve : Tu
- » mens, et je suis prest, que je m'en aleaute (que
- nie prouve ma tovauté) contre tov et défende mon
- » cors contre le tien. Et se le quarent, qui est ensi
- » levé et torné, com est avant dit, ne s'en aleaute, » si com est dessus devisé, il y a toujours perdue
- " vois et respons en court, et sera tenu à faus et " desloiau toute sa vie 4. "
- « Artois, roi d'armes de Bourgogne, ayant vai-
- » nement prié ceux qui gardaient la porte Saint-
- » gogne, bouta les dites lettres en un bâton fendu,
- » lequel il ficha en terre et les laissa 5.»

  « Le sire de Severac envoya au sire d'Arpajon
- » lettres de dessiance parties par A, B, C, c'est à sça-
- » voir qu'elles étaient écrites dessus et dessous d'une
- reuille de papier et au milieu étaient les dites let tres parmy (demi) coupées contenant deffiances.
- » (Année 1423 <sup>6</sup>.] »
- « Le due de Bourgogne fit publier par tous les » pays la guerre contre les Liègeois ; et ceulx qui » faisaient les dictes publications, en icelle publiant,

les Carthaginois. — Je vous donne la guerre, ilit-il, et il laissa retomber sa toge. — Il semble que le roman de Garin le Loherain ait conservé ce souvenir classique:

Il prist deus pans del pelion hermin, Envers Gibert les rua el jali, Puis li a dit, Gibert, je vos deffi.

Voy. dans l'Odyssée l'arc d'Ulysse, que personne ne peut tendre; dans liérodote l'arc du roi d'Éthiopie, et le présent menaçant êtes Seythes à Darius : cinq flèches, une souris, et une grenouille.

- Giovani Villani, apud Muratori, XIII, 294.
   Assises de Jérusalem, c. 45.
- 5 Monstrelet, III, 158; roy. aussi Lefèvre de Saint-
- 6 Petitot, VIII; 116, Mém. concernant la Pucelle.

» tenaient en une main ûne épéc toute nuc, et en » l'autre une torche aluniée qui signifiait guerre de

» fcu et de sang. (Année 1467 1.) »

Quelquefois celui qui défie et menace, montre sa colère en mordant son doigt, comme s'il voulait broyer son ennemi: — Robert, due de Calabre, faisant un jour une reconnaissance près d'un château qu'il attaquait, faillit être tué par les assiègés; il se mordit le doigt en sigue de menace 2.

Les bourgeois de Genève refusérent en 1819 de recevoir dans leurs murs le duc de Savoie; « le héra rault d'armes de ep rince revétits aotte d'armes « et dit : Je vous déclare rebelles à votre prince, à feu et à sang, et pour marque de cela, je vous » jette cette baguette; qui la voudra lever, la » lève! § » — Les chevaliers, comme on sait, jetaient leurs gants en signe de défi.

Le défi doit être fait en présence de témoins. « Il » est mestier de prouver la deffianche, pour soi » oster de la traison 4. »

Le droit romain, qui substitue partout l'action froide et régulière de la loi aux passions individuclles, a conservé espendant une espèce de défi juridique dans la dénonciation de Nouvel œuvre par le jet d'une pierre. Le texte du Code se trouve développé d'une manière remarquable dans une charte du midi de la France : - « Il dénouca donc » nouvel œuvre aux Carmes; et en signe de ces » dénonciations et probibitions, le susdit seigneur » recteur ou son vicaire jetant incontinent une pc-» tite pierre en cet endroit, a dit : Je vous dénonce » nouvel œuvre. Le même jetant un seconde petite » pierre, il a dit : Je vous dénonce nouvel œuvre. » Jetant une troisième petite pierre, il a dit : Je vous » dénonce nouvel œuvre, et je fais défense à vous, » susdits Carmes, et à qui que ce soit d'entre vous... » autant que légitimement je le puis et le dois... de » plus à l'avenir construire ou bâtir dans ledit hos-

Le défi porté et reçu, les parties se rassemblent et se préparent; c'est l'appel aux armes : — Quand un chef des montagnards d'Écoses recevait une injure ou une provocation, on bien encore s'il crainait une invasion du territoire, il faisait une croix de bois léger dont il passait les bouts au feu, puis il l'éteignait dans le sang d'un animal (d'une chèrre ordinairement); il donnait cette croix à un messager

rapide et fidèle. Celui-ei courait au bourg le plus proche, et remettait la croix au premier frère de Clan, lui indiquant le rendez-vous; le second courait au prochain village; partout même ponctualité, mêmes paroles. La croix vovageait ainsi avec une incrovable rapidité. La mort frappait eeux qui ne se conformaient pas à la sommation. En 1743, le eranntair ou eroistair, comme on l'appelait, traversa le vaste district de Breadalhane, plus de trente milles, en trois heures. Armstrong, Gaëlie dictionary, 1825. G. 164. - Quand l'ennemi menace, un bâton à trois branches (tripalmatus) est envoyé à tel bourg ou village... afin que sous trois, quatre ou huit jours, un homme ou deux, ou trois, ou même tous... prenant armes et vivres pour dix ou vingt jours, sous peine de voir brûler leurs maisons, se rendent sans retard dans la plaine ou la vallée. Olaŭs Magnus, lib. 7. Ibid.

En Blongrie, un homme à cheval armé de toutes pièces et un homme à pied tenant une épée ensanglantée, pareouraient le pays en poussant le eri de guerre, selon l'ancien usage Transylvain 4. — Dans le Nord, en cas de guerre imminente, on envoyaità chaque homme une flèchede bois, ayant l'apparence d'une flèche de fer. G. 162, d'après Saxo Grammatiuss. — En Suisse, lorsque le danger était imminent, on enfonçait l'enseigne dans un puits, et l'on jurait de ne pas retourner, que l'ennemi ne fut battu ou que l'enseigne n'ett séché à l'air. G. 161.

Quand la société est menacée, non par un ennemiétranger, mais par le crine d'un de ses membres, on voile de même l'euseigne nationale: — Lorsqu'un homme est traduit en jugement pour un erime, le porte-enseigne devra rouler l'enseigne, en enfoncer la pointe en terre, et ne la déployer qu'après le prononcé de la sentence. G. ibid.

En Frisc et en Suisse on convoquait le peuple par feu et paille. G. 193. — Ès marches de Seulant en la frontière d'Angleterre sont fiefs tenus par coruage pour avertir à cor et à cri publie le pays que les Écossais ou autres ennemis viennent ou veulent entrer en Angleterre ? — Ancienne coutume de Bretagne : « Tous et toutes doibvent a aller au cry communément, quand cry de feu ou » de meurtre oyent, et aider au besoin <sup>8</sup>. » — Dans nos provinces méridionales, le mot biafora désignait cer i par lequel le palignant. Le juge ou le témoin

Jean de Troyes, Mem., XIII, 360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Infessura apud Eccard. II, 1960. Voy. aussi dans Roméo et Juliette.

<sup>5</sup> Spon, Hist. de Genève, I, 148.

<sup>4</sup> Beaumanoir, p. 301.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Charta occitanica, année 1017, Ducange, IV.

<sup>5</sup> Bechet, Histoire de Martinusius, p. 344.

<sup>7</sup> Laurière, I. Voy. aussi Houard, Institutes de Litticlon, t. I, VI, 179.

<sup>8</sup> Laurière, II. 4. — Lorsque la Gaule entière se leva contre César, « le signal parti de Gepabum fut répété » par des cris à travers les champs et les villages, et » parvint le soir même à cent cinquante milles chez » les Arverues. « Cesar, Bell, gall., VII, 5.

du crime, appelait la commune. En Catalogne, quand ce eri est fait sur les terres du roi, on sonne les cloebes; sur les terres des barons, on sonne le cor. — En Normandie et dans le nord de la France, le cri s'appelait clameur de haro.

En Allemague, jusqu'aux derniers temps, on convoquait les juges et jurés en faisant circuler un marteau ou battant de porte: — A Lindenthal en Saxe, le juge fait tenir ce marteau à la ferme du voisin; celui-ci à la ferme d'un autre, et ainsi de suite. G. 840 et 162. Il est à remarquer que le signe de convocation circulait toujours d'Orient en Occident, selon la marche du soleil.

Le tribunal réuni, le défendeur absent doit s'y présenter saus retard : — Celui qui est à l'étranger sur terre ou sur mer, et auquel on fait savoir que son bien a été frappé d'un jugement, doit, s'îl est lable, ne pas essuyer son couteau, mais se lever et partir. Il ne passera pas la seconde nuit où il a passé la première, et ce, jusqu'à ce qu'il arrive al a cour et s'y représente. — S'il arrivait que les héritiers d'un bien aliéné ne fussent pas au pays, et que dans l'an et jour ils vonlussent revenir à la maison et réelamer le bien ; alors, s'ils avaient ôté un soulier, ils ne devraient pas ôter l'autre, mais remettre le premier, G. 98-99.

La loi, en certains lieux, ne souffre pas plus de ctard quand il s'agit de la protection que le scigueur doit à ses vassaux: — Si un homme du pays est fait prisonnier, le seigneur d'Olisenstein devra, edt-il un pied du u, monter à cheval, quand même son cheval ue serait pas sellé; et sans s'arréter à mettre l'autre soulier, il courra à la poursuite de l'ennemi jusqu'à ce qu'il délivre l'homme. G. 99.

La loi indienne, en certains cas, ne veut pas que l'accusé attende la sommation. Elle lui prescrit de se présenter lui-méme. Ainsi Platon, dans le Gorgias, dit que le coupable devrait courir au majestrat 1, enome le malade au médecin, pour se faire gnérir de la maladie du l'iniquité. — Celui qui a volé de l'or à un brahmane doit courir en toute hâte vers le roi, les cheveux défaits, et déclarer sou vol en disant : « J'ai commis telle action, punis-moi. » Il doit porter sur ses épaules une masse d'armet ou une masse de bois de Khadira, ou une javeline pointue des deux bouts, ou une barre de fer. Le voleur, qu'il meure sur le coup, ou qu'il soit laissé pour mort et surrive, est purgé de son crime; mais si le roi ne le punit, la faute du voleur retombe sur lui ? . . .

Généralement le coupable est moins soumis, et

1 Plato, Gorgias, t. IV, éd. Bipont., p. 73 : αύτον έχόντα ίδναι έχεδεε όπου ώς ταχιστα δώσει δίκην, παρά τον δικαστόν, δισπερ παρά τον Γατρον... la loi est obligée de le trainer au tribunal. — Loi des Douze Tahles: — Appelle-le en justice. S'il n'y va, prends des témoins, contrains-le. S'il diffère et veut lever le pied, mets la main sur lui. Si l'âge ou la maladie l'empéche de comparatire, fournis un cleval, mais point de litière <sup>5</sup>.

Dans la loi salique le demandeur doit, accompagné de témoins, aller trouver le défendeur, et dire : « Puisque tu ne veux pas me rendre ce qui » m'appartient, garde-le pour cette nuit, temps » que la loi salique accorde; et ainsi il fixera le jour. " - Si l'emprunteur refuse de rendre, ou de payer, » voici comment le créancier doit l'assigner : Je te » prie, ò juge, d'astreindre, pour moi, d'après la » loi salique eet homme (meum gasachionem?) » lequel m'a fait promesse. Et le juge doit dire : » J'assigne pour le délai fixé par la loi salique ledit » homme (tuum gasachium). Alors celui à qui » promesse a été faite... doit en toute hâte, et avec » témoins, aller vers la maison de l'autre et le prier » de lui payer son dù; s'il ne veut pas, il lui fixera » jour (solem collocet). - Oue si un esclave s'est » trouvé présent, aussitôt celui qui réclame devra n fixer jour (solem collocet) au mattre de l'esclave, » et il lui aecordera le plaid pour sept nuits. » G. 844.

D'après le droit de Freyberg, le demandeur qui voulait légalement prendre le défendeur, devait le saisir de ses deux doigts à la partie supérieure de son habit. Ouestion : Si un autre doigt vient à toucher par hasard, cela peut-il porter atteinte à son droit? Réponse : Non. G. 141. - Les sehæffen ont fait cette question : Si un homme qui n'a point fait assigner un antre homme devant justice, le rencontre quelque autre part, cel homme estil tenu de lui répendre? On est d'avis que oui (ist gewist ia!). Mais, s'il se trouvait à quelque distance du tribunal, et qu'il y eut le dos tourné et que le heimburge l'appelât, il pourrait, pourvu qu'il ne regardât par derrière soi, s'en retourner sans être molesté. S'il a regardé autour de lui, il faut qu'il réponde. - Item. Ils ont fait cette question : Une femine veut faire réelamation à un des compagnons (logés chez elle?), et lui, il a le dos tourné au tribunal, et le procureur de la femme de dire : Entends-tu? cette femme te réclame quatre-vingtseize florins. Et lui ne regarde pas derrière, et passe son chemin. Oue perdra-t-il pour cela? Rien; c'est la réponse indiquée. G. 843.

Quand l'accusé refuse de comparattre, le demandeur le fait citer par messagers. S'il y a empêche-

<sup>2</sup> Manou, p. 298, § 314-6r

<sup>3</sup> Lois des XII tables ; roy. le texte dans Dirksen.

ment à ec que ceux-ei puissent remplir leur mission , ils pourront ficher ou penter l'assignation à la porte du défendeur, ou la ponsser dessous. — Toute assignation devait se faire de jour. Les mesagers weimiques pouvaient sents assigner de nuit. Ils fixaient, au moyen d'un pfenning, l'assignation au verrou de la porte, et, pour preuve, emportaient trois copeaux de la barrière; ils éraient au veilleur qu'ils avaient apporté un message à son seigneur, et qu'ils l'avaient fixé au verrou. Wigand, 310, G. 843, 815.

Des auendes, souvent des peines graves, sont prononcées contre les jurés retardataires: — Si un homme lihre refusait de venir au jugement, Monseigneur pourrait envoyer près de lui l'un de ses baillis ou serviteurs. S'il demeurait ainsi de son aplein gré trois ans sans comparaître, on logerait chez lui deux garçons, trois chevaux, deux lévriers et un faucon. — ... Et s'il se refusait à payer l'amende, et qu'une troistème fois il ne vint point au jugement, il perdrait la main. Cependanti llui sera permis de la racheter du seigneur un pays moyennant dix livres. G. 842. — Dans le droit de Francfort, celui qui ne comparaît point, est tenu, les mains liées, devant un repas et une conteille de vin, jusqu'à ce qu'il se rachét en.

Les lois antiques admettent des excuses pour le service de l'ost ou du plaid, Dans les Capitulaires de Charlemagne, tous les hommes libres doivent se rendre à l'armée, mais le nouveau marié obtient un délai d'une année. Cette disposition semble empruntée aux lois juives : - Lorsqu'un homme aura épousé une femme depuis peu, il n'ira point à la guerre, et on ne lui imposera aucune charge publique,; mais il pourra s'ocenper de sa maison, et passer une année en joie avec sa femme. - Les officiers aussi crieront, chacun à la tête de son corps, en sorte que l'armée l'entende : Y a-t-il quelqu'un qui ait bâti une maison neuve, et qui n'y ait pas encore logé?... Y a-t-il quelqu'un qui ait planté une vigne, dont on ne puisse encore manger le fruit?... Y a-t-il quelqu'un qui ait été fiancé à nne fille, et qui ne l'ait pas encore épousée?... Après avoir dit ces choses, ils ajouteront encore ce qui snit, et diront au peuple : Y a-t-il quelqu'un qui soit timide, et dont le cœur soit frappé de frayeur? Qu'il s'en aille et qu'il retourne en sa maison, de peur qu'il ne jette l'épouvante dans le cœur de ses frères 1.

« Bien doit souffrir humanité et debonnaireté de » droit, ke eil ki est là où on tient son père, se » femé, ses enfans, son frère, le candelle en le » main pour cremeur de mort, puisse son jor con-» tremander, ainsi comme s'il fust mors. - Cil n'a-" voit mie grand talent de finer sa besoigne, ki " contremande por se feme ki travailloit d'enfant. n encore en ait on veu mainte mourir. Car il n'est " mie honneste cose à honse d'abiter entor feme, » ki est en tel point. Se on propose engrossement, » li demanderes qui dist ke li contremans ne fu mie " loians, ki fu fais de le mort un enfant, et fust » mors ains ki fust nés. Mais certes graindes do-» leurs doit eil engenrer en cors d'oume, ke de le » mort de deus bautisiés et leués, pour le kel li » contremans est loiaus. - Il y a excusance d'aler » plaidier, pour la femme qui est à deus mois, ou » à là entor près de l'accoukier. Car la grant volon-» tés k'eles ont d'aler, leur fait legièrement porter » leur fais juskes à tel terme, et lors doivent con-» tremander leurs plais sans terme... etc. - Cil ne » contremande mie sagement ki pour la mort de » son enfant ki n'avoit que trois mois contremanda » k'il morut celui jor. Car teus enfans me fait mie » à plourer à home, tant ki s'ahert à le mamele se » mere, se ainssi n'est ki fust mort de mort vilaine, » ou ars, ou noiés, ou estains, ou d'autre mort ki » fust plourable : et lors puet contremander et noumer l'ensoine, et devera ensi dire, je contre-» manderai le jor par le mort de mon enfant, ki » iera hien plourables, ne outre ne le doit on mie » à presser de dire 2. »

« Tu me demandes une cose e'on ne voit mie » souvent avenir, savoir mon : Se uns Rices hom » est ajornés en le cort le Roi, et il muet de sa mai-» son bien apoint pour ataindre son jor par droites » jornées, et il treuve le pont de le droite voie de-» fait, et la riviere si espanduë, ke on n'i puist » passer, fors ke par plankes, en tel maniere ke » chevaus n'y puet passer, nis navie illuccque prés, » mais gens à pié i passoient bien, se il doit aler » au plait ausi kome tout esbaniant, aler i doit : et » s'il n'i puet aler sans travaill, pource ke on n'i » puist aler à pié, son ensoine doit faire à savoir, » et remanoir puet. - Tempeste de pierres escuse » bien l'oume d'aler à son jor, ou de contremander, » se cles cheent à lieu où il est, et tele ke perill de » cors fust de lui mettre fors de s'ame. »

Si un juré est appelé au jugement, et que voulant s'y rendre, il arrive à une eau qu'il soit obligé de traverser, il y entrera jusqu'aux genoux, et placera son bâton devant lui. Si l'eau est telle qu'elle lui aille aux genoux, il montera et descendra un demi-mille eneore; puis, il entrera dans l'eaú jusqu'aux genoux, et placera son bâton devant lui; si elle

<sup>1</sup> Deutéronome, c. XX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pierre De Fontaines (à la suite du Joinville de Ducange), édit. 1668, p. 80, 83, 84.

lui paraît trop profonde, il pourra s'en retourner, et persoune ne l'en punira. G. 107.

Les coutumes de Metz et de Dijon accordent à l'accusé un délai de sept nuits 1. Dans celle de Normandie, il y a le délai remarquable de deux flots et d'une ebbe, c'est-à-dire du temps qui s'écoule entre deux marées complètes 2.

#### CHAPITRE II.

#### LIEU ET TEMPS DU JUGEMENT.

Les Semnons, dit Tacite, se réunissent dans la forêt consacrée par les augures paternels, et par la vieille terreur.

... Près du temple se trouve un très-grand arbre qui êtend ses branches au loin, et qui verdoie été comme hiver. De quelle espèce est eet arbre, c'est ce que personne ne sait; il y a aussi au même lieu une fontaine où l'on a coutume de faire les sacrifices païeus et de plonger vif un homme. En le plongeant ainsi, aon consacre le veau du peuple. Lindenbrogii Script., ed. Fabr., p. 61. G. 798.

Le jugement a souvent lieu sous les arbres: —
Au jugs souvent lenes, Aux ciuq chênes. — Ce sont,
plus souvent encore, des tilleuls. Ainsi: Le lieu
des sept tilleuls 5. Aujourd'hui encore, on voit dans
la plupart des villages d'Allemagne, dans la Hesse
par exemple, un tilleul planté sur une colline où
se rassemblent les paysans; la colline est entourée
parfois d'une muraille, et des degrés y conduisent.

Jugement du sapin sur la grande route impériale (année 1524); — Sous le bouleau (année 1189); — Sous le noyer; — Sous le sureau; — Devant l'aubépine, sous le ciel bleu; — Tribunal de l'aubépine, — Le siége des libres, sous le poirier (année 1443); — Sur la hauteur, au lieu applé le llêtre de fer, où un frane juge doit sièger (année 1490). G. 197.

Il y avait des jugements sous l'orme, par exemple dans un village du bailliage de Remiremont 4. A Paris, les vassaux y venaient payer leurs redevances 5: A l'orme Saint-Gercais. — Attendez-moi sous l'orme, dit un proverbe francais.

Les anciennes assemblées des champs de mars et de mai se tenaient vraisemblablement dans les

exemples de jugements tenus sur les fleuves, sur un pont, sur un bateau. - C'était l'usage dans la basse Allemague, jusqu'au dix-huitième siècle, de faire sur le pont les fêtes et les banquets publies. - « Le lae de Grand-Lieu avait haute, basse et » movenne justice. Le tribunal siégeait dans un » bateau à deux cents pas du rivage; lorsque le » juge prononçait la sentence, il devait de son pied » droit toncher l'eau du lac. » Mem. de l'Aead, eeltique, V, 143. G. 800. En Bretague, les lacs étaient et sont encore en grande vénération; on y apporte à certain jour du heurre et du pain 6. - Les jugements se rendaient quelquefois dans des souterrains ou sur les tombes : - Le tribunal sur la fosse rouge de Leipzig (année 1359), G. ibid. - Mais le plus souvent, on jugeait sur la montagne. La loi

prairies, près des fleuves. On trouve aussi des

salique parle plusieurs fois du Mallherg, ou Montagna de l'assemblée, — « Il a été décidé, pour le » hien eommun et la commune utilité du pays » (patriœ), que les Assises de France, qui se te-

» (patriæ), que les Assises de France, qui se te » naient en deçà de l'eau, près de Gisors, seraient
 » transférées, jusqu'à ce que le Roi en décide autre-

» ment, près de Chaumont (caleum montem, le » mont chauve), où l'on avait coultme de les tenir » anciennement ?.» — Dans le Nord, le Lægherg, e'était le mont de la loi, la roche « où l'on disait » droit :» Juris dieundi rupes. — Le duc d'Athol, deseendant des rois de l'île d Man, sièce encore

aujourd'hui le visage tourné vers le levant, sur le tertre du Tynwald <sup>8</sup>. Montague se dit *put* en langue romane i c'est sur les *puis* que les Rederiker de la Picardie et de

la Flaudre, tenaient leurs assemblées. Pui est rendu, dans le latin du moyen âge, par poditum, pogitum; en provençal, pueg, puei, puoi, pūg. Baluz. II, 1852; en italien, pog, poggio. Par exemple, le Poggio im-

periale, près de Florence.

Les jngements avaient souvent lieu dans un cerele de pierres : — Et les hérauts contenaient la foule ; puis les vicillards se rangèrent en un cercle saeré sur des pierres polies <sup>9</sup>.

Les cercles de pierres druidiques continuèrent à servir de tribunal partout où le christianisme ne les avait pas détruites 1º. — En Upland, les jurés s'assoient sur douze pierres; en Sudermanie sur treize, la treizième pour le président. G. 804. Le jugement était tenu à ciel ouvert sur une grande pierre plate, le tribunal (juges et jurés) prenait

<sup>1</sup> Laurière, II, Ducange, verbo Nox.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Houard, Cout. anglo-norm., 1, 471-2. Fleta, IV, 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En France, la seigneurie de Septchénes.

<sup>4</sup> Piganiol de la Force, XIII.

<sup>5</sup> Saint-Victor, Histoire de Paris, II, 2, 814.

<sup>6</sup> Cambry, III, 35.

<sup>7</sup> Carpentier, I, 344-4.

<sup>8</sup> Logan, I, 208.

Iliad., XVIII, 503.
 Logan, II, 325.

place autour d'une table, un collier de fer était attaché par une chaine à la pierre, en signe du droit d'ordonnance et défense. G. 803. - En 1380, Alexandre, lord Stewart de Bradenach, tint cour aux pierres debout (the standing stones) du conseil de Kingusie 1. - A Cologue, la pierre bleue; la pierre noire, à Worms. - On trouve encore des pierres de ee genre dans l'Allemagne du Nord 2. - Rangées dans un certain ordre, les pierres marquaient la lice de bataille 3. En « France, dans la Bresse, » le juge-mage de Bourg siégeait devant la halle, » jusqu'au quinzième siècle 4. » - On appelait siège de la pierre hardie 5 la juridiction du chapitre de Saint-Dié, sur la Meurthe. Il y avait à Bourges et ailleurs la pierre de la Crie. On trouve quelque ehose d'analogue chez les Romains : - Tu es là, debout sur la pierre où le crieur crie (præco prædicat) les ventes 6.

Voy., dans Laurière, Bretesches. chaire de pierre où se font les criées.

... Quant au lieu du jugement du Veme (femstaette), il a été déclaré qu'il serait là-haut sur la route, là où sont les eroix, et où se séparent la route et le sentier. G. 805. — On rendait aussi des jugements dans les cimetières, sous le porche et dans la cour de l'église, ou bien devant le château seigneurial. En 1688, il existait encore, dans le Rhingau, un tribunal eivil qui se tenait: Dans la cour à ciel ouvert, devant la grange tapissée de mais verdoyants; le sergent y allumait un feu sans fumée, tout de braises. — A Nordheim, il y avait un tribunal qui se tenait, en été, devant la porte du moulin, sous le tilleul; en hiver, dans une grange, dans la cour du moulin. G. 807.

Dans certains lieux, le seigneur siégeait sur le perron, pour rendre la justice. Voyez Legrand, Fabliaux I, 119; III, 404. Joinville tint souvent, par ordre du roi, des platids de la porte. C'est sans doute le sens du staplus regis (escalier du roi) dans la loi des Ripuaires. G. 804-8.

Quand les tribunaux deviennent réguliers et permanents, on construit des salles d'assemblées, des maisons de justice. — «Que les lieux où doivent se » tenir les assemblées (placita) soient bien disposés, » de telle sorte qu'on puisse s'en servir pour tenir hiver et été les placita. » Capit., années 809, 828. — « Que dans les lieux où doit se tenir l'assemblée » pubisque, il y ait un toit, afin que l'assemblée » puisse se tenir en hiver et en été. » Cap. 9, année 809, 5, 15. — « Nous voulons que le comte fasse

» construire une maison dans le lieu où il doit tenir » la grande assemblée (matlum), de manière que » ni pluie ni-soleil n'entrave l'utilité publique. » Capit., années 819, 814, G. 807.

Dans le Nord, on formait avec des branches légères de coudrier un cercle autour duquel on tendait des cordons, quelquefois un simple fil, pour arrêter la foule. G. 810, 182.

Les peuples qui orientaient leurs terres et leurs villes ne manquaient pas de soumettre au même mode d'orientation les lieux où se rendait la jus-

- Dans la matinée, en présence des images des Dieux et des Brahmanes, le juge purifié invitera les Dwidjas, également purifiés et la face tournée vers le nord ou vers l'est, à dire la vérité 7. - Un tribunal a été, par le consentement des Thuringiens, érigé sur le terrain du village de Mittelhusen. Dans la dépendance des terres du bourg d'Epleben, près de Gera, sont deux manses de terre labourable ; le possesseur de ces terres devra, aux temps déterminés, construire ce tribunal avec des planches placées derrière et des deux côtés en hauteur, de sorte que le juge et ses assesseurs puissent être vus de la tête aux épaules. L'entrée en sera ouverte du côté de l'orient, mais fermée pourtant de barre et verrou, de crainte que quelque eavalier peu respectueux ou quelque intrus ne vienne et violente le juge. - L'abbé du mont Saint-Pierre d'Erfurt est tenu de veiller aux dossiers et tapis sur lesquels doivent sièger le juge et les siens. G. 807. - A Lutzelnau, le juge, debout sur la pierre, ganté et cuirassé, l'épée nue dans la main droite, et le visage tourné vers l'orient, dit à haute voix... G. 59, 808. - Sur la hauteur, au lieu appelé le Hêtre de fer, siègera le franc-comte, le dos tourné vers la terre de la Marke (située à l'occident) et le visage vers le pays de Bilsten (situé à l'orient ). G. 808. - D'après les lois du pays de Galles, le juge doit tourner le dos au soleil pour ne pas être gêné par ses rayons. Il siège à l'orient, mais la face tournée vers l'oceident. Wotton, 123. Voyez aussi plus has. G. 809.

C'est vers le nord que sont placés les prévenus; les plaignants se mettent au sud. En matière criminelle, quand on se purgeait par serment, on tournait le visage au nord. C'est encore vers le nord que l'exécuteur tourne la tête du condamné. On appelait le gibet: L'arbre tourné au nord. G. 809.

Le lieu du jugement fixé, quel jour s'ouvrira le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Logan, II. 525.

<sup>2</sup> Haussmann, Comment, societ, Gætting., 1830.

Egills saga., ch. 67. Warton, I, p. xxxvn, Introd.

<sup>4</sup> Guichenon, Hist, de Savoie, c. 17, p. 29,

Piganiol de la Force, XIII.
 Ptaut., in Bacchidibus.

<sup>7</sup> Manou, p. 262, trad. de M. Loiseleur Deslongchamps.

tribunal? D'abord, les affaires des hommes après celles des Dieux : point de tribunal-les jours de Réu. Les anciens Germains se réunissafent te jour de la nouvelle ou de la pleine lune (Taeite). — A Otterudorf, on fait droit et justice chaque nois, à la pleine lune, G. 82. Les Francs se rassemblaient aux Champs de Mars, plus tard aux Champs de Mars.

Les fetes servent souvent à déterminer les époques de réunions. — « Nous échevins tenons, que
» ceux qui possédent des biens au Keur, comme
» dit est Keurgoet, sont obligés de venir trois fois
» par au, aux plaids généraux, savoir : 1. Le troi» sième jour après treize jours (douze jours entre
» Noël et les Rois); 2, le troisième jour après »
» la Saint-Jean-Baptiste ; 5. le troisième jour après »
» la Saint-Remi (1° oct.). » Record de Nyel. G. 825 :
— « Les différents seigneurs « Pierrefitte en Barrois faisaient rendre justée, chaeun, pendant un
» temps proportionné à la part qu'ils y avaient; ce
» qui faisait une période solaire de dix-huit mois;
» et ensuite on recommençait ¹. » Piganiol de la
Force, XIII.

Quant à l'heure, le lever et le coucher du soleil la déterminent.

- A Rome, le soleil ouvre et ferme le tribunal : Solis occasus suprema tempestas esto.
- De ntême en Allemague: Il fait grand jour, te le solcil est si avancé, que vous pouvez bieu, si Dieu vous en accorde la grâce et notre gracieux scigneur la force et la puissance, ouvrir, tenir et dresser un public jugement des limites. Il devra venir avec des témoins de poids au lieu déterminé, et s'y tenir avec autres prud'hommes, jusqu'à ce qu'apparause l'étoile. Document de 1247 de Iluesca en Aragon. Ducamge, VI, 729. G. 813.
- Même principe chez les Francs: « Injuriosus » se rendit à l'assenhiée en présence du roi Chil» debert, et il attendit pendant trois jours jusqu'au « coucher du soleil.» Greg. Tur. 7, 23. G. 818. Et d'estre aux plaids genéraux aussi longtemps » que le soleil luit. » Record de Nyel, § 20. Aileurs: « Jusqu'à heurre d'estoiles. Il doivent venir » en cetui leue au jour que la court lor aura dit » avant que le souleil soit il couché, ou au mains » avant que les estoiles soient apparans au ciel...» Assisse de Jérusalem, c. 30. p. 41.

Le temps accordé au plaideur est strictement déterminé. Le jour a sa mesure. — Loi de Manou: Dix-huit nimechas (clins d'œil) font une cachthà; trente càchthas, une calà; trente calàs, un mou-

hoùrta : autant de mouhuûrtas composent un jour et une nuit <sup>1</sup>. A Athènes , on mesurait au sablier le temps que

A Athenes, on mestrant au sabher le temps que devait parler l'orateur. Chez nous, les enchères se font encore pendant que des bougies brûlent. « La » faculté des arts d'écide que lorsqu'il faudra élire » un Recteur, les électeurs serout renfermés dans » unc salle où ils devront délibérer. A leur entrée, o no y allumera une chandelle de cire d'une lon» gueur déterminée, et l'élection devra être terminée avant qu'elle ne soit consumée entière-minée avant qu'elle ne soit consumée entière-ment. » Aunée 1880 ? — En 1894, les Pisans ordonnent à tout Florentin de sortir de leur ville, avant qu'une hougie allumée sous la porte soit consumée ? — ... Ledit Ludovie (le More) fit allumer un bout de bougie, jurant qu'il leur fevait trancher la tête, s'ils ne rendaient la place avant la chandle brûlée 4.

## CHAPITRE III.

#### JUGES ET JURÉS.

Dans l'origine, les chefs du peuple, le prêtre et le guerrier, sont aussi ses Juges : — Samson jugea pendant vingt ans le peuple d'Israël <sup>3</sup>. — Il y avait en ce temps-là une prophétesse nommée Débora, qui jugeait le peuple. Elle s'asseyait sous un palmier qu'on avait nommé de son noms. — Samuel jugeait Israël tous les jours de sa vie; il allait châque année à Béthel, à Galgala, à Masphat, et il y'renthat la justice?

A Rome, les consuls des premiers siècles de la république, chez les Francs, le maire du palais, et plus tard les grafs ou comtes, jugent le peuple et le conduisent au combat. Il faut que le juge soit fort et vaillant, car le plus soivent il doit exécuter luiméme sa sentence. En même temps qu'il défend le peuple coutre l'ennemi extérieur, il doit frapper l'enuemi intérieur, le coupable.

... Et le prévot doit tout un jour et une nuit galoper, le cou tendu, où nécessité presse, en tout lieu, ferne ou village. — Et s'il arrivait qu'un bourg du Rhiugaw fut forcé ou souffrit dommage, le bailli devra l'empécher, se teuir près des portes, combattre devant et s'escrimer, et ne pas lâcher qu'il ne soit atteint de la pointe ou du tranchant, ou ne tombe sur ses genoux. G. 752.

<sup>1</sup> Manou, p. 15, §64.

<sup>3</sup> Bulæus, III, 451.

<sup>3</sup> Sismond., XII., 247, d'après Scipion Ammirato, lib. XXVI. 207.

<sup>4</sup> Comines, liv. VII, ch. 2.

<sup>5</sup> Juges, XV, 20.

<sup>6</sup> Id., IV. 4-5.

<sup>7</sup> Rois, VII, 15-17.

Quand la société est peu nombreuse, tous les membres assistent au jugement et à l'assemblée; ils y viennent en armes. Cet usage des Quirites de Rome primitive, des anciens Celtes et Germains, des sauvages de l'Amérique et de tous les peuples barbares, se retrouve dans l'Allemagne du moyen âge. Les Saxons se rendaient à l'assemblée, armés de leurs couteaux. - Dans le pays de Delbruck, le conseil était composé de vingt prud'hommes qui se rendaient au lieu du jugement, chacun muni d'une lance de conseil. G. 791.-Souvent les jurés plantaient leurs couteaux en terre, sans doute pour figurer la stabilité que devait avoir leur décision : - Tous les gens de la Marche plantent leurs couteaux au milieu d'un cercle décrit dans la terre; puis, à l'appel de leurs noms les en retirent et disent : Je tire pour justice, ou bien : Je tire pour grace du Seigneur. Ailleurs, c'était le prévenu qui disait : J'enfonce mon couteau pour grâce; ou: J'enfonce pour justice; suivant qu'il se reconnaissait coupable ou innocent. G. 771.

Le bouclier était le signe de la tenue d'une assemblée : — Loi salique : « Le dixenier ou le centenier i nidiquera l'assemblée (maltum), et dans l'assem-» blée inéme, ils devront avoir un bouclier. » — Lorsque l'Empereur tenait l'assemblée solennelle de Roncaglia, on suspendait un bouclier au bout d'une lauce. Selon la tradition populaire, Frédéric Barberousse doit revenir un jour, et suspendre son bouclier. G. 881. »

Les jurés sont ordinairement au nombre de sept ou de douze <sup>1</sup>. Selon une des lois primitires des Brehons d'Irlande, il fallait, pour ordonner restitution d'une terre usurpée par un homme de même tribu, le jugement de douze langues; une seut langue d'avis contraire empéchait la restitution.

Collect, de rebus Ilib., III, 114. — Pour le Nord, vor. Ducange, IV, verbo Nembda.

voy. Ducange, IV, verbo Nembda. Un serment garantit l'impartialité du juge et des

iurés :

Le schoffe weimique jure de garder le saint mystère, et de le tenir dévant homme et femme, devant blé et gazon, pierres et bâton, devant grand et petit, devant toutes choses de Dieu, excepté devant l'homme qui garde et maintient le mystère weimique; il ne s'en écartera pour peine ni amour, pour gage ou vêtement, pour or ou argent, ni pour cause quelconque. G. 32.

Le franc-juge jure: De garder, tenir et maintenir la loi weimique devaut homme et femme, tourbe et branches, pierre et bâton, herbe et verdure; devant tous hardis coquins, devant toutes

choses de Dieu, devant tout ce que Dieu a fait entre ciel et terre, si ce n'est devant l'homme qui garde la loi weimique; de porter aussi devant le francsiège, au banc secret et sacré du roi, tout ce que vrail et croisit ou de gens véridiques il entendrait qui fut justiciable de la cour weimique, afin qu'if en soit décidé d'après le droit de l'Empire et des Saxons, ou à l'amiable, au gré du plaignant et du tribunal; et de ne point déserter cela pour peine ni amour, pour or, argent ou pierreries; ni pour père, mère, sœur, frère, parenté ou alliance; ni pour chose d'aucune main, de ce que Dieu a créé; d'avancer, fortifier, autant qu'il sera en lui; ce tribunal et la justice; et, sur ce, que Dieu et les saints lui soient en aide. G. 31.

Le juge doit siéger à jeun (Miroir de Saxe). Son attitude doit être grave, mais terrible, menaçante pour le méchant :— Que le juge soit assis sur son siége comme un lion en courroux (gris grimmender lowee); qu'il jette le pied droit sur le pied gauche; et s'il ne peut asseoir un jugement sain sur l'affaire, qu'il y réfléghisse cent vingt-trois fois. G. 763.

La loi indienne recommande au juge une tout autre attitude: — Un roi, désireux d'examiner les affaires judiciaires, doit se rendre à la cour de justice dans un humble maintien, accompagné de Brahmanes et de conseillers expérimentés?.

Lois de Galles : — ... D'abord siége le roi ou son représentant, le dos fournéa su soleil ou au vent, de peur que le vent n'incommode son visage; le juge le plus vieux doit être placé devant lui; à main gauche de celui-ci queque autre juge doit se placer dans le clamp, et à sa droite un prêtre ou des prêtres; près du roi, de chaque coté, doivent sièger ses anciens et ensuite ses chefs; près des juges, et la face tournée au coté par leque! ils arrivent au tribunal, est placé celui qui parle pour le plaignant, ensuite le plaignant lui-même, avec son avocat à l'autre main et un appariteur derrière. De l'autre côté est le défendeur; à côté de lui son plaideur, et ensuite un avocat avec un appariteur derrière.

Comme leroi, le juge a son sceptre; c'est le bâton de justice: c'est en frappanta avec le bâton que le juge imposait silence: —Si le tribunal n'a pas fini avant midi, et qu'il se lève pour faire collation, le bâton doit rester pendant, en signe que l'audience n'est pas close. G. 762. On mettait la main sur le bâton quand on faisait promesse devant le juge: c'est avec le bâton qu'il frappait (mot à mot, bâtonnat) le serment.

<sup>1</sup> Voy. pour l'importance des nombres, l'introduction de Grimm, et mon Ristoire romaine, t. Ier, p. 513.

<sup>2</sup> Manou, p. 249, § 1.

<sup>8</sup> Probert, p. 164.

Oue chaeun, sous peine de payer un setier de vin, se tienne calme et demeure en silence, G. 853. Souvent, comme symbole du ponvoir du tribunal, on plaçait sur un banc un gantelet de fer, une épée, une corde, des eiseaux, un marteau et une hache. La séance levée on renversait les bancs. G. 813, 761, 851. Si le cas se présentait que ledit juge (du landgrave de Hesse) ne voulut pas être un juste iuge, qu'il ne voulût pas interroger l'un comme l'autre, et n'écoutât que la faveur ou la haine, alors eelui qui se trouve placé près de lui, comme délégué de notre gracieux seigneur de Mayence, doit lui dire : Passe-moi le bâton ; tu ne veux pas être un juste juge; moi je veux interroger le pauvre comme le riche. Il saisira donc le bâton et le lui prendra de la main. Puis, lorsqu'il aura questionné et jugé comme il lui semble bon, et qu'il voudra laisser aller l'autre juge, il lui rendra le bâton, ear il ne peut le garder comme un bien héréditaire. G. 761. - Si un juge a prévariqué, qu'on le traine par-dessous le seuil de sa maison. G. 792. Les Frisons et les Ditmarses brulaient au mauvais juge sa maison jusqu'à rase terre. G. 729.

Les gens du pays offraient de dire leur avis à sa Grace, toutefois non sous serment; ils priaient, ils demandaient qu'on les dispensât d'un tel serment. Prèter un tel serment leur paraissait dangereux, attendu que depuis nombre d'années la seigneurie forestière n'avait déterminé ni le droit ni,le règlement de la Marche; attendu ensuite que des anciens qui en auraient vu et enteridu davantage, il n'en restait guère en vie, et que la meilleure part aujourd'hui étaient jeunes gens nes depuis. Toutefois, ils voulaient, comme bonnes et pieuses gens, donner leur avis, en tant qu'ils avaient oui dire aux anciens et qu'ils en savaient eux-meines. G. 772.-Il se tient encore à Schwytz, pour les affaires de peu d'importance, un Conseil de rues, composé de sept laboureurs les premiers venus qui passent. Jean de Müller, Hist. de la Suisse, I, 425. - ... On le leur donnera (aux experts en boissons), à telle fin que si quelque bon compagnon venait à passer sur la route, ils pussent l'appeler et prendre également son avis. G. 774.

lei le peuple juge le peuple. La juridietion populaire s'exerce sans rétribution, et s'appelle l'Aumône du pays. G. 834.

Toutefois, à côté de ces juges naturels, de ces jurés, paratt le juge civil , le judex romain , le sachibaro des Francs, l'asega des Frisons. Dans le roman de Roncevaux, Blankardin, conseiller du roi de Saragosse, est envoyé pour tromper et attirer Charlemagne, avec neuf barons, Qui saje sunt des lois 1.

#### CHAPITRE IV.

## LEVEE DU MORT, ACCUSATION.

Lorsque dans le pays que le Seigneur doit vous donner, il se trouvera le corps d'un homme tué, sans qu'on sache qui l'a tué, les aneiens et les juges viendront et mesureront depuis le corps jusqu'aux villes d'alentour. Quand ils auront reconnu la plus proche, les anciens de cette ville prendront dans le troupeau une génisse qui n'aura point porté le joug ni labouré; ils la meneront dans une vallée raboteuse et pleine de cailloux, qui n'aura été ni labourée ni semée, et ils couperont le cou à la génisse; et les anciens de cette ville viendront près du eadavre à ils laveront leurs mains sur la génisse, et ils dirout : Nos mains n'out point répandu de sang, nos yeux ne l'ont point vu répandre. Deutéronome, c. xx1, § 1, 2, 6.

Loi d'Édouard I : Si quelqu'un, soit par vengeance, soit en se défendant, tue un autre homme, qu'il ne prenne rien de ce qui appartient au mort. ni son cheval, ni son casque, ni son glaive, ni quoi que ee soit de son argent, mais qu'il arrange le corps comme on a coutume de faire pour eeux qui ne sont plus ; que sa tête soit tournée à l'orient, ses pieds à l'occident ; sur lui son bonclier, s'il en a un; qu'il plante sa lance en terre, qu'il mette autour ses armes, qu'il guide (adregniet) le cheval et qu'il aille au bourg le plus voisin; le premier venu qu'il rencontre, il doit lui dénoncer le fait. Cane. 4, 406. G. suppl. 744.

Formule allemande : Malheur à N... qui , sur la route impériale, a mené de vie à trépas mon frère chéri, mon frère que mieux j'aimais que trente livres pesant bon poids, et bien mieux encore...-Et les plaignants tireront leurs épées et crieront trois fois : Aux armes! aux armes! - Chez les Frisons, au moment où l'on ensevelissait l'homme tué, près de sa tombe même, et en présence de eeux qui avaient mené le convoi. l'un des proches donnait trois fois de l'épée nue sur la tombe, en disant : Vrack! vrack! vrack! (vengeance! vengeance! vengeance!) G. 878.

Dans le poëme du Renard, les coqs viennent devant justice, portant sur une bière la poule égorgée, et eriant : Aux armes! malheur! (wach und

Roman de Roncevaux, Bibl. r. MS. 254, 21 supplé- | ment , v. 68 - 78. Voyez la dissertation de M. Monin.

wc). Dans un autre passage du même poëme, un oiseau apporte des plumes comme pièce de convietion du meurtre de sa compagne, G. 881.

A quelle distance du tribunal doit - on apporter le mort? - On le portera à neuf pas du tribunal. - Et qui fera ces pas? - Un homme de moyenne taille, que le tribunal commettra à cet effet. A chaque trois pas que fait cet homme, il place un signe : on pose le cadavre successivement à chaque signe, et chaque fois on crie sur lui. - Droit du Rhin: C'est le droit du pays; qu'on ne doit pas enterrer le mort que le meurtre n'ait été puni ou amendé. Si le droit du pays est épuisé, on extraira les entrailles, on les ensevelira et on mettra le cadavre en un tonneau scellé. S'il arrivait, au contraire, que le droit du pays ne fut pas épuisé, et que l'affaire ne put être ni amendée, ni terminée à la lumière du soleil, le plus proche parent mâle du mort lui coupera la main droite. On pourra alors enterrer, et l'on procédera avec la main, comme si le cadavre tout entier y était. - Ainsig dit Festus, à Rome, on disait qu'on coupait un membre au mort, lorsqu'on lui coupait un doigt, et c'est ce membre conscrvé qui s'enterrait lorsque le reste du corps était brûlé. - Si le parent ne veut pas blesser et déshonorer le cadavre, le juge lui permettra d'apporter une main de cire, laquelle vaudra autant que si c'était celle de chair. Lorsque la main sera là, il la placera sur une épéc nue, et criera sur le menrtrier et ses souteneurs; puis il dépos sera la main au tribunal. Mais si le mocurtre est amendé. l'auteur ilu fait mettra la main sur la fosse. G. 880-881.

La main chaude, la main morte sont des locutions proverbiales en France.

Droit de Bacharach sur le Rhin : Lorsque les plaignants viennent crier le meurtre devant la justice, ils tirent l'épée. On apporte le mort après le premier eri ; on remet les épées au fourreau après le troisième.... De plus, quand viennuent la quatorzième nuit et le jour d'après, les plaignants doivent parattre, avec bouclier et massue, devant le tribunal, afin que les schæffen et jurés avisent qu'un Franconien doit en convaincre un autre de brigandage et de meurtre. Celui qui parle pour les plaignants, dit entre autres choses : Et comme le meurtrier fuyait devant lui, il dut te poursuivre sur la trace du crime, en criant Aux armes! et donnant l'alarme, au plus-sombre de la forêt et jusqu'à ce que la nuit noire l'eut pris... Si donc il voyait cet homme dans le tribunal de notre seigneur, il l'interpellerait pour rapine et mort. Que s'il disait Oui, il en prendrait aete, selon le droit du pays; s'il niait, il n'hésiterait pas à le lui soutenir corps pour corps, dans son simple habit, avec bouclier rouge, massue de chêne, feutre blanc, chapeau relêvé, et tout ce qu'il faut en combat, pour qu'un Franconien puisse judiciairement en convaincre un autre de vol et de meurtre. G. 879.

«Qui veant faire apeau de Murtre, il doit savoir » que est Murtre, pour garder soi que il ne se mete » en faus gages. Murtre est quant home est tué de » nuit, ou en repos, dehors ou dedans vile; et qui » yeaut faire apeau de Murtre, il doit faire aporter » le cors murtri devant li hostel dou seignor, où à » leue que il est établi que l'on porte les murtris. » Aprez doit venir devant le seignor, et demander » conseill, et quand il aura conseill, si die son » conseill : Sire, mandez faire veir ce cors qui la » val gist qui a esté murtri. Et le seignor y doit » alors envoyer trois de ses homes. l'un en son leue. » et deus com court, et les trois homes que le sei-» gnor y envoic doivent alcr veir ce cors, et puis » revenir devant le seignor, et dire li en presence » de la court : Sire, nous avons veu ce cors que » vous mandastes veir, et avons vehu les cos que » il a. Et doivent dire quant cos a, et en quel leuc » il les a, et de quel chose il lor semble que il aieut » esté fais. Et se il ni a cos, et il y a aucun autre » entresigne par que il lor semble que il a esté » murtri, il le doivent dire au seignor. Maintenant » après que les trois devant dis auront dit au sei-» gnor en la court, celui qui veaut faire l'apeau » doit dire par sen conseill, au seigner : Sire, tel se » clanie à vous de tel qui a tel murtri, faites le » venir en vostre présence, si ores com il portera » son elam contre lui 1, »

La procédure commence, et, d'abord, on constate le délit. - Loi salique : « Si quelqu'un a » blessé un homme et que le sang tombe à terre...» - Loi des Bavarois : S'il l'a blessé de telle sorte que la paupière ne puisse plus contenir une larme... - Loi des Alamans : Si quelqu'un a été blessé à la tête ou à un membre quelconque, et qu'un os en soit sorti, un os tel que, laucé sur un bouclier à la distance de douze pieds, il ait retenti... - Loi de Frise : S'il est résulté du coup quelque difformité dans la face qui puisse se voir à douze pieds de distance... Si l'os, attaché à un fil de la longueur d'une aune, et jeté par-dessus une haie haute de cinq aunes, a retenti... - Lois galloises : Si l'os est fracturé par suite de quelque rixe, que le chirurgien prenne un bassin, qu'il pose son coude en terre, sa main sur le haut du bassin; si un bruit se fait entendre, ce sera six pences à payer: mais si rien ne se fait entendre, on n'a droit à rien. Probert, p. 240, G. 94, 77-79.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assises de Jérusalem , c. Lxxxv, p. 65.

## CHAPITRE V.

#### ASILE. DONICILE.

Les législations anciennes ouvrent des asiles à l'accusé qui n'ose comparaître, à l'esclave qui craint la vengeance d'un maître inexorable. L'asile, c'est le temple, quelquefois l'enceinte sacrée d'une ville (velus urbes condentium consitium).

Vous ne livrerez point l'esclave qui s'est réfugié vers vous, entre les mains de son mattre. Il dencurera parmi vous où il lui plaira, et il trouvera le repos et la sûreté dans quelqu'une de vos villes, sans que vous lui fassicz aucune neine 2.

Capitulaire: " Que l'effroi ne les contraigne pas, » lorsqu'ils auront déposé leurs armes, à demeurer » autour des autels et à souiller de leur présence » des lieux dignes de respect. S'ils ne quittent point » leurs armes, qu'ils sachent qu'ils seront arrachés » de force par des gens armés. Mais s'ils les ont » déposées, et que quelqu'un tente de les arracher " des portiques, des cours, du jardin, des bains, » ou autres dépendances de l'église, que celui-là » soit puni de mort. » G. 887. - Loi des Frisons : Que l'homnie en querelle (faidosus), trouve la paix dans l'église, dans sa maison, en allant à l'église, en revenant de l'église, en allant à l'assemblée, en revenant de l'assemblée. Et quiconque aura rompu cette paix, et aura tué cet homme, qu'il l'amende pour neuf fois XXX solidi.

La sainteté des temples comme asiles , reconnue généralement en droit, était dans le fait souvent violée, du moins indirectement. Le roi de Sparte, l'ausanias, ne fut pas arraché du temple, mais on l'y fit mourir de faim. De même, on lit dans les Capitulaires : « Que les homicides ou les antres " coupables qui doivent mourir selon les lois, et » qui se scront réfugiés vers l'église, ne soient » point excusés, et qu'il ne leur y soit pas donné » de nourriture. » - Ou bien encore l'église n'est qu'un asile temporaire. Capitulaire : Si quelqu'un s'est « enfui dans l'église , qu'il soit en paix dans » les bâtiments mêmes de l'église; il n'est pas né-» cessaire qu'il entre à l'église. Que personne ne » prétende l'en arracher par violence, mais qu'il » lui soit permis d'avouer ce qu'il a fait, et que de » là il soit, par la main des gens de bien, conduit » en public pour les débats. » G. 886-8.

Nous voyons toutefois que le simple anneau d'une porte d'église était quelquefois une sauvegarde pour l'homme poursuivi : « Jean le Coquelier, sousa diarre du diocèse de Sens, ayant été arrété et battu par les bourgeois de la garde pendant qu'il nenait fortement l'anneau de la porte de la cathé-orlae, le parlement condanna les bourgeois en une aîmende envers le clergé et envers le roi <sup>5</sup>.
» Hem la franchise de Stavelot est telle que, se ung bomme avait meffaiet, reserveirs, ardeurs et mordreurs, que la dite franchise le doit sussetimir xt. Jours; et, se droit le délivre, délivreis soit, et se droit ne le délivre, ou le doit mettre hors des portes la franchise, et s'il peult eschapper, se escappe. » Rec. de Slavelot. G. 890.

Nous sommes tout à fait d'avis, que la cour, dite e Saint-Matthieu, à Nennig, est entièrement libre. Si donc quelqu'un avait frappé un coup de mort, ou s'il avait forfalt à son propre corps, il serait libre six semaines et trois jours durant; puis, quand ces six semaines et trois jours seront passés, il jettera, le pauvre pécheur, une pierre par-d@sus la porte de ladite cour; si alors il peut aller jusqu'à l'endroit où la pierre est tombée, et même à trois pieds au delà, et qu'il puisse revenir à la pierre, il aura de nouveau liberté aussi longtemps que la première fois ; et, si l'homme de la cour peut ou veut l'aider la nuit ou le jour à s'en aller, il en aura la faculté, en considération de notre vénérable Seigneur. G. 880.

A Rome, l'esclave maltraité fuvait vers la statue de l'empereur, comme vers celle d'un dieu, et il y trouvait un refuge. - Ils ont décidé et décident que, si un ou plusieurs hommes libres, ou bien un homme noble, viennent à fuir jusque sous le bras droit d'un seigneur de Rieneek, il doit avoir paix et sauf-conduit. G. 888. - Souvent, au moyen âge, le banni rentrait lorsqu'il saisissait l'habit ou le cheval du roi à son entrée. G. 265, 739, 888. - Nulle part le droit de protection attaché à certains offices féodaux n'est plus minutieusement réglé que dans le droit de Galles. - Dans les lois du Nord, trois asiles étaieut ássurés au fugitif; ils ne se trouvaient pas à plus d'une journée l'un de l'autre. Il était encore en sureté sur le chemin qui menait de l'un à l'autre, et même lorsqu'il s'écartait à un trait d'arc de ces asiles et de ces chemins, pourvu qu'il ne fit pas le koyage plus d'une fois par mois. S'il rencontrait d'autres personnes, il devait s'écarter de la portée d'une lance. G. 892.

La demeure, quelle qu'elle soit, le domicile, est souvent considéré comme une sorte d'asile qui doit être respecté: — Celui qui en poursuit un autre

les exemples cités dans la dissertation de MM. Hippolyte Royer-Collard et Teulet, sur les Asiles : Revue de Paris, ts IV, 1 et 6 avril, etc.

<sup>1</sup> Tite-Live, lib. I.

<sup>2</sup> Deutéronome, c. xxm.

<sup>5</sup> Olim du Parlement de Paris, 1304. - Voy, aussi

à main armée jusque dans la maison d'un homme quel qu'il soit, s'il le suit jusque dans l'étable ou jusque sur la porte ou dans les lieux d'aisance, il aura outragé <sup>1</sup> le maltre en sa maison; s'il passe plus loin, il l'aura outragé en sa maison d'une manière plus grave encore. Droit d'Augsbourg, G. 891. — Ailleurs : Un meurtrier aura un répit de quatre semaines dans sa propre maison et dans celle de son voisin (années 1264 et 1482, G. 891. — ... Et le meurtrier sera en sûreté dans chaque cour ou maison de scheeffe et juré, et ee, durant quatre semaines et deux jours, et s'il peut faire quatre pas sur la route, et qu'il rentre dans la maison du scheeffe, il aura liberté quatre semaines et deux jours durant, G. 891 <sup>2</sup>.

Mère et compagne de l'homme, il est naturel que la femme reçoive dans son sein, qu'elle protége et défende celui que l'homme poursuit : - Un loup même qui chercherait asile près des femmes, on devrait le laisser vivre pour l'amour d'elles. G. 892. - « A Barèges en Bigorre, on remarque » entre autres usages celui qui assure la grâce au » criminel qui s'est réfugié près d'une femme. » Ibid. - Chez les Bédouins, un coupable est sauvé s'il rencontre une femme, s'il a le temps de courir à elle et de se cacher la tête sous sa manche en s'écriant : Sous ta protection ! La femme appelle aussitôt par ses cris tous les hommes de la station et dit : Hé! ò Arabes! par Dieu, et pour Dieu, et à cause de Dieu, et par la tête du père d'un tel (de son mari, ou de son père, si elle n'est pas mariée), qu'aucun de vous ne puise l'assaillir, même avec des roses. - Dans quelques tribus où les femmes ne se montrent jamais en public, le coupable échappe encore au supplice, lorsqu'il se trouve près de leur tente et qu'il s'écrie : Je suis sous la protection du harem. A ces mots toutes les femmes répondent sans paraître : Loin de lui! Et aussitôt il est libre 5.

Si le coupable est saisi avant d'avoir atteint l'asile, il est conduit au juge. Celui-ci doit prendre la garde du prisonnier: ceux qui l'aménent ne peuvent se charger de ce soin dangereux et difficille. Les schultheiss du seigneur améneront le la malfaiteur au pont de Dernbach, pour le livrer aux mains du schultheiss de Wied; s'il ne s'y trouve. ils conduiront le délinquant au delà du pont, délieront la corde, et le laisseront échapper sans s'en soucier davantage. - ... Le monastère de Chiemsée doit faire transporter le voleur jusqu'aux bords du lae, pour le délivrer an vogt, et le juge de Kling chevauchera avec ses serviteurs dans le lac jusqu'à la selle. Là on présentera le voleur; si le juge de Kling ne s'y trouve, notre juge mettra le voleur pieds et poings liés dans une barque vide . qu'il laissera flotter au gré des rames. S'il échappe, ee ne sera ni nous ni notre monastère qui en serons cause. - S'ils ne trouvent personne, la nuit, à la porte de la ville, ils attacheront le coupable au troisième échelon de l'échelle. - Ailleurs, on laisse le coupable attaché à un fil de soie G. 872-5.

#### CHAPITRE VI.

## SERMENT.

Ouc le juge fasse jurer un Brahmane par sa véracité ; un Kehatriya par ses chevaux, ses éléphants ou ses armes; un Vaisya, par ses vaches, ses grains et son or; un Soudra, par tous les crimes 4... Le juge doit interpeller un Brahmane, en lui disant : « Parle ; » un Kchatriya, en lui disant : « Déclare la vérité; » un Vaisya, en lui représentant le faux témoignage comme aussi coupable qu'un vol de bestiaux, de grain ou d'or; un Soudra, en assimilant le faux témoignage à tous les crimes, par les paroles suivantes : Depuis ta naissance, tout le bien que tu as pu faire, o honnête homme! sera perdu pour toi, et passera à des chiens, si tu dis autre chose que la vérité. Nu et chanve, souffrant de la faim et de la soif, privé de la vue, le faux témoin mendiera sa nourriture, avec une tasse brisée. dans la maison de son enuemi. Il est comparable à un avengle qui mange les poissons avec les arêtes, l'homme qui vient en justice parler de ce qu'il n'a pas vu. Il tue cinq de ses parents par un faux témoiguage relatif à des bestiaux, dix pour des vaches, cent pour des chevaux, mille pour des hommes 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mot à mot : visité. Heimsuchen, affliger, visiter. En style biblique, Dieu visite dans sa colère...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce respect du domicile explique l'accord singulier des lois greques, romaines el germaniques, sur le mode des perquisitions domiciliaires [ G. 641 ]. Celui qui cherche un objet vols, entre dans la maison qu'il soupconne, nu et sant ceinture, action les textes grees; avec la ceinture seulement, selon la loi romaine (Furtum per licium el loncem conceptum); şelle exigé de plus,

qu'il tienne des deux mains un plat sur sa tête, sans doute pour l'empécher de rien toucher, et de s'indemniser du vol en volant lui-même. Voy. Festus, Gaïns, et la glosse ms. de Turin.

Les Bédonins, par Mayenx, 11, 101-9; ouvrage fait sur les notes inédites de dom Raphaël.

<sup>4</sup> Manou, p. 267, § 113.

<sup>5 1</sup>d., p. 262-4, § 88-98.

SERMENT. 417

Chez les Romains, ceux qui devaient jurer par Jupiter tenaient un eaillou, et prononçaient ees paroles: Si je trompe à mon escient, que Jupiter, protégeant la ville et la citadelle, mc chasse de ma demeure et de mes biens, eomme ma maiu chasse cette pierre. Festus, verbo Lapidem. — Celui des deux peuples qui, par dol et fraude, aura enfreint cet aecord publie, o Jupiter, ee jour-là même, frappe ce peuple, comme je vais frapper eie ee pore, et frappe-le d'autant plus que ta puissance est plus grande. En disant ees paroles, il frappa le porc d'une pierre. Tit.-Liv. 1, 24.

Formule frisonne de réconciliation: Nous jurons d'être fidèles à ce serment, devant morts et vivants, devant tout homme né et à naître, et cela, tant que sur le mort inarche le vivant, tant que le che est debout dans le champ, tant que sur terre l'éau s'en va coulant. G. 55.

Les aneiens Germains juraient par les eaux, les fontaines et les rivières, par les montagnes, les roches et les pierres sacrées, par le marteau de pierre on la massue du dieu du tonnerre.- Dans un cliant anglais (Perey, 111, p. 47), Glasgerion fait un serment solennel par le chêne, la cendre et l'épine.-Chez les Scandinaves, celui qui jurait saisissait unanneau, que l'on gardait dans le temple; il était rougi du sang des vietimes et consacré au Dieu Ullr. - Les Seythes juraient par le vent et le glaive ; les Quades, comme la plupart des tribus germaniques et seandinaves, juraient aussi par l'épée. Ammien, xvii, 107. Fredeg. c. 74. - Et lorsque, suivant l'usage, l'épée eut été apportée, pour que ehaeun d'eux, mettant dessus le pouce, confirmat la promesse de mariage... (Voy. le livre 1) .- Dans le roman d'Alexandre :

Douze furent par conte; chacun au poin tenoit S'espée par la pointe, que bien sénefioit Miséricorde ou mort, ou il sumelioit.

Rom. d'Alexandre, eité par Carpentier, verbo Gladius. G. 166.

Gladius, G. 166.

Les Lombards juraient, pour les éhoses de peu d'importance, sur les armes; sur les Évangiles quand l'affaire était grave. Au moyen âge on jurait sur la recix, et plus eommuniement sur les refiques. —
Jurer sur livre et eloches (by book and bell), G. 896.
— Quelquefois on touchait l'autel ou le tombeau d'un saint. — Frapaper de la main la porte de l'église, c'était, chez les Ripuaires, réelamer contre le serment qui devait se prêter dans l'église même. —
« Si quelqu'un, voulant, jar eupidité ou obstination, soutenir un meusonge, osait jurer sur l'anneau de la porte de l'église.... » De mirae. S. Germ.
Autiss. apud Due. Ill, 1608. — Lorsqu'une veuve

était accusée d'avoir diverti des fouds, elle se purguait par serment sur le perron. On prétait aussi des serments en posant la main sur la porte. Droit de Norwége: Lorsqu'on ne peut mettre aueun livre entre les mains du témoin, il touchera le poteau de la porte et jurera. G. 174-5.

Loi des Alamans: Que pour le Don du matin il soit permis à la femme de jurer par son sein.—
Droitd'Augsbourg: Qu'une femme retienne le Don du matin par un simple serment sur ses deux mamelles et sur ses deux tresses.— Qu'on n'en eroie un Frison que lorsque de la main il se prend les cheveux. G. 897-8.

Le serment par la barbe, ou en touchant la barbe, ne se trouve pas dans les lois, mais souvent dans les poëmes, surtout dans les poëmes earlovingiens:

« Par la moie barbe, qui nest mie meslée! Par ceste moie barbe, qui pent au menton! Par easte moie barbe, dont noir sont li floeon! Par ma barbe » florie! Par cette moie barbe de blane entremel» lée! » — On disait eneore: Par le menton de mon père, ou par l'âme de mon père! Par les iaux de ma teste!

Abraham s'engage envers le roi Abimélech, en jurant sur sept brebis.

Dans le Nord, un serment prété sur le sanglier était inviolable. — On jurait au moyen âge sur le faisan, le paon, le héron. On lit dans les canons du IV\* coneile d'Orléans: « Le roj lui-même, ou » le plus renommé des elevaliers présents, ayant découpé le paon, se leva, et mettant la main » sur l'oiseau, fit un vœu hardi; ensuite il passa » le plat, et ehaeun de ceux qui le requrent fit un vœu semblable. » Édouard I d'Angle-terre jura aussi sur deux eygues (année 1306). N'oyes le vœu d'Édouard III dans mon l'listoire de France.

Loi indienne: S'il n'y a point de témoins, il faut que le juge fasse déposer de l'or, sous des prétext p plusibles, entre les mains du défendeur, par des émissaires ayant passé l'âge de l'enfance, et dont les manières soient agréables. Alors, si le dépositaire remet l'objet led qu'il lui a été livré, il n'y a pas lieu d'admettre les plaintes. Mais s'il ne remet pas l'or, qu'il soit arrêté et forcé de restituer deux dépots; ainsi l'ordonne la loi i.

Les peuples héroïques ne connaissent point ces détours; ils ont foi à la parole de l'homme; le guerrier ne peut mentir, ear le mensonge est une faiblesse et une lacheté: — Si le franc-juge westphalien est aceusé, il prendra une épée, la placera devant lui, mettra dessus deux doigts de la main droite, et parlera ainsi: Seigneurs francs-comtes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manou, p. 278, § 182, 183, 184.

pour le point principal, pour tout ce dont vous m'avez parlé et dont l'accusateur me charge, j'en suis innocent; ainsi me soient en aide Dieu et tous ses saints! Puis il prendra un pfenning marqué d'une eroix (kreutz-pfenning), et le jettera en preuve au franc-comte; ensuite il tournera le dos et ira son chemin. G. 860. - Cette fière justifieation fait penser à celles de Scipion et d'Amilius Scaurus : Varius accuse Æmilius Scaurus d'avoir recu des présents pour trahir la république : Æntilius Scaurus déclare qu'il est innocent 1.

Cette foi dans la véracité de l'homme doit être le type primitif de la justice autique. Plus tard la société ne se contente pas de la parole, ni même du serment de l'accusé : il lui faut celui de ses parents et de ses amis : elle lui demande des conjuratores [eideshelfer] : - Celui qui est appelé en jugement solennel pour disculper quelqu'un, doit venir devant le tribunal avec une chemise et un habit de dessous, nu-tête, pieds et jambes nos, sans fer ni acier, et sa suite n'aura ni ccinture ni couteaux, et sera nu-tête. G. 863 et 734.

... Alors fut publié le crime inouï de la reine Uta; elle avait livré son corps à nu commerce de séduetion et d'iniquité. La chose fut prouvée et décidée à Ratisbonne, au mois de juin, en présence des premiers (de la ville), et soixante-douze hommes jurèrent, Ann. Fuld. ad a. 899, Pertz. 1, 414, G. 865. - Chez les Ripuaires, il pouvait y avoir jusqu'à soixante-donze conjurateurs. Les Francs-Saliens n'accordaient qu'à la noblesse le droit de produire des conjurateurs; le libre ne le pouvait que du consentement du demandeur. Si celui-ci refusait, le libre devait subir l'épreuve, G. 861, Les Bourguignons admettaient à cojurer les femmes et les serfs : - « Que l'ingénu avec sa femme, ses fils et » ses proches, jure lui douzième. » — Dans l'Edda, Frigg ne reçoit pas le serment d'une jeune plante, parce qu'elle lui paratt trop petite encore. G. 894. Il est dit dans les capitulaires (année 789) : « que » les petits enfants qui ne sont pas encore en âge » de raison, ne soient point tenus de jurer. » -L'usage des Conjuratores subsista longtemps. Nous en retrouvous un exemple en 1548. G. 841. - Un ministre de François Ier, Martin Dubellay , raconte sous la date de 1555 : « Est la coustume en Ger-» manie qu'en toutes les assemblées qui se font à » la requeste d'aucun personnage, et pour ouir et » décider ses propres et particulières affaires, ledit » personnage y mêne le plus grand nombre qu'il

- » peult assembler de ses familiers, amis et adhé-
  - Voy, Valère-Maxime,
  - 2 Martin Dubellay, Mem., XVIII, 210-1.
  - 5 Id., ibid., I, IV, p. 274.

- a rans, ou leurs commis et députez, pour assister » à l'audience et décision de sa matière ; lequel nom
- » et tiltre d'assistance est de telle condition que . » quiconque assiste à autruy, faict la cause et ma-
- » tière sienne, et tacitement s'oblige à luy donner
- » avde et faveur, et jusques à prendre les armes » pour luy en cas de dénégation et maligne dissi-» mulation de justice (année 1555) 2. »... Dubel-
- lay refusa de s'inscrire au nombre des assistants du due de Wurtemberg, « Car. » dit-il, « en Alle-» magne, quiconque assiste à une cause la fait
- » sienne. » Il ne voulut v entrer que comme mèdiateur entre les parties 8. Cette coutume se maiu-
- tint moins longtemps en France; cependant ou la retrouve encore dans les usages de la vicomté d'En de Rouen : « La loi que l'on appelle Desramme ,
- » par la coutume de Normandie, est faite en plu-
- » sieurs manières et plusieurs conditions, aucune » fois par deux tesmoings, ou par trois, ou par
- » quatre, ou par cing, ou par six, ou par sept, et
- » ne surmonte point le nombre de sent tesmoings
- » par la coutume de Normandie... Il fera escarie
- » la loy en cette fourme, ma main estenduë sur le
- » livre, et dira après eil, qui tendra les plès : Se
- » Dieu m'ait et ses sains , l'argent que vous me de-
- mandez, je ne le vous dois pas; ou dira : Je ne
- » le fis pas cen : et adout je dois lever sus du serc-
- » ment, et de partir s'en. Et dont les autres aideours.
- » sans appeller et sans detrier, et qui ne soit sub-
- » connés ne par prières, ne par prins, ne doivent
- » aproucher chaseun pour soy au livre, la main
- » estendue dessus, et puis dire l'escarissement en
- » cette fourme : Du serment que N. a chi juré.
- " sauf serment a juré, se Dieux m'ait et ses sains ;
- » et tel manière tous les autres doivent jurer 4, » L'esprit de parenté, très-fort en Bretagne comme

dans les clans d'Écosse, faisait un point d'honneur aux membres, même les plus éloignés, d'une famille, de se soutenir les uns les autres en guerre et en justice, Voyez dans Laurière, l'article Fimport, et (pour le Hainaut) l'article Forjurer les facteurs 5.

## CHAPITRE VII.

#### ÉPREUVES. DUEL.

Il y a dans les Indes neuf sortes d'épreuves : La balance, le feu, l'eau, le poison, l'eau où l'on a lavé

<sup>4</sup> Ducange, II, 458.

<sup>5</sup> Laurière, 1, 484, 493.

Voy. aussi Heyin, Arrêts.

une idole, le riz, l'huile bouillante, le fer rouge, l'image de fer et d'argent. Hastings, Asiatic researches, I. G. 935.

Le poison est l'épreuve qu'on ordonne quand il y a vol de mille pièces; le feu, quand le vol est d'un quart au moins, ou de sept cent cinquante pièces; l'eau, quand il est des trois quarts, ou de deux cent cinquante pièces; et la balance, quand il y a vol de moitié, ou de sept cents pièces 1. - Celui qui subit l'épreuve de l'eau froide demeure entre deux eaux tout le temps qu'il faut pour décocher une flèche et aller la reprendre, G. 936. - Les Indiens qui vinrent en Syrie, après le règne d'Hélagabal, racontaient à Bardasane, qu'il y avait, dans l'Inde, un étang appelé l'Étang de l'Épreuve. L'accusé qui se soumet à cette épreuve doit entrer dans l'eau, avec ses accusateurs; s'il y entre courageusement jusqu'aux genoux, il est innoceut; il est coupable si, après s'être un peu avancé, il plonge jusqu'à la tôte 2.

Les juifs ont l'épreuve de l'eau amère : - Le prêtre conjurera la femnic et dira : Si un homme étranger ne s'est point approché de vous et que vous ne vous soyez point souillée en quittant le lit de votre mari, ces eaux très-amères que j'ai chargées de malédictions, ne vous nuiront point. -Mais si vous vous êtes retirée de votre mari, et que vous vous soyez souillée en vous approchant d'un autre homme, ces malédictions tomberont sur vous. Que le Seigneur... fasse pourrir votre euisse, que votre ventre enfle, et qu'il crève enfin. Et la femme répondra : Qu'il arrive ainsi, qu'il arrive ainsi! Afors le prêtre écrira ces malédictions sur un livre, et il les effacera avec ees eaux très-amères. chargées de malédictions. Et il les lui donnera à boire... Lorsqu'elle aura bu, si elle a été souillée, et qu'elle ait méprisé son mari, en se rendant coupable d'adultère, elle sera pénétrée par ces caux de malédictions; son ventre enflera et sa cuisse pourrira... Que si elle n'a point été souillée, elle n'en ressentira aucun mal, et elle aura des enfants. Nombres, c. V, § 19, 20-28.

Le même usage règne, dit-on, parmi quelques peuples de l'Afrique occidentale, (Oldendorp, Mission des Frères de l'Évangile chez les Caraïbes, t, 1,)

Les Japonais ont de même un breuvage d'innocence, G. 937.

Voici, dit Étienne de Byzance, un serment sacré; Celui qui jure écrit son serment sur une tablette, qu'il jette dans l'eau. Si le serment est sincère, la

- 1 Digest of Hindu law, I, 504,
- <sup>2</sup> Porphyr. ap. Stob., ecl. phys.
- 3 Greg. Tur., De glor. martyr., cap. 68, 69.

tablette surnage; s'il ne l'est pas, elle disparatt, et celui qui jure est brûté. G. 954. — Lorsqu'une femme est accusée d'amour, elle entre pour se laver dans une source d'eau. Or, cette source est petite, et ne monte que jusqu'au milieu de la jambe. On écrit le serment sur une tablette, on l'attache par une corde au cou de la femme; si le serment est sinière, la source ne bouge pas; s'il set faux, l'eau s'indigne, monte jusqu'au cou, et couvre ainsi la tablette. Achille l'atius, de Amor. Clitoph., lib. 8, eap. 12. G. 954.

« Une femme est accusée d'adultère par son mari; elle nie longtemps le fait devant le juge, » et comme on nepeut la convainere par son aveu, » l'ordre est donné de la plonger dans l'eau. Le » peuple accourt, ou la mêne sur le pont de la Saône, » on lui attache avec une corde une pierre au cou, on la précipite, et le mari l'accompagne de ses » injures: Va te laver dans les eaux profondes des » souillures et des débauches dont tu as sali ma » couche. Mais le Seigneur qui, dans sa bonté, ne » laisse pas souffrir les innocents, permit qu'il se » trouvât sous les eaux une pointe (stitum), qui » accrocha la corde, soutint la femme, et l'empécha » de descendre au fond du fleuve 3. » - Le bassin aura douze pieds de dimension en profondeur, et vingt pieds de largeur dans tous les seus, et on le remplira d'eau jusqu'au bord, On placera sur le tiers de cette fosse de forts bâtons et une forte charpente, pour porter le prêtre, les juges qui l'assisterofit, l'homme qui doit entrer dans l'eau, et les deux ou trois autres qui doivent l'y faire descendre 4.

En général, l'épreuve de l'eau froide n'était en usage que pour le pigiti peuple. « On jetait souvent l'accusé dans une grande cuve pleine d'eau, après » lui avoir lié la main droite au pied gauche et la » main gauche au pied droit : s'il enfonçait, il était » noncent; s'il surnageait, il était coupable. » G. 925.

Cette épreuve, dont Louis le Débonnaire ayait interdit l'usage en 829, reparaît dans le moyen áge, même en 1590 et en 1617, quoique le parlement de Paris l'eût défendue par arrêt du 1<sup>st</sup> décembre 1601. Cette année, en 1856, dans la Prusse polonaise, le peuple de la presqu'îte d'Iléla, prês de Dantziek, <u>a</u> soumis une yieille femme, suspecte de Dantziek, <u>a</u> soumis une yieille femme, suspecte de sorcellerie, à l'épreuve de l'eau. Elle a été plougée deux fois dans la mer et enfin assommée à coups de perches <sup>5</sup>.

- « Deux prêtres , l'un arien , l'autre catholique ,
- 4 Martène, 11, 940, E. Ancien règlem, du monastère d'Utique, avant 600 (?).
  - 5 Débats, 27 août 1856.

» disputaient sur leurs croyances; le dernier dit » enfin à l'autre : A quoi bon ces longs discours? » prouvous la vérité de nos paroles par des faits. » Qu'on fasse chauffer un vase d'airain, qu'on y » jette un anneau; celui de nous deux qui le reti-» rera de l'eau bouillante aura gagné, et son adver-» saire se convertira à sa croyance, reconnuc véri-» table. L'assemblée est renise au lendemain. La » nuit porte conseil : le catholique se lève avec » l'aurore, se frotte le bras d'huile et le couvre d'un » onguent. Vers la troisième heure, on se rassemble » sur la place, le peuple accourt, le feu s'allume, on place dessus le vase d'airain, on jette un an-» neau dans l'eau bouillante. Le diaere invite l'hé-» rétique à retirer l'anneau du liquide brûlant ; lui » de refuser : Tu as fait la proposition, dit-il, e'est » à toi de l'exécuter. Le diacre tremblant découvre » alors le bras : mais son adversaire voit les précau-» tions qu'il a prises et s'écrie : C'est user de su-» percherie, l'épreuve ne peut se faire, Survient » par hasard un prêtre de Ravenne, du nom de » Jaeinthe ; il s'informe de la cause de tout ce bruit, » et sans hésiter il découvre son bras, et le plonge. » Or, l'anneau était petit et léger, et l'eau l'empor-» tait comme fait le vent d'une paille. Longtemps » et à diverses reprises il chercha, et ne trouva » qu'au bout d'une heure. Cependant la chaleur » du fover redoublant, il ne ressentit rien dans sa » chair, et déclara au contraire que le vase était » froid au fond, que seulement la surface était » d'une chaleur tempérée. Ce voyant, l'hérétique » tout confus plongea audacieusement la main dans » le vase, et dit : Ma foi m'en fera faire autant. Il » plongea en effet, mais sa chair tout entière fut » brûlée jusqu'aux jointures des os. » Greg. Tur. G. 920-921.

Au nom de Dieu, et par l'ordre de l'archevêque et de tous nos évêgues, nous disposons, quant à l'ordalie, que personne n'entre à l'église lorsque l'on aura apporté le feu du jugement, si ce n'est le prêtre et celui qui doit se présenter. Il y aura neuf pieds, mesure du pied de celui qui doit passer en jugement, de la marque à la barre. Si c'est un jugement par l'eau, elle devra être chauffée jusqu'à ébullition, et le vase (alfetum) sera de fer, de euivre, de plomb ou d'argile... Puis, quand le jugement sera disposé, les deux hommes entreront de deux côtés, et ils s'assureront de la chaleur de l'eau, et ils y entreront des deux côtés... Et ils seront à jeun, et ils ne devront pas avoir visité leurs épouses cette nuit... Et personne ne devra allumer le feu avant que la bénédiction n'ait commencé, mais on laissera le fer sur les charbons jusqu'à la dernière

Collecte... Et l'aecusé boira l'eau bénite... Et ensuite on en arrosera la main qui doit être soumise à l'épreuve!.

Au Thibet, l'épreuve se fait ainsi qu'il suit : On jette deux pierres, l'une blanche, l'autre noire, dans l'eau bouillante; les deux parties y plongent les bras en même temps; et celui qui retire la pierre blanche, l'emporte. G. 936. — Selon certaines lois, quand l'innocence de la partie accusée est prouvée, l'accusateur subit pour ainsi dire une contreépreuve; on lui fait mettre les mains dans le vase, s'il les en retire brûtées, on le plonge dans un marais. G. 935.

L'épreuve du feu et du fer rouge était connue des Grecs; — Nous étions tout prêts à saisir de nos mains des fers rouges, à passer par le feu et à prendre les Dieux à témoius que nous n'avons pas fait ettle chose, que nous n'étious pas de complicité avec celui qui l'a méditéc ou qui, l'a faite. Sophoele, Antig. 264. — De méine, chez les Byzantins. G. 934. — Loi des Ripuaires : a 'Si le serf, ayant mis la main au feu, l'en retire brûlée, son maître sera jugé coupable du vol dont on accuse le serf. » G. 912. — Quelquefois le prévenu traverse le bûcher en chemise. Dans quelques traditions, la chemise est même de cire. G. 912.

Dans les épreuves indiennes, l'accusé va nupieds par le feu... Si l'épreuve est celle du fer rouge, on fait passer le fer par neuf eercles, et au neuvième, le fer doit encore être assez chaud pour brûler l'herbe qui s'y trouve. - En Irlande, lorsque la flamme du cairn était éteinte, un des chefs prenait les entrailles de la vietime, et passait trois fois pieds nus sur des charbons ardents, pour remettre les entrailles au druide, placé en face de l'autel, G. 955. - « A Cambrai , ville épiscopale , » on a pris, en moins des cinq dernières années, » plusieurs hérétiques, qui tous, par erainte de la » mort, nièrent leur crime. Un clere fut alors en-» voyé par l'évêque, lequel devait éprouver par le » fer rouge ceux qui niaient ainsi, et déclarer hé-» rétiques ceux qui seraient brûlés ; ils furent tons » éprouvés et tous brûlés 2. » - Il fit apporter un fer rouge en forme de gant, et il y mit le bras jusqu'au coude, puis le jeta aux pieds du prince, faisant voir que sa main n'avait été atteinte d'aucun côté, G. 919. - Ladite femme fera nu-pieds sur des soes brûlants quatre pas pour son compte, cinq pour l'évêque; si elle bronche, si elle ne porte pas de plein pied sur chaque soc, si elle est blessée le moins du monde, qu'en la déclare adultère et prostituée, Aun. Winton, eccles, Duc., verb. Vomeres, - Ce disant (Kunégonde, épouse de l'empereur

<sup>1</sup> Martène, II, 931. Lois anglo-saxonnes, année 928.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cæsar Heisterb., III, 16, année 1200,

Henri II), en présence de tous les assistants stupéfaits et versant des larmes, elle marcha pieds nus sur des socs enflammés, et cela sans souffrir la moindre atteinte. Auct. vit. Henric. ap. Canisium, 6, 587, G. 914.

A coté de ces épreuves de l'EAU et du EU, placons celle de la TERRE, qui semble particulière aux Seandinaves. Ceux qui juraient, se plaçaient sous une bande de gazon soulevée de terre (FOP. plus baut le chapitre intitulé COMENTON, FRATEMITÉ). Si le gazon tombait sur eux, ils étaient considérés comme parjures. Il y avait quelque humiliation à subir ectté épreuve <sup>1</sup>.

Dans les traditions populaires, lorsque le parjure fait son serment, les doigts lui noireissent; la relique saisit et retient sa main. A Rome, il y avait une Bocea della verità, où celui qui jurait devait mettre la main, et qui mordait le parjure. Dans le roman de Renard, on exige de lui qu'il jure sur les dents d'un saint; un chien faisant le mort, veut saisir la patte de Renard, mais celui-ci s'aperçoit de la fraude. Dans l'Edda, Tur est obligé d'enfoncer la main droite dans la gueule du loup Fenriqui, se voyant dupé, arrache la main avec ses dents.

« Si l'accusateur veut soutenir qu'il y a parjure, « qu'ils se tiennent près de la Croix.» Capit. 3. 779.

Lothaire I défendit ette épreuve : Il a été » déclaré aue personne désormais n'oscrait faire » une épreuve par la croix, de peur que quelque » inconsidération ne fit mépriser la Passion du » Christ. »

Capitulaires: «Tu m'as enlevé ce que tu dois me » rendre; et le prévenu doit répondre : Je ne l'ai » pas pris et je n'ai rien à rendre. Et la dette ré-» clanuée une seconde fois, il doit poursuivre aiusi: «Eh bien! élevons nos mains, pour le juste jugement de Dieu! Et tons deux alors lèvent leurs » mains droites au ciel. » G. 928.

Quand une fennme veut faire reconnaître son fils, qu'elle vienne avec lui à l'église où le père présumé as a sépulture, qu'elle aille à l'autel et place sa main droite sur l'autel et sur les sacrées reliques, sa main gauche sur la tête de l'enfant, et alors qu'elle jure en présence de Dieu, de l'autel, des reliques et par le baptème de l'enfant, qu'aueune personne n'à eu affaire à elle, sinon l'homme qu'elle nomme le père 2,

... Tel était le soupeon qui planait sur lui, qu'il fut écroué à Willisau, sans cependant être torturé. Mais le soupcon était si fort qu'on décida qu'il fallait déterrer la femme, qui depuis vingt jours, était étendue dans le cimetière d'Ettiswill; qu'on la transporterait sur une bière; qu'on le ferait, lui, passer dessus, nu et tondu; que là, on lui ferait poser la main dessus, et qu'on lui ferait prêter serment solennel, par Dieu et ses saints, qu'il n'avait contribué en rien à cette mort. Et lorsque ce triste spectacle si cruel à voir fut disposé, plus il avança vers elle, plus elle vomit l'écume; et lorsqu'il eut assez approché et qu'il dut prononcer le serment, elle changea de couleur, commençant à saigner de telle manière, que cela coulait à terre, à travers la bière. Alors ses genoux fléchirent ; et il reconnut publiquement son crime. Chronique de Berne, d'Anseline, année 1503. G. 931. V. Jean de Müller, V, 198 3.

Dans un fabliau français : « Les blessures sai-» gnent , lorsque vient à passer près de la bière , le » troupeau de brehis, dans lequel se trouvait le » bélier qui avait poussé le mort. » Legrand, 111, 407, 408. - On plaçait quelquefois dans la bouche du prévenu un morceau de pain ou de fromage, ou bien une hostie. G. 951. - Le jeune est encore une épreuve ecelésiastique : - Si quelqu'un a été pris pour vol, et qu'il nie le fait, il se rendra le mardi soir à l'église, en habit de laine et nu-pieds; et là il demeurera jusqu'au samedi sous une garde légale. Il observera un jeune de trois jours, ne se nourrissant que de pain azyme fait d'orge pur, d'eau, de sel et de cresson d'eau. La mesure d'orge, pour chaque jour, sera telle, qu'on puisse la prendre en joignant les deux mains ; du eresson il y en aura une poignée, et du sel autant qu'il en faudra pour ces aliments. Ancien règlement du monastère d'Utique, antérieur à l'an 600 4. - Dans la grande querelle suscitée par Bérenger, Grégoire VII ordonna, dit-on, un jeune, pour savoir de la sainte Vierge si Bérenger avait raison 5.

Ou trouve dans le séphémérides géographiques, t. 46 (1813), p. 375-6, un usage remarquable du village de Mandeure près Monthelliard. Lorsqu'un vol avait été commis, tous les habitants étaient insités à comparattre le dimanche après les vépres au lieu du jugement. Un des maires sommait le voleur de resituer, et d'éviter la société des honnétes gens pour six mois. Si le coupable ne se montrait pas, on en vénait à ce qu'on appelait la Décision du bâton. Les deux maires tenaient un bâton

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. E. Müller, Laxdæla Saga, p. 59 [1826], et Arngrimus Jonæ in Crymogæ, p. 101-2 add. Arnesens islandske rettergang, foroeget af J. Erichsen, 5-7, et 5-233-5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Probert, p. 199.

<sup>2.</sup> MICHELET.

<sup>5</sup> Voy. aussi les Nibelungen, 984-6, le Cid de Corneille, et Shakspeare, Richard III.

<sup>4</sup> Martène, II, 958, D. 5 Benno, de vità Hildebrand., lib. I , in Gold. apol., 5. 5.

assez haut pour qu'un homme pût passer dessous. Tous devaient y passer, Il n'y avait pas d'exemple que le coupable l'eût oé; il restait seul et se trouvait découvert. S'il cût passé et qu'ensuite on l'eût reconnu coupable, personne ne lui aurait Jamais parlé, tous l'auraient flu comme une bête sauvage.

Les Indiens croient qu'une vierge peut serrer l'eau en pelote, ou la porter dans un tamis. A Rome, une vestale se justifia en subissant cette dernière épreuve; une autre, en attirant par sa ceinture le asseau qui avait apporté d'Asie la statue de la Bonne d'esses. Selon Eustathe, il y avait une source qui ne se troublait pas, lorsqu'une fille encore vierge y entrait, mais qui devenait trouble si la fille a'avait plus as virginité.

C'était une eroyance populaire en Autriche, qu'auc fille était vierge quand elle pouvait d'un souffle éteindre la chaudelle et d'un autre la rallumer. G. 932-3. — Dans le comté de Kent, si l'enfant posthume criait au moment de la naissance, la veuve était jugée infidéle;

Le duel est encore une épreuve. Pendant tout le moyen âge, la jurisprudence flotte entre le duel et l'èpreuve, selon que l'esprit militaire et sacerdotal l'emporte alternativement. Voy. les observations ingénieuses et paradoxales de Montesquieu en faveur du udel judiciarie.

Le duel, désapprouvé par Constantin et par Théooric, l'est de même par Luitprand qui regrette de ne pouvoir l'abolir, Propter consuetudinem gentis. Au moyen âge, le serment et les ordalies étant trop souvent suspectes, les guerriers préféraient le duel. Saint Louis et Frédéric II le défendirent dès le treizième siècle. Le dernier ordonné en France fut celui de Jarnae et la Châtécigueraie en présence de Henri II. En Angleterre, nous avons vu, en 1819, un certain Thornton, accusé par le frère d'une jeune fille de l'avoir tuée, offir le duel au frère, conformément à la vieille loi barbare qui u'était pas alvogée. Elle le fut à cette occasion par le parlement?

"Une trop mauvese coustume souloit courre en" chiennement, si comme nous avons entendu des

- " seigneurs de lois, car li aucuns si louoient eam-
- » pions, en tele maniere que il se devoient com-
- » fere ou bonnes ou mauveses 5. »
- « Quand aucun a passé âge comme de soixante

- » ans, ou qu'il est débilité d'aueun membre, il
   » n'est pas habile à combattre. Et pour ce fut établi
- » que s'il estoit accusé d'aucun eas, qui par gage de » bataille se deut terminer, qu'il pourroit mettre
- » champion qui feroit le fait pour lui, à ses périls
- » et dépends , et pour ee fut constitué et établi ho-
- » mage de foy et de service. Et en souloit-on an-
- » ciennement plus user, que l'on ne fait, car on » combattoit pour plus de eas, qu'on ne fait pour
- » le présent... Et doit l'en savoir, que quand un
- » champion faisoit gaige de bataille pour aueun
- autre aecusé d'aueun erime, se le champion estoit
   desconfit, feust par soi rendant en champ, ou
- " autrement, eil pour qui il combattoit estoit pendu.
- » et forfaisoit tous ses biens et meubles et hérita-
- » comme eil propre eut été déconfit en champ; et » le champion n'avoit nul mal et ne forfaisoit
- » rien , etc. 4 »
- « L'en fait suite d'assaut et de paix brisée en » diverses manières, selon la diversité des lieux :
- » car l'en fait d'Assault de charue, d'Assault de
- » eliemin , d'Assault de maison , d'Assault de
- » ehamp, ete. 8 »

Les duels judiciaires deviennent rares au quatorzième siècle. Ils sont dès lors remarqués par les historiens comme des événements singuliers. Foyez dans Froissard l'histoire dramatique de Jean de Carrouge et de Jacques le Gris <sup>6</sup>.

- « En eet an [1405] fut fait en la ville du Ques-» noy un Champ mortel entre deux gentilshommes
- » du pays de Hainaut et du pays de Flandre. Bor-
- » nette tenait que Sohier avait tué un sien parent.

  » Pour lequel eas, le duc Guillaume, comte de
- » Hainaut, livra lices à ses dépens, selon la cou-
- » tume. Après les lances vinrent aux épées; mais
- » ledit Bornette vainquit assez brièvement son ad-» versaire qui confessa le cas et fut décapité. Ledit
- vainqueur fut généralement de tous les seigneurs
   honoré et conjoui 7. »
- En 1338, un duel solennel eut lieu par-devant le roi entre deux gentilshommes, dont l'un accusait l'autre d'avoir fui à la bataille de Pavie : « Après
- » s'être quelque temps battus de leurs épées , ils
- » les jetèrent et se prirent au corps, la daguette » au poing; mais le roi jeta son bâton \*. »

Le vieux due Arnould de Gueldre jeta le gant à son indigne fils qui l'avait si eruellement traité 9.

<sup>1</sup> Logan, I, 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Taillandier, Lois pénales d'Angleterre et de France. <sup>5</sup> Beaumanoir, p. 205.

<sup>4</sup> Ducange, II, 1168, vieille glose sur l'ancienne coutume de Normandic.

<sup>5</sup> Duc., I, 161, vieille coutume de Normandie, c. 75.

<sup>6</sup> Froissard, édit. Dacier-Buchon, X, 276, et appendice.

<sup>7</sup> Monstrelet, 1, 153.

<sup>8</sup> Martin Dubellai, XXI, 291.

<sup>9</sup> Foy. cette tragique histoire dans le récit de M. de Barante, Ducs de Bourgogne.

« Est notable encore le combat du chevalier Ma-» chaire et du lévrier de défunt Aubry de Mont-» didier ¹, »

## CHAPITRE VIII.

ANIMAUX COMPARAISSANT EN JUSTICE, COMME ACCUSÉS,

Si un bœuf frappede la corne un homme ou une femme et qu'ils meurent, le bœuf sera lapidé, et on ne mangera point de sa chair ; le mattre du bœuf sera jugé innocent?.

Loi des XII tables: Si un animal a causé dommage, que le maître offre l'estimation; sinon, qu'il donne ce qui a nui [Si quadrupes pauperiem fecerit, dominus noxœ æstimationem offerie; si nolit, quod nocuit dato]. — De niême chez les Grees: Remettre lié d'une quadruple corde, le chien qui a mordu. Plut. in Solon. G. 664.

Loi des Burgundes : « Si, parmi des animaux, » un eheval a tué un eheval, si un bœuf a frappé » un bœuf, ou si un chien a mordu de telle sorte » que l'animal blessé ne puisse plus travailler (de-» bilitetur), qu'on livre le premier animal ou le » chien qui paratt avoir eausé le dommage à celui » qui l'a éprouvé. » - Lois des Alamans, G. 665 : Si un homme est tué par le chien d'un autre, le mattre du chien doit payer la moitié de la composition. Si l'héritier demande la composition entière, on lui fermera ses portes, de sorte qu'il n'entre et ne sorte que par une seule. Alors on pendra le chien à neuf pieds au-dessus du seuil, et on l'y laissera jusqu'à ce qu'il pourrisse en entier, qu'il tombe de putréfaction et que ses ossements y restent; et l'héritier ne sortira, n'entrera par aueune autre porte; s'il jetait le chien loin de cet endroit, et qu'il entrât par une autre porte, il rendrait la moitié de la eomposition.

De même dans le Nord, le mattre d'un serf qui avait commis un meurtre, était tenu de payer la totalité des quarante mares de la composition; s'il ne payait pas, on pendait le serf au-dessus de sa porte, jusqu'à ce qu'il pourrit et tombât : s'il détachait le serf, il devait payer les quarante marcs. 6.46%.

... Les oies n'ont aucun droit, sinon autant qu'elles peuvent avancer le cou entre deux planches. Si elles allaient plus loin, il faudrait sur la place les pendre par le cou. Si l'endroit n'était pas convenable pour cela, il faudrait fendre un bâton blanc, et les pendre par le cou entre les deux branches; et si alors quelqu'un venait blâmant le jugement de notre Seigneur, il aurait délinqué comme le plus grand délinquant. G. 137.

Voyes plus haut le bélier coupable de meurtre, page 421, et la composition du chien, du chat et du cygne, p. 425.

Si un homme, qui vit seul et sans serviteurs, stataqué, après l'Avé Maria, par un assassin, et qu'il parvienne à tuer le brigand, il prendra trois brins du toit de chaume, de plus son chien qu'il détachers (ou bien la chatte au foyer, le ceq à l'échelle du poulailler), et il les amènera devant le juge; làil jurera, et sera déclaré non coupable du meurtre. Jean de Müller, III, 288. G. 536.

On trouve un exemple remarquable d'animaux eités eonme témoins, dans les contes du jésuite Masenius, qui n'a fait probablement que reproduire une tradition populaire. Le singe, le lion et le serpent viennent déposer devant les Inquisiteurs d'État, en faveur de celui qui les a tirés de la fosse <sup>2</sup>.

#### CHAPITRE IX.

AVEU. APPEL. CLOTURE DU JUGEMENT.

Avant de prononcer la sentence, on exige souvent l'aveu de l'accusé. C'était la coutume à Genève (comme encore aujourd'hui, je crois, en Autriche et en Suède), de ne point prononcer d'arrêt de mort si l'accusé ne confessait le crime.

« ... Un fameux voleur, nommé Mortel, qui tou-» jours échappa, parce qu'on ne condamnoit per-» sonne s'il n'avouoit lui-même, et qu'il résistoit à » toutes les tortures \*f. »

En vertu du même principe qui exige l'aveu du condamné, il peut aussi, dans la jurisprudence allemande, blâmer la sentence, et trouver (finden) un meilleur jugement : — La sentence qui a été trouvée contre moi, jela eritique; ear elle est inique, et je veux en trouver une qui soit plus équitable; et je prie le juré dant je critique la sentence de selver. — Un tiers étranger à l'affaire, un simple assistant ayant capacité pour devenir juré, pouvait aussi critiquer la sentence : ... — S'il critique le jugement dans son contenu, qu'il prie le bane d'en

<sup>1</sup> Ragueau, apud Laurière, I, 26t.

<sup>2</sup> Exod., c. 21, § 28.

Masenius, Palestra dramatica. 1657. Coloniæ. Voyes l'extrait qu'en a donné M. Saint-Marc Girardin.

<sup>4</sup> Spon, Hist. de Genève, année 1502, p. 106-8.

trouver un autre; et eelui qui a trouvé la sentence doit se lever, et l'autre s'asseoir en sa place et trouver ce qui lui parattra juste. Si quelqu'un blâme une décision émanée du conseil, et qu'il ne trouve pas mieux, il est tenu de payer à chacun des membres du eonseil eing schellings, et de lui demeurer soumis aussi longtemps que l'exige l'antique usage. G. 865.

Le droit féodal permet à celui qui se trouve mal jugé, d'appeler successivement en combat singulier tous les juges qui ont opiné contre lui : « Quant » aucuns apele de faux jugement, et il atant tant » que li jugemens est prononciés et que tuit li » hommes se sont accordé au jugement, et li ape-» liers dit aprèz : Chis jugemens est faus et mauves, » et pour tel le ferai en la cour de cheens, ou là où » droit me merra. En tele maniere d'apel il con-» venroit que il se eombatist tout seus encontre » tous les houmes, se tuit li houmes offroient à fere » le jugement bon. - Se il avenoit que chil qui » vouroit apeler de faux jugement, se hastoit si d'a-» peler que il ne se feussent pas acordés au jugement, fors deux ou trois ou plus, et non pas tout » les houmes, et il apeloit en le manière que il est » dit dessus, il convenroit que il se combatist à » tous chaus (ceux) qui se seroient acordé au juge-» ment, et non pas à chaus qui n'auroient pas en-» eore dit leur aeort dou jugement 1. »

Vorez plus bas au chapitre Proseription, quelques exemples de sentences.

La sentence rendue, l'appel recu, le tribunal est clos. Alors le juge descend du siège et se délasse de sa gravité. Un repas lui est servi. Cette partie des droits du juge est réglée avec une complaisance particulière dans la jurisprudence allemande : -Au jugement du Vogt, il y aura : Linge blane, verres blanes, blane manger, blanches ehandelles, draps blancs au lit : le tout en suffisance : enfin un feu de bois see, sans fumée ... - Le juge forestier a droit au siège supérieur, à une blanche nappe, à un pctit pain blane et à un verre blane. Quand le seigneur de Greifensée vient pour tenir la cour de l'année, le Meier doit aller à sa reneontre jusqu'à Tettenbaeh, et lui apporter un verre de vin rouge pour lai, un quart d'avoinc pour son cheval; il doit ensnite l'inviter à sièger. G. 69 .- S'il se trouve dans le village susdit, deux tavernes où l'on boive du vin, les jurés auront le meilleur des deux. Si on boit de trois sortes de vins dans trois tavernes, ils devrontavoir le vin de moyenne qualité. Si on boit d'un seul vin dans une scule taverne, c'est ce vinlà qu'ils auront. - Devra aussi, notre honorable

précision les divers degrés de la hiérarchie sociale. Voy., sur eet important sujet, les rapprochements ingénieux de M. Grimm. Nous donnons plus bas le beau texte De Chrenecruda.

» autre, ec n'est rien (nihil est). Seulement, pour » la paix, il payera une composition de quatre de-

« Le roi des Visigoths, Alarie, et le roi des Francs. » Clovis, voulurent, après de longs différents, con-

» elure la paix. On convient d'une conférence ; mais » les Goths y viennent armés secrètement. Pater-

» nus, l'envoyé des Franes, vit en eela un complot

» eontre la vie de Clovis, et il se plaignit. Il fut en-» tendu alors que la décision de la ehose serait sou-

... L'audience tenue, ceux qui ont prononcé la sentence pourront entrer dans une auberge pour faire un bon repas que le saint (le patron du chapitre) payera. [Il paratt que la bourse du saint était alimentée par les amendes : l'Tout ee qui revient desdites amendes sera consommé sous les tilleuls par les seigneurs et gens de la Marche réunis. -Dans le nord de l'Allemagne, l'amende était souvent d'une toune de bière : - Et si telle était la foule qu'on ne pût approcher du bondon, on défonecra le tonneau d'un côté, et on le placera sur l'antre; puis on mettra des écuelles, afin que chaeun puisse boire, G. 871.

## CHAPITRE X.

#### COMPOSITION.

La loi juive n'admet pas la composition pour l'homicide : - Vous ne recevrez point d'argent de celui qui veut se racheter de la mort qu'il a méritée, pour avoir répandule sang ; il mourra lui-même 2.

La composition est surtout germanique: - Oui a des poings peut frapper; qui a bien et argent peut payer, dit le proverbe frison 5. Les différences de composition indiquent avec

<sup>1</sup> Beaumanoir, ch. axi, p. 313.

dame de Marienthal, chaque année, le premier mardi après le dix-huitième jour, préparer au tribunal un déjeuncr. Les verres et les plats dans lesquels on boira et mangera ce jour-là, seront neufs, et ehaque juré sera assis sur un coussin, et il aura avee lui un garçon à qui il sera fait eomme aux jurés, et en ee jour, nul, excepté le tribunal et le bailli, ne pourra se trouver dans la chambre. G. 870.

Loi des Ripuaires : « Si un eselave en frappe un

<sup>2</sup> Nombres, § 31, c. 35.

<sup>3</sup> Wiarda, Pfister, Hist, d'Allemagne, II, 88,

e cette décision : Un envoyé des Franes devait se présenter à cheval et la lance droite, devant le palais d'Alarie; Alarie et les Goths devaient alors pleter des pièces d'argent jusqu'à ce qu'ils en eussent couvert l'envoyé et son cheval, jusqu'à la coitté de la large de la coitté de

» mise auroi des Ostrogoths Théodorie. Et telle fut

» pointe de la lance. » Frédegaire, ou Excerpta d'Idatius, c. 60. (D. Bouquet, 2,463.) G. 672.

...Je pose cette question : un mattre de maison a un bon chien, et quelqu'un le met méchamment à mort; quelle sera la composition? Réponse : On prendra le chien mort par la queue, de sorte que le nez de l'animal touche la terre, et, dans cette position, on répandra sur lui du froment rouge jusqu'à ce qu'il en soit couvert : ce sera là sa composition. G. 668. - Si quelqu'un a tué ou soustrait le chat gardien d'un grenier, qu'on pende le chat en l'air par la queue, de manière que la tête aille toucher la terre unic et propre; qu'on répande sur lui des grains de blé jusqu'à ce que le bout de la queue en soit eouvert. - En Angleterre, celui qui tuait un eygne devait le pendre par le bee, et le couvrir de grains. Wotton, 3, 5. - Le même usage se retrouve chez les Arabes, - Dans le Nord, on doit remettre à celui dout le bœuf a été volé, la peau de l'animal remplie de farine. G. 670.

Hreidmar avait trois fils, Fafnir, Otr et Reginn, Otr prit la forme d'une loutre (conformément à son nom, otter), et il plongea dans le fleuve pour y prendre des poissons. Un jour qu'assis sur le rivage il mangeait un saumon en clignant de l'œil, les trois Ases voyageurs, Odin, Loki et Hoenir, vinrent à passer. Loki, voyant la loutre, prit une pierre, et la tua. Sur le soir, les voyageurs se retirent justement dans la maison de Hreidmar, et ne sachant pas qu'Otr lui tfnt de si près, ils lui montrent leur capture. Hreidmar et ses fils reconnaissent la peau; ils saisissent les Ases, et leur demandent la rançon suivante : La peau devait être remplie à l'intérieur d'or rouge, et à l'extérieur couverte d'or. Les Ases envoyèrent Loki pour chercher de l'or. L'opération terminée, Hreidmar examine le monceau d'or; il restait un poil de barbe qui n'était pas couvert ; il exige qu'il le soit. L'or était épuisé; il fallut qu'Odin se défit d'une bague précieuse pour couvrir le poil qui passait. G. 670.

Couvrir d'or (15005 \$406000; lindd. XXII, 581). Donner le même poids en or, dans un chant espaguol: Si tu lo tienes preso, a oro lo pessran. G.673. Dans le poême des Quatre fils Aimon, Charles propose à Aimon de lui payer pour le meurtre de son cousin Hugo, neuf fois son pesant d'or. Quand Renaud a tué Louis, le fils du roi, il lui offre de le payer neuf fois en or. Il propose aussi de faire fondre en or un homme de la taille de Louis; ee qui fera neuf fois la composition. Ibidem,

Chararie, roi des Suèves, avait un fils malade; ayant oui parler de la vertu dont les ossements de saint Martin étaient doués, il fit peser le poids de son fils en or et en argent, et envoya eette somme au saint lieu. Greg. Tur. De mir. S. Martin. 1, 11. G. 674. — Une femme, dont la fille veuait de se noyer, fait ee vœu : « Saint Loys, reut moi ma fille, et je la contrepeserai de froment. » Une autre ayant été guéric d'un mal de jambe en invoquant saint Louis, fit porter à son tombeau « une jamble de cire. » — Des malades, guéris par l'invocation d'un saint, font porter à son tombeau « une chandèle de cire de leur longueur !

«... A la première fête solennelle, cent des bourgeois excommuniés, nu-pieds, saus robe ni ceinn ture, marchèrent processionnellement, la croix
nen tête, depuis le bas de la montagne de Laon
jusqu'à la cathédrale. Trois d'entre eux portaient
dans leurs bras des figures d'hommes en circ du
poids de vingt livres, qu'ils remirent au doyen
et aux chanoines, en signe de restitution. n l'ist.
du diocèse de Laon, p. 308-9 2.

Si quelqu'un tue un évêque, qu'on fasse une tunique de plomb à sa taille, qu'il donne cusuite autant d'or qu'elle pèsera; s'il n'a pas d'or qu'il donne toute autre monnaie, des eselaves, des terres, des fermes, en un mot, tout ec qu'il aura, jusqu'à cequ'il ait acquitté la dette. Et si enfin il n'a pas assex, qu'il se donne lui, son épouse et ses enfants en servitude à l'église jusqu'à ce qu'il puisse se racheter. G. 674.

Le parricide devra se racheter en donnant tout son pesant d'or, ou deux fois son pesant d'argent, Micralius le Poméramen, année 980.

On peut refuser la composition: — Je ne veux pas, dit un père, porter mon fils mort dans ma bourse. G. 647. — Alors il y a guerre. Le parent peut tuer impunément le meurtrier banni de son parent. En signe de composition, il met quelque mounaie ou la tête d'un eog sur le cadavre du meurtrier. G. 679. — Si quelqu'un fait violence à un autre sur son propre bien, le mattre de la maison peut le tuer; il creusera un trou sous le seuil de la maison, ytraînera le malfaiteur, et lui mettra un kreutzer (petite monniae) sur la poitrine, ou, s'il ne peut en trouver, qu'il coupe la tête au coq et la lui mette sur la poitrine : ce sera sa composition. G. 679 – 680.

Le journalier aura pour composition une paire

<sup>1</sup> Miracles de saint Loys, p. 405, 434, 496, etc.

<sup>2</sup> Aug. Thierry, Lettre 18.

de gants de laine et une fourche à fumier. Les enfants de prêtre et les bâtards auront une charrette de foin que deux beus 6 viu an puissent tirer. Les baladins et toutes gens qui se font serfs, n'auront que l'ombre d'un homme. Les duellistes à gages n'auront eux et leurs enfants pour toute composition, que le reflet d'un bouelier au soleil. Deux balais, une paire de ciscaux, seront la composition de ceux qui s'adonnent au vol. G. 677-678.

Scion le droit de la Souabe, les baladius, ceux qui prenuent l'argent pour l'honneur, et qui se font serfs, auront pour composition l'ombre d'un homme au soleil, c'est-à-dire que celui qui leur a fait tort, se mettra contre un mur, où le soleil donne; l'offeusé ira droit à l'ombre, et la frappera à la place du cou. G. 678.

Lois de Galles : L'amende pour qui insulte le roi d'Aberfraw (village principal de l'1le d'Anglesea), sera payée comme il suit : Cent vaches de chaque hundred de sa juridiction, une baguette d'or aussi haute que lui et aussi épaisse que son petit doigt, un plat d'or aussi large que sa face et aussi épais que l'ongle d'un laboureur qui a été laboureur pendant sept ans. L'or n'est payé qu'au roi d'Aberfraw. - La reine peut être insultée de trois manières : En violant la protection qu'elle donne, en la frappant et en lui arrachant quelque chose de la main. L'amende pour l'insulte faite à la reine est le tiers de celle du roi; et elle n'est pas exigible en or ni en argent. - ... Voiei les trois cas dans lesquels il ne doit rien être payé pour le sang : sang de la dent, sang de la gale, sang qui vient du nez. Pour avoir arraché des cheveux blanes, il sera payé un penny par chaque doigt qui sera entré dans les cheveux et deux pour le pouce 1.

#### CHAPITRE XI.

#### EXECUTION.

Le coupable condamné va être ôté de ce monde, dont il trouble l'ordre et la paix. Les législations barbares ont déployé dans l'invention des peines une effroyable poésie. Ne parlons pas des supplices mythiques de Prométhée, d'Ixion, des Danaïdes, du Loki seandinave, etc. Le coupable peut périr, ou par les éléments, ou par le fer et la main de l'homme.

Par les éléments : L'AIR. Le gibet est l'intrument de mort le plus ordinaire. Les synonymes du mot Pendre sont fort nombreux : Pendre jusqu'à mort, Ravir à la terre, Vouer aux oiseaux, Confier à l'air, assez haut pour qu'un cavalier, le casque haut, puisse dessous passer à cheval. On trouve encore : Chevaucher dans l'air, Travailler le gibet, Chevaucher l'arbre sec. - Si quelqu'un est condamné à être pendu, qu'on le mène à un arbre vert, qu'on l'attache par le meilleur de son cou, de sorte que le veut batte dessus et dessous, que trois jours durant le soleil et le jour l'y voient ; qu'alors enfin on le détache et l'enterre, - Le roi Frode ordonna que le voleur fût conduit au gibet, et qu'on attachât à ses côtés un loup vivant, pour qu'il le déchirât de mille manières 2. - Jusqu'au quatorzième siècle, on pendait les Juifs entre deux chiens, et la tête en bas. - On suspendait près du braconnier le bois d'un cerf. G. 68-6.

Ext. « Ayant fait saisir la jeune fille par sa che» velure, il la fit jeter à terre; et quand elle cut été
» foulée aux pieds, il ordonna qu'on la dépouillat
» et qu'on la plongeât dans une cuve. » Greg.
Tur. 3-58. « L'Ayant fait plaeer dans une litière
» attelée de bœuß indomptés, elle la fit précipiter
» du haut du pont. » Greg. Tur. 3-58. « Ayant fait
» mettre la sœur de Beruard, qui était une nonne,
» dans un tonneau, illa fit précipiter dans la Saôue. »
Ann. Bertin. ad ann. 834. (Gretz, 1, 488, 16. 696.
— On sait que sous les Valois, rien n'était plus
commun que de faire coudre les condamnés dans
un sac pour les jeter à la rivière. « Laissez passer
» la justice du roi. » Sous Charles VIII, un b'atard
de la maison de Bourhon périt de ce supulice.

A Rome, le parricide était noyé dans un sae, avec un chien, un coq, une vipère et un singe. Cicéron dit expressément, et saus doute d'après quelque tradition autique, qu'on voulait isoler le coupable du contact de tous les éléments qu'il aurait souillés 3. On trouve des dispositions analogues dans les lois allemandes.

Par un nouveau geure de mort, il fut lancé à la source de la rivière de Ferentium; une claie fut jetée dessus, et des pierres entassées pour qu'il enfonçat. Tit.-Liv. 1, 81. — Voyez aussi la mort de Posthumius qui faisait noyer ses soldats sous la claie. — Loi des Burguudes: Si une femme abandonne

soient également frappés. Fori Osem, Jacobi I. Même supplice en Écosse. Statuta Alex. II, regis Scotim, Ducange, IV, verbo Murilegus.

<sup>1</sup> Probert, p. 90, 209, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fuero d'Aragon, an 1247 : On le mettra tout nu, on lui pendra au col par derrière un chat, on le mènera aînsi d'une porte de la ville à l'autre, en le bat-

fant de courroies, de manière que le brigand et le chat

<sup>3</sup> Cic., Pro Roscio Amerino.

<sup>4</sup> Tit. Liv., anno 412 av. J. -C.

l'époux auquel on l'a légitimement unie, qu'elle ineure dans la boue. G. 698. — ... Les lâches, les hommes faibles, eeux qui prostituent leur corps, ils les plongent dans la fange et la boue, et ils jettent une élaie par-dessus. Taeit. Germ., c. 12.

FEU. Dans le feu tu chevaucheras; ton corps au feu, à la fumée ta chevelure... G. 41, 700. — Voy. plus haut les supplices de ceux qui ont violé les droits de la Marche.

Le feu est un des principaux moyens d'épreuve t de torture. Dans l'Edda, le roi Geirredr fait prendre un étranger suspeet, du nom de Grimner, que les chiens n'osent attaquer. Et comme il u erépond à aueune question, le roi éprouve sa constance par le feu. Grimner demeure huit jours durant, silencieux entre deux flammes, jusqu'à ee qu'elles le gagnent, et que son manteau commence à brûler; alors il élève la voix, mais c'est pour conjurer la flamme. Seem. G. 700. — Fop. Crésus dans Hérodote, et dans la Bible les jeunes hommes jetés dans la fournaise ardente.

Au quatorzième siècle, dans l'époque la plus cruelle de la tyrannie fiseale, l'eau et le feu sont employés à la fois pour le supplice des faux monnayeurs; ils sont bouillis tout vifs. - « ... Depuis, » icellui Mesnagier ait été pris par notre bailli de " Coustentin, et par icellui pour ladite cause, sa » confession oye, condempné à mort et à estre » bouli... Et quant ledit Mesnagier fu mis en la " chaudière 1, etc. " - La coutume de Bretagne, réformée en 1580, porte (artiele 634) : « Les faux » monuoyeurs seront bouillis, puis pendus. » Même supplice en Normandie. On voit à la Bibliothèque royale, un grand nombre de quittanees du quinzième siècle, par lesquelles les exécuteurs des hautes-œuvres de Rouen, Coutanees, Caen, Seez, reconnaissent avoir reçu certaines sommes pour avoir bouilli en chaudière des faux monnayeurs 2.

Tanar. On connail le supplice des vestales, et au moyen âge, les oublitetes et les in pace. — « Que » l'homiedés soit ensevei: sous celui qui a été tué. » Stat. fori Morlaneusis, 51, 52. « Que le meurtrier » soit enterviví sous l'homme qu'ila tué. » Charte du comté de Bigorre (aumée 1238). — En 1489, à Zurich, on mure deux hommes: De sorte qu'ils ne voient plus ni soleil ni lune, et qu'il n'y ait d'ouverture que pour passer les aliments. —On trafnait les cadavres des malfaiteurs par une ouverture pratiquée sous le seuil. G. 726, Le suicide est puni de même. De plus, si l'homme s'est poignardé, on lui plante près de la tête un arbre ou un morceau de

bois, dans lequel on enfonce le couteau ; s'il s'est noyé, on l'enterre à cinq pieds de l'eau dans le sable; si c'est dans un puits qu'il s'est noyé, on l'ensevelit sur une montagne ou près d'un chemin, et on lui pose trois pierres, l'une sur la tête, l'autre sur le corps, la troisième sur les pieds. G. 727. On eraignait évidemment que le mort ne revint et n'errat.

Suppliees divers :

Telle était, dit-on, la beauté de la reine, que les chevaux même eurent horreur de fouler des inembres si beaux. Saxo Gramm. VIII, 37. 6. 693. —
Les filles des Franes, données en otages aux Thuringiens, furent attachées par ces barbares à la queu
de chevaux indomptés. Les Franes eux-mêmes
traitèrent ainsi leur reine Brunchaut, mêre et aïcule
de tant de rois. — « D'autres furent étendus sur
» Tornière des routes, et des pieux étant fixés en
» terre, on fit passer dessus des voitures chargées,
« et leur ayant brisé les os, on les donna en pâture
» aux oiseaux et aux chiens. » Greg. Tur. 3. Les
Indiens se jettent d'eux-mêmes sous les roues des
chars de leurs rajahs.

Les guerriers du Nord faisaient, dans la ehair des vaineus, des incisions en figures d'aigle ou de hibou. G. 691 - 9.— Lois des Burgundes : « Si quel» qu'un a tenté de s'emparer du faucou d'autrui, » le faucon mangera six onces de chair sur son sein; » s'il ne le veut, il payera six solidi au mattre du » faucon. G. 690.

Que le franc-comte fasse saisir sans miséricorde celuit qui aura trahi les secrets de la cour Veinque, qu'il lu fasse lier les mains, qu'il lui mette un linge devant les yeux, qu'il le jette sur le ventre et lui arrache la langue par la nuque du cou, qu'il lui pesse une triple corde au cou et qu'il le fasse pendre sept pieds plus haut que tout autre voleur. G. 684.

Chez les Perses, quand un homme avait touchédes vétemants impurs, on lui enlevait la peau depuis la ceinture. Kleuker, Vendidad, G. 703. Cambyse, fit écorcher vif un juge prévarieateur, et fit sièger sur la peau du coupable le juge qui lui succédait. Por. dans Plutarque (Artaxerxe) et autres auteurs anciens, le supplices des auges, celui de la tour de cendre, etc. Les supplices encer en usage à Maroe ne sont pas moins atroces.

Dans les lois de Guillaume, roi d'Angleterre, art. 67, on lit: Nous défendons de tuer ou pendre le criminel, quel qu'il soit; mais on lui arrachera fès yeux; on lui coupera les pieds, ou les testicules, ou les mains, afin qu'il ne reste plus de lui qu'un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Année 1380. Voy. les autres exemples cités par Carpentier, I, 670, années 1327, 1354, d'après les registres du Trésor des chartes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Floquet, Histoire du privilége de Saint Romain, I,

<sup>5</sup> Revue des Deux mondes, juillet, août 1856,

tronc vivant en mémoire de son crime. - Quelquefois on arrachait les entrailles, et on les brulait en présence du patient vivant et assis. Tel fut le supplice de Thomas Blount, sous le roi d'Angleterre, Henri IV 1, Vor. dans Froissard et autres auteurs du quatorzième siècle, le supplice des favoris d'Édouard II, et celui d'Édouard lui-même,

On voit, dans les règlements de Richard Cœurde-Lion, pour le maintien de l'ordre sur sa flotte : -En cas de meurtre, le connable devra être lié au cadavre et jeté à la mer, si le crime a été commis à bord des vaisseaux ; s'il est commis à terre, on brûlera le meurtrier sur le rivage témoin de l'homieide... Quiconque dans une querelle avait tiré le couteau et frappé, perdait le poing; s'il n'y avait pas eu de sang répandu, il était plongé trois fois dans la mer. Toute parole outrageante était punie par uneamende d'une once d'argent ... Tout homnie convaineu de vol devait avoir la tête rasée, être enduit de goudron, couvert de plumes, et déposé ainsi sur le rivage 2.

« Li lieres (le Larron) est pendable, qui emble » cheval ou jument, et qui art meson de nuit, et » cil perd les euls, qui emble riens en moutier, et » qui fait fausse monnoye, et qui emble soc de » charrue : et qui emble autres choses, robe ou de-» niers ou autres menues ehoses, il doit perdre l'o-» reille el premier meffait, ct de l'autre larein, il » perd le pied 5. »

Loi de Frise : Si quelqu'un a fait effraction dans un temple, et y a pris quelqu'un des vases, on le mêne vers la mer, et sur l'arène que vient couvrir le flux; on lui fend les oreilles, on le châtre et on l'immole aux Dieux dont il a violé les temples. G. 708. Dans les contes slaves et orientaux, il est dit souvent qu'on coupe les oreilles à des malfaiteurs, et qu'on les leur met dans la main, ou dans la poche. Ibidem.

Bn Suisse les blasphémateurs baisent la terre, ou restent trois heures au careau 4. - « Nous you-» lons... qu'on fende au blasphémateur la lèvre de » dessus d'un fer chaud, et que les dents lui appa-» roissent; à la tierce fois, la lèvre de dessous, et à » la quatre toute la bas-lèvre 5.

Quand un Landsknecht est condamné à passer par les lances, le porte-étendard roule l'étendard et enfouce la pointe en terre; les Landsknechts ouvrent un passage par lequel on fait aller et revenir

trois fois le coupable, pour qu'il dise adieu et demande pardon; ils laissent ensuite retomber les lances, dont ils dirigent la pointe sur le pauvre pécheur; le porte-étendard tourne le dos au solcil, et les lauces lui percent le cœur. G. 689.

Le texte suivant prouve que la guillotine était connue des le quinzième siècle : « Démétri (riche » Génois, auteur d'un soulèvement) estendit le col » sur le chappus. Le bourreau print une corde à » laquelle tenait attaché un gros bloc, à tout une a doulouère trenchante, hautée dedans, venaut d'a-» mont entre deux poteaux, et tira ladite corde » en manière que le bloc treneliant à celuy Genois » tomba entre la teste et les épaules, si que la teste » s'en alla d'un côté et le corps tomba de l'autre 6, » La liste des suppliees serait longue : décapiter.

empaler, jeter aux bêtes, peudre le meurtrier sur la tombe du mort, mutiler, oreiller 7, etc. »

L'exécution publique d'une femme était chose rare. - « Grande quantité de peuple s'y rendit, » spécialement des femmes et filles, pour la grande » nouveauté que c'estoit de voir pendre dans la » France une femme : car oneques cela ne fut yeu » dedans ee royaume 8. » - Les filles avaient le privilège de pouvoir sauver un criminel en l'épousant : « Au moment où l'on alloit exécuter un très-» bel jeune fils d'environ vingt-quatre aus, qui » avait fait des pilleries autour de Paris, une ieune » fille née des Halles le vint hardiement demauder: » et tant fit par son bon pourchas, qu'il fut remené » au Chastellet et depuis furent espousez ensem-

Dans la simplicité des mœurs antiques, il n'y a pas de bourreau. La société elle-même exécute ses arrêts, comme on le voit plus tard encore dans le suppliee du soldat passé par les armes. Souvent ce sont les coupables qui exécutent la sentence l'un sur l'autre. Capitulaires : « Qu'ils se coupent le nez, » qu'ils se tondent l'un l'autre, » Voy, dans la Confession de Saney, l'histoire des cordeliers condamnés par Coligni à se pendre l'un l'autre 10. - Quelquefois le bourreau, c'est l'un des juges, le plus jeune des jurés, le plus jeune des hommes mariés de l'endroit. En 1740, à Büttstadt en Thuringe, le plus âgé des parents du mort fut chargé de décapiter le meurtrier, G. 882.

Les biens meubles du condamné étaient souvent partagés entre ceux qui prenaient part au juge-

<sup>-1</sup> Lingard, t. IV, anno 1400.

<sup>2</sup> Rymer, I, 65.

Lingard, 11, p. 507.

<sup>5</sup> Établissements de saint Louis, liv. I. chap. 29. 4 Ruchat, Hist. de la Réforme en Suisse, 11, 324.

<sup>5</sup> Carp., 448; Stat., an. 1547. Ordonn., II, 283.

<sup>6</sup> Jean d'Auton , p. 230 de l'ancienne édition. Voyes l'édition plus complète de M. Lacroix,

<sup>7</sup> Ducange, verbo Auricula.

<sup>8</sup> Jean Chartier, p. 137, année 1449.

<sup>9</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 129, ann. 1429. 10 D'Aubigné, Confession de Sancy, sub fin.

ment : — S'il y a un cheval, une cuirasse ou autre bien, cela échoit au juge; ce qui est au-dessus de la ceinture, à l'hissier; l'épée, le couteau, et ce qui est au-dessous de la ceinture, au bourreau. Statuts d'Augsbourg, Ibidem.

#### CHAPITRE XII.

#### PEINES INFAMANTES.

Le coupable, le vaineu, qui avoue son crime ou sa défaite, est soumis quelquefois à une cérémonie bumiliante qui constate sa dégradation.

Quand une ville forfait au devoir féodal et qu'elle est forcée à demander grâce, on enlève la porte des gonds, et le vainqueur fait son entrée en chevauchant dessus. G. Supplém.

L'exposition du vaincu, du coupable dans un panier ou une cage, se reneontre plusieurs fois dans histoire : le sultan Bajazet, le roi des Anabaptistes, Jean de Leyde, etc. — « Ses parents se rassemblent, se précipitent sur lui et le tuent dans » la cage où il est renfermé. » Greg. Tur. 8, 18. G. 726.

Le traitement le plus honteux qui ait jamais été infligé, aux vaincus, est sans doute celui que les Milanais auraient subi en 1163, si l'on en croyait Hermann Cornerus<sup>1</sup>.

... Battus et tondus, ils sont tenus de se promener contre leur gré, autour des dix héritages voisins. Lex visig. VI, 2, 3. - Qu'il porte son déshonneur par toutes les églises conventuelles ; c'est ce qu'on appelle vulgairement Harmiscare. Epist. Innocentii III, lib. 13, ep. 133 (année 1210).-Pieds nus, tête découverte, et portant des glaives tirés sur leurs têtes ... - Tous les principaux citoyens de ladite ville (de Tivoli) se présentent nus, couverts seulement de leurs caleçons, et portant dans la main droite leurs épées, des balais dans la main gauche; ils se dirigent ainsi vers le palais (d'Othon III). - Les susdits , le chevalier et l'écuyer, feront des processions que l'on appelle vulgairement hachées, l'une, et ce sera la première, à partir du lieu où l'on dit qu'ils ont méfait, jusqu'à la sépulture dudit prieur..., les autres, les jours de dimanches ou aux fêtes solennelles, et ce, nupieds, en braies, en chemises de toile à sac, et le susdit éeuyer aura au col un petit drap (panellum, petite bannière?) percé, et il fourrera sa tête par

cette ouverture, et ils porteront des verges à la main, et ils diront : Ainsi mous faisons pour la peine qui nous a été imposée à l'occasion de la mort da prieur Jean. Ch. de l'année 1246. Ducangacera.—Si quelque noble, ministérial ou laboureur... est trouvé coupable d'incendie et de pillage, qu'il soit, avant d'ètre puni de mort, et pour plus grande honte, teau de porter d'un comté à l'autre, le noble un chien, le ministérial un selle, le vilain la roue d'une chartue. — Frédéric Barberousse obligea ainsi le comte palatin et les dix comtes ses complices à porter les chiens l'espace d'un mille allemand. G. 715-716.

Enportera, se vos le commanules, Nue sa sele à Paris la cité, Trestos nus pies, sans chauce et sans soler, La verge el poing, come home escompé. En portera del bore de Saint Denis Nue sa sele deci que à Paris Nus pies en langes, come un autre chetis, La verge el poing, si come d'ome eschis. (Roman de Garin le Löherens.)

Que votre selle dont bel sont li arçon, Port sor son chef, une liene de randon, Nus pies en langes, ce me semble raison. — Qui devant moi vendra agenoille; Nus piez en langes, por la merei proier, La selle au col, que tendra par l'estrier.

(Gérard de Vienne.)

Quant à Richart vint li quèns Hue, Une selle à son eol pendue, Son dos offri a ehevauchier; Ne se pot plus lumelier, Estoit constume à eel jour De querre merehi à seignour, ... Guillaume vint à merehi Nuis piez, une selle à son eol.

(Roman du Rou.) G. 719:

Dans la chronique de Normandie (Duc. 6,337); « Hee prend une selle et la met sur son col, et tout » à pired sen vint à la porte, où les deux enfans du » duc Richard estoient, et se laissa cheoir aux » pieds de Richard fils du duc, afin que Richard » le chevauchast s'il lui plaisoit?.»

"Hugues de Châlons, reconnoissant qu'il n'avoit aucun moyen de résister à une si redoutable armée, vint, portant sur ses épaules une selle de

Voy, le charmant Lai d'Aristote, et la notice curieuse de M. Langlois, sur les stalles de la cathédrale de Rouen.

<sup>1</sup> Herm. Cornerus, apud Eccard, 11, 729.

<sup>1</sup> Dans les fabliaux, le vieil Aristote se laisse cheraucher, avec selle et bride, par la dame dont il est épris.

» cheval, se ronler aux pieds du jeune Richard, 
» implorant, en suppliant, son pardon '. » Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, attaqué par Charles de Valois, va au-devant de lui, ayant un fit de soie autour du cou, en guisc de hart (1992) <sup>2</sup>. — « Les » geutlishommes, faits prisonuiers à Oursay et ame nés à Paris, tenoient clascun en la dextre main » une espée toute nue par le milieu de l'alcmelle, » la pointe contre la poitrine, en signe de geurs rendus à la voulenté du prince (an 1425) <sup>5</sup>. »

Un serjant de saint Louis ayant frappé un des chevaliers de Joinville, eelui-ci s'en plaignit an roi, qui lui fit faire droit : - « Et li droit fu tel selon » les usages du Pais, que le serjant vint en ma her-» berje deschaus, et en braies, sanz plus; une es-» pée toute nue en la main, et s'agenoilla devant » le chevalier, et li dit : Sire, je vous amende ce » que je mis main à vous ; et vous aixaportée ceste » espéc pour ce que vous me copez le poing, se il » vous plet, » -- Comme des chevaliers de Joinville chassaient une gazelle, des Hospitaliers coururent sur eux, « et boutèrent, chacèrent nos che-» valiers. Et je me pleing au Mestre de l'Ospital; » et le mestre de l'Ospital me répondi que il m'en » feroit le droit, et l'usage de la Terre sainte, qui » estoit tele que il feroit les frères qui l'outrage » avoient faite, manger sur leurs mantiaus, tant » que cil les en leveroient à qui l'outrage avoit esté " falle to The

at Lan du Seigneur 138%, le jour de l'Épiphanie, comane l'illustre duc Guillaume, comte d'Osters vant, étoit assis à la table du roi de France avec pheaucoup d'autres princes, survint un héraut, qui se mit à couper et à diviser la toile de la table devant le susdit comte, disant qu'il ne devoit pas s'asseoir à la table royale, le prince qui étoit privé d'armes et de houclier. Et comme Guilla laume répondoit qu'il avoit armes et bouclier, le doyen des hérauts répondit ! Point, Monseigneur, a car Guillaume, comte de Hollande, ton grand-noncle, a été vaincu jadis par les Frisons, et au-jourd'hui enore îl est couché sans yengeance sur la terre cnnemie <sup>8</sup>. 5

a la terre concenie <sup>9</sup>. 5
« Se aucun chevalier, ou gentilhomme avoit fait a trahison en aucune partie, et estoit assis à table avoc autres chevaliers, gentilshommes, ledit roy of d'armes ou héraut lui duit aller couper sa touaille octuant lui , et lui, virer le pain au contraire, s'il gen est requis par aucuns chevaliers ou gentilsommes, lequel doit estre prest de le combattre

 que un traistre soit honnouré commé un autre chevalier ou gentiihomme. — ... Cettui Bertrand
 laissa de son temps une telle remonstrance en mémoire de discipline et de chevaleric, dont nous parlons, que quicouque homme noble se fourfaisoit reprochablement en son estat, on lui venoit

» au manger trancher la nape devant soi 6, »

» sur cette querelle; car ce n'est pas belle chose

Un chevalier félon devait avoir des hottes sans éperon, un cheval saus fers, sans selle, et une bride d'écorce. — « Se aucuns hons estoit chevan lier et ne fust pas gentis hons de parage, ains le porroit prendre li rois ou li bers, en qui chasn tellerie ce seroit et treucher ses esperons seur un fumier. » Établ. de saint Louis, I, 130. Quelquefois on le faisait chevaucher par la ville, sur un cheval déferré, ou bien avec un, deux ou trois fers seulement. G. 712.

Le diffamateur se frappait publiquement la bouche, et disait: Bouche tu mentais, lorsque ainsi tu parlais. G. 711. En Suède, le calomniateur payait l'Amende des lèvres, se dunnait un coup sur la bouche et sortait à reculons du tribunal.

« Si quelqu'un a produit un faux témoin, qu'il » perde le nez et la lèvre jusqu'aux dents. » (Stal. Avenion, 1945.) G. 709. On attachera au faux témoin sur la poitrine deux langues de drap rouge, lougues d'une palme et demie, et larges de trois doigts; on lui en attachera deux autres par derrière entre les épaules, avec ordre de les porter toujours?.

Le voleur convaineu de larcin sera tondu, comme le duelliste merecnaire; on lui versera de la poix bouillante sur la tête; et sur sa tête encore or lui secouera des plumes d'oreiller, afin qu'on puisse le reconnattre. Ch. Richardi regis Angl. ann. 1189. Rymer. 1, 05, 05, 728.

« Quelques-uns ayant maltraité une religieuse, » l'ayant enduite de miel, roulée dans des plumes » et promenée à rebours sur un cheval, Philippe-Auguste fit noyer les coupables dans une cuve » d'eau bouillante (année 1198) §.»

Quand le délit est peu grave, le coupable en est souvent quitte pour quelque cérémonie grotesque. Il faut au peuple des spectaeles terribles ou ridieules. Une femme qui avait battu son mari, devait monter à rebours sur un âne et parcourir tout l'endroit, et tenant l'âne par la queue, — Cette peine était aussi en vigueur dans la Hesse supéricure; le bailli de Hombourg décida en 1895, à Marbourg, que la femme qui aurait battu son mari,

<sup>1</sup> Guill. Gemet., lib. 5, c. 4.

Art de vérifier les dates, Cout. de Hainaut, t. XIII. Journal du Bourgeois de Paris, p. 95, année 1425.

<sup>4</sup> Joinville, édit, de 1761, p. 106-7.

<sup>5</sup> Ducange, IV, J. de Leyde, 1. 51, c. 50.

<sup>6</sup> Tractatus ms. De officio heraldorum.

<sup>7</sup> Ducange, IV, 225.

<sup>8</sup> Raumer, Hobenstaufen, V, 63.

devait, suivant l'ancien usage, monter sur un ane, et que l'homme qui se serait laissé battre conduirait l'âne par la bride. — Le mari battu était soumis à la même peine : « Ils sont contrains et consèmpne à énevauchier un âne, le visaige par devers la queue dudit asne !. » A Vernon, son nom. — Ailleurs, la peine est connunée en argent, 1447... Payer par forme d'asne, Leur part dudit asne.

Si un homme est assez efféminé pour se laisser gronder, erier et baltre par sa femme, sans lui tenir tête et sans se plaindre, il sera tenu d'habiller de drap les deux serviteurs du conseil de ville, ou, s'il n'en a pas les moyens, il sera emprisonné, et on lui entèvera le toit de sa maison (année 1394). G. 724.

Si deux femmes se querellent jusqu'à se battre, en se disant en même temps des injures, elles porteront, tout le long de la ville et par la voic commune, deux pierres attachées par des chaînes, et ces pierres pèseront, à elles deux, un cent; la première les portera de la porte orientale à la porte occidentale, pendant que l'autre la stimulera d'un aiguillon de fer fixé à un hâton, et toutes deux iront en chemise; la seconde prendra ensuite les pierres sur ses épaules et les reportera à la porte orientale, la première la stimulant à son tour. Jura tremonensia. 6. G. 721.

S'il arrivait qu'une femme sans conséquence adressat à une jeune fille honnéte des paroles blessantes pour son honneur, on lui attachera au cou, par une chatne, deux pierres à ce destinées, et les gens de justice la mêneront publiquement par la ville, et ils sonneront de la trompe devant et derrière, pour la narguer et basouer. Droit de Hambourg. annét 1497. G. 720

Si une femme en injurie une autre..., si femme frappe ou l'outrage, et que cependant il n'y ait point de blessures, la femme doit donner, en répaation, un sae neuf de six aunes, et un muid d'avoine; le tout accompagné d'un ruban de soie rouge de deux aunes, pour fermer le sae. G. 668. Droit de Hanovre.

« La femme qui dira vilonie à autre, si comme » de putage, payera, ou ele portera la pierre, toute » nue an sa chemise, à la procession, et eele la » poindra après, an la nage d'un aguillon <sup>2</sup>. »

Outrages à la pudeur, viol : Theudelinde ayant tendu la coupe à Autharis, qu'elle ne savait pas être son fiancé, il but et rendit la coupe; puis, sans que personne pût l'apereevoir, il lui toucha la main du doigt, et se passa la main du front au nez sur le visage. Elle, couverte de rougeur, va conter le fait à sa nourrice, et celle-ci lui dit: Certainement, si ce n'était votre fiancé royal, il n'oserait point vous toucher. Paul. Diac, G. 652.

« Si un homme libre a pressé la main ou le doigt » à une femme libre, il sera passible de l'amende » de XV solidi. » C'est ce qu'on payait pour le vol d'un bœuf d'un an.

On connaît la remarquable disposition de Moise : La fille a crié , et n'a pas été entendue...

« La loi des Allemands est là-dessus fort singulière. Si l'on déeouvre une femme à la tête, on payera une amende de six sols; autant, si c'est à la jambe jusqu'au genou; le double depuis le genou. Il semble qu'ellé mesurait la grandeur des outrages faits à la personne des femmes, comme on mesure une figure de géométrie 3...»

Lois de Galles: Si la jeune femme accusée ne veut se justifier, qu'on lui mette à la main la queue q'uà l'aine; qu'on lui mette à la main la queue d'un jeune bœuf d'un an, dont on aura oint la queue; si elle peut le retenir par la queue, qu'elle reçoive une partie de sa dot; si elle ne le peut, qu'elle n'ait rien...— Si, se tenant sur le seuit, elle peut retenir un taureau de trois ans, dont on aurait frotté la queue de suif, en la faisant passer par une porte d'osier, alors que de part et d'autre deux hommes exciteraient l'animal, la jeune fille l'aura en compensation de l'attentat à sa pudeur; mais si elle ne le peut, elle abra tout le suif qui lui acollera à la main. G. 679.

La femme qui aura eu un enfant illégitime, portera eet enfant autour de l'église; elle sera mu-piedset vêtue de laine; ses eheveux seront coupés par derrière, et sa robe coupée de même. G. 711.

La fille à qui l'on aura fait violence, se présentera les eleveux en désordre, le visage triste, telle qu'elle a laissé l'homme, et elle dira au premier qu'elle rencontrera, puis à un autre, sa honte et son déshonneur... à sa main sera son voile. G. 655. %

Chez les Ditmarses, quand une fille devenait eneeinte, on pouvait, avec le conseil et l'aide des amis de la famille, l'ensevelir toute vive sous la terre ou sous la glace. G. 694.

Statuts de Brunswiek: Qu'on enterre toutes vives les femmes qui en livrent d'autres (les entre metteuses). Leibn. 3,439. De plus on leur enfonçait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Coustume de Senlis, 1375, D'autres documents de Saintonge et de Dreux, 1404, 1417, se trouvent dans Carpentier, verbo Asinus, 1, 326, et Captivare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carpentier, an 1247, ex Chartul. Campan., fol. 345, et Ducange, VI, 52.

<sup>3</sup> Montesquieu , Esprit des lois, liv. xıv, c. 14.

un pieu dans le sein, et l'on déposait des épines sur leur tombe.

Statuts d'Augsbourg : Si quelqu'un fait violence à des jeunes filles , à des femmes , ou à des femmes en voyage , et qu'on le surprenne en flagrant délit , qu'on l'enterre tout vif , tel est le droit.

"Jehan de Champin ravi et prist à force Jehanne de la Broce, pour lequel fait il a été noyé, » G. 696.

« Ce sont les droits du Roy des Ribaux en Cam-» bray. Ledit roy doit avoir... sur chaeune femme, » qui s'aecompagne de homme carnelement, en

wagnant son argent... einq solz parisis pour une
 fois. Item sur toutes les femmes qui viennent en
 la cité, qui sont de l'ordonnance, pour la pre-

» mière fois, deux solz tournois 1, »

Peines de l'adultère :

Loi-indienne: Celui qui parle à la femme d'un autre, dans une place de pèlerinage, dans une forêt, ou vers le confluent de deux rivières, encourt la peine de l'adultère 2.

Pour adultère avec une femme de Brahmane qui était gardée, un Vaisya sera privé de tout son bien après une détention d'une année; un Kchatriya sera condamné à mille panas d'amende, et aura la tête rasée et arrosée d'urine d'âne 3.

A celui qui souille le lit de son maître spirituel, on imprimerà sur le front un signe des parties naturelles de la femme; pour avoir bu des liqueurs spiritueuses, le drapeau d'un distillateur; pour avoir volé l'or d'un prêtre, le pied d'un chien; pour le meurtre d'un Brahmane, l'image d'un homme sans tête 4.

Peine de l'adultère chez les Germains (Tacit. German., c. xix): Le mari l'ayant tondue et mise toute nue, l'expulse de la maison en présence des parents; puis il la chasse à coups de fouet par le bourg <sup>8</sup>... — Chez les Saxons, la femme adultère devait s'étrangler elle-même; puis on brûlait le corps, et le complice était pendu au-dessus du bûcher... — Loi anglo-saxonne: Si quelque femme ou fille est trouanglo-saxonne: Si quelque femme ou fille est trou-

vée en déshonnéteté, que ses vêtements lui soient coupés autour, à la hauteur de la ceinture, et qu'elle soit fouettée et chassée au milieu des risées du peuple. - Coutume encore existante en Angleterre : Si la veuve d'un paysan est convaineuc d'adultère, elle est obligée de monter sur un bélier noir. tenant la queue en guise de bride, et de réciter eertaine formule populaire ... - «Ignominiosa lapidum gestatio in confusionem flagitiosi concubitus toties celebrata quæ etiamnum extat ... Asservabant in euriis duos lapides quos lapides publicos seu civitatis vocahant, stadzens stena; hi scapulis adulteræ impositi sunt, ac deindè funiculus ad genitale adulteri membrum adstrictus, quo sic onerata sessorem suum per oppidum publicè circumducebat, ete. 6 n

La femme adultère doit déguerpir, sans emporter rien autre qu'une quenouille et quatre pfennigs. Droit de Soleure, année 1306. G. 171.

Que l'adultère et la complice soient publiquement fustigés devant le juge, et ensuite brûtés. En Wisig, 6.699.—Le roide Portugal, Henri, établit la même peine, pour le même erime. — Pierre III d'Aragon permit au mari de tenir sa femme adultère en charte privée, an pain et à l'eur ! — Ditimarus, lib. ult. p. 106 : « Si quis (apud Polonos adhue paganos) alienis abuti uxoribus, vel fornicari præsumit, hane vindicte subsequentis penama protinus sentit : in pontem mereati is ductus is follem testiculi clavo alligitur, et novacula prope posita, hie moriendi, sive de his absolvendi dura electic sibil datur. »

Philippe IV furent écorehés vifs en présence du peuple (et virilia amputata), puis pendus. — Lettres de rémission (année 1399): « Julie Heliete avoit oy « dire que les compaignons de la bachelerie de la » Leu, près de la Rochelle, ont acoustumé le dy-» menche de la Trinité chaeun an à baigner en un « fossé plain d'eau, appelé Lorteniguet, hommes et » femmes demeurant audit lieu de la Leu, qui ont « ue compagnie charnelle contre leur mariage avec

En 1314, les deux amants des belles-filles de

laliæ unum sachpay sufficiens in quo dormiat, et unum lodicem cum quo valeat se cohoperire, et facere in dieta domo unum clot sive foramen, in quo posit solvere tributa ventris naturalia, et per quod foramen exeant illa fetida, et... unam fenestram in eddem domo, per quam dentur cidem Eulalia victualia, videlicet quòd dictus Johannes dabit sibi xivij uncias panis cocit competentia pro qualibet die et aquam quantam voluerit dieta Eulalia, et quòd non dabit sibi aliquid, aut faciet dari quod illam præcipitet ad mortem, aut aliquid aliud faciet ut dieta Eulalia moriture. Carpentier, quid aliud faciet ut dieta Eulalia moriture. Carpentier,

Voyez. aussi Ducange, verbo Adulterium, Trotare et Matfarium.

1,86.

7 Constitutiones Petri III, regis Aragon.: Dictus Johannes, si illam (uxorem suam) vult, habeat tenere in domo propria, et in ipas domo propria habeat facere domunculam ipse Johannes habeattem xij palmos de longitudine et sex de latitudine et duas cannas de statura sive de altitudine, et quòd habeat dare cidem Ea-

<sup>1</sup> Carpentier, III, p. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manou, p. 305, § 356.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Id., p. 308, § 375.

<sup>4</sup> Id., p. 354, \ 237.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cette Coutume existait encore au temps de saint Boniface, comme on le voit par une de ses lettres.

<sup>6</sup> Stiernhook, De jure Suconum, lib. I, p. 19, 326.— Ducange, IV, 52.

- autre... Pour la vergogne du monde, erainte dudit
   baing et batizons, icelle Heliete vouloit aler et
   fouir hors du pays. » Autres lettres, année 1479:
- « Le suppliant par joyeuseté et esbatement com-
- » mença à dire à Nicolas le Blane, qu'il estoit marié
- " en son pays, et que néanmoins il avoit esté trouvé
- » avec une femme en la ville d'Eu, et avoit eu sa » compaignie; parquoy il falloit qu'il fust emplumé,
- " ainsi que estoit les autres, qui aloient avec autres
- » femmes que les leurs 1. »

## CHAPITRE XIII.

#### LE DÉBITEUR INSOLVABLE.

Lois des XII Tables : Ou'on l'appelle en justice. S'il n'y va, prends des témoins, contrains-le. S'il diffère et veut lever le pied, mets la main sur lui. Si l'âge ou la maladie l'empéchent de comparattre, fournis un cheval, mais point de litièré. - Que le riche réponde pour le riche; pour le prolétaire, qui voudra. - La dette avouée, l'affaire jugée, trente jours de délai. Puis, qu'on mette la main sur lui, qu'on le niène au juge. - Le coucher du soleil ferme le tribunal. S'il ne satisfait au jugement, si personne ne répond pour lui, le créancier l'emmènera et l'attachera avec, des courroies ou avec des chaines qui péseront quinze livres; moins de quinze livres, si le créancier le veut. - Que le prisonnier vive du sien. Sinon, donnez-lui une livre de farine, ou plus, à votre volonté. - S'il ne s'arrange point, tenez-le dans les liens soixante jours; eependant produisez - le en justice par trois jours de marché, et là, publiez à combien se monte la dette. - Au troisième jour de marché, s'il y a plusieurs créaueiers, qu'ils coupent le débiteur en plusieurs parts (in partes secanto). S'ils coupent plus ou moins, qu'ils n'en soient pas responsables. S'ils veulent, ils peuvent le vendre à l'étranger au delà du Tibre...

In partes secanto, doit s'entendre de la personne et non des biens, puisque la loi présente ensuite comme adoucissement l'esclavage, la vente du débiteur à l'étranger <sup>2</sup>.

Cette rigueur ne peut surprendre. Le débiteur, le proscrit, le vaineu, l'enneuni, paraissent sous les mêmes traits dans les lois barbares. L'humiliation du serf qui se donné, du vassal qui fait hommage,

1 Carpentier, verbo Adulterium. Trésor des ch., reg. 142, 206.

qui se fait l'homme d'un autre, est eonstatée par un cérémonial analogue à celui de la cession des biens.

L'atrocité de la loi des XII tables, déjà repoussée par les Romains eux-mêmes, ne pouvait, à plus forte raison, prévaloir chez les nations chrétiennes. Poyez eependant le droit, norwégien. G. 617. — Dans les chair à couper sur le corps de son débiteur, mais le juge le prévient que s'it coupe plus ou moins, il sera lui-même mis à mort. Poy-. le l'ecorone (écrit vers 1378), les Gesta Romanorum dans la forme al-lemande, et le Merchant of Venice de Shakspeare.

Moïse s'efforce déjà de prévenir le prét illieite. Il défend de prendre en gage ec qui est indispensable à l'existence du débiteur : "Vous ne receverz point en gage la meule de dessus ou de dessous, parce que celui qui vous l'offre vous engage sa propre vie. — Si votre débiteur est pauvre, le gage qu'il vous aura donné ne passera pas la muit chez vous. Mais vous le lui rendrez avant le coucher du soleil, afin que, dormant dans son vètement, il vous bénisse, et que vous soyez trouvé juste devant le Seigneur votre Dieu ?

Les Capitulaires défendent d'acheter le blé sur pied, ui le vin à la vipne. Plusieurs de nos Coutumes exceptent des choses qu' on peut engager : l'atletage de bœufs, le hoyaus, la charrue, le chariot d'. Défense aussi dans les diverses lois du moyen âge de prêter sur les étoffes usées, les peaux mouillées, les habits sanglants.

Celui qui sera trouvé usurier, fera trois dimanehes de suite le tour de l'église, l'eau bénite à la main, nu-pieds, vêtu de laine, et un chapeau de juif sur la tête. (Année 1390.) G. 712.

- « Se aucun autre que chevalier doit dete..., il » doit estre livré à celui à qui il doit ladite dete, et
- il le peue tenir com son esclaf, tant que il, ou
- » autre pour lui, ait paié ou fait son gré de ladite » dete; et il le doit tenir sans fer, mais que un
- » aneau de fer au bras, pour reconoissauce que il
- » est à pooir d'autrui pour dete 5. »

Se desceindre, c'est le signe de la cession de biens. Le débiteur fait cession, desceint et léte nue, selon l'édit de Louis XII, année 1812. En certaines villes d'Italie celui qui fait cession a payé pour toujours, « S'il l'rappe du cul sur la pierre en présence du juge <sup>6</sup>. »

Le vassal en faisant hommage doit desceindre sa

4 Dombes, mss., ann. 1325.

Carpentier, verbo Arar.

5 Assises de Jérus., ch. 119.

6 Laurière , I, 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'ai commenté cette loi dans mon Histoire romaine (t. I. p. 315-316); on y trouvera le texte épuré de Dirksen, ibid., p. 374-377.

<sup>5</sup> Deuter., c. 24, § 12-13. Exod., c. 22, § 26.

» hommes 4, »

ceinture, et ôter son épée et bâton. Coutume de la Marche, art. 189. — De méme, dans l'ancienne chroique de Flandre, e. 19, le comte de Boulogne, se réconciliant avec saint Louis, son neveu, laisse sa ceinture et son chaperon. Monstrelet, ch. 45: Il est requis que le duc de Bourgogne « fasse émende » honorable à la veuve et aux enfants du duc d'Or-» léans sans courroye et sans chaperon étant à ge-» noux.»

Des arrêts de 1606 ont jugé, « que tous ceux qui faisoient cession de biens, soit qu'ils eussent été » ruinés par leurs débauches ou par eas fortuit, « étoient obligés indistinctement de porter le bonnet vert.» D'autres arrêts ont décidé que ceux qui avaient fait cession de biens « pourroient être réinutégrez dans les prisons par leurs refautiers, si les refauciers les rencontroient sans le bonnet vert!.» Despréaux, Satires: Du bonnet vert le salutaire affront... L'ey: Sidoine Apollinaire (epist. 6, VII). et Jean de Damas, au sujet du xépose des Béotiens.

En Allemagne, le créancier qui avait en vain sommé le débiteur de payer, lui dénonçait le tableau infamant. Il faisait exècuter un tableau grotesque, dans lequel le débiteur était représenté de la manière la plus avilissante. Tantot c'est mattre Urian (de diable) et la bête de l'Apocaly pse qui viennent arracher le débiteur de la tombe; tautôt, il est au milieu des Bammes de l'enfer, ou sur la roue, ou pendu à une potence, et des corbeaux déchirent son cadavre. Cet usage ne fut aboli que par le recès de l'Empire en 1757. Yoy. Selehow, eleet. juris. Germ., p. 356. G.

« Couvrir le feu de son finatier, c'est le signe du » ban, saisie, et main-mise du seigneur de fief. » quand son sujet ne luy paye pas ses droits et de-» voirs. Comme aussi l'on affige un panoneeau, l'on » met un brandon, ou une croix, en signe de sai-» sie 2, » - Dans les Coutumes de différentes provinces, on se sert de l'expression : « Brandonner » l'héritage..., qui est, quand on fait saisir ou ar-» rêter les fruits pendants par les raeines, en signe n de quoy on pique dans la terre un bâton garni » de paille. Comme aussi on attache à la porte d'une n maison saisie un panoneeau aux armes du roy. » On dépend aussi l'huis de la maison en signe de » main-mise et d'exécution. » - Statuts de Fulcrand, archevêque de Bourges: « Quelquefois ils n forcent les ecclésiastiques à contribuer aux tailles, » ils ferment leurs demeures, ou ils attachent par » malice l'ouverture des portes à la muraille, on » bien ils placent au travers de la porte un fil dont » ils cachettent les deux bouts, afin qu'ils ne puis-» sent entrer dans leurs maisons, et que poussés à » bout ils comparaissent devant eux, et se conforment à leur volonté ». — Pourront ledit seigneur » Abbé et les siens, par eux-memes ou par leurs gens, clore et fermer à clé les maisons desdits

#### CHAPITRE-XIV.

PROSCRIPTION, BANNISSEMENT. - L'AUBAIN. LE BATARB.

Le juge de Nuremberg, qui prononçait la sentence de hannissement, devait, si le coupable était un Franconieu, selenir sur terre de Franconie, au delà du pont près de Furth, sur la route vers Neuenstadt; s'il était Souale, le juge siègeait sur le territoire de Souahe, au delà du pont de la Pierre, sur la route d'Onolzbael; si Bavarois, devant la porte aux femmes à Nurenberg; enfin, s'il Sagissait d'un Saxon, devant la porte de la Ménagerie sur la route d'Erlangen. G. 309.

... Seront présents le lieutenant, tous les jurés, et schæffen du Rhingau et le messager de justiee. Le lieutenant aura deux gants blancs et montera de son pied droit sur la pierre qui est à Lutzelnau. en haut du chemin de traverse à droite, au nom du seigneur de Mayenee; puis il jettera un des gants, en disant : Je me tiens ici aujourd'hui, et j'ôte à Jean ou Conrad le droit du pays, déclarant sa femme veuve et ses enfants orphelins, assignant son bien à l'héritier et ses fiefs au seigneur suzerain, le cou au pays, le corps aux oiseaux. Désormais nul ne peut méfaire en sa personne, nul ne peut lui rendre le droit du pays, si ce n'est par notre seigneur de Mayence où son lieutenant, et cela au susdit lieu du jugement, à Lutzelnau, comme il est prescrit sur la pierre de Lutzelnau, G. 155-4.

Les riches largesses, les dons de glaives, toutes les joies et nourriture de la patrie n'existeront plus pour votre race... — Où done aura-t-il la paix, l'homme mis hors la loi du pays? Et les schœffen répondent: Là où l'on ne peut le voir ni l'entendre. G. 731.

Formules weimiques: Je te retire aujourd'hui tout droit de pays, tout honneur, à cause du coup de mort que tu as frappé sur la route d'Empire. Done, je dépars ton corps aux gens du pays, au seigneur ton fief, ton héritage à qui de droit. Ta

Laurière, I, 167, 206.

<sup>2</sup> Cout. de Solle, tit. X, art. 8; Laurière, 1, 201.

<sup>5</sup> Carpentier, 375, Barreiare.

<sup>4</sup> Carpentier, I, 980, Pactum inter Aymer de Narb. et abbat., anno 1517; Trésor des chartes, reg. 61, ch. 455.

femme légitime est de droit veuve, tes enfants de droit orphelins. Je te mets de jugement hors jugement, de grâce en disgrâce, de paix hors la paix, de sorte, quoi qu'on fasse, qu'on ne puisse méfaire en toi. G. 39-41.

Nous te jugeous, te bannissons, te destituons de tout droit pour te mettre en tout non-droit; nous faisons ta ménagére légalement veuve, tes enfants légalement orphelins; donnons tes fiefs au seigneur dont ils meuvent, tes biens et théritages à tes enfants, ton eorps et ta chair aux bêtes dans les forêts, aux oiseaux dans l'air, aux poissons dans l'eau... Que là où chacun trouvera paix et starté, toi seul tu ne les trouves pas. Nous Cenvoyons enfin aux quatre chemins du monde. Ibid.

A toi, coupable créature! En ec jour, je te proceris. Que ta femme soit veuve, tes enfants pauvres orphelins. Tu subiras le prescrit du roi Charles, tu chevauelteras l'arbre sec, avec bàillon d'aubépine et haguette de chêne au col, les cheveux au vent, le corps aux corbeaux, l'âme au Tout-Puissant... [Ailleurs]: Ordre du roi, subir tu dois; glaive d'acier, ton eou doit couper... [Ailleurs encore]: Tu chevaucheras dans la flamme, les cheveux à la fumée, au feu le corps, l'âme au bon Dieu! Blot.

Je le condamne et le proscris (verfeme) de par la puissance et autorité impériale; je l'exeepte de la paix; je le mets hors de toute franchise et droit dont il a joui depuis qu'il fut levé de baptéme..., l'excluant des quatre étiennents que Diou a donnés aux hommes et faits pour leur consolation..., Qu'il ne trouve ni liberté ni sûreté dans aucune ville on château, si ce n'est dans les places consaerées. Je maudis ici sa chair et son sang, de sorte qu'il ne trouve plus aucun lieu sur terre, que vent le chasse, que corbeaux, corneilles et bêtes de l'air l'emportent et le dévorent. J'adjuge et dépars aux corbeaux et corneilles, aux oiseaux et bêtes ses chair, os et sang, mais à notre Seigneur, au bon Dieu, son âme, si toutefois il en veut. Ibidem.

Avant de quitter le pays, le meurtrier qui ne pouvait payer la composition faisait un appel à ses parents. Loisalique: «Siquelqu'un a tué un homme, « et n'a pas en toutes ses facultés de quoi satisfaire » à la loi, il donnera douze témoins pour jurer que » ni sous terre, ni sur letre, il n'a plus de bien » qu'il n'en a donné. Et eusuite il doit entrer dans » son habitation; et des quatre coins prendre en sa main de la terre, puis se tenir sur le seuil, re- » garıler vers l'intérieur, et de la main gauche en

» lancer par dessus les épaules sur son plus proche » parent, Quand son père, sa mère ou son frère ont déjà payé pour lui, il jette de cette même terre » sur la sœur de sa mère ou sur les fils de cette » sœur 't, s'il n'y a point de tels parents, sur les plus » proches du côté paternel ou maternel. Et ensuite: » enchemise, déceint, déchaux, bâton en main foulo

» in manu), il doit sauter par-dessus la haie 2. » Lois du Nord : Si quelqu'un est convaincu de trahison, on le place sur un navire, et l'on atteud sur le rivage jusqu'à ee que le vent ou les rames le metteut hors de vue. Sitôt qu'il est assez loin pour être eaché par les vagues, l'on fait sonner les trompettes, et trois fois l'on crie : Il a perdu tous les droits de l'antique allianee... S'il est au pays natal, tous les guerriers doivent l'accompagner vers une forêt profonde, mais s'arrêter à la lisière jusqu'à ce qu'il soit arrivé lui-même dans un épais fourré d'où il ne pourra entendre leurs eris. Puis la troupe criera par trois fois, de sorte qu'il n'y ait plus pour lui de retour. Cela fait, si quelqu'un des guerriers, se trouvant mieux armé ou accompagné d'un camarade, vient à le rencontrer et ne l'attaque pas, qu'il soit lui-même frappé de la même honte, de la même proscription 3. - Le proscrit pouvait se racheter en tuant d'autres proscrits.

Loi salique (G. 734): « Les parents du défunt doivent demander au juge que l'auteur du crime » (celui qui a déterré un mort) n'habite point parmi » les hommes, et que celui qui lui donnerait l'hospitalité vanq qu'i alt fait réparation aux parents, » soit tenu de payer quinze solidi. — Si quelqu'un a déterré ou dépouillé un corps, qu'il soit wars gus (errant, banni), » — Loi des Ripuaires : « Si » quelqu'un lui a donné du pain ou un gite, fût-ce » son épouse, il payer a quinze solidi. »

L'Interdictio tecti s'exécutait, en Allemagne, en enlevant le toit du prosçrit, en abattant sa mais en en palissadant sa porte, comblant son puits, éteignant son feu. Cela se faisait encore au dix-septième siècle à Leipzig. — Les Frisons arrachaient l'Iherbe qui poussait à la place où avait élé la maison du juge prévaricateur. G. 729.

On taillait une croix dans le manoir des chevaliers condamnés, en perçant les quatre murailles. — Démolir la maison ilu condamné, s'appelait en vieux français: hanoter la maison, la mettre à hanot, Due, verbo Condemnare, G. 730, 173.

Luther conte dans ses Propos de table, qu'un arrêt de mort étant commué en bannissement par

<sup>1</sup> Au lieu du ent terre, les deux autres édit, de loi salique, portent éhrencenda (reines krant), qui répond à l'herba pura que le fécial prend dans Tite-Live (l'ayes plus haut, p. 353).

Lex Salie., in Script, franc., t. IV, p. 155, 178, 209.
 Ducanne., verbo Abjuratio terra, d'après les Lois

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ducange, verbo Abjuratio terras, d'après les Lois militaires de Suénon. Voy. aussi Saxo, lib. X.

l'empereur Maximilien, on conduisit le criminel à la place du jugement, et l'on enleva la terre que convenit son ombre !.

Dans le Nord, en Angleterre et en Hongrie<sup>2</sup>, le proscrit était appelé Loup, Tête de loup (wargr). On l'appelait aussi Homme des bois (waldgang, waldemann)<sup>2</sup>.

Chez les Anglo-Saxons, le criminel se réfugiait au sanetuaire; le coroner venait recevoir la confession de son crime, et lui enjoignait d'Abjurer la terre du roi dans quarante jours. L'Abjuration se faisait en ecs termes : Vous entendez , sire eoroner, que je suis larron de brebis (ou autre animal, ou meurtrier d'un homme ou de plusieurs), et félon envers le roi d'Angleterre. Et comme j'ai commis heaucoup de méfaits et lareins, j'abjure la terre du seigneur roi. J'irai promptement vers le port que vous m'avez assigné, sans chereher à sortir par une autre voie; sinon, que je soie pris comme larron et félon envers le seigneur roi d'Angleterre. Là j'attendrai seulement le flux et le reflux. Si je ne puis obtenir passage, j'entrerai chaque jour dans la mer jusqu'au genou, pour essayer de passer. Et si, après quarante jours, je ne puis passer, je m'acheminerai de nouveau vers l'église, comme larron et félan du seigneur roi. Et qu'ainsi Dieu me soit en aide 4!

seigneur roi. Et qu'ansa Dieu me soit en aute 'i « Abjuration, » dit Stamford, « est un serment » que home ou feme preigneut, quant ils ont commise felonie, et finé à l'église, ou cimitoire, pour » tuition de lour vies, eslisant plustost perpetual » bannissement hors del realme, que à estoiser à le ley, et d'estre trié de l'felonie. »— Celui qui abjurait, s'en allait avec « Un eroys de fust (une eroix » de hois) en sa main, deschaucé, desceint, à teste descouverte, en pur cote soule. »— Chartulaire de Sainte Marie de Bonne-Nouvelle à Rouen : « Robert le barbier. " Richard le kotullier (coutelier), qui » a tué Pierre de Fonque, et qui a abjuré la terre desdits religieux, a été conduit par leur justiee » avec la eroix et l'eau bédite. »

Ains men iraí fors du pais à pié, Un pel au cou, con autre pautomier. Roman d'Ogier, G. 736. (Ce *pel* est le *pa*lns de la loi salique.)

Si un filsa tué ses parents par improdence, qu'on lui rive des fers au cou, au bras, au corps et aux jambes, qu'il délaisse le pays, qu'il jure de ne recourir à nul aide pour se délier, si ce n'est à la grâce de Dieu, de ne pas coucher une nuit au lieu où il a couché l'autre, enfin de marcher jusqu'à ce que ses liens se rompent d'eux-mêmes. — Si le cas était excusable, il devait cependant se laisser mettre une ou deux chaines, vivre de pain et d'eau plusieurs jours de cliaque semaine, passer aux grandes fêtes devant la procession, nu jusqu'à la ceinture, une poignée de verges à la main et se frappant jusqu'au sang pour engager les gens à prier Dieu pour lui. G. 710.

L'ostracisme athénien, le pétalisme syracusain, cette condamnation par le peuple d'un homme non eoupable, mais dangereux à la liberté, se retrouve en Suisse, dans le haut Valais : « Cet ostraeisme s'appelait la Mazza. On prenait en effet une massue façonnée en tête humaine. D'abord promenée dans l'ombre, chaeun y enfoncait un clou; puis, quand le nombre de ees clous assurait à la condamnation la pluralité des suffrages, alors la masse était enlevée, au milieu d'un bruit et d'un concours formidahles, et dressée à la porte de celui qu'elle menaeait. Condamné sans examen, il fallait qu'il se soumtt sans délai, et son château était détruit. C'est ainsi que les Valaisans se délivrèrent suecessivement des puissants ennemis de leur indépendance, des Raron, des Châtillon, des Supersax : et lorsque après plus d'un siècle de vengeances et à la prière des eantons helvétiques, ils consentirent enfin à ensevelir cette formidable masse, il semblait, dit un historien, qu'ils assistassent à l'enterrement de leur liberté même 5, »

Dans l'état barbare, dans la défiance mutuelle des tribus guerrières, l'étranger est un ennemi. L'ancien mot latin. Hostis, signifiait d'abord Étranger. Le sort de l'étranger, de l'homme qui erre sans feu ni lièue ne vant guère mieux que celui du proscrit. Son nom dans les lois germaniques est Wargangus, errant (distinet de Vargus, exilé, et de Wargr, loup). Les Anglais l'appellent Wreteh, le misérable. G. 596-7, 753.

On le reconnatt à ses souliers usés, à sa lance rouillée (G. 249), à son chariot brisé \* Foyes plus haut (p. 400) la ruse des Gabaonites, et la belle tradition de l'homme aux souliers de fer, qui vient au-devant du pirate seandinave, et le décourage d'aller à Rome, en lui disant qu'il a usé de tels souliers depuis qu'il en est parti 7.

140

<sup>1</sup> Voy. mes Mémoires de Luther.

<sup>2</sup> Ducange, IV, verbo Lupum proclamare.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Voy. l'intéressante dissertation de M. Barry, professeur à la faculté de Toulouse, sur les ballades de Robin Rooil.

<sup>4</sup> Ducange, I, 44, verbo Abjuratio terra.

<sup>5</sup> Lettres sur la Suisse, par M. Raoul - Rochette, 11. p. 71.

Voy. aussi Spon, Hist. de Genève, p. 122.

<sup>6</sup> Triades de Galles,

<sup>7</sup> Saga de Regnar Lodbrog, Voyez les travaux de MM, Ampère et Marmier sur la littérature du Nord.

La vie errante et les prodigieuses reucontres auxquelles elle donne lieu, font le sujet de toutes les Odyssées, des voyages de Sindhad 1, etc. Nulle part elle ne se earactérise d'une manière plus touchante que dans l'histoire d'Hildebrand et Hadubrand, ee vénérable débris de la primitive poésie germanique. Le père et le fils se rencontrent au bout du monde, mais pour s'égorger 2.

Au moyen âge, l'Épave, l'Aubain, le Bâtard, sont comme hors la loi. Tout élément mobile et nouveau est hostile à la société féodale.

« Se aueuns hom estrange estoit venu ester en » aucune chastellenie de aucun baron, et il n'avoit rait seigneur dedans l'an et le jour, il en estoit » esploitable au baron; et se adventure estoit que » il mourust, et il n'eust commandé à rendre quatre » deniers au baron, tout si muéble estoient au » baron 5.

a Il y a de teles terres quant un frans hons qui » n'est pas gentixhons de lignage, y a manoir, et » y est résident un an et un jour, il devient, soit » hons, soit fame, serf au seigneur dessoubs qui » il vienlt estre résident 4.»

L'aubain était obligé de faire serment de fidélité en ces termes, selon le Grand Coutumier, livre Apap. 51 : « Tu me jures que d'ici en avant tu me » porteras foy et loyauté comme à ton seigneur, et » que tu te maintiendras comme homme de telle » condition comme tu es, que tu me payeras mes » debtes et devoirs, bien et loyaument , toutesfois » que payer les devras, ni ne pourchasseras choses, » pourquoy je perde l'obéissance de toy, ne de tes » hoirs , ne te partiras de ma eour , ce n'est pas deffaue de droit ou de mauvais jugement, en tous » cas tu advoues ma cour pour toy et pour tes » hoirs »

« Albains sont hommes et femmes, qui sont nez « villes dehors le royaume si prouchaines, que » l'en peut cougnoistre les noms et nativités de tels » hommes et femmes : et quant ils sont venuz demourer au royaume, ilz sont proprement appelez » Albains et non Espaves ». »

« Sont, par ladite coutume et usage (de Laon), » réputer Épaves, eeux qui sont natifs hors du » royaume, sujets néanmoins, et demeurans audit » royaume, et sont leurs enfans tenus et réputés » Aubains, et pareillement les enfans des bâtards;

1 Mille et une Nuits.

» en telle manière que si leurs enfans décèdent » sans hoirs légitimes de leurs corps, leurs biens » appartiennent au roi. Et ne peut un Épave, ne » le bàtard tester, ne faire testament, et par icelui » disposer de ses biens, fors que de cinq sols; mais » un Aubain pent tester <sup>6</sup>. » L'Aubain est encore celni qui, quoique Français et né dans le royaume, » demeure et décède dans un aufre diocèse que celui où il est né?

Le bălard est dans une situation analogue à celle de l'aubain; sa vie, dans l'anliquité et au moyen âge, est généralement errante, aventureuse. Elle semble souvent une protestation héroïque contre l'ordre social qui l'a proserit à sa naissance. L'histoire des bătards sçrait longue depuis Hereule et Romulus jusqu'aux Bătards si fortement, esquissés par Shakspeare-dans le roi Lear et le roi Jean, jusqu'au bătard Dînois, jusqu'ae bătard de François l'r qui s'obstinait si plaisamment à être pendu... (For, plus haut les Cadets.)

Le banni, le bâtard, le cadet, eeux enfin que la société maltraite, la fortune les adopte souvent et leur donne de grandes destinées. Ainsi Joseph entre ses frères, ainsi Perdiccas, le fondateur du royaume de Macédoine : - Alexandre, fils d'Amyntas, avait pour septième aleul Perdiceas, qui s'empara de l'autorité souveraine en Macédoine, comme je vais le rapporter. Trois frères descendants de Téménus. et bannis d'Argos, s'étaient réfugiés dans l'Illyrie : ils se nommaient Gavane, Æropus et Perdiceas. Ils passèrent de l'Illyrie dans la haute Macédoine, et se mirent au service du roi. L'un fut commis au soin des chevaux. l'autre faisait pattre les bœufs, et Perdiceas, le plus jeune, était chargé du menn bétail... La femme du roi faisait elle-même cuire le pain pour les serviteurs; mais toutes les fois qu'elle le faisait, le pain destiné à Perdiecas doublait en euisant. Elle en fit part au roi, qui crut y voir un prodige. Il fit venir les trois frères, et leur ordonna de s'éloigner sur-le-champ de ses terres. Ils répondirent qu'ils étaient prêts à obeir, aussitôt qu'ils auraient reçu le salaire qui leur était du. A cette demande, le roi, qui se trouvait près de la cheminée du fover par laquelle les rayons du soleil cutraient dans sa chambre, comme saisi d'une inspiration divine, dit en leur montrant ees rayons : « Tenez, je vous donne cela; ce sont les gages que

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les frères Grimm croient ce chant du huitième siècle, Il daté traduit par M. Gley (langue des Francs, 1814), et par M. Ampère (Études histor. de Chateaubriand): J'en ai donné une traduction nouvelle dans mon Histoire de France.

<sup>5</sup> Établiss, de saint Louis, c. 85.

<sup>2.</sup> MICHELET,

<sup>4</sup> Beaumanoir, c. 45, p. 154.

<sup>5</sup> Carpentier, I, 141, d'après les registres du Parlenent.

<sup>6</sup> Voy. le procès - verbal de la Coutume de Laon, et le Traité du droit d'Aubaine de Bacquet, chap. 3, n. 5. 7 Laurière, I, 90?

<sup>8</sup> Voy. Bonaventure Desperriers.

vous méritez. » A cette réponse, les deux plus âgés des frères demeurèrent interdits; mais le plus jeune, Perdiceas, qui, par hasard, avait un couteau, s'écria : « El bien! nous acceptons ce que vous nous donnez. » Et ayant tracé, avec son couteau, un cercle autour de l'espace éclairé par le soleil, il se baissa à trois reprises, feignant, à chaque fois, de puiser les rayons et de les renfermer dans son sein, puis il s'éloigna avec ses frères.'

Quelque soit l'esprit de défiance des lois et coutumes barbares à l'égard de l'homme errant, de l'étranger, on y trouve avec plaisir quelques dispositions hospitalières, particulièrement dans les Coutumes allemandes du moven âge.

La loi des Burgundes fait un devoir de l'hospitalité. « Si, quelqu'un a refusé le couvert ou le foxà un vorgageur, qu'il soit frappé d'une amende
» de trois solidi. » Peut-étre ne doit-on voir ici
qu'une disposition en faveur du barbare, moins
sédentaire que le Romain, et voyageant volontiers
aux dépens de celui-ci. — Capitul., ann. 802 :
« Notre volonté est que dans toute l'étendue de
» notre royaume, ni riche ni pauvre ue se permette
» de refuser l'hospitalité aux étrangers... Que persoune ne refuse le toit, le foyr et l'eau. » — Capitul., ann. 803 : « Que personne, dans l'étendue
» de potre domination, ne refuse l'hospitalité à
» ceux qui sont en route; que personne les sat-

» taque pour cause de pâture, si ee n'est au temps
 » de la moisson ou de la fenaison.

La loi des Wisigoths permet au vovageur d'allumer du feu, de faire pattre son cheval et d'abattre des branches. - Les usages de la Marche permettent au voyageur éloigné de toute habitation, de prendre de quoi se nourrir, lui et son cheval : -Le voyageur peut eueillir trois pommes à l'arbre, se couper dans la main trois ou quatre grappes de raisins, prendre des noix plein le gant. - On est d'avis encore, que s'il arrivait un étranger d'une distance de cent milles, et qu'il voulut pêcher, il aurait la faculté d'emprunter un hameçon à un homme de la Marche, puis d'aller pêcher au ruisseau; il pourra faire du feu sur le bord, faire euire sa pêche et la manger; mais qu'il n'aille pas l'emporter au delà de la Marche, - Advienne le cas qu'un homme traverse la forêt avec son chariot, il pourra regarder autour, et s'il apercoit un tronc d'arbre qui puisse venir en aide à son charlot, il pourra l'abattre et réparer son chariot; il mettra le vieux bois sur le tronc qu'il a abattu. S'il tenait pourtant à garder ee vieux bois et qu'il l'emportât avee lui, il devra placer sur le trone trois pfennings de Worms. - Si un homme chevauche par un chemin qui traverse au large la prairie, et qu'il ait besoin de faire pattre son cheval, il faut qu'il ait une corde de cinq aunes et une perche de six pieds et demi; il plantera dans son chemin ce bois, auguel tiendra la corde, movennant quoi il pourra impunément faire pattre le cheval dans la prairie. G. 400-401.

<sup>1</sup> Hérodot., VIII, 137-8, trad. de M. Miot, légèrement modifiée.

## LIVRE CINQUIÈME.

VIEILLESSE, SÉPULTURE.

Quoique les peuples barbares eroient à la sagesse des vieillards, généralement ils méprisent leur faiblesse, ét les traitent mal. Les ascendants n'héritent pas dans plusieurs Coutumes allemandes. L'une d'elles pose ce principe: Nul bien ne revient, mais avance, G. 477.

Le vieillard, le malade, ne peuvent tester, qu'autant qu'ils eonservent la force physique : - S'il arrive qu'un fermier veut donner à ses enfants ou serviteurs partie de ses biens ou de ses droits de ferme, ledit fermier malade devra être assez fort pour s'habiller lui seul, tout comme s'il était de noces et qu'il allât à l'église, assez fort pour prendre un eouteau ou une hache en main. Il sortira ainsi de la maison et il enfoneera le eouteau dans l'arbre jusqu'à trois fois. - ... Il faut qu'il puisse se lever et s'habiller lui-même, se chausser et frapper trois coups de son épée... - Qu'il puisse enfoncer un eouteau dans une table, ou dans un mur cimenté. - Item, quand un homme sera assez sain d'esprit et puissant de ses membres pour soulever un mare d'or pur et le porter d'un endroit à l'autre, il pourra disposer de son bien, honnêtement gagné, en faveur de qui il voudra. - Pourront disposer de leurs biens, un paysan tant qu'il pourra labourer le pourtour d'un jour de terre, une femme tant qu'elle peut aller à l'église, si elle demeure à vingt verges de là. G. 93-97.

Le droit de Berne craint que la vieille mère ne soit maltraitée par son fils ou sa bru; il lui garautit la meilleure place au foyer: — Le fils qui se marie peut s'établir dans la maison de sa mère, et y demeurer, pourvu toutefois qu'il ne nuise pas à la mère; il doit lui laisser au feu, et partout ailleurs, la meilleure place. G. 490.

L'abandon, la mise à mort des vicillards dérive du même principe qui déterminait l'exposition des enfants.— Les Latins, dit Festus, appelaient Depontani senes, les sexagénaires qu'autrefois l'on précipitait d'un popt <sup>1</sup>. — Valérius Flaccus (Argon. 6, 125), en dit autant des Iazyges, et Silius Italicus des Cantabres (Punica, 5, 528. G. Suppl.):

« Mirus amor populo, quum pigra incanuit ætas, » Imbelles jamdudum annos prævertere saxo. »

On appelait la Roehe des aïeux un rocher qui était situé aux limites des terres des Wisigoths, et d'où leurs vieillards se précipitaient, quand ils étaient fatigués de la vie. - Lorsque Skapnartængr eut fait le partage de son patrimoine, ils se précipitérent gaiement, sa femme et lui, du haut du rocher ; leurs enfants leur avaient fait la conduite. - Un autre saga dit expressément qu'en Islande, un froid excessif ayant été suivi d'une famine, on décréta dans l'assemblée du peuple qu'on abandonnerait et qu'on laisserait mourir de faim les vieilles gens, les perclus et les infirmes. - Chez les Hérules, dit Procope, on ne laissait vivre m malades ni vicillards. Lorsque la vieillesse ou la maladie s'emparait de l'un d'eux, il devait prier ses parents de l'ôter du milieu des hommes. Les parents rassemblaient sur une hauteur une grande quantité de bois, y faisaient plaeer le malade, puis envoyaient vers lui un Hérule armé de son poignard; cet homme devait lui être étranger; c'eût été une impiété ehez eux qu'un parent tuât son parent. Lorsque le meurtrier était de retour, ils allaient mettre le feu au bois, en commencant par les extrémités, et quand le feu avait cessé de brûler, ils rassemblaient les os et les ensevelissaient aussitöt. Proeop., De bell. Goth. 14.

Cet usage de tuer les vieillards et les malades se conserva assez tard dans le nord de l'Allemagne. C'était à Brême un dicton populaire qu'on adressait

<sup>1</sup> A cette explication, il en ajoute une autre qui ne contredit pas la première, mais qui doit s'entendre d'une époque plus récente.

anx gens âgés : Enfonce, enfonce, le monde t'en veut! On retrouve le même dicton près du Harz et en Wesphalie, en Bohême et en Frise. Un chroniqueur de la Frise assure qu'en 1607, une tribu dans sa retraite, enterra toute vive dans le cimetière de Pelworm une vieille qui ne pouvait plus avancer, et que cette coutume était considérée chez les Wendes comme bonne et louable. - C'était, dit un autre, c'était chose honnête et d'usage en Wagrie et autres pays wendes, que les enfants tuassent leurs pères et mères devenus vieux, leurs parents et alliés, en général tous ceux qui ne pouvaient plus guerroyer ni travailler; ils les faisaient bouillir, les mangeaient ou les enterraient vifs. Ils ne laissaient pas vicillir ceux qu'ils aimaient; les vieux eux-mêmes ne demaudaient pas mieux, plutôt que de trainer une triste et pesante vieillesse. -Selon un témoignage bien plus ancien, les Slaves Wiltzi ne ponvaient renoucer à croire qu'ils n'eussent pas plus de droit que les vers de manger leurs parents. - De même chez les auciens Prussiens, le fils tuait ses parents vieux et infirmes. Le père tuait par le fer, le feu et l'eau, ses enfants aveugles, leuches, difformes. Le mattre peudait ses serviteurs perclus et aveugles à des arbres qu'il ployait violemment vers la terre, et laissait revenir ensuite. - On brulait l'enfant malade d'un noble en lui criant : Va-t'en servir les dieux, en attendant que tes parents te suivent. G. 486-9.

Les Jois de Manou offrent le spectacle de la mort du Brahmane, mais gette mort est entièrement volontaire; elle est préparée par la retraite aux forêts, par le détachement progressif des choses du monde. Nous avons donné dans notre lutroduction les traits les plus frappants de ce tableau sublime, On peut en rapprocher les textes anciens sur le suicide des gymnosophistes, de Calanus devant Alexandre, etc.:

Lorsque le chef de famille voit sa peau se rider et ses cheveux blanchir, et qu'il a sous ses veux le fils de son fils, qu'il se retire dans une foret. - Renonçant aux aliments qu'on mange dans les villages et à tout ce qu'il possède, confiant sa femme à ses fils, qu'il parte seul, ou bien qu'il emmène sa femme avec lui. - Emportant son feu sacré et tous les ustensiles domestiques employés dans les oblations, quittant le village pour se retirer dans la forêt, qu'il y demeure, en maîtrisant les organes de ses sens... - Qu'il porte une peau de gazelle ou un vêtement d'écorce; qu'il se baigne soir et matin; qu'il porte toujours ses cheveux longs et laisse pousser sa barbe, les poils de son corps et ses ougles. - Autant qu'il est en son pouvoir, qu'il fasse des offrandes aux êtres animes, et des aumônes, avec une portion de ce qui est destiné à sa nourriture, et qu'il honore ceux qui viennent à son ermitage en leur présentant de l'eau, des racines et des fruits. - Il doit s'appliquer sans cesse à la lecture du Véda, endurer tout avec patience, être bienveillant et parfaitement recueilli, donner toujours, ne jamais recevoir, se montrer compatissant à l'égard de tous les êtres ... - Ou bien qu'il ne vive absolument que de fleurs et de racines, et de fruits tombés spontanément, observant strictement les devoirs des anachorètes. - Dans la saison chaude. qu'il supporte l'ardeur de cinq feux; pendant les pluies, qu'il s'expose nu aux torrents que versent les nuages; durant la froide saison, qu'il porte un vêtement humide, augmentant par degrés ses austérités, - Trois fois par jour, en faisant son ablution, qu'il satisfasse les Dieux et les mâues; et se livrant à des austérités de plus en plus rigoureuses, qu'il dessèche sa substance mortelle. - Alors, avant déposé en lui-même les feux sacrès (en avalant les cendres), qu'il n'ait plus ni feux domestiques, ni demeure, gardant le silence le plus absolu, vivant de racines et de fruits; exempt de tout penchant aux plaisirs sensuels, chaste comme un novice, avant pour lit la terre, ne consultant pas son goût pour une habitation, et se logeant au pied des arbres ... - Ou bien (s'il a quelque maladie incurable) qu'il se dirige vers la région invincible (du nord-est) et marche d'un pas assuré jusqu'à la dissolution de son corps, aspirant à l'union divine, et ne vivant que d'eau et d'air ... - Un pot de terre, la racine des grauds arbres (pour habitation), un mauvais vétement, une solitude absolue, la même maufère d'être avec tous, tels sont les signes qui distinguent un Brahmane qui est près de la délivrauce finale. - Ou'il ne désire point la mort, qu'il ne désire point la vie; qu'il attende le moment fixé pour lui, comme un serviteur attend ses gages ... - Le soir, lorsqu'on ne voit plus la funiée de la cuisine, que le pilon est en repos, que le charbon est éteint, que les gens sont rassasiés, que les plats sont retirés, c'est alors que l'anachorète doit mendier sa subsistance... - Soumise à la vieillesse et aux chagrins, affligée par les maladies, en proie aux souffrances de toute espèce, unie à la passion, destinée à périr, que cette demeure humaine soit abandonnée avec plaisir. - De même qu'un oiseau quitte le bord d'une rivière (lorsque le courant l'emporte), de niême qu'un oiseau quitte un arbre, ainsi celui qui abandonne ce corps est délivré d'un monstre horrible. - Laissant à ses amis ses bonnes actions, à ses ennemis ses fautes, le saunyasi, se livrant à une méditation profonde, s'élève jusqu'à Brahme, qui existe de toute éternité 1.

<sup>1</sup> Manou, liv. VI, trad. de M. Loiscleur Deslonchamps.

Il n'eutre point dans notre plan de donner ici les rismombrables des sépultures, en usage chez les diverses nations. Cette recherche appartient à l'étude de la religion plus qu'à celle du droit. Nous ne pouvons toutefois nous empécher de rapporter ici quelques textes curieux.

Les tombeaux des rois scythes sont dans le pays des Gerrhes, au point où le Borysthène cesse d'être navigable, en remontant. Dès que le roi est expiré, on creuse dans ce lieu une grande fosse carrée, et l'on y transporte le cadavre. Le corps est enduit de cire, et la capacité de l'abdomen remplie de souchet odorant pilé, d'aromates et de graines de selin et d'aneth. Le cadavre ainsi préparé est conduit sur un chariot d'un peuple à l'autre. Ceux qui le reçoivent à son passage, pour marquer leur douleur, imitent ce que les Scythes royaux ont fait en signe de deuil. Ils se coupent le bout des oreilles, se rasent les cheveux, se font des entailles aux bras, se découpent le front et le nez, et se percent la main gauche avec une flèche. Cependant le chariot traverse successivement le pays soumis à la domination des Scythes, et le cortége qui l'a d'abord accompagné à son départ, s'accroft de tous ceux qui se réunissent à lui. Enfin le convoi atteint le pays des Gerrhes, le dernier de ceux qui reconnaissent la domination des Scythes. Lorsque le corps a été déposé sur un lit dans le tombeau préparé, on place çà et là autour du mort des piques pour soutenir diverses pièces de bois sur lesquelles on étend des claies d'osier en forme de toiture. En même temps on étrangle et l'on enterre, dans un lieu réservé sur la largeur du tombeau, une des concubines du roi, un échanson, un cuisinier, un écuyer, un secrétaire, un huissier, des chevaux : enfin les prémices de tout ce que le roi possédait, ainsi que les flacons d'or; les Scythes ne connaissent l'usage ni de l'argent, ni de l'airain. On élève ensuite sur le tout un tertre, que l'on travaille à porter le plus haut possible. Après une année révolue, d'autres cérémonies ont lieu. Parmi les serviteurs du roi . qui sont toujours Scythes d'origine, einquante hommes, choisis comme les plus distingués et les plus beaux, sont étranglés, et l'on tue en même temps un pareil nombre des plus beaux chevaux. On enlève les intestins du corps des hommes et des chevaux, on remplit le vide avec de la paille et l'on recoud la peau. On place ensuite un demi-cercle en bois, soutenu par deux pieux fichés perpendiculairement en terre, et plus loin, à une certaine distance, un second demi-cercle, porté de la même manière sur deux autres pieux. Lorsque le nombre nécessaire de ces sortes de châssis a été construit, on monte dessus les eorps des chevaux empaillés et traversés jusqu'au cou par une barre épaisse de bois; ces corps reposent ainsi dans les demi-cercles, l'antérieur servant à soutenir les épaules, et celui de derrière les cuisses et le ventre : les jambes de l'animal restent suspendues à quelque distance de terre. Après, qu ajuste les mords et les brides, dont les extrémités sont attachées en arrière à l'un des pieux. Les choses ainsi disposées, on met sur les chevaux les corps des cinquante domestiques étranglés, on les y assujettit au moyen d'un pieu pointu qui, pour maintenir le corps droit, y pénètre jusqu'au cou 1.

Ces cavaliers empalés font penser à la belle romance du Cid, où le héros mis à cheval, et tenant l'épée liée à sa main droite, remporte, tout mort qu'il est, sa dernière victoire <sup>2</sup>.

Quant aux serviteurs tués, voyez dans l'Edda les funérailles de Sigurd et de Brunhilde. Les tribus américaines, au rapport des voyageurs, ont des usages analogues.

A la mort d'Alarie, les Goths détournèrent le li d'une petite rivière de Calabre, y déposèrent le corps du roi, avec des dépouilles et des trophées; puis ils laissèrent le fleuve reprendre son cours, et mirent à mort les eaptifs qu'ils avaient employés à ce travail 3. . . . .

Les combats des gladiateurs, qui se donnaient aux funérailles chez les Étrusques et les Samnites, quelque inhumains qu'ils puissent parattre, sont pourtant un adoucissement des sacrifices humains; ils laissaient du moins une chance à la valeur.

Les principales formules relatives aux rites des sépultures chez les Romains, se trouvent dans le recueil de Brisson 4.

Le dernier de la famille était enterré avec les Imagines majorum; au moyen âge, il l'était avec le bouclier, l'épée et l'écusson 5.

Les tombeaux étrusques et romains étaient, comme on sait, orientés. Nous retrouvons quelque chose d'analogue à la Chine. Khoung-fou-tseu fit enterrer sa mère près de son père, le mari à l'est et la femme à l'ouest, ayant tous les deux la téte au nord et les pieds au midi <sup>6</sup>.

Aux détails nombreux et bien connus que nous avons sur les sépultures chrétiennes des premiers ages, on peut ajouter le suivant. Dans les tombes

<sup>1</sup> Hérodot., lib. IV, c. 71-72, trad. de M. Miot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Traduite par Sismondi, Litt. du midi de l'Europe, til, 198.

SGibbon, c. xxxt, Jornandes, De reb, get., c. 30, p. 654.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brisson, De formulis Romanorum, lib. VII, p. 853.

<sup>5</sup> Spener, p. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Le P. Amiot, Vie de Confucius, in-4°.

récemment découvertes à Monzie près Bergerae, on a trouvé sous la tête des morts trois sortes de grainés : l'héliotrope d'Burope, le trêfle et le bluet. Parfaitement garanties de l'air, elles s'étaient conservées, On les a semées, et elles sont bien renues!.

De même qu'à Rome on offrait un festin splenciae aux statues des dieux (lectisternium), on placiat au moyen âge des mets devant le lit funchre où reposait l'effigie du roi. « Les sauvages, » dit Tavannes, « servent les images, et nous portons » à manger à celles de nos rois, quand ils sont morts? »

« C'est la fourme et la manière après le trespas » du roy, comment il se doit porter en litière pour » porter au lieu où il a élu sa sépulture : Premiè-» rement, convient avoir une litière portée par » certains officiers royaux, et doit estre en ladite » litière une forune ou forme en semblance de roy » eouché en lit, en grands draps; la forme toute » vestue en forme de homme comme roy; c'est à » seavoir vestu d'un pourpoint, tunique et dalma-» tique de drap d'or à fleurs de lys fourré d'her-» mines, fermé dessus l'espaule d'un bouton de » perles, tenant en sa main dextre un grand sceptre » et en la main senestre un main de justice avecques » anneaux esdites mains, en sa tête une couroune, » les sandales, chausses, semblables ausdits veste-» ments, avec souliers de mesme, couvert ladite » litière de drap d'or pendant de tout costé de ladite » litière, et dedans ladite litière vers la teste dudit » roy à deux orilliers de velous vermeil à quatre » houppes de perle chacun; au pied de ladite litière » deux lampiers d'or pleins de cire, ardants conti-» nuellement jusqu'après la sépulture, une eroix, » un bénoistier et deux ascensiers d'or; et pour » couvrir ladite litière, un ciel de drap d'or à qua-» tre lanees; et après la sépulture dudit roy, est « Dans la célèbre église de Saint-Denis, on lisait » (il n'y a pas soixante ans), la vie de Dagobert, le » jour de son anniversaire 4. »

Autrefois la sépulture des marins présentait des particularités remarquables : « On lavait le défunt et on l'ensevelissait dans une couverture ou mante, dans une natte ou dans un vieux morceau de toile à voile; on attachait à ses pieds une grosse pierre ou un boulet (les Portugais seuls négligeaient eette précaution), et on le jetait à la mer sous le vent de

la route, arec un tison de feu, dit le père Fournier 5.

Nous reproduisons ici un beau texte que nous

avors dėjā citė, page 334 : « Nous arrivames à Fontevrault, » dit D. Martène, « conume on étoit » occupé à faire les obsèques d'un jeune religieux » qui étoit mortee jour là Lematin on l'avoit porté dans l'église des religieuses, où l'on avoit chanté » pour le repos de son âme une grande messe, et » toutes les religieuses lui avoient donné l'eau bénite; de là on l'avoit transporté dans celle des » religieux, où il étoit revêtu de ses habits monastiques, tenant en sa main une bougie, avec sa règle, qui était comme la sentence de son bonheur éternel, s'il l'avoit bien gardée, ou de sa daméternel. Si l'avoit bien gardée, ou de sa daméternel.

» nation, s'il l'avoit mal observée <sup>6</sup>. »
« ... On donne dans la chambre de l'abbé qui
» vient de mourir un repas composé d'épices de
» toutés sortes et de bon vin. » Rituel de Saint-Ouen de Rouen <sup>7</sup>.

Quand un moine de la Grande Chartreuse vient à mourir, on l'étend tout habillé sur une planche. C'est un jour de fête pour la communauté. On s'assemble au réfectoire; les jeunes de l'ordre sont rompus, pour célébrer ce jour qui commence une nouvelle vie (natalis dies).

<sup>»</sup> couverte la place d'un drap d'azur à fleurs de lys » à une croix blanche de velous [année 1461] \*.»

Notice de M. Jonannet, dans l'Annuaire de la Dordogne, 1835.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires de Tavannes, t. XXIV, p. 47.

<sup>3</sup> Martène, II, 1130, ex. ms. codice monasterii Pontislevii.

<sup>4</sup> Martène, II, 1053, D.

<sup>5</sup> Jal, Scènes maritimes, II, 190.

<sup>6</sup> Voyage litt, de deux religieux bénédictins, 1717, 20 partie, p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Martène, II, 1128, B.

### SUPPLÉMENT.

#### INTRODUCTION.

PAGE 301. — Entre autres rapprochements curieux, on peut indiquer le suivant. L'idée commune est le daniger de tout interrègne. Pendant le couronnement du duc de Carinthie (p. 366) certaines familles ont droit de piller. Pendant le sommeil du roi Clovis (p. 346) un évajue chevauche et occupe une vaste étendue de terres. Pendant l'exposition du roi mort sur son lit de parade, on continuait de lui servir à manger, afin qu'il paratt vivant et qu'il n'y eût pas un seul moment d'interrègne (p. 442). Plus tard, à cet acte on a substitué un mot : « Ler ol est mort, vive le roil »

PAGE 319. — L'esprit du droit antique, c'est le respect de la lettre, aux dépens même de l'esprit. On pourrait citer une foute de faits qui provuent que le droit semblait contenu matériellement dans le signe ou dans la formule. Nous avons parlé de la couronne de Saint-Étienne. Le fait suivant est analogue.

Lorsqui'on étit le Veiki Knès, ou grand-comte de Poglissa, quelque partisan de l'un des prétendants s'empare de la cassette où sont renfermés les privilèges de la province. Ou a droit de le poursuivre à coups de mousquet, de pierres ou de couteau; mals s'il parvient sain et souf chez le prétendant, celui-ci est d'ûment étu. Fortis, Dalmaite, II, Daru , Venise, IV, Sos-Goi.

« En 1720, le feu se print à Bruges, de sorte que le beffroy, estant sur le marche, se brûla entièrement. Suivant quoy, le conte Guy, pensant que tous les priviles et illec y fuseur semblablement esté brûlez, print résolution de réduire la diete ville, et la gouverner de mesme manière, comme si elle eust été sans aucun privilège. « Oudepherst, année 1279, p. 202.

Deux frères, engagés dans une guerre contre une des lies écossisses, étaient convenus entre eux, que le premier dont la chair et le sang (expression écossisse), en toucheralent le sol, serait le serjinear de l'Ilè. Comme ils approchaient à force de rames, leurs vaisseaux ne purent avancer davandage, à cause de quelques ro-bers, et les deux frères se jetèrent à la nage. L'ainé, voyant que le cadet avait l'avance, tira sa courté épée, posa la mais gauche sur un rocher ; la coupa, et la saississant avec les doigts de la main droite, la jeta toute sanglante sur la rive, en criant à son frère : » Dien n'est fémoin que ma chair et mon sang ont les premiers touché le sol. » Il devint roi de l'Ile, que ses descen-

dants gouvernèrent pendant dix générations. Puckler Muskau, t. I, p. 339.

Les exemples précédents indiquent le respect du signe matériel, les suivants celui de la formule :

Alors Balac à dit Balaam : Qu'est-ce que vous faites? je vous ai fait venir pour maudire mes ennemis, et au contraire vous les behissez. — Venez, et je vous mènerai à un autre lieu, pour voir s'il ne plairait point à Dieu que vous le maudissiez en cet endroit-là. Nuncr, c. 25, § 11-37.

La Bible présente un grand nombre de faits analogues. Voy. particulièrement le troisième livre des Rois, c. 20, § 35-38.

Dans mon histoire romaine, j'ai cité les exemples remarquables de Numa, d'Olenus Calenus, de Publicola, de Posthumius, etc. (T. I, p. 353, 467, 468.)

Dans l'Edda [Daemisaga, 59], Loki parie avec un tele, mais non pas mon col. Le nain lui coud les lèvres. Les rêvres d'Harold l'engagèrent à ne pas combatte de sa personne, puisque, après tout, dissient-ils, il avait juré. Michelet, Hist. de Fr., liv. IV, ch. 2.

Les Flamands « pillèrent plusieurs navires marchandes de France, disants qu'ils n'estoyent oblegez de tenir la paix, que par terre. » 1316. Oudegherst, fo 241.

 Le rol Philippe envoya 1260 lances en l'ost de son flis; après, il y vint comne soudoyer du duc son flis, car il ne pouvoit nullement venir à main armée surl'Empire, si il vouloit tenir son serment ainsi qu'il fit. » Froissard, 1340, t. lp. p. 327.

Artevelde persuada à Édouard III de prendre le titre de roi de France, puisque les Flamands ne voulaient obéir qu'à un roi de France, Froissard, c. 06, c. 95-6. Oudegherst, c. 150, f. 265. Meyer, l. XII, 137-139.

Le comte de Foix, assiégeant Cassières, avait juré que les assiégés ne sortiraient pas par les portes. Lorsqu'lls furent pris, on fit un trou au mur, par où ils passèrent un à un. Froissard, IX, 256.

« Quand ce roy d'Angle(erre, à qui il avoit fait ce serment, fut mort en 1421, il luy sembla, et aussi estolt-il vra, qu'il estoti quitic de loutes les promesses qu'il avoit faites au roy d'Angleterre; car elles n'estoient que personnelles. » Mémoires concernant la Pucelle. Petitot, VIII. 119.

LIVRE 1. - PARILLE.

PAGE 526. - Chez les Cabardiens, tribu circassienne,

on présente à l'enfant, agé de trois ans, des armes et des jouets; s'il préfère les armes à la famille s'en réjouit. Ségur, Mém., t. II, p. 387.

Chez cettaines tribus du Caücase, où la promiscuité citai passée muage, la paternité étant souvent douteuse, l'enfant choisissait lui-même son père parmi les maris de sa mère, en lui remettant une pomme.—Avant Mahômet, les Arabes décidaient les questions de ce genre d'après la ressemblance des traits. Hammer, t. VII, p., 91 de la trad. de M. Hellert.

PAGE 326. — Aux symboles et formules du haptème se raticaleracient naturellement celles de dédicace d'èglise, de lancemént de navire, etc. Les Anglais en ont de remarquables pour ce dernier objet. Avant que les pièces de bois qui retiennent le hâtiment sur le chantier soient enlevées, une femme va casser une boutcille contre l'avant, et c'est comme le signal du départ pour le vaisseau. Jal, Schens marit, Il, 159.

Pacs 397. — L'iman assis sur ses genoux à côté de la tombe, appelle trois fois le mort par son nom et par celui de sa mère; il n'articule jamais celui du père. En cas d'ignorance du nom de la mère, il substitue pour les hommes celui de Marie en l'honneur de la sainte Vierge, et pour les femmes celui d'Éve. Cette coutume s'observe même à l'égard des sultans. Mouradja d'Ohsson, 11, 353.

PAGE 329. — Les Morlaques ne parlent jamais des femmes sans se servir auparavant d'une formule d'excuse. Fortis, Yoyage en Dalmatie, t. II. Daru, Hist. de Venise, IV, 508-601.

PAGE 532. — En Castille, la veuve de noble naissance qui avait épouse un homme de rang inférieur, pouvait, après la mort de son mari, aller à l'église avec une hallebarde sur l'épaule; là elle touchait de la pointe la fosse du défunt et lui disait : « Vilain; garde ici ta vilainie, que je puisse reprendre ma noblesse. » Dès lors elle était redeveune noble, elle et ess hiens. — Cette loi ne se trouve que dans la traduction castillane, postérleure au code gothique de plusieurs siècles. Note communiquée par M. Rossew Saint-lilaire.

#### LIVRE II. - PROPRIÉTÉ.

Paus 344. — Les légendes disent que saint Balderic yant dessein de se retirer dans la solitude, il snivit un faucon qui se reposa à l'endroit qu'il occupa depuis, et qui fut appelé Montfaucon. Un aigle blanc rendit le le même office saint Thierry, aumônier de saint Remy. Une colombe désigna le circuit du monastère de Hautvilliers, un ange marqua l'étendue de celul d'Avenay. Baugler, Mêm. sur la Champogne, f. 11, p. 14.

PAGE 545.— Avant de comhattre les Gollis, Clovis promet d'élever une église aux saints Apôtres dans l'endroit où tombera sa francisque. Gesta Francorum, t. 11, p. 254. Gibbon, t. VII, p. 20.

Page 555. — Sur les eroyances populaires, relatives à la violation des bornes des champs, voy. Grimm, Mythologie allemande, p. 514.

#### LIVER III. - L'STAT.

Paga 364. — Le roi s'étant levé à la dernière voitle de la nuit, après s'être purifie, adressera, dans un profond recueillement, ses offrandes au feu et ses homageasux Brahmanes, etentreradanslasalled 'audience convenablement décorée. Montant au sommet d'une montagne, ou bien se rendant en secret sur une terasse, ou dans la solitude d'une foret, il délibérera avec eux sans être observé...—Ainsi que la sangaire, le jeime veau et l'abelle prennent petit à petit leur nourriture, de même ce n'est que p'ar petites portions que le roi doit perecoir le tribut annuel de son royaume. Manon, p. 352-4, § 129, 147. — Que le roi cueille fleur à fleur, comme le fleurisst dans le jardin, qu'il n'extire peas la plante, comme le brûleur de charbon. Digest of Hindu law.

PAGE 364. — L'Empereur aagea le dauphin (en lui donnant l'investiture du royaume d'Arles) et suppléa toutes choses qui par enfance de aage pourroient donner empéchement. Christine de Pisan, Coll. des Mém., édition Petitot, VI, 98.

PAGE 366. - Le Khalife assis sur son trône, derrière un voile noir, et couvert du manteau noir de Mohammed (al-borda), tenait, en guise de sceptre, le bâton du prophète. Toghrul, après s'être prosterné, s'assit, à un signe de Khalife, à côté de son trône. Après la lecture du diplôme qui le désignait comme représentant du Khalife, chef suprême de tous les pays soumis à sa domination, et protecteur des Musulmans, on le revêtit successivement de sept habits d'honneur; eela fait, on lui offrit en présent sept esclaves pris dans les sept empires du Khalife, puis on étendit au-dessus de sa téteun voile d'or parfumé de muse, et on le coiffa de deux turbans, symboles des couronnes de Perse et d'Arabie. Eufin, quand il eut haisé deux fois la main du Khalife. on le ceignit de deux épées comme maltre de l'Orient et de l'Occident. Hammer, Hist. de l'emp. ottoman, t. I, p. 12, trad. de M. Hellert.

PAGE 366. — On présentait au nouveau rol un vase de lait et de vinaigre, qu'il devait avaler d'un trait, pour apprendre que les douceurs de la royauté sont mélées d'amertume. Brisson, de regno Persarum.

PAGE 377. — Je trouveun exemple tout récent de l'îndépendance des guerriers barbares à l'égard de leurs chefs dans une défaite d'Abd-el-Kader; un des siens lui a arraché le gonfanon du commandemeut, en disant : « Nous vous le rendrons, quand vous serez redevenu sultan. » Débats du 21-25 déc. 1855.

Page 378-9. — « Une fermière du Hanovre et son valet de ferme, afin de se marier ensemble, avaient comploté d'assassiner le fermier. La nuit, pendant son sommeil, le valet devait s'introduire dans la chambre deson maitre par uge fenter que la femne uli ouvrirait. La fenètre se trouvait un peu trop élevée, la fermière fit passer à l'assassin un pétrin sur lequel il pût monter, pour Petcaldaer plus aisément. Mais, au moment de poser le pied sur ce pétrin, il s'aperçut qu'il y restait un peu de pâte, et s'écria : » Le ne marcheral pas là-dessus : c'est un don de Dieu; ce serait un péché. » Il fallut lui passer un autre meuble. »— Je trouve ce fait dans les Mémoires d'un de mes plus chers amis, M. Fourcy, bibliothécaire de l'École polyteclinique (Souvenirs du collège et de l'armée). L'esprit observateur qui brille partout dans ce curieux ouvrage, a toujours été l'un des caractères de nos officiers, depuis Yauvenargue et Descartes.

PAGE 379. — Sur la fraternité guerrière, Voy. Œxmelin, Histoire des Boucaniers et Flihustiers, t. 1, p. 79, 128, 130.

PAGE 379. — Avant le combat, les Mahométans se frottent parfois la barbe avec de la terre trempée de leurs larmes. Mouradja d'Ohsson, II, 262.

Page 584. — Alonso Ferrandez prie D. J. Albuquerque d'obtenir du roi qu'il soit fait Rico ome, et qu'on lui donne bannière et marmité. Il n'était que chevailer. Ayala, p. 67, 1. 54, année 1551. — Les marmites renversées des janissaires sont le signal ordinaire des révolutions de Constantinople.

PAGE 584. — Vint la royne Isaheau à Paris, ef portoit on devant la litière deux manteautx d'ermines, dout le peuple ne sçavoit que penser sur ec, se non que c'estoit signe qu'elle estoit royne de France et d'Angleterre, 1422. Journal du Bourgeois de Paris, p. 86.

Pacs 284. — Je fis sussi graver sur le marhre les armoiries des Cellini, qui sont un lion d'orn aissant, sur un champ d'azur, avec un lis rouge à sa griffe droite, et troit ils d'or sur une herse, ainsi que les Cellini de Ravenne, gentil·luommes très-distingués. Cependant je fis mettre à la griffe du lion une hache au lleu du lis rouge, pour me faire souvenir qu'il faliait venger la mort de mon frère. Mém. de Benvenuto Cellini, p. 120 de la trad.

Page 392. — Une ordonnance de saint Louis, en date de 1268 (?) assujettit le erieur public à crier le rin du roi par les rues de Paris: « Tult li autre tavernier-ces-sent, et li crieurs tuit ensemble doivent crier le vin le roy, au matin et au soir, par les carrefours de Paris. «

Paca 305. — La maison de Chastellux avait un droit hérédisire à la dignité de chanolne de Saini-Germain d'Auxerre, en mémoire de Claude de Beauvoir, seigneur de Chastellux, qui reprit la ville de Cravant aur des brigands, et la remit au chapitre de Saint-Étienne. Le chanoine reçu, après avoir prêté le serinent d'usage e présentalt à la porte du cheure en habit militaire. Il était botté et éperonné; un beau surptis blanc et bien plissé courrait son habit; no haudrier passit sur ce

surplis, et son égée y était suspendue; il avait les deux mains gantlées, un faucon sur le poing, une aumusse sur le bras ganche, et il tenaît dans la main droite un chapeau orné de plumes blanches. Millin, Voyage, 1, 165.

Pacs 394. — Acte de l'an 1642, cité dans le Neccure français, février 1735. p. 905: Feut le dit séeur de Sassay faire dire la messe par le curé d'Ezy, ou autre, en l'église Notre-Dame d'Evreux, devant le grand autel, quand il lul plaira; et peut ledit sieur curé, chasser sur tout diocèse d'Évreux arec autour et l'iercetet, six épansuls et deux l'érriers, et peut ledit sieur faire porter et mettre son oiseau surie coir, du grand autel, au lieu le plus près et le plus comode, à son vouloir. Peut ledit sieur curé dire la messe botté et éperonné en la-dité église Note-Dame d'Évreux, tambour battant, en lieu et place des orgues. — Il existait un usage sembable à Auserne. Carnentier, verbo deceudes.

PAGE 400. — L'un des derniers exemples de prisonniers réduits en esclavage, est celui des Irlandais vendus par Cromwell, *Voy*. aussi Œxmelin, I, 112.

PAGE 400. — Le Flibustier ne se rendit qu'à condition qu'on ini donneroit quartier, à lui et aux siens, et qu'on ne leur feroit porter ni pierre, ni chawx; car c'est ianis que les Espagnols en usent lorsqu'ils prenneut es sortes de gens; ils les tienent deux ou trois ans dans les forteresses qu'ils hàtissent, et les emploient au service des maçons. Œxmelin, flist. des boucaniers, 1, 145, 1744.

#### LIVRE IV. - PROCEDURE, GUERRE, JUGENENT.

PAGE 405.— Les princes se faisalent des présents symboliques en signe de défi on de réconciliation.

Le roi Lothaire, allant à Rome pour son divorce avec -Teutherge, - obtint que le pape lui donnerait une lionne, • une palme et une haguette. La lionne signifiait, selon • lui, qu'il reprendrait Waldrade, la palme qu'il serait • victoricux, la haguette qu'il contraindrait les évêques • à se sommettre, • Annal, Bertin. anno 807.

Aux présents qu'il envoyait à saint Louis, le seigneur de la Montagne avait joint une chemise et un anneau. • Yous et notre maître, dirent les envoyés, vous deves rester unis comme les doigts de la main, et comme la • chemise l'est au corps. • Michaud, Croisades, 1V, 406.

Mangu-Khan envoya à saint Louis un arc que deux hommes pouvaient à peine bander, et deux flèches d'argent remplies de trous, qui siffaient en volant; si le roi n'accepthit pas son amitté, l'ambassadeur devait les rapporter, en disant au roi que Mangu sarait tirer de loin et frapper fort. Voyage de Rubruquis, c. 54.

Après la hataille de Nicopolis (1597), Bajazet fait de même à Charles VI des dons menaçants.

Le roi d'Angleterre llenri V en voulut au duc d'Orléans, qui lui avait envoyé en présent des balles de paume,

...Le roi d'Angleterre envoya au roy des trompes
 de chasse et des bouteilles de cuir, à l'encontre des

s'belles pièces d'or, couppe d'or, vaisselle, plerreries e et autres belles besongnes que le roy et aultres seie gneurs avoient donné à Warwick, à son partement de Rouen. « 1467. Jean de Troyes, XIII, 354.

Ce roy envoya à Édoiard, qui réclamoit la Normandie et la Guyenne, le plus beau eourcier qu'il edit en son éeurle, et depuis ce le roy lui envoya encores un âme, ung loup et ung sanglier. • 1474, lb., p. 450.
 ... Le roy envoya au roy d'Angleterre une dent de sanglier longue d'un pied et trois doigts, et une teste seiche de une beste, comme de un chevreul de bois, de la plus merveilleuse façon que l'on ayt oneques vue. Quelle chose ce présent signifie, ple laisse interpréter aux autres. • 1480. Preuves de Comines, edd. Lenglet Dufersnoy, IV, 9.

del. Lenglet Dufersnoy, IV, 9.

del. Lenglet Dufersnoy, IV, 9.

Page 408. — a L'en doit savoir qui chelui s'accorde à pès par fet et par parole, que avec chelui qui souloit estre ses annemis, boit et menge et parole, et tient compaignic; doucques après che que il aurra che fet, se il il if et ou pourcache honte ou enui, il put estre sievis de traison et de pès brisiée. »Beaumanoir, p. 300. En signe de réconciliation, Philippe-Auguste couelse avec Richard Cour-de-Lion, Raymond VII avec Amaury de Montfort (Guill. de Podio Laur., ap. Ser. Fr. XIX, 215), François de Guise avec le prince de Gondé, etc.

M. Paulin Paris soupconne, non sans vraisemblance, que, lorsqu'on făisait la criée d'un traité, il y avait des bouffons qui en parodiaient les termes. Voy. la Paix aux Anglais, publice par M. Jubinal.

PAGE 406. — Avant d'exécuter une sommation des Kiephtes, un village grec se la faisait répéter plus d'une fois. A la seconde ou troisième sommation, le papier sur lequel elle était écrite était brûlé aux quatre coins. M. Fauriel, Introd. aux Chants-grecs, p. 1v.

PAGE 414. — S'ilétait allé avec lui en une forêt pour couper du bois, que le fer de sa cognée se fût échappé de sa main, ct, sortant du manche, eût frappé son ami et l'eût tué, il se retirera dans l'une de ces trois villes, et sa viey sera en sûreté. Deutéronom., c. XIX, §3.

Loi galloise: Volei les trois coups permis en dispufes. Le premier est d'enfoncer une lame en terre d'une seule main, et si bien qu'un autre puisse à peine l'en tirer avec les deux; le second est de frapper la tête de l'arme dans un tertre, jusqu'à ce qu'une grande partie du bois solt eachée; le troisième est de le placer, sur un buisson, à hauteur d'homme; si la pointe n'est ainst placée, et que quelqu'un tombe dessus et se blesse, un tiers de l'amende du meurtre est imposé au possesseur de cette lame. Probert, p. 285.

PAGE 417.—Les textes suivants, tirés de la législation indienne, autorisent en certain cas le mensong est le vol : — Lorsqu'un créancier, par une ruse habite, emprante une elhose à un déblieur, ou soutrait une chose unité en dépôt par lut, pour le forcer ainsi à payer, cela s'appelle légitime déception. Digest of Hindu law, 1, 3/11.— Toutes les fois que la déclaration de la vérité.

pourrait causer la mort d'un soòdra, d'un vaisya, d'un kaisya, d'un krahirya ou d'un brahmane, lorsqu'll s'agit d'une, faute commise dans un moment d'égarement, et non d'un crime prémédité, comme vol, effraction, il faut dire un mensongre dance cas, le mensonge vaut mieux que la vérité. — Avec une maltresse, avec une jeune fille que l'on recherche en mariage, ou bles norsqu'il s'agit de nourrir une vache, de trouver du bois pour mu sacriféce, ou de sauver un brahmane, ce n'est pas un crime que de faire un faux serment. Manou, § 965-7, p. 104-12, de la traduction.

Page 421. — Une femme, accusée de la mort de son mari, s'étant laissé condamner sans se défendre : Sine cibo et potu, in arth prisonh, per 40 dies, vitam sustinuit, tin miraculti. Pardonacimus cidem. Rymer, III, part. 1, p. 358, anno 1357. éd. 1825.

L'épreuve du feu et de l'eau bouillante est encore en usage en Dalmatie. Quelquefois anssi, quand un bomme est soupçonné d'un crime, on lui met des éclats de sapin entre la chair et les ongles. Fortis, Voyage en Dalmatie. Daru, Yenise, IV, 598-601.

Pacs 425. — Le 2 mars 1552, le juge du chapitre de Chartres, après information faite, condama un pourceau, qui avoit oceis une fille, à être pendu ct étranglé à une potence mise dans un endroit apparent du lieu du délit. La sentence fut exécutée à la lettre. — De ne puis affirmer avec certitude de quel auteur ce fait est tiré. Peut-étre l'ai-je trouvé dans l'higstoire de M. de Monteil.

PAGE 425. — « La ville de Paris, pendant la captivité du rol Jean y offrit à Note-Dame une bougie de longueur égale ad pourtour de Paris, pour Infeler Jour et 
unit devant l'image de la Vierge (année 1557). « Paris 
lien, 1, p. 639. — « A Nevers, la peste ayant règné deux 
ans et demie, les habitants vouèrent à saint Sébastien 
une bougle longue comine la ville, c'est-à dire de 1730 
loises (janvier 1564). « Sainte-Marie, Recherches 
historiques sur Nevers, 1810, p. 417.

PAGE 427. — Les trente-deux Kurdes prisonniers furent rangés suivant les trente-deux directions du vent, et livrés à diverses tortures. Hammer, VI, p. 326 de la traduction.

PAGE 427. — Zuckee Khan se fit faire un jardin de ses ennemis. Des trous furent creusés à distances égales, o comme piour planter les arbres d'une avenue. On y plaça de fortes branches à chacune desquelles on attacha un prisonnier la-téte en bas; puis on comilait les trous. Malcolm, Hils. of Persia, v. III (à l'année 1762).

Page 435. — e Par la contume notoire de la ditte conté d'Artois, cellui ou ceutz qui trouvent bannis ès mettes (frontières) de la difte conté, et les mettent à mort, sont et doivent estre de ce quittes et tenuz paisibles, en mettant un denier d'argent soub; ta teste du banni mort. « Carpentier, 1, 453. Trésor des Chartes, reg. 114, ne 129.

## PRÉCI**S**

# L'HISTOIRE

DE FRANCE.

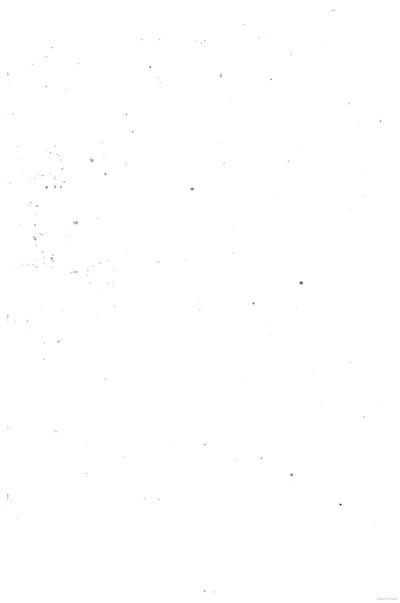

## PRÉFACE.

Ce n'est pas chose facile d'abréger dans une proportion convenable, de choisir entre les faits selon leur importancerelative, d'omettre et de supprimer à propos, souvent de resserrer et de concentrer. On ne peut guère abréger ainsi que ce qu'on a déjà sous les yeux dans une forme plus étendue. Un abrégé d'histoire suppose une histoire. J'ai fait l'histoire : ie fais l'abrégé.

L'abrégé d'un grand ouvrage en doit donner le plan, il doit mettre aux mains du lecteur le fil qui l'empéchera de s'égarer dans la complication des détails; il les éclaire, par cela qu'il les résume; il en est l'interprétation. C'est à l'auteur qu'il convient de donner cette interprétation, et d'être son propre abréviateur.

Qu'on ne s'étonne pas de trouver un grand nombre de différences entre ce petit livre et celui d'où il est sorti. Autre chose est l'enseignement, autre chose la science et la critique. On a du écarter de l'abrégé toute digression, tout développement purement scientifique. On s'est rarement permis les citations textuelles. Si telle ou telle assertion semblait quelque peu nouvelle, on praie le deteur de suspendre son jugement, et d'examiner si elle n'a pas ses preuves dans le grand ouvrage.

Dans cette nouvelle édition, le Précis de l'Histoire de France a subi divers changements. De nombreuses corrections ont été faites. La chronologie est plus nettement marquée. Des notes d'une étendue considérable permettent de suivre le progrès des institutions, celui des sciences et de la littérature.

Les élèves trouveront de plus, à la fin du Précis, un catalogue des principales sources auxquelles ils' peuvent recourir pour l'étude de chaque chapitre. L'ouvrage, désormais mieux approprié aux besoins de l'enseignement, peut répondre au programme arrêté par le Conseil royal pour les cours des colfèges royaux de Paris et de Versailles. Ce programme a été placé à la suite de l'ouvrage.

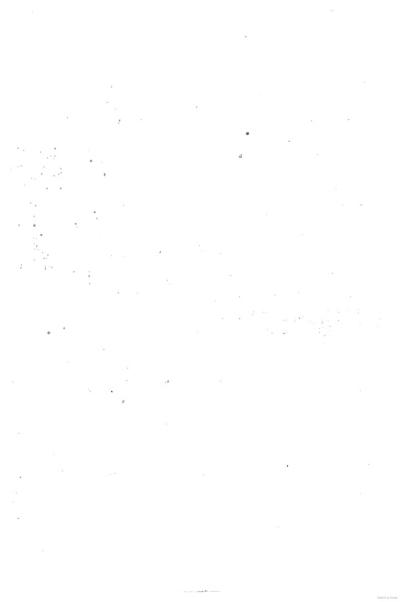

# L'HISTOIRE DE FRANCE.

#### CHAPITRE PREMIER.

CELTES. - IBÈRES. - ROMAINS. CONQUETES DE CÉSAR.

[ Galta, Ibères.] Deux races paraissent, dans une haute autiquité, sur le sol de la Gaule, les Celtes ou Galls, fonds principal de la population, et les lbères répandus dans le Midi. Ces deux races formaient un parfait contraste. les lbères, divisés en petites tribus montagnardes, qui s'allinient racment entre elles; les Galls, a 'associant volontiers en grandes hordes, campant en grands villages, dans de grandes pleines tout ouvertes, race éminemment symmathique et sociale.

Les Galls refoulèrent les Ibères jusqu'aux Pyrénées, et les poursuivirent en Espagne. En Italie, ils prévalurent de même sur les tribus ibériennes des Ligures, Sicanes et Sicules.

[Phéniciens.] Plus tard les mines précieuses de la Gaule attirèrent les Phéniciens; ils bâtirent Némasuus, puis Alesia sur le territoire éduen (pays d'Autun), et frayèrent la route qui traversait le col de Tende et conduisait d'Italie en Espagne; c'est sur ces premières assises que les Romains bâtirent la via Aurelia et la Domitia.

[Grees.] Aux Phéniciens succédèrent les Doriens de Rhodes, qui furent eux-mêmes supplantés par les Ioniens de Phocée. Ceux-ci fondèrent Marseille (an 600 av. J. C.); elle étendit ses établissements le long de la Méditerranée, depuis les Alpes maritimes jusqu'aux premières colonies carthaginoises.

[Kymris.] Cependant le Nord recevait des Celtes eux-mêmes sa civilisation. Une nouvelle tribu celtque, celle des Kymris, vini s'ajouter à celle des Galls. Les nouveaux venus, qui s'établirent principalement au centre de la France, sur la Seine et la Loire, avaient, ce semble, plus de sérieux et de suite dans les idées; moins indisciplinables, ils

étaient gouvernés par la corporation sacerdotale des Druides, La religion druidique avait une tendance morale plus élevée que le culte primitif des Galls; elle enseignait l'immortalité de l'âme.

[Gaulois en Italie.] C'est vers le même temps que l'histoire place les voyages de Sigovèse et Bellovèse. neveux du roides Bituriges. Ces premiers émigrants s'établissent en Lombardic sous le nom de Is-Ambra, Is-Ombriens, Insubriens; ils v fondent Milan, Leurs frères viennent s'établir en Vénétic, et bâtissent Brixia et Vérone, Enfin, d'autres tribus vont jusqu'à l'Adriatique: elles fondent Bologne et Scnagallia. ou plutôt s'établissent dans les villes que les Étrusques avaient déjà fondées .- Les Gaulois passèrent ensuite l'Apennin, descendirent dans l'Étrurie, et demandèrent des terres. On sait qu'en cette occasion les Romains intervinrent pour les Étrusques, leurs anciens ennemis, et qu'une terreur panique livra Rome aux Gaulois (an 388 av. J. C.). La jeunesse, qui s'était enferméc dans le Capitole, résista quelque temps, et finit par paver rancon, Tite-Live assure que Camille vengea sa patrie par une victoire, et massacra les Gaulois sur les ruines qu'ils avaient faites. Ce qui est plus sûr, c'est qu'ils restèrent dix-sept ans dans le Latium, à Tibur même, à la porte de Rome, Chassés du Latium, ils continuèrent la guerre comme mercenaires au service de l'Étrurie; ils furent défaits, avec les Étrusques et les Samuites, dans ces terribles batailles qui assurèrent à Rome la domination de l'Italie, et par suite celle du monde.

[Bolgs.] Après l'invasion kymrique, la Gaule avait subi celle des Belges ou Bolgs, qui, traversant toute la Gaule jusqu'en Languedoe, s'y étaient établis sous le nom d'Arécomiques et de Tectosages. Ces Bolgs, mélés d'autres Gaulois et de Germains. descendirent la vallée du Danube, envahirent aver succès la Thrace et la Macédoine, et vinrent échouer

contre la roche sacrée de Delphes, D'autres Gaulois passèrent le Bosphore. Le roi de Bithynie et les villes greeques achetèrent leurs secours contre les Séleucides, secours intéressé et funeste; les barbares se partagèrent l'Asie Mineure pour la piller et la ranconner (376-190).

A cette époquez les Gaulois allaient partout cherchant fortune. Ils eurent grande part à la première guerre punique et à cette horrible guerre des merecnaires d'Afrique; Rome profita des embarras de Carthage et de l'entr'acte des deux guerres puniques pour accabler les Ligures et les Gaulois d'Italie (239-222). Irrités par les précautions vexatoires des Romains, les Boies et les Insubriens (Bologne et Milan) avaient appelé d'au delà des Alpes des bandes barbares qui se mirent à la solde des riches tribus eisalpines. Mais toute la population de l'Italie centrale et méridionale se leva pour arrêter l'invasion, et arma, dit-on, sept cent soixante-dix mille soldats. Les Gaulois s'avançaient vers Rome, lorsqu'une armée romaine débarqua par hasard sur leurs flancs, et ils se trouvèrent pris entre trois armées. Les Boies furent accablés. Flaminius alla chercher les Insubriens au delà du Pô, et remporta une éclatante victoire. Son successeur, Marcellus, tua en combat singulier le brenn, ou chef, Virdumar, et consacra à Jupiter Ferétrien les secondes dépouilles opinies (depuis Romulus). Les Insubriens furent réduits (222), et la domination des Romains s'étendit sur toute l'Italie jusqu'aux Alpes.

Tandis que Rome croit tenir sons elle les Gaulois d'Italie terrassés, Hannibal arrive et les relève; il gagne avec leur secours ses grandes batailles de Trasymène et de Cannes. Ils résistent trente aus encore après le départ d'Hannibal (201-170). — En même temps les Romains reuversaient la puissance des Gaulois ou Galates de l'Asie Mineure, Quoique la plupart eussent refusé de secourir Antiochus, le préteur Mantius attaqua leurs trois tribus (Troennes, Tolistoboies, Tectosages), et les força dans leurs montagnes (1893).

[Les Romains en Gaule.] Après avoir abstitu les Gaulois dans l'Italie et dans l'Asie, il restait à pénétrer dans la Gaule, au foyer même des invasions harbares. Les Romains y furent appelés d'abord par leurs alliés, les Grees de Marscille, et fondèrent Aques-Sextiæ (Aix) (126-124?). Deux vastes confédérations partageaient les tribus gauloises : d'une part les Édues (Autun), peuple que nons verrons plus loin étroitement uni avec les tribus des Carnutes, des Parisii, des Senones (Chartres, Paris, Sens); d'autre part les Arvernes et les Alborroges (Auvergue, Savoie). Les Édues virent avec plaisir l'invasion romaine. Les Marseillais s'entremirent el teur obtiurent le titre d'Atties et Amis du peuple

romain. Marseille avait introduit les Romains dans le midi des Gaules; les Édues leur ouvrirent la Celtique ou Gaule centrale, et plus tard les Remi la Belgique.

[Narbonne. 119.] Les ennemis de Rome, à leur tête les Arvernes et leur ehef Bituit, se hâtèrent avec la précipitation gallique, et furent vaineus séparément sur les bords du Rhône. Les consuls s'achemièrent vers les Pyrénées, et fondèrent, presque à l'entrée<sup>8</sup> de l'Espagne, une puissante colonie, Narbo-Martius (Narbonnel). Ce fut la Rome gauloise et la rivale de Marseille (119).

[Cimbres et Teutons, 112-101], A la même époque, un nouveau flux de barbares gaulois et germains, les Kymris (ou Cimbres) et les Teutons, fuvant, dit-on, devant un débordement de la Baltique, se mirent à descendre vers le Midi, au nombre de trois cent mille guerriers; leurs familles, vieillards, femmes et enfants, suivaient dans des chariots. Ils dévastèrent la Gaule centrale, passèrent le Rhône, et battirent trois armées romaines. Les Tectosages de Tolosa, unis aux Cimbres par une origine commune, les appelaient contre Rome, dont ils avaient secoué le joug. Le consul Cépion saecagea Tolosa, puis fut battu, et ses eent vingt mille hommes exterminés. De là les Cimbres allèrent se répandre dans l'Espagne. - Rome avait appelé Marius de l'Afrique pour lui confier sa défense contre ces barbares. Ce dur soldat s'enferma patiemment dans un camp fortifié, disciplina ses troupes, attendit les Teutons, et leur refusa longtemps la bataille; enfin, il les attaqua lui-même, et leur tua cent mille hommes. Le village de Pourrières rappelle encore aujourd'hui le nom donné au champ de bataille : Campi Putridi. - Cependant les Cimbres, ayant passé les Alpes Noriques, étaient descendus dans la vallée de l'Adige. Marius vint y ioindre son collègue Catalus, et donna rendez-vous aux barbares dans la plaine de Vereeil où il les défit. La poussière et le soleil méritérent le principal honneur de la victoire, Après la défaite, les femmes des Cimbres égorgèrent leurs enfants ; puis elles se pendaient, s'attachaient par un nœud coulant aux cornes des bœufs, et les piquaient ensuite pour se faire écraser. - Marius fit eiseler sur son bouelier la figure d'un Gaulois tirant la langue, image populaire à Rome dès le temps de Torquatus. Le peuple l'appela le troisième fondateur de Rome après Roniulus et Camille (112-101).

[César, 88-51. — Défaite des Helcètes.] L'empire romain, sauvé par Marius, fut étendu par César, qui conquit toute la Gaule. Lorsqu'il l'envahit, elle semblait convaineue d'impuissance pour s'organiser elle-même. Des villes s'étaient formées, espèce d'asiles au milien de cette vic de guerre. Mais tons les cultivateurs étaient serfs, et César pouvait dire : Il n'y a que deux ordres en Gaule, les druides et les cavaliers (equites). Des deux factions qui partageaient tous les États gaulois, celle des Édues et celle des Arvernes et Séquanes, la dernière appela les tribus germaniques des Suèves. Ils passèrent le Rhin sous la conduite d'un chef nommé Arioviste, et battirent les Édues. Un parti des Édues implora le secours des Romains, un autre celui des Helvètes. Ces montagnards avaient fait depuis trois ans de tels préparatifs, qu'on voyait bien qu'ils voulaient s'interdire à jamais le retour. Ils avaient brulé leurs douze villes et leurs quatre cents villages. détruit les meubles et les provisions qu'ils ne pouvaient emporter. En comptant les femmes et les enfants, ils étaient au nombre de trois cent soixantedix-huit mille. Ce cortège embarrassant leur faisait préférer le chemin de la province romaine. Ils v trouvèrent à l'entrée, vers Genève, César, qui leur barra le chemin, et les amusa assez longtemps pour élever, du lac au Jura, un mur de dix mille pas et de seize pieds de haut. Il leur fallut donc s'engager par les apres vallées du Jura, traverser le pays des Séquanes, et remonter la Saone. César les joignit comme ils passaient le fleuve, attaqua une de leurs tribus, isolée des autres, et l'extermina, Puis il atteignit de nouveau le corps principal des Helvètes, dans sa fuite vers le Rhin, les obligea de rendre les armes et de s'engager à retourner dans leur

[Défaite des Suèces.] Ce n'était rien d'avoir repoussé les Helvètes, si les Suèves envahissaient la Gaule. Les migrations de ces derniers étaient continuelles : déjà-cent vingt mille guerriers étaient passés. La Gaule atlait derenir Cermania. César pinétra jusqu'au camp des barbares, non loin du Rhin , les força de combattre, quoiqu'ils eussent voulvattendre la nouvelle lune, et les détruisit dans une furieuse bataille : presque tout ce qui échappa périt dans le Rhin (88).

[Inoasion en Belgique.] Les Gaulois du Nord, Belges et autres, jugérent, non sans vraisemblance, que si les Romains avaient chassé les Suèves, ce n'était que pour leur succéder. Ils formèrent une vaste coalition, et César saisit ce prétexte pour pénètrer dans la Belgique. Il memenait comme guide et interprête un druide éducn; les Bellovaques et les Suessions (Beauvais, Soissons) traitèrent par son entremise. Mais les Nerviens (Hainaut), soutenus par les Atrebates et les Veromandui (Arras, Saint-Quentin), surprirent l'armée romaine en marche, au bord de la Sambre, dans la profondeur de leurs forêts, et se crurentau moment de la détruire. César fut obligé de saisir une enseigne et de se porter lui-même en avant. Ce brave peuple fut exter-

miné. Ne cachant plus alors le projet de soumettre la Gaule, il entreprit la réduction de toutes les tribus des rivages. Il perça les forêts et les marécages des Ménapes et des Morins (Zélande et Gueldre, Gand, Bruges . Boulogne); un de ses lieutenants soumit les Unelles . Éburoviens et Lexoviens (Coutances . Évreux, Lisieux); un autre, le jeune Crassus, conquit l'Aquitaine. César lui-même attaqua les Véuètes, et autres tribus de l'Armorique, Ils communiquaient sans cesse avcc la Grande-Bretagne, et en tiraient des secours. Pour les réduire, il fallait être mattre de la mer. Rien ne rebutait César. Il fit des vaisseaux, il fit des matelots, leur apprit à fixer les navires bretons en les accrochant avec des mains de fer et fauchant leurs cordages. La pctitc Bretagne ne pouvait être vaincuc que dans la grande. César résolut d'y passer, d'y frapper le parti druidique. Mais auparavant il voulut frapper l'autre parti, celui qui appelait les barbares de la Germanie; il passa le Rhin.

[ Invasion en Germanie. - en Bretagne. ] Deux grandes tribus germaniques, les Usipiens et les Tenetères, fatigués par les incursions des Suèves, venaient d'entrer à leur tour dans la Gaule (55), César les extermina. Puis, en dix jours, il jeta un pont sur le Rhin, non loin de Cologne, malgré la largeur et l'impétuosité de ce fleuve immense. Après avoir fouillé en vain les forêts des Suèves, il repassa le Rhin, traversa toute la Gaule, et la même année s'embarqua pour la Bretagne. La malveillance des Gaulois, les grandes marées de l'équinoxe qui brisèrent sa flotte, faillirent lui être fatales; mais l'année suivante, il mit en fuite les Bretons, et força le roi Caswallawn dans l'enceinte marécageuse où il avait rassemblé ses hommes et ses bestiaux. Il écrivit à Rome qu'il avait imposé un tribut à la Bretagne, et y envoya en grande quantité des perles de peu de valeur qu'on recueillait sur les côtes.

[Insurrection. 53. - Conquête. 51.] Cependant l'insurrection éclatait partout dans les Gaules. Les Éburons (Liège) massacrent une légion, en assiégent une autre. César, pour délivrer celle-ci, passe avec buit mille hommes à travers soixante mille Gaulois, L'année suivaute (53), il assemble à Lutèce les États de la Gaule. Mais les Nerviens et les Trévires, les Sénonais et les Carnutcs n'y paraissent pas. César les attaque séparément et les accable tous. Il passe une seconde fois le Rhin pour intimider les Germains qui voudraient venir au secours. Puis il frappe à la fois les deux partis qui divisaient la Gaule : les Sénonais et les Éburons ; il chasse le chef de ses derniers, l'intrépide Ambiorix, dans toute la forêt d'Ardenne, et détruit sa nation par les mains mêmes des Gaulois. Ces barbarics réconcilièrent toutes les tribus contre César. Elles se

trouvèrent d'accord nour la première fois. Les Édues mêmes étaient, au moins secrètement, contre leur aneien ami. Le signal partit de la terre druidique des Carnutes, de Genabum. Répété par des cris à travers les champs et les villages, il parvint le soir même à cent einquante milles, chez les Arvernes, autrefois ennemis du parti druidique et populaire, aujourd'hui ses alliés. Le vereingétorix (général en chef) de la confédération, fut un jeune Arverne, intrépide et ardent. Son plan était d'attaquer à la fois la province au midi, au nord les quartiers des légions. César, qui était en Italie, devina tout, prévint tout. Il passa les Alpes, assura la province, frauchit les Cévennes à travers six pieds de neige, et apparut tout à coup chez les Arvernes. Alors le vercingétorix déclare aux siens qu'il n'y a point de salut s'ils ne parviennent à affamer l'armée romaine ; le seul moyen pour cela est de brûler eux-mêmes leurs villes. Ils accomplissent héroïquement cette cruelle résolution. Vingt eités des Bituriges furent brûlées par leurs habitants. Mais quand ils en vinrent à la la grande Agendieum (Bourges), les habitants embrassèrent les genoux du général et le supplièrent d'épargner la plus belle ville des Gaules. La ville n'en périt pas moins, mais par César. Cependant les Édues qui formaient sa cavalerie s'étaient déclarés contre lui. Son lieutenant Labiénus cut été accablé dans le nord, s'il ne s'était dégagé par une victoire (entre Lutèee et Melun). César Jui-même échoua au siège de Gergovie des Arvernes. Ses affaires allaient si mal, qu'il voulait gagner la province roniaine. L'armée des Gaulois le poursuivit et l'atteignit, Le combat fut terrible: César fut obligé de payer de sa personne, il fut presque pris, et son épée resta entre les mains des ennemis. Cependant un modvement de la cavalerie germaine au service de Cesar décida la victoire en sa faveur. Le vercingétorix alla se retrancher sous les murs d'Alésia, ville forte, située au haut d'une montagne (dans l'Auxois). César n'hésita point d'assiéger cette grande armée ; il entoura la ville et le camp gaulois d'ouvrages prodigieux. La Gaule entière vint s'y briser. Les efforts désespérés des assiégés, réduits à une horrible famine, ceux de deux cent cinquante mille Gaulois, qui attaquaient les Romains du côté de la eampagne, échouèrent également. Le vercingétorix vint se livrer au vainqueur. César accabla l'un après l'autre tous les peuples de la Gaule qui essayaient encore de résister partiellement (51).

Dès ce moment, il changea de conduite à l'égard des Gaulois : il fit montre euvers eux d'une extréme douceur; le tribut fut méme déguisé sous le non honorable de solde mititaire. Il engagea à tout prix leurs meilleurs guerriers dans ses légions; il eu composa une légion tout entière, dont les soldats portaient une alouette sur le casque, et qu'on appelait pour eette raison l'alauda. La guerre des Gaules avait été pour César la préparation de la guerre eivile; les Gaulois vaineus l'aidèrent euxmêmes à vainere Rome.

#### CHAPITRE II.

LA GAULE ROMAINE ET CHRÉTIENNE (JUSQU'AU CINQUIENE SIÈCLE DE NOTRE ÈRE).

[Auguste. - Tibère.] Les Gaulois eurent bonne part dans les dépouilles de la guerre civile. Les Romains virent avec honte et douleur des sénateurs gaulois siégeant entre Cicéron et Brutus. Mais Octave leur fut moins favorable que César. Il les chassa du sénat, il augmenta les tributs de la Gaule. Il v fonda une Rome, Valentia (e'était un des noms mystérieux de la ville éternelle), ll v conduisit plusieurs colonies militaires, à Orange, Fréjus, Carpentras, Aix, Apt, Vienne, etc. Une foule de villes devinrent de nom et de priviléges Augustales, comme plusieurs étaient devenues Juliennes sous César, Au mépris de tant de eités illustres et antiques, il désigna pour siège de l'administration la ville toute récente de Lyon, C'est à Lyon, à Aisnay, à la pointe de la Saone et du Rhône, que soixante eités gauloises élevèrent l'autel d'Auguste, sous les yeux de son beau-fils Drusus. Auguste prit place parmi les divinités du pays. D'autres autels lui furent dressés à Saintes, à Arles, à Narbonne, etc. La vieille religion gallique s'associa volontiers au paganisme romain. Mais le druidisme résista plus lougtemps à l'influence romaine. Il ne fut sans doute pas étranger au soulévement du pays sous Tibère, quoique l'histoire lui donne pour eause le poids des impôts, augmentés par l'usure. Le chef de la révolte était un Édue, Julius Saerovir, et un Julius Florus qui souleva les Trévires (21 après J .- C. ).

Les Andecaves et les Turoniens (Anjou, Touraine), éclatèrent les premiers. Ils furent comprimés bientot. Les Trévires, surpris par les légions, se dissipèrent, et Florus et tua. La révolte des Édues fut plus difficile à réprimer. Sacrovir, avec des cohortes régulières, s'était emparéd'Augustodunum (Autun), leur capitale, où les enfants de la noblesse guloise étudiaient les arts libéraux : il distribua des armes aux habitants. Bientôt il fut à la tête de quarante mille hommes, dont le ciuquième était armé comme les légionnaires. Il y joignit les esclaves destinés au métier de gladialeur. Une armure de fer les couvrait tout entires et les rendati invuluérables. Cependant Sacrovir fut battu, et il se tua comme Florus.

[Caligula. - Claude.] Caligula se montra, comme son aïeul Autoine, l'ami des barbares. Né lui-même à Trèves, il vint instituer à Lyon des jeux burlesques et terribles, des combats d'éloquence, où le vaincu devait effacer ses écrits avec la langue, ou se laisser jeter dans le Rhône. Il aimait à s'entourer des Gaulois les plus illustres (Valérius Asiations et Domitius Afer). - Claude était Gaulois lui-même: il était né à Lyon. S'il eut vécu, il eut, dit Suétone, donné le droit de cité à tout l'Occident, aux Grecs, aux Espagnols, aux Bretons et aux Gaulois, d'abord aux Édues. Il rouvrit le sénat à ceux-ci, comme avait fait César. Le discours qu'il prononça en cette occasion, et que l'on conserve encore à Lyon sur des tables de bronze, est le premier monument authentique de notre histoire nationale, le titre de notre admission dans cette grande initiation du monde (48).

En même temps il poursuivait le culte sanguinaire des druides. Proserits dans la Gaule, ils durent se réfugier en Bretagne. Il alla les forcer lui-même dans ce dernier asile; ses lieutenants déclarèrent province romaine les pays qui forment le bassin de la Tamise, et laissèrent à Camulodunum une nombreuse colonie militaire. Les légions avançaient toujours à l'ouest, renversant les autels, détruisant les vieilles forêts. Sous Néron le druidisme se trouva acculé dans la petite tle de Mona. Suetonius Paullinus l'y suivit; mais les Bretons se soulevèrent derrière lui; à leur tête la fameuse Boadicée, qui avait à venger d'intolérables outrages. Ils avaient exterminé les vétérans de Camulodunum et toute l'infanterie d'une légion. Suetonius les écrasa en bataille rangée; il tua jusqu'aux chevaux. Après lui, Cérialis et Frontinus poursuivirent la conquête du Nord. Le beau-père de Tacite, Agricola, devait achever sous Domitien la réduction de la Bretagne.

[Néron. - Vitellius. - Vespasien.] Néron fut favorable à la Gaule. Il conçut le projet d'unir l'Océau à la Méditerranée par un caual qui aurait été tiré de la Moselle à la Saone, Il soulagea Lyon, incendié sous son règne. Aussi, dans les guerres civiles qui accompagnérent sa chute, cette ville lui resta fidèle. Le principal auteur de cette révolution fut l'Aquitain Vindex, alors propréteur de la Gaule, qui excita Galba à se déclarer empereur (68). Vindex ayant péri, la Gaule prit parti pour Vitellius; les légions de Germanie avec les quelles il vainquit Othon et prit Rome, se composaient en grande partie de Germains, de Bataves et de Gaulois, Rien d'étonnant si la Gaule vit avec douleur la victoire de Vespasien. Un chef batave, nommé Civilis, borgne comme Annihal et Sertorius, comme cux ennemi de Rome, saisit cette occasion (68), Il vit nn instant tous les Bataves, tous les Belges, se déclarer pour lui. Il était encouragé par la fameuse Velléda, que révéraient les Germains comme inspirée des dieux, ou plutôt comme si elle eût été un dieu elle-même. D'autre part, les druides sortaient de leurs retraites et déclaraient que l'empire gaulois allait succéder à l'empire romain. Il ne fallut pas même une armée romaine pour réprimer l'insurrection. Il suffit des Gaulois restés fidèles à Rome. Le chef des insurgés, Sabinus, s'enferma avec sa femme Éponine dans un souterrain; ils y eurent, ils y élevèrent des enfants. Au bout de dix ans, ils furent enfin découverts. Épouine se présenta devant l'empereur Vespasien, entourée de cette famille infortunée qui voyait le jour pour la première fois. La cruelle politique de l'empereur fut inexorable.

La guerre fut plus sérieuse dans la Belgique et la Batavie. Toutefois la Belgique se soumit encore; la Batavie résista dans ses marais. Le général romain Cérialis, deux fois surpris, deux fois vainqueur, finit la guerre en gagnant Velléda et Civilis.

[ Culture romaine. ] Cette guerre ne fit que montrer combien la Gaule était déjà romaine, combien était fort le lien qui l'unissait à l'Empire. Les Romains fréquentaient les écoles grecques de Marseifle. Les Gaulois du midi, vifs, intrigants, devaient réussir et comme beaux parleurs et comme médeeius, comme mimes surtout : ils donnèrent à Rome son Roscius. Cependant ils réussissaient dans d'autres genres. Nommons seulement Trogue Pompée, Pétronius Arbiter, Varro Atacinus, Cornélius Gallus, ami de Virgile. Le premier rhéteur à Rome fut le Gaulois Gnipho (M. Antonius). Il y forma à l'éloquence les deux grands orateurs du temps', César et Cicéron. Nous voyons, sous Tibère, les Montanus au premier rang des orateurs et pour la liberté et pour le génie, Caligula, qui se piquait d'éloquence, eut deux Gaulois éloquents pour amis, Valérius Asiaticus et Domitius Afer. Le Gaulois Zénodore sculpta dans la ville des Arvernes le colosse du Mercure gaulois. Néron, qui aimait le grand, le prodigieux, le sit venir à Rome pour élever près du forum sa statue haute de cent vingt pieds.

La Gaule exerça bientot une influence plus directe sur les destinées de l'Empire. L'Aquitain Vindex précipita Néron, cleva Galba ; le Toulousain Bec (Antonius Primus), ami de Martial et poête luimême, donna l'empire à Vespasien; le Provençal Agricola soumit la Bretagne à Domitien; enfin d'une famille de Nimes sortit le pieux Antonin, père adoptif de Mare-Aurétie.

[Empire gaulois.] Au premier siècle de l'Empire, la Gaule avait fait des empereurs; au second, elle avait fourni des empereurs gaulois; au troisième, elle essaya de se séparer de l'Empire qui s'écroulait, de former un Empire gallo-romain. Les généraux qui, sous Gallien, prirent la pourpre dans la Gaule, paraissent avoir été presque tous des hommes supérieurs; le premier, Posthumius, fut surnommé le Restaurateur des Gaules (260-267). Il avait composé son armée en grande partie de troupes gauloises et franciques. Il fut tué par ses soldats pour leur avoir refusé le pillage de Mayenee. qui s'était révoltée contre lui. Nous nous contenterons d'indiquer ses successeurs, l'armurier Marius, Victorinus et Victoria, la mère des légions, enfin Tétrieus, qu'Aurélien cut la gloire de tramer derrière son char avec la reine de Palmyre. Quoique ces événements aient eu la Gaule pour théâtre, ils appartienuent moins à l'histoire du pays qu'à celle des armées qui l'occupaient (260-271) 1.

[Ruine de l'Empire. ] La plupart de ces empereurs provinciaux, de ces tyrans, comme on les appelait, furent de grands hommes; ceux qui leur succédèrent et qui rétablirent l'unité de l'Empire, les Aurélien, les Probus, furent plus grands encore. Et cependant l'Empire s'écroulait dans leurs mains. Ce ne sont pas les barbares qu'il en faut accuser : l'invasion des Cimbres sous la République avait été plus formidable que celles du temps de l'Empire. Ce n'est pas même généralement aux princes qu'il faut s'en prendre. Si le mal de l'Empire eut été un mal politique, administratif, tant de grands et bons empereurs y eussent remédié. Mais c'était un mal social, et rien ne pouvait en tarir la source, à moins qu'une société nouvelle ne vint remplacer la société antique. La classe des petits cultivateurs avant peu à peu disparu, les grands propriétaires qui leur succédérent y avaient suppléé par des esclaves. Ces esclaves, s'usant rapidement par la rigueur des travaux qu'on leur imposait. disparurent bientôt à leur tour. La société antique, bien différente de la nôtre, ne renouvelait pas ineessamment la richesse par l'industrie. Consumant toujours et ne produisant plus, depuis que les générations industrieuses avaient été détruites par l'esclavage, elle demandait toujours davantage à la

1 277. Probus repreud aux Germaius soixante villes gauloises, repouse les Francs sur le Rhin, chasse les Bourguignons des bords de la Seine et détruit les Lymens et le Rouge de la Seine et détruit les Lymens et le Charles et la Constance Chiore, chargé de l'administration des Gaules, repouse les Allemands au delà du Rhin.—
306. Constantin, proclamé empereur à Yorck, ne règne jusqu'en 512, que sur la préfecture des Gaules (Brecange, Gaules, Espagne).— 310. Son beau-prèe Maximien tué dans Marseille.—Rois des Francs prisonniers, telés aux bêtes dans l'amphiltaêtre de Trêves.'— 350.

terre, et les mains qui la eultivaient, cette terre, deveuaient chaque jour plus rares et moins habiles.

[Bagaudes. 287.] La misére croissante des colons, sur qui retombaient toutes les misères de l'Empire, les força enfin à la révolte. Tous les serfs des Gaules prirent les armes sous le nom de Bagaudes (287). En un instant lis furent mattres des campagnes, brûlèrent plusieurs villes, et exercèrent plus de ravages que n'auraient pu faire les barbares. Ils s'étaient choisi deux chefs; Elianus et Amandus, qui, selon une tradition, étaient chrétiens. Maximien aceabla ces multitudes indiseipirnées. Cependant longtemps après, on nous parle encer des Bagaudes. Ces fugitifs contribuèrent sans doute à fortifier le Ménapien Carausius dans son usurpation de la Bretagne.

Les empereurs chrétiens n'avaient pu remédier aux maux de l'Empire. Tous les essais qui furent faits n'aboutirent qu'à montrer l'impuissance définitive de la législation. Dès le temps d'Auguste, la désolation eroissante avait provoqué des lois qui sacrifiaient tout à l'intérêt de la population, même la morale. Pertinax et Aurélien distribuèrent les terres désertes de l'Italic. Probus fut obligé de transplanter de la Germanie des hommes et des bœufs pour cultiver la Gaule. Il y fit replanter les vignes arrachées par Domitien. Maximien et Constance Chlore transportèrent des Francs et d'autres Germains dans les solitudes du Hainaut, de la Picardie. du pays de Langres; et cependant la dépopulation augmentait dans les villes, dans les campagnes, Chaque jour, quelques eitoyens cessaient de payer l'impôt ; ceux qui restaient payaient d'autant plus. Le fisc affamé et impitovable s'en prenait de tout déficit aux curiales, ou magistrats municipaux.

Les empereurs, effrayès de cette désolation, essayèrent d'un moyen désespèré. Ils se hasardèrent à prononcer le mot de libierté. Gratien exhorta les provincesà former des assemblées; llonorius essaya d'organiser celles de la Gaule : il engagea, pria, menaça, prononça des amendes contre ceux qui ne s'y rendraient pas. Tout fut inutile, rien ne réveilla le peuple engourdi sous la pesanteur de ses

Constant assassiué dans les Pyrénées par Magnence, qui yaineu par Constance, se donne la mort à Lyon, 353; mais les Germains, que Constance a appelés dans la Gaule, ruinent quarante-cinq villes, — 553, Julien. — 537, Victoire de Strasbourg, —500, Julien est proclamé empereur à-Lutèec. — 505-75. Victoire de Valentinien sur les Allemands qui, de ouoreau, revagacient la rive gauche du Rhin. — 575-85. Rèpne de Gratien dans la préceture des Gaules. — 409, Silicion rappelle les légions des Gaules à la défense de l'Italie. — 406. Les harbers es répondent dans la Gaule.

maux. Déjà il avait tourné ses regards d'un autre côté. Il ne s'inquiétait plus d'un empereur impuissant pour le bien comme pour le mal.

Viennent donc les barbares. La société antique est condamnée; le long ouvrage de la conquête, de l'esclavage, de la dépopulation, est près de son terme. Est-ee à dire pourtant que tout se soit accompli cu vain, que cette dévorante Rome ne laisse rien sur le sol gaulois d'où elle va se retirer? Ce qui y reste d'elle est en effet immense; elle y laisse l'organisation, l'administration. Elle y a fondé la cité. Voilà pour l'ordre civil. Mais à côté de ect ordre, un autre s'est établi, qui doit le requeillir et le sauver pendant l'invasion barbare. Partout, à côté de la magistrature romaine qui va s'éclipser et délaisser la société en péril, la religion en a placé un autre qui ne lui manquera pas. Le titre romain de defensor civitatis va partout passer aux évêques. Dans la division des diocèses ecclésiastiques subsiste celle des diocèses impériaux. L'universalité impériale est détruite, mais l'universalité catholique apparatt, il est vrai, confuse et obscure. L'ordre de saint Benoît donne au monde ancien, usé par l'esclavage, le premier exemple du travail accompli par des mains libres. Cette grande innovation scra une des bases de l'existence moderne.

[Gaule chrétienne.] Reprenons de plus haut l'histoire du christianisme gaulois.

La Gaule, déjà préparée par les doctrines druidiques, reçut avidement le christianisme. Nulle part il ne compta plus de martyrs. Le Grec d'Asie, saint Pothin, diseiple du plus mystique des apotres, fonda la mystique église de Lyon, métropole religieuse des Gaules. Mais la nouvelle croyance se répandit su entement dans les campagnes. Au quatrième siècle encore, saint Martin trouvait à convertir des peuplades entières, et des temples païens à renverser.

L'Église gauloise ne s'honora pas moins par la science que par le zèle et la charité. Au troisième siècle, saint Irénée écrivit eontre les gnostiques. Ad quatrième, saint Hilaire de Poitiers soutint pour la consubstantialité du Fils et du Père, une lutte héroïque, et souffrit l'exil comme Athanase. Entre les pères de l'Églies gauloise, plaçons aussi l'archevèque de Milan, saint Ambroise, qui naquit à Trèves

[ Pélage, ] Jusque-là l'Église gauloise suit le mouvement de l'Église universelle; elle s'y associe. Mais à l'époque même où elle vient de donner à Rome l'empcreur auvergnat Avitus, où l'Auvergne, sous les Ferréols et les Apollinaires, semble vouloir former une puissance indépendante entre les Goths dėja ėtablis au Midi, et les Francs qui vont venir du Nord; à cette époque, la Gaule réclame aussi une existence indépendante dans la sphère de la pensée. L'homme qui essaya d'affranchir la volonté humaine de l'influence de la grâce divine, ne nous est connu que par le surnom grec de Pelagios (l'Armorieain, c'est-à-dire l'homme des rivages de la mer). Son adversaire, saint Jérôme, le représente comme un géant; il lui attribue la taille, la force, les épaules de Milon le Crotoniate. Il parlait avec peine, et pourtant sa parole était puissante. Quelle que fût son éloquence, Pélage, en niant le péché originel, rendait la rédemption inutile et supprimait le christianisme.

La doctrine pélagienne, aceueillie d'abord avec faveur, et même par le pape, fut bientôt vaincue par saint Augustin. En vain elle fit des concessions, et prit cu Provence la forme adoucie du semi-pélagianisme. Malgré la sainteié du Breton Faustus, évêque de Riez, malgré le renom des évêques d'Arles, et la gloire de cet illustre monastère de Lérins, qui donna à l'Eglise douze archevêques, douze évêques, et plus de cent martyrs, la doctrine de la Grâce triompha. A l'approche des barbares, les disputes cessèrent, les écoles se fermèrent et se turent. C'était de foi, de simplicité, de patience, que le monde avait alors besoin <sup>1</sup>.

1 État politique, religieux et intellectuel de la Gaule, à la fin du quatrième siècle et au commencement du cinquième.

Division de la Gaule en dis-sept provinces. — Préfet du Prétiore; ricaire; recteurs; comtes; essai d'assemblées nationales. — Régime municipal; curies, etc. — Giviisation de la Gaule sous l'administration impériale. durant les trois premiers siècles. Au quatrième siècle, à l'approche des barbares, le pouvoir, pressé par des dangers et des becoins de toute espèce, (oule claque jour davantage les provinces; au cinquième, il les abandonne (409; Stillicon, pour arrêter Alaire, rappelle les légions des frontières. — Le préfet abandonne Trèves pour se réfugier à Arles, etc.). L'Empire, en se retirant,

laise derrière lui, dans la Gaule de petites sociétés serónies, mais non point un peuple ayant une vie commune. La Gaule avait pris de bonne heure la forme romaine. — Les villes prévalaient sur les campagnes. Dans les villes : le des families ésnatoriales, exemptes d'impôts, mais sans force réelle; 2º des coriales sur qui pèse tout le polis des charges municipales; 3º des marchands et artisans libres, qui, plus tard, formeront les corporations de métiers du moyen áge; enfin des esclaves. Ces petites sociétés conserveront du moins les traditions du droit romain, l'esprit de la légalité et le souvenir d'un temps où tous étaient égaux sons un maître. — Dans les campagnes, les colons sont successivement remplacés par des celaves.

La dissolution est partout, excepté dans la société

#### CHAPITRE III.

MONDE GERMANIQUE. — INVASION. — MÉROVINGIENS.

Les mœurs des premiers habitants de la Germanie n'étaient pas autres, ee semble, que celles de
tant de nations barbares : l'hospitalité, la vengeance
implacable, l'amour effréné du jeu et des boissons
fermentées, la culture abandonnée aux femmes;
tant d'autres traits, attribués aux Germains, comme
eur étant propres, par des éerivains qui ne connaissaient guère d'autres barbares. Toutefois, il ne
faudrait pas les confondre avec les pasteurs tarlaers, ou les chasseurs de l'Amérique. Les peuplades
de la Germanie, plus rapprochées de la vie agricole, moins dispersées, et sur des espaces moins
vastes, se présentent à nous avec des traits moins
rudes; elles semblent moins sauvages que barbares,
moins féroese que grossières.

[Suèces,] A l'époque où Tacite prend la Germanie, les Cimbres et Teutons (Ingævons, Istævons), pàlissent et s'effacent à l'Occident; les Goths et les Lombards commencent à poindre vers l'Orient; l'avantigarde assonne, les Angli, sont à peine nommés; la confédération francique n'est pas formée encore; c'est le règne des Suèves (Hermions).

[Goths, Sazons.] Plus tard, les tribus suéviques requrent une civilisation plus haute, un mouvement plus hardi, plus héroïque, par l'invasion des adorateurs d'Odin, des Gotlus (Jutes, Gépides, Lombards, Burgundes), et des Saxons, Quoique le système odinique fût loin sans doute d'avoir encore les développements qu'il prit plus tard, il apportait dès lors les étéments d'une vie plus noble.

religieuse, qui organise chaque jour davantage sa hiérarchie. Les évêques jouent aussi un rôle important dans la société civile. Ils sont légalement constitués defensares des villes.

Activité intellectuelle, Grandes écoles civiles à Borcaux, Aulun, Poitiers, Lyon, Arles, etc. On y enseigne surtont la rhétorique et la grammaire. Au quatrième siècle, établissement de cours de droit et de philosophie. Mais les professeurs, presque tous pairons, se voient entever leurs élèves par le christianisme, qui, au einquième siècle, commence à fonder ses grands monastères du midi de la France, celui de Saint-Paustin 3 Nimes, en 422; vers le même temps, ecux de Saint-Victor à Marseille, de Saint-Claude en Franche-Comté, et de Lérins dans une des lise d'Ilières.

Aux grands noms des pères et des écrivains de l'Église, la littérature civite ne peut opposer que des grammairiens et des rhéteurs obseurs.

Pelage, Ive siècle.

d'une moralité supérieure. Il promettait l'immortalité aux braves, un paradis, un wahalla, où ils pourraient tout le jour se tailler en pièces, et s'asseoir ensuite au banquet du soir.

Entre ees tribus il faut remarquer une différence essentielle. Chez les Goths, Lombards et Burgundes , prévalait l'autorité des chefs militaires qui les menaient au combat, celle des Amali, des Balti. L'esprit de la bande guerrière, du comitatus, aperçu dejà par Tacite dans les premiers Germains, était tout-puissant chez ces peuples. « A jamais infame celui qui survit à son chef, qui revient sans lui du combat. Le défendre, le couvrir de son eorps, rapporter à sa gloire ce qu'on fait soi-même de beau; voilà leur premier serment. Les princes combattent pour la victoire, les compagnons pour le prince... C'est au prince qu'ils demandent ce cheval de bataille, cette victorieuse et sauglante framée. Sa table abondante et grossière, voilà la solde. La guerre y fournit, et le pillage. »

[Goths, 375.] On sait l'occasion de la première migration des barbares dans l'Empire. Jusqu'en 575, il n'v avait eu que des incursions, des invasions partielles. A cette époque, les Goths, fatignés des courses de la cavalerie hunnique qui rendait toute culture impossible, obtinrent de passer le Danube, comme soldats de l'Empire, qu'ils voulaient défendre et eultiver. Convertis au christianisme, ils étaient déjà un peu adoueis par le commerce des Romains. L'avidité des agents impériaux les ayant jetés dans la famine et le désespoir, ils ravagèrent les provinces entre la mer Noire et l'Adriatique; mais dans ees courses mêmes ils s'humanisèrent encore, et par les jouissances du luxe et par leur mélange avec les familles des vaineus. Achetés à tout prix par Théodose, ils lui gagnèrent deux fois

Saint Ambroise, né à Trèves 540.
Saint Paulin, nè à Bordeaux 535, mort 431.
Saint Sulpiec Sévère, né à Toulouse 535, mort 420.
Cassien (fondateur de Lérins), Provençal. 500, mort 440.
Saint Illiaire, mort 568.

Évagrius, de la fin du 11º siècle. Salvieu, du commencement du 1º siècle. Saint Prosper d'Aquitaine, mort 466. Eutrope, chroniqueur vers 570.

Sulpiec-Alexandre, historien. 400. Ausone, né à Bordeaux 309, mort 394, Arborius, son ouele, de Toulousc, Rutilius-Numatianus de Poitiers, écrit

vers 416,
Tétrade, poète satirique, mort 399,
Les autres littérateurs sont Claude Mamertin et
son fits (Trèves), le dernier florissant vers 560, rhé-

poëtes.

teurs, etc.

l'empire d'Occident. Les Francs avaient d'abord prévalu dans cet empire, comme les Goths dans l'autre. Leurs chets, Mellobaud sous Gratien, Arhogast sous Valentinien II, puis sous le rhéteur Eugène qu'il revêtit de la pourpre, furent effectivement empereurs.

Au temps d'Honorius, la Gaule et l'Espagne redevinrent indépendantes sous le Breton Constautin. C'est ce qui décida la réconciliation d'Honorius et des Goths. Ataulph, frère d'Alarie, épousa Placidie, sœur d'Honorius, et son successeur Wallia établit ses bandes à Toulouse, comme milice fédérée au service de l'Empfre. Les Goths s'étendirent peu à peu, et, dans l'espace d'un demi-siècle, ils occupèrent toute l'Aquitaine et toute l'Espague.

Depuis longtemps, au reste, les empereurs avaient à leur solde des barbares, qui, sous le titre d'hôtes, logeaient chez le Romain et mangeaient à sa table. 

L'établissement de ces nouveaux venus eut même d'abord un immense avantage, ce fut d'achever la désorganisation de la tyrannie impériale. Les agents uf sies exteriant peu à peu, le plus grand des maux de l'Empire cessa de lui-même. — Les Burgundes qui s'établirent à l'ouest du Jura (415), vers la même époque que les Goths dans l'Aquitaine (419), montrèrent peut-être encore plus de douceur.

[Huns. - Bataille de Châlons. 451.] Mais les barbares établis dans la Gaule ne restèrent pas longtemps tranquilles dans la possession des terres qu'ils avaient occupées. Ces mêmes Huns, qui autrefois avaient force les Goths de passer le Danube, entrainèrent les autres Germains demeurés en Germanie, et tous ensemble ils franchirent le Rhin. Gensérie avait appelé Attila contre les Goths de Toulouse. Selon un historien, peu grave, il est vrai, Attila cut été appelé aussi par son compatriote Aétius, général de l'empire d'Occident, qui voulait détruire les Goths par les Huns et les Huns par les Gotlis. Le passage d'Attila fut marqué par la ruine de Metz et d'une foule de villes. L'impression de ce terrible événement s'est conservée dans une multitude de légendes. Sainte Geneviève sauva Paris par ses prières. L'évêque Anianus défendit courageusement Orléans. La bataille se livra à Châlons (451). Dans le récit du Goth Jornandès, toute la gloire est pour les Goths : ce n'est pas Aétius, mais Attila qui emploie la perfidie, Le roi des Huns n'en veut qu'au roi des Goths, Théodorie, Il emmène dans la Gaule toute la barbarie du Nord et de l'Orient. C'est une épouvantable bataille de tout le monde asiatique, romain, germanique. Il y reste près de trois cent mille morts. Attila, menacé de se voir forcé dans son camp, élève un immense bûcher formé de selles de chevaux, s'y place la torche à la main, tout prêt à y mettre le feu.

Attija s'eloignait, et l'Empire ne pouvait profiter de sa retraite. A qui devait rester la Gaule? Aux Goths et Burgundes, ce semble. Mais les Goths étaient ariens. Ces peuples ne pouvaient manquer d'envahir les contrées centrales, qui, telles que l'Auvergne, s'obstinaient à rester romaines. Détestés du elergé des Gaules, ils le soupçonnaient avec raison d'appeler les Francs.

[Franca.] En 284, sous Gallien, les Francs avaient envahi la Gaule, et percé à travers l'Espagne jusqu'en Mauritanie. En 277, Probus les battit deux fois sur le Rhin, et en établit un grand nombre sur les bords de la mer Noire. Ces audaeieux pirates, ennuyés de leur exil, s'embarquèrent pour aller revoir leur Rhin, pillant sur la route les côtes d'Asie, de la Grèce et de la Sicile, et vinnent aborder dans la Frisc ou la Batavie. En 296, Constance transporta dans la Gaule une colonie franque. En 388, Julien repoussa les Chamaves au delà du Rhin, et soumit les Saliens, etc. Valentinien les contint; sous Gratien, ils devinrent les auxiliaires de l'Empire.

Les Francs ne formaient pas un peuple, mais une confédération plus ou moins nombreuse, selon qu'elle était puissante; elle dut l'être au temps de Mellobaud et d'Arbogast, à la fin du quatrième siècle. Alors les Francs avaient certainement des terres considérables dans l'Empire. Des Germains de toute race composaient, sous le nom de Francs, les meilleurs corps des armées impériales, et la garde même de l'Empereur. Cette population flottante entre la Germanie et l'Empire, se déclara généralement contre les autres barbares qui venaient derrière elle envahir la Gaule. Ils s'opposèrent en vain à la grande invasion des Bourguignons, Suèves et Vandales, en 406; beaucoup d'entre eux combattirent Attila. Tous les autres barbares à cette époque étaient ariens. Tous appartenaient à une race, à une nationalité distincte. Les Francs seuls, population mixte, semblaient être restés flottants sur la frontière, prêts à toute idée, à toute influence, à toute religiou.

[Chlogion.] Grégoire de Tours parle bien modesement des premiers pas des Franes dans la Gaule. « On rapporte qu'alors Chlogion, homme puissant et distingué dans son pays, fut roi des Franes; ils habitaient Dispargum, sur la frontière du pays des Thuringiens de Tongres. Les Romains occupaient aussi les pays qui s'étendent vers le midi jusqu'à la Loire. Au delà de la Loire, le pays était aux Goths. Les Burgundes, attachés aussi à la secte des Ariens, habitaient au delà du Rhône qui coule auprès de la ville de L'von. Chlogion, avant envoré des espions dans la ville de Cambrai, et ayant fait examiner tout le pays, défit les Romains et s'empara de cette ville. Après y être demeuré quelque temps, il conquil le pays jusqu'à la Somme. Quelques-uns prétendent que le roi Mérovée, qui eut pour fils Childérie, était né de sa race. » Ce Chidéric fut uomentanément chassé par les siens, qui mirent à leur tête Égidius, chef des soldats de l'Empire, établi à Soissons, et que Grégoire de Tours appelle roi des Romains.

[Cloris, 481-511.] Le fils de Childéric (481), Clovis, ne commandait encore qu'à la petite tribu des Francs de Tournay, lorsqu'il défit le patrice romain Syagrius à Soissons (486), et s'empara de eette ville. Plus tard (496), plusieurs bandes suéviques, désignées sous le nom d'Allemands, menacèrent de passer le Rhin. Les Francs prirent les armes pour fermer le passage aux nouveaux venus. En pareil cas, toutes les tribus 1 s'unissaient sous le chef le plus brave ; Clovis eut ainsi l'honneur de la victoire commune. Il embrassa en cette occasion le culte de la Gaule romaine. C'était celui de sa femme Clotilde, nièce du roi des Bourguignons. Il avait fait vœu, disait-il, pendant la bataille, d'adorer le Dieu de Clotilde, s'il était vainqueur; trois mille de ses guerriers l'imitèrent. Ce fut une grande joie dans le clergé des Gaules, qui placa dès lors dans les Francs l'espoir de sa délivrance. Saint Avitus, évêque de Vienne, et sujet des Bourguignons ariens, n'hésitait pas à lui écrire : « Quand tu combats, c'est à nous qu'est la victoire. » Ce mot fut commenté éloquemment par saint Rêmi, au baptême de Clovis : « Sicambre , baisse docilement la tête; brûle ee que tu as adoré, et adore ce que tu as brûlé, » Ainsi l'Église prenait solennellement possession des barbares.

Cette union de Clovis avec le clergé des Gaules semblait devoir être fatale aux Bourguignons. Il avait déjà essayé de profiler d'une guerre entre les deux rois des Bourguignons, Godégisile et Goudebaud (500). Il prenait pour prétexte contre celuici, et son arianisme et la mort du père de Clotilde que Gondebaud avait tué. Nul doute que Clovis ne fot appelé par les évéques. Gondebaud s'inmilia. Il amusa les évêques par la promesse de se faire catholique. Il leur confia ses' enfants à élever. Il accorda aux Romains une loi plus douce qu'aucun peuple barbaran'en avait encoreaccordé aux vaincus. Enfin il se soumit à paver un tribut aux Francs.<sup>2</sup>

Alaric II, roi des Visigoths, partageant les mêmes craintes, voulut en vain gagner Clovis. Celui-ei le vainquit à Vouglé près Potiters, s'avança jusqu'en Languedoc, et il aurait été plus loin si le grand Théomorie, roi des Ostrogoths d'Italie, et beau-père d'Alarie II, n'edi couvert la Provence et l'Espagne par une armée, et sauvé ce qui restait au fils enfant de ce prince, qui, par sa mère, se trouvait son petitifis (307).

Deux choses adoueirent les maux de l'invasion. D'une part, l'unité de l'armée barbare fut assurée. Clovis fit périr tous les petits rois des Franes. D'autre part, il reconnut dans l'Église le droit le plus ilimité d'asie et de protection. A une époque où la loi ne protégeait plus, c'était beaucoup de reconnaltre le pouvoir d'un ordre qui prenaît en main la tutelle et la granutie des vaincus 3.

<sup>1</sup> Il y avait des Francs établis sous Ragnacaire à Cambrai, sous Sigebert à Cologne, à Térouane sous Cararie, au Mans sous unière de Ragnacaire, etc.
<sup>1</sup> Mais, aprèa le départ de Clovis, il se vengea de son

1 Mais, aprèa le départ de Clovis, il se vengea de son frère. Godégisile, assiégé et pris dans Vienne, périt dans d'horribles supplices.

¹ L'invasion franque achève la dissolution de l'organisation romaine. —Les vaineus manquent de garantie de sécurité, mais ce n'est plus l'oppression régulière de la fiscalité impériale. Leur condition est peut-être même améliorée, car ils payent un tribut en nature, au lieu d'un tribut en or. — Bientôt le besoin d'une administration force les vainqueurs de c'entourer des vaincus (couvives du roi), et dès la troisième génération l'induence romaine et ecclésiastique prévaut. Les évèques et les Gallo-Romains dirigent les rois autrefois chefs de bandes, maintenant chefs d'un peuple de propriétaires territoriaux.

Allows, ou terres tirées au sort entre les conquérants (cortes barbairee, terres saliques). Indépendauce absolue des propriétaires d'alleux, obligés seulement, comme hommes libres, au service militaire. La terre salique ne passe point aux filles. — Bénéfecs. Les rois calique ne passe point aux filles. — Bénéfecs. Les rois et les grands font de leurs domaines, comme en Germanie de leurs richesses mobilières, des dons à leurs compagnons (comites, fideles, leudes, antrustions); mais à certaines conditions qui maintiennent celui qui reçoit dans la dépendance du donateur. — Simultanétic des divers modes de eoncession; bénéfices révocables à volonté, temporaires (precaria), viagers, héréditaires, — tendance à l'hérédité (Truité d'Andelot, 585).— Terres tributaires (castaient avant l'invasion), ou terres payant un cens au fisc où à un propriétaire particulier.

État des personnes. — Leudes (Tennes et gallo-romains) demeuraut près du roi, on envoyés comme does (herrog) et comtes sar les différents points de territoire; six cents sols de composition. — Hommes libras (ahrimanni, rachimburgi), independants sur leurs terres allodiales, (la recommondation et les spoliations violentes en diminuent le nombre); deux cents sols de composition. — Tribuaires. Ils deviendront peu à peu no serfs ou benéficiers, Quarante - cinq sols de composition. — Capitation (abolic par la reine Bathilde). — Serfa, etc.

Division du territoire en comtés et centuries. Comtes et centeniers convoquent une fois par mois le mallum.

[File de Cloris. \$11.] A la mort de Clovis (\$11), ses quatre file se trouvèrent tous rois, sclon l'usage des barbares. Chacun d'eux resta à la tête d'une des lignes militaires que les campements des Francs avaient formées sur la Gaule. Theuderir résidait à Metz; ses guerriers furcnt établis dans la France orientale ou Ostrasie, et dans l'Auvergne. Clotaire résida à Soissons, Childebert à Paris, Clodomir à Orléans. Ces trois frères se partagèrent en outre les cités de l'Aquitaine. Dans la réalité, en en fut pas la terre que l'on partagea, mais l'armée. Ce genc de partage ne pouvait être que fort inégal. Les guerriers barbares durent passér souvent d'un chef à un autre, et suivre en grand nombre celui dout le un autre, et suivre en grand nombre celui dout le courascet! Pablieté leur promottainentplus de butin.

La rapide conquête de Clovis, dont on connaissait mal les causes, jetait tant d'éclat sur les Francs, que la plupart des tribus barbares voulurent s'attacher à cux, comme autrefois celles qui suivirent Attila. Les races les plus ennemies, les Germains du midi et ceux du nord, les Suèves et les Saxons, se fédérèrent avec les Francs; les Bavarois en firent autant. Les Thuringiens, au milieu de ces nations, résistèrent, et furent accablés (330), Ainsi à l'orient, tout allait bien pour les Francs. - Au midi, le grand Théodoric leur enleva le Rouergue; mais Childebert, pour venger sa sœur Clotilde, outragée pour sa religion, par son époux Amalaric, attaqua celui-ci, et pilla Narbonne et plusieurs villes de la Septimanic. Au sud-est enfin, Glodomir et Clotaire défirent les Bourguignons, et jetèrent leur roi, saint Sigis-

assemblée particulière des hommes libres d'un canton, où se rend la justice et se font les eonvocations militaires, les sifranchissements, etc.—Les sneiennes assemblées générales de la nation où résidait le gouvermement tout entier, plus rares après l'établissement territorial, ne sont plus que des convocations militaires ou des réunions auprès du roi d'évêques et d'hommes puissants.

Législation. Caractères des lois barbarcs. - Législation purement pénale. - Composition (Wehrgeld), ou droit de racheter toute peine à prix d'argent. - Conjuratores. - Loi Salique en 408 artieles, rédigée en latin au septième sièelc. C'est une simple énumération de coutumes plutôt qu'en code complet des Francs Saliens, De bonne heure elle est remplacée par des coutumes locales .- Elle constate l'inégalité entre les vainqueurs et les vaincus en demandant six eents sols pour le meurtre d'un Leude , trois cents pour eelui d'un Romain convive du roi , etc. - Loi des Ripuaires rédigée dans sa forme actuelle sous Dagobert, 628-38, Elle révèle un état de eivilisation plus avanee. - Loi des Bourguignons (loi Gombette), rédigée de 468 à 554. Égalité entre le Bourguignon et le Romain. Le droit civil tient plus de place dans cette dernière législation, où l'on trouve d'assez nombreux emprunts faits aux lois romond, dans un puits que l'on comblaide pierres, Mais la victoire de Clodomir fut pour sa famille une cause de ruine; tue lui-meme dans la bataille, il laisas ese enfants sans définse. Ils furent liépouillés, égorgés par leurs oncles. Theuderic, qui na vati pas pris part à l'expédition de Bourgogne (\$50-534), mena les siens en Auvergne. Cette profunce seule avait échappé jusque-là au ravage génét de l'occident; tributaire des Goths, puis des Fancs, elle se gouvernait elle-même. Là comme illeurs le clergé était généralement pour les Francs.

Le plus brave de ces Mérovingiens fut Theudcbert, l'un des petits-fils de Clovis, chefs des Ostrasiens, des Francs de l'est, de ceux qui se recrutaient incessamment de tous les barbares qui passaient le Rhin. C'était l'époque où les Grecs et les Goths se disputaient l'Italie (539). Les Francs massacrèrent indifféremment les uns et les autres, ils changèrent les plus belles villes de la Lombardie en un monceau de condres, détruisirent toute provision, et se virent eux-mêmes affamés dans le désert qu'ils avaient fait, languissants sous le soleil du Midi, dans les champs novés qui bordent le Pò. Un grand nombre y périt. Ceux qui revinrent rapportèrent tant de butin, qu'une nouvelle expédition partit peu après sous la conduite d'un Franc et d'un Suève; ils coururent l'Italie jusqu'à la Sicile, gâtèrent plus qu'ils ne gagnèrent; mais le climat fit justice de ces barbares. Theudebert était mort aussi dans la Gaulc (347), au moment où il méditait de descendre la vallée du Danube, et d'envahir l'empire d'Orient.

maines. On voit encore au neuvième sièele des hommes vivant sons la loi des Bourgaignons. — Loi des Visigoths, ou Forum judieüms, edigée de 460 à 701, importante surtout pour l'histoire d'Espague. — Enfin, le droit romain qui continua à ter suivi (en se modifiant toutefois), surtout dans le midi de la France, pour la législation eivile et le régime municipal.

Du sixième au huitième siècle la littérature s'éteint, les écoles disparsissent.—Écoles épiscopales à Poitiers, Paris, Autun, Vienne, Bourges, etc. Écoles abbatiales à Luxcuil, Saint-Yandrille, Lérins, Saint-Maixent, Koomé, etc. Mais ces écoles, d'abord florissantes, perdent elles-mêmes de leur éclat en approchant du huitième siècle.—Le plus grand mouvement intellectuel de cetté époque est marqué par l'arrivée de saint Colomban dans les Gaules au huitième siècle; sa réforme. Opposition des Brachdichins.

Du sistème au huitième siècle, la littérature est presque tout entière dans les sermons et les légeudes. — Saint Patient, vers 479, Sidoine Apollinaire, mort 488; saint Eunodius, mort 591; saint Avitus, mort 595; saint Césnier, mort 595; saint Gérnaire, mort 576; Grégoire de Tours, mort 505; saint Fortunet, vers 600; saint Colomban, 615; Marculf et Prédégaire, vers le milleu du septime siècle.

Justinien était pourtant son allié; il lui avait cédé tous les droits de l'empire sur la Gaule du midi.

La nort de Theudebert, et la désastreuse expédition d'Itálie, qui suivit de près, furent le terme des progrès des Franes. Les plus puissantes tribus germaniques échappèrent à leur alliance. Il était naturel que les Germains devinssent hostiles pour un peuple livé à l'influence romaine et ecclésiastique.

[Clota re; ses fils. ] Clotaire, seul roi de la Gaule (5:3-561), par la mort de ses frères et de ses neveux, laissait en mourant quatre fils, Sigebert eut les campements de l'est, ou, comme parlent les chroniqueurs, le royaume d'Ostrasie; il résida à Metz. Rapproché ainsi des tribus germaniques, il semblait devoir tôt ou tard prévaloir sur ses frères. Chilpérie eut la Neustrie, et fut appelé roi de Soissons. Gontran eut la Bourgogne; sa capitale fut Châloussur-Saone. Pour le bizarre royaume de Charibert, qui réunissait Paris et l'Aquitaine, la mort de ce roi répartit ses États entre ses frères (367). - L'influence romaine fut plus forte encore sous ees prinees. Nous les voyons généralement livrés à des ministres gaulois, goths ou romains, C'est à ces Romains qu'il faut désormais attribuer en grande partie ce qui se fait de bien et de mal sous les rois des Francs. C'est à eux qu'on doit rapporter la fiscalité renaissante; nous les voyons figurer dans la guerre même. et souvent avec éclat ; ainsi le patrice Mummole. qui, en 572, délivra la Bourgogne des ravages des Saxons et des Lombards.

[Frédégonde et Brunehaut.] Les grands noms, les noms populaires de cette époque, ceux qui sons restés dans la mémoire des hommes, sont eeux des reines et non des rois; ceux de Frédégonde et de Brunehaut. La seconde, fille du roi des Gottls d'Espagne, fut appelée par son máriage avec Sigebert; daus la sauvage Ostrasie, dans cette Germanie gauloise, théâtre d'une invasion éternelle. Frédegonde, au contraire, génie tout barbare, s'empara de l'esprit du pauvre roi de Neustrie, roi grammairien et théologien, qui dut aux erimes de sa femme le nom de Neron de la France. Frédégonde avait pris la place de la seconde épouse de Chilpérie, de la sœur de Brunehaut, Galswinthe, qu'elle avait fait étrangler dans son lit.

L'époux de Brunehaut, Sigebert, roi d'Ostrasie, appela les Germains. Chilpérie ne put tenir contre ces bandes; elles se répandirent jusqu'à Paris, incendiant tout village, emmenant tout homme en

1 Par ce traité, Gontran et Childebert se promettent réciproquement degarantir à teurs femmes, enfants, etc., la tranquille possession de leurs terres et revenus, avec pouvoir de donner à qui ils voudront quelque partie de ces terres et revenus; ils ajoutent que ce don « fisà captivité, Sigebert était parvenu à resserrer Chilpérie dans Tournay, il se eroyait roi de Neustrie, et déjà se faisait élever sur le pavois, lorsque deux hommes de Frédégonde, armés de couteaux empoisonnés, sortent de la foule et le poignardent (575). Brunchaut, de victorieuse, de toute-puissante qu'elle était, devint captive de Chilpérie et Frédégonde, qui lui laissèrent pourtant la vie. Elle trouva ensuite le moyen d'échapper, grâce à l'amour qu'elle avait inspiré à Mérovée, fils de Chilpéric, Le malheureux fut aveuglé par sa passion au point d'épouser Brunehaut. Son père le fit tuer. Chilpérie lui-même périt peu après (584), assassiné, selon les uns, par un amant de Frédégonde, selon d'autres par les émissaires de Brunehaut, qui aurait voulu venger ses deux époux, Sigebert et Mérovée. La-veuve de Chilpérie; son fils enfant, et l'Église, et tous les ennemis de l'Ostrasie et des barbares, se tournèrent vers le roi de Bourgogue, le bon Gontran, Il se déclara le protecteur de Frédégonde et de son fils Clotaire II. Lui seul pouvait défendre la Bourgogne et la Neustrie contre l'Ostrasie, la Gaule contre la Germanie, l'Église, la civilisation contre les barbares. L'évêque de Tours, l'historien Grégoire, se déclara hautement pour Gontran.

[ Gondovald, - Traité d'Andelot, 385, ] Pour les hommes du Midi. Aquitains et Provençaux, ils erurent que, dans l'affaiblissement de la famille mérovingienne, représentée par un vieillard et deux enfants, ils pourraient se faire un roi qui dépendrait d'eux. Ils appelèrent de Constantinople un Gondovald qui se disait issu du sang des rois franes. Les grands du Midi l'accueillirent, et sous leur conduite il fit de rapides progrès. Il se vit bientôt maître de Toulouse, de Bordeaux, de Périgueux, d'Angoulème. La défection du parti romain ecelésiastique, dont Gontran s'était eru si sur. l'obligea de se rapprocher des Ostrasiens: il adopta son neveu Childebert, le nomma son héritier, et lui rendit tout ee qu'il réelamait. La réconciliation des rois de Bourgogne et d'Ostrasie découragea le parti de Gondovald. Les Aquitains montrérent autant d'empressement à l'abandonner qu'ils en avaient mis à l'accueillir. Il fut obligé de s'enfermer dans la ville de Comminges, avec les grands qui s'étaient le plus compromis. Ceux-ei livrèrent le malheureux, et firent leur paix à ses dépens. Alors (585) fut conclu entre les deux rois de Bourgogne et d'Ostrasie, le eélèbre traité d'Andelot1, Gontran mourut neu de temps après (595).

stabilitate in perpetuo conservetur. » Ils disent encore: «Quicquid anlefati reges ecclesiis aut fidelibus suis conlulerint... stabiliter conservetur. « Capitul. reg. Frauc. Baluze, 1. I. p. 13, 14, édit. 1077, in - fo. — Cc traité n'est point, comme on l'a prétendu, la charte qui pro-

Cet événement qui ouyrit la Bourgogne au roi d'Ostrasie, semblait par suite lui livrer encore la Neustrie, Elle résista cependant; les Ostrasiens l'avant envahie, s'étonnèrent de voir une forêt mobiles'avancer contre eux; c'était l'armée neustrienne qui s'était chargée de branchages; ils s'enfuirent. Ce fut le dernier succès de Frédégonde et de Landeric, son amant, qu'elle avait, disait-on, donné pour remplacant à Chilpéric. Elle mourut peu de temps après. Childebert était mort avant elle, Toute la Gaule se trouva dans les maius de trois enfants; les deux fils de Childebert, appelés Theudebert II et Theuderic II. et Clotaire II, fils de Chilpérie. Celui-ci était bien faible contre les deux autres. Il fut contraint de céder aux Bourguignons ee qui était entre la Seine et la Loire, aux Ostrasiens les pays entre la Seine, l'Oise et l'Ostrasie. Mais les dissensions des vainqueurs devaient bientôt lui rendre plus qu'il n'avait perdu.

La vieille Brunehaut avait cru régner sous Theudebert, son peit-fils, en le dégradant par les plaisirs. Elle n'y réussit que trop bien. Le prince imbécile fut bientôt gouverné par une jeunie esclave qui chassa Brunelaut. Réfugiée près de Theuderic, en Bourgogne, dans un pays livré à l'influence romaine, elle y eut plus d'ascendant. Elle fit et défit les maires du palais. Theuderic, armé par elle contre son frère, le battit deux fois à Toul et a Tolbiac. Une chronique rapporte que Brunehaut, afeule du vaincu, le fit d'abord ordonner prêtre, et qu'ensuite elle le fit peir.

[Mort de Brunehaut. 613.] Mais bientôt tout abandonna Brunehaut (613). Les grands d'Ostrasie la haïssaient, comme appartenant aux Goths, aux Romains (ces deux mots étaient presque synonymes); les prêtres et le peuple avaient en horreur la perséeutrice des saints (saint Didier et saint Colomban). La mort de Theuderic la livrait sans défense au roi de Neustrie: jusque-là ennemie de l'influence germanique, elle fut obligée de s'appuyer contre Clotaire du secours des Germains, des barbares. Déjà l'évêque de Metz, Arnulph et son frère Pépin (Pipin), passèrent à Clotaire avant la bataille; les autres se firent battré, et furent mollement poursuivis par Clotaire. Ils étaient gagnés d'avance. Le maire Warnachaire avait stipulé qu'il conserverait la mairie pendant sa vie. La vieille Brunehaut, fille, sœur, mère, aïcule de tant de rois, fut traitée avec une atroce barbarie; on la lia par les cheveux, par un pied et par un bras, à la queue d'un cheval indompté qui la mit en pièces. On lui reprocha la mort de dix rois; on lui compta par-dessus ses

elame l'hérédité des bénéfices. Cette hérédité n'est encore, à la fin du sixième siècle, qu'un usage qui commence à se répandre, mais qui n'est point encore assez erimes, ceux de Frédégoude. Le plus grand sans doute aux yeux des barbares, e'était d'avoir restauré sous quelque rapport l'administration impériale. La fiscalité, les formes juridiques, la prééminence de l'astuce sur la force, voilà ce qui rendait le monde irréconciliable à l'idée de l'ancien Empire que les rois goths avaient essayé de relever. Leur fille Brunehaut avait suivi leurs traces. Elle avait fondé une foule d'églises, de monastères; les monastères alors étaient des écoles. Elle avait favorisé les missions que le pape envoyait chez les Anglo-Saxons de la Grande-Bretagne. L'emploi de cet argent, arraché au peuple par tant d'odieux moyens, ne fut pas sans gloire et sans grandeur. Telle fut l'impression du long règne de Brunehaut que celle de l'Empire semble en avoir été affaiblie dans le nord des Gaules; le peuple fit honneur à la fameuse reine d'Ostrasie d'une foule de monuments romains.

La victoire de la Neustrie fut celle de la faiblesse sur la force, celle des Gaulois-Romains et des prétres. L'année même qui suit, les évêques commencent à sièger dans l'assemblée des leudes. Ils y viennent de toute la Gaule au nombre de soixantedix-neuf. C'est l'intronisation de l'Église. Les deux aristocraties , laïque et ecclésiastique , dressent une constitution perpetuelle. Plusieurs articles d'une remarquable libéralité indiquent la main ecclésiastique : défense aux fuges de condamner, sans l'entendre, un homme libre, ou même un eselave. Quiconque viole la paix publique, doit être puni de mort. - L'élection des évêques est assurée au peuple. - Les évêques sont les seuls juges des ecclésiastiques. - Les tributs établis depuis Chilpéric et ses frères sont abolis. Ainsi commence avec Clotaire II cette domination de l'Église qui ne fit que se consolider sous les Carlovingiens, et qui n'eut d'autre entr'acte que la tyrannie de Charles-Martel.

[Dagobert. 628-658.] Nous savons peu de chose de Clotaire II, davantage de Dagobert. Entouré de ministres romains, de l'orfèvre saint Éloi et du référendaire saint Ouen, il s'occupe de fonder des couvents, fait fabriquer des ornements d'église. Ses scribes écriveut pour la première fois les lois barbares. C'est le Salomon des Francs.

(628-658). Sous son règne se révèle pourtant la faiblesse de la Neustrie. Dès le vivant de Clotaire, l'Ostrasie a repris les provinces qui lui avaient été enlevées; elle a exigé un roi particulier. Déjà Clotaire II a remis le tribut aux Lombards pour une

général pour qu'on le reconnaisse d'une manière distincte, et que la loi l'énonce en termes précis. somme une fois payée. Les Saxons, défaits, dit-on, par les Francs, se dispensent néanmoins de livrer à Dagohert les cinq cents vaches qu'ils donnaient jusque-là tous les ans. Les Vendes, affranchis des Avares par le Franc Samo, marchand guerrier qu'ils prirent pour chef, repoussent le joug de Dagohert, et défont les Francs, les Bavarois et les Lombards, unis contre eux. Les Avares, fugilifs eux-mêmes, s'établissent de force en Bavière, et Dagohert us s'en défait que par une perfdié. Quant à la sounission des Bretons et des Gascons, elle semble volotaire: ils rendent hommage moins aux guerriers qu'aux prêtres, et le duc des Bretons, saint Judicaël, refuse de manger à la table du roi pour urendre place à celle de saint Quen.

La dissolution définitive semble commencer avec la mort de Dagobert. Les grands entreprirent, inutitement d'abord, il est vrai, de renverser la dynastie mérovingienne. Celle des Carlovingiens apparatt déjà dans l'histoire. Pépin est maire d'Ostrasie, puis son fils Grimoald; et celui-ci, à la mort de Sigebert, essaye en vain de faire roi un de ses propres enfants.

[Clovis II. 650. - Maires du palais.] Les trois royaumes furent réunis encore sous Clovis II (650), ou plutôt sous Erchinoald, maire du palais de Neustrie. Pendant la minorité des trois fils de Clovis, le même Erchinoald, puis le fameux Ébroin, remplirent la même charge, s'appuvant du nom et de la sainteté de Bathilde, veuve du dernier roi. C'était une esclave saxonne que Clovis avait fait reine. - On s'est souvent demandé quelle était précisément cette charge des maires du palais, et plusieurs en ont fait un magistrat populaire, institué pour la protection des hommes libres. Nul doute que le maire n'ait fini par être élu, et même de bonne heure, aux époques de minorité ou d'affaiblissement du pouvoir royal. Mais aussi nul doute qu'il n'ait été primitivement choisi par le roi, au moins jusqu'à Dagobert. Le plus grand du palais (major), devint le premier des leudes, leur chef dans la guerre, leur juge dans la paix. Or, à une époque où les hommes libres avaient intérêt à être sous la protection royale, in truste regià, à devenir antrustions et leudes, le juge des leudes dut peu à peu se trouver le juge du peuple.

(Ébroin, 660-680). — Bataille de Testry, 687.] Le maire Ébroin (660-680), voulut raffermir la royauté, quand les grands se fortifiaient de toutes parts. L'Ostrasie lui échappa d'abord; elle exigea un roi, un maire, un gouvernement particulière puis les grands d'Ostrasie et de Bourgogue, entre autres saint Léger, évêque d'Autun, neveu de l'évéque de Poitiers (tous deux étaient amis des Pépins), marchent contre Ébroin au nom du jeune Chilmarchent contre Ébroin au nom du jeune Childéric II., roi d'Ostrasie, Ébroin, abandonné des grands neustriens, est enfermé au monastère de Luxeuil. Saint Léger, qui avait contribué à la révolution, n'en profita guère, Chilpérie le fit enfermer avec Ébroin. - Cependant Chilpérie rompit bientôt avec les grands. Dans un accès de fureur, il fit battre de verges un d'entre eux nommé Bodilo. Ce châtiment servile les irrita tous. Childéric II fut assassiné dans la forêt de Chelles ; les assassins n'épargnèrent pas même sa femme enceinte et son tils enfant. - Ébroin et saint Léger sortirent de Luxeuil, réconciliés en apparence, mais ils se séparèrent bientôt. Les hommes libres d'Ostrasie avaient mis sur le trone un fils de Dagobert Ier : ils ramenèrent Ébroin triomphant en Neustrie : Il fit tuer saint Lèger comme compliee du meurtre de Childérie II. Par représailles les deux Pépin et Martin, petit-fils d'Arnulf, évêque de Metz, et neveux de Grimoald, firent condamner par un conseil et poignarder Dagobert II, le roi des hommes libres, c'est-à-dire du parti allié d'Ébroin. Ébroin vengea Dagobert comme il avait vengé Childérie II. Il attira Martin à une conférence et l'y fit assassiner. Lui-même fut tué peu après par un poble franc qu'il avait menacé de la mort. - Cet homme remarquable avait, comme Frédégonde, défendu avec succès la France de l'ouest, et retardé vingt années le triomphe des grands ostrasiens. Sa mort leur livra la Neustrie. Ses successeurs furent défaits par Pépin à Testry, entre Saint-Quentin et Péronne (687).

Cette victoire des grands sur le parti populaire, de la Gaule germanique sur la Gaule romaine, ne sembla pas d'abord entrainer un changement de dynastie. Pépin adopta le roi même au nom duquel Ébroin et ses successeurs avaient combattu. On peut cependant considèrer la bataille de Testry comme la chute de la famille de Clovis. Peu importe que cette famille traine encore le titre de roi dans l'Osbeurité de quelque monastère ori dans l'Osbeurité de quelque monastère.

Cetterace dégénérée est désormais frappée d'impuissance. Des quatre fils de Clovis, un seul, Clotaire, laisse poatérité. Des quatre fils de Clotaire, un seul a des enfants. Ceux qui suivent, meurent presque tous adolescents, il semble que ce soit une espèce d'hommes partieuliers. Tout Mérovingien est père à quinze ans, caduc à trente. La plupart n'atteiguent pas cet âge.

#### CHAPITRE IV.

CARLOVINGIENS. 751-657.

[ Carlovingiens.] La tige de la famille Carlovin-

gienne est l'évêque de Metz, Arnulf, qui a son fils Chlodulfpour successeur dans cet évêché. Le frère d'Arnulf est abbé de Bobbio; son petit-fils est saint Wandrille. Toute cette famille est étroitement unie avec saint Léger. Le frère de Pépin le Bref, Carloman, se fait moine au mont Cassin; ses autres rères sont archevêque de Rouen, abbé de Saint-Denis. Les cousins de Charlemagne, Adalhard, Wala, Bernard, sont moines. Un frère de Louis le Débonaire, Progon, est évêque de Metz, trois autres de ses frères sont moines ou cleres. Le grand saint du Midi, saint Guillaume de Toulouse, est cousin et tuteur du fils de Charlemagne. Arnulf était né, dit-on, d'un père aquitain et d'une mère suève.

Cette maison épiscopale de Metz réunissait deux vantages qui devaient lui assurer la royauté. D'une part, elle tenait étroitement à l'Égise; de l'autre, elle était établie dans la contrée la plus germanique de la Gaule. Tout d'ailleurs la favorisait. La royauté était réduite à rien, les hommes libres d'iminuaient chaque jour. Les grands seuls, leudes et évêques, se fortifiaient et s'affermissaient. Le pouvoir devait passer à celui qui réunirait les caractères de grand propriétaire et de chef des leudes.

La bataille de Testry, cette victoire des grands sur l'autorité royale, ou du moins sur le nom du roi, ne fit qu'achever, légitimer la dissolution. Pépin avait vainement essayé de rétablir l'unité. Ce fut bien pis à sa mort; son successeur dans la mairie fut son petit-fils Théobald, sous sa veuve Plectrude. Le roi Dagobert III, encore enfant, st tous deux à une femme. Les Neustriens s'affranchirent sans peinc. Ce fut à qui attaquerait l'Ostrasie ainsi désarmée : les Frisons, les Neustriens la ravagèrent, les Saxons coururent toutes ses possessions en Alleimagne.

[Carl Martel, 718.] Les Ostrasiens, foulés par toutes les nations, laissèrent là Piectrude et son fils. Ils tirèrent de prison un vaillant bătard de Pépin, Carl, surnommé Marteau (718). Pépin n'avait rien laissé à céul-ci. C'était une branche maudite, odieuse à l'Église, souillée du sang d'un martyr (saint Lambert). Charles se signala comme ennemid e l'Église.

[Bataille de Potitiers, 732.] D'abord les Neusriens, battus par lui à Vincy près de Cambrai, appelèrent à leur aide les Aquitains, qui, depuis la dissolution de l'empire des Francs, formaient une puissance redoutable. Mais les Aquitains avaient un ennemi derrière eux. Les Sarrasins, mattres de l'Espagne, s'étaient emparés du Languedoc. Le duc d'Aquitaine, Eudes, défait par eux, s'adressa aux Francs eux -mémes. La bataille se livra près de Poitiers, entre les rapides cavaliers de l'Afrique el testourds hataillons des Francs (732). Cetterencontre solenuelle des hommes du Nord et du Midi a frappé l'imagination des chroniqueurs de l'époque; ils ont supposé que ce choc de deux races n'avait pu avoir lieu qu'avec un immense massacre. Charles-Martel poussa jusqu'en Lariguedoc, il assiégea inutilement Narbonne, entra dans Nimes, et essaya de brûler les Arènes qu'on avait changées en forteresse. On distingue encore sur les murs la trace de l'incendie. Dans une nouvelle expédition (739), il chassa les Sarrasins de tous les lieux forts qu'ils occupaient en Proyence.

Mais ce n'est pas du côté du Midi qu'il dut avoir le plus d'affaires : l'invasion germanique était bien plus à craindre que celle des Sarrasins, Cenx - ci étaient fixés dans l'Espagne, et bientôt leurs divisions les y retinrent. Mais les Frisons, les Saxons, les Allemands, étaient toujours appelés vers le Rhin par la richesse de la Gaule et par le souvenir de leurs anciennes invasions; ce ne fut que par une longue suite d'expéditions que Charles - Martel parvint à les refouler. Il lui était facile d'attirer à lui des guerriers auxquels ils distribuait les dépouilles des évêques et des abbés de la Neustrie et de la Bourgogne. Pour employer les Germains contre les Germains leurs frères, il fallut les faire chrétiens, C'est ce qui explique comment Charles devint vers la fin l'ami des papes et leur soutien contre les Lombards : les missions pontificales créèrent dans la Germanie une population chrétienne amie des Francs.

[Saint Boniface.] L'instrument de cette grande révolution fut saint Boniface, l'apôtre de l'Allemagne. Il éleva sur le Rhin la métropole du christianisme allemand, l'église de Mayence, l'église de l'Empire, et plus loin, Cologne, l'église des reliques, la cité sainte des Pays-Bas. La jeune école de Fulde, fondée par lui au plus profond de la barbarie germanique, devint la lumière de l'decident, et en-seigna ses mattres. Après avoir foi té neuf évêchés et tant de monastères, au combil de sa gloire, à l'âge de soixante-treize aus, il résigna l'archevêché de Mavence à son disciple Lulle, et retourna simple missionnaire dans les bois et les marais de la Frise païenne, où il avait quarante ans auparavant prêché la première fois. Il y trouva le martyre. C'est par lui que les Francs d'Ostrasie, dont il traversa tant de fois le pays dans ses héroïques missions, s'entendirent avec Rome, avec les tribus germaniques; c'est lui qui, par la religion et la eivilisation, attacha au sol ces tribus mobiles, et ouvrit à son insu la route aux armées de Charlemagne.

### CHAPITRE V.

CARLOVINGIERS, JUSQU'A LA MORT DE CHARLEMAGNE.

[Pépin. 752.] A la mort de Charles-Martel (741), ses deux fils, Carloman et Pépin, maircs d'Ostrasie et de Neustrie, dépouillèrent leur troisième frère Grippon: puis, après quelques succès contre les Bavarois et les Allemands, Carloman se retira au mont Cassin (747), ct Pépin resta seul mairc. C'était le bien-aimé de l'Églisc. Il réparait les spoliations de Charles-Martel, s'occupait, avec le consentement des évêques, de réformer les mœurs du clergé (conciles de Leptines et de Soissons, 743); cufin il était l'unique appui du pape contre les Lombards. Tout cela l'enhardit à faire cesser la longne comédic que jouaient les maires du palais, depuis la mort de Dagobert, et à prendre pour lui-même le titre de roi. Il y avait près de cent ans que les Mérovingiens, enfermés dans leur villa de Maumagne ou dans quelque monastère, conservaient une vaincombre de la royauté. Ce n'était guère qu'au printemps, à l'ouverture du Champ-de-Mars, qu'on tirait l'idole de son sanctuaire, qu'on montrait au peuple son roi. Silcneieux et grave, ce roi ehevelu, barbu (c'était, quel que fut l'age du prince, les insignes obligés de la royauté), paraissait lentement trainé sur le char Germanique, attelé de bœufs.

A l'avénement de la nouvelle dynastie, les ennemis des Francs se trouvaient être partout ceux de l'Église, Saxons païens, Lombards persécuteurs du pape, Aquitains spoliateurs des biens ecclésiastiques. La grande guerre de Pépin fut contre l'Aquitaine. Il ne fit qu'une campagne en Saxe (752), obtenant la liherté de prédication pour les missionnaires, et laissant faire au temps. Deux campagnes suffirent contre les Lombards; le pape Étienne était venu lui-ménie implorre le secours des Francs. Pépin força le Alpes, força Pavie, et caigea du lombard Astolph qu'il rendit, non pas à l'Empire gree, mais à saint l'ierre et au pape, les villes de Ravenne, de l'Émilie, de la Pentapole et du duché de Rome (754-785).

[Guerre d'Aquitaine, 780-708.] Ce fut une hien autre guerre que celle d'Aquitaine: nu mot en expliquera la durée. Ce pays, adossé aux Pyrénées occidentales, qu'occupaient et qu'occupent encore les anciens lhériens, Vasques, Guasques ou Basques (Eusken), recrutait incessamment sa population parmi ces montagnards. Ainsi, au septième sécle, dans la dissolution de l'empire des Francs, l'Aquitaine se trouva renouvelée par les Yasques, conme l'Ostrasic par les nouvelles immigrations germaniques. Des deux cotés, le nom suivilte peuple,

et s'étendit avec lui; le Nord s'appela la France, le Midi la Vasconia, la Gascogne. Celle-ci avança jusqu'à l'Adour, jusqu'à la Garonne, un instant jusqu'à la Loire.

Le due Eudes se crut un instant roi de toutes les Gaules; mattre de l'Aquitaine, mattre de la Neustrie au nom du roi Chilpéric Il qu'il avait dans ses mains. Mais il fut battu par Charles-Martel, et la crainte des Sarrasins qui le menacaient par derrière, le décida à lui livrer Chilpéric, Vainqueur des Sarrasins devant Toulouse, mais alors menacé par les Francs, il traita avec les infidèles. L'émir Munuza, qui s'était rendu indépendant au nord de l'Espagne, se trouvait à l'égard des lieutenants du calife dans la même position qu'Eudes par rapport à Charles-Martel. Eudes s'unit à l'émir et lui donna sa fille. Cette alliance politique et impie tourna fort mal. Munuza fut resserré dans une forteresse par Abdelrahman, lieutenant du calife, et n'évita la captivité que par la mort. Les Arabes franchirent les Pyrénées; Eudes, battu comme son gendre, fut obligé d'appeler Charles-Martel qui, comme nous l'avons vu. l'aida à les repousser à Poitiers (752).

L'Aquitaine, convaineue d'impuissance, se trouva dans une sorte de dépendance à l'égard des Francs. Le fils d'Eudes, Hunald, neput s'y résigner. Il commença contre Pépin le Bref et Carloman (741) une lutte désespérée à laquelle il entreprit d'intéresser tous les ennemis déclarés ou secrets des Francs : il alla jusqu'en Saxe, en Bavière, chercher des alliés, Les Francs brûlèrent le Berri, tournérent l'Anvergne, rejetèrent Hunald derrière la Loire, et furent rappelés par les incursions des Saxons et des Allemands. Hunald passa la Loire à son tour ; mais il fut trahi par son frère, auquel il fit erever les yeux, Son fils Guaifer (745) trouva un auxiliaire dans Grippon, jeune frère de Pépin, comme Pépin en avait trouvé un dans le frère d'Il unald. La guerre du Midi ne recommença séricusement qu'en 752, lorsque Pépin eut vaincu les Lombards. C'était l'époque où le califat venait de se diviser. Alfonse le Catholique, retranché dans les Asturies, y relevait la monarchie des Goths. Ceux de la Septimanie (le Languedoc, moins Toulouse), s'agitèrent pour recouvrer aussi leur indépendance. Ausemond, scigneur de Ntmes, Maguelonne, Agde et Béziers, se déclara volontairement sujet de Pépin. En retour, il aida à reprendre Narbonne sur les Sarrasins (739); il y avait quarante ans qu'ils l'occupaient. Mattre de ee pays, Pcpin envoya des dcputés à Guaifer, prince d'Aquitaine, pour lui demander de rendre aux églises de son royaume les biens qu'elles possédaient en Aquitaine. Guaifer reieta sa demande avec dédain.

Plusieurs fois les Aquitains et Basques, dans des

courses hardies, pénetrèrent jusqu'à Autun, jusqu'à Châlous. Mais les Francs, inicux organisés et s'avaneant par grandes masses, firent hien plus de mal à leurs ennemis. Ils brolèrent tout le Berri, l'Auvergne, le Limousin, le Querey, coupant les vignes qui faisaient la richesse de l'Aquitaine. Guaifer voyant que le roi des Franes avait pris Clermont, Bourges, et les principales villes de l'Aquitaine, désespèra de lui résister désormais, et fit abattre les murs de toutes ses villes. Il périt peu après assassiné par les siens

[Charlemagne. 771 .- Guerres d'Italie.] CHARLES, fils et successeur de Pépin le Bref (768), se trouva bientôt seul mattre de l'Empire par la mort de son frère Carloman (771). Les deux frères avaient étouffé sans peine la guerre qui se rallumait en Aquitaine. Le vieil Hunald, sorti d'un couvent où il s'était retiré depuis vingt-trois ans, essaya en vain de venger son fils et d'affranchir son pays. Il fut livré lui-même par un fils de ce frère auquel il avait fait jadis crever les yeux. Cet homme indomptable ne céda pas eneore, il parvint à se retirer en Italie chez Didier, roi des Lombards. Didier, à qui Charles, son gendre, avait outrageusement renvoyé sa fille, soutenait par représailles les fils de Carloman réfugiés auprès de lui, et menaçait de faire valoir leurs droits. Le roi des Francs passa en Italie, et assiégea Pavie et Vérone. Dans la première s'était jeté Hunald, qui empêcha les habitants de se rendre jusqu'à ce qu'ils l'eussent lapidé. Le fils de Didier se réfugia à Constantinople, et les Lomhards ne conservèrent que le duché de Bénévent. C'était la partie centrale du royaume de Naples ; les Grecs avaient les ports. Charles prit le titre de roi des Lombards (774). Il confirma et augmenta la dotation de Pépin.

[Guerres de Saxe. 772.] Mais les guerres d'Italie, la chute même du royaume des Lonibards, ne furent qu'épisodiques dans les règnes de Pépin et de Charlemagne. La grande guerre du premier est contre les Aquitains, celle de Charles contre les Saxons. Ces tribus, fières et libres, s'attachèrent à leurs vieilles croyances par la haine et la jalousie que les Francs leur inspiraient. Les missionnaires, dont on les fatiguait, eurent l'imprudence de les menacer des armes du grand Empire. Les Saxons brûlêrent l'église que les Francs avaient construite à Dayenter. Ceux-ci, qui peut-être souhaitaient un prétexte pour brusquer par les armes la conversion de leurs voisins harbares, marchèrent droit au sanctuaire des Saxons, au lieu où se trouvait la principale idole. Il brisèrent l'Herman-saul, ce mystérieux symbole, où l'on pouvait voir l'image du monde ou de la patrie, d'un dieu ou d'un héros. Les Saxons, surpris dans leurs forêts, donnèrent douze otages, un par tribu. Mais ils se ravisèrent bientôt, et ravagèrent la llesse. On ue pouvait les contenir qu'en restant près d'eux. Aussi Charles fixa sa tèsidence sur le Rhin, à Aix-la-Chapelle, dont il aimait d'ailleurs les eaux thermales, et bâtit dans la Saxe méme le château d'Ehresbourg.

En 772, il alla prendre Pavie aux Lombards. En 775, il passa le Weser. Les Saxons Angariens se soumirent, ainsi qu'une partie des Westphaliens. L'hiver fut employé à châtier les ducs lombards, de Frioul, de Bénévent, de Spolète et de Clusium, qui rappelaient le fils de Didier, Au printemps, l'assemblée, ou concile de Worms, jura de poursuivre la guerre jusqu'à ce que les Saxons se fussent convertis. Charles pénétra jusqu'aux sources de la Lippe et y bâtit un fort. Les Saxons paraissaient soumis. Charlemagne eroyait tout fini, et baptisait les Saxons par milliers à Paderhorn, lorsque le chef westphalien Witikind revint avec ses guerriers réfugiés dans le Nord, avec ceux même du Nord, qui, pour la première fois, apparaissaient en face des Francs.

[ Guerres d'Espagne. ] C'était précisément l'année 778 où les armes de Charlemagne recevaient un échee mémorable à Roneevaux dans les Pyrénées, L'affaiblissement des Sarrasins, l'amitié des petits rois chrétieus, les prières des émirs révoltés du nord de l'Espagne qui étaient venus jusqu'à Paderborn solliciter Charlemagne, avaient favorise les progrès des Francs; ils avaient poussé jusqu'à l'Ebre, et appelaient leurs campements en Espagne une nouvelle province, sous les noms de marche de Gascogne et marche de Gothie. Au retour, les Francs, attaqués dans les Pyrénées par les montagnards, ne se tirèrent pas sans peine de ces passages difficiles. La défaite de Roncevaux ne fut, assure-t-on, qu'une affaire d'arrière-garde : ecpendant Éginhard avoue que les Francs y perdirent heaucoup de monde, entre autres plusieurs de leurs chefs les plus distingués, et le fameux

[Guerres de Saze. 779. 787.] L'année suivante (779) fut plus glorieuse pour le roi des Fraucs; il entra chez les Saxons encore soulevés, les trouva réunis à Buckholz, et les y défil. Parvenu ainsi sur l'Elbe. limite des Saxons et des Slaves, il s'oceupa d'établir l'ordre dans le pays qu'il croyait avoir conquis; il regut de nouveau les serments des Saxons à Ohrheim, les haptisa par milliers, et chargea l'abbé de Fulde d'établir un système régulier de conversion, de conquête religieuse. Une armée de prêtres vint après l'armée des soldats. Tout le pays, disent les chroniques, fut parlagé entre les abbés et les évêques. Huit grands et puissants évèses furent successirement créés : Mindeu et Ilal-ebes furent successirement créés : Mindeu et Ilal-

berstadt, Verden, Bréme, Munster, Hildesbein, Osnabruck et Paderboru (780-080), fondations à la fojà ecclésiatiques et militaires, où les chefs les plus dociles prendraient le titre de comtes, pour exécuter contre leurs frères les ordres des évêques. Des tribunaux élevés par toute la contrée durent poursuivre les relaps, et leur faire comprendre à leurs dèpens la gravité de ces vœux qu'ils faisaient et violaients souvent. C'est des etribunaux que l'on fait remonter l'origine des fameuses cours Weimiques, qui véritablement ne se continuèrentqu'entre le treizième et le quinzième siècle.

Cependant Witkind descend encore une fois du Nord pour tout renverser. Une foule de Saxons se joint à lui. Cette bande intrépide défait les lieutenants de Charlemagne près de Sonnethal, et quand la lourde armée des Francs vient au secours, ils ont dispare. Il en restait pourtant; quatre mille cinq cents d'entre eux, qui peut-être avaient en Saxe une famille à nourrir, ne purent suivre Witkind dans sa retraite rapide. Charlemagne brala, ravagea jus-qu'a ce qu'ils lui fussent livrés. Les quatre mille cinq cents furent décapités en un jour à Verden (782), Ceux qui essayèrent de les veuger furent eux-mémes défaits, massacrès à Dethmold et près d'Osnabruck (783). La Saxe resta tranquille pendant luit ans: Witkind lui-méme s'était rendu.

[Guerre de Bavière, 787 - 788.] Pendant cette expédition, un comte thuringien, Hartrad, avait formé une conspiration contre Charlemagne. Deux ans après, les princes tributaires se liguérent contre les Francs. Les Bayarois et les Lombards étaient deux peuples frères. Les premiers avaient longtemps donné des rois aux seconds. Tassillon, due de Bavière, avait épousé une fille de Didier, une sœur de celle que Charlemague épousa et qu'il renvoya outrageusement à son père. Tassillon se trouvait ainsi beau-frère du due lombard de Bénévent. Celui-ei s'entendait avec les Grecs, mattres de la mer; Tassillon appelait les Slaves et les Avares. Les mouvements des Bretons et des Sarrasins les encourageaient, Mais les Francs cernèrent Tassillon avec trois armées; vaineu sans combat, il fut accusé de trahison dans l'assemblée de Ingelheim, comme un criminel ordinaire, convaincu, condamné à mort, puis rasé et enfermé au monastère de Jumièges. La Bavière périt comme nation (788). Le royaume des Lombards avait péri aussi ; il en restait dans les montagnes du midi le duché de Bénévent, que Charlemagne ne put jamais forcer, mais qu'il affaiblit et troubla, en opposant un concurrent au fils de Didier que les Grees ramenaient.

[Slaves et Avares. 787 - 791.] Charlemagne eut bientôt à soutenir une nouvelle guerre en Allemagne: parvenu sur l'Elbe, il vainquit les tribus slaves

des Wiltzi et leur imposa un tribut. Mais entre les Slaves de la Baltique et ceux de l'Adriatique, derrière la Bavière devenue simple province. Charlemagne rencontrait les Avares, cavaliers infatigables, retranchés dans les marais de la Hongrie, et qui de là fondaient à leur choix sur les Slaves ou sur l'empire gree. Leur eamp, ou ring, était un prodigieux village de bois qui couvrait toute une province, fermé de haies, d'arbres entrelacés; là se trouvaient entassées les rapines de plusieurs siècles. Ces barbares, devenus voisins des Francs, les auraient ranconnés comme les Grecs. Charlemagne les attaqua avec trois armées (791), et s'avança jusqu'au Raab, brûlant le peu d'habitations qu'il pouvait trouver. Cependant la cavalerie s'épuisait dans ces déserts contre un insaisissable ennemi. qu'on ne savait où rencontrer. Mais ce qu'on rencontrait partout, c'étaient les plaines humides, les marais, les fleuves débordés. L'armée des Francs v laissa tous ses chevaux.

[Guerres de Saxe. 793-799.] Ces armées que Charlemagne envoyait périr au loin, c'était surtout chez les vaineus qu'elles se recrutaient, dans la Frise et la Saxe. Les Saxous aimèrent mieux périr chez eux. Ils massacrèrent les lieutenants de Charlemagne, brûlerent les églises, chassèrent ou égorgèrent les prêtres, et retournérent avec passion au culte de leurs anciens dieux. Ils firent cause commune avec les Avares, au lieu de fournir une armée contre eux. La même année, l'armée du calife Hixèm, trouvant l'Aquitaine dégarnie de troupes, passa l'Ébre, franchit les Marches et les Pyrénées, brûla les faubourgs de Narbonne, et desit avec un grand carnage les troupes qu'avait rassemblées Guillaume au Court-Nez, comte de Toulouse et régent d'Aquitaine.

Malgré tous ees revers, Charlemagne reprit bientôt l'ascendant sur des ennemis dispersés. Il entreprit de dépeupler la Saxe, puisqu'il ne pouvait la dompter ; il s'établit avec une armée sur le Weser, et de là, étendant de tous côtés ses incursions, il se faisait livrer dans plus d'un canton jusqu'au tiers des habitants. Ces troupeaux de captifs étaient ensuite chassés vers le Midi, vers l'Ouest, établis sur de nouvelles terres, au milieu de populations toutes chrétiennes et de langue différente. En même temps un fils de Charlemagne, profitant d'une guerre civile des Avares, entrait chez eux par le Midi avec une armée de Bavarois et de Lombards ; il passa le Danube, la Theiss, et mit ensin la main sur ce précicux ring où dormaient tant de richesses. Le butin fut tel, dit l'annaliste, qu'il semble que les Francs étaient pauvres en comparaison de ce qu'ils furent des lors (796).

[Charles, empcreur. 800.] Pour cette fois, Char-

lemagne commença à espérer un peu de repos. A en juger par l'étendue de sa domination, sinon par ses forees réelles, il se trouvait alors le plus grand souverain du monde. Pourquoi n'aurait-il pas aecompli ce que Théodorie n'avait pu faire, la résurrection de l'empire romain? Telle devait être la peusée de tous ces conscillers ecclésiastiques dont il était environné, L'an 800, Charlemagne se rend à Rome sous prétexte de rétablir le pape Léon, qui en avait été chassé. Aux fêtes de Noël, pendant qu'il est absorbé dans la prière, le pape lui met sur la tête la couronne impériale, et le proclame Auguste. L'empereur s'étonne et s'afflige humblement ; hypocrisie qu'il démentit en adoptant les titres et le cérémonial de la cour de Byzanec. Pour rétablir l'Empire, il ne fallait plus qu'une chose, marier le vieux Charlemagne à la vielle Irène, qui régnait à Constantinople après avoir fait tuer son fils. C'était la pensée du pape, mais non celle d'Irène, qui se garda bien de se donner un maître.

Une foule de petits rois ornaient la cour du roi des Francs, et l'aidaient à donner cette faible et pâle représentation de l'Empire. Le roi de Galice et les Édrissites de Fez lui euvoyèrent des ambassadeurs. Haroun-al-Raseliid, ealife de Bagdad, crud devoir entretenir quelques relations avec l'enuemi de son ennemi, le calife schismatique d'Espague. Il fit, dit-on, offiri à Charlemagne, entre autres présents, les elefs du saina sépulere.

C'est dans son palais d'Aix-la-Chapelle qu'il fallaire vir Charlemagne. Il avait dépouillé Ravenne deses marbres les plus précieux pour orner sa Rome barbare. Actif dans son repos même, il y étudiait sous Pierre de Pise, sous le Saxon Alcuin, la grammaire, la rhétorique, l'astronomie; il apprenait à écrire, chose fort rare alors; il se piquait de bien chanter au lutrin, et remarquait inpitoyablement les eleres qui s'acquittaient mal de cet office. — La gioire littéraire et religieuse de son règne fieut surtout à trois étrangers. Le Saxon Alcuin et l'Écossais Clément fondéreut l'école palatine, modèle de tontes les autres qui s'élevèrent ensuite. Le Goth Benott d'Aniane, fils du conte de Maguelone, réforma les monastères et y établit uniformément la règle bénédictine.

Charlemagne ne donna point, à proprement par-

# Gouvernement de Charlemagne

Gouvernement local. — Ducs. comtes, vienires de comtes, centeniers, scabini, nommés par l'Empreso ou par ses délépués (les proprietaires exergaient aussi sur leurs terres une certaine juridiction). Au-dessus d'eux étaient les Missi dominiei, euvoyès temporaires, charges d'inspecter, au nom de l'Empereur, l'état des provinces.

2. WICHELET.

ler, une législation nouvelle, mais il fit de louables efforts pour organiser une administration régulière. Quatre fois par an, ses missi ou inspecteurs narcouraient les provinces, recueillaient les plaintes, et l'informaient des abus. Ses Capitulaires, délibérés dans les assemblées nationales, sont, en général, des lois administratives, des ordonnances eiviles et ceclésiastiques. La place énorme qu'y occupe la législation canonique, révèle partout l'influence du clergé. - Charlemagne sit écrire, en son nom, une longue lettre à l'hérétique Félix d'Urgel, qui soutenait, avec l'Église d'Espagne, que Jésus, comme homme, était simplement fils adoptif de Dieu. En son nom parurent les livres Carolins contre l'adoration des images. Le pape, qui partageait l'opinion du conseil de Niece, n'osa ecpendant s'expliquer contre Charlemagne. (Coneile de Francfort

[Normands.] Malgré tout ect éclat du règne de\_ Charlemagne, l'empire des Francs semblait atteint d'une eaducité précoce. En Italie, ils avaient échoué contre Bénévent, contre Venise; les Grees avaient détruit leur flotte en Germanie, ils avaient reculé de l'Oder à l'Elbe, et partagé avec les Slaves. Tout à coup apparut avec les flottes danoises eette mobile et fantastique image du monde du Nord qu'on avait trop oublié. Un jour que Charlemagne était arrêté dans une ville de la Gaule narbonnaise, des barques seaudinaves vinrent pirater jusque dans le port. Les uns croyaient que c'étaient des marchands juifs, africains, d'autres disaient bretons; mais Charles les reconnut à la légèreté de leurs bâtiments. « Ce ne sont pas là des marehands, dit-il, ee sont de cruels ennemis. » Poursuivis, ils s'évanouirent. Mais l'empereur s'étant levé de table, se mit, dit le chroniqueur, à la fenétre qui regardait l'Orient, et demeura très-longtemps le visage inoudé de larmes. Comme personne n'osait l'interroger, il dit aux grands qui l'entouraient : « Savez-vous, mes fidèles, pourquoi je pleure amèrement? Certes, je ne erains pas qu'ils me nuisent par ees misérables pirateries; mais je m'afflige profondément de ee que, moi vivant, ils ont été près de toucher ee rivage, et je suis tourmenté d'une violente douleur, quand je prévois tout ce qu'ils feront de maux à mes neveux et à leurs peuples 1. »

Gouvernment central. — Les assemblées du Champ de mars (de mai depuis Pépin), reparaisent sous les Carlovingiens, mais dénaturées; au lieu d'une assemblée des guerriers de la nation, c'est presque un coneile d'évêques, ne parlant que latin, et ne s'oecupant que de discipline ecclésiasfique. Ces assemblées ne font que délibérer sur le Capitulaires que l'Empreur leur adresse; le véritable gouvernement est entre les mains c'harlemagne et de ses couscillers. — Pen de force

## CHAPITRE VI.

## DÉCADENCE DES CARLOVINGIENS, 814-987.

[Louis le Débonnaire, 814.] Louis le Débonnaire fut, sous plusieurs rapports, le saint Louis du neuvième siècle. Les prêtres qui l'avaient formé firent plus qu'ils ne voulaient; leur élève se trouva plus prêtre qu'eux, et, dans son intraitable vertu, il commenca par réformer ses maltres. Réforme des évêques : il leur fallut, dit l'historien, quitter leurs armes, leurs chevaux, leurs éperons, Réforme des monastères : Louis les soumit à l'inquisition du plus sévère des moines, saint Benoft d'Aniane, qui frouvait que la règle bénédictine elle-même avait été donnée pour les faibles et pour les enfants, Le nouveau roi renvova dans leur couvent Adalhard et Wala, deux moines intrigants et habiles, petits-fils de Charles-Martel, qui, dans les dernières années, avaient gouverné Charlemagne. Le palais impérial ent aussi sa réforme : Louis chassa les concubines de son père et les amants de ses sœurs, et ses sœurs elles-mêmes.

[Sajustice impartiale.] Les peuples opprimés par Charlemagne trouvèrent en son fils un juge intègre. prêt à décider contre lui-même. Roi d'Aquitaine, il avait accueilli les réclamations des Aquitains, et s'était réduit à une telle pauvreté, dit l'historien, qu'il ne pouvait plus rien donner, à peine sa bénédiction. Empereur, il écouta les plaintes des Saxons, et leur rendit le droit de succéder : ôtant ainsi aux évêques, aux gouverneurs du pays, la puissance tyrannique de faire passer les héritages à qui ils voulaient. Les chrétiens d'Espagne, réfugies dans les Marches, étaient dépouillés par les grands et les lieutenants impériaux des terres que Charlemagne leur avait attribuées : Louis rendit un édit qui confirmait leurs droits. Il respecta le principe des élections épisconales, constamment violé par son père, il laissa les Romains élire, saus son autorisation, les papes Étienne IV et Pascal Ier,

[Bernard.] Charlemagne avait fait roi d'Italie Bernard, le fils de son alué Pépin. Bernard, élève d'Adalhard et Wala, longtemps gouverné par eux dans sa royaulé d'Italie. erovait avoir droit au trône.

réelle dans cette administration. — Peu d'originalité dans la législation, mais effort pour établir l'ordre et l'unité dans l'Empire; grand nombre de lois administratives; place énorme qu'occupé dans les Capitulaires la législation casonique. — Efforts de Charlemagne pour répandre le goût des études. —Académie palatine. — Nombreuses écoles. — Recommandations fréquentes pour l'instruction des laiques et des clerce; réformes des offices de l'église. — Chant grégorien. — École de comme fils de l'ainé. Louis avait cependant pour uit l'usage, la volonté de Charlemagne, enfin une sorte d'élection. Son père avait sollicité et obtenu pour lui les suffrages des grands de l'Empire. Bernard, abandonné d'une grande partie des siens, se coufia aux promesses de l'impératrice Hermengarde, qui lui offrait sa médiation. Il se livra luimème à Châlons-sur-Saône, et dénonça tous ses complices, un desquels avait judis conspiré la mort de Charlemagne. Tous furent condamnés à mort. L'Empereur ne pouvait consentir à l'exécution. Hermengarde obtiut du moins qu'on privât Bernard le a vue; mais elle s'y prit de façon qu'il en mourat au bout de trois jours (830). L'Italie ne remua nas seule: toutes les nations

tribulaires avaient pris les armes, les Slaves, les Basques, les Bretons. La Bretagne fut envahej les Basques battus avec les Sarsains. Dans le Nord, l'archevèché de Hambourg fut fondé; la Suéde eut un évêque dépendant de l'archevêque de Reims !.

[Judith.] La fennme de Louis étant morte, il fil, dit-on, parattre devant lui les filles des grands de ses États et choisit la plus belle. Judith, fille du contte Welf, unissait en elle le sang des nations les buts offenses aux Enges es pràe désir de Sars.

plus odicuses aux Franes; sa mère élait de Saxe, son père, Welf, de Bavière, de ce peuple allié des Lombards, et par qui les Slaves et les Avares furent appelés dans l'Empire. Savante, dit l'histoire, et plus qu'i n'eut fallu, elle livra son mari à l'influence des hommes élégants et polis du Midi. Louis était déjá favorable aux Aquitains, chez qui il avait été élevé. Bernard, fils de son ancien tuteur saint Guilaume de Toulouise, devint son favori, et encore plus celui de l'impératrice.

[Pénitence publique. 892.] Cependant îl commençait à se repentir de sa sévérité à l'égard de Bernard, à l'égard des moines Wala et Adalhard qu'il s'était pourtant contenté de renvoyer aux devoirs de leur ordre. Il lui fallut soulager son œuer. Il demanda, il obtint d'être soumis à une pénitence publique (829). C'était la première fois depuis Théodose qu'on voyait ce grand spectaele de l'humiliation volontaire d'un homme tout-puissant. Mais l'orgueil brutal des hommes de ce temps rougit pour la royauté de l'humble aveu qu'elle faisait de

Metz.—Littérature pédantesque et inféconde.—Charlemagne avail lui-méne étudié toutes les sciences d'alors; il fit recueillir les vieux chants nationaux d'Alfemagne, et voulut faire une grammaire frauque. — Alcuin, Théodulf, Leidrade, Angilbert, saint Benoit d'Anime, Éginard.

1 En 826, Hériolt, roi de Dancmarck, vient se réfugier en France. Louis lui donne des secours pour renturr dans ses États. sa faiblesse. Il leur sembla que celui qui a vait baissé le front devant le prêtre ne pouvait plus commander aux guerriers. L'Empire en parut, lui aussi, dégradé, désarmé. Les premiers malheurs qui commencèrent une dissolution inévitable furent imputés à la faiblesse d'un roi pénitent. Les grands, les évêques accussient l'Empereur, ils accusaient l'Aquitain Bernard; le pouvoir central les génait; ils étaient impatients de l'unité de l'Empire; ils voulaient régare rélaren chez soi.

[ Révolte des fils de Louis. ] Mais il fallait des chefs eontre l'Empereur; ce furent ses propres fils. Dès le commencement de son règne, il leur avait donné, avec le titre de rois, deux frontières à gouverner et à défendre, à Louis la Bavière, à Pépin l'Aquitaine, les deux barrières de l'Empire, L'atné, Lothaire, devait être empereur, avec la royauté d'Italie, Quand Louis eut un fils de Judith (823), il donna à cet enfant, nommé Charles, le titre de roi d'Alamanie (Souabe et Suisse). Les princes se voyant trompés dans leurs espérances, prêtèrent leur nom à la conjuration des grands; ceux-ci refusèrent de faire marcher leurs hommes contre les Bretons, dont Louis voulait réprimer les rayages (830), Louis et Pépin ehassèrent Bernard, enfermèrent Judith. Lothaire se crovait déià empereur, et voulait jeter son père dans un couvent.

Toutefois, ni les grands ni les frères de Lothaire n'étaient disposés à se soumettre à lui. Empereur pour empereur, ils aimaient mieux le Débonnaire. Une diète est assemblée à Nimégue au milieu des peuples qui le soutenaient (850). Toute la Germanie y accourt pour porter secours à l'Empereur. Mais l'Aquitain Bernard, qui n'a pu recouvrer son ancienne faveur, se ligue avec Pépin, et rallume la guerre dans le Midi. Les trois frères s'entendent de nouveau. Lothaire amène avec lui le pape italien Grégoire IV, qui excommunie tous ecux qui n'obéiraient pas au roi d'Italie. Les soldats de l'Empereur le trahissent au Champ du Mensonge, et Lothaire redevient mattre de sa personne. Les évêques de Lothaire présentèrent au prisonnier une liste de crimes dont il devait s'avouer coupable. Quand on lut cette confession alisurde dans l'église de Saint-Médard de Soissons, le pauvre Louis ne contesta rien, il signa tont, s'humilia autant qu'on voulut, se confessa trois fois coupable, pleura et demanda la pénitence publique pour réparer les seandales qu'il avait causés.

[Louis rétabli.] On croyait avoir tué Louis. Mais une immense pitiés'éleva dans l'Empire. Ce peuple, si malheureux lui-même, trouva des larmes pour son vieil empereur. Il se trouva relvé par sou abaissement même : tout le monde s'éloigna du, parricide. Alandouné des grands (854-8), et ne pouvant

eette fois séduire les partisans de son père, Lothaire s'enfuit en Italie.

Cependant le Débonnaire, dominé par les prêmes conseils, faisait ce qu'il fallait pour renouveler la révolte et tomber de nouveau. D'une part, il sommait les grands de rendre aux églises les biens qu'ils avaient usurpés ; de l'autre, il diminuait la part de ses fils atnés, qui, il est vrai, l'avaient bien mérité, et dotait à leurs dépens le fils de son thoix, le fils de Judith, Charles le Chauve, Les enfants de Pépin qui venait de mourir, étaient dépouillés. Louis de Bavière armait pour empêcher l'exécution de ce traité, et, par une mutation étrange, le père, cette fois, avait pour lui la France, et le fils l'Allemagne; mais le vieux Louis succomba au chagrin et aux fatigues de cette guerre nouvelle. Il mourut à Ingelheim dans une fle du Rhin, près Mayence, au centre de l'Empire, et l'unité de l'Empire mourut avec lui (840).

[Lothaire, empereur. 840.] C'était chose bien vaine que d'en tepter la résurrection, comme le fit Lothaire. Toutefois e nom de fils ainé du fils de Charlemague, ce titre d'empereur, de roi d'Italie, et de plus l'avantage d'avoir Rome et le pape pour soi, tout eela imposait encore. Ce fut done humblement, au nom de la paix, de l'Église, des pauvres et des orphelins, que les rois de Germanie et de Neustrie s'adcessèrent à Lothaire quand les armées furent en présence à Epntenai ou Fontenaille, près d'Auxerre. Lothaire étude leur demande.

[ Bataille de Fontenai, 841, - Traité de Strasbourg. 842.] Le lendemain, au jour et à l'heure qu'ils avaient eux-mêmes indiqués, les deux frères l'attaquèrent et le défirent (841). Si l'on en croyait les historiens, la bataille aurait été acharnée et sanglante; si sanglante qu'elle cut épuisé les forces militaires de l'Empire, et l'eut laissé sans défense aux ravages des barbares. Elle fut pourtant si peu décisive, que les vainqueurs ne purent poursuivre Lothaire; ce fut lui, au contraire, qui, à la campagne suivante, serra de près Charles le Chauve. Charles et Louis, toujours en péril, formèrent une nouvelle alliance à Strasbourg, et essayèrent d'y intéresser les peuples en leur parlant, nou la langue de l'Église, seule en usage jusque-là dans les traités et les conciles, mais le langage populaire, usité en Gaule et en Germanie. Le roi des Allemands jura en langue romane ou française: eelui des Français en langue germanique (842).

[Trailé de Verdun.] « Loss évêques ayant tous été d'avis que, la paix régnat entre, les trois frères, » les rois firent yenir les députés de Lothaire, et lui accordérent, ce qu'il demandait. On arrêta que les pays situés entre le Rhin et la Meuse, que céux qui s'étendaient le long de la Saône jusqu'à son con-

fluent avec le Rhône, et le long du Rhône jusqu'à la mer, scraient offerts à Lothaire comme le tiers du royaume (845).

Ce qui perdit Lothaire et Pépin, e'est qu'ils s'aliénèrent l'Église en s'alliant aux païens, Saxons et Sarrasins. Les peuples détestèrent en eux les amis des barbares; et les rendirent responsables de leurs ravages. Pépin fut livré à Charles le Chauve par le ehef des Gascons; souvent prisonnier, souvent fugitif, il n'établit que l'anarchie. La famille de Lothaire ne fut guère plus heureuse. A sa mort (855), son ainé, Louis II, fut empereur; ses deux autres fils. Lothaire II et Charles, roi de Lorraine (provinces entre Meuse et Rhin), et roi de Provence. . Charles mourut bientôt. Louis, harcelé par les Sarrassins, prisonnier des Lombards, eut peu de succès, malgré son courage. Pour Lothaire II, son règne semble l'avénement de la suprématie des papes sur les rois. Il avait chassé sa femme Teutberge. Le pape le forca de la reprendre, Lothaire vint se justifier à Rome, et y reçut la communion des mains d'Adrien II. Mais celui-ci l'avait en même temps menacé, s'il ne changeait, de la punition du ciel. Lothaire mourut dans la semaine, la plupart des siens dans l'année. Charles le Chauve et Louis le Germanique profitèrent de ce jugement de Dieu : ils se partagèrent les États de Lothaire (869).

[Charles le Chauve, 869. - Hincmar.] Le roi de Neustrie, au contraire, fut, au moins dans les premiers temps, l'homme de l'Église. Le capitulaire d'Épernay (846) confirma le partage des attributions des inspecteurs royaux (missi dominici) entre les évêques et les laïgues ; celui de Kiersy (857) conféra aux curés un droit d'inquisition contre tous les malfaiteurs. Les mattres du pays étaient donc les prêtres. Le vrai roi, le vrai pape de la France, était le fameux Hinemar. C'est lui qui, à la tête du clergé de France, semble avoir empéché Louis le Germanique, en 839, de s'établir dans la Nenstrie et dans l'Aquitaine, où les grands l'appelaient contre Charles le Chauve. Les évégues nourrissaient. soutenaient le roi qu'ils avaient fait : ils lui permettaient de lever des soldats parmi leurs hommes ; ils gouvernaient les ehoses de la guerre comme celles de la paix. « Charles, dit l'annaliste de saint Bertin, avait annoncé qu'il irait au secours de Louis avec une armée telle qu'il avait pu la rassembler, levée en grande partie par les évêques. » « Le roi, dit l'historien de l'église de Reims, chargeait l'archevéque Hinemar de toutes les affaires ecclésiastiques. et de plus, quand il fallait lever le peuple contre l'ennemi, e'était toujours à lui qu'il donnait cette mission, et aussitot celui-ci, sur l'ordre du roi, convoquait les évêques et les comtes. n

Le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel se tron-

vaient daue réunis dans les mêmes nains. Deux vénements brisèrent ce faible et léthargique gouvernement, sous lequel le monde fatigué eut pn s'endormir. D'une part, l'esprit humain s'agita en sens divers; de l'autre, les incursions des Northmans obligérent les évêques à résigner, au moins en partie, le pouvoir temporel à des mains plus capables de défendre le pays. La féodalité se fonda; la philosophie scolastique fut au moins préparée.

[Northmans.] Pendant que l'Empire est attentif à la controverse de Gottschalk et de Jean le Scot sur la liberté morale, les Northmans l'envahissent de toutes parts. Ces barbares étaient fortifiés, selon quelques-uns, par les Saxons qui avaient fui les persécutions de Charlemagne. D'autres fugitifs purent aussi se joindre à eux. Selon la tradition, le plus terrible de leurs chefs, de leurs rois de la mer, Hastings, fut originairement un paysan des environs de Troves. Loin de continuer l'armement des barques que Charlemagne avait voulu leur opposer à l'embonehure des fleuves, ses successeurs appelèrent les Northmans et les prirent pour auxiliaires. Depuis surtont que le roi Harold eut obtenu du pieux Louis une province pour un baptême (826), ils vinrent tous à cette pature. D'abord ils se faisaient baptiser pour avoir des habits blanes. On n'en pouvait trouver assez pour tous les néophytes qui se présentaient. A mesure qu'on leur refusa le sacrement dont ils se faisaient un jeu lucratif, ils se montrèrent d'autant plus furieux. Dès que leurs barques sillonnaient les fleuves, dès que leur cor d'ivoire retentissait sur les rives, personne ne regardait derrière soi. Tous fuyaient à la ville, à l'abbale voisine, chassant vite les troupeaux; à peine en prenait-on le temps. Vils troupeaux eux-mêmes, sans force, sans unité, sans direction, ils se blottissaient aux autels sous les reliques des saints. Mais les reliques n'arrêtaient pas les barbares. Ils semblaient au contraire acharnés à violer les sanctuaires les plus révérés. Ils forcèrent Saint-Martin de Tours, Saint-Germain-des-Prés à Paris, une foule d'autres monastères. L'effroi était si grand qu'on n'osait plus récolter. On vit les hommes mèler la terre à la farine. Les forêts s'épaissirent entre la Seine et la Loire. Une bande de trois eents loups courut l'Aquitaine, sans que personne pût l'arrêter. Les bêtes fauves semblaient prendre possession de

[Sarrasins.] Les Northmans désolèrent le Nord, tandis que les Sarrasins infestaient le Midi. Nous ne donnerons pas ici l'histoire de leurs incursions. Il nous suffit d'en distinguer les trois périodes principales; celle des incursions proprement diles, celle des stations, celle des établissements fixes. Les stations de Northmans étaient généralement dans

des Iles à l'embouchure de l'Escaut, de la Seine et de la Loire; celles des Sarrasins à Fraxinet (la Garde Fraisnet) en Provence, et à Saint-Maurice-en-Valais; telle était l'audace de ces pirates, qu'ils avaient osé s'écarter ainsi de la mer, et s'établir au seinmême des Alpes, aux défilés où se croisent les principales routes de l'Europe. Les Sarrasins n'eurent d'établissements importants qu'en Sicile. Les Northans, plus disciplinables, finirent par adopter le christianisme, et s'établirent sur plusieurs points de la France, partieulièrement dans le pays appelé de leur nom, Normandie.

[Charles le Chauve, empereur, 875.] Ainsi le gouvernement ecclésiastique de la France ne peut la défendre : son impuissance se trouve démontrée. Charles se sépare de l'Église, et n'en est que plus faible. Il peut disposer de quelques évéchés, lrumi. lier les évêques, opposer le pape à Hincmar. Il peut accumuler de vains titres, se faire couronner roi de Lorraine et partager avec les Allemands le rovaunre de son neveu Lothaire II; il n'en est pas plus fort. Sa faiblesse est au comble quand il devient empereur. En 875, la mort de son autre neveu, Louis II, laissait l'Italie vacante, ainsi que la dignité impériale. Il prévient à Rome les fils de Louis le Germanique, les gagne de vitesse et dérobe pour ainsi dire le titre d'empereur. Mais le jour même de Noël, où il triomphe dans Rome sous la dalmatique grecque, son frère, maître un instant de la Neustrie, triomphe lui aussi dans le propre palais de Charles; le pauvre empereur s'enfuit d'Italie à l'approche d'un de ses neveux et meurt de maladie dans un village des Alpes (877).

[Louis le Bêgue, 877.] Son fils, Louis le Bègue, ne peut même conserver l'ombre de puissance qu'avit euc Charles le Chauve. L'Italie, la Lorraine, la Bretague, la Gascogne, ne veulent point entendre parler de lui. Dans le nord même de la France, il est obligé d'avouer aux prélats et aux grands, qu'il ne tient la couronne que de l'élection. Il vit peu, ses fils encore moins. Sous l'un d'eux, le jeune Louis, l'annaliste jette en passant cette parole terrible, qui nous fait mesurer jusqu'où la France était descendre : « Il bàtti un château de bois ; mais il servit plutôt à fortifier les païens qu'à défendre les chrétiens, car ledit roi ne put trouver personne à qui en permettre la garde. »

Louis eut pourtant en 881 un succès sur les Northmans de l'Escaut. Les historiens n'ont su comment célèbrer ce rare évènement. Il existe encore en langue germanique un chant qui fut composé à cette occasion. Ce revers ne rèndit les barbares que plus terribles.

[Charles le Gros. 885. — Défense de Paris par Eudes.] Mais l'humiliation n'est pas complète jusqu'à l'extinction de la branche française (Louis III et Carloman, fils de Louis le Bègne, 879 884), et l'avenement de l'Allemand Charles le Gros (884). Celui-ci réunit tout l'empire de Charlemagne, Il est empereur, roi de Germanie, d'Italie, de France, Magnifique dérision. Sous lui, les Northmans ne se contentent plus de ravager l'Empire. Ils commencent à vouloir s'emparer des places fortes. Ils assiégent Paris avec un prodigieux acharnement. Cette ville, plusieurs fois attaquée, n'avait jamais été prise. Elle l'eut été alors, si le comte Eudes, fils de Robert le Fort, l'évêque Gozlin et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, ne se fussent jetés dedans, et ne l'eussent défendue avec un grand courage. Eudes osa même en sortir pour implorer le secours de Charles le Gros, L'empereur vint en effet, mais il se contenta d'observer les barbares, et les détermina à laisser Paris, pour ravager la Bourgogne, qui méconnaissait encore son autorité (88%-886). Cette lâche et perfide connivence déshonorait Charles le Gros. Diète de Tribur. 887.1 Cette race était finie. L'infécondité de huit reines, la mort prématurée de six rois, en prouvent assez la dégénération; elle finit d'épuisement, comme celle des Mérovingiens, La branche française est éteinte : la France dédaigne d'obéir plus longtemps à la branche allemande. Charles le Gros est déposé à la diète de Tribur, en 887. Les divers royaumes qui composaient l'empire de Charlemagne sont de nouveau séparés; et non-seulement les royaumes, mais bientôt les duchés, les comtés, les simples seigneuries.

[ Féodalité. - Provence, 879, Bourgogne, 888.] L'année même de sa mort (877), Charles le Chauve avait signé l'hérédité des comtés ; celle des fiefs existait déjà. Les comtes, jusque-là magistrats amovibles, devinrent des souverains héréditaires chaeun dans le pays qu'ils administraient. Cette concession fut amenée par la force des choses. Le plus puissaut de ces fondateurs de la féodalité, est le beaufrère meine de Charles le Chauve, Boson, qui prend le titre de roi de Provence, ou Bourgogne Cisjurane (879). Presque en même temps (888), Rodolf-Welf occupe la Bourgogne Transjurane dont il fait aussi un royaume. Voilà la barrière de la France au sud-est. Les Sarrasins y auront des combats à rendre contre Boson, contre Gérard de Roussillon, le célèbre héros de romans, contre l'évêque de Grenoble et le vicomte de Marseille.

[Gascogne, Gothie, Poitiers, Toulouse.] Au pied des Pyrénées, le duehè de Gascogne est rétabli par cette famille d'Unuald et de Guaifer, si maltraitée par les Carlovingiens, qui lui durent le désastre de Roncevaux. Dans l'Aquitaine, s'élèvent les puissantes maisons de Gothie (Narbonne, Roussillon, Barcolone), de Poitiers et de Toulouse. Les deux pre-

mières veulent descendre-de saint Guillaume, le grand saint du Midi, le vainqueur des Sarrasins.

[Hainaul, Lorraine.] A l'est, le comte de Hainaul, Reinier, disputera la Lorraine aux Allemands, au féroce Swentebold, fils du roi de Germanie; Reinier-Renard restera le type et le nom populaire de la ruse luttant avec avantage contre la brutalité de la force.

[Flandre, Vermandois.] Au nord, la France prend pour double défense contre les Belges et les Allemands, les forestiers de Flandre, et les comtes de Vermandois, parents et alliés, plus ou moins fidèles, des Carlovingiens.

[Bretagne.] Mais la grande lutte est à l'ouest, vers la Normandie et la Bretagne. Là débarque nanuellement les hommes du Nord. Le Breton Nomenoé se met à la tête du peuple, bat Charles le Chauve, 'bat les Northmans, défend contre Tours l'indépendance de l'Église bretonne, et veut faire de la Bretagne un royaume. Après lui, les Northmans reviennent en plus grand nombre, le pays n'est plus qu'un désert. Ce ne fut qu'en 937 que l'un de ses successeurs, l'héroïque Allan Barbetorte, parvint à reprendre Nantes.

[Châteaux forts.] En 859, les seigneurs avaient empéché le peuple de s'armer contre les Northmans. En 864, Charles le Chauve avait défendu aux seigneurs eux-meines d'élever des châteaux. Peu d'années s'écoulent, et une foule de châteaux se sont élevés; partout les seigneurs arment leurs hommes. Les barbares commencent à rencontrer des obstaeles. Robert le Fort à péri en combattant les Northmans à Brisserte (866). Son fils Eudes, plus heureux, défend Paris contre eux en 885. Il sort de la ville, il y rentre à travers le camp des Northmans. Ils lèvent le siège et vont encore échouer sous les murs de Sens. En 891, le roi de Germanie, Arnulf, force leur camp, près de Louvain, et les précipite dans la Dyle. En 933 et 935, les empereurs saxons, Henri l'Oiseleur et Othon le Grand, remportent sur les Hongrois leurs fanieuses victoires de Mersebourg et d'Augsbourg, Vers la même époque, l'évêque Izarn chasse les Sarrasins du Dauphiné, et le vicomte de Marseille, Guillaume, en délivre la Provenee (965, 972).

(Etablissement des Normands.) Peu à peu les barbares se découragent; ils se résigueut au repos. Ils renoncent au brigandage, et demandent des terres. Les Northmans de la Loire, si terribles sous le vieil Hastings qui les mena jusqu'en Toscane, sont repoussés d'Angleterre par le roi Alfred. Ils s'établissent en France, sur la Loire. Ils possèdent Chartres, Tours et Blois, Leur chef Théobald, tige de la maison de Blois et Champagne, ferme la Loire aux invasions nouvelles, comme tout à l'heure Rad-aux invasions nouvelles, comme tout à l'heure Rad-

Holf ou Rollon va fermer la Seine, sur laquelle il s'établit (911), du consentement du roi de France, Charles le Simple ou le Sot.

[Capets, Plantagenets. - Eudes, roi. 887. - Charles le Simple, 898.1 Le centre du monde Mérovingien avait été l'Église de Tours. Celui des guerres Carlovingiennes contre les Northmans et les Bretons. est aussi sur la Loire, mais plus à l'oceident, c'està-dire dans l'Anjou, sur la Marche de Bretagne, Là, deux familles s'élèvent, tiges des Capets et des Plantagenets, des rois de France et d'Angleterre. Toutes deux sortent de chefs obscurs qui s'illustrèrent en défendant le pays. La seconde veut remonter à un Torthulf, simple paysan de Rennes. Son fils recut le titre de sénéchal d'Anjou. Les Capets sont d'abord établis dans la même province. Il semble que ce soient des chefs saxons au service de Charles le Chauve. Il confie à leur premier ancêtre connu, Robert le Fort, la défense du pays entre la Seine et la Loire. Son fils Eudes remporte sur les Normands une grande victoire à Montfaucon, et à l'époque de la déposition de Charles le Gros, il est élu roi de France (887). L'héritier dépossédé, Charles le Simple, fils de Louis le Bêgue, ne tarda pas, en effet, à justifier son exclusion du trône en se mettant sous le patronage d'Arnulf, roi de Germanie, Il vint le trouver à Worms, lui offrit de grands présents, et fut investi par lui de la royauté, dont l'archevêque de Reinis et le comte de Vermandois lui avaient déjà solennellement conféré le titre. Ce parti fut plusieurs fois battu avec son ehef, qui, après chaque défaite, se mettait en sureté derrière la Meuse, hors des limites du royaume. Charles le Simple parvint cependant, grace au voisinage de l'Allemagne, à obtenir quelque puissance entre la Meuse et la Seine. Swentebold, fils naturel d'Arnulf et roi de Lorraine, envahit en 895 le territoire français, Il parvint jusqu'à Laon avec une armée composée de Lorrains, d'Alsaeiens et de Flamands, mais fut bientôt forcé de hattre en retraite devant l'armée du roi Eudes. A la mort d'Eudes, en 898, Charles le Simple, reconnu roi par une grande partie de ceux qui avaient travaillé à l'exclure, régna d'abord vingtdeux ans sans opposition. C'est dans eet espace de temps qu'il abandonna au chef normand, Rollon, la province appelée Normandie (911) 1. Mais en 920 les seigneurs, mécontents de Haganon, favori du roi, voulurent déposer Charles le Simple; Robert, due de France, proclamé roi en 922, ayant été tué dans une bataille contre Charles, son fils Hugues le Blane donna le titre de roi à Rabul de Bourgogne

Dans cette page et les deux suivantes, nous suivons presque toujours et quelquesois nous copions les Lettres sur l'histoire de France, de M. Aug. Thierry. qui régna treize ans, de 925 à 936, landis que Héribert, comte de Vermandois, tenait Charles renfermé dans le château de Péronne. (Charles mourut en 999.) A la mort de Baoul, Hugues refusa encorde prendre la couronne, et rappela d'Angleterre na fils de Charles le Simple, Louis IV d'Outremer.

[Louis d'Outremer, 936, - Hugues le Grand.] « Le nouveau roi contracta une alliance étroite avec Othon, premier du nom, roi de Germanie, le prince le plus puissant de l'époque. Cette alliance mécontenta vivement les seigneurs, qui avaient une grande aversion pour l'influence teutonique. Le représentant de cette opinion nationale, et l'homme le plus puissant entre la Seine et la Loire. était Hugues, comte de Paris, auguel on donnait le surnom de Grand, à cause de ses immenses domaines. Depuis 940, Hugues le Grand, quoiqu'il ne prit point le titre de roi, joua contre Louis d'Outremer le même rôle qu'Eudes, Robert et Raoul avaient joué contre Charles le Simple. Son premier soin fut d'enlever à la faction opposée l'appui du duc de Normandie; il y réussit, et, grace à l'intervention normande, parvint à neutraliser les effets de l'influence germanique. Toutes les forces du roi Louis et du parti franc se brisèrent, en 945, contre le petit duché de Normandie. Le roi, vaincu en bataille rangée, fut pris avec seize de ses comtes, et enfermé dans la tour de Rouen, d'où il ne sortit que pour être livré aux chefs du parti national, qui l'emprisonnèrent à Laon. En vain les puissances teutoniques se coalisèrent, à leur tête le roi de Germanie et le comte de Flandre (946).

[Lothaire, 934.] » A la mort de Louis d'Outremer, en 934, son fils Lothaire lui succèda sans opposition apparente. Deux ans après, le comte Ilugues mourut, laissant trois fils, dont l'alné, qui portait le mème nom que lui, hérita du comté de Paris, qu'on appelait aussi le duehé de France. Son père, avant de mourir, l'avait recommandé à Rikard, ou Richard, due de Normandie, comme au défenseur naturel de sa famille et de son parti. Ce parti sembla sommeiller jusqu'en l'année 980, »

[Lea Othons. — Huguea Capet.] Ce sommeil ne tut autre chose que la minorité du roi Lothaire et du duc de France Hugues Capet, sous la tutelle de leurs mères Hedwige et Gerberge, toutes deux seurs du Saxon Othon, roi de Germanie. Ce puissant monarque semble alors avoir gouverné la France par l'intermédiaire de son frère Bruno, archevêque de Cologue, et due de Lorraine et des Pays-Bas. Après la mort d'Othon le Grand, Lothaire entra à l'improvites ur les terres de l'Empire, et séjourna en vainqueur dans le palais d'Aix-la-Chapelle. Mais cette expédition aventureuse ne servit qu'à amener les Germains, an nombre de soixante

mille. Allemands - Lorraius. Flamands et Saxons. jusque sur les hauteurs de Montmartre, où cette grande armée chanta en chœur un des versets du Te Deum, L'empereur Othon II, qui la conduisait. fut plus heureux dans l'invasion que dans la retraite, et regagna avec peine sa frontière, Mais Lothaire ent hientôt recours à lui, et lui céda, nour obtenir son appui, toutes ses conquêtes en Lorraine. Ce traité lui aliénait la France. En 983, profitant de la mort d'Othon II, et de la minorité de son fils, il rompit subitement la paix qu'il avait conclue avec l'Empire, et envahit de nouveau la Lorraine; agression qui devait lui rendre un peu de populalarité. Aussi, jusqu'à la fin de son règne, aueune rébellion déclarée ne s'éleva contre lui. Mais chaque jour son pouvoir allait en décroissant : l'autorité, qui se retirait de lui, pour ainsi dire, passa aux mains du fils de Hugues le Grand, Hugues, comte de l'Ile-de-France et d'Anjou, qu'on surnommait Capet, ou Chapet, Les Carlovingiens finirent comme les rois de la première race, par un roi enfant, Louis V, le Fainéant, qui régna quatorze mois (986-7). Cette famille n'avait pu fournir deux siècles.

« Les difficultés de tout genre que présentait, en 987, une quatrième restauration des Carlovingiens, effrayèrent les princes d'Allemagne; ils ne firent marcher aucune armée au secours du prétendant Charles, frère de l'avant-dernier roi, et duc de Lorraine sous la suzeraineté de l'Empire. Réduit à la faible assistance de ses partisans de l'intérieur. Charles ne réussit qu'à s'emparer de la ville de Laon, où il se maintint jusqu'au moment où il fut trahi et livré par l'un des siens. Hugues Capet le fit emprisonner dans la tour d'Orléans, où il mourut. Ses deux fils, Louis et Charles, nés en prison et bannis de France après la mort de leur père, trouvèrent un asile en Allemagne, où se conservait à leur égard l'ancienne sympathie d'origine et de parenté. »

" L'avénement de la troisième race est, dans notre histoire nationale, d'une bien autre importance que celui de la seconde; c'est, à proprement parler, la fin du règne des Franks et la substitution d'une royauté nationale au gouvernement fondé par la conquete. Dès lors, notre histoire devient simple; c'est toujours le même peuple, qu'on suit et qu'on reconnaît, malgré les clanagements qui surviennent dans les mœurs et la civilisation. L'identité nationale est le fondement sur lequel repose depuis tant de siècles l'unité de dynastie. »

Toutefois, l'avénement d'une dynastie nouvelle fut à peine remarqué dans les provinces éloignées. Qu'importait aux seigneurs de Gascogne, de Languedoc, de Provence, de savoir si celui qui portait vers la Seine le titre de rôi, s'appelait Charles ou Hugues Capet? Pendant longteups le roi n'aura guère plus d'importance qu'un due ou un comte ordinaire. C'est quelque chose cependant qu'il soit au moins l'égal des grands vassaux, que la royauté soit descendue de la montagne de Laon, et sortie de la tutelle de l'archevêque de Reims. Les derniers Carlovingiens avaient souvent lutté avec peine contre les mointres barons. Les Capets sont de puissants seigneurs, capables de faire tête par leurs propres forces au courte d'Anjou, au comte de Poitiers.

[Résumé.] Parrenus au terme de la domination des Allemands, à l'avénement de la nationalité française, nous devons nous arrêter un moment. L'an 1000 approche, la grande et solennelle époque di le moyen âge attendait la fin du monde. En effet un monde y finit. Portons nos regards en arrière. La France a déjà pareouru deux âges dans sa vie de nation.

Dans le premier, les races sont venues se déposer l'une sur l'autre, et féconder le sol gaulois de leurs alluvions, Par-dessus les Celtes, se sont plaeés les Romains, enfin les Germains, les derniers venus du monde. Voilà les déments, les matériaux vivants de la société.

Au second âge, la fusion des races commence, el la société cherche à s'asseoir. La France voudrait devenir un monde social, mais l'organisation d'un tel monde suppose la fisité et l'ordre. La fixité, l'attachement au sol, à la propriété, cette condition impossible à remplir, tant que durent les immigrations de races nouvelles, elle l'est à peine sous les Carlovingiens; elle ne sera eomplètement remplie que par la féodalité.

C'est alors que l'homme prend raeine et s'incorpore à la terre. La loi, de personnelle qu'elle était, devient territoriale. Tout se divise et s'isole. L'histoire devrait, s'il était possible, obéir à ce mouement, se disperser aussi, et suivre, sur tous les points où clles s'élèvent, les dynasties féodales. La véritable histoire de France est alors celle des fiefs plus que celle de la royauté.

# CHAPITRE VII.

AVÉNEMENT DES CAPÉTIENS (987). L'AN 1000. — CONQUÊTE DES DEUX-SIGILES ET DE L'ANGLETERRE PENDANT LE ONZIEME SIECLE.

[L'an 1000.] C'était une croyance universelle au moyen âge, que le monde devait finir avec l'an 1000 de l'incarnation. Avant le christianisme, les Étrusques aussi avaient fixé leur terme à dix siècles, et la prédiction s'était accomplie. Le christianisme, passager sur cette terre, hôte exilé du ciet, devait adopter aisément es cryances. Le monde du moyen âge n'avait pas la régularité extérieur de la cité antique, et il était bien difficile d'en discerner l'ordre intime et profond. Ce monde ne voyait que elaos en soi; il aspirait à l'ordre, et l'attendait dans la mort.

Cette eroyanee à la proximité du jugement denier se fortifia dans les calamités qui précédérent l'an 1000, ou suivirent de près. Il semblait que l'ordre des saisons fût interverti, que les éléments suivissent des lois nouvelles. Une peste terrible désola l'Aquitaine; la chair des malades semblait frappée par le feu, se détachait de leurs os, et tombait en pourriture. Ce fut encore pis quelques années après. La famine ravagea tout le monde; l'on vit les hommes se manger les uns les autres.

[ Paix de Dieu , etc. ] Ces exeessives misères brisèrent les eœurs et leur rendirent un peu de douceur et de pitié. Pendant les jours saints de chaque semaine (du mercredi soir au lundi matin), toute guerre était interdite : c'est ce qu'on appela la paix, plus tard, la trêve de Dieu. Dans cet effroi général, la plupart ne trouvaient un peu de repos qu'à l'ombre des églises. Ils apportaient en foule . ils mettaient sur l'autel des donations de terres, ile maisons, de serfs, Mais le plus souvent tout eela ne les rassurait pas; ils aspiraient à quitter l'épée, le baudrier, tous les signes de la miliee du siècle; ils se réfugiaient dans l'église. Le premier des Capétiens, Hugues Capet, ne voulut jamais porter la eouronne : il lui suffit de la ehape, comme abbé de Saint-Martin de Tours.

[Les Capets. ] Les Capets passaient généralement pour une race plébéienne, saxonne d'origine. Leur aïeul, Robert le Fort, avait défendu le pays contre les Northmans, Eudes combattit sans eesse les empercurs qui soutenaient les derniers Carlovingiens. Ses successeurs, qui durent le trône à la popularité de leurs belliqueux ancêtres, eherchèrent, sans doute par le conseil des prêtres, à se rattacher au passé, et par de lointaines allianees avec le monde gree, à primer les Carlovingiens en antiquité. Hugues Capet demanda pour son fils la main d'une prineesse de Constantinople. Son petit-fils, Henri Ior, épousa la fille du czar de Russie, princesse byzantine par une de ses aïeules qui appartenait à la maison macédonienne. La prétention de cette maison était de remonter à Alexandre le Grand, à Philippe, et par eux à Hercule. Le roi de France appela son fils Philippe, et ee nom est resté, jusqu'à nous, commun parmi les Capétiens.

[L'B'glise.] L'élévation de cette dynastie fut l'ouvrage des prêtres : Hugues assura ou rendit aux églises et aux monastères leurs biens et leurs immunités. Elle fut aussi l'ouvrage du duc de Normandie, Richard-sans-Peur, Blois, Tours et Chartres se trouvaient entre les mains d'une autre maison normande, qui possédait en outre les établissements éloignés de Provins, Meaux et Beauvais; ceux-ei descendaient d'un Thiébold, selon quelques-uns parent de Rollon, Rivaux jaloux des Normands de Normandie, les Normands de Blois refusèrent quelque temps de reconnaître Hugues Capet, en haine de ceux qui l'avaient fait roi. Mais il les anaisa en faisant épouser à son fils . le roi Robert . la fameuse Berthe, veuve d'Eudes les de Blois (fils de Thibaut le Tricheur) (995) (, Cette veuve, héritière du royaume de Bourgogne par le roi Rodolphe, son frère, pouvait donner aux Capets quelques prétentions sur ce royaume, légué par Rodolphe à l'Empire, Aussi le pape allemand Grégoire V, créature des empereurs, saisit-il le prétexte d'une parenté éloignée pour forcer RoBert de quitter sa femme, et l'excommunier sur son refus (998). On connaît l'histoire on la fable de l'abandon de Robert, délaissé de ses serviteurs, et la légende de Bertlie, qui accoucha d'un monstre.

Mais l'année suivante, succéda à Grégoire V un Français, un ami des Capétiens, Gerbert (Sylvestre II), qui renoua ainsi pour longtemps l'alliance du saint-siège et du trône de France. Ce Gerbert, disent les contemporains, n'était pas moins qu'un magicien. C'est du diable qu'il apprit la merveille des chiffres arabes, et l'algèbre, et l'art de construire une horloge, Moine à Aurillae, chassé, réfugié à Barcelone, îl se défroque pour aller étudier les lettres et l'algèbre à Cordoue ; de là il passe à Rome. Le grand Othon le fait précepteur de son fils, de son petit-fils; puis il professe aux fameuses écoles de Reims ; il a pour disciple notre bon roi Robert, Secrétaire et confident de l'archevêque, il le fait déposer et obtient sa place par l'influence d'Hugues Capet. Ce fut une grande chose pour les Capets d'avoir pour eux un tel homme : ils le font archevêque, et il aide à les faire rois. Obligé de se retirer près d'Othon III, il devient archevêque de Ravenne, enfin pape. Il juge les grands, il nomme des rois ( Hongrie, Pologne ), il donne des lois aux républiques, il prêche la croisade di règne par le pontificat et par la science.

Robert ayant été obligé de répudier Berthe avant l'avénement de Gerbert, et le fils que Berthe avait d'un premier lit ayant détruit la puissance de la maison de Blois et de Champagne dans une vaine entreprise contre l'Empire, la maison d'Aujou prévalut. L'Augevin Foulques Kerra fit épouser au roi. Robert sa nièce Constance, fille du comte de Toulouse. Robert put à son aise, sous la tutelle de sa femme, composer des hymmes et vaguer au lutrin.

Plus tard, ce fut le tour des Normands de dominer Robert. Ils entreprirent de lui donner la Bourgogne, ce qui soumettait à leur influence le cours supérieur de la Scine. Son fils cadet, de même nom que lui, fut le premier duc capétien de Bourgogne (1013). Cette maison donna des rois au Portugal, et celte de Franche-Comté à la Castille.

Al'époque où les Angevins gouvernaient les Canétiens, sous Hugues Canet et Robert, ils semblent avoir essavé de se servir d'eux contre le Poiton et l'Aquitaine, Mais, malgré ec que l'on nous conte d'une prétendue victoire d'Hugues Capet sur le comte de Poitou, le Midi resta fort indépendant du Nord. Ce sont même plutôt les Aquitains qui, par leur union avec l'Anjou, exercèrent quelque influence sur les mœurs et le gouvernement de la France du nord, Constance, fille du comfe de Toulouse, nièce de celui d'Anjou, régna sous Robert 2. Pour prolonger cette domination après la mort de son mari (1031), elle voulait élever au trône son second fils Robert , au préjudice de l'atné, Henri ; mais l'Église se déclara pour l'atné. Le duc des Normands le prit sous sa protection, et forca le ieune Robert de se contenter du duché de Bourgogne. Toutefois le Normand ne donna la royauté à Henri qu'affaiblie et désarmée, pour ainsi dire. Il se fit céder le Vexin, et se trouva ainsi établi à six lieues même de Paris. Henri essaya en vain d'échapper à cette servitude et de reprendre le Vexin, à la faveur des révoltes qui eurent lieu contre le nouveau due de Normandie, Guillaume le Bâtard, Ce Guillaume, dont nous allons parler plus au long. battit ses barons, et battit le roi. Ce fut peut-être le salut de celui-ci que le duc des Normands ait tourné contre l'Angleterre ses armes et sa politique.

<sup>1</sup> Hugues Capet mourut en 996, après avoir fait sacrer son fils Robert; les premiers Capetiens suivirent cet exemple: l'Église s'engageait ainsi à maintenir la couronne dans la nouvelle famille.

<sup>2</sup> La maison d'Anjou finit par prévaloir, malgré ses discordes intérieures, sur celle de Blois et de Champagne. Toutes deux se lierent par mariage aux Normande conquérante de l'Angleterre. Mais l'es comtes de Biois n'occapérent le trône d'Angleterre qu'an isstant, tandis que les Angevins le gardèrent du douzième au treizième siècle, sous le nom de Plantagente, y joignirent quelque temps tout notre littoral, de la Flandre aux Pyrénées, et faillirent y joindre la France. [Henri I". Philippe I".] Henri et son fils Philippe Ir (1051-1108), restéreut spectateurs inertes et impuissants des grands événements qui bouleversérent l'Europe sous leur règne. Ils ne prirent part ni aux expéditions normandes de Naples et d'Angletere, ni à la croisade européenne de Jérusalem, ni à la lutte des papes et des empereurs; ils laissèrent tranquillement l'empereur Henri III établir as suprématie en Europe, et refusérent de seconder les comtes de Flandre, Ilollande, Brabant et Lorraine, dans la grande guerre des Pays-Bas contre l'Empire.

Ce n'est pourtant pas sans raison que les papes ont appelé la France la fille aluée de l'Église. C'est par elle qu'ils ont partout combattu l'opposition politique et religieuse au moyen âge. Dès le onzième sécle, à l'époque où la royauté capétienne, faible et inerte, ne peut les seconder encore, l'épée des Français de Normandie repousse l'Empereur des murs de Rome, chasse les Grees et les Sarrasins d'Italie et de Sicile, assujettit les Saxons dissidents de l'Angleterre. El lorsque les papes parviennent à entraîner l'Bürope à la croisade, la France a la part principale dans cet événement, qui contribue si puissamment à leur grandeur et les arme d'une si grande force dans la latte du sacerdoce et de l'Empire.

[Conquêtes des Normands.] Dans cette lutte terrible que le saint-siège poursuivit dans toute l'Europe, il eut deux auxiliaires, deux instruments temporels : d'abord la fameuse comtesse Mathilde, si puissante en Italie, la chaste et fidèle amie de Grégoire VII. Cette princesse, Française d'origine, avait grandi dans l'exil et sous la persécution des Allemands, Elle était alliée à la famille de Godefroy de Bouillon. Après Mathilde, les meilleurs soutiens du pape étaient nos Normands de Naples et d'Angleterre. Longtemps avant la croisade de Jérusalem, ce peuple aventureux faisait la croisade par toute l'Europe. Il est curieux d'examiner comment ces pieux brigands devinrent les soldats du saint-siège. Unissant l'audace et la ruse, conquérants et chicaneurs, comme les anciens Romains, scribes et chevaliers, amis des prêtres (au moins pour commencer), ils firent leur fortune par l'Église et malgré l'Église. Le héros de cette race, c'est Robert l'Avist (Guiscard, Wise).

[En Italie.] C'est un pèlerinage qui conduisit d'abord les Normands dans l'Italie du sud, où its devaient fonder un royaume. Il y avait là, si je puis dire, trois débris, trois ruines de peuples : des Lombards dans les montagnes, des Grees dans les ports, des Sarrasins de Sicile et d'Afrique qui voltigeaient sur toutes les côtes. Vers l'an 1000, des pèlerins normands aideut les habitants de Salerne à chasser

les Arabes qui les ranconnaient. Bien payès, ils en attirent d'autres. Un Gree de Bari, nommé Mélo ou Mélès, loue des Normands pour combattre les Grecs byzantins, et affranchit sa ville. Puis la république greeque de Naples les établit au fort d'Aversa, entre elle et ses eunemis, les Lombards de Capone (1026). Enfin arrivent les fils d'un pauvre gentilhomme du Cotentin, Tancrède de Hauteville. Le gouverneur (ou Kata-pan) byzantin, les embaucha, les mena contre les Arabes. Mais à mesure qu'il leur vint des compatriotes et qu'ils se virent assez forts, ils tournèrent contre ceux qui les payaient, s'emparèrent de la Pouille et la partagèrent en douze comtés. Les Grecs réunirent contre eux jusqu'à soixante mille Italiens; ils n'en furent pas moins battus, et obligés d'appeler les Allemands à leur secours. Les deux empires d'Orient et d'Occident se confédérèrent contre les fils du gentilhomme de Coutances. Le tout-puissant empereur Henrile Noir (Henrill1) chargea son pape Léon IX, qui était un Allemand de la famille impériale, d'exterminer ces brigands. Le belliqueux pontife fut fait prisonnier, Les Normands n'eureut garde de le maltraiter; ils s'agenouillèrent dévotement aux pieds de leur prisonnier, et le contraignirent de leur donner, comme fiefs de l'Église, tout ce qu'ils avaient pris et pourraient prendre dans la Pouille, la Calabre, et de l'autre côté du détroit. Le pape devint, malgré lui, suzerain du royaume des Deux-Sieiles (1052-1053), La conquête de l'Italie méridionale fut achevée par Robert Guiseard. Son frère, Roger, passa en Sicile et en fit la conquête sur les Arabes, après la lutte la plus inégale et la plus romanesque.

Ce royaume féodal fût de grande utilité à l'Italie. Les papes, vraiment Italiens, comme Grégoire VII, fermèrent les yeux sur les brigandages des Normands, et s'unirent étroitement avec eux contre les empereurs grees et allemands. Robert Guiscardi chassa de Rome Henri VI victorieux, et recuilier Grégoire VII, qui mourat chez lui à Salerne.

[Guillaume le Bătard. — Harold.] Cette prodigieuse fortune d'une famille de simples gentilshommes inspira de l'émulation au due de Normandie, Guillaume le Bătard. L'amitie de Guillaunie etait précieuse pour l'église romaine, déjá gouvernée par Hildebrand, qui fut bientot Grégoire VII. Leurs projets s'accordaient, I.'Angleterreétait, pour les Normands, une autre Sieile à conquérir. Celle-ci, pour n'être pas occupée par les Arabes, n'êtait guère moins odieuse au saint-siège. L'église auglosaxonne avait pris de bonne heure cet esprit d'opposition, qui reparut toujours en Angleterre. Cette le était, depuis des siècles, un théâtre d'invasions continuelles. Toutes les races du Nord, Celtes, Saxons, Danois, semblaient s'y être donne rendezvous, comme celles du Midi en Sieile. Les Danois y avaient dominé cinquante ans, les discordes des vainqueurs avaient permis le retour et le rétablissement d'Édouard le Confesseur, fils d'un roi saxon et d'une Normande, et divé en Normandie. Ami des Normands plus civilisés, il fit de vains efforts pour échapper à la tutelle d'un puissant chef saxon, nommé Godwin, qui l'avait rétabli en chassant les Danois, mais qui, dans la réalité, régnait luimème. Un de ses fils, nommé Harold, qui avait en effet de grandes qualités, prit assez d'empire sur le faible roi pour se faire désigner par lui pour son successeur.

Un basard singulier donna à Guillaume une apparence de droit sur l'Angleterre et sur Harold lui-même. Harold, ayant été jeté sur la côte de France par unc tempête, Guillaume le recut bien, mais lui fit jurcr sur des reliques qu'il l'aiderait à conquérir l'Angleterre après la mort d'Édouard, Une fois libre, Harold ne se souvint plus de son serment : le Normand le fit sommer de l'aecomplir. Cependant, avant de prendre les armes, il déclara qu'il s'en rapportait au jugement du pape, et le procès de l'Angleterre fut plaidé dans les règles au conclave de Latran. L'Angleterre fut adjugée au duc de Normandie. Cette décision hardic fut prise à l'instigation d'Hildebrand ; le diplôme en fut envoyé à Guillaume avec un étendard bénit et un cheveu de saint Pierre.

Cependant, toute la Bretagne, sous la conduite du jeune duc Conan, s'était mise en mouvement comme pour conquérir la Normandie, tandis que celle-ci allait conquérir l'Angleterre. Heureusement pour Guillaume, Conan mourut cu route; son cor et ses gants étaient empoisonnés.

[Bataille d'Hastings. 1066.] Les Saxons avaient deux ennemis à combattre. Le frère même de Harold appela les Normands, puis les Danois, qui en effet attaquérent l'Angleterre par le nord, tandis que Guillaume l'envahissait par le midi. Harold

1 1051. Hrsna.—La révolte de son frère Robert, que soutenaient le comte de Blois et de Champague et le comte de Plander, est apaisée avec le secours de Robert due de Kormandie.—1041, Révolte d'Eudes, quatrième fils du roi Robert. Il est vaineu et emprisonné par son frère à Orièans, 1051.— Henri épouse Anne, fille de Jaroslaw due de Russie.—1053, Guerre malheureuse contre Guillaume le Bàtard.—1068, Panures Ir-, sous la tutelle du comte de Plandres.—Foulques le Réchin, comte d'Angio, uie cède le Gatinais plus tard il acquit le Vexia français et la vicomté de Bourges.—1071, Philippe voulant soutenir le petit fils du comte de Plandre, est battu à Cassel par Robert le Frison, dont il épouse en 1073 la belle-fille, Berthe de Hollande;—1075, il

alla repousser les Danois, puis il revint en toute hâte au-devant des Normands. Il les reneontra à Hastings; et cette fois il ne fut pas si heureux. Les lances normandes prévalurent sur les haches saxonnes; tout fut tué ou se dispersa (1066).

[Royauté normande d'Angleterre.] Guillaume s'y prit d'abord avec quelque douceur et quelques égards pour les vaineus. Mais une grande révolte ayant éclaté, le pays fut tout entier mesuré et décrit; soixante mille fiefs de chevaliers y furent eréés aux dépens des Saxons, et le résultat consigné dans le livre noir de la conquête, le Doonisday book. Quels qu'aient été les maux d'une telle révolution. le résultat en fut immensément utile à l'Angleterre et au genre humain. Pour la première fois, il v eut un gouvernement. Le lien social, lache et flotlant en France et en Allemagne, fut tendu à l'excès en Angleterre. A côté de la royauté se constitua l'Église; une Église forte et politique, comme celle que Charlemagne avait fondée en Saxe pour discipliner les anciens Saxons. Cette Église eut son unité dans l'archevêque de Cantorbéry.

[Les Français et l'Église.] Quoique les Normands fussent loin de tenir tout ec que l'Église de Rome s'était promis de leurs victoires, elle y gagna néanmoins infiniment. Ceux de Naples dès leur origine. ccux d'Angleterre au temps de Henri II et de Jean, se reconnurent pour scudataires du saint-siège. Les rois normands d'Italie tinrent souvent en respect les empereurs d'Orient et d'Occident, Cenx d'Angleterre, vassaux formidables du roi de France, l'obligèrent longtemps de se livrer sans réserve aux papes. En même temps, les Capétiens de Bourgogne concouraient aux victoires du Cid, occupaient par mariage le royaume de Castille, et fondaient eelui de Portugal. De toutes parts l'Église triomphait dans l'Europe par l'épéc des Français. En Sicile et en Espagne, en Angleterre et dans l'empire grec, ils avaient commencé ou accompli la croisade contre les ennemis du pape ou de la foi 1.

et soutient (1000) Robert Courte-Heuse, qui s'arme successivement contre soni père et contre son frère Guillaume le Roux. — 1003, Philipper répudie Berthe et enlère Bertrade à son mari, le comte d'Anjon. Il est excommunie malgré l'appui des évèques du nord de la France. — 1008 ou 09, Louis est associé à la couronne. Philippe meurt, 1108.

La hiérarchie féodale ayant eu sa forme la plus arrètée en Angleterre, nous croyons devoir placer lei l'histoire de la féodalité en France depuis son origine jusqu'au règne de Louis le Gros. Le système féodal est d'ailleurs arrivé à son apogès sa France à la mort de Philippe Ir.

Formation du régime féodal. Changement des terres allodiales et tributaires en terres bénéficiaires. — Trois

### CHAPITRE VIII.

1.A CROISADE, 1095-1099.

Le christianisme et l'islamisme.) Au moment de a croisade, l'islamisme vieillissait, le eltristianisme était florissant de vigueur et de jeunesse. Le pouvoir spirituel, esclave du temporel en Asic, le halançait, le primait en Europe; il venait des erctremper par la réforme de Grégoire VII. Le califat tombait, et la papauté s'élevait. Le malnométisme se divisait, le christianisme s'unissait. Le premier ne pouvait attendre qu'invasion et ruine; et en effet il ...e résista qu'en recevant les Mongols et les Turcs, c'est-duire en devenant barbare.

[Pèlerinages.] Il y avait déjà longlemps que l'ébranlement avait commencé. Depuis l'an 1000 surtout, depuis que l'humanité croyait avoir chance de vivre et espérait un peu, une foule de pèlerins prenaient leur hâton et s'acheminaient, les uns à Saint-Jacques, les autres au mont Cassin, aux Saints-Apotres de Rome, et de là à Jérusalem. Les pieds' portaient d'eux-mèmes. C'était pourtant un dangereux et pénible voyage. Heureux qui revenait! plus heureux qui mourait près du tombeau du Christ, et qui ponvait lui dire, selon l'auda-

sortes de terres après l'invasion, allodiales, bénéficiaires, thistaires, Le nombre, déjà peu étevé de spropriétaires d'alleux, diminue de jour en jour par la violence, l'exhérédation, et souvent aussi par la voloime méme du possesseur d'alleux, qui se recommande pour s'assurer la protection d'un homme puissant. Au milieu des troubles et des guerres continuelles, ceux qui tiennent des terres tributaires sont réduits à l'état de serfs, ou bien négligent de payer la reulevanee primitive, et s'approprient les domaiues qu'ils cultivaient de père en fils. — Au neuvième siècle, presque toutes propriétés sont devenues bénéfices héréditaires.

Changement des magistratures révocables en magistratures héréditaires. - Comtes, ducs, margraves; ils acquièrent des propriétés particulières dans les provinces où ils sont envoyés temporairement comme lieutenants du roi; ils sont soumis durant le règne de Charlemagne à la surveillance active des missi dominici. Mais après Charlemagne, la diversité des races , l'absence de tout intérêt général, les incursions des Northmans et des Sarrasins aménent la division de l'Empire en royaumes, puis celle des royaumes en un grand nombre de petites sociétés à peu près étrangères les unes aux autres. Cct isolement croissant est constaté par l'édit de Kiersysur-Oise, qui prépare la destruction du gouvernement central, en consaerant l'hérédité des comtés. Les eomtes peuvent dès lors léguer à leurs fils leurs propriétés avec tous les droits qu'ils exerçaient d'abord temporairement au nom du rot, comme de lever des impôts, d'être suzerains de tous les hommes libres du cieuse expression d'un contemporain : Seigneur, vous êtes mort pour moi, je suis mort pour vous!

Les Arabes, peuple commerçant, aceucillaient bien d'abord les pèlerins. Les Fatemites d'Egypte, ennemis serets du Corau, les traitièrent bien encore. Tout changea lorsque le calife Hakem, fils d'une chrétienne, se donna lui-mème pour une in-arnation. Il maltraita cruellement les chrétiens qui prétendaient que le messie était déjà venu, et les juits qui s'obstinaient à l'attendre encore. Dès lors on n'aborda guère le saint tombeau qu'à condition de l'outrager.

[Pèlerinages armés.] Mais les fatigues, les avaies ne les rebutaient pas. Ces hommes si fiers, qui, pour un mot, auraient fait couler dans leur pays des torrents de sang, se soumetlaient pieusement à toutes les bassesses qu'il plaisait aux Sarrasins d'exiger. Le due de Normandie, les comtes de Barcelone, de Flandre, de Verdun, accomplirent dans le onzième siècle ce rude pèlerinage. L'empressement augmentait avec le péril; seulement les pèlerius se mettaient en plus grandes troupes. En 1084, l'èvéque de Cambrai tenta le voyage avec trois mille Flamands, et ne put arriver. Treize ans après, les évêques de Mayence, de Ratisbonne, de Bamberg et d'Utrecht, s'associèrent

comté, de leur rendre la justice, etc. Autană il y svait un de licutenants du roi, autant il y eut de souverains indépendants. A la fin du deuxième niècle, la France contient cinquante-trois liefs, dont les possesseurs ne reconnaissent aux leurs terres aucune autorité supérieure à la leur.—Les principaux de ces grands vassaux sont le duc de Gascopne, les comtes de Toulouse, de Poitiers, d'Aquitaine, d'Auvergne, de Périgord et de la Haute-Marche, de Champagne, de Valois, d'Anjon, du Maine, de Bretagne, de Flandrex, le duc de Normandie.

La féodalité constituée. — Cependant la hiérarchie, établie par le changement de toutes les propriétés en terres bénéficiaires, subsiste. Le roi (le grand feffeux de France), est suzerain des propriétaires de tous les grands fiefs, suzerains eux - mêmes d'unc foule de seigneurs qui résident la plupart dans des châteaux forts dont les campagnes se sont couvertes pour arrêter les incursions des Northanns. — Devoirs récéproques du suzerain et du vassal; services féodaux. — Garanties pour la conservation de cette acciété. — Cours des pairs, duel judiciaire, guerres privées.

Ce système est dans toute as force vers l'an 1000, Quelque-sua des grande vasaux surpassant en puissauce le roi, alors réduit à l'Ile-de-France; mais il a pour lui un vieux droit, une supériorité titulaire, qu'il changera en une supériorité réelle aussitôt qu'il aura la force. Sous les premiers Capétiens la royauté sommeille; elle éveille avez Louis le Gros, qui commeuce à lutter contre la foodalité. C'est d'abord une lutte à coups de lances; plus lard viendra la lutte légale. à quelques chevaliers normands, et formèrent une petite armée de sept mille hommes. Ils parvinrent à grand'peine, et deux mille tout au plus revirent l'Europe, Cependant les Tures, mattres de Bagdad et partisans de son calife, s'étant emparés de Jérusalem, y massaerèrent indistinetement les Alides et les chrétiens. L'empire gree, resserré chaque jour, vit leur eavalerie pousser jusqu'au Bosphore, en face de Constantinople, D'autre part les Fatemites tremblaient derrière les remparts de Damiette et du Caire. Ils s'adressèrent, comme les Grecs, aux princes de l'Occident, Alexis Comnène était déjà lié avec le comte de Flandre, qu'il avait accueilli magnifiquement à son passage; ses ambassadeurs célébraient avec le génie hâbleur des Grecs les riehesses de l'Orient, les empires, les royaumes qu'on pouvait y conquérir.

[ La croisade.] Les entreprises que les Normands venaient d'accomplir au nom du saint-siège avaient été trop indépendantes les unes des autres, et aussi trop égoïstes, trop intéressées pour réaliser la pensée de Grégoire VII et de ses successeurs : l'unité de l'Europe sous le pape, et l'abaissement des deux empires. Pour approcher de ce grand but de l'unité, il fallait que l'Église s'en mêlât, que le christianisme vint au secours. Le monde du onzième siècle avait dans sa diversité un principe commun de vie, la religion, une forme commune, féodale et guerrière. Une guerre religieuse pouvait scule l'unir; il ne devait oublier les diversités de raccs et d'intérêts politiques qui le déchiraient, qu'en présence d'une diversité générale et plus grande. L'Europe ne pouvait se eroire une nation et le devenir qu'en se voyant en face de l'Asie. C'est à quoi travaillèrent les papes, dès l'an 1000. Un pape français, Gerbert (Sylvestre II), avait éerit aux princes ehrétiens, au nom de Jérusalem. Gregoire VII eut voulu se mettre à la tête de einquante mille ehevaliers pour délivrer le saint sépulere. Ce fut Urbain II. Français comme Gerbert, qui en eut la gloire. L'Allemagne avait sa eroisade en Italie; l'Espagne ehez elle-même. La guerre sainte de Jérusalem, résolue en France au concile de Clermont, prêchée par le Français Pierre l'Ermite, fut aecomplie surtout par des Français. Les eroisades eurent leur idéal en deux Français : Godefroy de Bouillon les ouvre; elles sont fermées par saint Louis. Il appartenait à la France de contribuer plus que tous les autres au grand événement qui fit de l'Europe une nation.

[Concile.] Celui qui eontribua, dit-on, le plus puissamment par son éloquenee au mouvement populaire, ee fut un Pieard, qu'on nommait trivialement Coucou Piètre (Pierre Capuehon, ou Pierre l'Ermite, à cucullo). Au retour d'un pèlerinage à Jérusalem, il décida le pape français Urbain II à précher la croisade à Plaisance, puis à Clermont (1098). La prédication fut à peu près inutile en Italie : en France tout le monde prit la croix. Au concile de Clermont, les étoffes, les vétement rouges, furent mis en pièces et n'y suffirent pas.

[Le peuple de Clermont. 1098.] Le peuple partit sans rien attendre, Jaissant les princes délibérer, s'armer, se compter, hommes de peu de foi! Les petits ne s'inquiétaient de rien de tout cela ; ils étaient strs d'un miracle. Dieu en refuseratieil un à la délivrance du saint sépulere?... Pierre l'Ersmite marchait à la tête, pieds nus, ceint d'une corde. D'autres suivirent un brave et pauvre chevalier, qu'ils appelaient Gautier-sans-avoir. Quelques Allemands imitérent les Français, et partirent, sous la conduite d'un des leurs, nommé Gottschalk.

Chemin faisant, ils prenaient, pillaient, se payaient d'avance de leur sainte guerre. Tout ee qu'ils pouvaient trouver de juifs, ils les faisaient périr dans les tortures. Ils eroyaient devoir punit les meurtriers du Christ avant de déliver son tombeau. Ils arrivèrent ainsi, farouchés, couverts de sang, en Hongrie et dans l'empire Grec. Ces bandes féroces y firent horreur; on les suivit à la piste, on les chassa comme des hétes fauves. Ceux qui restaient, l'Empereur leur fournit des vaisseaux, et les fit passer en Asie, comptant sur les flèches des Tures.

[ Les chefs.] Les Normands d'Italie ne furent pas les derniers à la eroisade : ils comptaient bien y faire leurs affaires. Un certain Bohémond, fils de Robert l'Avisé et non moins avisé que son père, n'avait rien eu en héritage que Tarente et son épée. Un Tanerède, Normand par sa mère, mais, à ec qu'on eroit, Piémontais du côté paternel, prit aussi les armes. Mais quelques grandes ehoses qu'ils aient faites, la voix du peuple, qui est eelle de Dieu, a donné la gloire de la eroisade à Godefroy, fils du eomte de Boulogne, margrave d'Anvers, duc de Bouillon et de Lothier, roi de Jérusalem. Dès que la eroisade fut publiée, il vendit ses terres à l'évêque de Liège, et partit pour la terre sainte. Dix mille ehevaliers le suivirent avec soixante-dix mille hommes de pied, Français, Lorrains, Allemands. Godefroy appartenait aux deux nations; il parlait les deux langues.

[L'empereur grec. — Nicée.] Le rendez-ous des eroisés était à Constantinople. Telle full'habileté de l'empereur, Alexis Commène, qu'il trouva moyen de décider ees conquérants, qui pouvaient l'écraer, à lui faire hommage et lui soumettre d'avance leur conquéte. Ilugues, frère du roi de France, jura d'abord, puis Bohémond, puis Godéfroy. Les crees voulaient recouvrer Nicée : ils y mentrent

les eroisés; les assiégés s'effrayèrent, et traitèrent de préférence avec Alexis.

[Antioche.] Les croisés continuèrent leur route au midi, jusqu'à Antioche, que Bohémond eut l'adresse de se faire livrer; ils trouvèrent dans cette grande ville une abondance funeste après tant de jeunes. L'épidémie les emporta en foute. Bientot les vivres prodigués s'épuisèrent, et ils se trouvaient réduits de nouveau à la famine, quand une armée innombrable de Tures viut les assièger dans leur conquête. Leur situation semblait déssepérée, Jorsque la déconverte de la sainte lance qui avait percé le côté de Jésus-Christ, vint à propos les ranimer, et leur donna la victoire.

[Jirusalem. 1099.] Arrivés sous les murs de Jérusalem, ils n'étaient plus que vingt-cinq mille, et la ville était, dit-on, défendue par quarante mille hommes; il fallut se résigner aux lenteurs d'un siège, s'étalhir dans ette campagne désolée, sans arbres et sans eau. Enfin les croisés ayant fait pieds nus, pendant huit jours, le tour de Jérusallem, toute l'armée atfaqua, une tour roulante fut approchée des murs, et le vendredi 15 juillet 1099, à trois heures, à l'heure et au jour même de la Passion, Godefroy de Bouillon descendit de cette tour sur les murailles de Jérusalem. La ville prise, le massacre fut effroyable.

Godefroy fut étu roi de Jérusalem, et n'accepta que le titre de baron du Saint-Sépulere. La bataille d'Ascalon qu'il gagna sur les Fatemites d'Égypte commençait une guerre éternelle; les croisés s'en lassèrent, et Godefroy put à peine garder trois cents

[Royaume féodal de Jérusalem.] La féodalité s'organisa à Jérusalem dans une forme plus sévère encore que dans aueun pays de l'Occident. L'ordre hiérarchique et tout le détail de la justice féodale fut réglé dans les fameuses Assises de Jérusalem par Godefroy et ses barons. Il y eut un prince de Galifée, un marquis de Jaffa, un baron de Sidon, La Judée était devenue une France. Notre langue, portée par les Normands en Angleterre et en Sicile, le fut en Asie par la croisade. Elle succéda, comme langue politique, à l'universalité de la langue latine, depuis l'Arabie jusqu'à l'Irlande, Le nom de

1 Litterature du neutrime ou onzième siècle. L'exprit hicologique et Pesprit piliosophique, réunis dans Alcuin au huitième siècle, out, au neuvième, chacun un représentant: l'esprit hicologique dans Ilinemar, archeugique de Reims, mort en 882. Himemar est souteun par deun Scot dans sa dispute courte le mystique Gottschalk. Au dessous de ces deux hommes se trouvent un assex grand nombre d'écrivais, sont les travent un assex grand nombre d'écrivais, sont les traFrancs devint le nom commun des Occidentaux1.

#### CHAPITRE IX.

DOUZIÈNE SIÈCLE. — LE ROI. LES COMMUNES. — ABAI-LARD ET SAINT BERNARD. — BENEI II D'ANGLETERRE ET SAINT THOMAS DE CANTORBÉRY.

[Communes.] Quels qu'eussent été les maux de la croisade, elle avait eu plus d'un utile résultat. L'Europe et l'Asie s'étaient reconnues; les haines d'ignorance avaient déjà diminué. Parmi les chrétiens eux-mêmes, les nobles et le peuple s'étaient rapprochés, l'humanité recommençait à s'honorer elle-même dans les plus misérables conditions. Les premières révolutions communales précèdent ou suivent de près l'an 1100. C'est par les villes que devait eommeneer la liberté, par les villes du centre de la France, qu'elles s'appelassent villes privilégiées ou communes, qu'elles eussent obtenu ou arraché leurs franchises. L'occasion, en général, fut la défense des populations contre l'oppression et les brigandages des seigneurs féodaux; en partieulier, la défense de l'Ile-de-France contre le pays féodal par excellence, contre la Normandie. « A cette époque (1119), dit Orderie Vital, la communauté populaire fut établie par les évêques, de sorte que les prêtres accompagnassent le roi aux sièges ou aux combats, avec les bannières de leurs paroisses et tous les paroissiens. »

Cette révolution s'accomplit partout sous mille formes et à petit bruit. Elle n'a été remarquée que dans quelques villes de l'Oise et de la Somme, qui, placées dans des circonstances moins favorables, partagées entre deux seigneurs laiques et ecclésiastiques, s'adressèrent au roi pour faire garantir soleunellement des concessions souvent violées, et maintirrent une liberté précaire au prix de plusieurs siècles de guerres civiles. C'est à ces villes qu'on a plus particulièrenient douné le nom de commanes. Les premières furent Noyon, Beauvais, Laon, les trois pairies ecclésiastiques. Joignez-y le Mans et Saint-Quentin, Ces villes furent encou-

vaux sont peu variés et souvent peu importante, Saint Benoit d'Aniane, mort en 821 ; saint Abbon, vers 824; Nigeltus (écrivait en) 820; saint Ansepise, 835; Thépan, vers 846; Walfrid Strabon, 849; Robanus Maurus, 850; Nithard, vers 850; Plorus, 800; saint Remis, 875; saint Adon, 875; saint Odon, 942; Flodoard, 906; Gerbert, 1005; Aimoni, 1006; Fullbert, 1098; Roul Glaber, vers 1056; Jean de Garlaude, 1081; Bérenger, 1088; Lanfrane, 1089; Rosectin, 1091 e ragées par l'exemple de Cambrai et des villes de la Belgique <sup>1</sup>.

[Les communes et le roi.] On a dit que le roi avait fondé les communes. Le contraire est tout aussi vrai: les communes ont fondé la royauté. Sans elles, le roi n'aurait pas repoussé les Normands, Ces conquérants de l'Angleterre et des Deux - Sieiles auraient probablement conquis la France. Ce sont les communes, ou, pour employer un mot plus général et plus exact, ce sont les bourgeoisies, qui, sous la bannière du saint de la paroisse, conquirent la paix publique entre l'Oise et la Loire; et le roi à cheval portait en tête la bannière de l'abbaye de Saint-Denis. Il avait pour lui la bourgeoisie naissante et l'Église. La féodalité avait tout le reste, la force et la gloire. Que lui opposait-il? peu de chose, à ee qui semble; ee qu'on ne peut ni voir ni toueher.... le droit; un vieux droit rafralehi de Charlemagne, mais prêché par les prêtres : l'Église avait trop besoin d'un chef militaire contre les barons pour abandonner jamais le roi.

[Louis le Gros. 1108.] Louis VI., qui, dans sa vieillesse, futappelé le Gros, avaitété d'abord surnome l'Éxetillé. Son règne est le réveil de la royauté. Plus 
vaillant que son père, plus doeile à l'Église, e'est 
pour elle qu'il fit ses premières armes pour l'Abaye de Saint-Denis, pour les évéchés d'Orléans et 
de Reims. Le roi et les comtes de Blois et de Champague s'efforçaient de mettre un peu de sécurité 
entre la Loire, la Seine et la Marne, petit eerele 
resserré entre les grandes masses féodales de l'Anjou, de la Normandie, de la Flandre; eelle-ci avaneait alors jusqu'à la Somme. La croisade fit la for-

L'Etablissement et progrès des communes, de Louis VI à Philippe III. Il'y eut trois classes de villes au moyen Age; 1º celles qui conscrvèrent le régime municipal romain. Périgueux, Bourges, Marseille, Arles, Toulouse, Narbonne, Nimes, Metz, etc. Ces villes n'eurent pas besoin de chartes concédées par le seigneur féodal : leurs priviléges municipaux étaient antérieurs à la féodalité. - 2º Villes de bourgeoisie. Pour augmenter la population de leurs domaines, et par là leurs revenus et leur force militaire, les seigneurs concèdent aux habitants de leurs villes des priviléges plus ou moins étendus qui leur garautisseut la jouissance de quelques droits civils, mais non l'indépendance. Le gouvernement intérieur de ces villes est toujours subordonné à un prévôt du seigneur. Ainsi Orléans , Paris , etc., etc. - 3º Villes de communes. Avec le progrès de la richesse, les tentations de résistance de la part des bourgeois opprimés par leurs seigneurs devinrent de jour en jour plus fréquentes. Au douzième siècle, insurrections nombreuses, mais non concertées .- Toutes ces petites guerres se terminent , les unes par la ruine des bourgeois, les autres par des traités ou chartes qui conférent aux bourgeois le droit de se gouverner eux-mêmes, tune du roi; il y gagna le fort château de Montlhéri, le comté de Bourges, etc.; il y gagna surtout l'absence des grands barons qui génaient ses desceins

[Guerrea arec les Normanda:] Mais les Normands idaint restés; ils avaient en Augleterre leur eroisade. C'est ce voisinage qui faisait le danger de la position du roi, mais qui le rendait cher aux églises et aux bourgeoisies du centre de la France. Ils avaient pris Gisors au mépris des conventions, et el à dominaient le Vexin presque jusqu'à Paris. Ces conquérants ne respectaient rieu. La toute petite royauté de France ne leur aurait pas tenu tête sans la jalousie de la Flandre et de l'Angle.

[Balaille de Brenneville. 1119.] Les Normands n'eurent aueun avantage décisif; ils n'employaient contre le roi de France que la moindre partie de leurs forces. Dans la réalité, la Normandie n'était pas chez elle, mais en Angleterre. Leur victoire à Brenneville, dans un combat de cavalerie où les deux rois se rencontrèrent et firent assez bien de releur personne, n'eut point derrésultat. Dans cette délèbre bataille du douzième siècle, il y eut, dit. Orderie Vital, trois hommes de tués (1119).

Cette défaite fut eruellement vengée par les miliees des communes, qui pénétrèrent en Normandie et y commirent d'affreux ravages. Elles étaient conduites par les évêques eux-mêmes, qui ne eraignaient rien lant que de tomber sous la féodalilé normande.

[Guerres dans le Midi.] Henri Beauelerc avait supplanté son frère Robert. Louis le Gros prit sous sa protection Guillaume Cliton, fils de Robert. Il

réduisent toutes les anciennes oharges et redevances au payement annuel d'une certaine somme, et renferment quelquefois des lois de police et des lois pénales et civiles. Les communes les plus fortes et les plus gloricuses sont celles de Luon, Yézelay, Amieus, Saint-Quentin, Beauvais, Nyon, Soisons, Roye, eta

La révolution communale qui avait éclaté à la fin du onzième siècle, continue durant tout le douzième: près de quarant communes sont fondées sous Philippe-Augusté. Mais, après lui, ce mouvement semble a'arrêter. À la fin du treizième les communes sont en décadeuxe. Saint Louis et Philippe IV commencent à moins respecter l'iudépendance et les priviléges divers des communes de leurs domaines; ils font des règlements généraux et prescrivent les mêmes meurses pour toutes leurs villes communes. Peu à peu les communes rentrent dans la classe des villes de bourgeoisse.

Les libertés communales périssent parce qu'elles sont des privilèges, parce que les villes sont hostiles aux zampagnes, parce qu'au-dessus de leurs seigneurs immédiags les communes rencontrent an suzerain plus puissant, le coi, qui d'abord les aide, puis les affaibili, les détruit, à mesure qu'il hérite des droits des seigneurs féodaux. essaya en vaiu de l'établir en Normandie, misi si l'aida à se faire comte de Flandre. Plus luiutaines eneore et nou moins éclatantes furent ses expéditions dans le Midi. A l'époque de la eroisade, le comte de Bourges avait vendu au roi son comté. Par là il eut un pied dans le Midi. En 1113, il vint protéger le seigneur du Bourbonnais; par deux fois il fit une espèce de eroisade en faveur de l'évêque de Clermont, opprinde par le contte d'Auvergue. Quelques années après, l'éveque du Puy-en-Velay demanda un privilége au roi de France, prétextant l'absence de son seigneur, le comte de Toulouse, qui était alors à la terre sainte. Des l'année 1100, le comté de Barcelone lui avait demandé des secous sontre les Almoravides.

On vit des l'an 1124 combien le roi ètait devenu puissant. L'empereur Henri V, excommunié au concile de Reims, gardait rancune aux évêques et au roi. Son gendre, Henri Beauelre, l'engageait d'ailleurs à euvahir la France. L'Empereur en voulait, dit-on, à la ville de Reims. A l'instant toutes les milices s'armèrent, et les grands seigneurs envovèrent leurs hommes.

[Abailard.] Telle fut, après la première croisade. la résurrection du roi et du peuple. Peuple et roi · se mirent en marche sous la bannière de Saint-Denis, Montioie saint Denis, fut le eri de la France. Saint-Denis et l'Église, Paris et la royauté, en face l'une de l'autre. Il v eut un centre, et la vic s'v porta, un eœur de peuple y battit. Le premier signe, la première pulsation, c'est l'élan des écoles et la voix d'Abailard. La liberté, qui sonnait si bas dans le beffroi des communes de Picardie, éclata dans l'Europe par la voix du logicien breton. Le disciple d'Abailard, Arnaldo de Breseia, fut l'écho qui réveilla l'Italie. Les petites communes de France eurent, sans s'en douter, des sœurs dans les eités lombardes, et dans Rome, eette grande commune du monde antique.

[Université.] De grands signes apparaissaient : les Vaudois avaient tradult la Bible eu langue vulgaire; les Institutes furent aussi traduites; le droit fut enseigné en face de la théologie, à Orléans et à

<sup>1</sup> Résumé chronologique du règne de Louis VI, Louis VI associé à la couronne, 1098 on 1099. — Tentative de Bertrade pour se défaire de lui. — Il reste maitre du gouvernement : il ne possèle que Paris, Compiègne, Melnu, Corbeil. Burant tout son règne il s'efforce d'établir la sàcté des routes entre les villes de son domaine, protége leur commerce, leur accorde quelques priviléges, mais rapa point le droit decommune. — 1106, à près deux aus de guerre, il épouse l'héritére de Monthérie. — 1107, Guerrede Louis dans la vicemté de Bourges, acheté de-puis six aus. — Lonis roi, 1108. — 1111-15, Guerrede Louis dans la vicemté de Bourges, acheté de-puis six aus. — Lonis roi, 1108. — 1111-15, Guerres con-

Augers, L'existence seule de l'école de Paris était 4 une nouveauté immense. Les idées, jusque-là dispersées, surveillées dans les diverses écoles ecelésiastiques, allaient converger vers un centre. Ce grand nom d'Univerités commencait dans la canitale de la France au moment où l'universalité de la langue française semblait presque accomplie. Les conquêtes des Normands, la première eroisade, l'avaient porté partout, ce puissant idiome philosophique, en Angleterre, en Sieile, à Jérusalem, Cette eirconstance seule donnait à la France, à la France centrale, à l'aris, une force prodigieuse d'attraction. Le français de Paris devint peu à peu proverbial. La féodalité avait trouvé dans la ville royale son centre politique; cette ville allait devenir la capitale de la pensée humaine.

[Mœurs.] Cette révolution, qui commençait dans les idées et dans les mœurs, fut de bonne heure sensible dans le droit. Exclues jusque-là des successions par la barbarie féodale, les femmes y rentrent partout dans la première moitié du douzième siècle : en Augleterre, en Castille, en Aragon, à Jérusalem, en Bourgogne, en Flandre, Hainaut, Vermandois, en Aquitaine, Provence et bas Languedoc. La rapide extinction des mâles, l'adoneissement des mœurs et le progrès de l'équité, rouvrent les héritages aux femmes. Elles portent avec elles les souverainetés dans des maisons étrangères; elles mélent le monde, elles accélèrent l'agglomération des États, et préparent la centralisation des grandes monarchies. Une seule, entre les maisons royales, celle des Capets, ne reconnaîtra point le droit des femmes, et restera à l'abri des mutations qui transfèrent les autres États d'une dynastie à une autre.

[Louis VII. 1137.—2º croisade. 1147.] Louis le Gros, sur son lité unort, reçut le prix de la réputation d'hounéteté qu'il avait acquise à sa famille. Le plus riche souverain de la France, le comte de Poitièrs et d'Aquitaine, qui se sentait aussi mourir, ne crut pouvoir mieux placer sa fille Éténoire et ses vastes États qu'en les donnant au jeune Louis VII, qui suceda bientôt à son père (1137). Le jeune oi avait été élevé bien dévotement dans le elottre

tre Hagues du Puiset, contre les sires de Coucy, contre Aymon de Bourbon, contre llenir d'Angleterre pour châtea de Gissor (1109-1114). — 1117, Nouvelle guerre contre Henri I+r. Louis prend la défense de Cliton, fils de Robert; 1119, défaite de Louis à Brenneville; paix ménagée par le pape. — 1121, Louis étend as juridietion aur l'Auvergue à la faveur des démèlés du comte d'Auvergne et de l'évêque de Clermont. — 1124, Le roi d'Angleterre menacé d'une défection des barons normands en faveur de Cliton, que soutient Louis VI, appelle l'Empereur en France. — Louis VI donne, cu 1126, le comté de Flandre à Cliton, — 1183-82, Guerres contre e de Notre-Dame. Toutefois, il commença par se brouiller avec le comte de Champagne, et se faire excommunier par le pape. Il brâla Virty; treize cents honimes périrent dans les flammes. Cet horrible évênement lui briss le cœur; il devint tout à coup docile au pape, se réconcilia à tout prix avec lui. Il prit la croix. Suger, son précepteur et son ministre, voulut en vain l'en détourner. Il n'y avait plus cette fois l'immense entraînement de la première croisade. Saint Bernard, qui précha celle-ci, refusa d'y aller lui-même et de guider l'armée, comme on l'en priait (1417).

L'empereur Conrad précéda Louis VII. Ils furent déglement malheureux. Les Allemands furent détruits dans les montagnes et les défilés de l'Asie Mineure. Les Français arrivèrent épuisés à Satalie dans le golfe de Chypre; là, tous les harons déelarèrent qu'ils iraient par nier en Antioche. Ceux qui ne pouvaient payer furent abandonnés. Conrad et Louis VII se réunirent à la terre sainte; mais leur rivalité fit manquer le siège de Damas qu'ils avaient entrepris, et ils retournèrent honteusement en Europe.

[ Henri II. Plantagenet. ] Dans cette triste expédition, la fière et violente Éléonore avait appris à mépriser son époux; elle obtint le divorce, et le midi de la France fut encore une fois isolé du nord. Le divorce fut pronoucé le 18 mars 1152, et, dès la Pentecôte, Heuri Plantagenet, duc d'Anjou, petitfils de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, bientôt roi d'Angleterre, avait épousé Éléonore, et avec elle la France occidentale, de Nantes aux Pyrénées. Avant même qu'il fût roi d'Angleterre, ses États se trouvaient deux fois plus étendus que ceux du roi de France; il prit encore l'Anjou, le Maine et la Touraine, à son frère qui réclama vainement la protection de Louis VII; il le laissa en dédommagement se faire élire due de Bretagne (1156). Il réduisit la Gascogne, il gouverna la Flandre, comme tuteur et gardien, en l'absence du comte. Il prit le Ouercy au comte de Toulouse, et il aurait pris Toulouse elle-même, si le roi de France ne s'était jeté dans la ville pour la défendre (1159). Le Toulousain fut du moins obligé de lui faire hommage. Allié du roi d'Aragon comte de Barcelone et de Provence, il voulait pour un de ses fils une princesse de Savoie, afin d'avoir un pied dans les Alpes, et de tourner toute la France par le Midi. Au centre, il réduisit

le comte d'Évreux, qui se soumet, le sire de Coucy qui est tué, et le comte de Champagne et de Blois qui perd quelques châteaux. — Mort de Louis YI (1137). — Louis YI paraît n'avoir confirmé que huit, et peut-être seulement six chartes de communes; celles des villes de Noyon, Beavais, Soissons, Amiens et Saint-Riquier,

2. MICHELET.

le Berri, le Limousin, l'Auvergne, il acheta la Marche. Il eut même le secret de détacher les comtes de Champagne de l'alliance du roi. Enfia à sa mort il possédait les pays qui répondent à quarante-sept de nos départements, et le roi de France n'en avait nas vingt.

[Th. Becket.] Henri eut d'abord une grande popularité. Il avait été élevé à Angers, l'une des villes d'Europe où la jurisprudence avait été professée de meilleure heure. C'était l'époque de la résurrection du droit romain, qui, sous tant de rapports, devait être celle du pouvoir monarchique et de l'égalité civile. Le fameux Italien Lanfranc, l'homme de Guillaume le Conquérant, le primat de la conquête, avait d'abord enseigné à Bologne et concouru à la restauration du droit. L'Angevin Henri, nouveau conquérant de l'Angleterre, prit pour son Lanfranc un élève de Bologne, qui avait aussi étudié le droit à Auxerre, Thomas Beeket, le fils d'un Saxon et d'une Sarrasine : il en fit son chancelier et le précepteur de son fils. Il suivit ses conseils pour l'abaissement de l'aristocratie, achetant des soldats mercenaires en Flandre, en Bretagne, dans le pays . de Galles, dans le midi de la France. Le clergé seul pouvait payer l'entretien de ces armées: il avait été richement doté par la conquête. Henri voulut avoir - >. dans sa main la tête de l'église anglicane, je veux dire l'archevêché de Cantorbéry. C'était presque un patriareat, une royauté ecclésiastique, indispensable pour compléter l'autre. Henri résolut de la prendre pour lui en la donnant à un second luimême, à son ami Becket, Mais celui-ci prit au sérieux sa nouvelle dignité. Le chancelier, le mondain, le courtisan, se ressouvint tout à coup 'qu'il était peuple. Il s'éloigna du roi et résigna la charge de chancelier.

Heureusement pour Henri, les évêques étaient plus barons qu'évêques : l'intérêt temporel touchait ces Normands tout autrement que celui de l'Église. La plupart se déclarèrent pour le roi, et se tinrent prêts à jurer ce qu'il lui plairait. Il leur fit signer la suppression des tribunaux ecclésiastiques et du bénéfice du clergie. Ces droits donnaient lieu à de grands abus sans doute; bien des crimes étaient impunément commis par des prêtres; mais quand on songe à l'épouvantable barbarie, à la fiscalité exécrable des tribunaux laiques au douzième siècle, on est obligé d'avouer que la juridiction ceclé-

sur la demande des évêques de ces villes et de l'abbaye de Saint-Riquier; celle de Laon ne fut confirmée qu'après seize années de guerre, en 1128; les chartes des communes de Saint-Quentin et d'Abbeville furent concédées par les comtes de ces deux villes. siastique était alors une aucre de salut. Elle pouvait éparguer des coupables; mais comhien elle auvait d'innocents! L'Église était presque la seule voie par où les races méprisées pusseut repreudre quelque ascendant. On le voit par l'exemple des deux saxons Breakspear (Adrien IV) et Beeket. Les libertés de l'Église étaient alors celles du monde,

Ce qu'il y eut de grand, de magnifique et de terrible dans la destinée de Beeket, c'est qu'il se trouva charge, lui faible individu et sans secours, des intérêts de l'Église universelle, qui étaient ceux du genre humain. Ce rôle, qui semblait appartenir au pape, et que Grégoire VII avait soutenu, Alexandre III n'osa le reprendre ; il en avait bien assez de sa lutte contre l'antipape, contre Frédéric Barberousse, le conquérant de l'Italie. Il était réfugié à Sens lorsque Beeket vint aussi en France chercher un asile. Le pape eut peur de prendre parti, et de se mettre un nouvel ennemi sur les bras. Il condamna plusieurs articles des constitutions de Clarendon, mais il refusa de voir Thomas, et se contenta de lui écrire qu'il le rétablissait dans sa diguité épiscopale. Son unique soutien, c'était le roi de France. Louis VII était trop heureux de l'embarras où cette affaire mettait son rival. C'était d'ailleurs, comme on a vu, un prince singulièrement doux et pieux. L'évêque persécuté pour la défense de l'Église, était pour lui un martyr. Aussi l'accueillit-il avec faveur, ajoutant que la protection des exilés était l'un des anciens fleurons de la couronne de France.

[ Meurtre de Becket, 1170. ] Cependant Becket, avant résolu de revoir à tout prix son église, osa retourner en Augleterre. A la nouvelle de son débarquement, le roi indigné s'écria : « Quoi! un homme qui a mangé mon pain, un misérable qui est venu à ma cour sur un cheval hoiteux, foulera aux pieds la royauté! Le voilà qui triomphe, et qui s'asseoit sur mon trône! et pas un des lâches que je nourris n'aura le cœur de me débarrasser de ce prêtre! » C'était la seconde fois que ces paroles homieides sortaient de sa bouche, mais alors elles n'en tombèrent pas en vain. Quatre des chevaliers de Henri se crurent déshonorés s'ils laissaient impuni l'outrage fait à leur seigneur. Telle était la force du lien féodal, telle la vertu du serment réciproque que se prétaient l'un à l'autre le seigneur et le vassal. Ils tuèrent Becket dans son église. Un d'eux poussa du pied le cadavre, en disant : Qu'ainsi meure le trattre qui a troublé le royaume et fait insurger les Anglais (1170).

[Abaissement de Henri II.] Le roi Henri se trouvait dans un grand danger; tout le monde lui attribuait le meurtre. Le roi de France, le conte de Champague, l'avaient solennellement accusé pardevant le pape. L'archevèque de Sens, primat des Gaules, avait lancé l'excomnunication. Ceux même qui lui devaient le plus, s'éloignaient de lui avec horreur. Il apaisa la clameur publique à force d'hyportisie. Mais voilà que, bientot après, son fils atné, le jeune roi Henri, réclame sa part du royaume et déclare qu'il veut venger la mort de celui qui l'a élevé, du saint martyr Thomas de Cantorbéry. Le roi lui-même, en servant son fils à table au jour du couronnement, avait dit inprudemment qu'il abdiquait. Les fils de Henri avaient encore une excus spécieuse. Ils édaient encouragés, soutenus par le oi de France, seigneur suzerain de leur père. Le lien féodal passait alors pour supérieur à tous ceux de la nature.

Henri II se hâta d'engager des mercenaires, des routiers brabançons et gallois. Il aeheta à tout prix la faveur de Rome. Il se déclara vassal du saintsiège pour l'Angleterre comme pour l'Irlande; il ne erut pas en avoir fait assez; il alla nu-pieds à Cantorbéry se faire flageller sur le tombeau du martyr.

[ Mort de Henri II. 1189.] Mais la fortune ne se lassa pas de le frapper. Ce fut son sort, dans ses dernières années, d'être le persécuteur de sa femme et l'exécration de ses fils. Il aimait surtout deux de ses fils. Henri et Scoffroy : ils moururent, Il lui en restait deux : le féroce Richard, le lâche et perfide Jean, Richard en sa présence même abiura sou hommage, et se déclara vassal du nouveau roi de France, Philippe-Auguste. Le vieux roi se trouva attaqué de tontes parts à la fois. Malgré l'intercession de l'Église, il fut obligé d'accepter la paix que lui dictèrent Philippe et Richard; il fallut qu'il s'avouât expressément vassal du roi de France, et se remtt à sa miséricorde. Il demanda les noms des partisans de Richard; le premier qu'on lui nomma fut Jean son fils. Il était alors malade et alité, il n'en releva pas (1189).

[Grandeur du roi de France.] La chute de Henri II fut un grand coup pour la puissance anglaise. Toutefais ce ne fut point au pape que profita réellement la mort de saint Thomas et l'abaissement de Henri : mais bien plutôt au roi de France. C'est lui qui avait donné asile au saint persécuté. Le pape luimême, lorsque l'Empereur l'avait chassé de l'Italie, était venu chercher un asile en France. Aussi quoique plus d'une fois il protégeat l'Angleterre quand la France la menagait, c'est avec celle-ci qu'étaient ses relations les plus intimes, les moins interrompues. Le seul prince sur qui l'Église put compter, c'était le roi de France, ennemi de l'Anglais, ennemi de l'Allenrand. En toute occasion grande et petite, les évêques lui prétaient leurs milices. Comment le clergé n'eût-il pas défendu ces rois éleves par ses mains, et recevant de lui une éducation toute cléricale ? Louis VII fut élevé à l'abbaye de Saint-Denis, et Louis VII dans le elottre de Notre-Dame. Il faisait trois carémes, égalant ou surpassant les austérités des moines. Protecteur de Thomas de Cantorbéry, il risqua un voyage périlleux en Angleterre pour visiter le tombeau du saint. Que dis-je? le roi de France n'était-il pas saint lui-même ? Philippe l'e, Louis le Gros, Louis VII, Louchaient les éeruculles, et ne pouvaient suffire à l'empressement du simple peuple. Le roi d'Angleterre ne se serait pas avisé de revendiquer ainsi le don des miracles.

Aussi le roi de France grandissait-il, et selon Dieu, et selon le monde. Vassal de Saint-Denis, depuis qu'il avait aequis le Vexin, il plaçait le drapeau de l'abbaye, l'oriflamme, à son avant-garde. Il avrit mis dans ses armées la mystique fleur de lis, où le moyen age croyait voir la pureté de sa foi. Comme protecteur des églises, il touchait la régale pendant les vacanese, st'essayait à imposer quelques sommes au clergé sous prétexte de croisade <sup>1</sup>.

[Philippe-Auguste, 1180.] Philippe-Auguste ne dégénéra pas (1180). Sauf les deux époques de son divorce et de l'invasion d'Angleterre, aucun roi ue fut davantage selon le œur des prétres. D'après le conseil d'un ermite alors en grande réputation dans les environs, le premier acte de son règne fut de chasser et de dépouiller les juis. Les blasphémateurs, les hérétiques furent impitoyablement livrés à l'Église. Les soldats mercenaires que les rois anglais avaient répandus dans les lidid. et qui pillaient pour leur compte, furent poursuivis par l'hilippe. Il encouragea contre eux l'association populaire des capuchons. Les seigneurs qui vexaient les églises curent le roi pour ennemi. Enfin sa victoire de Bouvines passa pour le salut du elergé de France.

Le monde civil se débattait alors entre l'Empereur, le.roi, d'Angleterre et le roi de France; les deux premiers, ennemis du pape. Le jeune Philippe, roi à quinze ans, sous la tutelle du comte de Flandre (4180), et dirigé par un Clément de Metz, son gouverneur, et maréchal du palais, épousa la fille dù conte de Flandre, malgré sa mère et ses

1 Risums chronologique du rèque de Louis III.

1137, Louis VII roi. — Il se fait couronner à Bourges.

1138, Yoyage dans le midi de la France, renouvelé
n 1154.— Exercice de Pautorité royale au Puy-enVelay, à Limoges, à Angouléme, dans l'Aunis.— 1141,
Guerre contre le comte de Toulouse.— 1142, Guerre
contre Thibaut de Champagne, qui soutient un archevèque de Bourges, nommé par Innocent II et repouse
par leroi. Inerudité de Vity.— 1145, Nassaree d'Edesse.

1147, Seconde croisade.— 1140, Retour du roi.

1139, Bivorce (mort de Signer, 1155), mort de saint

oncles, les princes de Champagne. Ce mariage rattachait les Capétions à la race de Charlemagne, dont les comtes de Flandre étaient descendus. Le comte de Flandre rendait au roi Amieus, c'est-à-dire la barrière de la Somme, et lui promettait l'Artois, le Valois et le Vermandois. Tant que le roi n'avait point l'Oise et la Somme, on pouvait à peine dire que la monarchie fut fondée. Mais une fais mattre de la Picardie, il avait peu à craindre la Flandre et nouvait prendre la Normandie à revers. Le comte de Flandre essaya en vain de ressaisir Amiens, en sc confédérant avec les oncles du roi. Celui-ci employa l'intervention du vieil Henri II, qui eraignait en Philippe l'ami de son fils Richard, et il obtint encore que le comte de Flandre rendrait une partie du Vermandois (Oise). Puis, quand le Flamand fut près de partir pour la eroisade, Philippe, soutenant la révolte de Richard contre son père, s'empara des deux places si importantes du Mans et de Tours; par l'une, il inquiétait la Normandie et la Bretagne; par l'autre, il dominait la Loire. Il avait des lors dans ses domaines les trois grands archevêchés du royaume, Reims, Tours et Bourges, les métropoles de Belgique, de Bretagne et d'Aquitaine.

[ Richard. ] La mort de Henri II fut un malheur pour Philippe; elle placait sur le trône son grand ami Richard, avec qui il maugcait et couchait, ct qui lui était si utile pour tourmenter le vieux roi. Richard devenait lui-même le rival de Philippe, rival brillant qui avait tous les défauts des hommes du moyen age, et qui ne leur plaisait que mieux. La eroisade devenait de plus en plus nécessaire. Louis VII et Henri II avaient pris la croix et étaient restés. Leur retard avait entraîné la ruine de Jérusalem (1187). Les chrétiens ne tenaient plus la terre sainte, pour ainsi dire, que par le bord. Ils assiégeaient Aere, le seul port qui pût recevoir les flottes des pèlerins, et assurer les communications avec l'Occident. Quelque peu impatient que put être Philippe-Auguste d'entreprendre cette expédition ruincuse, il lui devenait impossible de s'y soustraire.

[ 5º croisade. 1190.] La France avait, presque seulc, accompli la eroisade. L'Allemagne avait

Bernard); 1153, Éléonore épouse Henri Plantagenet, roi d'Augleterre, en 1154.—1159, Louis défend le comte de Toulouse coutre Heuri II. — 1164, Thomas Becket en France.—1167, Louis attaque Henri dans le Vexin.—1168, Les barons d'Aquitaine et de Bretagne pernent les armes contre Heuri II.—1169, Paix de Montmirail.—1170, Meurtre de Beeket.—1173, Les fils de Henri II se réfigient auprèse de Louis VII.—1174, Nodivelle Irèxe entre les deux rois.—1170, Voyage de Louis VII au tombeau de saint Thomas Becket; sa mort, 1180.

puissamment contribué à la sceonde. La troisième fut populaire surtout en Angleterre. Mais Richard n'emmeua que des chevaliers et des soldats, point d'hommes inutiles comme dans les premières croisades. Le roi de France en fit autant, et tous deux passèrent sur des vaisscaux génois et marscillais. Dès la Sieile, les deux amis étaient brouillés, Le roi Tancrède avait fait mettre en prison la veuve de son prédécesseur, qui était sœur du roi d'Angleterre. Richard n'eût pas mieux demandé que de venger cet outrage. Déjà, sous un prétexte, il avait planté son drapeau sur Messinc. Tancrède n'eut d'autre ressource que de gagner à tout prix Philippe-Auguste, qui, comme suzerain de Richard, le força d'ôter son drapeau. La jalousie en était venue au point, qu'à entendre les Sieiliens, le roi de France les eut sollieités de l'aider à exterminer les Anglais. Il fallut que Riehard se contentat de vingt mille onces d'or, que Tancrède lui offrit comme donaire de sa sœur ; il devait lui en donner encore vingt mille pour dot d'unc de ses filles qui épouscrait le neveu de Richard. Le roi de France ne lui laissa pas prendre tout seul cette somme énorme. Il eria bien haut contre la perfidic de Richard, qui avait promis d'épouser sa sœur, et qui avait amené en Sieile, comme fiancée, une princesse de Navarre, Richard l'apaisa avec dix mille marcs d'argent, fut plus heureux en Chypre, et conquit l'île sans difficulté.

[ Siège d'Acre. 1189-91. ] Un auteur estime à six cent mille le nombre des chrétiens qui vinrent suceessivement combattre dans cette arène du siége d'Acre. Toute l'Europe y fut représentée, nation par nation. D'autre part, Saladin avait éerit au ealife de Bagdad et à tous les princes musulmans pour en obtenir des secours, C'était la lutte de l'Europe et de l'Asie. Mais toutes les haines nationales s'y rencontraient aussi. La brillante valcur et la gloire de Richard augmentaient encorc la jalousie du roi de France. Philippe étant tombé malade, l'accusait de l'avoir empoisonné. Il réclamait moitié de l'île de Chypre et de l'argent de Tanerède. Enfin il quitta la eroisade et s'embarqua presque scul, laissant là les Français honteux de son départ. Riehard resta, mais il eut peu de succès : il choquait tout le monde par son insolence et sou orgueil.

[Retour de Philippe. — Captivité de Richard.] Cependant le roi de France faisait ses affaires à petit bruit. Il entra en France à temps pour partager la Flundre, à la mort de Philippe d'Alsace; il obligea as acur et son geudre, le comte de Hainaut, d'en laisser une partic comme donaire à sa veuve; mais il garda pour lui-même l'Artois et Saint-Omer, en mémoire (dissit-il) de sa femme Isabelle de Flanmémoire (dissit-il) de sa femme Isabelle de Flandre. Il excita les Aquitains à la révolte, il encouragea le frère de Richard à se saisir du trône. Cependant Richard était prisonnier en Allemagne, Le due d'Autriche, qu'il avait outragé au siège d'Acre, le surprit passant incognito sur ses terres, et le livra à l'empereur Henri VI. Jean et Philippe lui offraient, pour qu'il le gardât, autant d'argent que Richard en cut donné pour sa rancon. Mais on lui fit honte de retenir le béros de la croisade, il le relàcha après avoir exigé de lui une énorme rancon de eent cinquante mille marcs d'argent; de plus, il fallut qu'ôtant son chapcau de sa tête, Richard lui fit hommage, dans une diète de l'Empire. Henri lui eoneéda cu retour le titre dérisoire du royaume d'Arles. Le héros revint chez lui (1194), après unc eaptivité de treize mois, roi d'Arles, vassal de l'Empire et ruiné. Il lui suffit de parattre pour réduire Jeau et repousser Philippe, Ses dernières années s'écoulèrent sans gloire dans une alternative de trêves et de petites guerres.

[ 4º croisade, 1202.] Cette période ne fut pas plus glorieuse pour Philippe. Les grands vassaux étaient jaloux de son agrandissement, et il s'était imprudemment brouillé avec le pape, dont l'amitié avait élevé si haut sa maison. Son divorec avce Ingeburge (1193), en mettant contre lui l'Église, le eondamna à l'inaction, et le rendit spectateur immobile et impuissant des grands événements qui se passèrent alors, de la mort de Richard, et de la quatrième eroisade. La mort de Saladin, l'avénement d'un jeune pape, plein d'ardeur et de génie (Innocent III), semblait ranimer la chrétienté. La mort de Henri VI rassurait l'Europe alarmée de sa puissance. La croisade prêchée par Foulques de Neuilly fut surtout populaire dans le nord de la France. Un comte de Champagne venait d'être roi de Jérusalem; son frère, qui lui succédait en France, prit la eroix, et avec lui la plupart de ses vassaux : ce puissant scigneur était à lui scul suzerain de dix-huit cents ficfs. Nommons en tête de ses vassaux son maréchal de Champagne, Geoffroy de Ville-Hardouin, l'historien de cette grande expédition, le premier prosateur, le premier historien de la France en langue vulgaire; c'est encore un Champenois, le sire de Joinville, qui devait raconter l'histoire de saint Louis et la fin des eroisades. Les seigneurs du nord de la France prirent la croix en foulc, les comtes de Brienne, de Saint-Paul, de Boulogne, d'Amiens, les Dampierre, les Montmorcney, le fameux Simon de Montfort. Le comte de Flandre, beau-frère du comte de Champagne, se trouva, par la mort prématurée de celuici, le ehef principal de la croisade. Le marquis de Montferrat, Bouiface, se joignit à eux. Les rois de France et d'Angleterre avaient trop d'affaires; l'Empire était divisé entre deux empereures, [Les croisés à Venise.] On ne songeait plus à prendre la route de terre; pour avoir des vaisseaux on s'adressa aux Vénitiens. Ces marchands profitèrent du besoin des croisés, et n'accordrent pas à moins de quatre-vingt-cinq mille mares d'argent. De plus, ils voulurent être associés à la croisade, en fournissant cinquante galères. Avec ette petite

à moins de quatre-vingl-cinq mille mares d'argent. De plus, ils voulurent étre associés à la croisade, en fournissant cinquante galères. Avec cette petite mise, ils stipulaient la moitié des conquêtes. Le doge Dandolo, tout vieux et aveugle qu'il était, fut, dans la réalité, le guide et le chef de l'expé-

dition.

Il fallut d'abord que les croisés, pour acquitte le prix convenu, prissent pour les Vénitiens la ville de Zara, en Dalmatie, qui s'était soustraite au joug de Venise pour reconnaître le roi de Hongrie. Le légat du pape eut beau réclamer, le doge lui déclara que l'armée pouvait se passer de ses directions, prit la croix sur son bonnet dueal, et entraîna les croisés devant Zara, puis devant Trieste. Ils conquirent, pour leurs bons amis de Venise, presque toutes les villes de l'Istrie.

[ Alexis implore les croisés. ] Pendant que ecs braves et honnétes chevaliers gaguent leur passage à cette guerre, « Voici venir, dit Ville - Hardouin. une grande merveille, une aventure inespérée et la plus étrange du monde. » Un jeune prince gree, fils de l'empereur Isaac, alors dépossédé par son frère, vient embrasser les genoux des croisés, et leur promet des avantages immenses, s'ils veulent rétablir son père sur le trône. Ils serout tous riches à jamais, l'Église greeque se soumettra au pape, et l'empereur rétabli les aidera de tout son pouvoir à reconquérir Jérusalem. Dandolo est le premier touché de l'infortune du prince. Il décida les croisés à commencer la croisade par Constantinople. En vain le pape lança l'interdit, en vain Simon de Montfort et plusieurs autres se séparèrent d'eux et einglêrent vers Jérusalem. L'antipathie toujours croissante des Grecs et des Latins entratnait les croisés contre Constantinople; depuis l'époque de la première eroisade les haines nationales s'étaient ajoutées aux haines religieuses. Venise s'en servit habilement. Les croisés furent, dans sa main, une force aveugle et brutale qu'elle lança contre l'empire byzantin (1202-1204).

[Prise de Constantinople, 1904.] La conquête fut d'abord facile. Il était conveu entre les Grees, depuis qu'ils avaient repoussé les Arabes, que Constantinople était imprenable, et cette opinion faisait négliger tous les moyens de la rendre telle. Venius y avait des intelligences. Dés que les croisés eurent forcé le port, dès qu'ils se présentèrent au pied des murs, l'étendard de Saint-Marcy apparut, planté par une nain invisible, et le doge s'empar arapi-

dement de vingt-cinq tours. La nuit même, l'empereur désespéra et s'enfuit; on tira de prison son prédécesseur, le vieil Isaac Comnène.

Il était impossible que la eroisade se terminăt ainsi. Le nouvel empereur ne pouvait saitsfaire à l'exigence de ses libérateurs qu'en ruinant ses sujets. Les Grees se soulevèrent, il fut mis à mort et reniplacé par un prince de la maison royale, Alexis Murzuphle, qui se montra digue des circonstances critiques où il acceptait Tempire. Toutefois il n'avait point d'armée: la ville fut prise encore et cette fois cruellement pillée; on précipita Murzuphle du haut d'une tour.

A qui devait revenir l'honneur de s'asseoir dans le trone de Justinien, et de fonder le nouvel empire? Le plus digne était le vieux Dandolo. Mais les Vénitiens eux-mêmes s'y opposèrent; il ne leur convenait pas de donner à une famille eq qui était à la république. Pour la gloire de restaurer l'Empire, elle les touchait peu; ce qu'ils voulaient, ces marchands, c'étaient des ports, des entrepôts, une longue chaîne de comptoirs, qui leur assurât toute la groute de l'Orient. Ils prirent pour eux les rivages et les lles; de plus, trois des huit quartiers de Constantinople, avec le titre bizarre de seigneurs d'un quartet demi de l'empire grec.

[Baudouin empereur.] L'Empire, réduit airsi, fut déféré à Baudouin, comte de Flandre, descendant de Charlemagne et parent duroi de France. Le marquis de Montferrat se contenta du royaume de Macédoine. La plus graude partie de l'Empire, celle même qui était échue aux Vénitiens, fut démembrée en fiefs. Notre Geoffroy de Ville-Hardouin fut à la fois maréchal de Champagne et de Romanie. Longtemps encore après la chute de l'empire latin de Constantinople, vers 1300, le Catalan Montaner nous assure que, dans la principauté de Morée et le duché d'Athènes, on parlait français aussi bien qu'à Paris;

# CHAPITRE X.

RUINE DU ROI JEAN ET DES ALBIGEOIS, 1199-1235.

Voilà le pape vainqueur des Grees malgré lui. La réunion des deux Églises est opérée, Innocent est le seul chef spiritued du monde. L'Allemagne, la vieille ennemie des papes, est mise hors de combat; elle est déchièce entre deux empereurs qui prennent le pape pour arbitre. Philippe-Auguste vient de se soumettre à ses ordres, et de reprendre une épouse qu'il hait. L'occident et le mid de la France, ne sont pas si dociles. Les Vaudois résistent sur le Rhône, les Manichéens en Languedoc et aux Pyrénées. Tout le littoral de la France, sur les deux mers, semble prét à se détacher de l'Église. Le rivage de la Méditerranée et celui de l'Océan obéissent à deux princes d'une foi douteuse, les rois d'Aragon et l'Angleterre, et entre eux setrouvent les foyers de l'hérésie, Béziers, Carcassonne, Toulouse, où le grand concile des Manichéens s'est assemblé.

Le premier frappé fut le roi d'Angleterre, duc de Guienne, vôisin et aussi pareut du comte de Toulouse, dont il élevait le fils. Le pape et le roi de France profitèrent de sa ruine.

Un plus habile que Jean y ent succombé. Il lui dalait recourir à des expédients inouis pour tirer de l'argent d'un pays tant de fois ruiné. Que restai-til après l'avide et prodigue Richard? Jean essay a d'arracher de l'argent anx barons, et ils lui firent signer la Grande Charte. Il se rejeta sur l'Église : elle le déposa. Le pape et son protègé, el roi de France, profitèrent de sa ruine. Le roi d'Augleterre sentant son navire cufoncer, jeta à la mer la Normandie, la Bretagne. Le rôi de Françe n'ect qu'à ramasser.

(Arthur et Jean.) Ce déchirement infaillible et nécessaire de l'empire anglais se trouva provoqué d'âbord par la rivalité de Jean et d'Arthur son neveu. La vicille Étéonore scule tenaît contre son petit-fils pour Jean son fils. pour l'unité de l'empire anglais, que l'étévation d'Arthur aurait divisé. Arthur en effet faisait bon marché de cette unité : i offrait au roi de France de lui céder la Normandie, pourvu qu'il cût la Bretagne, le Maine, la Touraine, l'Aujou, le Poitou et l'Aquitaine. Jean ett été réduit à l'Angletere.

Il l'emporta cette fois, défit Arthur, et le prit avec la plupart des grands seigneurs de son parti. Que devint le prisonnier l'est ce qu'on n'a bien su jamais. Mathieu Paris prétend que Jean; qui l'avait hien traité d'abord, fut alarmé des mences et de l'obstination du Jeune Breton; « Arthur disparut, dit-il, et Dieu veuille qu'il en ait été autrement que le rapporte la malveillante renommée [19205] »

[Confacation de la Normandie, 1203.] Philippe se porta pour vengeur et pour juge du crime, Il assigna Jean à comparaître devant la cour des hauts barons de France, la Cour des Pairs, comme on disait alors d'après les romans de Charlemagne. Jean leva une armée; les barons, une fois réunis à Portsmouth, lui déclarèrent qu'ils étaient décidés à ne point s'embarquer. Il s'adressá au pape; les légats ne décidèrent rien. Philippe s'empara de la Normandie. Jean lui-même avait déclaré aux Normandis qu'ils n'avaient aucun secours à attendre.

Cependant, s'il n'agissait point lui-même, il négo-

ciaitavec les ennemis de l'Église et du roi de France. Il payait des subsides à l'empercur Othon IV, soneveu; il s'entendait d'une part avec les Flamands, de l'autre avec les seigneurs du midi de la France. Le comte de Toulouse, le roi d'Aragon et le roi d'Angleterre, suzerains de tout le Midi, semblaient réconciliés aux dépens de l'Église.

Le caractère de la réforme au douzième siècle fut le rationalisme dans les Alpes et sur le Rhône, le mysticisme sur le Rhin. En Flandre, elle fut mixte, et plus encore en Languedoc.

Ce Languedoc était le vrai mélange des peuples, la vraic Babel. Placé au coude de la graude route de France, d'Espagne et d'Italie, il présentait une singulière fusion de sang ibérien, gallique et romain, sarrasin et gobhique. Ces éléments divers formaient de dures oppositions. La devaitavoir lieu le graud combat des croyances et des races. Quelles croyances? Je diras voloutiers toutes. Ceux mémes qui les combattireut n'y surent rien distinguer, et ne trouvèrent d'autre moyen de désigner ces fils de la confusion, que par le nom d'une ville : Albigeois.

[Le Midi.] Un mot sur la situation politique du Midi. Nous en comprendrons d'autant micux sa révolution religieuse.

Au centre, il y avait la grande cité de Toulouse, république sous un comte. Les domaines de celuici s'étendaient chaque jour. Dès la première croisade, c'était le plus riche prince de la chrétienté. Il avait manqué la royauté de Jérusalem, mais pris Tripoli. Cette grande puissance était, il est vrai, fort inquiétéc. Au nord les comtes de Poitiers, devenus rois d'Angleterre, au midi la grande maison de Barcelone, mattresse de la basse Provence et de l'Aragon, traitaient le comte de Toulouse d'usurpateur, malgré une possession de plusieurs siècles. Ces deux maisons de Poitiers et de Barcelone avaient la prétention de descendre de saint Guillaume, le tuteur de Louis le Débonnaire, le vainqueur des Mores, celui dont le fils Bernard avait été proscrit par Charles le Chauve, Les comtes de Roussillon, de Cerdagne, de Confolens, de Bézalu, réclamaient la même origine. Tous étaient cnnemis du comte de Toulonse. Il n'était guère mieux avec les maisons de Béziers, Carcassonne, Albi et Nimes, Aux Pyrénées, c'étaient des seigneurs pauvres et braves, singulièrement entreprenants, gens à vendre, espèces de condottieri, que la fortune destinait aux plus grandes choses; je parle des maisons de Foix, d'Albret et d'Armagnae, Armagnae, Comminges, Béziers, Toulouse, n'étaient jamais d'accord que pour faire la guerre aux églises. Les interdits ne les troublaient guère. Le comte de Comminges gardait paisiblement trois épouses à la fois. Le comte de Toulouse, flaimond VI, avait un sérail. Cette Judée de la France, comme on a appelé le Languedoc, ne rappelait pas l'autre seulement par ses bitumes et ses oliviers; elle avait aussi Sodome et Gomorrhe, et il était à craindre que la vengeance de l'Église ne lui doundt sa mer Morte.

Les biens du clergé étaient partout envahis. Le nom même de prêtre était une injure. Les ecclésiastiques n'osaient laisser voir leur tousure en public. Ceux qui se résignaient à porter la robe cléricale, c'étaient quedques serviteurs des nobles, auxquels eeux-ci la faisaient prendre, pour envahir sous leur nom quelque bénéfice. Dès qu'un missionnaire catholique se hasardait à prècher, il s'élevait des cris de dérision. La sainteté, l'éloqueuen elur imposaient point. Ils ayaient luté saint Bernard.

[ Albigeois. ] A côté de l'Église s'élevait une autre Église dont la Rome était Toulouse. Un Nicétas de Constantinople avait présidé, près de Toulouse, en 1167, comme pape, le coneile des évêques manichéens. La Lombardie, la France du nord, Albi, Carcassonne, Aran, avaient été représentés par leurs pasteurs. Nieétas y avait exposé la pratique des Manichéens d'Asie, dont le peuple s'informait avec empressement, L'Orient, la Grèce byzantine envahissaient définitivement l'Église occidentale. Les Vaudois eux-mêmes, dont le rationalisme semble un fruit spontané de l'esprit humain. avaient fait écrire leurs premiers livres par un certain Ydros, qui, à en juger par son nom, doit aussi être un Grec. L'Église nouvelle-envoyait partout d'ardents missionnaires ; l'innovation éclatait dans les pays les plus éloignés, les moins soupçonnés, en Picardie, en Flandre, en Allemagne, en Angleterre, en Lombardie, en Toscane, aux portes de Rome, à Viterbe. Mais l'étrangeté orientale du manichéisme avait révolté bien des esprits. D'autre part, les populations du Nord voyaient parmi elles les soldats mercenaires, les routiers, pour la plupart au service de l'Angleterre, réaliser tout ce qu'on racontait de l'impiété du Midi. Ils venaient, partie du Brabant, partie de l'Aquitaine. Dans la Marche, l'Auvergne, le Limousin, leurs ravages furent horribles. Le peuple finit par s'armer contre eux. Un charpentier, inspiré de la Vierge Marie, forma l'association des capuchons pour l'extermination de ces bandes. Philippe-Auguste encouragea le peuple, fournit des troupes, et, en une seule fois, on en égorgea dix mille.

L'Église du treizième siècle se fit une arme des antipathies de races pour retenir le Midi qui lui échappait. Elle transféra la croisade des infidèles aux hérétiques. Les prédicateurs furent les mêmes, les bénédictins de Citeaux.

[ Meurtre du légat. ] Raimond était triomphant sur le Rhône à la tête de son armée, quand il recut d'Innocent Ill une lettre terrible qui lui prédisait sa ruine. Le pape exigeait qu'il interrompit la guerre, souserivit avec ses ennemis un projet de croisade contre ses sujets hérétiques, et ouvrit ses États aux croisés. Raimond refusa, fut excommunié, et se soumit: mais il cherchait à éluder l'exécution de ses promesses. Le moine Pierre de Castelnau osa lui reprocher en face ce qu'il appelait sa perfidie; ce prince, peu habitué à de telles paroles, laissa échapper des paroles de colère et de vengeance : des paroles telles peut-être que celles de Henri II contre Thomas Becket, L'effet fut le même; le dévouement féodal ne permettait pas que le moindre mot du seigneur tombat sans effet; eeux qu'il nourrissait à sa table croyaient lui apparteuir corps et âme, sans réserve de leur salut éternel. Un chevalier de Raimond joignit Pierre de Castelnau sur le Rhône et le poignarda. L'assassin trouva retraite dans les Pyrénées, auprès du comte de Foix, alors ami du comte de Toulouse, et dont la mère et la sœur étaient hérétiques.

[Croisade, 1208.] Tel fut le commencement de cette épouvantable tragédie (1208). Innocent III ne se contenta pas, comme Alexandre III, des exeuses et de la soumission du prince; il fit prêcher la croisade dans tout le nord de la France par les moines de Citeaux. Celle de Constantinople avait habitué les esprits à l'idée d'une guerre sainte contre les chrétiens. Ici la proximité était tentante ; il ne s'agissait point de traverser les mers : on offrait le paradis à celui qui aurait ici-bas pillé les riches campagnes, les eités opulentes du Languedoc. L'humanité aussi était mise en jeu pour rendre les âmes eruelles; le sang du légat réclamait, disait-on, le sang des hérétiques. On commença par le bas Languedoc, par Béziers, Carcassonne, etc., où les hérétiques étaient plus nombreux. Le pape eut risque d'unir tout le Midi contre l'Église et de lui donner un chef, s'il cut frappé d'abord le comte de Toulouse. Il feignit d'accepter ses soumissions, il l'admit à la pénitence. Mais la plus horrible pénitence, c'est qu'il se chargeait de conduire lui-même l'armée des croisés à la poursuite des hérétiques , lui qui les aimait dans le cœur, de les mener sur les terres de son neveu, le vicomte de Béziers, qui osait persévérer dans la protection qu'il leur accordait.

[Simon de Montfort.] La principale armée des croisés arriva par le Rhône, d'autres venaietà pel Vélay, d'autres par l'Agénois. A leur tête, les archevêques de Reims, de Sens, de Rouen; les évêques d'Autun, Clermont, Nevers, Bayeux, Leiseux et Chartres; les comtes de Nevers, de Saintseux et Chartres de Saintseux

â,

Pol, d'Auxerre, de Bar-sur-Seine, de Genève; de Forez, une foule de seigneurs. Le plus puissant était le duc de Bourgogne. Les Allemands, les Lorrains, voisins des Bourguignons, prirent aussi la eroix en foule; mais aucune province ne fouruit d'hommes plus habiles et plus vaillants que l'Ile-de-France, L'ingénieur de l'armée fut mattre Théodise, archidiacre de Notre-Dame de Paris. Le principal chef de la croisade fut Simon de Montfort, C'était, disait-on, un Montfort qui avait donné à Louis le Gros, après la défaite de Brenneville, le conseil d'appeler à son secours les milices des communes sous leurs bannières paroissiales. Au treizième sièele, Simon de Montfort, dont nous allons parler, faillit être roi du Midi. Son second fils, cherchant cu Augleterre la fortune qu'il avait manquée en France, combattit pour les communes anglaises, et leur ouvrit le chemin du parlement.

[Priso de Bésiers. 1209.] Les croisés marchèrent d'abord sur Béziers. Les habitants sortirent hardiment ; lis ne connaissaient pas la supériorité militaire de leurs ennemis. Les piétons suffirent pour les repousser; avant que les chevalièrs eussent pu prendre part à l'action, ils entrèrent dans la ville péle-méle avec les assiégés, et s'en trouvèrent mattres. Le seul embarras était de distinguer les hérétiques des orthodoxes: « Tuez-les tous, dit l'abbé de Citeaux ; le Seigneur connaîtra bien ceux qui sont à lui. »

L'effroi fut tel, que toutes les places furent abandonnées sans combat. Les habitants s'enfuirent dans les montagnes. Il ne resta que Carcassonne, où le vicomte de Béziers s'était enfermé. Cinquante prisonniers y furent pendus, quatre cents brûlés.

Tout ce sang eût été versé en vain, si quelqu'un ne s'était chargé de perpétuer la croisade, de veiller en armes sur les cadavres et les cendres. Tous les barons refusèrent l'héritage du vicomtc. Simon de Montfort accepta, après s'être fait un peu prier. Le vicomte de Béziers, qui était entre ses mains, mourut bientôt, tout à fait à propos pour Montort. Il ne lui resta plus qu'à se faire confirmer par le pape le don des légats; il mit sur chaque maison un tribut annuel de trois deniers au profit de l'Égise de Romc.

Son armée se débandant, il lui fallut attendre une nouvelle croisade, et amuser les comtes de Toulouse et de Foix qu'il avait d'abord menacés. Cependant sa femme Alix de Montmorency lui avait amené une nouvelle armée de croisés. Les hérétiques, n'osant plus se fier à aucune ville, après le désastre de Béziers et de Carcassonne, s'étaient réfugiés dans quelques châteaux forts, où une vaillante noblesse faisait cause commune avec eux ; ils avaient beaucoup de nobles dans leur parti, comme les protestants du seizième siècle. Le château de Minerve, qui se trouvait à la porte de Narbonne, était une de leurs principales retraites. L'archevêque ct les magistrats de Narbonne avaient cru détourner la croisade de leur pays, en faisant des lois terribles contre les hérétiques; mais ceux-ci, attaqués dans tous les auciens domaines du vicomte de Béziers, se réfugièrent en foule vers Narbonne. La multitude, enfermée dans le château de Minerve, ne pouvait subsister qu'en faisant des courses jusqu'aux portes de cette ville. Les Narbonnais appelèrent eux-mêmes Montfort, et l'aidèrent. Ce siége fut terrible. Les assiégés n'espéraient et ne voulaient aucune pitic. De là Montfort poussa au Midi, et alla prendre le fort château de Termes avec les machines que lui construisait l'archidiaere de Paris.

[Muret. 1213.] Il était visible qu'après s'être emparé de tant de lieux forts dans les montagnes. Montfort reviendrait vers la plaine et attaquerait Toulouse. Le comte, dans son effroi, s'adressait à tout le monde, à l'Empereur, au roi d'Angleterre, au roi de France, au roi d'Aragon. Philippe-Auguste écrivit au pape : le roi d'Aragon en fit autant, et essaya de gagner Montfort lui-même. Tous les seigueurs des Pyrénées se déclarèrent ouvertement pour Raimond. Les comtes de Foix, de Béarn, de Comminges, l'aidèrent à forcer Simon de lever le siège de Toulouse. Le comte de Foix faillit l'accabler à Castelnaudary, mais les troupes plus exercées de Montfort ressaisirent la victoire. Le roi d'Aragon était occupé à repousser la terrible invasion des Almohades, qui s'avançaient au nombre de trois ou quatre cent mille. Mais dès qu'il en fut délivre par la victoire de Las Navas de Tolosa, il envoya défier Simon. Les deux armées sc rencontrèrent à Muret, près Toulouse; Montfort feignit de vouloir éluder le combat, se détourna, puis tombant sur les ennemis de tout le poids de sa lourde cavalerie, il les dispersa, et en tua plus de quinze mille. l'Aragonais périt en combattant (1213).

L'Église semblait avoir vaincu dans le Midi de la France, comme dans l'empire grec. Restaient ses ennemis du Nord, les hérétiques de Flandre, l'excommunié Jean, et l'anti-César Othon.

[Jean excommunić, 1312.] En 1908, précisément à l'époque où le pontife commençait la croisade du Midi, il en fit une, sous forme moins belliqueuse, contre le roi d'Angleterre, en portant un de ses ennemis à la primatie. Jean résista; on l'excommunia. Mais il ne se rencontra personne qui osat lui en donner signification. Cet état dura einq ans, pendant lesquels Jean exerça la plus violente tyrannie. Il n'avait rien à craindre tant que la France et l'Europe étaient tournées tout entières vers la croisade des Abligeois. En 1919, Innocent III, ras-

suré du côté du Midi, précha la croisade contre Jean, et chargea le roi de France d'exécuter la sentence apostolique. Une flotte, une armée immense furent assemblées par Philippe. De son côté, Jean réunit, dit-on, à Dourres jusqu'à soixante mille hommes. Mais dans cette multitude, il n'y avait guère de gens sur qui il pôt compter. Le légat du pape, qui avait passé le détroit, lui fit comprendre son péril; la cour de Rome voulait abaisser Jean, mais non pas donner l'Angleterre au roi de France. Se soumit et fit hommange au pape, s'engageant de lui payer un tribut de mille mares sterling d'or.

Philippe-Auguste n'en côt peut-étre pas moins envahi l'Angleterre, si le comte de Flandre ne l'eût abandonné. La France et l'Angleterre avaient eu, de bonne heure, des liaisons commerciales; les ouvriers flamands avaient besoin des laines anglaises. Philippe, à l'instigation du légat, se rejeta sur la Flandre et la ravagea.

[Bataille de Bourines. 1214.] Cependant Lean achetait une nouvelle armée, il envoyait des subsides à son neveu Othon, et soulevait tous les princes de Belgique. Au cœur de l'hiver (1214), il passa la mer et débarqua à la Rochelle. Il devait attaquer Philippe par le Midi, tandis que les Allemands et les Flamands tomberaient sur lui du côté du Nord. Les seigneurs du Nord étaient alarmés des progrès de la puissance du roi. On prétend que les confédérés nevoulaient rien moins que diviser la France. Le comte de Flandre côt ue Paris; celui de Bourgogne, Péronne et le Vermandois. Ils auraient donné des biens ecelesiastiques aux gens de guerre, à l'imitation de Jean.

Les deux armées se reneontrèrent entre Lille et Tournay, près du pont de Bouvines (1214). No milices furent d'abord mises en désordre, et le roi de France y courut risque de la vie; il fut tiré à terre par des fantassins armés de croèhets. L'empereur Othon eut un cheval blessé. Les chevaliers furent pris en grand nombre; einq comtes tombèrent entre les mains de Philippe-Auguste, ceux el Flandre, de Boulogne, de Salisbury, de Tecklembourg et de Dortmund. Les deux premiers n'étant point rachetés par les leurs, restèrent prisonniers de Philippe.

[Grande Charte. 1215.] Jean ne (ut pas plus heureux dans le Midi qu'Othon dans le Nord. Il repassa en Angleterre, vaineu, ruiné, sans ressource. L'occasion était helle pour les barons. Ils la saisirent. Au mois de janvier 1215, et de nouveau le 15 juin, ils lui firent signer l'acte celèbre, connu sous le nom de Grande Charte. Mais dès qu'ils furent dispersés, il rassembla de toutes parts des mercenaires; les barons effrayés appelèrent les rois d'Écosse et de France. Le fils de Philippe avait épousé Blanche de Castille, nièce de Jean. Jean se trouva encore une fois abandonné, seul, exilé de son propre royaume. Alors il perdit tout espoir, prit la flèvre et mourut. C'était ee qui pouvait arriver de pis au Français. Le fils de Jean. Henri III, était innocent des crimes de son père. Louis vit bientôt tous les Anglais rajliés contre lui, et se tint heureux de repasser ei France, en renoncant à la couronne d'Angleterre.

[Le roi de France hérite de la croisade des Albigeois.] Innocent III était mort deux mois, avant le roi Jean, a umilieu de son triomphe (1216). Toutefois, dans la deruière année de sa vie, il avait été trangement troublé. Lorsque le comte de Toulouse, le comte de Foix et tous les autres seigneurs du Midi vinrent se jeter à ses pieds, lorsqu'il entendit les plaintes et qu'il vit les larmes, il voulut, di-on, réparer, et ne le put pas. Ses agents ne lui permirent point une restitution qui les ruinait et les condamnait.

Co ne futent ni les Raimond, ni les Montfort qui recueillirent le patrimoine du comte de Toulouse. L'héritier légitime ne le recouvra que pour le eéder bientôt. L'usurpateur, avec tout son courage et sa force d'âme, était vaineu dans le cœur, quand une pierre, laneée des murs de Toulouse, vint le délivrer de la vie (1218). Son fils, Amauri de Montfort, céda aur oi de France ses droits sur le Languedoe; tout le Midi, sauf quelques villes libres, se jeta dans et se bras de Philippe-Auguste. En 1929, le légat lui-meme et les evèques du Midi le suppliaient à genoux d'accepter l'hommage de Montfort. (Mort de Philippe-Auguste, 1925).

[ Administration de Philippe II. ] Philippe-Auguste avait, à vrai dire, fondé le royaume en réunissant la Normandie à la Picardie. Il avait en quelque sorte fondé Paris, en lui donnant sa cathédrale, sa halle, son pavé, des hôpitaux, des aqueducs, une nouvelle enceinte, de nouvelles armoiries, surtout en autorisant et soutenant son université. Il avait fondé la juridiction royale en inaugurant l'assemblée des pairs par un acte populaire et humain, la condamnation de Jean et la punition du meurtre d'Arthur. Les grandes puissances féodales s'affaissaient; la Flandre, la Champagne, le Languedoc, étaient soumis à l'influence royale. Le roi s'était formé un grand parti dans la noblesse ; il avait créé une démocratie dans l'aristocratie, si je puis dire; ie parle des cadets ; il fit consaerer en principe qu'ils ne dépendraient plus de leurs atnés 1.

les juifs. - 1185, Guerre contre le comte de Flandre pour le Vermaudois, qui reste au roi (1185); 1184,

PRILIPPE II, âgé de quinze ans, 1180, sous la régence du comte de Flandre. —1182, Ordoniance contre

#### CHAPITRE XI.

LOUIS VIII. SAINT LOUIS. DERNIÈRE CROISADE. 1223-1270.

[Louis VIII. 1223.] Le fils de Philippe-Auguste, le faible et maladif Louis VIII, nommé ridiculement Louis le Lion, ne joua pas moins le rôle d'un conquérant. Il échous en Angleterre, il est vrai, mais il prit aux Anglais le Poitou. En Flandre, il maintint la comtesse Jeanne, lui rendant le service de garder son mari prisonnier à la tour du Louvre. Dans le Midi, il termina la croisade des Albigeois. Il se mit en marche à la tête de toute la France du Nord. Les républiques de Provence, Avignon, Aix, Marseille et Nice, espéraient pourtant que le torrent passerait à côté. Avignon offrit passage hors de ses murs; mais en même lemps, elle s'entendait avec le comte de Toulouse pour détruire tous les fourrages, à l'approche de la cavalerie française. Louis assiégea la ville; il fallut qu'elle payat rancon, donnât des otages et abattit ses murailles. Nimes, Albi, Carcassonne se livrérent d'ellesmêmes. Mais les chaleurs occasionnèrent dans l'armée des croisés une épidémie meurtrière. Les barons abandonnérent le roi; il mourut empoisonné, dit-on, par l'amant de la reine, Thibaut de Champagne (1226).

(Blanche régente. 1326.—Pierre Mauclerc.) La régence et la tutelle du jeune Louis IX cût appartenu, d'après les lois féodales, à son oncle Philippe le Hurepel (le grossier), comte de Boulogne. Le lègat du pape et le comte de Champagne, amis de la reine mère, Blanche de Castille, lui assurèrent la régence. Les seigneurs formèrent une ligue contre elle, à leur tête le duc de Bretagne, Pierre Mauclere, descendu d'un fils de Louis le Gros. Cet homme remarquable avait entrepris bien des choses à la fois, et plus qu'il ne pouvait : en France, d'abaisser la royauté; en Bretagne, d'être absolu malgré les prêtres et les seigneurs. Cette lutte intérieure me

guerre dans le Berri contre les Brahançons; 1187, guerre contre Henri II., qui refuse d'accomplir le mariage d'Alix, sœur de Philippe, avec son fils Richard. — 1188, Trève, prédication de la croisade. — Dine Saladine,—1189, Philippe secour le comte de Toulouse contre Richard, et celui -ei contre Henri II., qui perd Tours et le Mans. — 1190, Troisième croisade; 1191, prise d'Acre, retour de Philippe; 1194, retour de Richard. — 1194-1199, Alternative de guerres et de trèves. — 1190, Mort de Richard; 1902, Philippe, allié d'Arthur de Bretague, fait des conquêtes en Normandie; 1205, meurtre d'Arthur. — 1204, Prise de Rouen; 1204, Jean cité devant les paires, 1205, abandonne par un traiit loutes les possessions anglaises au nord de la Loire, et tout eq que Philippe II vient de lui enlever au

lui permit guère d'agir vigoureusement contre la France. Le roi d'Angleterre, Henri III, qui eù t da 'Appuyer, lui manqua deux fois; Blanche soulevait les barons de Henri, gagnait ses favoris. Elle eut eucore l'adressed'empécher le comte de Champagne d'épouser la fille de Mauclere.

Ĉependant elle profitait de la faiblesse de la ligue du Nord pour achever d'accabler le Midi. Il fallut que Raimond VII reçût, dans Toulouse, une garnison française, confirmát à la France la possession du bas Languedoc, promit Toulouse après sa mort, comme dot de sa fille Jeanne, qu'un des frères du roi devait épouser. Quant à la haute Provence, il la donnait à l'Église : c'est Torigine du droit des papes sur le contat d'Avignon. Lui - même il viut à Paris, s'humilia, reçut la discipline dans l'église de Notre-Dame, et se constitua, pour six semaines, prisonnier à la tour du Louvre.

La régente osa alors défier le comte de Bretagne, et le somma de comparattre devant les pairs. Les Anglais l'abandonnèrent, les barons traitèrent séparément avec Blanche. Tout le mouvement qui avait troublé la France du Nord s'écoula, pour ainsi dire, vers le Midi et l'Orient. Thibaut se trouva roi de Navarre par la mort du père de sa femme, et vendit à la régente, Chartres, Blois, Saucerre et Châteauduu. Mauelerc laissa le comté de Bretagne à son fils, et partit pour la croisade.

[Majorité de saint Louis. 1236.] Telle était la favorable situation du royaume à l'époque de la majorité de saint Louis (1236). Sa destinée fut d'hériter des Albigeois et de laut d'autres ennemis de l'Église. Cette âme innocente et timorée, condamnée à a posséder tant de biens d'origine douteuse, ne pouvait trouver de repos que dans la croisade.

[Nécessité d'une croisade.] Jamais la croisade n'avait été plus nécessaire et plus légitime. Les Mongols s'étaient ébrantés du Nord, et peu à peu descendaient par toute l'Asic. Ces pasteurs, entratnant les nations, chassant devant eux l'humanité

midi de ce fleuve. — 1207, Raimond VI excommunié; 1208, meurtre du lépat; 1209, prise de Béziers; 1211, siége de Toulouse; 1215, batillé de Muret. — 1218, Philippe II veut attaquer Jean excommunié depuis cinq ans, mais Jeans de déclare feudataire du saint-siège, et le légat défend à Philippe de l'attaquer. Celui-ci tourne ses armes coutre la Plandre. — 1214, Bouvines; 1215, voyage du prince Louis dans le midi del a Prance; 1210, son expédition en Angleterre; 1217, il quitte l'Angleterre. — 1217, Raimond VII reutre dans Toulouse pendant que Montfort est sur le Rhône; 1218, Montfort est tac devant Toulouse qu'il assiégeait. — 1219, Croissde du prince Louis . — 1222, Amauri offre à Philippe toutes les conquêtes des eroisés; 1223, mort de Philippe toutes les conquêtes des eroisés; 1223, mort de Philippe

avec leurs troupeaux, semblaient décidés à effacer de la terre toute ville, toute construction, toute trace de culture, à refaire du globe un désert, une libre prairie, où l'on pât désormais errer sans obstacle. Tout l'Orient était réconcilié. Les princes mahométans, entre autres le Vieux de la Montagne, avaient envoyé une ambassade suppliante au roi de France, et l'un des ambassadeurs passa en Angleterre. D'autre part, l'empereur latin de Constantinople venait exposer à siant Louis son danger, son dénament et sa misére. Il en était venu à n'avoir plus, pour se chauffer, que les poutres de son palais. Il offrit à saint Louis de lui céder, à bon compte, un inestimable trésor, la vraie couronne d'épines qui avait écni le front du Sauveur.

[Taillebourg. 1941.] La eroisade de 1935 n'était pas faite pour rétablir les affaires d'Orient. Le jeune roi de France ne pouvait encore qu'itter son royaume: une vaste ligue se formait contre lui. Mais les confédérés agirent l'un après l'autre. La campagne des Anglais en France fut pitoyable. Louis les aurait tournés et pris au pont de Taillebourg, sur la Charente, si Henri III n'avait obtenu une trève. Il profita de ce répit pour décamper et se retirer yers Saintes. Louis les serra de près; un combat acharné ett lieu dans les vignes, le roi d'Angleterre finit par s'enfuir dans la ville, et de là vers Bordeaux (1941). Une épidémie, dont le roi et l'armée languirent égalemnt, empécha Louis de poursuivre ses succès.

[Prise de Jérusalem.] Cependant la catastrophe tant redoutée avait lieu en Orient. Les Mongols avaient pris Jérusalem. Saint Louis était malade, alité et presque mourant, quand ces tristes nouvelles parvinrent en Europe; il fit mettre la croix rouge sur son lit et sur ses vêtements. Sa mère eût autant aimé le voir mort.

(Saint Louis en Egypte. 1249.) On pensait alors, no sans vraisenfblance, que, pour conquérir et posséder la terre sainte, il fallait avoir l'Egypte pour point d'appui. Saint Louis fit ercuser le port d'Aigues-Mortes, et cingla d'abord vers Chypre. Lá il s'aréta, et longtemps, soit pour attendre son frère Alphonse qui lui amenait sa réserve, soit peut-être pour s'orienter dans ee monde nouveau. Il y fut amusé par les ambassadeurs des princes d'Asie, qui venaient observer le grand roi des France.

[Mansourah.] Il se décida enfin à partir pour l'Égypte. La forte ville de Damiette, qui pouvait résister, se rendit dans le premier effroi. De là le roi voulu marcher sur le Caire. Il s'eugagea dans ce pays coupé de canaux, et suivit la route qui avait été si fatale à Jean de Brienne. La marche fut d'une singulière lenteur; les chrétiens, au lieu de jeter des ponts, faisaient une levée dans chaque caual. Ils mirent ainsi un mois pour franchir les dix lieues qui sont de Damiette à Mansourah, Robert d'Artois se lança dans la ville avec l'avant-garde ; il y périt. Le roi, qui ne savait rien encore, passa et combattit vaillamment. Les mameluks revenant de tous eôtés à la charge, les Français défendirent leurs retranchements jusqu'à la fin de la journée. Il fallait retourner à Damiette: mais une épidémie s'était mise dans le camp; et le roi, malade lui-même, ne voulut jamais abandonner son peuple. Lorsqu'enfin il se décida à la retraite, il se vit bientôt arrêté par les Sarrasins. Un immense massagre commença; le roi prisonnier avec une foule de barons, étouna les infidèles de son héroïque résignation, et obtint la liberté en rendant Damiette avec une rançon de quatre cent mille besants d'or. Il resta pourtant un an à la terre sainte pour aider à la défendre, au eas que les mameluks poursuivissent leur victoire hors de l'Égypte. Il releva les murs des villes, fortifia Césarée, Jaffa, Sidon, Saint-Jean-d'Aere.

[Pastoureaux. Restitutions de saint Louis.]
Pendant son absence éclata en France l'insurrection
des Pastoureaux. C'étaient les plus misérables habitants des campagnes, des bergers surtout, qui,
entendant dire que le roi était prisonnier, s'armèrent, s'altroupèrent, formèrent une grande armée,
déclarèrent qu'ils voulaient aller le délivrer. On
parvint à les dissiper. — Saint Louis de retour, malgré ses frères, ses enfants, ses barons, ses sujets,
restitua au roi d'Angleterre le l'érigord, le Liugusin, l'Agénois, et ce qu'il avait en Quercy et en
Saintonge, à condition que Henri renonçàt à ses
droits sur la Normandie, la Touraine, l'Anjou, le
Maine et le Poitou (1288).

Cette préoccupation excessive des choses de la conscience aurait ôté à la France toute action extérieure. Mais la France n'était pas encore dans la main du roi. Le roi se resserrait, se retirait en sof. La France débordait au dehors.

D'une part, l'Angleterre gouvernée par des Poitevins, par des Français du Midi, s'affranchit deur par le secours d'un Français du Nord, Sfmon de Montfort, comte de Leicester, second fils du fameux Montfort, chef de la croisade des Albigeois. De l'autre coté, les Provençaux, sous Charles d'Anjou, frère de saint Louis, conquirent le royaume des Deux-Siciles, et consomnièrent, en Italie, la ruine de la maison de Souabe.

'[Arbitrage de saint Louis.] Au bout de six ans de guerres, Henri III et ses barons invoquérent l'arbitrage de saint Louis. Le pieux roi, également inspiré de la Bible et du droit romain, décida qu'il faltait obéir aux puissances, et annula les statuts d'Oxford, déjà cassés par le pape. Le roi Henri devait rentrer en possession de toute sa puissance, sauf les chartes et coutumes du royaume d'Anglessauf les chartes et coutumes du royaume d'Angles

terre, antérieures aux statuts d'Oxford (1264). Les confédérés ne prirent cette sentence arbitrale qué comme un signal de guerre.

[Conquete du royaume de Naples. 1268.] L'ilustre et ancienne maison de Souabe était abattue; le pape mettait à l'eucan ses dépouilles. Il les offrait à qui en voudrait, au roi d'Angleterre, au roi de France. Louis refusa d'àbord pour lui-même, mais il permit à son frère Charles d'Ançou, dont son admirateur Villani a laissé un portrait si terrible, cet homme noir, qui dormait peu, fut un démon tentateur pour saint Louis. Il avait épouse Béatrix, la dernière des quatre filles du comte de Provence. Les trois amées étaient reines, et faisaient asscoir Béatrix au qui cabeau à leurs pieds. Celle-ci irritait encort amo violente et avide de son mari; il lui faliai taussi un troue à elle, et p'importe à qual prix,

[Manfred.] Frédéric II était mort en luttant contre le pape (1250). Son fils, Conrad, n'apparut dans l'Italie que pour mourir aussi. Alors l'Empire échappa à cette maison; le frère du roi d'Angleterre et le roi de Castille se crurent tous deux empereurs. Le fils de Conrad, le petit Conradin, n'était pas en âge de disputer rien à personne; mais le royaume de Naples resta au bâtard Manfred, au vrai fils de Frédéric II, brillant, spirituel, débauché, impie comme son père, homme à part, que personne n'aima ni ne haît à demi. Tout son appui était dans les Sarrasins, qui lui gardaient les places et les trésors de son père. Il ne se fiait guère qu'à cux; il en avait appelé neuf mille encore de Sicile, et dans sa dernière bataille, c'est à leur tête qu'il chargea l'eunemi.

[Ch. d'Anjon.—Conradin. 1268.] On prétend que Charles d'Anjou dut sa victoire à l'ordre déloyal qu'il donna aus siens de frapper aus cheraux (1268). La tyrannie de Charles pesa bientôt sur toute l'Italie; les plaintes retentissaient jusqu'au delà des Alpes. Tout le parti gibelin de Naples, de Toscane, Pisc surtout, implorait le secours du jeune Conradin. Il passe les Alpes avec une nombreuse chevaleric. Au premier choc, elle vainquit et dissipa tout devant elle. Mais Charles, d'après le conseil d'un vieux chevalier, tenait à l'écart cinq cents de ses meilleurs hommes. Lorsque Conradin eut le dessus,

<sup>8</sup> Résumé chronologique du règne de Louis VIII et Louis IX: -1224, Conquête du Poitou et de l'Aquitaine jusqu'à la Garonne; 1236, Louis se fait céder tous les droits de la maison de Montfort; aiége d'Avignon; Louis parcourt le Languedec et meurt à Montpensier. - 1295, Régnece de Blanche de Castille. - 1227, La soumission de Thibaut de Champagne à la régente déconcerte les plans des mécontents. - 1228, Blauche et que Charles, voyant les siens dispersés, doutait dejà de sa fortune, le vieux conseiller lui dit; « Le moment est venu, chargez. » Les vainqueurs ne reconnurent cette réserve que lorsqu'elle fut sur eux, et qu'ils se trouvèrent foulés aux pieds des chevaux. L'infortuné Conradin fut décapité (1988).

[Gouvernement de saint Louis.] Pendant que la France étendait ainsi son influence au dehors, saint Louis essavait de l'organiser au dedans. Dès l'au 1251. il avait créé un parlement ambulatoire, composé en partie de conseillers-elercs, ou chevaliers de justice. Ces légistes, imbus des maximes du droit romain, écrivirent, dans les Établissements de saint Louis, une sorte de code féodal, modifié par l'esprit des Pandectes, Ils restreignirent les guerres privées par l'établissement de la quarantaine le roi et de l'asseurement. Ils empruntèrent aux tribunaux de l'Église les formes de la procédure, et substituèrent au duel judiciaire la preuve écrite et la preuve testimoniale. Le roi se réserva ce qu'on appela les cas royaux. Tout homme franc, dans le territoire d'un baron, put s'avouer du roi. Les légistes minaient ainsi l'autorité féodale, en même temps qu'ils opposaient la pragmatique sanction au pouvoir pontifical (1269), et posaient les maximes sur lesquelles reposent les libertés de l'église gallicane.

[1270.] Les travaux pacifiques de saint Louis urent interrompus par une nouvelle croisade. Son frère, Charles d'Anjou, voulait envahir l'Afrique. Il abusa de la pieuse crédulité de son frère, pour lui persuader que la conquête de Tunis faciliterait celle de l'Égypte, que le sultan n'attendait que l'arrivée des chrétiens pour embrasser leur religion. Saint Louis, qui préparait une nouvelle croisade d'Orient, se laissa entraîner à Tunis, et mourut de la peste dans cette vaine expédition (1270).

Avec lui mourut l'esprit des croisades. Quelque temps après (1397), nous voyons le vénitien Sanuto proposer au pape une croisade commerciale. Il ne suffissit pas, disati-il, d'envabir l'Egypte, il fallati la rainer. Le moyen qu'il proposait, c'était de rouviri au commerce de l'Inde la route de la Perse, de sorte que les marchandiess ne passassent plus par Alexandrie et Damiette. Ainsi s'annonec de loin l'esprit moderne; le commerce, et non la religion, va devenir le mobile des expéditions lointaines \.

rattache Thibaut au parti royal et l'empéche d'époute une fille du comte de Bretagne, qui, en 1229, déue le une fille du comte de Bretagne, qui, en 1229, déue le le Canguedoc à la France; 1250, expédition sans résultat de Henri III en France; 1251, Blanche, dont les troupes sont entrées à plusieurs reprises en Bretagne, signe la trève de Saint-Aubin du Cormire qui met fia aux guerres civiles de la régence, — 1338, La Sainte-

#### CHAPITRE XII.

LES LÉGISTES. PHILIPPE LE BEL, ETC. 1970-1528.

[Philippe 111. 1270.] Le fils de saint Louis, Philippe le Hardi, revenant de la croisade, déposa cinq cercueils aux caveaux de Saint-Denis. Il héritait à la fois de son père, de son frère et de son oncle (Valois, Auvergne, Toulouse). La mort du comte de Champagne, roi de Navarre, qui ne laissait qu'une fille, mit encore la jeune héritière entre les mains du roi de France, qui lui fit épouser son fils.

Cette grande puissance regardait vers le Midi. Déjà maîtresse de la Navarre, la maison de France convoitait l'Aragon après Naples, l'Espagne après l'Italie. Cependant elle avait, à cette époque, rencontré la borne qu'elle ne devait passer de lougtemps. De toutes parts elle excitait la défiance et la haine. Le règue du frère de saint Louis était à

Chapelle fondde pour recevoir les reliques que Baulouin euvoie de Constantiople. — 1941, Ligue des barona contre le roi; 1242, Taillebourg. Soumission du comte de la Marche; 1244, saint Louis prend la eroix; 1246, Charles d'Anjou pouse la fille du comte de Provence; 1248, départ d'Aigues- Mortes. — 1240, Prise de Damiette; 1250, batalite de la Mansourah, séjour de saint Louis en Palestine; 1251, Pastoureaux; 1253, mort de Blanche (1re décembre).— 1254, Retour de saint Louis; 1250, traité avec Henri III; restitutions. — 1265, Arbitrage de saint Louis entre Henri III et se brons; 1260, conquéte du cryaume de Naples par Charles d'Anjou. — 1207, saint Louis prend la eroix; 1260, publication de la pragmatique sanetion; 1270, des Etablissementa.— Croisade en Afrique; mort du roi.

Administration de saint Louis, - Double earactère de l'administration de saint Louis : 1º Il respecte tous les droits aequis (coy. le premier livre des Établissements); 2º il croit qu'il a mission de faire observer la loi de Dieu dans son royaume; défense des guerres privées (1257), - (La quarantaine le roi, asseurement ). - Défense des duels judiciaires (1200) .- Le duel judiciaire n'est aboli que dans ses domaines. Il traite avec plusieurs grands vassaux , qui consentent à l'abolir aussi dans leurs fiefs. Au lieu des batailles en justice , il met les preuves par témoins. - L'appréciation des témoignages, la complication des eauses, le nombre et la confusion des preuves écrites exigent qu'une classe d'hommes se voue au soin des procédures; légistes, nouveaux cleres, formés par l'étude du droit romain. et qui, comme les jurisconsultes de l'Empire, tendent à fonder l'égalité de tous sous un maître. La royauté grandissant les a pris pour ses conseillers; ils attaquent à son profit la féodalité ; cherchent à introduire partout le droit romain (voy. le deuxième livre des Établissements); à multiplier les appels et les cas royaux; à se créer une position hors de la hiérarchie féodale : ils n'inventent ni dénominations ni formes

jamais souillé par le sang du jeune Couradin. Les Vepres siliciennes commencèrent la vengeance. La Sicile échappa à Charles d'Anjou. Sa flotte fut détruite sous ses yeux, tandis qu'assis au rivage, il rongeait son sceptre sans pouvoir la secourir. Son fils, plus malheureux encore, fut pris dans un combat naval, et forcé de renoncer à la Sicile. L'Aragon, allié des Siciliens, avait élé donné par une bulle au frère du roi de France. Philippe ne réussit point à mettre la bulle à exécution (1285). Il n'avait pas été plus heureux dans son intervention en Castille (1276). Il y soutenait les infants de la Cerda, princes d'origine française, du côté maternel. Ils avaient pour eux l'aveugle partialité de leur aïeul Alphonse X, l'astronome et le législateur. La nation ne voulut point des parents du roi de France. Elle préféra leur oncle, Sanche le Brave , le vainqueur des Mores! .

[ Légistes. ] Les légistes qui avaient gouverné les

nouvelles. — Parlement des barons. — Il juge les causes du roi et lui sert de conseil. — Les légistes y pénètrent, les affaires dernant plus nombreuses par la multiplicité des appels et des sas royaux, une partie du conseil set destinée (1935) à juger toutes les causes, et retient le nom de parlement. — Dès le règne de Philippe III les légistes et les barons y sont partages en deux éhambres qui donneut séparément leur avis; sous Philippe IV il n'y aura plus même égalité, les légistes expulseront les chevaliers.

Pour l'administration de ses domaines, saint Louis rend deux longues ordonnances, qui serviorn de modèle aux ordonnances postérieures sur la réforme des abus. Enquesieurs renouvelés des missé dominiei.— Il cherche à restreindre les interdits, refuse de forere les excommunés à se faire absoudre. Pragmatique sauction, première base des libertés gallièunes, 1200.

Les Établissements, seton l'usage de Paris et d'Orléans et de cour de baronnie, en deux livres. Le premier livre n'est souvent que la reconnaissance et la détermination des droits féodaux; au second, le législateur s'appuie, dans presque tous les chapitres, sur les Pandeetes.

Les Établissements des métiers de Paris, par Étienne Boileau, prévôt des marchands, qui contiennent les statuts des cent cinquante métiers de Paris.

1 Philippe III, 1370.—1372, Il va faire reconnaitre le conte de Toulouse et emprisonne le comte de Toulouse et emprisonne le comte de Foix. — 1373, Premières lettres d'anoblissement données à Raoul, argentier du roi.—1374, Cesaion du comté Venaissin au pape.—1375, L'Ordonnance de 1375, sur les amortissements, favorable aux gensde main-morte, régle longtemps la jurisprudence sur cette matière.—1376, Mort du fils ainé du roi; Pierre de la Brosse en accuse la reine, belle-mère du prinee. Il est pendu à Montfaueon.—1283, Guerre contre le roi d'Aragon; prise de Perpiguan et de Gironne; le roi mert au retour de cette expédition.

rois anglais dès le douzième siècle au treizième, saint Louis, Alphonse X et Frédéric II, furent, sous-le petit-fils de saint Louis, les tyrans de la France. Ces chevalière en droit, ces âmes de plomb et de fer, les Plasian, les Nogarte, les Marigny procédèrent avec une horrible froideur dans leur imitation servile du droit romain et de la fiscalité impériale. Les Pandectes étaient leur Bible, leur Evangile. Rien ne les troublait dès qu'ils pouvaient répondre à tort ou à droit: Sériphun est... Avec des textes, des citations, des falsifications, ils démolirent le moyen âge, pontifieat, féodalité, chevalerie. Ils allèrent hardiment appréhender au corps le pape Boniface VIII, ils brûèrent la croisade elle-même dans la personne des Templiers.

Ces cruels démolisseurs du moyen âge sont, il coûte de l'avouer, les fondateurs de l'ordre eivil anx temps modernes. Ils organisent la centralisation monarchique. Ils jettent dans les provinces des baillis, des sénéchaux, des prévôts, des auditeurs, des tabellions, des procureurs du roi, des maîtres et peseurs de monnaie. Les forêts sont envahies par les verdiers, les gruvers royaux. Tous ees gens vont chicaner, décourager, détruire les juridictions féodales. Au centre de cette vaste toile d'araignée, siège le conseil des légistes, sous le nom de Parlement, fixé à Paris (1302). Là, tout viendra peu à peu se perdre, s'amortir sous l'autorité royale. Ce droit lasque est surtout ennemi du droit ecclésiastique. Au besoin les légistes appelleront à eux les bourgeois. Eux-mêmes ne sont pas autre chose, quoiqu'ils mendient tous les jours l'anoblissement en persécutant la noblesse.

[ Fiscalité. ] Cette eréation du gouvernement contait certainement fort cher. Nous n'avons pas ici de détails sufisants; mais nons savons que les sergents des prévots, e'est-à-dire les exécuteurs, les agents de cette administration si tyrannique à sa naissance, avaient d'abord, le sergent à cheval trois sols parisis, et plus tard six sols; le sergent à pied dix-huit deniers, etc. Voilà une armée judiciaire et administrative. Tout à l'heure vont venir des troupes mercenaires. Philippe de Valois aura à la fois plusieurs milliers d'arbalétriers génois. D'où tirer les sommes enormes que tout cela doit coûter? L'industrie n'est pas née encore. Cette société nouvelle se trouve déià atteinte du mal dont mourut la société antique. Elle consomme sans produire. L'industrie et la richesse doivent sortir à la longue de l'ordre et de la sécurité. Mais eet ordre est si coùteux à établir, qu'on peut douter pendant longtemps s'il n'augmente pas les misères qu'il devait guérir.

Une seule circonstance aggrave infiniment ees maux. Le seigneur du moyen age payait ses serviteurs en terres, en produits de la terre; grands et letits, ils avaient place à sa table. La solde, c'était le repas du jour. L'immense machine du gouvernement royal qui substitue son mouvement compliqué aux mille mouvements naturels et simples du gouvernement féodal; cette machine, l'argent seul peut lui, donner l'impulsion. Si cet élément vital manque à la nouvelle royauté, elle va périr, la monarchie se dissoudre, et toutes les parties retomberont dans l'isolement, dans la barbarie du gouvernement féodal.

Voilà le secret de la prodigieuse rapacité des gouvernements du quatorzième et du quinzième siècle. Le sévère Philippe le Bel, comme le fastueux Philippe de Valois, l'économe Louis XI, comme le prodigue Jean, tous ont faim et soif d'argent. Tous saisissent à l'aveugle les premières ressources qui sont sous leurs mains, ressources déshonorantes, éphémères, ruineuses même, n'imparte. Vol, fausse monnaie, confiscation, meurtre, ils s'informent peu du moyen. Ajoutez que les besoins du luxe se font sentir, que les artistes italiens vont arriver. qu'il faut au prince des joyaux, des sceaux admirables, que dis-je? de précieux manuscrits, qui sont des joyaux encore. L'architecture civile va peu à peu commencer à côté de l'architecture religieuse. Ces charmants palais du quatorzième siècle, dont nous admirons eneore quelques gracicuses ogives, quelque élégante tourelle, c'est de la sueur et du sang. Ainsi les progrès mêmes de l'art et de la pensée contribuaient alors à aggraver le sort du peuple, qu'ils devaient plus tard adoucir.

[ Philippe IV. 1285. ] Ceei simplifie l'histoire de PHILIPPE LE BEL, de ses fils, et des Valois. Un immense besoin, une avidité inimense, voilà tout ee gouvernement. Son histoire se réduit à un seul acte, la confiscation. D'abord, profitant des embarras d'Édouard Irr., occupé contre l'Écosse, Philippe lui achète le Quercy (1286); puis, au lieu de payer, il romptaveclui, saisit le prétexte de quelques insultes faites par les matelots anglais aux Normands, et sans écouter Édouard, il confisque la Guienne (1293). Il frappe les négociants étrangers, les Lombards et les juifs anglais; chasse les uns et les autres, en retenant leurs biens; bat les Anglais en Guienne, les Flamands, alliés d'Édouard, à Furnes, et signe une trève de deux aus avec Édouard, occupé contre Baillol en Écosse, 1297. Cependant, craignant que le comte de Flandre ne donne sa fille au fils du roi d'Angleterre, il attire la jeune comtesse, et la garde prisonnière à la tour du Louvre, contre tonte chevalerie. Le comte lui-même, poussé par une armée française, vient traiter à Paris, et s'y voit aussi retenu. Philippe va prendre possession de eette riehe Flandre, et la reine pleure de se voir effacée en parure par les marchandes de Bruges : « Ici , ditelle avec dépit, je n'aperçois que des reines. »

Cesparoles exprimaient assez la haine des grands contre l'industrialisme, eette vieille jalousie des nobles, des guerriers contre les marchands, qui avait amené l'extermination des populations les plus laboricuses et les plus pacifiques de l'antiquité, qui, récemment encore, au treixième siècle, avait contribué autant que le fanatisme à la ruine des municipes du Midi. C'était alors le tour des communes du Nord. Mais celles-ci ne se laissèrent pas si aisément dompter. Elles trouvèrent dans l'Angleterre un secours plus efficace que les Languedociens ne l'avaient trouvé dans l'Aragon.

[Guerre de Flandre, ] D'abord le gouverneur français, Jacques de Châtillon, ayant pousséles Flamands à bout, ils se révoltent sous la conduite de Pierre Kænig, consul des tisserands de Bruges. Toute la chevalerie de France vient châtier ces manants, et en reçoit la terrible leçon de Courtrai. Des princes du sang, un connétable, tout un monde de noblesse, vient à l'aveugle s'entasser, s'enterrer dans un canal où les Flamands les égorgent à plaisir. Ils en rapportèrent, pour orner leurs églises, quatre mille paires d'éperons dorés (1302). Philippe, accablé, se réconcilia avec Édouard, battu luimême par les Écossais, et lui rendit la Guienne (1303). Ils abandonnèrent leurs alliés, Cette paix honteuse fut eouronnée par le triste mariage d'Isabelle de France et du jeune Édouard. La fille de Philippe le Bel apporta en dot la mort et la ruinc.

[Mal-tôte.] Cependant la guerre de Flandre avait force le roi de recourir aux derniers expédients. Il n'avait lpus de juifs ni de Lombards à pressurer; il arracha aux bourgeois, aux petits nobles leur vaisselle d'argent. Il commença à falsifier la monaie, payant cn monnaie faible, et recevant en monaie forte, défendant aux seigneurs de frapper des pièces d'argent, se réservant ainsi d'être seul faux monnayeur. Enfin'il nes econtenta plus de cet impôt subreptice et frauduleux : il exigea le premier impôt déclaré, la mal-tôte. Ce nom expressif, trouvé pe peuple, fut bientôt daopté hardiinent par le roi.

[ Boniface VIII. 1996-1508. — États généraux. 1503.] Le clergé seul avait de grands biens: Philippe le Bel y porta la main, et de son autorité commença à lever des décimps. D'autre part, Boniface VIII avait institué un évéché à Pamiers sans la participation du roi; Philippe défendit de laisser sortir aucun argent du royaume. Boniface envoya un légat : il fut emprisonné; il lança une bulle: elle fut brolée; pis que brolée, mutilée, falsifiée par les seribes royaux : on la répandit sofs cette forme. Voilà pourtant un premier appel à l'opinion. Philippe, appuyé de l'Université de l'aris, fait procéder

contre le pape. Il tieut contre lui une assemblée générale, où les députés des villes sont appelés à côté des barons et des évêques (premiers états généraux, 1302). Guilhaume de Nogaret, procureur un roi de France, informe contre le chef spirituel de la chrétienté, obtient sentence contre lui et se charge de l'exécution. Le hardi procureur se rend à Anagni pour mettre la main sur le pape. L'un des ennemis personnels de Bouiface VIII, Sciarra Colonna, qui accompagna Nogaret, frappa, dit-on, le vieillard de son gantelet de fer. Délivré par les gens d'Anagni, Boniface mourut de rage et de désespoir (1505).

[Bataille da Mons-en-Puelle, 1504.] « Le le vois, s'éreire Dante, il entre dans Anagni, le fleurdelisé. Je vois le Christ captif en son vicaire; je le vois moqué une seconde fois; il est de nouveau abreuvé de fiel et de vinaigre; il est mis à mort entre des brigands... » Il y eut horreur dans la chrétienté, mais il y eut terreur aussi. Le prince qui avait fait ce coup hardi, avait comme jeté le gant à Dieu et au monde. Il acheta une flotte aux Génois, et détruisticelle des Flamands. Il marcha lui-même contre eux, et gagna la bataille de Mons-en-Puelle (1504). Toutefois, les voyant revenir le lendemain, il he goeia, et obtint en gage la Flandre française...

[Clément V. 1303.] Un autre gage bien plus important qu'il mit bientôt en ses mains, ce fut le pape lui-même. Les pontifes avaient à leur insu préparé cet événement depuis un siècle, en nommant une foule de cardinaux français, en haine des empereurs. En 1305, Philippe se rend dans une forêt de Saintonge, près de Saint-Jean-d'Angély. Le Gascon Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, l'y attendait. Là se fit le marché diabolique. Le roi lui promit de le faire pape; lui, il promit tout ce que le roi voulut, de venir se mettre à sa discrétion à Avignon, de condamner la papauté elle-même en Boniface VIII; pour la dernière eondition, elle était telle, que Philippe exigea qu'il s'y soumtt sans la connattre. Ce n'était pas moins que la suppression de l'ordre des Templiers, la ruine de quinze mille chevaliers chrétiens. Bertrand jura, et fut pane.

Alors commença ce que les Italieus ont appelé la Capitité de Babylone. Le pontife vint s'établir dans la jolie petite Avignon. Ses gracieux remparts, avec lenrs petites tourelles, ne pudvaient mettre le pape à l'abri ni de la tyrannie du roi, ni de l'insolence des bandes mercenaires, qui, sous un Duguesclin ou quelque autre chef, vensient parfuis le rançouner. Cette humiliation ne fiuit que par un mal plus grand encore: Rome voulut aussi un pape, et le grand schisme commença.

[ Templiers, 1307-1314. ] En 1307, Philippe

exigea du pape l'exécution de sa dernière promesse. Cet ordre illustre, dont saint Bernard avait dressé les statuts, qui pendant longtemps avait continué la croisade presque à lui seul ; on l'extermina d'un seul coup. Il est vrai que, depuis qu'on avait perdu les dernières possessions d'outre-mer (1291), les Templiers n'étaient plus formidables qu'aux chrétiens. Ces hommes farouelles, habitués aux guerres sans quartier des Assassins de Syrie, en avaient, disaiton , adopté les mœurs et les croyances. Tout porte à croire eependant que les infamies dont on les accusa étaient le crime de quelques-uns et non de tous. Peut-être leurs juges accueillirent-ils trop facilement les ressemblances extérieures qui se trouvaient entre les Templiers et les sectes musulmanes les plus odieuses. La procédure fut atroce. Les juges ecclésiastiques arrachèrent des aveux par la torture, et brûlèrent comme relaps ceux qui osèrent ensuite les rétracter. Le grand mattre, Jacques Molay, brûlé à Paris avec plus de soixante chevaliers, protesta jusqu'au bout de son innocence, et ajourna le roi et le pape à comparattre devant Dieu avant une année. La prédiction s'accomplit (1314) 1,

[Louis X. 1314.] Les trois trois fils de Philippe le Bel, qui réguèrent l'un après l'autre, vécurent peu (1314-1328). Le premier, Louis L'Évonar (le Hutin), se laissa arracher par la noblesse une grande-partie de ce que son père avait péniblement aequis. Ce grand œuvre de politique et de ruse sembla fondre d'un coup dans les mains de ce jeune homme. Dès les dernières années de Philippe

I Principales ordonnances de Philippe le Bel, 1e Concernant le cleryé: — 1200, Les prélats sont soustrais da juridiécion des baills et sénécheux; ils ne peuvent étre jugés qu'au parlement. — Les meubles des eleres ne peuvent tires saisis que par ordre du raï.— Les eleres ne sout point taillables. — 1204, Permission accordée aux églises d'acquérir des dimes féodles. — 1298, Ordonnance qui fixe la juridiétion ceclésiastique quant aux hréétiques. — 1302, Pendant tout le règue de Philippe le Bel de grandes restrictions sont apportées aux mesures inquisitoriales contre les juifs, les usuriers, les sorciers, etc.

9º Concernant l'administration de la justice: — 1827. Proists et devoirs des bourgois. — Les hiques préposès exclusivement à la justice laigue. — 1902-1904. Loi somptuaire. — 1920, Ordonnance contre les guerres privées. — Les tribunaux ordinaires doivent dere saisis des eauses qui amenaient autrefois les duels judiciaires. — 1929, Défense de chasser aux filets, en favour des nobles. —1509, Défense de sortir blé et vin du royaume. — Ordonnance concernant le Châtelet, Création de

 Ordonnance concernant le Châtelet. Création de quatre-vingts sergents à ebeval et de quatre-vingts à pied. 1505, Ordonnances pour la réforme du royaume en ce qui concerne le elergé, la noblesse, les bourgeois;

le Bel, les réclamations avaient commencé. On avait été obligé d'abandonner la procédure romaine, introduite par les derniers rois, et d'en revenir au combat judiciaire. Le premier eri partit de la Champague et du Vermandois; les nobles élevèrent partout la voix au nom de leurs provinces. Des confédérations se formèrent, et chacune obtint une charte (Bourgogne, Auxerre et Tonnerre, Beauvoisis, Ponthica, Champagne, Artois, Forez, Normandie). Tous les barons voulaient revenir aux bonnes coutumes du temps de saint Louis, c'est-àdire au temps ou ils avaient encore quelque indèpendance. Louis le Hutin rendit les droits régaliens aux seigneurs du Nord, et accrut les libertés du Midi. Au lieu de résister à cette réaction, il aima mieux s'y associer, se liguer avec les ennemis de la royauté contre les conscillers de son père. Enguerrand de Marigny, qui avait été sous Philippe le Bel comme un maire du palais, le chancelier Raoul de Presles, sontaceusės, jugės, condamnės sans ėtre entendus; Marigny est pendu à Montfaucon (1315). Leurs biens sont confisqués. Mais cette ressource dure peu. Le roi vend aux juifs le retour, aux serfs de ses domaines la liberté. Il les oblige tyranniquement de s'affranchir; il déclare que, dans le royaume des Francs, il ne peut r avoir de serfs. Ce jeu de mots emphatique, avec lequel le royal marchand faisait valoir sa marchandise, toucha médiocrement les pauvres gens : ils ne virent dans cette aequisition forcée d'une liberté illusgire qu'une nouvelle vexation.

[Philippe V. 1316. - Charles IV. 1322.] Louis finit

il y aura chaque année deux parlements à Paris, deux échiquiers à Rouen, on tiendra deux fois les grands jours de Troyes. — Édit qui oblige les rotariers au service militaire ou à payer le service. — Ordonnance concernant les grands propriétaires, gens d'église et laïques, fixant le nombre d'hommes qu'ils doivent fournir pour le service militaire, d'après l'étenduc de leurs terres. — 1305, Défense de se réunir plus de cinq personnes à la fois. —1300, Ordonnance concernant la justice, etc.

50 Ordonnances fincales, Nombreuses ordonnances concernant les nom-nies. — 1d., concernant les Lombards. — 1301 et 1509, Relativement à l'autre et aux juifs. — Pour le règlement des subsides. — 1304, Mazrima du prix des grains; 1506, Immeubles des juifs vendus. — 1308, Broit de prise restreint à Paris. — 1509, Concernant les juifs. — 1d., au l'es impôté des nobles. — 1311, 1d., concernant l'expulsion des juifs et des Lombards. — 1515, Les prélates et borons ayant droit de battre monnaie, ne le feront plus, jusqu'à ce qu'ils seint lettres du roi; leur monnaie n'aure cours que sur leurs terres. — 1314, Convocation des députés des villes pour délibèrer sur le fix des monnaies.

par revenir aux légistes, aux amis de son père, et ses deux successeurs suivirent la même voie. Les grands furent persécutés à leur tour. Les deux partis s'accusèrent tour à tour de sorcellerie, d'empoisonnement, C'est une époque sombre et sanglante, pleine d'horribles procès, de hidcuses exécutions. La barbarie du moyen âge subsiste à côté des premiers essais de l'ordre administratif et judiciaire : la chambre des comptes, l'administration des eaux et forêts, se forment ; le parlement achève de s'organiser; et en même temps l'on massacre les lépreux et les juifs. Des reines de France sont étrauglées. En Angleterre, c'est, au contraire, la reine qui détrône et assassine son mari. L'efféminé Édouard II, livré à de jeunes favoris, était méprisé de sa femme Isabeau, fille de Philippe le Bel. Elle passe sur le continent avec son amant Mortimer, achète des troupes en Flandre et en France, obtient les secours de son frère, Charles le Bel, renverse son mari, et le fait périr. Pour qu'on n'apercut aucune trace de violence sur son corps, elle lui fit plonger un fer rouge dans les intestins (1526). Elle expia plus tard ce erime. Son fils Édouard III, devenu grand, la tint toute sa vie dans une forte-

Les morts rapides des trois fils de Philippe le Bel, qui se succédérent coup sur coup, semblaient approcher du trône son petit-fils Édouard III. Mais dès la mort de l'ainé, Louis LE HUTIN, qui ne laissait qu'une fille, on avait reconnu, par une interprétation forcée de la loi salique, qu'un homme seul pouvait réguer sur la France. PRILIPPE LE LONG fit prononcer cette exclusion contre la fille de son frère Louis le Hutin (1516), CHARLES LE BEL, COUITE celle de Philippe le Long (1322). A la mort de Charles (1328), son cousin PHILIPPE DE VALOIS fit exclure de même les filles de ses trois prédécesseurs, ainsi que la fille de Philippe le Bel, Isabeau, et son fils Édouard III, Isabeau, qui gouvernait encore au nom de son fils, n'avait garde de réclamer la France, lorsque déjà elle se maintenait avec peine en Angleterre; et quand Édouard se fut affranchi de sa mère, la guerre d'Écosse ajourna ses réclamations 1.

<sup>1</sup> 3153. Loun X.— Mort de Marigni; — expédition malheureuse de Louis X en Flandre: les Flamands forcent eependant leur comé à faire la paix, — Louis X meurt, 1310. La reine accouche, einq mois après, d'un fils qui meurt au bout de quatre jours. Pauthers Y : Lose, 1316, d'abord régent, puis roi. — Les Albigeois, les Begards ou Fratieelli, sont vivement poursuivis par les inquisiteurs en Languedoe, 1319. — Suppliee d'un grand nombre de lépreux et de juifs. Paix avec la Flandre, 1320, Le roi gardé Orchie, Lille Paix avec la Flandre, 1320, Le roi gardé Orchie, Lille

2. MICBELET.

## CHAPITRE XIII.

LES VALOIS. PREMIÈRE PÉRIODE DE LA GUERRE DES ANGLAIS, 1528-1580.

[Philippe VI. 1328-1350. — Bataille de Cassel.] En excluant les femmes de la couronne, la France » se proclamait une monarchie militaire. En effet, l'avénement de Philippe de Valois est l'époque d'une sorte de réaction du principe militaire et féodal (1328). Le nouveau roi, ambitieux et guerrier, a besoin de la noblesse. Ses ennemis naturels sont les marchands de Flandre, auxquels la noblesse de France, malgré sa revanche de Mons-en-Puelle. ne neut eneore pardonner Courtrai. Ces Flamands viennent de chasser leur comte français. Louis de Nevers. Toute la noblesse de France prend les armes. Les gens d'Ypres et de Bruges, quoique abandonnés des Gantois, vinrent bravement jusqu'à Cassel. Ils avaient un coq sur leurs étendards, et disaient : « Le roi Cassel prendra, quand ce coq chantera, » Pressés de retourner à leurs affaires, ils risquèrent la bataille. Les Français furent encore surpris à table, comme à Mons-en-Puelle. Mais ils eurent le temps de se remettre. Les Flamands succombaient sous le poids des armures dont ils étaient affublés; ils s'étaient avisés de porter à pied de lourdes cuirasses de cavaliers , à l'envi de la noblesse.

C'était certainement alors un grand roi que le roi de France. Il venait de replacer la Flaudre sous le joug français. Il avait reçu l'hommage du roi d'Augtelerre pour ses proviuces françaises. Ses cousins régnaient à Naples et en Hongrie. Il protégeait le roi d'Écosse. Il avait autour de lui comme une cour de rois, ceux de Navarre, de Majorque, de Bohème. Le dernier, le fameux Jean de Bohème, de la maison de Luxembourg, dont le fils fuempereur sous le nom de Charles IV, déclarait ne pouvoir vivre qu'à Paris, le séjour le plus cheratereque du monde. Il voltigeait par tout l'Europe, mais revenait toujours à la cour du grand roi de France. Il y avait là une fête éternelle, toujours des joutes, des tournois, la réalisation des

et Dousi. Il meurt, 1329, laistant quatre filles.—Gua-Lus IV tx Brx, 1529, confisque les biens des Lombards, fait pendre le acigneur de Gasaubon, parent du pape Jean XXII. 1524, Conquête de l'Agenois et de Guienne sur Robourd II, qui tardait à venir rendre hommage. Ces deux provinces lui sont restituées à la paix de 1535, Charles IV meurt, 1528.—La reine, après deux mois, accouched 'due fille.—Paulipre VI as Valous, d'abord régient, pois roi. romans de chevalerie, le roi Arthur et la table

[ Puissance de Philippe VI. ] Rien pourtant n'était, au fond, moins elievaleresque que la politique de Philippe de Valois. Il avait commencé par dispenser les seigneurs de payer leurs dettes. Il avait essayé de s'emparer de la Bretagne, en donnant au due l'Orléanais en échange ; mais les Bretons ne se laissèrent pas donner. Philippe fit du moins épouser à son neveu. Charles de Blois, la jeune héritière de Bretagne. Il avait encore bien d'autres projets : il eut voulu chasser Édouard III de ses provinces de France, le détrôner en Angleterre, et ceindre la couronne impériale. Sa conduite à l'égard de l'empereur était singulièrement machiavélique. Tout en négociant avec lui , il empêchait le pape de l'absoudre. Le pape était son sujet, son esclave, il le gouvernait par la crainte. Il avait menacé Jean XXII de le faire poursuivre comme hérétique par l'université de l'aris. Benott XII avoua en pleurant, aux ambassadeurs impériaux, que le roi de France l'avait menacé de le traiter plus mal que ne l'avait été Boniface VIII, s'il absolvait l'empereur. Le même pape se défendit avec peine contre une nouvelle demande de Philippe, qui cut assuré sa toute-puissance et l'abaissement de la papanté. Il voulait que le pape lui donnât pour trois aus la disposition de tous les bénéfices de France, et pour dix, le droit de lever les décimes de la croisade par toute la chrétienté. Devenu collecteur de cet impôt universel, Philippe cut partout envoyé ses agents, et peut-être enveloppé l'Europe dans le réseau de l'administration et de la fiscalité fraucaise.

[Arterelde.] Le premier signal de la résistance contre cette puissance menacante partit de la ville de Gand. Les Gantois, qui sans doute se repentaient de n'avoir pas soutenu ceux d'Ypres et de Bruges à la bataille de Cassel, se soulevèrent, et prirent pour chef un brasseur nommé Jacquemart Artevelde. Soutenu par les corps des métiers, principalement par les foulons, Artevelde organisa, dans la Flandre, nne vigoureuse tyrannie. Son allié naturel était Édouard III. Mais les Flamands hésitaient à se liguer avec l'ennemi du royaume, à déclarer la guerre à leur suzerain. Ils s'étaient même engagés à payer deux millions de florins au pape s'ils attaquaient le roi de France : ils craignaient de payer. Artevelde, pour les tirer de leur hésitation, décida Édouard à se porter lui-même pour roi de France (1539).

L'intérêt du roi d'Angleterre était de hrusquer la guerre; celui du roi de France de la faire trainer en longueur. Plus riche et plus puissant, il voulait user, ruiner son enuemi. On le vit, pendant six aunées, refuser constamment la bataille à Édouard, même à ses moindres lienteants, et cela, lors-même à ses moindres lienteants, et cela, lors-

qu'il avait une armée immense, où se trouvaient quatre rois, six dues, trente-six comtes, quatre mille chevaliers. Cette guerre ignoble, qui mangeait les peuples et déshonorait la France, n'eut, dans cet intervalle, d'autre événement que la défaite de la flotte française à l'Écluse (1540), et la résistance de Tournay contre Édouard.

[ Guerre de Bretagne, ] Les deux concurrents se faisaient, en Bretagne, une guerre moins directe. mais plus sérieuse. Ce que l'Écosse était pour Édouard, la Bretagne l'était pour Philippe, un obstacle, une guerre intérieure, un mal domestique. Il voulait y établir son neveu, Charles de Blois, qui avait épousé Jeanne, fille du dernier duc. Mais le candidat des Bretons était l'onele de Jeanne, Jean de Montfort, descendu par sa mère de ces Montfort qui avaient exterminé les Albigeois, et introduit les communes auglaises dans le parlement. Cette rude Bretagne fut comme un terrain mixte, une marche, un border, où les chevaliers des deux partis allaient aux aventures. Ce qu'il y eut de romanesque, c'est que les deux concurrents. Jean et Charles, furent tour à tour prisonniers, et que leurs femmes, Jeanne de Montfort et Jeanne de Blois, soutinrent des sièges et commandèrent les armées. Le parti français fut singulièrement affaibli par la barbarie impolitique de Philippe de Valois , qui attira à Paris les principaux seigneurs de Bretagne, et les fit décapiter sous prétexte de trahison (1544).

La prolongation de la guerre et le besoin de nouvelles ressources donnèrent lien, en 1346, au premier sigue de vie nationale. Les états obtinrent du roi le redressement de quelques abus. L'humiliation de ses armes le rendait plus docile. Cette année même, Édouard, qui voulait transporter une armée en Guienne, fut poussé par le vent en Normandie. Ny trouvant aucun obstacle, il prit Caen, Louviers, et poussa ses ravages jusque daus Tlle-de-France, jusqu'à Saint-Cloud, jusqu'à Boulogne, à la vue même de Paris.

(Crécy. 1346.) Il était impossible pour Philippe de se refuser au combat. Il rassembla en un instantiuit mille cavaliers et soixante mille fantassins, entre autres six mille archers génois, et, chaque jour. il lui venait des renforts. Édouard eut beaucoup de peine à faire retraite au milieu d'un pays ennemi, à passer tant de rivières, lorsque partout les ponts étaient coupés ou gardés. Parvenu à Crécy, il se trouvait serré de si près, son armée souffrait tant dans cette retraite rapide, qu'il s'arrêta et fit face. Le roi de France, irrité de cette insolence, marche à lui, et ordonne l'attaque, sans vouloir eutendre que la corde des arcs est trempée de pluie en peut faire aucun servier. Les archers génois

réclament, et le roi ordonne aux gens d'armes qu'on leur passe sur le ventre pour aller à l'ennemi.

[Calais, 1347.] Le roi d'Angleterre, au contraire, ne comptait point sur ses gens d'armes. Il n'avait presque que des fantassins, douze mille Gallois, six mille Irlandais, dix mille archers anglais. Cette armée, qui se composait en tout de trente-deux mille hommes, appartenait done à ces races, si longtemps opprimées par les rois normands d'Angleterre. Les Anglais même qui comhattaient à pied avec l'are, étaient certainement des gens du peuple, e'est-ă-dire des descendants des vaincus, des hommes de race bretonne et saxonne. La bataille de Créey ne fut point celle de l'Angleterre contre la France, mais du peuple anglais contre la noblesse française. Le peuple vainquit. Les Français laissèrent sur la place onze princes, quatre-vingts seigneurs bannerets, douze eents ehevaliers. Édouard s'empara, l'année suivante, de Calais; Philippe n'amena une nouvelle armée devant cette ville que pour la voir prendre (1347). Édouard voulait la punir de sa résistance ; elle fut sauvée par le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre et des bourgeois qui vinrent, la corde au eou, se mettre à la diserction du vainqueur. Calais, repeuplé par les Anglais, fut, pendant deux siècles, une porte ouverte à l'étranger; l'Angleterre fut comme rejointe au continent; il n'y eut plus de détroit. La perte d'une ville si importante ne fut pas compensée par l'acquisition de Montpellier et du Dauphine, que fit, peu après, Philippe de Valois. L'effroyable peste de 1348 fit quelque temps surseoir à la guerre. Froissard en dit un seul mot : « Dans ee temps, une maladie, que l'on nonime épidémie, courait, dont bien la tierce partie du monde mourut. »

[Jean. 1530-1564.] Le fils de Philippe de Valois, JEAN LE Bon (1350), suivit ses traces, se livra comme lui à la noblesse, fut battu comme lui. Plus l'esprit de la Chevalerie s'effaçait, plus on s'efforçait d'en faire revivre la forme. Jean prit pour modèle le plus lèger, le plus prodigue des souverains de eet âge, le roi Jean de Bohême. Ce roi aventurier avait eu du moins le mérite de se faire tuer pour la France à la bataille de Créey. Jean de Bohême, aveugle et octogénaire, entendant dire que les choses allaient mal, fit attacher son cheval à ceux de deux de ses ehevaliers; tous trois ensemble se laneèrent à travers les Anglais, et y trouvérent la mort. Cet héroïsme aveugle fut imité de Jean le Bon ; il institua l'ordre de l'Étoile, dont les chevaliers juraient de ne pas reculer de quatre arpents.

Le nouveau roi, dominé par un favori, Charles d'Espagne, fait tuer, sur un soupçon, le connétable d'En, principal conseiller de son père. Le favori devient connétable, et obtient encore du rof un comté qui appartenait au jeune roi de Nayarre, Charles le Mauvais, que Jean avait déjà dépouillé de la Champagne. Ce prince, qui descendait d'une fille de Louis le Hutin, associa désormais sa cause à celle d'Édouard III, qui soutenait aussi le droit des femmes à la couronne de France. Il fit assassiner Charles d'Espagne, et conspira coutre Jean; qui l'emprisonna et mit à mort sés complices (1534).

[ États généraux. 1355. ] Jean, voulant s'assurer d'une armée régulière, avait imaginé d'offrir une solde aux seigneurs; celle d'un chevalier banneret était de quarante sols par jour. Ces fiers barons se ravalèrent ainsi au rang des soldats mercenaires. Pour soutenir cette dépense énorme, l'altération des monnaies, la vente des monopoles, la perséeution des Lombards, tous les petits movens ordinaires ne suffisaient pas. Il fallut recourir aux états généraux (1555). Ils établirent l'impôt du sel (gabelle), et la taxe sur les marchandises. Mais les nombreuses révoltes auxquelles les impôts donnérent lieu, obligèrent d'y substituer bientôt l'impôt personnel. L'argent devait être versé entre les mains des trésoriers des états, qui se rassembleraient l'année suivante pour en examiner l'emploi. Avec eet argent, on devait lever cent cinquante mille hommes pour terminer la guerre d'un seul coup.

[Poitiers, 1336.] Elle fui terminée, en effet, mais d'une manière déplorable. Le prinee Noir, fils du roi d'Angleterre, se jeta en France par la Gnienne, avec la même étourderie que son père un 1366. Il s'en tira avec le même bonheur. Parvenu à Poitiers avec huit mille hommes, il se voit on face de Jean, qui en avait einquante mille. Il offre à Jean de céder tout ee qu'îl a conquis. Jean veut le faire prisonnier, et tombe lui-même entre ses mains. Cette fois, la noblesse ne se fit pas tuer comme à Courtrai et à Créey; elle se laissa prendre, et elle ruina la France pour payer sa rançon (1356).

[Marcel.] Cette dégradation de la noblesse mit te pouvoir aux mains des bourgeois. Le prévôt de Paris, Étienne Marcel, fortifia la ville et arma le peuple. Le dauphin Charles, régent pendant la caplivité de son père, assemble les états du nord de la France (laugue d'oil). Ces états s'emparent de l'administration. Il ordonne que tout homme soit armé, que les prévôts et vicomtes soient élus, qu'un conseil des notables soit créé au-dessus de tous les officiers du roi, etc. Le Dauphin essaye d'é-luder ces demandes, les bourgeois assiégent son palais, et Marcel fait massacere se favoirs à ses pieds. Toute la noblesse se retire des états; les bourgeois seuls y restent. Marcel voulait, dii-on, transférer la couronne au roi de Navarre, et luit ransférer la couronne au roi de Navarre, et luit

ouvrir les portes de Paris, lorsqu'il fut assassiné par les partisans du Dauphin (1358). Artevelde venait de périr à Gand (1345). Rieuzi à Rome (1354).

Ainsi échoua la teutative des bourgeois pour gouverner la France. Les villes, si rapprochées en Flandre, étaient, en France, éloignées les unes des autres, et trop diverses d'esprit pour s'entendre et former corps. Quoique plusieurs cussent reçu de Marcel le chaperon bleu et blaue des Parisiens, elles ne s'unireut pas étroitement avec Paris. L'esprit communal dominait encore l'esprit national. C'est pour Calais, et non pour la France, qu'Eustache-de Saint-Pierre se dévoua. Ce qui le prouve, c'est qu'il demauda et obtit d'Édouard la permis sion de èquirer dans la ville, et se fit Anglais.

[ Jaquerie. ] Les états généraux du quatorzième siècle n'étaient pas vrainient généraux. Les villes v étaient représentées, mais non les campagnes, Celles-ci se soulevèrent pendant l'insurrection parisienne, mais ces deux faits furent etrangers l'un à l'autre. Les hourgeois ne se souciaient pas plus que les nobles de la misère du paysan. Celui-ci, que la noblesse appelait Jacques bonhomme, prit les armes, et, après d'horribles excès, il fut éerasé, La eavalerie des gentilshommes domina vietorieusement les campagnes, battit les routes, affaina les villes, les bourgeois furent obligés de se soumettre aussi bien que les paysans. Toutefois cette horrible guerre avait rendu un service à la France. Elle avait éveillé la conscience nationale par l'excès des maux. Les villes avaient teuté un premier essai de liberté, et le peuple même des campagnes jusquelà muet, s'était révélé, au moins par un horrible eri de douleur (1358).

[Charles V. 1364-1380.] L'Angleterre, en tenant le roi et les seigneurs, avait eru tenir la France. Elle s'apercut qu'il ne lui manquait qu'une chose, la nation. Pour étreindre une telle nation, l'Anglais avait les bras trop courts. Ne pouvant l'embrasser, il essava de la mutiler, de la ruiner. Il demanda d'abord la moitié, puis le tiers du royaume en toute souveraineté (Calais et toute l'Aquitaine); de plus, trois millions d'écus d'or, comme rançon du roi. Le régent, qui lui-même fut bientôt roi, ne refusa rien, promit, jura, pava (1560, traité de Bretigni; 1364, avénement de CHARLES V). Celui-ci était un jeune homme maladif, peu guerrier, mais grand clerc; il fonda la Bibliothèque royale, et quitta l'un des premiers le champ de bataille de Poitiers, Ainsi, en Allemagne, au chevaleureux Jean de Bohême avait succédé le pacifique et politique Charles IV. Notre Charles V assoupit la France, qui ne demandait pas mieux après tant d'efforts. Il substitua les assemblées de notables aux états généraux, les prévôtés royales au gouvernement des communes. Il se fia peu aux nobles, aux troupes féodales; il acheta plutôt des soldats mercenaires mieux disciplinés et plus braves. Les meilleurs étaieut les Bretons et leur fameux chef, Duguesclin. La guerre de Bretagne ayant flui à la bataille d'Auray par la mort de Charles de Blois et le triomphe de Montfort (1365), les Bretons nesavaient plus que faire chez eux, et se vendaient à bon marché.

[Duquesclin.] Quant aux Anglais, Charles V observa et attendit. En 1368, lorsqu'ils étaient affaiblis par leurs succès mêmes, amollis et soulés des déliees du Midi, lorsque le vieil Édouard s'endormait avec ses maîtresses, que son fils Lionel mourait d'indigestion en Italie, qu'à Bordeaux le prince Noir languissait, selon quelques-uns, des mêmes excès, alors le roi de France se moqua d'eux, et les envoya défier par un marmiton. Le prince Noir s'était engagé à soutenir le roi de Castille, don Pedro le Cruel, le meurtrier de tous ses parents. l'ami des juifs et des Mores. Duguesclin, emmenant avee lui les soldats mercenaires qui pillaient la France, réussit à établir, sur le trône de don Pedro, son frère bâtard Henri de Transtamare (1570). qui devint le plus fidèle allié des Français contre l'ennemi commun. En France, les Anglais, partout hattus, finirent par ne plus avoir que Bordeaux, Bayonne et Calais, Par deux fois ils envoyèrent une forte armée, qui traversa tout le pays, de Calais en Bourgogne, et de là en Guienne, Charles les laissa faire : il défendit à ses généraux de hasarder aueune bataille. Les Auglais trouvaient partout les villes bien fermées, bien gardées, ne reneontraient rien, ni hommes, ni vivres, et périssaient de misère dans leur promenade triomphale; ils arrivaient à Bordeaux, sans chevaux, sans habit, haves et affamés, Il est vrai que la désolation des campagnes était effroyable; tous les villages étaient en feu. La fumée venait jusqu'à l'hôtel de Saint-Paul, où se tenait le roi, elos et tranquille, avec ses livres, ses eleres, et ses hommes de loi, qui lui écrivaient alors, contre les papes, le fameux Songe du Vergier. Quand on lui montrait l'incendie, « Laissez faire, disait-il, avec toutes ees fumées, ils ne m'ôteront pas mon héritage. »

Ce gouvernement froidement eruel finissait pourtant par mettre le peuple contre lui. La fin du règne de Charles V (1579-1580) fut marquée par trois grandes révolles, celles du Languedoc, de la Flandre et de la Bretagne. Le roi avait confisqué cette dernière province sur Jean de Montfort, et y avait établi la gabelle, Son connétable Dugueselin y imposa vingt sols par feu, y rétablit la servitude de uain-morte. et défendit les affranchissements.

## CHAPITRE XIV.

SECONDE PÉRIODE DE LA GUERRE DES ANGLAIS.

LA PUCELLE, 1880-1455.

[Résultats de la guerre des Anglais.] L'appaente restauration de la France par Charles V ne pouvait guérir auçun de ses maux. L'Angleterre s'était, il est vrai, détournée de la France vers l'Espagne; aux mercenaires on avait Opposé des mercenaires; mais la guerre était toujours immineute. La disproportion des besoins et des ressources restait la même. On eut plus rarement recours à l'altération des monnaies : cette forme timide de hanqueroute ne rapportait pas assez; on y sinbstitua des impôts; impôts terribles, meurtriers, qui arrachaient au peuple le pain de la bouche; la famine du jour payait la fête du lendemain. Aussi, de grandes, de sauglantes révoltes, d'atroces justieses du peuple.

Toutefois, au milieu de ces tragédies, la France commençait à se connattre, à prendre conscience de soi. Une guerre immense mélait les populations de toutes les provinces. La nation ne pouvait encore être une qu moins elle ne fut plus guère divisée qu'en deux moitiés que séparait la Loire. La dualité du Midi et du Nord, qui s'était fait sentir au treizième siécle dans la guerre religieuse des Albigeois, se représenta sous la forme politique avec les Armagnaes et les Bourguiguons.

Dans ces révolutions nouvelles, il n'y cut plus de vaines tentatives, plus de républiques communales, plus d'états soi-disant généraux. Au-dessus de l'esprit local s'éleva l'esprit national. La nationalité s'éveilla par la haine de l'étranger. La vie ne fut plus seulement dans les villes, les campagnes y participèrent. Le paysan comprit qu'il était Français. et il délivra la France. Ce que n'avaient pu faire ni les nobles, ni les bourgeois, ni les armées mercenaires, le paysan le fit. Le peuple des campagnes. qui, dans la jaquerie, avait apparu comme une bête sauvage, se fit homme, se transfigura, s'idéalisa dans la Pucelle d'Orléans. Elle prononca ce mot touchant, le premier peut-être où se soit produit le sentiment national: « Le cœur me saigne quand je vois le sang d'un Français, »

C'est l'Angleterre qui apprend à la France à se connaître elle-mème. Elle est son guide impitoyable dans cette douloureuse initiation; c'est le démon qui la tente et l'éprouve, qui la pousse, l'aiguillon dans les reins, par les cercles de cet enfer de Dante qu'on appelle l'histoire du quatorzième siècle : l'épreuve n'est pas terminée au quinzième. Il faut descendre d'un depré encore pour frapper le fond, et remonter. Au moment où l'injustice est consommée, où l'Anglais se fait roi, alors la France se sent France; elle proteste devant Dieu qu'elle n'a pas mérité de périr. Cette protestation ne peut sortir ni des grands, ni du roi, ni des villes : tous sont souillés; elle sort du peuple, du peuple des campagues, d'une femme, d'une vierge, de la Pucelle.

[Charles VI. 1580-1422.] A la mort de Charles V. il v avait en France ce qui cut suffi pour perdre dix royaumes, D'abord, trois oneles, trois rois au nom d'un enfant : Anjou, Berri, Bourgogne. Bourgogne était comme un souverain indépendant; Anjou voulait l'être, et pillait la France pour acheter l'Italie. Pendant que Charles V expirait, le due d'Anjou volait son trésor. L'avénement du petit Charles VI (1380) fut inauguré par l'établissement d'un nouvel impôt. Mais on savait si bien que le peuple était déjà poussé au dernier terme de sa patience, qu'on n'osait faire proclamer cette taxe. Un homme monta à cheval, sonna de la trompette, et quand les eurieux s'assemblèrent, il dit le mot fatal, et s'enfuit à toute bride à travers les pierres qui volaient et les malédictions.

[ Maillotins. - Rosebecque. 1382. ] On y revint deux fois sans tirer un sol du peuple. Ils avaient pillé l'arsenal, et s'étaient armés, faute de mieux, de maillets de plomb. On ménagea ces maillotins. en attendant qu'on put les punir. La Flandre était en feu. Gand, dit-on, communiquait avec Paris. Reims, Châlons, Orléans, Blois, Beauvais, attendaient le succès des Flamands pour massacrer la noblesse. Liège et la Hollande étaient pour Gand. La Flandre française ne bougeait pas. Bruges était trop jalouse de Gand. Ypres l'abandonna au moment du danger. Mais les Gantois seuls étaient trente mille hommes armés; maillets, piques, chapeaux de fer, gants de cuir de balcine, rien ne manquait à leur équipement. Ils étaient conduits par Philippe Artevelde, qui était encore plus populaire que son père, qui rendait mieux ses comptes, et qui avait appelé les petites gens au conseil. Les siens l'obligèrent de comhattre à Rosebecque (1382). L'énorme hataillon carré des fantassius flamands fut peu à peu refoulé sur lui-même, à coups de lances, par la gendarmerie française. Une foule d'hommes périrent étouffés; presque aucun d'eux ne pouvait se servir de ses armes. Paris, aussi bien que Gand, fut vaineu à Rosebecque. Au retour, les oneles du roi lui ôtèrent ses franchises, brisèrent les chaînes dont on barrait les rues, déclarèrent tous les biens des bourgeois confisqués, et les forcèrent de composer un à un. .

[État de l'Europe.] Sous cette tyrannie, la France semblait encore le premier État de l'Europe. Elle seule avait quelque ordre, quelque unité. Le grand schisme déchirait l'Église, depuis 1377. L'Allemagne flottait au hasard sous un empereur iven-(Wenceslas). Naples était tour à tour prise et reprise par Duras et Aujou. L'Angleterre, sous les oncles de Richard II (1377), était ruinée par leurs folles entreprises sur l'Espagne. Richard eut ses maillotins, et bien plus terribles (1381). Comme son a'éut Édouard II, it 'quosus une princesse française (1395), et périt comme lui (1400). Son cousin, lleuri de Lancastre, qu'il avait exilé, revint, le détrôna, le fit égorger.

Cette révolution devait amener tôt ou tard le renouvellement de la guerre; et le roi, depuis quelques années, était tombé en démence. Ce jeune prince avait montré, au milieu de son goût effréné pour la dépense et les plaisirs, un peu de douceur et d'humanité. Il venait d'éloigner ses oncles du gouvernement, et, par le conseil de son frère le duc d'Orléans, de rappeler les ministres de Charles V, Bnreau de la Rivière, Jean de Noviant, Clisson, etc. Les oncles, les grands en général, haïssaient ees parvenus, ces marmousets (ils les appelaient ainsi). Le duc de Bretagne avait essayé de faire assassiner le connétable, et refusait de livrer l'assassin. Le roi marche contre lui; une apparition le trouble dans la forêt du Mans, il devient fou furieux, et retombe au pouvoir de ses oncles. Désormais tout dépendra du hasard qui mettra la personne du roi entre les mains de tel ou tel. La France est jouée à pair ou non. Chacun va disposer à son tour de cette main royale, dont le seing est devenu, depuis un siècle, une arme si terrible. Quand il reviendra à lui, le roi déplorera, dans ecs courts intervalles, son asscrvissement et les ordres qu'il aura signés, mais il se retrouvera bientôt daus le même état de faiblesse et de dépendance.

[Rivalité des ducs de Bourgogne et d'Orléans,] Les deux rivaux étaient alors le duc de Bourgogne el le duc d'Orléans, frère du roi. Le premier était le plus riche prince de la chrétienté; il possédait la Flandre. Il y joignit plus tard le Brabant, et son fils Jean-sans-Peur épousa l'héritière du Hainaut et de la Hollande. A la puissance, ce fils ajouta la gloire. Sa croisade, qui fut la dernière, l'illustra, quoique malheureuse. Les Turcs, sous Bajazet l'Éclair, envalussaient l'Europe. Le sultan avait juré, dit-on, de faire manger l'avoine à son cheval sur l'autel de Saint-Pierre de Rome, L'empereur , roi de Hongrie, Sigismond, implorait des secours. La noblesse de France partit sous les ordres de Jeansaus-Peur. Tous furent tués ou pris à Nicopolis (1596), et il en couta d'énormes rançons. Jean-sansl'eur succèda peu après à son père.

Son rival, Louis d'Orléans, était un beau jeune prince, galant, adoré des feumes, qui protégeait les doctes et encourageait les arts ; le tout aux dépens du tresor public. Il avait épousé, pour son argent, la fille du riche duc de Milan, Valentine Visconti, aimable et vertueuse épouse, qui, par un doux ascendant, soumettait le furieux Charles VI, son beaufrère, aux volontés du duc d'Orléans. Le peuple accusait de magie et d'empoisonnement la pauvre Italienne, et son mari lui faisait de continuelles infidélités. Elle, douce et résignée, lui élevait son bătard Dunois parmi ses enfants. Louis d'Orléans, tout entier aux plaisirs et aux fêtes, n'avait qu'un souci, l'argent. Il lui arriva de faire établir un impôt, et, la nuit, de forcer le trésor avec une bande de gens armés, pour en enlever le produit. Il s'était arrangé avec les faux monnayeurs, et partageait avec cnx.

[Jean-sans-Peur.] Jean-sans-Peur avait plus d'ambition. Il se voyait plus puissant encore que son père (mort en 1404). L'un de ses frères était duc de Limbourg et de Brabant, l'autre, comte de Nevers : de ses trois sœurs, la première était mariée au fils du comte de Hainaut, la seconde à Frédérie d'Autriche, la troisième au duc de Savoie. Toute cette puissance l'encourageait à la plus grande entreprise qu'on put faire alors, reprendre Calais sur l'Anglais; c'est celle qui immortalisa le grand Guise. Le duc d'Orléans retint l'argent destiné aux frais de l'expéditiou; elle manqua (1406). Jean revint à Paris, la honte et la rage dans le cœur. Il y trouva son rival qui se vantait d'avoir obtenu les bonnes grâces de la duchesse de Bourgogne. Alors Jean résolut sa mort. Uu soir qu'il rentrait de chez la reine, où il avait soupé, fort gai, chantant, se battant la cuisse de son gant (c'était Vieille-rue-du-Temple, au coin de la porte Barbette), des hommes d'armes fondent sur lui et le hachent en morceaux (1407).

Jean quitta d'abord Paris, mais reviut en force; non content d'avouer le erime, il voulut qu'on le mosti gré, et fit prononcer, par le docteur de Sorbonne, Jean Petit, en présence de toute la cour, une longue et pédantesque apologie qu'on parut goûter, mais qui fit horreur. Ce qui le releva bien plus dans l'esprit du peuple, c'est qu'il remporta peu après sur les Liégeois une grande et sauglante vietoire, où ils laissèrent vingt-einq mille hommes sur le carreau. Ce fut la plus sanglante bataille du quinzième sièce (1408).

[Les Armagnacs.] Malgré sa victoire sur Liège, le duc de Bourgogne était très-populaire dans les villes de Francedu Nord; son père avait commencé cette popularité en refusant de prendre part dans un impôt oppressif. Le parti du jeune Charles d'Orléans fut en général celui de la noblesse. Il épousa la fille du comte d'Armagnac, le plus puissant

seigneur des Pyrénées, tandis que le duc de Bourgogne unissait sa famille par des mariages avee les maisons d'Anjou et de Peuthièvre. Le parti d'Orléans, recruté principalement dans le Midi, fut soutenu par les vieilles haines de races qui subsistaient depuis le trézième siècle. Les Méridionaux prirent la revanche de la guerre des Albigeois. Les soldats gascons rançoinnaient et torturaient les paysans des environs de Paris; ils leur coupaient le nez et les oreilles, et les renvoyaient avee dérision en leur disant: «Allez vous plaindre à votre fainéant de roi; allez chercher votre capifi, votre idiot.»

[Cabochie.] Toutefois, l'appui du Midi ne suffisait pas au parti d'Armagnac (ce nom est déjà plus exact que celui d'Orléans). Il cut recours à l'Angleterre (1411). Les deux partis courtisèrent à l'envi l'ennemi de la France. Les Armagnaes lui offraient de démembrer le royaume, de lui en donner la moitié pour gouverner l'autre. Le duc de Bourgogne finit aussi par faire des offres aux Auglais. Mais d'abord il essaya de s'appuyer sur le peuple, sur le petit peuple des villes. A Paris, il était soutenu par les bouchers, riches familles qui avaient à leurs ordres des eentaines de valets, gens brutaux, féroees, habitués au sang. Le chef du parti fut l'écorcheur Caboche; l'orateur, Jean de Troyes, chirurgien ou barbier; e'était alors la même ehose, les barbiers faisaient les saignées (1413).

Ce parti sanguinaire, qui fraternisait avec Gand du cte Bourgogne, et plus tard son maitre. Les gentishommes du due ne furent plus que des recors au service des Cabochicas !ui-mem fut obligé un jour de toucher dans la main au bourreau Capeluche. Ce qu'il y avait de bizarre, c'est que ces hommes féroces se piquaient de moralité. Ils firent solemnellement des remontrances au Dauphin sur la corruntion de ses meurs.

L'excès même des violences amenant la réaction, on opposale Scharpentiers aux bouchers. Paris ouvrit ses portes aux Armagnaes, et ne s'en trouva pas mieux. Au lieu des violences du peuple, on cut l'insolence des seigneurs et les vexations des Méridionaux, dont on n'entendait pas même la langue. Les deux partis étaient donc également décrédites, la France ruinée, désarmée, sous un roi fou, lorsqu'on apprit que les Anglais recommençaient la guerre, et que le jeune Henri V était débarqué à Honfleur (1415).

[Asincourt, 1418.] La violence de Henri V s'était aunoncée de bonne heure dans les emportements de sa folle jeunesse; puis la rage du plaisir s'était tournée en rage d'ambition et de guerre. Son père vivait encore qu'il enleva la couronne de son chevet; le mourant lui arrêta la main, Dès qu'il cut

sur la tête cette eouronne, il voulut encore y mettre celle de France. Il se fit immédiatement donner de l'argent par le parlement, rassembla une armée, et se jeta sur le continent (1415). Arrêtée d'abord eing semaines au siège d'Harfleur, cette armée diminuait chaque jour; la gloutonnerie, l'abus des fruits surtout, ayant mis la dyssenteric dans le camp, il mourut une foulc de soldats; plusieurs des grands se trouvèrent si malades, qu'ils retournèrent en Angleterre. Le reste devait périr, s'il y eut eu une seule tête d'homme dans tous les conseils de la France. La noblesse de tous les partis était accourue et s'était rangée sous les ordres du connétable d'Albret, l'un des chefs du parti Armagnac. Le duc de Bourgogne lui-même y laissa aller ses deux frères. Henri avait entrepris de passer d'Harfleur à Calais; mais les Français lui ayant coupé le chemin à Azincourt, il se trouva aussi embarrassé qu'Édouard III à Crécy, et le prince Noir à Poitiers. Le connétable choisit pour développer une armée dont la cavalerie faisait la force, une plaine étroite, un champ nouvellement labouré, et profondément détrempé par la pluie. Les chevaux y restaient comme pris au piége, et ne pouvaient bouger. Les archers anglais n'eurent que la peine de bien viser ces masses immobiles ; ils les criblèrent à leur aise. Tous les grands seigneurs de France appelaient cux-mêmes les Anglais pour se rendre, ct passaient derrière leurs rangs la tête nue. Au milieu de cette triste manœuvre, Henri vit arriver un nouveau corps français; il s'effraya d'avoir tant de prisonnicrs derrière lui, et ordonna qu'on égorgeat ces hommes désarmés à qui il avait promis la vie. Parmi ceux qui furent épargnés, se trouvait le jeune duc d'Orléans, qui vicillit captif en Angleterre,

[Massacres des Armagnacs.] Le cointe d'Armaguac, resté seul des chefs de son parti, se fit connétable, grand mattre des finances, disons mieux, roi de France. Mais le peuple garda rancune à ce parti qui avait si mal défendu l'honneur du pays. Pendant qu'Armagnac régnait à Paris, on apprenait chaque jour quelque conquête de Henri V. Cet Anglais faisait la guerre avec une barbarie inoufe dans ce siècle barbare. A chaque prise de place, il fallait que quelques bourgeois vinssent, la corde au cou, implorer le vainqueur. Mais avec Henri, ce n'était pas une vaine cérémonic, il lui fallait du sang. L'impopularité des Armagnacs augmentant avec les malheurs de la guerre, les Bourguignons revinrent. Tous eeux de leur parti, qui avaicut été bannis, rentrèrent dans Paris, altérés de vengeance. La populace se jeta avec eux dans les prisons, ct fit un horrible massacre des Armagnacs prisonniers (1418). Le connétable, le chancelier, six cvèques, y périrent avec plusieurs magistrats. L'année sui-

\*\*

vante, il y eut encore un semblable massacre sous les youx do la reine ; dénoncée, exilée pour ses déréglements, par les Armagnacs, elle s'était livrée aux Bourguignons. Elle persista dans leur parti,

même contre son fils.

[Meurtre de Jean-sans-Peur. 1419.] Ces massacres firent horreur au duc de Bourgogne lui-même; il se vit à la merci de la populace qu'il semblait diriger. Il ne demandait pas mieux que de faire la paix; mais cc n'était pas le compte des Armagnaes, qui disposaient du Dauphin. Cette réconciliation le leur cut enlevé. Ils attirérent le duc de Bourgogne à l'entrevue du pont de Montereau, et l'y assassinérent sous les veux de leur jeune prince (1419). [ Henri P1. ] Le fils de Jean-sans-Peur, Philippe

le Bon, s'unit aux Anglais pour venger son père. En cela, il fit plus qu'il ne voulait, Henri V, mattre du due de Bourgogue, mattre de Charles VI, se fit signer par le prince idiot un traité qui lui donnait la fille du roi, et la France après lui (1420), L'Auglais siègea royalement à l'hôtel de Saint-Paul et à Vincennes, il signa je ne sais combien d'actes, fit à son gré instice et grace. Sa mort, qui eut lieu deux mois avant eelle de Charles VI (1422), scmbla ne rien changer aux affaires des Anglais. Ses deux frères, Bedford et Glocester, régnèrent au nom de Henri VI enfant, Bedford était un homme de tête. Malgré les secours d'Écosse, que recut le nouveau roi de France, Charles VII, il maintint la supériorité des armes anglaises (bataille de Crevant et de Verneuil). Les Anglais, affermis dans le Nord, voulaient forcer la barrière de la Loire. Charles allait être attaqué dans son royaume du Midi. Promenépar ses conseillers, loin du théâtre de la guerre, de Tours à Amboise et d'Amboise à Chinon, le jeunc roi de Bourges semblait résigné au partage. Il avait son parlement, son université à Poitiers. Le connétable de Richemont venait de ramencr la Bretagne dans son parti. Il avait de braves chefs, les Dunois, les la Hire, les Xaintrailles, les Barbazan, Cependant les Anglais venaient d'investir Orléaus, Cette ville forcée, ils allaient déborder dans tout le Midi. Les meilleurs capitaines de Charles VII essavèrent en vain d'y introduire des vivres. Ils n'y gagnèrent qu'une défaite : ce fut l'ignoble bataille des Harenas.

[Misère universelle.] A nulle époque certainement la France n'était descendue si bas. La misère, la dépopulation étaient au comble ; la féroeité des soldats fabuleuse. Rappelons seulement cet ormc de Vaurus, dont les branches, en guise de fruits. portaient des cadavres ; et cette malhoureuse femme grosse qu'ils y attachèrent pendant une nuit d'hiver, pour être mangée des loups. Les loups prenaient possession du pays. Hors des villes et bourgs fortifiés, il n'y avait plus de maisons debout, de Laon jusqu'en Allemagne.

Ce qui était plus triste encore, s'il est possible, c'étalent les signes de langueur morale, d'épuisement, de découragement, que présentait partout la société. Le quatorzième siècle avait commencé par Dante, Boceace et Pétrarque, le quinzième devait finir par l'invention de l'imprimerie et la découverte de l'Amérique. Mais l'époque où nous sommes parvenus (1428) n'offrait nul avenir, nulle perspective, nulle grande idée qui consolat le genre humain au milieu de ses maux. L'art et la science semblaient atteints d'unc même caducité. La littérature ehevalercsque avait tari. Les poëmes avaient cédé la place aux fabliaux. Le gothique en décadence sacrifiait peu à peu la bcauté au précieux des détails. La logique avait usé la théologie et la littérature. La triste victoire des universités sur la papauté n'avaitrien produit. Le concile de Constance n'avait rien réformé, rieu édifié. La France, l'humanité sans espoir, s'asseyait et eroisait les bras dans cc profond découragement, qui paraît d'une manière si triste dans les livres de Jean Gerson.

Ce que Gerson entrevit dans son Imitation de Jésus-Christ, c'est que ni les savants, ni les puissants, n'étaient en état de donner au monde une vic nouvelle, de le remettre en train de marcher. Une telle vie ne recommence que par la simplicité du cœur, par l'héroïsme des âmes simples : c'était là l'unique remède pour la patrie comme pour le monde, pour la société comme pour la science.

[Jeanne d'Arc. 1429.] En 1429, lorsque rien ne semblait pouvoir soustraire Orléans aux Anglais, une jeune fille. Jeanne d'Arc. de Domremy, près Vaucouleurs (frontière de Champagne et Lorraine), se présente au roi à Chinon, et déclare qu'elle délivrera Orléans. Elle se fait croire et respecter de cette cour corrompue et moqueuse. On lui donne des armes; mais son arme, c'est le drapeau de Jésus-Christ. Elle entre dans Orléans aux chants des prêtres. Les Anglais n'osent l'arrêter. En un mois elle les chasse de leurs forts et leur fait lever le siège (8 mai 1429). Elle leur enlève encore Baugeney, fait prisonniers Suffolck et Talbot; puis ellc prend le roi par la main, et, à travers toute la France anglaise, elle le mêne à Reims, où il est

Elle cut voulu retourner alors à son village; mais on ne le permit pas. Elle croyait elle-même que sa mission était finic. En défendant Compiègne, elle tomba entre les mains des Bourguignons, qui la livrèrent aux Anglais. Ceux-ci crurent expliquer leurs défaites en la faisant brûler comme sorcière; leur diabolique orgueil le voulait ainsi. Ils la firent juger par une cour ecclésiastique qui, malgré sa bonne volouté, ne savait comment trouver en ses paroles de quoi la condamner. Elle répondait avec un sens et une douceur admirables. On lui demandait si elle ne disait pas aux ehevaliers qui portaient des étendards semblables an sien, qu'ils seraient heureux à la guerre: «Non, répondit-elle; je disois : Entrez hardiment parmi les Angloys, et 'y entrois moi-même. n Cette monstrueuse procédure, où les formes furent violées autant que l'équité, n'avait pu amener qu'une condamnation à la réclusion perpétuelle. Ce n'est pas là ee qu'il fallait aux Anglais. Ils trouvèrent moyen, par un infâme guet-apens, de la faire brâtter comme relapse (1451).

[Expulsion des Anglata. 1435.] La sorcière bradee, le charme devait être brisé; mis les affaires des Anglais n'en allaient pas mieux. Glocester avait mis contre eux le duc de Bourgogue, en épousant h'éritière de Hainaut et de Hollande, et lui disputant eette succession. L'insolence des Anglais allait jusqu'à dire « qu'on enverrait le duc boire de la bière en Angleterre. » Ce fut lui qui les y renvoya. Il se réconcilia à Arras avec le roi de France, se fit donner tout ee qu'il voulut, l'Auxerrois, le Boulonnais, les villes de la Somme, c'est-à-dire la barrière de la France , du coté du nord (1455). La guerre tratna encore prés de vingt ans. D'une part, les oncles de Henri se disputaient le pouvoir. Les Anglais s'accusient les uns les autres, comme il arrive aux vaincus. (Vor. le Précis d'Histoire moderne.) De l'autre, les seigneurs français complotaient contre l'autorité royale, avant même que le territoire fut délivré (Praguerie, 1440), Le Dauphin, qui s'était d'abord lié avec eux, fut plus utile au royaume, en menant contre les Suisses les soldats d'aventure dont la France ne savait plus que faire; ees mercenaires périrent en grand nombre à la bataille de Saint-Jacques. La guerre d'Angleterre finissait vers la même époque par le mariage de Henri VI avee Marguerite d'Anjou (1445), Le pacifique Henri, subjugué par sa brillante épouse, ne fit dès lors la guerre que malgré lui. La Normandie fut reprise (1449-1450), Bordeaux, toujours flottant entre les deux partis, fut la dernière place qui tint pour les Anglais (1431-1435). Le vieux Talbot, le héros de ces guerres, mourut la même année au combat de Castillon, et la guerre de cent ans finit avec lui.

Calais seul resta aux Anglais. Charles VII ne songea point à l'attaquer. D'après son malheureux ratité ave le due de Bourgogne, i in feut pu reprendre cette place que pour la lui donner. Le due de Bourgogne, établi dans la Picardie, par le traité d'Arras, et réceniment enrichi des successions de Hollande, Hainaut, Namur et Brabant, qui unissaient dans sa main toute la Belgique, était désornais l'adversaire et le rival du roi de France 1.

1 Administration. — De la fin du treixième au milieu du quinzième siècle, il y eut trois grands centres permanents d'administration :

10 Le grand conseil; 20 le parlement; 50 la chambre des comptes,

Il y eut de plus des corps temporaires: 1º les états généraux, prenant accidentellement la place du grand conseil; 2º des commissions judiciaires, prenant accidentellement la place du parlement,

10 Gaans conseil.—Le grand conseil réuni autour du roi, est le centre d'oi part tout le mouvement administratif; il élit sénéchaux, beillis, juges, gardes des eaux et forêts, reçoit toutes les requêtes (vingt maîtres des requêtes, etc.), rend en certains cas des jugements sans appel; enfil discute toutes les ordonnauces royales.

Etatagnharaux. — Sous saint Louis, bourgeois appelés au conseil; sous Philippe IV, fréquent appel de bourgeois des bonnes villes. — 1502. États généraux ou réunion des barons, des évêques et des dépuiés des villes; ils ne querent qu'un jour; 1308, seconds états genéraux de Tours pour le procès des templiers. Ces assemblées, fort courtes et accidentelles, sont sain influence sur le gouvernement général du cryaume. États de 1328, consultés just Philippe VI sur les monnaies; de 1545, sur l'és impositions, etc.

La décadence des communes, les priviléges accordés aux villes de bourgeoisies, les progrès du commerce et de l'industrie, augmentent le nombre et l'importance des bourgeois, qui s'organisent en corporations et s'habituent aux armes ; sur eux pèsent lous les impôts; les falsifications des monnaies ruinent leur commerce. Sous les Valois, les souffrances de la bourgeoisie augmentent avec l'accroissement des dépenses; ses plaintes éclatent aux états de 1555, et, pour la première fois, la royauté s'humilie devant ses réclamations. Aux états de 1556, il y a presque révolution; le gouvernement passe pour quelque temps aux mains des bourgéois; mais ces députés , appelés tout à coup aux affaires, ne peuvent trouver les remèdes : maîtres un moment de l'autorité, ils en usent sans prudence, et leurs violences attachent une idée défavorable au nom de ces grandes réunions. Charles réunit encore une fois les états généraux pour leur faire rejeter le traité signé à Londres par le roi Jean; mais dès lors il évite de les convoquer, et leur substitue des assemblées de notables désignés par ses propres officiers. La population, trop isolée encore pour comprendre une représentation nationale, préfère elle-même des assemblées de provinces, de cités. Les états généraux ne reparaitront que sous la minorité de Charles VIII.

2º Parenent. — Dans chaqué souveraineté féodale deux cours de justice : 1º Cour de baronnie, présidée par le suzerain; 3º Justice seigneuriale, administrée par un délégué du suzerain (prepositus, prévôt). La cour de baronnie du roi est, on la cour des pairs (depuis Philippe-Auguste), ou son conseil, composé de

#### CHAPITRE XV.

LOUIS XI. RUINE DES MAISONS DE BOURGOGNE, ANJOU ET BRETAGNE. 1461-1494.

[État de la France.] Lorsque la retraite des Anglais permit à la France de se reconnaître, les la boureurs, descendant des châteaux et des villes fortes où la guerre les avait enfermés, retrouvaient leurs champs en friche et leurs villages en ruine. Les compagnies licenciées continuaient d'infester les routes et de rançonner le paysan. Les seigneurs féodaux, qui venaient d'aider Charles VII à chasser les Anglais, étaient rois sur leurs terres, et ne reconnaissaitent aucune loi divine ni humaine. Un comte d'Armagnac s'intitulait comte par la grâce de Dieu, faisait pendre les huissiers du parlement, épousait sa propre sœur, et battait son confesseur quand il refusait de l'absoudre. L'on avait vu, pendant trois ans, le frère du duc de Bretagne de-

hauts seigneurs , laïques et ecclésiastiques , et de légistes, qui y restent dans une position inférieure. Le domaine et l'autorité du roi s'étendant de jour en jour, les appels, les cas royaux se multiplient; on peut venir en la cort le roi par resort, par apel, defaute de droit, faus jugement, recreance vée, grief, par veerle droit de sa cort. Établiss., ch. XV, l. II. Le conseil est contraint de se diviser. Une partie reste chargée de l'administration du royaume (Grand conseil); l'autre, où se trouvent surtout les légistes, doit se réunir à la Toussaint, à la Chandeleur, à Pâques et à l'Ascension , pour juger les procès. Cette partie du conscil retient le nom de Parlement, qui designait jadis toute espèce de réunion. (Les registres du parlement commencent à l'année 1255,) Le parlement étant composé de membres du conseil, délibère quelquefois sur des actes d'administration. - Le parlement est réorganisé et fixé à Paris par Philippe IV, 1291 - 1302. Son importance croissante; il remplace la haute cour féodale du roi ; les pairs y sont jugés.

Au temps de la guerre contre les Auglais, sous les Valois, l'ouvrage des légistes est achevé, la féodalité est vaineue; les rois n'ont plus besoin des légistes; le parlement se renferme dans ses fonctions judiciaires. Au quatorzième siècle, son importance politique est nulle. Jusqu'à Charles VI les juges étaient nommés pour chaque session; mais en 1379, on oublie cette formalité. - 1401. Les membres du parlement scront élus par le parlement lui-même; en 1467, ils seront inamovibles. - Sous Charles V, premières remontrances sur la réforme des abus dans l'administration de la justice; sous Charles VI, deux autres remontrances, étrangères à la politique. - 1482. Le parlement s'oppose à un maximum des grains; il est tout prêt d'arriver à l'existence politique, car le due d'Orléans lui demande la régence de Charles VIII; enfin, pendant la captivité de François Ier, il restreint les pouvoirs de la régente.

mander du pain aux passants par les barreaux de sa prison, jusqu'à ce que son frère le fit étrangler.

É Paissance des grands rassaus.] C'est vers le roi que se tournaient les espérances du pauvre peuple, c'est de lui qu'il attendait quelque soulagement à sa misère. Le système féodal qui, au dixième siècle, avait été le salut de l'Europe, en était devenu le fléau. Ce système semblait reprendre son ancienne force depuis les guerres des Anglais. Sans parler des contes d'Albret, de Foix, d'Armagnac et de lant d'autres seigneurs, les maisons de Bourgogne, de Bretagne et d'Anjou le dispulaient à la maison royale de splendeur et de nuissance.

Le comté de Provence, héritage de la maison d'Anjou, était une espèce de ceutre pour les populations du Midi, comme la Flandre pour celles du Nord; elle joignait à ce riche comté l'Anjou, le Maine et la Lorraine, entourant ainsi de tous côtés les domaines du roi. L'esprit de l'antique cheva-

Coumissions judiciaires. — Le parlement, corps permanent, avec des formes de procédures lente et régulières, présentait au moins quelque garantie aus accusés. Aussi, pour les procès politiques, nomme - t-on fréquemment des commissions judiciaires. En 1378, Pierre de la Brosse; en 1301, Bernard Saisset; 1307, Pierre de la Brosse; en 1301, Bernard Saisset; 1307, Les Templiers; sous Louis X, Rouul de Preslex, Enguerraud de Marigny, sont cités derant des juges chargés à l'avance de les condamner. Sons Jean, la royaulé a tellement grandi, qu'elle ne prend plus la peine de nommer des commissions; le roi fait de sa propre aucrité exécuter le connétable d'Eu, le come d'Harcourt, etc., et emprisonner le roi de Navarre. Toutefois les commissions reparaitront plus tard.

So Caussas as courrs. — Elle vérifie toutes les récettes et les dépenses, a autorité sur tous les gens de finance, contre lesquels elle peut rendre des arrêts. — Elle se forme sous Louis IX, son importance croît sous l'administration toute fiscale de Philippe IV, de ses fils et des premiers Valois, Philippe VI, partant pour la guerre de Flaudre, lui denne le pouvoir d'excreer, pendant son absence, presque toutes les prérogatives

Cour des aides.—L'établissement de la cour des aides après la bataille de Poitiers, fut un démembrement de la chambre des comptes.

Au-dessous de ces trois grands centres d'action du gouvernement, sont les haille, qui réunissent les fonctions judiciaires, financières, administratives et quelquefois militaires. Jusqu'aux Valois, ils correspondent directement avec le grand conseil, la chambre des comptes et le parlement; mais quand on réunit plasieurs bailliages pour forque une province, ils sont soumis au gouverneur de la province (officier royal ou prince apanagiste).

Les baillis transmettent leur autorité judiciaire à des prévôts, assistés de jugeurs, auditeurs et sergents. — leric semblait s'être réfugié dans cette famille : le monde était plein des exploits et des malheurs du roi René et de ses enfants. Pendant que sa fille Marguerite d'Anjou soutenait dans dix batailles les droits de la Rose rouge, Jean de Calabre, son fils, prenait, perdait le royaume de Naples, et mourait au moment où l'enthousiasme des Catalans le portait au trône d'Aragon. Des espérances si vastes, des guerres si lointaines, annulaient en France la puissance de cette maison. Le caractère de son chef était d'ailleurs peu propre à soutenir une lutte opiniatre contre le pouvoir royal. Le bon René, dans ses dernières années, ne s'occupait guère que de poésie pastorale, de peinture et d'astrologie. Lorsqu'on lui apprit que Louis XI lui avait pris l'Anjou, il peignait une belle perdrix grise, et n'interrompit point son travail.

Le véritable chef de la féodalité était le duc de Bourgogne. Ce prince, plus riche qu'aucun roi de l'Europe, réunissait sous sa domination des pro-

Pour les impûts, ils les reçoivent des mains des receveurs des bourge et-villes, font les dépreuses nécessaires, et transmettent le reste aux trésoreries de France. Comme chefs, dans leurs baillinges, de l'administration civile, ils ont une foule d'agents pour les gardes des foires, des bois, des eaux, pour les péages et les dounges établies ner Philipne VI.

Série chronologique des différentes acquisitions territoriales faites par les rois de France, depuis Huques Capel jusqu'à la mort de Charles VII. - Hugues Capet était en 987 seigneur de l'Ile-de-France, comte de Paris et d'Orléans, - (Robert parvient, 1016, après plusieurs guerres, à faire reconnaître son fils Henri comme duc de Bourgogne). - 1055. Le comté de Sens fait échute à la couronne par la mort du dérnier seigneur. - 1079. Donation du Gatinais, faite par le comte d'Anjou .- 1082, Simon , dernier comte du Vexin , meurt saus postérité ; son comté est réuni à la couronne. - 1100. Vicomté de Bourges vendue à Philippe Ier pour soixante mille sols d'or. - 1112. Louis VI tenant en prison le sire du Puiset, quand mourut son oncle le comte de Corbeil, le force de renoncer à cet héritage. - Après 1118, réunion de la châtellenie de Moutlhéri (par défaut de postérité). - 1182, Cession par le comte de Flandre du comté d'Amiens. - 1185. Cession du Vermandois par le comte de Flandre. - 1200. Le comté d'Évreux cédé par Amauri III à Philippe II est , en 1307, aliéné par Philippe IV. - Après 1203, réunion du comté de Meulent, le dernier seigneur étant mort sans héritier. -1204. Conquête de la Normandie, qui, en 1361, est réunie à perpétuité à la couronne ; de l'Anjou et du Maine, qui, en 1216, sont donnés à Charles comte de Provence; du comté d'Alençon , cédé en 1268 à Pierre , cinquième fils de saint Louis. - 1205. Conquête du Berri et du Poitou, Le Poitou , donné à différentes époques en apanage, est réuni à la couronne par Charles VII, qui le vinces françaises et des États allemands, une noblesse innombrable, et les villes les plus commercantes de l'Europe. Gand et Liège pouvaient mettre chacune quarante mille hommes sur pied. Mais les éléments qui composaient cette grande puissance étaient trop divers pour bien s'accorder. Les Hollandais ne voulaient point obéir aux Flamands, ni ceux-ci aux Bourguignous. Une implacable haine existait entre la noblesse des châteaux et le peuple des villes marchaudes. Ces fières et opulentes cités mélaient avec l'esprit industriel des temps modernes la violence des mœurs féodales. Dès que la moindre atteinte était portée aux privilèges de Gand, les doyens des métiers sonnaient la cloche de Roland, et plantaient leurs bannières dans le marché. Alors le due moutait à cheval avec sa noblesse. et il fallait des batailles et des torrents de sang.

[Forces du roi.] Le roi de France, au contraire, était soutenu par les villes. Dans ses domaines, les petits étaient bien mieux protégés contre les grands.

possédait étant dauphin. - 1212. Confiscation du comté de Boulogne, aliéné en faveur de Philippe Hurepel. -1226. Soumission à Louis VIII de Carcassonne et d'Albi ; cession, en 1247, du comté de Carcassonne. - 1226, Le comté du Perche, séquestré par Louis VIII, est cédé en toute propriété à saint Louis, qui le donne à son fils Pierre. - 1239. Alix, comtesse de Macon, vend ce comté à saint Louis pour dix mille livres; aliéné en 1339 en faveur de Jean, comte de Poitiers, réuni eu 1416; cédé de nouveau à Philippe le Bon, en 1435, il fut définitivement réuni à la couronne à la mort de Charles le Téméraire, 1477. - 1271. Philippe III hérite de son frère Alphonse, le comté de Toulouse, réuni à la couronne en 1361. - 1292. La seigneurie de Baugency vendue à Philippe le Bel, réunie au domaine quelque temps après. - 1305. Louis le Hutin succède à sa mère dans les comtés de Brie et Champagne, définitivement unis à la couronne en 1361, et dans le royaume de Navarre, cédé en 1335 à Philippe d'Évreux .- 1308, Réunion du comté de la Marche, qui entra plus tard dans la maison de Bourbon. - 1313. Réunion par traité, de Lyon, jusquelà dépendante de l'Empire. - 1336. Confiscation sur Édouard III du comté de Ponthicu , repris en 1369 sur les Anglais , avec promesse aux habitants de ne pas l'alicher. - 1344. Achat du comté de Viennois, pour cent vingt mille florius d'or, réuni à l'avenement de Louis XI. 1349. Achat du Dauphiné et de la seigneurie de Montpellier, réunie en 1382,-1351. Le comté de Dreux, aliéné par Louis VI en 1132, rentre définitivement daus le domaine, après 1351, par arrêt du Parlement. -1404. Louis II de Châlons vend le comté d'Auxerre. pour trente-cinq mille sept cent cinquante liv. - 1424. Les comtés de Valentinois et de Diois, cedés par testament à Charles VII, sont incorporés au Dauphiné .-1443. Réunion du comté de Comminges. - Charles VII reprend le comté de Guines aux Anglais. - Charles VII reprend la Guienne aux Auglais.

C'était un bourgeois, Jacques Cœur, qui lui avait prété l'argent nécessaire pour reconquérir la Normamlie. Partont le roi réprimait la licence des gens de guerre. Dès 1411, il avait débarrassé le royaume des compagnies, en les envoyant contre les Suisses. qui en firent justice à la bataille de Saint-Jacques. En même temps, il fondait le parlement de Toulouse, étendait le ressort du parlement de Paris. malgré les réclamations du due de Bourgogne, et limitait tontes les justices féodales. En voyant un d'Armagnac exilé, un d'Alencon emprisonné, un bàtard de Bourbon jeté à la rivière, les grands apprenaient qu'aucun rang ne mettait au-dessus des lois. Une révolution si heureuse faisait accueillir avec confiance toutes les nouveautés favorables au pouvoir monarchique. Charles VII créa une armée permanente de quinze cents lances, institua la milice des francs archers, qui devaient rester dans leurs fovers et s'exercer aux armes les dimanches : il mit sur les peuples une taille perpétuelle sans l'autorisation des états généraux, et personne ne murmura (1445).

Les grands eux-mêmes concouraient à augmenter le pouvoir royal, dont ils disposaient tour à tour. Ceux qui ne gouvernaient point le roi se contentaient d'intriguer auprès du Dauphin et de l'excitier contre son père. Tout changea de face lorsque Charles VII succomba aux inquiétudes que uiu donnait son fils, retiré en Bourgogne (1461). Aux funérailles du roi, Dunois dit à toute la noblesse assemblée: « Le roi notre mattre est mort; que chacun songe à se pourvoir. »

[Louis XI. 1461.] Louis XI n'avait rien de ce earactère chevaleresque en faveur duquel les Franeais pardonnaient taut de faiblesses à Charles VII. Il aimait les négociations plus que les combats. s'habillait pauvrement, et s'entourait de petites gens. Il prenait un laquais pour héraut, un barbier pour gentilhomme de la chambre, appelait le prévôt Tristan son compère. Dans son impatience d'abaisser les grands, il renvoie, dès son arrivée, tous les ministres de Charles VII; il ôte aux seigneurs toute influence dans les élections ecclésiastiques, en abolissant la Pragmatique ; irrite le duc de Bretagne, en essavant de lui ôter les droits régaliens; le comte de Charolais, fils du duc de Bourgogne, en rachetant à son père les villes de la Somme, et en voulant lui retirer le don de la Normandie; enfin il mécontente tous les nobles, en ne tenant nul compte de leurs droits de chasse, l'offense la plus sensible pent-être pour un gentilhomme de ce temps.

[Ligue du bien public.] Les grands n'éclatérent pas avant que l'affaiblissement du duc de Bourgogne eût mis toute l'autorité entre les mains de son fils, le comte de Charolais, depuis si célèbre sous le nom de Charles le Téméraire. Alors le duc Jean de Calabre, le duc de Bourbon, le duc de Nemours, le comte d'Armagnae, le sire d'Albret, le comte de Dunois, et beauconn d'autres seigneurs. se liguèrent pour le bien public avec le duc de Bretagne et le comte de Charolais. Ils s'entendirent, par leurs envoyés, dans l'église de Notre-Dame de Paris, et prirent pour signe de ralliement une aiguillette de soie rouge. A cette coalition presque universelle de la noblesse, le roi essaya d'opposer les villes, et surtout Paris. Il y abolit presque toutes les aides, se composa un conseil de bourgeois et de membres du parlement et de l'université; il confia la reine à la garde des Parisiens. et voulut qu'elle fit ses couches dans leur ville, la ville du monde qu'il aimait le mieux. Il y eut peu d'ensemble dans l'attaque des confédérés. Louis XI eut le temps d'accabler le duc de Bourbon. Le duc de Bretagne ne joignit l'armée principale qu'après la bataille de Montlhéri. On avait si bien oublié la guerre depuis l'expulsion des Anglais, qu'à l'execption d'un petit nombre de corps, chaque armée s'enfuit de son côté. Alors le roi entama des négociations insidieuses, et la dissolution imminente de la ligue décida les confédérés à traiter (à Conflans et à Saint-Maur, 1463). Le roi leur accorda toutes leurs demandes : à son frère, la Normandie, province qui faisait à elle seule le tiers des revenus du roi; au comte de Charolais, les villes de la Somme; à tous les autres, des places fortes, des seigneuries et des pensions. Pour que le bien public ne parût pas entièrement oublié, on stipula, pour la forme, qu'une assemblée de notables y aviserait. La plupart des autres articles ne furent pas exécutés plus séricusement que le dernier; le roi profita d'une révolte de Liège et de Dinant contre le duc de Bourgogne, pour reprendre la Normandie, fit annuler par les états du royaume (à Tours, 1466) les principaux articles du traité de Conflans, et força le duc de Bretagne à renoncer à l'alliance du comte de Charolais, devenu due de Bourgogne.

[Entrevue de Péronne, 1468.] Louis XI, qui espérait eneore apaiser ce dernier à force d'adresse, alla lui-mène le trouver à Péronne (1468.) Il y était à peine, que le duc apprit la révolte des Liégeois, soulevés contre lui par les agents du roi de Frauce. Ils avaient emmené prisonnier Louis de Bourbon, leur évéque, massacré l'archidiaere, et, par un jeu horrible, s'étaient jeté ses membres les uns aux autres. La fureur du duc de Bourgogne fut telle, que le roi craignit un instant pour sa vie. Il voyait, dans l'enceinte du château de Péronne, la tour oû le comte de Vermandois avait fait autrefois périr Charles le Simple. Il en fut quité à melleur mar-

ché. Le due se contenta de lui faire confirmer le traité de Conflans, et de l'emmener devant Liége pour voir ruiner cette ville. Le roi, de retour, ne manqua pas de faire annuler encore par les états tout ce qu'il venait de jurer.

[Mort du duc de Guienne. 1472.] Alors se forma eontre lui une confédération plus redoutable que celle du bien public. Son frère, à qui il venait de donner la Guienne, et les dues de Bretagne et de Bourgogne, y avaientattire la plupart des seigneurs, auparavant fidèles au roi. Ils appelaient le roi d'Aragon, Juan II, qui réclamait le Roussillon, et le roi d'Angleterre, Édouard IV, beau-frère du due de Bourgogne, qui sentait le besoin d'affermir son règne en occupant au dehors l'esprit inquiet des Anglais. Le due de Bretagne ne dissimulait point les vues des confédérés, « J'aime tant le bien du » royaume de France, disait-il, qu'au lieu d'un roi » j'en voudrais six. » Louis XI n'avait pas à espérer d'être soutenu cette fois par les villes, qu'il écrasait d'impôts. La mort de son frère pouvait seule rompre la ligue : son frère mourut. Le roi, qui se faisait instruire des progrès de la maladie, ordonnait des prières publiques pour la santé du duc de Gujenne, et faisait avancer des troupes pour s'emparer de son apanage. Il étouffa la procédure commencée contre le moine qu'on soupconnait d'avoir empoisonné le prince, et fit répandre le bruit que le diable l'avait étranglé dans sa prison.

[ Descente d'Édouard IV. 1475. ] Débarrassé de son frère, Louis XI repoussa Juan du Roussillon, Charles le Téméraire de la Pieardie, et s'assura de tous les ennemis qu'il avait dans le royaume (trève de Senlis, 1472). Mais le plus grand danger n'était point passé. Le roi d'Augleterre débarqua à Calais, en réclamant, comme de coutume, son royaume de France. La nation anglaise avait fait de grands efforts pour cette guerre. Le roi, dit Comines, avoit dans son armée dix ou douze hommes, tant de Londres que d'autres villes, gros et gras, qui étoient les principaux entre les communes d'Angleterre, et qui avoient tenu la main à ce passage, et à lever cette puissante armée. Au lieu de recevoir les Apglais à leur arrivée, et de les guider dans ee pays où tout était nouveau pour eux, le due de Bourgogne s'en était allé guerroyer en Allemagne. Cependant le temps était mauvais ; quoique Édouard ent soin de faire loger en bonne tente les hommes des communes qui l'avoient suivi, ce n'étoit point la vie qu'ils avoient accoutumée, ils en furent bientôt las; ils avoient cru qu'ayant une fois passé la mer, ils auroient une bataille au bout de trois jours. Louis trouva le moyen de faire accepter au roi et à ses favoris des présents et des pensions, traita tous les soldats à table ouverte, et se félicita de s'être ainsi défait, pour quelque argent, d'une armée qui venait conquérir la France.

[ Guerre de Charles le Téméraire contre l'Allemagne.] Dès cette époque, il n'eut plus rien à
eraindre de Charles le Téméraire. Ce prince orgueilleux avait conçu le dessein de rétablir dans de plus
vastes proportions l'aneien royaume de Bourgogne,
en réunissant à ses États la Lorraine, la Provence,
le Dauphiné et la Suisse. Louis XI se garda bien
de l'inquièter; il prolongea les trèves, et le laissa
s'aller heurter contre l'Allemagne. En effet, le due
ayant voulu forcer la ville de Neuss de recevoir un
des deux prétendants à l'archevéché de Cologne,
tous les princes de l'Empire vinrent l'observer avec
une armée de cent mille hommes. Il s'obstina une
année entière, et ne quitta ce malheureux siége
que pour lourner ses armes contre les Suisses.

[Défaite de Granson. 1476, - Défaite de Morat,] Ce peuple de bourgeois et de paysans, affranchis depuis deux siècles du joug de la maison d'Autriehe, était toujours hai des princes et de la noblesse, Louis XI, encore dauphin, avait éprouvé la valeur des Suisses à la bataille de Saint-Jacques. où seize cents d'entre eux s'étaient fait tuer plutôt que de reculer devant vingt mille hommes. Néanmoins, le sire d'Hagenbach, gouverneur du duc de Bourgogne dans le comté de Ferrette, vexait leurs alliés et ne craignait pas de les insulter euxmêmes. Nous écorcherons l'ours de Berne, disaitil, et nous nous en ferons une fourrure. La patience des Suisses se lassa; ils s'allièrent avec les Autrichiens, leurs anciens ennemis, firent décapiter Hagenhach, et battirent les Bourguignons à Héricourt, lls essayèrent d'apaiser le due de Bourgogne : ils lui exposaient qu'il n'avait rien à gagner contre eux : Il y a plus d'or , disaient-ils , dans les éperons de vos chevaliers, que vous n'en trouverez dans tous nos cantons. Le due fut inflexible. Avant envahi la Lorraine et la Suisse, il prit Granson, et fit nover la garnison qui s'était rendue sur sa parole. Cependant, l'armée des Suisses avançait : le duc de Bourgogne eut l'imprudence d'aller à sa reneontre, et de perdre ainsi l'avantage que la plaine donnait à sa cavalerie. Placé sur la colline qui porte eneore aujourd'hui son nom, il les vit foudre du haut des montagnes, en eriant : Granson! Granson! En même temps on entendait, dans toute la vallée, ees deux trompes d'une monstrueuse grandeur, que les Suisses avaient, disaient-ils, recues autrefois de Charlemagne, et qu'on nommait le taureau d'Uri et la vache d'Underwalden. Rien n'arrêta les confédérés. Les Bourguignons essayèrent, toujours inutilement, de plonger dans cette foret de piques qui s'avancait au pas de course. La déroute fut bientôt complète. Le camp du due,

ses canons, ses trésors, tombéreut entre les mains des vainqueurs. Mais eeux-ei ne savaient pas tout ee qu'ils avaient gagné. L'un d'eux vendit pour un éeu le gros diamant du due de Bourgogue; l'argent de son trésor fut partagé sans compler, et mesuré à pleins chapeaux. Cependant, le malheur a'avait point instruit Charles le Téméraire. Trois mois après il vint attaquer les Suisses à Morat, et éprouva une défaite bien plus sanglante. Les vainqueurs ne firent pointde prisonniers, et devèvent un monument avec les ossements des Bourguignons. Cruel comme à Morat, fut longtemps un dieton populaire parmi les Suisses (1476).

[Défaite de Nancy.1477.] Cette défaite fut la ruine de Charles le Téméraire. Il avait épuisé ses bonnes villes d'hommes et d'argent; depnis deux ans il tenait ses gentilshommes sous les armes. Il tomba dans une mélaneolie qui approchait du délire, laissant eroitre sa barbe et ne changeant plus de vêtement. Il s'obstinait à vouloir chasser de Lorraine le jeune René qui venait d'y rentrer. Ce prince, qui avait combattu pour les Suisses, qui se plaisait à parler leur langue, qui prenait quelquefois leur eostume, les vit bientôt venir à son secours. Le due de Bourgogne, réduit à trois mille hommes, ne voulut point fuir devant un enfant, mais il avait lui-même peu d'espérance; au monient de combattre, l'Italien Campo-Basso, auprès duquel Louis XI marchandait depuis longtemps la vie de Charles le Téméraire, arracha la eroix rouge, et commença ainsi la défaite des Bourguignons (1477). Quelques jours après, on retrouva le eorps du prince; on l'apporta en grande pompe à Naney; René vint lui jeter de l'eau bénite, en lui prenant la main : Beau cousin, lui dit-il, Dieu ale votre ame! vous nous avez fait moult maux et douleurs. Mais le peuple ne voulut pas eroire à la mort d'un prince qui depuis si longtemps occupait la renommée. On assurait toujours qu'il ne tarderait pas à reparaître ; et, dix ans après, des marehands livraient gratuitement des marchandises, sous condition qu'on les leur payerait le double au retour du grand due de Bourgogne.

La ehute de la maison de Bourgogne affermit pour toujours celle de France. Les possesseurs des trois grands fiefs, Bourgogne, Provenee, Bretagne, étant morts sans enfants mâles, uos rois démembrérent la première suecession (1477), re-

<sup>1</sup> Situation de la France à l'arénement de Louis XI, — Trois grandes puissances féodales subsistent encore : la maison d'Anjou qui possède la Provence, l'Anjou, le Maine et la Lorraine; mais ses domaines sont trop isoède les uns des autres pour former une puissance redoutable; d'ailleurs elle tourne toutes ses vues vers Pitalié et l'Espagne.

eueillirent la seconde en vertu d'un testament (1481), et la troisième par un mariage (1491).

(Guerre contre Maximilien.) D'abord, Louis XI espérait aequérit tout l'héritage de Charles le Té-méraire, en mariant le Dauphin à sa fille, Marie de Bourgogne. Mais les états de Flandre, las d'obéir aux Français, donnérent la main deleur souveraine à Maximilien d'Autriehe, depuis empereur et grand-père de Charles-Quint. Ainsi commença la rivalité des maisons d'Autriehe et de France. Malgré la défaite des Français à Guinegate, Louis XI resta d'un moin maître de l'Artois et de la Franche-Comté, qui, par le traité d'Arras (1381), devaient fornuer la dot de Marguerite. fille de l'archiduc, promise au Dauphin (Charles VIII),

[Charles VIII.] Lorsque Louis XI laissa le trône à son fils encore enfant (1483), la France, qui avait tant souffert en silence, éleva la voix. Les états, assemblés en 1484 par la régente, Anne de Beaujeu, voulaient donner à leurs délégués la prineipale influence dans le conseil de régence; ne voter l'impôt que pour deux ans, au bout desquels ils seraient de nouveau assemblés; enfin, régler euxmêmes la répartition de l'impôt. Les six nations entre lesquelles les états étaient divisés commeneaient à se rapprocher, et voulaient se former toutes en pays d'états, comme le Languedoc et la Normandie, lorsqu'on prononca la dissolution de l'assemblée. La régente continua le règne de Louis XI par sa fermeté à l'égard des grands. Elle aceabla le due d'Orléans qui lui disputait la régence (guerre folle, 1485), et réunit la Bretagne à la couronne. en mariant son frère à l'héritière de ce duche (1491). Ainsi fut aecompli l'ouvrage de l'abaissement des grands. La France atteignit cette unité qui allait la rendre redoutable à toute l'Europe. Aux vieux serviteurs de Louis XI succède une génération jeune et ardente comme son roi. Impatient de faire valoir les droits qu'il a hérités de la maison d'Anjou sur le royaume de Naples , Charles VIII apaise , à force d'argent , la jalousie du roi d'Angleterre , rend le Roussillon à Ferdinand le Catholique, à Maximilien, l'Artois et la Franche-Comté : il n'hésite point à sacrifier trois des plus fortes barrières de la France. La perte de quelques provinces importe peu au conquérant futur du royaume de Naples et de l'empire d'Orient 1.

Le duc de Bretagne, dont les États plus compaetes sont moins riches; enfin le duc de Bourgogne, le plus riche et le plus puissant. Le trailé d'Arras lui a donné l'Auxerrois, le Boulonnais et les villes de la Somme: il vient d'ajonter à la Flandre la Hollande, le Hainaut, Namur et le Brabant; enfin il est maitre de la Bourcogne et de la Franche-Comic, Maissee États ne sont

## CHAPITRE XVI.

#### PREMIÈRES GUERRES D'ITALIE, 1494-1516.

Lorsqu'on traverse aujourd'hui les Maremmes de Sienne, et que l'on retrouve en Italie tant d'autres traces des guerres du scizième siècle, une tristesse inexprimable saisit l'ame, et l'on maudit les barbares qui ont commencé cette désolation. Ce désert de Maremmes, c'est un général de Charles-Quint qui l'a fait; ces ruines de palais incendiés sont l'ouvrage des landsknechts de François l'«. Ces peintures dégradées de Jules Romain attestent encore que les soldals du connétable de Bourbon établirent leurs écuries dans le Vatican. Ne nous hâtons pas cependant d'accuser nos pères. Les guerres

ui continus, ni homogènes. C'est à la fois un prince français et allemand. La Champagne empèche ses États de Bourgopne de toucher à ceux des Pays-Bas. — Les dues de Bourgopne et de Bretagne et les mécontents de Guienne ne cessent d'appeler les Anglais. S'ils obtiennent la Normandie, ils scront maitres de toutes les dettes occidentales du royaume. Iudépendamment de ces grandes puissances, entre lesquelles le rois et trouve comme enfermé, il trouve encore des ennemis du côté de la Flaudre, dans Saint-Pol; du côté de la Bretagne, dans le due d'Alençon, au centre, dans le due de Bourbon, lié avec les mécontents du Midi.

Dans la France du aud-ouest (autrefois espagnole et anglaise), Bordeaux et la plupart des villes restent favorables aux Anglais; la plupart des veigneurs tiennent pour la France. Puissantes maisons de Foix, d'Albert et d'Armagnae. Les Armagnaes, qui ont contribué à assujettir la Guienne au roi de France, vœluet re vain la ramener sous la domination anglaise ou la rendre indépendente sons un frère du roi. — Le roi d'Aragon possède encore le Roussillon de ce côté des Prénées.

Le roi de France a des domaines compactes, des troupes réglées, et la haine du peuple contre les Anglais. Les villes se défient des grands plus que du roi. Reconnu pour la source de toute justice, il doit attirer toutes les juridictions seigneuriales dans celles de ses parlements, Il a pour alliés l'Écosse et le Danemarck contre l'Angleterre ; la Castille, Genes et Florence contre la maison d'Aragon; les Liégeois, les Suisses et la maison d'Autriche contre le duc de Bourgogne. En outre les dues de Milan et de Savoie. Louis XI consomme la ruine de la haute féodalité en réunissant neuf provinces à la couronne (Roussillon et Cerdagne, 1462; Picardie , Bourgogne , 1477; Provence , Maine , Anjou , 1481; Perehe, Artois, Frauelie-Comté, 1482). Il limite la juridietion des seigneurs, et fonde le pouvoir monarchique dans l'orient et le midi de la France, par l'institution de trois parlements (Grenoble, 1451; Bordeaux 1462; Dijon, 1477). Il abat l'audace des grands dans la personne du comte d'Armagnae et du sire d'Albret, 1473; du connétable de Saint-Pol, 1475; du

d'Italie ne furent le caprice ni d'un roi ni d'un peuple. Pendant plus d'un demi-siècle, une impulion irrésistible entraina au delà des Alpes tous les peuples de l'Occident, comme autrefois ceux du Nord. Les calamités furent presque aussi cruelles, mais le résultat fut le même: les vainqueurs furent élevés à la civilisation des vaincus.

[Louis le More appelle les Français.] Louis le More, alarmé des menaces du roi de Naples, dunt la petite-file avait épousé son neveu, Jean Galéas, se détermina à soutenir son usurpation par le secours des Français; mais il était loin de savoir quelle puissance il attirait dans l'Italie. Il fut luiméme saisi d'étonnement et de terreur, lorsqu'il vit descendre du mont Genèvre (septembre 1494) ette armée formidable, qui, par la variété des

due d'Alençon, 1470, et du due de Nemours, 1477. Il fetillet l'action du gouvernement sur les provinces éloignées par l'établissement de la poste royale. — A l'infanterie nationsle des francs archers il substitue l'infanterie mercenaire des Suisses. — Les impôts qui, sous Charles VII, A'albieut point à deux millions, sons Charles VII, acin par Louis XI.

Des lettres, des sciences et des arts depuis les croisades jusqu'à Louis XII, - Au onzième siècle, s'est déterminé dans la théologie un grand mouvement dislectique (réalisme, nominalisme), dominé par la double influence de l'Église et d'Aristote. L'esprit de liberté se produit au Nord par Abailard, au Midi par son disciple , Pierre de Bruys (en Italie , Arnoldo de Brescia). Organisation de l'Université, 1200-1215. L'histoire commenee avee éclat dans la Champagne (Ville-Hardouin, Joinville). Au onzième et au douzième siècle, littérature brillante des troubadours (langue d'oe) : au douzième principalement, réduction des grandes épopées chevaleresques. Au treizième, trouvères (langue d'oyl). - Au treizième siècle , chefs d'œuvre de l'architecture gothique , cathédrale de Paris , Reims , Amiens , Chartres . Rouen. Découvertes importantes de la poudre à eanon, de la boussole et du papier de linge.

Auselme, m. 1117. - Gilbert de Nogent, 1124. -Guillaume IX de Poitiers, 1127. - Foucher de Chartres, vers 1127. - Abailard, 1142. - Robert Wace, 1150. - Suger, 1151. - Saint Bernard, 1155. - Pierre le Vénérable, 1156. - Orderic Vital, vers 1141. - Guillaume de Tyr., 1194. - Richard Cour-de-lion, 1199. - Bernard de Ventadour, Chrétien de Troyes, Aubain de Sezane, au douzième siècle. - Pierre de Blois, 1200. - Pierre Vidsl, vers 1200. - Ville-Hardouin, 1212. -Rigord , vers 1220. - Guillaume le Breton , vers 1224. - Le dauphin d'Auvergne , 1254, - Pierre Mauclere , 1237. - Thibaut IV de Champagne, 1255. - Guillaume de Saint-Amour, vers 1256. - Guillaume de Lorris, 1266. - Guillaume de Nangis, 1306. - Joinville, 1318. - Nicolas Orême, 1382. - Nicolas de Clémengis, vers 1400. - Froissard, vers 1400. - Pierre d'Ailly, 1425, - Gerson, 1429, - Monstrelet, 1467. -Gaguin, 1501. - Comines, 1509.

costumes, des armes et des langues, semblait à elle seule l'invasion de toutes les nations de l'Europe : Français, Basques, Bretons, Suisses, Allemands, et jusqu'aux Écossais: et cette invincible gendarmerie. et ecs pesants canons de bronze que les Français avaient rendus aussi mobiles que leurs armées. Une guerre toute nouvelle commençait pour l'Italie. L'ancienne tactique, qui faisait succéder dans les batailles un escadron à l'autre, était vaincue d'avance par l'impétuosité française, par la froide furcur des Suisses. La guerre n'était plus une affaire de tactique. Elle devait être terrible, inexorable; le vainqueur ne comprenait pas même la prière du vaincu. Les soldats de Charles VIII, pleins de défiance et de haine contre un pays où ils craignaient d'être empoisonnés à chaque repas, massacraient régulièrement tous les prisonniers.

[Savonarole.] A l'approche des Français, les vieux gouvernements d'Italie s'écroulent d'eux-mêmes. Pisc sc délivre des Florentins, Florence, des Médicis. Savonarole reçoit Charles VIII comme le fléau de Dieu, envoyé pour punir les péchés de l'Italic. Alexandre VI, qui, jusque-lå, négociait à la fois avec les Français, avec les Aragonais, avec les Turcs, entend avec effroi les mots de concile et de déposition, et se cache dans le château de Saint-Ange. Il livre en tremblant le frère de Bajazet II, dont Charles VIII croit avoir besoin pour conquérir l'empire . d'Orient : mais il le livre empoisonné. Cepcudant le nouveau roi de Naples, Alphonse II, s'est sauvé dans un couvent de Sicile , laissant son royaume à défendre à un roi de dix-huit ans. Le jeune Ferdinand II est abandonné à San-Germano, et voit son palais pillé par la populaec de Naples, toujours furicuse contre les vaineus. Les gens d'armes français, ne se fatiguant plus à porter d'armures, poursuivent cette conquête pacifique en habit du matin, sans autre peinc que d'envoyer leurs fourriers devant cux pour marquer les logements. Bientôt les Tures voient flotter les fleurs de lis à Otrante, et les Grees achètent des armes.

. Les partisans de la maison d'Anjou, dépouillés depuis soixante ans, avaient cru vainere avec Charles VIII. Mais ce prince, qui se sonciait peu des services qu'ils avaient pu rendre aux rois procençaux, n'exigea aucune restitution du parti opposé. Il mécontenta toute la noblesse, en annonçant l'intention de restreindre les juridictions féodales, à l'exempte de celles de France. Il nomma des Français pour gouverneurs de toutes les villes et forteresses, et décida ainsi plusieurs villes à relever les bauniferes d'Aragon. Au bout de trois mois les Napolitains étaient las des Français, les Français étaient las de Naples; ils avaient oublié leurs projets sur l'Orient. Ils étaient inpatients de re-

venir conter aux dames leurs brillantes aventures.

[Fornoro, 1498.] Copendant une ligue presque universelle s'était formée contre Charles VIII. Il fallait qu'il se hâtât de regagner la France, s'il ne voulait être enfermé dans le royaume qu'il était venu conquérir. En redescendant les Aponnins, il rencontra, à Fornovo, l'armée des confédérés, forte de quarante mille hommes; les Français n'étaient que neuf mille. Après avoir demandé inutilement le passage, ils le forcèrent, et l'armée ennemie, qui essaya de les arrêter, fut mise en fuite par quelques charges de cavaleric. Ainsi le roi rentra glorieusement en France, ayant justifié toutes ses imprudences par une victoire.

[ Mort de Saconarole, ] Les Italieus, se croyant délivrés, demandèrent compte à Savonarole de ses sinistres prédictions. Son parti, celui des Piagnoni (Pénitents), qui avait affranchi et réformé Florence, vit tomber tout son crédit. Les amis des Médicis, qu'ils avaient poursuivis avec acharnement, le pape Alexandre VI, dont Savonarole attaquait les excès avec une extrême liberté, saisirent l'occasion de perdre une faction qui avait lassé l'enthousiasme mobile des Florentins. Un moine franciscain, voulant, disait-il, prouver que Savonarole était un imposteur, et qu'il n'avait le don ni des prophéties ni des miracles, offrit de passer avec lui dans un bucher ardent. Au jour marqué, lorsque le bûcher était dressé, et tout le peuple dans l'attente, les deux partis firent des difficultés, et une grande pluie qui survint mit le comble à la mauvaise humeur du peuple. Savonarole fut arrêté, jugé par les commissaires du pape, et brûlé vif. Lorsqu'on lui lut la sentence par laquelle il était retranché de l'Église : De la militante, répondit-il. espérant appartenir dès lors à l'Église triomphante

L'Italie ne s'apereut que trop de la vérité de ses prophéties.

Louis XII. 1498. - Parlage du royaume de Naples.] Le jour même de l'épreuve du bûcher, Charles VIII mourait à Amboise, et laissait le trône au duc d'Orléans, Louis XII, qui joignait aux prétentions de son prédécesseur sur Naples, celle que son aïeule, Valentine Visconti, lui donnait sur le Milanais. Dès que son mariage avec la veuve de Charles VIII eut assuré la réunion de la Bretagne, il envaluit le Milanais, de concert avec les Vénitiens. Les deux armées ennemies étaient en partie composées de Suisses; ceux de Ludovic ne voulurent point combattre coutre la bannière de leur canton, qu'ils voyaient dans l'armée du roi de France, et livrérent le duc de Milan. Mais en reprenant le chemin de leurs montagnes, ils s'emparèrent de Bellinzona, que Louis XII fut obligé de leur céder, et

qui devint pour eux la clef de la Lombardie, Le Milanais conquis, Louis XII, qui n'espérait pas conquérir le royaume de Naples malgré les Espagnols, partagea ce royaume avec eux par un traité secret. L'infortuné don Frédéric, qui régnait alors. appelle les Espagnols à son secours, et lorsqu'on a introduit Gonzalve de Cordoue dans ses principales forteresses, le traité de partage lui est signifié (1301). Cette odicuse conquête n'engendra que la guerre. Les deux nations se disputérent la gabelle qu'on levait sur les troupeaux voyageurs qui passent, au printemps, de la Pouille dans l'Abbruzze : c'était le revenu le plus net du royaume. Ferdinand amusa Louis XII par un traité, jusqu'à ce qu'il cut envoyé des forces suffisantes à Gonzalve, bloqué dans Barlette, L'habileté du grand capitaine et la discipline de l'infanterie espagnole l'emportèrent partout sur le brillant courage des gens. d'armes français. La vaillance de Louis d'Ars et de d'Aubigny, les exploits de Bayard qui, disait-on, avait défendu un pont contre une armée, n'empêchèrent pas les Français d'être battus à Seminara, à la Cerignola, et d'être chassés pour une seconde fois du royaume de Naples par leur défaite du Garigliano (déc. 1505).

[Mortel Alexandre V./1305.] Gependant Louis XII citali encore mattre d'une graude partie de l'Italie; souverain du Milanais et seigneur de Gènes, allié de Florence et du pape Alexandre VI, qui ne s'appuyaient que sur lui, il étendais son influence sur la Toscane, la Romagne et l'État de Rome. La mort d'Alexandre VI et la ruine de son fils ne lui furent guère moins funestes que la délaite du Garigliano. Cette puissance italienne des Borgia, qui s'élevait entre les possessions des Français et celles des Espaguols, était comme la garde avancée du Milanais.

César Borgia mérita d'être l'idéal de Machiavel, non pour s'être montré plus perfide que les autres princes de cette époque : Ferdinand le Catholique cut pu réclamer ; non pour avoir été l'assassin de son frère et l'amant de sa sœur : il ne pouvait surpasser son père en dépravation et en cruauté; mais pour avoir fait une science du crime, pour en avoir tenu école et donné lecons. Cependant le héros même du système lui donna, par son mauvais succès, un éclatant démenti. Allié de Louis XII et gonfalonier de l'Église, il déploya pendant six ans toutes les ressources de la ruse et de la valeur. Il crovait travailler pour lui; il avait tout prévu, disait-il à Machiavel ; à la mort de son père, il espérait faire un pape au moyen de dix-huit cardinaux espagnols nommés par Alexandre VI; dans les États romains, il avait gagné la petite noblesse, écrasé la haute; il avait exterminé les tyrans de Romagne; il s'était attaché le peuple de cette province, qui respirait sous son administration ferme et habile. Il avait

tout prévu, hors le cas où il se trouverait malade la mort de son père, et ce cas arriva. Le père et le fils, qui avaient, dit-on, invité un cardinal pour s'en défaire, burent le poison qu'ils lui destinaient. «Cet hommes i prudent sennhe avoir perduatète, » écrivait alors Machiavel (14 novembre 1803). Il se dissa arracher par le nouveau pape, Jules III, l'alandon de toutes les forteresses qu'il occupait, et alla ensuite se livrer à Gonzaive de Cordoue, croyant que la parole des autres caudrait misura que la sienne (lettre du 4 novembre). Mais le général de Ferdinand le Cathulique, qui disait « que la toile » d'honneur devait être d'un tissu lâche, » l'envoya en Espagne, où il fut enfermé dans la citadelle de Medina del Campo.

[Jules 11.] Jules II poursuivit les conquêtes de Borgia avec des vues moins personnelles. Il voulait faire de l'État pontitical l'État dominant de l'Italie, délivrer toute la péninsule des barbares, et constituer les Suisses gardiens de la liberté italienne. Employant tour à tour les arnes spirituelles et temporelles, ce poutife intrépide consuma sa vie dans l'exécution de ce projet contradictoire; ou ne pouvait chasser les barbares qu'au moyen de Venise, et il fallait abaisser Venise pour élever l'Église au raug de puissauce prépondéraute de l'Italie.

D'abord Jules 11 voulut affranchir les Génois ses compatriotes, et encouragea leur révolte contre Louis XII. Les nobles, favorisés par le gouvernement français, ne cessaient d'insulter le peuple ; ils marchaient armés de poignards, sur lesquels ils avaient fait graver : Castiga-villano. Le peuple se revolta, et prit un teinturier pour doge. Louis XII parut bientôt sous les murs avec une brillante armée; le chevalier Bayard gravit sans peine les mon tagnes qui couvrent Génes, et il leur criait : « Ores, » marchands, défendez-vous avec vos aulnes, et » laissez les piques et lances, lesquelles vous n'avez » accoutumées. » Le roi ne voulant pas ruiner une ville si riche, fit seulement pendre le doge et quelques autres, brûla les priviléges de la ville, et fit construire à la Lanterne une forteresse qui commandait l'entrée du port (1507).

[Lique de Cambrai, 1308.] La même jalousie des monarchies contre les républiques, des peuples pauvres encore contre l'opulence industrieuse, arma bientôt la plupart des princes de l'Occident contre l'ancienne rivale de Génes. Le gouvernement de Venise avait su profiter des fautes et des malbeurs de toutes les autres puissances; il avait gagné à la chute de Ludovic le More, à l'expulsion des Français de Naples, à la ruine de César Borgia. Tant de succès excitaient la crainte et la jalousie des puissances italiennes elles -mêmes, qui auraient du souhaiter la grandeur de Venise, « Yos seigneuries, " écrivait Machiavel aux Florentins, m'ont toujours » dit que c'étaient les Vénitiens qui menacaient la » liberté de l'Italie. » Dès l'an 1505, M. de Chaumont, lieutenant du roi dans le Milanais, disait au même ambassadeur : « On fera en sorte que les » Vénitiens ne s'occupent plus que de la pêche; » quant aux Suisses, on en est sur, » Cette conjuration contre Venise, qui existait dès 1504 (Traité de Blois), fut renouvelée en 1508 (Ligue de Cambrai), par l'imprudence de Jules II, qui voulait à tont prix recouvrer quelques villes de Romagne. Le pape, l'empereur et le roi de France offrirent au roi de Hongrie d'entrer dans la confédération pour reprendre la Dalmatie et l'Esclavonie. Il n'y eut pas jusqu'aux ducs de Savoie et de Ferrarc, jusqu'au marquis de Mantoue, qui ne voulussent aussi porter un coup à ceux qu'ils avaient eraints si longtemps. Les Vénitiens furent défaits par Louis XII à la sanglante bataille d'Aignadel (1509), et les boulets des hatteries françaises volèrent jusqu'aux laguncs. Dans ce danger, le sénat de Venise ne démentit pas sa réputation de sagesse. Il déclara qu'il voulait épargner aux provinces les maux de la guerre, les délia du serment de fidélité, et promit de les indemniser de leurs pertes au retour de la paix. Soit attachement à la république, soit haine des Allemands, les paysans du Véronais se laissaient pendre plutôt que d'abjurer Saint-Marc, et de crier Vive l'Empereur. Les Vénitiens battirent le marquis de Mantouc, reprirent Padoue, et la défendirent contre Maximilien, qui l'assiègea avec cent mille hommes. Le roi de Naples et le pape, dont les prétentions étaient satisfaites, se réconcilièrent avec Venise, et Jules II, ne songeant plus qu'à chasser les barbares de l'Italie, tourna sa politique impétuense contre les Français.

[Sainte ligue.] Les projets du pape n'étaient que trop favorisés par l'économie mal entendue de Louis XII, qui avait réduit les pensions des Suisses, ct qui ne leur permettait plus de s'approvisionner dans la Bourgogne et le Milanais. On sentit alors la faute de Louis XI, qui, en substituant aux francs archers l'infanterie mercenaire des Suisses, avait mis la France à la discrétion des étrangers. Il fallut remplacer les Suisses par les landsknechts allemands, qui furent rappelés par l'empereur la veille de la bataille de Ravenne, Cependant le pape avait commencé la guerre; il appelait les Suisses en Italic, et faisait entrer dans la sainte lique contre la Erance Ferdinand, Venise, Henri VIII et Maximilicn (1311-1312). Tandis que Louis XII, ne sachant s'il peut sans péché se défendre contre le pape, consulte des docteurs et assemble un concile à Pise, Jules Il assiège la Mirandole en personne, se loge sous le feu de la place, au milieu de ses cardinaux tremblants, et y fait son entrée par la hrèche. ( Gaston de Foix-] L'ardeur de Jules II, la politique des alliés, furent un instant déconcertées par la courte apparition de Gaston de Foix, neveu de Louis XII, à la tête de l'armée française. Ce jeune

homme de vingt-deux ans arrive en Lombardie, remporte trois victoires en trois mois, et meurt, laissant la mémoire du général le plus impétueux qu'ait vu l'Italie. D'abord il intimide ou gagne les Suisses et les fait rentrer dans leurs montagnes ; il sauve Bologne assiégée, et s'y jette avec son armée à la faveur de la neige et de l'ouragan (7 février); le 18, il était devant Brescia, reprise par les Vénitiens : le 19, il l'avait forcce ; le 11 avril, il périssait vainqueur à Ravenne. Dans l'effrayante rapidité de ses succès, il ne ménageait ni les siens, ni les vaincus. Brescia fut livrée pendant sept jours à la fureur du soldat; les vainqueurs massacrèrent quinze mille personnes, hommes, femmes et enfauts. Le chevalier Bayard eut bien peu d'imitateurs.

Gaston, de retour en Romagne, attaqua Bavenne, our forcer l'armée d'Espagne et du pape à accepter la bataille. La canonnade ayant commencé, Pedro de Navarre, qui avait formé l'infanterie espagnole, et qui comptait sur elle pour la victoire, la tenait couchée à plat ventre, attendant de sang-froid que les boulets eussent haché la gendarmerie des deux partis. Les gens d'armes italiens perdièrnet patience et se firent battre par les Français. L'infanterie espagnole, après avoir soutenu le combat avec une valeur opinitàre, se relirait lentement. Gaston s'en indigna, se précipita sur elle avec une vingtaine d'hommes d'armes, pénétra dans les rangs, et y trouva la mort (1812).

Dès lors, rien ne réussit plus à Louis XII. Les Sforza furent rétablis à Milan, les Médicis à Florence. L'armée du roi fut battue par les Suisses à Novarre, par les Auglais à Guinegate. La France, attaquée de front par les Espagnols et les Suisses, prise à dos par les Anglais, vit ses deux alliés d'Écosse et de Navarre vaincus ou dépouillés. La guerre n'avait plus d'objet. Les Suisses régnaient à Milan, sous le nom de Maximilien Sforza; la France et Venise étaient abaissées, l'Empereur épuisé, Henri VIII découragé, Ferdinand satisfait par la conquête de la Navarre, qui découvrait la frontière de France. Louis XII conclut une trève avec Ferdinand, abjura le concile de Pise, laissa le Milanais à Maximilien Sforza, et épousa la sœur de Henri VIII (1314). -Vor. plus has son administration.

[François Ir. 1313. — Marignan.] Pendant que l'Europe croit la France abattuc et comme vieillie avec Louis XII, elle déploie des ressources inattendues sous le jeune François Ir., qui vient de lui

succéder (1er janvier 1515), Les Suisses, qui pensent garder tous les passages des Alpes, apprenuent avec étonnement que l'armée française a débouché par la valléc de l'Argentière, Deux mille eing cents lances, dix mille Basques, vingt-deux mille landsknechts, ont passé par un défilé qui n'avait jamais été pratiqué que par les chasseurs de chamois. L'armée française avance en négociant jusqu'à Marignan : la, les Suisses, qu'on avait erus gagnés, viennent fondre sur les Français avec leurs piques de dix-huit pieds et leurs espadous à deux mains, sans artillerie, sans cavalerie, n'employant d'autre art militaire que la force du corps, marchant droit aux batteries, dont les décharges emportent des files entières, et soutenant plus de trente charges de ees grands chevaux de bataille, couverts d'acier comme les gens qui les montaient. Le soir, ils étaient venus à bout de séparer les corps de l'armée française. Le roi, qui avait combattu vaillamment, ne voyait plus autour de lui qu'une poignée de gens d'armes. Mais, pendant la nuit, les Français se rallièrent, et le combat recommenca au jour, plus furieux que jamais. Enfin, les Suisses entendent le cri de guerre des Vénitiens, alliés de la France: Marco! Marco! Persuadés que toute l'armée italienne arrivait, ils serrèrent leurs rangs et sc retirèrent avec une contenance si fière qu'on n'osa pas les poursuivre. Avant obtenu de François Ier plus d'argent que Sforza ne pouvait leur en donner, ils ne reparurent plus en Italie. Le pape traita aussi avec le vainqueur, et obtint de lui le traité du concordat, qui abolissait la pragmatique sanction. L'alliance du pape et de Venise semblait ouvrir à François Ier le chemin de Naples. Le jeunc Charles d'Autriche, souverain des Pays-Bas, qui venait de succéder, en Espagne, à son aïeul, Ferdinand le Catholique, avait besoin de la paix pour recueillir ce vaste héritage. François Ier jouit de sa victoire au lieu de l'achever. Le traité de Noyon rendit un instant le repos à l'Europe, et donna aux deux rivaux le temps de préparer une guerre plus terrible (1516).

## CHAPITRE XVII.

GUERRES DE FRANÇOIS 1er ET DE CHARLES-QUINT. 1516-1547.

A ne voir que la suite des guerres et des évênements politiques, le seizième siècle est un siècle de sang et de ruines. Il s'ouvre avec la dévastation de l'Italic par des tronpes mercenaires de François fre et de Charles-Quint, avec les affreux ravages de Soliman qui dépeuplent annuellement la Hongrie. Puis vicanent ces luttes terribles des croyances religienses, où la guerre n'est plus sculement de peuple à peuple, mais de ville à ville, d'homme à homme, où elle s'introduit jusqu'au fover domestique, et jusque entre le fils et le père. Celui qui laisserait l'histoire dans cette crise, eroirait que l'Europe va tomber dans une barbarie profonde. Et loin de là, la fleur délicate des arts et de la civilisation grandit et se fortifle au milieu des choes violents qui semblent près de la détruire, Michel-Ange peint la chapelle Sixtine l'année de la bataille de Ravenne. Le jeune Tartaglia sort mutilé du sac de Breseia nour devenir le restaurateur des mathématiques. La grande époque du droit chez les modernes, l'âge de L'Hôpital et de Cuias, est celui de la Saint-Barthélemy.

Le caractère du seizième siècle, ce qui le distingue profondément de ceux du moyen âge, c'est la puissance de l'opinion; c'est alors qu'elle devient véritablement la reine du monde. Henri VIII n'ose point répudier Catherine d'Aragon avant d'avoir consulté les principales universités de l'Europe. Charles-Quint cherche à prouver sa foi par la persécution des Mores, pendant que ses armées prennent et rançonnent le pape. François les élève les premiers buehers où soient montés les protestants de France, pour excuser, aux yeux de ses sujets et aux siens, ses liaisons avec Soliman et les luthériens d'Allemagne, Ces actes mêmes d'intolérance étaient autant d'hommages rendus à l'opinion. Les princes courtisaient alors les plus indignes ministres de la renommée. Les rois de France et d'Espagne enchérissaient l'un sur l'autre pour obtenir la faveur de Paul Jove et de l'Arétin.

Pendant que la France suit de loin l'Italie dans les plus ingénieux développements de l'intelligence, deux peuples, d'un caractère profondément sérieux. leur laissent les lettres et les arts, comme de vains jouets ou de profanes amusements. Les Espaghols, peuple conquérant et politique, tirent leur force, ainsi qu'autrefois les Romains, de leur attachement aux vieilles maximes, aux anciennes croyances. Oceanés de vaincre et de gouverner l'Europe, ils se reposent en toute matière spéculative sur l'autorité de l'Église. Tandis que l'Espagne tend de plus en plus à l'unité politique et religieuse, l'Allemagne, avec sa constitution anarchique, se livre à toute l'audace des opinions et des systèmes. La France, placée entre l'une et l'autre, sera, au seizième siècle, le principal champ de bataille où luttèrent ces deux esprits opposés. La lutte y sera d'autant plus violente et plus longue que les forces sont plus égales.

[François Ier. Charles-Quint.] Avec quelque sévérité qu'on doive juger François Ier et Léon X,

il faut se garder de les comparer à cette iguoble genération de princes qui a fermé l'âge précédent (Alexandre VI, Louis XI, Ferdinand le Catholique, Jacques III, etc.). Dans leurs fautes même il y a au moins quelque gloire, quelque grandeur. Ils n'out pas fait leur siècle, sans doute, mais ils s'en sont montrés dignes; ils ont aimé les arts, et les arts parlent encore pour eux aujourd'hui, et demandent grâce pour leur mémoirc. Le prix des indulgences, dont la vente souleva l'Allemagne, paya les peintures du Vatican et la construction de Saint-Pierre. Les exactions de Duprat sont oubliées: l'Imprimerie royale, le Collège de France subsistent.

Charles-Quint se présente à nous sous un aspect plus sévère, entouré de ses hommes d'État, de ses généraux; entre Lannoy, Peseaire, Antonio de Leyva, et tant d'autres guerriers illustres. On le voit traversant sans cesse l'Europe pour visiter les parties dispersées de son vaste empire, parlant à chaque peuple sa langue, combattant tour à tour François l'er et les protestants d'Allemagne, Soliman et les Barbaresques, c'est le véritable successeur de Charlemagne, le défenseur du monde chrétien. Cependant l'homme d'État domine en lui le guerrier. Il nous offre le premier modèle des souverains des temps modernes; François l'er n'est qu'un héros du moven des.

Lorsque l'Empire était vacant par la mort de Maximilien 1er (1519), et que les rois de France, d'Espagne et d'Angleterre demandaient la couronne impériale, les électeurs, craignant de se donner un mattre, l'offrirent à l'un d'entre eux, à Frédéric le Sage, électeur de Saxe. Ce prince la fit donner au roi d'Espagne, et mérita son surnom. Charles-Quint était, des trois candidats, celui qui pouvait menacer le plus la liberté de l'Allemagne, mais c'était aussi le plus capable de la défendre contre les Tures. Sélim et Soliman renouvelaient alors les craintes que l'Europe avait éprouvées du temps de Mahopiet II. Le mattre de l'Espagne, du royaume de Naples et de l'Autriche, pouvait seul fermer le monde civilisé aux barbares de l'Afrique et de l'Asie.

Ainsi éclata, avec leur concurrence pour la counonne impériale, la sanglante rivalité de François l'ret de Charles-Quint. Le premier réclamait Naples pour lni, la Navarre pour Henri d'Albret; l'Empereur revendiquait le fief impérial du Milanais et le duché de Bourgogne. Leurs ressources pouvaient passer pour égales. Si l'empire de Charles ciait plus vaste, il n'était point arrondi comme la France. Ses sujets étaient plus riches, mais son autorité plus limitée. La gendarmerie française n'avait ass moins de réputation que l'infanterie espagnole. La véctoire devait appartenir à celui qui mettrait le roi d'Angleterre dans son parti, Henri VIII avait raison de prendre pour devise : Qui je défends est maître. Tous deux font des pensions au cardinal Wolsey, son premier ministre; tous deux demandent Maric, sa fille, l'un pour le Dauphin, l'autre pour lui-même. François ler obtient de lui une entrevue près de Calais, ct. ne se souvenant plus qu'il a besoin de le gagner, il l'éclipse par sa grâce et sa magnificence. Charles-Quint, plus adroit, avait prévenu cette entrevuc en visitant lui-même Henri VIII en Angleterre. Il avait gagné Wolsey en lui faisant espérer la tiare. La négociation était d'ailleurs bien plus facile pour lui que pour François ler. Henri VIII en voulait déjà au roi de France, qui gouvernait l'Écosse par le duc d'Albany, son protégé ct son sujet, an préjudice de Marguerite, veuve de Jacques IV et sœur du roi d'Angleterre. En s'unissant à Charles-Quint, il avait la chance de recouvrer quelque chose des domaines que ses ancêtres avaient autrefois possédés en France.

Tout réussit à l'Empereur. Il mit Léon X de son eôté, et eut cnsuite le crédit de faire élever à la papauté son précepteur, Adrien d'Utrecht. Les Français qui pénétrèrent en Espagne, arrivèrent trop tard pour donner la main aux insurgés (1821). Le gouverneur du Milanais, Lautrec, qui, disait-on, avait exilé de Milan près de la moitié des habitants, fut chassé de la Lombardie. Il le fut encore l'année suivante; les Suisses, mal payés, demandérent congé ou bataille, et se firent battre à la Bicoque. L'argent destiné aux troupes avait été déourné par la reine mêre, en haine du général.

[Le connétable de Bourbon.] Au moment où François Ier songeait à rentrer en Italie, un ennemi intérieur mettait la France dans le plus grand danger. Il avait fait un passe-droit au connétable de Bourbon, l'un de ccux qui avaient le plus contribué à la victoire de Marignan, Charles, comte de Montpensier et dauphin d'Auvergne, tenait de son épouse, petit-fille de Louis XI, le duché de Bourbon, les comtés de Clermont, de la Marche et d'autres domaines, qui faisaient de lui le plus grand seigneur du royaume. A la mort de sa femme, la reine mère, Louise de Savoie, qui avait voulu se maricr au connétable, et qui en avait éprouvé un refus, voulut le ruiner, ne pouvant l'épouser. Elle lui disputa cette riche succession, et obtint de son fils que provisoirement les biens seraient mis en séquestre. Bourbon, désespéré, prit la résolution de passer à l'Empercur (1525). Un demi-siècle auparavant, la révolte n'emportait aucune idée de déloyauté. Les chevaliers les plus accomplis de France, Dunois et Jean de Calabre, étaient entrés dans la lique du bien public. Récemment encore, on avail vu en Espagne don Pedro de Giron, mécontent de Char-

les-Quint, lui déclarer en face qu'il renoneait à son obéissance, et prendre le commandement des communeros. Mais ici il ne s'agissait point d'une révolte contre le roi; en France, elle était impossible à cette époque. C'était une conspiration contre l'existence même de la France, que Bourbon tramait avec les étrangers. Il avait promis à Charles-Quint d'attaquer la Bourgogne dès que François le aurait passé les Alpes, de soulever cinq provinces où il se croyait le mattre; le royaume de Provence devait être rétabli en faveur du connétable, et la France, partagée entre l'Espagne et l'Angleterre, cut cessé d'exister comme nation. Il put jouir bientôt des malheurs de sa patrie. Devenu général des armées de l'Empereur, il vit fuir les Français devant lui à la Biagrasse; il vit le chevalier Bayard frappé d'un coup mortel et couché au pied d'un arbre, « le » visage devers l'ennemi, et dit audit Bayard qu'il » avoit grand'pitié de lui, le voyant en cest estat, » pour avoir esté si vertueux chevalier. Le capitaine » Bayard lui fit response : Monsieur, il u'y a point » de pitié en moy, car je meurs en homme de bien. » Mais j'ai pitié de vous, de vous veoir servir con-» tre vostre prince et vostre patrie et vostre ser-» ment, »

Bourbon croyait qu'à sa première apparition en sous les drapeaux viendraient se ranger avec lui sous les drapeaux de l'êtranger. Personne ne remua. Les Impériaux furent repoussés au siège de Marsille; et ils ne sauvèrent leur armée épuisée que par une retraite qui ressemblait à une fuite. Au lieu d'accabler les Impériaux en Provence, le roi aima mieux les devancer en Italie.

[Pavie. 1525.] A une époque de science militaire et de tactique, François ler se croyait toujours au temps de la chevalerie. Il mettait son honneur à ne point reculer, même pour vaincre. Il s'obstina au siège de Pavie (1525). Il ne donna point le temps aux Impériaux, mal payés, de se disperser d'euxmêmes. Il s'affaiblit en détachant douze mille hommes vers le royaume de Naples. Sa supériorité était dans l'artillerie, il voulut décider la victoire par la gendarmerie, comme à Marignan, se précipita devant son artillerie et la rendit inutile. Les Suisses s'enfuirent, les laudsknechts furent écrasés, avec la Rose blanche, leur colonel. Alors tout le poids de la bataille tomba sur le roi et sa gendarmerie. Les vieux béros des guerres d'Italie, la Palisse et la Trémouille, furent portés par terre; le roi de Navarre, Montmorency, l'Adventureux, une foule d'autres furent faits prisonniers. François les ,se défendait à pied : son cheval avait été tué sous lui; son armure, que nous avons encorc, était toute faussée de coups de feu et de coups de pique. Heureusement un des gentilshommes français qui

avaient suivi Bourbon l'aperçut et le sauva; mais il ne voulut point se rendre à un traitre, et fit appeler le vice-roi de Naples, qui reçut son épée à genoux. Il aurait écrit le soir, selon la tradition, un seul mot à sa mère: Madame, tout est pordu, fors l'houveux.

[Captivité du roi. - Traité de Madrid. 1526.] Charles-Quint savait bien que tout n'était point perdu; il ne s'exagéra point son succès, il sentit que la France était entière et forte, malgré la perte d'une armée. Il ne songea qu'à tirer de son prisonnier un traité avantageux. François Ier était arrivé en Espagne, croyant, d'après son cœur, qu'il lui suffisait de voir son bon frère pour être renvoyé honorablement dans son royaume. Il n'en fut pas ainsi. L'empereur maltraita son prisonnier pour en tirer une plus riche rançon. Cependant l'Europe témoignait le plus vif intérêt pour ce roi soldat. Érasme, sujet de Charles-Quint, osa lui écrire en faveur de son captif. Les nobles espagnols demandèrent qu'il fût prisonnier sur parole, s'offrant euxmêmes pour caution. Ce ne fut qu'au bout d'un au. lorsque Charles craignait que son prisonnier ne lui échappát par la mort, lorsque François ler eut abdiqué en faveur du Dauphin, qu'il se décida à le relâcher, en lui faisant signer un traité honteux. Le roi de France renonçait à ses prétentions sur l'1talie, promettait de faire droit à celle de Bourbon, de céder la Bourgogne, de donner ses deux fils en otage et de s'allier, par un double mariage, à la famille de Charles-Quint (1526).

A ce prix il fut libre. Mais il ne sortit pas tout entier de cette fatale prison; il y laissa cette bonne foi, cette confiance héroïque, qui, jusque-là, avaient fait sa gloire. A Madrid même, il avait protesté secrètement contre le traité. Redevenu roi, il ne lui fut pas difficile de l'éluder. Henri VIII, alarmé de la victoire de Charles-Quint, s'était allié à la France. Le pape, Venise, Florence, Gênes, le duc même de Milan, qui, depuis la bataille de Pavie, se trouvaient à la merci des armées impériales, ne voyaient plus dans les Français que des libérateurs. François le fit déclarer par les états de Bourgogue qu'il n'avait point le droit de céder aucune partie de la France, et lorsque Charles-Quint réclama l'exécution du traité en l'accusant de perfidie, il répondit qu'il en avait menti par la gorge! le somma d'assurer le champ, et lui laissa le choix des armes.

[Prise de Rome. 1827.] Pendant que l'Europe s'attendait à une guerre terrible, François I<sup>st</sup> ne songeait qu'à compromettre ses alliés pour elfrayer Charles-Quint et améliorer les conditions du traité de Madrid. L'Italie restait en proie à la guerre la plus hideuse qui pût déshonorer l'humanité. C'était moins une guerre qu'un long supplice infligé

par une soldatesque féroce à un peuple désarmé. Les troupes mal payées de Charles-Quint n'étaient point à lui, n'étaient à personne; elles commandaient à leurs généraux. Dix mois entiers, Milan fut abaudonné à la froide barbaric des Espagnols, Dès qu'on sut dans l'Allemagne que l'Italie était ainsi livrée au pillage, treize ou quatorze mille Allemands passèrent les Alpes sous Georges Frondsberg, luthérien furfeux, qui portait à son cou une chaine d'or destinée, disait-il, à étrangler le pape, Bourbon et Leyva conduisaient ou plutôt suivaient cette armée de brigands. Elle se grossissaif, sur sa route, d'une foule d'Italiens qui imitaient les vices des barbares, ne pouvant imiter leur valeur. L'armée prit son chemin par Ferrare et Bologne; elle fut sur le point d'entrer en Toscane, et les Espagnols ne juraient que par le sac glorieux de Florence; mais une impulsion plus forte entratnait les Allemands vers Rome, comme autrefois les Goths leurs aïeux, Clément VII, qui avait traité avec le vice-roi de Naples, et qui voyait pourtant approcher l'armée de Bourbon, eherchait à s'aveugler lui même, et semblait comme fasciné par la grandeur même du péril. Il liceneia ses meilleures troupes à l'approche des Impériaux, croyant peut-être que Rome désarmée leur inspircrait quelque respect. Des le matindu 6 mai, Bourbon donna l'assaut (1327). Il avait mis une cotte d'armes blanche pour être mieux vu des siens et des ennemis. Dans une si odieuse entreprise, le succès pouvait seul le relever à ses propres yeux : s'apercevant que ses fantassius allemands le secondaient mollement, il saisit une échelle, et il y montait lorsqu'une balle l'atteignit dans les reins ; il sentit bien qu'il était mort, et ordonna aux siens de couvrir son corps de son manteau et de cacher ainsi sa chute. Ses soldats ne le vengèrent que trop. Sept à huit mille Romains furent massacrés le premier jour; rien ne fut épargné, ni les couvents, ni les églises, ni Saint-Pierre même : les places étaient jonchées de reliques, d'ornements d'autels, que les Allemands jetaient après en avoir arraché l'or et l'argent. Les Espagnols, plus avides et plus eruels encore, renouvelèrent tous les jours, pendant près d'une année, les plus affreux abus de la victoire; on n'entendait que les cris des malheureux qu'ils faisaient périr dans les tortures pour leur faire avouer où ils avaient eaché leur argent. Ils les liaient dans leurs maisons, afin de les retrouver quand ils voulaient recommencer leur supplice.

[Lautrec. Doria.] L'indignation fut au comble dans l'Europe, quand on appril le sac de Rome et la captivité du pape. Charles-Quint ordonna des prières pour la délivrance du pontife, prisonnier de l'armée impériale plus que de l'Empereur. Francois Ier crut le moment favorable pour faire entrer en Italie les troupes qui, quelques mois plus tôt, auraient sauvé Rome et Milan, Lautree marcha sur Naples, pendant que les généraux impériaux négociaient avec leurs soldats pour les faire sortir de Rome: mais on le laissa manquer d'argent, comme dans les premières guerres. La peste consuma son armée, Cependant rien n'était perdu, tant que l'on conscryait des communications par mer avec la France. François Ier eut l'imprudence de mécontenter le Génois Doria, le premier marin de l'époque. Il sembloit, dit Montluc, que la mer redoutast cet homme. On lui avait retenu la rancon du prince d'Orange, on ne pavait point la solde de ses galères, on avait nommé à son préjudice un amiral du Levant; ce qui l'irritait encore davantage, c'est que François Ier ne respectait point les priviléges de Gênes, et voulait transporter à Savone le commerce de cette ville. Au lieu de le satisfaire sur ces divers griefs, le roi donna ordre de l'arrêter. Doria, dout l'engagement avec la France venait d'expirer, se donna à l'Empereur, à condition que sa patrie serait indépendante, et dominerait de nouveau dans la Ligurie. Charles-Quint lui offrit de le reconnattre pour prince de Gênes, mais il aima mieux être le premier citoven d'une ville libre.

[Traile de Cambrai, 1528, Cependant les deux partis souhaitaient la paix. Charles-Quint était alarmé par les progrès de la réforme, et par l'invasion du terrible Soliman, qui vint camper devant Vienne. François ler, épuisé, ne songeait plus qu'à s'arranger aux dépens de ses alliés. Il voulait retirer ses enfants, et garder la Bourgogne. Jusqu'à la veille du traité, il protesta à ses alliés d'Italic qu'il ne séparerait point ses intérêts des leurs. Il refusa aux Florentins la permission de faire une paix particulière avec l'Empereur, et il signa le traité de Cambrai, par lequel il les abandonnait, cux, et les Vénitiens, et tous ses partisans, à la vengeauce de Charles-Quint (1598). Cet odieux traité bannit pour toujours les Français de l'Italic. Dès lors, le principal théâtre de la guerre sera partout ailleurs, en Savoic, en Picardie, aux Pays-Bas, en Lorraine.

[Charles Quint en Afrique. 1353.] Tandis que la chrétienté espérait quelque repos, un fléau, jusque-là ignoré, dépeuplait les rivages de l'Italie et de l'Espagne. Les Barbaresques commencèrent vers cette époque à faire la traite des bianes. Les Tures dévastaient d'abord les contrées qu'ils voulaient envahir; c'est ainsi qu'ils firent presque un désert de la llongrie méridionale et des provinces octeutales de l'ancien empire gree. Les Tartares et les Barbaresques, ces cufants perdus de la puissance ottonane, la secondaient, les uns à l'Orient, les autres au Midi, dans ce système de dépopulation.

Les chevaliers de Rhodes, que Charles-Quint avait établis dans l'île de Malte, étaient trop faibles pour purger la mer des vaisseaux innombrables dont la eouvrait Barberousse, dev de Tunis et amiral de Soliman. Charles-Quint résolut d'attaquer le pirate dans son repaire (1333). Cinq cents vaisseaux transportèrent en Afrique une armée de trente mille hommes, composée en grande partie des vicilles bandes qui avaient fait les guerres d'Italie. Le pape et le roi de Portugal avaient grossi cette flotte. Doria v avait joint ses galères, et l'Empereur y était monté lui-même avec l'élite de la noblesse espagnole. Barberousse n'avait point de force capable de résister à l'armement le plus formidable que la chrétienté eut fait contre les infidèles depuis les croisades. La Goulette fut prise d'assaut. Tunis se rendit, et vingt mille chrétiens, délivrés de l'esclavage, et ramenés dans leur patrie aux frais de l'Empereur, firent bénir dans toute l'Europe le nom de Charles-Quint.

[ Alliance de François Ier avec Soliman. ] La conduite de François Ier présentait une triste opposition. Il venait de déclarer son alliance avec Soliman (1554). Il négociait avec les protestants d'Allemagne, avec Henri VIII, qui avait répudié la taute de Charles-Quint et abandonné l'Église. Il ne tira d'aueun d'eux les secours qu'il en attendait. Soliman alla perdre ses jauissaires dans les plaines sans bornes de l'Asie. Henri VIII était trop occupé chez lui par la révolution religieuse qu'il opérait avec tant de violence. Les confédérés de Smalkalde ne pouvaient se fier en un prince qui caressait les protestants à Dresde, et les faisait brûler à Paris. François Ier n'en renouvela pas moins la guerre en faisant envahir la Savoie et menaçant le Milanais (1336). Le duc de Savoie, alarmé des prétentions de la mère du roi°de France (Louise de Savoie), avait épousé la belle-sœur de Charles-Quint. Le duc de Milau, accusé par l'Empereur de traiter avec les Français, avait essayé de s'en disculper en faisant décapiter sous un vain prétexte l'ambassadeur de François Ier. Charles-Quint annonça dans Rome, en présence des envoyés de toute la chrétienté, qu'il comptait sur la victoire, et déclara, que, « s'il n'avait pas plus de ressources que son » rival, il irait à l'instant, les bras liés, la corde » au cou, se jeter à ses pieds et implorer sa pitié.» Avant d'entrer en campagne, il partagea à ses offieiers les domaines et les grandes charges de la couronne de France.

[ Légions provinciales.] En effet, tout le monde croyait que François le était perdu. On ne savait pas quelles ressources la France avait en elle-même. Depuis 1553, le roi s'était enfin décidé à placer la force militaire de la France dans l'infanterie, et dans une infanterie nationale. Il se souvenait que les Suisses avaient fait perdre la bataille de la Bicoque, et peut-être celle de Pavie; que les landsknechts avaient été rappélés par l'Empereur la veille de la bataille de Ravenne. Mais donner ainsi des armes au peuple, c'était disait-on, courir un grand risque. Dans une ordonnance sur la chasse, rendue en 1317, François Ier avait défendu le port d'armes sous des peines terribles. Néanmoins il se décida à eréer sept légious provinciales, fortes chaeune de six mille hommes, et tirées des provinces frontières. Ces troupes étaient encore peu aguerries lorsque les armées de Charles-Quint entrèrent à la fois en Provence, en Champagne et en Picardie, Aussi Francois Ier, ne se reposant pas sur leur valeur, résolut d'arrêter l'ennemi en lui opposant un désert. Toute la Provence, des Alpes à Marseille, et de la mer au Dauphiné, fut dévastée avec une inflexible sévérité par le maréchal de Montmoreney: villages, fermes, moulins, tout fut brûlé, toute apparence de culture détruite. Le maréchal, établi dans un camp inattaquable entre le Rhône et la Durance, attendit patiemment que l'armée de l'Empereur se fût consumée devant Marseille. Charles-Ouint fut contraint à la retraite, et obligé de consentir à une trève dont le pape se fit le médiateur (trêve de Nice, 1538). Un mois après, Charles et François se virent à Aigues-Mortes, et ces princes, qui s'étaient traités d'une manière si outrageante, dont l'un accusait l'autre d'avoir empoisonné le Dauphin, se donnèrent toutes les assurances d'une amitié fraternelle.

Épuisement de Charles-Quint et de François Ier. ] L'épuisement des deux rivaux était pourtant l'unique cause de la trêve. Quoique Charles-Quint eût tâché de gagner les cortès de Castille, en autorisant la députation permanente imitée de celle d'Aragon, et en renouvelant la loi qui excluait les étrangers des emplois, il n'avait pu obtenir d'argent ni en 1327, ni en 1333, ni en 1338, Gand avait pris les armes plutôt que de payer un nouvel impòt. L'administration du Mexique n'était pas encore organisée; le Pérou n'appartenait encore qu'à eeux qui l'avaient conquis, et qui le désolaient par leurs guerres civiles. L'Empereur avait été obligé .. de vendre une grande partie des domaines royaux, avait contracté une dette de sept millions de ducats, et ne trouvait plus à emprunter, dans aucune banque, à 13 ni à 14. Cette pénurie excita, vers 1559, une révolte presque universelle dans les armées de Charles-Quint. Elles se soulevérent en Sieile, pillèrent la Lombardie, et menacèrent de livrer la Goulette à Barberousse. Il fallut trouver à tout prix de quoi payer leur solde arriérée, et en licencier la plus grande partie,

Le roi de France n'était guère moins embarrassé. Depuis l'avénement de Charles VIII. la richesse nationale avait pris un développement rapide par l'effet du repos intérieur, mais les dépenses surpassaient de heaucoup les ressources. Charles VII avaiteu dix-septeents hommes d'armes. François les en eut jusqu'à trois mille, sans compter six mille chevau-légers, et souvent douze ou guinze mille Suisses, Charles VII levait moins de deux millions d'impôts; Louis XI en leva einq; François Ier près de neuf. Pour subvenir à ces dépenses, les rois ne convoquaient point les états généraux, depuis 1484. Ils leur substituaient des assemblées de notables (1526), et le plus souvent levaient de l'argent par des ordonnances qu'ils faisaient enregistrer au parlement de Paris ; Louis XII , le Père du Peuple, diminua d'abord les impôts, et vendit les offices de finances (1498); mais il fut contraint, vers la fin de son règne, d'augmenter les impôts, de faire des emprunts, et d'aliéner les domaines royaux (1311, 1314). François le établit de nouvelles taxes (partieulièrement en 1523), vendit et multiplia les charges de judicature (1515, 1522, 1524), fonda les premières reutes perpétuelles sur l'hôtel de ville, aliéna les domaines royaux (1532, 1544), enfin institua la loterie royale (1539).

Il avait une sorte d'avantage sur Charles-Quint dans cette facilité de se ruiner. Il en profita, lorsque l'Empereur eut échoué dans sa grande expédition contre Alger (1541-42). Deux ans auparavant, Charles-Quint, passant par la France pour réprimer la révolte de Gand, avait amusé le roi de la promesse de donner au due d'Orléans, son second fils. l'investiture du Milanais. La duchesse d'Étampes, qui gouvernait le roi, le voyant s'affaiblir, et eraignant la haine de Diane de Poitiers, mattresse du Dauphin, s'efforçait de procurer au due d'Orléans un établissement indépendant, où elle put trouver un asile à la mort de François ler, Joignez à cette cause principale de la guerre, l'assassinat de deux envoyés français qui, traversant l'Italie pour aller à la cour de Soliman, furent tués dans le Milanais, par l'ordre du gouverneur im-· périal, qui voulait se saisir de leurs papiers. François Ier comptait sur l'alliance des Tures, et sur ses liaisons avec les princes protestants d'Allemagne, de Danemarck et de Suède ; il s'était attaché particulièrement Guillaume, due de Clèves, en lui faisant épouser sa nièce, Jeanne d'Albret, qui fut depuis mère de notre Henri IV. Il envahit presque en mênie temps le Roussillon, le Piémont, le Luxembourg, le Brahant et la Flandre. Soliman joignit sa flotte à celle de France ; elles bombardèrent inutilement le château de Nice. Mais l'odieux spectacle du croissant uni aux fleurs de lis indisposa toute la chrétienté contre le roi de France. Ceux même qui jusqu'alors l'avaient favorisé, fermèrent les yeux sur l'intérêt de l'Europe pour s'unir à Charles-Quint. L'Empire se déclara contre l'allié des Tures. Le roi d'Angleterre, réconcilié avec Charles depuis la mort de Catherine d'Aragon, reprit parti contre François Ire, qui avait donné sa fille au roi d'Écosse. Henri VIII défit Jacques V (1545), Charles-Ouint aceabla le due de Clèves (1543), et tous deux, n'avant plus rien à craindre derrière eux, se coneertèrent pour envahir les États de François Ier. La France, seule contre tous, déploya une vigueur inattendue; elle combattit avec eing armées, et étonna les confédérés par la brillante victoire de Cérisoles; l'infanterie gagna cette bataille, perdue par la gendarmerie. Charles-Quint, mal secondé par Henri VIII, et rappelé par les progrès de Soliman en Hongrie, signa, à treize lieues de Paris, un traité par lequel François renonçait à Naples, Charles à la Bourgogne; le duc d'Orléans devait être investi du Milanais (traité de Crépy, 1544). Les rois de France et d'Angleterre ne tardèrent pas à faire la paix, et moururent tous deux la même anuće (1547).

La longue lutte des deux grandes puissances de l'Europe est loin d'être terminée, mais elle se complique désormais d'intérêts religieux qu'on ne peut comprendre sans connaître les progrès de la Réformeen Allemagne. Nous nous arréterons ici pour regarder derrière nous, et pour examiner quelle avait été la situation intérieure de la France pendant la rivalité de François Pret de Charles-Quinf.

[ Administration. ] Le règne de François ler est l'apogée du pouvoir royal en France, avant le ministère du cardinal de Richelieu. Il commença par concentrer dans ses mains le pouvoir ecclésiastique par le traité du concordat (1515), restreignit les juridictions ecclésiastiques (1559), organisa un système de police, et imposa silence aux parlements. Celui de Paris avait été affaibli sous Charles VII et Louis XI, par la création des parlements de Grenoble, Bordeaux et Dijon (1431, 1462, 1477); sous Louis XII, par celle des parlements de Rouen et d'Aix (1499, 1501). Pendant la captivité de Francois Ier, il essaya de reprendre quelque importance, et commenca des poursuites contre le chancelier Duprat. Mais le roi, de retour, lui défendit de s'oceuper désormais d'affaires politiques, et lui ôta encore de son influence en rendant les charges vénales et en les multipliaut.

[ Progrès de la Réforme. ] François les s'était vanté d'avoir mis désormais les rois hors de pages. Mais l'agitation eroissante des esprits, qu'on remarquait sous son règne. annonçait de nouveaux troubles.

L'esprit de liberté se plaçait dans la religion, pour rentrer un jour, avec des forces doublées, dans les institutions politiques. D'abord les réformateurs s'en tinrent à des attaques contre les mœurs du elergé : les Colloquia d'Érasme, tirés à vingt-quatre mille exemplaires, furent épuisés rapidement. Les. Psaumes, traduits par Marot, furent bientôt chantés sur des airs de romances par les gentilshommes et par les dames , tandis que l'ordonnance en vertu de laquelle les lois devaient être désormais rédigées en français, mettait tout le monde à même de connaître et de discuter les matières politiques (1558). La cour de Marguerite de Navarre et celle de la duchesse de Ferrare, Renée de France, étaient le rendez-vous de tous les partisans des nouvelles opinions. La plus grande légèreté d'esprit et le plus profonil fanatisme, Marot et Calvin, se rencontraient à Nérae. François Ier avait d'abord vu sans inquiétude ce mouvement des esprits. Il avait protégé contre le elergé les premiers protestants de France (1523-1524). En 1524, lorsqu'il resserrait ses liaisons avec les protestants d'Allemagne, il invita Melanehton à présenter une profession de foi conciliante. Il favorisa la révolution de Genève, qui devint le fover du calvinisme (1555). Cependant, depuis son retour de Madrid, il était plus sévère pour les protestants de France. En 1527 et en 1534 la fermentation des nouvelles doetrines s'étant manifestée par des outrages aux images saintes, et par des placards affichés au Louvre, plusieurs protestants furent brûles à petit feu, en présence du roi et de toute la cour. En 1858, il ordonna la suppression des imprimeries, sous peine de la hart, et, sur les réelamations du parlement, révoqua la même année cette ordonnance pour rétablir la censure.

[ Vaudois. 1343.] La fin du règne de François Ir ut marquée par un événement affreux. Les Vaudois, habitants de quelques vallées inaccessibles de la Provence et du Dauphiné, avaient conservé d'anciennes hérésies, et semblaient près d'adopter celles de Calvin. La force des positions qu'ils occupaient au milieu des Alpes inspirait des inquiécudes. Le parlement d'Aix ordonna, en 1360, que Cabrière et Mérindol, leurs principaux points de réunion, fussent incendiés. Après la retraite de Charles-Quint (1343), l'arrêt fut exéculé, malgré les réclamations de Sadolet, évêque de Carpentras. Le président d'Oppéde, l'avocat du roi Guérin et le capitaine Paulin, aucien agent du roi chez les

Des lettres, des sciences et des arts sous François Ier.
— Au seizième siècle la France auit de loin l'Italie.
François Ier fonde le Collége de France et l'Imprimerie royale, Il encourage le poète Marot (1544) et les frères

Turcs, pénétrèrent dans les vallées, en exterminèrent les habitants avec une érhanté inoute, et changèrent toute la contrée en désert. Cette effroyable exécution peut être, considérée comme l'une des premières causes de nos guerres éviles.

[Abdication de Charles-Quint.] Le luthéranisme fit peu de progrès chez nous, mais il fut, utile à la France en provoquant l'abaissement de l'Empereur. Henri Ils était institué le profecteur des princes de l'Empire, tandis que Mauriee de Saxe marchait sur Inspruck (1332), pour y saisir Charles-Quint. L'Empereur échoua au siège de Metz, défendue par le grand Guise. Abandonné de la fortune, qui n'aime point les cieillards, il laissa l'Empire à son frère, ses royaumes à son fils, et alla cacher ses derniers jours dans la solitude de Saint-Just. Les funérailles qu'il se fit faire de son vivant n'étaient qu'une image trop fidèle de cette gloire éclipsée à laquelle il suviviait.

Philippe 11, fils et successeur de Charles-Quint, ne joignait pas, comme lui, l'Empire à la couronne d'Espagne, mais il disposait en grande partie de l'Angleterre par son mariage (1554) avec Marie, fille de Henri VIII. Le roi de France avait à combattre en lui le mattre de l'Espagne et des Pavs-Bas, le dominateur de l'Italie et de l'Angleterre, le possesseur des mines d'Amérique. Il attaqua pourtant Philippe, Les Guises, branche cadette de la maison de Lorraine, revendiquaient, comme héritiers de René d'Anjou, le royaume des Deux-Siciles; ils obtinrent de conduire une armée en Italie. La route semblait frayée : Brissae, mattre du Piémont, avait entamé le Milanais; le Gaseon Montluc défendait opiniâtrément la ville de Sienne. Mais personne en Italie ne eroyait plus aux succès durables des Français : aucune puissance italienne ne se déclara pour Guise. Le due d'Albe, qui l'attendait dans les -Abbruzzes, usa l'impétuosité des Français. Guise lui-même demanda son rappel, et vint réparer, par la prise de Calais, la défaite de Saint-Quentin (1557). La France rassurée erut voir en lui un sauveur. Le connétable de Montmoreney, prisonnier des Espagnols, négocia la paix de Cateau-Cambrésis (1559). Henri II ne garda de ses conquêtes que Calais (pour huit ans), les trois évéehés et quelques places de Savoie, C'était perdre l'espoir des conquêtes lointaines; mais le royaume se trouvait sermé aux invasions étrangères; ce traité lui assurait ses trois portes d'Angleterre, d'Allemagne et d'Ita-

du Bellay (1543, 1560), négociateurs et historieus. Sa sœur, Marguerite de Navarre (1549), cultive elle-même les lettres. François I« honore le Titien, attire en France le Primatice et Léonard de Vinei. Il bâtit ou

# CHAPITRE XVIII.

CALVIN. LA RÉPORME, JESQU'A LA SAINT-BARTBÉLENY, 1855 - 1872 1...

La réconciliation des rois de France et d'Espagne n'était qu'une ligue contre la Réforme, qui prenaît chaque jour un caractère plus alarmant.

agrandit Fontainebleau, Saint-Germain, Chambord, et commence lef Louvre. A cette époque fleurissent Jean Cousin (1598), dessinateur et peintre, Germain Filon, Philibert de Lorme, Jean Goujon (1572), seulpteurs et architectes (se frudits Guillaume Budée (1590), Turnèbe (1505), Muret (1583), Henri Étienne (1598), célèbre imprinemer; penn les illustres jurisconsultes Dumoulin (1566), et Cujas (1599). Après François Ier, le poète Ronsard jouit d'uuc estime peu durable. Rabclais (1553) commence une chaîne de libres penseurs qui se continue par Montaigue (1592), et ses amis la Boètie (1595) et charcron (1605).

L'at intérieur de la France depuis le suilieu du quinsième siècle, 1450-1559. — Troubles de religion. — Guerres civiles et étrangères, 1559-1610.

Le pouvoir royal, relevé par Charles VII et par Louis XI, après les guerres des Anglais, devient absolu cntre les mains de leurs quatre successeurs, et se dissout dans les guerres de religion, jusqu'à ce que, relevé de nouveau par Henri IV et par Richelieu, il triomphe et s'affermisse sous Louis XIV .- Développement rapide de la richesse nationale, après les périodes des troubles : sous Louis XII, sous Henri IV, sous Louis XIV. - Augmentation des dépenses, nécessitées surtout par celles des forces militaires. - Augmentation des forces militaires, Charles VII , mille sept cents hommes d'armes , francs archers. François Ier, trois mille lances, six mille chevau-légers, et souvent de douze à quinze mille Suisses. - Louis XI a substitué l'infanterie mercenaire des Suisses à l'infanteric nationale des fraucs archers. François Icr substitue les landsknechts aux Suisses, et lorsque les laudskuechts ont été détruits à Pavie, il forme une infanterie nationale, sous le nom de légions provinciales (1534). - Augmentation des impôts. Charles VII, moins de deux millions. - Louis XI, cinq millions, - François Icr, presque neuf millions. ( Dépense : neuf millions et demi ). - Les ressources ont considérablement augmenté, mais uon pas en proportion des dépenses. - Moyens et ressources. - Pour subvenir à ces dépenses, les rois ne convoqueut point les états généraux , depuis 1484 (assemblés une seule fois à Tours, en 1506, et seulement pour annuler le traité de Blois). Ils leur substituent des assemblées de notables (1526, 1538), et le plus souvent lèvent de l'argent par des ordonuances qu'ils font enregistrer au parlement de Paris, - Le parlement de Paris, affaibli sous Charles VII et Louis XI par la création des parlements de Grenoble, Bordeaux et Dijon (1451, 1462, 1477); sous Louis XII , par celle des parlements de Roucn et d'Aix (1499, 1501). Il reçoit de François ler la défense de La Réforme, à son premier àge, u'avait guère fait que détruire; dans le second, elle essaya de fonder. A son début, elle avait composé avec la puissance civile; la réforme luthérienne avait, sous plusieurs rapports, été l'ouvrage des princes auxquels elle soumettait l'Église. Les peuples attendaient une réforme qui fut à eux; elle leur fut donnée par Jeac davin, protestant français réfugié à Genève. La Calvin, protestant français réfugié à Genève. La

s'occuper d'affaires politiques (1527). D'ailleurs, la vénalité et la multiplication des charges hi ôtent de son influence. - Quatre movens d'obtenir de l'argent : augmentation des impôts, emprunts, aliénation du domaine royal, vente des charges de finances et de judicature. - Louis XII, le Père du peuple, diminue d'abord les impôts et vend les offices de finances (1499); mais il est forcé, vers la fin de son règue, d'augmenter les impôts, de faire des emprunts, et d'aliéner les domaines royaux (1511, 1514). - Le règne de François Ier est l'apogée de pouvoir royal, avant Richelieu. - 1515, Concordat, 1559, Ordonnance qui restreint les juridictions ecclésiastiques, - Police organisée, 1517, Ordonnance sur la chasse, - Nouveaux impôts (particulièment en 1323). Vente et multiplication des charges de judicature (1515, 1522, 1544). Premières rentes perpétuclles sur l'hôtel de ville, 1532, 1544. Alienation des domaines royaux. Loterie royale, - Henri II, forcé d'abolir la gabelle dans les provinces au delà de la Loire, impose les églises, aliène les domaines (1532, 1559), crée un grand nombre de tribunaux (1552, 1555. 1559), double toutes les charges du parlement, tous les offices de finances (1553), et fait des emprunts aux villes. Dette de quarante-trois millions, La dépense excède la recette de deux millions et demi par an. -Les progrès du calvinisme sont une cause de révolution encore plus active que l'embarras des finances, 1535, Premières persécutious, 1545, Massacre des Vaudois. 1551, Édit de Châteaubriant. 1552, Arrêt du parlement contre les écoles buissonnières, Établissement de l'Inquisition, 1558, Les protestants font une procession publique dans Paris. 1559, Le roi saisit lui-même, dana le parlement, plusieurs conseillers.

Troubles de religion, 1re période, 1559-1670, Crise religieuse et fiuancière ; rivalité de puissance entre les Guises, les Bourbons et Catherine de Médicis. II. 1570-1577, Lutte des deux religions ; elle est moins mélée , dans cette période, d'intérêts politiques, III. 1577-1594, Faction auarchique de la Ligue. Philippe II porte son ambition sur la couronne de France. La monarchie française est sur le point de se dissoudre ou de dépendre de l'Espagne, Henri IV la sauve de ce double danger. IV. 1594-1610, Henri IV réunit la Frauce, la rend de nouveau formidable, et se prépare à achever l'abaissement de la maison d'Autriche, lorsqu'il est assassiné.-François II. 1559, Les Guises gouvernent par l'ascendant de leur nièce Marie Stuart sur le jeune roi, Leurs intelligences avec Philippe II. Opposition des Bourbons (le roi de Navarre et le prince de Condé), appuyés des Châtillons (Coligni et Bandelot), de la petite noblesse et des protestants. Versatilité de Catherine de Médicis,

première avait couquis l'Allemagne du nord, la seconde bouleversa la France, les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Écosse. Partout elle rencontra un opiniâtre adversaire dans la puissance espagnole, que partout elle vainquit.

[Calvin.] Lorsque Calvin passa de Nérac à Genève [1833], il trouva cette ville affranchie de son évêque et des ducs de Savoie, mais entretenue

modération de l'Hôpital, également impuissantes, Embarras des Guises. Ils reprennent les domaines aliénés, mais sont forces de supprimer l'impôt qui entretenait les cinquante mille hommes, c'est-à-dire de désarmer le gouvernement au moment où la révolution éclate. -Conjuration d'Amboise, L'Hôpital, chancelier, Il adoueit l'édit de Châteaubriant par celui de Romorantin. Arrestation du prince de Condé. - 1560-1574, Charles IX. Régence de Catherine de Médicis. États généranx d'Orléans. Colloque de Poissy, Édit de janvier (favorable aux protestants), Guise, profitant de l'indignation des catholiques, ressaisit, comme chef de parti, le pouvoir qu'il a perdu, comme ministre, à la mort de François II : le parti opposé a perdu son unité par l'abjuration du roi de Navarre et la défection de Montmorency, Massaere de Vassi, Première querre cirile, 1562-1563. - Force des deux partis. La cour domine dans l'Ile-de-France, la Picardie, la Champagne, la Bretagne, la Bourgogne, la Guienne. Les protestants dominent dans l'Occident et le Midi , surtout dans les villes de Rouen, Orleans, Blois, Tours, Angers, le Mans, Poitiers, Bourges, Angoulème, la Rochelle, Montauban et Lyon, Ainsi isolés, ils ne peuvent facilement donner la main aux protestants de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les eatholiques recoivent des secours de Philippe II et du pape, des dues de Savoie, de Ferrare, de Mantoue, de Toseane. Ils louent des troupes allemandes; mais l'Empire savorise les protestants, dans l'espoir qu'ils livreront les Trois-Éveches, comme ils livrent le Havre aux Anglais, Les protestants recoivent des troupes de la reinc d'Angleterre, du landgrave de Hesse, surtout de l'électeur palatin. - 1562, Siège de Rouen, bataille de Dreux. - 1565, Assassinat de Guise. La reine ne eraint plus que les protestants , et eonelut avec eux la convention d'Amboise. - 1563-1567. Les eatholiques de la Guienne et du Languedoc forment, sous l'inspection du parlement de Toulouse, une association qui sera le premier modèle de la Ligue. Bêtresse de la cour, qui vend pour cent mille éeus de rente de biens ecclésiastiques. - Dépense, dix-huit millions; recette, dix millions. - La paix est troublée par les poursuites des Guises contre Coligni, par l'augmentation des gardes-suisses et la eréation des gardes-françaises, par l'ambassade du pape, de Philippe Il et du due de Savoie, par le complot tramé pour livrer à Philippe II Jeanne d'Albret et son fils ; enfin par l'édit de Roussillon, qui modifie la convention d'Amboise, 1564. Voyage du roi et de sa mère dans les provinces méridionales , 1564-1565. Entrevue de Catherine de Médieis avec le duc d'Albe à Bayonne. - 1567, 1568, La cour lève des troupes et appelle six mille Suisses, Seconde dans la plus violente fermentation par les complots des mametus (serviles), et par les insultes continuelles des gentilsbommes de la Confrérie de la Cuiller. Il en devint l'apoère et le législateur (1841-64), se portant pour juge entre le paganisme de Zwingli et le papisme de Luther. L'Eglise fut une démocratie, et l'État s'y absorba...Le calvinisme eut, comme la religion catholique, un ter-

querre, 1367, Les protestants veulent s'emparer du roi. perdent Orleans; ils sont défaits à Saint Denis, ne peuvent prendre Chartres, et la cour les amuse par la paix de Longjumeau, qui confirme celle d'Amboise, 1568. " Elle ne renvoie point les tronpes étrangères, et les protestants ne rendent point les places dont ils sont maitres. La tentative de faire paver aux ehefs des protestants les frais de la guerre, et de saisir en Bourgogne Condé et Coligni, décide la Troisième guerre, 1568-1570, L'Hôpital rend les seeaux, L'armée protestante paye elle-même ses auxiliaires allemands. La Rochelle devient leur point d'appui. - 1569, Les protestants vaincus à Jarnae (mort de Condé), et à Moncontour (blessure de Coligni), Henri de Béarn à la tête du parti protestant, dont Coligni est le véritable elief. - Le roi abandonné par les troupes italiennes et espagnoles, les protestants sur le point de l'être par les troupes allemandes, concluent la paix à Saint-Germain, 1570, Conditions avantageuses pour les protestants : enlte libre dans deux villes par province, places de sûreté (la Roehelle, Montauban, Cognae et la Charité); mariage projeté du roi de Navarre ; espérance donnée à Coligni de commander les troupes que la cour enverrait au secours des protestants des Pays-Bas. - 1570-1577. Les protestants attirés à Paris par le mariage du roi de Navarre, 1572, Saint-Barthélemy. La cour laisse aux protestants le temps de reprendre eourage, et constate sa faiblesse en assiégeant inutilement la Rochelle, 1575. Création du parti des Politiques, qui devient bientôt l'auxiliaire des protestants. Des deux frères du roi, l'ainé est éloigné pour un an de la France (par la royauté de Pologne); le plus jeune se met à la tête des politiques, 1574, Mort de Charles IX .- 1574-1589, Henri III. Fuite de Henri de Navarre et du duc d'Alencon. - La versatilité de Henri III, la conduite du duc d'Alencon, qui se met à la tête des protestants de France, et ensuite de ceux des Pays-Bas, décident le parti catholique à chereher un chef hors de la famille royale. Le traité de 1376 détermine la formation de la Ligue, Par ec traité le roi eède à son frère l'Anjou, la Touraine et le Berri; liberté du eulte partout , excepté à Paris ; chambre mipartie dans chaque parlement; villes de sûreté, Augoulème , Niort , la Charité, Bourges, Saumur et Mézières , où les protestants mettront des garnisons payées par le roi. ( Pour tout ee qui suit, voyez mes Tableaux synehroniques, no XII et XIII). - 1577-1594. 1577, Formation de la Ligue, Henri de Guise le Balafré, Politique de Philippe II. États de Blois, Henri III sc déclare chef de la Ligue. - 1577-1579, Cinquieme et sixieme guerre. Prise de Cahors. - 1580, Septieme guerre. - 1584, Mort du due d'Anjou (auparavant duc d'Alencon). Prérain indépendant de toute puissance temporelle. L'alliance de Berne et de Frihourg permettait au réformateur de précher à l'aise derrière les lances des Suisses. Posté entre l'Italie, la Suisse et la France, Calvin ébranla tout l'Occident. Il n'avait ni l'impétuosité, ni la bonhomie, ni les facéties de Luther. Son style était triste et amer, mais fort, serré, pénétrant. Conséquent dans ses écrits plus que dans sa conduite, il commença par réelamer la tolérance auprès de François 1<sup>ee</sup>, et finit par faire brûler Servet.

[ Progrès de ses doctrines. ] D'abord les Vaudois, det toutes les populations ingénieuses et inquiètes du midi de la France, qui avaient les premières essayé de secouer le joug au moyen âge, se rallièrent à la nouvelle doctrine. De Genève et de la Navarre, elle s'étendit jusqu'à la ville commerçante de la Rochelle, jusqu'aux cités alors savantes de l'intérieur, Poitiers, Bourges, Orléans; elle pénétra jusqu'aux Pays-Bas, et s'associa à ces bandes de Rederikers qui couraient le pays en déclamant contre les abus. De là , passant la mer, elle vint troubler la victoire de Henri VIII sur le pape, elle s'assit sur le trône d'Angleterre avec Édouard VI (1547), tandis qu'elle était portée par Knox dans la sauvage Écosse, et ne s'arrêtait qu'à l'entrée des montagues, où les Highlanders conservèrent la foi de leurs ancêtres avec la haine des Saxons hérétiques.

[Assemblées de Paris. 1850.] Les assemblées furent d'abord secrètes. Les premières qui eurent leu en France se tinrent à Paris, rue Saint-Jacques (vers 1850); bientôt elles se multiplièrent.

tentions de cardinal de Bourbon, espérances secrètes de Henri de Guise et de Philippe II. 1585, Traité de Henri III avec les ligueurs, conclu à Nemours, - 1586-1598, Huitième guerre, 1587, Bataille de Coutras, Succès de Henri de Guise. Organisation de la Ligue, Conseil des Seize. 1588, Journée des Barricades. États de Blois. Assassinat de Heuri de Guise, 1589, Alliance de Henri III et du roi de Navarre, Siége de Paris, Assassinat de Henri III. Extinction de la branche de Valois (1528-1589). Dissolution imminente de la monsrchie. - 1589-1619 . Henri IV, roi de France et de Navarre , premier roi de la maison de Bourbon, Charles X, roi de la Ligue, Mayenne, Combat d'Arque. - 1590-1592, Bstaille d'1vri, Siéges de Paris , de Rouen, Savantes campagnes du prince de Parme, qui sauve ces deux places. Combat d'Aumale. - 1593, États de Paris. Philippe II demande le trône de France pour sa fille. Abjuration de Henri IV. 1594, H entre à Paris, - 1594-1610, Soumission de la Normandie, de la Pieardie, de la Champagne, de la Bourgogne, de la Provence et de la Bretagne ; des dues de Guise, de Mayenne et de Mereceur. 1594-1598, Henri IV reconnu par le pape, - 1595, 1598, Guerre eontre les Espagnols. Ils prennent Cambrai, Calais, Amicus, 1598, Paix de Vervins (malgré Élisabeth et

Les bûchers n'y faisaient rien; c'était pour le peuple une trop grande douceur' d'entendre la parole de Dieu dans sa langue. Plusieurs étaient attirés par la curiosité, d'autres par la compassion, quelquesuns tentés par le danger même. En 1550, il n'y avait qu'une église réformée en Frauce; en 1561, il y en eut plus de deux mille. Quelquefois ils s'assemblaient en plein champ au nombre de huit ou dix mille personnes; le ministre montait sur une charrette ou sur des arbres amoneclés, le peuple se plaçait sous le vent pour mieux recueillir la parole, et ensuite tous ensemble, hommes, femmes et enfants, entonnaient des psaumes. Ceux qui avaient des armes veillaient alentour, la main sur l'épée. Puis venaient les colporteurs qui déballaient des catéehismes, des petits livres et des images contre les évêques et le pape.

Ils ne s'en tinrent pas longtemps à ces assemblées. Non moins intolérants que leurs perséeuteurs, ils volurent exterminer ce qu'ils appelaient Fidotátrie. Ils commencèrent à renverser les autels, à bruler les tableaux, à démolir les églises. Dès 1861, ils sommèrent le roi de France d'abattre les images de Jésus-Christ et des saints.

[Philippe II. 1856.] Tels étaient les adversaires que Philippe II entreprit de combattre et d'anéantir. Partout il les rencontrait sur son chemin; en Angleterre, pour l'empécher d'épouser Élisabeth (1858); en France, pour balancer la puissance des Guises ses alliés (1861); aux Pays-Bas, pour appuyer de leur fanatisme la cause de la liberté publique.

les Hollandais). Philippe 11 perd ses conquêtes, excepté le comté de Charolais. - Édit de Nantes; les réformés obtiennent l'exerciee public de leur culte, et tous les droits eivils; ils eonservent leur importance comme parti politique, - 1600-1610, - 1600-1601, Conquête sur le due de Savoie. Mariage du roi avec Marie de Médicis, 1602, Conspiration de Biron. 1604, Conspiration de la famille d'Entragues. - Médiation du roi entre le pape et Venise, 1607; entre l'Espagne et les Provinces-Unies, 1609. Ses projets pour l'abaissément de la maison d'Autriehe, et pour l'organisation de la république européenne, 1610, Assassinat de Henri IV. - Administration de Henri IV. État des finances à son avénement. Tentative de réforme. - 1596, Assemblée des notables à Rouen. Le roi confie les finances à Sully, Ordre et économie. Agriculture protégée (Olivier de Serres). Manufactures nouvelles. Encouragements donnés au commerce et aux arts, 1604, Traité de commerce avec le sultan, Canal de Briare. Embellissements de Paris.-Réforme de la Justice. 1603, Édit contre les duels. 1604, Institution de la Paulette. Colonies (1557, au Brésil; 1564, dans la Floride); à Cayenne, au Canada, fondation de Ouchee, en 1608. - Prospérité de la France, et son état formidable à la fin du règue de Henri IV.

Au caractère cosmopolite de Charles-Quint avait succédé un prince tout Castillan, qui dédaignait toute antre langue, qui avait en horreur toute eroyanee étrangère à la sienne, qui voulait établir partout les formes régulières de l'administration, de la législation, de la religion espagnole. D'abord il s'était contraint pour épouser Marie, reine d'Angleterre (1558), mais il n'avait pas trompé les Anglais. Le verre de bière qu'il but solennellement à son débarquement, les sermons de son confesseur sur la tolérance ine lui donnèrent aucune popularité. On en crut plutôt les bûchers élevés par sa femme. Après la mort de Marie (1558), il ne dissimula plus, il introduisit des troupes espagnoles aux l'ays-Bas, y maintint l'inquisition, et, à son départ, déclara en quelque sorte la guerre aux défenseurs des libertés du pays dans la personne du prince d'Orange. Enfin il s'unit avec Henri II contre les ennemis intérieurs, qui les menaçaient également, en épousant sa fille, Élisabeth de France (paix de Cateau - Cambrésis, 1559). Les fêtes de cette paix menaçante furent marquées d'un caractère funèbre. Un tournoi fut donné au pied même de la Bastille, où le protestant Anne Dubourg attendait la mort. Le roi fut blessé, et le mariage se fit la nuit à Saint-Paul, pendant son agonie. Philippe II, revenu dans ses États pour n'en plus sortir, fit construire, en mémoire de sa victoire de Saint-Quentin, le monastère de l'Eseurial, et v consacra cinquante millions de piastres. De sept lieues on découvre le sombre édifice, tout bâti de granit. Nulle seulpture n'en pare les murailles. La hardiesse des voûtes en fait toute la beauté. La disposition des bâtiments présente la forme d'un gril.

[ Jésuites. ] A cette époque, les esprits étaient parvenus en Espagne au dernier degré d'exaltation religieuse. Le progrès rapide des hérétiques dans toute l'Europe, la vietoire du traité d'Augsbourg qu'ils avaient remportée sur Charles - Quint, leurs violences contre les images, leurs outrages aux saintes hosties, que les prédicateurs retraçaient aux Espagnols épouvantés, avaient produit un redoublement de ferveur. Ignace de Loyola avait fondé l'ordre des jésuites, tout dévoué au saint-siège (1534-40). Sainte Thérèse de Jésus réformait les carmélites, et embrasait toutes les âmes des feux d'un amour mystique. Les carmes, les ordres mendiants, suivirent bientôt la même réforme. La constitution de l'inquisition fut fixée en 1561. Si l'on excepte les Moresques, l'Espagne se trouva unie, comme un seul homme, dans un violent aecès d'horreur contre les mécréants et les hérétiques. Étroitement liée avec le Portugal, que les jésuites gouvernaient, disposant des vieilles bandes de Charles-Quint et des trésors des deux mondes, elle entreprit de soumettre l'Europe à son empire et à sa foi.

[ Elisabeth. 1559.] Les protestants dispersés se rallièrent au nom de la reine Élisabeth, qui leur offrit asile et protection. Partout elle encouragea leur résistance contre Philippe II et les catholiques. Absolus dans leurs États, ces deux monarques agirent au dehors avec la violence de deux chefs de parti. La dévotion fastueuse de Philippe, l'esprit chevaleresque de la cour d'Élisabeth se concilièrent avec un système d'intrigue et de corruption; mais la victoire devait rester à Élisabeth : le temps était de son parti. Elle ennoblissait le despotisme par 🐊 l'enthousiasme qu'elle inspirait à la nation. Ceux même qu'elle persécutait étaient pour elle, en dépit de tout. Un puritain condamné à perdre la main, l'eut à peine coupée, qu'il prit son chapeau de l'autre, et le faisant tourner en l'air, il s'écria : Vive la reine!

Il fallut trente ans avant que les deux adversaires se prissent corps à corps. La lutte eut lieu d'abord en Écosse, en France et aux Pays-Bas.

[ Marie Stuart. ] Elle ne fut pas longue en Écosse . (1559-1567). La rivale d'Élisabeth, la séduisante Marie Stuart, veuve à dix-huit ans de François II, se voyait comme étrangère au milieu de ses sujets, qui détestaient en elle les Guises, ses oneles, chefs du parti eatholique en France. Ses barons, soutenus par l'Angleterre, s'unirent avec Darnley, son époux, et poignardèrent sous ses yeux le musicien italien Riccio, son favori. Peu après, la maison qu'habitait Darnley, près d'Holyrood, sauta en l'air; il fut enseveli sous ses ruines, et Marie, enlevée par le principal auteur du crime, l'épousa de gré ou de force. La reine et le parti des barons se renvovèrent mutuellement l'accusation. Mais Marie fut la moins forte. Elle ne trouva de refuge que dans les États de sa mortelle ennemie, qui la retint prisonnière, donna à qui elle voulut la tutelle du jeune fils de Marie, régna sous son nom en Écosse, et put dès lors lutter avec moins d'inégalité contre Philippe II.

[Guillaume d'Orange.] Mais éétait surtout dans la France et dans les Pays-Bas qu'Élisabeth et Philippe se faisaient une guerre secrète. L'âme du parti protestant était, dans ees deux contrées, le prince d'Orange, Guillaume le Taciturne, et son beau-père l'amiral Coligni, généraux malheureux, mais politiques profonds, génies tristes, opiniatres, animés de l'instinct démocratique du calvinisme, malgré le sang de Nassau et de Montmo-ency, Colond de l'infantreis cous Henri II, Coligni rallia à lui toute la petite noblesse, il donna à la Rochelle une organisation républicaine, tandis que prince d'Orange encourageait la confédération

des Gueux, et jetait les fondements d'une république plus durable.

(Fr.ide Guise.) Le grand Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, gouvernaient la France sous François II, époux de leur nièce Marie Stuart (1339-60). Guise était l'idole du peuple depuis qu'il vavit pris Calais en huit jours sur les Anglais. Mais il avait trouvé la France ruinée. Il s'était vu obligé de reprendre les domaines aliénés et de supprimer l'impôt des cinquante mille homnes, c'est-à-dire de désarmer le gouvernement au moment où la révolution éclatait. Des milliers de sollieiteurs assiéegaient Fontainebleau, et le ardinal de Lorraine, ne sachant que leur répondre, faisait afficher que l'on pendrait ecux qui n'auraient pas vidé la ville dans les vingr-quantre heure;

Conspiration d'Amboise, 1560. Les Bourbons (Autoine, roi de Navarre, et Louis, prince de Condé), qui ne voyaient pas volontiers la chose publique entre les mains des deux eadets de la maison de Lorraine, profitèrent du mécontentement général. Ils s'associèrent aux calvinistes, à Coligni, aux Anglais, qui venaient la nuit négocier avec eux à Saint-Denis. Les protestants marchèrent en armes sur Amboise, pour s'emparer de la personne du roi. Mais ils furent dénoncés aux Guises, et massaerés sur les chemins. Quelques-uns, qu'on avait réservés pour les exécuter devant le roi et toute la eour, trempérent leurs mains dans le sang de leurs frères déjà décapités, et les levèrent au ciel contre eeux qui les avaient trahis. Cette scène funébre sembla porter malheur à tous eeux qui en avaient été témoins, à François II, à Marie Stuart, au grand Guise, au chancelier Olivier, protestant dans le cœur, qui les avait eondamnés et qui en mourut de remords.

[ Charles IX. - L'Hôpital. ] A l'avenement du petit Charles (1Xe du nom, 1360), le pouvoir appartenait à sa mère, Catherine de Médieis, si elle eut su le garder; elle ne fit que l'ôter aux Guises, ehefs des catholiques, et le gouvernement resta isolé entre les deux partis. Ce n'était pas une Italienne, avec la vieille politique des Borgia, qui pouvait tenir la balance entre les hommes énergiques qui la méprisaient : elle n'était pas digne de eette époque de conviction, l'époque elle-même s'accordait peu avec le caractère du chancelier de l'Hôpital, noble image de la froide sagesse, impuissante entre les passions. Guise ressaisit, comme ehef de parti, le pouvoir qu'il avait perdu. La cour lui fournit un prétexte, en adoueissant les édits contre les réformés, par eeux de Saint-Germain et de Janvier, et en admettant leurs doeleurs à une diseussiou soleunelle dans le eolloque de Poissy. En même temps que les ealvinistes se soulevaien! à Nimes, le due de Guise passant par Vassi en Champagne, ses gens se prirent de querelle avec quelques luguenots qui étaient au préche, et les massaerèrent (1862). La guerre eivile commença. Cèsar, disait le prince de Condé, a passé le Rubicon.

Première querre civile, 1562-1563. A l'approche d'une lutte si terrible, les deux partis n'hésitèrent pas à appeler l'étranger. Les vieilles barrières politiques qui séparaient les peuples tombèrent devant l'intérêt religieux. Les protestants demandèrent secours à leurs frères d'Allemagne : ils livrèrent le Havre aux Anglais, tandis que les Guises entraient dans un vaste plan formé, disaiton, par le roi d'Espagne pour éeraser Genève et la Navarre, les deux siéges de l'hérésie, pour exterminer les ealvinistes de France, et doupter ensuite les luthérieus dans l'Empire. De tous côtés les partis s'assemblaient, avec un farouebe enthousiasme. Dans ees premières armées, ni jeux de hasard, ni blasphème, ni débauche; les prières se faisaient en commun le matin et le soir. Mais sous cette sainteté extérieure, les eœurs n'étaient pas moins eruels. Montlue, gouverneur de Guienne, parcourait sa province avec des bourreaux : On pouvoit cognoistre, dit-il lui-même, par où il étoit passé, car par les arbres sur les chemins on en trouvoit les enseignes. Dans le Dauphine e'était un protestant, le baron des Adrets, qui précipitait ses prisonniers du haut d'une tour sur la pointe des piques.

[ Mort de Fr. de Guise, 1563, ] Guise fut d'abord vainqueur à Dreux : il fit prisonnier Condé , le général des protestants, partagea son lit avec lui, et dormit profondément à côté de son ennemi mortel, Orléans, la place principale des religionnaires, ne fut sauvée que par l'assassinat du duc de Guise, qu'un protestant blessa par derrière d'un coup de pistolet (1563). Quelles qu'aient été son ambition et ses liaisons avec Philippe II, la postérité pardonnera beaucoup à l'homme qui disait à son assassin : « Or çà, je veux vous montrer combien la reli-» gion que je tiens est plus douce que celle de quoi » vous faites profession : la vôtre vous a eonseillé » de me tuer sans m'ouïr, n'ayant reçu de moi au-» eune offense; et la mienne me commande que je » vous pardonne, tout convaineu que vous êtes de » m'avoir voulu tuer sans raison. »

[Trailés d'Amboise, 1365; — de Longjuneau, 1368; — de Saint-Germain, 1370.] La reine mère, délivrée d'un mattre, traita avec les protestants (à Amboise, 1365), et se vit obligée, parl'indignation des catholiques, de violer peu à peu tous les artieles du traité. Condé et Coligui essayèrent en vaiu de s'emparer du jeune roi; défaits à Saint-lenie, mais toujours redoutables, ils imposèrent à la cour

la paix de Longiumeau (1568), surnommée boiteuse et malassise, laquelle confirma celle d'Amboise. Une tentative de la cour pour saisir les deux ehefs décida une troisième guerre. Toute modération sortit des conseils du roi avec le chancelier l'Hôpital. Les protestants prirent la Rochelle pour place d'armes, au lieu d'Orléans; ils se cotisèrent pour payer leurs auxiliaires allemands, que le duc de Deux-Ponts et le prince d'Orango leur amenaient à travers toute la France. Malgré leurs défaites de Jarnae et de Moncontour (1569), malgré la mort de Condé et la blessure de Coligni, la cour n'en fut pas moins obligée de leur accorder une troisième paix (Saint-Germain, 1570). Leur eulte devait être libre dans deux villes par province; on leur laissait pour piaces de sureté la Rochelle, Montauban, Cognae et la Charité. Le jeune roi de Navarre devait épouser la sœur de Charles IX (Marguerite de Valois). On faisait même espérer à Coligni de commander les seeours que le roi voulait, disait-on, envoyer aux protestants des Pays-Bas. Les eatholiques frémirent d'un traité si humiliant après quatre victoires; les protestants eux-mêmes, y eroyant à peine, ne l'acceptèrent que par lassitude, et les gens sages attendaient de cette paix hostife quelque épouvantable malheur.

[ Persècution en Flandre. ] La situation des Pays-Bas n'était pas moins effravante, Philippe II ne comprenait ni la liberté, ni l'esprit du Nord, ni l'intérêt du commerce; tous ses sujets, Belges et Bataves, se tournérent contre lui : et les calvinistes, persécutés par l'inquisition; et les nobles, désormais sans espoir de rétablir leur fortune ruinée au serviee de Charles-Ouint; et les moines, qui craignaient les réformes ordonnées par le concile de Trente, ainsi que l'établissement de nouveaux évéchés dotés à leurs dépens ; enfin, les bons citoyeus, qui voyaient avec indignation l'introduction des troupes espagnoles et le renversement des vieilles libertés du pays. D'abord l'opposition des Flamands force le roi de rappeler son vieux ministre, le eardinal Granvelle (1563); les plus grands seigneurs forment la confédération des Gueux, et pendent à leur col des éeuelles de hois, s'associant ainsi au petit peuple (1566). Les calvinistes lèvent la tête de tous eôtés; impriment plus de cing mille ouvrages contre l'ancien culte, et, dans les seules provinces du Brabant et de la Flandre, pillent et profanent quatre cents églises.

Ce dernier exeès combla la mesure. L'âme barbare de Philippe II eouvait déjà les peusées les plus sinistres : il résolut de poursuivre et d'exterminer ces ennemis terribles, qu'il rencontrait partout, et jusque dans sa famille. Il enveloppa dans la même haiue et l'opposition légale des nobles flamands, et les fureurs iconoclastes des calvinistes, et l'opiniàtre attachement des pauvres Moresques à la religion, à la langue et au costume de leurs pères.

[Saint-Barthélemy, 1572.] Le faible et honteux gouvernement de la France ne voulut pas rester en arrière. L'exaspération des eatholiques était devenue extrême, lorsqu'aux noces du roi de Navarre et de Marguerite de Valois, ils virent arriver dans Paris ees hommes sombres et sévères qu'ils avaient souvent reneontrés sur les champs de bataille, et dont ils regardaient la présence comme leur honte. Ils se comptérent et commencérent à jeter des regards sinistres sur leurs ennemis. Saus faire honneur à la reine mère ni à ses fils d'une dissimulation si longue et d'un plan si fortement concu. ou peut eroire que la possibilité d'un tel événement avait été pour quelque chose dans les motifs de la paix de Saint-Germain, Cependant un crime si hardi ne serait pas entré dans leur résolution, s'ils n'eussent craint un instant l'ascendant de Coligni sur le jeune Charles IX. Sa mère et son frère, le duc d'Anjou, qu'il commençait à menacer, ramepèrent à eux par la peur cette aine faible et capricieuse, où tout se tournait en fureur, et lui firent résoudre le massaere des protestants aussi faeilement qu'il aurait ordonné celui des principaux eatholiques. Le 24 août 1572, sur les deux ou trois heures de la nuit, la eloche de Saint-Germainl'Auxerrois sonna, et le jeune Heuri de Guise, • eroyant venger son père, commença le massacre en égorgeant Coligni. Alors on n'entendit plus qu'un eri : Twe! Twe! La plupart des protestants furent surpris dans leurs lits. Un gentilhomme fut poursuivi, la hallebarde dans les reins, jusque dans la chambre et dans la ruelle de la reine de Navarre. Un eatholique se vanta d'avoir racheté des massacreurs plus de trente liuguenots pour les torturer à plaisir. Charles IX fit venir son beau-frère et le prince de Condé, et leur dit : La messe ou la mort! On assure que, d'une fenêtre du Louvre, il tira avee une arquebuse sur les protestants qui fuvaient de l'autre côté de l'eau. Le lendemain une aubépine ayant refleuri dans le eimetière des Innocents, le fanalisme fut ranimé par ce prétendu miraele, et le massaere recommenca. Le roi, la reine mère et toute la cour allèrent à Montfaucon voir ce qui restait du corps de l'amiral. Il faut ajouter l'Hôpital aux victimes de la Saint-Barthélemy; lorsqu'il apprit l'exécrable nouvelle, il voulait qu'on ouvrit les portes de sa maison aux massacreurs qui viendraient; il n'y survéeut que six mois, répétant toujours : Excidat illa dies aro!

Une chose aussi horrible que la Saint-Barthélemy, e'est la joie qu'elle exeita. On en frappa des médailles à Rome, Philippe II félicita la cour de France. Il croyait le protestantisme vaiucu. Il associait la Saint-Barthleleny et les massacres ordonnés par le due d'Albe au glorieux événement de la bataille de Lépante, dans laquelle les flottes d'Espagne, du pape et de Venise, commandées par don Juan d'Autriche, Bis naturel de Charles-Quint, avaient, l'année précédente, anéanti la marine ottomane. Les Tures vaincus sur mer, les Moresques réduits, les hérétiques externinés en France et aux Pays-Bas, semblaient frayer la route au roi d'Espagne vers cette monarchie universelle à laquelle son père avait en vain aspiré.

### CHAPITRE XIX.

SUITE DES GUERRES DE RELIGION. HENRI IV. 1572-1610.

[ Mort de Charles IX. 1574. ] « Le roi Charles . » ovant, le soir du même jour et tout le lendemain. » conter les meurtres et tueries qui s'y étoient faits » des vieillards, femmes et enfans, tira à part » mattre Ambroise Paré, son premier chirurgien, » qu'il aimoit infiniment quoiqu'il fust de la reli-» gion, et lui dit : Ambroise, je ne scav ce qui m'est » surveuu depuis deux ou trois jours, mais je me n trouve l'esprit et le corps grandement esmeus. » voire tout ainsi que si j'avois la fièvre, me sem-» blant à tout moment, aussi bien veillant que dor-» mant, que ces corps massaerez se présentent à » moy les faces hydeuses et couvertes de sang ; je » voudrois que l'on n'y eust pas compris les imbé-» ciles et innocents. » Dès lors il ne fit plus que languir, et dix-huit mois après un flux de sang l'emporta (1374).

[Henri III.] Le crime avait été inutile. Dans plusieurs villes les gouverneurs refusérent de l'exécuter. Les calvinistes, se jetant dans la Rochelle, dans Sancerre, et d'autres places du Midi, s'y déclendirent en désespérés. L'horreur qu'inspirait la Saint-Barthélemy leur donna des auxiliaires en créant parmi les catholiques le parti modéré, qu'on appelait celui des potitiques. Le nouveau roi, llenri III, qui revint de Pologne pour succèder à son frère, était connu pour un des autuers du massacre. Son propre frère, le duc d'Alençon, s'enfuit de la cour avec le jeune roi de Navarre, et réunit ainsi les potitiques et les estivinistes.

[Philippe perd la motité des Pays-Bas.] Aux Pays-Bas, la tyrannie du duc d'Albe n'avait pas mieux réussi. Tant qu'il se contenta de dresser des échafauds, le peuple resta trauquille; il vit, sans se révolter, tomber les têtes les plus illustres da noblesse. Il n'existait qu'un moyen de rendre le mécontentement commun aux catholiques et aux protestants, aux nobles et aux bourgeois, aux Belges et aux Bataves, e'était d'établir des impôts vexatoires, et de laisser le soldat mal payé ranconner les habitants : le duc d'Albe fit l'un et l'autre. Les queux marins (c'est ainsi qu'on désignait les fugitifs qui vivaient de piraterie), chassés des ports de l'Angleterre sur la réclamation de Philippe II. s'emparèrent du fort de Brielle en Hollande (1572), et commencerent la guerre dans ce pays coupé par tant de bras de mer, de fleuves et de canaux. La licence des troupes espagnoles, qui pillèrent Anvers, força les provinces wallones de s'unir, dans la révolte, à celles du nord (1576); mais cette alliance ne pouvait être durable. La révolution se consolida en se concentrant dans le nord par l'union d'Utrecht, fondement de la république des Provinces-Unies (1379). Les insurgés avaient offert successivement de se soumettre à la branche allemande de la maison d'Autriche, à la France, à l'Angleterre, L'archiduc Mathias ne leur amena aucun secours. Don Juan. frère et général de Philippe II, le duc d'Anjon, frère de Henri III. Leicester, favori d'Élisabeth, qui voulurent successivement se faire souverains des Pays-Bas, se montrèrent également perfides (1377, 1382, 1387). La Hollande, regardée comme une proje par tous ceux à qui elle s'adressait, se décida enfin, faute d'un souverain, à rester en république. Le génie de cet État naissant fut le prince d'Orange, qui, abandonnant les provinces méridionales à l'invincible due de Parme, lutta eontre lui par la politique, jusqu'à ee qu'un fanatique, armé par l'Espagne, l'eut assassiné (1584).

[La Lique. 1577. - Bataille de Coutras, 1587.] Pendant que Philippe perdait la moitié des Pays-Bas, il gagnait le royaume de Portugal (1580). En France tout lui réussissait. La versatifité de Henri III, celle du duc d'Alencon, qui se mit à la tête des protestants français et ensuite de ceux des Pays-Bas, avaient décidé le parti catholique à chercher un chef hors de la famille royale. Par le traité de 1576, le roi avait accordé aux calvinistes la liberté du culte dans tout le royanne, excepté Paris : il leur donnait une chambre mi-partie dans chaque parlement, et plusieurs villes de sureté (Angoulème, Niort, la Charité, Bourges, Saumur et Mézières), où ils devaient tenir des garnisons payées par le roi. Ce traité détermina la formation de la Ligue (1377). Les associés juraient de défendre la religion, de remettre les provinces aux mêmes droits, franchiscs et libertés qu'elles avaient au temps de Clovis, de proeéder contre ceux qui persécuteraient l'Union, sans acception de personne, cufin de rendre prompte obéissance et sidèle service au chef aui serait nommé. Le roi crut devenir maître de l'association en s'en

déclarant le chef. Il commencait à entrevoir les desseins du duc de Guise; on avait trouvé dans les papiers d'un avocat, mort à Lyon en revenant de Rome, une pièce dans laquelle il disait que les descendants de Hugues Capet avaient régné jusquelà illégitimement et par une usurpation maudite de Dieu; que le trône appartenait aux princes lorrains, vraie postérité de Charlemagne. La mort du frère du roi encourageait ees prétentions (1584). Henri n'ayant point d'enfant, et la plupart des catholiques repoussant du trône le prince hérétique auquel revenait la couronne, le due de Guise et le roi d'Espagne, beau-frère de Henri III, s'unirent pour détrôner le roi, sauf ensuite à se disputer ses dépouilles. Ils n'eurent que trop de facilité pour le rendre odieux. Les revers de ses armées semblaient autant de trahisons : le faible prince était à la fois battu par les protestants et accusé par les eatholiques. La victoire de Coutras, ou le roi de Navarre s'illustra par sa valeur et par sa elémenee envers les vaincus (1387), mit le comble à l'irritation des eatholiques. Pendant que la Ligue s'organisait dans la capitale, Henri III, partagé entre les soins d'une dévotion monastique et les exeès d'une débauche dégoutante, donnait à tout Paris le spectacle de sa prodigalité scandaleuse et de ses gouts puérils. Il dépensait douze cent mille francs aux noces de Joyeuse, son favori, et n'avait pas de quoi payer un messager pour envoyer au due de Guise une lettre de laquelle dépendait le salut du royaume. Il passait le temps à arranger les collets de la reine et à friser lui-même ses cheveux. Il s'était fait prieur de la confrérie des pénitents blanes. « Au » commencement de novembre, le roy fit mettre » sus par les églises de Paris, les oratoires, autre-» ment dits les paradis, où il allait tous les jours » faire ses aumones et prières en grande dévotion. » laissant ses chemises à grands godrons, dont il » était auparavant si curieux, pour en prendre à » collet reuversé à l'italienne. Il allait ordinaire-" ment en coche avec la reine sa femme, par les » rues et maisons de Paris, prendre les petits chiens » damerets, se faisait lire la grammaire et appre-» nait à décliner, »

La crise devenati imminente en France et dans tout l'Occident (1885-1888). Elle semblait de voir étre favorable à l'Espague: la prise d'Anvers par le prince de Parme, le plus mémorable fait d'armes du seizième siède, complétait la réduction de la Belgique (1883). Le roi de France avait été obligé des emettre à la discrétion des Guises (même année), et la Ligne prenaît pour foyer une ville immense, oû le fauatisme religieux se fortifait du fanatisme démocratique (1888). Mais le roi de Navarre résista, contre toute vraisemblance, aux

forces réunies des catholiques (1886-7); Élisabeth donna une armée aux Provinces-Unies (1885), de l'argent au roi de Navarre (1885); elle déjoua toutes les conspirations (1884-5-6); et frappa l'Espagne et les Guises dans la personne de Marie Stuart.

[Mort de Marie Stuart. 1887.] Longtemps Étisabeth avait répondu aux instances de ses conseillers: Puisje tuer l'oiseau qui s'est rélugié dans mon sein? Elle avait accepté des broderies et des robes de Paris que lui offrait sa captive. Mais l'irritation éroissante de la grande lutte européenne, les craintes qu'on inspirait sans cesse à Étisabeth pour sa propre vie, la puissauee mystérieuse du jésuite Persons, qui, du continent, remuait l'Angleterre, portérent la reine aux dernières extrémités.

Maigré l'intervention des rois de France et d'Écosse, Marie fut condamnée à mort par une commission, comme coupable d'avoir conspiré avec les étrangers pour l'invasion de l'Angleterre et la mort d'Élisabeth. Une salle avait été tendue de noir dans le château de Fotheringay; la reine d'Écosse y parut couverte de ses plus riches habillements; elle enosola ses domestiques en pleurs, protesta de son innocence et pardonna à ses ennemis. Élisabeth aggrava l'horreur de cette résolution eruelle par des regrets affectés et des dénégations hypocrites (1887).

[Barricades. 1388.] La mort de Marie ne fut nulle part plus ressentie qu'en France. Mais qui l'aurait vengée? Son beau-frère, Henri III, tombait du trône : son cousin, lleuri de Gnise, croyait y monter. La France était folle de cet homme-la, car c'est trop peu dire amoureuse. Depuis ses suceès sur les Allemands, alliés du roi de Navarre, le peuple ne l'appelait plus que le nouveau Gédéon, le nouveau Machabée; les nobles le nommaient notre grand. Il n'avait qu'à venir à Paris pour en être le mattre : le roi le lui défend, et il arrive : toute la ville court au-devant de lui en criant : Vive le duc de Guise! Hosanna filio David! Il brave le roi dans son Louvre, à la tête dequatre ceuts gentilshommes. Dès lors les Lorrains croient avoir cause gagnée : le roi sera jeté dans un couvent ; la duchesse de Montpensier, sœur du due de Guise, montre les eiseaux d'or avec lesquels elle doit toudre le Valois. Le peuple élève partout des barricades, désarme les Suisses que le roi venait de faire entrer dans Paris, et il les eut massacrés sans le due de Guise. Un moment d'irrésolution lui fit tout perdre : pendant qu'il diffère d'attaquer le Louvre, la vieille Catherine de Médieis l'amuse par des propositions, et le roi se sauve à Chartres. Guise essava en vain de se rattacher au parlement. C'est grand' pitié, monsieur, lui dit le président Achille de Harlay, quand le valet chasse le maître ; au reste, mon ame est à Dieu, mon cœur au roi, mon corps entre les mains des méchants.

[Élats de Blois.] Le roi, délivré, mais abandonné de tout le monde, fut obligé de céder : il approuva tout ee qui s'était fait, livra au due un grand nombre de villes, le nomma généralissime des armées du royaume, et convoqua les états générant s'albois. Le duc de Guise voulait un plus haut titre: il abreuva le roi de tant d'outrages, qu'il arracha au plus timide des hommes une résolution hardie, celle de l'assassiner.

« Le jeudi 22 décembre 1888, le due de Guise se metlant à table pour diner, trouva sous sa serviette un billet dans lequel était éérit : « Donnez-» vous de garde, on est sur le point de vous jouer » un mauvais tour. » L'ayant lu, il écrivit au bas : On n'oserait; et il le rejeta sous la table. « Voilà, » dit-il, le neuvième d'aujourd'hui. » Maigré ees avertissements, il persista às e rendre au conseil; et comme il traversait la chambre où se tenaient les quarante-cinq gentitshommes ordinaires, il fut égorgé.

[ Destruction de l'armada, ] Pendant cette tragédie, qui favorisait plutôt qu'elle ne contrariait les desseins de l'Espagne, Philippe II entreprenait la conquête de l'Angleterre et la vengeance de Marie Stuart, Le 3 juin 1588 sortit de l'embouchure du Tage le plus formidable armement qui eut jamais effrayé la chrétienté : cent trente-cinq vaisseaux d'une grandeur jusque-là inouïe, huit mille matelots, dix-neuf mille soldats, la fleur de la noblesse espagnole, et Lope de Vega sur la flotte ponr chanter la victoire. Les Espagnols décorèrent cette flotte du nom d'invincible armada. Elle devait rejoindre aux Pays-Bas le prince de Parme, et protéger le passage de trente-deux mille vieux soldats; la forét de Waes en Flandre s'était changée en bâtiments de transport. L'alarme était extrême en Angleterre : on montrait aux portes des églises les instruments de torture que les inquisiteurs apportaient sur la flotte espagnole. La reine parut à cheval devant les miliees assemblées à Tewkesbury, et promit de mourir pour son peuple. Mais la force de l'Angleterre était dans sa marine. Sous l'amiral Howard servaient les plus grands hommes de mer du siècle, Drake, Hawkins, Frobisher, Les petits vaisseaux anglais harcelèrent la flotte espagnole, déjà maltraitée par les éléments; ils la troublèrent par leurs brûlots; le prince de Parme ne put sortir des ports de Flandre, et les restes de cet armement formidable, poursuivis par la tempête sur les rivages d'Écosse et d'Irlande, vinrent se cacher dans les ports de l'Espagne.

Le reste de la vie d'Élisabeth ne fut qu'un

triomphe: elle rendit inutiles les entreprises de brilippe II sur l'Irlande, et poursuivit sa victoire, sur toutes les mers. L'enthousiasme de l'Europe, exalté par de tels suceès, prit la forme la plus flatteuse pour une fenme, celle d'une ingénieuse galanterie. On oublia l'âge de la reine (35 ans), Henri IV déclarait à l'ambassadeur d'Angleterre qu'il la trouvait plus belle que sa Gabrielle. Shakspeare la proclamait la belle vestale assise sur le trône d'Occident.

Philippe II, repoussé de la Hollande et de l'Angleterre, tourna toutes ses forces contre la France; le duc de Mayenne, frère de Guise, non moins habile, mais moins populaire, ne pouvait balancer l'or et les intrigues de l'Espagne.

[Assassinat de Henri III. 1589.] Dès que la nouvelle de la mort de Guise parvint à Paris, le peuple prit le deuil , les prédicateurs tonnèrent; on tendait de noir les églises; on placait sur les autels les images du roi en eire, et on les perçait d'aiguilles. Mayenne fut eréé chef de la Ligue, les états nommèrent quarante personnes pour gouverner. Bussi-Leclere, devenu, de mattre d'armes et de procureur, gouverneur de la Bastille, y conduisit la moitié du parlement. Henri III n'eut d'autre ressource que de se jeter dans les bras du roi de Navarre : tous deux vinrent assièger Paris, Ils campaient à Saint-Cloud, lorsqu'un jeune moine, nomme Clément, assassina Henri III d'un coup de couteau dans le bas-ventre. La duchesse de Montpensier, sœur du duc de Guise, qui attendait la nouvelle sur la route, l'apporta la premièré, presque folle de joie. On offrit dans les églises l'image de Clément à l'adoration du peuple ; sa mère, pauvre paysanne de Bourgogne, étant venue à Paris, la foule se porta au-devant d'elle en criant : Heureux le sein qui vous a porté et les mamelles qui vous . ont allaité! (1589.)

[Henri IV.—Arques.— Ierri.] Henri IV. abandonnéde la plupart des catholiques, fut bientòt serré
de près par Mayenne, qui se faisait fort de l'amener
aux Parisiens, pieds et poings liès. Déjà on louait
des feuêtres pour le voir passer. Mais Mayenne
avait affaire à un adversaire qui ne dormait pas, et
qui usuit, comme disait le prince de Parune, plus
de bottes que de soutiers: il attendit Mayenne
près d'Arques en Normandie, et combattit avec
tois mille hommes contre trente mille. Henri,
fortifié d'une foule de gentilshommes, vint à son
tour attaquer Paris et pilla le faubourg Saint-Germain.

L'année suivante (1890), nouvelle victoire à lvri sur l'Eurc, où il battit Mayenne et les Espagnols. On sait les paroles qu'il adressa à ses troupes avant la bataille: Mes compagnons, si vous courez

ma fortune, je cours aussi la vôtre. Je veux vaincre et mourir avec rous... Gardez bien ros ranas. je vous prie, et si vous perdez vos enseignes, cornettes ou quidons, ne perdez point de vue mon panache blanc, rous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire (Péréfixe), D'Ivri, il vint bloquer la capitale : cette malheureuse ville . en proje aux fureurs des Seize et à la tyrannie des soldats espagnols, fut réduite aux dernières extrémités de la famine : on v fit du pain avec les ossements des morts; des mères y mangèrent leurs enfants. Les Parisiens, opprimés par leurs défenseurs, ne trouvaient de pitié que dans le prince qui les assiégeait. Il laissa passer une grande partie des bouches inutiles : Faudra-t-il done . disait-il . que ce soit moi qui les nourrisse? Il ne faut point que Paris soit un cimetière : je ne veux point réquer sur des morts. Et encore : Je ressemble à la vraie mère de Salomon ; j'aimerais mieux n'avoir point de Paris, que de l'avoir déchiré en lambeaux. Paris ne fut délivré que par l'arrivée du prince de Parme, qui, par ses savantes manœuvres, forca Henri de lever le siège, et retourna ensuite aux Pays - Bas.

[Abjuration de Henri IV. 1594.] Cependant le parti de la Ligue s'affaiblissait de jour en jour. Le lien de ce parti était la haine du roi : il avait préparé sa propre dissolution en assassinant Henri III. Il s'était divisé alors en deux factions principales : celle des Guises, appuyée surtout par la noblesse et le parlement, et celle de l'Espagne, soutenue par d'obscurs démagogues. La seconde, concentrée dans les grandes villes, et sans esprit militaire, se caractérisa par la persécution des magistrats (1589-91) : Mayenne la réprima (1591), mais en ôtant à la Ligue son énergie démocratique. Cependant les Guises, deux fois battus, deux fois bloqués dans Paris, ne pouvaient se soutenir sans l'appui de ces mêmes Espaguols dont ils proscrivaient les agents. Les divisions éclatèrent aux états de Paris (1595); Mayenne y fit échouer les prétentions de Philippe II, mais non pas à son profit. La Ligue, véritablement dissoute dès ce moment, perdit son prétexte, par l'abjuration et surtout par l'absolution de Henri IV (1593-95); son principal point d'appui, par l'entrée du roi dans la capitale (1394). Il pardonna à tout le monde, et fit, le soir même du jour de son entrée, la partie de madame de Montpensier. Dès lors, la Ligue ne fut plus que ridicule, et la satire Ménippée lui porta le coup de grâce. Henri racheta son royaume pièce à pièce des mains des grands qui se le partageaient.

[Paix de Vereins. 1398.] En 1395, la guerre civile fit place à la guerre étrangère. Le roi tourna contre les Espagnols l'ardeur militaire de la nation.

Dans la mémorable aunée 1398, Plulippe II fiéchit enfin; tous ses projets avaient échoué, ses trésors étaient épuisés, sa mariue presque ruinée. Il renouça à ses prétentions sur la Frauce (2 mai), et transférà les Pays-Bas à sa fille (6 mai). Élisabett et les Provinces-Unies s'alarmèrent de la paix de Vervins, et resserrèrent leur alliance; Henri IV avait mieux uq uer rien rétait plus à craindre de Philippe II (mort le 13 septembre). Le roi de France termina es troubles intérieurs en même temps que la guerre étrangère, en accordant la tolérance religicuse et des garanties politiques aux protestants (Édit de Nantes, aveit).

Épuisement de l'Espagne, l La situation des puissances belligérantes, après ces longues guerres, présente un contraste franpant. C'est le maître des deux Indes qui est ruiné. L'épuisement de l'Espagne ne fait que s'aceroftre sous le règue du cardinal de Lerma et du comte-duc d'Olivarès, favori de Philippe III et de Philippe IV. L'Espagne ne produisant plus de quoi acheter les métaux de l'Amérique, ils cessent de l'enrichir. De tout ce qu'on importe en Amérique, un vingtième au plus est manufacturé en Espagne, A Séville, les seize eents métiers qui travaillaient la laine et la soie en 1556, sont réduits à quatre cents vers 1621. Dans une même année (1609). l'Espagne chasse un million de sujets industrieux (les Mores de Valence). et se voit forcée d'accorder une trève de douze ans aux Provinces-Unios

Au contraire, la France, l'Augleterre et les Provinces-Unies, prennent un accroissement rapide de population, de richesse et de grandeur.

(Prospérité de l'Angleterre, des Pays-Bas, et de la France.) Dès 1593, Philippe II, en fermant au Illollandais le port de Lisbonne, les avait forcés de chercher aux Indes les deurées de l'Orient, et d'y fonder un empire sur les ruines de celui des Portugais. La république fut troublée au dedans par les querelles du stathouder et du syndic (Maurice d'Orange et Barnevelt), par la lutte du pouvoir militaire et de la liberté civile, du parti de la guerre et de celui de la paix (Gomaristes et Arminiens); mais le besoin de la défense nationale assura la victoire au premier de ces deux partis. Il en coûta la vie au vénérable Barnevelt, décapité à soixante et dix ans (fd19).

A l'expiration de la trève de douze ans, ce ne fut plus une guerre civile, mais une guerre régulère, une guerre savante, une école pour tous les militaires de l'Europe. L'habileté du général des Espagnols, le célèbre Spinola, fut balancée par celle du prince Frédérie-lleuri, frère et successeur de Maurice.

Cependant la France était sortie de ses ruines

sous Henri IV. Malgré les faiblesses de ce grand roi, malgré les fautes même qu'un examen attentif peut faire découvrir dans son règne, il n'en mérita pas moins le titre auguel il aspirait, celui de restaurateur de la France. « Il mit tous ses soins à policer, à faire fleurir ce royaume qu'il avait conquis : les troupes inutiles sont lieenciées ; l'ordre dans les finances succède au plus odieux brigandage; il paye peu à peu toutes les dettes de la couronne sans fouler les peuples. Les paysans répètent encore aujourd'hni qu'il voulait qu'ils eussent une poule au pot tous les dimanches, expressions triviales, mais sentiment paternel. Ce fut une chose bien admirable que, malgré l'épuisement et le brigandage, il eut, en moins de quinze ans, diminué le fardcau des tailles de quatre millions de son temps; que lous les autres droits fussent réduits à la moitié; qu'il cut payé cent millions de dettes. Il acheta pour plus de cinquante millions de domaines ; toutes les places furent réparées, les magasins, les arsenaux remplis, les grands chemins entrelenus : e'est la gloire éternelle de Sully et celle du roi qui osa ehoisir un homme de guerre pour rétablir les finances de l'État, et qui travailla avec son ministre.

[Administration.] « La justice est réformée 1, et, ce qui était beaucoup plus difficile, les deux religions vivent en paix, au moins en apparence. L'agriculture est encouragée, le labourage et le pâturage, disait Sully, roità les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraics mines et trésors du Pérou. Le commerce et les arts, moins protégés par Sully, furent cependant en honneur; les étoffes d'or et d'argent enrichissent Lyon et la Francc. Henri établit des manufactures de tapisseries de haute lice en laine et en soie rehaussée d'or : on commence à faire de petites glaces dans le goût de Venise. C'est à lui seul qu'on doit les vers à soie, les plantations de muriers, malgré les oppositions de Sully. Henri fait creuser le eanal de Briare, par lequel on a joint la Scine et la Loirc. Paris est agrandi et embelli : il forme la Place Royale; il restaure tous les ponts. Le faubourg Saint-Germain ne tenaît point à la ville, il n'était point pavé, le roi se charge de tout. Il fait construire ce beau pont où les peuples regardent aujourd'hui sa statue avec tendresse. Saint-Germain, Mouceaux, Fontainehieau, et surtout le Louvre, sont augmentés et presque entièrement bâtis. Il donne des logements dans le Louvre, sous cette longue galerie qui est son ouvrage, à des artistes en tout genre, qu'il encourageait souvent de ses regards comme par des récompenses. Il est enfin le vrai fondateur de la Bibliothèque royale. Quand don Pèdre de Tolède fut envoyé par Philippe III en ambassade auprès de Henri, il ne reconnut plus cette ville qu'il avait ue autrefois si malheureuse et si languissante : C'est qu'alors to père de la famille n'y était pas, lui dit llenri; et aujourd'hut qu'il a soin de ses enfants, ils prospèrent.» (Voltaire).

[Projets du roi.] La France était devenue l'arbitre de l'Europe. Grâce à sa médiation puissante. le pape et Venise avaient été réconciliés (1607); l'Espagne et les Provinces-Unies avaient enfininterrompn lenr longue lutte (1609-1621); Henri IV allait abaisser la maison d'Autriche; si nous en croyons son ministre, il prétendait fonder une paix perpétuelle, et substituer un état légal à l'état de nature qui existe encore entre les membres de la grande famille européenne. Tout était prêt, une nombreuse armée, des approvisionnements de tout genre, la plus formidable artillerie du monde, et quarante-deux millions dans les eaves de la Bastille. Un coup de poignard sauva l'Autriche. Le peuple sonpçonna l'empereur, le roi d'Espagne, la reine de France, le duc d'Épernon, les jésuites. Tous profitèrent du crime ; mais il suffit, pour l'expliquer, du fanatisme qui poursuivit, pendant tout son règne, un prince que l'on soupconnait d'être toujours protestant dans le cœur, et de vouloir faire triompher sa religion dans l'Europe. Le coup avait été tenté dix-sept fois avant Ravaillac.

[Sa mort. 1610.] «Le vendredi 14 du mois de may 1610, jour triste et fatal pour la France, le roy, sur les dix heures du matin, fut entendre la messe aux Feuillants: au retour, il se retira dans sou cabinet, où le duce de Vendôme, son fils naturel, qu'il aimoit fort, vint la dire qu'un nomme La Brosse, qui faisoit profession d'astrologie, lui avoit dit que la constellation sous laquelle Sa Majesté étoit néele menaçoit d'un grand danger ce jour-là:

I Sous le règne déplorable de François II, Clarles IX et Henri III, d'importantes réformes furent liste dans la législation par le chaucelier Olivier, et surtout par l'Ròpital. — Ordonnance de Moulius, 1566, qui sert de base à la législation française jusqu'à la Révolution. Elle consacre le droit de remontrance des parlements, rétablit l'inspection des tribunaux sapérieurs sur les tribunaux inférieurs, rêgle la nomination aux offices vacants, l'âge des juges, les examens de capacité, les.,

ressorts et les attributions des présidiaux, baillis, prévois, etc., preserti des règles uniformes de procédures, enlève toute juridiction en matière civile aux magistrats municipaux, contient cafin plusieurs dispositions sur les créanieirs, les mineurs, les aubstitutions qu'elle ne permet pas d'étendre au quatrième degré, les donations qu'elle soumet à l'enregistrement et la la publicité. Code du roi Henri III, premier essai d'une codification générals. ainsi, qu'il l'avertit de se bien garder. A quoi le roy répondit en riant à M. de Vendôme: « La Brosse » est un vieil matois qui a envie d'avoir de votre » argent, et vous un jeune fol de le eroire. Nos jours sont comptez devant bieu. » Et sur ce le duc de Vendôme fut avertir la reine, qui pria le roy de ne pas sortir du Louvre le reste du jour. A quoi iffit la même réponse.

"Après diné, le roy s'est mis sur son lit pour dormir, mais ne pouvant recevoir de sommeil, il s'est levé triste, inquiet et réveur, et a pronené dans sa chambre quelque temps, et s'est jeté de rechef sur le lit. Mais ne pouvant dormir encore, il s'est levé, et a demandé à l'exempt des gardes quelle heure il étoit. L'exempt des gardes lui a répondu qu'il étoit quatre heures, et a dit: «Sire, je » vois Votre Majesté triste et toute pensive; il vaudroit mieux prendre un peu l'air : cela la réjouincit.—C'est bien dit. Hé bien, faites appréter mon carrosse; j'irai à l'Arsenal voir le due de Sully, au di est indisposé, et qui se laigne aujourd'hui. »

» Le carrosse étant prêt, il est sorti du Louvre, accompagné du duc de Montbazon, du duc d'Espernon, du maréchal de Lavardin , Roquelaure , la Force, Mireheau et Liancourt, premier écuyer, En mênie temps il chargea le sieur de Vitry, capitaine de ses gardes, d'aller au palais faire diligenter les apprêts qui s'y faisoient pour l'entrée de la reine, et fit demeurer ses gardes au Louvre. De façon que le roy ne fut suivi que d'un petit nombre de gentilshommes à cheval, et quelques valets de pied. Le carrosse était malheureusement ouvert de chaque portière, parce qu'il faisoit beau temps, et que le roy vouloit voir en passant les préparatifs qu'on faisoit dans la ville. Son carrosse entrant de la rue Saint-Honoré dans celle de la Ferronnerie, trouva d'un côté un chariot chargé de vin, et de l'autre eôté un autre chargé de foin, lesquels faisoient embarras; il fut contraint de s'arrêter, à cause que la rue est fort étroite, par les boutiques qui sont bâties contre la muraille du cimetière des saints Innocents.

» Dans cel embarras, une grande partie des valets de pied passa dans le cimetière pour courir plus à l'aise, et devaneer le carrosse du roy au bout de ladite rue. De deux seuls valets de pied qui avoient suivi le carrosse, l'un s'avança pour détourner cet embarras, et l'autre s'abaissa pour renouer sa jarretère, lorsqu'un seèlérat sorti des enfers, appelé François Ravaillae, natif d'Angoulème, qui avoit eu le temps, pendant eet embarras, de remarquer le côté où étoit le roy, monte sur la roue dudit carrosse, et d'un couteau tranchant de deux côtez, lui porte un coup entre la seconde et la troisième côte, un peu au-dessus du cœur, qui a fait que fe côte, un peu au-dessus du cœur, qui a fait que fe.

roy s'est écrié: « Je suis hlessé! » Mais de scélérat, sans s'effrayer, a redoublé et l'a frappé d'un seconideoup dans le cœur, dont le roy est mort, sans a voir pu jeter qu'un grand soupir. Ce second a été suivi d'un troisième, tant le parricide étoit animé contre son roy, mais qui n'a porté que dans la manche du duc de Moulbaron.

» Chose surprenante! nul des seigneurs qui étoient dans le carrosse n'a vu frapper le roy : et si ce moustre d'enfer ett jeté son couteau, on n'ent sçu à qui s'en prendre. Mais il s'est tenu là comme pour se faire voir, et pour se glorifier du plus grand des assassimals. »

### CHAPITRE XX.

TROEBLES DES COMMENCEMENTS DU RÉGNE DE LOUIS XIII. BICHELIEU, 1610-1643.

Le caractère général du dix-septième siècle, c'est le progrès commun de la royauté et du tiers état. Le progrès de la royauté n'est suspendu que deux fois par les minorités de Louis XIII et de Louis XIV. Celui du tiers état ne s'arrète que vers la fin du règne de Louis XIV. A cette époque, le roi n'ayant depuis lougtemps rien à craindre de la noblèsex lui livre l'administration. Jusque-là tous les ministres, Concini, Luynes, Richelieu, Mazarin, Colbert, Louvois, sortaient de la roture, tout au plus de la petite noblesse. Queques-uns des amiraux et des officieres supérieurs des armées de Louis XIV appartenaient aux derniers raugs du peuple.

Dans la première partie de ce siècle, l'action politique est pour ainsi dire négative. Il s'agit d'annuler ee qui fait obstaele à la centralisation monarchique, les grands et les protestants; c'est l'œuvre de Richelieu. Dans la seconde moitié, il v a sous Colbert une tentative d'organisation législative, et surtout administrative; la production industrielle prend l'essor. La France agit puissamment au dedans et au dehors, elle produit, elle combat. Mais la production ne marche point du même pas que la consommation. La France s'épuise à compléter son territoire par des conquêtes nécessaires et glorieuses. Le cours de sa prospérité intérieure est aussi retardé par la grandeur des guerres et des conquêtes; elle l'est par la réaction aristoeratique. La noblesse s'empare du pouvoir monarchique, se place partout entre le roi et le peuple, et communique à la royauté sa propre décrépi-Inde.

[Louis XIII. — Marie de Médicis, régente. — Concini.] Henri IV avait eu grand'peine à se tenir entre les protestants et les catholiques. Lorsqu'il mourut, cette indécision ne pouvait plus continuer; il allait se jeter d'un côté, et c'eut été du côté protestant. La grande guerre d'Allemagne qui commençait, lui offrait le rôle magnifique de chef de l'opposition européenne contre la maison d'Autriche, le rôle que prit vingt aus plus tard Gustave-Adolphe. Le roi mort, un enfant, Louis XIII, une régente italienne, Marie de Médicis, son ministre italien, Concini, ne pouvaient continuer Henri IV. Cet enfant, cette femme, ne pouvaient monter à cheval pour guerroyer contre l'Antriche. Ne pouvant combattre l'Autriche, il fallait l'avoir pour amie. Ne pouvant mener les grands et les protestants en Allemagne à une croisade protestante, il fallait, s'il était possible, gagner les grands et affaiblir les protestants, Cette politique de Concini, tant blamée des historiens, reçoit sa justification du premier juge en cette matière, de Richelieu lui-même, dans un de ses écrits. Les grands à qui Ilenri IV n'avait pu ôter leurs places fortes. un Condé, un d'Épernon, un Bouillon, un Longueville, se trouvaient tous armés à sa mort, ils exigèrent de l'argent, et il fallut, pour éviter la guerre eivile, leur livrer le trésor de Henri IV (douze millions, et non trente, sclon Richelieu). Puis ils demandèrent les états généraux (1614). Ces états qui du reste ne firent rien, répondirent peu à l'attente des grands: ils se montrèrent dévoués à la conronne, le Tiers réclama une déclaration de l'indépendance de la couronne à l'égard du pape. Les grands n'ayant rien pu tirer des états, eurent recours à la force, et s'allièrent aux protestants (1615); bizarre alliance du vieux parti féodal ayec la réforme religiense du seizième siècle, Concini, lassé des movens termes, fit arrêter le prince de Condé, chef de la coalition ; cette démarche hardie annoncait une nouvelle politique; il venait de s'attacher le jeunc Richelieu (1616).

[De Luynes. 1617.] Une intrigue de cour renversa Concini au profit du jeune Luynes, domestique favori du petit roi, qui lui persuada de s'affranchir de son ministre et de sa mère (1617). Concini fut assassinė, sa veuve Lėonora Galigali exécutée comme sorcière. Leur vrai crimc était le brigandage et la vénalité. Luynes ne fit guère que continuer le ministère de Concini. Il avait un ennemi de plus, la mère du roi, qui par deux fois fit craindre une guerre civile. Les protestants se montraient chaque jour plus menacants. Ils réclamaient, les armes à la main, l'exécution de ce dangereux édit de Nantes qui laissait subsister une république dans le royaume. Luynes les poussa à bont en réunissant le Béarn à la couronne, et déclarant que dans cette province les biens ecclésiastiques seraient rendus aux catholiques. C'est précisément ce que l'empereur voulait faire en Allemagne, et ce qui fut la cause principale de la guerre de Trente ans. Richelieu s'y prit mieux plus tard. Il n'inquiéta point les protestants pour les biens usurpés, il ne toucha qu'à leurs places fortes. Leur assemblée de la Rochelle, en 1621, publia une déclaration d'indépendance, partagea en huit cercles les sept cents églises réformées de France, régla les levées d'argent et d'hommes, en un mot organisa la république protestante. Ils offraient cent mille écus par mois à Lesdiguières pour qu'il se mit à leur tête et organisat leur armée. Mais le vieux soldat ne voulut point, à quatre-vingts ans, quitter sa petite royauté du Dauphiné pour accepter la conduite de ce parti indisciplinable. Luynes, qui avait pris le commandement des armées, et le titre de connétable, échoua honteusement devant Montanban, où il avait conduit le roi. Il mourut dans cette campagne (1621).

Richelieu .- Guerre contre le pape et les protestants. - Intrigues de Gaston.] Ce ne fut que trois ans après que la reine mère parvint à introduire au conseil sa créature, Richelieu (1624), Le roi avait de l'antipathie pour cet homme, dans lequel il semblait pressentir un maître. La première pensée de Richelieu fut de neutraliser l'Angleterre, seule alliée des protestants de France. Cela fut fait de deux manières. D'une part, on soutint la Hollande, on lui préta de l'argent pour en obtenir des vaisseaux ; de l'autre, le mariage du roi d'Angleterre avec la belle Henriette de France, fille de Henri IV, augmenta l'indécision naturelle de Charles Ier et la défiance des Auglais pour son gouvernement. Le cardinal commencait ainsi par une alliance avec les Anglais et les Hollandais hérétiques, et une guerre contre le pape; on put juger d'après cela quelle liberté d'esprit il portait dans la politique. Le pape, livré aux Espagnols, occupait pour eux le petit canton suisse de la Valteline, leur gardant la porte des Alpes, par où leurs possessions d'Italie communiquaient avce l'Autriche. Richelieu achète des troupes suisses, les envoic contre celles du pape, et rend la Valteline aux Grisons, non sans s'être assuré, par une décision de la Sorbonne, qu'il peut le fairc en sureté de conscience. Après avoir battu le pape, il bat l'année suivante (1625) les protestants qui ont repris les armes; il les bat et les ménage, ne pouvant encore les écraser. Il était entravé dans l'exécution de ses grands projets par les plus misérables intrigues. Des femmes excitaient des jeunes gens ; les domestiques de Gaston, duc d'Orléans, aiguillonnaient sa paresseuse ambition. Ils voulaient lui donner un appui au dehors en lui faisant épouser une princesse étrangère.

Richelieu essava d'abord de les gagner, il donna le bâton de maréchal à d'Ornano, gouverneur de Gaston. Ils s'enhardirent par là , et complotèrent sa mort. Richelieu fit encore venir leur principal complice, le jeune Chalais, et n'obtint rien. Alors, changeant de moyens, il livra Chalais à une commission du parlement de Bretagne, et le fit décapiter (1626). Gaston, pendant qu'on coupait la tête à son ami, épousa, sans mot dire, mademoiselle de Montpensier, D'Ornano, enfermé à la Bastille, y mourut bientôt, saus doute empoisonné. Les favoris de Gaston étaient sujets à mourir à la Bastille (Puylaurens, en 1635). Telle était la politique du temps, telle nous la lisons dans le Machiavel du xvuº siècle, Gabriel Naudé, bibliothécaire de Mazarin. Lá devise de ces politiques, telle que la donne Naudé, c'est : Salus populi suprema lex esto. Du reste, ils s'aecordent sur le choix des moyens. C'est cette doctrine atroce qui inspira nos terroristes de 93. Elle semble n'avoir laissé à Richelieu ni doutes ni remords. Comme il expirait, le prêtre lui demanda s'il pardonnait à ses ennemis. « Je n'en ai jamais eu d'autres, répondit-il, que ceux de l'État. » Il avait dit à une autre époque ces paroles qui font frémir : « Je n'ose rien entreprendre sans y avoir bien peusé; mais, quand une fois i'ai pris ma résolution, je vais droit à mon but, je renverse tout, je fauche tout, et ensuite je couvre tout de ma robe

[Prise de la Rochelle. 1628.] Effectivement, il marcha en ligne droite, avec une inflexibilité terrible. Il supprima la charge de connétable. Celle d'amiral de France, il la prit pour lui sous le titre de surintendant général de la navigation. Ce titre voulait dire d'avance : destructeur de la Rochelle, Sous prétexte d'économie, il ordonna la réduction des pensions et la démolition des forteresses. La forteresse du protestantisme, la Rochelle, fut enfin attaquée, Un fat qui gouvernait le roi d'Angleterre, le beau Buckingham, s'était déclaré solennellement amoureux de la reine de France; on lui ferma l'entrée du royaume, et il fit déclarer la guerre à la France. L'Anglais promit des secours à la Rochelle. elle se souleva, et tomba sous la serre de Richelieu (1627-28). Buckingham vint avec quelques mille hommes se faire battre dans l'île de Rhé. Charles Irr eut ensuite bien d'autres affaires. Avec la fameuse pétition des droits (1628) commença la révolution d'Angleterre; Richelieu n'y fut rien moius qu'étranger, Cepeudant la Rochelle, abandonnée des Anglais, se vit isolée de la mer par une prodigieuse digue de quinze cents toises; on en distingue encore les restes à la mer basse. Le travail dura plus d'un an, la mer emporta plus d'une fois la digue. Richelieu ne låcha pas prise. L'Amsterdam française, dont Coligni avâit cru se faire le Guillaume d'Orange, fut saisie dans ses eaux, et méditerranisée; isolée de son élément, elle ne fit plus que 
languir. Le protestantisme fut tué du même coup, 
au moins comme parti politique. La guerre trafna 
encore dans le Midi. Le fameux due de Rohan luimême fluit par s'arranger pour cent mille écus.

[Guerre d'Italie. 1639-50.] Après avoir brisé le parti protestant en France, Richelieu battil le parti catholique en Europe; il força les Espagnols dans leur Italie où ils régnaient depuis Charles-Quint. Il trancha par une vive et courte guerre le nœud de la succession de Mantoue et de Montferrat, petites possessions, mais grandes positions militaires. Le dernier due les avait léguées à un prince français, au duc de Nevers. Les Savoyards, fortifiés au Pas de Suze, se croyaient inexpugnables; Richelieu lui-même le pensait ainsi. Le roi emporta de sa persoune cette terrible barrière; le duc de Neversfut affermi, la France eut un avant-poste en Italie, et le due de Savoie sut que les Français passaient chez lui quand ils voulaient (1630).

[Journée des dupes.] Pendant cette belle guerre. la mère du roi, les courtisans, les ministres mêmes en faisaient une sourde et lâche à Richelieu. Ils? erurent l'avoir détrôné. Il revit Louis, lui parla un quart d'heure, et se retrouva roi, Cette journée fut appelée la journée des dupes. Ce fut une comédie. Le cardinal fit ses paquets le matin, et ses ennemis en firent autant le soir. Mais la pièce eut son côté tragique. Le cardinal fit prendre les deux Marillae. le maréchal et le surintendant, tous deux ses créatures, qui avaient tourné contre lui, Sans parler du crime de péculat et de concussion, si commun à eette époque, ils étaient coupables d'avoir essayé de faire manquer la guerre d'Italie, en retenant les sommes qui y étaient destinées. L'un d'eux eut la tête tranchée, Ce qu'il y eut d'odieux, c'est qu'il fut jugé par une commission, par ses ennemis personnels, dans une maison particulière, dans le palais même du cardinal, à Ruel.

[Afecolte de Gaston.—Montmorency décapité.] La reine mère, plus embarrassante, avait été arrêtée. è intimidée. On l'avait décidie, à s'enfuir à Bruxelles' avec son fils Gaston. Celui-ci, aidé par le due de . Lorraine, dont il avait épousé la fille en secondes noces, rassemble quelques troupes de vagabonds, et se jette en France. Il y était appelé par les grands, eatre autres par Montmorency, gouverneur du Languedoe. Les grands voulaient cette fois jouer quitte ou double. Pour aller joindre Moutmorency, qui fallait traverser le royaume. Les soldats mal payés de Gaston se payèrent de leurs mains sur la route. Partout les villes fermèrent leurs portes à ces brigands. La jonetion eut lieu à Castelnaudary,

et ils n'en furent pas' monis battus (1632). Gaston igta les armès et fit encore la paix en livraut ses amis; il jura expressément d'aimer les ministres du roi, en particulier M. le cardinal. Montmorency, blessé et pris, fut implioyablement décapité à Toulouse. On plaignit et dernier représentant du monde chevaleresque et féodal. Déjà son parent le due de Bouteville, père du célèbre Luxembourg, avait eu la tête tranchée en 1627, pour s'être battu en duel. Lorsque de parcilles têtes tombaient, les grands commençaient à comprendre qu'il ne fallait plus se joure de l'État et de la loi.

[Guerre de Trente ans.] C'était alors le plus fort de la guerre de Trente ans. Richelieu ne pouvait y intervenir directement, taut qu'il avait les grands sur les bras. L'empereur avait alors frappé le parti protestant; le Palatin était ruiné (1625), le roi de Danemarck quittait la partie (1629). Les armées catholiques avaient à leur tête les plus grands généraux, le tactieien Tilly et ce démon de la guerre. Waldstein. Pour relever les protestants, pour remuer cette lourde Allemagne, il fallait un mouvement du dehors. Richelieu fouilla le Nord au delà du Danemarck, et de Suède il tira Gustave-Adolphe. Il le débarrassa d'abord de la guerre de Pologne; il lui donna de l'argent, lui ménagea l'alliance des Provinces-Unies et du roi d'Angleterre. En même temps, il fut assez adroit pour décider l'empereur à désarmer. Le Suédois, pauvre prince qui avait plus à gagner qu'à perdre, se lança dans l'Allemagne, fit une guerre à coups de foudre, déconcerta les fameux tacticiens, les battit à son aise pendant qu'ils étudiaient ses coups; il leur enleva d'un revers tout le Rhin, tout l'occident de l'Allemagne. Richelien n'avait pas prévu qu'il irait si vite. Heureusement, Gustave périt à Lutzen, heureusement pour ses ennemis, pour ses alliés, pour sa gloire. Il mourut pur et'invaineu (1632).

[Période française, 1635-48, - Bernard de Weimar. Richelieu continue les subsides aux Suédois. ferme la France du côté de l'Allemagne en confisquant la Lorraine, et déclare la guerre aux Espagnols (1635). Il croyait la maison d'Autriche assez matée pour pouvoir entrer en partage de ses dépouilles, Il avait acheté le meilleur élève de Gustave-Adolphe, Bernard de Saxe-Weimar, Cependant eette guerre fut d'abord difficile. Les Impériaux entrèrent par la Bourgogne et les Espagnols par la Picardie. Ils n'étaient plus qu'à trente lieues de Paris. On déménageait, le ministre lui-même semblait avoir perdu la tête. Les Espagnols furent repoussés (1656), Bernard de Weimar gagna, au profit de la France, ses belles batailles de Rhinfeld et de Brisach; Brisach, Fribourg, ees places imprenables, furent prises pourtant. La tentation devenait forte pour Bernard; il souhaitait, avec l'argent de la France, se former une petite souveraineté sur le Rhin; son mattre, le grand Gustave, l'ora avait pas eu le temps; Bernard ne l'eut pas davantage. Il mourut à trente-six ans, fort à propos pour la France et pour Richelieu (1639).

Catalogne et Portugal, 1640. - Cing . Mars. L'année suivante (1640), le cardinal trouva moven de simplifier la guerre. Ce fut d'en créer une à l'Espagne chez elle, et plus d'une. L'est et l'ouest, la Catalogne et le Portugal, prirent feu en même temps. Les Catalans se mirent sous la protection de la France, L'Espagne voulait faire comme Richelieu, lui ménager chez lui une bonne guerre intérieure. Elle traitait avec Gaston, avec les grands. Le comte de Soissons, qui fit feu avant l'ordre, fut obligé de se sauver chez les Espagnols, et fut tué en combattant pour eux près de Sedan (1641). La faction ne se découragea pas; un nouveau complot fut tramé, de concert avec l'Espagne, Le jeune Cinq-Mars, grand écuyer et favori de Louis XIII, s'y jeta avec l'étourderie qui avait perdu Chalais. Le discret de Thou, fils de l'historien, sut l'affaire et ne dit mot. Le roi lui-même n'ignorait pas qu'on tramait la perte du ministre. Celui-ei, qui était alors bien malade, semblait perdu sans ressource. Ayant pourtant réussi à se procurer une eopie de leur traité avec l'étranger, il eut encore le temps de faire le procès à ses ennemis avant de mourir, Il fit couper la tête à Cinq-Mars et à de Thou; le duc de Bouillon, qui avait déjà le couteau sur la gorge, se racheta en rendant sa ville de Sedan, le foyer de toutes les intrigues. A l'autre bout de la France. Richelieu prenait en même temps Perpignan aux Espagnols. Ces deux places furent un legs du eardinal à la France, qu'elles couvrent au nord et au midi. La même année mourut le grand homme (1642).

### CHAPITRE XXI.

TROUBLES SOUS MAZARIN, COMMENCEMENT DE COLBERT, LOUIS XIV, 1643-1661,

[Louis XIV. 1643.—Mazarin.] La mort de Richelieu fut une délivrance pour fout le monde. On respira. Le peuple fit des chansons. Leroi les chanta lui-même, tout mourant qu'il était. Sa veuve, Anne d'Autriche, fut régente au nom du nouveau roi, Louis XIV, alors agé de six ans. La France, après Richelieu et Louis XIII, se trouvait, comme après Ilenri IV, sous une molle main de femme qui ne savait résiste ni retenir. Il ny avait plus, dit un contemporain, que trois petits mots dans la langue française : « La reine est si bonne! » Le Concini de cette nouvelle Marie de Médieis fut un Italien de beaucoup d'esprit, le cardinal Mazarin, Son administration, aussi déplorable au dedans que glorieuse au dehors, fut troublée par la ridieule révolution de la Fronde, et couronnée par les deux traités de Westphalie et des Pyrénées ; le premier est resté la charte diplomatique de l'Europe jusqu'à la révolution française. Le bien , le mal, e'était également l'héritage de Riehelieu. Riehelieu avait tendu à l'excès le ressort du gauvernement ; il se détendit tout naturellement sons Mazarin, Riehelieu, avant à rendre chaque jour quelque combat à mort, avait véeu, en finances, d'expédients tyranniques. Il avait mangé le présent, l'avenir même, en tuant le erédit. Mazarin, recevant les choses en cet état, augmenta le désordre, laissa prendre et prit lui-même. Il laissait à sa mort deux cents millions de biens. Il avait toutefois trop d'esprit pour ne pas sentir le prix de l'ordre. Au lit de la mort, il dit à Louis XIV qu'il erovait s'acquitter de tout envers lui, en lui donnant Colbert. Du reste, une partie de eet argent volé fut employé honoralilement. Il envoya Gabriel Naudé par toute l'Europe pour acheter à tout prix des livres précienx; il forma ainsi son admirable bibliothèque Mazarine, et il l'ouvrit au public. Ce fut la première bibliothèque publique à Paris. En même temps il faisait donner à Descarles, retiré en Hollande, une pension de mille écus, qu'il lui fit payer exactement.

[Rocroy. 1645.] Le nouveau règne fut inauguré par des victoires. L'infamerie française prit pour la première fois sa place dans le monde par la hataille de Rocroy [1643]. Cet événement est hien autre ehose qu'une bataille, e'est un grand fait soeial. La cavalerie est l'arme aristoeratique, l'infanterie l'arme plébéienne. L'apparition de l'infanterie est celle du peuple. Chaque fois qu'une nationalité surgit, l'infanterie apparatt. Tel peuple, telle infanterie. Depuis un siècle et demi que l'Espagne était une nation, le fantassin espagnol régnait sur les champs de bataille, brave sous le fen, se respectant lui-même, quelque déguenillé qu'il fût, et faisant partout respecter le senor soldade ; du reste, sombre, avare et avide, mal pavé, mais sujet à patienter en attendant le pillage de quelque bonne ville d'Allemagne ou de Flandre. Ils avaient juré, autemps de Charles-Quint, « par le sae de Florence ; » ils avaient pillé Rome , puis Anvers, puis je ne sais eombien de villes des Pays-Bas. Parmi les Espagnols, il y avait des hommes de toutes nations, surtout des Italiens. Le earactère national disparaissait. L'esprit de corps, et le vieil honneur de l'armée les soutenaient eneore, lorsqu'ils furent

portés par terre à la bataille de Rocroy. Le soldat qui prit leur place, fut le soldat français, l'idéal du soldat, la fougue disciplinée, Celui-ci, loin encore à cette époque de comprendre la patrie, avait du moins un vif sentiment du pays. C'était une gaillarde population de fils de laboureurs, dont les grands-pères avaient fait les dernières guerres de religion. Ces guerres de partisans, ces escarmouches à coups de pistolet, firent toute une nation de soldats : il y eut dans les familles des traditions d'honneur et de bravoure. Les petits-fils, enrôlés, conduits par un jeune homme de vingt ans, le grand Coudé, foreèrent à Roeroy les lignes espagnoles, enfoncèrent les vieilles bandes aussi gaiement que leurs descendants franchirent, sous la conduite d'un autre jeune homme, les ponts d'Arcole et de Lodi.

Depuis Gustave-Adolphe, la guerre s'était inspirée d'un plus libre génie. On eroyait moins à la force matérielle, davantage à la force mossle. La tactique était, si je puis dire, devenue spiritualiste. Dès qu'on sentait le dieu en soi, on marehait, sans eompter l'ennemi. Il fallait en tête un homme audaeieux, un jeune homme qui erût au succès. Condé à Frillourg jeta son bâton dans les rangs enemis; tous les Français coururent le ramasser.

[Traité de Westphalie. 1648.] La victoire engendre la victoire. Les lignes de Rocroy foreées, la barrière de l'honneur espagnol et impérial înt forcée pour jamais. L'année suivante (1644), l'habite et vieux Mercy laisse emporter les lignes de Thionville, Condé prend Philipshourg et Mayence, la position centrale du Rhin. Mercy est de nouveau battu, et eomplétement, à Nordlingen (1645). En 1646, Condé prend Dunkerque, la clef de la Flandre et du détroit. Enfin. Je 20 onti 1648, il gagne dans l'Artois la bataille de Leus. Le 24 oetobre fut signée la paix de Westphalie. Condé avait simplifié les négociations.

[Condé.] Ces eing années de suecès inouïs furent fatales au bon sens de Condé. Il nes e douta pas du peuple qui avait gagné ses victoires; il les prit pour lui même, et tout le monde, il est vrai, pensait comme lui. Voilà ce qui lui fi jouer dans la Fronde ee rôle de matamore, de héros de théâtre; puis trompé, désappointé, impuissant et ridieule, il se fâcha, passa à l'enneni; mais il fut hattu dès qu'il ne commanda plus à des Français.

[La Fronde.] L'année même de ce glorieux traité de Westphalie, qui terminait la guerre européenne et donnait l'Alsace à la France, éclata la plus ridicule des révolutions. La Fronde (cette guerre d'enfants, nommée fort bien du nom d'un jeu d'enfant) fut saus doute comique dans ses événements, mais bien plus dans son principe : c'était, au fond, la

révolte des légistes contre la loi. Le parlement s'arma contre l'autorité royale, dont il procédait. Il prit pour lui le pouvoir des états généranx, et se prétendit le délégue de la nation, qui n'en savait rien. C'était le temps où le parlement d'Angleterre, véritable parlement dans le sens politique du mot, coupait la tête à sou roi (1649). En récompense, la populace de Naples se faisait un roi d'un pécheur (Masaniello, 1648), Notre parlement, composé de gens de loi qui aehetaient leur eharge, n'en voulait pas à la dynastie, à la royauté, mais seulement au pouvoir royal. Leur conduite depuis deux siècles ne faisait prévoir rien de semblable. Ils avaient montré pendant les guerres de religion heaucoup de frayeur et de doeilité. Favorables pour la plupart aux idées nouvelles, ils avaient pourtant enregistré la Saint-Barthélemy. Sous Richelieu, même doeilité; les parlements lui avaient fourni des commissions pour ses justices sanguinaires, et n'en avaient pas moins été maltraités, violentés, interdits (Paris, 1635; Rouen, 1640). Ils portaient alors la tête bien basse. Quand ils la relevèrent, qu'ils la sentirent encore sur leurs épaules, et virent que le maître était bien mort, ils se sentirent braves, ils parlèrent haut. Ce fut une gaie et vive échappée d'écoliers entre deux mattres sévères, entre Richelieu et Louis XIV, entre la violence et la force.

[Molé. - Retz.] Dans cette tragi-comédie. les plus amusantes figures après eelles du Mars français, comme on appelait Condé, ce sont les chefs opposés des deux partis du parlement: l'immobile président Molé, simple barre de fer, qui ne mollissait contre aucun homme ni aueune idée; d'autre part , la mobilité elle-même personnifiée dans le coadjuteur, le fameux cardinal de Retz. Ce pétulant jeune homme avait commencé par écrire à dix-sent aus une histoire de la conjuration de Fiesque; puis, pour joindre la pratique à la théorie, il était entré dans une conjuration eontre le cardinal de Richelieu. Sa joie était de s'entendre appeler le petit Catilina. Quand il entrait au sénat parisien, il laissait passer un poignard de sa poche. Ayant su que César avait eu des dettes, il eut des dettes. Comme César, il a laissé des Commentaires, Il ne lui manquait que Pharsale.

L'extrème misère du peuple ne permettant guère de nouvel impôt, Mazarin vivait de ressources fortuites, de vexations. Son surintendant des finances, Émeri, autre Italien, ayant retranché quatre années de traitement aux compagnies souveraines en compensation d'un droit onéreux, il exempta le parlement. Le parlement ne voulut pas être exempté seul, et refusa l'enregistrement des édits. Il déclara son union avec les compagnies souveraines, en invitant les autres parlements à y accèraines, en invitant les autres parlements à y accèraines.

der (13 mai, 18 juin 1648). Mazarin crut frapper un grand eoup en faisant arréter quatre conseiller, pendant qu'on apportait daus Notre-Dame les drapeaux pris à la bataille de Lens, et qu'on chantait le Te Deum. Ce fut le commencement de l'insurrection. Des quatre prisonniers, le plus sher au peuple était un vieux conseiller imhécile, qui plaisait par sa rudesse et ses beaux cheveux blancs. Il s'appetait Broussel. Le peuple s'ameute devant sa porte. Une vieille servante pérore. Peu à peu le bruit gagne. Cent mille âmes se mettent à erier : « Liberté et Broussel! »

[La cour à Saint-Germain.] Les princes, les grands, le parlement, le petit peuple, tont le monde se trouve d'accord contre le Mazarin, La reine est obligée de sortir de Paris avec son fils enfant. Ils couchent à Saint-Germain sur la paille. C'était un mauvais temps pour les rois. La reine d'Augleterre, réfugiée à Paris, restait l'hiver au lit, faute de bois. Cependant le parlement lève des troupes', les procureurs montent à cheval, chaque porte cochère fournit un laquais armé. Le vicomte de Turenne, qui était de cette intrigante maison de Bouillon, eroit le moment venu de recouvrer Sedan, et se fait un instant le général de la Fronde. Cet homme, froid et grave, faisait aussi en ecla sa cour à madame de Longueville; tout général, tout chef de parti, tout vrai héros de roman ou d'histoire, devait alors nécessairement avoir une dame de ses pensées, et être amoureux.

[Arrestation des princes, 1650. - Traité des Pyrénées. 1659.] Les Espagnols, qui entrèrent en France pour profiter de cette crise (1649), réconeilièrent un moment les deux partis par la crainte. Condé, jusque-là resté fidèle à la cour, sentit qu'on ne pouvait se passer de lui, et devint d'une exigence insupportable. C'est alors que fut créé pour lui et les jeunes gens qui l'environnaient le nom de petits-mastres. Il se faisait marchander par les deux partis en même temps; il fallut l'arrêter (1650). Ce fut un prétexte pour Turenne, qui venait de passer aux Espagnols, et qui déelara combattre pour sa délivrance. Le parti des princes, eclui des frondeurs, se trouvant unis et soutenus de l'Espague, Mazarin dut céder. Il se mit de côté, laissa passer l'orage; l'année suivante il revint, gagna Turenne, et essaya en vain de ramener le roi dans Paris (combat de la Porte Saint-Antoine, 1632). Un an de plus, et la lassitude des partis étant devenue complète, ce furent les Parisiens eux-mêmes qui pressèrent le roi de revenir (1653). Les frondeurs s'étouffaient dans les antichambres de Mazarin. Condé et les Espagnols furent battus par l'armée royale, alors commandée par Turenne. Mazariu, s'alliant sans scrupule avec la république

d'Angleierre, avec Cromwell, accabla lés Espanols. Turenne gagna sur eux la bataille des Dunes (1638), qui donna Dankerque à l'Anglais, et à la France la paix des Pyrénées (1639). Le traité de Westphalie lui avait garanti ses barrières de l'Artois, de l'Alsace et du Roussillon; cetui des Pyrénées lui donna de plus Gravdines, Landrecies, Thionville, Montmédy. Le jeune roi de France épousa l'infante avec einq cent mille écus de dot qui ne furent point payés. L'infante renoçait à tonte succession aux États d'Espagne. Mazarin ne disputa pas, il prévit ce que vaudraient les renouciations (1699).

Il y eut alors le plus complet triomphe de la royauté, le plns parfait accord du peuple en un homme, qui se soit trouvé jamais. Richelieu avait brisé les grands et les protestants; la Fronde avait ruiné le parlement en le faisant connattre. Il ne resta debout sur la France qu'un peuple et un roi. Le premier vécut dans le second; il ne pouvait vivre encare de sa vie propre. Quand Louis XIV dit: «L'État, c'est moi,» il n'y eut dans cette parole ni enflure ni vanterie, mais la simple énonciation d'un fait.

[Louis XIV.] Le jeune Louis était tout à fait propre à joner ce rôle magnifique. Sa froide et so-lennelle ligure plana cinquante ans sur la France avec la même majesté. Dans les trente premières années, il siégeait huit beures par jour aux conseits, conciliant les affaires avec les plaisirs, écoutant, consultant, mais jugeant lui-même. Ses ministres changeaient, mouraient; juit, toujours le même, il accomplissait les devoirs, les cérémonies, les fêtes de la royauté, avec la régularité du soleil qu'il avait choisi pour embléme.

[Colbert.] L'une des gloires de Louis XIV, c'est d'avoir garde vingt-deux ans pour ministre l'un des hommes qui ont fait le plus pour la gloire de la France; je parle de Colbert. C'était le petit-fils d'un marchand de laine de Reims, à l'enseigne du Long-vêtu; un esprit quelque peu pesant et dur, mais solide, actif, invincible au travail. Il réunissait les attributions de l'intérieur, du commerce, des finances, celles même de la marine qu'il plaça entre les mains de son fils; il ne lui manquait que les ministères de la guerre et de la justice pour être roi de France. La guerre était dirigée (depuis 1666) par Louvois, exact, violent, farouche administrateur, dont l'influence balança celle de Colbert, Louis XIV semblait place entre eux . comme entre son bon et son mauvais génie; et toutefois, l'un et l'autre étaient nécessaires; à eux deux, ils formèrent l'équilibre du grand règne,

Lorsque Colbert entra aux affaires, en 1661, les impôts étaient de quatre-vingt-quatre millions, et le roi en touchait à peine trente-deux. En 1670, malgré les gnerres, il avait élevé le revenu net à soixante-dix millions, et réduit les charges à vingt-cing. Sa première opération financière. la réduction des rentes, donna une grave atteinte au crédit. Ses règlements industriels furent singulièrement vexatoires et tyranniques, Mais il porta sur le commerce le regard le plus éclairé. Il créa des comités consultatifs de marchands, établit des entrepôts francs, fit des routes, assura le commerce de mer par la destruction des pirates. En même temps il portait dans l'administration politique une main hardie. Il défendait de rien vendre ou léguer à fonds perdu aux communantés (1661). Il restreignit les exemptions d'impôts que les eeclésiastiques, les nobles et les bourgeois des villes franches étendaient à leurs fermiers, en les présentant comme simples valets. Il révoqua en 1664 tontes les lettres de noblesse expédiées depuis 1630. Il déclara casuels tous les offices comptables, afin de les supprimer peu à pen. On reproche à Colbert d'avoir encouragé le commerce plus que l'agriculture. Cependant il défendft de saisir pour payement de la taille les lits, habits, chevaux, bœufs et outils des laboureurs, et seulement le cinquième du bétail. Il maintint le blé à bas prix en défendant l'exportation. Il faut considérer que la plus grande partie des terres étant alors entre les mains des grands et de la noblesse, les encouragements donnés à l'agriculture auraient moins profité au peuple qu'à l'aristocratie. Au contraire le commerce était entre les mains de la classe moyenne qui commençait à s'élever.

Cet homme, sorti d'un comptoir, avait le sentiment de la grandeur de la France. Il oubliait son écononie pour toutes les dépenses glorieuses. « Il faut, écrivait-il à Lonis XIV, épargner eing sols aux choses non nécessaires, et jeter les millions quand il est question de votre gloire. Un repas inutile de 3,000 livres me fait une peine incrovable, et \_ lorsqu'il est question de millions d'or pour la Pologne, je vendrais tout mon bien, j'engagerais ma femme et mes enfants, et j'irais à pied toute ma vie pour y fournir. » Les principaux monuments de Louis XIV, ses plus beaux établissements, Observatoire, Bibliothèque, Académie, reviennent en grande partie à Colbert, Il fit donner des peusions aux gens de lettres, aux artistes de France et même des pays étrangers. « Il n'y avait point de savant distingué, dit un contemporain, quelque éloigné qu'il fut de la France, que les gratifications h'allassent trouver chez lui. » - " Quoique le roi ne soit pas votre souverain, écrivait-il au Hollandais Isaac Vossius, il veut néanmoins être votre bienfaiteur. »

Quelques reproches qu'on puisse faire à Louis XIV,

ce sont de belles justifications que de telles lettres. Joignez-y les Invalides, Dunkerque, et le canal des deux mers. Joignez-y encore Versailles. Ce prodigieux monument, auquel aucun pays du monde n'a rien à opposer, exprime dignement cette grandeur de la France, unifiée pour la première fois au dixsettiéme siècle.

### 1 Administration de Louis XIV

Finances. Développement de la richesse nationale sous le ministère de Colbert, 1661-1685. Règlements multipliés. Encouragements donnés aux manufactures (draps, soieries, tapisseries, glaces, etc.). 1664-1680, Canal du Languedoc, Embellissements de Paris. 1698, Description du royaume. - 1660, Entraves mises au commerce des grains, 1664, Retranchement des rentes. Vers 1691, dérangement des finances. 1695, Capitation. 1710, Dixième et autres impôts. 1715, La dette moute à deux milliards six cents millions, - Marine. Nombreuse marine marchande. Cent soixante mille marins, 1672, Cent vaisseaux de guerre; 1681, deux cent trente. 1692. Premier échec à la Hogue. -Guerre. 1666-1691, Ministère de Louvois, Réforme militaire. Uniformes, Établissement des haras. 1671, Usage des baïonnettes. Compagnics de grenadiers. Régiments de bombardiers et de hussards. Corps des ingénieurs. Écoles d'artillerie, 1688, Milices. Service régulier des vivres .- Invalides, 1693, Ordre de saint Louis .- L'armée monte jusqu'à quatre cent cinquante mille hommes .- Législation. 1667, Ordonnauce eivile. 1670, Ordonnance criminelle, 1675, Code de commerce, 1685, Code Noir. Vers 1663, répression du duel .- Affaires de religion. Querelles du jansénisme, qui se prolongent pendant tout le règne de Louis XIV. 1648-1709, Port-Royal des Champs. 1661, Formule rédigée par le elergé de France, 1713, Bulle Uniquenitus, - 1673, Troubles au sujet de la régalc. 1682. Assemblée du clergé de Frauce. - 1685-1699. Quiétisme. - 1685, Révocation de l'édit de Nantes, 1701-1704, Révoltes des Cévennes.

### Des Lettres, des Sciences et des Arts au siècle de Louis XIV.

Le génie des lettres et des arts brille encore dans les États du Midi pendant la première moitié du dis-septième siècle. Le génie de la philosophie et des sciences éclaire les États du Nord, surtout dans la seconde. La France, placée entre les uns et les autres, réunit seule cette double lumière, étend sur tous les peuples policés la souverainet de les alngue, et se place désormais à la étée de la civilisation européenne.

La France, comme l'Italie, a son grand siècle littéraire après de longues gaitations. — Un monarque, objet de l'enthousiasme national, anime et encourage le génie. — L'exprit réligieux eat, à cette époque, la premêre inspiration des lettres. La religion, entre les attaques du seizème siècle et celles du dix-buitième, anime sex défeneurs d'une force toute nouvelle. — Les lettres reçoivent en outre une impulsion particulière de l'exprit social, naturel aux Français, mais qui ne peut se

### CHAPITRE XXII.

SUITE DU REGNE DE LOUIS XIV. 1661-1715 1.

Une et forte, quand la plupart des États faiblissaient, la France réclama, obtint la suprématie. Le pape ayant laissé insulter d'une manière grave

développer que par les progrès de l'aisance et de la sécurité; c'est à ce caractère que la littérature française doit sa supériorité dans la poésie dramatique et dans tous les genres de peinture de mœurs. - Une capitale, une cour, sont l'arbitre du mérite littéraire ; il y a moins d'originalité , mais l'on atteint la perfection du goût. Le dix-septième siècle présente deux périodes distinctes. En France, la première s'étend jusqu'en 1661, époque à laquelle Louis XIV commence à régner par lui - même , et à exercer quelque influence sur les lettres. Les écrivains qui out vécu ou qui se sont formés dans cette période ont encore pour la plupart quelque chose de l'apreté du seizième siècle; la pensée est plus hardie et souvent plus profonde. Le goût est encore le privilége de quelques hommes de génie. A cette période appartiennent (outre les peintres le Poussin et le Sueur) un grand nombre d'éerivains : Malherbe, Racan, Brébœuf; Rotrou et le grand Corneille; Balzac et Voiture ; Sarrasin et Mézerai ; Descartes et Pascal. La Rochefoucauld, le cardinal de Retz et Molière, marquent le passage de la première période à la seconde.

La France, au siècle de Louis XIV, ne produisit pas d'épopée ; son grand poëme est écrit en prose. - Éclat de la poésie dramatique. La tragédie atteint d'abord la noblesse, la force et le sublime; elle y joint ensuite la grace et le pathétique. - La comédie de caractère, sans rivale ehez les autres nations. Trois àges de la comédie française : philosophie profonde et gaicté naïve, gaieté sans philosophic, intérêt sans gaieté. - L'opéra s'élève au rang des ouvrages littéraires. - Élégance et sagesse de la poésie didactique. - La satire attaque les ridicules plus que les vices, et surtout les ridicules littéraires. - L'apologue devient un petit poëme dramatique. - La poésie lyrique ne flcurit que tard, et déploie plus d'art que d'enthousiasme. - La pastorale reste faible ou trop spirituelle. - La poésie légère est plus gracieuse que piquante.

### POÈTES DRAMATIQUES,

| Rotrou, m  | 101 | ·t | en  |  | 1630 | Thomas Cor  | ne | ille | , m | .en | 1709 |
|------------|-----|----|-----|--|------|-------------|----|------|-----|-----|------|
| Molière.   |     |    |     |  | 1673 | Regnard .   |    |      |     |     | 1709 |
| Pierre Cor | ne  | il | le. |  | 1684 | Brueys      |    |      |     |     | 1723 |
| Quinault . |     |    |     |  | 1688 | Campistron  |    |      |     |     | 1723 |
| Racine     |     |    |     |  | 1699 | Dancourt .  |    |      |     |     | 1726 |
| Boursault. |     |    |     |  | 1708 | Crébillon . |    |      |     |     | 1762 |

|                    | A | UTRES | POETES.      |      |    |      |
|--------------------|---|-------|--------------|------|----|------|
| Malherbe, mort en. |   | 1626  | Segrais, mor | t er | ١. | 1701 |
| Brébæuf            |   | 1661  | Boileau      |      |    | 17tt |
| Racsn              |   | 1670  | La Farc      |      |    | 1713 |
| Benserade          |   | 1691  | Chaulieu     |      |    | 1720 |
| Mme Deshoulières . |   | 1694  | JB. Roussea  |      |    | 1741 |
| La Fontaine        |   | 1695  |              |      |    |      |

l'ambassadeur de France, et violer son hôtel, Louis XIV exigea la plus éclatante réparation. Le pape fut obligé de chasser son propre frère, et d'élever une pyramide pour perpétuer son humiliation (1664). En même temps qu'il traitait si sévèrement le chef spirituel de la chrétienté, il défendait sur mer et sur terre l'intérêt chrétien; il purgeait

L'éloquence du barreau ne peut prendre l'essor (le Maistre, 1658; Patru, 1681; Pélisson, 1693). - L'éloquence de la chaire surpasse tous les modèles de l'anliquité. L'oraison funèbre reparaît sous une forme in-

### OBATEURS.

connue aux anciens.

| Cheminais, | m | ort | cı | ١. | 1689 | Fléebier, | π | ort | en |  | 171 |
|------------|---|-----|----|----|------|-----------|---|-----|----|--|-----|
| Mascaron.  |   |     |    |    | 1703 | Fénelon   |   |     |    |  | 171 |
| Bonrdaloue |   |     |    | ٠. | 1704 | Massillon |   |     |    |  | 174 |
| Danes - t  |   |     |    |    | 4704 |           |   |     |    |  |     |

L'histoire peu fidèle et froidement élégante, ou bien de pure érudition. Le Discours sur l'Histoire universelle ouvre à l'histoire une route nouvelle. - D'abondants matériaux sont déposés dans d'admirables mémoires et dans les correspondances des négociateurs. - Une foule d'antres genres sont cultivés avec suceès, - Le roman de caractère rivalise avec la comédie, -Les femmes reneontrent , dans la négligence d'une eor-

respondance intime, la perfection du style familier. -La traduction fait quelques progrès. - Enfin la crilique littéraire preud naissance.

### HISTORIENS.

| Sarrasin, mort en.    | 1654 | Amelot de la Houssaic. 1706 |
|-----------------------|------|-----------------------------|
| Péréfixe              | 1670 | Boulainvilliers 1722        |
| l.e eardinal de Rotz. | 1679 | Fleury 1723                 |
| Mézerai               | 1683 | Rapin de Thoiras 1725       |
| Le P. Maimbourg .     | 1686 | Daniel 1728                 |
| Mme de Motteville .   | 1689 | Vertot 1735                 |
| Saint-Réal            | 1692 | Dubos 1742                  |
| Varillas              | 1696 | Saint-Simon 1755            |
| Le P. d'Orléans       | 1698 |                             |
|                       | <br> | . éagaine                   |

| Th. Gode | fro | oy, | mo | rt | en | 1646 | Herhelot, m | or | t er | ١. | 1695 |
|----------|-----|-----|----|----|----|------|-------------|----|------|----|------|
| Sirmond  |     |     |    |    |    | 1651 | Tillemont.  |    |      |    | 1698 |
| Pétau .  |     |     |    |    |    | 1652 | Cousin      |    |      |    | 1707 |
| Labbe .  |     |     |    |    |    | 1667 | Mabilton .  |    |      |    | 1707 |
| Valois . |     |     |    |    |    | 1676 | Ruinard .   |    |      |    | 1709 |
| Moréri.  |     |     |    |    |    | 1680 | Baluze      |    |      |    | 1718 |
| Godefroy |     |     |    |    |    | 1681 | Basnage .   |    |      |    | 1723 |
| Ducange  |     |     |    |    |    | 1688 | Le Clerc .  |    |      |    | 1736 |
|          |     |     |    |    |    |      | Montfaueon  |    |      |    |      |
|          |     |     |    |    |    |      |             |    |      |    |      |

|           |    | Lı  | TTÉ  | 8 7 | TE | IRS EN | DIVERS GENRES.     |  |      |
|-----------|----|-----|------|-----|----|--------|--------------------|--|------|
| Voiture,  | m  | ort | en   |     |    | 1648   | De Sacy, mort en   |  | 1684 |
| Vaugelas  |    |     |      |     |    | 1649   | Chapelle           |  | 1686 |
| Balzae .  |    |     |      |     |    | 1654   | Ant. Arnauld       |  | 1694 |
| Du Ryer   |    |     |      |     |    | 1656   | Lancelot           |  | 1695 |
| Scarron   |    |     |      |     |    | 1660   | Mee de Sévigné.    |  | 1696 |
| D'Ablanc  | ou | rt. |      |     |    | 1664   | Mile de la Fayette |  | 1699 |
| Arnauld   | ď  | nd  | illy |     |    | 1674   | Bachaumont         |  | 1702 |
| I a Rossu |    |     | •    |     |    | 1680   | Paulaune           |  | 4700 |

la mer des pirates barbaresques (1664), Il envoyait à l'empereur Léopold, engagé dans une guerre contre les Turcs, des troupes qui prirent la part la plus brillante à la bataille de Saint-Gothard.

[Espagne.] Cette force que la France annonçait ainsi, contre qui allait-elle la déployer? Deux puissances étaient seules en Occident, l'Augleterre étant

| Perrault, mort en | 1703 | La Motte-Houdard, m. en 1731 |
|-------------------|------|------------------------------|
| Saint-Évremont    | 1703 | Mme de Lambert 1733          |
| Fénelon           | 1715 | Dubos 1742                   |
| Tourreil          | 1713 | Mongault 1747                |
| Mmc de Maintenon  | 1719 | Le Sage 1747                 |
| Hamilton          | 1720 | Fontenelle 1757              |
| Dufacen           | 4704 |                              |

La métaphysique donne une impulsion nouvelle à l'esprit humaiu. - Les moralistes accumulent les observations sans essayer de donner à la morale un ensemble, une forme scientifique .- On commence à porter l'esprit philosophique dans les sciences naturelles, - Quelques sceptiques, isolés dans ce siècle, forment la liaison du seizième siècle avee le dix-huitième.

| Descartes, mort en. | 1650 | Bayle, mort en          | 1706 |
|---------------------|------|-------------------------|------|
| Gassendi            | 1655 | Malchranche             | 1713 |
| Pascal              | 1662 | Huet                    | 1721 |
| La Motte le Vayer.  | 1672 | Buffier                 | 1737 |
| La Rochefoucauld.   | 1680 | L'abbé de Saint-Pierre. | 1743 |
| Nicole              | 1695 | Fontenelle              | 1757 |
| La Pannahua         | 1606 |                         |      |

Les seiences ne sont pas négligées. - Essor des mathématiques. - Naissance de la géographie. - Commeneement des Voyages scientifiques.

### SAVASTS BY MATREMATICIESS

|         |   |  |  |      | L'Hôpital, mort en.  |      |
|---------|---|--|--|------|----------------------|------|
| Fermat. | ì |  |  | 1652 | Jacques Bernouilli . | 1705 |
| Pascal. |   |  |  | 1662 | Nicolas Bernouilli . | 1726 |
| Peequet |   |  |  | 1674 | Jean Bernouilli      | 1748 |
| Rohault |   |  |  | 1675 |                      |      |

### GÉOGRAPHES ET VOYAGEDAS.

| amson,   | me | rt | en |  | 1667 | Tournefort, | 11 | nort | en | 1708 |
|----------|----|----|----|--|------|-------------|----|------|----|------|
| ochard   |    |    |    |  | 1669 | Chardin     |    |      |    | 1713 |
| ernier.  |    |    |    |  | 1688 | De L'isle . |    |      |    | 1726 |
| aillant. |    |    |    |  | 1706 |             |    |      |    |      |

L'érudition classique n'est pas moins cultivée qu'au seizième siècle ; mais elle est moins remarquée.

### ERUDITS BY POETES LATING.

| Saumaise, u | or | t e | n. | 1653 | Jouvency, mort en    | 1716 |
|-------------|----|-----|----|------|----------------------|------|
| Lefèvre .   |    |     |    | 1672 | Mme Dacier           | 1722 |
| Rapin       |    |     |    | 1687 | Dacier               | 1722 |
| Furctière.  |    |     |    | 1688 | De la Rue            | 1725 |
| Ménage .    |    |     |    | 1691 | De la Monnaic        | 1728 |
| Santeuil .  |    |     |    | 1697 | Le cardinal de Poli- |      |
| Commire .   |    |     |    | 1702 | gnac                 | 1741 |
| Danet       |    |     |    | 1709 | Brumoy               | 1742 |
|             |    |     |    |      |                      |      |

Quoique la culture des arts du dessin ne fasse pas le

annulée par le retour des Stuarts. Il y avait l'Espagne et la Hollande, les vaincus et les vainqueurs. L'Espagne était encore ce prodigieux caisseau dont la proue était dans la mer des Indes, et la poupe dans-l'océan Atlantique; mais le vaisseau avait été démâté, désagréé, échoué à la côte, dans la tempête du profestantisme. Un coup de vent lui avait emporté sa chaloupe de Hollande, un second lui avait enlevé le Portugal et découvert son flane, un troisième avait décâte le Indes orientales. Ce qui restait, vaste et imposant, mais inerte, immobile, attendait sa ruine avec diguité.

[ Hollande. ] D'autre part, il y avait la Hollande, ce petit peuple dur, avare, taciturne, qui fit tant de grandes choses sans grandeur. D'abord ils vécurent malgré l'Océan, ce fut le premier miraele; puis ils salèrent le hareng et le fromage, et transmutérent leurs tonnes infectes en tonnes d'or; puis ils rendirent cet or fécond par la banque, leurs pièces d'or firent des petits. Au milieu du dixseptième siècle, ils avaient recueilli à plaisir les dépouilles de l'Espagne, lui avaient pris la mer, et les Indes par-dessus. Les Pays-Bas espagnols étaient tenns en état de siège, en vertu d'un traité. L'Esnagne avait signé la fermeture de l'Escaut, et la ruine d'Anvers (1648). Il était défendu aux Belges de vendre les produits de leur sel. La Hollande était déjà un vampire couché sur la Belgique, suçant sa vie, engraissant de sa maigreur.

[Conquête de la Flandre,] Telle était la situation de l'Occident, quand la France atteignit le point de sa force. La terre était encore à l'Espagne, la mer à la Hollande. L'œuvre de la France au disseptième siécle devait être le démembrement de l'une, l'affaiblissement de l'autre. La première chose était plus faeile que la seconde. La France avait des armées, pas encore de vaisséaux. On commença donc par l'Espagne. D'abord la France s'allia ca apparence avec la Hollande contre l'Espagne et l'Angleterre, qui se battaient pour la domination des mers. La France promet secure aux Hollandais, mais elle laisse les trois puissances heurter

caractère principal du siècle de Louis XIV, ils contribuent aussi à la splendeur de cette brillante époque. L'architecture y jette le plus grand éclat. La peinture, cultivée d'abord avec génie, éprouve une décadence qui doit s'accélèrer dans le siècle suivant.

|                   | PEINT | RES.                   |
|-------------------|-------|------------------------|
| Le Sucur, mort en | 1655  | Mignard, mort en 1695  |
| Le Poussin        | 1665  | Jouvenet 1717          |
| Le Brun           | 1690  | Rigaud 1744            |
|                   | SCELP | KURS.                  |
| Puget, mort en    | 1695  | Girardon, mort en 1715 |

leurs vaisseaux, user leur marine dans les batailles navales les plus obstinées qui se fussent encore livrées. Puis, Philippe IV étant mort (1667), Louis XIV, alléguant la loi civile des Pays-Bas. prétendit que sa femme, fille atnée du défunt, devait succéder de préférence au fils cadet (droit de dévolution). Elle avait, il est vrai, renoncé à la succession, mais la dot promise n'avait pas été payée. L'armée française entre en Flandre dans toute la pompe du nouveau règne : Turenne en tête, puis le roi, les ministres, les dames dans les carrosses dorés de la cour; puis Vauban, qui, à mesure qu'on avance, s'établit dans les places et les fortifie. La Flandre fut prise en deux mois, et nous l'avous gardée, L'hiver même, quand on crovait la guerre suspendue (janvier 1668), les troupes filent par la Champagne en Bourgogne, et tombent sur la Franche-Comté, L'Espagne ne s'attendait à rien, Les autorités du pays étaient achetées d'avance. Tout fut fini en dix-sept jours. La cour d'Espagne indignée écrivait au gouverneur « que le roi de France aurait dù envoyer ses laquais prendre possession de la province au lieu d'y venir lui-même, »

[Paix d'Aix-la-Chapelle, 1668.] Ces succès rapides réconcilient l'Espagne et la Hollande. Celleci
ne se souciait pas d'avoir pour voisin le grandroi.
Voità les Hollandais qui s'intéressent à l'Espagne, qui la défendent, qui s'unissent en sa faveur avec
l'Angleterre et la Suèdie : les Hollandais ont l'adresse
de se faire demander cette union par l'Angleterre.
Trois États protestants s'arment pour défendre
l'Espagne catholique contre la France catholique.
Ce curienx événement montre à quelle distance
ous sommes déjà du seirième sièdee et des guerres
de religion (triple alliance de la Haye, 1668). Il
fallut que Louis XIV se contentât de la Flandre
francaise et rendt la Franche-Comté.

La Hollande avait protégé l'Espagne, et fait reculer la France. Un bourgeois, un échevin d'Amsterdam était venu signifier au roi, au milieu de toute sa gloire, qu'il n'irait pas plus loin. Des médailles outrageautes avaient été frappées. On pré-

Coysevox, mort en. . 1720 Coustou, mort en. . 1733

```
ARCHITECTES.

Fr. Mansard, mort en. 1606 Claude Perrauli, m. en 1705
Le Nôtre. 1700 H. Mansard . 1708
GRAVERIA

GRAVERIA

Callot, mort en. 1675 Audran, mort en . 1703
Nanteuil . 1678

wussen.

Lulli, mort en. 1685
```

tendait que l'échevin d'Amsterdam s'était fait représenter avec un soleil, et cette devise : « In conspectu meo stetit sol. »

Le débat était dès lors en Europe entre la France et la Hollande. La première ne jouvait plus avancer d'un pas sans rencontrer la seconde. D'abord, le roi achète argent comptant l'alliance de l'Angie-terre et de la Suéde. Charles II, qui avait déjà trahi l'Angleterre en vendant Mardiek et Dunkerque à la France, vend encore une fois l'intéret du pays. On promet à la nation quelques-unes des lles hollandaises, au roi de l'argent pour ses fêtes et ses mattresses. La jeune et séduisante duchesse d'Orléans, belle-sœur de Louis XIV, sœur de Charles II, négocia dans un voyage triomphal la honte de son frère. C'est celle qui mourut si jeune, si regrettée, pour qui Corneille et Raeine firent chaeun une Bérénice, et Bossuet la fameuse oraison funèbre.

[Création d'une marine. ] Cependant l'armée de Louis XIV avait été portée à cent quatre-vingt mille hommes. Elle recevait de Louvois la plus formidable organisation. Pour la première fois la baïonnette, cette arme si terrible entre des mains françaises, fut mise au bout du fusil. L'infatigable génie de Colbert avait eréé une marine. La France, obligée naguère d'emprunter des vaisseaux à la Hollande, en ent cent en 1672. Cinq arsenaux de marine furent bâtis, Brest, Rochefort, Toulon, Dunkerque, le Hayre, Dunkerque est malheureusement ruiné, mais Toulon, mais Brest avec ses vastes constructions, avec ses montagnes écartées pour faire place aux vaisseaux, témoignent encore de l'effort hereuléen que fit alors la France, de l'immortel défi qu'elle porta à la Hollande pour la domination des mers.

La Hollande tenait la mer, et croyait tout tenir. Le parti de la mer gouvernait, les de Witta u conseil, et Ruyter sur les flottes; les de Witt, hommes d'État, géonétres, pilotes, ennemis jurés du parti de la terre, de la maison d'Orange, du stathoudérat. Ils semblaient oublier que la Hollande tient au continent; ijs n'y voyaient qu'une fle. Les forteresses tombaicht en ruines, la Hollande avait vingteinq mille mauvais soldats, et cela lorsque la frontière française s'avançait et touchait presque la leur.

[Conguéte de la Hollande. 1672.] Tout à coupert mille hommes s'ébranlèrent de la Flandre vers la Hollande (1672), « Ce fut, dit Temple, un coup de foudre dans un ciel sercin.» Ils laissent derrière eux Maestricht sans s'annuser à le prendre, s'emparent de la Gueldre, d'Utrecht, d'Over-Yssel; les voilà à quatre lieues d'Amsterdam. Rien ne pouvait sauver la Hollande. Ses alliés d'Espagne et de Brandebourg, les seuls qu'elle eût, n'auraient pas fait

lâcher prise à Louis AIV. Le vainqueur seul pouvait la sauver par ses fautes, et il le fit. Condé et Turenne voulaient qu'on démantelàt les places, Louvois qu'on y mit des garnisons, c'est-à-dire qu'on dispersât l'armée. Le roi erut Louvois. On se fia aux murailles, on crut prendre la Hollande en mettant la main sur des pierres; ila Hollande échappa. Dans le premier moment, la république amphibie voulut se jeter à la mer, et s'embarquer pour Batavia avec son or. Puis la guerre se ralentissant, elle reprit l'espoir de résister sur terre, le peuple se jeta furieux sur les chefs du parti de la mer, les de Witt; ils furent mis en pièces; Ruyter pensa être traité de même. On confia toutes les forces de la république au jeune Guillaume d'Orange.

[Guillaume d'Orange.] Ce général de vingt-deux ans qui, pour son eoup d'essai, entreprit, presque sans armes, de faire tête au plus grand roi de la terre, avait, dans un eorps faible et comme mourant, la froide et dure obstination de son aïeul le Taeiturne, l'adversaire de Philippe II. C'était un homme de bronze, étranger à tout sentiment de nature et d'humanité. Élevé par les de Witt, il fut leur ruine; Stuart par sa mère, il renversa les Stuarts; gendre de Jacques II, il le détrôna, et eette Angleterre qu'il avait prise aux siens, il la laissa à eeux qu'il haïssait, aux princes de la maison de Hanovre. Il n'eut qu'une passion, mais atroee : la haine de la France; on assure qu'à la paix de Nimègue, quand il essava de surprendre Luxembourg, il avait déjà connaissance du traité, mais il avait eneore soif du sang français. Il n'y gagna pas plus qu'à l'ordinaire. Chose remarquable, ee grand et intrépide général fit presque toujours la guerre à reculous, mais ses retraites admirables valaient des vietoires.

[L'Europe liguée contre Louis XIV. 1674.] D'abord, pour défendre la Hollande, il la noya, il ouvrit les écluses, pendant que Ruyter assuraitla meren battant les Français et les Anglais, et venait ranger as flotte triomphante dans la plaine inondéed'Ansterdam. Puis Gnillaume arma contre la France, l'Espagne et l'Autriche. Il détacha l'Angleterre de Louis AIV; Clarles II fut force, par son parlement, de signer la paix. Les voisins eatholiques de la Hollande, l'évèque de Munster, l'électeur de Cologne, puis le Brandebourg, puis le Danemarck, puis l'Empire, l'Europe entière, se déclarèrent contre Louis XIV (1674).

Il fallut hien alors abandonner les places de Hollande, il fallut reculer. Les dédonmagements furent pris, eomme à l'ordinaire, aux dépens de l'Espagne. Louis XIV's empara de la Franche-Conté, qui depuis est restée à la France. Aux Pays-Bas, Condé, plus faible de vingt mille hommes, livrait au prince cette furieuse bataille de Senef. Condé vainquit, mais c'était une victoire pour le prince d'Orange d'avoir, à perte égale, tenu devant Condé. Sur le Rhin, Turenne, qui, selon Bonaparte, cut cela de particulier de croître bujours d'audace en vieillissant, tenait en échec'tout l'Empire. Deux fois il sauva l'Alsace, eux fois il pénétra en Allemague. C'est alors que, sur un ordre de Louvois, le Palatinat fut incendié. Le Palatin était serétement allié avec l'Empereur; on voiut u le alisser qu'un désert aux lunoriaux.

[Mort de Turenne, 1678.] Turenne, rentrant en Allemagne, allait porter un coup décisif, lorsqu'il fut tué à Saltzbach (1673). Coudé malade se retira la même année.

[Duquesne, 1677.] On vit alors que le destin de la France ne tenait point à un homme. Les alliés qu'i la croyaient désarmée par la retraite des deux grânds généraux, ne purent entamer la frontière du Rhin; et perdirent dans les Pays-Bas les places dé Condé, Bouchain, Aire, Valenciennes, Cambrai, Gand, 1 pres. Duquesne, envoyé au secours de Messine, révoltée contre l'Espagne, livra à Ruyter une terrible bataille navale en vue de l'Etna; les alliés seuls y perdirent douze vaisseaux, six galères, sept, mille hommes, sept cents pièces de canon, et, cé qui valait plus que tout cela, Ruyter. Duquesne anéantit leur flotte dans une seconde bataille (1677).

[Paix de Ninègue, 1678.] Les alliés souhnitierent la paix alors; la France et la Hollande étaient également épuisées, Colbert voulait se retirer, si la guerre ne finissait point. Cette paix de Ninègne tut encore avantageuse pour la France. Elle garda la Franche-Comté et douze places des Pays-Bas, elle eut Fribourg pour Philipsbourg, Le Danemarck et le Brandehourg restituérent ee qu'ils avaient pris à la Suède alliée de la France. La Hollande seule ne perdit rien, et la grande question européenne resta tout entière (1678).

C'est ici l'apogée du règne de Louis XIV. L'Europe s'était armée contre lui, et il avait résisté, il avait grandi encore. Alors il se laissa donuer le nom de grand. Le duc de la Feuillade alla plus loin. Il entretint un luminaire devant sa statue, comme devant un autel. On croit lire l'histoire des empereurs romains.

[Littérature.] La brillante littérature de cette époque n'est autre chose qu'un hymne à la royauté. La voix qui couvre les autres, est eelle de Bossuet. C'est ainsi que Bossuet lui-méme, dans son Discours sur l'histoire sunierestle, représente les rois d'Égypte loués par le prêtre dans les temples en présence des dieux. La première époque du graud règme, celle de Descartes, de Port-Royal, de Pascal et de Corneille, n'avait pas présenté cette unanimité; la littérature y était animée encore d'une verve plus rude et plus libre. Au moment où nous sommes parvenus, Molière vient de mourir (1673), Racine a donné Phèdre (1677), la Fontaine publie les six derniers liyres de ses Fables (1678), madame de Sévigné écrit ses Lettres, Bossuet médite la Connaissance de Dieu et de soi-même, et prépare le Discours sur l'histoire universelle (1681). L'abhé de Fénelon, jeune encore, simple directeur d'un couvent de filles, vit sous le patronage de Bossuet, qui le croit son disciple. Bossuet mène le chœur triomphal du grand siècle, en pleine sécurité du passé et de l'avenir, entre le jansénisme éclipsé et le quiétisme imminent, entre le sombre Pascal et le mystique Fénelon. Cependant le cartésianisme est poussé à ses conséquences les plus formidables : Malebranche fait rentrer l'intelligence humaine en Dieu, et tout à l'heure dans cette Hollande protestante en lutte avec la France catholique, va s'ouvrir, pour l'absorption commune du catholicisme, du protestantisme, de la liberté, de la morale, de Dieu et du monde, le gouffre sans fond de Spinosa.

'[ Chambre de réunions.] En attendant, Louis XIV règne en Europe. Le signe de la royauté, c'est la juridiction. Il veut que les puissances reconnaissent les décisions de ses parlements. Les chambres de réunions interprétent le traité de Nimègue et réunissent les dépendances des places qui lui ont été cédées. L'une de ces dépendances n'était rien moins que Strasbourg (1681). On hésite à obéir : il bombarde Luxembourg (1684). Il bombarde Alger (1683), Tripoli (1685); il hombarde Gènes; il l'aurait écrasée dans ses palais de marbre, si le doge n'était venu demander grâce à Versailles (1684). Il achète Casal, la porte de l'Italie; il bătit Huningue, celle de la Suisse. Il intervient dans l'Empire: il veut faire un électeur de Cologne (1689). Il réclame, au nom de sa belle-sœur, duchesse d'Orléans, une partie du Palatinat, invoquant dans cette affaire, comme dans celle de la Flandre, le droit eivil contre le droit féodal. Les décisions de droit étaient soutenues par la force, l'Europe avait désarmé, et Louis XIV restait armé; il portait sa marine à deux cent trente vaisseaux; vers la fin de son règne, ses armées montèrent à plus de quatre cent mille hommes.

[ Déclaration du clergé. 1682.] A la même époque, la monarchie atteignait la plus haute centralisation. Les deux obstacles furent brisés : la puissance pontificale, et l'opposition protestante. Dès 1673, un édit avait déclaré tous les évechés du royaume sujets à la régale. En 1682, une assemblée de trente-cinq évéques, dont Bossuet était l'âme, décida « que le pape n'a autorité que dans

les choses spirituelles , que dans ces choses mêmes les conciles généraux lui sont supéricurs, et que ses décisions ne sont infaillibles qu'après que l'Église les a acceptées. » Le pape refusa dès lors des bulles à tous les évêques et abbésque le roi nomma, de sorte qu'en 1689 il y eut vingt-neuf diocèses en France dépourvus d'évêques. On partait de faire un patriarche. En 1687, le pape ayant voulu abolir le droit d'asile dont les ambassadeurs jouissaient à Rome pour leurs hôtels et leurs quartiers, louis XIV refusa seul; l'ambassadeur frauçais entra à Rome à la tête de huit cents hommes, et maintint son privilége à main armée.

Révocation de l'édit de Nantes, 1685. - Madame de Maintenon.] Cc qui rassurait en cette affaire la conscience religieuse de Louis XIV, c'est que pendant qu'il humiliait le pape, il écrasait les protestants. Richclieu les avait anéautis comme parti politique; mais il leur avait laissé leurs voix aux parlements, leurs synodes, enfin une partie de leur organisation intérieure. Il se flattait vainement de les ramener par la persuasion. Louis XIV y employa l'argent, et crut avoir fort avancé l'ouvrage : on lui annonçait chaque matin qu'un canton, une ville, s'ctaient convertis; il ne fallait plus, disait-on, qu'agir avec un peu de vigueur, et il allait accomplir l'unité de l'Église et de la France (Révocation de l'édit de Nantes, 1685). C'était la pensée des plus grands hommes du temps, en particulier de Bossuet. L'emploi de la violence en matière de foi, l'application d'un mal temporel pour procurer un bien éternel. ne répugnait alors à personne. Il faut dire encore qu'à cette époque il y avait une grande exaspération contre les protestants. La France, bornée dans ses succès par la Hollande, sentait une autre Hollande en son sein, qui se réjouissait des succès de l'autre. Tant que Colbert vécut, il les défendit; exclus des charges, ils avaient tourné leur activité du côté de l'industrie et du commerce ; ils ne troublaient plus la France, ils l'enrichissaient, Aurès Colbert, Louis XIV fut gouverné par Louvois, l'ennemi de Colbert, et par madame de Maintenon qu'il épousa secrètement vers 1685. Néc calviniste et petitc-fille du fameux Théodore Agrippa d'Aubigné, l'un des chefs de l'opposition protestante contre Henri IV, cette discrète et judicieuse personne avait abjuré elle-même et aurait voulu faire alijurer ses coreligionnaires; àme froide, que la misère de ses premières années semblait avoir endurcic et séchée, elle avait été la femme de l'auteur de l'Énéide travestie, de Scarron, le cul-de-jatte. avant d'être femme de Louis le Grand. Elle n'eut point d'enfants, elle ne connut point l'amour maternel. C'est elle qui conseilla la plus odieuse mesure de cette persécution, d'enlever les enfants à

lcurs parents pour les convertir. Les cris des mères ont monté au eicl.

La puissance de Louis XIV avait rencontré sa limite au dehors dans l'opposition protestanté de la Hollande, Au dedans, al la trouva dans la résistance des calvinistes. Désobéi pour la première fois. le gouvernement montra une violence farouche qui n'était point dans l'âme de Louis XIV. Les vexations de tout genre, les confiscations . les galères . les roues, les gibets, tout fut employé. Les dragons mis à discrétion chez les calvinistes aidaient les missionnaires à leur manière. Le roi ne sut que la moindre partie des excès qui furent commis. Aussi l'on eut beau fermer le royaume, confisquer les biens des fugitifs, envoyer aux galères ceux qui favorisaient leur évasion, l'État perdit deux cent mille sujets, selon d'autres cinq cent mille. Ils échapperent en foulc, ils s'établirent en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, surtout en Prusse. Ils furent désormais pour la France des ennemis acharnés. Guillaume chargea plus d'une fois les Français à la tête d'un régiment français. Il dut en grande partic le succès de la guerre d'Irlande au vieux maréchal de Schomberg, qui avait préféré sa croyance à sa patrie. La machine infernale qui faillit faire sauter Saint-Malo, en 1693, avait été inventée par un réfugié.

Expulsion de Jacques II. 1688. | C'est précisément à ce moment que la plupart des puissances européennes formèrent la ligue d'Augsbourg (1686). Catholiques et protestants, Guillaume et Innocent XI, Suède et Savoie, Danemarck et Autriche, Bavière, Saxe, Brandebourg, tout le monde était d'accord contre Louis XIV. On l'accusait, entre autres choses, d'avoir, par ses intelligences avec les Hongrois révoltés, ouvert l'Allemagne aux Turci, et amené cette effroyable invasion dont Vienne fut sauvée par Jean Sobieski. Louis XIV n'avait pour lui que le roi d'Angleterre, Jacques II; une révolution imprévue renversa Jacques, et mit l'Angleterre entre les mains de Guillaume. La seconde et définitive catastrophe des Stuarts, préparée depuis si longtemps par l'indigne gouvernement de Charles II, éclata sous son frère. Cclui-ci h'imita pas les tergiversations hypocrites de Charles; Jacques était un homme de cœur, brave, borné, opiniatre; il se déclara catholique et jésuite (ceci était littéralement exact), il fit tout ce qu'il fallait pour tomber, et tomba. Son gendre Guillaume, appelé de Hollande, prit sa place saus coup férir (1688).

Louis XIV accucillit magnifiquement Jacques II, et prit sa cause en main ; il jeta le gant à l'Europe, il déclara la guerre à l'Angleterre, à la Hollande, à l'Empire, à l'Espague, au pape, Pendant que les calvinistes français fortifiaient les armées de la ligue, une foute d'hommes de toutes nations vinrent predre parti fiant les armées de Louis XIV. Il eut des régiments de Hongrois, d'Irlandais. Un jour qu'on le complimentait sur les saccès de l'armée française: Dites phutét, répliqua—El, l'armée de Françe, »

Cette seconde période du règne de Louis XIV va être remplie par deux guerres de succession : la succession d'Angleterre, la succession d'Espagne. La première guerre se termine honorablement pour la France, par le traité de Ryswick (1698), et ecpendant le résultat est contre elle, elle reconnaît Guillaume. Dans la seconde (terminée par les traités d'Utrecht et de Rastadt, 1712-4), elle éprouve les plus humiliants revers, et le résultat lui est favorable, L'Espagne, assurée à un petit-fils de Louis XIV, est désormais ouverte à l'influence française. L'Angleterre, l'Espagne, gagnent à cette double révolution. L'ère de la liberté anglaise est l'avénement de Guillaume (1688); depuis celui de Philippe V (1701), la population, décroissante en Espagne, y a toujours augmenté.

Ajoutez à ces résultats l'élévation de deux États secondaires, désormais indispensables à l'équilibre curopéen : la Prusse et le Piémont, qu'on peut définir la résistance allemande et la résistance italienne. La Prusse, allemande et slave à la fois, agglomère peu à peu l'Allemange du Nord et contre-balance l'Autriehe. Le royaume de Savoie-Piémont gardera les Alpes et les fermera, italien contre la France, français contre l'Utalie.

Ou a besoin de marquer d'avance ees beaux et utiles résultats pour se consoler de tant de revers de la France qui restent à raconter,

[ Luxembourg.] En 1689, elle porte à l'Allemagne un eruel défi. Elle met un désert entre elle et se ennemis. Tout le Palatina ets broilé pour la séconde fois; Spire, Worms, plus de quarante villes et villages sont incendiés. Deux généraux fout tête en Flandré et aux Alpes, Lyxembourg et Gainat; c'est encore Condé et Turenne. Luxembourg, général d'inspiration et de mouvements soudains, faisant la guerre en grand sejgencur, souvent surpris, jamais vaineu. Après ses belles batailles de Fleurus, Steinkerque et Neerwinden [ 1690-982-95], d'où il remporte lant de drapeaux, on l'appelait le Tapissier de Notre-Dame. Ce brillant général était disgracié de la nature. Guillaume disait toujours:

[Catinat.] Catinat prenait la guerre comme science. C'était un officier, de fortune, sorti d'une famille de robe, d'abord avocat, premier exemple du général pléhéien. Il yavait en cet hommequelque chose d'antique. Il fit son chemin lentement, à force de mérite; il commanda tard et ne fut jamais en

faveur. Il ne demandait rien, recevait peu, souvent refusait. Les soldats, qui aimaient sa simplicité et sa bonhomie, l'appelaient le Père la Pensée. La cour s'en servait à regret. Quand il eut battu le duc de Savoie à Staffarde, pris Saluces et forcé l'ennemi à Suze (1690), Louvois lui éerivait: « Quoique vous ayez fort mal servi le roi cette eampagne, Sa Majesté veut bien vous conserver votre gratification ordinaire. » Catinat ne se rebutait de rien; il endurait, avec la même patience, les rudesses de Louvois et les difficultés de cette dure guerre des Alpes.

[La Hogue, 1692.] Les plus grands coups se portèrent en Irlande et sur mer. Louis XIV voulait ramener l'Angleterre sous l'influence française. Il fit passer Jacques en Irlande; il lui envoya renfort sur renfort. flotte sur flotte. Jacques échoua. Le secours odieux des Français et des Irlandais confirma les Anglais dans leur haine contre lui. Au lieu de soulever l'Écosse qui l'attendait, il resta en Irlande, s'amusa aux sièges, et fut battu à la Boyne. Louis XIV ne se rebuta pas; il lui donna de quoi armer et équiper trente mille hommes, et il tenta d'en envover vingt mille : Tourville et d'Étrées devaient les escorter avec soixante-quinze vaisseaux. Le vent arrêtant d'Étrées, Tourville se trouva avec quarantequatre vaisseaux contre quatre-vingts. Il demanda des ordres à la cour. Louis XIV erut à sa fortune, et ordonna de foreer le passage. Cette terrible bataille de la Hogue ne nous coûta que dix-sept vaisseaux, mais l'assurance, la fierté de notre marine y périt. Elle était réduite, en 1707, à trente-cinq vaisseaux; elle ne s'est relevée qu'un instant sous Louis XVI. La bataille de la Hogue est pour les Anglais l'ère de la domination des mers (1692). Louis XIV avait mis sur une de ses médailles un Neptune menaçant, avec le mot du poëte : « Quos ego... » Les Hollandais en frappèrent une qui portait pour légende : « Maturate fugam, regique hæc dicite vestro : Non illi imperium pelagi... »

[ Paix de Ryswick. 1698. ] Les ravages terribles de nos corsaires, des Jean-Bart, des Duguay-Trouin, la sanglante bataille de Neerwinden gagnée par Luxembourg, celle de Catinat à la Marsaille (1693), devaient peu à peu rendre les alliés plus traitables. Le duc de Savoie céda le premier. La guerre était finic pour lui : toutes ses places fortes étaient entre les mains des Français. On lui offrait restitution . et pour sa fille l'expectative du trône de France; elle devait épouser le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, héritier de la monarchie. La défection de la Savoie (1696) décida peu à peu les autres. La France garda le Roussillon, l'Artois, la Franche-Comté et Strasbourg; mais elle reconnut Guillaume. Au fond, c'éfait être vaincu (Paix de Ryswiek, 1698).

[ Testament de Charles II. 1700. ] Cette paix n'était qu'une trêve accordée aux souffrances du peuple. Une grande affaire occupait l'Europe. Il ne s'agissait plus de telle ou telle province d'Espagne. mais de la monarchie espagnole tout entière, avec Naples, les Pays-Bas, les Indes. On sait que Charles-Ouint s'était couché vivant dans son cercueil, et qu'il avait assisté à ses funérailles : Charles II, le dernier de ses descendants, assistait à celles de la monarchie. Ce vieillard de trente-neufans, gouverné par sa femme, par sa mère, par son confesseur, influencé par tout le monde, faisait et défaisait son testament. Le roi de France, l'Empereur, le prince électoral de Bavière et le duc de Savoie, tous sortis de princesses espagnoles, se disputaient d'avance ses dépouilles. On s'accordait tautôt pour le Bavarois, tantôt pour l'Autricbien, on parlait aussi de démembrement. Le pauvre roi voyait, vivant, tout cela; il en était indigné. Tout ce qu'il savait, ignorant et incertain qu'il était, c'est qu'il voulait garantir l'unité de la monarchie espagnole. Il s'arrêta au prince le plus capable de maintenir cette unité; il choisit un petit-fils de Louis XIV; puis faisant ouvrir les tombeaux de l'Escurial, il exhuma son père, sa mère, sa première femme, et baisa leurs os. Il ne tarda pas à les rejoindre (1700).

Louis XIV accepta le legs et le péril. Il euroya en Espague le second de ses petits-fils, le duc d'Anjou, qui fut Philippe V; il lui adressa au départ cette noble parole, qui, de siècle en siècle, parattra plus vraie et plus profonde : « Il n'y a plus de Pyrénées. » La conséquence immédiate était une guerre européenne. Aussi, malgré l'avis de son conseil, se décida-t-il à reconnaître le fils de Jacques II comme prince de Galles, et à soutenir à la fois la succession d'Espagne et celle d'Angleterre.

[Affaiblissement de la France.] Il était pourtant bien tard pour commencer une telle guerre. Il v avait einquante-sept ans qu'il régnait. Il avait vieilli. tout avait vieilli. La France semblait nălie de la vieillesse de son roi. Toutes ses gloires finissaient peu à peu. Colbert était mort, Louvois était mort (1682, 1691), Arnauld aussi, et Boileau, et Racine, et la Fontaine, et madame de Sévigné; tout à l'heure va tomber et s'éteindre la grande voix du siècle. Bossuet (1704). La France, au lieu de Colbert et Louvois, avait Chamillart, qui cumulait leurs ministères; Chamillart était dirigé par madame de Maintenon, madame de Maintenon par Babbien, sa vieille servante. Chose bizarre, une autre femme gouvernait l'Angleterre après le roi Guillaume ; je parle de la reine Anne, fille de Jacques II, et petitefille, par sa mère, de l'historien Clarendon, comme madame de Maintenon l'était d'Agrippa d'Aubigné.

Pour être placé entre les mains de bourgeois anoblis (Chamillart, le Tellier, Ponţchartrain, etc.), le gouvernement n'en était que plus favorable à la noblesse. Prodigieusement multipliée dans les derniers temps, étrangère aucommerce et à l'industrie, dédaigneuse et incapable, elle avait envahi l'antichambre, l'armée, et surtout les bureaux. Les petits nobles étaient à leur choix officiers ou commis. Il y avait bientot autant d'officiers que de soldats, autant de commis que d'adminisfirés. Les grands seigneurs achteţient des régiments pour leurs enfants en bas âge, commandaient les armées, et'se faisaient prendre à Crémone, à Hochstedt.

[Marlborough et Eugène.] Il y avait alors à la tête des armées alliées deux hommes capables de profiter de tout cela. Un Anglais et un Français, Marlborough et Eugène. Ce dernier, cadet de la maison de Savoie, mais fils du comte de Soissons et d'une nièce de Mazarin, peut être appelé Francais. Marlborough, le bel Anglais, était un esprif froid et fin, qui avait étudié sous Turenne, et qui nous rendait nos propres leçons. Eugène, quoique Vendome l'appelat un mauvais finassier, était un homme d'un tact extraordinaire, qui s'inquiétait médiocrement des règles, mais qui savait à fond les lieux, les choses et les personnes, connaissait le fort et le faible, et profitait du faible. Ses plus éclatants et plus faciles succès furent sur la barbarie ottomane. Cet homme d'esprit, qui vint toujours à point, alterna ses victoires aux deux bouts de l'Europe, sur le grand roi et sur les Tures, et il eut l'air d'avoir sauvé la liberté et la chrétienté.

Ces deux généraux avaient une chose commode pour la guerre, c'est qu'ils étaient rois dans leur pays; ils combattaient l'été, et l'hiver gouvernaient, négociaient. Ils avaient carte blanche, et n'avaient pas besoin, la veille d'une bataille, d'envoyer Versailles pour obtenir l'autorisation de vaincre.

(Pilleroi. — Fendôme.] En 1701, Catinat cède l'armée au magnifique Villeroi, que le prince Eugène prend dans son lit à Crémone. Eugène ny gagna pas, Villeroi fut remplacé par Vendôme, petit-fis de llenri IV, et vrai soldat, avec les mœurs d'une femme. Vendôme, comme son frère le grand prieur, restait couché jusqu'à quatre heures après midi. C'était l'un des plus jeunes généraux de Louis XIV; il n'avait que cinquante ans. Les soldats Tadoraichì aussi pour ses meuvaises qualités. Il y avait pieux d'ordre, de prévioyance, de discipline dans cette armée; mais beaucoup d'audace et de gaieté. (On répaisait tout à force de courage.)

. (Villars.) Cathast commandait du coté de l'Allemagne, et sous fui Villars. Celui≖ci, impatient de la prudence de son chef, gagne témérairement la bataille de Fridlingen (1702); puis, perçant dans l'Allemagne, il gagne encore, malgré l'électeur de Bavière, allié de Louis XIV, la bataille de Hochsteut (1703). Village accitait l'euthousiasme des soldats par sa bravoure, ses vanteries, sa belle figure militaire. A Fridlingen, ils le proclamèrent maréchal de France sur le champ de bataille.

Là route de l'Autriche était ouverte, lorsqu'on apprit que le duc de Savoie venait de prendre parti contre la France et l'Espague, contre ses deux gendres (1703). Jusqu'à cette époque, les alliés n'avaient ea ucun avantage signalé sur la France. Elle combattait pourtant sur toutes ses frontières et au dedans, contre tout le monde et contre elle-unême. Les calvinistes des Cévennes, exaspérés par les rigueurs de l'intendant Basville, étaient en armes depuis 1709. On envoya contre eux, entre autres généraux, Villars et Berwick. Ce dernier était un Stuart, un fils naturel de Jacques II, qui devint un des premiers tacticiens du siècle.

[Défaite de Hochstedt. 1704; - de Turin, de Ramillies. 1703-1706.] Villars était éloigné en Languedoc, Catinat retiré, lorsque l'armée d'Allemagne, confiée à MM. de Marsin et Tallard, éprouva à Hochstedt, sur le théâtre même de la victoire de Villars, une des plus cruelles défaites qu'ait essuyées la France. Ils s'étaient jetés à l'aveugle dans l'Allemagne, sur la route de Vienne, lorsque Marlborough et Eugène leur coupèrent le chemin. Les dispositions étaient faites de sorte qu'indépendamment des morts il y eut quatorze mille hommes qui se rendirent sans avoir pu combattre (1704). Villars accourut à temps pour couvrir la Lorraine. tandis que Vendôme gagnait l'avantage sur Eugène à la sanglante affaire de Cassano (1705). En 1706, Vendôme est remplacé par la Feuillade en Italie. La France éprouve deux grandes défaites. Par celle de Turin. Eugène lui enlève l'Italie entière; par celle de Ramillies, Marlborough l'expulse des Pays-Bas espagnols.

Défaite d'Oudenarde. 1708. - Misère de la France.] En 1707, les allies pénétrèrent en France par la Provence, en 1708 par la Flandre (défaite d'Oudenarde). 1709 fut une année terrible ; d'abord un hiver meurtrier, puis la famine. La misère se fit sentir à tous. Les laquais du roi mendièrent à la porte de Versailles, madame de Maintenon mangea du pain bis. Des compagnies de cavalerie tout entières déscriaient enseignes déployées, pour gagner leur vie par la contrebande. Les recruteurs faisaient la chasse aux hommes. L'impôt prenant toutes les formes pour atteindre le peuple, les actes de l'état eivil furent taxés, on paya pour nattre et mourir. Les paysans, poursuivis dans les bois par les traitants, s'armèrent et prirent d'assaut la ville de Castres. Le roi ne trouvait plus à emprunter à quatre cents pour cent; la dette monta, avant la mort de Louis XIV, à près de trois milliards.

Les alliés souffraient aussi. L'Angleterre se ruinait pour ruiner la France. Mais l'Europe était conduite par deux hommes qui voulaient la guerre, et c'était d'ailleurs un trop doux spectacle que l'humiliation de Louis XIV. Ses ambassadeurs ne recevaient pour réponse que des propositions dérisoires. Il fallait, disait-on, qu'il défit lui-même son ouvrage, qu'il-détronat Philippe V. Il desen dit jusqu'à offrir de l'argent aux alliés pour entretenir la guerre contre son petit-fils. Mais non, ils voulaient qu'il le chassat lui-même, qu'une armée française combatttt un prince français.

(Fictoire de Malplaquet. 1709.) Le vieux roi déelar a lors qu'il se mettrait à la tête de sa uoblesse, et qu'il irait mourir à la frontière. Il s'adressa pour la première fois à son peuple, il le prit pour Juge et se releva par son humiliation même. La manière dont les Français combattirent cette année (1709), indique assez combien la guerre était devenue nationale. C'était le 9 septembre, près du village de Malplaquet; le soldat qui avait manqué de vires un jour entier, venait de recevoir son pain, il le jeta pour combattre. Villars, grièvement blessé, est emporté du champ de bataille; l'armée se retire en bon ordre, n'ayant pas perdu huit mille hommes, les alliés en laissaient sur la place quinze ou vinte mille.

[Victoire de Denain. 1712. - Traité d'Utrecht. 1712.] En Espagne, le trône de Philippe V, fondé par Berwick à Almanza (1707), fut affermi à Villaviciosa par Vendôme (1710); il fit coucher le jeune roi sur un lit de drapeaux. Cependant l'élévation de l'archiduc Charles à l'Empire (1711) faisait eraindre à l'Europe la réunion de l'Empire et de l'Espagne. Ce n'était pas la peine d'abaisser Louis XIV pour élever un Charles-Quint. L'Angleterre se lassait de payer, elle voyait Marlborough, gagné par les Hollandais, faire la guerre à leur profit. Enfin la victoire surprise par Villars à Denain, faisait tort à la réputation du prince Eugène (1712). Cette guerre terrible, dans laquelle les alliés avaient cru démembrer la France, ne lui ôta pas une province (Traités d'Utreeht et de Rastadt, 1712; de la Barrière, 1715).

Elle ne eéda que quelques colonies. Elle maintint le petit-fils de Louis XIV sur le trône d'Espagne. La monarchie espagnole perdit, il est vrai, ses possessions en Italie et aux Pays-Bas ; elle céda la Sicile au duc de Savoie, les Pays-Bas espagnols, Naples et le Milanais à l'Autriche; mais elle gagnait à se resserrer en soi, à perdre l'embarras de ces possessions Jointaines qu'elle ne pouvait ni défendre ni gouverner; les Deux-Siciles devaient

d'ailleurs bientôt revenir à une branche des Bourbons d'Espagne. La Hollande eut plusieurs places des Pays-Bas, pour les défendre à frais communs avee l'Autriche. L'Angleterre fit reconnaître sa nouvelle dynastie; elle prit pied à Gibraltar et à Minorque, à la porte de l'Espagne et dans la Méditerranée. Elle obtint pour elle et pour la Hollande un traité de commerce désavantageux pour la France. Elle exigea la démolition de Dunkerque, et empécha la France d'y suppléer par le canal de Mardick. Elle entretint, et ce fut là le plus honteux, un commissaire anglais pour s'assurer, par ses yeux, si la France ne relevait pas les ruines de la ville de Jean-Bart. « On va travailler, dit un contemporain, à la démolition de Dunkerque; on demande huit ceut mille livres pour en démolir le tiers seulement.» Aujourd'hui encore on ne peut lire saus douleur et iudignation la triste supplique adressée par les habitants de Dunkerque à la reine d'Angleterre elle-même.

[Mort de Louis XIV. 1715.] Telle fut la fin du grand règne. Louis XIV survécut peu au traité d'Utrecht (mort en 1715). Il avait vu presque tous ses enfants mourir en quelques années, le Dauphin, le due : la duchesse de Bourgogne , et un de leurs fils. Il ne restait dans ce palais désert qu'un vieillard presque octogénaire, et un enfant de cinq ans. Tous les grands hommes du règne avaient précédé, un nouvel âge commençait. Dans la littérature, comme dans la société, les ressorts allaient se détendre. Cette époque de relâchement et de mollesse s'annonee de loin par le doux quiétisme de madame Guyon, qui réduit la religion à l'amour. Dans ses discours, l'habile et éloquent Massillon effleure le dogme, et s'attache à la morale. Les hardiesses politiques de Fénelon appartiennent déjà au dix-huitième siècle.

### CHAPITRE XXIII.

DISSOLUTION DE LA MONABCHIE. 1715-1789.

Entre Louis le Grand et Napoléon le Grand, la France descendit sur une pente rapide, an terme le laquelle la vieille monarchie, rencontrant le peuple, se brisa, et fit place à l'ordre nouveau qui prévaut encore. L'unité du dix-huitième siècle est dans préparation de ce grand événement. D'abord la guerre littéraire et philosophique pour la fiherté religieuse, puis la grande et sanglante hataille de liberté politique, une vietoire ruineuse sur l'Europe, et, malgré une réaction passagère, l'affermis-

sement définitif de l'ordre constitutionnel et de l'égalité civile.

Au point de départ, au terme, apparaît la maison d'Orléans.

[Le régent, - Law, ] l'endant que le feu roi s'en va tout seul et sans pompe à Saint-Denis, le duc d'Orléans fait easser son testament par le parlement. La politique du régent, sa vie, ses mœurs, toute sa personne, était un démenti pour le règne précédent. Toutes les vieilles barrières tombent; le . régent invite les particuliers à donner leur avis sur les affaires ; il proclame les maximes de Fénelon, il fait imprimer le Télémaque à ses frais, il ouvre au public la bibliothèque du roi. Les traitants qui, sous le dernier règne, se sont engraissés des maux de la France, sont ingés par une Chambre ardente, rançomiés, condamnés à tort et à travers ; cette terreur contre les financiers ne fait qu'ajouter à la popularité du prince. Cependant il ne suffit pas de les condamner, il faut les remplacer par d'autres moyens, faire face à cette dette de trois milliards que laisse Louis XIV. Alors une grande ehose est tentée; un banquier écossais, nommé Law, disciple, à ce qu'il dit, de Loeke et de Newton, vient faire en France la première épreuve des ressources du crédit. Il ouvre une banque, substitue les billets à l'argent, hypothèque ses billets sur l'entreprise immense de la perception des impôts du royaume, sur les richesses coloniales d'un monde inconnu. Il crée la compagnie du Mississipi. L'on voit, pour la première fois, les hommes repousser l'or; la valeur des billets croft d'heure en heure. On s'étouffe dans la rue Quincampoix. aux portes des bureaux où l'on échange, pour du papier, ce métal incommode. Le régent devient un des directeurs de l'entreprise, et se fait banquier, Cependant la confiance s'ébranle, cette religion du papier a ses incrédules : il tombe rapidement. Malheur aux derniers possesseurs; d'étranges bouleversements s'opérent, le riche devient pauvre, le pauvre riche. La fortune qui jusque-là tenait au sol et s'immobilisait dans les familles , s'est, pour la première fois , volatilisée ; elle suivra disormais les besoins du commerce et de l'industrie. Un mouvement analogue a lieu par toute l'Europe; les esprits sont, pour ainsi dire, détachés de la glèbe, Law, s'enfuyant au milieu des malédictions, a du moins laissé ce bienfait (1717-1721).

[Albéroni.] Le régent, dans sa facilité pour les idées nouvelles, dans sa euriosité scientifique, dans se mœurs effrénées, est un des types du dix-huitième siècle. Il impose la Bulle par égard pour le pape, mais n'en est pas moins imple. Ses roués sout des nobles; mais son homme, son ministre, le vrai roi de la France est ce drôle de cardinal Dubois,

fils d'un apothicaire de Brives-la-Gaillarde, Le régent est naturellement uni avec l'Angleterre, qui. sous la maison de Hanovre, représente aussi le principe moderne, comme en Allemagne la jeune royauté de Prusse, dans le Nord la Russie eréée par Pierre le Grand. L'ennemi commun est l'Espagne, aux dépens de laquelle s'est faite la paix d'Utrecht. L'Espagne et la France, d'autant plus ennemies qu'elles sont parentes, se regardent d'un œil hostile. Le ministre espagnol, l'intrigant Albéroni entreprend de relever le vieux principe par toute l'Europe. Il veut rendre à l'Espagne tout ee qu'elle a perdu, et donner la régence de France à Philippe V; il veut rétablir le prétendant en Angleterre. Pour cela Albéroni compte louer la meilleure épèc du temps, prendre à sa solde le Suédois Charles XII; ce roi aventurier sera payé par l'Espagne, comme Gustave-Adolphe le fut par la France. Cet immense projet manqua partout & Charles XII fut tué, le prétendant échoua, l'ambassadeur espagnol en France fut pris en flagrant délit de conspiration avec la duchesse du Maine, femme d'un fils légitimé de Louis XIV; la pctite et spirituelle princesse avait eru, de son académie de Seeaux, changer la face de l'Europe. Les Mémoires de la Fronde, qui venaient de parattre , lui avaient donné de l'émulation. Le régent et Dubois, qui n'avaient ni baine ni amitié, trouvèrent cela si ridicule, qu'ils ne punirent personne, sauf quelques pauvres gentilshommes bretons qui s'étaient mis en avant (1718). La France, l'Angleterre, la Hollande et l'Empereur, unis eoutre Albéroni, forment la quadruple allianec. Cependant, en 1720, l'Espagne obtient pour consolation la Toscane, Parme et Plaisance, et l'Empereur, en lui donnant l'investiture de ces États, force le duc de Savoie de prendre la Sardaigne en échange de la Sicile. L'Europe était obstinée à la paix, et l'on s'arrangeait à tout prix.

Ministères du duc de Bourbon et de Fleury. 1723-48. Le dur et maladroit ministère du duc de Bourbon, qui gouverna après la mort du régent (1723-1726), fut bientôt remplacé par celui du prudent et circonspect Fleury, ex-précepteur du jeune roi, qui, sans bruit, s'empara et du roi et du royaume (1726-1745). Louis XV, qui jusqu'à sept ans marchait à la lisière, qui jusqu'à douze ans porta un corps de baleine, devait être mené toute sa vie. Sous le gouvernement économe et timide du vieux prêtre, la France ne fut troublée que par l'affaire de la Bulle, les convulsions du jansénisme, et les réelamations des parlements. La France, endormie sous Fleury, était unie à l'Angleterre endormie sous Walpole; union inégale, où la France n'avait l'avantage en aucun sens. L'Angleterre était alors l'admiration des Français ; ils lalaient étudier auprès des libres penseurs de la Grande-Bretagne, comme autrefois les philosophes grecs auprès des prêtres égyptiens. Voltaire y allait ehercher quatre mots de Locke, de Newton, et tragédie de Brutus (1730). Le président de Montesquieu, devenu plus circonspect, après le brillant' scandale des Lettres Persanes (publièges en 1731) prenait en Angleterre le type qu'il devait proposer à l'imitation de tous les peuples. Personne ne songeait à l'Allemagne, où Leibnitz était mort, ni à l'Italie, où vivait Vico.

Il y avait tant de causes de guerre au milieu de ce grand calme, qu'une étincelle partie du Nord mit l'Europe en flammes.

La France soutient Stanislas. - Stanislas obtient la Lorraine. 1 Sous le duc de Bourbon, une intrigue de cour avait par hasard marié le roi de France à la fille d'un prince sans État, Stanislas Lesczinski, ee palatin que Charles XII avait fait un instant roi de Pologne, et qui s'était retiré en France. A la mort d'Auguste II (1753), le parti de Stanislas se réveilla, en opposition à celui d'Auguste III, électeur de Saxe, fils du feu roi. Stanislas réunit jusqu'à soixante mille suffrages. Villars et les vieux généraux poussaient à la guerre ; ils prétendaient qu'on ne pouvait se dispenser de soutenir le beauperc du roi de France. Fleury se laissa forcer la main. Il en fit trop peu pour réussir, assez pour compromettre le nom français. Il envoya trois millions et quinze cents hommes contre einquante mille Russes. Un Français, qui se trouvait par basard à l'arrivée de nos troupes, le comte de Plélo, ambassadeur en Danemarck, rougit pour la France, sc mit à leur tête, et se fit tuer.

L'Espagne s'était déclarée pour Stanislas contre l'Autriche, qui soutenait Auguste. Cette guerre lointaine de Pologne était pour elle un prétexte de recouvrer ses possessions d'Italie; elle y réussit en partie par le secours de la France. Pendant que Villars envahissait le Milanais, les Espagnols reprenaient les Deux-Sieiles, et y établissaient l'infant don Carlos (1734-5). Ils gardèrent cette conquête au traité de Vienne (1738). Stanislas, en dédommagement du tronc de Pologne, recut la Lorraine, qui, à sa mort, dut passer à la France; le duc de Lorraine, François, gendre de l'Empereur, époux de la fameuse Marie-Thérèse, cut en échange la Toscane, comme fief de l'Empire. Le dernier des Médieis étant mort sans postérité, Fleury s'empressa de traiter pour assurer les Deux-Siciles aux Bourbons d'Espagne, malgré la jalousie des Anglais. Ajoutez que dix mille Russes étaient parvenus jusqu'au Rhin. On s'aperçut, pour la première fois, que cette Asie européenne pouvait,

par-dessus l'Allemagne, étendre ses longs bras jusqu'à la France.

Ainsi, la France décrépite avec Fleury et Villars, sous un ministre octogénaire et un général octogénaire, avait pourtant gagné la Lorraine. L'Espague, renouvelée par la maison de Bourbon, avait gagné deux royaumes sur l'Autriche. Celle-ci, encore sous la maison de Charles-Quint, représentait le vieux principe européen, destiné à périr pour faire place au principe moderne. L'empereur Charles VI, inquiet, comme Charles II d'Espagne en 1700, avait, au prix des plus grands sacrifices, essayé de faire garantir ses États-às a fille Marie-Thèrèse, épouse du duc de Lorraine, devenu due de Toscane.

[Force croissante de la Prusse, - Frédéric II.] En face de la vieille Autriche, s'élevait la jeune Prusse, État allemand, slave, français, au milieu de l'Allemagne; aueun n'avait reçu plus de réfugiés après la révocation de l'édit de Nantes. La Prusse était destinée à renouveler l'ancienne opposition saxonne contre les empereurs. Cet État, pauvre et sans barrière naturelle, qui n'opposait à l'ennemi ni les canaux de la Hollande ni les montagnes de la Savoie, n'en a pas moins erù et grandi, pure eréation de la politique, de la guerre, c'està-dire de la volonté, de la liberté humaine triomphant de la nature. Le premier roi, Guillaume, dur et brutal soldat, avait passé trente ans à amasser de l'argent et à discipliner ses troupes à coups de canne; ce fondateur de la Prusse concut l'État comme un régiment. Il craignait que son fils ne continuat pas sur le même plan, et il eut la tentation de lui faire eouper la tête, comme fit le ezar Pierre pour son fils Alexis. Ce fils, qui fut Frédérie II, plaisait peu à un père qui n'estimait que la taille et la force, qui faisait enlever partout des hommes de six pieds pour composer des régiments de géants. Le jeune Frédéric était petit, avec de grosses épaules, un gros œil dur et perçant, quelque chose de bizarre. C'était un bel esprit, un mucisien, un philosophe avec des gouts immoraux et ridicules; grand faiseur de petits vers français, il ne savait pas le latin, et méprisait l'allemand; pur logicien qui ne pouvait saisir ni la beauté de l'art antique. ni la profondeur de la seience moderne. Il avait pourtant une chose, par quoi il a mérité d'être appelé le Grand : il voulait. Il voulut être brave ; il voulut faire de sa Prusse l'un des premiers États de l'Europe; il voulut être législateur; il voulut que ses déserts de Prusse se peuplassent. Il vint à bout de tout. Il fut l'un des fondateurs de l'art militaire, entre Turenne et Napoléon. Quand celui-ci entra à Berlin, il ne voulut voir que le tombeau de Frédéric, prit pour lui son épée, et dit : « Ceci est à moi.»

La Prusse, État nouveau, qui devait ses plus industrieux eitoyens à la révocation de l'édit de Nantes, devait tôt ou tard dévenir le centre du philosophisme moderne. Frédérie Il comprit ce rôle; il se déclara, en poésie, en philosophie, disciple de Voltaire; c'était faire sa cour à l'opinion : les gouts futiles de Frédérie servirent en cela ses projets les plus sérieux. L'empereur Julien avait été le singe de Mare-Aurèle, Frédérie fut celui de Julien. D'abord, en l'honneur des Antonins que Voltaire lui proposait pour modèle, il éerit un livre sentimental et vertueux contre Machiavel. Il ne régnait pas encore. Voltaire, dans son naif enthousiasme, revoit les épreuves, exalte le royal auteur, et promet au monde un Titus. A son avénement, Frédéric voulut faire détruire l'édition.

[Maria-Thérèse et Frédéric. 1740.] La même année, l'empereur Charles VI meurt, -et Frédéric devient roi (1740). Tous les États qui out garanti sa succession à sa fille Maria-Thérèse, prennent les armes contre elle. Le moment semble venu de dépecer le grand corps de l'Autriche; tous accourent à cette eurée. Les droits les plus surannés sont ravivés. L'Espagne réclame la Bohéme et la Hongrie; le roi de Sardaigne, le Milanais; Frédéric, la Silésie; la France ne demande rien, sinon l'Empire même pour l'ételetur de Bavière, client de nos rois depuis plus d'un demi-siècle. L'électeur, êtu empereur sans difficulté, est nonmé en même temps généralissime du roi de France.

Les frères Belle-lsle, petits-fils de Fouquet, remuent la France de leurs projets chimériques. Fleury fait, pour la seconde fois, la guerre malgré lui, et, comme la première, il la fait manquer. L'armée française, mal payée, mal nourrie, se disperse, après de faciles succès, partout où elle peut vivre. Elle laisse Vienne de côté et s'enfonce en Bohéme. D'autre part, Frédèric, vainqueur à Molwitz. met la main sur la Silésie (1741).

Marie-Thérèse était seule; sa cause semblait perdue. Enceinte alors, elle croyait «qu'il ne lui resterait pas un ville pour y faire ses couches, » Mais l'Angleterre et la Hollande ne pouvaient voir de sang-froid le triomphe de la France. Le pacifique Walpole tombe, des subsides sont dennés à Marie-Thérèse, une escadre anglaise force le roi de Naples à la neutralité. Le roi de Prusse, qui a ce qu'il veut, fait la paix. Les Français se mogiondent en Bohème, perdent Prague, et reviennent à grand'peine à travers les neiges. Belle-Isle ag fut quitte pour se comparer à Xénophon (1742).

Les Anglais, descendus sur le continent, se mettent, à Dettingen, entre les mains de l'armée française, qui les lache et sc laisse battre (1743). Voilà nos troupes rejetées en decà du Rhin, et notre pauvre empereur de Bavière abandonné à la vengeance de l'Autriche.

Ce n'était pas là le compte du roi de Prusse, Marie Thérèse, redevenue si forte, n'aurait pas manqué de lui reprendre la Silésie, If se met du côté de la France et de la Bavière, revient à la charge, entre en Bohème, s'assure de la Silésie par trois victoires, guyahit la Saxe, et force l'impératrice et les-Saxons de signer le traité, de Dresde. Le Bàvarois élant mort, l'Autrichieme avait fait son époux empereur (François 1et, 1745).

Cependant les Français avaient l'avantage en ltalie. Secondés par les Espagnols, le roi de Naples et les Génois, ils établissent l'infant don Philippe dans les duchés de Milan et de Parme. Aux Pays-Bas, sous le maréchal de Saxe, ils gagnent les batailles de Fontenoi et de Raucoux (1745-6). La première, tant célébrée, était perdue sans remède, si l'Irlandais Lally, inspiré par sa haine contre les Auglais, n'eût proposé de rompre leur colonne avec quatre pièces de canon. Un courtisan adroit, le due de Richelieu, s'appropria l'idée et la gloire du succès. L'Irlandais entra le premier dans la colonne anglaise. l'épée à la main. La même année, la France lancait sur l'Angleterre son plus formidable ennemi, le Prétendant. Les Highlanders de l'Écosse l'accueillirent, fondirent des montagnes avec un irrésistible élan, enlevant les canous à la course, et démolissant les escadrons à coups de poignard. Il cut fallu que ces succès fussent soutenus par la France. Notre marine était réduite à rien. Lally obtint quelques vaisseaux, mais les Anglais gardaient la mer, ils empéchèrent les Écossais de recevoir aucun secours. Ils avaient sur les Écossais l'avantage du nombre, de la richesse, une bonne cavalerie, une bonne artillerie. Ils vainquirent à Culloden (1745-6).

[ Paix d'Aix-la-Chapelle, 1748.] Cependaul les Espagnols se retirent de l'Italie. Les Français en sont chassés, lls avancent dans les Pays-Bas. L'Angleterre craint pour la Hollande, et y rétablit le stathoudérat. Les succès de la France contre la Hollande servirent du moins à décider la paix. Elle avait perdu sa marine, ses colonies; les Russes paraissaient pour la seconde fois sur le Rhin. La paix d'Aix-la-Chapelle rendit à la France ses colonies, assura la Silésie à la Prusse, Parme et Plaisanceaux Bourbons d'Espagne, Contre toute espérance, l'Autriche subsista (1748).

[Histoire philosophique et littéraire.] La France iavait fait une dure expérience de sa faiblesse, mais elle n'en pouvait profiter. Au gouvernement du vieux prêtre avait succédé celui des mattresses. Mis Poisson, marquise de Pompadour, régna vingt annéés. Née bourgeoise, elle eut quelques velléties de patriotisme. Sa créature, le contrôleur Machaut. voulait imposer le elergé; d'Argenson organisait l'administration de la guerre avec le talent et la sévérité de Louvois. Au milieu de la petite guerre du parlement et du clergé, le philosophisme gagnait. À la cour même, il avait des partisans; le roi, tout ennemi qu'il était des idées nouvelles, avait sa petite imprimerie, et imprimait lui-même les théuries économiques de son médeein, Quesnay, qui proposait un impôt unique, portant sur la terre: la noblesse et le clergé, qui étaient les principaux propriétaires du sol, cussent enfin contribué. Tous ces projets n'aboutissaient qu'à de vaines conversations; les vieilles corporations résistaient; la royauté, caressée par les philosophes qui auraient voulu l'armer contre le clergé, éprouvait un vague effroi à l'aspect de leurs progrès. Voltaire préparait une histoire générale antichrétienne (Essai sur les Mœurs, 1756). Peu à peu la philosophie nouvelle sortait de cette forme polémique à quoi Voltaire la réduisait. Dès 1748, le président de Montesquieu, fondateur de l'Académie des Sciences naturelles à Bordeaux, donna, sous forme, il est vrai, décousue et timide, une théorie matérialiste de la législation, déduite de l'influence des climats; telle est du moins l'idée dominante de l'Esprit des lois, ce livre si ingénieux, si brillant, quelquefois si profond. En 1749, apparut la colossale Histoire Naturelle du comte de Buffon; en 1751, les premiers volumes de l'Encyclopédie, monument gigantesque où devait entrer tout le dix-huitième siècle, polémique et dogmatique, économie et mathématiques, irréligion et philanthropie, athéisme et panthéisme, d'Alembert et Diderot. Le tout fut dit par Condillac en un mot, qui contint le siècle : Traité des Sensations, 1754. Cependant la guerre religieuse était continuée par Voltaire, qui venait de se poster en observation au point central de l'Europe, entre la France, la Suisse et l'Allemagne, aux portes de Genève, au chef-licu des anciens Vaudois, d'Arnaldo de Brescia, et de Zwingli et de Calvin.

[Guerre de Sopt ans. 1786.] C'était l'apogée de a puissance de Frédérie. Depuis sa conquête de Silésie, il avait perdu tout ménagement. Dans son étrange cour de l'ostdam, ce bet esprit guerrier se moquait de Dieu, des philosophes et des souverains, ses confrères; il avait maltraité Voltaire, le principal organe de l'opinion; il désolait de ses épigrammes les rois et les reines; il ne croyait ni à la beauté de madame de l'ompadour, ni au génie poétique de l'abbé Bernis, principal ministre de France. L'occasion parut favorable à l'impératrice pour recouvrer la Silésie; elle ameuta l'Europe, les reines surtout; elle entraîna celle de Pologne et l'impératrice de Russie; elle fit sa cour à la mati-

tresse de Louis XV. La monstrueuse alliance de la France avec cette vicille Autriche contre un souverain qui maintenait l'équilibre de l'Allemagne, réunit contre lui toute l'Europe. L'Angleterre seule l'aida et lui donna des subsides. Elle était gouvernée alors par un avocat goutteux, le fameux William Pitt, depuis lord Chatam, qui s'éleva à force d'é-. loquence, à force de haine contre les Français. L'Augleterre voulait deux choses : le maintien de l'équilibre européen, et la ruine des colonies francaises et espagnoles. Ses griefs étaient graves : les Espagnols avaient maltraité ses contrebandiers, et les Français voulaient l'empêcher, au Canada, de bâtir sur leur territoire. Aux Indes, la Bourdonnaie et son successeur Dupleix menacaient de fonder une grande puissance, en face de la puissance anglaise. Les Anglais, pour déclaration de guerre. nous confisquèrent trois cents navires (1756).

Ce fut une merveille, dans cette guerre, de voir l'imperceptible Prusse, entre les masses de l'Autriebe, de la France et de la Russie, courir de l'une à l'autre et saire face de tous côtés. C'est la seconde époque de l'art militaire. Les ineptes adversaires de Frédéric erurent qu'il devait tous ses suceès à la précision des manœuvres des soldats prussiens, à leur habileté à faire l'exercice et à tirer eing coups par minute. Frédérie avait certainement perfectionné la machine-soldat. Cela pouvait s'imiter : le czar Pierre III. et le comte de Saint-Germain formèrent des automates-guerriers à coups de bâton. Ce qu'on n'imita pas, c'est la célérité de ses manœuvres, l'heureuse disposition de ses marches, qui lui donnait une grande facilité de mouvoir, de concentrer des masses rapides, de les porter au défaut de l'armée ennemie.

Dans cette chasse terrible que les grandes et grosses armées des alliés faisaient à l'agile Prussien, on ne peut s'empêcher de remarquer l'amusante circonspection des tacticiens autrichiens, et

1 1756, Le roi de Prusse prévient ese eutemis en attaquant la Sane, il oceupe Dreale, bat les Autrichiens à Lowositz, et fait poser les armes aux Saxons à Pirna, — La France a'empare de Minorque, et fait passer des troupes dans la Corse; mais bientot elle neiglige la guerre maritime pour attaquer l'Augitetere dans le guerre maritime pour attaquer l'Augitetere dans le steubech, Convention de Closter-Seven. La Suède, la Russice et l'Empire accédent à la ligue contre le roi de Prusse, — Frédéric entre en Rohème, gagne la bataille de Prague; il est repussé et défait à Kolin. Un de ses lieutenants est battu par les Russes à Jagerndorf, Dauger de sa situation. Il évacue la Bohème, passe en Sax, et bat les Français et les Impériaux à Robach.

Prédérie retourne en Silésie, et répare la défaite de Breslaw par la victoire de Lissa. Il envahit successivela fatuité étourdie des grands seigneurs qui conduisaient les armées de France. Le Fabius de l'Autriche, le sage-et pesant Daun, se bornait à une guerre de position; il ne trouvait pas de camps asses forts, de montagnes asses igaccessibles; Frédérie battait toujours ess armées paralytiques.

[ Rosbach, 1757.] D'abord, il se debarrassa des Saxons. Il ne leur fit pas de mal, il les désarma seulement. Puis il frappa un coup en Bolième. Repoussé, délaissé de l'armée anglaise qui convient à Closter-Seven de ne plus se battre, menacé par les Russes vainqueurs à Jægerndorf, il passe en Saxe, et y trouve les Français et les Impériaux combinés, Quatre armées entouraient la Prusse. Il se erovait perdu, il voulait se tuer : il l'éerivit à sa sœur et à d'Argens. Il n'avait peur que d'une chose, e'est que, lui mort, le grand distributeur de la gloire. Voltaire, ne poursuivit son nom : il lui écrivit une épitre, pour le desarmer; ainsi Julien, blessé à mort, tira de sa robe et débita un discours qu'il avait composé pour cette circonstance, « Pour moi, disait Frédéric,

> Pour moi, menacé du naufrage, Je dois, en affrontant l'orage, Penser, vivre et mourir en roi. »

L'éptire faite, il battit l'enueni. Le prince de Soubise, croyant le voir fuir, se met étourdiment à sa poursuite; alors les l'russieus démasquent leurs troupes, tuent trois mille hommes, et en prennent sept mille. On trouva dans le camprune armée de cuisiniers, de comédiens, de perruquiers, quantité de perroquets, de parasols, je ne sais combien de eaisses d'eau de lavaude, etc. (1787).

Le tacticien seul peut suivre le roi de Prusse dans cette série de belles et savantes batailles. La guerre de Sept ans, quelle que soit la variété de ses événements, est une guerre de politique et de straté-

ment la Moravic, la Bulème, e empéche la jonction des Autrichius avec les Russes, 1758, Il remporte sur ceux-ci la victoire lougtemps disputée de Zorndorf. Il est surpris à Hothkirchen par les Autrichiens, 1759, Les Prussiens battus par les Russes à Palzig; par les Russes et les Autrichiens à Kunersdorff; par les Autrichiens à Maxen. Les vainqueurs ne profitent pas de leurs succès. Les Prussiens, battiga de nonveau à Landshot, sont vainqueurs à Liègnitz et à Torgau, 1700. Ils reprenentel 18 listièse; det avaissent de nouveau in Saxe.

1738 - 1709, Campagnes malheureuses des Français, 1758, Ferdinand de Bruuswick, les ayant chasség-du Hanovre, passe le Rhin, et gagne la bataille de Crevelt, Les Français occupent la Hesse, et Ferdinand repasse leRhin. 1759, Victoire de Broglie à Berghen. Défaite des Français à Omidien, 1760, Victoire des Français à Omidien, 1760, Victoire des Français à Com-

gie; elle n'a pas l'intérêt des guerres d'idées, des guerres de la religion et de la liberté au seizième siècle et au notre.

[ Pacte de famille. 1761.] La défaite de Rosbach renouvelée à Crevell, de grands revers balancés par de petits avantages, la ruine totale de notre marine et de nos colonies, les Anglais maltres des mers et conquérants de l'Inde, l'épuisement, l'humiliation de toute la vieille Europe en face de la jeune Prusse, voilà la guerre de Sept ans. Elle se termina sous le ministère de M. de Choiseaul. Ce ministre, homme d'esprit, crut frapper un grand eoup en ménageant le pacte de famille eutre les diverses branches de la maison de Bourbon (1761).

Au milieu des humiliations de la guerre de Sept ans, et par ces humiliations mêmes, le drame du siècle s'acheminait rapidement vers sa péripétie. Qui avait été vaineu dans cette guerre et dans la précédente? la France? Non, mais la noblesse, qui seule fournissait les officiers, les généraux. Les ennemis de la France ne pouvaient nier la bravoure française après Chevert et d'Assas. N'avait-on pas vu, au combat d'Exiles, nos soldats, escaladant les Alpes sous la mitraille, s'élancer aux eanons eunemis par les embrasures, pendant que les pièces reculaient. Quant aux généraux, les seuls qu'on ose nommer à cette époque, Saxe, Broglie, étaient des étrangers. Celui qui s'appropria la gloire de Fontenoi, le grand général du siècle, au dire des femmes et des courtisans, le rainqueur de Mahon, le vieil Aleibiade du vieux Voltaire, Richelieu, avait suffisamment prouvé, pendant cinq eanipagues de la dernière guerre, ee qu'on devait penser de eette réputation si habilement ménagée. Ces campagnes furent du moins lucratives ; il en rapporta de quoi bâtir sur nos boulevards l'élégant pavillon de Ha-

[J.-J. Rousseau.] Vers la fin de cette ignoble guerre de Sept ans, où l'aristoeratie était tombée si bas, éclata la grande pensée plébéienne. Cétait comme si la France eût erié à l'Europe: Ce n'est pas moi qui suis vaineue. Dès 1730, le fils d'un horlogre de Genève. Jean-Jaeques Rousseau, va-

bach et à Clostercamp; dévouement du chevalier d'Assas, 1761, Les Français vainqueurs à Grunberg, vaincus à Fillingshausen.

1750, Mort du roi d'Espagne, Perdinand VI; il a usuccesseur son frère, le roi de Naples, Chaniss III, qui laisse le tròne de Naples son troisième fils, Ferdinang IV. 1761, Pacte de famille, négocié par le duc de Cloiseul entre les divères branches de la maison de Bourbon (France, Espagne, Naples, Parme). L'Espagne déclare la guerre à l'Angleterre et au Portugal. — 1760, Mort du roi d'Angleterre, écorge II. Googe III. 1762, gabond; seribe, laquais tour à tour, avait maudit la sclence, en haine du philosophisme et de la caste des gens de lettres; puis maudit l'inégalité, en haine d'une noblesse dégénérée (1754). Cette fièvre de, dissolution invieleuse coula par torrents dans les lettres de la Nouvelle Héloise (1759). Le naturaisme fut posé dans l'Émile, le déisme dans la Profession de foi du vicaire savoyard (1762). Enfin, dans le Contrat social apparurent les trois mots de la Révolution, traésé d'une main de feu.

La Révolution, elle s'avançait tellement irrésistible, que le roi, qui l'entrevoyait avec épourante, travaillait pour elle en dépit de lui, et lui frayait la voie. En 1763, il lui fonda son temple, le Panthéon, qui devait recevoir Rousseau et Voltaire. En 1764, il aboit les jésuites; en 1771, le parlement. Instrument docile de la nécessité, il abattait d'une main indifférente ce qui restait encore debout des ruines du moyen âge.

[ Abolition des jésuites. 1764. ] La société des jésuites, qu'on eroyait si profondément enracinée, fut anéantie sans coup férir dans toute l'Europe. Ainsi avaient péri les Templiers au quatorzième siècle, quand le système auquel ils appartenaient eut fait son temps. On livra les jésuites aux parlements , leurs ennemis acharnés. Mais de même que les pierres de Port-Royal étaient tombées sur la tête des jésuites, la chute de ceux-ci fut fatale aux parlements. Ces corporations, entratnées par leur popularité eroissante et par leur récente vietoire, voulaient sortir de leurs anciennes voies. L'imparfaite balance de la vieille monarchie tenait à l'élastique opposition des parlements qui remontraient, ajournaient, et finissaient par céder respectueusement. Quelques têtes hardies et dures, entre autres le Breton la Chalotais, entreprirent de les mener plus loin. Dans le procès du dne d'Aiguillon, ils tiurent ferme, ils furent brisés (1771). Ce n'était pas aux juges de Lally, de Calas, de Sirven et de Laharre, qu'il appartenait de faire la Révolution, encore moins à la coterie qui les renversa. Le spirituel abbé Terray et le facéticux chancelier Maupeou, alliés du due d'Aiguillon et de madame

Démission de Pitt. — 1762, Mort d'Élisabeth, impératrice de Russie. Pierre III. Catherine II rappelle les troupes russes de la Silésie, et se déclare neutre.

1762, Paix de Hambourg entre la Prusse et la Suède. Paix de Paris entre la France, l'Angleterre, l'Espague et le Portugal. Le roi de Prusse, par la victoire de Freyberg et la prise de Schweichlitz décide l'impératrice et le roi de Pologue, électeur de Saxe, à signer la Paix à Hubertsbourg. Le premier et le dernier traité rétablissent les choses en Allemagne dans l'état où elles étaient avant la guerre. du Barry, n'étaient pas assex bonnétes gens pour avoir droit de faire le bien. Terray, qui eut les finances, remédia un peu au désordre, mais par la banqueroute. Maupeou abolit la vénalité des charges, rendit la justice gratuite; mais personae ne voulut croire qu'elle fat gratuite entre les mains des créatures de Maupeou, Tout le monde se moqua de leur zéforme, personne plus qu'eux-mèmes. Un rire inextinguible éclata à l'apparition des Mémires de Beaumarchais. Louis XV les lut comme tout le monde, et y prit plaisir. L'égoîste monarque distinguait nnieux que personne le périt croissant de la royauté, maisiri jugeait avec raison qu'après tout, elle durerait encore plus que lui (mort en 1774).

[ Louis XVI. 1774]. Son infortuné successeur. Louis XVI, héritait de tout cela. Beaucoup de gens avaient concu de tristes présages à l'occasion des fêtes de son mariage, où plusieurs centaines de personnes furent étouffées. Cependant l'avénement de l'honnête jeune roi, s'assevant avec sa gracieuse épouse sur le trône purifié de Louis XV, avait rendu au pays un immense espoir. Ce fut pour cette vieille société une époque de bonheur et de naîf attendrissement; elle pleurait, s'admirait dans ses larmes, et se croyait rajeunie. Le genre à la mode était l'idylle; d'abord, les fadeurs de Florian, l'innocence de Gessner, puis l'immortelle églogue de Paul et Virginie, La reine se bâtissait dans Trianon un hameau, une ferme. Les philosophes conduisaient la charrue, par écrit. « Choiseul est agricole, et Voltaire est fermier. » Tout le moude s'intéressait au peuple, aimait le peuple, écrivait pour le peuple; la bienfaisance était de bon ton, on faisait de petites aumônes et de grandes fêtes.

Pendant que la haute société jouait sincèrement cette comédie sentimentale, continuait le grand mouvement du monde, qui dans un moment allait tout emporter. Le vrai confident du public, le Figaro de Beaumarchais, devenait plus âcre chaque jour; il tournait de la comédie à la satire, de la satire au drame tragique. Royauté, parlement, noblesse, tout chancelait de faiblesse; le monde était comme ivre. Le philosophisme lui-même était malade, de la morsure de Rousseau et de Gilbert, On ne eroyait plus ni à la religion, ni à l'irréligion; on aurait vouln eroire pourtant; les esprits forts allaient incognito chercher des eroyances dans la fantasmagorie de Cagliostro et dans le baquet de Mesmer. Cependant continuait autour de la France et à son insu, l'éternel dialogue du scepticisme rationel : au nihilisme de Hume répondait le dogmatisme apparent de Kant, et por-dessus, la grande voix poètique de Goëthe, harmonieuse, immorale et indifferente. La France, émue et préoccupée, n'entendait rien de tout cela. L'Allemagne poursuivail'épopéescientifique; la France accomplissait le drame social.

[ Turgot, - Necker. ] Ce qui fait le triste comique de ces derniers jours de la vieille société, c'est le contraste des grandes promesses et de la complète impuissance, L'impuissance est le trait commun de tous les ministres d'alors. Tous promettent et ne peuvent rien. M. de Choiseul voulait défendre la Pologne, abaisser l'Angleterre, relever la France par une guerre européenne, et il ne pouvait suffire aux dépenses de la journée ; s'il eut voulu exécuter ses projets, les parlements qui le soutenaient l'auraient abandonné. Maupeou et Terray ôtent les parlements, et ne peuvent rien mettre à la place; ils veulent réformer les finances, et ils ne s'appuient que sur les voleurs du trésor public. Sous Louis XVI, le grand, l'honnête, le confiant Turgot (1774-1776) propose le vrai remède : l'économie et l'abolition du privilége. A qui les propose-t-il? aux privilégiés, qui le renversent. Cependant la nécessité les oblige d'appeler à leur aide un habile banquier, un éloquent étranger, un second Law, mais plus honnête. Necker promet merveille, il rassure tout le monde, il n'annouce point de réforme fondamentale, il va proceder tout doucement. Il inspire confiance, il s'adresse au crédit, il trouve de l'argent, il emprunte. La confiance, la bonne administration vont étendre le commerce, le commerce va créer des ressources. De rapides emprunts sont hypothéqués sur des ressources fortuites, lentes, lointaines. Neeker finit par jeter les eartes sur la table, et revenir aux moyens proposés par Turgot, l'économie, l'égalité d'impôt. Son compte rendu est un aveu triomphant de son impuissance (1781).

[ Guerre d'Amérique. 1778-84.] Necker avait eu, il faut l'avouer, à soutenir un double combat. Il ui fallut, par-dessus les dépeness de l'intérieur, suffire à celles de la guerre que nous faisions en faveur de la jeune Amérique (1778-1784). Nous aidânes alors à eréer contre l'Angleterre une Angleterre rivale. Quoique celle-ei ait prouvé qu'elle en gardait peu le souvenir, jámais argent ne fut mieux employé. On ne pouvait trop payer les dernières victoires navales de la France, et la eréation de Cherbourg. C'était alors un curieux moment de confiance et d'enthousiasme. La France enviait Franklin à l'Amérique; notre jeune noblesse s'embarquait aux croissales de la libreté <sup>1</sup>.

cotonies principates ne sont d'abord que des pêcheries, des comptoirs pour le commerce des pettetries, ou des

<sup>1</sup> Colonies françaises. Les Français suivent un système moins exclusif que les autres nations; mais leurs

[Notables, 1787.] Le roi ayant essayé en vain des ministres patriotes, de Turgot et de Necket, il crut la reine et la cour, il essaya des ministres courtisans. On ne pouvait trouver un ministre plus agréable que M. de Calonne, un guide plus rassurant pour s'enfoncer gaiement dans la ruine. Quand il eut épuisé le crédit que la sage conduite de Nec-

plantations de denrées coloniales qui ne sont pas encore èn Europe l'objet d'une consommation universelle.

1534, Premiers voyages français au Canada, 1535, Protestants français au Brésil.—1625-1635, Établissements particuliers aux Antilles, 8 Cayenne et au Séndgal. Colbert achète au nom du roi tous les établissements des Antilles, 1530, Origine des boucaniers et des filiusticrs, 1664, La France prend sous sa protection leur établissement à Saint-Dominique, ecte partie de l'Ile lui reste à la paix de Ryswick, 1698, 1664-1674, Première compagnie privilègiée des Indes occidentales. 1601, L'Acadié, disputée par l'Angletere à la France, reste à cette dernière jusqu'à la paix d'Utrecht, 1713, 1698, Entreprise sur la Louisiane.

1079, 1085, Compaguic d'Afrique. — 1064, Compaguic des Indes orientales. Tentatives sur Madagascar. 1075, Comptoir à Surate. 1079, Fondation de Poudichèry. défeuse d'importer les produits industriels de Pinde. Ruine de la compagnie.

Grandeur croissante des colonies, surlegale-des anglaises et des françaises, à la faveur du'ealme dont elles jouissent au commencement du dix-lutritème siècle. Immense accroissement du débit des denrées coloniales. Rélabement du système de monopole, surtout en Angleterre, dépuis l'avinement de la maison de Hanovre. Les colonies deviennent pour l'Europe une cause de guerre fréquente, jusqu'à ce que les principales se séparent de leur mêtropole.

La prépondérauce maritime est assurée à l'Augleterre par l'abaissement de la France (traité d'Urecht), et surtout par l'ascendant qu'elle a pris sur la Hollande. Cependant la lutte recommence bientôt entre la France et l'Angleterre. Le théatre de cette lutte est le nord de l'Amérique, les Antilles et les Indes orientales, où la chutet de l'empire du Rogol ouvre an vaste champ aux Européens. La France succombe d'abord dans l'Amérique aeptentrionale. Mais les colonies anglaiser, n'ayant plus à crambre le voisinage des Français ni des Espagnols, s'affranchissent, avec le recours des premiers, du joug de l'Angleterre. Celle-ci trouve une compensation dans les établissements indiens des Hollandais auxquels elle succède, et dans la conquête du continent de l'Inde.

Dieixion. 1. 1715-1750, Matoire des colonies, depuis la paix d'Utrecht jusqu'à la première guerre.—11. 1759-1765, Guerres des métroplois, à l'occasion de leurs colonies.—111, 1763-1785, Première guerre des colonies contre leurs métropoles. — IV. 1750-1780, Fin de l'histoire des colonies dans le dis-huitième siècle.

1. 1715 - 1759, Histoire des colonies depuis la paix d'Utrecht jusqu'à la première guerre. — Commerce de

ker avait crée, il ne sut que devenir et assembla les notables (1787). Il fallut leur avouer que les emprunts s'étaient élevées peu d'années à un milliard six cent quarante-six millions, et qu'il existait dans le revenu un déficit annuel de cent quarante millions. Les notables, qui appartenaient eux-mêmes aux classes privilégiées, donnérent, au

contrebande des Français, et surtout des Anglais, entre eux, et avec les colonies espagnoles. — Nouvelle liberté de commerce accordée aux colouies par l'Angleterre, 1750-1751; et par la France, 1717. — Introduction de la culture du cedi à Surinam, 1718; à la Martinique 1728; dans l'île de France et dans l'île de Bourbon, vers 1736; dans les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale, 1732.

1711. Compagnie anglaise de la mer du Sud. 1732. Formation de la province de Géorgie. — Nouvelle importance des Antilles françaises. 1717. Compagnie française du Mississipi et d'Afrique, à laquielle on reunit celle des Indes orientales. 1790. Les Français acquièrent l'Île de France et l'Île de Bourbon. 1736, La Bourdonnaie en est nommé gouverneur. 1722-1735, Différends entre les Français et les Anglais au sujet des îles neutres.— Décadence des colonies orientales des Hollandais.— Prospérité de Surinam.— Riches produits de la colonie postugaise du Brésil.— 1719-1735, Agrandissement des prosessions danoises dans les Antilles.— 1734, Fondation d'une compagnic danoise des Indes occidentales.— 1731. Commerce de la Suéde avec la Chine.— 1731.

II. 1750-1765, Premières guerres des métropoles à l'occasion des colonies.—1750, Guerre entre l'Espagne et l'Augleterre, à l'occasion du commerce de contrebande que faisait cette dernière puisance avec les colonies espagnoles. Les Anglais prennent Porto-Bello, et assiégent Carthagène. Cette guerre se mête à celle la succession d'Autriche. 1740, Expédition de l'amiral Ausson. 1745, Prise de Louisbourg. — 1740-1748, Succès des Français aux Indes. La Bourdonnaie prend Madras aux Anglais; Dupleix les repousse de Pondichery. 1748, Restitution mutuelle des conquètes, au traité d'Aix-la-Chapelle. — Nouvelles conquêtes de Dupleix.

Differenda qui subsistent au sujet des limites de l'Acadie et du Canada, et relativement aux lies neutres. 1751, Assassinat de Jumonville, et prise du fort de la Nécessité. 1758, Bataille de Quebec; mort de Wost et de Montelam. Perte du Canada, des Antilles, des possessions dans les Indes orientales. 1762, Par le traité de Paris, la France recouvre ses colonies, excepté le Canada et ses dépendances, le Sénégal, et quelquesuues des Autilles; elle s'engage à ne plus entreteuir de troupes au Bengale; l'Espagne eède la Floride à l'Augleterre, et la France dédommage l'Espagne par la cession de la Louisianc.

1757 - 1765, Conquêtes de lord Clive dans les Indes orientales. Acquisition du Bengale, et fondation de l'empire anglais dans les Iudes.

III. 1765-1785, Première guerre des colonies contre leurs métropoles. — Étendue, population et richesse lieu d'argent, des avis et des accusations. Brienne, élevé par eux à la place de Calonne, eut recours aux impôts; le parlement refusa de les enregistrer, et demanda les états généraux, c'est-à-dire sa propre ruine et celle de la vieille monarchie.

[États généraux. 1789.] Les philosophes avaient

des colonies anglaises de l'Amérique esptentionale. Leurs constitutions démocratiques. Elles antent moins le besoin de la protection de la métropole, depuis que le Canada n'apparitent plus aux Français, ni la Piride aux Espagnols. Esunassatjettissement au monopole britanoique. Le gouvernementanglais entreprend d'introduire des taxes dans œs colonies.

1765, Acte du timbre. 1766, Bill déclaratoire. 1757. 1770, Impôt sur le thé, 1773, Insurrection de Boston. Acte coercitif. 1774, Congrès de Philadelphie. 1775, Commencement des hostilités. Washington, général en chef des troupes américaines, 1776, Déclaration d'indépendance. Établissement du gouvernement fédératif des États-Unis d'Amérique. 1777, Capitulation de Saratoga. Ambassade de Franklin. 1778, La France s'allie aux Américains; guerre entre la France et l'Angleterre. La France met dans ses intérêts l'Espagne et la Hollande. 1780, Neutralité armée, L'Angleterre déclare la guerre à la Hollande. - 1778, Combat d'Oucssant, Les Français s'emparent de plusieurs des Antilles anglaises et du Sénégal, les Anglais, de plusieurs des Antilles frauçaises et hollandaises, et des possessions hollandaises à la Guiane. 1779-1782, L'Espagne prend Minorque et la Ploride occidentale, mais assiége inutilement Gibraltar. 1782, Victoire de Rodney sur le comte de Grasse, dans les Antilles. - 1779-1783, Les Anglais s'emparent des possessions françaises et hollandaises sur le continent de l'Inde. Victoires de Suffren.

échoué avec Turgot, les hanquiers avec Necker, les courtisans avec Galonne et Brienne. Les privilégiés ne voulaient point payer, et le peuple ne le pouvait plus. Les états généraux, comme l'a dit un éminent historien, ne firent que décréter une révolution déjá faite (Ouverture des états généraux, 8 mai 1789).

-1777-1781, Campagnes peu décisives des Anglais et des Américains secourse par les Français. 1781, Capitulation de Gornwallis dans York-Town (1782, Ministère de Fox en Angleterre). 1783-1784, Traité de Forsailles et de Paris, l'indépendance des États-Unis d'Amérique est reconsue par l'Angleterre; la France et ESpagne reconverent leurs colonies, et gardent, la première, le Sénégal et les îles de Tabago, Sainte-Lucie, Saint-Pierre et Miquedon; la acconde, Minorque et les Florides. La Hollande cède aux Anglais Megapatnan, et leur assure la libre navigation dans les mers de Plande.

Acquisitions territoriales faites par les rois de France, depuis Louis XI, Après Louis XI les réunions à l'intérieur sont presque sans importance politique, l'autorité royale ne rencontrant aucune résistance dans les domaines non réunis.

1401, Réunion de la Bretague, 1533, Conquête sur l'Empire des trois évéchés, Metz, Toul et Verdun, 1558, Conquête de Calais. Réunion de l'Alasce, 1648; de Philiphoner et de Piguerol rendu en 1696 (traité de Westphalie). 1659, Le Roussillon, l'Artois (rendus par Charles VIII à Ferdinand et à Maximillen). Le Ilainaut et Luxembourg. 1698, la Flandre (traité d'Air-la-Chapelle). 1679, La Franche-Comté (Fribourg à la place de Philipsbourg.—Paix de Nimégue). 1698, Strabourg (Paix de Ryawick). 1708, La Corse cédée par Gênes.—1768, Lorraine.

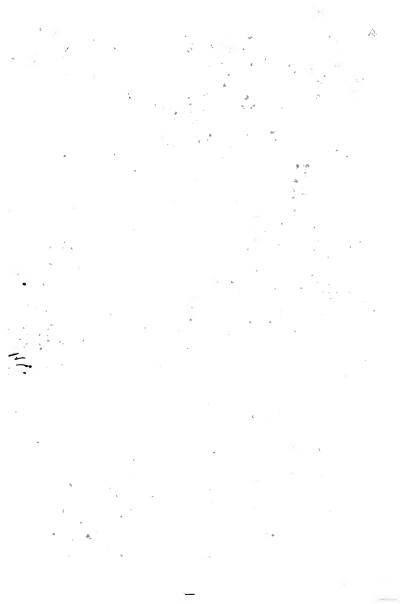

# **PROGRAMME**

## COURS D'HISTOIRE DE FRANCE.

ARRÉTÉ

PAR LE CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES COLLÉGES ROYAUX
DE PARIS ET VERSAILLES. 1833-1834.

### COURS DE RHÉTORIQUE.

- 1. Résumer l'histoire de la Gaule, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la conquête de Jules-César. Voy. page 451.
- 2. Résumer les principaux faits de l'histoire de la Gaule péndant l'administration romaine, depuis la conquéte de Jules-César jusqu'à la grande invasion des peuples barbares.
  - Présenter le tableau détaillé de l'état politique, civil, religieux et intellectuel de la Gaule, à la fin du uve siècle, et au commencement du ve. 437 Exposer en détail l'établissement des barbages dans la Gaule, et en particulier des Frances sous Clovis et sous ses fils, jusqu'à la conquête de la Bourgogne.
- Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis la conquête de la Bourgogne par les Francs exclusivement jusqu'au traité d'Andelot inclusivement.
- Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis le traité d'Andelot jusqu'à la bataille de Testry inclusivement.
- 8. Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis la bataille de Testry jusqu'à l'avénement de Pepin le Bref inclusivement. 463
  - Exposer l'histoire du gouvernement, de la législation, des sciences et des arts, en France, depuis le commencement de la domination des Francs jusqu'à la chute des Mérovingiens. 460
  - Exposer en détail les guerres de Pepin et de Charlemagne, le gouvernement, la législation, les établissements littéraires de Charlemagne, l'état des lettres et des arts sous son régue. 466

- Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis la mort de Charlemagne jusqu'au traité de Verdun inclusivement.
- 7. Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis le traité de Verdun jusqu'á la déposition de Charles le Gros. 472
- 8. Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis la déposition de Charles le Gros jusqu'à l'avénement de Hugues Capet inclusivement, 475
- 9. Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis l'avénement de Hugues Capet jusqu'à la mort de Philippe I<sup>er</sup>. 476
  - Exposer l'histoire de la féodalité en France, depuis son origine jusqu'au règne de Louis le Gres exclusivement. 479
  - Faire eonnaître en détail l'histoire de France, depuis l'avénement de Louis le Gros jusqu'à la mort de Philippe le Hardi; l'établissement et le progrès des communes, l'administration et la législation de saint Louis.
- Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis le commencement du règne de Philippe le Bel jusqu'à l'avénement de Philippe de Valois exclusivement.
- 11. Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis l'avénement de Philippe de Valois jusqu'à la mort de Charles V. 501
- Résumer les principaux faits de l'histoire de France, pendant le règne de Charles VI.
   504
- 13. Résumer les principaux faits de l'histoire de France, depuis la mort de Charles VI jusqu'à la mort de Charles VII. 508

Développer l'histoire des états généraux, des insti-

tutions législatives et judiciaires, de l'Église de France, depuis l'avénement de l'hilippe le Bel jusqu'à la mort de Charles VII.

14. Présenter la série chronologique des differentes acquisitions territoriales faites par les rois de France; depuis l'avénement de llugues Capet insuré à la mort de Charles VII.

15. Résumer l'histoire des lettres, des sciences et des arts, en France, depuis la mort de Charles magne jusqu'à la fin des croisades.

16. Résumer l'histoire des lettres, des sciences et des arts, en France, depuis la fin des croisades jusqu'à la mort de Charles VII.

17. Résumer l'histoire de France, depuis l'avénement de Louis XI jusqu'à la mort du duc de Guienne et à la trève de Senlis. 810

18. Résumer l'histoire de France, depuis la mort du duc de Guienne et la trêve de Senlis jusqu'à la mort de Louis XI. \$13

Faire connaître l'état politique et l'étendue territoriale de la France à l'avénement et à la mort de Louis XI. Retracer le gouvernement et l'administration de ce prince, 514

 Résumer l'histoire intérieure et extérieure de la France, depuis la mort de Louis XI jusqu'à la mort de Charles VII.

40. Résumer l'histoire extérieure de la France, depuis l'arénement de Louis XII jusqu'à la formation de la Sainte-Ligue, 316

 Résumer l'histoire extérieure de la France, depuis la formation de la Sainte-Ligue jusqu'à la mort de Louis XII. Tableau sommaire du gouvernement et de l'administration de la France sous Louis XII.

22. Résumer l'histoire extérieure de la France, depuis l'avénement de François I<sup>er</sup> jusqu'au traité de Madrid. 518

25. Résumer l'histoire extérieure de la France, depuis le traité de Madrid jusqu'aux traités de Crespy et d'Ardres. 521

Faire connaître en détail le gouvernement et l'administration de la France sous François Ier. 524 24. Résumer l'histoire des lettres, des sciences et des arts en France, depuis l'avénement de Louis XI jusqu'à la mort de Louis XII. 814

Exposer l'histoire des lettres , des sciences et des farts, en France, pendant le règue de Francois Icr. 524

25. Résumer l'histoire intérieure et extérieure de la France sous Henri II. 525

Développer l'origine et les progrès de la Réforme en France, depuis le regne de François les inclusivement jusqu'à la mort de François II. 524

clusivement jusqu'à la mort de François II. 524

26. Résumer l'histoire des guerres civiles et re-

ligicuses, depuis 1360 jusqu'à l'origine de la Ligue, en 1377. 326 27. Résumer l'histoire des guerres civiles et religicuses, depuis l'origine de la Ligue jusqu'à l'en-

trée de Henri IV dans Paris. 552 28. Résumer l'histoire du gouvernement et de la législation de la France, depuis la mort de Henri II

jusqu'au règne de Henri IV exclusivement. 338 29, Résumer l'histoire des lettres, des sciences et des arts en France, depuis la mort de François I<sup>st</sup> insqu'au règne de Henri IV exclusivement. 328

Développer l'histoire intérieure et extérieure de la France, depuis l'entrée de Henri IV dans Paris jusqu'à la mort de Louis XIV. 834

30. Résumer l'histoire intérieure et extérieure de la France, depuis la mort de Louis XIV jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748.

31. Résumer l'histoire intérieure et extérieure de la France, depuis la paix d'Aix-la-Chapelle jusqu'à la convocation des états généraux de 1789. 556

52. Résumer l'histoire des lettres, des sciences et des arts en France, depuis la mort de Louis XIV jusqu'en 1789.

53. Retracer la série chronologique des différentes acquisitions territoriales faites par les rois de France, depuis la mort de Charles VII jusqu'en 1789, et des colonies fondées par la France, depuis le règne de François I'r jusqu'en 1789. 359

PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE. - Bossuel ; Voltaire ; Montesquieu: Turgot (second volume des œuvres complètes); Condorcet; Guizot et Cousin (Cours de 1828); Michelet (Introduction à l'Histoire universelle). - Vico (Science nouvelle); Herder (Idées); Kant (quelques opuscules) ; Lessing (Éducation du genre humain).

Secours : Géographie. Malte - Brun ; Balbi ; Piquet (Dictionnaire); Brue (Atlas). - Géographie de la France : D'Anville , Valois , d'Expilly , Bailleul, etc. - Chronologie. Art de verifier les dates : Kruse (Atlas géographique et chronologique, traduit par Ansart et Lebas); Koch (Révolutions de l'Europe). - Biographie : Moréri (édit. de 1759); Biographie universelle de Michaud. - Glossaires : Ducange, Laurière, Raynouard, Roquefort, etc.

EUROPE : HISTOIRES GÉNÉRALES. - Schæll; Desmichels (Histoire du moyen âge, et Précis de l'histoire du moyen agc); Hallam (l'Europe au moyen âge); Heeren (Manuel de l'histoire moderne).

Empire : Schmidt , Pfeffel. - Suisse : Müller. - Angleterre : Hume , Lingard , Hallam, Augustin Thierry. - Italie : Sismondi, Giannone, Daru, Saint-Marc. - Espagne: Mariana, Ferreras, Conde, Lemske, Saint-Hilaire; Sismondi (Littérature). -Empire Ottoman : Hammer. - Nord : Abrégé de Lacombe. Ampère (Littérature et religion). - Russie: Levesque, Karamsin. - Danemarck: Mallet.

FRANCE. - Histoires générales : Sismondi, Guizot (Essais et Cours), Aug. Thierry, Michelet .- Abrégés : Hénault, Cayx et Poirson, Michelet.

HISTOIRES SPECIALES .- Eglise : Lccointe .- Droit : Fleury, Bernardi, Henrion de Panscy, Laferrière.-Littérature : D. Rivet et ses continuateurs, Villemain, Sismondi (1er vol. des Littératures du midi dc l'Europe), Raynouard, Roquefort, etc. - Art : De Caumont, ctc. - Histoires de provinces et de villes. Bretagne: D. Morice, Lobineau. Languedoc: D. Vaissette. Béarn : Marca, Oihenart. Provence :

Cette liste étant dressée pour les jeunes élèves de nos écoles, on a cru ne devoir y admettre parmi les ou-

bineau, Sauval, etc.

COLLECTION B'ECRIVAINS ORIGINAUX : D. Bouquet (Scriptores rerum francicarum, jusqu'au xmesiècle, en partie traduits par Guizot). - Buchon et Dacier (Chroniques françaises, xive et xve siècles). - Petitot (Collection des Mémoires, etc., du xIIIº au xVIIº siècle). La plupart des Chroniques et Mémoires, auxquels nous renverrons plus bas, sont contenus dans cette grande collection et dans les deux précédentes. - Martène (Thesaurus anecdotorum, etc.) .- Collections d'actes officiels, Baluze (Capitulaires des rois de la première et de la seconde race). Recucil des ordonnances des rois de France de la troisième race, édité par Laurière, Secousse, etc. . .

Papon. Bourgegne: D. Plancher. Alsace: Schæp-

fin. Lorraine : D. Calmet. Paris : Félibien et Lo-

OUVRAGES PARTICULIERS AUX DIVERSES PERIODES DE L'HISTOIRE DE FRANCE : Chapitres I et II de ce Préeis. Gaule celtique et romaine. - Strabon, César, Suétone, Tacite, Historia augusta, Codex Theodosianus. Gallia christiana; Amédée Thierry.

Chapitre III. Invasion des barbarcs. Mérovingiens. - Priscus, Procope, Jornandès, Sidonius Apollinaris. Gregorius Turonensis, Fredegarius, Annales Metenses, etc. Guizot (Cours, Essais); Aug. Thicrry (Lettres).

Chapitres IV, V, VI. Carlovingiens. - S. Bonifacii Epistolæ, Eginhard, Poeta saxo, Annales Fuldenses, Monachus Sancti Galli, Theganus, Astronomus, Nithardus, Frodoardus, Hincmarus. Guizot (Cours, Essais); Aug. Thierry (Lettres).

Chapitre VII. Premiers Capétiens. - Raoul Glaber, Gerberti Epistolæ, Helgaldus, Ordericus Vitalis. Guizot, Thierry.

Chapitre VIII. - Bongars, Gesta Dei per Francos. Michaud (Histoire des Croisades, avec notes de Reinaud), Hammer (Histoire des Assassins). Gibbon, Guizot, Thierry.

Chapitres IX et X. De Louis VI à saint Louis.

vrages écrits en langues modernes que ceux qui ont été traduits en français.

— Suger; Abælardi et sancti Bernardi opera; Riz gordus; Ville-Hardouin; Guillaume de Tyr; Pierre de Vaux-Sernay; Chronique languedocienne. Guizot; Thierry (Conquête de l'Angleterre, et Ledres).

Chapitre XI. Saint Louis. — Joinville; le Confesseur; Mathieu Paris; Guillaume de Nangis; Établissements. Guizot, Thierry.

Chapitre XII. De Philippe III à Philippe VI. — Chroniques de Saint-Denis; les continuateurs de Nangis; le Chanoine de Saint-Victor; Duppy (Preu® ves du différend, et Condamnation des Templiers); Mathieu de Westminster; Meyer et Oudegherst (Chroniques de Flandre). Consulter aussi la collection anglaise des Acta publica, de Rymer

Chapitree XIII et XIV. De Philippe VI à Louis XI.

— Froissard; les continuateurs de Nangis; Thomas
Walsingham; Anonyme de Saint-Denis; Juvénal
des Ursins; le Religieux de Saint-Denis; Monstre
let; Journal d'un bourgeois de Paris; . Le Laboureur (Ilistoire de Charles VI); Théodore et Denys
Godefroy (Histoire de Charles VI et de Charles VII);
Secousse (Ilistoire de Charles I Mauvais); Barante
(Histoire des ducs de Bourgogne).

Chapitres XV et XVI. De Louis XI à François Ier.

— Comines; Jean de Troyes; Jean d'Augon; Mémoires de la Trémouille; Amelgard; Burchard (Diarium Alexandri VI); Belcarius; Guichardin; Machiavel; Théodore Godefroy (Histoire de Louis XII); le Bilbiophife Jacob. (Histoire de Louis XII);

Chapitres XVII, XVIII, XIX. De François If a Louis XIII. — Martin Dubellay; Guillaume Champier; les Gestes de Bayard; Fleuranges; Blaise de Montluc; Sandoval; La Place; La Planche; La Poplinière. Mémoires de Vielleville, Condé, Tavannes, l'Étoile, Lanoue, Marguerite de Valois, Miron, Palma Cayet, Sully, d'Aubigné; Satire Mémippée. Bossuet (Les Variatignes). Giannone, Paul Jove, Meteren, Ferregas, Bavila, Bentivoglio. Mathieu; de Thou; Robertson (Histoire de Charles V).

Chopitres XX, XXI, XXII. De Louis XIII a Louis XV. — Richelieu; madame de Motteville, le cardinal de Retz; Saint-Simon, Dangeau. Voltaire, Lémontey, Forbonnais, etc.

Chapitre XXIII. Louis XV et Louis XVI. — Voltaire, Lémontey, Lacretelle, Frédéric (OEuvres du roi de Prusse); Chatam (Discours); Frankin (OEuvres), etc.

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

### DANS LE SECOND VOLUME.

# PRÉCIS DE L'HISTOIRE MODERNE. 7 | § 11. – Anglet

16

PRÉFACE, INTRODUCTION.

PREMIÈRE PÉRIODE, (1453-1517.)

CHAP. Icr. - ITALIE. - GUERRE DES TURCS, 1455-1494.

Splendeur de l'Italie: Venise, Florence, Rome, etc.

— Sa décadence réclie: Condottieri, tyrannies
et conspirations, politique mechiavèlique.
— Conquête imminente: Tures, Espagnols, Français.— Prise de Constantinople, 1455. Tentative
de Jean de Calabre sur le royaume de Naples,
1460-1464. — Diversions de l'Albanais Scarderbeg, de Huniade et de Mathias Corrine ni Hongrie.—Projet de eroisade, qui avorte par la mort
de Pie II., 1464. — Venise appelle les Turca;
prise d'Otrante, 1480.—Les Yanitiens appellent
Reué d'Anjou. Le pape appelle les Suisses.
— Savonarole prôtil la eonquête de l'Italie.

Chap. II. — occident. — france et pats-bas, angleterre et écosse, espagne et portugal, dans la seconde moitié du xy° siècle.

### § I. - France, 1452-1494.

Fin des guerres des Anglais, - Péodalité : maisons de Bourgogue, Bretagne, Anjou, Albret, Foix, Armaguae, etc. Grandeur du due de Bourgogne. - Avantages du roi de France : première taille perpétuelle, première armée permanente, 1444. - Mort de Charles VII, avénement de Louis XI, 1461. - Mort de Philippe le Bon, due de Bourgogne, avénement de Charles le Téméraire, 1467. - Lique du bien public. - Traités de Conflans et de Saint-Maur, 1465, - Entrevue de Péronne et eaptivité du roi , 1468. - Seconde ligue des grands vassaux , dissoute par la mort du due de Guienne, frère de Louis, 1472, Invasion d'Édouard IV. Traité de Péquigny , 1475. - Charles le Téméraire se tourne contre l'Allemagne, puis contre les Suisses; ses défaites à Granson et à Morat, 1476. Sa mort, 1477. - Marie de Bourgogne épouse Maximilien d'Autriehe. - Louis XI, maître de l'Anjou, du Maine, de la Provenec , de l'Artois et de la Franche-Comté, 1481-82. - Sa mort; régence d'Anne de Beaujeu, 1483, Prétentions des états, 1484. Abaissement des grands.-Charles VIII se prépare à l'expédition d'Italie, 17 § 11. - Angleterre, 1454-1509; Écosac, 1452-1513.

Angleterre. Mariage de Henri VI avec Marguerite d'Anjou; mort de Glocester, perte des provinces de France. Richard d'York, Warwick; condamnation des ministres, protectorat de Richard, 1455.—Batailles de Northampton, de Wakefield; mort de Richard, son fils Edouard IV, 1461. Défaites des Lancastriens à Towton et à Exham, 1455.—Reversé Édouard IV à Nottingham, 1470. Bataille de Tewkesbury, défaite et mort de Henri VI, 1471.— Mort d'Édouard IV, 1483. Richard III. — Henri Tudor; bataille de Bosworth; Henri VII, 1485. Aceroissement du pouvoir royal.

§ III. - Espagne et Portugal, 1454-1521.

Benri IV, roi de Castille, 1454; révoite des grands au nom de l'Infant; déposition de Henri; bataille, de Medina del Campo, 1465. — Juan II, roi d'Aragon; révolte de la Catalogne, 1469-72. — Mariage de Ferdinand d'Aragon et l'asbelle de Castille, 1469. — Guerre contre les Mores, prise de Grenade, 1481-92. — Perdinand et lasbelle répriment les grands et les villes, en s'appoyant sur l'inquisition, fondée en 1480. — Expulsion des juifs, 1192, Conversion forcée des Mores, 1499. — Mortd'Isabelle, 1504. — Ministère de Ximénès. Conquête de la Navarre, 1519. — Mort de Ferdinand, 1516. Son successeur Charles d'Autriehe. Révolte de Castille, Nurrei, et.e., 1516, 1521. »

Chap. III. — orient et nord. — états germaniques et scandinaves dans la seconde moitié du xv° siècle.

Empire d'Allemagne; prépondérance et politique intéressée de l'Autriehe. —Élévation de la Suisse; d'écadence de l'Ordre Teutonique. — Villes du Rhin et de Souabe; prépondérance et décadence de la Ligue Hanséatique. Élévation de la Hollande. — Guerres de Danemarck, Suède et Norwége. Alfranchissement de la Suède. 1433-1530.

34

Chap, IV.—objent et nord.—états slaves et turquir, dans la seconde moitié du xv° siècle.

Progrès des Tures, 1411-1582. — Podiebrad, roi de Bohéme, Mathias Corvin, roi de Bongrie, 1458. Wladislas de Pologne réunit la Hongrie et la Bohéme. — Pologne, sous les Jagellons, 1586-1506. — Lutte de la Russie, contre les Tartares, les Lithuaniens et les Livoniens, 1468-1505.

### CHAP. V. - PERMIÈRES GUERRES D'ITALIE, 1494-1516.

Louis Le More appelle les Français. Charles VIII, envahit l'Italie. Lique contre les Français. Bataille de Fornovo, 1195. — Louis XII envahit le Milanais, 1409. Guerre avec les Espagnols de Naples. Délaite des Français au Garigliano, 1505. — Alexandre VI, et César Borgia; Julies II. Révolte ile Gènes contre Louis XII, 1507. L'Italic, l'Empire, la France, la Hongrie conspirent contre Venise. — Suinte Lique contre la France, 1511-12. — Victoires et mort de Gaston de Foix. Mauvais succès de Louis XII, 1512-14. — François I e envahit le Milanais. Bataille de Marignan, 1515. Traité de Noyon, 1516.

### SECONDE PÉRIODE, [1517-1648.]

### CHAP. VI. - LEON X. FRANCOIS ICT ET CHARLES-OUINT.

François Ie-, 1515. Charles-Quint empcreur, 1519.
Première guerre contre Charles-Quint, 1521. Defection du due de Bourbon, 1525. — Bataille de
Pavie, 1525; captivité de François Ir-, traité de
Mairid, 1526. — Seconde guerre, 1527. — 1526.
de Cambrai, 1529. — Alliance publique de François Ir- avec Soliman, 1534. — Troisième guerre,
1535. Trève de Nice, 1538, Reprise des houtilités,
1541. Bataille de Cérisoles, 1544. Traité de
Crépy, Mort de François Ire et de Henri VIII,
1547. — Situation intérieure de la France et de
l'Espagne. — Réforme. — Première persécutions,
1555. — Masserres des Vaudois, 1545.

# CHAP. VII. — LUTHER. — RÉFORME EN ALLEMAGNE. — GUERRE DES TURCS. 1517-1555.

Luther attaque la vente des indulgenees, 1517, Il brûte la bulle du pape, 1520, Diète de Worms, 1521.—Sécularisation de la Prouse, 1525, Gorre des paysans de Souabe, 1524-5. Anabaptisme.—
Ligues catholique, 1524, et protestante, 1536.—
Guerre des Tucres Soliman, 1521.— Invasion de la Hongrie, 1526; siège de Vienne, 1529.—Diète de Spire, 1529. Confession d'Augsbourg, 1530.—
Ligue de Smalkalde, 1531.—Révolte des anabaptistes de Westphalie, 1534; troubles et guerres intérieures de l'Allemagne, 1534-46. — Concile de Trente, 1545. —Guerre de Charles-Quint contre les protestants; batailé de Nuhiberg, 1547.—Révolte de Maurice de Saxe, 1515. Paix d'Augsbourg, 1555.—Mort de Charles-Quint, 1538.

- CHAP. VIII. LA BÉFORME EN ANGLETPERE ET DANS LE NORD DE L'EUROPE. 1521-1547.
  - I. Angleterre et Écosse, 1527-1547.
- Divorce de Henri VIII.—L'Angleterre se sépare de l'Église romaine, 50 mars 1534.— Pèlerinage de grace.—Persécution des catholiques et des protestants, 1540.— Tentative sur l'Écosse, 1542.—Soumission et organisation administrative du pays de Galles et de l'Irlande. 66
- § II. Danemark, Subile et Norwége, 1515-1540.
  Christian II tourne courte lui la noblesse danoise, la Suède, 1590, et la Ilause, 1517. Gustave Wasa; insurrection de la Dalécarlie, Christian II remplacé en Subde par Guttave Wasa, 1525; en Danemarek et en Norwége par Frédéric de Holstein, 1525. Indepenhance de l'Église danoise, 1527; de l'Église uédoise, 1529. Mort de Frédéric lev, guerre civile, 1535. Christian III abolit le culte catholique, 1536; et incorpore la Norwége au Danemarek, 1537. 53
- CHAP. IX. CALVIN. LA RÉFORME EN PEANCE, EN ANGLETERE , EN ÉCOSSE , AUX PATS - BAS, JUSQU'A LA SAINT-BARTMÉLEMY. 1555-1572.
- Calvin à Genère, 1535. Le calvinisme passe en France, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Geosse. Opposition de Philippe II. Som mariage avec Marie, reine d'Angleterre, 1555. Paix entre le roi d'Expagne et le roi de France Henri II, 1559. Constitution de l'inquisition, 1561. Mariage de Marie Stuart avec François II. 1560. Lutte de l'Écosse et de l'Angleterre, 1539-1567. Avénement de Charles IX, 1561. Massacre de Vassig guerre civile, 1562. Battilles de Jarane et de Moncontour, 1569. Battilles de Jarane et de Moncontour, 1569. Secutions dans les Pays-Bas. Conseil des troubles, 1567. Révolte des Moresques d'Espague, 1571. Sain-Barthélemy, 1572.
- CHAP. X.— SUITE JUSQU'A LA MORT DE HENRI IV, 1572-1610, COUP D'ŒIL SUR LA SITUATION DES PUISSANCES
- Mort de Charles IX, 1574. Insurrection des Pays-Bas, 1579. Union d'Utrecht, 1579. — Formation de la Lique en France, 1577. Paissance des Guises. Bataille de Coutras, 1587. Barricades, états de Blois, 1588. Assassimat de Henri III, 1589. Avénement de Henri IV. — Mort de Maric Stuart, 1587. Armement et mauvais succès de Philippe II, 1588. Grandeur d'Éliabeth.
- § II.—Jusqu'à la mort de Henri IV. Coup d'œil sur la situation des puissances belligérantes.
- Mayenne. Combat d'Arques. Bataille d'Ivri, 1590. — États de Paris, 1593. — Abjuration et absolution de Henri IV, 1593-1595. — Édit de Nantes. — Paix de Vervins, 1598. — Épuisement de l'Espague; expulsion des Mores de Valence,

| 1609. — Administration de Henri IV; richesse<br>de la France. — Assassinat de Henri IV, 1610.     | 70 | 12 octobre 1492. — Second voyage, 1493. — Troi-<br>sième, 1498. — Découverte de la mer du Sud,      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAP. XI REVOLUTION D'ANGLETERRE. 1603-1649.                                                      |    | 1513.—Cortez, conquête du Mexique, 1518-1521. —Pizarre, conquête du Pérou, 1524-1533.— Dé-          |     |
| Jacques Ier, 1603 Charles Ier, 1625. Guerre contre                                                |    | couvertes et établissements divers, 1540-1567.                                                      | . 8 |
| la France, 1627 Le roi essaye de gouverner                                                        |    | CHAP. XVI DES LETTRES, DES ARTS ET DES SCIENCES,                                                    |     |
| sans parlement, 1630-1638, —Procès d'Hampden,<br>1636. Covenant d'Écosse, 1638. Long Parlement,   |    | DANS LE SEIZIÈME SIÈCLE, LÉON X ET FRANÇOIS 167.                                                    | 9   |
| 1640.—Commoneement de la guerre eivile, 1642.                                                     |    | CHAP, XVII TROUBLES DES COMMENCEMENTS DU                                                            |     |
| - Covenant d'Angleterre et d'Écosse , 1643                                                        |    | RÉGNE DE LOUIS XIII, - RICUELIEU, 1610-1645.                                                        |     |
| Suecès des Parlementaires, Le pouvoir passe aux                                                   |    | Louis XIII Régence, Concini, Luynes, 1610-21.                                                       |     |
| Indépendants, Cromwell, - Le roi sc livre aux                                                     |    | - Richelicu Siège de la Rochelle, 1627                                                              |     |
| Écossais, qui le vendent, 1645. — Révolte et<br>prédominance de l'armée. — Procès et exécution    |    | Guerre de Trente ans. Riehelieu appuie les Sué-<br>dois.— Guerre eontre l'Espagne, 1636.— Conspi-   |     |
| de Charles Ict. Abolition de la monarchie, 1649.                                                  | 73 | ration de Cinq-Mars. — Mort de Richelieu et de                                                      |     |
|                                                                                                   |    |                                                                                                     | . 9 |
| CHAP, XII. — GUERRE DE TRENTE ANS, 1618-1648.                                                     |    | TROISIÈME PÉRIODE, [1648-1789.]                                                                     |     |
| Maximilien II, 1564-1576. — Rodolphe II, 1576-<br>1612. — Mathias, empereur, 1612-1619. — Io-     |    | Première partie de la troisième période, 1648-1715.                                                 |     |
| surrection de la Bolième, commencement de la                                                      |    | CUAP. XVIII TROUBLES SOUS MAZARIN, COMMEN-                                                          |     |
| guerre de Trente aus. — Période palatine, 1619-<br>1623. — Ferdinand II. — Guerre contre les pro- |    | CEMENT DE COLBERT, LOUIS XIV. 1615-1661.                                                            |     |
| testants, Bohėme, Palatinat. — Triomphe de                                                        |    | Administration de Mazarin, - Bataille de Roeroy,                                                    |     |
| Ferdinand Période danoise, 1625-1629                                                              |    | 1643. Victoires de Condé; traité de Westphalie,                                                     |     |
| Ligue des États de basse Saxe. — Succès de Tilly                                                  |    | 1648 La Fronde , 1648-53 Traité des Pyré-                                                           |     |
| et Waldstein, - Intervention du Danemarck et                                                      |    | nées, 1659. — Louis XIV gouverne par lui-même,<br>1661. Administration de Colbert                   |     |
| de la Suède. — Période suédoise, 1630-1635. —<br>Gustave - Adolphe envahit l'Empire. — Bataille   |    | 1001. Administration de Colbert                                                                     | 9   |
| de Leipsiek, 1631 Invasion de la Bavière                                                          |    | CHAP, XIX. — SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XIV. 1661-1715.                                                |     |
| Bataille de Lutzen, mort de Gustave-Adolphe,                                                      |    | Guerre d'Espagne. Conquête de la Flandre et de la                                                   |     |
| 1632. — Assassinat de Waldstein, 1634. — Paix                                                     |    | Franche-Comté, Triple alliance contre la France,                                                    |     |
| de Prague, 1635. — Période française, 1635-1648.<br>— Ministère de Riehelieu, etc. — Bataille des |    | Traité d'Aix-la-Chapelle, 1667-1668. — Invasion<br>des Provinces - Unies , 1672. — Lique contre la  |     |
| Dunes, 1640. — Bataille de Leipsick, 1642; de                                                     |    | France, 1673-75, Vietoires et mort de Turcnne,                                                      |     |
| Fribourg, Norlingen, Lens, 1644-1645-1648, etc.                                                   |    | 1674-75, Paix de Nimègue, 1678. — Révocation                                                        |     |
| - Traité de Westphalie, 1648                                                                      | 78 | de l'édit de Nantes, 1685 Louis XIV déelare                                                         |     |
| CHAP. XIII. — L'ORIENT ET LE NORD AU QUINZIÈME                                                    |    | la guerre à presque toute l'Europe, 1686. Guerre<br>de la succession d'Angleterre, 1688. Luxembourg |     |
| SIÈCLE                                                                                            | 81 | et Catinat, Paix de Ryswiek, 1698. — Guerre de                                                      |     |
| CHAP. XIV. — DÉCOUVERTES ET COLONIES DES MODER-                                                   |    | la succession d'Espagne, 1698-1713. Ligue de                                                        |     |
| NES. — DÉCOUVERTES ET ÉTABLISSEMENTS DES POR-                                                     |    | l'Europe contre la France , 1701. Vietoires des                                                     |     |
| TUGAIS DANS LES DEUX INDES, 1412-1582,                                                            |    | eonfédérés, Paix d'Utreelit et de Rastadt , 1712-                                                   |     |
| § 1 Découvertes et colonies des modernes                                                          | 85 | 13. Mort de Louis XIV, 1715                                                                         | 100 |
| § II.—Découvertes et établissements des Portu-                                                    |    | CHAP. XX DES LETTERS, DES SCIENCES ET BES ARTS,                                                     |     |
| gais.                                                                                             |    | AU SPÉCLE DE LOUIS XIV                                                                              | 10  |
| L'infant don Henri cneourage les navigateurs                                                      |    | Deuxième partie de la troisième période. 1715-1789.                                                 |     |
| Découvertes de Madère, des Açores, du Congo,<br>1412-1484, du cap de Bonne-Espérance, 1486.       |    | CHAP. XXI DISSOLUTION DE LA MONARCHIE.                                                              |     |
| - Voyage de Vasco de Gama, 1497-1498 Dê-                                                          |    | 1715 - 1789.                                                                                        |     |
| couverte du Brésil, 1500 Almeida et Albu-                                                         |    | Louis XV. Régence du due d'Orléans, 1715. Mi-                                                       |     |
| querque, 1305 - 1515 Soumission de Ceylan,                                                        |    | nistère de Bourbon, 1725; de Fleury, 1726-1745.                                                     |     |
| 1518. — Premières relations avec la Chine et le                                                   |    | Guerre de la succession d'Autriehe, 1740. Revers                                                    |     |
| Japon, 1517-1542. — Décadence des colonies<br>portugaises. — Ataide et Jean de Castro, 1545-      |    | des Français, Victoires de Fontenoi et de Rau-<br>coux , 1745-46. Paix d'Aix-la-Chapelle, 1748. —   |     |
| 1572. — Domination des Espagnols, 1582                                                            | 84 | Guerre de Sept ans, 1756. Paetc de famille, 1761.                                                   |     |
| CHAP, XV DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE CON-                                                            |    | Abolition des jésuites, 1764, et du parlement,                                                      |     |
| QUÊTES ET ÉTABLISSEMENTS DES ESPAGNOLS AUX                                                        |    | 1771 Louis XVI, 1774 Turgot, Necker                                                                 |     |
| errormenta per norautoto ava                                                                      |    | Calonne; assemblée des notables, 1787. — États                                                      |     |

Christophe Colomb. - Découverte de l'Amérique,

### MÉMOIRES DE LUTHER.

| INTRODUCTION                                                                               | CHAP. II. 1534-1536, Anabaptistes de Münster 191                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liver Ict 1483-1521                                                                        | CHAP. III. 1536-1545. Dernières années de la vie de<br>Luther. — Polygamie du landgrave de Hesse, etc. 198 |
| CHAPITER Ict. 1483-1517 Naissance, éducation                                               | Luttier Polygamie du landgrave de nesse, etc. 196                                                          |
| de Luther; son ordination; ses tentations; son                                             | LIVRE IV 1530-1546 , 202                                                                                   |
| voyage à Rome ib.                                                                          |                                                                                                            |
| CHAP. II. 1517-1521 Luther attaque les indul-                                              | CHAP. Icr. Conversations de Luther La famille,                                                             |
| gences. — Il brûle la bulle du pape. — Érasme,                                             | la femme, les enfants La nature ib.                                                                        |
| Hutten, Franz de Sickingen Luther comparait                                                | CHAP. II. La BibleLes PèresLes scolastiques.                                                               |
| à la diète de Worms Son calèvement 131                                                     | - Le pape. Les conciles                                                                                    |
| * ** 4*** 4***                                                                             | CHAP. III. Des écoles et universités, et des arts li-                                                      |
| Livas II 1521-1528 147                                                                     | béraux                                                                                                     |
| Cnap. Icr. 1521-1524 Séjour de Luther au châ-                                              | CHAP. IV. Drames Musique Astrologic                                                                        |
| teau de Wartbourg Il revient à Wittemberg                                                  | Imprimerie Banque, etc 211                                                                                 |
| sans l'autorisation de l'électeur Ses écrits                                               | CHAR. V. De la prédication Style de Luther                                                                 |
| contre le roi d'Angleterre et contre les princes                                           | Il avoue la violence de son caractère 215                                                                  |
| en général                                                                                 | Livas V                                                                                                    |
| CHAP, II. — Commencements de l'Église luthé-                                               |                                                                                                            |
| rienne. — Essais d'organisation, etc 156<br>Снар. III. 1523-1525. — Carlostad. — Мингет. — | CHAP. Ist. Mort du père de Luther, de sa fille, etc. ib.                                                   |
| Guerre des paysans                                                                         | CHAP. II. De l'équité, de la loi Opposition du                                                             |
| Cuap. IV. 1524-1527. — Attaques des rationalistes                                          | théologien et du juriste                                                                                   |
| contre Luther, -Zwingli, Bucer, etc Érasme, 176                                            | CHAP, III. La foi; la loi                                                                                  |
| *CHAP. V. 1526-1529. — Mariage de Luther. — Pau-                                           | CHAP. IV. Des novaleurs Mystiques, etc 220                                                                 |
| vreté Découragement Abandou, - Maladie.                                                    | CHAP. V. Tentations Regrets et doutes des amis,                                                            |
| — Croyance à la fin du monde                                                               | de la femme ; doutes de Luther lui-même 225                                                                |
|                                                                                            | GHAP, VI. Le diable, - Tentations,                                                                         |
| LIVER 111." 1529-1546                                                                      | Chap. VII. Maladies. — Desir de la mort et du ju-                                                          |
| CHAP, Ist, 1529-1532. Les Turcs, - Danger de l'Al-                                         | gement Mort, 1546 251                                                                                      |
| lemagne Augsbourg, Smalkalde Danger du                                                     | Additions et Éclaircissements                                                                              |
| protestantisme ib.                                                                         | Renvois                                                                                                    |
| ORIGINES DU D                                                                              | ROIT FRANÇAIS.                                                                                             |
| Introduction. 295                                                                          | Le juge                                                                                                    |
| Sources                                                                                    | Accusation, Serment                                                                                        |
| Biographie juridique sle l'homme 295-308                                                   | Épreuves                                                                                                   |
| Famille, L'enfant, Exposition, Adoption 295                                                | Duel                                                                                                       |
| Mariage, Coemptio, Confarrentio 296                                                        | Témoignage des animaux                                                                                     |
| Douaire. Dissolution du mariage 297                                                        | Composition                                                                                                |
| Mariage spirituel                                                                          | Sentence                                                                                                   |
| Propriété, Pasteur. Agriculteur                                                            | Le banni                                                                                                   |
| Occupation ib.                                                                             | L'asile                                                                                                    |
| Orientation, Ager romain, Marche allemande 299                                             | Supplice                                                                                                   |
| Possession, Tradition                                                                      | Vieillesse, Mort volontaire ib                                                                             |
| État, Fraternité guerrière                                                                 | Mort                                                                                                       |
| Royauté. Intronisation                                                                     | Sépulture, Tombeau                                                                                         |
| Chevauchée                                                                                 | Methode de la symbolique juridique ib.                                                                     |
| Banquet. Ost et plaid                                                                      | Origine des symboles                                                                                       |
| Aleu ,                                                                                     |                                                                                                            |
| Fief                                                                                       | Droit augural                                                                                              |
| Blason, Couleurs, Devises, Noms 302                                                        | Poésie juridique                                                                                           |
|                                                                                            | Poésie juridique                                                                                           |
| Armoiries roturières                                                                       | Poésie juridique                                                                                           |
| Broits féodaux                                                                             | Poésie juridique. 310 Nationalitée des symboles et formules 1b Inde, Perse, Judée. 1b Greee, Italie 310    |
| Proits feodaux                                                                             | Poésie juridique.                                                                                          |
| Broits féodaux                                                                             | Poésie juridique. 310 Nationalitée des symboles et formules 1b Inde, Perse, Judée. 1b Greee, Italie 310    |



TABLE DES MATIÈRES.

| Couronne, chapeau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jour et heure .*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hommage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mesure du temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Renonciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHAP. III Juges et jurés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fiels du soleil, aleux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Juges armés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CHAP. IV Communion, fraternité, ehevalerie. 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serment du juge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Communion, terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Attitude du juge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fraternité, alliance, sang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tribunal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sang, armes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jugement populaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chevalerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Juge civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CHAP, IV (Suite du) Couleurs, drapeaux, ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHAP. IV Levée du mort, accusation 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| moiries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Levée du mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Exhibition du eadavre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Étendards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Accusation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bannières,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Appréciation du délit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Armoiries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRAP, V Asile, domicile, extradition 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emblèmes, devises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Asiles ecclésiastiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cris d'armes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Asile domicile 5-45 ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Insignes des roturiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asile, domieile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Noms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHAP. VI Serment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Devises roturières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dispense de serment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formules des corps de métiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cojurants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CHAP. V Droits feedaux, juridiction, rede-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Assistants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHAP. VII Épreuves, duel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Redevances : hommes, vaehes, veaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eau froide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poules, lait, raisin, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Annual Annual Control of the Control | Eau chaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Argent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ronein de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Redevance utile au redevable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Croix, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée seigneuriale et hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bière, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Droit de chasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Duel judiciaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHAP. VIII Animaux comparaissant en jus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHAP. VIII. — Animaux comparaissant en jus-<br>tice, comme accusés, ou comme témoins 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHAP. VIII. — Animaux comparaissant en jus-<br>tice, comme accusés, ou comme témoins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Caar. VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusés, ou comme témoins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Casp. VIII. — Animaux comparaissant en jus-<br>tice, comme accusés, ou comme témoins . 423<br>Animaux coupables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuap. IXII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusés, ou comme témoins de l'action de l'actio |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cas. Y. VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusée, ou comme témoins . 437 Animaux coupables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuar. VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusét, ou comme témoins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Casr. VIII. — Animaux comparaisant en justice, comme accusée, ou comme témoins         427           Animaux témoius         68           Animaux témoius         69           Casr. IX. — Aveu, appel, elôture du jugement.         68           Ayeu         66           Appel         428           Clôture du jugement         68           Casr. X. — Composition         68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuar. VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusée, ou comme témoins 437           Animaux coupables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Casr. VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusée, ou comme témoire.         427           Animaux temoires         6.           Animaux temoires         6.           Cusr. IX. — Aveu, appel, elôture du jugement.         6.           Aveu         6.           Appel         428           Clôture du jugement         6.           Casr. X. — Composition         6.           Monceau         425           Poids         6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Case, VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusée, ou comme témoins 437           Animaux coupables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Casr, VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusée, ou comme témoire.         427           Animaux ecupables         6.           Animaux témoires         6.           Cus., IX. — Aveu, appel, clôture du jugement.         6.           Aveu         6.           Appel         438           Clôture du jugement.         6.           Cas. X. — Composition         8.           Monecau         425           Poids         6.           Composition derisoire         4.           Cons. X. — Exécution.         486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuar. VIII. — Animaux comparissant en justice, comme accusée, ou comme témoins 425           Animaux coupables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Casr, VIII. — Animaux comparsissant en justice, comme accusée, ou comme témoire.         427           Animaux tempalles         th.           Animaux tempalles         th.           Casr, IX. — Aveu, appel, clôture du jugemênt.         th.           Aveu         th.           Appel         494           Clôture du jugement         th.           Casr. X. — Composition         th.           Moneeau         423           Poids         th.           Composition dérisoire         th.           Casr. X. I. — Exécution.         486           Air         th.           Eau         th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hébergment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cuar. VIII. — Animaux comparissant en justice, comme accusée, ou comme témoins 425           Animaux coupables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cas. VIII. — Animaux comparissant en justice, comme accusée, ou comme témoire.         427           Animaux tempalles         th.           Animaux tempalles         th.           Cas., IX. — Aveu, appel, clôture du jugemênt.         th.           Aveu         th.           Appel         494           Clôture du jugement         th.           Cas. X. — Composition         th.           Moneeau         423           Poids         th.           Composition dérisoire         th.           Cas. X. I. — Exécution.         486           Air         th.           Eau         th.           Feu         427           Terre         th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cas. VIII. — Animaux comparissant en justice, comme accusée, ou comme témoire.         427           Animaux tempalles         th.           Animaux tempalles         th.           Cas., IX. — Aveu, appel, clôture du jugemênt.         th.           Aveu         th.           Appel         494           Clôture du jugement         th.           Cas. X. — Composition         th.           Moneeau         423           Poids         th.           Composition dérisoire         th.           Cas. X. I. — Exécution.         486           Air         th.           Eau         th.           Feu         427           Terre         th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Casr. VIII. — Animaux comparaisant en justice, comme accusér, ou comme témoirs         427           Animaux témoirs         68           Animaux témoirs         68           Casr. IX. — Aveu, appel, elôture du jugement.         68           Aveu         56           Appel         434           Clôture du jugement         68           Casr. X. — Composition         66           Monceau         425           Poids         60           Composition dérisoire         48           Car. X.I. — Exécution         426           Air.         68           Eau         64           Feu         427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Casp. VIII. — Animaux comparissant en justice, comme accusér, ou comme témoirs         427           Animaux témoius         68           Animaux témoius         68           Casp. IX. — Aveu, appel, elôture du jugement.         68           Aveu         66           Appel         424           Clôture du jugement         68           Casp. X. — Composition         68           Monceau         425           Poids         60           Composition dérisoire         70           Carap. X.I. — Exécution         486           Air         16           Eau         66           Fes         427           Terre         68           Supplices divers         68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Casp. VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusée, ou comme témoins 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cas. VIII. — Animaux comparissant en justice, comme accusée, ou comme témoins 437   Animaux coupables   648   Animaux eoupables   648   Animaux témoius   648   Arimaux témoius   648   Areu   648   Aveu   648   Aveu   649   Appel   424   Cloture du jugement   649   Cloture du jugement   649   Cas. F. X. — Composition   658   Monceau   645   Polds   649   Composition dérisoire   648   Cas. X. I. — Exécution   436   Air   648   Eau   649   Eau   649   Eau   649   Cus. X. I. — Exécution   648   Air   649   Eau   649      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cas. VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusée, ou comme témoir de 37 Animaux coupables 6.6. Animaux témoirs 6.6. Animaux témoirs 6.6. Cas. IX. — Aveu, appel, elôture du jugement 6.6. Aveu 6.6. Appel 25 Appel 25 Appel 25 Appel 25 Appel 25 Appel 25 Appel 26 Ap |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cas. XII. — Animaux comparissant en justice, comma accusée, ou comme témoins 437 Animaux coupables 648 Asimaux témoius 648 Asimaux témoius 658 Areu 1658 Aveu 1658 Aveu 1658 Aveu 1658 Appel 424 Cloture du jugement 658 Cas. X. X. — Composition 658 Monceau 425 Poids 1658 Composition dérisoire 768 Cas. X. I. — Exécution 436 Air 1658 Eau 1658 Eau 1658 Eau 1658 Supplices divers 658 Supplices divers 658 Supplices divers 658 Cus. X. II. — Peines infamantes 429 Porter la selle 658 Cooper la nappe, etc. 450 Peines grotesques 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cas. VIII. — Animaux comparaissant en justice, comme accusée, ou comme témoir de 37 Animaux coupables 6.6. Animaux témoirs 6.6. Animaux témoirs 6.6. Animaux témoirs 6.6. Aveu 6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cas. VIII. — Animaux comparsissant en justice, comme accusée, ou comme témoir de l'Animaux témoirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cas. VIII. — Animaux comparaisant en justice, comme accusée, ou comme témoir de la comme témoir s. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cas. VIII. — Animaux comparsissant en justice, comme accusée, ou comme témoirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cas. VIII. — Animaux comparsissant en justice, comme accusée, ou comme témoir de 37 Animaux coupables 6.4. Animaux témoirs 6.5. Aveu |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cas. VIII. — Animaux comparsissant en justice, comme accusée, ou comme témoirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| CHAP. XIV Bannissement, proscription; au-              | LIVER V Vicillesse, Sépulture 439                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| l' bain, bâtard                                        |                                                         |
| Bannissement, proscription                             | Vieillards peuvent-ils hériter, tester? ib.             |
| Bannissement et eession des biens                      | Vieillards mis à mort                                   |
| Interdictio tecti ib.                                  | Mort volontaire                                         |
| L'homme-loup                                           | Sépulture                                               |
| Abjurer le pays                                        | Sépulture héroïque                                      |
| L'ostracisme, la Mazza                                 | Sepulture ecclésiastique                                |
| L'étranger ib.                                         |                                                         |
| L'Aubain                                               | Supplement à l'introduction                             |
| L'épave,                                               | - au livre Ier Famille ib.                              |
| Le bâtard, le banni, etc ib.                           | → au livre II. → Propriété. 👾                           |
| Hospitalité                                            | · - an livre III Etat ib.                               |
| Le passant ib.                                         | - au livre IV Procédure, guerre 445                     |
|                                                        |                                                         |
| . PRÉCIS DE L'HIST                                     | QIRE DE FRANCE.                                         |
|                                                        |                                                         |
| Préface                                                | 558-61, Clotaire Ier, seul roi. Partage entre ses       |
| CHAPITER Ier Celtes Ibères Romains.                    | quatre fils                                             |
| Conquête de César                                      | Influence des Gaulois-Romains                           |
| Celtes (Gaëls) et Ibères                               | Prédégonde et Brunehaut, la Neustrie et l'Ostrasie. ib. |
| Établissements des Phéniciens et des Ioniens. In-      | Le midi de la Gaule essaye de former un royaume         |
| vasion des Kymrys                                      | indépendant, Gondovald                                  |
| Expéditions des Gaulois en Italie et en Grèce ib.      | Traité d'Andelot                                        |
| 222. Rome réduit les Boïes et les Insubres 452         | 613. Revers et supplice de Brunehaut                    |
| 213. Guerre d'Hannibal. Rome triomphe des Gau-         | Victoire de la Neustrie, soumise à l'influence ecelé-   |
| lois en Asie, en Italie, en Gaule, 201-119 ib.         | siastique. Clotaire II, seul roi                        |
| 112-101, Invasion des Cimbres et des Teutons, Ma-      | 628-38. Dagobert, Paiblesse de la Neustrie ib.          |
| rius                                                   | 650-56. Clovis 11. Puissance des maires du pa-          |
| 58-51. Conquête de la Gaule, par César ib.             | lais'                                                   |
| Cuap. Il Gaule romaine et chrétienne (jus-             | 660-81. Lutte d'Ébroin contre les grands, contre        |
| qu'au cinquième siècle de notre ère) 454               | la Bourgogne et l'Ostrasic. Saint-Léger ib. "           |
| La Gaule devient romaine                               | 687. Victoire de l'Ostrasie à Testry. Dégénération "    |
| Révolte sous Tibère                                    | des Mérovingiens                                        |
| Caligula, Claude, Néron, favorables à la Gaule 455     | Histoire du gouvernement, de la législation et de       |
| Empereurs gaulois                                      | la littérature, depuis le commencement de la            |
| 260-71. Essai d'un Empire gallo-romain                 | domination des Francs jusqu'à la chute des Mé-          |
| Misère de l'Empire. Vice radical de la société an-     | rovingiens,                                             |
| tique                                                  | CHAP. IV. — Carlovingiens (687-752) 464                 |
| Bagaudes                                               | Origine des Carlovingiens                               |
| Gaule chrétienne                                       | 715-32. Charles Martel, Il repousse les Sarrasins à     |
| Pélagianisme, sortie de la Bretagne. Semi-péla-        | Poitiers, 732. Il repousse les Saxons et Frisons.       |
| gianisme de la Provence                                | Il dépouille le clergé                                  |
| État politique, civil, religieux et intellectuel de la | Mission de saint Boniface en Allemagne                  |
| Gaule, à la fin du quatrième siècle et au com-         | Cuar. V Carlovingiens, jusqu'à la mort de               |
| mencement du cinquième ib.                             | Charlemagne (752-814)                                   |
| CHAP. 111 Monde germanique Invasion                    | 752-55, Pepin le Bref, Guerré contre les Saxons et      |
| Mérovingiens (481-751)                                 | les Lombards                                            |
| Monile germanique Suèves                               | Guerre d'Aquitaine                                      |
| Goths, Saxons                                          | 768-71. Charlemagne et Carloman                         |
| 375. Première migration des barbares dans l'Em-        | 771. Charlemagne. Guerre contre les Lombards . ib.      |
| pire. Établissements des Goths et des Burgundes        | 772. Guerre contre les Saxons ib.                       |
| dans la Gaule                                          | 778. Guerre d'Espagne. Ronecvaux                        |
| 451. Invasion des Huns dans la Gaule 459               | 779, Reprise de la guerre de Saxe, Organisation         |
| Invasion des Francs                                    | ecelésiastique du pays conquis ib.                      |
| 484, Clovis, Défaite de Syagrius en 486, des Alle-     | 782, Defaite des Francs à Sonnethal, Massaeres de       |
| 1 100 100 1 1 100 1 THE CO. A                          |                                                         |

Theuderic, Theudebert. Expéditions en Italie . . ib.

791-96. Révolte et défaite des Saxons, Guerre con-

| 860. Charlemagne couronné par le pape 🥞 . 468            | munes Abailard et saint Bernard Henri II-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faiblesse réelle de l'Empire des Francs, Invasions       | d'Angleterre et saint Thomas de Cantorbéry. 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| des Northmans                                            | Résultats de la croisade, - Établissement et pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gouvernement de Charlemagne,                             | grès des communes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CHAP. VI Décadence des Carlovingiens (814-               | 1108. Louis La Gaos. Ses premières guerres pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 987)                                                     | l'Église                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 814. Louis le Débonnaire                                 | La liberte dans la philosophie, Abailard, etc 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Révolte et supplice de Bernard, roi d'Italie ib.         | Réaumé-chronologique du règne de Louis VI ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 822. Pénitence de Louis, Révolte de ses fils, 830 . ib.  | 1137. Louis VII. Seconde croisade, 1147-1149 ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 832, Les Germains le délivrent des mains de Lo-          | Grandeur du roi d'Angleterre, Henri II 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| thaire, Seconde révolte, 833 471                         | Thomas Becket, Il lutte contre le roi pour les li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 840, Mort de,Louis                                       | bertés de l'Église                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Guerres des fils de Louis le Débonnaire, Pepin et        | 1170, Meurtre de Becket, Revers de Henri II 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lothaire, Charles et Louis                               | Révolte de ses fils. Il meurt, 1189 ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | Grandeur croissante du roi de France, allié de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'appui de l'Église fait prévaloir Charles et Louis      | l'Église                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gouvernement ecclésiastique de la Neustrie sous          | Résume chronologique du règne de Louis VII 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Charles le Chauve :                                      | 1480. PHILIPPE-AUGUSTE. Richard Cour-de-Lion . ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Invasions des Northmaus, 3                               | 1189. Troisième croisade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 877, Impuissance de Charles, Il meurt Empereur. 473      | Philippe revient en France, et profite de l'absence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impuissance de ses successeurs                           | · de Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 885. Charles le Gros                                     | 1202. Quatrième croisade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Faiblesse des Carlovingiens, Dissolution de l'Em-        | 1204, Prise de Constantinople, Empire latin de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pire                                                     | Constantinople                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fondation des puissances locales                         | Casp, X Ruige du roi Jean et des Albigeois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Familles populaires des Capets et des Plantage-          | au profit du roi de France (1199-1223) ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nets                                                     | Grandeur du pape Innocent III , ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 887. Division de l'Empire, Eudes, roi de France . ib.    | Rivalité de Jean et de son neveu Arthur de Bre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 896. Charlea le Simple; il s'appuie sur la Germanie. ib. | tagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 936. Louis d'Outremer                                    | 1204. Meurtre d'Arthur. Philippe-Auguste inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 954. Puissance de l'empereur Othon                       | vient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 987. Avenement de la dynastie des Capets ib.             | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résumé                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résumé                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résumé                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résumé                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résumé                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résumé                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc il. Vaudois et Albigeois 491 1208. Mearree du leigat Pierre de Castelnau In- moent III préche la croisade contre le comte de Toulouse il. Simon de Montfort. Prise de Béziers il. Prise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 492 1915. Intervention du roi d'Aragion. Il est vincu et tué à Muret 1915. Lique de Jean et de l'empereur Othou contre Phillippe-Auguste, Bataille de Bouvines il. 1916. Revers et mort de Jean 495 Grandeur du roi de France 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc il.  Vaudois et Albigeois 491 1208. Meurtre du légat Pierre de Castelnau In- moent III prèche la croisade contre le comte de Toulouse il.  Frise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 108 1215. Intervention du roi d'Aragou. Il est vision et tué à Muret 102 1215. Intervention du roi d'Aragou. Il est vision et tué à Muret 103 1216. Revers et mort de Jean 103 1216. Revers et mort de Je                                                                                                                                                                                         |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc il.  Vaudois et Albigeois 491 1208. Meurtre du légat Pierre de Castelnau In- moent III prèche la croisade contre le comte de Toulouse il.  Frise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 108 1215. Intervention du roi d'Aragou. Il est vision et tué à Muret 102 1215. Intervention du roi d'Aragou. Il est vision et tué à Muret 103 1216. Revers et mort de Jean 103 1216. Revers et mort de Je                                                                                                                                                                                         |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc 8, Stitution politique da Midi 6, Vaudois et Albigeois 491 1206, Meurtre du légat Pierre de Castelnau Innoent III préche la croisade contre le comte de Toulouse 6, Simon de Montfort. Prise de Béziers 6, Prise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 493 1215, Intervention du roi d'Aragou. Il est vinue et tué à Muret 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc 8, Stitution politique da Midi 6, Vaudois et Albigeois 491 1206. Mourtre du légat Pierre de Castelnau .11 mocent III prêche la croisade contre le comte de Toulouse 6, Simon de Montfort. Prise de Béziers 6, Prise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 192155, Intervention du roi d'Aragon .11 est vaince et tué à Muret 19215, Intervention du roi d'Aragon .11 est vaince et tué à Muret 1921, Lique de Jean et de l'empereur Othon contre Philippe-Auguste. Bataille de Bouvines 6, 1216. Revers et mort de Jean 495 Grandeur du roi de France 66. Résumé chronologique du règne de Philippe II. 66. Cust. XI. — Louis VIII. Saint Louis. Bernières croisades (1923-1927) 9, 1929-36. Repene de Blanche de Castille 66. 1326. Sawz Louis. Lique contre lui, Batailles de Taillebourg et de Saintes 66. 67 millebourg et de Saintes 66. 68 millebourg et de Saintes 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoo 8, Stitution politique da Midi 6, Vaudois et Albigoois 491 1908. Mourtee du légat Pierre de Castelnau. Inmocent III préche la croisade contre le comte de Toulouse 6, Frise de Bétiers 6, Prise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 19, Prise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 19, 1915, Intervention du roi d'Aragon. Il est visione et tué à Muret 6, 1915, Intervention du roi d'Aragon. Il est visione et tué à Muret 6, 1916, Ligue de Jean et de l'empereur Othon contre Philippe-Auguste. Bataille de Bouvines 6, 1916, Revers et mort de Jean 493 1216. Revers et mort de Jean 493 1216. Revers et mort de Jean 493 1216. Revers et mort de Jean 493 1225-36. Alongue du rèpne de Philippe II. 6, 1825-36. Locus VIII 5 int Louis Dernières croisades (1923-1270) 494 1235-36. Asprene de Blanche de Castille 6, 1820-36. Nava Louis Ligue contre lui, Batailles de Taillebourg et de Saintes 6, 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 435 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436 1249. Saint Louis prend la croix et passe en Égypte 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc il.  Yaudois et Albigeois 491 1208. Meartre du légat Pierre de Castelnau In- moent III prèche la croisade contre le comte de Toulouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc 8, Stitution politique da Midi 6, Vaudois et Albiguois 491 1928, Mourte du légat Pierre de Castelnau. Innocent III prèche la croisade contre le comte de Toulouse 6, Frise de Bétiers 6, Frise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 98, Prise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 192153, Intervention du roi d'Aragon. Il et viaineu et tué à Muret 6, Haragon. Il et viaineu et tué à Muret 6, Il morent III fourne la croisade contre Jean 6, 1916, Revers et mort de Jean 69, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916, 1916                                             |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc 4, 1208. Situition politique da Midi 6, 1208. Meurtres du légat Pierre de Castelnau Innoenni III préche la croisade contre le comte de Toulouse 6, 1208. Meurtre du légat Pierre de Castelnau Innoenni III préche la croisade contre le comte de Toulouse 6, 1209. Simon de Montfort. Prise de Béziers 6, 1218, 1218, Intervention du roi d'Aragou. Il est visione et tué à Wuret 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 121 |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc 8, Stitution politique da Midi 6, Vaudois et Albiguois 491 1928, Mourte du légat Pierre de Castelnau. Innocent III prèche la croisade contre le comte de Toulouse 6, Frise de Bétiers 6, Frise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 49, Prise de Carcassonne, de Minerve, de Termes 49, 1915, Intervention du roi d'Aragon. Il est viaines et tué à Muret 6, 1915, Intervention du roi d'Aragon. Il est viaines et tué à Muret 6, 1916, Reyens et mort de l'empereur Othon contre Philippe-Auguste, Bataille de Bouvines 6, 1916, Revers et mort de Jean 495, Grandeur du roi de France 6, Résumé chronologique du règne de Philippe II. 6, 1925-96, Lous VIII 8 saint Louis Benières croisades (1925-1920) 494 1926-36, Régence de Blanche de Castille 6, 1925-96, Louy et de Saintes 6, 1926-96, Saint Louis prend la croix et passe en Égypte. 495 Revers et captivité de saint Louis 6, 1926-96, Computée du royaume des Beux-Siciles , par Charles d'Anjous 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résuné                                                   | Réforme en Flandre et en Languedoc 4, 1208. Situition politique da Midi 6, 1208. Meurtres du légat Pierre de Castelnau Innoenni III préche la croisade contre le comte de Toulouse 6, 1208. Meurtre du légat Pierre de Castelnau Innoenni III préche la croisade contre le comte de Toulouse 6, 1209. Simon de Montfort. Prise de Béziers 6, 1218, 1218, Intervention du roi d'Aragou. Il est visione et tué à Wuret 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 1218, 121 |

| Résumé chronologique des règnes de Louis VIII                                      | 1431. Supplice de Jeanne d'Arc                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| et Louis IX                                                                        | 1453. Fin de la guerre des Anglais ib.                    |
| Administration et législation de saint Louis, 497                                  | Des institutions législatives, judiciaires et admi-       |
| CHAP. XII Les légistes Philippe le Bel et                                          | nistratives de Philippe IV à Charles VII 4 ib.            |
| ses fils (1270-1328)                                                               | Série chronologique des aequisitions territoriales        |
| 1270-1285, PHILIPPE LE HARDI                                                       | faites par les rois de France de Hugues Capet à           |
| La Sicile échappe à Charles d'Anjou. Philippe                                      | Louis XI                                                  |
| échoue en Castille et en Aragon                                                    | CHAP. XV Louis XI Ruine des maisons de                    |
| Le gouvernement entre les mains des légistes                                       | Bourgogne, d'Anjou et de Bretagne (1453-                  |
| Commencement de l'administration, Besoin pres-                                     | 1494)                                                     |
| sant d'argent. Fisealité                                                           | Faiblesse de la maison d'Anjou, Grandeur du duc           |
| 1285-1314, PHILIPPE LE BEL ib. 1302, Guerre malheureuse en Flandre, Courtrai . 499 | de Bourgogne                                              |
| Querelle du roi et du pape Boniface VIII ib.                                       | Louis XI                                                  |
| 1303. Le pape eité, insulté, jeté en prison ib.                                    | 1464. Lique des grands pour le bien public ib.            |
| 1304. Victoire sur les Flamands à Mons-en-Puelle, ib.                              | 1465. Traité de Conflans et de Saint Maur ib.             |
| 1305. Le siège de la papauté transfèré à Avignon.                                  | 1468. Entrevue de Péronne, Captivité du roi               |
| Clément V, dévoué à Philippe le Bel ib.                                            | 1470. Lique des grands et des rois d'Aragon et            |
| 1312. Abolition de l'ordre des templiers ib                                        | d'Angleterre                                              |
| 1314-28. Louis LE Hurin, Réaction féodale Pai-                                     | 1476-77. Batailles de Morat et de Nancy. Mort de          |
| LIPPE LE LONG CHARLES LE BEL                                                       | Charles le Téméraire                                      |
| CHAP. XIII Les Valois. Première période de                                         | Louis XI profite de la chute de la maison de Bour-        |
| la guerre des Anglais (1328-1380) 501                                              | gogne 514                                                 |
| 1328. PHILIPPE DE VALOIS, Succès en Flandre ib.                                    | 1485. CHARLES VIII. Régence d'Anne de Beaujen.            |
| 1336. Soulèvement des Gantois. Édouard III ré-                                     | Guerre folle                                              |
| clame la couronne de France 502                                                    | Situation politique de la France à l'avénement et         |
| 1341-1365. Guerre de Bretagne                                                      | à la mort de Louis XI. Administration de ce               |
| 1346. Edouard III en Normandie, Bataille de Crécy. ib.                             | prince                                                    |
| 1347. Prise de Calais                                                              | CHAP. XVI Premières guerres d'Italie (1494-               |
| 1350. JRAN LE BON                                                                  | 1516)                                                     |
| 1356. Guerre malheureuse contre les Anglais. Cap-                                  | 1494. Louis le More appelle les Français en Italie. ib.   |
| tivité du roi                                                                      | Premiers succès de Charles VIII                           |
| Soulèvement des bourgeois de Paris                                                 | 1495. Ligue contre les Français. Ils gagnent, en se       |
| 1357. États généraux. Jaquerie                                                     | rctirant, la bataille de Fornovo                          |
| 1364-1380, CHARLES V. Organisation, Expulsion                                      | 1498, Louis XII. Il réclame le Milanais et l'envahit. ib. |
| des Anglais                                                                        | 1503-1505. Défaites des Français à Seminara, à la         |
| Chap, XIV. — Seconde période de la guerre des                                      | Cerignola, au Garigliano                                  |
| Anglais. La Pueelle (1380-1453) 505                                                | Jules II veut affranchir l'Italie                         |
| Résultat de la guerre des Anglais : la nationalité                                 | 1508. Ligue contre les Vénitiens, Mauvais succès.         |
| française se pronouce                                                              | de Louis XII                                              |
| 1380. Minorité de CHARLES VI. Gouvernement-                                        | Victoires de Gaston de Foix                               |
| désastreux de ses oncles ,                                                         | Nouveaux revers des Français                              |
| 1382, Victoires sur les Flamands, Réduction des                                    | 1515, François Ier, Bataille de Marignan, ib.             |
| bourgeois de Paris                                                                 | 1516. Traité de Noyon ,                                   |
| Le roi devient fou, Rivalité des dues de Bourgogne                                 | CHAP. XVII Guerres de François Ier et du                  |
| et d'Orléans 506                                                                   | Charles Quint (1516-1545)                                 |
| 1407. Le duc de Bourgogne assassine le duc d'Or-                                   | Progrès de la civilisation au seizième siècle. Puis-      |
| léans                                                                              | sance de l'opinion                                        |
| Le parti bourgnignon s'appuie sur le nord de la                                    | Caractère de François Irr, de Léon X este Charles         |
| France, le parti d'Orléans ou d'Armagnac sur                                       | Quint                                                     |
| le midi ib.                                                                        | 1519. Charles-Quint empereur. Guerre contre la            |
| Excès des Bourguignons à Paris. Cabochiens 507                                     | France                                                    |
| 1415, Henri V debarque en France. Bataille d'A-                                    | Charles s'allie avec Henri VIII. Revers des Fran-         |
| zingourtib.                                                                        | çais                                                      |
| 1418. Massacre des Armagnacs à Paris                                               |                                                           |
| 1419. Meurtre du duc de Bourgogne. Son fils, Phi-                                  | taille de la Biagrasse                                    |
| lippe lc Bou, s'unit aux Anglais 508                                               | 1525. Siège et bataille de Pavie. Captivité de Fran-      |
| 1492-1461. CHARLES VII                                                             | cois ler                                                  |
| 1429. Jeanne d'Arc délivre Orléans                                                 | 1526. Traité de Madrid                                    |
|                                                                                    |                                                           |

| 4.                                                         |                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1528-9. Revers des Français dans le Milanais et            | règne de Louis XIII. — Riehelieu (1610-1643). 537       |
| dans le royaume de Naples. Traité de Cambrai. 522          | 1610-17. Louis XIII. Régence de Marie de Médicis.       |
| 1535. Charles-Quint prend Tunis ib.                        | Concini lutte contre les grands                         |
| François Ier s'allie avec Soliman et les protestants. 525  | 1617-21. Miuistère de Riehelieu                         |
| 1536, Charles-Quint envahit la Provence ib.                | Il fait la guerre au pape ib.                           |
| 1538, Trève de Nice, Épuisement des deux partis ib.        | 1627-28, et aux protestants. Siège de la Rochelle.      |
| 1541. François, allié aux Tures et au due de Clèves,       | Commencement de la révolution d'Angleterre , 539        |
| renouvelle la guerre, Bataille de Cérisoles (1544). 524    | 1632. Révolte et soumission des grands ib.              |
| 1547. Traité de Crépy. Mort de François Ier et de          | Guerre de Trente ans, Richelieu appuie lea Suedois, 540 |
| Henri VIII, HENRI II                                       | 1636-42, Guerre contre l'Espagne. Conspiration de       |
| Progrès du pouvoir royal sous François Ict. , , ib.        | Cinq-Mars, Mort de Richelieu                            |
| Progrès de la réforme en France ib.                        | CHAP, XXI Troubles sous Mazarin, - Com-                 |
| 1545. Persécution dans le Midi 525                         | meneement de Colbert, Louis XIV (1643-1661), ib.        |
| 1552-56, Revers abdication et mort de Charles -            | 1643, Louis XIV, Bataille de Roeroy, gagnée par le      |
| Quint                                                      | grand Condé 541                                         |
| Des lettres sous François les                              | 1648, Traité de Westphalie                              |
| CHAP. XVIII Calvin La réforme, jusqu'à                     | 1648. La Fronde                                         |
| la Saint-Barthélemy (1555-1579) 526                        | 1659. Traité des Pyrénées                               |
| 1535. Calvin commence la réforme en France ib.             | 1661, Louis XIV, Colbert                                |
| Le ealvinisme passe aux Pays-Bas, en Angleterre,           | Cnap. XXII.—Suite du règne de Louis XIV (1661-          |
| en Écosse                                                  | 1715)                                                   |
| 1550. Premières assemblées à Paris                         | Situation de l'Europe, L'Espagne et la Hollande . 545   |
| Philippe II, roi d'Espagne, se propose d'anéantir          |                                                         |
| la réforme                                                 | 1667. Louis XIV conquiert la Flandre. Paix d'Aix-       |
| Arms on The dealers de Dealers de 11 dites Counti          | la-Chapelle (1668)                                      |
| 1534-61. Fondation de l'ordre des jésuites. Consti-        |                                                         |
| tution definitive de l'inquisition                         | 1674, Guillaume d'Orange arme contre la France,         |
| Élisabeth prend la défense des protestants ib.             | l'Espagne, l'Autriche, presque toute l'Europe . ib.     |
| 1559-67. Marie Stuart, Elle se réfugie en Angle-           | 1675-77. Victoires de la France sur terre et sur        |
| terre                                                      | mer                                                     |
| 1559, FRANÇOIS II. 1560, CHARLES IX                        | 1673-79, Paix de Nimègue                                |
| Guerre de religion en France. Coligni, les Guises . ib.    | Grandeur du siècle de Louis XIV                         |
| Les Bourbons s'associent aux ealvinistes. Conspi-          | 1680. Chambre des réunions                              |
| ration d'Amboise                                           | 1682. Assemblée de l'Église gallieane ib.               |
| 1562. Massaere de Vassi. Bataille de Dreux                 | 1685, Révocation de l'édit de Nantes 549                |
| 1563. Siège d'Orleans. Mortalu grand Guise ib.             | 1686. Ligue d'Aûgsbourg                                 |
| 1563-68. Traités d'Amboise et de Longjumeau ib.            | 1688. Expulsion des Stuarts d'Angleterre ib             |
| 1569-70. Batailles de Jarnac et de Montcontour,            | 1689. Guerre de la succession d'Angleterre. Luxem-      |
| Paix de Saint-Germain                                      | bourg, Catinat                                          |
| Persécutions de Philippe II dans les Pays - Bas et         | 1632. Jacques II échone en Irlande. Bataille de la      |
| l'Espagne                                                  | Hogue                                                   |
| 1572. Massaere de la Saint-Barthélemy ib.                  | 1698. Paix de Ryswiek                                   |
| GHAP. XIX Suite des guerres de religion                    | 1700. Guerre de la succession d'Espagne 551             |
| Henri IV (1572-1610),                                      | Décrépitude de la France                                |
| 1574. Mort de Charles IX. HENRI III                        | Marlborough, Le prince Eugène, Incapacité de Vil-       |
| Philippe II perd la moitié des Pays-Bas                    | leroi                                                   |
| 1577-87. Formation de la Ligue. Bataille de Cou-           | 1702-1703. Vietoires de Villars à Fridlingen et         |
| tras                                                       | Hoehstedt ib.                                           |
| 1587. Supplice de Marie Stuart                             | 1704-1706. Défaites à Hochstedt, Turin, Ramillies. 552  |
| 1588. Barricades. Henri III s'enfuit de Paris ib.          | 1707-1709, Invasion de la France. Bataille de Mal-      |
| États de Blois. Assassinat du duc de Guise 554             | plaquet                                                 |
| Philippe II échoue contre Élisabeth ib.                    | 1709 1710. Victoires de Berwick et de Vendôme en        |
| 1589, Assassinat de Henri III. HENRI IV ib.                | Espagne                                                 |
| 1589-90. Batailles d'Arques et d'Ivri. Siège de Paris. ib. | 1712-15. Traités d'Utrecht et de Rastadt; traité        |
| 1593-95, Abjuration et absolution de Henri IV 535          | de la Barrière                                          |
| 1595-98. Suceès contre les Espagnols ib.                   | 1715. Mort de Louis XIV                                 |
| Épuisement de l'Espagne                                    | CHAP. XXIII Dissolution de la monarchie (1745-          |
| Prospérité croissante de l'Augleterre, des Provin-         | 1789), , ,                                              |
| ecs - Unies et de la France                                | 1715. Louis XV. Régence du due d'Orléaus                |
| Administration de Henri IV                                 | 1717-21. Système de Law                                 |
| 1610. Sa mort                                              | 1723-26. Ministère du due de Bourbon                    |
| CHAP, XX. — Troubles des commencements du                  | 1726-45. Ministère du cardinal Fleury ib.               |
| onar, a.a Froudies des commencements du                    | 17 20-4-7, ministere du cardinal ricuty 10.             |

| 1733. La France soutient Stanislas en Pologne 554      | Dêcrepitude de la société et de la littérature. Pro- |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1738. Elle gagne la Lorraine. Traité de Vienne ib.     | grès de la pensée révolutionnaire 558                |
| Force croissante de la Prusse. Frédéric II 555         | Abolition des jésuites, 1764, et du parlement, 1771, |
| 1740. Succession d'Autriche, Marie-Thérèse, ib.        | Maupeou et Terray                                    |
| 1741. La France veut faire Empcreur l'électeur de      | 1774. Lovis XVI                                      |
| Bavière. Frédéric prend la Silésie                     | Réformes de Turgot Necker ranime le crédit,          |
| 1743. Revers des Français en Allemagne. Fran-          | puis succombe, 1776-1781 ib.                         |
| çois Ier empereur, 1745                                | 1778-84. Guerre d'Amérique                           |
| 1745-6. Victoires de Fontenoi et de Raucoux. Dé-       | 1787. Assemblée des notables. Ministère de Ca-       |
| faite du prétendant à Culloden                         | lonne                                                |
| 1748. Paix d'Aix-la-Chapelle                           | 1789, États-généraux                                 |
| Mouvement philosophique et littéraire du dix-          | Colonies françaises                                  |
| huitième siècle ib.                                    | Acquisitions territoriales faites par les rois de    |
| 1756, Guerre de sept ans. Tactique de Frédéric II. ib. | France, depuis Louis XI                              |
| Victoires de Frédéric sur les Autrichiens et les       | /_ /                                                 |
| Prauçais                                               | Programme du Cours d'histoire de France 563          |
| 1761. Pacte de famille                                 | Livres à consulter . '                               |
|                                                        |                                                      |

FIN DU TOME DEUXIÈME

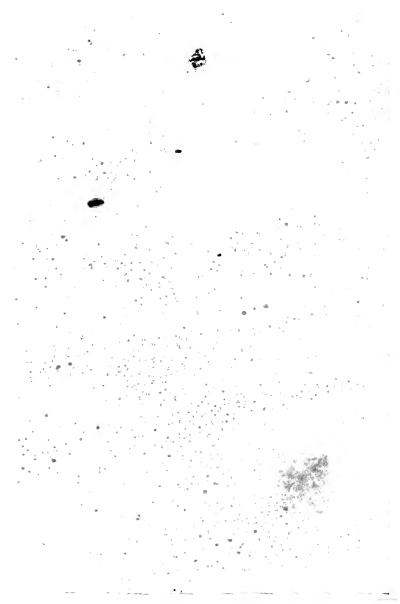

4.

•

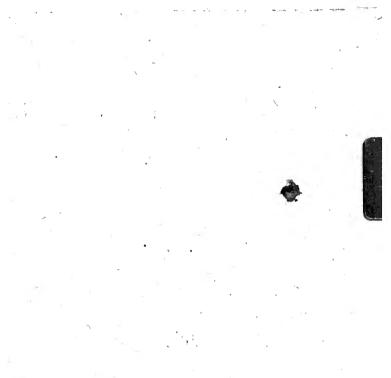



